

17. 102.11.





Palet XI 9

- Chayle

BIBLIOTECA DELLA R. CASA IN NAPOLI

Sto d'ingentario HV 166...
Sala NATINE
Scansia A Salchetto 4 1...
Sto d'ond. A 26

# DICTIONNAIRE DE LA FABLE

The same of the sa

- was a second

### DICTIONNAIRE

#### DE LA FABLE,

Ou Mythologie Grecque, Latine, Egyptienne, Celtique, Persane, Syriaque, Indienne, Chinoise, Mahométane, Rabbinique, Slavonne, Scandinave, Africaine, Américaine, Iconologique, etc.

PAR FR. NOEL, INSPECTEUR - GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, ancien Professeur de Belle-Lettres dans l'Université de Paris, Membre de l'Athénée de Lyon, et de la Société d'Agriculture de la même Ville, des Sociétés littéraires de Nismes, Colmar, Strasbourg, Mayence, etc.

> L'homme est de glace aux vérités, Il est de feu pour le mensonge. La Fontaine, Liv. IX, Fable 6.

NOUVELLE ÉDITION,

Revue, corrigée, et considérablement augmentée.

TOME SECOND.

A PARIS,

CHEZ LE NORMANT, IMPRIMEUR-LIBRAIRR, rue des Prêtres Saint-Germain-l'Auxerrois, n°. 42.

AN XII. - 1803.



18. 12.

n et Google

## DICTIONNAIRE

DE LA FABLE,

O U

#### MYTHOLOGIE UNIVERSELLE.

L

Lamas du Tibet donnent au Fo.des Chinois. V. MANITA.

LAAN, OU LAPERSE, ville de Laconie, dont Castor et Pollus s'emparèrent, ce qui leur fit donner le nom de Laperses. Les habitants allèrent au siège de Troie.

Lasna, fille d'Amphion, de la famille des Bucchiades, étanthoiteuse et se voyant pour cela méprisée de ses compagnes, elle les quitta pour épouser Eétion, fils d'Echécrate. L'oracle ayant prédit qu'un fils de Labda serait an jour tyran de Corinthe, on envoya dix hommes chez cette femme pour tuer l'enfant ; mais au moment que l'un d'eux allait lui plonger le poignard dans le cœur, Cypsélus lui tendit ses petits bras en souriant, ce qui ôta an meurtrier le courage de le tuer. Celui-ci donna l'enfant à son compagnon, qui se vit désarmé comme le premier. Cypselus passa ainsi de main en main jusqu'au dernier, qui le rendit à sa mère. Etant tous sortis, ils se reprochèrent leur faiblesse; et comme ils rentraient pour le tuer, Labda, qui avait tout entendu, cacha son his dans une niesure de bled, que les Grees appellent cypsèle, et le dé-roba ainsi à la sureur des ennemis. Herod.

Lasnacinès, Laïus, fils de Labdacus. On donnait aussi quelquefois aux Thébains le nom de Labdacides. Tome II.

2 01110 42

Labracus, fils de Phonix, ou, selon d'autres, de Polydore, roi de Thèbes, et pere de Laius. Labra-Bonchta, nom souslequel

les Tyrrhenlens et les Scythes adoraient Vesta.

Lastri, c'est le même nom que le précédent, mais défiguré par les Scythes.

LABRADEUS, LABRANDIUS, LA-ERANDEUS, surnom de Jupiter, sous lequel il était adoré en Carie, où ses images tensient une hache au lieu de la foudre et du sceptre. Cette hache avait appartenu à Herculo qui l'avait donnée à Omphale, d'où elle avait passé anx rois de Lydie jusqu'à Candanle. Celui-ci l'ayant donné porter à un de ses courtisans, ell tomba, après la défaite de Candoule, dans les mains des Catiens, qui en armerent leur Inpiter. Cependant Elien prétend que ce Jupiter tensit une épée dans la main, et que l'épithète de Labradeus ne lui avait été donnée que par rapport à la violence des places qui tombaient dans ce conton-là. D'autres la dérivent du bourg même où l'on adorait ce dieu, et qui s'appelait Labrada, on La-branda. Voy. l'article suivant. LABRADUS, recut Jupiter dans sa

maison et l'accompagna dons toutes ses expéditions. Atabyrius son frère, et l'un battirent un temple à ce dien , qui, du nom d'un des fondateurs, fut surnomnis Labradée. LABROS, vorace, un des chiens

1. LABYRINTHE, enclos rempli de bois et de bâtiments disposés de manière que, quand on y était une fois entre, on n'en pouvait trouver l'issue. Les anciens font mention de cinq fameux labyrinthes.

2.-Le plus ancien était celui d'Fegypte. Pline, qui le place dans le c Moris , en attribue la construction à Petesucus, ou Tithoës; Hérodote le fait l'ouvrage de douze rois. Cet édifice, au rapport de Pomponius Mela, contenuit trois mille appartements, dont moitié était sous terre, et moitié au dessus, et douze palais dans une seule enceinte; il était bâti et couvert de marbre; il n'y avait qu'une seule descente, mais au dedans se trouvait une infinité de routes tortucuses. L'opinion commune était, du temps de *Pline*, que c'était un monument consacré au Soleil. Des voyageurs modernes ont conjecture que c'était un pantheon. Les habitants du pays ennommentles débris le Palais de Charon, et sont persuadés que e'est l'ouvrage de ee Charon qui, après avoir gagné des sonmes immenses par le tribut qu'il exigeait pour le passage des morts, avait fait construire cet édifice pour y renfermer ses trésors que de puissants talismous garantissaient contres les voleurs. De là leurs eraintes que les voyageurs ne viennent enlever ces trésors, et la répugnance qu'ils ont à les y mener.

 Le labyrinthe de Crète fut băti auprès de Gnosse par Dédale, sur le modéle de celui de l'Egypte, pour y enfermer le Minotaure. Il était découvert, au lieu que celui d'Egypte était couvert et obscur.

- Unautre labyrinthe de l'isle de Crète est décrit, dans les ménoires de l'académie des sciences, par Tournefort. C'est un conduit sonterrain, en forme de rue, qui, par mille tours et détours irréguliers, parcourt tout l'intérieur d'une colline située gu pied du mont Ida, vers le midi, à trois milles de l'ancienne ville de Gortyne,

5. - Le labyrinthe de l'isle de Lemnos était remarquable par cent cinquante colonnes, qui, pendant qu'on les tournait, étaient si également ajustées dans leurs pivots, qu'un enfant suffisoit pourles monyoir pendant que l'ouvrier les travaillait. C'était ouvrage des architectes Zmilus, Rholus et Théodore de Lemuos. On en voyait encore des vestiges du temps de Pline.

6. - Le labyrinthe d'Italie fut bâti. au-dessous de la ville de Clusium por Porsenna, roi d'Etrurie, qui voulut, en s'élevant un magnifique tombean, assurerà l'Italie la gloire d'avoir surpassé la vanité des rois étrangers.

Pline parle d'un antre labyrinthe fait à Santos per Théodore.

LAC Les Gaulois avaient un respect religieux pour les lacs, qu'ils regardaient ou comme autant de divinités, ou du moins comme des lieux qu'elles chois:ssaient pour leur demoure ; ils connaient nième à ces laes le nom de quelques dieux particuliers. Le plus célèbre de ces laes était celui de Toulouse, dons lequel ils jetaient, soit en espèces, soit en barres, soit en lingots, l'or et l'argent qu'ils avaient pris sur leurs ennomis. Il y avait aussi dans le Gévoudan, au pied d'une montagne, un grand lac consacré à la Lune, où on s'assemblait, tous les ans, desenvirons, pour y jeter les offrandes qu'on faisait à la déessee. Strabon parle d'un autre lac très célèbre dans les Gaules, qu'on nonmait le *lac des* deux corbeaux, parcequ'il y avait deux de ces oiscoux qui y faisoient leur séjour, et desquels on faisait milles contes ridicules. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que, dans les différends qui varrivaient, les dems partiess'y rendalent, et leur jetalent chacune un gâtean; celui que les corbeaux mangeaient, en se conten-

tant d'éparpiller l'autre, donnait gain de cause. LACENA, un deschiens d'Actéon,

apparemment de Laconie.
LACCOPLUTES, descendants de
Callias, porte-torches des mystères à Athènes.

Luccio suos, fils de Jupiter et de Taygête, quatrième roi de Luccidmone. Les Luccid-moniens attribusient à ce prince la gloire d'avoirintroduite premier dans la Grèce le culte des Gresse, et prétendaient que le temple qu'il leur avait bâti sur les bords de filement sur les sur les bords de filement sur les sur mort un monument héroque en Locoise, Foy. Syarr. (Leonol.) Dans le Gommarum

Thesaurus d'Ebernayer, on voit un camée représentant Locédémon portant la barbe épaisse, et les eheveux longs et touffus. Il est coiffé d'un casque sans cimier, et sans ornemens.

L'ACÉDÉ NONE. Elle a sur ses médailles un vase allongé, et les bonnets des Dioscures.

à Crotone.

Lectorinostis, flets of les Locdémoniemes, femmes, filles, enfants, servantes, se réusissient dans un vaste appartement, d'où les hommes étaient acclus. Athènée parle d'une fète du même pom, où les femmes assissaient les vieux célibatairs, et les tralnaient autour d'un autel en les battant à coms de poinc.

Lachasorrhas, animaux imaginaires, que Lucien place dans le globe de la lune. C'étaient de grands oiseaux couverts d'herbes, an lieu de plumes. Roc. Lachanon, herbe; pteron, alle.

Lacafass, une des Parques. Elle tirait son nom du gree Lanchandier, tierem sort. C'était elle qui mettait le fil sur le fissess. Méniode la infait tenir la quenouille, et Jusénal la Lati lière sussi, Méniode la lai lière sussi, Palans les concerts des troitsesses de lactification de la lacafastic de lacafastic de la lacafastic de lacafastic de lacafastic de la lacafastic de la lacafastic de lac

son tablean d'Orphée, lui a donné, arco des draperies coulem de rose, l'éclat, la frateheur, et toutes les graces de la jeunesse, persuadé que le fil de nos jours devait être coulé à des doignt tendres et délicats.

Licetaré. (Connol). Hips in designe par une femine und vêtus, giant a terrent point nome un vertica de la contación de la contacta de la conción de la contacta de la contación de la contacta de la contacta de la contacta de la contación de la contacta de la contacta de la contación de la contacta de la contacta de la contación de la contacta de la contacta de la contación de la contacta de la contacta de la contación de la contacta de la contac

LACHNE, nom d'un des chiens

LACHUS, génie céleste, dont les Basilidiens gravaient le nom sur leurs pierres d'aimant magiques.

LACINIA, OU LACINIENNE, SURBOM que l'on donnait à Junon, tiré d'nn promontoire d'Italie, dans la golfe de Tarente, où elle avait un temple respectable par sa sainteté, dit Tite-Live, et célèbre par les riebrs présents dout il était orné. Il était couvert de tuiles de marbre, dont une partie fut enlevée par le censeur Quintius Fulvius Flaccus, pour servir de couverture à un temple de la Fortune qu'il faisait bâtir à Rome ; mais comme il périt ensuite miséra blement, on attribus sa mort à une vengeance de la déesse, et par ordre du sénat l'on rapporta les tuiles au même lieu d'où on les avait ôtées, A ee premier prodige on en ajoutait un outre plus singulier ; c'est que si quelqu'un gravait son nom sur ces tuiles, la gravure s'effaçait dès que eet homme mourait. Cicéron rapporte un autre miraele de Junon Lacinienne. Annibal voulant prendre une colonne d'or dans ce temple, et ne sachant si elle était d'or massif ou si elle n'était que couverte de feuilles d'or, l'avait fait sonder, de sorte qu'ayant reconnu qu'elle était toute d'or , il avait résolu de l'emorter; mais que, la nuit suivante, Junon lui étant apparue, et l'ayant

A 2

LACINIUS, brigand redoutable qui ravaguat les côtes de la grande Grèce. et voulut dérober les borufs d'Hercule. Ce héros le tua, et, en mémoire de sa victoire, bâtit un temple sous

le nom de Lacinia

Lactus, hérosde l'Attique, auquel on avait consacré un bois près d'un lien appelé la Bourgade des Lacides, patrie de Miltiade et de Cimon. Lacon, le meilleur des chiens d'Actéou.

LACSHMI (Myth. Ind.), déesse de l'abondance, fille de Bhrigu, prountigateur du premier code de rites socrés, ou, selon d'autres, née dans fa mer de lait. C'est unc des épouses de Wishnou. Les sectateurs de ce dieu la regardent comme la mère du monde. Sa beauté est citée comme parfaite. On la nomme aussi Pedma et Camala, du lotos ou nymphan, et Sris , qui signifie fortune, propérité. On voit encore dans d'anciens temples la statue de cette déesse, avec des mamelles gouflées, et une espèce de corne d'abondance entrelacée autour de son bras, attributs qui lui donnent une grande ressemblance avec la Céres des Grecs et des Romains.

LACTENS, LACTURNUS, dien des Romains. Vov. LACTURCINA. LACTON (Myth. Celt.), uomsons

lequel les Sarmates adoraient le sonversin des morts.

LACTURCINA, LACTURTIA, déesse des Romains, qui présidait à la cou-servation des hleds en lait.

Lana, ou Lano (Myth. Slav.), déesse adorée à Kiew. C'était celle de l'hymen et de l'amonr. On lui faisait des sacrifices avant de se lier des nœuds de l'hyméuée, dans l'intention de se la rendre favorable Lanes, fils d'Imbrasus, et frère

de Glaucus. Labocus, fils d'Echémus, donna

LAI son nom au village de Ladocée, en

Arcadie. 1. Lanon, fleuve d'Arcadie, père de Daphne et de Syrinx. Ce fut des

roseaux de ce fleuve que Pan se servit pour faire sa flûte à sept tuyoux. 2. - Un des capitaines arcadiens jui suivirent Enée en Italie, où il fut tué par Halésus.

5 .- Un des chiens d'Action. LELAYS, tourbillon, un deschiens d'Actéon.C'est aussi le nom du chien

de Cephale, qui, poursnivant le moustre euvoye par Themis, fut changé en pierre avec l'animal qu'il poursuivait

LAERCÉE, doreur dont parle Homère, Odyss. 1.3. LAERTE, fils d'Arcésius, et père

d'Ulysse, est comptépar Apollodore au nombre des Argonautes. Il était en effet contemporain et parent de Jason. Il eut Ulysse d'Anticlée, fille d'Autolyeus, et mourut peu après le retour de son fils.

Lientiades, Laentines, Lan-LAERTIUS, LARTIDIUS HEROS, le

LETITIA. Voy. Joie. LAGA (Myth. Scand.), gardichne des ondes rafratchissautes ou des

LAGASALLUS. V. HÉLIOGABALE. Lagenormonies, fêtes célébrées à Alexandrie du temps des Ptolémées. Ceux qui les célébraient sonpaient étendus sur des lits, et buvaient chacun de la bouteille qu'il avait apportée. Cette fête n'était célébrée que par le menu peuple. Ruc. Lagena, bouteille: ferre, porter.

Lagus, capitaine latin, fut le premier qui tomba sous les coups de Pallas, fils d'Evandre. LATADES, (Edipe, fils de Loius,

LAIDEUR ( Iconol. ) , femme maigre, les yeux petits, la houche grande, le front chauve, la gorge pendante, les mains s'ches, les pieds larges, l'airtriste, chagrin, et surtout jaloux.

LAIRA, VOY, ILAIRE. Luis, fameuse courtisane de Co-

rinthe, demanda mille drachmes pour

de Venus, qui en eut le surnom d'Homicide. (Voy. Annsormonos.) Dans le faubourg de Corinthe était le tombeau de Lais, sur lequel on voyait une lionne tenant un belier entre ses puttes. Laïus, fils de Labdacus, roi de

Thèles et de Nyctis, était encore an bercean lorsqu'il perdit son père. Lycus, son oncle, à qui Labdacus l'avait recommandé en mourant, s'empara du trône; mais les Thébains, après la mort de l'usurpateur rétablirent Laïus sur le trône. Il éponsa Joeaste, fille de Créon, roi de Thèbes, Voy. (Entre.

LALABIA , fille du fleuve Almon , nommée sinsi de mot grec lalein, purler. Voy. LARA, MUTA. LALLES, divinité invoquée par les

nontrices pour empécher les enfants de crier et pour les endormir; d'autres disent qu'elle présidait au bal-Lutiement des enfants.

LAMA (le grand), - V. DALAI-LAMA. C'est aussi le nom des ministrese t prêtresde oe prétendu dieu. Le inune est leur (ouleur favorite: chapeaux, robes, ceintures, et jusqu'à leur chapelet, tout est de cette couleur. Ils se rasent le visage et la tête. La continence et la chasteté sont les vertus principales que leur règle leur recommunde. Ils sont aussi obligés de prier continuellement; aussi les voit-on sans cesse rouler entre leurs doigts leurs grains de chapelet. Les trois préceptes prin-cipaux qui font la base de leurs doctrine sont d'honorer Dieu, de n'offenser personne , et de rendre à chucun ce qui lui appartient. Pendant leurs prières, ils tournent un instrument cylindrique sur son cube.

1. LAMIE, fille de Neptune, fut nimée de Jupiter, dont elle ent une fille nommée Hérophile, une des Sibylles.

2. - Reme d'une extrême beauté, qui habitait un antre vaste et garni d'ifs et de lierre ; mais, en punition de la férocité de son caractère, elle fot transformée en bête sauvage. Avant perdu tous ses enfants, elle tomba dans un tel d'ésespoir, qu'elle faisait enlever ceux des autres femmes d'entre leurs bras pour les massacrer elle-mème. C'est pour cela, dit Diodore de Sicile, que cette femme est devenue odiense à tous les enfants, qui craignent même d'entendre prononcer son nons. Quand elle était ivre, elle permettait de faire tout ce qu'on voulait, sans craindre de sa port aucun retour sur ce qui s'était passé pendant son ivresse. C'est pour cela qu'avant de boire elle mettait ses yeux dans un soc, c.-à-d. que l'ivresse la plongeait dons un profond sommeil. 3 .- et Auxèsie. V. Lithorolie.

L A M

4. - Fille de Cléonor d'Athènes, celebre joueuse de flûte et fameuse courtisane, fut aimée de Ptolémée 1, roi d'Egypte. Prise dans un combat naval, et amenée à Démétrius Poliorcète, elle lui parut si aimable quoique déjà avancée en age, qu'il la prefera à toutes ses autres mattresses. Elle excellait en bons mots et en réparties agréables. Les Athéniens et les Thébains lui élevèrent un temple sous le nom de Venus Lamia.

LAMIRS, spectres qu'on représentait avec un visage de femme, et qu'on disait se cocher dans les buissons, près des grands chemins, pour dévorer les passants. Cette fable parait fondée sur celle de Lamie 2. Rac. Laimos , voracité. (V. Eupusa . GRÉES.) On donnait aussi ce nom aux magiciennes. Les Arabes mettent ets Lamies au rang des démons ou mauvais géniesà qui Dieu avait donné le gouvernement du monde avant de le confier à Eblis. Ils disent que Sulomon, en ayant vainon une, l'employa à une infinité de choses merveilleuses.

Lamius, un des fils d'Hercule, mquel un mythologue attribue la fondation de Lamia, en Thessulie. LAMLENAHA (Myth. Afr.) , poutife dont la dignité répond, chez les Madécasses, à celle d'archerèque-Lusyabou avris, dévination dans laquelle on observait la forme, la couleur et les divers mouvements de la lumière d'une lampe, afin d'en tirer des présages pour l'avenir. Delrio rapporte à cette divination la pratique supersitieuse de ceux mi allument un cierge en l'bonneur de saint Antóine de Pade, pour retrouver les choes perdues.

LAMPADODROMIE, course de flambeaux. V. Lampadophories. Lampadophore, celui qui portait

la lampe dans les sacrifices, ou le flambeau dans les Lampadophories.

V. Danuckes.

Lantadornomas, fêtes dans lesquelles les Grees allumaient une infinité de lampes en l'honneur de Minerre, qu'il première leur avait donné l'huile de Vulcain, inventeur du fen et des Lampes, et de Prométhee, qui avait dévole le freu du ciel. On y domnait ausai des jeux, qui consistaient à disputer le prix en courant un flambeau à la main. F. FLAMERAU

1. Laures. Les anciens les employaient à trois usages ; t°. dans les temples pour les actes de religion ; 2°. dans les maisons, aux noces, aux festins; 5°. dans les tombeaux.

(Iconol.) Les anciens conso-craient des lampes à leurs divinités, et même à leurs héros. Presque tous les livres d'antiquités, tels que le Museum Romanum de la Chausse, les Antiquités d'Herculanum, et divers recueils gravés par Bartoli et commentés par Bellori, en offrent une multitude dont l'élégance des formes, ou même la bizarrerie est due principalement aux symboles dont elles sont ornées. Ainsi la lampe de Jupiter est surmontée d'un aigle tenant la foudre. Celle de Vesta offre la figure de cette déesse. Celle du Soleil est ornée d'un griffon atlé, entre deux colonnes. Un des pieds de l'animal fait mouvoir une roue, comme pour indiquer que le mouvement circulaire du soleil est ce qui conserve et reproduit toutes choses. Les colonnes symbolisent peut-être ou les tropiques, ou les équinoxes et les solstices. Une lampe de Léda offre la tête de cette belle : deuxtêtes de cygnes forment les anses. Une autre lampe consaere le souvenir des amours de Jupiter avec la même Léda, et avec Europe. Elle est ornée de deux figures entières de eygnes, et de deux figures de taureaux. Une lampe de Pallas victo-rieuse offre la statue de cette déesse sur le senil de son temple, et tenant à la main un rameau d'olivier avec l'inscription : Palladi Victrici. On voit une lampe de Neptune, tonte entière formé du corps d'un cheval. - Une lampe consaerée à Pégase et singulièrement remarquable, est surmontée de la figure entière de ce cheval-dieu entre deux nymphes couronnées de jone, dont l'une tient une amphore, et l'autre lui présente dans une grande eoquille de l'eau, ou si l'on veut les vapeurs de la rosce. Deux masques scéniques sont à leurs pieds, et un ramean de vigne chargé de son fruit est sculpté dans le milieu. - Plusieurs lampes de Silène sont formées de la tête de ce dieu champêtre quelquefois couronuée de parapre ; de sa houche immensément ouverte, sortait la mêche emflam-mée. - Une lampe de Vénus est faite en forme de colombe. - Une autre, consaerée à Diane d'Ephèse, offre à l'extrêmité de son anse un eroissant, avec cette inscription : ASTEMIS. EPHESION. EUTYCHOVS.

ALEXANDROU. MEILETOPOLEITOR. Nous connoissons une lampe de Pan où sou masque est représenté svec ses cornes, et orné de diverses têtes d'animaux terrestres et aquatiques qui semblent sortir de ses cheveux et de de sa barbe. - Une antre lampe consacrée au génie de l'Hiver, estornée d'une tête de canard.-Apollon en avait de figurée dn corps d'un cygne, symbole de la divination. -Le cardinal Alexandre Albani postédait une lampe judis consacrée à Esculape, elle est ornée de deux serpents enlacés qui en forment l'anse. - On connaît aussi une lampe circulaire à douzemèches, symbole du Zodiaque.

2. - INEXTINGUIALES. Ces lampes conservaient leur inextinguibilité pour toujours, ou seulement pendant un temps limité. Dans le temple de Minerve à Athènes, selon Pausanias, il v avait une lampe d'or inextinguible , qui brûlait un an entier jour et muit, sans qu'on fittobligé pendant ce temps-là de l'entretenir. - Saint-Augustin, de Civit. dei, parle d'un certain temple de Vénus on était un candelabre sur lequel était posée une lampe brûlante à l'air, et tellement inextinguible, que non-sculement la pluie, mais même la tempète la plus violente ne pouvait l'éteindre. - So-Un parle d'une lampe pareille qui était dans un temple d'Angleterre. Phatarque dit que Cléombrotus, Lacédémonien, visitant le temple de Jupiter-Ammon, vit une lampe que les prêtres dissient perpetuellement brûler avec la même huile. L'artifice est trop grossier pour mériter aucune croyance. On cite d'autres exemples de lampes perpétuelles trouvées dans les tombeaux, et entr'autres dans celui de Tulliola, fille de Cicéron dont le sépulcre fut découvert à Rome en 1540. On y trouva, dit-on, une lampe allumée, qui s'éteignit dès que l'air y pénétra. Des auteurs sensés nient tous ces prétendus prodiges fondés sur des oui-dire, et sur le rapport de quelques ouvriers qui, voyant une espèce de fumée sortir de ces monuments découverts et venont ensuite à y trouver une lampe, en auront conclu que cette lampe s'était éteinte, et que de là venait la famée.

5. — DR PRIAFE. Ces lampes swaient use figure particulière, et ordinairement à forme du phallus; elles étaient anssi consocrées ou Soleil, à Bacchus, à Isis, à Mercure età Cybèle. Il y en avait de semblables dans les demeures des prottieres. On leur permettait, à Rome, de les allumer le soir, vers la neuvième henre du jour.

4.—(Fète des). (Myth. Egypt.) Cette fète se celébrait à Sais en Egypte, Hérodote nons apprend qu'elle fut instituée à l'occasion de la mort de la fille nuique d'un roi aimé de ses sujets. P. LANVERNES. 1. LANFÉRIE, LANFÉRUES, fille d'Apollon et de Clymène, et seur de Phaéton et de Phaétuse, s'affligea tellement de la mort de son fêrer, que les dieux la changèrent en peu-

plier. 2. — Fille d'Apollon et de Nééra, et sœur de Phaétuse. Le Soleil leur

avait confié la garde de ses troupeaux en Sicile. Les compagnons d'Ulysse, pressés par la faim, ayant tué quelques beufs, Lampélie porta ses plaintes au Soleil, et le Soleil à Jupiter, qui fit périr tous les compagnons d'Ulysse dans une tempête.

Labréto, reine des Amotones, régno avec Marthésie, et porta si loin la gloire de ses armes, qu'elle se donna pour fille de Mars. Après avoir conquis la meilleure partie de l'Europe, elles soumirent quelques villes de l'Asie, et fondèrent Ephèse et plusieurs autres cités florisantes. Labretoon, resplendissant, epithète d'Apollon. Anthol

Lauréus, surnom de Pan, du mont Lampéa, en Arcadie.

1. Luxos, devin d'Athères. On apporta un jour à Périèles, de so nuison de campogne, un hélier qui nivait qu'une come très-forte au milleu du front; sur quoi Lumpon pronostiqua que la puissarce, aime de l'Indexident de l'Arches de l

 Autre devin d'Athènes, qui gagnait sa vie à apprendre à chanter aux oiseaux.

3. — Un deschevaux de Diomède.
1. Leuros, resplendissant, un des chevaux du Soleil vers son middi, lorsqu'il a toute sa splendeur.
2. —Surnom de l'Aurore.

3. — D'Hector. Language, fille de Mandron, roi den Beitreviene, avertit Phobus et Bilgnus, Phoceies, qui e éxisient reun établirà Pityosesa avec une nombreuse jennese, quele habitunts du pays avaient juré leur perte. Instruits de la tratinion, le Phoceins la préviurent, et firent mais basse aur leur eumania. Quelque jours préps. la cemania. Quelque jours préps. la ser compagnons lui érigirent un unpréte numoule, et woularent que désermais Pityoses portat le nom de Lampace, que Lamporney, ville de l'Asie minence, où Priape était hount d'un culte particuller.

LAMPERA, surnom de Bacchus, pris du grand nombre de lampes qu'on allumait à me de ses lêtes.

L'AMPTÉRIES, l'étesquis ecclébrait à Pellène en l'honneur de Bacchus. Elle était placée immédiatement après la vendange, et consistait en une grande illumination nocturne, et une profusion de vin qu'on versait

nux passants.

1. Lampus, un des fils de Laomédon, et père de Dolops.

2. — Un fils d'Egyptus.

Un fils d'Egyptus.
 Un des chevaux d'Hector.

 Un des chiens d'Actéon.
 LANUS, fils de Neptune, et roi des Lestrigons, fondateur de Formies.

2.—Fils d'Hercule et d'Omphale. 3.—Capitaine latin tué par Nisus. Lawreus, capitaine latin tué par le même.

LANASSA, fille de Cléode petitfils d'Herru'e, fut enlevée par Pyrrhus fils d'Achille, qui la prit pour femme, et eut d'elle huit enfants. V. Pyrahus.

LANIOZRA, surnom de Cérès, lorsqu'elle est représentée précédée d'un hélier ou assise sur lui. Elle avait sous ce nom un temple à Mégare, parceque cette contrée était renommée pour les ouvrages en laine.

LANITRO (Myth. Ind.), nom sous lequel les habitans des Moluques adorent le démon de l'air.

dorent le démon de l'air. Lanonène, fille d'Hercule.

LANTERNES (Fète des) (Myth. Chin.), la plus solennelle des fètes chinoises. On la célèbre le 15°, de la première lune. Le jour de cette solennite, on allume dans tout l'empire des lanternes peintes et façonnées. Il y en a d'une si grande capacité, que trois ou quatre pourraient, dit-on , former un appartement. Elles sont enveloppées d'une étoffe de soie fine et transparente, sur la-quelle on représente, avec les plus belles couleurs, des fleurs, des arbres, des rochers, des cavalcades, des vaisseaux qui voguent, des armées qui combattent, etc. La lampe, ren-fermée dans la machine, répand sur ces printures un grand éclat. La fête est toujours accompagnée de feux d'artifice, sur-tout dans les grandes villes. Comme ils excellent dans la pyrotechnie, ils ont l'adresse de représenter dans leurs feux toutes sortes d'ol jets au naturel; sic'est, par exemple, une treille, les ceps de la vigne, les branches, les feuilles, les grains, se distinguent par leur condeur; les grappes sont rouges , les feuilles paroissent vertes, et le hois blanchatre, Quelques auteurs chinois donnent pour origine à cette fête la mort de la fille unique d'un mandarin adoré dans la province. C'est un rapport de plus pour étayer le système du savant de Guignes, qui fait des Chinois une colonie égyptienne. V. LAUPES.

LANTHILS (Myth. Ind.), nom que les habitans des Moluques donnent à un être supérieur qui commande à tous les nites ou génies malfaisants.

LANYMU, magicien chinois, qui prétendait n'avoir jamais eu de père et être resté soixonte-dix ans dans le sein de sa mère, vierge immaculée. Ses disciples le regardaient comme le créateur de toutes choses. Voy. Lauren.

LANUAS (Myth. Amér.); nom que les Apalachites donnent à leurs médecins, qui sont aussi leurs prètres, ou sacrificateurs du soleil. Ils ont une longue robe faite de peau de diverses bêtes sauvages, coupées par bandes de différente grandeur, dont les poils bigarrés présentent oux yeux le plus affreux mélange. Cette robe, qui leur tombe jusqu'an dessons du gras de la jambe, est serrée par le milieu, avec une ceinture de cuir de cerf , à laquelle sontattachées trois ou quatre escarcelles, ordinairement réimplies de plusieurs sortes d'herbes, auxquelles ils attribueut de grandes propriétés pour la guérison de plusieurs maladies, qui règnent particulièrement dans ce pays. Pardessus cet habillement ils portent, su lieu de manteau, la dépouille entière d'un lion, d'un tigre ou d'un léopard, dont la tête et les pattes desséchées leur pendent sur l'estomac et des d'eux côtés. Leurs oreilles sont percées et portent suspendus certains pet its oiseaux noirs dureis à la fumée. Soit par contame, soit par superstition, ils ont en tout temps les pieds nus; mais leur tête est converte d'un bonnet fort haut , terminé en pointe, et composé de deux peaux avec leur poil, morque-tées de différentes couleurs, et les plus hideuses qu'ils puissent trouver. Leurs bras, mus jusqu'au coude, sont marqués de plusieurs caractères et figures tracés dans le temps de leur promotion à ces charges de socrificateurs et de médecins, par ceux qui règlent leur religion. Ces principanx ministres ou surintendous, après les avoir dessinés sur la peau de leurs disciples, y font , jusqu'au sang, des piqures, qu'ils étanchent aussitôt , en jetant sur la plaie la cendre d'une certaine écorce d'arbre, qui laisse à la cicatrice une couleur bruue, que rieu ne peut effacer

Lanzo (Myth. Chin.), secte de

magidiens dans le royaume de Turquin. Cette secte s'est acquils Ventue des grands et le respect du rulgaire. On ecusalte sues cheft dans les cocasions importantes; et leurs réponses, on leurs prédictions, passent pour des inspirations du ciel. On en distingue plusieurs classes. V. Thay-Bou, etc.

t. LACCOON, Calydonien, fils de Porthaon et frère d'Œnéus, est compté par Hygin au nombre des

Argonautes. 2. — Fils de Priom et d'Hécube

selon les uns, et frère d'Anchise selon les autres. Prêtre d'Apollon et de Neptune, il opposa la plus vive résistance à l'introduction du fameux cheval de bois dans les murs de Troie, le représenta comme une machine dont les vastes flancs cachaient leurs ennemis, ou propre à battre les murailles d'Ilion, et lança sa javeline dans les flancs du cheval. Les Troyens aveuglés regardèrent cette action comme une impiété, et en furent plus persuadés encore lorsque deux affreux serpents, venus de la mer, allèrent droit à l'autel où sacrifiait Laocoon, se jetèreut sur ses deux fils , Antiphate et Timbraus , et , après les avoir déchirés impitoyable-ment, saisirent Laccoon lui-même qui venait à leur secours, et le fireut périrmisérablement. Hyginattribue cette catastrophe à la colère d'Apollon, qui se vengen sinsi de ce que Laocoon s'étnit marié contre sa défeuse expresse; et Servius rapporte que Laocoon fut la vietime du courroux d'Apellon, pour avoir connu sa femme Antiope devant la statue de ce dieu. Quoi qu'il en soit, cette aventure a donné lieu a un des plus beaux morcemix de sculpture grecque que nous possédions. Ce chef d'œuvre est de la main de Polydore, d'Athénodore et d'Agésandre, trois excellents mostres de Rhodes, qui le taillèrent, de concert, d'un seul blog de marbre. Cet onvrage est trop justement célèbre, pour que le lecteur ne me pardonne pas d'avoir inséré ici le jugement brillant qu'en porte un moderne, bon inge en cette matière. " Une noble simplicité, nous dit-n il, est sur-tout le caractère dis-» tinctif deschefs-d'œuvre des Grees. 33 Ainsi que le fond de la mer reste » toujours en repos, quelque agitée » que soit la surface, de même l'ex-» pression que les Grees ont mise o dans leurs figures fait voir dans " toutes les passions une ame grande » et tranquille. Cette grandeur, cette » tranquillité, règnent aumilieu des » tourments les plus affreux.

" Le Laocoon en offre un bel » exemple, lorsque la douleur se » laisse apercevoir dans tous les » muscles et dans tous les nerfs de » son corps, au point qu'un specta-» teur un peu attentif ne peut pres-» que pas s'empêcher de la sentir, » en ne considérant même que la " contraction dn bas-ventre. Cette » grande douleur ne se montre avec » furie, ni dans le visage, ni dans » l'attitude. Laocoon, prêtre d'A-» pollon et de Neptune, ne jette o point de cris effroyables, comme " nous l'a représenté Virgile ; l'ou-" verture de sa houche ne l'indique » pas : et son caractère aussi ferme qu'héroïque, ne souffre pas qu'on
 l'imagine : il pousse plutôt des
 soupirs profonds, auxquels le com-» ble du mal ne semble par permettre nn libre cours; et c'est ainsi que » le frère du fondateur de Troje a » été dépeint par Sadolet. La dou-» leur de son corps et la grandeur » de son ame sont pour ainsi dire » combinées la balance à la main, et n répandues avec une force égale » dans toute la configuration de la » statue. Laocoon souffre beaucoup. \* mais il souffre comme le Philoctète » de Sophocle ; son malheur nous » pénètre jusqu'au fond de l'ame, n mais nous souhaitons en même » temps de pouvoir supporter le » malheur comme ce grand homme » le supporte; l'expression d'une » ame si sublime surpasse de beaun coup la représentation de la na-. ture. Il fallait que l'artiste de cette » expression sentit en lui-même la » force de courage qu'il voulait im-» primer à son marbre. C'est encore » un des avantages de l'ancienne » Grèce, que d'avoir possédé des 10 artistes et des philosophes dans 10 les mêmes personnes. La Sagesso, » prêtant la main à l'Art, mettait » dans les figures des ames élevées no un-dessus des ames communes.

» Si l'artiste eut donné une dra-» perie à Laocoon, parcequ'il était » revêtu de la qualité de prêtre, il » nous aurait à peine rendn sensible » la moitié de la douleur que souffre » le malheureux frère d'Anchise : de » la façon, au contraire, dont il l'a v représenté, l'expression est telle, » que le Bemin prétendait décou-» vrir dans le roidissement de l'une » des cuisses de Laocoon le com-» mencement de l'effet du venin du » serpent. La douleur, exprimée n toute seule dans cette statue de » Laocoon, aurait été un défaut : » pour rémnir ce qui caractérise » l'ame et ce qui la rend noble, n l'artiste a donné à ce chef-d'œuvre s une action qui, dans l'excès de » douleur, approche le plus de l'état » du repos, sans que ce repos dégé-» nère en indifférence, ou en une o espèce de léthargie. a

Le malheur de Laocoon est aussi représenté dans les peintures du Virgile du Vatican. Cette production n'a d'antre mérite que l'anti-quité. - Nombre de copies du célebre gronppe d'Agesandre et de ses rivaux ont exercé des ciseaux modernes, mais aucun n'approche de la rare perfection de l'original. Laocoosa, femme d'Apharée,

mère d'Idas et de Lyncée. LAODAMANTUS, file d'Hector et

d'Andromaque-1. LADDAMAS, fils d'Etéocle roi de Thébes. Son père le laissa sous la tutele de Créon, fils de Ménécée. Lorsqu'il fut en age de gouverner , les Argiens tentèreat une expédition contre Thèbes. Laodamas tua Egialée, fils d'Adraste, mais n'en fut pas moins vaincu. La nuit suivante il se sanva en Illyrie, peu

accompagné. Voy. THERSANDRE. 2. - Fils d'Anténore, tué par Ajax au siège de Troie.

5. - Fils d'Alcinous, roi des Phéaciens, défia dans le 15°. liv. de COdrssee Ulysse à la lutte. Mais ce prince, par respect pour l'hospi-

talité qu'il avait recue, s'y refusa. s. Laodania, fille de Bellérophon et d'Achémone, fut aimée de Jupiter, et en eut Sarpédon, roi de Lycie. Diane, indignée de son orgueil, la tua à coups de flèches, c.-a-d. qu'elle mourut subitement , ou d'une moladie contagieuse.

 Fille d'Acaste, épousa Pro-tésilas. Son mari ayant été tné par Hector, Laodamie fit faire une statue qui lui ressemblait. Un valet, l'ayant vue an lit avec elle, alla direa Acaste que sa fille était couchée avec un bonnie; il y accourut, et n'ayant trouvé qu'une statue, il la fit brûler, pour ôter à safille cetriste spectacle. Mais Laodamie, s'étant approchée du feu, s' y jeta et y périt. C'est peut-ètre la ce qui a donné aux poètes occasion de dire que les dieux avaient rendu la vie à Protésilas pour trois heures seulement, et que, se voyant obligé de rentrer dans le royaume de Plnton, il avait persuadé à sa femme de le suivre.

3. - Fille d'Amyclas, roi de Lacédémone, et mère de Triphylus. 4. - Princesse d'Epire. Voy.

LAUDAMIE. Nourrice d'Oreste.

6. - Fille d'Alcméon. 1. Laonica , fille de Priam et d'Hécube, fut mariée en premières noces à Télèphe, fils d'Hercule; mais ce prince, ayant quitté le parti des Troyens pour celui des Grecs, abandonna son épouse. Priam remaria sa fille à Hélicaon, fils d'Anténor, qui fut tué peu de temps après, ou, selon d'autres , reconnu et sauvé par Ulysse. Elle ne fut point insensible au mérite de Démophon et en eut un fils nommé Munychus. Lorsque Troie fut prise , Laudice , pour éviter la captivité, et sur-tont dans la crainte de devenir esclave de la femme de Télèphe, se précipita du haut d'un rocher. D'autres racontent que la terre s'entrouvrit sous ses pas sel ses desirs, et l'en gloutit toute vivante.

2. - Fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, fut offerte per son père en mariage à Achille.

3. - Fille d'Agapenor, roi d'Ar-cadie. Après la prise de Troie, ce prince, ayant été jeté sur les côtes de Chypre, fut contraint de s'établir à Paphos. Loodice envoya de cette ville un voile à Tégée pont Minerve Aléa. 4. — Une des filles que les Hyper-

boréens envoyèrent à Délos y porter leur offrande.

5 .- Unc fille de Cinyre, femme d'Elatus.

6. - Une des Océanides.

7.-Femme d'Antiochus, un des lieutenants de Philippe, et mère de Séleucus Nicanor. Neuf mois avant la naissance de son fils, elle songea qu'Apollon était couché dans son lit, et lui avait donné une pierre pré-cieuse où était gravée la figure d'une ancre, avec ordre exprès de la donner au fils qu'elle mettrait au monde. Le lendemain, elle trouva dans son lit un anneau dont le chaton était enrichi de cette pierre précieuse, avec la marque qu'elle avait vue en songe. Son enfant naquit avec ce meme signe sur la cuisse, ainsi que tous ses descendants. Enfin Laodice donna cet anneau à Séleucus, lorsqu'il se mit au service d'Alexandre.

8. - Nymphe, dont Phoronée eut Apis et Niobé. Apollod.

1. Laonocus, fils d'Anténor,

jeune Troyen d'une grande valeur , sous la ressemblance duquel Minerve conseilla à Pandare de lancer une flèche, pour empêcher le combat singulier de Paris et de Ménélas.

2. - Un fils d'Apollon et de Phthia.

3. - Unfils de Priam. 4.- Un compagnon d'Antiloque. 5.- Fils de Bias, et frère de Talaŭs, argonaute.

6. - Ancien héros, dont le génie protégea Delphes contre les Gau-

LAGETAS, plébeien, surnom de Jupiter et de Neptune à Olympie. I. LAOGONUS, fils de Bias, et frère de Dardanus.

2. - Fils d'Onétor, et grand-

prêtre de Jupiter Idéen, tué par Mérion au siège de Troie.

LAGGORAS, roi des Dryopes. Ces peuples pillèrent le temple de Delphes. Hercule les défit, et tua Luogoras et son fils. Diodore de Sicile nomme ee roi Phylus, et ajonte qu'Hercule chassa tons les Dryopes de leur pays.

LAGGORE, fille de Cinvre et de Métharme, fille de Pygmalion, mourut en Egypte.

LAO-KIUM, philosophe miquel les Chinois ont décerné les honneurs divins. A en croire ses disciples, sa naissance fut des plus extraordinaires. Porté quatre-vingt-dix ans dans les flancs de sa mère, il s'ouvrit un pasage par le côté gauche, et causa la mort à celle qui l'avait concu. « Tao, » disait-il, ou la Raison, produisit » nu, un produisit deux, denx pro-» duisirent trois, et trois ont produit » toutes choses, » Il enseignait encore que l'univers était gouverné par un dieu corporel qui habitait dans le ciel, et qu'il nommoit Cham-Ti ( roi d'en-haut ); que sous îni était un grand nombre d'êtres intelligents, avec un pouvoir moins étenda, mais indépendant du sien. Ses opinions étaient favorables au matérialisme. Lao-Kium, après sa mort, fut mis au rang des dieux. On lui éleva un temple magnifique, et l'empereur Hium-Tsong fit transporter sa statue dans son palais. Ce philosophe fonda la secte de Taose, environ six cents ans avant l'ère chrétienne.

Ce philosophe qui vivait environ six cents ans avant Jésus - Christ, prêcha une sorte de quiétisme. Il faisuit consister le bonheur dans un sentiment de félicité donce et tranquille, qui suspend tontes les fonc-tions de l'ame. Le dieu de Lao-Kium était matériel, et commandait à des dieux subalternes. L'ame, selon lui, périssoft avec le corps; mais il pro-mettait à ses disciples de leur pro-longer la vie au-delà des bornes ordimaires. Il n'en fallut pas davantage à ceux-ci pour imaginer un breuvage d'immortalité, et pour en garantir les effets. La secte de Immortels fut très-nombreuse des son origine. Sons les empereurs de la treizième dynastie, elle devint très florissante , et le fondateur de cette race bâtit un temple à Lao-Kinm. Les prêtres de cette religion paraissent infatues des visions de l'astrologie judiciaire, et des superstitions de la magie. Leurs principoux prestiges consistent à faire parattre en l'air la figure de Lao-Kium, ou de quelque autre idole, et de fsire voir dans un verre d'eau les personnes que l'on desire, et les événements qu'on veut savoir. LAGNAQUE, amozone

LAOMÉNEÉ, une des filles de Nérée et de Doris.

1. LAONÉDON, fils d'Ilus, et père de Prism , regna à Troie vingt-neuf ans. Il fit environner sa capitale de si fortes murailles, qu'on attribua cet ouvrage à Apollan. Les fortes digues qu'il fit faire aussi contre les vagues de la mer passèrent pour l'ouvrage de Neptune ; et comme dans la suite les inondations ruinèrent une partie de ces ouvrages, on publia que Neptune, frustré de la recompense promise, s'était vengé par-là de la perfidie du roi. Des historiens disent que Laomédon, pour embellir et fortifier sa capitale, se servit de trésors consacrés à Apollon et à Neptune ou déposés dans leurs temples, et ne les voulut pas remettre, ce qui donna lieu à la fable. Apolton, de son côté, se venges par la peste. On recourut à l'ornele pour faire cesser ces deux fléaux, et la réponse fnt que le dieu de la mer ne pouvait être appoisé qu'en exposant à un monstre morin la fille du roi. Hercule s'offrit, svec ses compagnons, et vainquit le monstre , on arrête l'inondation par des digues ; mois Laomédon . ayant de nouveau manqué à sa parole, vit saccager sa ville et son pays, enlever sa fille de force, et fut lnimême victime de sa perfidie. - Une composition agréable et d'ailleurs peu connne, du fameux Dominicata, représente Apollon et Neptune offrant feurs services à Laomédon, pour construire les murs de Troie. V. Hé-SIONE, FATALITÉS DE TROIE.

L A P
2. - Fils d'Hercule et de la thes-

LAONEDONTIADES, Prium, fils de

Laomedon. C'est aussi quelquefois, dans les poètes, le nom des Troyens. Laomedontius Heros, le héros

troyen, c.-à-d. Enée. LAONOUE, fille de Gynéus, épouse d'Alcée, et mère d'Amphytrion.

LADPHONTE, fille de Pleuron et de Xantippe, épousa Thestins, qui la rendit mère d'Althra et de Leda. 1. Ladrhof, fille d'Altes, roi des Lébres (vov. Altès), fut nue des femmes de Primm, à qui elle donna plusieurs enfants.

2.— Fille d'Hercule, et femme de Polyphème, l'Argonaute. Laornois, fils d'Hercule et de la

thestinde Antis.

LAPHRIA, surnom que les Calydoniens donnèrent à Diane, lorsqu'ils orurent sacolère contre CEnce et ses sujets appaisée avec le temps. Auguste, ayant dépeuplé Colydon, pour en transporter les habitants à Nicopolis sa nouvelle ville, donna à ceux de Patras en Achaie une partie des dépouilles de Calydon, et entr'autres la statue de Diane-Laphria, que ces penples gardèrent avec soin dans leur citadelle. Cette statue était d'or et d'ivoire, et représentait la déesse en habit de chasse. Les uns dérivent son surnom du grec laphuron , dépouille ; les autres d'elaphros , léger , arcequ'elle était devenue plus donce a l'égard d'Œnée; d'autres enfin de Lapheins.

Lavatura, Rte ammelle que les habitants de Parta avaient d'ablier en l'homene de Diane-Laphria, et dont Pausanafan nous a trassmis lesci-trémosine. Elle durait deux journ. Le les exonosion en les considerations en les consolons de l'avaient de les vocales de l'avaient vierant, télepue des loaps, des conseinatif de les attuches aux de l'avaient d'avaient de l'avaient de l'avaient d'avaient de l'avaient de l'a

qu'il fussent hors d'état de fuir; et alors ils s'élançaient hors du bûcher, au grand danger des assistants; mais la superstition grecque prétendait qu'il n'en résultait aucun accident.

LAPHRIUS, fils de Delphus, fut, dit-on, le premier qui éleva une statue de Diane à Calydon, d'où, selon quelques-uns, la déesse a tiré son suracom de Laphria.

LAPHYRA, surnom de Pallas, pris de laphyra, dépouilles, parcequ'elle est la déesse de la guerre, et que c'est elle qui fait remporter les dépouilles

des ennemis.

Laphystiennes, surnom des Bocchantes; du mont Laphystius, en Béotie, où Bácchas était henoré. I Laphystius, surnom de Bacchus.

a. — Surnotn de Jupiter, à qui Phrysos immols le beller qui l'avait porté à Colchos. Les Orchonéniess lui dombrent ce surnom en mémoire de sa finite; vet depuis ce temps, Jipiter Laphysius fut regardé comme le dieu tuéllaire des finitifs. Roé. Laphyssein, fuir àweprécipitation. V. Purves.

LAPIDATION. V. LITHOROTTE.

sequel il d'ais souvent confond avec le dien Terme. D'autres disent qu'il fut ains ionnum de la pierre doit on sesonamil la victime dans les traités, sesonamil la victime dans les traités, de celle que l'héa donna dévorse à Sature. Le sement fait par ce nom mystérieux écut très respecti au dire d'Apulée-c'est ce que Cicéron appelle Josen lapitem jurare.

hors de Route près de la porte Capéne et du temple de Mare. On dit que les Romains l'avant, donn une gronde sécheresse, tait transporte dans la ville, il tomba anssi-de une quantité d'ean, et que ce fut pour cela qu'on danna à cette pièrre le nom de Lopis manails. Rac. Manare, couler.

5.— USPICATUS, pierre consacrée que l'on jetait dans les fondements des temples , et sur laquelle était une inscription ; c'est ce qui , dans les usages modernes , s'appelle la première pierre. — Divus, statue de Diane qu'Oreste et Iphigénie enlevèrent du temple de Tauride, et dont plusieurs villes d'Asie et d'Furope se disputaient la posses-sion. - Manalis ( V. le second volume. ) - Niger, lieu dons le comice que Romulus choisit pour sa sepulture. - Partusus , pierre que l'on avait mise, à Rome, dans un endroit frappé de la foudre.

LAPITHE, fille d'Apollon, selon quelques mythologues, qu'Eole rendit mère des Lapithes. 1. LAPITHES, fils d'Apollon et de

Stilbé, frère de Centaurus, époux d'Arsinone, auteur de la race des Lapithes, père de Phorbas, et de Periphas, suivant d'antres. 2.—Fils d'Eole, et petit-fils d'Hip-

potes, fut père de Lesbus

LAPITHES , peuples de Thessalie , demeuraient sur les bords du Pénée, d'où ils avaient chassé les Perrhèbes. Ces peuples sont fameux, non-seulement por l'invention des mors et por leur habileté à manier les chevoux. mais encore par leurs guerres contre les Centaures. Aux noces de Pirithous, ces derniers, s'étant enivrés, insultèrent les femmes : Thésée et les Lapithes en tuèrent un grand nombre, et mirent le reste en fuite ; mais les Centaures revinrent en force . vainquirent à leur tour, et obligèrent les vaincus de se réfugier, les uns à Pholoé d'Arcadie, les autres à Malée.

Plusieurs peintures antiques, plusieurs vases grees offrent les combats des Centaures et des Lapithes. Kaphaèl s'est aussi exercé sur le même

LAQUEARIUS, athlète qui tennit d'une main un filet dans lequel il tachoit d'embarrasser son antagoniste, et de l'antre un poignard pour le frapper. Rac. Laqueus, piège ou ou filet.

LARA. Naïade, fille du fleuve Almon. Jupiter, amoureux de Juturne, n'ayant pu l'approcher parcequ'elle s'était jetée dans le Tybre, appela toutes les Naïades du pays, et les priad'empêcher que la nymphe ne se eachat dans leurs rivières : toutes lui promirent leurs services. Lara seule alla déclarer à Juturne et à Junon les desseins de Jupiter. Le dieu , irrité, lui fit copper la langue, et donna ordre à Mercure de la conduire aux enfers; mais en chemin, Mercure, épris de la beauté de cette nymphe, s'en fit aimer, et en eut deux enfants, qui furent appelés Lares, du nom de leur mère.

LARANDA, V. LARA.

LABARIES, fêtes des Romains en l'honneur des dieux Lares. Elles se célébraient le 11 avant les calendes de Janvier, c.-à-d. le 21 Décembre. Macrobe l'appelle la solennité des petites statues, celebritas sigillariorum.

LABARIUM, espèce d'oratoire ou de chapelle domestique destinée . chez les Romains, au culte des dieux Lares; car chaque famille, chaque maison, chaque individu avait ses dieux Lares particuliers, suivant sa dévotion ou son inclination. Cenx de Maro-Aurèle étaient les grands hommes qui avaient été ses maîtres. Il leur portoit tant de respect, dit Lampride, qu'il n'avait dans son largire que leurs statues d'or. Alexandre Sevère adressait tons les matins . dans son premier largire, ses vœux aux statnes des dieux, au nombre desquels il metta it Appollonius, Orphée. Abraham et Jesus-Christ; et dans son second laraire il plocait Achille. Cicéron, Virgile, et plusieurs autres grands hommes. Spart.

LARDANE, nymphe simée de Jupiter, dont elle eut Sarpédoon et Argus. 1. LANE, le dieu domestique que Denys d'Halicarnasse appelle le héros de la maison, celui qui présidait en particulier à une maison. Le Lore familier était Saturne, dans

l'opinion de quelques nns. V. LARES. 2. - C'était aussi le bon génie que les anciens attribuaient à chaque homme, et qui, semblable à l'ange gardien des nations chrétiennes, prenait plaisir à le garantir de tout péril. Voy. Lann.

LIBENTILES, fête romaine en l'honneur de Jupiter. Elle avait pris son nom d'Acca Larentia, nourrice de Romulus, ou d'Acca Laivestis; ostibher contribane, qui suit fait le peuple romain son héritier sous le rippe d'Ances Martina. Cette fête ac célébrait le 10 des calendes de Janvier, c.-b-d. le 2a Décembre, bors de Rome, sur les bords du tybre; et le prêtte qui y président s'appeals l'Elamen Larenthels.

LABERTIA. V. ACCA. 1. LARES. Les statues de ces dieux étaient en petit; on les tenait dans un orutoire particulier ; on avait un soin extreme de les tenir proprement; il y avait même, du moins dans les grandes maisons, un domestique uniquement occupé au service de ces dieux; c'était la charge d'un affranchi chez les empereurs. Cependant il arrivait bien quelquesois qu'on per-dait le respect à leur égard dans certaines occasions, comme à la mort de quelques personnes chères, porcequ'alors on accusait les Lores de n'avoir pas bien veillé à leur conservation, et de s'être laissé surprendre por les génies malfaisants. Un jour Coligula fit jeter les siens par la fenetre, parceque, disait-il, il était mécontent de leur service. On distinguait plusieurs sortes de Lares, ontre ceux des maisons', qu'on appelait aussi familiers ales Lares publics , qui présidaient aux bâtiments publics; les Lares de ville, Urbani; ceux des carrefours , Compitales; les Lores des chemins , Viales ; les Lares de la compague, Kurales; les Lares ennemis , Hostiles ; ceux qui avaient soin d'eloigner l'ennemi. Les douze grands dieux étaient mis on nombre même des Lares. Ascomius Pedianus, expliquont le Diis Magnis de Virgile, prétend que les grands dieux sont les Lares de la ville de Rome. Janus, au rapport de Macrobe, était un des dieux Lares, parcequ'il présidait aux che-mins. Apollon, Diane, Mercure, étaient aussi réputés Lores, parceque leurs statues se tronvaient au coin rues ou sur les grands chemins. En général, tous les dieux qui étaient choisis pour patrons et tutélaires des lieux et des particuliers, tous les

dieux dont on éprouvait la protection, en quelque genre que ce fit, étaient appelés Lares. Properce nous dit que ce fiareut les Lares qui chassèrent Annibal de devant Rome, parceque or furent quelques fantômes nocturnes qui lui donnérent de la frayeur.

Les Lores avaient un temple à Rome dans le champ de Mars. V.

GRUNDILES

(Iconol.) Ovide, dans ses Fastei, donne le chien pour attribut aux dieux Lores, et Plutarque dit qu'on les convrait de la peau de ces animux. - Harpocrate était du nombre des dieux Lares. - Une patère Etrusque, publiée par la Chausse, représente deux Lares publics assis, appuvés sur leurs boncliers, et tenant leurs piques comme pour éloigner l'ememi. - Denis d'Halican nasse fait mention d'un temple à Rome, près du Forum, où l'on avait placé les images des Pénates trovens que chocun pouvait librement voir. et où on lisait l'inscription : DENAS, qui signifie Pénates, - C'étaient les dieux domesti-

ques, les génies de chaque maison, comme les gardiens des familles Apulée dit que les Lares u'étaient nntre chose que les lines de ceux qui avaient bien vécu et bien rempli leur carrière. Au contraire, ceux qui avaient mal véeu erraient vagabonds et épouvantaient les hommes. Selon Servius, le cuite des dieux Lares est veun de ce que l'on avait contume autrefois d'enterrer les corps dans les moisons, ce qui donna occasion au peuple crédule de s'imaginer que leurs ames y detoeuraient aussi comme des génies secourables et propiers, et de les honorer en cette qualité. On peut ajouter que la coutume s'étant ensuite introduite d'enterrer les morts sur les grands chemins, ce pouvait bien être de là qu'on prit occasion de les regarder aussi comme les dieux des chemins, C'était le sentiment des Platoniciens. qui des ames des bons faisaient les Lores, et les Lémures des omes des méchants. Les Lares, dit Plaute,

étaient représentés anniennement sous la figure d'un chieu, saus doute parceque les chiens sont la même fonction que les Lares, qui est de garder la maison; et ou était persuadé que ces dieux en éloignment tout ce qui aurait pu nuire. Leur place la plus ordinaire, dans les maisons, était derrière la porte quautour des fovers. Quand les seunes garcons étaient devenus assez grands pour quitter les bulles, qu'un ne portait qu'en la première jeunesse, il les pendaient au con des dieux Lares. "Trois garçons, revêtus de tuniques » blanches, entrerent, dit Petrone; » deux desquels mirent sur la table » les Lores ornés de bulles ; l'autre, » tournant avec une coupe pleine de » vin , criait : Que ces dieux soient » propices! » Les esclaves y pendaient anssi leurs chaines, lorsqu'ils recevaient la liberté.

La victime qu'on offrait aux Lorse ciati un porc, quand on leur socrifiait en public; mais, en particulier on leur offrait presque tous les juers, du vin, de l'encens, une couronne de laine, et la pru dec que l'otte evrait à table. On les couronnait de lieurs, et sur - tout de viclette, de myrte et de rotmarin. On leur faisait de fréquentes libations, on allait moitre juegui sux socrifices.

Familianes, exex qui présideime un manione steur families.—Parré, actu des campaignes, dont les statues a l'awit irie que de simple, suit pour la matière, soit pour la forme. — Publici, rois et princes qui, élevés an ciel après leur mort, solicetaient le secours des dieux peur l'état; on leur scrifials iu prore dans les errefours. — MARINS. Ceus-ci étaient

2. — Maries. Cous-c'e etitent établis pour les vaisseaux. Quelques miteurs croient que c'étaient Neptune, Théis et Glaucus. Il parait qu'on ne doit pas les cenfondre nvec ces dieux patalques qu'on mettail sur la prone des vaisseaux.

LARIDE, fils de Duucus, et frère jumeau de Tymber. Leur ressemblance était parfaite; mois le glaive de Pallas, fils d'Evandre, mit un jourentr'eux une cruelle différence 3 il coupa la tête à Laride, et la main droite à Tymher.

LARINA, jenne Italienne, qui accompagnait l'Annazone Camilla dans les combats. Eneid. liv. 11. 1. LARISSA, fille de Pélasgus,

donna son nomà deux villes de Thessolie.

2. — Fille de Piasus, violée par son père. Voy. Piasus.

1. LARISSE, ville de Thessalie sur les bords du Pénée. C'était la patrie d'Achille. Ce fut là que Persée tun, par mégarde, Acrisius d'un coup de palet.

a. — Bonrg d'Ephèse, où Apollon avait un temple.

3. — Villé près de Cumes, dont les habitants, qu'Homère nomme Pélasges, allèrent au siége de Troie. L'Antsièn, surnom de Minerve, adorée sur les bords du Lerissus, rivière du Pélopouèse entre l'Élide

et l'Achare.

Larrenve, Larrenve, Larrenve, Larrenve, Larrenve, Larrenve, Larrenve, la conderés, le premier à Larrenve, rileproche du Caystre, le second dans un fau-bourg d'Ephèse. C'est sussi une épithète d'Achille.

LARTHY TYTERAL, mattre du Tartare, nom étrusque de Pluton, qui se trouve sur un ancien monument d'Etrenie, dont purle Gon, tome 1, page 195.

LARUNDA, divinité qui présidait aux maisons. Jupiter la rendit mère des dienx Lares; i d'autres en font honneur à Mercurc : c'est vraisemblablement la même que Lara. Voy. LARA.

LARTE. Le manvais génie, que les anciens attachaient à chaque homme, et qui ne s'occupait qu'à le tourmenter et à l'égarer. LARVES, ûnies des méchants, que

l'on supposait errer cà et là poir épouvanterles vivants. Larve signifie masque; et comme on les faisait hideux et effinyants, on s'est sevri de ce nompour désigner les génies maffaisants, qu'on appelait autrement Lémures. (Poyr. Léwuss.) En effet, on les représentait comme des vicillards un siage sérvire, symt la barbe longue, i se chrevux courts, et portant sur la main un hibos, oiseau de mavais sugare. Larues est aussi le nous que l'on donaint sux miner, violente, ou qui ne recevisaint pales hounens de la sépatiture, devemaint de Luryes; et lorayu on eut assassiré Caligula, le palais, dit Súctions, devait inhabitable par les jusqu'à ce qu'on lui ett decerné une poupe funders.

LARTHNA, fille de Cynus, donna son nom à la ville de Larymne en Béotie.

Larria, fêtes en l'honneur de Bacchus, ainsi nommées de Larysius, montagne de Laconie. On les edictrait un commencement du printemps. Entr'antres merveilles, on voyait toujours une grappe de raisin

LASCIVETÉ. (Iconol.) Cochin l'a désignée par une femme jeune et richement vêtue, qui se regarde dons un miroir et s'occupe de sa toilette; sur ses genoux sont des possercoux qui se caressent. Le Bramine inspiré en trace ce portrait : « Couchée mol-» lement sous nn berceau de fleurs , » elle mendie les regards des enn fants des hommes ; elle leur tend » des piéges et des amorces dange-» reuses. Son air est délicat, sa com-» plexion faible, sa parure est un " négligé touchant, la volupté est » dans ses yeux et la séduction dans » son âme; mais la Honte, la Ma-» ladie, la Misère et le Repentir n marchent à sa suite. n

Lasius, un des prétendants qui, vaineus à la course dont Hippodamie était le prix, furent tues par (Enomous.

LASSITURE. (Iconol.) César Ripa nous la présente comme une femme fort mairre, légèrement vêtue, et qui a la gorge découverte. Elle tient un éventail de la main droite, et s'appuie de la gauche sur un bâton. Lar (Myth. Ind.), idole des Ata-

Lat (Myth. Ind.), idole des Arabes, adorée dans la ville de Sonmenat sux Indes. Sa statue n'était, dit-on, Tome II. qu'une pierre de cent verges de haut, plocée au milieu d'un temple soute au pre cinquante-six piliers d'or usassif. Mahomet, fils de Sebectegin, a près avoir conquis cette partiede l'Inde, briss l'idole de ses propres mains, et substitua le mahometisme au culte qu'on lui rendait.

LATAOUS, capitaine troyen que Mézence écrasa sous le poids d'une pierre enorme.

LATERAOUS, LATERCULUS, dieu dnfoyer, de l'âtre, lequel était revêtu de briques. Rac. Later, is, brique.

LATH, nom de l'Etre suprème chez les anciens Arabes. Voy. AL-

LATHIEÈNÈS, qui fait oublier les soucis, épithète de Bacchus. Rac. Lanthanein, faire oublier; kèdos, soin. Anthol.

LATHRIA, sœur jumelle d'Alexandra, avait avec elle les honneurs héroïques en Laconie.

LATIALIS, OU LATIARIS, SURTOON de Jupiter, ainsi nonmé du Latinn, contrée d'Italie, où ce maître des dieux était singulièrement honoré. Les Romains, su rapport de Porphyre, lui sacrifiaient tous les ans nn homme. LATIAR, fête instituée par Tar-

quiu le superbe en l'honneur de Jup.ter Latiar. Ce prince, ayant fait un traité d'alliance avec les peuples dn Latium, proposa, dansle dessein d'en assurer la perpétuité, d'ériger un temple commun, où tous les allies, les Romains, les Latins, les Herniqueset les Volsques, s'assemblassent tous les ans pour y faire une foire, se régaler les uns les antres, et y célébrer ensemble des fêtes et des sacrifices; telle fut l'origine du Latiar. Tarquin n'avait destiné qu'un jonr à cette fête; les premiers consuls en établirent un second après qu'ils eurent confirmé l'alliance avec les Latins ; on ajouta un troisième jonr, lorsque le peuple de Rome qui s'était retiré sur le mont sacré fut rentré dans la ville ; et enfin nn quatrième après qu'on cut appaisé la sédition qui s'était élevée entre les plébéiens

et les patriciens à l'occasion du consulat.

Ces quatre jours étaient ceux qu'on nommait féries latines; et tout ce qui se faisait pendant ces féries, fêtes, offrandes, sacrifices, tout cela s'appelait Latiar, dit Gronovius dans ses observations.

Les penples qui avaient part à la fête, y apportaient les uns des agneaux, les autres du fromage, quelques nns du lait, ou quelque autre liquenr propre pour les libations. Voy. Féries LATINES.

1. LATINUS, roi du Latium, fils de Faunus et de Marica. Il avait eu d'Amate un fils que les destins lni enlevèrent à la fleur de l'âge. Il ne lui restait qu'une fille unbile, l'objet des vœnx de plusieurs princes d'Italie, et sur-tout de Turnus qu'Amate favorisait; mais d'effrayants prodiges avaient retardé cette union. Ce fut alors qu'Enée aborda en Italie, et vint demander un asile à Latinus. Le roi le recut bien; et se rappelant qu'un oracle lui avait prescrit de ne marier sa fille qu'à nn prince étranger, il fit alliance avec Enée et lui offrit sa fille en mariage. Les Latins s'y opposèrent etforcèrent leur prince à la guerre. Le Troyen eut l'avantage, et devint possesseur de la princesse et héritier de Latinns. Selon Photius, ce prince fut thé par Hercule. Avant vu les bœufs de Gérvon, il fut épris de lenr beauté, et déjà les emmenait , lorsqu'Herenle survint , le tna d'un coup de javelot, et reprit 2. - Surnommé Sylvius, fils d'E-

née. Sylvius régna cinquante-un ans sur les Latins.

5 .- Un des Troyens fingitifsaprès la prise de Troie, avait épousé Ro-

, avec laquelle il passa en Italie, et fonda Rome. 4.-Roi des Aborigènes, éponx de

Rome Troyenne, et père de Remus et Romnlus, fondateurs de Rome. 5. - Fils de Circé et d'Ulysse ou de Télémaque, épousa Remé, dont il eut Remus et Romulus

LATIUM, on pays des Latins, aujonrd'hui la Campagne de Rome,

fut ainsi nommé du mot latere, se cacher, parceque Saturne, chassé du ciel par Jupiter, vint se cacher dans cette contrée de l'Italie. 1. LATIUS, surnom de Jupiter. V.

LATIALIS

2. - Un de cenx qui recevaient les honneurs héroiques chez les Grecs. LATMIUS, surnom d'Endymion LATMUS, montagne de Carie, fameuse par l'aventure d'Endymion . que la Lune venait y voir pendant son sommeil. Il y avait un endroit

de cette montagne qu'on sppelait encore la grotte d'Endymion, du temps de Pausanias. LATORIUS, dieu de la santé chez les anciens Noriques. C'était leur Esculape, à en juger an moins par son nom, s'il a une origine grecque

ou romaine. Rac. Fero, je porte; bios, la vie. LATOGENES, épithète d'Apollon, Anthol. LATOIDES, Apollon et Diane, en-

fants de Latone. Latoïs, nom patronymique de

LATOTUS, nom patronymique d' A-LATONE , fille dn Titan Corus et

de Phœbé sa scenr , selon Hésiode , on fille de Saturne, selon Homère, fut aimée de Jupiter. Junon , par jalousie, fit naître le serpent Python pour tourmenter sa rivale. Elle avait fait promettre à la Terre de ne lui donner aucune retraite : mais Neptune , touché de compassion , lit ortir du fond de la mer l'isle de Délos, où Latone, changée en caille par Jupiter, se réfugia, et où, à l'ombre d'un olivier, elle acconcha de Diane et d'Apollon. Voy. Corus, APOLLON , DIANE. Après ses couches. Junon ne cessa de la ponrsuivre. V. GRENOUILLES. On la mit au rang des déesses après sa mort. Elle eut des temples à Délos, à Argos, dans les Ganles et dans plusieurs autres endroits. Elle avait un orocle à Butis en Egypte. Les femmes en conches lui adressaient des vœux.

LATONIOENE, les enfants de Latone, Apollon et Diane.



Laros, gros poisson du Nil, honoré en Egypte dans la ville de La-

LATRANIS, fils de Bacchus et d'Arindne.

LATRÉE . Centaure monstrueux por sa grandeur et par sa forme. LAUDANIE, sœur de Néréis. Ces deux princesses étaient tout ce qui

restait du sang royal d'Epire. Néréis fut mariée à Gélon, fils du roi de Sicile, et Laudamie, tuée par le peuple auprès de l'antel de Diane, où elle avait cru tronver un asyle. Les dieux immortels, dit Justin, vengèrent ce sacrilège par les disgraces continuelles dont ils affligèrent ceux qui l'avaient commis, et par la ruine presque totale de la nation. Milon, l'assassin de Landamie, devenu furieux, tourna sa fureur contre lui-même, et spres s'être meurtri à comps d'épée et de pierre, il se déchira les entrailles, et le donzième jonrdesa rage fut le der nier de sa vie.

I. LAUREA, nom d'une divinité. qui se lit sur un monument trouvé en Catalogne. 2. - Couronne de laurier que les

Grees donnaient aux athlètes victorieux, et les Romains à cenx qui avaient fait ou confirmé la paix. LAURENTALES. V. LARENTALES.

LAURENTIA V. ACCA-LARENTIA. LAURENTINS, anciens peuples d'Italie, sujets du roi Latinus. Il y avait dans le palais du roi , dit Virgile, un laurier qu'nn respect religieux conservait depuis long-temps. Le roi, l'avant trouvé planté dans le lieu qu'il avait choisi ponr bâtir son palais, l'avait consacré à Apollon; et c'est de ce lanrier célèbre que les Laurentins ont emprunté leur nom.

LAURIER, arbre consucréà Apollon depuis l'aventure de Daphné. (V. Dapané.) Mais nne antre raisonplus vraisemblable ponr laquelle on le eroyait consacré à Apollon, c'est qu'on était persuadé que ceux qui dormaient, ayant sous la tête quel-ques branches de cet arbre, recevaient des vapeurs qui les mettaient en état de prophétiser. Ceux qui allaient consulter l'oracle de Delphes

se couronnaient de laurier au retour, s'ils avaient recu du dien une réponse favorable. C'est ainsi que dans Sophocle, (Edipes, voyant Oreste revenir de Delphes la tête ornée d'une couronne de laurier, conjecture qu'il rapporte une bonne nouvelle. Les anciens annonçaient les choses futures sur le bruit que faisait le laurier quand il brûlait, ce qui était un bon augure. Mais aussi, s'il brûlait sans ancun pétillement, c'était un manvais sigue. On mettait à la porte des mulades des branches de laurier, comme pour se rendre favorable Apollon, dieu de la médecine. La couronne de laurier se donnait aux excellents poètes, comme favoris d'Apollon. On dit que sur la coupole dumansolée de Virgile, qui est pres de Pouzzol, il est né des lauriers qui semblent couronner l'édifice; et quoiqu'on en ait coupé deux à la racine, qui étaient les plus grands de tons, ils renaissent et poussent des branclies de tous côtés, comme si la nature eut voulu elle-même célébrer la gloire de ce grand poète. La conronne de laurier était particulière aux jeux pythiques, à cause d'Apollon, à qui ces jeux étaient consarés. Enfin on couronnait de laurier les victorieux, et on en plantait des branches aux portes du palais des empereurs le premier jour de l'année. et en d'autres temps lorsqu'ils avaient remporté quelque victoire; aussi Pline appelle le lanrier le portier des Césars, le fidèle gardien de leurs palais. (Iconol.) Le laurier était anssi

consacré à Diane et à Bacchus, Les prêtres de Junon et d'Hercule se couronnaient aussi de laurier. - Un camée du Gemmanun Thésaurus d'Ebermayer offre Didon couronnée de lanrier. La plupart des médailles des empereurs romains les représentent avec la couronne de laurier sur la tête. - Sur quelques médailles du Bas-Empire, plusieurs impératrices en sont ornées. - Jules César avait obtenu da sénat la permission de porter tonjours une couronne de laurier pour cacher la nudité de son front :

B 2

le grand Pompée pouvait aussi paroltre couronné de laurier dans les

jeux du cirque et sur le théâtre.

Lausina, fillede Latinus, fut ma-

riée à Locrus, au rapport de Photius. Cettetradition est un peu différente de celle que Virgile a suivie. 1. LAUSUS, fils de Mézence, jeune et brave guerrier que Virgile peint sous les conleurs les plus intéres-

et brave guerrier que Frigide peint sons les conleurs les plus inféréesantes, et comme un modèle de la piété filiale. Mézence, blessé, étant sur le point d'être atteint par Enée, Lausus se jette entre les deux conbatants, pare le coup, et donne à son père, qu'il couvre de son bouclier, le temps de se mettre en sherrét. Enée, farieux de voir échapper so victime, immole Lausus à son ressentiment.

 Fils de Numitor, et frère d'Ilia Sylvia. Son oncle Anulius le fit périr après avoir détrôné son père.

Lauthu (Myth. Chin.), magicien tunquinois, qui préteadait avoir été formé et porté soixante-dix ans dans le sein de sa mère sans qu'elle ett perdu sa virginité. Sa morale est très relàchée; c'est celle que suit le peuple, tandis que la conr suit celle de Confu-tée. V. Lawrus.

LAVATION DE LA ORANDE MÈRE NES DEUX, Rêt romaine qui se célébrait le 36 de Mars. Elle futinstituée en mémoire du jour ou cette désse fut apportée d'Asie, et lavée dans l'Almont. Les Galles conduissient la sature de la désse dans un chariot, accompagné d'one grande foule de perde, per la compagné d'on grande foule de perde, per mémoire fois de vaite char, de un allement su la distinction char, de un la després de la considera chariette des proposes describes, et faisient mille gestes t postures lascives.

saient mille gestes et postures lascives. Lavennaen, porte de Rome, voisine du bois consucré à Laverne.

LAVERNE, déeste des volcurs, des floitons, des marchands, des plagiaires, des fourbes et des bypecrites. On lui avait consacré près de Rome un bou de la brigands vennent faire leurs partages. Il y avait la nne statue de la déesse à laquelle ils rendaient leurs lommages. Son innage était une tête sans corps, disent les uns, un corps disent les unes, un corps de la character de la

sans tête, disent les autres. Mais l'épithète de belle que lui donne Horace permet de croire qu'elle était représentée sous des traits agréables, et qu'une divinité qui prétait à ses nombreux enfants tous les masques dont ils avaient besoin, n'avait pas oublié de s'en reserver un qui pût lui faire homeur. Les sacrifices et les prières qu'on lui offrait se faisaient en grand silence. De pareils vœux étaient trop honteux pour pouvoir être articulés tout haut ; témoins ceux qu'Horace met dans la bouche d'un imposteur qui ose à peine remuer les lèvres. « Belle Laverne, lui » fait-il dire, donne-moi l'art de » tromper, de paraître juste, saint, » innocent ; répands les ténèbres et » l'obscurité sur mes crimes et mes » fourberies. » Un cuisinier, dans Plaute, jure per Laverne, et menace par elle celui qui lui a volé les instruments de son métier, jugeant sans donte que par sa profession même

il appartemit à la déesse, et pouvait à deivre éclamer as protection. On de frive son nom ou de l'averma, qui signifie voleur, arme à l'asse de sa briganda, voleur d'enfant, ou du grec l'aphyria, dépouilles, ou du latin la-ter, exceher, ou de lara, masque. L'AVERNONES, nom générique sous lequel étaient compris tous les dévots à L'averne, tels que voleurs de grands chemins, filous, eserces, etc.; classe chemins, filous, eserces, etc.; classe

si nombreuse que Plaute la désigne par le mot de legiones. LAVERNIUM, bois ou temple consacré à Laverne.

LAVIRALIS, nom d'un flamine.

LAVIRA, fille d'Anius, roi de Délos. Selon des mythologues, ce fut
du nom de cette princesse que Lavinium prit son nom, parcequ'étant
morte dans le temps de la fondation
de cette ville, elle y fut enterrée; ji
sajoutent qu'Ense l'avait obtenue
de son père à force de prières, qu'elle
s'était embarquiée avec les Troyens,

etque c'était une habile prophétesse. LAVINIE, fille unique de Latinus et d'Aunte, était recherchée par Turnus, roi des Rutnles. Un jour que la princesse brûlait des parfums sur l'autel; le feu prit à sa chevelure, s'attacha à ses habits, répandit autour d'elle une pale lumière, et l'enveloppa de tourbillons de flamme et de fumée dont tout le palais fut rempli. Les devins consultés augurèrent que sa destinée serait brillante, mais fatale à son penple; et Faune défendit à Latinus de marier sa fille à un prince dn Latium, annonçant un êtranger dont le sang mêlé avec le sien devait élever jusqu'au ciel la gloire dn nom latin. Enée, en effet, ne tarda pas à paraftre, vainquit et tna Turnus, et épousa Lavinie. Veuve d'Enée, et voyant son trône occupé par Ascagne, cette princesse, cruignant pour sa vie, s'alla cacher dans les forêts où elle accoucha d'un fils qui prit le nom de Sylvius. L'absence de Lavinie fit murmurer le peuple ; Asuagne se vit obligé de faire chercher sa belle-mère, et de lui céder la ville de Lavinium.

LAVINIUM, ville bôtie par Enée, en l'honneur de Lavinie son épouse, dans un endroit qui lui avait été désigné par l'oracle. La fondation de cette ville fut marquée par un prodige, que Denys d'Halicarnasse raconte sinsi : " Le feu s'étant aln lumé de lui-même dans la forêt, » nn loup y jeta, dit-il, du bois sec » qu'il avait ramassé avec sa gueule : » il y vint en même temps un sigle » et un renard, dont le premier 10 l'aidait à l'allnmer par l'agitation » de ses alles; l'autre, an contraire, » tâchait de l'éteindre en y jetant » de l'eau avec sa queue qu'il avait » mouillée dans le fleuve. Tantôtoeux » qui l'allumaient étaient les plus » forts, tantôt ceux qui voulaient » l'éteindre semblaient vouloir l'emn porter sur eux, jusqu'à ce qu'enfin n l'aigle et le loup étant demeurés n vainqueurs, le renard s'eu alla n sons avoir pu rien faire. On rap-» dige, ditque la colonie des Troyens » diviendrait nn jour très fameuse ; » qu'elle serait connue et admirée 10 presque par toute la terre; mais » qu'à mesure qu'elle augmenterait en n puissance, elle deviendrait à charge n et odieuse aux peuples voisins; n que cependant elle vaincrait ses n ennemis, et que la faveur et la pron tection des dieux l'emporteraient

» sur l'envie des hommes. Tels furent » les présages évidents de ce qui dé-» voit arriver à cette ville. On en

" voit des monuments dans la place " publique de Lavinium; ce sont " des figures de bronze de ces ani-

" maux, qu'on y conserve depuis " long-temps."

LAYOIR (Myth. Ind. et Mah.), lieux qu'on voit chez les Indiens et les mahométans, proche de leurs pagodes et de leurs mosquées, où ils se lavent le corps, ou les principaux membres, avant d'entrer, par un principe de religion.

Lakus (Myth. Ind.), femme de Wishnou. Les Indiens disent que cette femme n's point d'essence qui lui soit propre, qu'elle est en même temps vache, cheval, montagne, or, argent, en nu mot, tont cequ'on peut iusginer. Ils portent son nous untaché au bras on un cou, comme un préservatif assuré contre toutes sortes d'accidents.

Laxo, fille de Borée et d'Orithvie.

LEANES, un des fils d'Astacus, se distingua dans la défense de Thèbes contre les sept chefs.

LEENA, un des chiens d'Actéon. LEENE, lionnes, prêtresses de Mithras. Voy. ce mot.

Léanore, jeune homme d'Abydos, amoureux d'Héro. V. Héro. Plusieurs médailles et camées offrent la tête de Léandre sous les traits d'un jeune homme parfaitement beau, et dont les cheveux longs et agités par les vente, paraissent imbliés de l'eau de la mer.

Léanine, fille d'Amydas et femme d'Arcas.

d'Arcas.

Léangur, fils d'Inoet d'Athamas, fut la victime de la haine que Junon avait conçue contre toute la race de Cadmus. Son père le tua dans un accès de fureur inspiré par cette dèsse. V. Arrawas, Ixo.

déesse. V. Athamas, Inc. Léas, petit-fils d'Egée, selon quelques auteurs.

B 3



Lébanie, ville de Béotic, célèbre par l'oracle de Trophonins.

Leunon, lieu où scerificient les Arabes Moahles, selon Mérsychius. Lu-can-sa (Myth. Chin.), cèrémonie que les Tunquimois ont imitée des Chinois, elle consiste à béuir la terre. Le prince solemnise cette bénédiction avec beaucoup de jeunes et de prières, et en laborarant la terre, comme l'empereur de la Chine, pour mettre l'agriculture en honneur.

LÉCHANOMANTIE, sorte de divination qui se pratiquait ainsi : on mettait dans un bassin plein d'eau des pierres précieuses et des lames d'or et d'argent, gravées de certains caractères dont on faisait offrande aux démons; et après les avoir conjurés par certaines paroles, on leur proposait la question à laquelle en déstrait une réponse. Alors il sortait du fond de l'eau une voix basse, semblable à un sifflement de serpent, qui contenuit la solution désirée. Glycas rapporte que Nectanèbe, roi d'Egypte, connut par ce moyen qu'il serait détrôné ; et Delrio ajoute que de son temps cette divination était encore en vogue parmi les Turcs. Roc. Lechane , bassin.

LECHÉATÉS, SURDOM SOUS lequel Jupiter avait un autel à Aliphéru en Arcadie, à l'endroit où il avait mis au monde Minerve.

LÉCHÈS, fils de Neptane et de Pirène, fille d'Achelois, avantdoiné son nomà un promontoire du Péloponèse situé sur le golfe de Corinthe. Il y avait un temple de Neptane.

Licruss (Myrld, SA), deux des bois, qui répondient aux Sattyres. Le peuple russe, chex qui l'idée en est restée, leur écone un corps humain, depuis la partie donne un corps humain, depuis la partie par le l'est de corres, que de corres, et de la centure en ba, des formes de bouc, Quand lis marchient à travers les herbes, ils se rappetissant à leur sireus; mais formy illes containent dans les forêts, ils égaliante n hauteur les arbres mèmes, et poussient des cris efforpides. Ils errainet sans acces eaulor d'est previous de l'est de l'est

ceux qui se promensient dans, les bois, empruntaient une voix connue de ces vojaçeurs; et de cette manière les égaraient dans la forêt jusqu'anx approches de la muit; ensuite ils lea transportaient dans leurs cavernes, où ils prenaient plaisir à les chatouller jusqu'à la moet.

touiller jusqu'à la mort. LECHUNE. (Myth. Tart.) Mendez Pinto, dont la relation paralt un peu fabrileuse, appelle cette ville la capitale de la religion tartare. « On y voyait, dit-il, un temple somptueux, accompagné, de divers édifices qui contennient les tombeaux de vingtsept kams, ou empereurs de Tartarie. Lintérieur des chapelles était revêtu de lames d'argent avec diverses idoles du même métal. A quelque distance da temple, vers le nord, on nous fit remarquer un enclos de vaste étendue, dans lequel il y avait alors deux cent quatre-vingts monastères de l'un et de l'autre sexe . dédiés au même nombre d'idoles . où l'on nous assura qu'on ne comptait pas moins de quarante-deux mille personnes consacrées à la vie religieuse, sons y comprendre les domestiques, employés à leur service. Nous vinies, entre les édifices, une infinité de colonnes de bronze, et sur chaque colonne une idole dorée.» Léconis, nom d'une des Graces,

suivant un ancien monument. Ce nom ne se trouve point ailleurs. V. Comasse et Greane.

Cousar et Gétaus.

LECTUSTRAN, cérémonie religieus pratiquée à Rome dans des temps de calminité publiques, dont l'objet écait d'appaier les dieux.

L'objet écait d'appaier les dieux.

sieux journ on donnait, au none et aux dépens de la république, suu principles divinités, et dans un de leux temples, s'maginant qu'elle y prendicieus pratécurement, parendicieus pratécurement, parendicieus pratécurement, parendicieus pratécurement, parendicieus pratécurement, parendicieus particieus de leux naive presente. Mais les ministres de la région, s'il an avaient par l'onneur différent, enavaient tout le profid; et explaintent entre eux sur dépens de ces imbédiles auroprati-

verts de beaux tapis et de riches coussins, et parsemés de fleurs et d'herbes de senteur, sur lesquels on mettait les statues des dieux invités au festin; pour les déesses, elles n'avaient que des siéges. Chaque jour que durait la fête, on servait sur la table un repos magnifique que les prêtres avaient soin de desservir le soir. Le premier lectisterne parut à Rome vers l'an 556 de sa indation : un mauvais hiver ayant ¿té snivi d'un été encore plus facheux, où la peste fit périr un grand nombre d'animaux de toutes sortes, comme le mal était sans remède, et qu'on n'en pouvait trouver ni la cause ni la fin, par un décret du sénat on alla consulter les livres des Sibylles. Les Duumvirs Sibyllins rapporterent que, pour faire cesser ce fleau, il fallait faire une fête avec des festins à six divinités qu'ils nommèrent, savoir, Apollon, Latone, Diane, Hercule, Mercure, et Neptune. On céléhra pendant huit jours cette nouvelle fête dont le soin et l'ordonnance furent confiés aux Duumvirs; et dans la suite on leur substitua les Epulons. Les citovens, en leur particulier, pour prendre part à cette solemnité, lais aient leurs maisons ouvertes, avec la liberté à chacun de se servir de ce qui était dedans : on exercait l'hospitalité envers toutes sortes de gens, connus, inconnus, étrangers. On vit en même temps disporaltre toute animosité; ceux qui avaient des ennemis converserent et mangérent avec eux, de même que s'ils eussent toujours été en bonne intelligence : on mit fin à toutes sortes de procès et de dissensions ; on ôta les liens aux prisonniers, et, par principe de religion, on ne remit point dans les fers ceux que les dieux en avaient délivrés. Tite-Live, qui rapporte ce détail, ne nous dit pas si ce premier lectisterne produisit l'effet qu'on en attendait ; du moins était-ce toujours un moyen de se distraire pendant ce temps - là des facheuses idées qu'offre à l'esprit la vue des calamités publiques. Mais le même historien nous apprend que la troisiemefois qu'ontint le lectisterne. pour obtenir encore la cessation d'une peste, cette cérémonie fut si peu efficace, qu'on eut recours à un autre genre de dévotion, qui fut l'institution des jeux scéniques, dans l'esperance que, n'ayant point encore para à Rome , ils en seraient plus agréables aux dieux.

Valère Maxime fait mention d'un lectisterne célébré en l'honneur de troisdivinités seulement, Jupiter, Mercure et Junon; encore n'y eutil que la statue de Janon qui fut couchée sur le lit, pendant que celles de Jupiter et de Mercure étaient sur des sièges. Amobe fait anssimention d'un lectisterne préparé à Cérès seulement.

Le lectisterne n'est pas d'institution romaine, comme on l'a cru jusqu'an temps de Casaubon; ce savant critique a fait voir qu'il était aussi en usage dans la Grèce. En effet, Pausanias parle en plusieurs endroits de ces sortes de coussins , pulvinaria, qu'on mettait sous les statues des dicux et des héros. Spon, dans son voyage de Grèce, dit qu'on voyait encore à Athènes le lectisterne d'Isiset de Sérapis: c'était un petit lit de morbre de deux pieds de long sur nn de hauteur, sur lequel cos deux divinités étaient représentées assises. Nous pouvons juger par-là de la forme des anciens lectisternes. Le nom de la cérémonie est pris de l'action de préparer des lits, de les étendre.

Sur plusieurs médailles romaines, on voit représentée la cérémonie du lectisterne.

LECTUM, promontoire de l'Asie mineure dans la Troade. Il y avait un autel consacré aux donze dieux . et que l'on croyait avoir été élevé par Agamemnon.

LECTURE DES LIVRES SAINTS. Myth. Pers. ) Les Parsis, on Guèbres, observent, en lisant leurs livres sacrés, une certaine cadence on modulation, qu'ils paraissent avoir imitée des Juifs. (Myth. Chin.) Les insulaires de Formose ont des assemblées où on lit à haute voix les livres

B 4

1. Léna fille de Thestius, et femme de Tyndare. Jupiter, ayant trouvé cette princesse sur les bords de l'Eurotas, fit changer Vénus en aigle, et. prenant la figure d'un cygne poursuivi par cet aigle, alla se jeter entre les bras de Léda , laquelle , au bout de neuf mois, accoucha de deux œufs. De l'un sortirent Pollux et Hélène, et de l'autre Castor et Clytemnestre. Les deux premiers furent regardés comme les enfants de Jupiter, et les deux autres comme ceux de Tyndare. Apollodore a suivi une nutre tradition. Jupiter, selon lui, amoureux de Némesis, se métamorphosa en cygne, et changea sa maltresse en canard. Ce fut elle qui donna à Léda l'œuf qu'elle avait concu, et qui fut la véritable mère des frères jumeaux. Quelques auteurs n'assignentd'antre fondement à cette fable que la beauté d'Hélène, et surtout la longueur et la blancheur de son cou semblable à celui des cyanes. D'autres prétendent que cette princesse ayant eu quelque galanterie sur les bords de l'Eurotas , où étaient peut-etre beaucoup de cygnes, on publia, pour sauver son honneur, que Jupiter Ini-même, amoureux d'elle, s'était changé en cygne, et l'avait trompée sous cette forme. Enfin, il en est qui prétendent que Léda introduisit son amant dans le lien le plus élevé de son palais. Ces lieux étaient, pour l'ordinaire, de figure ovale, et les Lacedémoniens les appelaient ovum, ce qui donna lieu à la fiction de l'œuf.

On voyait dans la galerie d'Orléans un tableau représentant Léda caressée par le cygne. C'est un des chefs-d'œuvres de Paul Veronèse. Le Corrège et le fameux Michel-Ange se sont anssi exercés sur le même sujet. —Léda fut délifiée sous le nom de Némésis.

 Danse lascive dont parle Juvénal dans sa sixième satire. LEL

C'était apparenment une pantomime un peu vive de l'aventure de Léda. 3.— (Myth. Slav.), Dieu de la guerre; du mot Led, glace.

LEBEI DII ou FRATRES, Castor et Pollux.

LEER-AVER, ou LIE-AVER, pierres, ou monuments draidiques qui 
se tronvent près d'Anzay, en Bretagne, au nombre de cent cinquante 
ou cent quatre-vingt et rangées trois 
à trois. Les gens du pays s'imaginent qu'en y allant à certains jours 
marqués, et y menant leurs trou-

peaux, ils se préserveront de tontes sortes de maladies. Lécèrarié d'ESPRIT. (Iconol.), Ripa et Cochin la figurent par une femme qui a des alles à la tête, aux mains et aux pieds, des papillons autour de la tête, et une girouette à la main.

Legipera, surnom de Cérès. Legi-oxi (Myth. Jap.), moines japonais. Ils ont des religieuses de leur ordre, appelées Hamacutes,

auxquelles ils servent de directeurs. Lénérenne, divinité dont l'histoire ne nous apprend ni le culte ni les attributs.

Léis, fille d'Orus, roi de Trézène, qui d'abord avait donné au

troyen.

zène, qui d'abord avait donné au pays le nom d'Orée. V. Altrigus.
Léirus, fils d'Electryon, nu des chefs des Béotiens au siège de Troie.
Blessé par Hector à la main, il n'échappa à la mort que par le secours d'Idoménée, qui attaqua le héros

LESSEN (Myth. Ind.), frère de Shrirama, ou du Bacchns Indien, qui l'aida dans ses combats contre Ravana, ou Pluton.

Léla, on Lélo (Myth. Slav.), fila de Lada, petit dien tendre, qui allumait dans les cœurs le feu de l'amour.

LELANTA, épouse de Munychus, roi des Molosses, Les dieux la changèrent en un oiseau nommé Pipo, lorsque des brigands eurent tué tous ses enfants.

Létécéines, nymphes.

1. Létéces, nom des Mégariens;
de Lélex leur roi.

2. — Nom des premiers habitants de la Laconie ; de leur premier roi appelé Lélex.

appelé Lélex.

3. — Peuples de l'Asie mineure, qui allèrent au siége de Troie.

4. — Peuples anciens de Béotie. Léricoir. C'est l'ancien nom de la Laconie, pris de Lélex.

1. Lécente, pris de Leiex.
1. Létex, prince égyptien, fils de Neptune et de Libye, passa en Grèce, devint roi de Mégare, et fit

porter son nom aux Mégariens.

2. — Gree d'origine, et premier roi de la Lélégie, qui depuis fut appelée Laconie. Les Lacèdeinoniens le dissient fils de la Terre. Il eut deux fils, Mylès et Polycaon,

3. — Un des princes grees qui se

 Un des princes grecs qui se trouvèrent à la chasse du sanglier de Calydon. Ovido le peint comme un homme soge et craignant les dieux.

Lennia, surnom de Minerve, honorée à Athènes, où sa statue, chef-d'œuvre de Phidias, avait été consacrée dans la citadelle par les habitants de Lennos.

LEMNIADES, les femmes de l'île de Lemnos. Elles avaient long-temps négligé le culte de Vénns. Cette déesse les punit, en leur donnant nne odeur si désagréable, que leurs maris les abandonnèrent, et cherchèrent des concubines dans la Thrace. Elles se vengèrent de cet affront, en massacrant dans une même nuit tous leurs maris. Devenues alors seules maîtresses de l'île, elles élurent pour leur reine Hypsipyle, fille de Thoas. Ce fut dans cet état que les argonautes la trouvèrent, en y abordant. Ils firent bientot connaissanceavec les Lemniades, de manière qu'à leur départ, celles-ci se trouverent presque toutes enceintes. Lorsque, dans la suite, elles apprirent qu'Hypsipyle avait sauvé son père, contre la promesse que chacune d'elles avait donnée, les Lemniades tuerent Thous, et vendirent Hypsipyle comme esclave à des pirates. Voy. HYPSIPTLE.

Lennius, surnom de Vulcain

LEMNOS, isle de la mer Egée, où

Vulcain tomba lorsque Jupiter le précipita du ciel, Les Lemniens le returnent en l'air, et l'empéchierant de se briser. En récompense de ca service, le dieu établit chez eux sa demeure et ses forges, et promit d'être la divinité tutélaire de l'isle.

V. HYPSIPYLE.

Lévures, génies molfaisants, ou ames des morts inquiets qui revenaient tourmenter les vivants. Selon Apulée, on appelait ainsi, dans l'ancienne langue latine, l'anne dégagée des liens du corps. « De ces D'Lémures, ajoute-t-il, ceux qui 20 ont en partage le soin des habi-

» tants des maisons où ils ont eux-» mêmes demeuré, et qui sont doux » et pacifiques, s'appellent Lares » familiers: ceux au contraire qui, » en punition de leur mauvaise vie,

» n'ont point de demeure assurée, » sont errants et vagabonds, causent » des terreurs paniques aux gens de » bien, et font des maux réels aux » méchants; ce sont ceux qu'ou

11 nomme Larves. 11 LÉMURIES, LÉMURALES, sète que les Romains célébraient au mois de Mai en l'honneur des Lemures, on our appaiser les maux des morts. Ce ne fut d'abord qu'une fête particulière instituée par Romulus pour satisfaire aux manes de son frère, et faire cesser la peste qui vengea sa mort, accompagnée de sacrifices nomniés Rémuries. Elle devint penà peu générale pour tous les morts , ce qui lui fit donner le nom de Lémuries. La cérémonie commençuità minuit ; le père de famille se levait de son lit, rempli d'une sainte frayeur, et s'en allait à une fontaine nupieds et en silence, faisant seulement un peu de bruit avec les doigts pour détourner les ombres de son passage. Après s'être lavé trois fois les mains, il s'en retournait jetant por-dessus sa tête des féves noires qu'il avait dans sa bouche, en disant, Je me rachète, moi et les miens, avec ces feves ; ce qu'il répétait neuf fois sans regarder derrière lui. L'ombre qui suivait était supposée ramasser les féves sans être aperçue.

Il prenait de l'eau une seconde fois, frappait sur un vase d'airain, et priait l'ombre de sortir de sa maison, en répétant neuf fois, Soites, manes paternels. Il se retournait ensuite, et croyait la fête bien et duement solemnisée.

Linkes, fêtes que l'on célébrait tous les ans dans l'Attique en l'honneur de Bacchus. Les poètes y disputaient les prix, tant par des pièces composées pour faire rire, que par le combat de tétralogie, e.-à-d. de

quatre pièces dramatiques.

Lénéon, un des mois d'automne chez les loniens, ainsi nommé parcequ'il était consacré à Bacchus, dont on célébrait les fêtes lénéennes en ce mois.

 LERRUS, nn des surnoms de Bacchus. Rac. Lénos, pressoir.
 Un fils de Silène, selon

Nonnus.

Lenteur. (Iconol.) On peut la caractériser par une femme assise sur une tortue, et couronnée de

feuilles de mitrier, arbre dont le fruit est le plus tardif de tous. LEOCORION. VOY. LEONATI-CUM. LÉOCRITUS, fils d'Aribas, tué par

Ence. Iliad. liv. 17.
Lionacus, père d'Oilée, qu'il
eut d'Agrianome, fille de Persée.

LEODOCUS, fils de Bias, un des Argonautes. Léodics, fille de Mars.

LEGNATICUM, temple à Athènes, nommé aussi Léocorion, érigé en l'honneur d'un citoyen nommé Léos. V. Léos.

Léonnates, fêtes instituées en l'honneur de Léondas, roi de Lacédémone, tué avec les trois cerats 
Spartiates en défendant les Thermoyeles coutte les Perses. On y prononçait un discours en l'honneur de 
chéros, et l'ou y célébrait des jeux 
où l'on ne pouvait être admis à disputer les prix sans être citoyen de 
Sparte.

Darre.

Léonine, guerrier crotoniate qui, blessé dans un combat contre les Locriens, aborda le premier, par ordre de l'oracle dans l'isle de Leucé,

où il fut guéri par l'ombre d'Ajaxe
V. Leuce.

Léontés, de la race des Lapithes, fils de Coroms, et petit-fils de Cénée, fint un des capitaines grees qui allèrent au siège de Troie. Il partageait avec Polypoète le commandement de garante vaisseaux.

LÉONYESSER, nom donné par les anciens à une espèce d'agathe, vantée pour sa beauté et pour la propriété imaginaire qu'ils lui attribunient d'adouter les bêtes féroces. LÉONYMADONE, nom d'une nym-

phe. Léontians, fils d'Hercule et d'Augée, fille d'Aléus.

Léonyapus, fites que l'on croit les mémes que les Mithrisques. Les initiés et les ministres y claient déguisés sous la forme de divers auimax, dont ils portaient les noms; et comme le lion passe pour être le roi des animax , ces mysètres en prirent le nom de Léontiques. V. Luoss . MITHADUES.

Léos, un des héros éponymes d'Athènes, qui, dans un temps de calamité publique, dévous ses trois filles pour le salut de la patrie. V.
LEONATICUM.

Lépaés, fille de Pyrgée, et sœur de Léprées, donns son nom à Lépréen, ville de l'Elide.

pečon, ville de l'Etide.

Lafreta's, fils de Guid, avec d' AsLafreta's, de lier Hereule, lorsqu'il demunderait la récoupense de son travail, selon la promese faite par cherchait l'Occasion de se venper; mis Astydamie réconclis Léprésa evec le héros. Ensuite Léprésa disputs contre Hereule à qui lancerait put contre Hereule à qui lancerait put contre Hereule à qui lancerait point le plus l'est de l'appendit de la point le plus l'est de l'appendit put nungé un taureau d'espl poids, et loristi le plus l'ercule fut tonjour vairopieur. Enfin Léprésa; c'hand le fils l'espesa; c'hand l'espesa; l'espesa; c'hand l'espesa; l'espesa;

Léraéos, fils de Pyrgée, paraît être le même que le précédent.

Lerrinnis, celui qui, comme le feu ou la tombe, annihile les objets. Etym. Leptos, mince, surnom de Pluton.

Lérva (le lièrre), constellation que, sion Erathorizen, Mercure plaça na ciel, à cause de la célérité d'un certain lièrre; selon d'antres, d'un certain lièrre; selon d'antres, d'Hygier en rapporte la raison qui-vante: 11 y eat un temps, dit-il, où l'îlte de Léron n'avai point de lièrres. Les habitants y en transplansement de la constant de la consta

LERNE. C'est l'ancien nom d'un lac dans le territoire d'Argos, dont le circuit n'a guerre plus d'un tiers de stade, dit Pansanias. Ce loc est renommé dans les anciens poètes, à cause de l'hydre de Lerne. Cette hydre était un monstre à plusieurs têtes. Les uns lui en donnent sept, d'antres neuf, et d'autres cinquante. Quand on en coupait une, on en voyait autant renaître qu'il en restait après celle-là , à moins qu'on n'appliquat le feu à la plaie. Le venin de ce monstre était si subtil , qu'une flèche qui en était frottée donnait Infailliblement la mort. Cette hydre faisait un ravage incroyable dans les campagnes et dans les troupeaux. Hercule recut ordre d'Enrysthée d'aller combattre ce monstre. Il monta sur un char : Iolas lui servit de cocher. Junon , voyant Hercule prêt à triompher de l'hydre, avait envoyé à son secours un cancre marin, qui le piqua an pied. Hercule l'avant aussi-tôt écrasé, la déesse le plaça parmi les astres, où il forme le signe de l'écrevisse. L'hydre fut tuée ensuite sans obstacle. Ce fut un des travaux d'Hercule. On dit qu'Eurysthée, ayant su qu'Iolas avoit accompagné Hercule dans le combat, ne voulnt pas admettre celui-ci pour un des douze travaux auxquels le destin avait assujetti ce heros. On croit que le lac de Lerne était infecté de serpents, qui semblaient multiplier à mesure qu'on les détruisait. Hercule , avec l'aide de ses smis . l'en purgea entièrement, en y mettant le feu pour brûler les roseaux, et rendit ainsi ce lieu habitable et fertile. Quelques mythologues dit que les têtes de l'hydre étaient d'or , symbole de la fertilité qu'Hercule procura à un lien inaccessible. Euripide dit aussi que la faulx dont ce héros se servit pour couper les tètes de ce monstre était d'or. Servius donne une sutre explication à la fable de l'hydre de Lerne : c'est que du lac de Lerne sortaient plusieurs torrents qui inondaient toute la campagne : Hercule les dessécha, mit des digues, et sit des canonx pour faciliter l'écoulement des eaux. D'autres disent que par cette hydre et ses cinquante têtes on doit entendre une citadelle défendue par cinquante hommes, sous le commandement de Lernus, chef de brigands. Le cancre qui défendit l'hydre, c'est quelque autre brigand qui vint au secours de Lernus contre Hercule et Iolas qui les assiégeaient, et que ces deux héros furent obligés, pour en venir à bout, d'y mettre le feu. Enfin , Platon veut que cette bydre soit un sophiste de Lerne, qui se déchalnait contre Hercule , et que , par ces têtes renaissantes, on a fait allusion aux mauvaises raisons dont ces sortes de personnes ne manquent jamais pour soutenir leurs paradoxes. Pausanias rapporte d'antres particulorités de ce lac de Lerne. " C'est » par ce las, dit-il, que les Argiens n croient que Bacchus descendit aux » enfers pour en retirer Sémélé sa » mère. » Ce qu'il y a de vrai, ajoute l'historien, c'est que ce ma-rais est d'une profondeur excessive, et que qui que ce soit insqu'à présent n'en a pu trouver le fond, de quelque machine qu'il se soit servi pour cela : car Néron même fit lier des cables bout à bout de la longueur de plusieurs stades, et, par le moven d'un plomb qu'on y attacha, il fit sonder le fond de ce marais sans qu'il fût possible de le tronver. On raconte encore une sutre particularité; c'est que l'ean de ce marais, qui parait

toujonrs comme dormante, tournoie néanmoins tellement, que quiconque oserait y nager ne manquerait pas de se perdre.

Si cela est vrai , l'explication du lac desséché par Hercule , et rendu fertile , ne pourrait avoir lieu.

Labrása fêtes on mystères qu'on célébrait à Lerne, près d'Argos, en l'honneur de Bacchus et de Cérès. La déesse y avait un bois sercé de platanes, et au millen de ce bois nue statue de marbre qui la représentait ussise. Bacchus y avait aussi une statue, et des sacrifices nocturnes annuels que Pausanias dit ne lui être pas permis de révéler.

Lissos, iste de la mer Egée, dont les habitants immolaient à Bacchus des victimes humaines. Les mœurs des L'esbiennes, étaient fort corrompues; et c'était une injure grave de reprocher à quelqu'un qu'il vivait à la manière des Lesbiens. Cette ide a été fameuse par le culte d'Apollon et la maissance de Sapho.

LESSUS, fils de Lapithès, fils d'Eole, pour obéir à un oracle, vint aborder avec ses compagnous dans l'isle de Pélasgia, épousa Méthymne, fille de Macarée, et donna son nom à l'isle, qui depuis fut appelée Lesbos.

Lusciariona, surrionir Apollon. Ce dien des sciences reversi differentis nome per rapport aus progrès qu'on y finisir. Four les commentes qu'on y finisir. Four les commentes qu'on y finisir. Four les commentes de la commente del commente del commente de la commente del la commente de la com

Lessu (Myth. Chin.), saint dont les Chinois conservent les reliques dans la pagode de Nantua. Le corps de ce Lessu, mort depuis huit cents ans, est exposé à la vénération des peuples, et environné de bougies. On accourt à l'envi des pays les plus éloignés, pour le visiter.

LESTEIGONS, peuples de Sicile , barbares et cruels, qu'Homère peint comme des anthropophages. Odyss. 1. 10. Ulysse, étant arrivé sur leurs côtes, envoya deux de ses compagnons vers le roi du pays. Cenx-ci trouvèrent à l'entrée de son palais la femme do roi, qui était haute comme une montagne. Des qu'elle les vit, elle appela son mari, qui, saisissant un d'eux, le mangea pour son diner. L'autre vonlut fuir ; mais le monstre, d'une voix éponyantable, appela les Lestrigons; ces horribles géants accoururent de toutes parts. accablèrent de pierres les compagnons d'Ulysse, en saisirent plu-sieurs, et, les enfilant comme des poissons, les emportèrent pour les dévorer. Ulysse, qui n'était point descenda, s'éloigna au plus vite de ces côtes barbares, après avoir perdu un grand nombres des siens.

LETHEUS, SUTION de l'Amont, comme faisant oublier. Les amants fatigués de leurs chaînes! adoraient, sous ce nom, pour obtenir d'oublier leur cruelle. Sa statue était dans le temple de Vénus Erycine, près la porte Colline. Il était représenté éteignant son flambeau dans l'onde.

1. Lérné, fleuve qui coulait auprès de Tricca. On disait Esculape ne sur ses bords.

2.—Fleuve de l'isle de Crète. On le nommait ainsi, parceqn'Hermione y oublia Cadmus son mari.

5.— (Léonal.) Un des Bruves de l'enter, autrement nomm le Bruves de d'Oubli. Rac. Letthé, publi. Les ountres clainet obligées de boire de ses eaux, dont la propriété était de leur faire oublier le pasé, et de les diposer à souffrir de nouveau les mieres de luv con le auronomais mieres de luv con le auronomais cours est passible; et , par la nême minon, Lucacia 1, papell. Deus cancilus, dieu silencieux, qui ne fait entendre aucun murmure. Sur ses bords, comme près du Coryte, on voyait une porte qui communiquis.

0 11 Caros

au Tartare ; et Adrien ne l'oublia pas lorsque dans la vallée de Tybur, il fit représenter l'enfer et ses fleuves. Le Léthé était représenté sous la formed'un vieillard qui tient son urne d'une main, et de l'autre la coupe d'oubli. Un artiste moderne (Macret) l'a figuré par un vieillard couronné de pavots et de lotos, et qui se repose sur son urne. Voltaire aux Champs-Elysees, estampe de 1780.

4. - Fontaine de Béotie. On buvait de ses eaux quand on sacrifinit

à Trophonius.

5. - Rivière d'Afrique, qui se jetait dans la Méditerranée proche du cap des Syrtes. Elle interrompait, dit-on, son cours, coulait sous terre l'espace de quelques milles, et ressortait plus forte près de la ville de Bérénice : c'est ce qui fit imaginer qu'elle sortait des enfers.

6 et 7. - Il y avait encore en Espagne deux fleuves de même nom : un dans la Bétique, c'est le Guadaléthé; l'autre dans le Portugal,

aujourd'hui le Limo. Léтнéв, femme phrygienne, qui, fière de sa beaute, osa se préférer anx déesses. Celles-ci voulant en tirer vengeance, Olène, son époux, s'offrit en sa place; mais ils furent tous deux changés en roche. Ovide, Voy. OLENE.

LETHRA (Myth. Scand.), endroit de Zélande où les Danois s'assemblaient , tous les neuf ans, au mois de janvier; là ils immolaient aux dieux quatre - vingt - dix - neuf hommes et autant de chevaux, de chiens et de coqs. Les prêtres de ces dieux inhumains, issus d'une famille qu'on appelait la race de Bor. étaient

chargés d'immoler les victimes. LETHUS, Pélages , père de Pyléus et d'Hippothous, deux héros qui se distinguerent au siège de Troie. Létratus, fils de Pélops fondateur

de Létrius , ville de l'Elide. LETTRÉS (Myth. Chin.), la plus noble et la plus distinguée des sectes des Chinois, dont Confucius est regardé comme le fondateur, ou du moins comme le restaurateur. On

prétend que cette secte adore un Etre suprème, éternel et tout-puissant, sous le nom de Chang-Ti, roi d'en haut ou maltre du ciel ; mais leur conduite donne lien de soupconner que cet Etre suprème n'est pas la seule divinité qu'ils reconnaissent, pui squ'ils rendent les honneurs divins aux ames de leurs ancêtres, et font des sacrifices aux génies tutélaires. Une accusation plus grave intentée contre eux est celle d'athéisme. Plusieurs veulent que par ce nom de Chang-Ti, ou de maître du ciel, ils n'entendent en effet que le ciel même, matériel et visible. Quoiqu'ils aient souvent déclaré que leurs hommages s'adressaient à cet être supérieur qui règne dans le ciel, on a toujours soupçonné quelques équivoques dans leur doctrine ; mais, à bien examiner la chose, on sera plus porté à les croire idolàtres qu'athées. Cependant il est des secta-teurs de Confucius qui se distinguent des autres par des opinions qui pourraient, avec assez de raison, les faire regarder comme athées, si l'obscurité inspénétrable de leur système permettait d'en porter un jugement certain. Ce système fut adopté, vers le commencement du quinzième siècle, par une nouvelle secte, qu'on peut regarder comme une réforme de celle des lettrés, et qui devint la secte dominante de la cour des mandarins et des savants. L'empereur Yong-Lo, qui régnait alors, protégea cette nouvelle secte . et prit nième la résolution de détruire les autres, et notamment celles de Lao-Kium et de Fo, qui avaient introduit dans l'empire un nombre prodigienx de doctrines surperstitieuses; mais on lui représenta qu'il était dangereux d'ôter au peuple les idoles dont il était entêté, et que le nombre desidolâtres était trop grand pour qu'on pût se flatter d'anéantir l'idolàtrie. Ainsi la cour se borna prudemment à condamner toutes les autres sectes comme des hérésies ; vaine cérémonie qui se pratique encore tous les ans à Pékin, sans que le peuple en temoigne moins de fureur pour les idoles hideuses qui peuplent les pagodes. Cette secte, ameuse à la Chine, est aussi très répandue dans le Tunquin. On remarque cepandentquelque différence entre les opinions des lettrés tunquinois et celles des lettrés chinois. Les remiers pensent qu'il y a dans les hommes et les animaux une matière subtile qui s'évanouit et se perd dans les airs lorsque la mort dissout les parties du corps. Ils mettent au nombre des éléments les bois et les métaux, et n'y comprennent point l'air. Ils rendent les honneurs divins aux sept planètes et aux cinq éléments qu'ils admettent. Ilsont quatre dieux qu'ils adorent, mais dont on ne nous apprend ni les noms ni les fonctions. (V. SATIBANA.) Les lettrés chinois ne reconnaissent dans la nature que la nature même, qu'ils définissent le principe du mouvement et du repos. Selon eux, c'est la raison par excellence, qui produit l'ordre dans les différentes parties de l'univers, et qui cause tous les changements qu'on y remarque. Ils distinguent la matière en deux espèces. L'une est parfaite, subtile, agissante, c.-à-d. dans un mouvement continuel; l'antre est grossière, imparfaite, inerte. L'une et l'autre est éternelle, incréée, infiniment étendue, et en quelque sorte tonte-puissante, quoique sans discernement, et sans liberté. Du mélange de ces deux matières naissent cinq éléments, qui, par leur union et leur température, font la nature particulière et la différence de tons les corps : de là viennent les vicissitudes continuelles de toutes les parties de l'univers, le mouvement des astres, le repos de la terre. la fécondité on la stérilité des campagnes. Cette matière, toujours occupée au gouvernement de l'univers, est néanmoins aveugle dans ses actions les plus réglées, qui n'ont d'autre fin que celle que nous leur donnons, et qui, par conséquent, ne sont ntiles qu'antant que nous en savons faire un bon usage. Cette secte est, an Tunquin, comme à la Chine, dominante à la cour et parmi les grands. LEU

LEUCA, ville d'Italie. On y montrait une fontaine dont l'eau avait une mauvaise odeur. Les géantsnommés Lenterniens, après s'être sanvés de Phlégra en Campanie, avaient été, disait-on, poursuivis, jusqueslà par Hercule, et tués par ce heros. Cette fontaine était sortie de leur sang, et la côte même en avait pris le nom de côte Leuternienne. 1. LEUCADIUS SUrnom d'Apollon.

pris d'un temple qu'il avait dans l'isle de Leucade, sur la côte d'Epire. 2. - Fils d'Icarius , et frère de Pénélope, ayant eu, dans le partage des biens de son père, le territoire.

donna son nom à ce petit domaine. LEUCANIE, déesse des anciens latins. On voit dans Gruter nne inscription antique en son honneur. P.

MLXXIV, A. 8. LEUCANTHES, un des surnoms de Saturne.

LEUCARIE, feume d'Italus, et mère de Roma

LEUCAS, Zocynthien, un descom-agnons d'Ulysse, batit le temple d'Apollon Leucadien.

LEUCASPIS, capitaine troven qui suivit Enée, et périt dans une tempête. Enée vit son ombre anxenfers. LEUCATE, promontoire dans l'isle de Leucsde, d'où Sapho se précipita pour éteindre sa passion. On croyait qu'Apollon avait découvert dans la roche Leucadienne une pro priété particulière pour guérir les amoureux, et qu'il avait lui-même indiqué le saut de Leucate comme une recette infaillible contre l'amour. Les prêtres svaient fait courir un conte que la superstition svait adopté, et qui suffisait pour accréditer ce merveilleux remède. Lorsque Vénus eut appris la mort d'Adonis, son premier soin fut de chercher son corps pouravoir la triste consolation de l'arroser de ses larmes. Après svoir parconru inutilement plusieurs contrees, elle arriva dans nne ville de l'isle de Chypre, appelée Argos; elle y trouva ce corps, l'objet de sa tendresse et de sa douleur, dans le temple d'Apollon-Erythien, et l'enleva sur-le-champ. La mort de son

amant, bien loin de ralentir sa passion . l'avait rendue encore plus vive ; elle en fit confidence à Apollon , comme au dieu de la médecine, et lui demanda un remède pour mettre fin à ses tourments. Ce dieu la mena sur le haut du promontoire de Leucate, et lui ordonna de se précipiter dans la mer; elle obéit sans hésiter : et des qu'elle fut en bas, elle fut tout étonnée de se trouver sons amour. Elle voulut savoir la cause d'un effet si prodigieux; Apollon lui dit qu'en qualité de devin il savait que Jupiter, qui aimait toujours passionné-ment Junon, son épouse, quelque chose qu'il fit pour se distraire de cet amour , en était quelquefois tellement importané qu'il était forcé de ehercher des remèdes pour le calmer, et qu'il n'en avait point trouvé de plus efficace que d'aller s'asseoir sur la roche Leucadienne.

LEUCATÉR, jeune enfant qui s'é-lança du mont Leucate dans la mer pour se dérober aux poursuites d'Apollon, et donna son nom à ce pro-

montoire. Lauce, isle du Pont-Euxin dont

les anciens ont fait une espèce de Champs - Elysées où habitaient les ames de plusieurs héros, tels qu'Achille, les deux Ajax, Patrocle, Antiloque, Hélène mariée à Achille, etc. V. Léonine.

Leucéus, surnom de Jupiter chez les Lépréates.

1. LEUCIPPE, épithète que Pindare donne à Diane, prise de son char attelé de chevaux blancs. Rac.

Leucos, blane; hippos, cheval. 2 — Une des Océanides. 5 - Fille du devin Thestor, séparée de son père et de sa sœur, consults l'oracle, qui lui répondit qu'elle n'avait qu'à s'habiller en prêtre et voyager en cet équipage. Elle obéit, et trouva l'un et l'autre dans la Carie, où des pirates avaient couduit sa sœur et un naufrage avait jeté son père. Sous les habits d'homme elle inspira de l'amour à sa sœur, qui ne la reconnut pas, et l'irrita par ses refus, su point que cette amante méprisée fit venir quelqu'un pour la

tuer. Thestor, choisi pour cette exécution, déplora son malheur qui le forçait de faire le métier d'assassin, prononça le nom de ses deux filles, fut reconnu de Leucippe, et la reconnut ensuite, aussi bien que son autre fille. Hygin. V. Théonoé.

4. — Une des filles de Minyas. 5. — Epouse de Thestins, roi

d'Etolie.

LEUCIPPIDES, nom qu'on donnait à Ilaire et à Phœbé, comme filles de Leucippus. Elles avaient pour pretresses des vierges auxquelles on attribuait le même nom.

1. LEUCIPPUS , fils d'Œnomaüs , roi de Pise. Ce jeune prince, étant devenu passionnément amoureux de Daphné, comprit que s'il la recherchait ouvertement en mariage, il s'exposerait à un refus, parcequ'elle avait de l'aversion généralement pour tous les hommes. Voici donc le stratagême dont il s'avisa. Il laissa croître ses cheveux pour en faire, disait-il, un sacrifice au fleuve Alphéa; après les avoir noués à la manière des jeunes filles, il prit un habit de femme, et alla voir Daphné; il se présenta à elle sous le nom de la fille d'Œnomaüs, et lui témoigna une grande envie de faire une partie de chasse avec elle. Dapliné fut trompée à l'habit, et Lencippus passa pour une fille; comme d'ailleurs sa naissance et son adresse lui donnaient un grand avantage sur toutes les compagnes de Daphné, et qu'il n'oubliait rien pour lui plaire, il eut bientôt ses bonnes graces.

Ceux qui mêlent les amours d'Apollon avec cette aventure ajoutent que ce dieu, piqué de voir Leucippus plus heureux que lui, inspira à Daplané et à ses compagnes l'envie de se baigner dans le Ladon ; que Leucippus fut contraint de quitter ses habits comme les autres, et qu'ayant été reconn pour ce qu'il était, il fut tué à coups de flèches ou de poi-

2. - Fi's de Périérès, et frèred' Apharéus, fut père d'Arsinoé, d'Ilaire et de Phœbé.

3. - Fils d'Hercule et d'Augée.

4. — Fils de Thurimaque, succé-da à son père sur le trône de Sicyone. Chalcinie sa fille eut un fils de Neptune, dont il prit soin, et auquel il laissa sa conronne.

5. - Un des princes de la Grèce qui se trouvèrent à la chasse du sanglier de Calydon.

6. - Fils d'Hercule et de Marse fille de Thestius. 7. - THESPIUS. V. THESTIUS.

8. - Pèrc de Placia, nne des femmes de Laomédon. 9. - Fils de Naxius et père de

Smardius, roi de l'île de Dia ou de Naxos. 10. - Fils d'Œnomaiis et rival d'Apollon auprès de Daphné.

11. - Fils de Lamprus et de Galatée, avait d'abord été fille; mais comme son père s'affligeait de n'avoir pas de fils, Latone, à la prière de sa mère, lui fit changer de sexe.

Leucis, poisson sacré que les pêcheurs immolaient à Bérenice divinisée, pour obtenir une pêche abondante. C'était celui dont le sacrifice lui était le plus agréable. Le pêcheur, après l'avoir déchiré du bout des ongles, jetaitavec confiance sesfilets, sûr de les retirer remplis de poissons. Théocrite.

LEUCITE, fils d'Hercule et d'Astyoche.

LETCOLENOS, aux bras blancs, épithète de Junon dans Homère. Rac. Leucos, blane; olenè, coude. 1. Letcon, un des héros auxquels les Grecs offraient des sacrifices. C'était un homnie que la pythie ordonna aux Grecs d'honorer comme un

dieu, an temps de la guerre de Perse. Les Platéens principalement obéirent à l'oracle. 2. - Un des chiens d'Actéon, c .- d-d., blanc.

LEUCONE, fille d'Aphidas, avait donné son nom à une fontaine du Péloponèse.

LEUCONOÉ, une des Minyades. LEUCOPHYLE, plante fabuleuse, qui, selon les anciens, croissait dans le Phase, fleuve de la Colchide. On lui attribuait la vertu d'empêcher les femmes d'être infidelles; mais il fallait la queillir avec de certaines précautions, et l'on ne la trouvait qu'au point de jour, vers le commencement du printemps, lorsqu'ou célébrait les mystères d'Hécatée.

LEUCOPHRYNE, surnom de Diane, pris d'un lieu situé sur les bords du Méandre, en Magnésie, où cette déesse avoit un temple et une statue. qui la représentait à plusieurs mamelles, et couronnée par deux Victoires.

LEUCOSIE, une des Sirènes, donna son nom à une isle de la mer Tyrrhénienne, sur la côte occidentale d'Italie, où elle fut rejetée lorsque les Sirènes se précipiterent dans la mer. V. Sirènes.

LEUCOTHÉE, la mênie qu'Ino, nourrice de Bacchus, à laquelle les dieux donnèrent ce nom, après qu'elle fut admise au rang des divinités marines. Elle avait un autel dans le temple de Neptune à Corinthe. Elle fut aussi honorée à Rome dans un temple où les dames romaines allaient offrir leurs vœux pour les enfants de leurs frères , n'osant pas prier la déesse pour les leurs , parcequ'elle avait été trop malheureuse en enfants. Il n'était pas permis aux femmes esclaves d'entrer dans ce temple, et on les battait impitovablement insqu'à les faire mourir sous le bâton lorsqu'on les y trouvait. V. MATUTA.

Leucoтное, fille d'Orchame, septième roi de Perse depuis Belus, et d'Eurypome, la plus belle personne de l'Arabie. Le Soleil, charmé de sa beauté, prit les traits de sa mère, et à la faveur de ce déguisement eut un accès facile auprès de son amunte. Orchame, averti de ce commerce par Clytie jalouse de sa sœur, ordonna que Leucothoé fût enterrée toute vive, et que l'on jetat sur son corps un monceau de sable. Le Soleil , n'ayant pu lui rendre la vie, parceque les Destins s'y opposaient, arrosa de nectar la terre quienvironnait son corps, et aussi-tôt on en vit sortir l'arbre qui porte l'encens.

LEUCTRINES, filles d'un certain Icédasus, qui, violées par les Spartiates,

tintes, se donuèrent la mort. Leur père, n'ayant pu obtenir vengeonce, se tua sur leur tombeau, après avoir proféré les plus terribles imprécations contre Sparte. Pélopidas, Bur la foi d'un songe où elles lui appararent et lui ordonnajent de leur sacrifier une jeune vierge rousse, leur îmmola nue cavale, et gagna la bataille de Louetres. Plutary.

LEUCTRUS, heros qui donne son nom au pays et à la ville de Leuctres. Ses filles furent violées par des ombassadeurs spartintes, avec celles d'feédasus, et se tuèrent après avoir învoqué les Furies contre Sparte.

Leveus , compagnon d'Ulysse , tne d'un invelot, par Antiphus, au siège de Trose.

LEUCYANITE, surnom de Bocchus mi avait un temple sur les bords du Leucyanias, fleuve d'Elide.

LEUN ( Myth. Mah.) , livre dons lequel, selon le Ooran, tontes les actions des hommes sont écrites par le doigt des anges.

LEUTERNIENS, sorte de géants. V. LEUCA.

LEVARA, déesse qu'on invoquait quand ou relevait un enfant de terre. Elle avait ses autels à Rome où on lui offrait des saerifices. Lorsque l'enfant était né , la sage-femme le mettait à terre, et le père , ou quelqu'un qui le représentait, le relevait et l'embrassoit ; cérémonie sans laquelle l'enfant u'eut pas été réputé

légitime. 1. LÉVILTHAR , poisson fabuleux que les rabbins disent destiné au repas du Messie. Ce poisson est si monstrueux qu'il en avale tout d'un coup un autre qui, pour être moins grand que lui, ne laisse pas d'avoir trois lieues de long. Toute la masse des eaux est portée sur le Léviothan. Dieu, an commencement, en eréa deux, l'un male, et l'autre femelle; mais de peur qu'ils ne renversassent la terre, et qu'ils ne remplissent l'univers de leurs semblables , Dieu tua la femelle, et la sala pour le festin du Messie. V. BEHEMOTH, JURNNEH, MESSIE, etc. 2 .- Un des espritsqui présidaient

Tome II.

LIB aux quatre parties du monde, suivant les magiciens. Celui-ei avait le midi dans sa dépendance. Voy. Anai-MON , ASTAROTH , LUCIFER.

LEZARD. V. ABAS.

Lézanns. Les Kamstehadales en ont une erainte superstitiense. Ce sont, disent-ils, les espions de Gaeth ( dieu des morts ), qui viennent leur prédire la fin de leurs jours. Si on les attrope, on les coope en petits morceaux, pour qu'ils n'aillent rien dire au dieu des niorts. Si un lézard échappe, l'homme qui l'a vu tombe dans la tristesse, et meurt quelquefois de la crainte qu'il a de mourir.

LIA-FAIL. C'est ainsi que les aneiens Irlandais nommaient une pierre fameuse qui servait au conronnement de leurs rois; ils prétendaient que eette pierre, qui dans la langue du pays signifie pierre fatale, ponssait des gémissements quand les rois é-taient assis dessus, lors de leur couronnement. On dit qu'il y avait une prophétie qui annonçait que par tout où cette pierre serait conservée, il y aurait toujours sur le trône un prince de la race des Scots, Elle fnt enlevée de force par Edouard I, roi d'Angleterre, de l'abbave de Scône. où elle avait été conservée avec véuération; et ee monarque la fit placer dons le fauteuil qui sert au couronnement des rois d'Angleterre, dans l'abbaye de Westminster, où l'ou prétend qu'elle est encore.

LINGORE, une des Néréides. LIBANINA PRIMA. Après qu'on avait versé le vin entre les cornes de la vietime, le prêtre lui arrachait des poils du front et les jetait dans le fen qui était sur l'autel. C'est ce qu'on appelait libomina prima.
Libanomancis, divination qui se

faisait par le moyen de l'encens. Voiei, selon Dion Cassius, les cérémonies que les aneiens prati-quaient dans la Libanomaneie. On prend, dit-il, de l'eucens, et, après avoir fait des prières relatives anx choses qu'on demande, on jette eet encens dans le feu, afin que sa fumée porte ees prières jus : qu'aux dieux. Si ce qu'on souhaite ray arriver, to come s'allume surviver, to come s'allume surviver, house s'allume surviver, hann's quant fine, le feu sendle l'aller rhercher pour le consumer; mais si les vœux qu'on a formés ne doivent pas être remplis, ou l'enocess ne tonde pas claim le feu, ou l'en de l'aller l'alle

Libanus, jeune Syrien tué par des scélérats. Les dieux, pour le récompenser du culte qu'il leur avait rendu, le changèreut en montague.

LIBATIONS, eérémonies religieuses qui consistaient à remplir un vase de vin, de lait, ou d'une autre liqueur, qu'on répaudait toute entière, après y avoir goûté, ou après l'avoir ef-fleurée du bout des levres. Elles accompagnaient ordinairement les sacrifices; quelquefois aussi elles avaient lieu seules, dans les négociations, les traités, les mariages, les funcrailles, avant d'entreprendre un voyage par terre ou par nier, en se conchant, en se levant, au com-mencement et à la fin des repas. Les libations des repas étaient de deux sortes. L'une consistait à brûler un morceau séparé des viandes ; l'autre à répandre quelque liquenr sur le fover en l'honneur des Lares . ou du Génie tutélaire de la maison, ou de Mercure qui présidait aux heu-reuses aventures. Voy. PATELLARII. On offrait du vin coupé avec de l'ean à Bacchus et à Mercure , pareeque ce dieu était en commerce avec les vivants et les morts. Toutes les autres divinités exigesient des libations de vin pur; dans les occasions solemnelles , la coupe avec laquelle on les faisait était couronnée de fleurs. Avant de faire des libations on se lavait les mains et l'on récitait certaines prières. Ces prières étaient une partie essentielle de la cérémonie des mariages. Outre l'eau, le viu, l'huile et le loit le ruiel s'offrait aussi aux dieux, et les Grecs le mélaient avec l'eau pour leurs libations en

l'honneur du Solcil, de la Lune, et des nymplies. Des libations fort fréquentes étaient celles des premiers fruits des campagnes qu'ou présentait dans de petits plats nommés Patetle. Ciceron remarque que les genspeu serupuleux mangeaient euxmêmes ces fruits réservés aux dieux. Enfin les Grecs et les Romains faisaient des libations sur les tombeaux dans la cérémonie des funérailles. Quelques empereurs rougins partagerent les libations avec les dieux. Après la bataille d'Aetium, le sénat en ordonna pour Auguste dans les festins publics ainsi que dans les repas particuliers.

pas jarticulers.

pas jarticulers.

Silvier, collèbera el pasup printenpo,

une fète dont la principale cérémonie

consiste à répandre la liqueur dont

ils finst usage sur un grond feu qu'il is

allament expère, se qu'il son et grand il

compte la liqueur dont

consiste à répandre la liqueur dont

consiste à l'ender l'échierte out le

consiste de la lique de la lique de la consiste à l'ender le consiste de la lique de la consiste de la lique post de l'ender la lique de la lique de

na seule unquierpairente de reitgion que l'on commisse de ces peuples.

Liniarità, Liniarità, Luzarità, Luzarità, l'ariarità, Luzarità, l'ariarità, l'ariarità, l'ariarità, l'ariarità, princia di faire tout as fantisies, l'ain proted à faire tout as fantisies, l'ain nation. Qualques una pricondent que l'aliarità, l'aliarità de l'ariarità de l'ariarità de l'ariarità de l'ariarità de l'ariarità del montre de l'ariarità de

Lines, there, surroun de Bacchus, on patecqu'il avait proente la liberté aux villes de Bécite, ou p'utôp parcequ'étant le dieu du vin il délivre l'esprit de tout souei, et fait qu'on parle librement. On a joutait souvent le mot Pater, comme étant le père de la joie et de la libert. Les Rode

· False

mains le faisaient présider sons ce nom aux semences liquides des deux règnes animal et végétal. - ( Voy. LISTRALES. ) Les Indiens donnaient

aussi ce nom au Soleil.

Linéra, déesse que Cicéron fait fille de Jupiter et de Cérès. Ovide dit que Bucchus donna ce nom à Ariane. Des médailles offrent les portraits de Liber et de Libéra couronnés de seuilles de vigne, c.-à-d., selon quelques antiquaires, de Bacchus male et de Bocchus femelle.

LISÉRALES, fêtes différentes des Bacchanales, que Rome célébrait à l'honneur de Bacchus, le 17 Mars. Dans ces setes licencieuses, on promenait dans la ville et dans les champs un chariot qui portait un Phallus en triomphe. Lavinium se distinguait en ce genre. Un mois entier v était consocré à ces fêtes. On y tenait les propos les plus obscenes, jusqu'à ce que le char eut traversé la place publique, et fut arrivé au lieu de sa destination. Alors la plus honnête dame de la ville devait couronner ce simulacre aux yenx des assistants. C'estainsi qu'on croyait rendre Liber favorable aux semences, et détourner des terres les charmes et les sortilèges. Varron dérive le nom de Lihérales, non de Liber, surnom de Buchus, mais de liber, adj., parceque les prêtres de Bacchus se trou-vaient alors libres de leurs fonctions, et dégagés de tout soin. De vieilles femmes, couronnées de lierre, se temient assises à la porte du temple de Bacchus, ayant devant elles un foyer et des liqueurs composées de miel, et invitant les passants à en seheter, pour faire des libations à Bacelius en les jetant dans le feu-On mangeait en publio ce jour-là, et chacun avait la liberté de dire ce qu'il voulait.

LIBÉRALIS, surnom de Jupiter, lorsqu'on l'avait invoqué dans quelques dangers dont on se croyait tiré

par sa protection. Lisenauré (Iconol.), figure al-

légorique, dont l'emblème est une femme qui, d'une main , porte une corne d'abondance remplie de perles, de pierreries, de médailles, etc., et, de l'autre, présente des pièces d'or et d'argent, comme pour les distribuer. On lui donne aussi plusieurs bourses ouvertes. Sur les médailles romaines, elle porte une tablette carrée, piquée d'un certain nombre de points, qui indiquent la quantité de grain, de vin ou d'argent que l'empereur donnait au peuple ou aux soldats. Sur nne médaille de Pertinax, elle tient d'une main une corne d'abondance, et de l'autre cette tablette, où sont marqués différents nombres. Une médaille d'Adrien la montre récandant une corne d'abondance. V. GÉNÉROSITÉ.

LIBERATOR. V. LIBERALIS. Linéales, fêtes où les jeunes gens

quittaient la robe de l'enfance, et prenaient la toge libre. On les célébrait avec une sorte de solemnité, et les amis étaient invités comme à une noce. Cette fête tombait le 16 des calendes d'Avril , c. a-d. le 17 Mars .

LIBERTÉ (Iconol.), divinité célèbre chez les Grecs et chez les Romains. Elle avait à Rome un temple soutenu de colonnes de bronze, et orné de statues d'un grand prix. La Liberté y était représentée sous la figure d'une dame romaine, vêtne du blane, tenant un sceptre d'une main, un bonnet de l'autre, avec un chat à ses pieds. Deux déesses , Adéone et Abeone, l'accompagnent; cequiexprime le pouvoir d'aller et venir à son gré. Ce bonnet faisait allusion à la contume où étaient les Romains d'en faire porter un à celui de lenra esclaves qu'ils voulaient affranchir. Le chat est impatient de toute contrainte. Aussi les Alains , les Vandales, les Suèves et les anciens Bourguignons en avaient-ils un dans leurs armoiries. Quelquefois, au lieud'un sceptre, la Libertétient une baguette nommée Vindicta, dont le magistrat touchait les esclaves, pour marquer qu'il les affranchissait du pouvoir de leurs maîtres. Il se trouve aussi des médailles on elle tient d'une main une massue comme celle d'Hercule, et de l'antre un bonnet, avec oette inscription : Libertes August. or S. C. Quand on youlait exprimer une liberté acquise par la valeur, on ajoutait un joug rompu. On trouve cet attribut sur une médaille d'Héliogabale. Sur une médaille de Brutus, la Liberté a pour attribut un bonnet entre deux poignards, avec l'inscription , Idibus Martiis , aux ides de Mars, jour du meurtre de Cesar. La liberté rendue à l'empire romain, Libertas restituta, est exprince, sur une médadle de Galla, par une femme à genoux, que l'empereur, vêtu de la tore, relève de la main droite, pour la vemettre entre les mains de Rome, personnifice par une Pallas armée de pied en cap.

Les modernes l'ont quelquefois désignée par un oiseau qui s'échappe de sa cage, on qui s'euvole avec le fil qui le retensit. Ripa en donne ces trois emblèmes : 1. une femme vêtne de blane, qui, dans la main droite, tient un sceptre, et dans la gauche uu chapeou; 2. uue femme qui tient un chapeau et une massie; 5. enfin une feinme qui tient un chapean, et foule oux pieds un joug rompu. Gravelot l'u peinte marchant, pe ceque son caractère est l'action. Différents attributs repandus à ses pieds indiquent qu'elle est la mère des connaissances et des arts, qui out pris d'elle le nom de Liberaux. Il y a joint des vaisseaux qui font route, et des oiseaux qui changent de climat avec les saisons. Cochin substitue au chapeau le bonnet élevé au bout d'une pique. Depuis la révolution française, nos artistes ont donné à la figure de la Liberté un plus grand caractère; mais par quel motif l'outils coeffee d'un bonnet Phrygien, c .à-d. du bonnet d'un peuple qui fut toujours esclave?

LIBERTISADE. (Fonol.) On le vicus bosus la figure d'un jeune house dont le vêtement n'a point donne dont le vêtement n'a point de ceinture. Il o un londeou sur les veux, court sur les bords d'un précipice, et se jette dans les lras de la Fénux utilguire que, d'orpès une noiceme pierre gravée, on voit représentée toute nue; cette Vénus a des alles au don, tient une horpe entre ses au don, tient une horpe entre ses

mains et reccit me mototte que lui présentem parti mour. Elle estasse, ou pluidoconche sur des liters qui ceclent de seprents. Sa mudie annone son caractère baself; ses qu'elle tenti, les claimes dont de capire les sens, et la marote qui lui et offerte, en penchant poor les jeux, la dissipation et les amosements les plus extravagunts. On pent le dejure, le dissipation et les amosements les plus extravagunts. On pent le dequi, les yent landés, y as précipiter dans les lars de la Volquir', à travers des amos de feuilles qui cochent des serpers.

r. Liefther, ville sur les frontières de la Macédoine, célèbre dans les poètes par le tombeau d'Orphée. 2. — Fontaine de Magnésie, qui avait dans son voisinage une autre

avait dans son voisinage une autre source nommée la Roche. Toutes deux sortaient d'une gross roche, dont la figure imitait le sein d'une femme; desorte que l'eus semblait couler de deux manuelles, comme du lait. 1. Lustrannes, nymphes du mont Libétrius.

2. — C'est anssi un surnom des Muses, pris de la fontaine de Libéthra, qui leur était consercé.

LINTINAIRES, cent qui vendaient et fournissaient tout ce qui était nécessaireaux funérailles. Leur magasin était au temple de Libitine.

Labitine, déesse qui présidait aux funérailles, ainsi nonunée, non parcequ'elle ne plait à personne, quod nemini libeat, mais parcequ'elle enlève les humains quand il lui plait ad iibitum. - Plutarque pretend que c'était à Vénus que l'on donnait ce nom , pour avertir les hommes de la fragilité de la vie, et leur faire comprendre que la fin n'était pas éloignée du commencement, puisque la même divinité présidait à l'une et à l'autre. D'autres croient que c'était Proserpine. Elle avait un temple entonré d'un bois sucré, on l'on portait une pièce d'argent pour chaque personne qui mourait. On mettait cet argent dans le trésor de la déesse; et un registre, appelé Libitina ratio, recevait le nom de chaque mort

chaque année le nombre des morts. Suctone écrit que, sous le règne de Néron , il y eut un automie si funeste, qu'il fit porter trente mille

pièces d'argent autrésor de Libitine. Cette divinité donna son nom au temple qui lui était dédié; anx gens qui vendaient sous ses ordres, et vraisemblablement à son profit, les choses nécessaires aux funérailles ; à une porte de Rome par laquelle on ortait les cudavres hors de la ville ; une porte de l'amphithéatre par où l'on trainait les corps des gladiateurs tués dans les jeux publics; enfin au brancard sur le quel on transportait les corps à leur sépulture.

BALANCE. LIBRA. V. LISRABLE DEUM ( secrétaires des dieux ), nom que donne aux Parques Martinus Capella, fundé sur l'opinion de Platon et de Cicerdo . qui nonment ces divinités les ministres dn Destin. L'une dictait, snivant eux, les décrets de ce dieu; l'autre les écrivait ; et la troisième les

Lisut executer.

LISEE ARBITEE. (Iconol.) Cochin l'a dessiné sous la figure d'un homme jeune, vėtu d'habits royanx de diverses couleurs, la tête ornée d'une couronne d'or. De la main droite il tient un scentre, an bout duquel est la lettre Y, qu'on regarde, d'après nne sentence de Pythagore, comme l'emblème des denx routes bonne et manvaise que l'homme peut suivre. Il tient ce sceptre en equilibre ; ce qui désigne la liberté de le faire pencher à sa volonté.

Liaun, gâteau composé de farine, de miel, de lait et de sésame, dont on faisait nsage dans les sacrifices, sur-tout dans ceux de Bocelius, des Lares, et à la fête des Termes.

LISTCA, nom d'une Sibylle dont parle Euripide.

1. Liste, fille d'Epophus et de Memphis, ou de Cassiopée, d'autres disent de l'Océan et de l'ampholyge, fut aimée de Neptune, dont elle eut Agénor et Bélus, et donna son nous à la Libye.

t. Lans, surnom d'Hercule, fon-

dateur de la ville de Capsa, en Afrique.

2. - Un des matelots que Bacchus changes en danphins.

Lisyssa, surnom donné à Cérès par les Argiens, parceque le premier grain qu'on sema dans leur territoire avait été apporté de Libve.

LIBYSSINUS, SURDOM d'Apollon, adoré sur le promontoire Pachynien en Sicile. On le lui douna, pour avoir obligé les Libyens, qui étaient venus l'attaquer, à s'en retourner, en répandant la peste parmi eux.

LICENCE. (Iconol.) Dans Ripa. c'est une femme nue, échevelée, nne eouronne de vigne sur la tête. Cochin lui fait briser le mors de la raison, traverser et fouler anx pieds un champ de bied, et franchir la borne et la haie qui l'entoure.

LICHAS. V. LYCHAS. LIGNITES, surnoun de Bacchus, tiré du van mystique en usage dans

ses fètes. Lickon, le van, sinécessaire dans les mystères de Bacchus, que sans lui ancune des cérémonies n'eût été

légale. Licnornones, eeux qui portaient le van aux fetes de Bacchas.

Licrius, père d'Itone, femme de

Licymaius, an desfils d'Electryon, on de Mars, étant encore fort jeune, se trouva à un combat où tous ses frères périrent. - Voy. Œosus, TLEFOLEME.

LIERRE, arbre specialement consacré à Bacchus, ou parcequ'il fut jadis caché sous cet arbre, ou parceque le lierre, tonjours verd, marquait la jeunesse de ce dieu, qu'on d.sait ne point vieillir. Selon Ptu-tarque, Bacchus enseigna à ceux qu'il renduit furieux à s'en couronner, parceque le lierre a la vertu d'em pecherl'ivresse. Non-seulement Bocchus se couronnait de berre, mais encore Silène, les Fannes, les Satyres, les Bacchantes, et en général les dieux champetres. Quelques unes des muses en étaient aussi couronnées; c'est ce qu'atteste une multitude de monnments de l'antiquité. On couronnait nussiles poètes de lierre, (Hor. Od. 1. Virg. Ecl. 7), parceque les poètes sont consacrés à Bacchus, et sont suscentibles d'enthousiasme, ou parceque l'éclat des beaux vers dure éternellement, et assure à leurs auteurs l'immortalité. Apulée dit que le lierre était employé dans les fetes d'Osiris. Voy. BACCHANTES, BAC-CHUS. CISSUS.

Lievre. (Icon.) Cet animal était un des attributs de l'automne. Chez tes Egyptiens, c'était l'emblème de l'ouie. Voy. Timinité, Peus.

LIF , vie ( Myth. Celt. ) , nom de l'homme qui, caché sous une colline pendant que la terre sera dévorée par le feu, repeuplera le nouvel univers, où le grain croîtra sans semence et sans culture.

LIFTHRASER (Myth. Celt.), femme de Lif. Ces deux êtres se nourriront de rosée, et produiront une si nombreuse postérité, que la terre sera bientot couverte de nombreux habitants. Il est impossible de méconnaître dans cette fable l'opinion cel-tique, qu'il restait dans la terre un principe, un germe de vie propre à réparer la perte du genre humain. Voy. ZAMOLXIS.

LIGASTON, nom que les Prussiens et les Poméraniens donnaient antrefois aux prêtres de leurs idoles. Ils en ont conservé jusqu'au milieu du treizième siècle. Ces prêtres louaient les crimes et les débauches des morts dans leurs funérailles, V. TALISSON,

LIGATURE, se dit, en termes de magie, d'un état d'impuissance vénérienne, causé par quelque charme ou maléfice. Il est sonvent parlé dans le droit, et dans les décrétales des papes, de dissolutions de mariages ordonnées pour cause d'impuissance provenue de ligature ou maléfice. L'église excommunie ceux qui par ligature ou autre maléfice, empêchent la consommation du mariage.

Delrio dit, dans ses Disquisitions magiques, que les sorciers font cette ligature de diverses manières, et Bodin, qui en désigne plus de cinquante dans sa Demonomanie, en rapporte jusqu'à sept causes, telles que le dessèchement de semence . et autres semblables qu'on peut voir dans son ouvrage. Il observe que ce maléfice tombe plus ordinairement sur les hommes que sur les femmes, soit qu'il soit plus difficile de rendre celles-ci stériles, soit, ditil, qu'y ayant plus de sorcieres que de sorciers, les hommes se ressentent plutôt que les femmes de la malice de ces magiciennes. On peut, ajoutet-il, donner cette ligature pour un jour, pour un an, pour toute la vie, ou du moins jusqu'à ce que le nœud soit dénoué; mais il n'explique ni comment ce novud se forme, ni comment il se dénoue. Kæmpfer parle d'une sorte de

ligature extraordinaire qui est en usage parmi le peuple de Macassar, de ava, de Siam, etc.; par le moyen de ce charme ou maléfice, un homme lie une femme, ou une femme un homme, en sorte qu'ils ne peuvent avoir de commerce vénérien avec aucune autre personne; l'homme étant rendu impuissant par rapport à toute autre femme, et tous les hommes étant rendus tels par rapport à cette femme.

Quelques philosophes de ce payslà prétendent qu'on peut faire cette ligature en fermant une serrure, en faisant un nœud, en plantant un couteau dans un mur, dans le même temps précisément que le prêtre unit les parties contractantes, ou qu'une ligature ainsi faite peut être rendue inutile , si l'époux urine à travers un unnean. On dit que cette superstition règne aussi chez les chrétiens orientaux.

1. Ligés, une des nymphes compagnes de Cyrène , mère d'Aristée. 2. - Une des Sirenes.

LIGER, capitaine latin, tua Emathius ; mais ayant défié Enée , il porta la peine de son insolence, et fut tué par ce héros d'un dard qui le renversa de son char dans la poussière.

1. Laoir, une des Néréides.

2. - Une des Sirènes, apparem-

ment la même que Ligée; de ligus, not êrre qui signific doux, argentin. Elle se jeta dans la mer avec sescompagnes, et son corps fut porté près de Terma, oujourd'hui Nocera.

1. Ligne. ( Hyth. Ind.) Cette ligne, on cordon, que les brahmes regardent comme la marque distinctive dn sacerdoce, est composée d'un nombre déterminé de fils de coton. que l'on observe scrupulensement ; elle est filée, sans quenouille, de la main des brahmes, avec les doigts seulement. Hsont dù prendre garde à la qualité du coton, à la manière de le tenir entre les doigts, et au nombre des brins quidoivent entrer dans le tissu; on y fait un nœud appelé le nœud de Brahma, qui, lui-même, est un assemblage de plusieurs nœuds. La liene des novices n'a que trois brins, composés de plusieurs fils, avec un nœud seulemeut; celle qu'on donne à la secoude ordination, au moment dn mariage, doit avoir six brins et deux nœuds ; et à mesure que les brahmes ont des enfants, on augmente le nombre des fils et des nœuds, jusqu'au point marqué par les védams.

2. - En terme de chiromaueie, on appelle ligne les traits on incisures qui sout marqués dans la main, et dont les observations servent de fondement à cette prétendue science. On en décrit ordinairement quatorze, dont trois sont principales. La première, qui est au-dessous du pouce, se nomnie ligne de vie ou ligne du cœuretligne de l'age. La denxième s'appelle hépatique on ligne du foie, on saturnale, ou ligne de prospé-rité. D'autres l'appellent la ligne de Mars. On nomine ligne naturelle ou moyenne, ou ligne du cerveau, celle qui coupe en travers la précédente et qui , passaut par le milien de la paume de la main, va jusqu'an mont de la lune. La troisième, qui va dans le même sens, et qui lui est parallèle, prend depuis l'index jusqu'à l'autre bont de la main , et s'appelle mensale, thorale, on la ligne de Venus. - Ligne est aussi na terme de métoposcopie, Cesont les raies qui sont le long du front, par lesquelles on prétend jujer de la bonne et de la manvaisé fortune des gens. On eroit dans est art frivole que les lignes du froit ont rapport aux sept planètes. Ceries, un pareil orticle est hien digne de figurer dans un dictionnaire de la fable!

Lioue (Iconol.), deux jeunes femmes vètues en guerrières, et qui s'embrasseut en foulant anx pieds un renard, symbole de fourberie. L'une a sur son casque une corneille, et l'autre nn héron, tous deux ennemis du renard.

LIGULA, ou LINGULA, espèce de spatule dont se servaient les aruspices pour fouiller dans les entrailles des victimes.

Ligyron, premier nom d'Aehille. Ligyrous, fils de Phaéton, donna son nom à la Ligurie.

Li-xi (Myth. Chin.), cinquième live de l'U-Kim, ou recueil de maximes de morale et de religion. Ce cinquième livre est nne espèce de rituel où l'on a joint à l'explication de ce qui doit être observé dans les cérémonies sacrées et profanes, les devoirs des bonnnes de tout état.

Lilés, Naïade, fille du Céphisse, donns son nom à la ville qui suit. Les Liléens, pour bonorer le père de leur fondatrice, j'etaient une pite sacrée dans les eaux de ce fleuve, et assuraient que bientôl après on la voyait reparaltre dans la fontaine de Castalie.

2.—Ville de Phovide, dont les habitants alleraren an nége de Troice. Lutur (Myth. Rabb), première fermeu d'Adam, secha et fablies de l'emme d'Adam, secha es fablies de l'emme d'Adam, secha es fablies de l'emme d'Adam, secha es de l'emme d'Adam, se l'abndoma, et s'en alla occuper a terrinsande secountette Adam, a l'alondoma, et s'en alla occuper a la région de l'air par une vertu a l'emme de l'acconclement et des refinits nouveurs nés Phuiseurs Justimonderne, entété de cette appertition, mettetta un cette de l'emme de l'emme ett en conche, e de petits billes un l'expelus sont través le billes un l'expelus sont través le billes un l'expelus sont través le manuel de l'emme ett en conche, de petits billes un l'expelus sont través le manuel de l'emme de l'emme ett en conche, de petits billes un l'expelus sont través le manuel de l'emme de

noms d'Adam et d'Eve, avec ces

mots : " Lilit , hords d'ici. " Limacon. V. Paresse.

LIMENATIS, surnom de Diane qui présidait aux ports. Sous cette dénomination, sa statue avait sur la tête une espèce de canere marin. Rac. Limen , port. Voy. LIMNEA.

Limentina, Limentints, divi-nités romaines qui présidaient au scuil des portes. Rac. Limen, seuil. LIMES, limite, divinité romaine.

Vor. TERME. LIMNACIDES, LIMNADES, LIN-MIADES, LIMNÉES, LIMNIAQUES,

nymphes des lacs et des étangs. LIMNEA, LIMNATIS, LIMNIATIS, surnous donnés à Diane par les pècheurs, qui l'invoquaient comme la déesse des marais et des étangs. Rac.

Limné, lac, étang. V. Limné rinies.
Limné rinies, fêtes des pêcheurs
en l'houneur de Diane Limnétis. Limnéus, un dessurnoms de Bac-chus, pris du culte qu'on lui rendait

daus un quartier d'Athènes nommé Linnés. Gange, mère d'Athys l'Indien.

LIMNORIE, une des Néréides, sclou Homère. LIMONIADES, nymphes des prairies. Elles étaient sujettes à la mort , comme les Pans et les Fauncs. Rac.

Leimon, pié. Lints, espèce d'habillement bordé por en los d'une frange de pourpre en falbalas, dont les victimaires étaient revêtus dans les sacrifices. Il prenait au nomi.ril, et descendait sur les pieds, laissaut le reste du corps à uu.

Limyre, fontaine de Lycie, qui, selon Pline, rendait des oracles par le moyen des poissons. Les consultants leur présentaient à mauger. Si les poissons se jetaient dessus, l'augure était un oracle favorable. S'ils le refusaient, en lerejetant avec leurs queues, c'était l'indice d'un mauvais succès,

LINDIENNE, surnom de Minerve. Lindus, ville de l'isle de Rhodes, où les sacrifices à Hercule étaient accompagnés d'imprécations au lieu LIN

de bénédictions. On cut tenu ces sacrifices pour profanes, s'il eut échappé à quelqu'un, nième sans le vonloir, une seule parole de bon augure.

2. - Un des fils de Cercaphus et de Cydippe, régna dans l'isle de Rhedes.

LINEAMENS du visage ou des\_ mains. C'est par-là que les astrologues, devins, et autres charlatans, s'imaginent connaître quelle doit être la bonne ou mauvaise fortune

d'une personne. LINGAM. (Myth. Ind.) Les Indiens dounent ce nom à une représentation infame de leur dieu Ixora, u'on ne peut nueux comparer qu'au Prispe des anciens. On raconte différenment l'origine de ce culte hontens. Ona dit, à l'article d'Ixora, que ce dieu ayant enlevé à des brahmines plusieurs belles femmes avec lesquelles ils vivaient, ces religieux prononcerent tant de malédictions contre les parties naturelles d'Ixora, que le dieu en perdit l'usage; or fut à cette occasion qu'il déclara qu'il exaucerait ceux qui honoreraient ces mêmes parties que les brahmines avaient mandites; et plusieurs prétendent que telle est l'origine du Lingain. D'autres disent qu'un jour qu'Ixora s'acquittait avec sa femme des fonctions mutrimoniales, un dévot vint lui rendre visite. C'était fort mal prendre son temps; aussi la porte hii fut-elle refusée. Cependant il s'obstina à vouloir entrer, et, voyant qu'on persistait à ne lui pas ouvrir, il s'emporta en invectives contre Ixora. Le dieu l'entendit, et lui en fit des reproches ; mais le dévot lui témoigna heaucoup de regret de sa faute, et lui demanda que ceux qui adoreraient Ixora sous la figure du Lingam fussent plus favorisés que ceux qui le serviraient sous la figure. humaine, ce qui lui fut accordé. Quoi qu'il en soit, la plupart des auteurs nous apprement que le Lingam n'est pas seulement la représentation des parties naturelles de l'homme, comme le Priupe des anciens, mais qu'on y joint encare celles de la

femme, et qu'on les représente dans l'état de leur union naturelle. Il y a plusieurs sectes particulièrement consacrées à cette honteuse divinité; ceux qui les composent portent au con la figure du Lingam. Il y a dans le royaume de Canara certains religieux de cette secte, qui demeurent continuellement dans les pagodes, et sont absolument nus. Lorsqu'ils vont dans les rues, ils sonnent nne clochette: à ce signal, plusieurs femmes, même des plus qualifiées, et jusqu'à des reines, accourent avec empressement, et tonchent dévotement les parties naturelles de ces religieux, en l'honneur d'Ixora.

Quelques Indiens racontent que le membre viril de leur dieu Ixora était d'une grandeur si prodigieuse, qu'il touchait à son front; que par cette raison, ne pouvant pas avoir commerce avec sa femme, il fut obligédele couper en douze parties, qui donnérent l'être à toutes les créatures vivantes. C'est d'après cette idée qu'ils ont déifié les parties naturelles de ce dieu, comme le principe de la vie des hommes et des animaux ; et quand même ils n'auraient pas forgé cette histoire, ils out pu regarder les parties de la génération comme quelque chose de divin, en voyant que tous les animanx étaient produits par la conjonction des deux sexes. Les dévots au culte de cette idole portent au cou l'image des parties sexuelles, comme les jeunes Romains portaient une petite image du Phallus.

Dans le royaume de Canara, et aux cerirons de Geo, les Indiens conduient les nouvelles marifes dans le temple de lens Prape, et lui offrent les prémises de ces jeunes fenniers, comme une offrande digne de lui. Lamburicius Laries peirre incomme qui avait la vertu de guérir le mai acaduc et un grand nombre d'autres

Lancera, épithète d'Isis, comme étant la promière qui nit enseigné l'usage du lin.

Lines, fêtes en l'honneur de Lines.

Linos, chanson célèbre en Phé-

nicie, en Chypre et ailleurs, et consicréeà des sujets tristes et funébres. On dérive ce nom de Linus, dont la mort fut pleurée des nations les plus barbares. V. MAREROS.

Linunous, pierre fabuleuse qui se trouvait, dit-on, dans le fleuve Achéloüs. Les anciens l'appelaient aussi Lapis lineus: on l'enveloppait dans un linge, et lorsqu'elle devenait blanche, on se promettait un bon succès dans ses amours.

1. Linus, fils d'Apollon et de Pasmathé, fille de Crotopus roi d'Argos, fut dévoré dès son enfance par les chiens de son nourricier; et sa naissance équivoque et suspecte à son aïeul, coûta la vie à sa mère. 2.— Fils d'Apollon et de l'erpsi-

2.-- r. 18 'Apotno t et e' r'èpa-2.-- r. 18 'Apotno et e' rèpator, ou d'Euterpe selon quelques uns, d'Uranie et de Mercure suivant Diogène Levi ou d'Amphi-Diogène Levi ou d'Amphisanties. Il reçut d'Apollon, son père, la lyre à trois cortes de lin. Mispour leur avoir substitui des cories de loyau beancoup plus hanconieuses, le dieu jaloux lui ôta la vie. Les habitants du mont Hélicon faisaient tous les ans son somirersaire avant de sacrifier aux Muses.

 Thébain, fils d'Isménius. C'est vraisem lablement celui-ci qui fut maître d'Hercule, et que ce héros tua d'un coup de lyre, parcequ'il avait contrefait la mauvaise grace qu'il avait à toucher cet instrument. C'est aussi à celui-ci qu'il semble plus raisonnable d'attribuer différents ouvrages, tels que ceux sur l'origine du monde, le cours du soleil et de la lune. la nature des animaux et des plantes. Il disait , selon Diogène Laerce, que tont avait été créé en un instaut. Diodore de Sicile le fait inventeur du rhythme et de la mélodie, et Plutarque des chants plaintifs.

4 — Un des fils de Lycson. Liocaira, un des prétendants de Pénélope, fut tué par Télémaque au retour d'Ulysse dans Ithaque.

Lione, fils d'Œnops, devin, et un des prétendants de Pénélope, fut tué par Ulysse, quoinqu'il se fut toujours opposé aux violences des amants de cette princesse.

1. Lion. Cet animal, selon Plutarque, était consacré au soleil, parceque, de tous ceux à griffes recourbées, c'est le seul qui voit en naissant, et parcequ'il dort fort peu, et les yeux ouverts. En Egypte, il était consecré à Vulrain, à cause de son tempérament tout de feu. On portait une effigie du lion dans les sacrifices de Cybèle, parceque ses prêtres avoient, dit-on, le secret de l'apprivoiser. Les poètes représentent le char de cette déesse, trainé par deux lions. Celui qu'Hercule tua sur le mont Thenmessus, en Béotie, fut placé dans le ciel par Junon. Les Léontinsadoraient le lion, et en mettaient une tête sur leurs monnaies. Le lion étoit le symbole propre de Mithras, et on voit quelquefois ce dieu avec le corps d'homme et la tête de lion. Ce symbole était si ordinaire dans les mystèrrs mithrisques, qu'on les trouve quelquefois appelés Leontiques dans les inscriptions. Le lion était aussi consacré à Vesta et le symbole de la Terre, Sur les Abraxas, on voit au-dessous de la figure d'Harpocrate, un lion courant au pied d'un lotus avec cette inscription : ABR AXAS OMNIA CIENS, pour indiquer la force du soleil. - Le lion était eru présider aux inondations du Nil, parceque ce phénomène arrive vers les premiers jours caniculaires, et lo soue le soleil entre dans le signe du lion. - La tête du lion était regardée comme le symbole du temps présent ou de l'heure de midi. - Hercule est presque toujours représenté couvert d'une peau de lion. - Enée en portait une lorsqu'il sanva son père Anchise de l'embrusement de Troie. - D'autres rois et héros en portèrent depuis et se servaient de la tête en guise de casque on de diademe, et sur-tout lorsqu'ils voulaient qu'on fut persuadé qu'ils descendaient d'Hercule. - Aventinus, fils de ce héros en était revetu. Virgile , Eneid. leb. 7. V. ATALANTE, PY-RAME, CECROPS, CYBELE, ADMÉTE, NÉMÉE, TERREUR.

2. - Danse ridicule en usage chez les anciens.

3. - La constellation dn Lion était, selon les anciens mythographes, le lion de la forêt de Némée.

4. - CITHÉRONIEN. ( Cithero-nius leo) Le mont Cithéron, au pied duquel paissaient les troupeaux d'Amphytrion et de Thestius, était désolé par un lion féroce. Herenle qui alors entrait dans sa première jennesse et en avait tout le fen, résolut de combattre ce lion. Il commuuiqua ce projet à Thestius, qui en concut tant de joie, qu'il fit coucher tous les soirs Hercule revenant de la chasse, avec une de ses filles : cellesci devinrent toutes enceintes. ( Voy. THESTIUS, THESTIADES, HERCULE.) Apollodore rapporte qu'Hercule , après avoir tué ce lion, se servit de sa dépouille pour son vêtement ordinaire. Cependant, selon l'opinion commune, la peau dont il se servait était celle du lion de Némée. Toutes les fois que , sur quelques

monuments qui retracent une aventure antérieure à la défaite du lion de Némée . Hercule est vêtu d'une peau de lion, c'est celle du lion Ci-

théronien 5. - Némérn. ( Nemeus leo.) Le premier travail qu'Eurysthée imposa à Hercule, fut de tner le lion de Némée qui désolait l'Argolide dans le Péloponèse. Ce lion ravagenit sur-tout les forêts entre Cleona et Nemea. C'est de-là qu'il est appelé tantôt lion Néméen, tantôt lion Cléonéen. Ce lion ne pouvait être blessé par aucun arme; soit parceque, selon le scholiaste d'Apollonius, il était tombé de la lune ; soit parceque selon Apollodore et d'autres, il était fils d'Echidua et de Ty-phon. Lorsqu'Hercule alla combattle ce lion. Molorchus, berger à Cléona, lui fit un très bon securil : il lui donna des conseils utiles sur la manière de dompter cet animal. Molorchus voulnt aussi faire un sacrifice en l'honneur d'Hercule; mais ce héros le refusa et le pria de l'offrir à Jupiter conservateur, s'il revenuit de cette expédition , on de le lui offrir , comme à un héros, s'il ne revenait point au bout de trente jours. Le trentième jour étant arrivé, Molorchus se disposait déjà à faire le sacrifice en l'honneur d'Alcide; mais ce héros arriva, et le sacrifice fut ofà deux issues, de sorte qu'il échap-

fert à Inpiter. Les conseils de ce Molorchus avaient beauconp servi à Hercule. Ce lion habitait une caverne pait facilement à ceux qui le poursuivaient. Hercule, après avoir fermé l'une des deux issues, pénétra par l'autre dans la caverne, et y étouffa le lion entre ses bras , parcequ'on ne pouvait pas le blesser à couns de fléches. Ce combat est très souvent représenté sur les monuments antiques. Après avoir étoufféle lion , il le porta sur ses épaules à Mycènes. Eurysthée, selon quelques auteurs, en concut une telle frayeur, qu'il se cocha sous terre dans un tonnean d'airain. Selon d'autres, cela n'arriva que lorsqu'Hercule lui apporta le sanelier d'Erymanthe. Toutefois, il ne lui permit jamais d'entrer dans Mycènes; mais il lui envoya porter ses ordres par un bérault appele Copréus. (Voy. EURYSTHÉR.) Hercule se servit depuis de la pean de ce lion comme d'une cuirasse, et couvrit sa tète de la dépouille de celle de l'ani-

mal, pour lui servir de cosque. (Voy. LION CITHÉBONIEN. ) Le fer n'étant as assez dnr pour couper cette pean, il se servit pour cela des griffes de cet animal. Lions, nom que prenaient les ini-tiés dans les Mithriaques.

LIPAREUS, épithète de Vulcain de Lipare, une des Eolides, où il était suppose avoir ses forges

LIPARUS, fils d'Anson, détrôné par ses frères , s'enfuit de l'Italie , et vint aborder avec ceux qui s'étaient attachés à sa fortune dans une des fles Folides, à laquelle il donna son nom. Il v bătit une ville aussi nommée Lipare, donna Cyané sa fille en mariage à Eole, et retourna à Surrente, où il mourut après na règne glorieux. On lui éleva un superbe tombean, et les habitants du pays lni rendaient les honneurs béroiques.

pelée Théro. Lips, vent de sud-ouest. Il est peint sous les traits d'un homme adulte, et tient une aplustre de navire, pour indiquer peut-être les dangers de la navigation sur les côtes

de l'Attique pendant qu'il règne. Li-ru (Myth. Chin.), tribunal chinois, chargé des affaires de reli-

gion. Liriofs, nymphe : une des Océanides. Forcée par le dieu du Céphisse, qui l'enveloppa de ses eaux, elle concut no enfint qu'elle nomma Nareisse, et qui fut aimé de l'Amour. Agitée des craintes d'une mère, elle consulta Tirésias pour savoir si son fils parviendrait à la vieillesse. Le devin répondit qu'il deviendrait vieux, pourvu qu'il ne se connût jamais; réponse qui parut long-temps ridicule et vaine, mais que la mort étrange de Narcisse finit par confirmer.

Linis, capitaine troyen, tué par l'Amazone Camilla. 1. LIT. VOY. CINYRE, MARS, SOMMEIL.

2. - Consacré au dieu Genius. Cette divinité romaine, qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle un Genie, était révérée comme le dien de la nature, de l'être, etc. C'est pour cela que les Romains mettaient sous sa protection le lit des nouveaux mariés, qu'ils nommaient Lectus genialis.

Lites, c'est-à-dire, les Prières. (Iconol.) Elles étaient, selon Homère, filles de Jupiter; et rien u'est plus ingénieux que l'allégorie sous laquelle ce poète les dépeint. « Elles

» sont, dit-il, boiteuses, ridées, » toujours les yeux baissés, toujours » rampantes et toujours humiliées;

» elles marchent toujours après " l'Injure : car l'Injure altière, pleine

» de confiance en ses propres forces, » et d'un pied léger, les devance » toujours, et parconrt la terre pour

a offenser les hommes ; et les humbles » Prières la suivent pour guérir les

» maux qu'elle a faits. Celui qui les

y respecte et qui les écoute en reçoit
de grands secours; elles l'écoutent
à deur tour dans ses besoins, portent
ses vœux au pied du trône du grand
Jupiter : mais celui qui les refuse
et les rejette éprouve à son tour
leur redoutable conrroux; elles
prient leur pèred o'rdonner à l'In-

» jure de punir ce cœur barbare et » intraitable, et de venger le refus » qu'elles en ont reçu. »

LITHÉSIEN, SITNOM de l'Apollom de Mélée on Mélia. On l'appelait sinsi, dit Etienne de Bysauce, parceque, dans cette ville, la statue de ce dieu était posée sur une pierre. Rac. Lithos, pierre.

Lathosolin, fête que celébraient Epidaure, Egine et Trézène, en mémoire de Lamie et d'Auxésie, jeunes Crétoises que quelques Trézèniens lapidèrent dans une sédition. Pour appaiser leurs mânes, on institua une fête en leur honneur. Rac. Lithos, pierre; ballein, lancer.

LITHOMENTE, divination par les pierres. Elle se faisait par le moyen de plusieurs cailloux qu'on poussait lun contre l'autre, et dont le son plus on moins clair on sigu donnait connaître la volonté des dieux. On rapporte encore à cette divination la superstition de ceux qui crocient que l'ausérbyate a la vertu de faire connaître à ceux qui crocient que l'ausérbyate a la vertu de faire consultre à ceux qui crocient que l'ausérbyate a la vertu de faire consultre à ceux qui la portent les évicuements futures par les songes. Foy. Astrol'ers, Sinatarus.

LATRYRAMSUS, surnom de Recclius. Pindare confond le mot di-Livyambus avec celni-ci, el tuidonne pour origine le cri de Jupiter à Becchis, au moment de sa maissance: Lythi ramma, solve suturam, ouvre la couture. Poy. DITHYRAM-

LITOMANTIE, divination qui consistait à pousser l'un contre l'autre plusieurs anneaux, dont le son plus ou mains clair ou aigu manifestait, disait-on, la volonté des dieux, et formait un présage bon on mauvais pour l'avenir. Rac. Litos, ce qui rend an son clair et aigu.

LITTORALES, divinités de la mer.

LITTORALIS. On trouve cetté épithète donnée à Sylvain dans un monument où il paraît couronné de lierre avec ses cornes qui percent la couronne. Peut - être était - ce sous cette forme qu'il était honoré sur la rivage de la mer.

Litunos, un des ministres d'Athènes, apparenment celui qui faisait les supplications et prières publiques. Rac. Litai, prières; ergon, ouvrage.

Livus, baton angural, reconrbé par le bout comme une crosse, et plus gros dans cette courbure. Romulus créa trois augures, et leur donna le lituus pour marque de leur dignité. Depuis ce temps, les augures le tinrent toujours en main, lorsqu'ils observaient le vol des oiseaux. Aussine sont-ils jamais représentés sans ce baton, et le trouve-t-on communément sur les médailles joint aux autres ornements pontificaux. Le bâton nugural était gardé dans le Capitole avec beauconn de soin; on ne le perdit qu'à la prise de Rome par les Gaulois; mais on le retrouva, dit Cicéron, dans une chapelle des Saliens sur le mont Palatin. Une pierre gravée représente le berger Faustulus tirant des augures sur la ville de Rome qui devait être fondée au même endroit. Il tient son baton courbé .. assis sur un Lupercal, tandis qu'une louve allaite Remus et Romulus. Le lituus était ausi une espèce de clairon dont le sor était aigu, et qui servait pour la cavalerie.

LITTERSE, chanson rustique, suivant Pollux. Il parait que Cybèle en était l'objet. Peut être aussi roulaitelle sur l'aventure suivante.

Livressès, fils de Midas, etariroi de Célènes en Phrygie. Des pirates ayant enlevé à Dophnis a mattresse, ils la vendirent à Lityrersès. Daphnis entreprit de la chercher par tout le anonde, jusqu'à ce qu'il Pett retrowée; il parcouratt avec mille difficultés une infinité de pays, et arriva enfin à Célènes.

Lityersès était riche en moissons, et il était en mème temps le plus habile et le plus fort moissonneur qu'il

45

weût. Il faisait arrêter tous les étrangers qui passaient par ses états, et les forcait de travailler à sa moisson avec lui ; il ne leur donnait point d'antre táche que celle qu'il se donnait à luimême : mais elle était tonjours trop forte pour ces malheureux; et lorsqu'après avoir épuisé leurs forces ils commençuient à se rendre, il leur tranchait la tête avec sa faux. On amène Daphais à Litversès, qui lui donne nne faux pour travailler. C'était fait de sa vie, si Hercule ne fût arrivé à temps pour le sauver; ce heros tue Lityersès, délivre la nymphe qui était parmi les esclaves du tyran, et la rend à Daphuis : ou ajoute qu'il les maria ensemble, et qu'il leur donna ponr présent de moces le palais de Lityerses. 1. LIVRE. V. CLIO, CALLIOPE.

2. — Volant, livre dout parle Zacharis, kepel swit vingle toudees de long et dix de la ge; c'était un de ces rouleux anciena composés de plusieurs peaux on parchenina collés do u cousus bout à bout. Ce volume parut en esprit à Zacharie, et contenti des malédicitions , des menaces une la companie de la com

LIVERS SIETLLINS. Ces livres, uinsi appelés parcequ'ils contennient les prédictions des Sibylles, étaient confiés, à Rome, à la garde d'un collège de prêtresou d'officiers nommés Quindecemvirs, Les livres Sibyllins étaient précieux à la superstition comme à la politique, puisqu'ils renfermaient, disait-on, les destinées de l'empire, et les moyens d'appaiser la colère des dieux quand elle se manifestait par des prodiges ou par des calamités. Les Quindecenvirs avaient seuls le privilége de consulter au besoin cet anguste dépôt. Ils ne pouvaient y jeter les yeux sons un ordre spécial : mais leur rapport était reçu sans examen; on faisait avenglément ce qu'ils prescrivaient.

On appelait Fulgurales, ceux quiapprenaient à preudre les augures par la sondre. La nymphe Bigoïs, chez les Toscans, avait fait un livre sur cet art, et son ouvrage était conservé dans le templed' Apollon.— Lintair, inhibettes couvertes d'une totale de lin. Cétoit sur ces sortes totale de lin. Cétoit sur ces sortes dictions des Silvilles. — Fatalier, ceux dans lesqueis on décrivait l'àge de l'homme selon les principe pette, de la lintaire de l'intemped pette, de maladire de l'intemped pette, de les consultairen. — Rituales, cenx qui enseignaient la manière de blair et de consustre les villes, temples, et de consustre les villes, temples, milles, tribus, camps, etc. Lixxes, fils d'Egyptus et de Ca-Lixxes, fils d'Egyptus et de Ca-

liande.
LOCHÉATE, surnom de Jupiter. à

LOCREATE, surnom de Jupiter, à qui les habitants d'Aliphère avaient érigé un autel comme au père de Minerve, qu'ils croyaient née et élevée chez eux. Rac. Locheia, enfantement. Lockéz (Myth. Ind.), déesse de

la fortune chez les Indous.

1. Locaus, fils de Phéaso, roi des Phéaciens. Après la mort de ce orince, Locrus et Alcinous son frère se disputant le royaume , par un accord il fut réglé qu'Alcinoïs demeurerait souverain de l'isle, que Locrus aurait les effets mobiliers de la succession, et qu'avec une partie des Insulaires il irait s'établir aifleurs. Suivant cet accord, Locrus fit voile en Italie, où Latinus, roi du pays. non-sculement le reent bien, mais en fit son gendre, par le mariage de Louring sa fille , avec lui. C'est pourquoi les Phéaciens se regarderent depuis comme liés de consanguinité avec ces Locriens d'Italie. Vers ce même temps, il arriva qu'Hercule, qui emmenait d'Erythie les excel-lents bœufs de Géryon, aborda en Italie, et alla loger chez Locrus, qui le recut comme un tel hôte le méritait. Le hasard voulut que Latinus allant chez sa fille, vit ces bœufs, qui lui parurent d'une beauté rare. nussi-tôt il les voulut avoir; et déià il les emmenait , lorsqu'Hercule , apprenant cela, vint le combattre letua d'un coup de javelot, et reprit ses breufs. Locrus , informé do combat sans en apprendre la malheureuse issue, craignant tout pour Hercule, parcequ'il connaissait Latinus pour être d'uae grande force de corps et d'un grand courage, changea d'habit, et vola au secours de son hôte. Hercule, voyant un homme courir à lui, et croyant que e'était un nouvel en aemi qui lui survenait, décoche sa flèche contre Locrus, et l'étend mort à ses pieds. Bientot après il connut sa meprise, et en gémit. Le mal était sans remède. Il pleura son ami, lui fit de magnifiques funérailles, et quand luimême eut quitté la vie, il apparut à ces peuples, et leur ordonna de bâtir une ville en Italie, à l'endroit où était la sépulture de Locrus. C'est ainsi qu'uae grande ville porta longtemps son nom, et honora sa memoire.

2. - Fils de Jupiter et de Mæra; nida Amphion et Zéthus à construire Thèbes.

LOCUTIUS. VOY. AIUS LOCUTIUS, Lopa (Myth, Celt.), dieude Loehlin, ou de Scandinavie, dans les poésies Erses, apparemment le même

qu'Odin. Looios, surnom de Mercure présidant à l'éloquence. Rac. Logos,

discours. LOGIQUE. (Iconol.) Une jeune fille au teint pale, oux cheveux epars, tient de la main droite un bouquet de flenrs, avec ce mot : Verum et falsum, et de la gauche un serpent. D'autres la présentent sous la figure d'une jeuae femme vêtue de blanc, à l'air plein de vivacité, une longue épée à la main droite, quatre clous à la gauche, qui sont les quatre règles de chaque figure syllogistique; un casque en tête, dont le cimier est un faucon. A ces allégories entortillées je préférerais celle-ci, plus simple et plus claire : Interprète de la raison , elle a le bras étendu, comme ponr démontrer une vérité. Le flambeau et les traits qu'elle tient expriment la clarté et l'impression de ses arguments, comme la colonne et les livres sur lesquels elle s'appuie, tels que Bayle, Mallebranche, etc., en siquifient la solidité. Elle foule aux pieds l'Ignorance; et le lycée d'Athènes est le fond du tableau.

Lot, (Icon.) divinité allégorique, fille de Jupiter et de Thémis. Une f me majestueuse est assise sur un tribunal avec un diadème sur la tête, qui exprime l'empire qu'elle doit avoir sur la société; un sceptre en main, et un livre ouvert à ses pieds, sur lequel on voit cette sentence : In legibus salus. - Gravelot lui donne un joug entrelacé de fleurs, et une corne d'abondance, symbole des avantages qu'elle procure en garantissant les propriétés; près d'elle un enfant qui dort d'un doux sommeil, exprime ingénieusement que la loi, pour atteindre son but, doit inspirer la sécurité.

LOI CHRÉTIENNE. (Iconol.) César Ripa la symbolise par une belle femme, la tête ceinte de rayons, tenant de la main droite une balance, dont un des bassins porte une couronne, et l'autre un calice d'un or éclataat; de la gauche elle tieat une mitre sur un livre ouvert, et un miroir devant elle , emblèmes de foi , de justice, de dignité, de science, de

sagesse et de gloire. LOI NATURELLE. (Icon.) Le même lapersonnifie par une femme agréable, assise au milieu d'un jardin, et qui n'est couverte que de la ceinture en bas. Sa audité et sa chevelure sans art nous apprennent qu'il n'y a ni apprêt ni déguisement en cette loi . non plus qu'en sonauteur ; le compas qu'elle ticat , avec ces mots : Æquá lancs , à balance égale , indique qu'il ne faut point faire aux autres ce crue nous ne voudrions pasqu'ils nous fis-sent; et son ombre qu'elle montre de la main gauche, que celui qui la suit regarde et traite le prochain comme

lui-meme. LOI SALIQUE. (Iconol.) L'Epicié l'a désignée par la conronne que la figure allégorique de la nation françoise pose d'une moin sur une lance qui lui est présentée par une antre figure, tandis qu'elle écarte de l'antre la quenouille, que lui presente la même figure.

Loiseta, petits vases avec lesquels on faisait des libations.

Lointus; surnom sous lequel les Lindiens honoraient Apollon comme le dieu de la médecine, qui pouvait guérir les malades attaqués de la peste etla chasser d'un pays. Rac. Lounos,

LOKE ( Myth. Celt. ), divinité malfaisonte qui joue tout-à-la-fois le rôle de Momus et d'Arimane pauni les dieux du Nord. Il est fils du géant Farhante et de Laufeya : ses deux frères sont Bilcister et Helblinde ( l'aveugle Mort ). Beau et bien fait de corps, il a l'esprit pervers, léger, inconstant, et surpasse tous les hommes dans la seience de la ruse et de la perfidie. Il a souvent exposé les dieux aux plus grands pé-

rils, et les en a tirés par ses artifices. C'est à ces qualités vicienses qu'il doit les épithètes de calomnialeur des dieux, artisan de tromperies, opprobre des dieux et des hommes, père du grand serpent, père de la mort, adversaire, accusa teur des dieux, celui qui les trompe, etc. Sa femme se nomme Signie; il a eu d'elle Nare et quelques autres fils. Il a eu de plus trois enfants de la géante Angerbode, messogère de malheur : l'un est le lonp Fenris, le second est le grand serpent de Midgard, et le troisième est Héla (la Mort). Le père universel, prévoyant les maux que ces enfants . élevés dans le pays des géants, devaient causer aux dieux, se les lit amener, et jeta le serpent dans le fond de la grande mer; mais ce moustre s'y accrut si fort, qu'il ceignit dans le fond des eaux le globe entier de la terre, et qu'il peut encore se mordre lui-même l'extrémité de la queue. (Voy. Héla.) Après plusieurs tours joués aux dieux et différentes métamorphoses pour échapper à leur vengeance, Loke se change en saumon, et s'clanec par-dessus le filet tendu dans le fleuve où il est caché, mais Thor le saisit par la quene, et c'est la raison pour laquelle les saumons ont eu depuis la quene si nunce. Les dieux, maîtres de Loke, le lient à trois pierres aigues , dont l'une lui presse

les épaules, l'autre les côtés, la troisième les jarrets. Skada suspend de plus sur sa tête un serpent dont le venin lui tombe gontte à goutte sur le visage. Cependant sa femme Siguie est assisc à côté de lui, et reçoit ees gouttes dans un hassin, qu'elle va vider lorsqu'il est rempli. Durant cet intervalle, le venin tombe sur Loke, ce qui le fait hurler et frémir avec tant de force, que toute la terre en est ébranlée; et c'est ce qu'on appelle parmi les hommes tremblement de terre. Il restera dans les fers jusqu'au jour des ténèbres, pour auquel il doit être déchalué par les dieux, V οy. Λλεκτ, ΕκςέιλαΒ, Ρκονέτμέκ, Ττιμου. Lophis, fleuve de Béotie, sur l'o-

rigine duquel Pausanius raconte cette fable : Le territoire d'Hidiarte manquait d'eau, et les habitants étaient fort en peine. Un des principaux alla consulter l'oracle de Delplies; la réponse fut qu'il devait retourner à Haliarte, et tuer le premier qu'il rencontreraiten retournant. Un jeune garçon, nommé Lophis, fils de Parthénomène, s'étant offert à lui le premier, il le perça d'un coup d'épée. Lophis, blessé, courut cà et là ; et par-tout où son sang toucha la terre, il en sortit des fontaines : de là le nom de fleuve. Cette fable apprend du moins qu'il se formait de plusicurs sources. LOQUACITÉ. (Iconol.) Ce vice

est désigné dans une ancienne épigrammie greeque par un pivert. An-

thol. 1. 5, c. 12; év. 17 l. 1. Lorus, fille de Neptune. Cette nymphe, fuyant les poursuites de Priape, fut changée en un arbre qui portait son nom.

LOTOPH AGRS, anciens peuples d'Afrique qui habitaient la côte de Barbarie. Ulysse, jeté par la tempête sur leurs cotes, envoya deux de ses compagnons, auxquels les habitants donnéreut à goûter de leur fruit de lotus. L'effet en fut prompt. Les Grecs oublièrent tout, parents, patrie, et il fallut user de violence ponr les ar-racher au pays qui produisait un fruit si délicieux, et pour les faire reveuir

6

dans leurs vaisseaux. Rae. Phagein, manger. Loros. On voit souvent, dans les

monuments égyptiens, Isis assise sur une flenr qu'on appelle or dinairement la fleur du lotus. Plutarque dit que les Egyptiens peignent le soleil naissant de la fleur du lotus. En effet, on le trouve aussi peint en jeune homme, avec une couronne radiale, assis sur cette fleur; non posqu'ils croient que le soleil soit né ainsi, mais parcequ'ils représentent allégoriquement la plupart des choses. Ce lotus est une plante aquatique qui eroit dans le Nil, et qui porte une tête et une graine à-peu-près comme le pavot. Elle se trouve dans les mystères des Egyptiens, à cause du rapport que les peuples eroyaient qu'elle avait avec le soleil, à l'apparition duquel elle se montrait d'abord sur la surface de l'eau, et s'y replongeait dès qu'il était couché; phénomène d'ail-leurs très commun à toutes les espèces de nymphæa on plantes aquatiques. Cette fleur de lotus était aussi consocrée à Apollon et à Vénns, puisqu'elle accompagne quelquefois leurs statues. Il y a une autre espèce de lotus, que nos botanistes appellent persea, qui eroît aux environs da grand Caire, et sur la côte de Bar-barie; elle a des feuilles très semblables au faurier; mais nn pen plus grandes; son fruit est de la figure d'une poire, qui renferme une espèce d'amande ou noyan ayant le goût d'une chataigne. La beauté de cet arbre, qui est toujours vert, l'odeur aromatique de ses feuilles, leur ressemblance à une langue, et celle de son noyau à un cœur, sont la source des mystères que les Egyptiens y avaient attaches, puisqu'ils l'avaient consacré à Isis, et qu'ils plaçaient son fruit sur la tête de leurs idoles, quelquefois entier, d'autres fois ouvert pour faire paraître l'amande. Cette description, qui est d'un moderne, approche beaucoup de celle que Polybe a donnée de telles especes de lotus. L'auteur grec ajoute que, quand ce fruit est mur, ou le fait secher, et on le broie avec du

bled. En le broyant avec de l'ean, om en tire une liqueur qui a le goût du vin mêlé avec du miel. C'est cette liqueur qui parut si agréalde aux compagnous d'Ulysse, qu'ils ne voulurent point quitter le pays qui produisait cet e précieuse plante.

duisal cette précieuse planté.
Louanos, (Con II) Les modernes l'allégorisent par une femme
très belle, vêtur de lelane, couronnée de roses, Elle porte sur la poitrine
un hijou de jaspe, sonne d'une trompette d'où sortent des rayons de
loire, et respire la fumée d'une
cassolette qu'elle tieut de la main
gaue he.

Lour (Iconol.), animal consacré Mors. Chez les Egyptiens e'était l'hiéroglyphe d'un voleur. Il faut en excepter ponrtant les Lycopolitains, qui l'avaient en grande vénération , parcequ'Osiris s'était sonvent déguisé en loup. ( //. Lycorotite.) C'était aussi un des signes militaires des Romains, et il se trouve comme tel sur la colonne Trajane. ( Voy. ARCAS, CIRCÉ, LYCION.) Pausanias nous apprend pourquoi, chez les Grecs, il était consacré à Apollon. Un scélérat, ayant dérobé l'argent du temple de Delphes, alla se caeber dans l'endroit le plus fourré du Parnasse; là, s'étant endormi, un loup se jeta sur lui, et le mit en pièces. Ce même loup entrait toutes les nuits dans la ville, et la faisait retentir de ses hurlements. On crut voir dans ee fait quelque ehose de surnaturel; on suivit le lonp . et l'on retronva l'argent sacré, que l'on re-porta dans le temple. En mémoire de cet événement, on fit faire un loup de bronze, qui fut placé près du grandautel d'Apollon à Delphes.

du grandautel d'Apollon à Delphes. La tête du loup était le symbole du temps passé et du soleil coneliant selon Guner.

On voit eet animal représenté comme gardien sur un grand nombre de monuments : par exemple ; sur un relief, dans le muséum Borgionom, où il est placé à côté d'une tiare, et le plus souvent sur des sarcophages, avec un drapean sur les créneaux d'une muraille. Cet usage priniuité

qu'on

qu'on faisait du loup a fait naître l'idée d'une divinité tutélaire, et c'est sons ce rapport qu'on le voit avec Horus et Harpocrates.

Cette idée d'un dieu tutélaire paraft avoir passé de l'Egypte chez les Grecs, qui avaient, comme on sait, un Apollon Lycius : mais ceux-ci ne se contentaient point de l'idée originaire. Ils firent bientôt d'Apollon un lycoctone, c.-à-d. le Soleil, qui tue la Nuit, ou le Crépuscule : car on regarde comme très arbitraire l'opinion d'après laquelle le loup était consacré au Soleil, à cause de sa vue pénétrante. A peine cette opinion avait-elle été recue, que les Grecs, et les Egyptiens principalement, dans des temps plus modernes, s'efforcèrent de trouver de plus en plus des traits ressemblants entre le Soleil et le loup. On finit même par rapporter au Soleil toutes les qualités des animaux. C'est ainsi que l'on voit, sur une médaille de Trajan, un Harpocrate monté sur un loup, pour désigner le cours ra-pide du Soleil autour de la terre.

Lorr-axon. Cetait dans l'opinion du peuple des campagnes, un
sorcier travesti en loup, qui court les
champs pendant la unit. Cette folie
subsistait encore en France, sur la
fin du seizibren siècle. C'était aussi
le non d'un latin particulier à Bloix
dont les nourrices se servaient pour
faire peur aux enfants. Voy. L'ACARTMROPE.

Louquo. (Mythalmet) Les Caraibes nomment ainsile premier homne; ils le regardent comme le créateur des poissons, et sont persuadés que, trois jours après sa mort, il ressuscita, et s'éleu vers le ciel.

Louve (Iconol) nourrice de Rémus et de Romulous. Sur les médiales romaines, une louve qui donne à tetter à deux petits enfonts est le symbole del origine de Rome. Les unciens ont représenté le Tybre avec une louve à côté de lui. (V. T'sras.) L'avarice a une louve pour attribut. La louve est assis régardée comme le symbole d'une femme impudique. Tome II. Plusieurs monuments antignes représentent la louve allaitont Rémus et Romalus, entr'autres une pierre gravée, publiée par la Chausse. On voit à côté d'elle la figure de Rome et le breger Faustulus. Elle est couchée en pied du figuier Ruminal. — La louve était non-seulement le symbole de Rome, mais encore des colonies romaines qui avaient frapper son effigie sur leurs monnaise.

LOVNA ( Myth. Celt. ), huitième déesse favorable aux vœux des mortels. Odinet Frigga lui ont donné le pouvoir particulier de reconcilier les amants les plus désunis.

Loxias, qui a un cours oblique, un des surnoms d'Apollon considéré comme le Soleil.

Loxon, surnom que l'on donnait à Diane, apparemment par la même raison. Rac. Loxòs, oblique.

Lot Auti. (Iconol.) Cèsar Ripa la représente par une femme vêtue d'une robe délité, tenant d'une main une lanterne allumée, et de l'autre un masque rompu. Cochin la désigne par une femme qui tient son occur dans une main, et dans l'autre un masque brisé, tandis qu'elle en foule un autre sous ses piede.

Lua, déesse qui présidait aux expiations; de luere, laver, expier, On l'honorait en lui consecrant les déposilles des ennemis. Les Romains lu attribuaient le gouvernement de la planète de Saturne, que les Egyptiens nommaient l'astre de Némesis, ce qui fait croire que cette déesse était la même. V. Némesis.

LUBENTEA, déesse du désir. LUBENTIA, LUBENTINA. V. LE-

Lucaous, capitaine lotin, frère de Liger, tué comme lui par Enée. Lucan, l'argent qu'on tirait des boissocrés; d'où vient lucrum, gain. Selon d'autres, c'était l'argent qu'on dépensait pour lesspectacles, et surtont pour les gages des acteurs.

Lécaries, ou Lucéries, fête romaine qui se célébrait le 18 Juillet dans un bois sacré, Lucus, proche de Rome, en mémoire de ce que, hattus par les Gaulois, les Romains y avaient trouvé nn asyle. Dautres tirent l'origine de cette fête des offrandes en argent qu'on faisait aux hois sacrés. Plutarque observe que ce jour-là on payait les comédiens des deniers qui provenzient des coupes réglées qu'on faisait dans le bois sacré dont je viens de parler.

LUCERIUS, surnom de Jupiter, pris de lux, lumière. Lucetia, surnom de Junon, com-

me déesse de la Inmière. 1. Lucarius, surnoni de Jupiter,

tiré de la même origine. 2. - Capitaine latin qu'Ilionée

écrasa d'une pierre énorme, au moment qu'il mettait le feu à une des portes du camp troyen.

1. LUCIPER, fils de Persé, ou, selon d'autres, de Jupiter et de l'Aurore. Chef et conducteur des astres. il prend soin des coursiers et du char du Soleil, qu'il attèle et détèle avec les Heures. On le reconnaît à ses elievaux blancs dans la voûte azurée, lorsqu'il annonce aux mortels l'arrivée de sa mère. Les chevaux de main, desultorii, étaient consacrés à ce dieu. C'est cette brillante étoile pommée Vénus le matin, et le soir Hesper.

2. - Nom de l'esprit qui prési-dait à l'orient, selon l'opinion des magiciens. Lucifer était évoqué le lundi dans un cercle au milieu duquel était son nom. Il se contentait d'une sonris.

LUCIFERA, surnom de Diane. On la voit avec ce surnom sur un monument, tenant d'une main une torche, de l'autre nn arc, et portant sur l'é-paule un carquois. Un autre la représente converte d'un grand voile parsemé d'étoiles, nn croissant sur la tête, et tenant à la main un flam-beau élevé. Les Grees invoquaient Diane Lucifera pour les accouche-ments, comme les romains invomaient Junon Lucine

Lucitucus, bois de Messénie, où Lyeus, fils de Paudion, purifia tous cens qui étaient initiés aux mystères de la grande déesse. Lucina (Iconol.), déesse qui pré-

sidait aux accouchements des femmes et à la naissance des enfants. Tautôt c'est Diane, et tautôt Junon. Un ancien poète lycien, Olenus, en fait une déesse particulière, fille de Jupiter et de Junon, et mère de Cupidon. On dérive son nom de Lucus, hois sacré, ou plutôt de Lux, parce-qu'elle donne la lumière. Les couronnes et les guirlandes entraient dans les cérémonies de son culte. Tantôt on représentait cette déesse comme une matrone, tenant une conpe de la main droite, et une lance de la ganche. Tantôt elle est figurée assise sur nne chaise, tenant de la main gauche un enfaut emmaillotté, et de la droite une fleur. Quelque fois on lui donnait une couronne de dictame, parceque cette herbe était erne favoriser l'acconchement, Rubens l'a peinte dans sa galerie avec n flambeau. V. ILITHYIE, ZYGIE NATALIS, etc.

LUCINIA, surnom sous lequel Ju-non avait à Rome un autel. Les cendres qui restaient après les sacrifices demeuraient immobiles, quelque temps qu'il fit. Les femmes grosses y brulaient de l'encens. Lucaica, une des femmes de

Numa. Il l'épousa après avoir été élu roi.

LUCTATIENS, jenx dont parle Cicéron dans son Brutus. Lucrus, le Deuil, fils de l'Ether et de la Terre, suivant Hygin. Stace lui donne un vêtement songlar t

et déchiré, et Virgile le place à l'entrée des Emers. LUCULARIS, nom d'nn flauine. LUCULLIES, fêtes et jeux publics

que la province d'Asie décerna à Lucullus, en mémoire de ses bienfaits. Lugars, roi fabulenx des Gaulois. fils de Narhon, et fondatenr de

Lugdunum, aujourd'hui Lyon. Lucuene (Myth. Amer.), oi-seau du Brésil, dont le cri funèbre ne se fait entendre que la nuit, ce ni le fait respecter des naturels du Brésil, qui sont persuadés qu'il est chargé de leur porter des nouvelles des morts. Lery, voyageur français,

raconte que, traversant un village, il en scandalisa les habitants, pour avoir ri de l'attention avec laquelle ils écoutaient le cri de cet oiseau. Tais-toi, lui dit rudement un vieillard, ne nous empèche point d'en-tendre les nouvelles que nos grands

peres nous font annoncer.

LU-IN ( Myth. Chin.), passeport. C'est une grande feuille imprimée, dont le coin est signé de la marque des bonzes. Au centie est la figure du dieu Fo, entourée d'un grand nombre de cercles rouges. On porte cette fenille aux funérailles des parents, dans une bolte scellee pur les bonzes. C'est une espèce de passe - port pour le voyage de ce monde à l'autre. Ce précieux trésor ne s'obtient qu'à prix d'argent; mais personne ne regrette la dépense, parcequ'on le regarde comme le gage du bonbeur futnr.

LURI (Myth. Ind.) (Iconol.), la déesse des grains chez les Gentous. Elicest représentée, dans les pagodes, couronnée d'épis et entourée d'une plante qui porte du fruit, laquelle passe par ses deux mains, et dont la racine est sons ses pieds. Cette déesse, de même que toutes les divinités supérieures des Gentous, est environnée d'un serpent. On célèbre deux fêtes en l'honnenr de Luki. La première tombe le premier jeudi du mois de Décembre, où l'on fait la nouvelle récolte. On remercie cette déesse bienfaisante de tous les biens qu'on a reçus pendant l'année. On posse le jour dans le jeune et la prière, et à se purifier dans le Gange, et la muit en festins et en réjouissances. La seconde fète tombe le dernier jour de Décembre, où l'on adore de nouveau la déesse de la même nuqu'on ne joune point. On distribue ce jour-li du pain aux pauvres, selon les ficultés d'un chacan cultés d'un chacun.

LULIP ( Myth. Rubb. ), guirlandes et bonquets de myrthe, de anule, de palmier, dont les juifs or-nent leurs synagogues, à la fête des talemacles.

Lung (I conol.), lesecond jour de

la semoine, est personnifié dans les monuments, par une figure de Diane Lune, qui porte le croissant sur la

LINE, la plus grande divinité du paranisme après le Soleil. Macrobe protend meme que tontes peuvent se rapporter à ces deux astres, Hésinde la fait fille d'Hypérion et de Théa, Pindare l'appelle l'œil de la nuit, et Horace la reine du silence. Une partie des Orientaux l'honoraient sous le titre d'Uranie. C'est l'Isis des Egyptiens, l'Astarté des Phéniciens, la Méni et la Reine du ciel des Hebreux, la Mylitta des Perses, l'Alilat des Aralies, la Selene des Grees, et la Diane, la Vénus, la Junon des Romains. César ne donne point d'autres divinités aux penples du Nord et aux anciens Germains, que le Feu, le Soleil et la Lune. Leculte de ce dernier astre franchit les bornes de l'Océan Germanique, et passa de la Saxe dans la Grande-Bretagne et dans les Gaules. où la Lune avait un oracle desservi par des droidesses dans l'isle de Sain. sur la côte méridionale de la Basse-Bretagne. Les magiciennes de Thessalie disaient avoir un grand commerce avec la Lune, et se vantaient de pouvoir, par lours enchantements. ou la délivrer du draçon qui vonlait la dévorer, ce qui se fessit an bruit des chaudrons lorsqu'elle était éclipsée, ou la faire à leur gré descendre sur la terre. L'idée que cet astre pouvait être habité a donné lieu à des fictions ingénieuses. Telles sont entr'autres les voyages de Lucien et de Cyrano de Bergerac, et surtout la fable de l' Arioste, qui place dans la Lune un vaste magasin rempli de fioles étiquetées, où le bon sens de chaque individu est renfermé. For. DIANE.

Myth. Peruv. Les Péruviens regardaient la Lune comme la sœur et la femme du Soleil, et comme la mère de leurs incas. Ils l'appelaient mère universeile de toutes choses. et avaient pour elle la plus grande vénération. Cependant ils ne lui avaient point élevé de temples, et

ne lui offraient point de sacrifices. Ils prétendent aussi que les marques noires qu'on apercoit dans la Lune, avaient été faites par un renard devenu amoureux d'elle, et qui, ayant monté au ciel, l'embrassa si étroite-tement, qu'il lui fit ces taches à force de la serrer.

Myth. Mah. Tous les mahométans ont une grande vénération pour la lune : ils ne manquent iamais de la saluer des qu'elle paraît, de lui préseuter lenra bourses ouvertes, et de la prier d'y faire multiplier les espèces, à mesure qu'elle croftra.

Myth, Ind. La Lune est la divinité des Nicobarins, habitants de Java, au rapport des missionnaires. Luno (Myth. Scand.), magicien, artiste, et forgeron célèbre de

Lochlin On peut l'envisager comme le Vulcain du Nord. Lunus. Ce dieu n'était antre que la Lune meme. Dans plusieurs langues de l'Orient, la Lune a un nom masculin, ou même les deux genres. De là vient que les unes en ont fait un dieu, les autres une déesse, et quelques unes une divinité hermaphrodite. Ce dieu, que Strabon nomme Mèn, était sur-tout adoré à Carrhes, en Mésopotamie. Les hommes lui sacrifiaient en habit de femme, et les femmes en habit d'homme. Spartien nous apprend que ceux qui appellent la Lune d'un nom féminin, et qui la regardent comme une femme, sont assujettis aux femnies, et maltrisés par elles : et qu'au contraire ceux qui la croient un être mûle ont toujours l'empire sur leurs femmes, et n'ont rien à craindre de leurs pièges. « De la » vient, ajoute-t-il, que les Grecs » et les Egyptiens, quoiqu'ils appel-" lent la Lune d'un nom feminin, n en parlent dans leurs mystères » comme d'un dieu male, » Plusieurs monuments ont conservé la figure du dien Lunus. Les médailles de Carie, de Phrygie, de Pisidie, l'offrent sous les traits d'un jeune homme, un bonnet arménien sur la tête, un croissant sur le dos, tenant de la main droite une bride, de la gauche un

flambeau, et ayant un coq sous les pieds. Nous citerons encore une pierre gravée du cabinet national ,où on le voit en habit phrygien, une haste à la main, symbole de sa puissance, et dans l'autre une petite montagne, ou parce que c'est derrière les montagnes que le dieu Lunus disparaît à nos yeux, ou parceque c'est toujours sur les hanteurs que se font les observations astronomiques.

LUPANTO ( Myth. Ind.), nomque les habitants de Pégu donnent au serpent qui séduisit la première femme. Ces peuples ont, dit-on, une tradition très-marquée de la chûte du premier homme. C'est Fernand Mendez Pinto qui l'assure, et l'on suit combien cet auteur est peu fabuleux.

LUPERCA, déesse qui étoit invoquée par les bergers romains contre

les loups

LUPERCAL, grotte où Rémus et Romulus avaient été allaités par la lonve. Elle était au pied dn mont Palatin. Servius croit que cette grotte fut ainsi appelée, parcequ'elle était consacrée à Pan, dieu d'Arca-die auquel le mont Lycée l'était aussi; qu'Evandre, Arcudien, étant venu en Italie, il dédia de même un lieu au dieu de sa patrie, et le nomma Lupercal.

LUPERCALES, sètes instituées à Rome en!l'honneur de Pan. Elles se célébraient , selon Ovide , le troi-sième jour après les Ides de Février. Valère Maxime prétend que ces Lupercales ne furent commencées que sous Rémns et Romulus . à la persuasion du berger Fanstulus. Ils offrirent nu socrifice, immolèrent des chèvres, et firent un festin où les bergers, échauffés parlevin, se diviserent en deux troupes, qui, s'étant crintes des peaux des hêtes immolées, allaient çà et là folâtrant les uns avec les antres. Mais Justin et Servius prétendent, avec plus de raison, que Romulusne fit que donner une forme plus décente et plus régulière aux grossières institutions d'Evandre, En mémoire de ces fêtes, des jeunes gens couraient tout nus, tenantd'une

main les couteaux dont ils s'étaient servis pour immoler les chèvres, et de l'autre des courroies, dont ils frappaient tous ceux qu'ils trouvaient sur leur chemin. L'opinionoù étaient les femmes que ces coups de fouets contribuaient à leur fécondité, ou à leur heureuse délivrance, faisait que, loin déviter leur rencontre, elles s'approchaieut d'eux pour recevoir des comps auxquels elles attachaient une si grande vertu. Ovide nous ap-prend l'origine de cet usage. Sous le règne de Romulus, les femmes devincent stériles, et s'allèrent prosterner dans le bois sacré de Junon. our désarmer la rigueur de la déesse. La réponse de l'oracle fut qu'elles devaient attendre des boucs le retour de leur fécondité. L'augure, homme d'esprit, interpréta ce ridicule oracle en sacrifiant une chèvre, et faisant couper la peau en lanières, dont il ordonna de fouetter les femmes, qui redevinrent fécondes. L'usage courir nu s'établit, ou parceque Pan est toujours ainsi représenté. parcequ'un jour que Rémus et Romulus célébraient cette fête, des voleurs profitérent de l'occasion pour enlever leurs troupeaux. Les deux frères, et la jeunesse qui les enton-rait, mirent has leurs habits, pour mieux atteindre les voleurs, et leur reprirent le butin. Ovide en donne encore une antre raison. Omphale, qui voyageaitavec Hercule, s'amusa un soir à changer d'habit avec ce héros. Le dieu Fanne, amoureux d'Omphale, fut la dupe de ce changement, prit en horreur les habits qui l'avaient trompé, et voulut que ses prêtres n'en portassent point pendant la cérémonie de leur culte. On sacrifiait nn chien, ou parcequ'il est l'ennemi du loup dont on célébrait les bienfaits, on parceque ce jour-là les chiens devenaient fort incommodes à ceux qui conraient les rues dans cet état de nudité. Auguste remit cette fête en vigueur, et défendit seulement aux jeunes gens qui n'avaient point encore de barbe de courir les rues avec les luperques un fouct à la main. Les Lupercales se

siècle. LUPERCES. VOY. LUPEROUES.

LUPERCUS, FOY, LYOKUS,

LUPERQUES, prêtres préposés au culte particulier de Pan, et qui célébraient les Lupercales. On attribuait leur institution à Romulus, qui, le premier, érigea les luperques en col-léges, et voulut que les peanx des victimes impolées leur servissent de ceintures. Ils étaient divisés en deux colléges, les Quintiliens et les Fabiens, pour perpétuer, dit-on, la mémoire d'un Quintilius et d'un Fabius, qui avaient été les chefs, l'un du parti de Romulus, l'autre de celui de Rémus. Entr'autres cérénionies de leur culte, il fallait que deux jeunes gens de famille noble se missent à rire aux éclats, lorsque l'un des Inperques leur touchait le frontaven un couteau sanglant, et que l'autre le leur essuvait avec de la laine trempée dans du lait. César ajouta, ou laissa créer par ses amis en son honneur, un troisième collége, qui fut nommé des Juliens; et Suetone insiuse que cette démorche fut une des choses qui le rendirent plus odieux . ainsi que ces cérémonies, qui faisaient l'amusement du petit peuple. Ce sacerdoce n'était pas en grand honneur à Rome. Ciceron traite le corps des luperques de société agreste, antérieure à toute civilisation, et reproche à M. Antoine d'avoir déshonoré le consulat en montant à la tribune parfumé d'essences, et le corps ceint d'une peau de brebis, pour faire bassement la cour à César. LUSCINIE. Voy. AÉDON.

Lusta, qui se baigne (rac. lucia , laver ) , surnom de Cérès . qui faisait allusion à son aventure avec Neptune, lorsque, cachée parmi les cavales d'Oncus, elle fut surprise par ce dieu. On prétendait que, furieuse d'abord de sa violence, elle s'adoucit ensuite et prenait plaisir à s'aller baigner dans le Ladon.

LUSTRAL (JOUR), jour où les enfants nouveaux nés recevaient leur nom et la cérémonie de lenr lustration. La plupart des anteurs assuren t

que c'était pour les mâles le neuvième jour après leur naissance, et le huitième pour les filles. D'autres prétendent que c'était le cinquième, sans aucune distinction de sexe; d'autres, le dernier de la semaine où l'enfant était ne. Les acconchenses . après s'être purifiées en lavant leurs mains, f. isaient trois fois le tour du fover avee l'enfant dans leurs bras : ce cui désignait d'un eoté souentrée dans la famille, et, de l'antre, qu'on le mettait sous la protection des dieux de la maison, à laquelle le foyer servait d'antel; ensuite on jetait par aspersion quelques gouttes d'ean sur l'enfant. On eélébrait ce même jour un festin avec de grands témoignages de joie, et l'on recevait des prés nts de ses amis à cette occasion. Si l'enfant était un male, la porte du logis était couronnée d'une suirlande d'olivier ; si e'était une fille , la porte était ornée d'échevaux de laine, symbole de l'ouvrage dont le beau sexe devait s'occuper.

LEFFALE (E.U.) Outre Pusge das slawt de cette on avant d'entre dans les temples, on s'en aspergeni encre eu noit des massens, geni encre eu noit des massens, de la commandation de la

LUSTALES, fitted qui secclébriaent à Rome de cinq en cinq ans, d'où vient l'usuge de compter par lustres. Aussi dans les mouments antiques un cens ur romain est représenté avec un petit vase plein d'eau lustrale dans une main, et une leranche d'olivier dans l'autre. Cette cérémonie avait lien après la confection d'un cadatre et la répartition de l'impôt. P. SOLYALBILLA. LUSTALTIOS, pérémonies religieuses

LUSTRATION, cérémonies religieuses fréquentes chez les Grees et les Romains pour purifier les villes, les champs, les troupeaux, les maisons, les armées, les enfants, les personnes souillées de quelque crime, par l'infection d'un cadavre, ou par quelque autre impureté. Elles se faisaient ordinairement par des aspersions, des processions, des sacrifices d'expiation. Les lustrations proprement dites se faissient de trois manières; ou par le feu , le soufre allumi, et les parfums; ou par l'eau qu'on répandait, ou par l'air qu'on agitait autour de la chose qu'on voulait purifier. Elles étaient ou publiques ou particulières. V. Armi-LUSTRE. La Instrution des enfants chez les aneiens est représentée d'une manière curieuse sur un médaillon rare de Lucilla , femme de l'empereur Lucius Verus. Lucilla elle - meme est debout, tenant une branche de laurier; une prêtresse à ge: oux, placée an-dessus d'elle sur le bord d'un sleuve, y puise de l'eau; et à côté est un enfant à moitié nu, qui attend debout le baptême. De trois petits Amours, l'un est debout sur un autel, l'autreen tombe comme s'il était mort après la cérémonie, le troisième regarde par-dessus le mnr un jardin qui désigne les champs Elyscenstiniage qui pourrait indiquer un enfant mort avant le bapteme. Vaillant, Num. max. mod Mus. de Camps. p. 42. Dans les lustrations des troupeaux, chez les Romains, le berger arrosait une partie choisie du betail avec de l'ean, brulait de la sabine, du laurier et du soufre, faisuit trois fois le tour de son parc ou de sa bergerie, et offrait ensuite à Pales on lait, du vin cuit, un gateau, on du millet. A l'égard des maisons particulières, on les purifiait avec de l'eau et des parfums, composés de laurier, de genièvre, d'olivier, de y joignait le sacrifice de quelque victime, c'était or dinairement celui d'un cochon de lait. Les lustrations pour les personnes étaient proprement des expiations, et la victime se nommait hostia piacularis.

LUSTRE, espace de cinq ans, ainsi nommé d'un sacrifice expiatoire que

les censeurs faisaient à la clôture du cens, pour purifier le peuple. l'arron dérive ce mot, non de lustrare, purifier , mais de luere , payer la taxe à laquelle chaque citoyen était imposé par les censeurs.

LUSTRICA, un des noms de l'aspersoir dont on se servait pour répandre l'eau lustrale.

Lustricus Dies, le jour où les

anciens donnaient un nom à leurs enfants, et où ilsolfraient des sacrifices pour les purifier; c'était le huitième pour les filles, et le neuvième pour les garçons.

Lusus, un des lieutenants de Bacchus, que l'on paétend avoir donné son nom à la Lusitanie.

LUTH. V. AMPRION, APOLLON, ARION , CHIONÉ , ERATO , LINUS ,

MERCURE. LUTIN, esprit malin, inquiétant, nuisible, qui ne paralt que de nuit, pour tourmenter et faire du mal, du degat, du désordre. Il y avait autrefois, dans presque toutes les villes de la France, des noms de lutins particuliers à chacune de ces villes, dont on se servait pour faire peur aux enfants.

LUTTE, combat de deux hommes corps à corps pour éprouver leurs forces et se terrasser l'un l'autre. Il faisait partie des jeux isthmiques rétablis par Thesée, et fut admis dans presque tous ceux qu'on célébrait en Grèce. On en distinguait trois sortes; celle où l'on se battait de pied ferme; celle où l'on se roulait sur l'arène; celle où l'on n'employait que l'extrémité des mains, sans se prendre au corps. Les poètes en offrent divers exemples. On peut consulter la lutte d'Ajax et d'Ulysse dans Homère , celle d'Herenle et d' Achélous dans Ovide, et celle de Théagène et d'un géant éthiopien dans Heliodore. Les lutteurs préludaient au combat par des frictions qui donnaient plus de souplesse an corps, des onctions qui rendaient les membres plus glissants et plus difficiles à saisir, et en se roulant dans le sable. LUTTEURS. Leurs symboles étaient

La fiole d'huile et le strigil, comme le

prouvent les différentes antiques, entr'autres une inscription greeque au bas d'une statue de lutteur, où il est dit qu'il est mort pauvre, n'ayant rien emporté de ce monde qu'une fiole d'huile. Athénée, Deipn. 1. 10, p. 414, E.

(Iconol.) Un groupe antique de

marbre de la plus parfaite beauté, et représentant deux adolescents fortement constitués, et de proportion naturelle, se voit à Florence dans la galerie du roi d'Etrurie. Ce groupe est connu dans toute l'Europe sous le nom de Groupe des Lutteurs.

LUXURE. (Iconol.) C'est une femme lascivement vêtue, qui a le front ouvert , la tête haute , les joues rouges et enflammées, la bouche entr'ouverte, les lèvres vermeilles. Elle respire à peine; ses yeux sont humides et étineclants. Ses attributs les plus ordinaires sont une louve, un Satyre, une perdrix et des lapins, parceque, dit-on, le mâle de ces deux animanx tue souvent les petits ponren détache r sa femelle. Ripa joint à cesemblèmes un scorpion et nn erp de vigne. Lya, surnom de Diane chez les

Siciliens, qu'elle avait guéris d'un

mal de rate.

LTEUS, qui chasse le chagrin, surnom de Bacchus, Rac. Luein, LYBAS, un des compagnons d'Ulysse, ayant fait violence à une jeune fille de Témesse où la tempête

avait jeté la flotte, fut lapidé par les habitants. V. EUTHYME. 1. Lycanas, Etrurien, et banni de sa patrie pour un meurtre, fut un des matelots que Bacchus changea en

2. - Un de ceux qui périrent dans le combat qui se donna à l'occasion du mariage de Persée et d'An-

dromède. 3. - Lapithe qui prit la fuite dans le combat qui se donna aux noces de Pirithons.

1. Lyceus, sernom sous lequel Jupiter était adoré à Argos, et qu'explique la tradition conservée par Pausanias. Danaiis, venu à Argos, avec une colonie égyptienne, disputa la

souveraineté de cette ville à Gélanor ; mais tous deux s'en remirent à la décision du peuple. Le jour où la cause devait être décidée, un loup fondit sur un troupeau de génisses, et en étrangla le tanreau. Sans autre délibération, cet événement fut interprété comme un signe de la volonté des dieux, et Danaüs, désigné par le loup, fut proclamé vainqueur. En mémoire de cet événement , le nouveau roi bâtit un temple à Jupiter Lycaus ; de lucos, lonp : ce qui fut cause qu'Argos adopta une tète de loup pour ses armes, et qu'on la retrouve sur ses médailles. Fourmont, Mem. de l' Acad. des Inscriptions. t. XVI, p. 106.

a. - Surnom de Jupiter honoré sur le mont Lycée. On attribuait à Lycaon, fils de Pélasgus, l'établissement de ce culte. Il n'était pas permis aux hommes d'entrer dans l'enceinte cousacrée. Si quelqu'un osnit y mettre le pied, il mourait infailliblement dans l'année. On dit aussi que tout ce qui entrait dans cette enceinte, hommes et animaux, n'y faisait pas d'ombre. Sur la croupe la plus haute était un antel de terres rapportées, où l'on déconvrait presque tout le Péloponèse. Devant, on avait élevé deux colonnes au soleil levant, surmontées de deux aigles dorés d'un goûtfortancien. C'était sur cet autel qu'on sacrifiait à Jupiter Lyceus avec un grand mystère. Ce culte avait été adopté par les habitants de Mé-

galopolia.

3. — Surnom d'Apollon à Sicyone, depuis que l'orocle du dieu
avait indique aux Sicyoniens un
avait indique aux Sicyoniens un
avait indique aux Sicyoniens un
débulient leurs troupeaux. Ce moyen
morceau de bois, que les envoyée
devaient trouver en retournant, de
la meller avec de la viande, et d'expour ce melange à l'endroit que fréces animax qui en mangèrent périrent,

4.—Surnom de Pan.
5.—Héros qui donna son nom
aux Lycéates et à leur pays.

Lucama, de l'isle de Paros, père de Néobule, promit sa fille en mariage an poète Archiloque. Mais ne lui ayant point tenu parole, il irrita contre lui ec poète, qui fit éclater sa vengeance par des vers pleins de rage et de fiel. Lycambe en fut accablé, et se pendit de douleur.

Lecurritors. Dans les idées de démongraphes, c'est un homme que le diable couvre d'une peun de loup; et qu'il fait erre par les villes et les campagnes, en pousant des luries vages. Il ne le transforme pas proprement en loup, mais il lui en donne seulement une forme fantatique, ou il transporte son corpsare par le le le la consecue de la compagne de la consecue de la compagne de la consecue de la compagne de la consecue del la consecue de la consecue del la consecue de la consecue

1. Lycaon, fils de Phoronée, roi d'Arcadie, à laquelle il donna le nom

de Lycaonie. 2. - Fils de Pélasgus, et, suivant d'autres, de Titan et de la Terre, succéda à son père an royaume d'Arcadie, et fut contemporain de Cocrops. Les historiens grecs le représentent comme un prince poli et religieux. Il fut d'abord chéri de son peuple, auquel il apprit à mener une vie moins sanvage. Il bâtit sur les montagnes la ville de Lycosure, la plus ancienne de toute la Grèce, et y eleva un antel à Jupiter Lycaus suquel il commença à sucrifier des vietimes humaines. Cette inhumanité, sans doute, est le fondement de sa métamorphose. Il faisait mourir, dit Ovide, tons les étrangers qui passaient dans ses états. Jupiter étant allé loger chez lui, Lycaon se prépara à lui ôter la vie pendant que son hôte serait endormi ; mais auparavant il voulut s'assurer si ce n'était pas un dieu, et lui fit servir à souper les membres d'un de ses hôtes, d'autres disent d'un esclave. Un fen vengeur allumé par l'ordre de Jupiter consuma bientôt le palais, et Lycaon fut changé en loup ; métamorphose fondée et sur sa cruanté

et sur son nom. Suidas raconte cette

fable autrement: Lycaon, pour porter ses sujets à l'observation des lois qu'il venait d'établir , publiait que Jupiter venait sonvent le visiter dans son palais sous la figure d'nn étranger. Pour s'en éclaireir, ses enfants, au mo-ment qu'il allait offrir un sacrifice à ce dieu, mélèrent aux chairs des victimes celle d'un jeune enfant qu'ils vensient d'égorger. Mais un ouragan furieux s'étant élevé tout-à-coup , la foudre réduisit en cendres tous les auteurs de ce crime; et ce fut, diton, à cette occasion que Lycaon institus les Lapercales. Des nombreux enfants de ce prince, Nyctimus fut le seul qui lui succeda ; les antres allèrent chercher fortune chacun de son côté.

3. — Pausanias parle d'un antre Lycaon, postérieur au précédent, qui, sacrifiant à Jupiter Lycaus, fut changé en loup. Celui-ci represait la figure d'homme tons les dix ans, si, dans cet intervalle, il s'était abstem de chair humaine, autrement il denseurait loup.

 Père de Pandarus, un des capitaines qui défendirent Troie contre les Grecs.

5.— Fils de Priam et de Laothe, fu pris par Achille, vendu à Lemnos, racheté par Ection, revint à Troie, passa onze jours à cellent avec ses amis son heureuse évasion, et le douzième retomba entre mais d'Achille qui le tua. Dans une autre coession, il prêtu à son frère pur se cuirnase et son épée pour son combat sinquiter contre Ménclas. 6.— Un frère de Nestor, tué por Hercule.

7. — Un fils de Diomède, tué par

Pandarus.

8. — Célèbre ouvrier de Gnosse .

avait fait pour Iüle une épée dont la poignée était d'or, et le fourreau d'ivoire, lule fat présent de cette épée à Euryale. Lycaone mense, tables de Ly-

V. Lycaon.

Lycaonis, Calisto, fille de Lycaon. Lycaonis, compagnon d'Enée, tué par Messapus.  Lycas, capitaine latin, consecré au dieu de la médecine, parcequ'en naissant il avait été tiré du sein de sa mère déjà morte, et qui tomba sous les coups d'Enée.

 Autre capitaine latin poursuivi par Enée.

 Lvcasta, ville de Crète, dont les habitants allèrent au siége de Troie.

2. — Fils de Minos I, et d'Itone fille de Lyctius, succéda à son père, éponso Idas fille de Corybus, et en eut Minos 2.

3. — Fils de Mars et de Philonomé. V. Philonomé.

4. — Epouse de Borée, fils de Borée.

Lycea, surnom de Diane honorée

à Trézène, pris ou de ce qu'Hippolyte avait pargé le pays des loups dont il était infesté, ou de ce que par sa mère il descendait des Amazones, chez qui Diane avait un temple sous le même nom. 1. Lycée, montagne d'Arcadie,

consacrée à Inpiter et à Pan, et célèbre dans les écrits des poètes. V. Lycgus.

 Temple d'Apollon à Athènes
 Gymnase de la même ville , célèbre par les leçons d'Aristote.

1. Lvéžes, fêtes d'Arcadie, à-peuprès les mènes que les Lapercales à Rome. On y donnait des combats dont le prix était une armurc d'airain. On immolait dans les sacrifices une victime humaine.

2. — Fêtes d'Argos en l'honneur d'Apollon Lycogène, ou plutôt Lycoctone, parcequ'il avait pargé le pays d'Argos des loaps dont il était infesté, ou, selon d'autres, parcequ'il avoit défendu des loaps les troupeaux d'Admète.

Luceste, nom de nymphe.
1. Lucétus, un des guerriers tués

par Persée, à l'occasion de son mariage avec Andromède. 2. — Centanre tué par Thésée.

Lychas, valet d'Hercule. Un jont, le héros l'envoya chercher ses habits de cérémonie, dont il avait besoin pour un sacrifice qu'il voulait faire. Déjanire, jalouse de l'amont qu'il

to the Carryla

55 LYC avait conçu pour Iole, chargea Lychos de lui porter une tunique teinte du sang de Nessus. Hercule ne l'eut pas plutot mise, qu'il devint furieux, prit Lychas par le bras, et, après lui avoir fait faire trois ou quatre tours en l'air, le jeta dans la mer d'Eubée, avec plus de violence qu'une fronde ne jette une pierre. Le malheureux Lychas fut changéen un rocher qu'on voyait dans la mer Eubéenne avec quekques traits d'une figure humaine. et dont les matelots n'ossient approcher, comme s'il elt conservé encore quelque sensibilité.

Lychnogantis, divination qui se faisait par l'impection de la flamme d'une lampe. Rac. Lychnos, lampe LAMPADOMANTIE.

LYCHNOPOLIS, ville des Lampes, ville imaginaire dont parle Lucien dans son Histoire véritable. Lycrazque, magistrat annuel de Lycie, qui présidait aux affaires ci-

viles et religieuses de la Lycie, aux jeux et aux fêtes en l'honneur des dieux. 1. Lycidas, un des Lapithes, tud par Dryas.

2. - Un des Centaures. 3. - C'est aussi un nom de berger.

1. Lycis, nymphe qui eut d'A-pollon un fils nommé Icadius. . - Province de l'Asie mineure,

célèbre par les oracles d'Apollon, ui s'y rendaient dans la ville de Patare, et par la fable de la Chimère. Lycicénère, un des surnoms donnés à Apollon. Lycimsia, esclave d'un roi de

Méonie, dont elle eut un fils nommé Hélénor. L'ayant élevé secrètement, elle l'envoya, contre les lois de la milice, au siège de Troie.

Lycisca, chienne d'Actéon. 1. Lycius, Surnom d'Apollon.

2. - Fils de Lycaon. 3. - Surnom de Danaüs. 4. - Fils d'Hercule et de Toxi-

erate. 5. - Fils de Cléinis, changé en eorbeau blanc. Apollon changea ce blane en noir, lorsque cet oiseau lui apporta la nouvelle que Coronis avait Lyorisé Alcyonéus.

Lycoarts, surnom de Diane honorée à Lycoa.

Lycocene, surnou d'Apollon. c.-à-d. né d'une louve, parceque Latone, sur le point d'accoucher, se métamorphosa en louve.

1. Lyconena, filed Apollon et de Parthénope. 2. - Fils de Créon, blessé par

Agénor. 3. - Roi de Serros, chez qui Achille fut envoyé pour ne point alier à la guerre de Troie. Thésée, obligé de quitter Athènes, se réfugia auprès de lui. Lycomède, gagne par Mnesthée, le mena sur la plus haute montagne, et le précipita du haut des rochers. D'autres diseut que Lycomède découvrit que Thésée cabalait dans l'isle pour l'en chasser, et qu'il tachait de séduire sa femme.

Lycomènes, ouLycomides, famille d'Athènes qui avait l'intendance des cérémonies et des sacrifices qu'on faisait à Cérès et aux grandes déesses. et pour laquelle Musée, Pamphus et Orphée avaient fait des hymnes que les Lycomèdes chantaient dans la célébration des mystères.

1. Lycon, capitaine troyen, tue par Pénélée au siège de Troie. 2. - Père d'Autolycus.

LYCOPHONTE, fils d'Autophonus, un des capitaines thébains au siège de Troie, y fut tue par Teucer. Lycophnon, fils de Mastor, de

l'isle de Cythère, s'était attaché à l'un des Ajax, et fut tué par

Hector. Lycopolitz, contrée d'Egypte où les loups étaient honorés. Diodore de Sicile assigne à ce culte cette origine fabuleuse : Isis et son fils Horus se disposant à combattre Typhon, Osiris revint des enfers sous la figure d'un loup, et se joignit à enx pour les aider. Typhon suc-comba, et l'on honora l'animal dont l'apparition avait contribué à la victoire. D'autres racontent que les Ethiopiens venant porter la guerre en Egypte, une armée de loups les arrêta sur leur possage, et les mit en fuite près d'Eléphantine. Lyconeus, surnom de Jupiter.

Lycorias, une desnymphes compagnes de Cyrène, mère d'Aristée.

Lycoris, montagne sur laquelle Lucien suppose que s'arrêta, pendant le délage de Deucalion, la petite nacelle qui contenait l'espoir de la reproduction du genre humain,

la reproduction du genre human, c.-à-d. Deucalion et Pyrrha. Lycos mas, un des guerriers qui se trouvèrent au combat livré à la cour

de Céphée à l'occasion du mariage de Persée et d'Andromède. Lucaus, fils d'Apollon et de Corvice, bâtit une ville sur le Parnasse après le déluge de Deucalion, et lui

donna le nom de Lycorie. Lycoras, centaure, tué par Thésée sux nôces de Pirithous.

LYCOTHERCES, roi de l'Illyrie. Son épouse Agavé, fille de Cadunus, le tua, pour rendre le trône à son père. Hygin. 1. Lycrius, surnom d'Idoménée;

de Lyctos, ville de Crète, où il était né. 2. — Crétois, de la fille duquel, Itone, Minos eut Lycastus.

Licros, ville de Crète, dont les habitants allèrent au siège de Troie. 1. Licros, de Phestus en Crète,

père d'Iphis V. IPRIS.
2. — Un des fils de Lycuon,
donna son nom à Lyctus, ville de

Grète. Eustath.
Licurations, fête que les Lacédémoniers instituérent en l'honneur
de Lycurgue. Plutarque dit qu'on
donneur de nom aux jours où se rassemblaient les parents et amis de ce

edèbre législateur.

L'Iconoun, fils de Phérès, roi de Thesolie, et frère d'Admète, institut les jeux néméens en mémoire de son fils tué par un serpent pendant que sa nourrice montrait une source aux Epigones.

2.— Fils de Dryas, poursuivit les nymphes nourriors de Bacchas qui céclòraient les Orgies sur la nontagne éclòraient les Orgies sur la nontagne de Nysse, et Bacchus lui-mème, qui d'effici se précipita dans la mer. Jupiter, en punition de son impiète, le frappa d'un aveuglement que la mort suitit de près. Tel est le récit d'Homère. D'antres mythologues disent que Bacchus lui imspra une telle fureur, que, croyant couper les vignes, il coupa les jambes à son fils Dryas, et se mutila lui-même bientôt après. L'oracle ordonan à ses sujets de l'emprisonner, et il fut ensuite mis en pièces par des chevaux

3. — Fils d'Aléns roi des Tégéates, mourut dans un âge fort avancé, après avoir perdu ses deux fils, Ancée et Epochus.

4. — Un des amants d'Hippodamie. Pausanias le compte au nombre de ceux dont Œnomaŭs triompha.

5. — Fils de Pronax, était représenté sur un monument d'Amyclès. 6. — Géant tué par Osiris.

7. — Fils d'Hercule et de Praxi-

8. - Législateur de Lacédémone, voulant faire recevoir ses lois, eut recours à l'aracle de Delphes pour les faire confirmer. On dit que la Pvthie l'appela le bien-aimé des dieux, et dieu lui-même plus qu'homme. Il recut ensuite un oracle qui contennit toutes les lois qu'il voulait prescrire, et qui promettait aux Spartiates l'état le plus florissant du monde s'ils observaient bien ces lois. Quand il eut consomnié cet ouvrage, il fit jurer le sénat et le peuple de les observer jusqu'à son retour, disant qu'il allait à Delphes consulter Apollon sur quelques dif-ficultés; mais il alla se cacher en quelque endroit, et l'on n'entendit plus parler de lui. Des historiens. ont dit qu'il mourut en Crète, et qu'il avait ordonné que son corps fût brulé, et ses cendres jetées à la mer, de peur qu'on ne les transportat à Lacédémone, et que le peuple ne se crùt dégagé de son serment, ayant un prétexte d'enfreindre ses lois. Les Spartiates portèrent à sa mémoire le même respect qu'ils avaient eu pour sa personne, et lui bâțirent un teniple comme à na dieu.

1. Licus, fils de Pandion, fière d'Egée, et oncle de Thésée, alla chercher un asse contre les soupcons d'Egée auprès de Sarpédon, frère de Minos, établi dans le paya des Termiles, et donna son nom aux Lyciens.

2. - Un des Centaures, tué par Pirith ous.

 Un des compagnons de Diomède changés en oiseaux. 4. - Frère de Nyetée, tutenr de

ducus et de son fils Laius, rois de Thèbes. 5. - Thrace tué par Cycnus en

combat singulier. 6. - Roi des Mariandyniens, et fils de Neptune et de Céléno, fit un accueil hospitalier aux Argonautes, et les fit guider par son fils jusqu'au Thermodon. Pressé par les armes victorleuses d'Amycus, roi des Bébryces, il appela à son secours Her-

cule, qui battit ce prince, et rétablit les affaires de son ami. Selon d'autres, Hercule attenta à l'honneur de Mégare, femme de Lyous, et tua ce dernier comme un obstacle à ses desseins.

7. - Un des aïeux d'Anacharsis. 8. - Un fils de Mars.

9. - Un fils d'Egyptus. 10. - Un fils de Prium.

. 11. - Père d'Arcésilas 12. - Compagnon d'Enée, tué par

13. - Un Centaure.

Lynis, femme de Memphis fils de Juniter.

LYDIEN, mode de musique, sur lequel Orphée apprivoissit les bêtes, et Amphyon bâtit les murs de Thèbes. Il fut inventé par lui, suivant les uns; par Olympe, mysien, disciple de Marsyas, selon les autres; et par Mélampides, suivant une troisième opinion. Pindare dit qu'il fut employé pour la première fois aux noces de Niobé. Le caractère de ce mode était animé, piquant, pathétique et propre à la mollesse. Aussi Platon le bannit de sa république.

Lyniennes, nom que l'on donnait à quelques femmes de la troupe bachique.

Lypians (Jeux), exercices et amusements, inventés par les Lydiens, qui les portèrent en Etrurie. 1. Lynus, fils d'Herenle et d'Iole.

2. - fils d'Atys et de Callithée,

et frère de Tyrrhénus, donna sora nont à la Méonie, qui fut appelée Lydie.

3. - Honoré chez les Lydiens. Epithète de Bacchus. Anthol.

LYE. V. LYA. LYGDE, V. IPRIS.

Lyconesna, surnons de Diane, parcequ'on l'avait trouvée empaquetée avec des brins de sarment, lorsqu'elle fut transportée de la Tauride à Sparte. Rac. Lygos, sarment; desmos, lien.

LYMAX, fleuve de l'Arcadie, qui prit son nom de la purification de Rhéa, après qu'elle cut mis Jupiter au monde. Rac. Lyma, purification. LYMPHA, divinté romaine. Varron la met an nombre des douze divinités rustiques qui présidaient à l'agriculture.

Lyna (Myth. Celt.), douzième décase. Elle avait la garde de ceux que Frigga voulait délivrer de quel-que péril.

Lyncaesté, un des chiens d'Actéon.

1. Lyncés, un des guerriers qui se rassemblèrent pour la chasse du sanglier de Calydon. 2. - Fils d'Egyptns, fut le seul

de ses frères qui fut épargné lors du massacre fait par les Danaides. Hypermnestre le sonva. Il succéda à Danaüs.

3. - Fils d'Apharéus, roi de Messénie, et frère d'Idas, un des Argonautes, avait la vue si percante, qu'il voyait au travers des murs, et découvrait ce qui se passait dans les cieux et dans les enfers. Il tua Castor et fut tué par Pollux. V. ILAIRE. 4. - Capitaine troyen, tué par

Turnus. 5. - Fils d'Hercule et de la thes-

tiade Théphisa. 6. - Un des chiens d'Actéon. LINCESTIUS AMNIS, fleuve de Macédoine. On ne pouvait boire de ses raux, dit Ovide, qu'on ne chancelat, comme si l'on eut pris trop de vin-Lyneide renversa Hypsée dans le

combat livré à l'occasion du mariage de Persée et d'Andromè de

Lyncus, roi de Scythie, jaloux

 de la préférence que Cérès avoit donnée à Triptolème, voulut le fuire mourir; mois Cérès le métamorphosa en lyax.

LYNDIA, surnom de Minerve. LYNDIEN, surnom d'Hercule, pris de Lyndius, ou plutôt Lindus, dans l'isle de Rhodes.

La sax, animal fabuleux, qui a la vue perspante. Il était consecré à Bacchus. — Les statues de Bacchus. — Les statues de Bacchus et de plusieurs jeunes funues sont souvent occompagnés de jeunes animaux qu'un peut regarder comme des lynx; ils tiennent de la nature de la pantière et du chien leurier, et sont comme un amalgame des formes réunies, mais fondues ensemble de ces deux espèces différentes d'animaux.

Lyncéus, fils naturel d'Abas, qui donna son nom à la ville de Lyncee, dans l'Argolide. Elle avait pris ce premiernom de Lyncée, qui s'y était réfugié après avoir été sauvé par Hyperumestre, et c'est de la qu'il donna à cette épous fidelle un signal convenu avec un flambeau allumé.

t. Lyan, instrument de musique de forme triangulaire, dont Mcreure fut l'inventeur. D'autres en attribuent l'invention à Orphée, à Amphion, à Apollon. Quelques uns ont dit que c'était une écnille de tortue, qu'Hercule vida, perça, et monta de cordes de boyaux, au son desquelles il ac-cordait sa voix. C'est l'attribut le plus ordinaire d'Apollon. Sur les médailles modernes, elle dénote l'harmonie politique que la sagesse d'un gouvernement entretient dans un empire. La lyre a fort varié pour le nombre des cordes. Celle d'Olympe et de Terpandre n'en avait que trois. L'addition d'une quatrième rendit le tétracorde complet. Pollux attribue aux Scythes l'invention du pentacorde. L'heptacorde fut la lyre le plus en usage et la plus célèbre. Simonide ajouta une huitième corde. pour produire l'octave; et dans la suite, Timothée de Milet, contemporain de Philippe et d'Alexandre, multiplia les cordes jusqu'à douze. On les tonchait de trois manières,

ou en les pinçant avec les doigts, ou onne les frapparts avec les doigts, ou onne les frapparts avec le péctura, espèce de fagnette d'ioire ou de hola poil, ou en pinçant les cordes de la mis peute, tande qu'en les proposes de la mis peute, tande qu'en les proposes de la mise peute, peut de la mise de la mi

2. — Consiellation. C'était celle que Mercure avait inventée, et qu'il donna ensuite à Orphée. Après la fin tragique de ce poète, les muses prièrent Jupiter de placer cette lyre, un peu maltraitée par les bacchantes, au rang des constellations.

3. - (Iconol.) Sur les anciennes médailles, la lyre, jointe an laurier et au couteau, marque les jeux apollinaires. Entre les mains d'un Centaure, elle désigne Chiron. Une ou deux lyres unics ensemble indiquent les villes où Apollon était adoré comme chef des Muses. Cet instrument est souvent employé comme allégorie, pour désigner, tantôt l'amonr conjugal, tantot la concorde entre deux co-régents, quelquefois l'harmonie de l'homme avec lui-même et avec ses semblables. La plus jolicest celle de l'amour qui accorde une lyre, symbole de l'attachement réci-Proque de deux amants. V. Afollon, Orfhée, Amphion, Arion, Erato, Linus et Mercuse

Innique (Roème). (Icond.)

Innique (Roème). (Icond.)

C. Mipa noss loffer sous les traits
d'une jeune femme qui tient de la
main ganche une jerre, et de la droite
un archet. Son labililement, d'une
coupe élégante, est de diverses conleurs, et asser étroit, pour montre,
poème lyvique ne reserve plone le projecte
proine lyvique ne reserve plone
untres, ecunue le donne è entendre
cette devise: Brevi complector singula cantu; mes chants effleuren
et comprenente tous les objects. Lyanesis, surnom de Briséis, parcequ'elle était de Lyrnessus, en Troade,

Lyrocethès, qui aime la lyre, ou dont la lyre réjouit; épithète d'Apollon. Anthol. Rue. ghétein, donner de la joie.

donner de la joie.
Lyaus, fils d'Anchise et de Vénus, mort sans enfants.

Lysannee, capitaine troyen blessé par Ajax, fils de Télamon. Lysanderes, fêtes de Junon, aux-

quelles les Somiens donnèrent, par un décret, le nom de fètes de Lysandre. Lysé, une des thestiades. Lysandes, nymphes qui prenaient

leur nom des eaux où l'on allait se rofratchir. Lysianasses, mère de Busiris, roi

d'Egypte.

1. Lysidice, fille de Pélops et d'Hippodamie, femme d'Electryon, et mère d'Alemène. D'antres la font

femme de Mestor, fils de Persée, roi de Tirinthe. 2. — Fille de Thestins, qu'Her-

cule rendit mère de Télès.

1. Lysimachè, fille de Priam.
2. — Fille d'Ahas, et femme de Talaüs, dont elle cut Adraste, Parthenopée, Pronacte, Mécistéus,

Aristomachus et Eriphyle.

LYBMERYMNUS, qui chasse les soucis. Epithète de Bacchus. Rac.

Lycin, solvere, merimne, cura.

Anthol.

Lysinomus, un desfils d'Electryon et d'Anaxo.

 Lysippe, une des filles de Prætus. V. Prætings.
 Fille de Thespins. 5. — Une des thestiades, qu'Hercule rendit mère d'Erosippus. Lysithoùs, fils de Prian.

Lusuvi, surnom de Bacchus, he même que Lyvans. Selon durtes, il fut nommé ainsi, ou parceque Penthée fut mis en pièces por les Bacchantes, ou parceque des Thraces, oyant enumen des Thérais captifs, ce dieu endormit les Thraces et fut tomber les chaînes de leurs prisonniers, ce qui donna aux Thébains le moyen de ture leurs gardes et de

Lyss, e.-bd., la Rage, fille de la Nuit. (Comod.) Obelques uns en font nne quatrième Furie, et la représentent comme les autres avec des serpents qui siffient sur sa tête, et un siguillon à la main. Juyon, dans Euripide, ordonne à Iris de enduire cette Furie auprès d'Hercula pour lai inspirer les fureurs qui lui firent enfin perdre la vic.

regagner Thebes.

Lysy's, lieutenant de Barchus, établit, suivant quelques mythologues, son armée dans le pays depuis a ppelé de son nom l'usilanie, (Portugal.)

Lyra, fille d'Hyacinthe.

Lyrants, Pan, sous ce surnom, avait à Trézène une chapelle, en mémoire du bienfait que les Trézèniens reçurent de lui , lorsque, par des songes favorobles, il indiqua aux magistrats de cette ville le moyen de rendéder à la famine qui désolait le pays, et encore plus l'Attique. RacLucin, déliver; j'yterior, libéra-

teur.
LYZANIAS, roi de Chaleis, dans
l'isle d'Eubée.

Care

1. MA, femme qui suivait Rhéa, fut chargée par Jupiter du soin d'elever Bacchus. Rhea portait aussi le nom de Ma, sous lequel les Lydiens l'honoraient et lui sacrifisient un taureau. C'est de là que la ville de Mastaur a pris son nom.

2 .- ( Wyth, Jap). Esprit malin, nom que les Japonais sintoistes donnent au repard, qui couse en effet de grands ravages dans leur pays. Ces sectaires n'admettent qu'une espèce de démons, uniquement destinés à l'animer.

Mas, fécrie, reine des fées dans Shukespear.

MAROIA. (Myth. Ind.) C'est ce nom que donnent les Caribes ou Caraibes , habitants des isles Antilles , dans! Amérique, à un mauvais principe auquel ils rendent des hommages. C'est à lai que ces peuples attribuent tous les malheurs qui leur arrivent, tous les événements sinistres, les tempètes, les tonnerres, les éclipses, les maladies; et ils prétendent qu'il leur apparaît souvent sous des formes hideuses, et les accable de coups. Pour détourner la colère de cet esprit malfaisant, les Caraïbes font de petites figures qui ressembleut à celle que Maboia a prise pour les visiter, et s'imaginent être en surcté en les portant attachées an cou. Souvent ils se font volontairement plus de mal que Mahoia ne pourrait leur en faire; car ils se coupent la chair en son honneur avec des contenux ets'exténuent par des jeunes.

MACAR, fils de Sol et de Rhode. ayant contribué à la mort de son frère Tenagès , se réfugia dans l'iste de Lesbos, à laquelle il donna le nom de Macaria.

1. MACARÉR, fils de Crimacus et etit-fils de Jupiter, s'établit dans l'isle de Lesbos.

2. - Un fils de Lycaon donna son nom, à une ville d'Arcadie , dont il fut le fondateur.

3. - Fils d'Eole, eut un fils de Canacée , sa propre sœur. Eole instruit de cet inceste, en fit exposer le fruit aux chiens, et envoya à sa fille une épée dont elle se tua. Macarée évita par la fuite le châtiment qu'il méritait, et se réfugia à Delphes, où il fut odmis au nombre des prêtres d'Apollon.

4. - Du mont Nérétus dans l'isle d'Ithaque, suivit Ulysse dans ses voyages, et se fixa enfin à Caiète où Enée le retrouva

5. - Fils de Jason et de Médée que d'autres appellent Mermérus. 6. - Lapithe, qui tua le centaure Erigdoupus, aux noces de Pirithous.

MACAREIS, Issé, fille de Macarée. MACARIE, fille d'Hercule et de Déjanire, sé dévous pour assurer la victoire aux Athénieus, protecteurs des Héraclides contre Eurysthée, snr la réponse de l'oracle qui avait déclaré qu'un des enfants d'Hercule devait se dévouer. Les Athéniens reconnaissants donnèrent son nom à la fontaine de Marathon dans l'Attique, et lui consacrègent ensuite nu temple sous le nom d'Eudémonie, ou félicité.

MACARTATUS, héros qui avait son tombeau à Athènes. MACEDNUS, fils de Lycaon.

MACÉDOINE (la), (Iconol.) ancien royaume de l'Europe méridionale, paraît sur les médailles vêtne en cocher, le fouet à la main, ou parcequ'elle fournissait d'excellents chevaux, ou parcequ'elle honorait particulièrement le Soleil. Les médailles de ce pays portent aussi la massue d'Hereule, dont les rois de Macédoine se vantaient de descendre.

Macé pon, fils d'Osiris, et, selon d'antres, petit-fils de Deucalion du côté de sa mère, donna, dit-on, son nom à la Macédoine. Selon *Diodore* de Sicile, il était un des généraux Micromans, peuple fabuleur, qu'Unomacrite nous peint celle nous peint celle nous peint celle peur periodicité nous peint celle, se nourierle, qui le se nourierle, se nour

MACROSTRIS, géant dont le corps fut trouvé, selon Phlégon, près d'Athènes, dans un tombeau de cent picds de long.

Macsunau (Myth. Mah.), lien acparé dans les mosqueeset fermé de rideaux; c'est là que se placent les princes. Il ressemble à la courtine des Espagnols, espèce de tourde lit qui dérobe la famille royale à la vue du peuple, durant le service divin.

all peripe, quarant se device article.

Macrase, firm de sacrifice.

Macrase, firm de sacrifice.

Macrase, firm de sacrifice.

Macrase, firm de sacrifice.

Macrase de le lati pice sur la vic
magis aucta. De-la mactare, pris

dans le sens d'égorger, parceque

les mots cædere, jugulare, ayant

quelque chose de sinistre, étaient

soigneusement évités dans les sacri
fices.

Mactraisme, une des danses ridicules des anciens, dont nous ne connaissons que le nom.

Manas (Myth. Ind.), reposoir de moçonnerie, convert d'une voûte oraée de sculpture de tous les côtés, et bâti dans les temples pour y exposer la divinité.

MANBACCHUS, surnom syrien de Jupiter. Huet l'interprète, qui voit tout, présent par-tout.

MADONNADASZOUNI (Myth. Pers.)
mot à mot l'Etre absorbé dans son
excellence, nom de Dieu dans le
Pelhvi, langue sacrée des Parsis.
MEANDRIUS JUVENIS, Caunus,

petit-fils de Méandre.

Manolès, tout furieux, surnom
de Bacchus. Rac. Mainesthai, être
en fureur; olos, tont.

Tome II.

Mena, une des cinquante Néréides, selon Hésiode.

Marorres, conducteur des Parques, surnom de Jupiter, parcequ'on croyait que ces divinités ne faisaient

rien que par ses ordres.

MAOANA, nom de Vénus dans la basse Saxe, où cette déesse avait un temple fameux, qui fut respecté par les Huns et les Vandales, et subsista jusqu'à Charlemagne qui le renversa.

MAGARES, sorciers de Mingrélie, fort redoutés des gens du pays. La cérémonie du mariage se fait toujours en secret, et sans en dire jamis le jour, de peur que ces prétendus sorciers ne jettent quelques sortilèges sur les époux. Chardin.

MAGARSIS, surnom de Minerve, adorée à Magarsus, ville de Cilicie. Mages, ministres de la religion chez les Perses. Ils jouissaient d'nne grande considération, et se voyaient également recherchés des grands et du penple. On leur confiait l'éducation des princes; et même aucun roi n'était couronné, dit Suidas, qu'il n'eût subi une espèce d'examen pardevant les mages. Darius, fils d'Hystaspe, crut s'honorer beaucoup en faisant graver sur son tombeau qu'il avait été parfaitement instruit dans toutes leurs connaissances. Par rapport au culte de la divinité, ils ne voulaient ni temples, ni autels, disant qu'on diminue la majesté de Dieu, de celui qui remplit tont par sa présence et par ses bienfaits, eu renfermant, pour ainsi dire, cette majesté dans des murailles. Ainsi, quand les Perses voulaient satisfaire aux devoirs de la religiou, ils se retiraient sur les montagues les plus élevées, et là ils se prosternaieut devant Jupiter, c.-à-d. devant le ciel même, qu'ils croyaient, tout pénétréde la divinité; la ils faisaient leurs différents sacrifices. Les mages croyaient une espèce de métempsycose astronomique, toute différente de celle de Pythagore. Ils s'imaginaient que les anies, après leur mort, étaient contraintes de passer par sept portes, cequi durait plusieurs millions d'années avant d'arriver au soleil, qui est le cicl empyrée, ou le

17-7-11-1-1-1908

sciour des bienheureux. Chaqueporte, différente par sa structure, était aussi composée d'un métal différent, et Dieul'avaitplacée dans la planète qui préside à ce métal. La première se trouvait dans Suturne, et la dernière dans Vénus. Comme rien n'était plus mystérieux que cette métempsycose, les mages la représentaient sous l'emhlème d'une échelle très haute, et divisée en sept passages consécutifs, dont chacun avait sa marque, sa couleur particulière ; et c'est ce qu'ils appelaient la grande résolution des corps célestes et terrestres, l'entier achèvement de la nature.

Selon Thomas Hyde, savant Anglais, les mages ne connaissaient qu'un souverain être, dont le feu était le symbole; et s'ils rendaient un culte religieux à cet élément, ce n'était qu'un culte relatif à la divinité qu'il représentait. Cette religion, qu'on appelle le Magisme, subsiste encore aujourd'hui chez les Guèbres. dont on trouve encore quelques restes en Asie, selon le même auteur. Zoroustre passe pour le fondateur de cette religion, et pour chef des mages, auxquels il fit porter le nom de Hyrbad ou Harbood. Les mages des Parsis, ou Guèbres ne se rasent ue les joues, et portent leur barbe fort longue nn mentor. Ils n'ont presque point de moustaches. Leur tete est couverte d'un grand bonnet, qui a la forme d'un cône, et qui feur descend jusques sur les épaules. Haont ordinairement les cheveux fort longs, et ils ne les coupent jamais que lorsqu'ils portent le deuil. Autrefois leurs bonnets se croisaient pardevant sur la bouche. Ils se la couvrent aujourd'hui avec un morceau d'étoffe carré. La ceinture dont ils se servent pour attacher leur robe, qu'on nomme Judra, a quatre nœuds. qui désignent quatre choses différentes. Le premier nœud les avertit qu'il n'y a qu'un seul dieu ; le second, que la religion des mages est la scule véritable : le troisième nœud , que Zorosstre est un prophète envoyé de Dieu ; le quatrième, qu'ils doivent toujours se tenir prêts à faire de bonnes œuvres. Cette ceinture n'est pas particulière aux mages; les laiques doivent toujours aussi la porter. C'est ordinairement vers l'age de douze à quinze aus qu'ils commencent à la prendre. Les Guèbres trouvent dans cette divine ceinture une source abondante de bénédictions, et un rempart assuré contre les attaques de l'esprit malin. S'il leur arrive de la perdre, c'est le plus grand malheur dont ils puissent être affligés. Jusqu'à ce que le mage leur en ait donné une autre, ils n'osent faire aucune action ; ils ne diraient pas même une parole, et ne voudraient pas faire un pas, persuadés que tout ce qu'ils feraient ms leur ceinture tournerait à mal. Le Sadder, un de leurs livres socrés, excommunie celui qui , à l'àge de quinze ans , n'aurait pas encore recu la ceinture, et défend à toute personne de donner à ce profane du pain et de l'ean. Revenons aux mages : ils sont distribués dans les différentes yrées, où ils exercent le culte religieux. Ils vivent des dimes, et de quelques contributions volontaires que le peuple s'impose. Par exemple ous les Guèbres ont coutume d'éteindre leur feu chaque année, le vingtcinq d'Avril, et en achètent de nouveau à leur prêtre. La rétribution qu'ils lui donnent peut monter à la valeur de neuf à dix sous de notre monnaie. Les mages peuvent se marier. Le sacerdoce est même concentré dans leurs familles ; il n'y a que les fils de mages qui puissent l'être eux-mêmes : mais s'ils se sont trompés dans leur choix, et que la femme qu'ils ont prise soit stérile , ilsne penvent en épouser une sutre que dans le pieux dessein d'angmenter le nombre des fidèles; mais il est nécessaire que la femme stérile y consente, sons

quoi le moge est obligé de la garder. MAGES de Coppadoce. C'est ainsi qu'on a appelé des hérétiques qui s'elevèrent parmi les auciens Perses, et corrompirent la pureté de leur culte. L'hommage que les Perses rendaient au feu était purement religieux. Ils construisaient en l'honneur dufeu des temples appelés Pyrées.

Ils faisaient des images qui représentaient cet élément, les portaient en procession, et leur offraient des sacrifices. Ils se servaient d'un maillet de bois pour assommer des victimes qu'ils leur sacrifiaient. Leurs temples, ou pyrécs, n'étaient qu'une yaste enceinte, au milieu de laquelle il y avait une espèce d'autel on de foyer, où les prêtres ou mages entretenaient un feu continuel avec une grande quautité de cendres, C'était devant oe fen qu'ils récitaient leurs prières, et pratiquaient les exercices de leur religion. Ilsavaient la tête converte d'une mître qui avait de larges cordons qui leur cachaient la bouche et presque tout le visage : ils avaient en main une poignée de verges. Ces mages, contre la coutume des Perses, enterraient leurs

morts. MAGLE. On la définit l'art de produire dans la nature des choses andessus du pouvoir des hommes, par le secours des dieux ou des diables, en employant certaines paroles et certaines cérémonies. On la distingue de la magie divine et de la magie paturelle, qui ne sont point du ressort de cet ouvrage, par le nom de Magie noire, et on la divise en Calestialis, c'est l'astrologie judiciaire, et en Caremonialis. Cette dernière consiste dans l'invocation des démons, et s'arroge, en conséquence d'un pacte formel on tacite fait avec les puissances infernales, le prétendu pouvoir de nuire, et de produire des effets pernicieux, auxquels ne peuvent se sonstraire les vietimes de sa foreur. Ses diverses branches ou opérations sont la cabale, l'enchantement, le sortilège, l'évocation des morts ou des esprits malfaisants, la découverte des trésors cachés et des plus grands secrets, la divination, le don de prophétie ; celui de guérir , par des termes magiques et par des pratiques mystérieuses, les maladies les plus opiniètres, de préserver de tous maux, de tont danger, an moyen d'amulettes, de talismans, etc.; la fréquentation du sabbath, etc.; enfin toutes les réveries humiliantes dont

la philosophie aura toujonrs tant de peine à détroupper l'espèce humaine. Maouzes, enchanteur qui paraît faire des actions surnaturelles, devin, diseur de bonne aventure. L'esprogrès de la philosophie et de la physique expérimentale ont faitun peu de tort à ces personnages, dont le métier a de ces personnages, dont le métier a

été fort bon pendant longtemps.

Maoious ( Myth. Pers.), nom
que l'on donne aux Guèbres, comme
descendants des anciens mages.

MAGISTER COLLEGII AUGURUM, le chef des augures.

MAGISTRATURE. (Iconol. ) Comme l'expérience est nécessaire à un magistrat, les ieonologistes donnent à la figure symbolique de la magistrature la maturité de l'Age. Ce personnage allégorique est vetu d'une longue robe de pourpre, et coifié d'une toque. Il tient un bûton decommandement, entouré d'un serent, emblème de la prudence. Le livre des lois est ouvert sous ses yeux, et l'on voit à ses côtés na aigle et nue horloge de sable, symboles de pénétration et d'exactitude. Souvent on y ajoute une pierre de touche, où sont tracées une ligne d'or et une ligne de cuivre, pour désigner la distinction que le magistrat doit faire du vrai et du faux.

MAGLARTE (Myth. Ind.), qui lance la foudre; nne des principales divinités des isles Philippines.

• MA ON ANI MITÉ (CONO), Ripa [Pesprime par une demne dont le casque est orné d'une tête de lion. Son attitude est noble, son vêtement guerrier est enrichi d'ornements d'or et de voiles, et les bottines ont d'or. Elle laisse aiffler des serpents autour d'elle sans y faire attention, et ne daigne pas meme regarder l'Envie, qui ronge le fer de son javelou

1. Maosta, jeune borume qui fut na service de Médée, et fut par elle changé en pierre d'aimant. Avicandes nous donne le sens de cette fable. Il fait de Magoès na berger qui , menant pattre ses troupeaux, se trouva attaché à une mine d'aimant par les clous de ses souliers.
2. — Fils d'Eole et d'Anarète,

donna son nom à la Magnésie, sur laquelle il régna; épousa Naïs, en eut plusieurs fils, et eut pour successeur leur aîné Alector.

5. — Grand poète et fameux musicien, né à Smyrne, que ses talents mirent en crédit à la cour de Gygès.

Père du sixième Apollon, selon saint Clément d'Alexandrie.
 Fils d'Argus et de Périmèle, donna son nom à la Magnésic.
 Servius et Antonius liberalis le font père d'Hymenéus.

Magnesia, surnom de Minerve, près de la ville de Magnésie, où elle avait un temple qu'on regardait comme un chef-d'œuvre d'architecture.

M conficence (Iconol). Cochin o combine dasu un seul les deux emblemes qu'en donne Ripa. C'est une femme d'une physionomie noble, nagnifiquement habillée, couroancé d'or, tenant de la main gauche le plan d'un bâtiment sompturux, et s'appuyant de la droite sur uue iangé de Palls.

Maconas, pantomimes qui s'ha-

billaient en femmes dans les spectacles des anciens, en jouaient les roles, aussi bien que ceux de débauchés et d'hommes ivres, et faisaient tontes sortes de gestes lascifs et déshonnêtes.

Macoules, spectacles où parais-

saient les magodes.

MAGOPHORIE, fête des anciens
Perses, en mémoire du massacre des

Perses, en mémoire du massacre des mages, et en particulier de Smerdis, qui avait usurpé le trône après la mort de Cambyse. Darius, fils d'Hystaspe, élu roi à la place du mage, voulut en perpétuer la mémoire par une grande fête annuelle, dit Herodote. Maous, capitaine rutule, tné par

Enée.
Maousanus (Iconol.), surnom

d'Hercule dans une inscription trouvée en Zelande, Olaüs Rudbeck l'interprète par V alens, dieu de la force. Cet Hercule porte un grand voile qui lui couvre la tête et ne lui descend que sur le bras. Il tient d'une main une grande fourche papsyée contre terre, et de l'autre un dauphin. A l'un de ses côtés est un autel, d'où sortent de longues feuilles pointuse comme des jongs marins, et à l'autre est un poisson, ou monstre de la mer. Il paralt, d'après ces symboles, que c'était plutôt le Neptune de ees peuples. On ertorowe ce surnom sur les nuédailles de Posthaune, et on le dérive de Magaum, ville d'Afrique.

deiru de Maguum, ville d'Arique. Maranava (Byth. Ind.), le même que Shiva (W. Surra.) Som ce premier mon. Il est regarde comercia de la compartica de la compar

MAHANI, nom sous lequel s'est foite la quatrième incornation d'Actem, divinité des Druses, et cela en Afrique, où il jouait le personnage d'un conducteur de caravanne, qui avait mille chameaux à sa disposition. Voy. HAKEM.

MAHA-GOUROU (Myth. Ind.), un des titres du lama. Ce mot est tiré du sanscrit, et signifie le grandmaltre spirituel.

MAHAH SURGO (Myth. Ind.), le ciel, suivant le Shastah, livre sacré des Gentous.

Markatorié-Parcinos (Myth. Ind.), fête qui commence le Indemain de la pleine lune de Prétachi, Septeullve. Elle dure quinze jours ; on ne la célèbre que dans les maisons. L'objet est d'obtenir le pardon des moris; on fait pour eux le Darponon; et l'on donne l'aumône aux brabmes, soit en argent, soit en toiles on en légames.

MAHAMOUNIE (Myth. Ind.), la principale des divinités du Thibet et du Boutan.

MAHARAB (Myth. Mah.), espèce de niche qu'on voit dans toutes les mosquées, et où l'on place le livre in prophete. Cette niche est tonjours tournée du côté de la Mecque.

MAHARRAM, mois sacré (Myth. Pers.), le premier des mois persons. C'était un des quatre mois que les Arabes appelaient mois de trève et sacrés , durant lesquels toute hostilité cessait entre les ennemis, afin qu'ils pussent vaquer à l'agriculture et au soin de leur bétail, sans crainte et sans danger. Ces mois sacrés s'appelaient encore d'un mot qui signifie : les mois où les armes sont enduesanCroc. Chardin. Voy. REGES.

MAHARAVAÏSAGUI (Myth. Ind.). fête que les brahmes seuls célébrent le jour de la pleine lune du mois, Vayassi, Mai. Ils prient et sont des cérémonies pour la mort de leurs ancètres.

MAHARÉGI-TIROUMANGENON (M. Ind.), sete qui se célèbre le jonr de la pleine lune du neuvième mois, Murgaji, Décembre. Elle n'a lieu que dans les temples de Shiva, et surtout à Shalembron, où l'on adore ce

dien sous le nom de Sababadi MAHAR-NAOMI (Myth. Ind.), fête des armes. Elle commence le lendemain de la nonvelle lune du septième mois, Arpichi, Octobre, dure neuf jours. C'est la plus célèbre après le Pongol. Tant qu'elle dure, on fait des processions dans les temples. Les écoliers , proprement habillés , parcourent les rues, accompagnés de leurs maîtres; ils s'arrêtent aux portes des personnes distinguées, et chantent des vers composés en leur honneur. Ils obtiennent d'elles de l'argent pour se divertir, et le maître, des présents. Le neuvième jour on fait l'Aidapoutché, ou cérémonie des armes. V. ce mot.

MAHASUMDERA ( Myth. Ind. ), femme qu'on voit à genoux dans les temples de Gandma au Pégn. Les Birmans croient qu'elle protegera le monde jusqu'à l'époque de sa destruction, et qu'alors ce sera elle dont la main puissante brisera la terre et replongera l'univers dans le chaos. Voyage à Ava, en 1795 par le major Symes.

MARNEL ( Myth. Mah.), grand pavillon-ou converture du tombeau de Mahomet et d'Abraham , que los caravanes portent tous les ans à la Meeque, et qui est fabriqué aux dépens des bachas d'Egypte. La base de ce pavillon est quarrée, et s'élève en pyramide ; il est orné d'une riche broderie d'or sur un fond verd. Le chameau choisi pour transporter ce précieux pavillon est exprèsélevé pour cette noble destination. Il est peint en jaune comme les antres chameaux de la caravane. La trousse superbe qui le couvre lui descend jusqu'aux pieds. Il n'a rien de découvert que la tête, le cou et la cronpe, et chacune de ces parties a son ornement particulier. Cet henreax animal est regardé comme sacré après qu'il a été employé à cette fonction, et l'on se ferait un scrupule de le faire servir à des travaux profanes. Pour le pavillon, au bout de l'année, l'énur-hadji, ou conducteur de la caravane, le reportait autrefois au grand-seigneur, qui le faisait couper en plusieurs morceaux pour le distribuer aux princes mahométans et aux grands de sa cour : mais depuis long-temps, les émirs se sont emparés de cette dépouille précieuse, dont ils vendent les morceaux aux pélérins à un prix excessif. V. LA MICQUE.

MAHOREME, vieux mot qui veut dire mosquée, temple, chez les Tures.

MAHOMET. (Myth. Mah.) La vie de cet heureux imposteur est si connue, que je me bornerai à en retracer les principaux événements. L'objet de cet article est la partie miraculeuse, c.-à-d. fabulense, de sa prétendue mission

Mahomet, faux prophète, législateur et souverain des Arabes, naquit de parentspauvres, maisnobles, l'an dn monde 6163, et de la naissance de J. C, 578. Les auteurs arabes le font descendre en droite ligne d'Ismaël, fils du patriache Abraham. Son père, nommé Abdo'lah, était paren ; sa mère était juive , et s'appelait Aménah. Il lesperdit de bounc-E 3

heure l'un et l'autre, aussi bien qu'Abdol-Motalleb, son grand-père, qui s'était chargé de sa tutelle; et ce fut Abn-Taleb, son oncle, qui prit soin de son éducation. A quatorzé nns, il fit ses premières armes dans une guerre que ses compatriotes, les Koraischites, eurent à soutenir contre les Kénanites. Lorsqu'il eut atteint sa vingt-cinquième année, une certaine Khadigia, venve d'us riche marchand prabe . le choisit poor être son fac-, teur, et l'envoyaen Syrie pour y vendre ses marchandises et en racheter de nouvelles. Ce fut dans ce voyage qu'il lia, dit-on, connaissance avec un moine nestorieu, nommé Félix ou Bossaira, d'autres disent Sergius, et un hérétique jacobite, appelé Batiras , et que, de concert avec eux , il compile son Alcoran. A son retonr de Syrie, Khadigia, sa maîtresse, se prit pour lui d'une lofte passion, et l'épousa. Mahotnet était naturellement sombre et rèveur. Cette disposition de caractère lui fit chercher la retraite et la solitude, et lui suggéra probablement alors, ou le plan de législation qu'il exécuta depuis, ou simplement les moyens d'exécuter ce plan, s'il est vrai qu'il l'eût formé dans son voyage de Syrie. Doué d'une éloquence singulière, il n'eut pos de peine à persuader à sa femme qu'il avait un commerce intime avec le ciel, et que Dieu l'avait choisi parmi tous les enfants d'Ismaël pour abolir le culte des idoles , et pour donner une loi nouvelle aux hommes. Ali , cousin de Mahomet, et quelques autres de ses parents, flattés de la sorte de considération qu'ils allaient nequérir par ce nonveau système, ne manquèrent pas de l'autoriser , d'abord par leurs discours, ensuite par la force et par la violence. Ils furent chassés et proscrits par les magistrats de la Mecque, ville de l'Arabie heureuse, leur patrie commuse, et se refugièrent à Médine. L'amour du pillage et dela nouveauté nyant rassemblé sous leurs drapeaux un grand nombre de brigands et de gens sans aveu, le faux prophète se vit en état d'exerger, les armes à la

main, sa prétendne mission. En même temps qu'il passait au fil de l'épée ceux qui opposiient la moindre résistance, il attirait les autres par les promesses flatteuses d'une éternité de plaisirs sensuels les plus propres à enflammer l'imagination orientale, tels que la jouissance des filles les plus aimables, la possession des trésors les plus précieux , l'agrément des bosquets les plus frais, les eanx des fontaines les plus pures, les plus limpides. Dans un pays aride . sec, sablonneux comme l'Arabie, ces images riantes ne pouvaient manquer de faire de fortes impressions parmi le peuple : oussi les progrès de la nouvelle doctrine furent-ils des plus rapides. Mahomet continua de porter le fer et la flamme dans les pays qu'il voulait soumettre à ses dogmes, et cette voie îni réussit. Il vint à bout de frayer à ses successeurs la route aux plus vastes conquêtes. Cet heureux imposteur mourut à Médine, dans la soixante-treizième année de son åge, c.-à-d. en l'an de J. C. 632 ou 633. On a déjà vu nne partie des prétendus miracles de Mahomet aux articles Fente de la Lune , Hégire, etc.; j'en ajouterai quelques autres rapportés par Gagnier dans la vie du prophète des Arabes. Dans le temps que Mahomet, craignant d'être attaqué par les habitants de la Meeque, se retranchait à Médine, et faisait environner la ville d'un large fossé, les pionniers, en fouillant la terre, trouvèrent dans leur chemin un grand rocher d'une pierre très dure. Le propliète commanda qu'on lui apportat de l'eau. Il en prit dans sa bouche; et tandis qu'il s'en gargarisait le palais et les cavités de ses joues enflées, il invoquait Dieu par nne prière mentale ; ensuite il eta de l'eau sur le rocher, et dit ces paroles : a Par celui qui m'a envoyé, n que ce rocher soit tellement imbi-" bé de cette liqueur, qu'il se dis-" solve de lui-même en un sable très n menu, sans qu'il soit besoin d'y » appliquer le pic et le hoyan. » En même temps tout le rocher s'amollit de manière qu'il s'écroulait de luimême avant que les bêches et les hovaux le touchassent.

Le second miracle, opéré, dit-on, dans le même temps, fut une moltiplication de dattes sèches. La filie de Bashir, fils de Saad l'Ausarien, avait été envoyée par sa mère pour ramasser des dattes qui avaient été séchées par son père. Comme elle passait, par hasard, devant l'apôtre de Dien, il lui dit : « Que portez-» vous là, ma fille ? » Elle lui apprit ce que c'était, et lui présenta genéreusement ses dattes. Il y en avait peut-être deux pleines mains. L'apôtre de Dieu ( cette expression est toujours du docteur arabe que traduit M. Gagnier ) lui fit étendre un ample vêtement, et les répandit dessus ; ensuite il envoyo avertir les pionniers de venir diner. Ils vinrent, et, pendant qu'ils mangeoieut, les dattes se multiplièrent si fort , qu'après qu'ils en furent pleinement ras-Basids, il resta de ces dattes en si grande quantité, qu'il en tombait hors des bords du vêtoment.

Le troisième miracle, continue notre savant traducteur, fat la seconde bénédiction du prophète, donnée à un repas fait par Giaber , fils d' Abdo'lah, témoin oculaire. J'nvais chez moi, dit-il, une brebis maigre: je dis à ma femme de cuire un tourteau de pain d'orge, et de faire rôtir cette brebis pour l'apôtre de Dieu. Or, nous étions ordinairement toute la journée dans le fossé occupés au travail, et quand le soir était venu, nous retournions dans nos maisons. Comme done nous nous retirions ce soir-là, je dis à l'apôtre de Dieu : « Je vous ai préparé une petite bren bis avec un pen de pain d'orge, » faites moi done l'honneur de venir » souper chez moi. » L'apôtre de Dieu y consentit; mais en même temps il fit crier par le héraut que les gens du fossé eussent à se rendre avec lui à la maison de Giaber, fils d'Abdo'lah. Quand j'entendis oela, poursuit Ginber, je récitai ces paroles de l'Alcoran : « Nous sommes à » Dieu, et nous devons retourner à » lui. n C'est ce que l'on dit quand Il arrive quedque chose à mosi on ne s'intendatip pas. In effet, l'intentian de Giaber c'uivi que l'apoère de Dien vist seul ju mis l'avit accompagné de ceux qu'il avait fait invitez, et more le dessien formé de les faire tous couper neve lui. Quand on out recret de l'apoère de les les reques qu'il avait fait invitez, et moi de les considerations de l'apoère de l'

Voici quelques autres prétendus miracles rapportés par le chevalier Chardin, qui les a tirés des légendes persones : Humonel étant à la guerre, près de donner combot, un valet-dechambre, qui avait été gagné par les ennemis pour l'empoisonner, avait mis no scorpion dons one de ses bottes, pensant qu'il en serait piqué, et qu'il eu mourrait. Comme il prenait la botte pour la mettre, il eut révélation du fait, et, sans s'émouvoir, il la secoua, et fit tomber le scorpion. Il ordonne en même temps à ses gens de ne mettre jamais de bottes ni de souliers sans les secouer ; et c'est de là, disent les Persons, qu'est venne la coutume qu'ils ont de ne mettre jamais leurs bottes ni leurs souliers sans les secouer auparavant.

Un puyan desenvirous de Médiac marit plausiers sepent dans son ja-mait plausiers sepont dans son ja-mait plausiers sepont dans son ja-mait plausiers sepont des familiers production de la produc

....

si fort, que l'air même n'en pouvait

sortir.

Un marchand d'huile, un des plus riches habitants de Médine, entretenait toujours plusieurs chameaux pour ses moulins à huile. Il faut savoir que dans les pays chauds de l'Orient il n'y a point d'olives, et que c'est de graines fort dures qu'on tire l'huile, en les faisant moudre entre deux meules d'une extraordinaire grandenr. Or , quand l'age et le travail avaient usé quelque chameau, tellement qu'il n'était plus bon à rien, l'huilier l'envoyait à la campagne, où on l'abandonnait. Il arriva qu'un chameau, qui avait été ainsi mené dans un champ fort aride durant l'hiver, revint à la ville, alla trouver Mahomet, et se plaignit à lui de l'injustice et de la crusuté de son maltre. Mahomet fit venir l'huilier, le réprimanda fort, et lui ordonna de nourrir par la suite insqu'à la mort les chameaux qu'il aurait usés à ses moulins.

L'enfantement de la pierre est sussi surprennat que celui de la montagne dans la fable. Un pauvre homme, ayant perdu le seul chameau qu'il avait, faisait des cris et des complaintes étranges. Mahomet passe par la; il est pitié du mulheur de ce pauvre homme; il toucha une pierre, et à l'instant il en sortit, un chameus, qu'il donna à cet affligé. On voit dans presque tous ess prétendam suricelle le ridicule joint à fendam suricelle le ridicule joint à

l'imposture.

M'AROUNTINE DO BALLICION NE
MAROUNTINE DE BALLICION NE
MAROUN

Le fondement de cette religion consiste à croire, 1°.l'unité de Dieu, son éternité, son invisibilité; s.º, la mission de Malomet. Cestà cerdeux points que se réduit la foi des manues, aux prints que se réduit la foi des manges, sux écritures, aux prophètes , auxes, sux écritures, aux prophètes , unen jaux décrets de Dieu, par destination a houles pour le hien et pour le unal. L'escecond a pour objet les préceptes qui regardent la pratique ; ce sont la prière, les ablations, le dan, et le Pelerinage de la Mecque.

La religion mahoinétane a fait de grands progrès en Afrique. Les penples de cette partie du monde, naturellement voluptueux et efféminés . ont reçu avec avidité une doctrine qui flatte les sens et favorise les passions; maisils en ont retranché toutes les pratiques austèreset génantes que Mahomet y avait introduites. Ils n'observent point les jeunes, les ablitions , les fréquentes prières rescrites par la loi du prophète. Ils boivent dn vin, et mangent sans scrupule de la chair de porc : ils ne sont pas même fort réguliers à observer le ramadan , ou le carême ; mais ils célèbrent avec une licence effrénée le bairam, espèce de paque qui suit le ramadan : c'est la seule fête mahométane qu'ils sient conservée.

Plaistrus nègres qui habitent les pops intérierar le la Guinée autre la religion de Mahomet; muis leur ignoennee et leur mouvis naturel ont bemoorp alloric cette doctrine. Tont leur unbouistime consiste à control de la consistence de la circoncision, et à roire un mestil bran cera qui labitent le deux hord de la rivière de Gambie n'invoquent point Mahomet, apungiralli ajoutent toi à la mission de ce faux prophite. Hai ont poist de mocquiere il font point Mahomet, mocquiere il font il mont poist de mocquiere il font point Mahomet, mocquiere il font point Mahomet, mocquiere il font point Mahomet, mocquiere il font qui leur donne de font que leur donne de fontarque.

MARUZZIM, ou MAGZIM, dieu des Chaldéens, dont Antiochus voulut établir le culte parmi les Juifs. Les interpretes sont partagés sur la nature et les fonctions de ce dieu. Les uns y voient l'Antechrist, les autres le dieu Mars, d'autres les aigles ro-maines que la superstition avait aussi divinisées, et quelques uns Jupiter Olympien, dont il avait fait mettre la statue dans le temple de Jérusalen. Mat. V. Max.

1. M.Ais, fille d'Atlaset de Pléione, une des sept Pléiades, fut aimée de Impiter, dont elle eu Mercure. Ce dieu lui donna aussi à nourrir Arcas, sentiment de Junon. Ovide dérive des de Calisto, ce qui lui attira le ressentiment de Junon. Ovide dérive des auteurs dennent aussi exte épithète à Cybèle, ou Tellus, parcequ'on immolait à Maia une truie

pleine, victime propre à la Terre. 2. — Femme de Vulcain, selon Macrobe, qui dit que le flamine de Vulcain faisait un socrifice à Maia au premier jour de Mai, et lui offrait du vin dans un pot de miel. Cette Maia était falle du dieu Faune.

MAILLET, malleus, instrument dont les victimaires se servaient pour assommer les taureaux avant de les égorger.

MAIN. (Icon.) Elle était , chez les Egyptiens, le symbole de la force, et chez les Romains de la foi. Elle lui fut consacrée par Numa Pompilius avec beaucoup de magnificence. De - là vint que deux mains l'une dans l'autre expriment la bonne foi et la concorde. Deux mains jointes, tenant nn caducée entre deux cornes d'abondance, expriment que l'abondance accompagne toujours la concorde, ou que la concorde est le fruit d'une négociation. La moin portée sur la tête était, chez les anciens, une marque de sanve-garde demandée ou obtenue. Voy. Sureté. La main a aussi été regardée comme le symbole de l'autorité et de la puissance. Zénon, chef du stoïcisme, représentait la dialectique sous l'embleme d'une unin fermée, et l'éloquence sous celle d'une main ouverte. Une main élevée avee les doigts ouverts, était le symbole d'llithyie.

Lachausse produit denx mains votives d'airain, l'une tirée du mu-

sénm de Bellori, avait été consacrée à Sérapis et à la mère des dieux ; et l'autre, que l'on voyait dans le ca-binet Barberin, au génie salutaire d'Hammon, à Isis et à Esculape, et portait cette inscription: Cecaorius V. C. VOTUM. S. Cecropius voti com pos votum solvit. Ces deux umins sont deux mains droites, ce qui fait conjecturer qu'elles avaient été offertes l'une et l'autre pour le rétablissement d'un cufant mole. Parmi plusieurs hyérogliphes dont elles sont chargées, on remarque le serpent d'Esculape, et une balance qui semble indiquer que ces enfants ont recouvré la santé vers le mois de septembre. Sur la face intérieure du poignet de l'une et l'autre main , on voit la mère coucliée sur un lit, et tenant son enfant entre ses bras.

MAIN DE GLOIRE, moyen supers-titieux dont on prétendait autrefois que se servaient les scélérats pour entrer dans les maisons. Cette main de gloire est la main d'un pendu, qu'on prépare en cette manière : on l'enveloppe dans un morceau de drap mortuaire, dans lequel on la presse bien, pour lui faire rendre pen de sang qui pourrait être resté; puis on la met dans un vase de terre avec du zimac, du salpètre, du sel, du poivre-long, le tout bien pulvérisé; on la laisse durant quinze jours danscepot; puis, l'avant tirée, on l'expose au grand soleil dela canicu'e, jusqu'à ce qu'elle soit bien sèches et si le soleil ne suffit pas, on la met dans un four qui soit chauffé aveo de la fougère et de la verveine ; puis l'on compose une espèce de chandelle avec de la graisse de pendu, de la eire vierge, et du sésame de Laponie ; et l'on se sert de cette main de gloire comme d'un chandelier, pour y tenir cette chandelle allumée; et dans tous les lieux où l'on va avec ce funeste instrument, ceux qui y sont demeurent immobiles. On prétend encore que les voleurs se servent imitilement de cette main de gloire, si l'on frotte le seuil de la porte de la maison, ou les autres endroits par où ilspeuvent entrer avec

un ongnent composé de fiel de chat noir, de graisse de ponle blanche, et de sang de chouette, et qu'il faut que cette fouction soit faite dans le

temps de la cauieule. Mais (Myth. Ind.), troisième substitut de Wishnou, selon la doctrine des Ceumwaths, nne des sectes de Banians. Sou pouvoir s'étend sur les morts. Il sert comme de secrétaireà Wishnou, pour examiner les bonnes et les mauvaises cenvres. Il eu fait an rapport fidèle à son maître. qui, après les avoir pesées, envoie l'ame dans le corps qui lui convient. Les ames qui sont envoyées dans le corps des vaches sont les plus heureuses, parceque eet animal ayant quelque chose de diviu, elles espèrent être plutôt purifiées des souillures qu'elles ont contractées. Au contraire, celles qui ont pour demeure le eorps d'un éléphaut, d'un ehamean, d'un buffle, d'nn bouc, d'un ane, d'un Mopard, d'un porc, d'un serpent, ou de quelque autre bête immonde , sont fort à plaindre, parcequ'elles assent de là dans d'autres corps de bêtes domestiques et moins féroces, où elles sebèvent d'expier les erimes qui les ont fait condamner à cette peiue. Enfin Mais présente les ames purifiées à Wishnou, qui les recoit au nombre de ses serviteurs.

au nombre de ses serviteurs.

Mais. (Myth. Mcz.) An Mexique, les prêtres faisaient de longues processions pour hénir le mais; ils l'arrossient de sang tiré des parties viriles, et divisaient les gâteaux qu'ils en faisaient, comme du pain héni; qu'ils donnalent à manger au peuple.

Hertrem.

Matus, épithète de Jupiter, qui morquait sa supériorité sur tous les autres dieux. C'était la divinité suprème des Tasculans, vraisemblablement la représentation virile de la terre divinisée.

MAJESTA, divinité romaine que l'on disait fille de l'Honneur et de la déesse Reverentia; elle avait, suivant quelques uns, donné sou nom au mois de Mai.

MAJESTÉ ROTALE. (Iconol.) Elle se représente assise gravement sur un trône, vêtne de la pourpre et du manteau royal. Elle a nac couronne sur la téte, tient un sceptre de la main droite, et de la gouche nn aigle, oiscan qui, chez les Egyptiens, était l'embléme de la puissance royale.

tens, cant i emoseme or a puaminima de la plantine, pasièrent ébrelesGreca et les Rouains. Elles tirent leur risçine d'une des portes de Gazs, spepéle Majuma, d'aphénieine mairin, les curs. La fêten d'ait d'abord qu'un divertisiment aur l'ens, que donn miera les pérbeurs et les bateliers, pabranches de la prépara et l'estate de l'enpois de la prépara et l'estate d'abord en la mite elle devint un spectabe d'épénér en fêtes licenciesues, où des frames mes parsissient aux le thèlètre.

Leikomaine elébrnient ess mêmes fettele prenier jour de Mai, en l'honneur de Flore. L'emprereur Claude les institus pour certige sons leur sonn l'indécence des jeax floranx. Elles durnient sept jours, se célébraient à Ostie, sur le hord de la mer, et se répondient au troisième en entre de la marc, et se répondient au troisième plusieurs ville de Provence, n'est, qu'en reste de l'anciente Majume.

rente de Tanienne Majumo.
Magrasa (APV). Mr. 1, Nosisio on idole des noirs du Congo,
dont l'emplis et de presider à la
suniel anno en la constante de la constante de la
suniel anno en la documenta de la
suniel anno en la constante de la
suniel anno en la constante de la
suniel anno en la constante de la
sunier de constante de la constante de
de la constante de la constante de la
sunier, des panues, des conquies,
des tuyans de casse, des sonnettes et autres opiets semislables, points en rouge. Une des singularries de cos l'este, est que le Canga
rouge un compilion, dont il arrose le rori et tous les soldiesses.

Mala, d'nomination sons laquelle la Fortune avait un temple dans le quartier des Esquilies à Rome. V. FORTUNE.

MALIBAR (Myth. Ind.) (théologie suprème du ). La substance est l'essence par excellence, l'essence des essences et de tout : elle est infinie, elle est l'être des êtres. Le Veda l'appelle Vastou : cet être est invisible, il n'a point de figure, il ne peut se mouvoir, on ne peut le comprendre.

Personne ne l'a vu ; il n'est point limité, ni par l'espace ni par les temps.

Tout est plein de lui : c'est lui qui a donné naissance aux choses. Il est la source de la sagesse, de

la science, de la sainteté et de la vérité. Il est infiniment juste, bon et mi-

séricordieux.

Il a créé tont ce qui est, il est le conservateur du monde; il aime à

converser parmi les hommes : il les conduit au bonheur. On est heureux, si on l'aime et l'honore. Il y a des noms qui lui sont

propres, et qui ne penvent convenir qu'à lui. Il n'y a ni idole ni image qui

puisse le représenter : on peut seulement figurer ses attributs par des symboles ou emblèmes. Comment l'adorera-t-on, puisqu'il

est incompréhensible ?

Le veda n'ordonne l'adoration que des dieux subalternes.

Il prend part à l'adoration de ces

dieux, comme si elle lui était adressée, et il la récompense. Ce n'est point nn germe, quoiqu'il soit le germe de tout. So sagesse est infinie : il est sans tache ; il o un œil au front, il est juste, il est immobile, il est immuable et il prend

une infinité de formes diverses. Il n'y a point d'acception devant lni, sa justice est la même sur tout. Il s'annonce de différentes manières; mais il est toujours difficile à de-

viner.

Nulle science humaine n'atteint à la profondeur de son essence.

Il a tout créé, il conserve tout : il

ordonne le présent, le passé et l'avenir, quoiqu'il soit hors des temps. C'est le souverain pontife. Il préside en tout et partout : il remplit

l'éternité; il est lui seul éternel.

Il est abîmé dans un océan profond et obscur qui le dérobe. On n'approche du lieu qu'il babite que par le repos. Il faut que les fins de l'homme qui le cherche se concentrent en nn seul.

Mais il ne se montre jamais plus clairement que dans sa loi et dans les miracles qu'il opère sans cesse à nos

Celui qui ne le reconnaît ni dans la creatration ni dans la conservation, néglige l'usage de sa raison, et ne le 
verra point ailleurs. A vant que de 
s'occuper de l'ordination genérale 
des choses, il prit une forme materielle; car l'esprit n'a aucun rapport 
avec le corps, et pour agir sur le 
corps, il faut que l'esprit s'an revè-

Source de tout, germe de tout, principe de tout, il a donc en lui l'essence, la nature, les propriétés, la vertu des denx sexes.

Lorsqu'il eut produit les choses, il sépara les qualités masculines des féminines, qui, confondues, seraient restées stériles. Voilà les moyens de propagation

et de génération dont il se servit.
C'est de la séparation des qualités
masculines et féminines, de la génération et de la propagation qu'il a
permis que nons fissions trois idoles
ou symboles intelligibles qui fussent
l'objet de notre adoction.

l'objet de notre adoration.
Nous l'adorons principalement
dans nos temples, sous la forme des
parties de la génération des deux
sexes qui s'approchent, et cette
image est sacrée.

Il est émané de lui deux antres dieux puissants : le Tschiven, qui est mâle. C'est le père de tous les dieux subalternes. Le Tschaidi, c'est la wère de toutes les divinités subal-

Le Tschiven a cinq têtes, entre lesquelles il y en a trois principales Brama, Isuren et Wistnou.

L'être à cinq têtes est ineffable et incompréhensible; il s'est manifesté sous ce symbole, par condescendance pour notre faiblesse : chacune de s'es faces est un symbole de ses attributs relatifs à l'ordination et au gouvernement du monde.

L'être à cinq têtes est le dieu gubernateur. C'est de lui qu'émane tout

le système théologique. Les choses qu'il a ordonnées re-

tourneront un jour à lui : il est l'abline qui engloutira tout. Celui qui adore les cinq têtes adore

Celui qui adore les cinq tetes adore l'être suprème: elle Toutes en tout. Chaque dieu subalterne est male, et la deesse subalterne est femelle.

Outre les premiers dieux subalternes, il y en a au-dessous d'eux trois cents trente millions d'autres; et au-dessous de ceux-ci, quarante mille. Ce sont des prophètes que ces derniers, et l'être souverain les a créés prophètes.

Il y a quatorze mondes, sept mondes supérieurs et sept mondes inférieurs.

Ils sont tous infinis en étendue et ils ont chacun leurs habitants particuliers.

Le Padalalogue ou le monde appelé de ce nou est le séjour du dieu de la mort : d'emen, c'est l'enfer. Dans le monde pologue, il y a des honmes : ce lieu est carré oblong.

Le Magaloque est la cour de Wistnou. Les mondes ont une infinité de périodes finies ; la première et la

plus ancienne que nous appelons Anaden, a duré cent quarante nillions d'années; les autres ont suivi celle-là. Ces révolutions se succèdent pendant des millions innombrables de

temps et d'années, d'un dieu à un nutre. L'un de ces dieux naît quand l'autre périt. Toutes ces périodes finies, le temps de l'Isuren ou de l'Incréé re-

viendra.

Il y a lune et soleil dans le cinquième monde; anges titulaires-dans le sixième monde, formateurs des nuées dans le septième et huitième.

nuées dans le septième et huitième. Le monde actuel est le pire de tous; tout ce qui y est est mal.

Le monde est éclos d'un œuf. Il finira par être embrasé : ce sera l'effet des rayons du soleil. Il y a de bons et de mauvais esprits issus des hommes.

L'essence et la nature de l'âme hnmaine ne sont pas différentes de la na-

maine ne sont pas différentes de la nature et de l'essence de l'ame des brutes. Les corps sont les prisons des ames; elles s'en échappent pour passer en d'autres corps ou prisons

Les ames émanèrent de Dien a elles existaient en lui; elles en ont cté chassées pour quelques fautes qu'elles expient dans les corps.

Un homme, après sa mort, peut devenir, par des transmigrations successives, animal, pierre, ou même diable.

diable.
C'est dans d'antres mondes, c'est
dans les cieux que l'ame de l'homme
sera henreuse après sa mort.

Ce bonheur à venir s'acquerra par la pratique des bonnes œuvres et l'expiation des mauvaises.

Les muuvaises actionss'expient par les pélerinages, les fêtes, les ablutions et les sacrifices.

L'enfer sera le lieu du châtiment des fautes inexpiées : là les méchants seront tourmentés; mais il y en a peu dont le tourment soit éternel. Les ames des mortels étant répan-

dues dans tontes les substances vivantes, il ne faut ni tuer un être vivant, ni s'en nourrir, sur-tout la vache, qui est sainte entre toutes : ses excréments sont sacrés.

MALACRÉLUS, nom que les Palmyréniens donnaient à la lune, qu'ils adoraient comme un dieu, et qu'ils représentaient en homme avec un croissant et une couronne. Rac. Malach, roi; baal, seigneur. V. Agubours, Li rus.

Malanie. (Iconol.) Cochin la représente comme une femme malade, implorant le retour de la santé. Près d'elle est l'image de la Mort cachée sous un voile.

MALADIES. les anciens les divinisaient. Virgile les place dans le vestibule des enfers.

MALAINGHA (Myth. Afr.), nom général des anges du premier ordre chez les habitants de Madagascar. Ces anges font mouvoir les cieux, les étoiles, les planètes, et sont clur-

gés du gouvernement des soisons ; les hommes sont confiés à leur garde; ils veillent sur leurs jours, et détournent les dangers qui les menacent. V. COUCOULAMPOU, ANDATO, SACARA, BILIS.

MAL DE 030, mal de l'æil. Les Portugais et les Espagnols étaient dans l'idée que certaines personnes ont quelque chose de unisible dans les yenx, et que cette mauvaise gnalité peut se communiquer par les regards, sur-tout aux enfants et aux chevaux. Les habitants de l'empire de Maroc ont le même préjugé, auquel toutes les nations anciennes et modernes paraissent avoir payé le tribut. Voy. QUESBANTO.

MALEERS, surnom de Inpiter, adoré au cap Malée, en Locone. MALÉANDRE (Myth. Egypt.), roi de Byblos, où les flots avaient

porté le coffre dans lequel Typhon renferma les membres d'Osiris, et à la cour duquel Isis se réfugia quelque temps.

MALEATES, Apollon, adoré an cap Malée.

MALEBOUCHE, medisant, personnage métaphysique que nos anciens poètes introduisaient sur la scène.

Male-sète, prétendu monstre qui passait autrefois, dans l'opinion du penple de Toulouse , pour courir les rues la nuit. La superstition avait fait croire que tous ceux qui rencontraient et envisagenient cet être chimérique mouraient le lendemain. MALÉFICE, espèce de magie qu'on

emploie ponr causer du mal à quelqu'un, par l'intervention des esprits de ténèbres.

MALEVOLA Sign &, statues de mauvais augure ; c'étaient les statues de Mercure, qu'on appelait ainsi sans doute parcequ'elles rappelaient l'idée des enfers, V. Murini Turryt, Ciceron remarque qu'on ne placait jamais la statue de Mercure sur les tombeaux. Ne semblait-il pourtant pus noturel que le conducteur des ombres dût plus que tout autre tronver place sur la dernière demeure de l'homme? MALICA, nom d'Hercule chez les Amathusiens. Hesych.

MALIGNITÉ (Iconol.), femme laide et pale; elle tient une caille, parceque cet oiseau, dit-on, a la malice de troubler l'eau afin que les autres animaux n'en paissent pas boire.

MALINAR, fée ou mauvais génie qui, dans l'opinion des Groeulandais, est l'ennemie de Thorn-Gard-Suk , leur bon principe. C'est elle qui inspire le mal, souffle les ten.pètes, brise les barques et enlève les poissons.

MALIS fut aimée d'Hereule durant l'esclavage de ce héros à la cour d'Omphale. C'était une des suivantes de cette princesse.

MALKUT (Myth. Rabb.), flagelation en usage parmi les Juifs nodernes. Celui qui doit être flagellé s'étend par terre, le visoge tourné vers le nord, et le dos vers le midi, et non pas d'orient en oceident, parceque ces endroits sont spécialement consacrés par la présence de Dieu. Dans cet état il fait une humble confession de tons ses péchés, et se donne de grands coups sur la poitrine, tandis que son compagnon fait plenvoir sur son dos les coups de nerfs de bœuf. en récitant le trente-hnitième verset du pseaume soixante-dix-huitième, et accompagnant choque mot d'un comp de fouet : ce verset est consposé de treire mots; en le récitant trois fois, le l'agellant donne trenteneuf coups , nombre fixé par les Juis, pour ne pas aller au delà de ce que l'écriture prescrit. Il se couche ensuite par terre à son tour, et reçoit le même service qu'il vient de rendre à son compagnon.

MALLOPHORE, surnom de Cérès, comme déesse tutélaire des troupeaux de brebis. C'étaient les Mégaréens qui l'honoraient sous ce nom, parcequ'elle leur apprit à nourrir les trou peaux, età profiter de leur laine. Rac. Mallos , toison,

MALLES, endroit où les Celtes s'assemblaient pour les cérémonies, Ils entendaient par ce mot le sanetnaire où la divinité aimait à se manifester d'une facon particulière. Il n'était point permis d'en approcher sans y faire sa prière ou son offrande.

MALORIS, surnom d'Apollon. MALVALES, fêtes célébrées par les dames romaines en l'honneur de

Matuta. MALUNIOIS (Myth. Mah.) hérétiques mahométans qui soutiennent que la créature peut parvenir en ce monde à la parfaite connaissance du

Créateur. MALUS, fils d'Amphietyon, qui, selon Etienne de Bysance, donna son nom à la ville de Maliéus.

MANACHOCHA. ( Myth. Pér. ) Sous ce nom, les Péruviens adoraient l'Occan. Acosta, I. v. c. 2.

MAMACONAS. (Myth. Péruv.) Les Péruviens appelaient ainsi, sous le gouvernement des Incas, les plus agées des vierges consacrées au Soleil qui étaient chargées de gouverner les vierges les plus jeunes. Voy. VESTALIES.

MAMARUS (Myth. Ind.), espèce de bracelets que les insulaires des Moluques portent toujours comme des préservatifs contre les piéges des esprits malins. Ces bracelets sont de verre, ou de quelque autre matière plus riche. Les Moluquois s'en servent aussi pour connaître le succès d'une guerre qu'ils sont sur le point d'entreprendre. Pendant la nouvelle lune, ils immolent une poule, dans le song de laquelle ils trempent cus bracelets. Lorsqu'ils les en retirent, ils examinent attentivement quelle est leur couleur, et jugent par-là de ce qu'ils ont à craindre ou bien à

esperer. Manantya, idole monstrueuse des Banians. Sa pagode est adossée au trone d'un arbre, et l'ouverture laisse voir sa tête, qui la remplit presque entièrement. Là se rendent ses adorateurs. Ils se prosternent devant elle , pendant qu'un brahmine recueille lenrs offrandes, qui consistent en riz, millet, etc. Tous ses sectateurs sont morqués au front avec du vermillon, et regardent ce signe comme un talisman puissant contre ta malveillance des esprits infer-Mambré, vallée de la Palestine,

où l'on montrait encore au quatrième siècle le térébinthe sous lequel on prétendait qu'Abraham avait recu lestrois anges qui lui annoncèrent la naissance d'Issac. Suivant l'historien Joseph, ce térébinthe était là des le commencement du monde. On assurait qu'il était né du baton d'un des trois anges , qui , planté en terre , y avait pris racine, et s'était élevé à unegrande hauteur. On ajoutait que quoiqu'on y mit le feu, et qu'il parût tout enslammé, il n'en était point endommagé.

MAMBRES, un des magiciens qui s'opposèrent à Moise dans l'Egypte, et qui imitèrent, par leurs prestiges, les prodiges du législateur mif.

MAMBLESS. - V. CHRES, Io, MULTIMANNIA.

MAMERCUS. V. MAMBRS.

MANERS, MAMERTUS, noms que les Osques donmient à Mors, et dont des familles romaines avaient pris les surnoms de Mamercus et de Mamercinus.

Mannon, ou Mannona, dieu des Syriens, qui présidait aux richesses. Milton le met au nombre des anges rebelles, et le fait agir et parler conformément à son caractère. Voy. PLUTUS. 1. Mammosa, surnom de Cérès,

représentée avec une infinité de manielles, comme pourrice du geure humain. 2. - C'est aussi une épithète de

la Fortune. MAMURIUS, fabriqua les onze bou-

cliers semblables à celui qui était tombé du ciel, et ne voulut d'autre récompense de son travail que la gloire de les avoir faits.

Man (Myth. Siam.), peuple ennemi de Sommono-Codom. Les Siamois le représentent comme une espèce de monstre avec une tête hérissée de serpents, un visuge fort large, et des dents horriblement grandes. Voy. MANNUS.

Mana, déesse des Romains, qui résidait oux maladies des femmes. On lui offrait eu sacrifice de jeunes chiens qui tettaient, parceque, dit Pline, cette chair est réputée si pare, qu'on la sert dans les repas MANA GENETA. VOY. GENITA.

MANAH (Myth. Arab.), idole qu'adoraient les anciens Arabes; c'était une grosse pierre à laquelle on offrait des socrifices.

MANAR - SUAMI. (Myth. Ind.) C'est aujourd'hui une divinité inconnue. Quelques uns pensent que c'est Shiva. Ses prètres, on Poutcharis, disent au contraire qu'il est une transformation de Supramanya: mais ce dogme n'est pas reen gené-ralement, et les brahmes n'en conviennent point. Ses temples, très petits, sont dans les champs. Pour l'ordinaire, on construit près de la porte trois figures colossales de brique représentant des bondons assis, qu'on dit être les gardiens du temple ; en dedans, outre le Lingam, qui est la figure principale, on trouve celle des fils de Shiva, et de douze jeunes vierges. Des choutres y font les cérémonies journalières, mais jamais des brahmes, parcequ'ils méprisent ce culte.

Mancanas (Myth. Ind.), imposteurs qui, dans les isles Marianes, s'attribusient le pouvoir de commander aux éléments, de rendre la sonté aux malades, de changer les soisons, et de procurer une récolte aboudante, ou d'heureuses

peches. MANCO-CAPAC, législateur et dieu des Péruviens, Suivant la tradition de ces peuples, Manco-Capac et sa femme étaient les enfants du Soleil. Cet astre les ayant chargés d'instruire et d'humaniser le Pérou, ils e guidèrent au moven d'une verge d'or que leur père leur avait donnée. Arrivés dans la vallée de Cusco, la verge s'abyma en terre, d'où ils conchirent que cet endroit devait être le siège de leur empire. Aussi-tôt ils commencerent leur mission, et convertirent nn grand nombre d'hommes m culte du Soleil. Bientôt après, Manco-Capac devint lenr vnca, ou roi, et leur donna des loix sages. Après so mort, il fut divinisé par sea sujeta, qui élevèrent par-tout des autels en son honneur. Voy. YNCA. PACHACAMAC.

MANNANE, fille d'Astyage, roi des Medes, épouse de Cambyse, roi des Perses, et mère de Cyrus,

MANDANIS, philosophie indien, chef des brachmanes, au temps d'A-

lexandre le Grand. 1. MANDRAGORE, diable familier, qui paraissait sous la figure d'un petit homme noir, sans barbe, et les

cheveux épars. 2. — Plante à laquelle les anciens attribuaient des vertus fabuleuses. Selon eux, sa racine, à raison de sa prétendue ressemblance avec la figure humaine, produit des effets surprenants, et entr'autres procure la fécondité aux femmes. Les plus excellentes de ces racines sont celles qui sont arrosées de l'urine d'un pendu : on ne peut les arracher sans mourir; pour éviter ce malheur, on creuse la terre tout autour de cette racine, on y fixe une corde, attachée par son autre extrémité au coud'un chien ; ensuite, ce chien étant chassé, arrache la racine en s'enfuyant; il succombe à cette opération, et l'henreux mortel qui ramasse alors cette racine, ne court plus le moindre danger : mais au contraire, possède en elle un trésor inestinable contre les malélices, une source éternelle de honheur. On a éprouvé qu'on ne mourait point en arrachant la racine de mandragore. Il est inutile de prémunir le lecteur contre ses autres propriétés, qui ne seraient point énumérées ici, si elles n'étaient autant de fables. On dira, peut-être : Mais, à quoi bon rajeunir toutes ces fictions usées ! Et la poudre de sympathie! et le magnétisme! et le sonmanibulisme! et la pierre philosophale ! et le commerce avec les intelligences intermédiaires! Tout cela n'était-il pas renouvelé, sinon des Grees, au moins des Paracelse des Vanhelmont, des Goclenius, des Robert Flud, etc., et pourtant... on a vu quel succès ont eu toutes ces réveries, dans un siècle éclaire?

MANDSJADI (Myth. Ind.), arbre qui croît au Malabar, Les Indiens font usage de ses feuilles rédnites en poudre dans leurs cérémonies religieuses. Ray. Hist. Plant.

Manducus, espèce de marion-nette hideuse. C'étaient certains personnages que les Romains produi-saient à la comédie ou dans d'autres lieux publics, pour faire rire les uns et faire peur aux autres. L'origine de ce nom vient de ce qu'on donnait au masque qui jousit le rôle, de grandes joues, une grande bouche ouverte, des dents longues et pointues, qu'il faisait craqueter à merveille. Les enfants, dit Suétone, en étaient fort effrayes, et les mères leur en faisaient un épouvantail.

MANE (Myth. Celt.), nom de la lune dans l' Edda. C'était le fils d'un homme appelé Mundilfare, qui, fier de la beauté de ses denx enfants, avait donné au fils le nom de Lune, et à la fille celui de Soleil. Les dienx, irrités de cette arrogance, les enlevèrent au ciel, et obligerent la fille à conduire le char du Soleil, qu'ils avaient formé des feux voltigeants hors de Musvelsheim (le monde enflammé), pour éclairer le monde. Ensuite ils placerent sous chaque cheval deux outres pleins d'air pour Learafratchir, De-là vient la fratcheur du matin. Mane règle le cours de la Lune et ses différents quartiers. Un jour il enleya deux enfants, nommés Bil et Hiuke, comme ils revenzient d'une fontaine, portant nne cruche suspendue à un bâton. Ces deux enfantsaccompagnent toujours la Lune. Celle-ci est sans cesse poursuivie par un lonp prêt à la dévorer, et par qui elle doit être un jour engloutie. V. SUNNA.

Gronovius dit que le masque allé n'on voit représenté sur les portraits de Virgile, était l'emblème des ombres ou des manes dont il avait dévoilé les secrets, et qui semblent

l'inspirer.

Manénos, fils unique da premier roi d'Egypte, avant été enlevé por une mort prématurée, les Egyptiens honorèrent sa mémoire par une espèce de chant lugubre, qu'ils nommerent Manéros, semblable à celui en usage chez les Grecs sous le nom

de Linos. - Voy. Linos.
Manes (Myth. Ind.), fantômes aux apparitions desquels croient les naturels de la nouvelle Hollande, voisins de l'établissement anglais connu sous le nom de Botany-Bay. Ils les dépeignent comme sortant de terre avec un bruit horrible, vomissant des flammes, saisissant ceux qu'il s rencontrent, leur brûlant les chevenx, le visage, et les retenant pour les brûler encore. Voyage à Botany-Bay, par George Barrington, p. 162, an 6.

Minas, divinités auxquelles les anciens ont donné pour mère la déesse Mania, et Hésiode, pour pères les hommes qui vécurent pendant les siècles d'argent; mais leur véritable origine, selon Banier, doit se rapporter à l'opinion où l'on était que le monde était rempli de génies, qu'il y en avait pour les vivants et pour les morts; que les uns étaient bons et lesautres manvais, et que les premiers s'appelaient Lares et les seconds Larves ou Lémures. Les anciens n'avoient pas des idées bien fixes au suiet des Manes. Tantôt ils les prenaient pour des ames séparées du corps ; tantot pour les dieux infernaux, ou simplement pour les dieux ou les génies tutélaires des défunts. Quelques uns, an rapport de Servius. ont prétendu que les grands dieux célestes étaient les dieux des morts ; qu'ils n'exercaient leur empire que dans les ténèbres de la nuit, auxquelles ils présidaient, ce qui a donné ieu d'appeler le matin mane. Le mot Manes a anssiété pris quelquefois pour les enfers en général. On a donné à ce mot diverses ét vmologies. 1°. Manare, découler, parceque les Manes occupent l'air, d'où ils descendent pour tourmenter les hommes, on plutôt parceque c'est par leur caual que découlent les biens ou les maux de la vie privée. 2°. Manus, vieux mot latin, qui équivaut à bonus ; et, selon cette idée, les Manes sont des divinités bienfaisantes qui s'intéressent mi bonheur des humains avec lesquels elles ont eu pendant leur

vie des relations de sang ou d'amitié. 3°. Mann, homme; et alors ce mot signifie des hommes par excellence, parcequ'il n'y a que des ames vertucuses qui puissent espérer de devenir des divinités capables de faire du bien aux amis de la vertu. 6°. Houn, rac. orientale, d'où se sont formés moan, man, image, fantônie, etc. Les Perses, les Egyptiens, les Phéniciens, les Assyriens, et toutes les nations de l'Asie, honoraient les onsbres. Les Bithyniens, en inhumant leurs morts, les suppliaient à haute voix de ne pas les abandonner entièrement, et de revenir quelquefois parmi eux; et dans l'intérieur même de l'Afrique, des peuples harbares connurent et pratiquèrent ce culte. (V. NASAMONES.) Orphée fut le premier qui apporta parmi les Grees l'usage d'évoquer les Mânes. Les Thesprotes fui déclièrent un temple à l'endroit où l'on croyait qu'il avait an rappeler an jour l'ombre d'Eurydice. Ce temple devint très renommé, et, plusieurs siècles après, Périandre v viat consulter l'ombre de sa femme Mélisse. Le culte de ces dieux se répundit dans le Péloponèse, et on leur adressait des vœux dans les malheurs publics. Ulysse, suivant Homère, lenr offrit un sacrifice pour obtenir un heureux retour dans ses états. De tous les prêtres grecs, les Thessaliens étaient ceux qui excellaient le plus dans l'art d'évoquer les Manes. Lorsque les Spartiates eurent fait périr Pausamas dans le temple de Minerve, ils furent obligés de faire venir de Thessalie des prêtres pour chasser son ombre. Dans un champ près de Marathon, on voyait les tombeaux des gnerriers athéniens morts en combattant contre lesPerses. Des cris percants, dit Pausanias, en sortaient quelquefois, et épou-vantaient les voyageurs. Sonvent on n'entendait qu'un bruit sourd, pareil an murmure d'hommes qui combattent : ceux qui y prétaient une oreille attentive étaient maltraités par les Manes; mais les passants qui, sans prétendre en dévoiler la cause, conlinuaient lenr ronte sans s'arrêter . Tome II.

n'éprouvaient aucun obstacle. Onelquefois, pour appaiser l'ombre irritée de celui qu'un homicide ou un accident funeste avait privé de la vie , on lui immolait des victimes humaines, on lui érigeait une statue. Ainsi les éphores, voulant satisfaire aux mânes de Pausanias, lui élevèrent deux statues d'airain, devant lesquelles on offrait tous les ans des saerifices. (V. EUTHYNE.) Les Athéniens célébraient une fête solemnelle en l'honnenr des Manes dans le mois Anthesterion, pendant largelle on ne ponvait se marier. (V. lalémies.) Les Platéens rendaient un culte religienx à ceux qui avaient perdu le jour. Ils offraient des sacrifices sur leurs tombeaux; et la victime, couronnée de myrtes et de Cyprès, n'était immolée qu'au son des flûtes et des instruments les plus lugubres. Ils avaient même une fête générale, où tous les principaux de la nation, montés sur des chars drapés de noir, vensient près des sépulchres offrir de l'enceus aux dieux des enfers. Le plus considérable d'entr'eux faisait ensuite tomber sous la hache un taureau noir, et l'on suppliait les Manes de sortir de leurs demeures pour humer le sang de l'animal. V. Siti-CERNION.

En Italie, comme en Grèce, les Manes étaient invoqués comme des dieux; on leur élevait des autels, et on leur offrait des taureaux pour les engager à protéger les champs, à épouvanter les ravisseurs des fruits. Caton nous a conservé la formule par laquelle on enjoint anx ombres à qui l'un vient de sacrifier au milieu d'un champ, de veiller à sa conservation. (V. Novembiales, Teren-TINI, etc. ) De Rome, le culte des Manes passa dans toutes les contrées de l'Italie. Par - tout on leur éleva des autels; on mit sous leur protection les tombeaux, et chaque épitaphe portait en tête Dis Manibus, Ces dieux pouvaient sortir des enfers avec la permission de Summanus, leur souverain; et plus d'une fois la crédule ignorance crut en distinguer au milieu des ténèbres. Les lieux

F Ees II

MAN destinés à la sépulture des morts, toujours dédiés aux dieux d'en las, dies inferis, étaient appelés loca religiosa; tandis que ceux dédiés aux dieux d'en baut, dits superis, étaient nommés loca sacra. Les autels qu'on élevait aux Mânes dans la Lucanie . l'Etrurie et la Calabre , étaient toujours au nombre de deux, et placés l'un près de l'autre. On les entourait de branches de cyprès, et l'on n'uvait soin d'immoler la victime que lorsqu'elle avait les yeux fixés vers la terre. Ses entrailles, traluées trois fois autour de l'enseinte sacrée, étaient ensuite jetées dans les flammes, qu'on rendait plus actives en y répandant de l'huile; il fallait y consumer tout l'animal, et même les lieus qui l'avaient attaché, ainsi que tout le hois du sacrifice ; enfin la cérémonie nedevait commencer qu'à l'entrée de la nuit. Ceux qui avaient de la dévotion pour les Manes, et qui voulaient conserver avec eux quelque commerce particulier, s'endormaient auprés des tombeaux des morts, afin d'avoir des songes prophétiques par l'eutrenise des ames des défunts. Le cyprès était consacré aux dieux Manes. Sur les monuments, tantôt ils paraissent soutenir les arbres funéraires, tantôt il s'efforcent de les abattre à coup de haches, parceque le cyprès conpé ne pousse plus de rejetous, et que, lorsque la niort nous a frappes, nous ne devons plus espérer de remitre. Le nombre neuf leur était dédié, comme le dernier terme de la première progression numérique, ce qui le faisait regarder comme l'embléme du termede la vie. Les féves, dont la forme ressemblait, suivant les unciens, à celle des portes infernales, leur étaient aussi consocrées. Le bruit et le son de l'airain et du fer leur était insupportable, et les mettait en fuite, sinsi que les ombres des enfers. Mais la vue du feu leur était agréable; aussi tous les peuples d'Italie renfermuient dans les tombeaux des lampes tétragones. Les riches chargement des esclaves du soin de les allumer et de les entretenir. C'était un crime que de les

éteindre, et les lois romaines punisscient avec rigueur ceux qui violaient ainsi la sainteté des tombeaux. Sur des monuments antiques, les dieux Manes sont appelés tantot dii saeri , tautôt dii patrii, dieux protecteurs de la famille. C'était une opinion commune dans les temps héroiques, que les manes de ceux qui étaient morts dans une terre étrangére erraient et cherchaient à retourner dans leur pays.

Les Lappons rendent une espèce de cuite religieux aux Manes, c.-a-d. aux ames des morts. Ce culte est l'effet de la crainte que ces ames leur inspirent ; ear ils s'imaginent que , jusqu'à ce qu'ellessoient entrées dans de nouveaux corps, elles errent parmi les vivants, cherchant à nuire au premier qu'elles rencontrent. Pour détourner l'effet de leur bumenr malfaisante, les Lappons leur offrent des sacrifiers. Les victimes qui leur sont destinées sont marquées par un fil noir qu'on leur attache aux cornes, et qui passe par l'orcille droite. Ces sacrifices sont toujours suivis d'un festin, dans lequel on mange la chair de la victime, à l'exception d'une partie du cœur et du poumon. On divise ees parties chacune en trois portions différentes. On trempe de petites broches de bois dans le sang de la victime, et on les enfonce dans ces six petits morceaux de chair; on les enfouit ensuite dans la terre, avec les os et tout ee qui reste de la victime.

Manès , fils de Inpiter et de la Terre, époux de Callirhoé fille de l'Ocean, fut père de Cotys, et sucecda à Méon au royaume de Lydie.

MANGÉLIES, sètes des Romains. Mania, déesse romaine. Elle pas-sait pour la mère des Lares. On lui offrait le jour de sa fête des figures de laine en pareil nombre qu'il y avait de personnes dans chaque famille; on la priait de s'en contenter, et d'éporgner les personnes qui lui rendaient cet hommage.

Manies , déesses que Pausanias croit les mêmes que les Furies. Rac. Mainesthai, être en fureur. Elles axient un temple dans l'Areadie, près du fleuve Alphée, au même endroit où Oreste perdit la raison après avoir tué sa mère. Près du temple était une espèce de tombe, sur laquelle était gravée la figure d'un doigt : sussi les Arcadiens l'appelaient la sépulture du doigt, et dissient qu'Oreste, devenn furieux, se compa là, avec les dents, un doigt de la main.

Manionéris (Myth. Ind.), hermites indiens. Voy. Raulins.

Mastra, idole adorde dans les royamues de Tunque et de Barontola en Tertarie. Elle u neuf etce qui sé élèvent en forme pyramides, aixides les ans, de jeunes gens armés, aixide d'une rage enthousiaste, courrent la ville de Tanchuth, tuent tout ce qu'ils rencontrent en l'honseur de Manipa, et eccient se faire ainsi de grands droits à ses faveurs.

MANITOU. (Myth. Amer. ) Les habitants de la baie de Hudson, et la phiport des sanvages de l'Amérique septentrionale, appellent ainsi un certain esprit qu'ils s'imaginent être renferiné dans toutes les eréatures vivantes ou inanimées. Chacun de ces sanvages cholsit pour son muniton le premier objet qui frappe ses sens, et l'honore comme sa divinité tutélaire. Les Illinois exposent lenrs manitous dans lenrs calcanes . et leur font des sacrifices de chiens et d'autres animanx. Les guerriers les portent dans une natte, et les invoquent pour remporter la victoire. Les charlatans ont paredlement recours à leurs manitous, etc. On peut mettre ces divinités au rang des fétiches et des mokissos.

MASNADIN (Myth. Ind.), qui sercite le centre, flà de Wishhou et de Latchimi désas cles richesses, et dieu de l'amour. Il diffère pen da Capidon des anciens. On le dépeint, comme lui, sous la figure d'un enfant, avec un carquois sur les épaules, et dans les mains un are et des libches; mais l'arc est de canne de suver, et les flèches de toutes sortes de fleurs. On le représente mosté sur une pertuche. Quoiqui enfast, y sur une pertuche. Quoiqui enfast, y

on lui donne une épouse. V. RADI, AMANGA. Als prise du fort de Tardjevier , on trouva un talleau de ce dien monté sur un éléphant. Cetanimal était formé par sept jeunes femmes si industrieusemeut grouppées, qu'elles figuraient parfaitement ce monstrueux animal.

Manu Loon (Myth. Ind.) Ret pot renomue's Combacacome, willage du Tanjour, et qui attire beutcome de monde. Elle ne reviert que con les donze ans dans le mois Mazzi, Février. L'année qui la ramole est réputée si malbeureus, que personne n'ou se maire; jes plus supersitileux même étendent cette crainte jusqu'à l'année qui la puir. La dermiter a di Mètre célèbrée en n'ou, dermiter a di Mètre célèbrée en n'ou,

MANNE. (Myth. Habb.) Les rabbins prétendent que cette nourriture miraculeuse était comme de l'huile anx enfants, comme du miel aux vieillards, comme des gêtraux any personnes robustes. Selon eux, elle avait tous les goûts possibles, hormis celui des porrranx, des oignons, de l'ail, et des melons et concombres, parceque c'étaient là les divers legumes après lesquels le cœur des hébreux soupirait, et qui leur faisaient si fort regretter la maison de servitude. Ils lai ont même accordé tous les parfunis des divers aromates dont était rempli le paradis terrestré. Quelques uns même ont été jusqu'à assurer que la manne devenuit pou'e, perdrix, chapon, ortolan, etc. Ils ajontent au récit de Moyse, que les monceaux de manne étaient si haute et si é'evés, qu'ils étaient aperens par les rois d'Orient et d'Occident. Akiba prétend que la manne avait été produite par l'épaississement de la lumière celeste qui, devenue unatérielle, était propre à servir de nourriture à l'homme. Les Orientanx en général ont pour la manne une vénération particulière, et la nomment la drugée de la Toute Puissance.

Massiones Salionum, maisons où les Suliens déposaient leurs houcliers, dans le temps de la fête, du-

2 .

rant laquelle ils se promenaient par la ville; ils les y gardaient tonte la muit, qu'ils passaient à faire bonne chere.

MANNUS, fils de Tuiston, passait parmi les Germains pour un des fondateurs de la nation. Il était honoré comme un dieu. Il eut trois fils, dont chacun donna son noni à trois différentes peuplades de Germanie, les Ingévones, les Hermiones, et les Istevones.

MANOUT. (Myth. Ind.) C'est le on que les Siamois donnent aux habitants de ce monde. V. Pu. THENADA.

MANSOUR, nom d'Hakem, divinité des Druses, dans sa sixième incarnation, et sous lequel il a parn à Mansouruk. Voy. HAKEM.

MANSUÉTURE. (Iconol.) D'après la définition qu'Aristote a donnée de cette vertu, qui, selon lui, se tient dans les bornes de la modération, et réprime les mouvements de la colère, Cesar Ripa la symbolise par une femme couronnée d'olivier, ayant près d'elle un éléphant sur lequel elle appuie la main droite. Manteau. V. Bores.

Manticlus, surnom sous lequel Hercule avait nn temple hors des murs de Messine, bâti par Mantielus, chef d'une colonie de Messéniens. six cent soixante-quatre ans avant

l'ère chrétienne. MANTINÉE, ville d'Arcadie, où la tradition portait que Pénélope passa le temps de l'exil auquel Ulysse l'avait condamuée pour cause d'adultère. Antinons, favori d'Hadrien, y avait un temple, des soerifiers et des jeux qui étaient célébrés tous les cinq ans. Ses statues le reprécentaient sous les traits et avec les attributs de Bacchus. Ces honneurs lui furent rendus par l'ordre d'Hadrien, parceque ce jeune homme était de Bithynium, colonie des Mantinéens.

MANTINEUS, fils de Lycson, fut le premier fondateur de Mantinée. Mantis, devin, épithète d'Apol-

lon. Anthol. 1. MANTO, prophétesse, fille de

fut emmende avec les prisonniers à Claros en Asie, où elle établit un oracle d'Apollon. Ce fut là que déplorant saus cesse les malheurs de sa potrie, elle fondit en larmes : et ses pleurs formèrent une fontaine et un lac dont les eaux communiquaient le don de prophétic ; mais , d'un autre côté, elles abrégeaient la vie-Selon Apollodore, Aleméon, gé-néral de l'armée qui prit Thèles . devint amoureux de Manto, et eut d'elle deux enfants, Amphiloque et Tisiphone. Elle avait, dit-on, laissé par ecrit plusieurs oracles dont Homère a fait usage dans ses poemes. Si nous en croyons Diodore, la fille de Tirésias s'appelait Daphné, et fut envoyée par les Argiens à Del-

bre d'oracles. On voyait à Thèbes, du temps de Pausanias, devant le vestibule d'un temple, la pierre sur laquelle Mantos'asseyait pour rendre ses oracles, et qu'on appelait la chaire de Manto a. - Fille de Polyidus, On voyait son tombean à Mégare, avant d'entrer dons le temple de Boechus.

phes, où elle rendit un grand nom-

3. - Prophétesse d'Italie, eut du Tyhre nn fils nommé Oenus, ani fonda une ville, et l'appela Mantoue, du nom de sa mère. Des ny thologues la confondent avec Manto 1.

MANTURNA, décase des Romains. C'était à elle qu'on s'adressait pour que la nouvelle épouse se plut dans la maison de son mari. Rac. Manère. demeurer.

MANTUS, ou MANUS, diminutif de Summanus, nom étrusque de Pluton. Festus.

MAGRIDHAT (Wyth. Mah.), pré-servatif contre les enchantements. C'est le nom que les ususulmans donnent aux deux derniers chapitres de l'Alcoran, qu'ils récitent souvent pour se garantir des sortilèges et de tontes autres mauvaises rencontres

MAOZIM, dien de l'antiquité dont parle Daniel, que les uns prennent

MAR pour Jupiter Olympien, et d'antres pour le dieu Mors

MARABOUTS (Myth. Ind.), pretres mahométans, dont la secte est fort répandue dans l'Afrique. Le mot marabout, traduit littéralement, dit M. de Paw, signifie enfant du roseau ardent, soit parceque ces charlatans brûlent quelquefois leurs vietimes avec des roseaux, soit parce-qu'ils se vantent de savoir eracher du fen, ee qu'ils font en tenant des étoupes allumées sous leurs robes . comme on en vit nn exemple en 1731; mais ce tour est si grossier, qu'il n'y a que des Nègresqui y puissent être trompés. Les murabouts sont en grande vénération, sur-tout parmi les Maures et les Arabes. On en distingue trois ordres. Les premiers habitent les hourgs, les villes et villages; les seconds n'ont aucune demeure fixe, et menent une vie errante; les derniers établissent leur séjour dans des bois sauvages et dans des déserts arides.

Les marabouts du premier ordre pensent que l'homme peut s'élever , par l'austérité de sa vie, jusqu'à la nature des anges, et que le cœur, purifié par la mortification de tonte affection vicieuse, devient ineapable de péché; mais ils sontiennent qu'on ne peut s'élever à ce haut degré de sainteté, que par le moyen de cinquante sciences. Il est vrai qu'ils enseignent que les péchés commis avant d'avoir aequis les connaissances des vingt premières sciences ne leur sont point imputés. Un de leurs principaux doemes est une les éléments renferment quelque ehose de divin, et qu'ainsi l'on peut, sans impieté, adorer l'objet qui plaft le plus. Ils prétendent encore que le premier houme, nomné, selon eux, El-Chot, a recu par infusion toutes les connaissances qui concernent la divinité, et que Dien lui a communiqué nne science égale à la sienne; qu'après la mort de cet homme privilégié, les angiens, ou chess de la secte, au nombre de quarante, lui choisirent parmi eux un successeur, et que, celui-ci étant mort, les anciens, an nombre de sept cent soixante-cinq, en élurent un autre, et également tiré de leur corps.

Ils possent les premières années dans la pratique des plus grandes austérités et des jeunes les plus ripoureux; mais ils s'en dédommagent bien ensuite, et se livrent sans retenue aux plus infames déhauches. On les voit errer de ville en ville, converts de haillons, et le plus souvent à moitié nus ; ils courent comme des fons, et les honnètes femmes qui se rencontrent sur leur passage sont ordinairement les victimes de leur brutalité. Un de ees imposteurs, au rapport de Léon d'Afrique, étant an Grand - Caire, saisit une femme qui sortait du bain, et la viola en présence d'une grande multitude de peuple. Les imbéeilles spectatenrs, loin de s'opposer à cette violence, s'imaginèrent que cette femme avait contracté un degré particulier de sainteté par l'attouchement du marabout, et s'empressaient de haiser ses habits. Le mori, quoique très mécontent, fut obligé de faire bonne mine, et donna meine un festin maenifique au marabont, pour reconnottre la prétendue favent qu'il avait faite à sa femme.

Le nombre des marabouts est très considérable dans la Nigritie; ils v sont extrêmement redoutés, parcequ'ils ont eu l'adresse de persuader aux habitants qu'il était en leur ponvoir de les faire montir lorsqu'ils voudraient. Ils possèdent des villages, et même des villes entières sur le Niger, 'et y vivent en forme de république. La ville qu'on re-garde comme la capitale des marabouts, dans cette partie de l'Afrique, se nomme Consoon. Elle est grunde et fort bien bàtic : les maisous sont toutes construites de pierres, et cou-vertes de tuiles. Le P. Laba, dans sa relation de l'Afrique, raconte que les marabouts persuodèrent à un petit prince du voisinant d'envoyer demonder au chef des Français dans se pays le paiement d'un certain droit; ils furent même assez insolents pour faire menacer de leur

part cet officier de le faire périr, avec sa garnison, par le moyen de leurs enchantements. L'officier leur fit répondre que ses canons étaient à l'épreuve de leurs conjurations.

Les marabouts du second ordre se nomment Cabalistes. Ils ne mangent point de chair, et jeunent très souvent. Ils se vantent d'avoir la connaissance de toutes choses par le moven du commerce journalier qu'ils entretiennent avec les anges. Ils ont coutume de porter de petites tablettes carrées, sur lesquelles or voit gravés des caractères et des chiffres bizarres. Ils reconnaissent pour le premierinstituteur de leurs règles un de leurs plus fameux docteurs, nommé Béni, C'est lui qui a composé leurs prières, et les tablettes sont de son invention. Toutes ses constitutions sont distinguées en huit parties. La première, appelée Al Omba eunonorità, on demonstration de la lumière, règle leurs prières et leurs jours de jeune. Les tablettes, leur utilité et la manière des en servir, sont la matière de la seconde partie, appelée S'eme al meharif, ou le soleil des sciences. La troisième, qu'ils nomment Lenuo al chasne, contient une table des quatre-vingt-dix-neuf vertus qu'ils croient que le nom de Dieu renferme. Lesautres parties truitent de différents sujets qui concernent leur manière de vivre.

Les marabouts du troisjème ordre prennent le nons de Sunnakiste. Ils fuient le commerce des homnies, et menent dans les bois une vie solitaire. Les herbes et les végétaux sont leur seule nourriture, Ils pratiquent la circoneision; mais ils ne se font circoncire qu'à l'âge de trente ans, ee qui n'empêche pas qu'ils ne recoivent le baptême an nom du Dieu vivant. On remarque dans leur religion un mélange absurde et monstrucux de paganisme, de judaïsme et de christianisme. Il paralt assez probable qu'ils sont descendus de ces solitaires ellebres par leurs austérités, et connuscudiverslieux de l'Afrique sous le nous de Thésapeutes.

Tons les murabouts, en général, sont méclants, débauchés, sans aucune teinture des arts ni des seiences. Ils ne savent que tromper un peuple ignorant et grossier, et ne sont ingénieux qu'à trouver les moyens d'en inposer à la multitude, et de conserver leur autorité. Les marabouts arabes sont un peu

moins ignorants. Ce sont eux qui exliquent l'Alcoran aux Maures, aux Nègres mahométans et aux Arabes. On remarque que, dans leur prédication, au commencement et à la fin de chaque période, ils ont soin d'ajouter le nom de Dieu et celui de Mahomet; mois cette affectation de piété n'empêche pas qu'ils ne soien t traitres, cruels et vindicatifs. Ils témoignent un grand zèle pour la conversion des Negres; mais ils se contentent de les engager à se faire circoncire, et se hornent à leur enseigner quelques prières et quelques cérémonies de l'Alcoran Cenendant. avec une instruction aussi superficielle, ils ont l'art de les attacher solidement à la religion mahométane ; et quoique la nation des Nègres soit naturellement fort inconstante, il est rare de voir un Negre, une fois eirconcis, renoncer à cette religion. Ces prêtres imposteurs s'attribuen t la connaissance de l'avenir, et prétendent même pouvoir faire des miracles. Ils se melent d'exercer la médecine, et l'on conserve encore une ordonnance contre la peste, de Sidi Mahomet Zenaka, fameux marabout, laquelle est conçue en era termes : " Dieu tient en sa main la

» vie de tous les hommes; et lorsque » l'heure de la mort est arrivée, rien » ne peut nous en garantir. Gepen-» dant la Providence à permis que » plusieurs personnes fussent préservées et guéries de la peste, en » prenant tous les matins une ou » prenant tous les matins une ou

so prenant tous les matins une ou deux pilules de la composition suivante: Myrrhe, deux parties; safran, une partie; sloès, denx sparties; sirop de grains de myrrhe, a Dans le vroi, les moraleutes

parties; strop de grans de myrn rhe, n Dans le vrai, les marabouts n entendent rien à la méderine. Au lien des remèdes convenables, ils

n'emploient pour traiter la plupart des maladies, que des charmes et des sortilèges. Ils ont persuadé au peuple crédule que les maladies u'attaquent les homines que par la vengeance des jénonnes, espèces de créntures que les mahométans croient tenir le milieu entre les anges et les démons. Ils conscillent done aux malades d'appaiser d'abord la colère des jénonnes, en leur sacrifiant soit un coq, soit me hrebis, soit une chèvre, selon qu'il leur plait. Quelquefois ils enterrent le corps de la victime : souvent ils en font boire le sang aux malades; on bien ils en brulent les plumes, le poil ou la laine, ou seu-lement le dispersent, selon les circonstances, cu plutôt selon leur caprice. C'est avec de pareils artifices que ces infames charlataus volent l'argent d'un peuple stupide, et abusent de son avengle confiance.

Les Nègres mahométans qui hábitent les paysintérieurs de la Guinée donnent aussi ce nom à leurs prêtres. Ces marabouts ne sont point distingués du peuple pour ce qui regarde l'habillement; mais leur manière de vivre est fort différente. Ils sont avares et orgueilleux. Ces vices sont tempérés par quelques bonnes qualités; ils sont sobres et tempérants, ils se distinguent par leur probité, et sur-tout par la charité qu'ils observent entr'eux. Ils ne contractent jamais d'alliance qu'avec les familles de marabouts, et tous leurs enfants môles sont destinés à remplir les mèmes fonctions que leurs pères. Une des principales consiste dans l'instruction des enfants. Leurs écoles sont nombreuses, et le voyageur Jobson assure en avoir vu où l'on comptait plusieurs centaines d'écoliers. Ils leur apprennent à lire et à écrire, et leur expliquent l'Alcoran. La plupart sont riches, parcequ'outre le produit de leurs grisgris, qui est fort considérable, ils cultivent beaucoup le commerce. Ilssont presque tonjours errants de pays en pays, sons prétexte qu'ils vont enseigner de tous eôtés leur religion et leur morale; mais la véritable raisou de ces fréquents voyages est le con-merce considérable qu'ils font avec les différents peuples. Ils ont une extrême possion pour l'or. Ils l'enfouissent dans la terre; et la mort. qui dépouille les autres hommes de tous leurs biens, n'enlève pas aux marabouts leurs trésors, qu'ils ont soin de faire enterrer avec enx. Ces prètressont extrèmement respectés, principalement parmi les Nègres du Sénégal. Ils sont persuadés que celui qui outrage un marabont est puni de mort au lout de trois jours. Les personnes de la plus grande distinc-tion fléchissent le genon devant eux, et demandent leur bénédiction, lorsqu'ils les rencontrent en chemin. La même chose se pratique lorsqu'ils entrent dans le palais du roi.

Le grand marabout, ou grandprêtre du royaume d'Ardra, en Afrique, a dans chaque ville une maison, qui est toujonrs occupée par un certain nombre de femmes qu'il y envoie tour-à-tour, sous prétexte de leur faire opprendre une danse sacrée. De vicilles duègnes, destinées à cette fonction, partagent ces femmes en plusieurs bandes; chaque bande entre à son tour dans la salle des exercices; les vieilles leur attachent aux jambes des morceoux de fer, des plaques de cuivre; elles les font ensuite danser jusqu'à ce qu'elles tombent de fatiene et d'épuisement : alors elles font place à une autre bande. On estitue particulièrement les fenmes qui sontiennent long-temps cet exercice sons se losser.

in Mex., s., idoles des naturels da Brésil. Ce uno test une corruption de tamaraca, fruit de la taille d'un confédiatenche, et de la forme d'une gourde, Ces idoles ne sont en effet belles plumar, est idoles ne sont en ette, en contract de la fina de la conterre, en ordonnati sux habitants du village d'upporter des vivres, et atièms cont tré-devets à ces idoles, et, après qu'elles ont été consacrés, et, après qu'elles ont été consacrés, par les prêttres, be emportent dans

4

leurs habitations, leshonorentcomme des dieux domestiques, et les consultent dans les occasions impor-

MARANDA (Myth. Afr.), idole adorce des habitants de Majamba. province du royaume de Loango, et à laquelle ils sont consacrés des l'àge de douze ans. Ceux qui ont atteint l'age prescrit se présentent an ehef des prêtres ; il les renferme dans un lieu sombre, et leur fait observer un long jeûne; après quoi il les remet en liberté, et leur ordonne de rester quelques jours sans parler , sous peine de n'être point admis à la cérémonie. Lorsqu'ils ont heureusement subi cette epreuve, ils sont conduits devant l'idole par le pretre, qui leur fait sur les épanles deux incisions en forme de croissant, et leur fait jurer, par le sang qui coule, une fidélité inviolable à l'idole. Il leur communde ensuite, en son nom, de s'abstenir de certaines viandes, et leur prescrit plusieurs pratiques, qu'ils observent scrupnleusement, persuadés que l'idole pa-nirait leur désobéissance par quelque maladie dangereuse. Pour marquer lenr initiation , ils suspendent à leur cou une petite bolte qui leur tombe sous le bras gauche, dans laquelle sont renfermées quelques reliques de l'idole.

La même idole est adorée par les noirs d'Angola et de Congo en Afrique. Elle est dans une attidude élevée contre letemple dédiéà son culte, dans un panier qui a la forme d'une ruelle. C'est à cette divinité qu'ils s'adressent lorqu'ils vont à la chasse, à la peche, ou guérir des malades. C'est aussi devant elle que les prévenus d'un erime sont obligés de se réfugier. L'accusé se prosterne aux pieds de l'idole, les embrasse avec respect, et pronouce ces paroles : " Vois . » Maramba; ton serviteur est senu » se justifier devont toi. » S'il est réellement eoupable, les noirs sont persuades qu'il tombe mort sur la place. Il sont aussi dans l'usage de orter sur eux de petites inuces de Maramta, Quelquefois ils en out une autour du cou ou du bras gauche. Cette divinité marche toujours à la tête de leurs armées; on lui présente le premier morceau et la premiere coupe de vin qui sont servi- à la tal-le du roi. Ceux qui se dévouent solennellement à ee dieu sont enfermée par les gangas ou prêtres dans une chambre obscure, où ils observent une severe abstinence et un silence profond pendant plusicurs jours. Ce terme d'épreuves expiré , on les amène devant l'idole, et en leur fait. en sa présence deux incisions sur les énaules en forme de croissant : on les arrose avec le sang qui en coule , ee qui complète leur consécration à Maramba. Après avoir subi ces opérations, il ne leur est pas permis de manger de certains mets, sans que cette défense soit la même pour

1. Marthon fils d'Epopée , peticifis d'Alcohes, traignant la co-lère de son père, s'établit dans la partie martitule de l'Attique. Après la mort de son père, al reviut dans le Peloponabee, puriagea le royaume entre ses enfants, et reduura dans le Peloponabee, puriagea le royaume entre ses enfants, et reduura dans la resultation, lonoré coume un héros, pour souir accoupil un ancienornele en s'effrant wéontairement pour être sorifie à la têc de troupes.

2.— Bourg de l'Attique, dans la triba Ajantide, edèbre dans l'able et dans l'histoire; dans l'une, par la tricux qu'il dompta, prit en vie, rapportaen triomphe dans la ville, et sa-rifa à Apollon Delphinien; et dans l'autre, par la vietoire que Miltiade reupertas ur les Presse. Les habitants honoraient Hercule d'un culte particulier. FOY, ECHRITÉR, MÀSES.

MARATHONIA VIRGO, Erigone, native de l'Attique.

MARATHYS. V. MARATHOR I. MARCIA, une des nymphes. MARCIALES, Pier que les Syraeussins instituérent à l'honneur de Marcellus, et en mémoire de la sogesse et de la douceur de son gouverneet de la douceur de son gouverne-

Part. Marcies, fameux devin dont les

in the state of th

livres avaient prédit la déronte de Cannes, et sur une prophetire dequel des jeux furent établis en l'honneur d'Apollon. Les livres de Marcurs furent, depuis eette époque, gardés soigneusement avec les autres livres publics et sacrés.

MARCOLIS (Myth. Rabb.), nom que les larbares, au dire des Rabbins, donueut au Teutatès des Gaulois

Mann, troisième jour de la semaine, consacré à Mars; il était aussi personnifié sous la figure de ce dieu.

Manion. (Loond.) César Rija el e présente pas sous des emblèmes très agréables. Suivant lui, c'est une femme richement vétte, qui a un joug sur le coa, des entrares aux pieds, et une vipère dessous. Elle tient un coing, parceque, dit-il, Solon avait ordonné de présenter ce fruit sux susvenus mariés. Cétates aux susvenus mariés. Cetates de la comme le prouvent les médalles sur lesquelles ou le voit dans la main du jeune Humén.

Myth. Jap. Le mariage des Japonnais se contracte au milieu d'une tente cotgone, où s'êlve um autel fort parci. Sur cet autel est le dieu du mariage, représenté avec une tête de chien, les bras ouverts, et un fil de laiton dans les mains. La tête de chien désigne, suivant eux, la vigilance et la fiédlité mécessires dans cet état, et le fil de laiton, l'union qui doit exister entre les-époux.

MARIANCS, surnom de Jupiter, pris de C. Marius, qui entr'autres monuments fit ériger un temple à ce dien.

MAINTAL (Myth. Ind.), deserdela petite virole, la mêm que disnce la petite virole, la mêm que patient (Damadaguia, et mêre de Parssourama. (Wuhnon, dans sa huitime incarnation.) Cette désese commandoir aux éléments; mais elle ne poivair aux éléments; mais elle ne poivair qu'elle camassait de l'eau dans un qu'elle camassait de l'eau dans un callen, et que, suisant se coutume, elle en faisait une loude pour la porter à sa maison, elle vit sur la sur-

face de l'eau des figures de Grandovers , qui voltigeaient au-dessus de sa tête. Elle fut surprise de leur beauté, et le désir entra dans son ecrur : l'eau déjà ramassée se liquéfia tout de suite, et se confondit avec eelle de l'étang ; elle ne put jamais en rapporter ehez elle sans le secours d'un vase. Cette impuissance découvrit à Chamadaguini que sa femme avait eessé d'être pure, et, dans l'exees de sa colère, il enjoignit à son fils de l'entratner dans le lieu marqué pour les suppliees, et de lui trancher la tête. Cet ordre fut exécuté; mais Parassourama s'affligeait tellement de la perte de sa mère, que Chamadagnini Ini dit d'aller prendre sou eorps, d'y joindre la tête qu'il avait décollée, et de lui dire à l'oreille une prière qu'il lui apprit , qu'aussi-tôt elle ressusciterait. Le fils courut avee empressement : mais, par une méprise singulière, il joignit à la tête de sa mère le corps d'une Pariehi , suppliciée pour ses infa-mies ; assemblages monstrueux , qui donna à cette femme les vertus d'une déesse et les vices d'une malheureuse. La déesse devenue impure par ce mélange, fut chassée de sa maison, et commit toutes sortes de cruautés. Les Deverkels voyant le ravage qu'elle faisait , l'appaisèrent en lui domant le pouvoir de guérir la petite vérole, et lui promettant qu'elle serait implorée pour cette maladie.

Mariatala est la grande déesse des Parias, qui la mettent au-dessus de Dieu. Plusieurs de cette caste vile se dévouent à son culte. Ponri'honorer, ils ont coutume de danser, ayant sur la tête plusieurs cruehes d'eau, posées les unes sur les autres; ees cruches sont garnies de feuilles de mangosier, arbre qui lui est consneré. Pendant la petite vérole, on en place toujours quelques branches dans le lit du malade, et ce n'est qu'avec elles qu'on lui permet de se gratter. On en place encore an-dessus du lit, dans les autres chambres, sur les toits; et les voisins en mettent aussi sur leurs maisons.

.

----

S-.

Les Indiens craignent beaucoup cette déesse; ils lui élèvent des temples dans toutes les aldées. On ne lace dans le sonetuaire que sa tête . a larquelle seule les Indiens de bonne caste adressent leurs youx. Son corps est place à la porte du temple, et devient l'objet de l'adoration des Parias

Mariatala, devenue impure par le mèlange de sa tête avec un corps de Pariehi, et eraignant de n'être plus adore de son fils Parassourama, pria les Deverkels de lui accorder anautre enfant, et ils lui donnèrent Catavarayen. Les Parias partagent leurs adorations entre sa mère et lui. C'est le seul de tous les dieux auquel on offre des viandes cuites; du poisson salé, du tabac, etc., parcequ'il est issu d'un corps de Parias. C'est la mêuse que Ganga-Gramma.

MARICA, nymphe qui avoit un bois sacré près de Minturne. Virgile la fait éponse de Faunus, et mère de Latinus. Servius la confond avec Vénus, et Hésiode avec Circé. Les habitants voisins du bois où elle était honorée avaient pour cet endroit une profonde veneration; et une loi regieusement observée défendait de laisser rien sortir du bois de tout ce qui y était une fois entre , peut-être pour compatir à la douleur que Circé avait eue de ce qu'Ulysse l'avait quittée.

Marina, épithète donnée à Vénus, comme née des flots de la mer. Marini, dieux marins, Neptune, Nérée, l'Océan, et une foule d'autres qui étaient sous les ordres des

trois premiers. On les représentait sous la figure de vieillards à cheveux blancs, par allusion à l'écume de la mer ; quelques uns finissaient en poisson. Marinus, surnom de Jupiter con-

sidéré comme régnant sur les eaux de mer. Manis, fils d'Amisodar, voulant

venger son frère Atymnius tombé sous les coups d'Antilogne , fut tud par Thrasymede, antre fils de Nestor. MIRISTINES (Myth. Jap.), un

des dienx de la guerre. Sa fête est une

des plus solennelles du Japon. Elle se eclèbre au mois d'avril. Sur les deux heures après midi, on voit paraitre denx corps d'armée, dont ehaque soldat porte sur l'épaule, en forme de livrée, l'image du dieu pour l'amour duquel il va se nattre. Les deux armées étant en présence, ou envoie des deux côtés de petits garcons à l'escarmouehe : une demie heure ap ès, on détache des escadrons qui voltigent, pendant que le corps d'armée avance. A la portée du mousquet, chacun fait sa décharge et se bat ensuite de plus pres, avançant tonjours les uns sur les autres, jusqu'à ce que l'un des partis s avoue vaineu.

Maritimus , un des surnoms de Jupiter parmi les Sidoniens, peuple adonné à la navigation MARIANA (Myth. Slav.), diese

de la récolte. MARMARINUS, surnom d'Apollon,

pris d'un temple qu'il avait à Mar-Marmax, un des poursuivants

d'Hippodamie, tué par (Enomais. Marmessus. V. Mamers. MARNAS, seigneur, grande divinité de Gaza, qui lui avait érigé un beau temple, et célébrait en son hon-

neur des jeux et des eourses de chars-Platon le fait secrétaire de Minos 1-MARNE, (Icon.) rivière de France. Son attribut ordinaire est une écrevi-se C'est celui que lui a donne Coustou l'alué dans le grouppe de marbre représentant la Seine et la Marne qu'on voit au jardin des Tuile-ries. Voyez Seine.

1. MARON, compagnon d'Osiris, entendait parfaitement la culture de la vigne, et donna son nom à la ville de Maronde en Thrace, fameuse par ses bons vins. Il fut honoré comme un dieu par les Egyptiens. 2. — Fils d'Evanthe, grand-pretre

d'Apollon à Ismare, fit à Ulyssepresent d'excellent vin , par reconsais-sance de ce que le heros grec , respectant son caractère, l'avait sauvé du pillage, lui, sa fenime et ses en-

3. - Fils d'Orsiphante, Spartiate,

un des capitaines qui signalèrent le plas leur courage au combat des Thermopyles. Après sa mort, on lui dédia un temple comme à un dieu. Manonéus, surnom de Bacchus,

Maronéus, surnom de Bacchus, de Maronée, ville de Thrace; et sekon d'autres, de Maréotis, vignoble célèbre près d'Alexandrie.

MAROTTE, image ridicule, aveo un visage devant et derrière, coeffee d'un bonnet de diverses couleurs, au bout d'un petit bâton que portaient eeux qui contrefaissient les insensés. On en met une entre les mains de la

Folie et de Momus.

Masouroukels(Myth. Ind.), seconde tribu des Déverkels, ou purs

esprits. V. DRUTAS.
MARYSH, reine des Amazones, sommit les habitants du Cancase, et donna, dit Jornandes, son nom (Marpesia Cautes), à cette monagne, parcequ'elle y avait demenré

quelque temps.

Margassa, fille d'Evenus, noi
d'Etolle, fut celevie par Léas, fill
d'Apharie, sue le clor de Neptune,
de Apharie, sue le clor de Neptune,
de la compagna Apollo. In cecherde de la compagna Apollo. In cecherde de la compagna Apollo. In cecherde de la personne de Margasse, qu'Idas avait
mence à Massine. Celui-ci en porta
ses plaintes à Jupiter, qui reenit à
Margasse le choit de l'un des deux
rivanx à ele décide no feuer d'Éday.

Trivanx à ele décide no feuer d'Eday.

Connus pur l'imonastance de sessanour,
connus pur l'imonastance de sessanour,

ne la quittat lorsque sa beauté serait effecée par l'àge.

Mark (Moude) (Loone), Cétait le premier uois de l'année; le Rominis lui s'asient donné Minerce pour d'vinité tudelsier, quoisqu'il peli von nom du dieu Mars. Hétait symmon de de loure, allusion à la nourrice de loure, allusion à la nourrice de Rémus et de Romulas. Le poète Autone place apprès de liu in house président, une hiroadelle qui experience de l'anne par le suppresse de l'un bouse président qui experience de l'anne par le retour du printempa. Les moderneme dire et coeffe d'un essupu, vêtu d'un labit de colleger tancée, ange

de la terree noore privé de sa parure. Le bélier hai a été douné pour signe, parceque, dit-on, cet animal est lort par devant et faible par derrière ; symbole du solril, dont la chaleur, sibble d'abord, s'occrot progressivement. La guirfande qui entoure le signe, indique la première rerdure, et un becuf qui laboure annonce les semailles qui se font dans ce mois.

Mans, dieu de la gnerre, était, selon Hésiode, fils de Jupiter et de Junon. Bellone, sa sœur, conduisait son char ; la Terreur et la Crainte, ses deux fils ( ees mots en grec sont du genre masculin), l'accompagnaient. Les poètes latins lui donnent une autre origine. Junon, jalouse de ce que Jupiter avait fait sortir Pallas de son cervean, résolut d'aller en Orient chercher les moyens de devenir mère sans le secours de son mari. Fatiguée de la route, elle se reposa près du temple de Flore, qui lui demanda le sujet de ee voyage. L'ayant appris, elle lui montra une fleur qui eroissuit dans les champs d'Olène, et dont le senl attouchement produisait cet admirable effet. Apolledore dit anssi que Janon mit an monde le dieu Mars sans la participation d'aucun homme, mais n'entre dans aucun détail. Bocace explique la fable latine par le caraotère teroce de Mars, qu'on n'a pu croire fils d'un prince aussi poli que Jupiter. Junon fit élever son fils par Prinpe, nn des Titans ou doetyles idéens, dont il apprit la donse et les autres exercices qui sont les préludes de la guerre. C'est pour cela, dit Lucien, qu'en Bithynie on offrait à Priape la dime des déponilles consacrées à Mars. Les mythologues et les historiens anciens ont distingué plusieurs Mars. Le premier fut Bélus, à qui Diedoro de Sicile fait honneur de l'invention des armes et de l'art de ranger les troupes en bataille. Hygin nous apprend qu'on donna à cet au-eien roi de Babylone le nom de Bilns, pour avoir le premier fait la guerre aux animoux. Rac. Belos, troit. Le second Mars était un roi

d'Egypte ; le troisième , un roi des Thraces, nommé Odin, qui se distingua si fort par sa valeur et ses conquêtes, qu'il mérita parmi ce peuple belliqueux les lionneurs du dieu de la guerre, et c'est celui qu'on nomme Mors Hyperboréen. (V. Onin , Tuéro. ) Le quatrieme est le Mars Grec , surnommé Arès. Le cinquième et dernier est le Mars des Latins, qui rendit Rhéa Sylvia mère de Rémus et de Romulus, et que l'on croit le mênse qu'Annlius, frère de Numitor. Enfin, on donna le nom de Mars à la plupart des princes belliqueux, et chaque pays se fit un honneur d'en avoir un, ainsi qu'un Hercule. On le tronve, en effet, parmi les Gaulois sous le nom d'Hesus, ainsi que parmi les Scythes et les Perses, qui l'honoraient, les premiers sous la figure d'une épée, et les seconds sous le nom d'Orion. Enfin l'empereur Julien fait mention d'un Mars d'Edesse, surnommé Azizus. Les Grecs ont charge l'hitoire de leur Mars des aventures de tous ceux que nous venons de nommer. Tout le monde connaît, d'après Homère , 1º. le jugement de Mars au conseil des douze dieux pour la mort d'Hallyrothius, fils de Neptune. Mars se defendit si bien qu'il fut renvoyé absous. 2º. La mort de son fils Ascolaphus, thé an siège de Troie, qu'il courut venger lni-même; mais Minerve le ramena du champ de bataille, et le fit asseoir malgré sa furcur, 3º. Sa blessure par Diomède, dont la même déesse conduisait la pique : Mars, en la retirant, jeta un eri terrible, tel que celui d'une armée entière qui marche pour charger l'ennemi. Le médecin de l'Olympe mit sur sa blessure un baume qui le gnérit sans peine. 4°. Enfin , les amours de Mars et de dans Ovide, le rets invisible tendu par Vulcain, et les captifs mis en liberté par l'époux déshonoré, et s'envolant, l'un en Thrace et l'autre à Paphos. Les poètes donnent à Mars plusieurs seumes et plusieurs enfants. Il eut Hermione de Venus;

MAR Rémus et Romulus de Rhéa : et. de Thésé, Evadné, femme de Capanée. Il semble que son culte a été peu répundu chez les Grecs. Pausanias ne parle d'aucun temple de Mors, et ne nomme que deux ou trois d ses statues, en porticulier celle de Snarte, qui était liée et garottée, afin que le dieu ne les abandonnit pas dans les guerres qu'ils auraient soutenir. Mais son culte triomphsit chez les Romains, qui regordaient ce dieu comme le protecteur de leur empire. Parmi ces temples, à Rome, celni qu'Auguste lui dédia après la bataille de Philippes, sous le nom de Mars Vengeur, passait pour le plus célèbre. Vitruve remarque que les temples de Mars étaient de l'ord dorique, et qu'on les plaçait ordiunirement hors des murs, afin que le dieu fût là comme un rempart pour garantir les murs des périls de la guerre. Mais cet usage n'était pas général , puisqu'à Halicarnasse le temple de ce dien était au milieu de la forteresse. Les saliens, prètres de Mars, formaient à Rome un collège sacerdotal très célèbre. On immolait à Mars le taureau, le verrat et le bélier ; quelques peuples lui sacrifizient des chevaux ; les Lusitaniens, des boucs, des chevaux, et même des prisonniers de guerre; les Cariens, des chiens; les Scythes et les Saracores, des ànes. Le coq et le vautour lui étaient consacrés. On le mettait quelquefois dans la classe des divinités infernales. Et à qui ce titre convenzit-il mieux qu'à un dieu meurtrier, dout le plaisir était de repempler sans cesse le royaume de

repenjar, saus cess a tryanic repenjar saus cess (Coond.). Les monauments représentent Mars d'une manièreasse unitérense, sous la figure d'un homme armé d'un essque, d'une prique et du boudier; tantôn un, tantôt avec l'habit milisture, même avec un mantea sur les épanles; que'dque'ois harb's ; mais le plus souvent sans barle; que'que mante l'an bair, et portant sur la poitrine une-réjule avec la tête de Médure. On le vuit usas jour un chur trafaire.

des chevnux fougueux, qu'il conduit ou laisse diriger par Bellone. On donnait à Mars l'épithète de

On dommit à Mara l'épithère de Peccionaux, aim qu'à Achille.
Dan la guerre contre les Lacanieres, Bernardes de la canieres, Barnardes de la comparation del comparation de la comparation de la comparation del comparation de la co

Les ancieus Scythes représentaient Mars sous la forme d'un vieux sobre à demi rongé par la rouille. Ils immolaient en son honneur un de leurs ennemis, et arrosaient de son sang cette divinité meurtrière. Ils Ini sacrifiaient anssi chaque année des bœufs et des chevaux. - Les Gaulois avaient admis ce dieu au pombre de leurs divinités inférieures. Ils l'adornient sons la forme d'une épée nue, déposée sur un autel dans un de leurs bocages. Ils vousient à ce dieu les dépouilles de leurs ennemis, les rassemblaient en monceaux, et les laissaient exposées dans la campagne. Personne n'était assez téméraire pour toucher à desrichesses consacrées à la divinité. - Les habitants de Cadis, colonie gauloise, représentaient Mars environné de rayons, parceque, dit Macrobe, le mouvement violent du song et des esprits animoux, principale cause de la bravonre, est l'effet de la chaleur du soleil.

Mars armé d'un fouet, comme vengeur, ne se trouve que sur quelques médailles. Sun d'autres, on le voit avec la lance et le caducée, comme arbitre de la guerre et de la paix. Quelquefois il est représenda au na bige trathé par ses fils, la Terreur et la Fuite. Une seule figure du palais Borghése le montre avec un anneau à une jambe, conformément à la manière des plus anciens Grecs, qui le peignaient les pieds enchaînés, traitement que le dieu avait essuyé des fils d'Aloèus.

MARSCHETAN, le second mois de l'annéecivile et le huitième de l'année sainte des Hébreux. Il n'a que vingtneuf jours, et répond à la lune d'Oc-

tobre. Mansé, fille de Thestius.

Masss, pille de 'I hestius.

Massas, pupeles d'Italie; ils se
vantaient de posseider le secret d'endormir et de monier sans danger les
serpents les plus dangereux. Les nus
serpents les plus dangereux. Les nus
es faissient venir d'Asie avec Marsyas le Phrygien, qu'à pollou vainquit à la lyre, et d'autres les fusisient
descendre d'un fils d'Ulysse et de
Griecé. V. O'HOIOCHES, PSTLLES.

Circé. V. OPHIOGÈNES, PSYLLES.
MARSPITER, un des surnoms de
Mars, composé de Mars et de Pa-

Mansus, fils de Circe, roi des Toscans, trois centsans avent la fondation de Rome, que l'on regardait comme auteur de la science des angures. Cic. Divin. Les Marses prétendaient tirer de lui leur origine.

1. MARSVAS, fils d'Hyagnis, était de Celène en Phrygie; il joignait, dit Diodore de Sicile, à beaucoup d'esprit et d'industrie une sagesse et une continence à toute éprenve. Son génie rut sur-tout dans l'invention de la hate, où il snt rassembler tous les sons qui se trouvaient auporavant portagés entre les divers tuyaux du chalumeau. Il futle premier qui mit en musique les hymnes consa resoux dieux. Attaché à Cybèle, il l'accompagna dans tous ses voyages, qui les conduis rent l'un et l'autrea Nyse, où ils rencontrerent Apollon. Fier de ses nouvelles découvertes, Marsyas eut la hardiesse de faire au dieu un défi qui fut accepté, à condition que le vaincu serait à la discretion du vainqueur. Les Nyséens furent pris pour arbitres. Ce ne fut pas sans peine et sans péril qu'Apol-lon l'emporta sur son concurrent. Indigné d'une telle résistance, il attocha Marsyas à un arbre et l'écorcha tout vif, ou, comme dit Hygin, fit faire cette opération par un scythe.

Mais quand la chaleur de son ressentiment fut passée, se repentant de sa barbarie, il rompit les cordes de sa guitare, et la déposa avec ses flûtes dans un antre de Bacchus auquel il consacraces instruments. Desauteurs expliquent cette fable par le son désagréable que consoit le cours des eaux du fleuve Marsyas, et Liceti, par la supériorité que prit la lyre sur la flûte, qui ruina ceux qui jonaient de ce dernier instrument. On lui attribue encore l'invention du chalumeau composé, de la double flûte, et de la ligature qui empêchait le gonflement du visage, si ordinaire dans le jeu des instruments à vent, et donnait plus de force au joueur, en affermissant les lèvres et les joues. Les représentations de Marsyas décoraient plusieurs édifices. On voyait dans la citadelle d'Athènes une statue de Minerve qui châtiait le Satyre Marsyas pour s'être approprié les flûtes que la déesse avait rejetées avec mépris. Les villes libres avaient dans la place publique une statue de Marsyas, symbole de leur liberté, à cause de la liaison intime de Marsyas, pris pour Silène, avec Bacchus, surnomme Liber : ear les poètes et les peintres le représentent quelquefois avec des oreitles de Faune ou de Satyre, et une queue de Silène. A Rome, il y avait dans le Fornin une de ces statues, voisine d'un tribunal. Les avocats qui gagnaient leurs eauses avaient soin de la couronner pour le remercier du succès de leur éloquence, et le rendre favorable à leur déclamation en sa qualité d'excellent joueur de flûte. On voyait encore à Rome, dans le temple de la Concorde, un Marsyas garotté, peint par Zeuxis. Voy. Otrapus, Tor-

2.— Fleuve de Phrygie, qui dut son nom au Sakyre Marsyas, ou parcequi Apollon, touché decunpassion, le changea en un feitive de ce con parceque, i desespéré des sacistics, et l'espri aliche de précipite; pour le course de Oride, precipite s n, counse di Oride, precipite s Nymphe, les Sakyres, etc., privés du plaisirque leur enusaient les cecords de sa flûte, versèrent tant de larmes qu'elles formèrent une rivère; ou parceque son sang fut métomorphosé en un fleuve qui traversait la ville de Célène, où l'on voyait dans la place publique, dit Hérodote, la peau de ce musicien suspendue en forme de ballon.

MARTEA. V. HERES. MARTEAU, V. VULCAIN.

MARTHA, Syriemme, espèce de prophétesse que C. Martim ensibile et lout et dout il prenaît l'ordre pour les ascrifices, soit supersitions, oit charbatimine, pour en impoer au valgaire. Ou la protait en litrie avec le plus grand respect. Elle and exact le plus grand respect. Elle and exact le plus grand expert. Elle and exact le plus grand expert. Elle and exact le plus grand expect. Elle and exact le plus exact le plus grand experiment en existencial avec des agrafiles, et portait à la main me pluse environnée de bandelettes et de bourquets de fleurs.

MARTHESIE, reine des Amazones,

régna avec Lampéto.

Marta Aqu'à, fontaine de Rom où Néron se haigna. Ce mépris de l'opinion le couvrit d'infamie et le mit en danger de la vie. On s'unagina que ce socrilège avait attiré sur hui la vengeance des dieux; et la sepersittion observa que depuis ce tempsil n'eut plus qu'une santé faible et languissante.

MARTIALES LARINI, ministres publics du dieu Mors, selon Cicéron-Martialis, surnom de Junon, ermée de tenailles de forgeron qu'elle

porte des denx mains en avant, telle qu'on la voit, sur un autel étrusque, à la villa Borghèse. Marviaux, jeux institués en l'hoeneur de Mars, qui se célébraient à Rome le premier d'Août, jour oû l'on avait dédie le temple de ce dieu. On y fisiait des courses à cheval de des coululast d'hommes contre les

hètes. Germanicus y un deux centi lions, au raipport des historiens. Maxuux. Démonog. Des denonographes assureut gravement que les sorcières appelaient Martinet, le boue qui présidait au sabat. Use feume, discut ils, qui s'était donnée à Martinet, montait sur son dos, et civit transportée en un intant dans les airs, à un endroit nommé la Noix de Benevent.

MARTINET, MATTRE MARTINET. espèce de démon familier qui ac-

compagne les voyageurs et leur fait prendre les chemins les plus courts et les moins dangereux. MARTIUS, surnom de Jupiter,

sous lequel les guerriers l'invoquaient au commencement des combats. MARTERE. (Iconol.) Un jeune

homnie à genoux, vêtu d'une robe roage, conleur symbolique de la charité. Il a la face riante, tournée vers le ciel ouvert, et dans lequel se découvre une croix rayonnaute. Il tient deux palmes, et près de lui sont divers instruments de torture et de mort.

MARTZANA (Myth. Slav.), divinité de Kiew, regardée comme la déesse des moissons, et qui répondait à la Demetra des Grees. V. DEWETER. MARYANDINUS, fondateur des Ma-

ryandiniens en Bithyuie. Les auteurs le font tantôt fils de Phryxus, tantôt de Phinée, tantôt de Cummérins. MARZANA, nont sous lequel les Sarmates adoraient Vénus.

MASARIS, sprnom de Bacchus chez les Cariens; de Ma, une des nourrices de Baechus et d'Arès, nom grec du dieu de la guerre, parceque, selon Etienne de Bysance, Ma persuada

à Janon que son nourrisson était un fils de Mars.

Masaupana. (Myth. Ind.) Ce mot. qui signifie mois de jeune, designe une espèce decarème en usage parmi les Indiens, et qui dure quarante jours, depuis le dernier jour d'Octobre jusqu'eu dix de Décembre. Pendant ce temps le dévot doit observer un jenne rigoureux : du lait et des figues doivent faire sa seule nourriture. Il ne lui est pas même permis de jouir des plaisirs du mariage. Ce jeune est accompagné de plusieurs protiques de dévotion, dont la principale consiste à tourner cent et une fois tous les matins autour de la pagode de Wishnou, en prononçant tout bas un des noms de ce dieu. Ceux qui veulent se distinguer par une ferveur extraordinaire tournent jusqu'à mille et une fois. Ce esrème des ndiens ne revient pas tons les ans. Lorsqu'on l'a pratiquérégulièrement l'espace de douze années, on en est

quitte pour le reste de la vie. MASCULA, surnom de Vénus et

de la l'ortune. MASNAR (Wrth. Mah.), statue ou idole d'un cruel tyran, posée en Ethiopie auf milien d'un grand loc . dequel, selon les auteurs arabes : les deux Nils prennent leur origine.

L'un est le Nil proprement dit, et l'autre le Niger. MASQUE. Sur les médailles romaines, c'est un symbole des ieux scéniques. Voy. THALLE, MONUS,

FABLE, HYPOCRISIE.

Les anciens se servaient de masques, non-seulement sur le théâtre. mais encore dans les festins, dans les triouphes, dans les gnerres, dans les fêtes des dieux, sur-tout aux Bacchanales, et quelquefois dans les fonérailles. - Les masques qui représentaient des femmes furent les derniers introduits sur la scène. -Crux d'esclaves étaient remarquables par leur difformité. - Nous apprenous de Martial que les masques ctaient un sujet de frayeur pour les enfants. - Les monuments antiques nous ont conservé des masques qui représentent des paysons, des ber-gers, des esclaves, des philosophes; des pères de famille, des reines, des danscurs, des faunes, des satyres, des hacehantes, et plusieurs divi-nités telles qu'Apollon, Bacchus, Calliope, Cupidon, Hélène, la Lune, Minerve, la ville de Rome, des dieux marins, Thalie, la Vérité. -Les nusques des aneiens rie convraient pas sculement le visage, mais encore le dessus de la tête. -Ils étaient quelquesois garnis d'veux d'argent, et souvent leur bouche était immensément ouverte et en forme de eoquille, apparemment pour donner plus de force et d'étendue à la voix.

MASSANKRACHER. (Myth. Ind.) C'est ainsi qu'on nomme, dans le royaume de Camboye, le premier ordre du clergé, qui commande à tous les prêtres, et qui est aupérieur même aux rois. Les prêtres du secoud ordre se nomment Natsendéches ; ce sont des espèces d'évêques qui sont égaux aux rois, et qui s'assyent aur la même lipne. Le trosieux ordre est celui des Mitres, ou prêtres qui prennent séance audessous du somerain; ils ont audessous du somerain; ils ont audessous d'eux les Charynizes et les Suzes, prêtres d'un rang plus infé-

rieur encore.

Massa (Myth. Jap.), oratoires
ou elapelles bâties en l'honneur dese
dieux subaltemes: elles sont deser
vies par un homme appelé Canus;
qui s'y tieut pour recevoir les dons
et les offrandes des voyagens dévois
qui vont invoquer le dieu. Ces Canusi sont des s'euliers à qui les Ruges
ou p. êtres de la religion du Sinus,
par un désintéressement assez rare,
ou abandonnal es soin et le profit de

ces ehapelles.

Masseurs, un des chefs qui s'embarquierent avec Ende sur la flotte étrusque. Il conduisait les guerriers de Clusium et de Coses, armés de dards, de flèches, d'arcs terribles, et et de légers carquois flottant sur les

épaules. Encid. l. 10.

Massur (Connt.), symbole ordimired/Hercule. Aprèse le combat des Géants, il consorra la sienne à Mercure. Elle clait d'obier sauvage, prit raeine, et devint un grand arbre. On donne aussi gnequefosis la massur à Thèsès : Euripide la nomme Epidaurienne, parceque Thèsèse l'arvit à Periphétès qu'il tua dans Epidaure, et s'en servit depuis.

Une charmante pierre gravie aulique représente une troupe d'anours enfants qui essaient de lever la massue d'Hereule. Ils paraissent affaissés sous le poids. L'un d'eux se repose et hoit dans un vase, sans doute pour reprendre des forces nouvelles.

Missicophores, porie-verges, espèce d'huissier des Hellanodiques, ou Agonothètes, qui frappaient de verges par l'ordre de ces magistrats, et même quelquefois à la prière de spectateurs, lesathlètes qui entraient

en lice hors de rang on avant le signal, ou ceux qui par collusion se mensgesient, ou ceux qui exclus des jeux ne laissaient pas d'y paraltre.

Mastifhal, prince des démons. C'est le nom que lui donne un livre apocryphe cité par Cedrènus, et qui a pour titre: Petite Genèse.

1. Maston, de Cythère père de Lycophron. Iliad. 1. 15.

2. - Père du devin Halitherse. Odyss. l. 2. Matalt (Myth. Ind.), conduc-

teur du char d'Indra. Voy. INDRA. MATAMBOLA. (Myth. Afr.) Cest proprement celui des Ganges qui se charge de ressuseiter les morts. Voici comment il s'y prend. Lorsque les parents d'un homme mort et ensèveli viennent prier ce prêtre de le ressusciter, il leur commande de le déterrer et de le porter dans un hois. Là, en présence de ses confidents, il tourne plusieurs fois autour du eorps, et fait diverses figures, invocations et edrémonies, jusqu'à ce que le mort commence à donner quelque signe de vie, en remmant, ou les pieds, on les mains, on la tête. Alors, le prètre redouble ses conjurations, jusqu'à ce que le mort se lève sur ses pieds, qu'il fas e quelques pas, pro-nonce des sous articules, et reçoire de la viande dans la bouche. Tout aussitôt le Ganga rend le prétendu ressuscité à ses parents ; mais il les charge en même temps de tant de préceptes impraticables, qu'ils ne manquent pas d'en enfreindre quelques uns, avant qu'ils soient bien loin; slors, le eadavre ranimé re-tombe pour ne plus se relever. Matcomeck. (Myth. Amér.) Les

MATCOMECK. (Myth. Amér.) Les Iroquois et autres sauvages de l'Amérique septentrionale donnent ce nom à un dieu qu'ils invoquent durant le cours de l'hiver.

MATCHI - MANITOU (Myth.

Amér.), esprit malfaisant, asquel les savvages de l'Amérique septentrionale attribuent tous les naux qui leur arrivent. Ce mauvais génie n'est autre que la Lune. Plusieurs de ces savvages s'imaginent que les orages sont causés par l'esprit de la Lune,

Omet, Go

quis'agite au fonddes eaux. Lorsqu'ils sont surpris de la tempète, ils jettent dans la mer ce qu'ils ont de plus précieux dans leurs canots, espérant appaiser par ces offrandes cet esprit irrité.

MATCHIA-VATARAM (Myth. Ind.), nom sous lequel Wishnou est adoré dans sa prenuère transformation, celle en poisson. V. Wishnou.

MATERA, un des surnoms de Minerve , à laquelle étaient consacrées les piques. On en suspendait autour de ses antels et de ses statues. Matera était une espèce de trait à l'usage des Gaulois.

MATERES, déesses révérées à Engyum en Sicile. On croit que ce sont les nymphes qui prirent soin de l'enfance de Jupiter; savoir, Thisoa, Neda, et Hagno.

MATHAN, prêtre de Boal, fut tué devant l'autel de son dieu par l'ordre du grand-prètre Joiada.

MATHÉMATIQUES. (Iconol.) (Sciences.) Une femme d'un age moyen, converte d'un voile blanc et transparent, un globe à ses pieds, tient de la main droite un compas, dont elle forme un cercle sur un papier où l'on voit déjà plusieurs figures tracées. L'allégorie de Gravelot est plus complète. Cet artiste a conservé une femme avec les alles à la tête, ainsi que la sphère armillaire, qui annoncent que cet art mesure l'immensité. Elle parait occupée du carré de l'hypoténuse, une de ses premières découvertes. Le cube qui soutient la table sur laquelle cette figure est tracée désigne les trois grandeurs possibles, longueur, lar geur, et profondeur. Les différents solides et les instruments répandus autour d'elle, ainsi que la figure qui, dans le lointain, paraît prendre la hauteur d'un objet élevé, caractérisent encore son genre d'études et son utilité.

MATILALCUIA ( Myth. Mex. ) , déesse des caux chez les Mexicains. Elle était revêtue d'une chemise de couleur bleu céleste.

MATIN. (Iconol.) Un jeune bouune allé, planant dans les airs, Tome 11.

et ayant une toile sur la tête : il verse d'un vase des gouttes d'eau, image de la rosée; et près de lui

voltige une hirondelle. MATRA, nom que les Perses don-

naient à Vénus.

MATRE, nom sous lequel les Romains invoquaient les Parques depuis Pertinax, comme prenant nn soin carticulier des empereurs et de leurs familles.

MATRILES, fête qu'on célébrait à Rome le 11 Juin en l'honnenr de Matuta, ou Ino. Les dames romaines participaient seules aux cérémonies de la fête, et pouvaient entrer dans le temple. Une seule esclave y était admise, et on la renvoyait après l'avoir légèrement souffletée enmémoire de la jalousie qu'Ino avait conçue contre une de ses esclaves. Les Romaines n'offraient des vœux à cette déesse que pour les enfants de leurs frères ou de leurs sœurs, parceque, dit Ovide, Matuta avait été trop malheureuse pour les siens propres. Le sacrifice qu'elles offraient consistait en un gâteau de farine, de miel et d'huile, cuit sous une cloche de terre.

MATRES, nom que les Italiens et les Gaulois donnaient aux Parques . soit à raison du soin qu'elles daignaient prendre pour favoriser le passage de l'honme à la vie, soit en reconnaissance des secours que les emmes croyaient en obtenir dans les douleurs de l'enfantement.

Banier prétend qu'elles présidaieut principalement à la campagne et aux fruits de la terre. On les invoquait aussi pour la santé et la prospérité des empereurs et de leur famille, ainsi que pour celle des partieuliers. Elles sont souvent confondues sur les inscriptions, conmie elles l'étaient dans le même culte, avec les Commodèves, les Sulèves, les Junons, les Matrones, les Sylvatiques, et semblables divinités champètres. M. de Jaucourt les fait venir de Phis nicie. Il paralt que ce n'était en général autre chose que les génies des lieux, soit villes, soit campagnes, où elles étaient honorées.

MATRES-SACRORUM, prêtresses de Mithias. Voy. MITHEAS. MATRONALES, fêtes célébrées par les dames romaines aux kalendes de

les dames romaines aux kalendes de Mars. Ovide assigne cinq causes à l'institution de cette fète : 1". la manière dont les Sabines terminèrent la guerre entre les Sabins et les Romains; 2". le désir d'obtenir de Mars la même félicité qu'il avait accordée à ses enfants Rémus et Romalus, 3°, pour que la fécondité que la terre éprouve en Mars fût necordée aux datnes romaines ; 4°. la dédicace d'un temple à Junon Lucine sur le mont E-quilin, faite aux kalendes de ce mois; 5°. parceque Mars était fils de la déesse qui présidait aux noces et aux accouchements. On célébrait cette fête avec autant de posupe que de plaisir. Les femmes se ren-daient le matin autemple de Junon, et lui présentaient des fleurs, dont elles étaient elles-meures couronnées. Deretourchez elles, elles y passaient le restedu jour extrêmement parées, et y recevaient les félicitations et les présents que leurs amis on leurs maris leur envoyajent, en souvenir de l'heureuse médiation des Sabines. Dans la matinée du même jour, les hommes maries se rendajent au temple de Janus, pour lui faire aussi leurs sacrifices. La solemnité finissait par de somptueux festins que les maris donnaient à leurs épouses, Dans cette fête, les dames accordaient à leurs servantes les privilèges dont les esclaves jouissaient aux Saturpales.

MATRONE, nom de Janon, protectrice des femmes nubiles, en état de devenir mères.

MATRONES, nom des Parques. V. MATRES.

MATROUM, air de flûte inventé, dit-on, par Marsyas. On s'en servait à la fête de la mère des dieux, d'où hii vient son nom, selon Pausanias.

Matsuni (Myth. Jap.), fête des bannières. C'est lu plus célèbre de toutes les solemnités de la religion primitive du Japon, et la principale du dieu protecteur de chaque ville.

Les différents quartiers font tour-àtour la dépense du spectacle , qui consiste en processions et représentations dramatiques , mèlées de danses et de chants. On exécute ces pièces dans une place publique magnifique-ment décorée. Chaque quartier fournit ses décorations, ses machines, sa musique et ses octeurs ; ainsi la scène varie plusieurs fois. Les acteurs sont des jeunes gens d'une figure agréable, et des jeunes filles qu'on tire ordinairement de lieux de débauche. Les uns et les autres ont des habits de caractère conformes aux rôles m'ils doivent représenter. Kommfer assure qu'ils jouent avec beaucoup de grace, et qu'il est rare, même en Europe, de trouver d'aussi beaux talents.

MATTA (Myth. Ind.), idole monstrueuse, fort honorie à Nagrakut, ville du Décan, an nord de la province de Laor. Elle a une riche pagode, où se rendent besucoup de pélerins, dont quelques-uns se coupent un inorcesu de la langue pour le lui offiri.

MATURNE, déesse que l'on invoquoit quand le bled était parvenu à matterité. MATUTA était, chez les Romains,

lo mème que Leucothée ou Ino, fille de Cadunus, était chez les Grees. MATUTINUS PATER, Père du matin, nom sous lequel on adorait Jo-

nus, comme dieu du temps.

Arzon (197th. Chim.), divinité
chimoise. C'était, suivant quelques
anteurs, une magicienne; selon d'aitres, une d'oute celèbre par savertu,
et qui avait fait vou de virginité.
Les Chinois hii ont rendu les honneurs divins. Ils représentent ordimircuent à ser cofés deux autres

n service Carople

filles dévotes, qui soutiennent sur sa tête nne espèce de dais.

MAURITANIE. (Icon.) Cette vaste étendue de pays, qui comprenait les royaumes d'Alger, de Fez, de Maroc, etc. est figurée sur les médailles conduisant un cheval avec une espèce de longe ou de houssine, à cause de la vitesse de ses coursiers, auxquels on ne donnait januais de l'éperon, et auxquels on ne mettait point demors. Elle est vêtue d'une étoffe légère, relevée sous le sein, et ensuite à la taille.

MAUSOLE, roi de Carie, est devenu célèbre par l'amonr que son épouse Artémise eut pour lui. Après la mort de son mari, elle mela ses cendres à des parfums, les infusa dans de l'esu, et les avala peu à peu, comme si elle eut voulu convertir le corps de son époux en sa propre substance. Non contente de cette preuve d'amour, elle éleva à ses mànes un monument superbe , établit des jeux funèbres, et assigna de grands prix pour les orateurs et les poètes qui viendraient à l'envi déployer leurs talents en l'honneur de Mausole. Elle ne survécut que deux ans à son époux, et son deuil ne finit qu'avec sa vie. Bayle soupconne toutes ces merveilles tirées de quelque roman du temps.

MAUSOLÉE, monument qu'Artémise éleva à son époux Mausole, et qui a passé depuis à tous ceux qui se distinguaient par la magnificence de leur structure. Artémise y employa les quatre plus habiles architectes de la Grece, qui rendirent cet édifice une des sept merveilles du monde. Il avait quatre cent onze pieds de circuit, et cent quarante de hauteur, en y comprenant nue pyramide de même hanteur que l'édifice.

Mauwe (Iconol.), un des Eatuas, ou dieux de la secon de classe, dans l'isle de Taiti. Les Anglais nous en ont fait connaître la représentation. C'était la figure dun homme grossièrement faite d'osier, mais qui n'était pas mal dessinée : elle avait plus de sept pieds de haut et était trop grosse d'après cette proportion. La carcasse était entièrement couverte de plumes blanches, dans les parties où ils laissent à leur peau sa couleur naturelle, et noires dans celle où ils ont contume de se peindre. On avait formé des espèces de cheveux sur la tête, et quatre protubérances, trois au front et une par derrière, qu'on aurait pu nommer des cornes, mais que les Taitiens décoraient du nom de Tatė-Eté, petits hommes. Cette figure était seule de son espèce à Tarti.

Manors, le même que Mars. Cicéron croît que ce nom vient de Magna vorto, parceque la guerre pro-duit de grands changements. Voy. MARS.

Maxieus, épithète de Jupiter, comme le plus grand des dieux.

May, a majoribus, des aneiens. (Iconol.) Nom donné par Romulus à ce mois, en mémoire de la division du peuplé en vieillards et en jeunes gens, ou, suivant Ausone, de Maia, fille d'Atlas. Ce mois avait Apollon pour divinité tutélaire. Les Romains le peignaient comme un homme entre deux ages, vêtu d'une robe large et à grandes manches, tenant d'une main une corbeille pleine de fleurs, et de l'autre nue fleur qu'il porte au nez. Quelquefois or plaçait à ses côtés un paon, image naturelle de la variété des fleurs dont s'émaille en ce mois la robe de l'année. Les modernes lui ont donné un habillement verd et fleuri, une guirlande de fleurs, un rameau verdoyant dans une main . et dans l'antre le signe des gémeaux entonré de roses ; emblème, suivant quelques uns, de l'action du soleil, dont la forte est doublée. Tous les accessoires annoncent les effets de l'amour.

Maya (Myth. Ind.) , mère de la nature, et de tous les dieux du second ordre. Quekçues Indons expliquent par ce mot la première inclination de la divinité à se personnifier elle-même en créant des mondes. Mais dans la philosophie de Védam, qui l'interprète por délusion, il a un sens plus subtil et plus abstrus, et signifie le système des perceptions primaires ou secondaires, que Platon, Epicharme, et quelques autres

philosophes, ont cru être produites pur la présence de la divinité dans l'esprit de ses eréatures, sans avoir

une existence indépendante. MAYESSOURA ( Myth. Ind.) , l'air divinisé, sclon les Indiens, qui le regardent comme une des einq puissances primitives engendrées par le créateur. V. PANJACARTAGUEL.

MAYRS (Myth. Celt.), nom que les anciens Germains donnaient à trois divinités qui présidaient aux acrouchements, et qui, comme les fées, douaient les enfants au moment de

leur naissauce.

1. MÉANDRE, fils de Cercaphus et d'Anaxibie, durant une guerre contre la ville de Pessinunte, promit à la mère des dieux que, s'il était voinqueur, il lui socrificanit la pr mière personne qui viendrait le féliciter, et immola Archélaus son fils so sœur et sa mère, que le hasard offrit les premiers à sa vue. D'autres disent qu'il partagea aux soldats les offrandes consacrées à la mère des dieux. Soit remords, soit fureur inspirée par cette déesse, il se jeta dans l'Anabænon, auquel il donna son Fleuve de la grande Phrygie,

célèbre dans les fables des poètes, mi le font fils de la Terre et de l'Océan, et père de Cyanée. MÉCASPHINS, sorciers chaldéens.

qui usaient d'herbes, de drognes particulières, et d'os de mort, pour eurs opérations superstitieuses. MECASION. V. ECISTOR.

MÉCHANCETÉ (Iconol.), femme vieille et laide, couverte de toiles d'araignée, appuyée sur un ours blane, et tenant un couteau et un poignard. MECHANEUS, surnom de Jupiter,

qui bénit les entreprises des hommes. Roc. Mechaneomai, j'entre-prends. Il y avait au milien d'Argos un cippe de bronze qui soutenait la statue de ce dieu, avec ce surnom. Ce fut devant cette statue que les Argiens, avant d'aller au siège de Troie, s'engagèrent par serment à perir plutot que d'abandonner leur entreprise. Machanica, surnom de Pallas,

lorsqu'elle présidait à la construction des villes.

Méchanique. (Iconol.) Cochin l'a représentée par une femme qui réfléchit sur les propriétés des principales puissances, qui sont le levier, le trenil, la poulie, le plan incliné

le coin et la vis.

MÉCHANITIS, surnom que les Mé-galopolitains donnaient à Minerve et Venus, comme à des décsses qui favorisent les projets habiles et en assurent le succès.

1. Mécistée, fils d'Echius, un des compagnons d'Ajax, fut tué par Polydamas au siége de Troie. 2. - Père d'Euryale , un des ca-

pitaines grecs qui allèrent au siège

de Troic. 3. - Un des fils de Lyeaon. MECQUE (La), ville de l'Arabie heureuse, célèbre pour avoir été le berceau du mahométisme. Mahomet n'est pas le premier qui l'ait illustrée. On prétend que c'est dans ce lieu m est placé le tombeau d'Abraham. La plupart des mahométans se per-suadent que ce fut là qu'ils se mit en devoir d'immoler son fils Isaac. Si l'on en croit Nicolas de Damas, le fameux chêne de Mambré, sous lequel ce patriarche conversa avec trois anges, était ce qui attirait à la Mecque ce concours de peuples voisins, payens, juifs et chrétiens. Les succès de l'islamisme n'ont fait que lui donner un nouveau lustre. Elle voit arriver tous les ans des caravanes nombreuses de pélerins, dont une des plus belles est celle du Caire, et qui viennent dans ce sanctuaire de leur religion rendre leurs hommages à Mahomet. Ce concours cessera d'étonner, si l'on réfléchit que la loi de Mahomet fait un devoir rigoureux de ee pélerinage; et cette opinion est si fortement inculquée des l'enfance, que les femines nième l'entreprennent avec leurs maris, et même seules. Toutes ces caravanes se trouvant rassemblées se rendent, un certain jour, sur la montagne d'Arafat, à six lieues de la Mecque, où ils croient qu'Abraham offrit à Dieu le sacrifice de son fils Isauc. La

lète qu'ils célèbrent dans cet anguste lieu se nomme Korbanbairam, ou le second Bairam; mais les Arabes l'appellent Je al Korban, et Je al Adha, c.- a-d., la fete du sacrifice , parceque, dans ce jour, on immole une multitude prodigieuse d'animaux

de toute espèce

C'est dans ce lieu que les pélerins se rasent la tête et le visage, et prennent le bain. Après avoir fait leurs prières, ils s'en retournent à la Mecque. Ils visitent la maison d'Abraham, qu'on appelle la Kaabu, et les antres lieux consacrés par la religion des mahométans. On place dans la grande mosquée le pavillon nouvellement apporté du Caire, et on en retire le vieux, qu'on remet entre les mains de l'émir - hadgi. Ce seigneur avait coutume autrefois de le porter à Constantinople, et de le présenter au grand-seigneur, qui le faisait couper en plusieurs morceaux qu'il distribusit aux princes mahométans, et aux grands de sa cour; mais depuis long-temps les émirs se sont emparés de cette dépouille précieuse, dont ils vendent les morceaux aux pélerins à un prix excessif.

La ville de la Meeque n'étant pas assez grande pour contenir une multitude si prodigieuse d'étrangers avec leurs équipages, les caravanes sont obligées de camper aux environs de la ville, et séjournent sous des tentes pendant l'espace de neuf à dix jours. Il se tient là une foire des plus considérables du monde, et le consuerce qui s'y fait est prodigieux. On admire, sur-tout, le silence et la trauquillité qui règnent dans ce concours etonnaut de marchands et de pélerins.

Ceux qui avaient, avant Mahomet, la présidence du temple de la Mecque étaient d'autant plus considérès, qu'ils possédaient, comme aujourd'hui, le gouvernement de la ville. Aussi Mahomet eut la politique, dans une trève qu'il avait conclue avec les Mecquois ses ennemis, d'ordonner à ses adhérents le pélerinage de la Mecque. En conservant cette coutume religiouse qui faisait sub-

sister le peuple de cette ville, dont le terroir est des plus ingruts, il parvint à leur imposer sans peine le joug de sa domination.

La Mecque est la métropole des mahométans, à cause de son temple ou kiabé, maison sacrée, qu'ils disent avoir été bâti dans cette ville par Abraham; et ils en sont si persuadés, qu'ils feraient empaler quiconque oserait dire qu'il n'y avait point de ville de la Mecque du temps d'Abraham. Ce kiabé, que tant de voyageurs ont décrit, est au milieu de la mosquée, appelée haram par les Turcs ; le puits de Zemzem, si respecté des Arabes, est aussi dans l'enceiute du haram

La ville, le temple, la mosquée et le puits, sont sous la domination d'un shériph, ou, comme nous l'écrivons, sherif, prince souverain comme celui de Médine, et tous deux descendants de la famille de Mahomet ; le grandseigneur, tout-puissant qu'il est, ne peut les déposer qu'en mettant à leur place un prince de leur sang.

Mépésnontes, un des fils qu'Hercule cut de Mégare, et qu'il tua dans

un accès de fureur.

MÉDECINE. (Iconol.) (Sciences.) On la représente sous les traits d'une femme agée, pour exprimer que l'expérience est la base de cet art. Elle tient une figure de la Nature, objet continuel de ses observations; et le baton noueux sur lequel elle s'appnie indique les difficultés dont son étude est accompagnée. Le serpent , dont la peau se renouvelle, emblème de la santé, entoure ce bâton, qui repose sur les onvrages de Galien et d'Hippocrate. Le coq , dejà consacré à Esculape, peut être pris pour le symbole de la vigilance, si convenable au médecin ; la bride et le mors, aux pieds de la figure, sont celui de la tempérauce indispensable au convalescent. ( V. ESCULAPE. ) Pausanias croit que la Médecine était représentée sur le coffre de Cypselus, dans le temple de Junon, à Elis, par deux figures de femme, qui tennient l'une un mortier, et l'autre un pilon.

Ménée, fille d'Eétès, roi de la Colchide, et d'Hécate, avant vuarriver Jason à la tête des Argonautes, fut charmée de la bonne mine de ce héros, le rendit victorieux de tous les monstres qui gardaient la toison d'or, le mit en possession de ce trésor, et s'enfuit avec lui. Eétes fit poursuivre les Grecs par Absyrthe, son fils, qui périt dans cette entreprise. (V. Asstethe.) Médée, après diverses aventures, arriva heureusement en Thessalie, rajeunit Eson, et fit périr Pélias, usurpateur de son trône. ( V. Eson, Pélias, Jason. ) Après l'infidélité de Jason , Médée , selon Diodore, au sortir de Corinthe, fut se réfugier chez Hercule, qui lui avait promis autrefois de la seconrir, si Jason lui manquait de foi. Arrivée à Thèbes, elle tronva qu'Hercule était devenn furieux ; elle le guerit par ses remèdes. Mais voyant qu'elle ne pouvait attendre aneun secours de lui dans l'état où il était, elle se retira à Athènes auprès du roi Ecée, qui non seulement lui donna asile dans ses états, mais l'épousa même, sur l'espérance qu'elle pousa menie, sur le pouvait, par lui avait donnée qu'elle pouvait, par ses etchantements, lui faire avoir des enfants. Thésée étant revenu à Athènes en ce temps-là pour se faire reconnaître par son père, Médée chereha à faire périr, par le poison, cet héritier du trône. Diodore dit qu'elle en fut sculement soupconnée, et que, voyant qu'on la regardait per-tout comme une empoisonneuse. elle s'enfuit encore d'Athènes, et choisit la Phénieie pour sa retraite. Ensuite étant passée dans l'Asie supérieure, elle épousa un des plus grands rois de ce pays-là, et en eut un fils appelé Midas, qui, s'étant rendu recommandable par son conrage, devint roi après la mort de son père, et donna à ses sujets le nom de Medes.

Plusieurs anciens historiens nous représentent Médée avec des couleurs bien différentes. Selon eux. c'est nne personne vertneuse, qui n'a d'antre crime que l'amour qu'elle ent pour Jason qui l'abandonna làchement, malgré les gages qu'il avait de sa tendresse, pour épouser la fille de Créon : une femme qui n'enployait les secrets que sa mère lui avait appris, que pour le bien de ceux qui vennient la consulter ; qui ne s'était occupée en Colchide qu'à sauver la vie aux étrangers que le roi voulait faire périr ; et qui ne s'était enfuie que parcequ'elle avait horreur des cruautes de son père ; enfin une reine alandonnée, persécutée, qui, après avoir eru inutilement même aux garants des promesses et des serments de son époux, fut obligée d'errer de cour en cour, et enfin de passer les mers pour aller chercher un asile dans les pays éloignés.

Médée s'était retirée à Corinthe , pareequ'elle avait droit à cette couronne, selon Pausanias, Effective ment, elle v régna conjointement avec Créon. Diodore dit même que ce furent les Corinthiens qui invitèrent cette princesse à quitter Iolchos, pour venir prendre possession d'un trône qui lui était dù. Mais ces peuples inconstants, son pour venger lamort de Créon, dont ils accussient Médée, ou pour mettre fin aux intrigues qu'elle formait pour assurer la couronne à ses enfants, les lapidérent eux-mêmes dans le temple de Junon, où ils s'étajent réfugiés A quelque temps de là, Corinthe fut affligée de la peste, on d'une maladie épidémique qui faisait périr tons les enfants. L'oracle de Delphes avertil les Corintliiens qu'ils verraient la fin de leurs manx, lorsqu'ils auraient expié le menrtre sacrilège dont ils s'étaient rendus coupables. Aussi-tôt ils instituèrent des sacrifices en l'honneur des fils de Médée, et leur eonsacrèrent une statue qui représentait la Peur. Pour rendre encore plus solemnelle la réparation que les Corinthiens se trouvaientengages de faire à ces malheureux princes, ils faisaient porter le deuil à lenrs enfants, et leur conpaient les cheveus jusqu'à un certain âge. Ce fait était connu de tout le monde, lorsqu' Euripide entreprit de mettre Médée sur la scène. Les Corinthiens firent present an poète de oinq talents, pour l'engager de mettre-sur le compte de Médée le meurtre des jeunes princes. Ils espéraient, avec raison, que cette fable s'ascréditerait por la réputation du poète qui l'emploierait, et prendrait enfin la place d'une vérité qui leur était peu honorable. Pour rendre plus crovable cette première calomnie, les poètes tragiques inventèrent tous les autres crimes dont l'histoire de Médée est chargée : les meurtres d'Absyrthe, de Pélias, de Créon et de sa lille, l'empoisonnement de Thésée, etc.

On la fit aussi passer pour nne grande magicienne, parcequ'elle avait appris de sa mère Hécate la connaissance des plantes et de plusieurs secrets utiles, dont elle se servait pour l'avantage des housses. Eufin ceux qui l'ont chargée de tant de forfaits n'ont pu s'empêcher de reconnaître que, née vertueuse, elle n'a été entrofnée au vice que par une espèce de fatalité, et par le concours des dieux, sur-tout de Vénus, qui persécuta sans relache tonte la race du Soleil qui avait découvert son in-

trigue avec Mors. Méneroks, pilote despyrates Tyrrhéniens, fut seul épargné, à couse de sa piete, por Bacehus, qui changea les autres en danphins

Ménéon, fils de Pylade et d'Electre, donna son nom à la ville de Médéon en Béotie.

Mémésicaste, fille naturelle de Prism, mariée à Imbrius, qui de-meurait dans la ville de Pédase. Les Grees l'emmenèrent captive après le siège de Troie.

Manica, surnom de Minerve. Meniculius, premier nom de Mercure, suivant quelques auteurs, et appelé ainsi parceque l'éloquence est le plus sur moyen de rénuir les hommes et de concilier leurs intérêts. Ménicus, surnom sous lequel Eseulape était honoré à Balanagre, dans la Cyrénaique, où on lui immolait des chèvres

Méme ( pierre de ), pierre fabueuse qui, dit-on, se trouvait chez les Modes; il y en avait de noires et

de vertes. On lui attribuait des vertus merveilleuses, telles que de rendre la vue aux avengles, de guérir la goutte, en la faisant treumer dans du lait de brebis, etc.

MEDINE, ville de l'Arabie heureuse, située à 91 lieues nordouest de la Mecque, et à 495 de Constantinople. C'est là que Maliomet établit le siège de l'empire des unsulmans, et qu'il mourut. Ou voit au milieu de la ville la fameuse mosquée où les mahométans vont en pélerinage, et dans les coins de cette mosquee sont les tombeaux de Mahomet, d'Abueker et d'Omar : le tombean de Mahomet est de marbre blanc à plute terre, relevé et couvert comme celui des sultans à Constantinople. Ce tombeau est placé dans une tourelle on hatiment rond revetu d'un dome, que les Tures appellent Turbe : il regne autour du donne une galerie dont on prétend que le dedans est tout orné de pierres précienses d'un prix inestimable; mais on ne peut voir ces richesses que de loin et par des grilles. Médine est gouvernée por un shérif qui se dit de la race de Mahomet,

et qui est souverain indépendant. Méoiocraré. (Icanol.) Cochin la figure par une femme dont tous les traits expriment la satisfaction inté-rieure. Son vêtement est simple, mais propre. Elle tient une seule bourse, qu'elle garde avec soin. D'autres la mine, dont les cheveux nattés sont relevés sur la tête. Elle est vêtue sans luxe, mais décemment, et marche les bras étendus entre une lionne et un agneau, c'est-à-dire entre la force et la douceur. Medio tutissimus ibis (la route du milieu est la plus sure), est sa devise.

MEDIOXIMES, dieux mitovens ou

aériens, qu'on crovait habiter les airs, et tenir le milieu entre ceux du ciel et ceux de la terre. Servius dit que o'étaient des dieux marins, et Apulée des génies intérieurs aux dienx célestes, et supérieurs aux hommes.

MEDISANCE ( Iconol. ), femme

vieille, maigre, hideuse, cherchaut à cacher sa tête sous un voile, temant d'une main un des flanhèraux de la Discorde, et de l'autre nue vipère. Sarohe de couleur de verd-degris, est surmontée d'un mantean de pour de lécrison et garari de pointes de fer. On lui donne encore pour attribut, deux flamie-aux aliumés, qu'elle paraît agiter avec complaisance.

Ménitation. (Iconol.) Une femme assise, le front appuyé sur une main, paraît penser protonocuent. Ses yeux feruies désignent le recueil lement; et un grand voile l'envelope. Autour d'elle, sont des livres, des figures de géométrie, etc.

MEDITERRANÉE. (Iconol.) Cette mer est figurée par une fenune qui n une rame à la main et un dauphin à ses côtés. MEDITERRALES, fêtes en l'homneur de Méditrine. On y offrait à la

déesse du vin vieux et du vin nouveau, dans la pensée que le vin pris avec mesure était un excellent préservatif contre la plupart des misadies. Mentraine, divinité qui présidait

Méntraise, divinité qui présidait aux médicaments et aux guérisons. Bac. Mederi; guérir. On appelait Meditrinales les fêtes célébrées en son honneur.

Menus, on Monus, fils de Mars et d'une fille Réate, surnommé Fabitius, ou Fidius, fonda la ville de Cures, qu'il appela ainsi du nom ngénie qui passait pour son père, ou, selon d'autres, d'une pique, nom-

mée Curis en sabin.

1. Ménon , matelot changé en poisson. Ovid. Métam. 1. 3.

2. — Centaure blessé à l'époule, et obligé de prendre la fuite. Ibid. L. 12.

Un des poursuivants de Pénélope, fut redevable de son solut à Télémaque.
 Fils de Codrus, et frère de Nilée, lui disputa la couronne après

la mort de leur père. L'oracle décida en sa favenr. 5. — Fils d'Anténor, un de ceux qui périrent an siège de Troie, Enée vit son ondre aux enfers. 6. — Fils naturel d'Oilée, et frère d'Ajax, tué par Enée. Méponyibes, descendants de Médon, furent archontes après Codrus, les Athèniers n'ayent ches vouls de

don, furent archontes après Codrus, les Athéniens n'ayant plus voulu de rois.

Mérous, filia de Jason et de Mérdes, suivant Justine, bâtt ils ville de Médée en l'honneur de sa mirer, et don le fait filia d'Éce, racount equ'il futrecomn de sa mère an moment qu'ilst recomn de sa mère an moment qu'ilst pressait Persès, roi de la Colchide, an pouvoir de qui il citat, de le faire venue de son erveur, elle demanda à lui parler en particulier, et lui don a une épée, dont il se servit pour turbe de la comment de la comment de que l'ersès lui même. Médar remoster Persès lui même. Médar remosque Persès avait usurpé. Esta. 17.

Ménuse (Iconol.), une des trois Gorgones , était mortelle , dit Hésiode, au lieu que ses deux sœurs, Enryale et Steno, n'étaient sujettes ni à la vieillesse ni à la mort. C'était une très belle fille; mais, de tous les attraits dont elle était pour vie, il a'y avait rien de si beau que sa chevelure. Une foule d'amonts s'empressèrent de la rechercheren mariage. Neptune en devint aussi amoureux, et, sétant métamorphosé en oiseau, enleva Méduse, et la transporta dans un temple de Minerve qu'ils profanèrent ensemble. Noël le Comte dit seulement que Médase osa disputer de la beauté avec Minerve, et se préférer même à elle. La déesse en fut si irritée qu'elle changea en affreux serpents les beaux cheveux dont Méduse se glorifiait, et donna à ses yeux la force de changer en pierres tous ceux qu'eile regardait. Plusicurs sentirent les pernicieux effets de sesregards, et grand nombre de gens, vers le lac Tritonis, furent pétrifiés. Les dieux, voulant délivrer le pays d'un si grand fléau, envoyèrent Persée pour la tuer. Minerve lui fit présent de son miroir, et Pluton de soa casque; cecasque et ce miroir avaient, dit Hygin, la propriété de laisser voir tous les objets, sans que celui qui le portait put être vu luimême. Persée se présenta donc devant Méduse sons en être apercu . et de sa main, conduite par Minerve même, coupa la tête de la Gorgone, qu'il porta depuis avec lui dans toutes ses expéditions. Il s'en servit pour pétrifier ses ennemis; c'est ainsi qu'il en usa à l'égard des habitants de l'isle de Sériphe, qu'il changes en rochers, et à l'égard d'Atlas, qui devint par-là une grosse montagne. Du sang qui sortit de la plaie de Méduse, quand sa tête fut coupée, naquirent Pégase et Chrysaor; et lorsque Perséceut prisson vol par dessus la Libye, toutes les gouttes de sang qui découlèrent de cette fatale tête se changerent en autant de serpents : c'est de-là , dit Apollodore, qu'est venue la quantité prodigieuse de ces animaux venimeux qui depuis ont infesté toute cette contrée. Persée, vainqueur de tous ses ennemis, consucra à Minerve la tête de Méduse, qui, depuis ce temps - là, fut gravée sur la redoutable égide de la déesse. « On voyait w au milieu de l'égide, dit Homère, n la tête de la Gorgone, ce monstre n affreux, tête énorme et formidable, u prodige étonnant du père des im-" mortels. " Virgile la place aussi sur la cuirasse de Mincrye, à l'endroit qui convrait la poitrine de la déesse. Il y a même apparence que c'était l'ornement le plus ordinaire des boucliers du temps des héros; car Homère dit encore que cette même tête était gravée sur le bonelier d'Agamemnon, environnée de la Terreur et de la Fuite, c.-à-d. qu'on y gravait cet affreux objet pour épouvanter ses ennemis. Cependant toutes les Méduses que les anciens monuments nous ont conservées n'ont pas ce visage affreux et terrible : il y en a qui ont un visage ordinaire de femme ; il s'en trouve même assez souvent qui sont très gracieuses tant sur l'égide de Minerve, que séparément. On en voit une entre autres assise sur des rochers, acrablée de douleur de voir que non seulement ses beaux cheveux se changent en serpents, mais aussi que des ser-

pents vienneut sur elle de tous côtés, et lui entortillentle bras, les jambes et tout le corps. Elle appuie la tête sur so main gauche : la beauté et la douceur de son vissge font que, malgré la bizarrerie de cette fable, on ne saurait la regarder sans s'intéresser à son malbeur.

« Sans m'arrêter aux fables qu'on » débite sur Méduse, dit Pausa-» nias, voici ce que l'histoire en » peut apprendre : Quelques uns » disent qu'elle était fille de Phor-» cus; qu'après la mort de son » père elle gouverna les peuples » qui habitent aux environs du lac » Tritonis; qu'elle s'exerçait à la » chasse, et qu'elle allait même à la » guerreavec les Libyens qui étaient » souniis à son empire ; que Persée », à la tête d'une armée grecque , » s'étant approché, Méduse se pré-» senta à lui en bataille rangée; que » ce héros, la nuit suivante, lui dressa une embuscade où elle périt; » que le lendemain, ayant trouvé son » corps sur la place, il fut surpris » de la beauté de cette femme, lui » coupa la tête, et la porta en Grèce 11 pour y servir de spectacle, et n comme un monument de sa vic-» toire. Mais un autre historien en n parle d'une manière qui paraît » plus vraisemblable. Il dit que dans » les déserts de la Libye on voit as-» sez communément des bêtes d'une » forme et d'une grandenr extraor-» dimires; que les hommes et les n femmes y sont sauvages et tiennent » du prodige comme les bêtes; enfin n que de son tempsonamena à Rome » un Libyen qui parut si différent n des autres hommes, que tout le » monde en fut surpris : sur ce fon-" dement il croit que Meduse était p une de ces sauvages qui, en conu duisant son troupeau, s'écarta juso qu'auxenvirons du marais Tritonis, · où , fière de la force de corps dont n elle était, elle voulnt maltraiter » les peuples d'alentour, qui furent » enfin délivrés de ce monstre par » Persée. Ce qui a donné lieu de s croire, ajoute - t - il, que Persee » avait été aidé por Minerve , c'est » que tout ce canton est consacré à » cette déesse, et que les peuples qui » l'habitent sont sous sa prote, tion, » Cemème Pausanias nous apprend

encore une circonstance singulière sur Méduse : c'est que l'on gardait dans un temple, à Tégée, des che-veux de Méduse, dont Minerve, distit-on, fit présent à Céphée, fils d'Aléus . en l'assurant que por - là Tégée deviendrait une ville imprenable; ce qui a rapport à ce que dit Apoliodore, que l'on attribuait aux cheveux de Méduse une vertu tonte particulière, et qu'Hercule donna à Erope, fille de Cephée, une boucle de cheveux de Méduse, en lui disant qu'elle n'avait qu'à montrer cette boucle aux ennemis pour les mettre en fuite. Voy. Gorgones, Persér.

On voit, dans le muséum de Florence une tête de Méduse mourante. C'est un chef-d'œuvre de la main du fameux Léonard deVinci. - La tête de Méduse est souvent représentée ailée.

Ménusa est le nom d'une fille de Prism. C'est aussi celui d'une fille de S-hémèlus. HEGIBBONTES, Dollen tue par

Hercule dans un combat des Argonautes, sur les côtes de Cyzique. MEGARYZES, MEGALORYZES, prè-

tres ennuques de la Diane d'Enhèse. Une déesse vierge n'en voulait pas d'autres, dit Strabon. On leur por-tait un grand honneur, et des filles vi-rges partag-aient avec eux l'honneur du sacerdoce; mais eet usage changea suivant le temps et les lieux.

MEGALARTE, inventeur, avec Megalomaze, de l'usage de convertir le bled en farine et la farine en pain, porta le premier cette utile invention en Béotie. En reconnaissance de ce bienfait, les Béotiens lui avaient élevé des statues dans Scolon, l'une de leurs principales villes.

MEGALARTIES, setes de Cérès dans l'isle de Délos. On y portait un grand pain en procession. Rac. 31egas, grand; attos, pain.

MEGILIATOS, celle qui donne de grands pains, surnom de Cérès à Scolos en Béotie.

MEGALASCIÉMADES, fête qu'on célébrait à Epidaure, en l'honneur d'Esculape, dont le nom grec est Asclepios.

Magazi, grande, un des surnoms de Junon, qui marquait sa supériorité sur les autres déesses. On le donnait aussi à Cybèle, comme

mère des dieux.

1. MÉGALETOR fut changé en Ichneumon, selon Antonius Liberalis. 2. - Au grand cœur, épithète d'Apollon. Rac. hetor, cœur. Anthol.

MÉGALÉSIENS, jeux qui accompa-gnaient les Mégalésies. Les dames romaines y dansaient devant l'antel de Cybèle. Les magistrats y assistaient en robes de pourpre; la loi défendait aux esclaves d'y paraître. Durant ces jeux plusieurs prêtres phrygiens portaient en triomphe dans les rues de Rome l'image de la déesse; on représentait aussi sur le théatre des comédies choisies. Un grand concours de peuple et d'étrangers assistaient à ces jeux, dont lacelébration tombait au jour d'avant les ides d'Avril, jour auquel les Romains

avaient recule culte de la décase.

Mégalésies, fête instituée à Rome en l'honneur de Cybèle, vers le temps de la seconde guerre punique. Les oracles sibvilins marquaient, au jugement des décemvirs, qu'on vaincrait l'ennemi, et qu'on le chasserait d'Italie, si la mère Idéenne était apportée de Pessinunte à Rome. Le senat envoyades députés vers Attale, qui leur remit une pierre que les cens du paysappelaient la mère der dieux. Cette pierre, apportée à Rome, fut reçue par Scipion Nasica, qui la deposa au temple de la

Victoire sur le mont Palatin, le uatorze Avril, jour auquel on établit les Mégalésies. MEGALOMAZE. V. MEGALARTE. Mégalossacus, Dolien thé par Castor et Pollux, dans un combot entre les Doliens et les Argonautes sur les côtes de Cyzique.

MEGANEDE, fille d'Arnéus, ent de Thestius les cinquante Thestiades

1. MEGANIRE, OU MÉTANIRE,

femme de Céléus, avait une chapelle dans l'Attique sur le chemin d'Eleusis à Mégure, auprès d'un puits nommé le puits fleuci. V. CÉLEUS.

nommé le puits fleuri. V. CÉLÉUS.

2. — Une femme d'Arcas.

1. Méoapentuz, fils de Prottas, succéda à Acrisius. Persée lui ayant cédé le royaume d'Argos en se reti-

rant à Mycènes. 2. - Fils de Ménélas, qui l'avait

eu de l'esclave Teridée, fut marié à une princesse de Sporte, fille d'A-

lector.

MEDARA, temple de Cérès. Eustath. Pausan. On lenr donnait ce nom, parcequ'ils étaient plus grands que les làtimens ordinaires et plus propres à exciter la jalousie ou la vénération. Rac. mégairein, en-

vier; respecter.

1. Méo.us., ville de la Grèce dont les Mégaréns prétendaient que les ruurailles forneteastraites par Apollon lui-même. On montra à Pausanias le rocher sur lequel e dieu dépusit su lyre dans le temps de son travail, et qui rendait, dit-on, un son harmonieux lorsqu'on le frappait

d'un caillon.

2. - Fille de Creon, roi de Thèbes, et femnie d'Hercule, qui l'obtint en récompense du secours qu'il lui avait porté contre Erginns, roi des Orchoméniens. Pendant la descente d'Hercule aux enfers, Lyeus vonlut s'emparer de Thèbes, et forcer Mégare à l'épouser : Hercule revint à propos, tua Lyens et rétablit Créon. Junon, indignée de la mort de Lyens, inspira à Hercule cette fureur dans un accès de laquelle il tua Mégareet les enfants qu'il avait eus d'elle. Suivant uncantre tradition, il ne tua que ses enfants, et répudia, dans la suite, Megare dont la vue lui rappelait sans cesse le souvenir de safureur. Voy. IOLAS.

MEGARÉRIS. Ce pemple était pen estimé dans la Grèce, si l'on s'en rapporte à un oracle qui déclara que les Mégaréens n'étaient pas au donzième rang, qu'ils n'en méritaient ancun, ni aucune considération; et l'imprécation usité e lez les peuples voisns, que personne ne devienne plus sage que les Mégaréens! sehève de donner une idée de la stupidité de ce peuple.

Menareits Heros, Hippomène, fils de Megareus.

1. MEGABETS, petit-fils d'Hercule, et père d'Hippomène.

 Un fils d'Apollon, anquel on attribue la fondation de Méçare.
 Fils de Neptune, tucen portant du seconrs à Nisus assiéré par Minos, fut inhumé au pied des murs de la cilla de la decembra de la contra de la cilla de la decembra de la contra de la cilla de la decembra de la contra de la cilla de la decembra de la contra de la cilla de la decembra de la contra de la cilla de la decembra de la contra de la cilla de la decembra de la contra de la cilla del cilla de la cilla del cilla de la cilla del cilla del cilla del cilla del cilla de la cilla del cilla del cilla del cilla del cilla del cilla del c

Minos, fut inhumé au pied des murs de la ville, et lui donna le nom de Mégare. Mégareus, fils de Jupiter et d'une nymphe Sithnide, se sanya du dé-

nymphe Sithnide, se sanva du délage de Deucalion, en gagnant à la nege le haut d'une niontagne, guidé par le cri d'une biande de grues, d'où ce mont prit le nom de Géranien.

Méoas, père de Périnus, qui tomba sons les coups de Patrocle. Hiad. l. 1.

Mécòna, la seconde des trois furies; son ome sprimait la baine reles querelles qu'elles cui ai par les mortels. Res. Megala esti, grande dispute. On le lait dévive ususi de l'envie qu'elle faissi mattre. Roc. Megairein, porterenvic. C'est elle qui panissit aver le plus d'acharasucent les coupables, et qui , dans l'izide, fain périr l'urant, dans Claudien, Rufin. 1. Nicàs, captaine gree, fils 1. Nicàs, captaine gree, fils

de Phylée, partit pour le siège de Troie avec quarante vaisseaux. 2.—Capitaine troyen, blessé par

Admète, d'Argos, la nuit de la prise de Troie. Il était représenté, à Delphes, le bras en écharpe. Megessares, père de Pharnacé

épouse de Sandacus, et mère de Cinyras. Ménany, divinité subalterne que

les brahmines disent avoir été créée avant la formation du monde, et qui doit venir un jour par l'ordre de l'Etre suprème détruire tous les outrages de la création.

Mehcher (Myth. Mah.), lien proche de la Mecque, où les Persans tiennent que se fera le jugement dertier. Chardin. MÉRER (Myth. Pers.), l'ange qui donne aux champs cultivés leur fertilité. Les œuvres qui lui sont agréables sont l'agriculture, le soin des bestiaux, la sépulture des morts et le secours des pauvres. V oy. DÉ-ROURI.

Ma Haccure, seement qui revient à cette especsion: It im ellerculei pioct! Anni Herculei me ott en aicel il Schit par pernia on soit en aicel il Schit par pernia parceque, dit Maccobe, il y avait eu de lemmes qui in avaient relaise de l'ean, lorsqu'il chit presé d'une les bourfs de Ciryon, on peu-tier parcequ'il ne convenait pai, dient d'autres auteurs, à un seze faible et timbé de provoquer par un erement Maxissarie, un de fis de Ly-Maxissarie, un de fis de Ly-Maxissarie, un de fis de Ly-

Caon.
MRLAINA, épithète de Cérès, pris
de l'habit de deuil qu'elle porta en

signe de la douleur qu'elle ressentit de la violence que lui fit Neptune.

1. Mé LAMPR, fils d'Atrée, fitt surnommé Dioscure avec ses deux fères Aléon et Eumolus, au rapport de Cicéron, qui n'en dit pas la raison.

2.—Fils d'Amithaon et neveu de Jason, s'adonma à la médecine et deviat très babile de nu la convienza.

vint très habile dans la connaissance des plantes. Il entendait, dit-on, jusqu'au langage des animaux ; avantage qu'il devait à l'anecdote suivante, racontée par Apollodore. Ses domestiques, ayant découvert une famille entière de serpents dans un vieux chène, et tué sur-le-champ le père et la mère , lui en apportèrent les petits qu'il fit élever avec un grand soin. Ces animaux devenus grands, l'avant trouve un jour endormi, s'attachèrent chacun à une de ses oreilles et les nettoyèrent si parfaitementaveç leurs langues, qu'à son réveil il fut tout étonné d'entendre les conversations des animaux. Les filles de Prætus ayant perdu l'usage de la raison jusqu'à se croire devenues vaches, Melampe les guérit par le moyen de l'ellébore, qu'on nonima depuis melampodium, et épousa une des filles dn roi. Sous le règne d'Anaxagore, les femmes argiennes ayant été attaquées d'une telle manie qu'elles conraientles champs, Melampe leur rendit l'usage de la raison. Anaxagore . par reconnaissance, lui céda la troisième partie de ses états. Les descendants de Mélatupe y régnèrent durant six générations. Hérodote le peint comme un homme savant, instruit dans l'art de la divination, qui enseigna aux Grecs les cérémonies des sacrifices qu'on offrait à Bacchus, et tout ce qui concernait le culte des dieux d'Egypte, qu'il avait appris des Egyptiens mênies. Ce prince, après sa mort, fut honoré comme un demi-dieu ; on offrait des sacrifices surson tombean; il fut mème compté

au nombre des dieux de la médecine.

3. — Compagnon des travaux d'Hercule, que Virgile fait père de Cissée et de Gyas, peut-être le même que le précédent.

. 4. — Un des chiens d'Actéon. Ме́дамруде. V. Асне́мон. Ме́даксне́тв, un des chiens d'Actéon.

Mit. axon. (\*\*Lonol.\*), nue des quatre complexions. La figure alicjorique qui la représente est un houme dont le teint est plombé; d'une main il tient un livre ouvert, et de l'autre une bourse fermée; sur sa tête est un passereau, et un bandaca lui fab abouche. Ces différents embleuse expriment son aptitude aux lettres on penchant à l'avarice, son hument

solitaire et silencieuse. Le Feti la représente comme une femme qui a de la jeunesse et de l'embonpoint sans frafcheur. Elle est entourée de livres épars, elle a sur sa table des globes renversés et des instruments de mathématiques jetés confusement. Un chien est attaché aux pieds de sa table; elle médite profondément sur une tête de mort qu'elle tient entre ses mains. M. Vien l'a représentée sous l'embleme d'une femme très jeune, mais maigre etabattue : elle est assise dans un fauteuil dont le dos est opposé au jour ; on voit quelques livres et des instruments de musique disperses dans sa chambre; des parfums brûlent à côté d'elle; elle a sa tête appuyée d'une main, de l'autre elle tient une fleur à loquelle elle ne fait pas attention; ses youx sont fixés à terre, et son ame toute en elle-même ne recoit des objets qui l'environnent aucune impression

Albert Durer l'a symbolisée sous les traits d'une femme assise, la tête penchée et appuyée sur la main. Son air est sévère, son front ridé, ses veux sont attachés à la terre. Antour d'elle sont confusément épars les instruments desarts, livres, règles, compas, etc. Un troussean de elefs pend son côté. Près d'elle est une échelle dont le haut se perd dans les nues, et dont une pierre quarrée semble remonter les echelons. A ses pieds est un chien assoupi, et la fenêtre est ta-pissée d'une toile, où une araignée fait a chasse aux mouches.

MÉLANÉ, une des filles de Neptune, de laquelle le fleuve Nilus prit le nom de Mélas.

r. Mélsnés, nn des chiens d'Ac-téon. Rae. Mélas, noir. 2. — Fameux Centaure, grand

chasseur de sangliers. 3. - Grec si habile à tirer de l'arc. qu'on le disait fils d'Apollon.

4. - Ethiopien tué au mariage de Mélanégis, surnom de Baechus

à Hermione. Tous les ans on y célébrait des jeux en son honneur. Les musiciens, les nageurs et les rameurs y disputaient le prix.
MELANIDA, MELANIS, MELENIS,

surnom de Vénus, qui aime les ténebres de la nuit, favorables à ses plaisirs.

1. MÉLARION, le même qu'Hippomène.

 Un des disciples de Chiron. 1. MÉLANIPPE, nymphe qui eut d'Itonus un fils nommé Béotus.

2. - Fille d'Eole, eut elandes-tinement deux fils de Neptune. Eole irrité les fit exposer aussi-tôt après leur naissance, et fit crever les veux à Mélanippe, qu'il enferma dans une étroite prison. Les enfants, trouvés et nourrispar des bergers, délivrèrent

elle éponsa Métaponte, roi d'Icarie. 3. - Fille de Chiron, séduite par Eole, pria les dieux de dérober sa grossesse aux yeux de son père. Elle fut alors changée en cavale et placée parmi les étoiles, de manière cependant que Chiron ou le centaure ne pât la voir. Selon d'autres, cette métamorphose fut une punition de son indiscrétion, parcequ'en sa qualité de devineresse, elle avait révélé aux hommes les secrets des dieux, et prédit entr'autres les destinées de son père et du jeune Esculape. C'est la

MEL

et Neptnne lui ayant rendu la vie,

même qu'Ovide appelle Ocyroé. 4. - Reine des Amazones, dont Hercule devait apporter la ceinture à Eurysthée. Selon Diodore de Sicile, elle la lui donna sons y être forcée, et Hercule lui laissaluliberté. 5. - Une des Méléagrides.

MÉLANIPPIES, sche de Sicyone, en l'honneur de Ménalippe, maltresse de Neptune; d'autres disent de Mé-

lanippus, fils d'Astaeus.

1. MÉLANIPPUS, jenne homme bien fait et accompli, aima possionnément Cométho, prétresse de Diane Trielaria à Patras, ville d'Achaïe; mais n'ayant pu l'obtenir de ses pa-rents, il vint à bout de la surprendre dans le temple même de la déesse. La profanation de son temple fat suivie d'une stérilité générale et d'épidémies meurtrières. Enfin, l'oracle de Delphes, consulté sur les moyens de faire cesser ces fléanx, révéla l'impiété des deux amants, qui la payerent de leur vie, et ordonna d'appaiser la déesse par le sacrifice annuel d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui excellassent en beauté sur tous les antres. V. EURYPYLE.

2. - Fils de Mars et de la nymphe Tritia, fille du fleuve Triton et pre-tresse de Minerve, fonda en Achaie nne ville à laquelle il donna le nom de sa mère.

5. - Filsde Thésée et de Perigone, fille de Sinis, remporta le prix de la course dans les jeux néméens institués par Adraste et célébrés par les Epigones, après qu'ils eurent terminé la denxième guerre de Thèbes. Il conduisit en Carie une co-

lonie grecque.

4. — Fils d'Astacus, un des premiers capitaines thélsains, blessa
Tydée, et fot tué par Amphiaraina.
Tydée, avant de mourir, s'étant
fait apporter sa tèle ja déchira avec
les dents. En punition de cette barbarie, Mioerre, sa protectrice, lui
retiral le remde qui pouvait le guérir.

5. — Fils d'Ilicétaon, un des plus braves capitaines troyens, tué au siège de Troie par Antiloque. 6. — Autre capitaine troyen, tné

par Patrocle.

7. — Autre capitaine troyen, tué par Teucer, fils de Télamon. 8. — Compagnon du poète Alcée. 9. — Un fils de Priam.

10. — Un fils de Thésée.

 Prêtre d'Apollona Cyrene, mis à mort par le tyran Nicocrate.
 Fils d'Agrius, roi d'Etolie, se distingua par sa valeur an siège de Troie.

13. — Un des fils de Mélos, tués par Tydée.

MÉLANDRUS, natif de Cumes, avait fait un cantique en l'honneur d'Opis et d'Hécaëre, où il disait que ces déesses étaient venues du pays des Hyperboréens en Achaïe et à Délos.

Nielenbrann (Myth. Ind.), le cinquième paradis des Indiens, le plus magnifique et le plus élevé de tous. C'est dans ce lieu que l'Etre suprème, qu'ils nomment Parabaravaziu, a établi son séjour. Il n'admet dans ce lieu de délices que ceux qui ont mené sur la terre une vie sainte et irréprochable.

MÉLANTHÉE, père d'Amphimédon, I'nn des poursuivants de Pénélope.

MÉ, ATTRIMA, nom sous lequel les Althéniers avaient bât un tenuple à Bacellus, en mémoire de ce qu'il avait paruderire Xanthus, durant son cumhat courte Mélanthus, avec me peau de chèvre noire sur les épanles; ce qui avait donné à celui-ce l'idée d'une suprecherie dont le risultat avait été une victoire qui avait donné à celui-avait fait passer le septre d'Att cheins de la masson d'Ercelthée dans celle de masson d'Ercelthée dans celle

des Néléides. Voy. Apaturies, Mélanthus, Xanthus.

MELANTHIE, fille de Deucalion et de Pyrrha.

 Mélanymits, capitaine troves, that tué par Euryale fils de Méchite.
 — Fils de Doius, inspecteur des troupeaux d'Ulvase, osa se netter arang des poursuivants de l'énélope, les secourat contre Ulyase de retorg, fut arrèté par Eumée, garotté, suspendia une colonne, et le lendenais mutilé et mis à mort. Odyss. l. 22.

1. Mélantho, nymphe des mers. Neptune, ausoureux d'elle, prit is forme d'un dauphin, la ports quel-

que temps, et l'enleva. 2.—Une des femmes de Pénélope

qui l'avait élevée toute jeune. Méhatho, peu reconnaissante des lonés de sa maîtresse, la trahissaiten faveur des poursuivants, et entretenait me commerce criminel avec Eurymaque. Odyss. 1. 18.

1. Mélanthus, un des comp

gnons qu'Ouide donne à Bacchas 2.—Fils d'Andropompe, de la race des Néléides, chapsé par le Héraclides de la Messénie, et réligié à Atliènes, enleva la couronne i Thymoétès par une supercheri qui donna naissance à la fête des Apairries. Il fut père de Codrus, dernit roi d'Atliènes.

t. Mé.as, fleuve de Béotie, 20quel Pline attribue la vertu de rendre noires les brebis qui buvaient de 55 eaux, tandis que le Céphisse 2728 une vertu toute contraire.

2. — Fils de Protée.
3. — Un des Argonautes, fils de Phryxus et de Chalciope.

Fils de Neptune.
 Fils d'Ops. Pallas prit si figure pour engager Theutis à ne pas ramener ses troupes de l'Anlide.
 Un des Tyrrhéniens cliangés.

en Dauphins par Bacchus.
7. — Etolien, fils de Porthson et d'Euryte. Ses neuf fils furent ses par Tydée, au moment qu'ils allaient eux-memes tuer (Enée.

Melcurus, seigneur de la ville, dieu en l'honneur daquel les Tyriens célébraient tous les quatre uns des jeux solemnels. La conformité de son calte avec celui d'Hercule a donné lieu aux Grecs de l'appeler l'Hercule de Tyr. Les savants modernes croient que c'est le Baal dont Jézabel ap-

porta le culte à Tyr. Melchom, dieu des Anunonites,

que l'on eroit le même que Moloch. Salonon lui avait bâti un temple dans la vallée d'Ennon; et Manassès, roi de Juda, lui dressa, dans le temple de Jérusalem , un antel que Josias,

son petit-fils, renversa. MELCHRATUS, ou MELCRATUS, surnom que les Tyriens donnaient à

leur Hercule, au rapport de San-choniathon. Comme ce nom paratt le même que celui de Mélicerte, roi de la ville, il y a toute apparence que c'était un ancien roi de Tyr, recommandable par ses belles actions.

V. MELCARTUS

MÉLÉSORE, fils d'Œnée, roi de Calydon, et d'Althée, fille de Thestius. Dans sa première jeunesse, il eut part à l'expédition des Argonautes, avant pour gouverneur Léodacus, frère naturel d'Enée. Il fut ensuite le chef de la fanteuse chasse de Calydon. Diane, irritée contre Œnée, qui l'avait oubliée dans les sacrifices qu'il faisait à tous les autres dicux pour leur rendre graces de la fertilité de l'année, envoya un sanglier furieux, qui ravagea les campagnes. Méléagre , ayant rassemblé un grand nombre de chasseurs et de chiens, en triompha; unis Diane excita entre les Etoliens et les Curètes un violent démèlé pour la hure et la peau de l'animal. La guerre s'allume : et les Etoliens , quoiqu'inférieurs en nombre, sont vainqueurs, tant que Méléagre est à leur tête ; mais Méléagre les abandonne, outré de ce qu' Althée, sa mère, au désespoir de la mort de ses frères , qu'il avait tués dans le combat, le dévouait aux Furies. La fortune change, les Carètes reprennent l'avantage. Méléagre résisté aux supplications et oux présents de ses concitoyens, aux larmes même d'un pere.... Cléopàtre seule, son épouse, le détermine à repousser l'ennemi, dejà nuitre des avenues du palais, et sur le point d'embraser la ville. Méléagre prend les armes , reponsse l'ennemi , mais n'obtient plus la récompense qu'on lui avait proposée; et les Fuiics, appelées par les imprécations d'une nière, abrégèrent ses jours. Tel est le récit d'Homère, qui le met dans la bouche de Phénix, lorsque ce vieux guerrier veut engager Achille à ne plus écouter son ressentiment. D'autres auteurs prétenuent qu'il fat tué de la main d'Apollon. Phry nicus, poète tragique, est le premier qui ait rapporté la fable du tison. Ovide a suivi cette tradition , et je vais la raconter d'après lui. Méléagre. ayant tué le sanglier, en donna la peau et la hure à Atalante. Les deux frères d'Althée, jaloux de cette distinction, arrachèrent à la princesse le présent qu'elle venait de recevoir. L'amant, hors de lui, s'élance sur ses oncles, et les perce de son épée. Althée, furieuse, oublic qu'elle est mère, pour ne plus songer qu'à la vengeance. A la naissance de Méléagre, les Parques avaient mis dans le feu un tison auquel elles avaient attaché la destinée de ce prince , et , commencant à filer ses jours, prédirent qu'ils dureraient antant que le tison. Althée avait retiré du leu le bois fatal, pour prolonger, en le gardant soigneusement, la vie de son fils. N'écourant plus que sa fureur , elle rejette le tison dans le feu-Méléagre se sent aussi-tôt dévorer par un feu seeret, languit, se consume avec le tison, et rend le dernier soupir. Cléopàtre ne put survivre à la perie de son mari; et Althée, qui avait été la cause de sa mort, se pendit de désespoir.

MEL

La mort de Méléagre est représentée sur plusieurs bas-reliefs antiques. - Charles Lebrun a traité ce sujet. Son tableau fait partie de la collection du musée national.

MÉLÉAGRIDES, sœurs de Méléagre. Désolées de la mort de leur frère. elles se couchérent auprès de son tombean; et leur deuil dura jusqu'à ce que Diane, rassosiée des calamités de la famille d'Œnée, les changea

tive, on que l'on trouvait exposés sous un arbre. Méllaste, épithète de Bacchas; d'une fontaine près de laquelle ses Orgies étaient célébrées.

Orgies étaient célébrées.

1. Mézinés, ville dont les habitants allèrent au siège de Troie.

2. — Un des bergers que Virgile introduit dans ses Eglogues. Rac. Melein, avoir soin; bous, bous. 3. — Fille de l'Oc/an, qui écouse

3. — Fille de l'Océan, qui épousa Pélasgus. 4. — Une des filles de Niobé, dont le nom fut changé en celni de

dont le nom fut changé en celui de Chloris, à cause de la pàlear que lui causèrent le sort de sa famille et la crainte de l'éprouver. Elle et sa sœur Amycla furent les scules que Diace pargna; et leur reconnaisance éleva à Latone, dans la ville d'Argos, un temple où Mélibée eut une statue amprès de la déesse. Mesusœurs, surnom de Philoctète;

de Mélibée, ville de Thessalie, sa patrie.

points. Mexicants, file a Malamasi et d'une disposition present par landraur de con père, se précipite dans les flots. Un dauphin le reçut , et le ports dans l'athue de Corinthe, sur le risage peud contrere honorablement; et changeant son nome no elsi de Palemon, il institute au non honorare les peut de l'acceptant son nome en celui de Talemon, au l'une present son nome en celui de Talemon, au l'une present son nome en celui de Talemon, au l'une proposes la magnetion in paugh à liné firir des enfants en sacrifice. For-Parkson, Poursiers,

2. - Surnom d'Hercule. - Voy. MEICHRATUS.

MRLICHIUS. V. MILICHIUS.
1. MÉLIE, fille de l'Océan, fut
aimée d'Apollon, dont elle eut deux
fils, Térénus et Isménus. Elle fut
oussi mère des nyniphes Méliades.
V. CANTIES.

2. — Nymphe qui eut de Neptune un fils appelé Amycus.

en oiseaux, excepté Gorgé et Déjanire. Ces oiseaux étaient une espèce de poules, qu'on appelait oiseaux de Meléagre, parcequ'on croyait qu'ils passaient tous les ans d'Afrique en Béotie pour venir sur son tombeau.

MELECAL MOTY (Myth. Pers.), nom que les anciens Persons donnent à l'ange de la mort. Les Persons modernes l'appellent aussi l'Ange à singt mains, pour faire entendre comment il peut suffire à retirer toutes les âmes. C'est l'ange Azzaél

des juifs, et le Mordad des mages.

Melectris, idole que les juifs ont
adorée. C'était le soleil, selon les
uns; la lune, selon d'autres. Les
femnes lui offriient un gâteau marqué d'une étoile, et les Grees faisaient à la lune l'offrande d'un pain
sur lequel la figure de cette planète

était imprimée. 1. Métès, roi de Lydie, le dernier des Héraclides.

a.— Jeune Abfeinen, aimé de Timagore, hi ordonna un jour de se précipiter du haut de la cindelle. Il magore, à cet ordre, désapérant de fléchir sa rigueur, se conforma à sa volonté. Un repenit tradif fut le fruit de son dévoucement; Méles se jeu du même rocher, et périt de la sion qu'Abbleas vit d'ever dans sea unur sun temple an pénie Andréos, comme vergeur de la mort de Timagore. J. Asviños.

5. — Fleuve de l'Asie minente, suprès duquel on dit que naquit Homere, ce qui a fait dire qu'il était fils de ce fleuve. D'autres prétendent que Méles sel le nom du père de ce poète, etque c'est de là que lai viennent eeux de Meletaus et de Mélesigène. A sa source était une grotte où fon dit qu'il composit ses poèmes.

Pon dit qu'il compossit ses poèmes. Mélésioène. V. Mélès. Mélérè, la méditation, une des

trois Muses dont le culte fut institué par les Aloïdes à Thèbes en Béotie. V. Muses.

MÉLIADE, fille de Mopsus.

MÉLIANES, MÉLIES, MÉLIES, Esimélines, nymphes qui prensient soin des troupeaux. ( V. Mélie. )

Méries, nymphes qui, selon Hésiode, sont nées, ainsi que les Erynnies et les géants, du sang tombé sur la terre, lorsque Saturne mutila son père Uranus. Silèue rendit l'une d'elles mère de Pholus.

Méliounis, fille de Vénus, qui donna son nom à une des isles Eoliennes depnis appelée Lipare.

Métina, fille de Thespius-

MELIKEA, surnom de Vénus dans Lycophron. Tzetzès le dérive des douceurs de l'amour physique, et Etienne de Bysance, de Melina, ville de l'Argolide.

MELINOÉ, nom qu'un hymne or-phique donne à la fille que Jupiter, sous les traits de Pluton, eut de sa propre fille Proserpine. Elle naquit sur les eaux du Cocyte, et devint la reine des ombres : elle est tantôt blanche, tantôt noire, porte un vêtement jaunatre, prend des formes effrayantes, et épouvante les humains par des fantômes aériformes MELISSEUS, surnom de Jupiter,

pris du nom d'une de ses nontrices. r. M'Eusse, fille de Milissus, roi de Crète, qui, de concert avec sa sœur Amalthée, nourrit Jupiter. D'antres appellent ces nourrices Adrastée et Ida, et les coractérisent par la dénomination commune de Mélisses, abeilles.

2. - Nom que l'on donnait en Créte à la prêtresse de la grande mère. 3. - Fille de Proclès, mariée à

Périandre, roi d'Epidaure.

4. — Une des Océanides, épouse d'Inachus, et mère de Phoronée.
5.—Une Corinthienne qui, sur son refus d'admettre des initiés aux

mystères de Cérès, fut déchirée. La deesse fit naître de son corps un essaim d'abeilles. MELISSUS, roi de Crète, père des

nymphes Amalthée et Mélisse. 1. MÉLITE, une des Néréides dans Homère.

2. - Nymphe dans Virgile. 3. - Fille dn fleuve Egée. Hercule eut d'elle Hyllus.

MELITÉUS, fils de Jupiter et de la nymphe Othréis. Sa mère craignant qu'il ne devint l'objet des vengeances Tome II.

de Junou, l'exposa dans une forêt, ou il fut nourri par les abeilles. Il y fut découvert par Phragus, antre fils qu'Othréis avait cu précédemment de Jupiter, et à qui l'orocle avait prédit qu'un jour il trouverait son frère dans cet état. Il l'emporta donc et l'appela Mélitus, du mot grec Melitta, qui signific abeille. Ce dernier se rendit dans la suite maître d'un territoire assez considérable, et bătit une ville appelée Melita.

MÉLITOSPONDA, sacrifice qui ne consistait qu'en libations de nuel.

MÉLITHYTA, gâteaux sacrés faits de miel, qu'on offrait à Trophonius. Rac. Thuein , sacrifier. V. Bovs,

GATRAUX, POPANA, PROTHYMATA. 1. MÉLIUS, surnom sous lequel les Thisbiens et les Thébains honoraient Hercule, et dont on raconte ainsi l'origine: Dans les temps anciens, il était d'usage de sacrifier à cette fête une brebis. Un jour, la crue des caux de l'Asopus n'avant pas permis de l'apporter, les jeunes gens, se prévalant de l'équivoque du mot greo qui signific pomme et brebis, melon. lui offrirent des pommes supportées sur de petits batous en guise de jambes. Le dieu rit de l'expédient, et depuis on lui offrit des pommes dans cette solemnité en mémoire de cet événement. Un desfilsnaturels de Priam.

MELLARIUM, vaisseau rempli de vin qu'on portait dans les fêtes de la bonne déesse. On lui faisait des libations de ce vin , auquel on donnait le nom de lait.

Mellone, divinité champêtre qui prenait sous sa protection les abeilles et lenrs ouvrages. Celui qui volait du miel ou gatait les ruches de son voisin s'exposait à sa colère Mélobosis, une des Océanides,

MELONS PÉTRIFIÉS. (Myth. Orient.), pierres d'une forme ovale ou sphéroïde, de couleur grisatre, on brune ou ferrugineuse, que l'on trouve sur le mont Carmel. Les Orientaux attribuent la formation de ces pierres à un miracle qu'ils racontent ainsi : Lorsqu'Elie vivait sur cette montagne, il vit un jour un laboureur chargé de melons passer auprès de sa grotte, et lui demanda un de ces fruits; mais celui-ci ayunt répondu que ce n'étaient pas des melons, mais des pierres qu'il portait, le prophète, pour le punir, changea ses melons eu pierres.

MELOPHORE, surnom de Cérès, c.-a-d qui donne des troupeanx. Elle avait à Mégare un temple sans toit.

Rac. Mclon, brehis. Merree, lieu de l'Arcadie, ainsi

nommé, parceque, dit-on, Pan in-venta en cet endroit l'art de jouer de la flate. Rac. Melpein, chanter. MELFOMENE (Iconol.), nne des neuf Muses, déesse de la tragédie. Etym. Melpo, je chante. Elle est pour l'ordinaire richement vêtue; son maintien est grave et sérieux; chaussée d'un cothurne, elle tient des sceptres et des couronnes d'une main, et un poignard ensanglanté de l'autre. Quelquefois on lui donne deux suivantes, la Terreur et la Pitié. On la point aussi avee une nussue, pour indi-quer la trugédie dans les temps héroiques , où cette arme était en usage. Elle se trouve sur une pierre du eabinet de Florence avec une feuille de laurier à la main, qui peut signifier l'euthousiassue poétique. La tragédie est souvent indiquée par un bone,

Lebran l'a représentée, dans les appartements de Versailles, sous la figure d'une femme assise sur un siège d'or fait à l'antique; l'air de son visage annonce quelque chose de fier et de triste tout ensemble; elle a un poignard et un bandeau royal dans sa main, et un sceptre d'or auprès

prix qu'obtensit la meilleure pièce

en ce genre dans les premiers temps

de l'art,

d'elle. Melpomène est aussi représentée

dans les peintures d'Herculanum. Metrouseus, chandant, ou qui mèrite d'être chanté, surnon de Bochus else les Acaranaiens, et sous lequel les Athéniens l'honoraient, comme présidant aux théâtres que les Grees avaient mis sous la proteotion de ce dieu. Rac. Melpo, je chanté. Miguanse, fite que nos roman de chevalerie font descendre des rois d'Albanie, et la tige des unisons de Lusignan, de Lusemboure, de Chypre, de Jérusalem et de Bohème. On prétendait qu'elle apparaissait, lorsque quelqu'un de la maison de Lusignan devait mourir; et qu'elle remplissait l'air de eris plaintifa et de gémissements.

Cette Mélusine ou Merlusine était fort absolne, et commandair avec une telle autorité, que lorsqu'elle envoyait des lettres ou patentes scellées de son secan on cachet sur lequel était gravée une sirène, il ne fallait plus songer qu'à obériaveuglément. C'est de-là qu'on a pris sute de dire qu'elle était magieenne et qu'elle se changeiet quelquefois en sirène.

Mémacra, furieux, violent, surnon donné par les Grees à Jupiter. Ce dieu était regardécomme lemaître des saisons, et en cette qualité, on lui faisait des sacrifices an commencement de l'hiver (au mois mémactérion), afin qu'il en modérat la riquent.

rignenr.
MÉMACTÉRIES, lètes que les Athéniens oélébraient en l'honneur de ce dien. Festus nous ap prend qu'on l'y priait d'accorder un hiver doux aux navigateurs.

MÉMACTÉRION, mois où cette fête se célébrait : c'était le premier de l'Iliver. Le 16, les Platérns faissient l'anniversuire des guerriers tués à la lataille de Platée. Plut. 1. 1.

Mémalus, père de Pisandre, un des capitaines grees qui se trouvèrent au siège de Troie.

MENELIARUS, nn des compagnons de Cadmus, qui chercha avec lui Europe, et donna son nom à une

Ile.

Membres. Chique membre était consacré à quelque divinité; la tête à Jupiter, la Pestune. la ceinture à Mars, l'oreille à la Mémoire, le front un Génie. la main droite à la Foi, les genoux à la Micricorde. Les sonreils à Junon, les yeux à Cupidon ou à Minerve, la

derrière de l'oreille droite à Némésis, le dos à Pluton, les reins à Vénus, les pieds à Mercure, les talons et les plantes des pieds à Thétis, les doiets Minerve, etc. S. Athanase pretend même que ces différentes parties du corps humain étaient adorées comme des dieux particuliers.

MEMBRES DISPERSÉS. VOY. ABSYR-THE, ARCAS, EPIDAURE, PÉLOPS. Mémercus, fils atné de Jason et de Médée, s'étant retiré avec son père à Corcyre, fut déchiré par une lionne à la chasse. Cette tradition. différente de la tradition communément reçue . e.-à-d. que Mémercus fut mé par Médée, s'était perpétuée dans de vieilles poésies, que les Grecs nommaient Naupactiennes, parcequ'elles étaient écrites par Carcinus

de Naupacte.

Mauron, fils de Tithon et de l'Aurore, vint du fond de la Susiane avec dix mille Perses , autont d'Ethiopieus orientaux, et un grand nombre de chariots, au secours de Troie, vers la dixième année du siège. Il s'y distingua par sa bravoure, et tos Antiloque, fils de Nestor ; mais Achille, à la prière du sage vieillard, vint l'attaquer, et, après un rude combat , le fit tomber sous ses coups. L'Aurore, au désespoir, alla, les cheveux épars et les yeux baignés de larmes, se jeter aux pieds de Jupiter, et le supplier d'accorder à son fils quelque privilége qui le distinguat du reste des mortels, refusant sans cela au monde sa lumière. Le père des dieux exauça sa prière ; le bacher , déjà allunié, s'ecroula , et l'on vit sortir des cendres une infinité d'oiseaux, qui firent trois fois le tour dn bûcher, en poussant tons les mêmes cris. A la quatrième, ils se séparèrent en deux bandes , et se battirent les uns contre les autres avec tant de fureur et d'opiniatreté. qu'ils tombérent auprès du bûcher , comme des victimes qui s'immolaient aux cendres dont ils venoient de sortir, montrant par-là qu'ils devaient la naissance à un homme rempli de valeur. Ce fut de lni qu'ils prirent le nom de Memnonides. Elien dit que

cesoiseaux étaient noirs, faits comme des éperviers ; qu'ils vensient tous les ans en antomne du pays de Cyzique recommencer le même combut. Pausanias ajoute que tous les ans à jour préfix, ces oiseanx viennent, an rapport de ceux qui habitent les côtes de l'Hellespont , bolayer un certain espace du tombeau de Memnon où l'on ne laisse croître ni arbre ni herbe, et qu'ensuite ils l'arrosent avec leurs alles , qu'ils vont exprès tremper dans les eaux de l'Esépus, Cet honnenr ne calma pas les douleurs de l'Aurore, et chaque jour depuis elle n'a cessé de verser des larmes. C'est de ces pleurs que se forme la rosée qui tonife le matin. Ce qu'on publicit de la statue de

ce prince, qu'on voyait à Thèbes en Egypte, n'est pas moins merveilleux. Lorsque les rayons du soleil vennient à la frapper, elle rendait un son harmonienx; ce qu'on ne peut attribuer qu'àquelque supercherie sacerdotale, telle, dit Kircher, qu'im ressort secret ou une espèce de clavecin renfermé dans la statue, et dont les cordes , relachées par l'humidité de la nuit, se tendaient à la chaleur du soleil, et se rompaient avec éclat, conme une corde de viole. Combyse voulant pénétrer ce mystère, qu'il erovait un effet magique, fit briser cette statne depuis la tête jusqu'au milieu du corps, et la portie renversée continua de rendre le même son. On croyait encore que Memnon rendait un oracle tous les sept ans

Huet a ramené tout ce merveilleux à la simplicité historique. Selon lui, Memnon , fils de Tithon frère de Priam, commandait les armées de Teutame, roi d'Assyrie, qui le chargea d'aller au secours du roi de Troie, son tributaire. Comme sa mère étnit d'un pays situé à l'orient de la Grèce et de la Phrygie . les Grees, qui tournaient tonte l'histoire en fictions, dirent qu'il était fils de l'Aurore. La ville de Suze, bâtie par son père , fut appelée ville de Memnon; la citadelle, Memnonium ; le palais et les murs , Memnoniens. On batit en son honneur un temple

H a

où les peuples de la Susiane l'allaieut pleurer. Il y a eu deux autres princes du même nom, dont l'un est cru Aménophis, roi d'Egypte, et l'autre Memon le Troyen.

Virgile suppose que Memnon était un des guerriers dont Enée vit les combats représentés sur les murs du temple de Carthage.

MEMBORINES. V. MEMBOR. MÉNOIRF. (Iconol.) Quelques anciens l'ont représentée par une femme d'un age moyen, dont la coëffure est enrichie de perles et de pierreries ; elle se tient le bout de l'oreille avec les deux premiers doigts de la main droite. C. Ripa lui donne deux vis ges, une robe noire, une plume à la main droite, et un livre à la gauche. Gravelot la figure par nne femme richement coeffée, pour désigner que son siège est dans le cerveau. Le burin qu'il lui fait tenir exprime que c'est là que se gravent les conceptions. Des éléments de dessin, telsqu'un nez, un œil, une oreille, etc., annoncent que les idées nous viennent par les sens. Le chien, placé près de la Mémoire, rappelle que les animaux jouissent de cette faculté. Elle est désignée sur les monuments, par nne jeune personne qui enfonce un clou-

Dans les cérémonies de l'oracle de Trophonius, on faisait hoire à ceux qui venaient le consulter, l'eau de la Mémoire et l'eau de l'Oubli, on les faisait asseoir aussi sur le trôue de Mémoire. V. TROPHONIUS, MNÉMOSYNE.

Léon Augustimus pense que le masque allé des portraits de Virgile, n'est autre chose que l'image de la Mémoire, toujours invoquée par les poètes.

Mésoure ancienne, divinité particulière adorée à Rome.

MÉMORIAUX (Myth. Pers.), nom, suivant Selden, que portaient toutes les fêtes des mages, qui n'étaient en effet, comme les fêtes de presque toutes les religions, que des comménorations des grands phénomènes de la nature.

1. Manpuis, fille d'Unhoréus, roi

d'Egypte, fut aimée du Nil, qui se transforma en tanreau, et eut d'elle un fils nommé Egyptus, d'une force et d'une vertu merveilleuses. On la fait aussi éponse d'Ephésus, et mère de Libya. Elle donna son nom à la ville de Memphis.

2. - Fils de Jupiter et de Protogénie, éponsa Lydie.

Maureus, dien des Phéniciens, était fils des premiers Géants. Il ap prit aux honimes à se couvrir d peaux de bêtes. Il fit plus; car un vent impétueux ayant enflamme une forêt près de Tyr, il prit un arbre. en coupa les branches, et, l'ayant lonce dans la mer , le fit servir de vaisseau. Il rendit aussi un hommage religieux à denx pierres qu'il avait consocrées au Vent et au Fen . et répandit en leur honneur le sange des animaux. Après sa mort, ses enfants lni consacrèrent des morceaux informes de bois et de pierre qu'ils adorerent, et en l'honneur desquels ils établirent des fêtes annuelles ; premier exemple, dit-on, d'un culte religieux rendu à des hommes morts.

Man, mois 3 on en avait fait une divinité particulière. Dans Strabon, c'est le dien Lunus. V. Luturs. Plusieurs temples étaient consacrés à son honneur dans l'Asie mineure et dans la Perse, où l'on jurait souvent par le Men du roi, c.-à-d., par sa fortune.

iortune

MENA, on MENÉ, divinité qui présidait aux infirmités périodiques des femmes. On croit que c'était la Lanc.

MENACE. (Iconol.) Une femme agitée dont les yeux sont ardeuts et la face enflammée: elle est dans l'action de faire des reproches, et tient une épic d'une main, et de l'autre un habon. Son vêtement est de couleur brane, et on la peint au milieu d'une muit qui n'est pas entièrement obseure.

MENACHUS, un des fils d'Egyptus tué par son épouse Nélo.

Ménanes, nom des Bacchantes. Rac. Mainesthai, être en fureur. Ce surnom leur fut donné parceque dans la célébration des orgies, elles étaient agitées de transports furienx, comant échevelées, à deminues, agitant le thyree dans leurs mains, faisant retenitre de leurs hurdements et du bruit des tambours les monts et les bois, et poussont la fureur jasqu'à tuer ceux qu'elles rencontraint, et à porter leurs têtes co bondissant de rage et de joie. Voy. BECCHANTES, TRYADES, TRYADES, TRYADES,

Euripide nous apprend que les Ménades on Bacchantes savaient conserver leur chasteté au milien de l'agitation et de la fureur dont elles étaient inspirées, et qu'elles se dé-Sendaient à grands coups de thirse des hommes qui voulaient leur faire violence : mais Juvenal est d'un autre sentiment , et Lycophron donne l'épithète de Bacchante à une femme dissolue. Les Ménades se faisaient un plaisir de la chasse des animaux sauvages, et se paraient de leurs dépouilles. - Bien que les vierges, les femmes mariées et les veuves concournssent à la célébration des fêtes de Bacchus, cependant il paraft que les véritables Ménades étaient vierges. Nonnus dit qu'elles étaient si jalouses de conserver leur chasteté, que pour ne point être surprises en dormant, elles se faisaient une ceinture avec un serpent : et dans l'Anthologie, on voit que les Bocchantes Eurynome et Porphoride quittèrent les mystères de Bacchus, parcequ'elles allaient se marier. Les Ménades s'exerçaient à la danse et à la course. - Il y avait à Sparte onze filles appelées Dionysiades, qui, aux fêtes de Bacchus, se disputaient le prix de la course appelée Endriona. Les Ménades se couronnaient de lierre, de smilax, de chène et de sapin. - Plusieurs peintures d'Hereulanum représentent des Ménades endormies dont un sature se dispose à abuser. Une autre de ces peintures offre une Bocchonte à qui un jenne Faune baise la main avec amour.

\* Une pierre antique, gravée, nous offre l'image d'une Ménade, dans eet abandon où jette l'ivresse. Elle a la tête renversée, les yeux égarés, les cheveux épars et les genoux sur un autel. Cette furieuse semble, dans son transport, évoquer le Dieu dont elle est saisie. On lui voit entre les brasme petitefigure de femme journt d'une double flûte, et elle l'élève comme pour la donner en spectacle. Ses évocations se font devant la statue du dien Pan, ou plutôt du dieu de Lampsaque. Comme cette étrange divinité et le dieu du vin avaient àpeu-près le même culte, on apercoit de l'autre côté, dans une espèce de cuve ornée, une petite figure de femme qui boit dans un vase de la forme de ceux appelés Cotyles. MENAGYRTES, prêtres de Cybèle

qui faisaient leur quête tous les mois. Voy. AOYRTES, MÉTRAGYRTES. Roc. Men, mois.

MENAH ( Myth. Mah.), vallée à quatre lieues de la Mecque. Les pélerins doivent y jeter sept pierres par-dessus l'épaule. Les docteurs musulmans endonnent trois raisons : les uns disent que c'est pour renopeer ou diable, et le rejeter, à l'imitation d'Isnaël, qu'il voulnt tenter an moment que son père Abrahamallait le sacrifier, et qui le fit fuir en lui jetant des pierres; lesautres, qu'ayant vouln empecher Abraham d'égorger Ismaël, et n'ayant rien pu gagner ni sur Ismaël ni sur Agar, ils l'éloignèrent tous les trois par ce moyen; et les troisièmes, que c'est en mémoire des pierres qu'Adam jeta au diable lorsqu'il revint l'aborder après lui avoir fait commettre le péehé originel

lui n'avait pu l'atteindre. Elle Ini donna beauconp d'exercice, Hercule ne voulant pas la percer de ses troits, parcequ'elle était consocréeà Diane; un is enfin elle fut prise en voulant tray-rs r le Ladon. Hercule l'apporta sur ses épaules à Mycènes. Le Mé ale tait aussi con acré à

Diane, comme un terrain propre à la chasse. 2. - Villed Arcadie, celebre par le culte qu'elle rendait au dieu Pan. 3. - Fi s de Lycron, donna son nom à la ville et à la montagne de ce nom. Ce fut lui, selon Apoliodo e. qui conseilla à ses frères de tuer un enfaut . pour mettre à l'épreuve la di-

vinité de Jupiter. 4. - Père d' Ata'ante l'orcadienne. MÉNALÉE, fameux centaure.

MÉNALION, père d'Atalante. V. ATALANTE. MENALIS URSI, constellation de

l'Ourse; c'est Calisto, nymphe d'Arcadie oa était le mont Mondo. t. Méntaus, père du quatrième Vulcain, selon Cicéron.

2. - Surnom de Pan, parceque ce dien faisait sa demeure ordinaire sur le mont Ménale.

Ménalque, un des bergers que Virgile introduit dans ses Buroliques. Rac. Menos, courage; alcè, force.

Ménasints, fils de Polliex, avait une statue à Corinthe dans le temple bâti en l'honneur de son père. MENAT, distribut urdes graces,

divinité des anciens Arabes. Manavi ( Wyth. Mah. ), livre de théologie mystique, commentaire du Gulchendras, code socre des Sonfys. D'une part, l'amour de Dieu et l'union intime avec Dieu y sont decrits en term s extatiques ; de l'au-tre , la vanité sin monde, la dignité de la vertu et l'énormité du vice s'y trouvent vivement représentées. On y voit que la vie intérieure consiste en trois choses : La connaissance, la purgation, l'illumination. On y lit qu'il y a trois marques de la vie de Dieu dans l'homme : Le détachement du monde, le désir continuel de Dieu , la persévérance dans l'oraison. Chardin. Vov. GULCHENDE AGE Mexcits (Myth. Chin.), philosophe qui parut en Chine après Confucius. Il a la réputation de l'avoir emporté en subtilité et en éloquence

sur son prédécesseur, mais de lui avoir cédépar l'innocence des maurs, la droiture du cœur et la modestie du

langage. Mannis, dieuégy ptien. Les Mendésiens, qui portaient son nom, le complaient entre les lauit principaux dienx. C'était le bouc qui était consacré à Pan, ou plutôt c'était Pan lui-meme que les Egyptiensodoraient sous la forme d'un touc, symbole du principe de fécondité de la nature entière. Dans la Table Isioque, il a les cornes du bonc par-dessus celles du bélier, ce qui en fait quatre. Il y avait, dans la l'asse-Egypte une ville de ce nout, où ce dieu était particulierement honoré, Les Mendesiens n'immolaient ni boues ni chèvres, croyant que leur dieu se caehait souvent sous la forme de ces animums. A la mort de celui des boucs qu'ils honoraient sur tous les autres, le deuil était général.

MENOIANTS. (Myth. Jap.) Il ya au Japon un ordre de mendiants qui, sans être religieux ni assujetis à aucune règle, s'engagent par un vœu formel à vivre d'aumônes, vœu qui n'est pas d'un grand mérite pour ceux qui le font. Ce sont des gens réduits à la misère, qui, ne ponvant s'accoutumer au travail, couvrent leur paresse du manteau de la dévotion. Cette picuse fainéantice est autorisée et même consacrée par des cérémon es solemnelles. On conpe publiquement les cheveux à celui qui veuts'enroler dans cette confrérie de guenx, et on l'installe, en quelque sorte, dans sa nouvelle profession par quelques prières.

Mené, déesse, la même que la Lune. Jerémie en parle sous le nomde reine du ciel, et Isale, sous le nom de Méni. Son culte était fort common dans la Palestine, et les Hébreux y étaient fort attachés. Jéremie dit que les pères allument du feu, les femmes pétrissent des

MEN

ghteanx, et les enfants amassent du bois pour cuire ces gatcaux, en l'honneur de la reine du ciel.

1. Mánácás, père de Créon et de

Jocaste. 2. - Fils de Créon, roi de Tnèbes. Tirésias déclare à Créon, de la part des dieux, que,s'il veut sauver Thebes, il faut que Ménécée périsse. Créon vent savoir sue quel fondement les dieux demandent le sang de son fils. La mort de l'ancien dragon consaeré à Mors, et tué par Cadmus, en est la cause. Le dieu veut venger sa mort dans le sang d'un prince issu des dents du dragou. Ménécée était le dernier de cette race; il n'était point morié : en un mot, c'était la victime que demandait Mors, et il fallait que son sang teignit la caverne même du dragon. Creon veut donner sa vie our sou fils, et lui ordonne de fuir. Ménécée trompe la douleur de son pière, et part déterminé à baigner de son saug l'antre du dragon, (Eurip. Phenic.) On voyait sur son tombeau un grenadier dont le fruit se fendait quand il était mûr, et semblait jeter du song. Cet arbre était venu de lui-même, et s'était reproduit par des rejetons qu'il poussait de temps en temps.

Menecla, fille d'Hyllus, de laquelle Hippotas ent Eole.

Ménénemus, fils de Bunéas, montra à Hercule comment il pouvait aisémeut venir à bont de nettoyer les étables d'Augias. Il combat ensuite avec Hercule contre Augias; mais il fut tué dans ce combat, et inhumé par Hercule, avec toutes sortes d'honneurs, sur le promontoire Lépréum : ce héros y fit célébrer des jeux funehres dans lesquels il combattit luimême contre Thésée , qui se défendit si bien, que les assistants lui donperent le nom de second Hercule.

Ménétales, fête qui se célébrait à Téraphné, ville de Laconie, en l'honneur de Ménélas, qui y avait un temple. Les habitants préten-daient que les deux époux y étaient inhumés dans le même tombeau.

Ménélas, ou Ménélaüs, frère d'Agamemnon', et filsid'Atrée, selou

l'opinion commune. Voy. ATRIDES. Ce prince épousa la fameuse Hé-lène, fille de Tyndare roide Sparte, et succéda au royaume de sou beaupère. Quelque temps après, le beau Pàris arriva à Sparte, peudant l'ab-sence de Ménélas que les affaires de ses frères avaient attiré à Mycènes; s'étaut fait aimer d'Hélène, il l'enleva, et cansa par-là la guerre de Troie. Ménélas, outré decet affront, en instruisit tous les princes de la Grèce, qui s'étaient engagés par les serments les plus saints à donner du secours à l'époux d'Hélène, si on venait à lui enlever son épouse. Les Grees prennent les armes, se rassemblent en Aulide ; et , tout prêts à partir . ils se voient arrêtés par un oracle qui exige qu'Iphigénie soit immolée pour procurer aux Grecs un heureux succès, Agamemnon, gagné par les raisons de Ménélas, consent au sacrilice de sa fille, et écrit à Clytennestre de lui amener promptement Iphigénie au eamp : mais bientôt la pitié l'emporte, et il envoie un contre-ordre. Ménélas, instruit de son changement, arrête le messager, se saisit de la lettre, et va faire à son frère les plus vifs reproches sur son inconstance. Mais quand il voit la princesse arrivée, et les larmes eouler des yeux du père , il ne pent lui-même reteuir ses pleurs; il ne veut plus qu'on sacrifie Iphigénicà ses intérêts. Les Grecs et les Troyens étant en présence sous les murs de Troie, prêts à combattre, Pèris et Ménélas proposent de se battre en combat singulier et de vider enx seuls la querelle. On convient que si Paris tue Ménélas, il gardera Hélène et tontes ses richesses, et les Grecs retourneront en Grèce, amis des Troyens; mais que si Ménélas tue Paris, les Troyens rendront Hélène avec tontes ses richesses, et paieront aux Grecs et à leurs descendants, à jamais, un tribut qui les dédommage des frais de cette guerre. Tout étant ainsi réglé, ils entrent en lice : Ménélas a l'avantage; mais Vénus, voyant son favori prèt à succomber , le dérobe aux

coups de son ennemi, et l'emporte dans la ville, c'est-à-dire que Paris pril la fuite. Le vainqueur demande le prix da combot; mais les Troyens retusent d'acomplir le traité, et quelqu'nn d'entr'eux [ni tire une flèche dont il est blessé légèrment. Cette perfidie fit recommencer les hostilités.

Après la prise de Troie, les Grecs remettent Helène entre les mains de Ménélas, et le laissent maltre de sa destinée. Il est déterminé, dit-il, à la conduire dans la Grèce, pour l'immoler à son ressentiment, et anx mûnes de ceux qui ont péri dans la guerre de Troie. Hélène demande à se justifier : elle prétend d'abord que Ménélas doit s'en prendre à Vénus, et non pas à elle. « Eh! le moyen , » dit-elle, de résister à une déesse à » qui Jupiter même obcit? » Elle reproche ensuite à son époux de s'être absenté fort à contre-temps de son palais après y avoir reçu Pàris. Enfin elle lui fait valoir comme une preuve de sa tendresse le sacrifice qu'elle lui fit de Deiphole, qui avait succédé auprès d'elle à Paris, et qui fut livré à Ménélas. Cette dernière raison fit impression sur l'époux, il se réconcilia de bonne foi avec Hélène, et la ramena à Sparte. Pausanias fait mention d'une statue de Ménélas, qui, l'épée à la main, poursuit Hélene, comme il fit, dit-il, après la prise de Troie. Ménélas n'arriva à Sporte que la huitième année après son départ de Troie. Les dieux, dit Homère, le jetèrent sur la côte de l'Egypte, et l'y retinrent long-temps, orcequ'il ne leur avoit pas offert les hécatombes qu'il leur devait. Il y serait même péri sans le secours d'Eidothée et de Protée. (V. Espoтики et Риотки.) Ce fut là, suivant une tradition rapportée par Hérodote, que Menelas retrouva Hélene, comme je l'ai dit en son article. L'historien ajoute que ce prince, après avoir reconvré chez les Egyptiens sa femme et ses trésors, se montra ingratenverseux, et ne reconnut que por une action barbare les services qu'il en avait recus; car, comme il voalui s'embarquer pour retorner on Grèce, et que les vents lui étaient toujoura contraires, il s'avise d'une chose horrible pour découvrir la volonté des dieux. Il prit deux la volonté des dieux. Il prit deux chercher dans leurs centralles persegnés des on départ. Per est princips de son départ. Per le cursuité, dont on est hienôt consissance, il se rendit olérat à toute l'Égypte ; et ayant été poursaivi comane un barlone, il s'enfuit sur comane un barlone, il s'enfuit sur

un vaissean en Libye. Euripide fait encore jouer deux mauvais rôles à Ménélas dans son Andromague, et dans son Oreste. Hermione jalouse de l'amour que Pyrrhus a pour Andromaque, veut faire périr cette princesse et son fils. Ménélas, se prétant aux fureurs de sa fille, les fait conduire lui-même à la mort : mais le vieux Pélée, père d'Achille, prend leur défense, fait de sanglants reproches à Ménélas, lui impute à lui seul tous les maux de la Grèce pour racheter une Furie qu'il aurait du laisser à Troie avec execution, en donnant même une récompense à ses ravisseurs pont n'être pas forcé de la reprendre de leurs mains. Il ne ménage pas plus l'honneur de Ménélas en fait de bravoure : il le représente comme un heros de parade, revenn seul sans blessure, et qui, bien loin d'ensonglanter ses armes , les a tenues soigneusement cachées, et n'a rapporté de Troie que celles qu'il y avait portées. Il lui remet devant les yeux le sacrifice d'Iphigénie qu'il a extorqué d'Agamemnon, sans rougir de contraindre un père à immoler sa propre fille : tant vous ap préhendiez , dit-il, de ne pas recouvrer une femme intraitable ! Il lui fait un crime de ne l'avoir pas tuée en la voyant, et de s'être laissé bassement reguener par d'artificieuses caresses. Enfin il le couvre de confusion an sujet de l'action indigne qu'il veut conmettre en la personne de Molossus et d'Andromaque, et ordonne enfin an père et à la fille de retourner an plutôt à Sparte.

" Oreste, après avoir tué Clytemnestre sa mère, est poursuivi par Tyndare qui demande son supplice aux Argiens. Il a recours à son oncle Ménélas; celui-ci veut perdre Oreste pour envahir ses états, feint de s'intéresser pour lui, mais craint, ditil, de prendre hautement sa défense, et offre seulement d'employer ses prières auprès des Argiens. Voy. ORESTE, HÉLÈNE.

Virgile met Ménélas au nombre des Grecs qui s'enfermèrent dans le cheval de Troie.

1. Ménétée, fameux Centaure. . - Un des chiens d'Actéon. Méneraira vis, un des géants, fils du Tartare et de la Terre.

Ménérnon , Thessolien , ayant voulu surprendre sa mère endormie sur le mont Cyllare, fut changé en bete. D'autres disent que sa mère même le fit mourir avant qu'il eût exécuté son détestable dessein.

MENEPTOLENE, fils d'Iphiclus, relèbre par so vitesse. Au siège de Troie, il était, avec Médon, à la tête des Phthiens, dans le combat

auprès des vaisseoux. Menès, législateur et premier roi d'Egypte, succéda aux dieux et aux héros dans le gouvernement des hommes, fonda Memphis, y consacra un temple à Volcain, et apprit à ses sujets le enlte des dieux et la manière d'offrir des sacrifices. A près sa mort, il fut mis au rang des dieux sous le nom d'Osiris. On lui attribue l'origine de l'idolàtrie, fondée sur la nécessité de retenir auprès de lui les Egyptiens qui se dispersaient.

1. Ménesthée, arrière-petit-fils

d'Erechthée.

 Fils de Pélée, monta sur le trône d'Athènes par le secours de Tyndaride, et force Thésée à chercher un asile dans l'isle de Seyros. Il alla au siège de Troie, et fut d'un grand secours à Agamemnon par le talent qu'il avait de bien ranger les troupes en bataille. A son retour de cette expédition, il mourut dans l'isle de Mélos, après un règne de

vingt-trois ans.

Ménestrais, un des capitaines

d'Achille , était fils du fleuve Sperchius et de Polydore fille de Pélée; mais dans le public il passait pour le fils de Borus, époux de cette prin-

MENESTRIUS, roi d'Arne, fils d'Areithous et de Philomédase, tué par Paris au siège de Troie.

MÉNESTHO, une des Océanides, ainsi nommée parcequ'elle se ressou-

venait de tout. Managration, surnom donné à Mercure sur une médaille, comme échanson des dieux, fonction qu'il avait avant Hebé. Dans Homère,

ce sont les hérauts qui servent toujours le vin. t. Mźnérius, fils de Japet et de Clymène. Jupiter l'écrasa d'un coup de foudre, et le précipita dans les

enfers, parcequ'il s'était souillé de crimes. C'est peut-être celuiqui suit. 2. - Bouvier des enfers, avant voulu s'opposer à Hercule et défendre Cerbère, le héros l'embrassa et le serra de manière à lui briser les os.

MENOLABE (Myth. Scand.). vierge géante demeurant dans un châtean enchanté.

Min (Myth. Rabb.), idole que les juis adorèrent. On prétend que c'est Mercure, et l'on dérive son nom de Manoh, Numerarii. D'autres y retrouvent le Ména des Arméniens et

des Egyptiens, la lune ou le soleil. Ménilek, fils de Salomon, suivant les légendes fabuleuses des Abyssiniens. Ils croient qu'il dérols à son père l'arche d'alliance et une copie de la loi, et les transporta dans la capitale d'Ethiopie, Axum. Ils sont persuadés que cette espèce de polla-dium est encore conservée dans l'église de cette ville.

MENIOSSEPENESTE (Myth. Pers.). nom de Dieu dans le Zeud, languo sacrée des Parsis.

1. Ménirez, une des Néréides. 2. — Idole des Indiens représentée comme ayant plusieurs têtes de différentes figures. 3 - Une des Amazones qui allè-

rent an seconts d'Eétès, roi de Colchide. 4. - Fille d'Orion et sœur de Mé-

MEN tiocha, selon Antoninus Liberalis. Minerve enseigna à ces deux sœurs l'art de tisser, et Vénus les doua d'une très grande beauté. L'oracle ayant répondu qu'une peste qui ravageait le pays cesserait si deux jeu-nes filles s'immolaient, elles se tuèrent elles-mêmes; et la peste cessa. Pluton et Proserpine enlevèrent leurs corps et les placèrent au Ciel, au nombre des comètes. A Orchoménos, les Aones leur construisirent un temple célèbre, dans lequel les jeunes filles et les jeunes gens leur offrajent

chaque année des sacrifices. Méniprides, fils d'Hercule et de

la thestiade Entédis. Ménis (Myth. Egypt.), roi d'Egypte qui le premier enseigna à ses sujets l'usage de l'argent monnoyé, et les dégoûta ainsi de la vie sobre et frugale qu'ils avaient menée jusqu'àlors. Une colonne, placée dans un temple à Thèbes, portait une imprécation contre ce prince, sur lequel on fait ce conte : Technatis, roi d'Egypte, étant engagé dans une expédition contre les Arabes, et avant devancé ses équipages, fut réduit à se contenter de la nourriture grossière que le hasard lui présenta, et à concher sur une natte de jonc. Il se trouva si bien de cette manière de vivre, qu'il maudit la mémoire de Ménis, et, de l'aven de ses pretres, rendit cette imprécation publique et durable.

MÉNISQUES, plaquesque l'on mettait sur la tête des statues des dieux. afin que les oiseaux ne s'y reposassent point, et ne pussent les gâter de leurs ordures.

Ménius, fils de Lycaon, changé avec son père en loup, fut écrasé par Jupiter, pour avoir blasphémé contre ce dieu.

1. MENGETE, pilote du vaisseau de Gyas, que ce capitaine précipita dans les flots, pour lui avoir fait perdre le prix. Enéid, l. 5. 2. - Arcadien qui suivit Enée,

et fut the par Turnus. Mencerianès, nom patronymique de Patrocle.

J. - MENGETIUS, fils d'Actor et

d'Egine, époux de Sthénélé et père de Patrocle, fut un des Argonautes. S'étant révolté contre son père qu'il voulait détrôner, il fut obligé de se retirer an pays des Locriens, qu'il subjugue. 2. - Fils de Japétus et de Cly-

mêne. Jupiter, d'un coup de fondre, le précipita dans l'érèbe, en punition de sa méchanceté et de son orugil, dit Hesiode, ou, selon Apollodore, pour avoir assisté les Titans dans leur combat contre les dieux.

3. - Fils de Centhonymus, et gardien des tronpeaux de Pluton. Hercule le combattit, lorsqu'il descend it aux enfers. Il lui cassa les côtes, et l'aurait tué sans l'intercession de Proserpine. Il avait déjà excité le courroux du héros, en avertissant Géryon qu'Hercule lui avait enlevé ses bœufs.

Méson, capitaine troyen, tué par Léontée au siège de Troie

Manoryannus, roi des mois, surnom sous lequel les Phrygiens adoraient Atys, pris pour le soleil. Menou (Myth. Ind.), fils de Braham, fondateur de la jurisprudence indienne.

Mans, la vensée. Les anciens en avaient fait une divinité, qu'ils adoraient comme l'ame générale du monde, et celle de chaque être en particulier. Ils l'invoquaient pour qu'elle ne suggerat que de bonnes pensées, et détournat celles qui ne servent qu'à nous égarer. Le préteur T. Otaciliuslui voua un temple qu'il fit bâtir sur le Capitole, lorsqu'il fut décemvir. Plutarque parle d'un antre bâti dans la huitieme région de Rome, et qui avoit été voué lors de la perte de la bataille de Thrasymène. Mensonon (Iconol.), chose fans-

se et inventée, que l'on veut faire passer pour véritable. Ce vice natt de la bassesse des sentiments, de l'indiscrétion de la langue, et de la fausseté du cœur. C'est pourquoi on le représente laid, mal coëffé et mal vêtu: sa draperie est garnie de langues et de masques : il tient un faisceau de paille allumée, pour marquer que ses propos n'ont aucune

substance, et meurent presque aussitôt qu'ils sont nés. On lui donne une jambe de bois, pour marquer son peu de solidité. Manuel des artistes,

Quelques uns en font une divinité infermale. On lui domnait le soin de conduire les ombres des merts dans le Tartare. C'est sans donte Mercure que l'on entend par cette divinité allégorique. On le représentait nive un air affable et séduisant; air qui l'ui convient encore comme dieu des marchands et des filous, qui sont

Les Indiens et les Pers's avaient le mensonge en horreur, et avaient fait des loissévères pour sa punition.

Artaxerxès voulait que l'on pe çât de trois clous la langue de e-lui qui serait convaincu de mensonge. Les Egyptiems, au contraire, mentaient sans mesure, et semblaient autoriser ce vice par son impunité.

1. MENTÉS, roi des Ciconiens, dont Apollon prend les traits pour empecher Atrée d'emporter les armes de Panthus. L'iad., L. 17.

a. — Fils d'Anchialis et roi des Taphiens, dont Minerse prend la forme dans le premier livre de l'Odystele, pour se readre auprès de Télemayu-, et lui ammoner le raun oisen, et lui samoner le raun oisen, et luisse Télemagne persuade qu'i vient d'entendre un nière. Ce Mentie était un célebre négociant de l'ide de Lencale, quiprit Homère à Sunyra, l'emmena sure lui, poète reconnaissant cons-éra le nom de son ami.

MENTIE, fille du Cocyte, nymphe aimée de Pluton, que la jalouse Proserpine changes en une plante de son nom, que les Grees nommes hédyosmos, à cause de sa bonne odeur. Rac. Hédys, agréable; ostmos, odeur. Appean attribue le malheur de Menthe à Cérès qui la foula ux pieda, et sa métamor phose à la compossion des dieux. V. Amentrés.

1. Menton, père d'Imbrius. 2. — Un des plus fidèles amis d'U- lysse, et celui à qui, avant de s'em-Farquer poor Troie, il avait confié le soin de samaison. Minerve prenait souvent sa figure et sa voix pour exhorter Télémoque à ne point dégénérer de la val-ur et de la prudence de son père. C'est d'après eette idée que Penel in a peint sous ses traits Minerve accompagnant le jeune Télémaque dans ses voyages. Une tradition, qui fait honneur au corne d'Homère, apprend que ee poète, sensible à l'amitié, plaça ce Mentor dans son poeine, en reconnaissance de ce qu'étant abordé à Ithaque à son retour d'Espagne, et se trouvant fort incomme de d'innefluxion sur les yeux, qui l'empêchait de continuer son voyage, il fut reçu chez ee Mentor, qui eut de lui tous les soins inna-ginal.les.

3. — Fils d'Hercule et de la thestiade Asopis. 4. — Un des fils d'Enrysthée, tué

dans le combat courte les Athéniens.
Ménurum (Mrth. Egypri.), divinité adorée dans un bourg du
même nom, près de la ville de Canopus. S. lou natidousté, menuti, en épyptien, signifie la déesse de l'eau. Dautres la confondent avec Faum-mathis, femme du pilote du
Mindas.

Mans, lacédémonien, père de Pédias, épouse e Granaiis, roi d'Athènes.

1. Mέως, roi de Phrygie, épousa Dinéyme, dont il eut Cybèle. Il donns son nem à la Mconie. S'etant apriça que sa fille était enceinte, il fit momir Atys son amont et ses femmes, et jeter leurs corps à la voirie. V. Crista.

Capitaine théhain, fils d'Hémon, échappa en les einquante guerriers qu Étécle aposta pour assassiner Tydée, et revint 'Thèbes porter la nouvelle de leur défaite.

 Capitaine latin, blessé d'un

conp de javelot par Enée. 4. — Père d'Homère.

Mionines, surnom donné aux Muses, parcequ'on eroyait que la Méonie était la patrie d'Homère, leur plus célèbre favori. la Méonie.

M kontnès, surnom d'Homère. Máonis, Arachné, qui était de

1. Mzontus, surnom de Bacchus, pris du culte qu'on lui rendait dans

2. - Surnom d'Homère, on de Méon son père, ou de la Lydie, appelée aussi Méonie. Méorinz ( le Palus ) était adoré

comme un dieu par les Massagètes, selon Maxime de Tyr.

Méorines, les Aniazones, parcequ'elles habitnient les bords du marois Mootide, nujourd'hui la mer de Zabache.

Méoris Ana, autel de la Diane de la Chersonnèse-Taurique, ninsi appelée du voisinage des marais Méotides, au sud-ouest desquels est la Crimée. V. TAI RIQUE.

Méphitis, déesse qui présidait à l'air corrompu. C'était Junon, qui sous ce nom, avait un temple dans la vallée d'Amsanecte et à Crémone. Tacite remorque que, dans l'embrasement général de cette dernière ville, ce temple seul resta debout, défendu ou par sa situation, ou par la divinité à laquelle il était consocré.

Mérais. (Iconol.) Ce sentiment n été rendu por une main qui fait claquer les doigts; geste que fait la statue de Sardanapale, pour indiquer le peu de valeur dont lui paraissuit la vie. Un vieux satyre en bronze du cabinet d'Herculanum fait le même

geste. MEN. Non seulement elle avait des divinités, qui présidaient à ses eaux. mnis elle était elle-même une grande divinité, personnifice sous le nom d'Océan, nuquel on faisoit de fré-quentes libations. Lorsque les Argonontes furent près de mettre à la voile, Jason ordonna un sacrifice solemnel, et chaeun s'empressa de répondre à ses désirs. On éleva na autel sur le rivage; et, après les oblations ordinaires, le prêtre répandit dessus de la fleur de farine mèlée avec du miel et de l'huile, immola deux lœufs aux dieux de la mer, et les pria de leur être favorables pendant leur navigation. Ce culte était

MER fondé sur l'utilité qu'on en retirait, sur les merveilles qu'on remarquait dans la mer : l'incorraptibilité de ses eaux, son flux et reflex, la va-riété et la grandeur des monstres qu'elle enfante, tout cela produisait l'adoration des dieux qu'on supposait gouverner cet élément. Le socrifice qu'on offrait à la mer, c .- à - d. , à l'Océan et à Neptune, pour reconnaître leur souverain ponvoir sur les ondes, était, selon Homère, lorsqu'elle était agitée, d'un taureau noir , ainsi qu'à la tempète et au lac Averne, dit Festus. Lorsque la mer était calme, on lui socrifiait, selon le même poète , un agneau et un porc. Cependant Virgile dit que le tanreau était la victime que l'on iminolait le plns communément aux dienx de la mer. On offrait aussi quelquelois des chevaux en sacrifice à la mer, témoin Mithridate qui, pour se la rendrefavorable, y fit précipiter des chariots attelés de quatre

cheva-ix. Quand le socrifice se faisait sur le bord de la mer, l'insage était de recevoir dans des patères le sang de la victime, qu'on y versuit ensuite en faisant des prières convenables. Si le sperifice se faisait à bord d'un vaisseau, on laissait couler dans la mer le sang du taureau , comme l'observe Apollonius de Khodes. Virgile nioute à cette cérémonie, qu'on jetait dans les caux les entrailles de la victime, en faisont des libations de vin ; et c'est aussi , selon Tite-Live , ce que fit Scipion à son départ de Sicile pour l'Afrique.

Mais dans le sacrifice que Cyrène fait à l'Océan, au milieu du palais de Pénée, à la source de ce fleuve, elle verse le vin, à trois reprises différentes, sur la flamme du fen qui brûlait sur l'autel, suivant la fiction de Virgile. L'encens n'était pas non plus épargné dans ces sortes de sacrifices, tonjours accompagnés de vœux et de prières.

On offrait encore, dans ees sacrifices, différentes sortes de fruits. On voit sur la colonne trajane une pyramide représentée sur l'autel devant lequel l'emperent , tenant une patère à la main, fait égorger un tanreau à bord de son vaisseau Cependant Justia nous apprend qu'Alexandre-le-Grand, au retour de ses expéditions, voulant se rendre l'Océan favorable, se contenta de lui faire des libations, sans antre serifice; et, au rapport de Thucydide, Alcibiade, Nicias et Lamachus, généraux de la flotte athénieme, n'avaient aussi fait, en partant du port du Pirée, que de simples libations de vin à la mer, dans des coupes d'or et d'orgent, en chantant des cantiques. Pour les Egyptiens, ils avaient la mer en abomination, parcequ'ils croyaient qu'elle était Typhon, un de leurs anciens tyrans. Voy. NEPTURE, TYPHON.

Men. (Myth. Pers.) L'ange des astres, selon les Guèbres. C'est aussi le nom du soleil. Chardin.

Mans. Icon. Q ne doit jamais donner des uraes aux mers. Ce symbole ne convient qu'aux fleuves; mais on les désigne bien par des helicnes, des dauphins et d'autres poissons monstrucux, on par des vaisseaux qu'on fait apercevoir dans l'éloignement. Il est bon de remarquer ici que la baleine convient plus particulièrement à 10 céan.

Coustou le jeune, sculpteur, a serpriné, d'une manière inérnéeuse dans la pièce des vents, de Marly, la jonction des descaurers, une des mercian est personailée par un vieillent, et la Médierranée, par une femme accompagnée d'un enfant, ymbole d'une vivière. L'O'ceins appaie sur meu urue placée entre lui et la Médierranée, qui croise son et la financier le carrière de la médie de la Médierranée, qui croise son aud en Languerdoc.

Cette mème jonction a été dési-

Cette nième jonction a été désignée dans la grande galerie de Verssilles, par Neptune et Thétis qui se donnent la main. La baleine placée près du dieu indique l'Océan, comme le dauphin et la rame auprès de la déesse annoncent la Méditerranée.

Thévenot décrit un sacrifice

qu'on a contume de faire à la mer sur la côte des Indes, et qui à lieu en diverses occasions, principalement quand les Gentils ont des parents ou des omis en voyage. Il fut un jour témoin de cette serte de socrifice, et voici ce qu'il en raconte : « Une » femme portait en ses mains un vais-» seau de paille convert d'un voile; » trois hommes jouant de la flûte » l'accompagnaient, et deux antres » avaient ehocun sur la tête un pa-» nier plein de viandes et de fruits. n Etant arrivés sur le rivage, ils je-» tèrent en mer le vaisseau de paille, " après quelques prières, et laissè-» rent la les viandes qu'ils avaient » apportées, » Le même saerifice se fait chez les mahométans. - Les Gentils font encore un autre sacrifice à cet élément à la fin du mois de Septembre, et c'est ce qu'ils appel-lent ouvrir la mer, à cause que personne ne peut naviguer sur leurs mers depuis Mai jusqu'à ce tempe-

là. Tonte la cérémonie consiste à jeter

des cocos dans la mer, et chaeun y

jette le sien. La mer est la divinité totélaire du rovaume de Saka, situé sur la côte d'Ivoire en Afrique. Le roi de ce pays envoie tous les ans, vers le mois de Décembre, un canot monté par un eertain nombre de ses gens, qui sont chargés d'aller sur la Côte-d'Or offrir un socrifice à la mer. Ce saerifice consiste en de vieux haillons, des cornes de boue pleines de poivre, et des pierres de plusieurs sortes. Il s'imagine engager la mer, par de pareilles offrandes, à favoriser le commerce et la navigation. Le canot élant de retour, il en part un autre pour la même commission, et ainsi successivement jusques vers la fin d'Avril. A la suite de chaque canot. les négociants out coutune d'en faire partir plusieurs autres, persuadés gn'il ne peut leur arriver aucun aceident dans la compagnie du canot

Au Cap Corse, sur la côte de Guinée, on immole tous les ans une chèvre sur un rocher qui s'avance dans la mer, qu'ou regorde comme la principale-fétiche du centon. Le ascriffestern mange une proti de la victime, et jette le reste dans la me, incorpant la divinité avec des postures et des contorsions rédicules, la sison et les jours les plus favorables pour la péries, assurant que la fétic les luis indiqué desa propre bouche. Chaque preleveur emangre pas de controllé la su materna par la controllé la sur controllé la su materna par la controllé la sur controllé la su materna par la controllé la sur controllé la su materna par la controllé la sur controllé la su materna par la controllé la sur motion por controllé la sur materna par la controllé la sur motion por controllé la sur materna par la controllé la sur motion por controllé la sur materna par la controllé la sur motion por controllé la sur materna par la controllé la sur motion por controllé la sur materna par la controllé la sur materna particular la controllé la sur materna par la

sent qu'il fait au prêtre.

Les habitants des royaumes de Benin et d'Ardra, en Afrique, ont coutume de jurce par la mer ou par leur souversin.

 Ména, fille de Protée et de la nymphe Aussia, était une des compagnes de Diane. Un jour qu'elle anivait la déesse à la chasse, Jupiter, sous la forme de Minerve, tira la nymphe à l'écart et la surprit. Diane ririée la perca de ses liéches, et la changea en chienne. D'autres la font mourir encore vierge.

Fille d'Atlas, mariée à Lycaon, dont elle cut le héros Tégéatés.
 Prètresse de Vénus dans

Stace.
Mercénona, déesse que l'on fai-

sait présider aux marchandises et aux paiements. Ruc. Merx, eis, marchandise. Mercredi. (Myth. Mah.) Les

Persans regardent en général le mereciticomes un jour blane, c-à-di, beureux, porceque, disent-lis, la lumière fut crèc ec jourals. Al lumière fut crèc ec jourals al lumière fut crèc ec jourals au ne commence-t-on qu'en ce jour toute sorte d'application à l'étant et aux lettres. Ils exceptent pourtant le déraite mercerdi du mois de Sephar, qu'ils appellent Mencredi de malheur, et qui est le plus de de malheur, et qui est le plus de din.

Merchent (Iconol.), quatrième jour de la semaine, était personnifié par une figure de Mercure, qu'on reconnaît aux allerons de son pétase.

Mercure, celui de tous les dieux du paganisme à qui la fable donne le plus de fonctions de jour et de nuit. Les Grees le nommaient Hermès,

interprête on messager. Son nom latin vensit, si l'on en croit Festus, des marchandises, à merctbus. Interprête et ministre fidèle des autres dieux, et en particulier de Jupiter son père, il les servait aver un zele infatigable, même dans des emplois peu honnètes. Il avait soin de toutes leurs affaires, tant de celles qui regardaient la paix et la guerre, que de l'intérieur de l'O-lympe; de leur fournir et servir l'ambroisie, de présider aux jeux et aux assemblées, d'écouter les harangues publiques et d'y répondre, etc. C'était lui qui était chargé de condnire aux enfers les ames des morts et de les ramener, et l'on ne pouvait mourir que lorsqu'il avait entièrement rompu les tiens qui unissaient l'ame au corps. Il était , en outre , le dieu de l'éloquence et de l'art de bien porler; eelui des voyageurs, des marchands, et même des filous. Ambassodeur et plénipotentiaire des dieux, il se trouvait à tons les traités de paix et d'alliance. Tantôt on le voit accompagner Junon, on pour la garder, ou pour veiller sur sa condnite; tantot il est envoyé par Jupiter pour entamer quelque intrigue svecune nouvelle maîtresse. Ici c'est lni qui transporte Castor et Pollux à Pallène: là il accompagne le char de Pluton lorsqu'il enlèse Proserpine. Embarassés de la querelle excitée entre trois déesses au sujet de la beauté, les dieux l'envoient avec elles an berger Paris. Enfin on l'invoruait dansles mariages, pour qu'il rendit les époux heureux. Tant de fonctions différentes ont fait croire qu'il y avait en plusieurs Mercure, et qu'on avait donné au seul fils de Jupiter des attributs qu'il aurait fallu partager entre plusieurs dieux du mème nom.

Les mythologues recommissent en effet plusieurs Mercure: Lactance le grammairien en compte quatre ? Fun, fils de Jupiter et de Maïa; le second, du Cele et du Jour; le troisième, de Liher et de Proserpine; le quatrième, de Jupiter et de Cyllene, qui tua Argus, et s'enduit ensuite.

disent les Grecs, en Egypte, où il porta la connuissance des lettres. Suivant Cicéron, il y en avait cinq; I'nn , fils du Ciel et du Jonr ; l'autre, de Valeuret de Phoronis : c'estcelui qui se tenait sur la terre, et qui s'appelalt Trophonius. Le troisième était fils du troisième Jupiter et de Maia; le quatrième, fils du Nil, que les Egyptiens croyaient qu'il n'était pas permis de nommer, le cinquième, que les Phénéates honoraient, était le meurtrier d'Argus. Tous ces Mercure peuvent se réduire à deux ; l'ancien Mercure, ou le Thot ou Thaut des Egyptiens, contemporain d'Osiris; et celui qu' Hesioae dit fils de Jupiter et de Maior

Les temps béroiques n'ont point de personnage plus célèbre que le Mercure Egyptien. Il était l'ame du conseil d'Osiris, qui s'en servit dans les affaires les plusdélicates, et qui, avant son déport pour la conquête des Indes, le laissa à Isis, qu'il avait nommée régente, comme le ministre le plus habile. Il s'appliqua, en effet, à faire fleurir le commerce et les arts dans toute l'Egypte. Occupé des connaissances les plus sublimes, il enseigna aux Egyptiens la manière de mesurer leurs terres, dont les limitesétaient souvent dérangées par les accroissements du Nil. Enfin il y eut peu de sciences dans lesquelles il ne fit de grands progrès; et ce fut lui en particulier qui inventa l'usage de ces lettres mystérieuses nommées hydrogliphes. Diodore de Sicile gionte qu'Osiris l'honora heaucoup. parcequ'il le vit doué d'un talent extraordinaire pour tont ce qui peut contribuer à l'avantage de la société. En effet, Mercure forma le premier une langue exacte et régulière des dialectes incertains et grossiers alors en usage, imposa des nonis à une infinité de choses usuelles, inventa les premiers caractères, régla jusqu'à l'harmonie des phrases, institua plusieurs pratiques religieuses, et donna aux homnies les premiers principes de l'astronomie. Il leur appritensuite la lutte et la danse, ainsi que la force et la grace que le corps humain peut

MER devoir à ces exercices. Il imagina la lyre, à laquelle il mit trois cordes, ar allusion aux trois saisons de l'année. Enfin c'est lui qui, selon les Egyptiens, a planté l'olivier que les Grees croient devoir à Minerye.

Iconol. Le second Mercure, fils de Jupiter et de Maia, fille d'Atlas, devint célèbre parmi les princes Titans. Après la mort de son père, il ent pour son partage l'Italie, les Gaules et l'Espagne , où il fut moltre absolu après la mort de son onele Pluton; et les Mauritanies après celle de son grand père Atlas. C'était un prince fin, artificieux, dissimulé; il voyagea plus d'une fois en Egypte, ponr s'instruire dans les coutumes de cet ancien peuple, et pour y apprendre lathéologie, et sur-tout la magie, alors fort en vogue, et où il excella dans la suite; aussi fut-il recardé comme le grand augure des princes Titans, qui le consultaient continuellement. Son éloquence et sonadresse dans les négociations, dont Jupiter tira grand parti dans les guerres qu'il eut avec les princes de sa famille, le firent passer pour le messager des dieux. Ses défauts ne furent pas moindres que ses belles qualités; et sa conduite artificieuse, son humeur inquiète obligèrent les antres enfants de Jupiter de lui déclarer une guerre durant laquelle, vaineu plusieurs fois, il prit enfin le parti de se retirer eu Egypte, où il mourut. D'antres croient qu'il finit ses jours en Espagne, où l'on voyait même son tombeau. Telle est l'histoire de Mercure, altérée par les Grecs, et melée de plusieurs fables. Car 1 paralt qu'on a donné son nom aux princes qui avaient quelqu'une de ses qualités. 2°. Ces mêmes qualités ont donné lieu à diverses allégories. Par exemple, cette chaine d'or qui sortait de sa bouche, et qui s'attachait aux oreilles de ceux qu'il vonlait conduire, signifie qu'il enchalmit les cœurs et les esprits par la douceur de son éloquence. Si on le peignait avec la moitié du visage claire, et l'autre noire et sombre, c'est parcequ'on croyait qu'il conduisait les

ames aux enfors, et qu'ainsi il était tantôt au ciel ou sur la terre, et tantôt dans le royaume des ombres. Si les Egyptiens le représentaient avec une tête de chien, e'était, dit Servius, pour marquer sa vigilance

et sa sagacité.

En qualité de dieu des marchands et des larrons, on a missur le compte de Mercure plusienrs filouteries : et nous apprenons de Lucien qu'étant encore enfant il avait volé le trident de Neptune, les flèches d'Apollon, l'épée de Mars et la ceinture de Venus, ce qui semble indiquer qu'il était habile navigateur, adroit à tirer de l'are, brave dans les combats, et qu'il joignait à ces qualités toutes les graces du discours. Apollodore fait mention d'un autre vol qu'il fit à Apollon, lorsqu'il était encore au berceau. Il sortit, dit cetauteur, de son bereeau pour enlever les beeufs d'Apollon; il les fit marcher à reculons, pour en faire perdre la trace. Le dieu vint redemander ses bœufs, trouva Mercure au berecau, disputa contre l'enfant, et le menaca. Enfin, par composition, Mercure fait présent à Apollon du nouvel instrument qu'il avait inventé, et Apollon lui cède ses bœufs. Cette fable se trouve figurée dans un monument où l'on voit Mercure présenteraus bouf un bouquet d'berbes. Malgré tant de honnes qualités et de services rendus à Jupiter, Mercure ne conserva pas toujours les bonnes graces de ce dien. qui le chassa du ciel et le réduisit à garder les troupeaux, dans le temps un Apollon disgracié, était obligé d'avoir recours à la même ressource. Le culte de Mercure n'avait rien

de particulier, sinon qu'ou lui offrait les langues des victimes, emblème de son éloquence. Par la même raison, on lui présentait du miel et du lait. On lui immolait aussi des veaux et des coqs. Il était spécialement honoré dans les Guules qui lui offraient des victimes humaines; en Egypte, où les prêtres lui consacraient la cicogne, animal le plus renommé parmi eux après le bœuf ; en Crète, comme pays de commerce;

à Cyllène en Elide, parcegu'on les crovait né sur le mont du même nom, situé près de cette ville. Il y avait une statue posée sur un piedestal, dans une posture indécente, symbole de la fécondité. Il avait aussi un oracle en Achaïe, qui ne se rendait que le soir. Après beancoup de cérémonies, on parlait au dieu à l'o-reille, pour lui demander ce qu'on voulait. Ensuite on sortait du temple, les oreilles bouchées avec les mains . et les premières paroles qu'on entendait étaient la réponse du dieu. Ausphion est le premier qui lui ait élevé unautel. En Italie, ce dieu fut placé au rang des huit divinités principales, nommées Dii selecti. On lui accorda la sixième place, parce-qu'on lui attribua le gouvernement de la sixième planète. Chez les Crotoniates, où l'on avait adopté le système égyptien, renouvelé par Pythagore, qui attribuait au cours de chaque planète un son musical, on croyait que Mercure faisait entendre l'ut, et la Lune le si. Les ex voto que les voyageurs lui offraient au retour d'un long et pénible voyage étaient des pieds alles. Les négociants romains célébraient une fête en son honneur le 15 de Mai, jour auquel on lui avait dédié un temple dans le grand cirque, l'an de Rome 675. lls secrificient à ce dieu une truie pleine, et s'arrosaient de l'eau de la fontaine nonmée Aqua Mercurii. à laquelle on attribuait une vertu divine, priant Mercure de leur être favorable dans leur trafic, et de leur pardonner, dit Ovide, leurs petites supercheries.

Comme leur divinité tutélaire, on le peint ordinairement la bourse à la main. Des monuments le présentent avec la bourse à la main gauche, et à l'autre un rameau d'olivier et une massue; symboles, l'uu de la paix, utile au commerce ; l'autre de la forec et de la vertu, nécessaires au trafic. En qualité de négociateur des dieux, il porte le caducée, emblême de paix, et qui a de plus la vertu d'amener sur les panpières des mortels le sommeil et les songes. Les

afles qu'il porte à son bonnet, à ses pieds, à son caducée, marquent sa légèreté à exécuter les ordres des dieux, sur-tout celui de conduire aux enfers les ames des morts, et de les en ramener. De ces alles les unes sont noires et les autres blanches, Les premières annoncentle Mercure céleste; les autres lui servent à pénetrer dans les enfers. La vigilance que tant de devoirs demandent fait qu'on lui donne un coq pour symbole. Dans un monument, on le voit marcher devant un coq beancoup plus grand que lui, et qui tient an epi au bec ; cequi veut dire peut-être que la vigilance seule produit l'abon-dance des choses nécessaires à la vie. Comme les bergers le premient pour leur patron, on le voit quelquefois avec un belier. La tortue qu'ila près de lui rappelle qu'il est l'inventeur de la lyre, appelée en latin testudo. On le peint en jeune homme, beau de visage, d'une taille dégagée, tantôt mu, tantot arec un mantean sur les épaules, qui ne le couvre qu'à demi. Lorsqu'on lui donnait une longue barbe et la figure d'un vicillard, on l'entourait d'un long manteau qui descendait jusqu'à ses pieds. On le voit ainsi sur une mosaïque d'Herculanum. Les Grecs alors l'ont souvent fait présider, comme Priape, aux plaisirs désordonnés des sens. Quelquefois il porte une lance, une perche armée de crocs, ou un trideut. C'est avec ces attributs qu'il protégeait le commerce maritime. On lui accordait le trident, suivant Macrobe, parceque, dans la distribution que fit Jupiter des éléments à plusieurs divinités, Apollon fut chargé de prendre soin du seu, Phébé de la terre, Vénus de l'air, et Mercure de l'eau. Aussi regarda-t-ou ce dieu dans la suite comme l'inventeur de la clepsydre. Les Grees, qui désignaient le guide divin de chaque planète, par une lettre de l'alphabet, La Lune par l'alpha, Vénus par l'éta, le Soleil par l'iota, Mars par l'omicion, Jupiter par l'upsilon, Saturne par l'oméga, figurèrent hyéroglyphiquement Mercure par Tome II.

120 l'epsilon. Ainsi, sur les médailles grecques l' A et l'É indiquent souvent une invocation à la Lunc et à Mercure. Quelquefois on distingue près du dieu la tête d'Argus, comme un monument de sa victoire. D'autres fois il a les deux séxes, parcequ'on lui attribuait le pouvoir d'en changer à volonté. On l'a représenté aussi avec un manteau moitié noir et moitié blanc, parceque, comme em-blème du soleil, il n'éclaire jamais que la moitié du globe, et fait suc-céder, par son absence, les téuèbres à la lumière. Sur quelques monuments, Cupidon met des alles aux talons de Mercure; sur d'autres, il paraît à côté de Vénus, emblème ingérieux pour désigner que les plassirs de l'amour n'ont de prix que lorsque l'esprit sait les apprécier. Mercure se voit aussi près de Pythagore, parceque ce philosophe enseignal immortalité des ames, et que ce dieu était leur conducteur. Une statue de bronze du cabinet du roi de Prusse donne à Mercure des attributs qui ne fui sont pas ordinaires. Il est placé au milieu de deux cornes d'abondance; et sur le pétase qui le couvre on voit s'élever une tête de cygne. L'abondance qu'amène le commerce est désignée par la corne d'Amalthee, et le cygne indique la douceur des discours du dieu de l'éloquence. Comme conducteur des ombres, il est nu, tient d'une main son caducée, et de l'autre un flambeau propre à le guider dans le ténébreux séjonr.

J'indiquerai entr'autres statues de ce dieu les quatre suivantes. La première est un Hermès qui se voit dans les jardins de Versailles. Lérambert l'a sculpté, et il a été gravé par le Pautre. Le dieu a le pétase allé et les cheveux repliés sous ce bonnet, Il a le front large comme les Grecs le figuraient; et, au bas du buste. deux caducées croisés sont sculptés en relief. Le second est une statue antique de quatre pieds et demi de hauteur qu'on voit aux Tuileries. Le dieu porte un pétase dont les alles sont recourbées et aplaties. Il est presque nu; un simple manteau

lui couvre le dos. D'une main il tient une bourse; de l'autre un caducée sans affes, autour duquel deux serpents sont entrelacés. Cette statue a été gravée par Mellana. La troisième, de Pigalle, fut exposée, il v aquelques années, au solou, et obtint les éloges les plus flatteurs. Et la quatrième, de Pajou, en marbre blanc, exécutée en 1780, est de six pieds de proportion, et représente Mercure comme le protecteur du commerce. Parmi les peintres modernes, on distingue Jules Romain, qui, dans l'histoire de Psyché, peinte ans le polais du T.... a représenté le dieu préparant le festin des noces. Un tableau de Pierre, qui a dû être exécuté aux Gobelins, offre Mercure amoureux d'Hersé, et qui change Aglaure en pierre. Enfin un autre de Lagrénée jeune, exposé au salon de 1781, présente Mercure protecteur du commerce, et versant sur la France les trésors qui découleut de cette source féconde.

Avant de terminer cet article, je ne dois pas onblier d'observer que les fables de Meveure n'ont paru à des savants distingués que des allégories du cours du soleil, et des phénomènes que cet astre produit. Le Mercure céleste représente le soleil an solstice d'été. Le Mercure infernal est le solcil d'hiver. S'il tue un géant, c'est un marais qu'il dessèche. D'un autre côté, Argus n'est que l'emblème du ciel , où brillent cent yeux, c.-à-d. des étoiles innombrahles ; et Io , celui de la terre figurée par une vache , l'animal terrestre le plus utile. Si Junon, c.-à-d. la pluie, poursuit lo jusqu'en Egypte, c'est ue le soleil, plus ardent sur les bords du Nil, y dissipe les brouillards, et y rendla terre plus féconde. Si Mercure enfin descend oux enfers nour en ramener les ombres, c'est que le soleil se couche sons l'horizon, et qu'à son lever il semble chasser devant lui les ténèlires et les fantônies , enfants de la muit. L'auteur du Monde primitif, et le savant Dubuis, ont porté cette opinion jusqu'à la démonstration. Alors le caducée .

qu'Homère appelle verge dorée . n'est qu'un ravon solaire qui chasse la nuit et les ombres; et le serpent étant, chez toutes les nations anciennes, le symbole de la vie, on en réunit la représentation à celle du rayon solaire, pour exprimer que l'astre du jour féconde la terre, est le père de la végétation, et semble donner la vie à toute la nature. Le esducée, dit-on, avait été donné à Mercure par Apollon; ce qui démontre encore qu'il n'était qu'un rayon solaire. Ces dieux, en effet, ont souvent été pris l'un pour l'autre. Mercure a la tête radieuse comme Apollon. Si ce dernier a inventé la lyre, fait éclore les simples nécessaires à la médecine, et est regardé comme le dieu des poètes, le premier a inventé le luth, est le plus grand médecin de son siècle, et le dieu des orateurs. Aussl avaient - ils nn autel commun dans le temple de Jupiter Olympien. Enfin par - tout les fêtes principales du dieu furent placées au commencement de Mai, parcequ'a-lors ses feux sont plus actifs et plus éclatants. Une statue du cabinet Cospiano représente Mercure avec un bonnet allé qui lui convre presque entièrement les oreilles. Le dieu est revêtu d'une sorte de veste qui descend jusqu'aux pieds. Derrière sa tête on voit s'échapper plusieurs rayons solaires, qui indiquent clairement l'astre du jour.

La première figue que l'on cueillait était placée devant l'image de Mercure, et la prenait ensuite qui soulait; d'où le proverbe gree, Ficus ad Mercurium, pour exprimer ce qui est la proie du premier occupant.

Voici la nomenclature des prineipanx attributs donnés à ce dieu ; on en trouve l'explication dans l'artiele ei-dessus:

Alles à la tête et aux talons , quelquefois une noire et l'antre blanche; lialance, báton, bélier, hourse; caducée, ou verge entrelacée de denx serpents et surmontée de deux afles, chaine d'or, coq, corne d'abondance; figue, flambeau, manteau, quelquefois moitié noir et moitié blanc : massue , patère , pétase, quelquefois aurmonté d'une tête de eygne; ramean d'olivier ; tête d'Argus , têtes de pavot, tortue, trident, etc.

Un des chefs-d'œuvres de l'antiquité précédemment connu sous le nom de l'Antinous du Belvédère, et qui enrichit actuellement le muséum de Paris, représente un Mercure gree. Cette admirable statue, en marble blane, est de proportion héroique. 2. - V. TRISMEGISTE.

3. - Nom que les Athéniens donnaient au premier criminel qu'on faisait supplicier lorsqu'il y en avait plusieurs, pareequ'il montrait oux autres le chemin des enfers.

MERCURES, jeunes enfons de huit dix à douze ans, employés dans la célébration des mystères. Lorsun'on allatt consulter l'oracle de Trophomius, deux enfants du lieu, nommes Mercures, dit Pausunias, venaient vous frotter d'huile, vons lavaient, vous nettoyaient, et vous rendaient tous les services nécessaires.

Les Romains les appelaient Camilli. MERCURIALES, fètés qu'on célébrait dans l'isle de Crète avec une magnificence qui ottirait heaucoup d'étrangers; dévotion qui tournait au profit du commerce, La même sete se celebraità Rome le 14de Juillet, mais avec beaucoup moins d'appareil. MERCURIALES VIRI, nom qu'Ho-

race donne aux poètes qui sont sous la protection de Mercure.

MERE . surnom sous leguel Minerve était honorée chez les Eléens. Mène des dieux, grande Mène, MERE NOURRICE, ou simplement MERE V. TELLUS, CYBELE.

Ménéros, chef des démons qui se mèlent aux foudres et aux éclairs, dans le dessein d'infecter l'air et d'amener la peste. Démonogr. MERES. V. MATRES.

MERETRIX, épithète de Vénus, prise de la nature du culte que lui rendaient les hahitants de Chypre, dont les femmes se prostituaient en son honneur pour un prix convenu. MERGIAN-BANOU (Myth. Orient.), fee dont il est souvent mention dans les romans orientaux. Elle était de la race des Péris, cond. des géants on démons de la belle espèce : e'est de son nom que nos anciens romanciers ont formé celui de Morgante la Déconnue. (Bibl. orient.)

Mandus, nom donné à Esacus, parcequ'il avait été changé en plon-

MÉRIDIEN, démon que les Russes craignent et réverent ; suivant eux , il apparalt en deuil, en habit de veuve, quand on funche les foins et au temps des moissons, rompant bras et jambes aux faucheurs et aux

moissonneurs, s'ils ne se jettent la face en terre lorsqu'ils l'apercoivent. Méniniens, gladiateurs qui entraient dans l'arène vers le midi ; ils se battaient avec nne espèce de glaive contre eeux de leur classe.

1. MÉRION, fils de Mohis et de Melphis, fut un des amants d'Hélène : obligé par son serment à prendre la défense de l'époux qu'elle avait choisi, il conduisit avec Idoménée les quatre-vingts vaisseaux de l'isle de Crète. Il se distingua au siège de Troie et dans les jeux donnés à l'oceasion de la mort de Patrocle, où il remportà le prix de l'arc et eclni du avelot. Homère le dit semblable a Phomicide Mars. C'est lui qui, dans les combats, conduisait le char d'Idoménée.

2. - Fils de Jason, eélèbre par soe grandes richesses et son avarice. MÉRITE. (Iconol.) On la re-

présente assis sur le sommet d'un rocher escarpé. Ses armes et le livre qu'il tient marquent qu'il est le fruit des travaux et de l'étude. Il est couronné de laurier.

MÉRITE MÉCONEU. Dans nne épigramme sur Ay.x., Aristote l'a dé-peint sous la figure de la vertu, qui, la tête rasée, assise près du tombeau de ce heros, fond en larmes. On sait que la cause de sa mort fut le jugement injuste qui le dépouilla des armes d'Achille en faveur d'Ulysse. MERLIN, enchanteur fameux dans l'histoire d'Angleterre du cinquieme siècle. Il était issn, dit-on, du commerce d'une dame anglaise avec un

de ces démons auxquels on donne le nom d'Incul Ce nom est devenu générique, et l'on s'en sert pour signifier nn grand magicien.

Merméros, Centaure renommé par la vitesse de sa course. 1. MERNÉRUS, capitaine troyen,

tué par Antiloque.

2. - Fils de Jason et de Médée, fut lapidé par les Corinthiens avec son frere Phérès, à cause des présents empoisonnés qu'il avoient apportés à Glaucé de la part de Médée. En punition de cette barbarie, les Corinthiens virent mourir au berceau tous leur enfants, jusqu'à ce qu'avertis par l'oracle ils instituèrent des sacrifices en l'honneur des fils de Médée, et leur consserèrent une statue qui représentait la Peur.

3. - Un des centaures tués aux noces de Pirithous.

Ménocre, pierre fabuleuse dont parle Pline. Elle était, dit-il, d'un verd de porreau, et suintait du lait. Ménodaca, roi de Babylone, fut

mis au rang des dieux et adoré par les Bahyloniens.

1. MÉROPE, fille d'Erechthée, fut mère de Déslale.

2. - Fille de Cypsélus, roi d'Arcadie, fut mariée à Cresfonte, un des Héraclides, roi de Messénie, dont elle eut plusieurs enfants, et reconnut son fils au moment où elle allait le tuer. Mafici et Foltaire ont sa fisamment fait connoître ce heau

sujet de trogédie, pris dans Hygin. 3. — Une des Pléiades, ou filles d'Atlas. Elle épousa Sisyphe, qui n'était point un des Titans, tandis que ses six sœurs épousèrent des princes de cette maison, dout la fable fait autant de dieux; et comme, des sept étoiles qu'on nomme Pléiades, y en a une qu'en n'apercoit guère, on dit que c'était Mérope, qui se cachait de honte d'avoir épousé un mortel.

d'Orion. 5 .- Une fille de Sangarius, femme

6 .- Une fille de Cébrénus, bru de

4. - Une fille d'Enopion, aimée

7. - Une des trois filles de Pandare, fils de Mérops 8. - Une des sœurs de Phaéton.

9. - Femme de Mégaréus, qui la rendit mère d'Hippomène. Ménoris, fille d'Eumélus, chan-

gée en chouette. 1. Ménors, un des géants qui voulurent chasser les dieux du ciel-

2.-De Percote en Thrace, devin célèbre, prévit la mort de ses fils Amphius et Adraste. Ceux-ci, sourds aux avis de lenr père, allèrent à la guerre de Troie, et tombérent tous deux sous les coups de Diomède.

3. - Roi de l'isle de Cos, à laquelle il donna son nom. Junon . touchée de l'extrême douleur que lui eansoit la mort de sa femme, le changea en aigle, et le plaça parmi les constellations.

4. - Epousa Clymène, après que Phébusl'eut rendue mère de Phaéton. 5. - Un des capitaines trovens qui suivirent Enée en Italie. Il y fut

tué par Turnus. Ménos, montagne des Indes consacrée à Jupiter. On prétendait que Baechus y avait été élevé; opinion qui n'avait de fondement que de l'équivoque de méros , qui en grec signifie cuisse, et qui avait donné lieu à la fable de Bacelsus enfermé dans la cuisse de Jupiter, et né deux fois, parcequ'il avait été garanti de la peste sur cette montagne avec son armée.

Menu (Myth. Ind ), montagne d'or au milieu de la terre. Les dieux seuls peuvent y aller. Les Indiens la placent dans le nord, du côté du pole septentrional, et la disent composée de mille huit petites montagnes. Les dieux la transportèrent dans la mer de lait, pour la faire mouvoir et se procurer l'amourdon qui devait les rendre immortels.

MERVEILLES (les sept) DU MONDE., ouvrages célèbres de l'antiquité, qui surpassaient tous les autres en beauté et en magnificence, tels que les jardins de Bals lone, les pyramides d'E-gypte, la statue de Jupiter Olympien, le colosse de Rhodes, les murs de Babylone, le temple de Diane d'Ephèse, et le tombeau de Mausole.

Quelques uns yont ajouté l'Esculape d'Epidaure, la Minerre d'Athènes, l'Apollon de Délos, le Capitole, le temple d'Hadrien de Cyzique.

temple d'Hadrien de Cyzique. Mésovéus, surnom de Bacchus, pris d'une ville d'Achaïe.

MESAULIUS , esclave qu'Enmée

avait acheté de quelques marchands taphiens depuis le départ d'Ulysse, et payé de son argent.

Muschia et Muschiané. (Myth. Pers.), auteurs du genre humain, ils sont nés du corps d'un arbre appelé Reivas, lequel avait été produit de la semence de Kaimorts (le premier homune), à l'instant qu'il expira. Zend-Avesta.

Musgingibachi (Myth. Mah.), prêtres qui desservent les mosquées intérieures où les femmes du serrail vont faire leurs prières.

Mastras (Myth. Pers.), nom que les perses donnaient à leur dieu Mitra, comme tenant le milieu entre Oromaze et Abriman. Rac. Mesos, medius.

Mésorotanie. (Iconol.) On la figure entre deux femmes, le Tygre et l'Euphrate, avec une mitre sur la tête.

M £505т порновия, jours o'dles Lesbiens offraient des socrifices publies. М взядря, fils de Neptune, habile dam l'art de manier un cheval, marcha au secours de Turnus contre les Troyens, et se distingua dans cette

guerre par de brillants exploits. Messapéz, surnom de Jupiter honoré au pied du mont Taygète en

Laconie. Massiers, fille de Triopas, roi d'Aros, répous Polycaon, lis coêt de Leiler roi de Locaine. Cette princate de Leiler roi de Locaine. Cette princate de l'active de Leiler roi de Locaine. Cette princate touffir de se voir unie à un simple particulier, persuda à son mari de se faire roi, et des rendre maite d'une contré voisine de la Laconie, à laquelle il domn le rom forme. Messène introdusit dans on nouveau royaume le culte et les cérémonies de Crès et de Proterpine, et reçut apprès sa mort les honneurs héroiques. Elle vasit na temple à vesti na temple à v

Ithome, et une statue moitié or, moitié marbre de Paros.

Massra. On sait que les Juifs en attendent toujours un; mais on ne sera peut-être pas faché de voir ici un précis des réveries rabbiniques sur ce prétendu libérateur. Toutes les absurdités n'oppartiennent que trop à l'histoire de l'esprit humain. Parmi les rabbins, les uns l'ont vu dans Ezéchias; les autres, sans fixer d'époque précise, ne doutent pas que, suivant les anciens oracles, le Messie ne soit venu dans les temps marqués par l'esprit de Dieu, mais croient qu'il ne vicillit point, qu'il reste caché sur cette terre, et attend, pour se manifester et établir son peuple avec force, puissance et sagesse, qu'Israël ait célébré comme il faut le sabbath , ce qu'il n'a point eneore fait, et que les Juifs aient réparé les iniquités dont ils se sont souillés, et qui ont arrêté envers eux le cours des bénédictions de l'Eternel. Les anciens Hébreux ont cru que le Messie était né le jour de la dernière destruction de Jérusalem par les armées romaines. Le rabbin Kimchi. qui vivait an douzième siècle, s'imaginait que le Messie, dont il croyait la venue très prochaine, eliasserait de la Judée les chrétiens. Saladin fut ce libérateur ; mais les Juiss n'y ga-gnèrent rien. Plusieurs veulent que le Messie soit actnellement dans le poradis terrestre; d'autres le placent à Rome, et les thalmudistes pré-tendent que cet oint du Très-Haut est caché parmi les lépreux et les malades qui sont à la porte de cette ville, attendant qu'Elie, son préenrseur , vienne pour le manifester aux hommes. Mais l'opinion la plus suivie parmi les rabbins est que le Messie n'est point encore venu, et qu'il y en aura deux qui doivent se succéder l'un à l'autre , le premier dans un état abject, le second glorieux et triomphant; l'nn et l'autre simple homme, car l'idée de l'unité, caractère distinctif de l'Etre suprème, a toujours été respectée des Hébreux. Dix grands miracles précéderont l'avénement du Messie. D'abord, et se

sera le premier , Dieu suscitera les ' l trois plus abominables tyrans qui aient jamais existé, et qui persecuteront les Juifs outre mesure. Dez extrémités du monde viendront des hommes noirs à deux têtes, à sept yeux étineelants, et d'un regard si terrible, que les plus intrépides n'oseront paraître en leur présence. Des pestes , des famines , des mortalités, le soleil changé en d'épaisses ténèbres, la lune en sang, la chûte des étoiles, des dominations insup-portables, sont les deux, trois, quatre, cinq et sixieme miracles. Le septième est le plus remarquable. Un marbre, que Dieu a formé des le commencement du monde, et qu'il a sculpté de ses propres mains sous les traits d'une belle fille, sera l'objet d'une abominable impudicité. De ce commerce impur naitra l'Ante-christ Armillins. (V. ce mot.) Il vainera le premier Messie ( Voy. Nénémie), et sera vaincu par le second. Celni-ci rendra la vie au premier, rassemblera tous les Juifs vivants et morts, relèvera les murs de Sion , rétablira le temple de Jérusalem sur le plan qui fut présenté à Ezéchiel dans une vision, fera périr tous les ennemis de sa nation . établira son empire sur toute la terre habitable, et fondera ainsi la monarchie universelle; il éponsera une reine et un grand nomere d'autres femmes, dont il aura une nombreuse famille qui lui succédera. Ce sera pour célébrer sa victoire qu'il donnera à son peuple rassemblé dans la terre de Chanaan un repas dont le vin sera celui qu'Adam lui-même fit dans le paradis terrestre, et qui se conserve dans de vastes celliers creusés par les anges an centre de la terre. On v servica en poisson le Léviathan, et en chair le Béhémoth. . ces deux mots.

Messies, déesses des moissons. Il y en avait une particulière pour chaque sorte de moisson.

Massou. (Myth. Amér.) Des sauvages américains nomment ainsi celui qu'ils disent avoir été le réparateur du monde après le déluge. Ce Messon allant un jour à la chasse, ser chiens se perdirent dans un grand lac, qui, venant à se déhorder, cou-vrit la terre en peu de temps. Ils ajoutent que par le moyen de quelques aminaux il répara le monde avec cette terre. Voy. Atamauta, Otráge.

Mestales, fils de Pylémène, marcha avec Antiphus son frère au secours des Troyens, Ils commandaient les Méoniens qui habitaient au pied du mont Tinolus. 1.—Meston, fils de Persée et

d'Andromède, roi de Mycènes, épousa Lysidice, fille de Pélops, dont il eut Hippothoé, qui fut enlevée par Neptune. 2. — Un des descendants du pré-

 Un des descendants du precédent, fils de Ptérélans.
 Un des fils naturels de Priam.

M'ASERE, c.-à-d. dimensions des corps. (I conol.) César Ripa la personnife par une femme de bonne nine, et modestement habildee. Elle tient de la main droite le pied romain, de la gauche l'équerre et le compas, sous les pieds le carré géométrique, et à côté de sa robe le nivean avec son à-plomb.

MESUZA, (Myth. Rabb.), pratique religieuse des Juifs modernes, qui consisteà attacheroux portes des maisons, des chambres et de tous les lieux fréquentés, un roseau ou tuyau où est renfermé un parchemin sur lequel lisécrivent le quatrieme verset du sixème chap. du Deutéronome:

» Econte, Israël, le Seigneur notre Dien est un; set les veraets suivants, jusqu'au neuvième e » Et ut les écriras sur le seud et sur les poètes de to maison. » Le tuyas es place ordinairement sur le battant de la porte, du celé troit. Sur le bout du parchemit roule dand et a un des noms que les Juifs donnent à Dieu. Il su'oublient jumais de toucher cet endroit en entrant ou en sortant, et leur dévotion va jusqu'à sur les volunts que de la direction de la sortant, et leur dévotion va jusqu'à

baiser le doiet qui l'a touché. MÉTA, fille d'Oplès, épouse

d'Egée.
Mérage chef des Privernates.

2. - Fils de Sisyphe, qui selon Etienne de fivzance, donna son nom à la ville de Métaponte dans l'Étolie inférieure.

MÉTAGITARES, fêtes de l'Attique, instituées par les habitants de Mélite, qui quittèrent, sous les auspices d'Apollon, le bourg qu'ils habitaieut, pour s'aller fixer dans un bourg voisin . nommé Diomée. Rac. Geitnia, voisinage.

MÉTAGITNION, second mois de l'année athénienne, dont le nom est pris des fêtes qu'on y célébrait.

MÉTAGITNIOS, surnom d'Apollon, pris d'un temple voisin d'Athènes, érigé à ce dieu en mémoire de l'évépement raconté plus haut.

METAGYATES, ministres subalternes de Cybèle, mendiants de profession, dont l'emploi était d'entre-choquer les cymbales et de faire résonner les tambours, instruments qu'ils portaient suspendus à leur cou.

METALCES, un des fils d'Egyptus, tué par sa femme Cléopatre. Métamorphose. Les mythologues

en comptent de deux sortes; les unes apparentes, telles que celles des dieux, qui ne conservaient les formes qu'ils prenaient que pour un temps; et les autres réelles, telles que celles de Lycson en loup, etc., qui res-taient dans leur nouvelle forme. MÉTANIRE. V. MÉGABIRE.

MÉTAPHYSIQUE (Icon.) science des choses surnaturelles, on qui ne tombent pas sous les sens. Cochin, après C. hipa, lui donne un sceptre comme à la reine des sciences; elle contemple un globe céleste orné d'étoiles ; le handeau qu'elle a audessous des yeux, sans lui dérober la lumière d'en haut, l'empêche seulement de regarder en bas vers le globe de la terre , sur lequel elle est appuyée, et qu'elle couvre d'une partie de sa draperie, pour s'occuper de contemplations plus élevées.

et époux de Théano. Méreursrosk , transmigration d'une ame d'un corps dans un autre. Pythagore enseigna la métempsycose dans la Grèce et dans l'Italie . vers la soixante - denxième olympiade; mais il paratt l'avoir prise e hez les prêtres égyptiens, qui en-seignaient qu'oprès la mort l'aine possait successivement dans les corps des animoux terrestres, aquatiques et aériens, circuit qu'elle achevait en trois mille ans, après quoi elle revenait animer le corps del homme. Ces prêtres expliquaient par - là la prodigicuse inégalité des conditions humaines. L'infortune est une expiation des crimes commis dans une vie précédente ; et le bonheur, la récompense des vertus d'une vie antérieure. Ils pensaient aussi que les hommes qui, durant un ecrtain nombre de transmigrations avaient, en-tièrement expié leurs fautes, étaient transportés dans une étoile ou dans une planète, qui leur était assignée pour demeure. Ce dogme pouvait avoir deux avantages : le premier , de servir de fondement à l'opinion de l'immortalité de l'aine; ce qui donne lien à Lucain de l'appeler un officieux mensonge, qui écorte les frayeurs de la mort : le second, Ge rendre le viec odieux et la vertu aimable, en enseignant que l'aime passait en d'autres corps nobles ou méprisables, suivant le mérite des actions. Mais il conduissit assez naturellement au eulte des animaux, en apprenant à les regarder comme les domiciles de ceux qui avaient été les bienfaiteurs de leur patrie et de l'hunanité. Origène préteudait que Dieu n'avait créé le monde que pour ounir les ames qui avaient failli dans le ciel. La metempsycose souffrit trois révolutions. 10, Les Orientaux et la plupart des Grecs adoptèrent l'opinion des Egyptiens qu'on a vus plus haut. 2°. Plusieurs disciples de Pythagore et de Platon, persuadés que tout ce q 'i végète a du sentiment et participe à l'intelligence univer. selle , ajouterent que la même sue ,

ponr surcrolt de peines, allait veneral rass non plante on dans un arbre. 39. Enfin à la missance du christanisme, Celtes, Porphyra, et autres philosophes pairens, n'adminent que le passage du corps d'un homme dans le corps d'un source dans le corps d'un strement de la comme d'estallois et des Gremains, et c'est exocue celle des Indignes et des Chinois. Parmi les Julis, la plupart des phorisies admettaient la transmigration des

ames. Myth. Ind. La métempsycose est un des points fondamentaux de la religion des banians ; de là cette affection extraordinaire qu'ils ont pour toute sorte d'animaux. Quoiqu'ils soient fort avares , ils ne manquent jamais de racheter la vie d'une hête. Les fikirs se servent souvent de cet expédient pour leur tirer de l'argent. A leur exemple, les jennes focteurs anglais vont, armés d'un fusil, dans quelque champ aupres duquel ils savent que des banians demeurent, et seignent de vouloir tirer sur des oiseaux. Les hanians accourent alarmés, traitent avec les chasseurs, et, moyennant nnecertaine somme, les engagent à se retirer. Ou'un homme ait un bouf on une vache que la maladie ou la vieillesse l'oblige de tuer, un banian n'en sera pas plutôt informé, qu'il viendra l'acheter à son maître, pour le pla-cer dans nn hôpital fonde exprès. Les mêmes, en vertu du même dogme, donnent tous les ans un festin solemnel à toutes les mouches qui sont dans lenrs maisons. Les mets consistent en nn grand plot de lait bien sucré, qu'ils mettent sur le plancher ou sur une table : quelquefos ils vont se promener dans la campagne, por-tant sous le bras un sac plein de riz, et, lorsqu'ils rencontrent une fourmillière, en jettent des poignées. Leur tendresse ne se borne pas à pourvoir à la subsistance des animaux ; ils se plaisent à les parer, comme ils feraient pour leurs propres enfants, et mettent aux jambes d'une voche ou d'une chèvre des anneaux de différents métaux. On dit qu'ils prennent

plaisir à orner de la même manière les arbres fruitiers de leurs jardins. Voici la manière dont le Shastah trace l'origine de la transmigration des ames. Les débtahs ou anges rebelles avant encouru la disgrace de l'Eternel, l'univers fut créé pour leur servir de séjour. Le Dieu forma des corps qui devaient leur tenir lieu de prison et de demeure, assujettit ces corps au changement, à la décadence, à la mort, et soumit les debtahs coupables à quatre-vingt-sept transmigrations, qui devaient être leur état de châtiment et d'expiation. A la quatre-vingt-huitième, ils devaient animer le corps d'une vache, et à la quatre-vingt-neuvième celui de l'homme, et cette dernière épreuve devait être la plus forte de toutes. Ces différentes transmigrations, divisées en quatre époques, devaient embrasser un espace de cent onze mille cent ans. (V. Joous.) Et si, ce terme expiré, il se trouve quelque debtah qui n'ait point passe par les diverses régions de châtiment, de probation et de purification, Sieb ou Shiva, armé du pouvoir de l'Eternel, doit le précipiter pour toujours dans les ténèbres. — Parmi les différents peuples qui admettent le système de la métempsycose, quelques uns pensent que ce ne sont pas les àmes qui passent d'un corps dans un antre, mais seulement les opérations et les facultés de ces àmes, et qu'en approchant de bien près d'un homme mourant on attire a soi, en quelque sorte, ses vertus et ses vices. Cette opinion extravagante donna lieu à la coutume de ces souvages indiens, qui, recevant chez eux des étrangers distingués par la sagesse et les talents, les mettaient à mort, persuadés que toutes leurs vertus demeuraient dans

l'endroit où ils maient été tués. Myth. Siam. La métempsycose est le point fondamental de la religion siamous. Seloul explication des talse poins, il n'y a pas d'action vertneuse qui ne soit récompensée dans le ciel, a in de crime qui ne soit puni dans l'enfer. Un homme qui meurt sur la terre acquiert une nouvelle vie dans

be ciel, pour y jouir du bouheur da à ses bonnes œuvres ; mais après le temps de se récompense, il meurt dans le ciel, pour restitre dans l'en-fer, s'il est chargé de quelque péché considérable ; ou s'il n'est coupable que d'une faute légère, il rentre dans le monde sous la figure de quelque animal; et lorsqu'en cet état il a satisfait à la justice, il redevient homme. Les aues des hommes qui renaissent dans le monde, sortent du ciel ou de l'enfer, ou du corps des animaux. Les premières apportent quelques avantages qui les distinguent, tels ue la verto, la santé, la beauté, l'esprit ou les richesses : elles animent les corps des grands princes ou des personnages d'un mérite extraordinaire : de là vient le respect que portent les Sinnois aux personnes élevées en dignité ou d'une naissance illustre; ilsles regardent comme destinées à l'état divin , ou à l'état de sainteté, qu'elles ont déjà commencé à mériter por leurs honnes œuvres. Ceux dont les ames sortent du corps des animux sont moins parfaits, mais ils le sont plus néanmoins que ceux qui viennent de l'enfer. Les derniers sont considérés comme des scélérats que Jeurs crimes rendent dignes de toutes sortes de malheurs. Tachard.

Myth. Afr. La doctrine de la transmigration des âmes est si hien établie parmi les Negres d'Issini, que, n'espérant rien de réel et de permanent dans ce monde ni dans l'autre, ils bornent tous leurs vœux à jouir, autant qu'il leur est possible, du pouvoir, des richesses et des plaisirs. Ils sont persuadés que le monde est éternel et l'ime inunortelle; qu'après le trépas, l'âme doit posser dans une autre région qu'ils placent au centre de la terre, pour y recevoir un nouvem corps dans le sein d'une femme ; que les ames de cette région passent de mênie dans la nôtre, de sorte qu'il se fait un échange coutinuel d'habitants entre les deux mondes.

Myth. Jap. Les Japonais de la secte de Budsdo ou de Xaca pensent que les àmes des méchans, après avoir expié leurs crimes dans les enfers durant un espace de temps, reviennent sur la terre, et passent dans le corps de différents animaux dont les inclinations ont du rapport avec les vices auxquels elles ont été sujettes quand elles habitaient des corps humains. Oucking temps upres. elles passent en d'autres animaux un peu plus nobles, et parviennent, par degrés, jusqu'à loger une seconde fois dans les corps humains. C'est dans cette persuasion que les moines de Campsana au Japon ont pour occupation principale de nourrir des animaux de toute espèce, qui habitent un lois amprès du couvent. Les habitants de la Corée, les talapoins de Siam et les sanvages du Mississipi, ont la même doctrine. Les Négres des pays intérieurs de la Guinée croient que les ames de leurs parents passeut dans des lézards, insertes communs dans leur pays. Quand ils les voient paraître autour de leurs demeures, ils disent que ce sont leurs pareuts qui viennent faire le folgar, c'est-à-dire, se divertir et danser avec eux, et se feraient un grand scrupule de tuer un des ces animaux. D'autres , sur la côted'Or , s'imaginent qu'après leur mort leurs ames iront habiter ces corps, et seront transportées dans le pays des blancs.

Myth. Amér. Les Chipiousma, pouplade savage de l'Amérique septentrionale, cont aussi quedque ideu système de la mértrapsyeze. Si par hasard un enfant vient au mondé arce des dents, là s'amaginent aussit de qui l'estemble à quelqui un des leurs qui a vécu trie-long-temps et qui restant avec qui restant avec principale de la compartica de la comp

Méréoromancie, divination par les météores; et comme les météores ignés sont ceux qui jettent le plus de crainte parmi les hommes, la météoromancie désigne proprement la divination par le touncrre et les édairs. Catte espèce de dirimtion passa des Toncesa max Romains anns rien predre de ce qu'elle avait de frivole. Série-pue nous apprend que deux outeres graves, et qui susient cevroid en majestatures, écrivirrat meime que l'un d'ear l'Épuis entirée meime que l'un d'ear l'Épuis entirée met est de différentes espèces de tonnerres. Il circonstancial et leurs nous et les les contraires de l'un de l'est de l'un des de l'est de l'un de l'est de l'un des de l'est d

гаррогант.
Метилими, fille de Pygmalion, roi de Chypre, et mere d'Adonis, qu'elle eut de Cinyre.

Μέτπέε, un des chevoux de Pluton.

 Мéтнов, fils d'Orphée, bâtit en Thrace une ville à laquelle il donna son non.
 Мéтнове, ville de Messénie, nne des sept qu'Agamemnon, dans

l'Iliade, offre à Achillepour appaiser son ressentiment.

2. — Une des filles du géant Al-

Cyonée.

METHYDOTES, qui inspire l'ivresse, épithète de Bacchus. Anthol.

METRYER, surnom d'Isis, qui selon Plutarque, signifie la plénitude et la cause.

tude et la cause.
MÉTHYMNEUS VATES, Arion, né
à Methymne.

MÉTHYMNE, fille de Macarée et femme de Lepydnus, donna son nom à une ville de l'isle de Lesbos.

Mέτεννε, divinité qui présidait au vin nouveau. Rac. Methu, vin. Μέτιλουσε, fille d'Eupalame, fennme de Cécrops et mère de Pandion.

Mέτιον, fils d'Erechthée, roi d'Athènes, et de Praxithée, épousa Aleiope, fille de Marse et d'Aglaure. Ses fils, après avoir détrônéPandion, le furent à leur tour par les fils de ce prince.

1. Mèris, déesse dont les lumières étaient supérieures à celles de tous les autres dieux et de tous les hommes. Jupiter l'épouse; mais ayant appris de l'oracle qu'elle était destinée à être mère d'un fils qui deviendrait le souverain de l'univers , il avala la mère et l'enfant, afin d'aporendre le bien et le mal. (Hésiodo.) Ce fut ainsi qu'il concut Minerve. Apollodoro dit seulement que Jupiter, devenu grand, s'associa Mètis, c'est-à-dire Prudence; ce qui désigne la prudence qu'il fit paraître dans toutes les actions de sa vie. Ce fut par le conseil de Mètis qu'il fit orendre à Saturne un breuvage dont l'effet fut de vomir premièrement la pierre qu'il avait avalée, et ensuite tous les enfans qu'il avait dévorés. Platon qui l'appelle la deesse de la bonne conduite, la fait mère de Porus, dieu de l'abondance. 2. — Une des Océanides.

2. — Une des Océanides. Mérisque, conducteur du char

de Turnis. Mirodetes, sacrifice établi par Thésée, qui se célébrait le 10°. d'Août. Il soffrait, non pour les trangers qui s'établissaient à Athènes, mais pour les habitants, en ménoire de ce qu'ils avaient quitté leurs bourgs pour tenir leurs assemblées dans la ville.

1. Métore, femme de Sangarius, et mère d'Hécube.

2. — Fille de Ladon et femme d'Asopus.

Mitroroscorie, art de découvrir le tempérament, les indinations, le caractère, par l'inspection, ou du front, ou des traits du visage. Les métoposcopes distinguent sep Il ignes an front, à chacune desquelles préside une planète: Saturne à la première. Jupiter à la seconde, et ainsi

des autres.

Méra, a, ille d'Erésichthon, avant été aiméode Neptune, obtint de ce dies le posori de prendre différents figures. Elle fit usage de cette canale de son piere, se bissont vendre à différents maltres, pour fourair, de privide es assistant vendre à différents maltres, pour fourair, de privide es assistant vendre à différents maltres, pour fourair, de sa particule de des liments à Erésichthon. Ovide dit que Métra sont elle vondre à mi maltre qui la neua sur le bord de la mer, elle se change, a sous es years, en un pèdente de la proposition de la proposit

cheur qui tenait une ligne à la main ; et qu'elle se déroba des mains d'autre s maitres, tantôt sous la forme d'une génisse, tantôt sous celle d'un cerf, d'un oiseau, etc. Après la mort de son père, elle éponsa Autolycus, grand-père d'Ulysse. V. ERESICH-THON. AUTOLICUS.

MÉTRAGYRTE, surnom de la mère des dienx.

MÉTRAGYRTES, prêtres de Cybèle, ainsi nommes des aumônes qu'ils recneillaient pour la mère des dieux. Rac. Meter, mere. V. AOYRTES.

Métaks ou Méthaks, père de Pygmalion et de Didon, selon Ser-

vius. V. BELUS.

Mérzouw, terme qui signifie en général un temple consocré à Cybèle, et en particulier celui que les Athéniens élevèrent à l'occasion d'une peste dont ils furent affligés pour avoir jeté dans une fosse un des prêtres de la mère des dieux. Rac. Meter, mère.

MEULOUD (Myth. Mah.), naissance de Mahomet, fête musulmane. Elle n'est pas moins célèbre que celle du Bairam , quoique solemnisée d'une manière différente. C'est sur-tout par le recueillement, par les longues prières et par la simplicité des ha-bits, qu'on honore en ce jour la naissance du prophète. Le grand-seigneur donne l'exemple de la modestie ; il se rend le matin à la mosquée, suivi de quelques pages, vêtu de drap blanc, sons dorure ni pierreries. Il assiste au panégyrique de Mahomet, accompagné du nuphti, du grand-visir et des pachas, aussi modestement habillés. Après les prières qui suivent le panégyrique, le sultan se retire sans cérémonie. Il rentre dans le serrail par une porte secrète, et passe le reste du jour dans une espèce de retraite.

MAURTER. (Iconol.) Ce crime se fait aisément reconnaître par le monvement violent de son action, par la férocité de son regard, et par le poignard ensanglanté dont il est armé. Mévétéva (Myth. Mah.), fondateur de l'ordre des Dervis, qui de lui sont anssi nommés Mévélévis. V. DEAVICHES.

Stryttens (Myth. Mah.), religieux turcs. V. MÉYÉLÉYA, DERVI-CHES.

Mézence, roi d'Etrurie, contempteur des dieux, exerçuit sur ses sujets les plus horribles crusutés. Il prenait plaisir à ctendre un homme vivant sur un cadavre, à joindre ensemble leurs bouches, leurs mains et tous leurs membres, faisant ainsi mourir, au milieu d'nne affreuse infection, les vivants dans les embrassemens des morts. Les Etruriens las d'ol-éir à un pareil tyran, prirent les armes, égorgérent ses gardes, l'assiégèrent dans son palais, et y mirent le feu. Il s'échappa au milieu du carnage, et se réfugia près de Turnus. Il combattit vaillamment contre les Troyens, et fut attaqué et tné par Enée.

MEZUZOTH; c'est le nom que les Juifs donnent à certains morecoux de parchemin qu'ils enchissent dans les poteaux des portes de leurs maisons, prenant à la lettre ce que Moise leur ordonne dans le Deutéronome, en disant : Vous n'oublierez jamais la loi de Dieu : vous la graverez sur les poleaux de vos portes. Ces expressions ne voulaient dire autre chose, sinon : Vous vous en souviendrez toujours, soit que vous entriez dans vos maisons, soit que rous en sorties. Mais les docteurs hébreux ont cru que le législateur demandait quelque chose de plus. Ils ont dit que pour ne pos se rendre ridicules en écrivant au dehors de leurs portes les commandements de Dieu, ou même ponr ne pas les exposer à la profanction des méchants, il fallait au moins les écrire sur un parchemin, et les enfermedans quelque chose. On écrit donc sur un carré de parchemin préparé exprès, avec une encre particulière, d'un caractère bien earre, ces mots : Deut. vers, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ecoute . Israel ; je suis le Scigneur, etc. Puis on laisse un petit espace, et on continue : Dent. 11, 13: Il arrivera, si su obéis à mes

commandements; jusqu'à ces poroles : Tu les écriras sur les poteaux de tes maisons, etc. Après cela on roule ce parchemin, on le met dans un tu van de rosean ou antre ; on écrit , à l'extrémité du tuyau, le mot Sadai, qui est un des noms de Dieu. On le met aux portes des maisons, des chambres, et de tous les lieux qui sont fréquentés; on l'attache an battant de la porte, au côté droit : et toutes les fois qu'on entre dans la maison, ou qu'on en sort, on touche en cet endroit du bout du doigt, et on baise le doigt par dé-

MEZZACHULIENS (Myth, Mah.), philosophes mahométans dont les sentiments sont directement opposés

à ceux des Malnmigis.

MILGOGUE, noni que l'on donnait par plaisanterie aux pères qui, faisant inscrire leurs fils le troisième jour des Apaturies dans une tribu, sacrifiaient une chèvre on une brebis avec une quantité de viu au-dessous du poids ordonné. M140 (Myth. Chin.) , uom que les

Chinois donnent à leurs temples. Il y a ordinairement un monastère au-

près.

MIAS (Myth. Jap.), temples ou pagodes des Japonais. C'est à proprement parler la demeure des camis. ou des ames immortelles. Ils sont ordinairement situés sur d'agréables collines. Un riant bocage, arrosé d'un ruisseau, en décore l'entrée. On ne peut, disent les bonzes, choisir un lieu trop agréable pour en faire la demeure des dieux. Cette demeure des dieux est aussi la lenr. On rencontre d'abord un magnifique portail sur lequel est inscrit le nom de la divinité adorée dans le mia ; puis on se trouve dans une vaste avenue de sapins, qui aboutit, non pas à un superbe palais, mais vers un misé-rable édifice de bois, fort peu élevé, qu'on a de la peine à distinguer parmi ces arbres touffus qui l'entourent. Le seul ornement qu'on aperçoive dans les temples est un miroir avec du papier blanc découpé, dont les murs et la porte sont couverts. Il sont ordinairement environués d'une espèce de galerie de bois.

Micharous, nom que les sauvages donnent à l'Etre suprême dans certaines parties de l'Amérique septentrionale. Suivant eux, il créa le ciel et les animaux, qu'il plaça sur une large chaussée suspendue au milieu des eaux; mais prévoyant qu'ils ue pourraient pas vivre long-temps. dans cette position, et n'ayant alors d'empire que sur le ciel, il s'adressa à Michinisi, dieu des eaux, et voulut lui emprunter un peu de terre pour y placer ses créatures. Ce dieu ue paraissant pas se prêter à cet emunt, Michapous envoya le castor, la louttre et le rat pour cherelier de la terre au fond des mers. Ces envoyés ne rapportèrent que quelques particules de sable, dont le dieu composa le globe terrestre. Les animanx ne s'accordant pas entr'eux, Michapous les détruisit tous, et de leur putréfaction naquit l'espèce humaine. Un de ces êtres de nouvelle création, séparé par hasard des autres, déconvrit une cabane où il trouva Michapous. Le dieu lui donna une femme, et lia le nouveau couple par des conventions matrimoniales; ensuite il fournit des femmes au reste des hommes, et c'est ainsi que le monde fut peuplé.

MICHINISI. V. MICHAPOUS., MICTÉE. V. ANTIOPE.

MIDAMUS, un des fils d'Egyphes, tué par sa femme Amynone. Minus, fils de Gorgias et de Cvbèle, régna dans cette partie de la grande Phrygic où coule le Pactole. Bacchus étant venu en ce pays, accompagné de Silène et des Sutyres, le bon homme s'arrêta vers nne fontaine où Midas avait fait verser du vin pourl'y attirer. Quelques paysans qui le trouvèrent ivre en cet endroit , après l'avoir paré de guirlandes, le conduisirent à Midas. Ce prince, instruit dans les mystères par Orphée et Eumolpe, recut de son micux le vieux Silene, le retint pendant dix jours qui se passèrent en réjouissances et en festins, et le rendit à Bacchus. Ce dieu, charmé de revoir son père

nourricier, dit an roi de Phrygie de lui demander tout ce qu'il souhaiterait. Midas le pria de faire en sorte que tout ce qu'il toucherait devint or. Bacchus y consentit. Les premiers essais de Midas l'éblonirent; mais sea aliments se changeaut en or , il se vit pauvre au milieu de cette trompeuse abondance qui le condanmait à mourir d'inanition, et fut obligé de prier Bacchus de lui retirer un don fatal qui u avait de bien que l'apparence, Bacchus, touché de son repentir, lui ordonna de se plouger dans le Pactole, Midas obéit; et en perdant la vertu de convertir en or tout ce qu'il touchait, il la communiqua au Pactole, qui depuis ce temps roule un sable d'or. Conon interprete cette fable en nous apprenant que Midas, ayant trouvé un trésor, se vit tout d'un coup possesseur de grandes richesses. D'autres y voient un prince économe jusqu'à l'avarice, qui, régnant sur un pays fertile, retirait des sommes considérables de la vente de ses grains, de ses vins et de ses bestiaux. Ovide ajoute à cette première fable celle qui suit : " Pan, s'applaudissant un » .jour en présence de quelques jeunes » nymplies sur la beauté de sa voix et sur les douxaccents de sa flûte . eut la témérité de les préférer à la » Ivre et aux chants d'Apollon, et » poussa la vanité jusqu'à lui faire un défi. Midas, ami de Pan, pris pour juge entre les deux rivaux, adjugea la victoire à son ami » Apollon, pour s'en venger, lui donna des oreilles d'ane. Midas prenait grand soin de cocher cette difformité, et la couvrait sous une tiare magnifique. Le barbier qui avait soin de ses cheveux s'en était appereu, mais n'osait en parler. Fatigué du poids d'un tel secret, il va dans un lieu écarté, fait un trou dans la terre, en approche la bouche, et y dit à voix basse que son maltre a des oreilles d'ane; puis il ferme le. trou, et se retire. Quelque temps après, il en sortit des roscaux, qui, séehés au bout » d'une anuée, et agités par le veut, » répétèrent les paroles du barbier; » et apprirent à tout le monde que » Midas avait des oreilles d'ane. » On a expliqué cette seconde fable par la stupidité de ce prince, d'autres par son attention à avoir des espious par-tout. Hérodote dit que Midas euvoya à Delphes, entr'autres présents, une chaine d'or d'un prix inestinable. Strabon rapporte que Midas avala du sang de taureau pour ne pas tomber vif entre les mains des Cinimériens qui envahissaient la Playgie; et Plutarque prétend que ce fut pour se délivrer des sonces facheux qui depuis long-temps le tonrmentaient.

Une agréable composition du Dominicain, représente le jugement de Midas et la vengeance qu'Apollon exerça sur ce roi ignorant. 1. Minés, Phrygienne, maltresse d'Electryon, dont elle eut Licym-

nius. 2. - Fille de Phylas; Hercule eut d'elle Antiochus.

 Nymphe dont Neptune cut Asplédon. Elle donna son nom à la ville de Midéa en Béotie.

Mipi(Icon.)une desquatre parties du jour. La chaleur en est representée sur deux bas-reliefs, au palais-Mattei, par Prométhée qui touche Thétis avec un flambeau ardent, pour indiquer la chalcur qui occabla cette deesse, et la fit succomber, après avoir échappé aux poursuites de Pélée en prenant la figure de divers animaux. Les artistes , pour représenter le Midi, peignent quelquefois le soleil sur son char, s'acrètant au milicu de sa course.

Mini. (Iconol.), un des quatre points cardinaux. C. Ripa le symboise par un jeune Maure de moveme taille, que le soleil environne de ses rayons, et sur la tête duquel il frappe à-plomb : son habillement est d'un rouge jaunatre; il porte une ceinture de blen turquin, où se remarquent les signes du taureau, de la vierge et du capricorne. Il tient de la main droite des flèches, et de la gauche un rameau de lotus, arbrisseau aquatique, qui, selou les anciena naturalistes, suit la marche du soleil, se lève avec lui, s'épanouit à son midi, se penehe à son couchant, et se cache dans l'eau. A ses pieds sont des fleurs desséchées por les rayous du soleil.

MIEL. V. BEISEUS, MÉLISSE, MELLONE.

Mirranium (Myth. Mah.), officier des eumiques blanes du servail, qui ont le soin de nettoyer et de tenir en ordre la mosquée du grand seigneur.

Micontris, surnon de Vénus, adorée à Mignonim. Cétait un endroit de l'ale d'Hélène, dans le golfe de Laconie, auguel Paris donna ce nom en mémoire de ce qu'Hélène y avait cédé à ses empressements, et oà il bâtit un temple en l'honneur de Vénus, Bac. Mignumi, je mèle, j'unis par les nœus de l'amour.

Mihiegian, (Myth. Pers.) C'est ainsi que les Persans appellent l'équinoxe automnal, dont ils font un jour de fête, V. Nevroux.

Mehr, on Minir, dieu des Perses, que les Grees et les Romains nommaient Mithras. V. Mithras. Mihragan (Myth. Pers.), setes

que les Persans célébraient en l'honneur de Vénus Uranie. MIKANDO (Myth. Jap.), chef et sonverain pontife de la réligion du Sintos. Non-seulement il a le pouvoir de faire des dieux, mais il est hii-même un objet de culte et d'adoration pous les sintoïstes. Comme on suppose qu'il descend en droite ligne des anciens Cami de la nation, et qu'il a hérité des vertus et du caractère auguste de ses ayeux, on le regarde comme l'image vivante de ces mêmes divinités, et onlui rend à peu près les mêmes hommages qu'aux Cami du premier ordre. On croit même que tous les dieux du pays ont un respect infini pour sa personne, et qu'ils se font un devoir de le visiter une fois l'an. On prétend qu'ils choisissent le dixième mois pour cette visite, et qu'ils se tiennent alors auprès de lui , quoique d'un manière invisible, V. KAMINATSURI, DAINI. M I L

Mikks (Myth Egypt.), symbole des Egyptiens dans leur écrit une hiérolghinea. Cétai la figure d'une longue perche terminée comme un T, traversée d'une seule ou de de la crue du Nil. Cette figure de la crue de midiaire d'un bonheur désiré ou de la délivrance d'un mul. On en fit une amulette qu'on suspendiat an ecu des maldes, et à faite de la crue d

MILANION, amant d'Atalante, s'étant retiré dans une caverne avec elle, y fut dévoré par un lion et une lionne. V. ATALANTE.

MILCHETUS. V. MELCHARTUS. MILCHON. V. MOLOCH. MILES, soldat, un des noms de

Mithras.
Mittisia, surnom de Cérès, à
Milet. Lorsque les soldats d'Alexandre voulurent y piller son temple, il

en sortit une flamme éclatonte. Mir. és sus, surnom d'Apollon adoré à Milet. 1. Mir.s.r., ville de Crète, dont les

habitans allerent au siège de Troie.
2. — Il y en avait une célèbre du
même nom dans l'Asie mineure, V.
Mu faus.

Milétia, fille de Scédasus, qui, avec sa serur, fut outragée par de jeunes Thébains. Milétis, Biblis, fille de Mi-

létus MILÉTUS, roi de Carie, était fils d'Apollon et d'une fille de Minos, qui s'appelait Arcé, selon Appollo-dore, et, selon d'autres, Acac allis. Avant été exposé dès son enfance dans une forêt, les loups mêmes prirent soin de le nourrir jusqu'à ce qu'il fut rencontré par des bergers qui l'élevérent. Milétus, devenu grand, alla en Carie, où sou courage et son mérite lui acquirent les bonnes graces de la princesse Idothée, et l'estime du roi Eurytus, dout il devint bientôt le gendre. Elevé à ce haut point d'honneur, il songen à en perpétner la mémoire, en faisant bâtir en Corie une ville à loquelle il donna son nom , et qui devint la capitale du royanne, V. Biblis et CAUNUS. 1. MILICHIUS, surnom de Jupiter, qui lui fut donné par les Eléens à la

suite d'une guerre civile. 2. - C'était aussi un surnom de

Bacchus, pareequ'on le croyait le premier qui avoit planté le figuier et donné aux hommes des figues, qui s'appelaient unciennement milicha.

MILITARIS, sornom de Jupiter adoré à Labranda, en Carie. MILON DE CROTONE, fils de Diotime, un des plus célèbres athlètes de la Grèce: Pausanius dit qu'il fut six fois vainqueur à la lutte aux jeux olympiques, la première fois, dans la classe des enfants. Il eut aux eux pythiques un succès tout pareil, Il se présenta une septième fois à Olympie; mais il ne put y combattre faute d'antagoniste. On racoute de lui , continue le même auteur , plosieurs antres choses qui morquent une force de corps extraordinaire. Il tennit une grenude dans sa main . et par la seule application de ses doigts, sans écraser ni presser ce fruit, il la tennit si bien, que personne ne ponvait la lui prracher. Il mettait le pied sur un palet graissé d'huile, et par conséquent fort glissant ; cependant, quelque effort que l'on fit, il n'était pas possible de l'ébranler , ni de lui faire lücher pied Il se ceignoit la tête avec une corde , en guise de ruban ; puis il retendit sa respiration : dans cet-état violent, le sang se portant au front lin en enfluit tellement les veines, que la corde rompait. Il tennit le bras droit derrière le dos, la main ouverte, le pouce levé, les doigts joints, et alors nul homme n'eût pu lui séparer le petit doigt d'avec les untres. Ce qu'on dit de su vorueité est presque incrovable : elle était à peine russasiée de vingt livres de vionde, d'antant de poin , et de quinze pintes de vin en un jour. Athenée rapporte qu'une fois ayant parcouru toute la longueur du stade, portant sur ses épaules un taureau de quatre ans, il l'assomma d'un coup de poing, et le mongea tont entier dans la journée. Il eut une fois occasion de faire un

MIM bel usage de ses forces. Un jonr qu'il écoutait les lecons de Pythagore, car il était l'un de ses disciples les plus assidus, la colonne qui sontenuit le plafond de la salle où l'auditoire était assemblé ayant été tout d'un coup ébranlée par je ne sais quel accident , il la soutint lui seul, donna le temps aux auditeurs de se retirer ; et après avoir mis les antres en sureté, il se sauva lui-même. La confiance qu'il avait en ses forces lui devint fatale à la fin. Ayant trouvé en son chemin un vieux chène entr'ouvert par quelques coins qu'on y avait enfoncés avec force, il entreprit d'achever de le fendre avec ses mains; mais comme l'effort qu'il faisait pour cela dégagen les coins, ses mains se trouverent prises et serrées por le ressort des deux parties de l'arbre , qui se rejoignirent de manière que, ne pouvant se débarrasser, il fut dévoré par les loups.

La mort de Milan de Crotone est le sujet d'un magnifique groupe de marbre, que l'on admire dans les jardins de Versailles, c'est l'ouvrage du fimeux Paget, qui trouva plus digne de son héros de le faire dévo-

rer par un lion.

2. - Autre athlète de Crotone. 3. - Puni pour le memtre de Laodamie, lapidée au pied des autels de Dinne. V. LAODAWIE.

MILTHA, épithète de Diane parmi les Phéniciens, les Arabes et les

Cappadoriens.
MILTIANÉES, socrifices accompanés de courses de chevoux, que célébraient les penples de la Chersonèse en l'honneur de Miltiade, général athénien. MINALLONES, MINALLONINES, DONI

quel'on donnait aux Bacchantes, Les uns dérivent ce nom de Mimas, montagne de l'Asie mineure, où la célébration des Orgies se faisait aven benucoup d'appareil; les autres, de la licence effrénée des discours des Bocchantes.

Miwansa (Myth. Ind.), sectephilosophique qui s'éloigne du Nyayam et du Vedantam. Elle nemet un destin invincible, et s'attache, commo la secte académique de la Grèce, à l'analyse critique des opinions des autres écoles.

Mimans, chef des Bébryciens, tué par Pollux dans l'expédition des Argonautes.

 Munas, montagne de l'Asie mineure, fameuse par les Orgies qu'on y célébrait.

2. - Géant que Jupiter foudroya.

5. — Fils d'Amycus et de Théano, né la même nuit que Pairs, desint son compaguon, suivit Euée, et périt dans les chaups de Laurente, sous les coujes de Mézence. 4. — Un des centaures, sux noces

de Pirithoüs.

5. - Un des fils d'Eole.

Misus (Myth. Scand.), Scandinave qui, durant so vie avait eu noe grande réputation de sagesse. Pour mieux en imposer aux peuples, Odin portait toujours sa tête avec lui, la consultait dans les affaires civiles, et feignait d'en recevoir des oracles.

(Myth. Celt.) Dieu de la sagesse, qu'Odin lui-mème doit aller consulter avant le combat fatal qu'il livera au loup Fenris avant la conflagration du monde entier. Les savants du nord ont voulu retrouver Minos dans cet être allégorique. Mysov, nom d'un des dieux Tel-

chiues.
MINARETS (Myth. Mah.), espèces
de tours, dont la base a trois ou
quatre pieds de diamètre. Elles se
terminent en pointes, surmontées
d'un croissont, et ont souveut couyertes de plomb. El n'y a ui cloches.

d'un croissant, et sont souveat couvertes de plomb, il n'y a ui cloches, ni lor-loges pour souner les heures; mais dans les galeries, plus ou moins répétées, on a pratiqué des espèces de niches pour y placer les imans charges d'amonore les heures de la prière. V. Mužatus.

MINCHA, prière des Juiss, après midi, qui correspond aux nones des chrétiens.

Minér, le même que Minyas.

V. Minyas.

Minéras, ou Nazaréens, secte

MINEENS, OU NAZARÉENS, SECLE parmi les Juifs. V. NAZARÉENS. MINÉLAS, fille de Minée.

Minéroes, filles de Minyas, Thébain. Elles étaient trois, Iris, Clymène, Alcithoé. Elles refusèrent d'assister à la représentation des Orgies , soutenant que Bocchus n était pas fils de Jupiter; et pendant que tout le monde était à la fête, elles seules continuèrent à travailler. Toutà-coup un bruit confus de tambours, de flutes et de trompettes remplit la maison. Elle parut éclairée de flambeaux et de feux étincelants, et tout retentit de burlements affreux. Les Minéides, effrayées, cherchèrent à se eacher ; mais la vengeance du dieu les atteignit, et elles furent changées en chauves-souris.

Missavatas, fetes romaines es celébrais le 5 de Janvier. I futtre le celébrais le 5 de Janvier. Justice le celébrais le 5 de Janvier. Justice le composition de promeiro se passocient en vieux adressés à la décree, les autres daisent employés de des surfifices et à des combut de gladiateurs. On est el les suvatts, por la lecture de divers ouvrages, y disputaient un prix fondé par Domistien. C'estir durant ces fêtre que les écoloties portaient à de misercules.

MINERVE, fille de Jupiter, était la déesse de la sagesse, de la guerre. des sciences et des arts. Les anciens en ont reconnu plusieurs. Ciceron en admet cinq; une, mère d'Apollon; uue autre, issue du Nil, honorée à Suis en Egypte; une troisième, fille de Jupiter; une quatrieme, née de Jupiter et de Coriphé, fille de l'Ocean, nominée Corie par les Arcadieus, et à qui l'on doit l'invention des chars à quatre chevaux de front : une cinquieine, que l'on peint avec des talonnières, eut pour père Pulles, à qui, dit-ou, elle ota la vie, parce-qu'il voulait la violer. S'aint Clèment d'Atexandrie en reconnaît aussi cinq; la première, Athénienne, et fille de Vulcain ; la seconde , Egyptienne, fille du Nil; la troisieure fille de Saturne, qui avait inventé l'art de la guerre; la quatrième, fille de Jupiter; et la cinquieme, fille de

Pallas et de Titanis fille de l'Océan, l'aquelle, après avoir ôté la vie à son père, l'écorcha et se couvrit de sa pean. (V. Pallas.) Pausanias parle d'une Minerre, fille de Neptune et de Tritonia, nymphe du lac Triton, à laquelle on donnait des yeux bleus comme à son père, et qui se rendit fameuse par des ouvrages de laine, dont elle fut l'inventrice. Nous suivrons ici l'opinion la plus généralement répaudue. Jupiter, après avoir dévore Metis, se sentant un grand mal de tête, cut recours à Vulcain, qui, d'un coup de hache, lui fendit la tête. De son cerveau sortit Minerve tout armée, et dans un age qui lui permit de secourir son père dans la guerre des géants, on elle se distingua beaucoup. Un des traits les plus fameux de l'histoire de Minerve est son différend avec Neptune pour donner un nom à in ville d'Athènes. Les douze grands dieux, choisis pour arbitres, réglérent que celui des deux qui produirait la chose la plus utile à la ville lui donnerait son nom. Neptune, d'un coup de trident, fit sortir de terre un cheval, et Minerve un olivier, ce qui lui assura la victoire. Varron nous apprend que ce qui donna lieu à cette fable, c'est que Cécrops, en batissant les murs d'Athènes, trouva un olivier et une fontaine : que l'on consulta l'oracle de Delphes, qui dit que Minerve et Neptune avaient droit de nommer la nouvelle ville, et que le peuple et le sénat assemblés déciderent en faveur de la déesse. Vossius voit dans cette fable un différend des matelots qui reconnaissaient Neptune pour seur chef, avec le peuple attaché au sénat gouverné par Minerve, et la préférence donnée à la vie champêtre sur la piraterie. Peut-être est-il plus naturel d'expliquer cette fable, qui se retrouve chez les Corinthiens et les Argiens, par l'introduction du nouveau culte qui s'établissait au détriment d'un plus aucien.

Quoi qu'il en soit de ces explications, on peut dire que les anciens regardaient cette déesse comme la Tome II.

aussi était-elle la seule qui cut mérité de participer aux prérogatives de la divinité suprème. C'est ce que nous apprend l'hymne de Callimaque sur les Bains de Minerve. On y voit que cette déesse donne l'esprit de prophétie; qu'elle pro-longe à son gré les jours des mortels; qu'elle procure le bonheur après la mort; que tout ce qu'elle autorise d'un signe de tête est irrévocable, et que tout ce qu'elle promet arrive infailliblement ; car , sjoute le poète , elle est la seule dans le ciel à qui Jupiter ait accordé le glorieux privi-lége d'être en tout comme lui, et de jouir des nièmes avantages. Tantôt elle conduit Ulysse dans ses voyages, tantôt elle daigne enseigner aux filles de Pandare l'art de représenter des fleurs et des combats dans des opvrages de tapisserie. C'est encore elle qui embellit de ses mains le manteau de Junon. Enfin c'est elle qui construit le vaisseau des Argonautes, ou en trace le dessin, et qui place à la proue le lois parlant coupé dans la forêt de Dodone, lequel dirigeait leur route, les avertissait des dangers, et leur indiquait les movens de les éviter; langage figuré, sous lequel il est aisé de reconnaître un gouvernail. Plusieurs villes se distinguèrent

por le culte qu'elles rendirent à Minerve , entrautres Suis en Egypte , qui le disputait à toutes les autres villes du monde. La déesse y avait un temple magnifique. Les Rhodiens s'étaient mis sous sa protection : et l'on dit que le jour de sa naissance on vit tomber dans l'isle une plnie d'or ; mais qu'ensuite , piquée de ce que l'on avait nne fois oublié de porter du feu dans un de ses sacri-lices , la déesse abandonua le séjour de Rhodes, pour se donner toute entière à Athènes. En effet, les Athéniens lui dédièrent un temple magnifique, et célébrèrent en son honneur des fêtes dont la solemnité attiruit à Athènes des spectateurs de toute la Grèce. ( V. ATHÉNÉES. ) On verra, aux différents surnous de Minerve, les lieux où elle était particulièrement honorée.

On loi donnait dans ses statues et ses peintures une beauté simple, négligée, modeste, nn air grave, noble, plein de force et de mojesté. Elle a ordinairement le casque en tête, une pique d'une moin, un bouclier de l'autre, et l'égide sur la poitrine. L'attitude la plus ordinaire de ses statues était d'être assise. Les animaux qui lui étaient consacrés étaient sur-tout la chouette et le dragon, qui accompagnent souvent ses images. C'est ce qui donna lieu à Démosthène exilé de dire que Minerve se plaisait dans la compagnie de trois vilaines bêtes, la chouette, le dragon, et le peuple.

Minerve resta vierge, snivant les Grees; car les Egyptiens la disaient femme de Vulcain. La statue de cette déesse, ouvrage de Phidias. tenait dans sa main une pique, au bas de laquelle était un dragon, pour marquer, dit Plutarque, que la virginité a besoin d'un gardien. Les Ganlois figuraient Minerve inventrice des arts, revêtue d'une simple tunique sans manches, surmontée d'une espèce de manteau, sans lance ni égide, le casque orné d'une aigrette, les pieds croisés, et la tête appuyée sur la main droite, dans l'attitude de la méditation. Les artistes modernes la caractérisent par les divers instruments de musique . de peinture et de mathématiques. qu'ils placent auprès d'elle, et qui font reconnaître la déesse des sciences et des arts.

et des arts. on Palla faits met la Minere to Brevidence drive. On la supposit vierze, procepte la prudence des commet poist de la prudence ne commet poist de la prudence ne commet poist de la représentait l'air incorruptible de le représentait l'air incorruptible de la représentait les plus midit, on la Lune. — Lachauxes produit une commentait l'air le plus midit, on la Lune. — Lachauxes produit une commentant Minere, allégier inéginétes qui indique que la science, pour plaire, doit être accumagnées

de la permasion. Les anciens faisient à ces deux divinités des sucrisient à ces deux divinités des sucriments de la companie de la companie de Minerre est souvent allé, pour esprimer la rapidité des conceptions de l'espris. On attribuait à ette désase l'invention de l'astronomie.—On vient de trouver à Velletri une atstue de Minerve, que l'on assure être la plastelle de tontes celles une de la companie de la companie de la companie de la tôt enrichir la superbe collection du masséum national.

Herodote dit que les Grecs prirent, des femmes africaines, les vêtements et l'égide avec lesquels ils avaient continue d'habiller Minerve. - L'égide de Minerve était sa cuirasse au milieu de laquelle était la tête de Méduse. Quelques auteurs prétendent qu'elle était faite de la pean du géant Pallas qu'elle avait tué en se défendant de ses poursuites. Quelquefois l'égide est prise pour le boucher de Minerve, mais plus rarement. Presque tous les monuments anciens qui représentent Minerve s'accordent à lui donner pour cuirasse l'égide, et l'erreur de prendre le bonchier de cette déesse pour son égide, est venue vraisemblablement de ce qu'on voit indistinctement sur l'un et sor l'autre la tête de Méduse. Minervium, édifice consocréà Mi-

nerve. Ce mot s'applique en particulier à un petit temple dédie à Minerva Capitola, dans la onzième région de Rome an pied du mont Carlius.

Minérra, nom de nymphe. Minéus, guerrier dont il est question dans l'Énéide. Minorène, nom de nymphe.

Misozèka, nom de nyarphe.

J. Misos, lide Jupiter Astérias
rei de Crète, et d'Barrope, gouverna
son royamae aver beuroopp de sagesse et de donceur, et li faltir plugesse et de donceur, et li faltir plupleta. Li pidaleur des Crétois,
pour donner à ses lois plus d'autorité,
la er retirait tous les neuf ans dans
un antre, où il disait que Jupiter
son père les lai dicitait, ee qui lui
fait donner pur Homère la qualité
de disciple de Jupiter. Joroph est

le seul desanciens qui dit que Minos avait reçu ses lois d'Apollon, et qui le fait voyager à Del hes pour les apprendre de ce dieu. La sagesse de son gonvernement, et sur-tout son équité , lui ont fait donner après sa mort, par les poètes, la fonction de juge souverain des enfers. Minos était regardé proprement comme le président de la cour infernale. Homère le représente avec un sceptre à la main , assis au milieu des ombres , dont on plaide les causes en sa pré-sence. Virgile le peint agitant dans sa main l'urne fatale où est renfermé le sort de tous les mortels , citant les ombresà son tribunal, et soumettant leur vicentière au plus sévère examen. 2. — Fils de Lycaste, et petitfile de Minos 1 , se rendit redoutable à ses voisins , soumit plusieurs isles voisines , et se rendit le maître de la mer. Ses deux frères ayant vouln lui disputer la couronne, il pria les dieux de lui donner une marque de leur approbation; et Neptune, l'exauçant, fit sortir de la mer un taureau d'une blancheur éclatante. C'est à ce dernier Minos qu'il fant rapporter les fables de Pasiphaé, du Minotaure, de la guerre contre les Athéniens, et de Dedale. Il perit en poursuivant cet artiste jusqu'en Sicile, où Cocalus le fit étonffer dans nn bain. V. An-DROGÉE, SYLLA, DÉBALE, PASS-PHAÉ, MINOTAURE.

MINOTAURE, monstre moitié homme et moitié taureau, fut le fruit, dissient les Athéniens intéressés à noireir leur vainqueur, de l'infame passion de Pasiphaé, femme de Minos, pour un taureau blanc. Minos sacrifiait tous les ans à Neptune le olus beau taureau de ses troupeaux. Il s'y en trouva un d'une si belle forme, que Minos en substitua un autre de moindre valeur. Neptune, irrité, inspira à Pasiphoé une honteuse passion pour ce taureau, que Dédale favorisa en construisant une vache d'airain. Le fruit de ces amours fut la naissance du Minotaure. Le même Dédale fit alors le fameux labyrinthe de Crète, pour y renfermer se monstre qu'on nourrissait de chair humaine. Les Athéniens, vaincus, furent obligés d'envoyer, tous les sept ans, en Crète, sept jeunes garçons, et autant de jeunes filles, pour servir de pâture au monstre. Le tribut fut pavé trois fois; mais à la quatrième, Thésée s'offrit pour délivrer ses con-eitoyens, tua le Minotaure, et affranchit sa patrie du tribut humiliant qu'elle payait. Cette fable est fondée sur l'équivoque du nom. Le taureau est un guerrier nommé Taurus ; et le fils, fruit d'une paternité dou-teuse, reçut le nom de Minotaure, comme pouvant être le fils de Taurus et de Minos.

Les peintures d'Herculanum of-frent le Minotaure abattu aux pieds de Thésée. Son corps est celui d'un homme, sa tête celle d'un taureau

Minous, nom d'un des mois que Lucien attribue oux habitants des isles Fortunées. Ce mois donnait double moisson

MINTHE. V. MENTHE.

Minutia, lieu où sua la massue d'Hercule, laquelle était d'airain. Lamprid.

MINUTIUS, dieu que les Romains invoquaient pour les petites choses , pour les minnties. Il avait un petit temple à Rome près de la porte Minutia, ainsi nommée du nom de ce dieu.

1. MINYAS, fils de Chrysès, donna son nom aux peuples sur lesquels il régnait, surpassa ses prédécesseurs en richesses, et, le premier de tous les rois , fit bâtir un édifice pour y déposer son trésor. Il eut pour fils Orchomène, qui lui succéda.

2. - Thébain, père des Minéides. Minyézs, fêtes instituées par les Orchoméniens, que l'on nommait auparavant Minyens. Miny firs, Miny us, fleuve ou'Her-

cule fit passer par l'Elide, pour emporter tous les fumiers qui infectaient la campagne. 1. MINYENS. peuple de la Grèce,

ui habitait depuis lolchos, jusqu'à Orchomène. 2. - Surnom des Argonautes,

venus du pays des Minyens, on

parceque les principaux d'entr'eux lescendaient, ainsi que Jason, des

filles de Minyas.

5. - Enfans que les Argonautes eurent des Lemniennes-Quatre générationsaprès, chassés par les Pélas-giens, ils se retirèrent en Laconie, en furent encore expulsés, et allèrent occuper l'isle de Callista.

Minyrus, un des fils de Niobé. MINZOURIS. V. ASTROÎTE.
MIROIR. V. VÉRITÉ, PRUDENCE,

SCIENCE.

Mion (Myth. Jap.), divinité japonaise de l'ordre des Camis et des Fotoques. C'est le patron de la secte appelée les Foquexans.

MIPLESETH , idole que l'aleule d'Asa fit faire, et qu'Asa fit brûler. C'est, selon les uns, Priope ou Mithra; Hécate, selon d'autres.

Miros. (Myth. Mah.) C'est, chez les Turcs une sorte de niehe que l'on apereoit au fund de chaque mosquée en y entrant : c'est là que l'iman place dévotement la loi du prophète. Ce Mirob est toujours tourné vers la Mecque, comme les Juifs tour pent le Thalmud vers Jérusalem. Lorsque les musulmans vont à la prière, avant de se mettre en place ils font au Mirob une profonde révérence ou une génuflexion à la manière des catholiques lorsqu'ils passent devant le sanctuaire.

MISCELLANÉA, divers spectacles entremèlés et donnés sans ordre en un jour de réjouissance.

Misé est, selon les Orphiques, la mère de Bacchus, la eliaste, la reine ineffable. Elle a les deux sexes : tantôt elle recoit les parfums du temple d'Eleusis, tantôt elle célèbre avecCybèle, des mystères dans la Phrygie; tantot elle s'amuse en Chypre avec Vénus tantot elle parcourt gaiement les plaines sacrées et fertiles des bords du Nil , où elle accompagne Isis enveloppée d'habits de deuil et ornée de cornes. Misé n'est sans doute autre chose que Proserpine. Dans les détails donnés par les orphiques, on trouve les idées de la mère-nature, de la lune et de la fertilité.

Misèna, fils d'Eole, un des com-

agnons d'Enée, n'avait point seu egal dans l'art d'emboucher la trompette, et d'exciter, par des sons guerriers, l'ardeur des combattants. Etant au port de Cumes, il osa défier les dieux de la mer. Triton, le tronsde Misene, le saisit et le plongea dans les flots. Enée, averti de son destin par la Sibylle, lui rendit les honneurs funèbres, et lui éleva un superbe monument sur une montagne qui depuis fut appelée le cap Misène.

Misenz, fille de l'Erèbe et de la Nuit. Les anciens en avaient fait une divinité.

Miséricorde, une déesse de ce nom avait un temple à Athènes et à Rome. Il servait d'asile aux crimis nels et aux malheureux poursuivis par leurs ennemis. Les petits-fils d'Hereule se réfugièrent dans celui d'Athènes, pour se dérober à la fureur des séditieux , qui les poursuivaient à dessein de venger sur eux les maux que ce héros lenr avait fait souffrir.

Iconol. César Ripa la dépeint sous les traits d'une femme dout le teint est d'une blancheur éclatante, le nez un peu aquilin, qui a une guir-lande d'olivier autour de la tête, le bras gauche déployé, un rameau de cèdre à la main droite, et à ses pieds une corneille, oiseau, dit Horus Apollon, que les Egyptiens révéraient particulièrement, comme plus enclin à la compassion que tous les

Mison, selon Sanchoniathon. fils d'Amynus ou de Magus, fut père de Thautus, le Thaut des Egyptiens, le Togite des Alexandrins, et l'Hermès des Grecs.

Mission DE MAHONET (Myth. Mah.), un des points essentiels de la religion musulmane. Mahomet, dana son Qoran, se qualifie toujonrs d'envoyé de Dieu, de consolateur des vrais eroyants. Si l'on en eroit les mahométans, Jésus-Christ, né d'une vierge qui le conçut en sentant une rose, est un grand prophète, mais inférieur à Mahomet, élu de Dien our faire présent aux hommes de la loi de grace contenue dans le

Qoran , qui lui fut apporté en un certain nombre de cahiers par l'ange Gabriel, député du trône de Dieu. P

MAHOMET, MAHOMÉTISME, QÓRAN. MISTIL-TRINN (Myth. Celt.), nom celtique du gui, qui a été vénéré, non seulement chez nos pères les Gaulois, mais chez toutes les nations celtiques de l'Europe. Les peuples du Holstein et des contrées voisines le désignent encore anjourd'hui par le synonime de rameau des spectres, à cause de ses prétendues propriétés magiques. Dans quelques endroits de la haute Allemagne, le peuple a conservé le mêue usage qui se pratiquait naguere en plusieurs provinces de France ; les jeunes gens vont , au commencement de l'année , frapper les portes et les fenètres des maisons, en criant guthyl, qui signisie le gui.

MITO, nom sons lequel les habitans du Kamtehatka honorent la mer. Ils en font un dieu et la représentent sous la forme d'un poisson. Ce dieu ne songe qu'à lui. Il envoye les poissons dans les rivières pour y chercher du hois propre à la construction de ses canots, et non pour servir de nourriture aux hommes. Ces peuples ne penvent croire qu'un dieu puisse leur faire du bien. MITHAMA, génie dont les Bosili-

diens opposaient la puissance aux mauvais démons, et dont le nom se trouve sur leurs amulettes. MITHIR. V. MITHRAS.

MITHOTHIN (Myth. Scand.), le plus grand de tous les magiciens. Odin avant été déshonoré par sa femme Frigga, se retira, et Mithoethin entreprit de se faire dieu à sa place. Odin revint après dix ans d'exil, et obligea tous ceux qui durant son absence, avaient usurpé la divinité, à la déposer. Mithra. V. Mithras.

MITHBAS, (Icon.) divinité persone que les Grecs et les Romains ont confondue avec le Soleil, maisqui, suivant Herodote, n'était autre que la Vénus céleste, on l'Amour, principe des générations et de la fécondité qui perpétue et rajeunit le monde. Mithras étalt né, suivant eux, d'une pierre, ce qui morque le feu qui sort de la pierre quand on la frappe. (V. DIORPHUS.) Les Romains adopterent ce dieu des Perses comme ils avaient adopté ceux de toutes les autres nations. Ce n'est que par eux qu'il nous est resté des monuments de Mithras: car nous n'avons de lui aucune image persane. Ses figures les plus ordinaires représentent un jeune homme avec un bonnet phrygien, une tunique, et un manteau qui sort en voltigeant de l'épanle gauche. Il tient le genou sur nn toureau attéré; et, pendant qu'il lui tient le musse de la main gauche, il lui plonge de la droite un poignard dans le con; symhole de la force du soleil lorsqu'il entre dans le signe du tanreau. La figure principale est ordinairement accompagnée de différents animaux, qui paraissent avoir rapport aux autres signes du zodiaque, et qui font de ces divers monuments autant de planisphères célestes. Ainsi il n'est point doutenx que Mithras ne fut un symbole du soleil, ce qui est confirmé par l'inscription : Au dieu Soleil , l'invincible Mithras , laquelle se trouve sur plusieurs monuments; épithète très convenable au soleil, dont rien ne peut arrêter ni le cours ni les influences. Le culte de Mithras avant de venir en Grèce et à Rome, avait passé des Perses en Cappadoce, où Strabon dit avoir vu un grand nombre de ses prêtres, Ca culte firt porté en Italie du temps de la guerre des pirates, l'au de Rome 687, et y devint très célèbre dans la suite , sur-tout dans les derniers

siècles de l'empire. On offrait à Mithras les prémices des fruits. - Ce dien était quelquefois confondu avec Osiris.

MITTER, ornement de tête des anciens, et sur-tout des femmes. C'était une sorte de bandelettes fort large. - Nonnus dit que Bacchus portait une mitre en forme de serpent, comme un symbole de son cternelle jeunesse.

MITHRES , le même que Mithras. MITHRIAQUES , fètes et mystères

de Mithras. La principale de ces fêtes était celle de sa naissance , qu'un calendrier romain plaçait au 25 Décembre, jour auquel, outre les mystères qu'on célébrait avec la plus grande solemnité, on donnait aussi les jeux du cirque, qui étaient con-sacrés à Mithras. On voulait marquer par-là que le soleil, après s'être éloigné de notre hémisphère depuis l'équinoxe d'automne, allait se rapprocher après le solstice d'hiver, et porter en tous lieux la chaleur et la fécondité. A l'exemple des Perses, qui n'avaient point de temples et célébraient les fêtes de Mithras dans des autres, les Romains se livraient à ce culte dans des grottes arrosées de fontaines et tapissées de verdure. Mais rien n'était égal à ce qu'il fallait essuyer de fatigues et de tourments avant d'être initié à ces mystères. Nonnus dit qn'il fallait passer por quatre-vingts epreuves différentes. D'abord , on faisait baigner les candidats, puis on les obligeait de se jeter dans le feu ; ensuite on les reléguait dans un désert, où ils étaient soumis à nn jenne rigoureux de cinquante jours ; après quoi on les fustigeait durant deux jours, et on les metteit vingt antres dans la neige. Ce n'était qu'àprès ces épreuves, dans lesquelles le récipiendaire succombait sonvent qu'on était admis aux mystères. Parmi les autres cérémonies de l'initiation, on jetait de l'eau sur les initiés, et on lenr présentait du poin et du vin, afin, disait-ou, de les régénérer, et l'on mettait un serpent d'or, dit Arnobe, dans leur sein : or, le serpent, qui change tous les ans de pean, était un des symboles du soleil, dont la chaleur se renouvelle au printemps. On immolait des victimes homaines dans ces fêtes; contume barbare qui fut abolie par Hadrien, et rétablie par Commode. Le souverain prêtre de Mithras jouissait d'une grande considération. Il avait sous lui des ministres des deux sexes, dont les premiers s'appelaient Patres; et les antres Matres sacrorum. ( Voy. Lion, Hyène, LEONTIQUES, CORACES, etc. ) Ce culte fit de grands progrès, et passa

de Rome en Italie, et jusqu'en Dacie, en Noricie, en Egypte, en Crète, etc., et dura très long-temps, puisqu'on en trouve encore des traces dans le quatrième siècle de l'é-

MITHRIUS, antre d'Alexandrie consocré au culte de Mithras. Socrate, a auteur chrétien, rapporte que les chrétiens d'Alexandrie ayant découvert cet antré, fermé depuis longtemps, on y trouva des ossements et des crènes humains, que l'on promena dans toute la ville.

Mirra, écrit sansaspiration. était, selon Hérodote, le nom de Vénus Uranie chez les Perses.

Mittelene, fille de Macaris, bâtit , dit-on , la ville de Mitylène, et lui

donna son nom.
Mittlénies, fête que les Mityléniens célébraient hors de la ville en

l'honneur d'Apollon.

MRASILE, berger ou satyre qui se joignit à Chromis et à Eglé pour lier

Silene. Virg. Ecl. 6. Mnasinous, fils de Pollux et de Phébé.

Musuk, mémoire, une des Muses.

Musuk: Erst Alque haume que formet des Muses de Bourgopre, sebeta, divon, d'on unédecin anglais, dix est d'une telle efficacité, qu'il conserve dans l'apprit un souveir perjetuel des choes pauée. Ceux qui seront cuurienx d'enfaire l'expérience prevent consulter le si. vol. de provent consulter le si. vol. de l'appris de l'expérience de ceux qui seront cuurienx d'enfaire l'expérience prevent consulter le si. vol. de l'appris d'expérience de cette recette mercilleux, et la maximus de l'appris de la maximus de la maximus de la maximus de l'appris de la maximus de l'appris de la maximus de l'appris de la maximus de la maximus de la maximus de l'appris de la maximus de la maximus de la maximus de la maximus de l'appris de l'appris de la maximus de l'appris de

nière de s'enservir. Mné nonines, les Muses, filles de

Mnémosyne.

Mnémosyne, ou la déesse Mémonze. (Jeonol.) Jupiter l'aima, et
monze. (Jeonol.) Jupiter l'aima, et
ud d'elle les neuf Muses. Elle accouoha sur le mont Piérius, d'oùles Muses furent nomées Pierieles. Mengs
est le premier qui l'ait représentée; cette figure se trouve dans le Pariasse
peint par ce célèbre artiste auplafond
de la superbe galerie de la villa du
de la superbe galerie de la villa du

eardinal Mes. Albani. Assise dansun fauteuil, elle pose lea pieds sur mes fauteuil, elle pose lea pieds sur mes fauteuil, elle pose lea pieds sur mes fauteuil, elle pose lea piede fauteuil elle pose faut

Mnénosyninas, les muses, filles de Mnémosyne.

Mnéne (Myth. Afr.), un des Gangas ou prêtres du Congo. Il fait

Gangas ou prêtres du Congo. Il fait croire aux nêgres que les idoles mangent les gerbes de mais, qu'on suspend à la clime des arbres, et qu'il décobe la nuit.

Mnésinaque, maltresse d'Eurytion, et, selon d'antres, délivrée par Hercule de cet amant qui voulait l'épouser malgré elle.

Selon Diodore de Sicile, ellectais Bile du Giel et de la Terre, avur de Satura et de Rhéa. Jupiter, sous la forme de berger, la rendit mère des neuf Muses. On attribue, selon le mème anteur, à la Titanide Mnémosyne l'art du raisonnement, et l'imposition des nous convensibles à tous lesètres, et sur-tout le prenier suspe de tout ce qui sert à rappéel r la mémoire des choses dont nous voulous nous ressouveair.

Mnésinoé, nom que porta Léda, suivant Plutarque.

MRSETHÉR, capitaine troyen, fils de Clytius, et fèrer d'Acuno, mivit Enée en Italie, ou Firgüe le fait la tige des Hemmiens. Maesthée se distingua dans les jeux domés en Sicile à l'occasion de la mort d'Anchie, remporta le second prix à la course des vaisseux, an comhat de l'arc, et se distingua dans les guerres d'Italie, sur-tout en repousant un jour Turnus, qui était veno attaquer les Tro-yens jusques dans leur camp.

MNESTHES, Greetus par Hector. MNESTRA, dannide, tua son mari Egius. Mnésos, un des capitaines troyens tués par Achille. Mnévis, taureau consseré au soleil

Mnévus, taureau consseré au soleil dans la ville d'Héliopolis. Il tenait, après Apis, le premierrang parmi les

animaux qu'on honorait en Egypte. Il devait avoir le poil noir et hérissé. Moansa (Myth. Afr.), grand

Moansa (Myth. Afr.), grand prêtre des noirs du Congo. Moanza (Myth. Afr.), lieu où se

trouve au des plus effèbres Mokissos on idoles des noirs du Congo. Elle consiste en un vieux pot enterré, et surmonté d'une fleche, qui sontient nue corde d'où pendent quantité de feuilles. Ceux qui veulent voir ce Mokisso, doivent voir au hravannneau de cuivre, et faire vou de ne jamais manger en public des noix de Kola.

Montalatives (Myth. Mah.), sectaires mahométans, qui pour ne point paraître admettre la multiplicité en Dieu, ne distinguent pas ses attributs, mais les comprennent tous dans son essence.

MOREDS ( Myth. Pers.), prètres des Parsis. Il sont les seuls qui nient le droit d'entrer dans l'Atesch-Gah, on lieu du fru, pour le garder, etl'entretenir avec du bois et des parfuns; mais, dans un cas de necessité, un simple Parsi peut en faireles fonctions.

Modénation. (Iconol.) On la peint agée, et on lui donne pour attributs un frein, une règle et une horloge de sable.

Monaria. (Iconol.) L'emblème de cette vertu est une jenne femme vètue de blanc, et coellée d'un voile, sans sutre ornement que ses cheveux, qui tient dans la main droite un sceptre terminépar un ceil baissé. Ses yeux sont fixés sur la terre, et ses vètements la courrent toute entière.

tements la couvrent toute entière.

Mon-Gunus l'adversaire des
dieux (Myth. Celt.), jeune fille à
laquelle est confiée la garde d'un pont
dont le toit est couvert d'or brillant.
Ge pont est sur le sleuve Giall.

Monhallan, c.-à-d. merobscure et ténébreuse. (Myth. Arab.) C'est ainsi que les auteurs arabes appellent l'Océan Atlantique, à cause que personne ne suit ce qui est au-delà. C'est pussi là qu'ils placent cette fontaine de vie si célèbre dans les romans orientaux, et qui donna l'immortalité au prophète Elie. V. HOLMAT, KHÉ-

Monimperator, celui qui désignait dans un festin les santés qu'il fallait boire, qui veillait à ce qu'on n'enivrât pas un convive, et qui prévenait les querelles. Ou tirait cette dignité au sort. V. Svivossague.

n. Mora a, chienne d'Icarius, qui, par ses hurlements: apprità Erigone l'endroit où son maltre était enterré. En récompense de sa fidélité, Jupiter la place dans la constellation nommée la Canicule. D'autres écrivent Marra, et dérivent ce nom de mairein, brûler.

2.— Fille d'Apollonet de Smyrna. Mozz, nom d'Halem, divinité des Druses, dans sa septième incarnation. Sous ce nom, il se transporta de Mahadid où il s'était in-carné sons estuid e Kaiem, en Egypte, où il se montra avec tont l'écht de la divinité, et fonda une ville noumée. Rosette, sur le bord de la mer.

MOGOURIS (Myth. Mah.), conseillers de justice et de religion, aux Maldives. V. CATIBES, NAIBES, PANNIARES.

Mograssenioun (Myth. Mah.), secte musulmane, qui donne un corps à Dieu.

Mooon, déité adorée anciennement par les Cadees, peuples du Northumberland, comme il paralt par des monaments trouvés en 1607 dans la rivière de Rhéad. Une tradition du pays porte que ce Mogon l'avait long-temps défendu contre un tyran.

Mooostochos, surnom de Diane, comme présidant à l'acconchement. Monna (Myth. Ind.), celui qui, chez les juifs, circoncit l'enfant, au hutième iour de ca missones.

huitièmé jour de sa naisssance.
Monszaux, V. Vésrus.
Monses, (Myth. Jap.) Il v aan Japon des couvents érigés en l'honneur d'Amidos. Ils sont habités par des moines qui font un vœn capable d'effrayer les moines de teusles pays ; ils

s'engagent à perdre la vie s'ils ne gardent pas la continence. D'autres sont dispensés du célibat, et même on leur permet d'élever leurs enfants males dans l'intérieur du couvent.-On trouve à la Corée un grand nombre de moines qui habitent des monastères bàtis sur des montagnes, et qui sont soumis à la jurisdiction de la ville la plus voisine. Il y a tel monastère où l'on en voit jusqu'à six cents, et telle ville qui en compte jusqu'à quatre mille. Ils sont divisés par bandes de dix et vingt, quelquefois de trente. Le plus agé commande, et fait chàtier par d'autres moines celui qui manque à son devoir. Si le délit est grave, on livre le coupable au gouverneur de la ville, qui a jurisdiction sur le couvent. Ces moines doivent s'abstenir de manger tout ce qui a eu vie. Toute communication avec les femmes leur est absolument interdite, Ils se rasent latête et le visage. On leur imprime sur le bras nne marque distinctive, qu'ils conservent toute leur vie. Tous ceuxqui se présentent sont admis, et chacun est libre de rentrer dans le monde, quand il commence à s'ennuver de la vie monastique. Avilis et méprisés, ils sont assirjettis à certaines taxes et corvées, ce qui les fait regarder presque comme des esclaves. Mais leurs supérieurs, sur-tout lorsqu'ils sont instruits, sont fort honorés. Ils portent le titre de moines du roi, titre qui les rend égaux aux plus grands seigneurs du pays, et qui lenr donne droit de porter sur leurs habits une marque distinctive, qu'on pent regarder comme une espèce d'ordre. Le mépris dont ces moines sont converts n'empêche pas de les charger du soin important d'élever les enfants. Plusieurs de leurs élèves restent auprès d'eux, et embrassent le même geure de vie. Après la mort de leurs maîtres, ils héritent de leurs biens et prennent le deuil.

I Monandirie, surnom sous lequel Jupiter était honoré en Arcadie, en Flide, etc., comme dirigeant les Parques ou le Sort. Rac. Moira, sort; agein, conduire.

## 2. - Surnom de Pluton. Mois. V. Men.

Moisasour ( Myth. Ind. ), chef des anges rebelles, qui souleva les autres chefs des bandes angéliques, et les excita à s'éloigner de l'obéissance qu'ils devaient à l'Etre suprême. A son instigation, ils refuserent de se soumettre à Birmah son vice-gérent, et à ses coadjuteurs Bistnoo et Sieb, et se séparèrent du trône de l'Eternel. Dieu, irrité du crime de ces rebelles, après les avoir encore fait avertir de rentrer dans leur devoir . commanda à Sieb de les chasser du cicl, et de les précipiter dans les ténèbres éternelles. Quelque temps après, s'étant laisse fléchir par les prières des trois premiers anges et des autres restés fidèles, il s'appaisa, adoucit leur châtiment, et les soumit à certoines épreuves, leur laissant la faculté de réparer leur faute et de recouvrer l'état heureux dont ils étaient déchus.

Moiss. (Myth. Rabb.) Les rabbins débitent sur ce législateur des Hébreux des fables qui doivent trouver ici leur place, quelque extra-vagantes qu'elles soient. « Moise, disent-ils, s'étant enfai de l'Egypte, se retira dans la terre de Madian, et s'assit auprès d'un puits. Un instant après il vit venir Séphora, une des filles de Jethro, et fut si charmé de sa beauté qu'il lui proposa de la demander en mariage. Sephora Ini répondit qu'il ne connaissait pas le danger de la proposition qu'il lui faisait, que son père avait coutume d'ordonner à tous ses amants d'aller arracher un certain arbre qui faisait mourir tous ceux qui enapprochaient. Moïse lui demanda quel était cet arbre. « Il fant que vous sachiez, lui n répondit Séphora, que Dieu, le soir » du sixième jour de la création dn » monde, produisit, entre les deux » vepres du Sabbat, un bâton qu'il » donna au premier homme; après » la mort d'Adam , ce bâton passa n successivement entre les mains d'E-» noch, de Noé, de Sem, d'Abraham, » d'Isanc, de Jacob et de Joseph; ce

» dernier l'ayant emporté en Egypte, » les Egyptiens s'en saisirent après se » mort, et le portèrent au palais de " Pharaon : mon père, qui était alors n un des principaux magiciens du roi, » connutaussi-tôt la vertu de ce bâton. » et s'en empara ; il l'enfonca ensuite n en terre dans son jardiu, et ce hâton » prit aussi-tôt racine et se couvrit de n fleurs et de fruits. Depnis ce temps n mon père ordonne à crux qui me » demandent en mariage d'aller ara racher cet arbre, et ils meurent a anssi-tôt qu'ils en approchent.» Le discours de Séphora n'effrava point Moise, et il résolut de tenter l'aventure. S'étant rendu à la maison de Jethro, il lui demanda sa fille Séphora. Jéthro, pour toute réponse,, lui proposa l'épreuve ordinaire. Moise allo dans le jardin, arracha l'arbre, et l'apporta. Cette action cansa une grande surprise à Jéthro, il consulta son art, et consut que cet étrangee devait faire de grands maux à l'Egypte. C'est pourquoi il le fit jeter dans une fosse profonde, où il fût mort de faim, sans le secours de Séphora qui prit soin de le nourrir secrètement pendant l'espace de sept ans, au bout desquels cette généreuse fille parla à son père de Moise, et le pria de voir s'il était encore vivant. Jéthro, ne sachant pas dequelle manière il avait été nourri, le croyait mort depuislong-temps. Il fut étrangement étouné lorsqu'il le trouve en vie. Ce prodige fit sur lui une telle impression, qu'il embrassa Moise, lui demanda pardon des maux qu'il lui avait faits, et lui donna sa fille en mariage, ne doutant plus qu'il ne fut un prophète et un ami de Dien, Quant au haton que Moise avait arraché dans le jardin de Jéthro, il s'en servit tonjours depuis comme de haguette, et ee fut par son moven qu'il opéra tourses prodiges.

Moxissos (Myth. Afr.), dieuxou génies révérés par les habitants de Loango, mais subordonnés au Dieu suprème. V. ZAMBAN-DONGO. Ils pensent que ces dieux peuvent les châtier et même leur oler la vie, s'ils ne sont pas fidèles à leurs obligane sont pas fidèles à leurs obliga-

tions. Lorsqu'un homme est heureux et bien portaut, il s'imagine alors être dans les bonnes graces de son Mokisso. Est - il malade, ou éprouve - t - il quelque revers, il ne manque pas d'en attribuer la cause à la colère du même génie. Il examine en quoi il peut l'avoir offensé, et ne néglige rien pour regagner son amitié. Ces peuples donnent le même nom à leur souversin, et lui attribuent un pou voir divia et surnaturel, tel que celui d'arrêter ou de faire tomber la pluie, de donner la mort à des milliers d'hommes, de se transformer en bête sauvage, de plier une dent d'éléphant, et d'en faire un nœud. Les figures qui représentent ces Mokissos sont de bois ou de pierre; les uns sont élevés dans les temples; les antres, et c'est le plus grand nombre, sont placés dans les rues et sur les grands chemins. On leur offre des vœux, et on leur fait des sacrifices, pour appaiser leur courroux ou pour se les rendre favorables. Quelques uns de ces génies sont honorés sous la forme de quadrupèdes ou d'oiseaux.

Morchis (Myth. Jap.), disciple de Xéquia, qui suirit les traces de Darma. Il se montra d'abord sur les cotes du Malalar et de Coromandel. Ce fut là qu'il annonça la doctrine d'un dieu ordonnateur du monde et protecteur des hommes, sous le nom d'Amida. Cette idde fit fortune, et serépandit dans les contrées voisines, d'où elle parvint à la Chine et au d'où elle parvint à la Chine et au

Japon.

Mola, pâte de farine salée, dont on frottait le front des victimes avant de les égorger. De la immolare, qui signifie proprement préparer la victime au sacrifice; et d'où est venu notre mot immoler, pris dans un autre sens.

Molecu. V. Molocu. Molée, fête arcadieline, instituée en ménoire d'un combat où Lycurgue tua Ereuthalion. Rac. Molos. combat.

Mouns, déesses des meaniers. On les croyait filles de Mars, parcequ'il érrase les hommes comme on écrase le bled. Aul. Gel. On appelait aussi Moles les statues colossales qu'ore élevait en l'honneur des dieux.

1. Molion, écuyer de Tymbrée,

fut renversé par Ulysse au siège, de Troie. 2. — Un des fils d'Eurytus, tué

2. — Un des fils d'Eurytus, tud par Hercule en Œchalie.

Moutons, femme d'Actor, mère des Molionides. See deux fils ayant été tutés par Hercule, Molione demanda justice sux Elénas. Mais Corinha, s'qui ceuxe d'actor de la companio d'actor de la companio d'acqui à leura prières, cettemère infortunc frappa de sa maldédiction ceux ces citoyans qui oceraient à l'avenir assister sux jeux istàmiques; et a crainte de l'encourir eut assez de les obliger, d'ut temps nième de Parasina's, à s'absterni de ces jeux-sanias, à s'absterni de ces jeux-sanias, à s'absterni de ces jeux-

Molionides, surnom de deux frères, l'un nommé Euryte et l'autre Cléatus, et tous deux fils d'Actor et de Molione, ou selon d'autres, de Neptune et de Molione. Neptune, les sauva des conps de Nestor, en les tirant de la mèlée, et en les couvrant d'un nuage épais qui les déroba à sa fnreur. Célèbres conducteurs de cheyaux, ils avaient deux têtes et quatre mains, mais un seul corps, et agissaient avec une parfaite intelligence. Hercule, dans sa guerre contre Augias, voyant toutes ses mesures rompues par leur courage et leur activi-té, alla les attendre sur le chemin de Corinthe, et leur dressa des embûches où ils périrent.

Molon, petit-fils de Minos, que les Gortyniens, habitants de Crète, honoraient comme un dien.

Mottak (Myth. Mah.), dignité celésiatique qui répond à peu-près à celle d'archevique. C'est parmi les muderis que le grand-seigneur choisit les mollaks. Leur jurisdiction ne so borne point aux matières ecclésiatiques jet, comme les Turcs out persuade que les loi civiles at leur praphète, les mollaks sont entre conceptation de leur praphète, les mollaks sont entre core, chacand alos son département, les premiers magistrate qui connaissant de toutes sortes d'affires cortes cortes d'affires cortes cor

et criminelles. C'est dans leur sein qu'est choisi le muphti.

MOLLESSE, (Iconol.) On me pardonnera de citer ici les beaux vers de Boilean : C'est là (Citeaux) qu'en un dortoir

elle fait son séjour. Les Plaisirs nonchalans folàtrent

à l'entonr : L'un pétrit dans un coin l'embon-

point des chanoines ; L'autre broie, en riant, le vermillon

des moines. La Volupté la sert avec des yeux dévots .

Et toujours le Sommeil lui verse des pavots. Ces images sont charmantes: mais rien ne pouvait mieux terminer le

portrait de ce personnageallégorique, que ce dernier coup de pincrau : Dans sa bouche à ce mot sent sa lan-

gue glocée; Et, lasse de parler, snecombant sous l'effort,

Soupire, étend les bras, ferme l'œil, et s'endort.

Molocн, roi, un des principaux dieux de l'Orient, était bouoré par les Ammonites, qui le représentaient sous la forme monstrueuse d'un homme et d'un veau. Les rabbins assurent que cette idole était de bronze, assise sur un trône du même metal, avant la tête d'un veau, et les bras étendus, comme pour embrasser. Lorsqu'on voulait lui sacrifier des enfants, on allumait nn grand fen dans l'intérieur de cette statue ; et lorsqu'elle était brûlante , on mettait entre ses bras ces malbeureuses victimes, que l'excès de la chaleur y consumuit bientot. Mais afin qu'on n'entendit pos leurs cris plaintifs, les prêtres faisaient un grand bruit de tambours et autres instruments outour de l'idole. (V. Торият.) Selon d'autres, la statue avait les bras penchés vers la terre , en sorte que l'enfant mis entre ses bras tombait ausaitôt dans des fourneaux allumés à ses pieds. Les victimes humaines n'étaient pas les seules qu'on lui offrait. Les rabbins prétendent que , dans l'intérieur de cette statue, on avait ménagé sept espèces d'armoires. On en ouvrait nne pour la farine, une antre pour des tourterelles, une troisième pour une brebis, une quatrième pour un bélier, la cinquiense our un vean, la sixième pour un œuf, et la septième enfin pour nu enfant. C'est ce qui a donné lieu de confondre Moloch avec Mithras, avec les sept portes mystérieuses duquel ees sept chambres ont beaucoup de rapport. D'autres ont cru y reconnaître Saturne ou Priape, quelues uns le Soleil ; D. Caimet le Soleil et la Lune. L'enteur du Dictionnaire d'Antiquités, Sabatier de Châlons, a cherché à accorder ces divers sentiments, en disant que Moloch était une de ces divinités que les Grees nommaient Panthées, et qu'il représentait, parmi les Ammonites, les sept planètes, à chocune desquelles on offrait les victimes que la superstition lui avait consacrées.

Mosongo ( Myth. Afr. ), non sous lequel les peuples voisins du Monomotapa reconnaissent un être suprème, dont ils n'ont qu'une idée confuse, et qu'ils ne craignent ni n'honorent. Ces peuples regardent leurs souverains comme leurs véritables dienx. Ils leur donnent les titres pompeux de seigneurs du soleil et de la lune, et de rois de la terre et de la mer, et leur attribuent un empire absolu sur la nature. Voy-Mrsimos.

Molonos (Myth. Afr.), pretre du Conco, dont la fonction est de prédire l'issue des maladies

Motorchus, vieux berger dupave de Cléone au royaume d'Argos, fit accueil à Herenle, qui, reconnaissant de cette réception, tua en sa faveur le lion néméen qui ravageait le pays des environs. En mémoire de ce bienfait, on institus, en l'honneur de Molorchus, des fêtes appelées de son nom Molorchéennes.

Mollosse, pied de vers composé de trois longues. Il avait pris ce nem d'une danse des Molosses, ou parceque dans le temple de Jupiter Molossus, on chantait des oues ou ce pied entroit, et qu'on les chantait en mémoire de Molossus, fils de Pyrrhus et d'Andromoque, on parceque la marche des Molosses allant au comhat avait une cadence où ce pied dominait.

Molossus . surnom de Jupiter

adoré chez les Molosses , peuple
d'Epire.

 Fils de Pyrrhus et d'Andro-

moque, ne monta sur le trône de son père qu'après la mort d'Hélénus, et donna son nom aux peuples sur lesquels il régnait.

3. — Un des chiens d'Acteon.

1. Molpanie, Aniszone qui tua d'un coup de javelot Antiope, autre Amazone qui était avec Thésée. 2. — P. Rhoto, Parthénie,

Ηένιτμέες. Μοττμέε, tué par Persée dans le combat qui se donna à la cour de Phinée.

 t. Morus, père de Mérion, un des capitaines grecs qui allèrent au siège de Troje.

Un des enfants de Minos 2 ,
 roi de Crète.
 Un des fils que Mars ent de

Déunniee, fille d'Agénor.
Mort, plante que Mercure remit
à Ulyase, pour empèche? l'effe des berunages de Circé. La racine dant berunages de Circé. La racine dant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant lait. Il n'éain presque pas n'ouvoir des mortels de l'arrecher. Madane Dacier a vu dans cette plante la macseue, dont les racines sont déspréables, mais dont les fleurs sout auves et les fraits sourrissants. Les avances de les ricines plusieurs entre de l'acceptant de l'accept

MONEMPHIS, ville d'Egypte. Les habitants de cette ville honoraient Venus d'un culte porticulier, et vavaient une génisse socrée, comme ceux de Memphis avaient leur dien

Apis.
Moning, un des deux assesseurs que les Phéniciens d'Edesse donnaient au Soleil, L'autre était Aziusa.
Jamblique dissirt que le premier était Merenre, et le second Murs.. Mouves, fils du Sommeil et de la ne trouvait grace à ses yeux, et les dieux mêmes étaient l'objet de ses plus sanglantes railleries. Choisi par Neptune, par Vnlcain et par Minerve, pour juger de l'excellence de leurs ouvrages, il les critiqua tous trois. Neptune aurait dù mettre au taureau les cornes devant les veux, pour frapper plus surement, ou de moins anx épaules, pour donner des conps plus forts. La maison de Minerve lui sembla mal entendue, pareequ'elle était trop massive pour être transportée lorsqu'on avait un manvais voisin. Quant à l'homme de Vulcain, il ent voulu qu'on lui eit fait une petite fenêtre au cœur, pour qu'on put connaître ses plus secretes pensées. Vénus même ne put être à l'abri de ses traits malins ; mas comme elle était trop parfaite pout donner prise à sa censure, Momm trouva à redire à sa chaussure. On le représente levant son mesque, et tenant à la main une marotte, symbole de folie. MONABEHIE. (Iconol.) Onl'afer-

Mos aneura. (Icono). On l'aferte par une fenue, è l'ai alitt et superthe, armée, couronnée de rayone, et potrant un diamant ser la poitrine. Elle tieut un seeptre, este sassie sur un trône. Sous ses pieds sont des faisceaux d'armes et de cussons. Ses attributes ont le lion l'aigle et le serpent, symboles de force et de ruse. Quelquéelois éléent exprimée par le lion ou l'aigle couronné.

MONARCHIE UNIVERSELLE. (Iconol.) Mêmes attributs que pour la nuonarchie; mais celle-ci doit être assise sur le globe du monde.

Monastrians (Myth. Chin.) Das la Corée, c'est le pallie qui foit le frais nécessaires pour la construction des monastieres et des pagodes. Chi que citoyen y contribue suivant es facultés. Ces lieux, consacrés il m pièté, sont des rendes-rous de plasurs. On a 'y rend en foule pour s'e gayer dans les rinates pronensales dont ces couvents sont ordinairement décorés. Auprès de cel lieux sespectables demeurent la plupart des femmes publiques, qui choisis-sent ce voisinage à cause du concours de peuple que la dévotion y attire.

Monaule, flutte à une tige. Les

uns en attribusient l'invention à Osiris, les autres à Mercure.

Monne. Lesaneiensen avaient fait un dien. (Myth. Chin.) Les lettrés de la Chine admettent une succession de mondes qui n'a jamais été interrompue. Ils penseut que le monde présent a été précédé et sera snivi d'une infinité d'autres mondes, à la durée desquels ils assignent des pé-riodes reglées. Un célèbre docteur chinois en a fait monter une à cent vingt neuf mille six cents ans. (Myth. Ind. ) Les Lanjans , ou habitans du royaume de Laos, dans la presqu'isle au delà du Gange crojentou'il y a sur la terre seize mondes différents, y compris celui que nous habitons. Ces mondes sont plus élevés les nns que les autres ; et plus ils sont élevés. plus ils sont parfaits, plus eeux qui les habitent sont heureux. Au-dessus de ces seize mondes sont les eieux, habités par des commandants ou intelligences qui veillent à tout ce qui se passe parmi les hommes. Selon ces peuples, les cieux et la terre ont existé et existeront durant toute l'éternité. Ils eroient cependant que la terre est sujette à des revolutions, et se renouvelle de temps en temps, après un certain nombre de siècles. Un feu descendu du eiel réduit, par un effet singulier, toute la terre en eau. Mais les intelligences qui habitent au sommet des eienx ne laissent pas long-temps dans eet état la terre dont ils prennent soin : ils en rénmissent les parties dispersées, et la rétablissent dans sa première forme Elle a déja subi plusieurs de ces révolutions. Depuis la dernière il s'est écoulé dix-huit mille ans. Voici comment la terre fut retablie et repeuplée. A près qu'elle eut été converti en ean, un de ces genies célestes , nommé Pon-Ta-Bo-Ba-Mi-Souan, descendit des cienx, tenant un cimeterre, avee lequel il

coups nue fleur qui flottait sur cet

élément. Du sein de cette fleur, il vit éclore une fille parfaitement belle. Il ne put résister à ses charmes, et conçut le dessein de l'épouser, afin de repeupler laterre par cette union. Mais la jeune beauté, jalouse de conserver sa virginité, fut inflexible. Ledieu, trop delicat pour employer la violence, s'éloigna, le cortir penétré de ses refus : mais, pour avoir du moins la consolation de contempler eelle qu'il ne pouvait posséder, il lui lançait des regards passionnés, interprètes de son amour; et le feu qui partait de ses yeux était si violent . ju'il pénétra la jenne fille, et la rendit enceinte, sons nuire à sa virginité. Bientôt sa postérité devint fort nombreuse, et il s'occupa du soin de la pourvoir. Il lui destina la terre pour héritage, et s'efforça de lui rendre ce sejour agréable autant qu'utile. Il y fit croftre des arbres ehargés de toutes sortes de fruits; il l'orna de prairies éuaillées de fleurs ; il en diversifia l'aspect trop uniforme par des montagnes, des collines et des vallées; il enrichit son sein des plus riehes métaux et l'arrosa par des rivières remplies de poissons de touteespèce. Après avoir ainsi satisfait à tous les besoins de ses enfants. il voulut retourner dans le eiel, sa demenre ordinaire; mais les autres dieuxoncommandants, jugeant qu'il s'était déshonoré par un mariage profane, ne voulurent plus le recevoir parmi eux; il fut obligé de rester encore long-temps sur la terre, jusqu'à ce que ses confrères, prenant pitié de sa situation, consentirent enfin à l'admettre dans le ciel. Il y a parmi les Lanjans quelques

docteurs qui enseignent que la terre s'est peuplée d'une manière différente. Ils disent qu'il s'éleva parmi les souverains du eiel une guerre très vive, dont les femmes furent le sujet. Après plusieurs combats, les vain-que urs chassèrent du ciel les vaincus, et les envoyèrent en exil dans une grande isle déserte, c'est-à-dire sur la terre, qui n'était alors qu'une vaste mer. Les exilés, qui conservaient encore la plus grande partie de leur

et rétablirent la terre dans son premier état de solidité. Ils ne tardérent pas à s'ennuyer de ce séjour, parce-qu'ils n'y trouvaient point de femmes. Desirant se procurer des compagnes capables de charmer le dégoût de leur exil, ils montèrent sur un arbre fort élevé, planté sur la plus haute montagne qu'il y eut sur la terre. De là ils appelèrent à grands cris leurs femmes, qui étaient restées dans le ciel pour être la proie des vainqueurs. Ces femmes n'eurent pas plutot entendo la voix de leprs époux. que, mulgré les efforts que firent les nutres dieux pour les retenir, elles descendirent sur la terre, et vinrent tenir compagnie aux pauvres exilés. Les femmes, étant en plus grand nombre que les hommes, eurent hientôt peuplé la terre d'une grande multitude de nonveaux habitants. Mais, augraud étonnement des dieux exilés, plusieurs des enfants de leurs femmes, qui étaient fort blanches, se trouvèrent fort noirs. Quelques démons, à leur insen, avaient aussi travailléà la propagation de l'espèce, et leurs enfants se distinguaient par la couleur de leurs pères. Les exilés prirent les armes pour chasser cette noire engeance : mais leurs soins furent inutiles à certains égards; cur les femmes qui avaient en commerce avec les démons ne cessèrent, dans la suite, de faire des enfants noirs, quoique les pères fussent blancs. C'est ainsi que les Lanjans prétendent expliquer l'origine des noirs et des blancs.

Ils racontent encore à ce suiet une fable non moins absurde. Ils disent que les habitants du ciel, persécutés par les anges et les démons, se sauvèrent sur la terre ; et se renfermèrent dans une grande pierre. Ils furent assiégés par les ennemis. Les démons entourèrent la pierre de feu, afin que les anges y trouvassent un accès plus facile. Desla première brèche que le feu fit à la pierre, les habitants duciel en sortirent; les uns eurent le bonheur de s'échapper sans resevoir aucune atteinte des flammes:

mais les autres, moins heureux ou moins adroits, ne purent s'en tirer qu'à moitié grillés et noirs comme des charbons. Après cette aventure, les pas et les autres, pour se venger desanges et des démons, couchèrent avec leurs femmes, et il arriva que ceux qui avaient été noireis par le fen choisirent les femmes des de mons, qui étaient noires, et les autres prirent les femmes des anges, q étaient blanches. Les anges et les démons, ayant vonlu réclamer leurs femmes, furent chassés par la force des armes. Ainsi la terre se trouva peuplée de blancs et de noirs. Ce conte extravagant, rempli d'obscurités et de contradictions, est encon mienx imagine que ce que disent, sur le même sujet, quelques Lanjan qui ont des opinions porticulières Ils racostent qu'un buille difforme hideux et contrefait, enfin la plu affreuse des créatures, tomba du ce dans la mer, où, par la force de sot insegination, il concut et eafants nne courge rempli d'hommes noire et blancs.

(Myth. Siam.) Les Siamoisphcent dans chaque planete un esprit ou génie qui en règle le cours. La terre, selon leurs idées, est sculent sur les eaux comme une espèce de navire. Un vent qui sonfile éterne lement tient ces eanx dans un équilibre continuel. Au centre de la terre est un gouffre profond, par le moyer du quel les eaux qui servent de base la terre communiquent avec orler qui coulent à la surface. Cevaste univers a existé sans création, et existers toujours. Mais quand le temps sers venu auquel le dieu des Siamon prédit qu'il cesserait de régner, des ehangemens considérables dans toute la nature, dans les hommes, qui de croftront en taille et en forces en eroissant en malice, et une corruption universelle, aunonorront la grande revolution. Dans les trois siècles qui précéderont immédiatement la des truction, on verra luire successive ment six nouveaux soleils, chacus durant cinquante ans. Leur chaleur excessive torira l'abyme inépuiuble de la mer. Les arbres desséchés n'auront plus ni fenilles ni fruits. Les animaux et les hommes même, consnmés par ces astres dévorants, périront tous. Enfin la terre, après avoir perdu ses habitants, deviendra la proie d'un feu céleste qui en dévorera les entrailles. C'est a'ors qu'on ne verra plus aucune inégalité, et que les hanteurs seront applaties. Après ce terrible changement, la terre, converte de cendres et de poussière sera purifiée par le souffle d'un vent impétueux qui balaiera ces restes de l'embrasement du monde; après quoi elle exhalera une odeur si suave, qu'elle attirera du ciel un ange femelle qui en mangera. Ce plaisir lui coûtera cher; car, ponr l'expier, elle sera obligée de demeurer ici-bas, sans pouvoir jamais remonter an ciel. Cette intelligence concevra, du morceau qu'elle aura mangé, douze fils et douze filles, qui repeu-pleront le monde. Les honmes qui en naftront, ignorants, grossiers, d'abord ne se reconnaîtront pas euxmêmes; et même après s'être connus, ils ignoreront la loi. Ils n'en auront connaissance qu'après une espèce d'éternité. Cet espace de temps écoulé, il renaftra un dien qui dissipera les ténèbres de l'ignorance, en ensei gnant aux hommes la véritable religion, les vertus qu'il fant suivre, et les vices qu'il faut fuir. Cest ainsi que les Siamois pensent qu'on verra de temps en temps se renouveler la face du monde. - La plupart des

( Myth. Pers.) Les Parsis, on Guèbres, prétendent que, pour peu-pler plus promptement le monde nouvellement créé, Dien permit qu'Eve, notre mère commune, mft au monde chaque jour deux enfants jumeaux; ilsa joutent que durant mille ans , la mort respectales hommes , et leur laissa le temps de se multi-

lettrés du Tunquin croient le monde

éternel

monde existe de toute éternité, et qu'il n'aura jamais de fin. - Voy. COSMOGONIE.

plier. Les Lapons s'imaginent que le

tué par Jason. 1. MONETA, (Iconol.) surnom sous lequel Junon avait un temple à Rome. Elle est représentée sur les médailles avec le marteau , l'enclome les tenailles et le coin, et le mot latin moneta. Quelques uns dérivent ce nom a monendo, parceque pendant un tremblement de terre nne voix inconnue, qui sortait du temple de Junon, avertit de sacrifier une truie pleine pour appaiser les dieux. D'ana tres assignent à cette étymologie une outreorigine.Les Romains, en guerre avec Pyrrhus, réclamèrent le secours de Junon dans l'extrême besoin qu'ils avaient d'argent. Pyrrhus chassé de l'Italie, ils bâtirent nn temple à la déesse avec ce titre, Junoni Mo-netæ, où était gardé l'argent monno yé.

2. - Les médailles en présentent trois, qui indiquent les trois métaux propres à l'art du monétaire : et comme la figure du milieu, qui désigne l'or, a les cheveux noués sur le sommet de la tête, à la manière des jeunes vierges, on pourrait croire qu'on a voulu indiquer par-là la pureté de ce métal.

5. - Mère des muses, selon Hygin. Ce serait une allégorie peu honorable pour ces divinités, que celle fernit nultre de la déesse ui les Monnaie.

Monoas, une des danses furieuses des anciens. MONIHAJA, juges (Myth. Afr.), chefs particuliers de ville ou village. qui sont en même - temps prêtres, instituteurs, devins, et commandants militaires, dans le royaume de Biri, en Cafrerie. Ce sont eux qui sanctionnent les mariages. A seize ans, les enfants sont remis à leur direction. Ils ont sculs le droit de porter des espèces de manteaux de peaux de tigre on de zebre, nommes Algohora-Bumkara (hobit de prophète). si respectés que lorsqu'on rencontre ceux qui en sont revêtos, on s'arrête en portant la main droite sur la tête, la gauche sur la poitrine, et qu'on reste dans cette position jusqu'à ce

m'il se soit éloigné. Voyage de Damberger en Afrique, 1800 MONKIR et NEXIR (Myth. Mah.),

anges qui, selon la eroyanee des musulmans, interrogent le mort aussi-tôt qu'il est dans son sépule re, et courmeneent leur interrogatoire par cette demande : Qui est votre seigneur? et qui est votre prophète? Leurs fonctions sont aussi de tourmenter les réprouvés. Cesanges, qui ont un aspect hideux et une voix aussi terrible que le tonnerre, après avoir reconnu que le mort est dévoué à l'enfer, le fouettent avec un fouet moitié fer et moitié feu. Les mahométans ont tiré cette idée du Thalbuor.

Monnaie (Iconol.) Sur les médailles romaines, la monnaie est exprimée par trois figures qui ont ehacune à leurs pieds un fourneau, à raison de l'or, de l'argent et du cuivre employés pour la monnaie. Au lieu de fourneaux, on voit quelquefois, trois petits tas de monnaies. Ces figures tiennent ordinairement une balance d'une main, et de l'autre une corne d'abondance. Monochonne, instrument des an-

ciens, que Ce sarinus rapporte avoir été inventé par Apollon, qui lui donna la forme de l'arc de sa seur Diane. On le voit représenté

aur un sarcophage antique. Monocu Les, peuples qui n'avaient qu'un œil, au rapport d'Hérodote, de Clésies de Ctésias, etc. I: y a apparence que ces peuples fabrileux n'étaient autres que les Seythes, qui, tirant continuellement de l'arc, tenaient toujours un œil fermé,, pour viser

plus juste. Mononia, chant à une seule voix, le même que celui appelé Sicilium. Monopiaria, cantatrice qui exécutait le chant appelé Monodia.

Monorcus, surnom d'Hercule, pris de cequ'il était seul dans son temple. Monogrammes, c.-à-d. d'un seul et même caraetère. On appelait ainsi les dieux pour morquer leur inmu-

Monorn soiz, fête que les Eginètes célébraient en l'honneur de Neptune. On appelait Monophages ceux qui la célébraient, parcequ'ils mangeaient ensemble, sons avoir aucun domestique pour les servir. Il n'était permis d'y assister qu'aux senls habitants de l'isle d'Egine.

Mondrene, temple d'une forme ronde qui n'avait point de murailles, et dont la couverture n'était soutenue que par des colonnes.

MONSTRES V. ANDROMEDE, EGIDE, CADMUS, HARPYIES, PHEDRE, CIRCE, EGESTA, GLAUCUS, SCILLA, SIRENE, CHIMÈRE, HÉSIONE.

Mont, en terme de chiromancie, se dit de petites éminences qui sont dans la paume de la main à la racite des doigts, et auxquelles on donne des nonis de planètes. Le montée Mars est au-dessous du pouce; le mont de Jupiter, au-dessons de l'index; le mont de Saturne, au-dessons du doigt du milieu; le mont du Soleil, au-dessous du doigt annulaire; le mont de Vénus, au-dessous du petit doigt; le mont de Mercure est dans l'espace compris entre le pouce et l'index, qu'on appelle Thenar ou souris, et le mont de h Lune, qui lui est opposé, dans le lies qu'on appelle Hypothénar.

Montagnanns, diables qui, sir vant Schot, font leur sejour dans les mines sous les montagnes, et tourmentent les mineurs. Ils ont trois pieds de haut, un visage horrible, un air de vicillesse, une camisole et un tablier de euir, comme les ouvriers qui travaillent aux mines.

1. MONTAGNES (Iconol.) Elles étaient filles de la Terre. On les regardait presque par-tout conune des lieux sacrés; quelquefois même on les adorait comme des divinités. Les anciennes médailles les figurent par des génies dont chacun est caracté-

2. — Jetant feux et flammes. V. ATLAS, ETNA, GÉANTS.

Montana, surnom de Diane, pris du eulte qu'on lui rendait sur les montagnes, ou de la chasse qui fai sait sa principale occupation Montevell (Myth. Mah.), chel

d'une mosquée.

MONTINES 1

Monts-Joiz, monceaux de pierres

que les anciens élevaient sor les grands chemins autour des statues de Mercure, et que l'on nominait Acervi Mercurii.

MONUSTE, selon Hygin, une des Danaides. Monycaus, centaure si fort qu'il

dérocinait les arbres. Morse, nne des cinq Sirènes.

Morsopia, nom ancien de l'At-Morsorius Juvenis, Triptolème,

né dans l'Attique.

Morsopus donna son nom à l'At-1. Morsus, fils d'Apollon et de

Manto fille de Tirésias, fameux devin et grand capitaine, fut honoré à Claros du sacerdoce de son père, y rendit ses oracles, et donna lieu par son habileté au proverbe, Plus certain que Mopsus. Il signola son talent au siégé de Thèbes, mais surtout à la cour d'Amphimaque, roi de Colophon. Ce prince méditant une expédition importante, consulta ce devin sur le succès; Mopsus ne lui annonca que des malheurs s'il exécutait son entreprise. Amphimaque, à qui elle tenait pourtant fort à exur, s'adressa à Calchas, autre devin célebre, qui lui promit une victoire signalee. L'événement justifia Mopsus; car le roi fut entièrement défait et Calchas, honteux d'avoir si mal deviné, en mourut de chagriu. On raconte autrement la victoire de Mopsus. Il proposa à Calchas de lui dire combien une truie pleine, qui vint à passer devant eux, portait de petits dans son ventre, ou, selon Hesiode, combien un figuier qu'il lui montra avait de figues. Calchas ne put le deviner, et Mopsus ne se méprit point dans le compte. Mopsus, après sa mort, fut honoré comme un demi-dieu, et eut un oracle célèbre à Malée en Cilicie. Plutarque raconte que le gouverneur de cette province, ne sachant que croire des dieux, parcequ'il était obsédé d'épieuriens qui lui avaient jeté beaucoup

Tome II.

MOP de doutes dans l'esprit, se résolut, dit agréablement l'historien, d'envoyer un espion chez les dieux pour apprendre ce qu'il en était. Il lui donna trabillet cacheté pour le porter à Mopsus. Cet envoyé s'endormit dans le temple, et vit eu songe un homme fort bien fuit, qui lui dit, noir. Il porta cette réponse au gouverneur. Elle parut très ridicule à tous les épicuriens de sa cour ; mais il en fut frappé d'étonnement et d'admiration, et, en ouvraut le billet, il leur montra ces mots qu'il y avait écrits : T'immolerai-je un bæuf blanc ou noir? Après ce miracle, il fut toute sa vie fort dévot au dieu 2. - Autre devin qui exerca ses

fonctions dans le voyage de la Colchide, car ou le compte au rang des Argonautes. Il était fils de la nymphe Chloris et d'Amycus, d'où il est quelquefois désigné par le nom d'Amycidès. On raconte qu'au retour de Colchos il alla s'établir en Afrique, près de Teuchira, dans le golfe où depuis fut hâtie Carthage : là, il se rendit si recommandable par son habileté dans la divination, qu'après sa mort les habitants lui rendirent les honneurs divins et lui consucrèrent un oracle qui fut longtemps fréquenté.

 Lopithe qui se reudit cé-lèbre au siège de Thèbes. Ou croit que c'est lui qu'on honorait en Cilicie, et qui donna son nom à la ville de Mopsueste

4. - Capitaine des Argiens qui nena une colonie sur les montagnes de Colophonie, où il fonda la ville de Phasele. 5 .- Fils d'Œnée, reine des Pyg-

nées, ent pour père Nieodamas. Comme Œnée maltraitait fort son peuple, les Pygmées enlevèrent Mopsus pour l'élever à leur ma-

6. - Lydieu, se rendit en Syrie. dont Atergatis était reine. Cette rincesse ayant, ainsi que son fils Jethys, lasse par des cruautes inquies la patience de ses sujets, tomba avec lui entre les mains de Mopsus, qui

les fit noyer dans un lae voisin d'Ascalon.

7. — Thrace, banni de son pays par le roi Lycurgue, se fit suivre d'un grand parti, se joignit à un astrebanni, Scythe de nation, nomnie Sipyle, attaqua les Anizaones, et en fit un graud carnage. Voy. My-BINE.

Mogra, etrionine funtique en unge pruvil en unnemprant indema. Loraçui às sont revenus da pelerinate Loraçui às sont revenus da pelerinate un un constitue de la compara de la comparador de la comparador de la comparador de la comparador del la comparador de la comparador de la comparador de la comparador del la comparador del

MOQUERIE. (Iconol.) L'âne, image de l'ignorance, a été employé comme le symbole de la moquerie et de la dérission. Il est peint dans cette attitude où on le voit lorsque quelque chose le chagrine, avec les l'evres retirées, et montrant les dents.

Moquius. Les habitants de Lovanço, de Carogo, et autres peuples de la base Ethiopie, invoquent des démons domestiques et elampétres, décimon domestiques et elampétres, de la nature. Ils appellent Moquisie de la nature. Ils appellent Moquisie and<sub>1</sub> et pour décourrir les choes passées et les futures : leurs prêtres portent le non de Campa Moquisie, portent le non de Campa Moquisie, portent le non de Campa Moquisie, pris du liru, de l'autrel, du temple, et de l'isole qu'ils servent.

et de i note qui us servent.

La Moquisie de Thirico est la
plus révérée; celle de Kikokoo préside à la mer, prévient les tempétes, et fait arriver les navires à lon
port: c'est une statue de bois représentant un honune assis. La Moquisie de Malemla est la deesse de

la santé : ce n'est pourtant qu'une natte d'un pied et demi carré, au haut de laquelle on attache me controie pour y pendre des bonteilles, des plumes, des écailles, de petites eloches, des os, le tout peint en rouge. La Moquisie Mymie est une cabane de verdure qui est sur le chenain, ombragée d'arbres. La Moquisie Coffi est un petit suc rempli de coquilles pour la divination. Pour la Moquisie de Kimaye, ce sont des pièces de pots cassés, des formes de chapeaux, et de vieux bonnets. La Moquisie Injami, qui est à 6 lienes de Lovango, est une grande image dressée sur un pavillon. La Moquisie de Mounri est un pot mis en terre, dans un ereux entre des arbres socrés; ses ministres portent des bracelets de cuivre rouge. Voilà les idoles de tout le pays de Lovango, et e'en est asser pour justifier que c'est un des peuples les moins éclairés de l'univers.

nent ce nom à ceux dentr'eux qui snivent la secte de Mohaidin, petitfils d'Ali gendre de Mahomet. Les plus zélés de cette secte embrasest la vie solitaire, et s'adonnent, des les déserts, à l'étude de la philosphie morale. Ils sont opposés, en plusieurs points, anx sectateurs d'Omar, et menent une vie d'ailleurs assez licencieuse, persudés que les jeunes et les autres épreuses qu'ils ont pratiqués leur en donnest le droit. Ils se trouvent aux fêtes et aux noces des grands, où ils entrent en chantant des vers en l'honneur d'Ali et de ses fils ; ils y prennent part aux festins et aux danses jusqu'à tomber dans des excès que leurs disciples ne manquent pas de faire passer pour des extases. Leur règle n'est fondée que sur des traditions.

MORABITE. Les musulmans dos-

On donne aussi en Afrique lexon de Moralistes aux ambonidans qui font profession de science et de saintelé. Ils virent à-peu-prèveonne les philosophes poiensou comme not bermites : le peuple les révère estrémenent, et en a quelquefois tiré de leur solitude pour les mettre sur le trôce.

Monaï, lien consacré par des cérémonies religieuses à la sénulture des morts, dans les isles des Amis et de la mer du Sud. C'est aussi un endroit de culte. Le Taitien approche de son Moraï, avec beaucoup de respect, non qu'il regarde ce lieu comme renfermant quelque chose de sacré; mais il y va adorer une divimité invisible, et quoiqu'il n'en attende point des récompenses et n'en craigne pas des châtiments, il n'en exprime pas moins ses hommages de la manière la plus respectueuse. Lorsqu'un Iudien approche d'un Morai pour y rendre un culte religieux, ou qu'il y porte une offrande, il se découvre le corps jusqu'à la ceinture, et ses regards, son attitude annoncent ne la disposition de son âme répond a son extérieur. Au reste, l'objet principal de l'ambition de ces peues est d'avoir un magnifique Moraï. Ainsi , la vanité des tombeaux se trouve chez les peuples simples de la mer du Sud, comme dans l'Europe fastneuse et rafince Voy. EWATTAS.

Mosale. (Jeonol.) Ses attribute the plus ordinaires soot un livre, un frein et une règle. Souvent on lui donne un habit blane, indice de l'innocence ou des mœurs pures et bien règles. Nos artistes la représentent quelquefois sous la figure de Minerve, avec son casque en tête, surmonté d'une chouette, symbole de la sagesse.

MORDAD, mort (Myth. Pers.), ange de la mort, suivant les Guèbres, suxquels les mahométans ont emprunté cet ange, son nom et ses fonctions. Chardin.

Monharus (Myth. Mah.), nome les Turcs donnent à ceux qui de chrétiens se sont fait mahometans, qui depuis ont retorner au christianisme, et qui, par une dernière inconstance, sont rentrés dans le mahometisme. Les Turcs ont pour eux un souverain mépris, et ceux-ci, en revanche, affectent de paraltre en-cure plus zélés mahométans que les Musulmans mêmes.

Moroana, c'est le nom que les habitants de Reggio, au royaume de Naples, donnent à un spectacle admirable qui paraît, dit-on, presque tous les ans, dans l'air, près de leur ville. Le spectacle commence par une espèce de théatre qu'on voit dans un ton vaporeux, avec une décoration magnifique. On apercolt ensuite des châteaux et des palais superbes, soutenus d'un grand nombre de colonnes : puis on voit d'épaisses forèts, et des cyprès, et d'autres ar-bres rangés régulièrement dans les plaines. On croit y voir aussi des compagnies d'hommes et des troupeaux de bêtes. Tout y paraît, diton , si animé, qu'on ne saurait assez admirer des effets si surprenons. Le P. Kircher, qui en foit une longue description, rapporte une lettre d'/gnace Angelucci, on il se dit témoin oculaire de cet admirable spectacle, qui paraft ordinairement vers le milieu de l'été.

Malgré cette double autorité, j'ai cru que cet article appartenait de droit au Dictionnaire de la Fable.

Monotés, roi d'une contrée de l'Italie, succéda à Italie, et fit prendre aux Œnotriens le nom de Morgètes.

Monoton, fils de Vulcain et d'Arglaé, nue des Graces.

glae, nue des Graces, ou Monous (Myth. Monourss, ou Monous (Myth. Moh.), une des principales sectes du nabonétisme. Les Moyeis sont de propriet de l'entre l'entre l'en

Monion, espèce d'Onyx, qu'on apporte des Indes, d'Alexandrie, de Chypre, etc. On a prétendu que, suspendue au con, elle chassait la mélancolie et l'épilepsie.

Monisaki (Myth. Jap.), un des

Morisski (Myth. Jap.), un des dienx de la religion du Sintos. Voy. ce mot.

MORITASOUS, roi gaulois, mis au rang des dieux, dont on a tronvé le non sur une inscription déterrée en 1651, à l'entrée du vieux cimetière d'Alse, ancienne ville de Bourgogne, aujourd'hui Sainte-Reine.

2

Montre, partiel, un des sureons de Jupiter. Res. Métries, d'étiser. de l'apiter. Res. Métries, d'étiser. Bretagne, dans le voilinge de la quelle de petit hommes d'an pied de baut vivent sons terre i ils unscribent de la comme de la conduit. L'homme qui tend modernement la noisi n'eccit une poignée tement la voisi n'eccit un poignée de la conduit. Ces enfants de la superstition ont, comme on le voit, une conduit. Ces enfants de la superstition ont, comme on le voit, une d'.º. Goussi. Y Poyrage dits cit.

Cambry dans le Finisière.

Mosso, prince gaulois, fut conseillé par un oracle debâtir, au connibent da Rhône et de la Soñoe, une ville qui devait un jour être considérable; et ayaut un des corbeaux voler sur une montagne voisine, il y hâuti cette ville, qui de cet évi-emient et de sa position fut nommée Lugdunum, colline des corbeaux.

Monnotykeion, sorte de masque en usage sur le théâtre, qui servait à représenter les ombres.

Mormones, génies redontables qui prenaient la forme des animaux les plus féroces, et inspiraient le plus grand effroi.

MORPHASME, une des donses ridicules des anciens, dans luquelle on imitait, par un grand nombre de figures, les transformations des dieux. Rec. Morphè, forme.

New Marghe, tome, Monariae (Feorola, Idada San-Monariae (Feorola, I) premierae Monariae (Feorola, I) premierae Songer, et le seul qui annone la vierrie, etaist, di to'drie, le plan habile de tous à premère la démarche, le viage, l'aire et les ond e voix de ceux qu'il veut représenter; et c'est de-liqu'il très on onn c: e Songe ne preud la ressemblance que des hommes. (4° pr. Fextrasta, Pronde hommes. (4° pr. Fextrasta, Pronde nomes. (4° pr. Fextrasta, Pronde nomes nomes

Moneno (Iconol.), surnom de Vénus, sous lequel elle avait un temple à Lacédémone. La déeste y était voilée, et avait des chaîtes sur juéds. La tradition portait que c'était Tyndare qui les lui avait mies, soit pour marquer la fidélité et la subordination des femmes, soit, et qui est moins naturel, pour se venger de Vénus, à laquelle il imputait l'incontinence et les désordres de se propres filles.

Monnaphius, un des fils de Ménélas et d'Hélène.

nélas et d'Hélène.

Mort (le). D. Calmet croit que sous ce nom les Hébrenxentendaient Adonis.

MORT. (Iconol.) Les Grecs l'avaient mise au rang de leurs divinités. Fille de la Nuit qui l'avait conçue sons le secours d'aucun autré dieu, et sœur dn Sommeil, ennemie implacable de l'espèce humaine, et odieuse niènie aux immortels, c'est dans le Tartare que les poètes grecs, Hesiode entr'antres, fixaient son sejour. Virgile la place devant la porte des enfors. C'est en ces lieux qu'Hercule l'enchaina avec des liens de diamant, lorsqu'il vint délivrer Alceste. Cette déité était rarement nommée en Grèce, parceque la superstition craignait de réveiller une idée facheuse, en rappelant à l'esprit l'i-mage de notre destruction.

On ne sait rien touchant le culte qu'on lui reudait. On nous apprend sculement que les Eléens et les Lacédémoniens l'honoraient comme une divinité; et ces derniers avaient, au rapport de Pausanias, une de ses statues près de celle du Sommeil son frère. Le nieme parle d'une statue de la Nuit qui tenait entre ses bras ses deux enfants, le Sommeil et la Mort, l'un qui dormait profondément, et l'autre qui feignait de dormir. Les Romains lui élevèrent aussi des ontels; mais c'est sur-tout en Phénicie et en Espagne qu'elle fut plus parti-culièrement honorée. Les Phéniciens lui bătirent, dans l'isle de Gadira, un temple qui ne subsista pas longtemps. Ceux du duc de Buckingham et de Habert, dont la poésie a fait les frais, seront plus durables.

a fait les frais, seront plus durables. On ne sera peut-être pas faché de trouver ici une traduction du premier. « Dans ces froids climats que le soleil visite à regret, où sa face est toujours couverte d'un voile de larmes, est une ile déserte, et dans cette tle, une vallée désolée sur laquelle le ciel n'a jamais souri. Là, s'élève un bois épais de cyprès antiques, que l'on ne peut voir sans frissonner d'horreur. Sous l'ombre de lenre bras desséchés et sans feuillage, mille plantes venéneuses sont les seules que le sol puisse enfanter. Ce hois sert d'asile à des essaims d'oiseaux sinistres, et l'hiver est la seule saison qu'on y connaisse. Des milliers de tombes couvrent la plaine spacieuse, et des sources de sang donnent naissance à des rivières qui se croisent, et dont le cours embarrassé d'ossements et de débris humains, fait entendre pour toat, murmure un lamentable gemissement. An centre de cette vallée s'élève un temple fameux, vieux comme le monde, auquel il donne des lois. Sa forme est circulaire, et quotre portes de fer admettent la

foule d'humains, qui, soumis à l'ordre des destinées, vient y chercher l'asile common du tombesu, jeunes, vieux, rois, esclaves. La vieillesse et les maladies qui affligent le plus l'humanité, sont les gardes inflexibles qui veillent à ces portes fatales, toutes convertes de vêtements lugubees , pareils aux tentures qui tapissent les murs socrés de cette obscure desneure; des cierges de poix résine exhalent des nuages de fumée qui redoublent les ténèbres. Dans ce royaume de la muit règne un monstre aveugle, inexorable, tyras cruel, dont le nom est la Mort. »

La Mort, dit Hesiode, avait un eœur de fer et des entrailles d'airain. Les Grecs la représentaient souvent sous la figure d'un enfant noir, avec des pieds tortus, et caressé par la Nuit, sa mère. Quelquefois, ses pieds, sans être difformes, sont seu-lement croisés; allégorie naturelle de la gêne où les corps se trouvent dans la tombe.

Elle paralt aussi sur les sculptures anciennes, avec un visuge pule et

défait, les yeux fermés, couverte d'un voile, et tenant, comme le Temps, une foux à la main. Cet attribut redoutable annonçait à tous que, semblables à des plantes faibles et légères que le noindre souffle fait penchee et fletrir, les mortels sont frappes avec force par cette divinité, et moissonnes en foule.

... Les soulpteurs et les peintres ont conservé cette faux à la Mort, et ils se sont plà à lui donner les traits les plus hideux. C'est toujours par un squelette qu'ils la représentent.

Les Etrusques figuraient aussi la Mort par une face horrible. Tantot ils lui donnent la tête de la Gorgone, couverte de serpents, et à qui Persée dvait ôté la vie; tautôt, celle du monstre fabuleux nommé l'olter, qui avait la forme d'un loup en fureur. Buonaroti a rapporte une urne funebre, trouvée près de Pérouse, où ce monstre paraît la gueule béante; emblème de la férocité avec laquelle la Mort vient souvent nous englontir. On-consacrait à cette divinité l'if,

le cypris, et le coq, parceque lo chant de cet oiseau semble troubler le silence qui doit régner dans les tombeaux.

André Orgagna, dit Cione, a int, à Vérone, la Most furieuse. Elle est vêtue de noir; elle tient une faux, avec laquelle elle a privé du jour une foule d'hommes étendus à ses pieds.

Les attributs communs à la Nnit et à la Mort sont les ailes et le flainbeou renversé; mais souvent celle-ci est encore distinguée par une urne on un papillon.

Sur une cornaline du cabinet des antiques à Paris, on voit gravé un pied allé, qui est près du caducée. de Mercure; au-dessus un papillon a pris l'essor : c'est l'embleme de l'espoir d'une sutre vie; le pied soutenn par des alles exprimait avec quelle rapidité on passait de l'existence an trépas; le caducée apprenait qu'il fallait se tenir toujours prêt à être con-duit par Mercure devant les juges infernoux; le papillon, enfin, était l'ame détachée de sa dépouille mortelle, et qui allait trouver les régions célestes.

Quand les anciens vouloient peindre la mort prématurée d'un jeune prince, objet de leurs recrets, c'était Hylas ravi par les Nymphes; Hyacinthe enlevé par A pollon; Cé-

Hyacinthe enlevé par Apollon; Céphale caché par l'Aurore.

Une rose dont la fralcheur est disparue fut encore pour eux l'emblème du trépas. Ainsi la vie, qui ue nous

est donnée que pour en jouir un instant, ne leur parut avoir que l'éclat et la durée de cette fleur. Au salon de 1781, M. Barthélemi s'est conformé à ces idées an-

Lemi s'est conforme à ces idées anciennes, en refusant à la Mort une figure hideuse.

Apollon ordonnait à cette divinité

et au Sommeil de porter en Lycie le corps de Sarpédon; et l'artiste éclairé, en donnant aéclui-ci un teint frais et vermeil, s'est contenté de figurer la Mort par une fenume au viage pille, aux lèvres décolorées, et aux yeux éteints et fermés. On a persoanité aussi la Mort par

un squelette couvert d'un riche manteau de brocard, et dout la face hideuse repousse à la fin un masque qui cachait sa difformité.

Moat strate. On l'attribuait ou courront d'Apollon et de Diane, avec cette différence, qu'on mettait sur le compte dudien celle des hommes, et sur le compte de la déesse celle des femmes.

Monta, nom que quelques-uns ont donné à l'une des trois Parques, que l'on fait présider au destin de ceux qui, nés avant ou aprèsle terme ordinaire de la noissonce, vensient à mourir. Voy. Decual, Nosa.

MORTIFICATION. (Iconol.) On la voit représentée sous la figure d'une femme triste et exténuée, qui tient un cilice et une discipline.

Monts. Un point essentiel du culte religieux était d'honore la mémoire des morts; et le dernier raffinement de la tyramie était d'empécher qu'on ne leur rendit les derniers devoirs. Ce respect pour les morts se retrouve ches les peuples les plus larbares, et suit les progrèsde la civilisation : aussi, du moment qu'il s'affaiblit, présage-t-il le relachement et bientôt la dissolution du corps social. Voy. Funéralles,

Mâxes.

Chez les Egyptiens, le corps mort d'un proche parent était un gage secré. — Chez les Bonnains, on plaçait le mort deloutans funérailles. Il y paraissait revêtu de ses plabeux habits et des marques de las dignité. — L'asspe de brûler lesmorts u'était pas général chez les anciens.

Montchus, surnom que les Siciliens donnaient à Bacchus; lorsqu'au temps des vendanges ils barbouillaient sa statue avec du vin doux et des figues.

Morts, nn des fils d'Hippotion, tué par Mérion su siège de Troie. Moschasséan. (R. Mah.) Ces sectaires croieut que Dieu est tel à la lettre, qu'il est dépeut en plusieurs endroits de l'Alcoran; qu'ils des pieds, des mains, des yeux, etc. Ils ont encore emprunté plusieur

fables du Thalmnd. D'Herbelot.
Moschtara, dieu des Arabes, le
même que Jupiter.

Mosten, vrai croyant (Myth. Mah.), nom par lequel les Arabes désignent ceux qui font profession de la religion de Mahomet. Voy.

MUSULNANS. Mosqueas (Myth. Mah.), temples des Musulmans. On n'y voit n antels, ni figures, ni images; le Qoran le défend expressément. Une grande quantité de lampes et plusienrs petits domes soutenus de colonnes de marbre ou de porphyre en sont le principal ornement. Avont d'y arriver, on entre dans une grande cour ombragée de cyprès , de syco-mores et autres arbres touffus. Sous un vestibule, au milieu de la cour, est une fontaine et plusieurs petits bassins de marbre, où les Musulmans font l'abdest avant la prière. Cette cour est environnée de cloîtres qui communiquent à des maisons destinées aux imans payés pour lire ou peuple le Qoran, et prier pour les ames détenues dans l'Araf, on pargatoire. On y loge aussi des étudiants, et de pauvres passants aux-quels on distribue tous les jours na potage de riz, de lentilles, d'orge monde, et, trois fois la semaine, du mouton. Les revenus des mosquées sont immenses, sur-tont ceux des Jamis, ou mosquées royales. On estine qu'ils absorbent la troisième partie des terres de l'empire. Sainte-Sophie de Constantinople possède à elle scule des biens assez considérables pour occuper des gens dont la seule étude est de les calculer et de les mettre en ordre. Quant aux mos quées des derviches, ou celles qui sont fondées par une dévotion particulière, lenr revenu consiste en legs pieux, dont ils placent l'argent à intérêt; ce qui, chez les Turcs, n'est permis que dans ces sortes de cas. Les mosquées ne peuvent porter le nom de leur fondateur, c'est un privilége que les empereurs se sont

Mossesseon (Myth. Ind.), fete qui tembe le jour ou le lendemain de la pleine lune du onzième mois, Massi, Férrier. Elle consiste à se purifier dans une can sainte. Les habitants de Pondichéry n'ayant jour d'étange socrés dans leurs pagodes, vont à la rivière de Tircangi, à nue lieue de la ville, un peu au-delà de Villenour. On y jeune et prie pour les morts.

réservé.

MOTAZALITES ( Les ), sectaires mahométans dont la principale erreur est de croire que l'Alcoran a été créé, et n'est point co-éternel à Dieu. Cette opinion anothématisée par l'Alcoran même, et proscrite par les Sunnites, n'a pas laissé de trouver des partisans zélés; elle excita même des persécutions sous quelques uns des colifes abassides, qui décidèrent que l'Alcoran avait été créé ; enfin, Motawakel permit à tous ses sujets de penser ce qu'ils vondraient sur la création on l'éternité de cet ouvrage. Un docteur musulman trouva un milieu à la disoute, en disant que l'idée originaire du Koran était réellement en Dieu . par conséquent qu'elle était co-essentielle et co-éternelle à lui ; mais que les copies qui en ont été faites étaient l'ouvrage des hommes.

Mотнови, fille d'Œnéis et d'une maîtresse de ce prince, donna son nom à Mothone ou Méthone.

Motva, femme qui indiqua à Hercule celni qui lui avait enlevé ses taureaux. Motya, ville de Sicile, re-

cut d'elle son nom. Mouches. Les Acarnaniens les honoraient. Les habitants d'Accaron offraient de l'encens au dieu qui les chassait. (Voy. BÉELZÉBUTH.) Les Grees avaient aussi leur dieu Chassemonches. (Voy. MYLLGRE.) Elien dit que les mouches se retirent d'elles-mêmes aux fêtes olympiques, et passent au-delà de l'Alphée avec les fenimes qui se tiennent de l'autre côté. Il ajoute que dans le temple d'Apollon à Actinm, lorsque la fête approche, on immole na bosuf ou un taurean aux mouches: clless'attachent au sang de la victime; et dès qu'elles sont rassasies, elles se retirent; au lieu que celles de Pise se retirent d'elles-mêmes, et semblent marquer la vénération qu'elles ont pour la divinité. Il y avait encore un temple à Rome où les mouches, dit Pline . n'entraient jamais : c'était le temple d'Hereule Vainqueur. V. ARISTEE. Io. Hercule faisant un sacrifice à Jnpiter ne put jamais chasser les mouches, et Théophil. Paracelse, lib. III, dit que Jupiter lui-même n'avait pas ce pouvoir. - Les mouches se portaient en affluence aux sacrifices de Moloch, d'Astarot et des autres idoles des pavens; et les aifs regardaient comme un augure heureux que l'on n'en vit jamais une seule dans le temple de Salomon. -On voyait des mouches représentées sur les médailles des Béotiens

Mou néw (Myth. Ind.), déesse de la discorde et de la mistre, née de la mer de lait, qui ne trouva point d'époux pormiles dieux. Les Indiens prétendent que celni qu'elle protège ne trouverait pas un grain de riz pour appaiser so faim. Elle «st peinte de couleur verte, montée sur un liné, et portant en main une banniège au milieu de larquelle est peint un corbeau. Ces deux animaux lui sont donnés pour attributs, parcequ'ils sont infames chez les Indiens. MOULANSI (Myth. Afr.), classe secondaire des prêtres madécasses.

Vov. OMBLASSES.

MOUNI, OU CATERI (Myth. Ind.), esprits que reconnaissent les Indiens, quoiqu'aneun de leurs livres sacrés n'en fasse mention, et auxquels ils attribuent les qualités que les Euroéens attribuent aux esprits follets. Ces esprits n'ont point de corps; mais ils prennent la forme qu'il leur plait : e'est sur-tout la nuit qu'ils rodent pour nuire aux hommes : ils tachent de faire tomber les voyageurs égarés dans des précipices, des puits on des rivières, en se transformant en lumière, maisons, hommes ou animaux, et cachant le péril où ils les conduisent. C'est pour se les rendre propices que les Indiens élèvent en leur honneur des statues colossales auxquelles ils vont adresser des prières, Mounne, jeu encore en usage en Italie. On en fait remonter l'inven-

tion à Hélène, qui y joua contre Paris et le gagna. Aussi ee jeu était-il en vogue parnui les dames de Sparte : c'était à ce jeu qu'elles tiraient au sort l'une contre l'autre, et même contre leurs amants.

MOUTEBYLE (Myth. Mah. ), receveurs des deniers du revenu des mosquées. Les deniers qui restent, toutes charges payées, sont envoyés par cux à Constantinople, et mis aux Sept-Tours, où ils sout religiensement conservés. Le grand-seigneur n'oserait y toucher sans blesser sa conscience et violer la lui, à moins que cene fût pour employer cetargent à la défense de l'islamisme; mais comme toutes les guerres sont pour les Turcs des guerres de religion, on sent que les raisons ne manquent pas au muphti pour autoriser la disposition de ces pieux trésors. Μουτμ (Myth. Syr.), nom phéni-

cien du dieu des morts, synonyme

d'Aidès , letrépas.

Moren (Myth. Ind.), nom que rit Wishnou lors de sa métamorphose en femme, forme qu'il prit pour séduire les Géants, et leut en-lever l'amourdon (l'ambrosie), pu'ils avaient fait sortir de la mer de lait. V. AMOURDON.

MUBAD MUSARAN. (Myth. Pers.) C'est le nom que portait, avant la réforme de Zoroustre, le chef souverain de la religion des anciens Perses. Ce mot signifie évéque des évéques. Zoroastre le changea en celui de Desturi Destur, qui a la même

signification. MUCIEN, Romain fameux, auquel

Vespasien dut l'empire, joignait à tontes les qualités qui font les grands hommes, les faiblesses de la superstition. Pline nous apprendque pour se préserver du mal d'yeux, il portait sur lui une mouche vivante emepée dans du linge blanc-

MUCIES, fetes instituées par les peuples de l'Asie mineure en l'honeur de Mutius Scévola, gouverneur de cette province, l'an de Rome 654. Mucri (Myth. Ind.), béatitudece leste, que l'école du Véda prétend consister en une absorption profonde dans l'essence divine, sans cependant exelure le sentiment de ce bonl

Muderis. (Myth, Mah.) Ce sont ehez les Turcs, les professeurs de ces académies que les princes ottomans ont fait élever dans l'enceinte ou aux environs des mosquées. Ils sont charges d'y annoncer le droit civil et le droit canon. Le mudéri de la mosquée de Soliman est le premier de tous, et parvient souvent à la dignité de muphti.

MUETTE. V. MUTA.

MUEZIMS, ou crieurs Myth. Mah.), imans dont le seul emploi est d'annoneer à haute voix, du hout des minarets, le moment de la priere. Le Muezim se tourpe vers le midi, le septentrion, l'orient, l'occident, et finit par ces mots : " Venez, peo-» ple, au lieu de tranquillité et d'in-» tégrité; venez à l'asile du salut! » Il répète ce signal cinq fois par jour; mais le vendredi l'iman ajoute une sixième invitation, à eause de la solemnité du jour. V. Ezan, Mixa-RETS, IMAN, etc.

MULCIBER, un des noms de Vul-

eain, quasi mulcifar, parcequ'il sait l'art de dompter et d'adoncir le fer par le moyen du feu. Rac Mulcere ferrum.

MULET-ODET, espèce de fantôme à l'existence duquel le peuple d'Orléans croyait antrefois.

MULLERAIS. LA FOTUNE avait sons ce titre un temple hors de la ville, dans l'endroit même où Véturie et Volumnie avaient désarmé par leurs larmes la fureur de Coriolan. On y faisait tous les ans un sacrifice, auquel présidait une dame romaine, nomnée à cette function par les femmes.

1. MULIUS, capitaine troyen tué par Patrocle. 2.— Capitaine des Epéens, ren-

versé de son char par Nestor.

3.—Héraut, natif de Dulichium, au service d'Amphinomus, un des poursuivants de Pénélope.

poursuivants de Pénélope.

MULLAUM (Myth. Ind.), nom
que les Boutaas donnent à la DurgaPoutché, fête indienne dont l'objet

Foutche, lete indienne dont l'objet est de célébrer l'arrivée de l'automne, l'une des plus solemnelles des Indous. Elle est sur-tout marquée par la représentation du combat des dienx et des démons, qui dure dix jours.

MULTIMANNIA, surnom de la

MULTIMAMMIA, SURDOM de la Diane d'Ephèse, pris du nombre de ses mamelles, qui la distinguaient des autres Dianes.

Munno-Junno, idole mystérieuse des Nègres, inventée por les maris pour contenir leurs femmes dans la sounission. Cette machine, qu'elles prennent pour un homme sauvage est revêtue d'une longue robe d'écorce d'arbre, avec une toque de saille sur la tête. Sa hauteur est de hnit ou neuf pieds. Peu de Nègres ont l'art de lui faire pousser des sons qui lui sont propres. On ne les en-teud jamais que durant la nuit, lors-que l'obscurité aide à l'imposture. Les hommes ont-ils quelque différend avec leurs femmes, on s'adresse an Mumbo-Jumbo, qui décide ordinairement la difficulté en faveur des moris. Le Negre qui agit sous cette figure monstrueuse jouit d'une autorité absolue, et s'attire tant de respect, que personne ne paraît convert en sa présence. Lorsque les femmes le voient on l'entendent, elles prennent la fuite, et se cachent soigneusement; mais si les maris ont quelques liaisons avec l'acteur, il fait porter ses ordres aux femmes, et les force de reparaître; alors il leur commande de s'asseoir, et les fait chanterou danser suivant son caprice. Si quelques nnes refusent d'obeir, il les fait chercher par d'autres Nègres qui exécutent ses lois, et leur désobéissance est punie du fouet. Ceux qui sont inities dans le mystère s'engagent, par un serment solemnel, à ne le jamais révéler aux femmes, ni même aux autres Nègres qui ne sont pas de la société. On n'y peut être reçu avant l'age de seize ans. Le peuple jure par cette idole, et n'a pas de serment plus respecté. Il y a peu de villes considérables qui n'aient une figure du Mumbo-Jumbo, Pendant le jour, elle demeure sur un poteau, dans quelque lien voisin de la ville, jusqu'à l'entrée de la nuit, temps ordinaire de ses opérations. En 1727. un roi de Jagra, qui avait révélé le secret à une de ses femmes, fut poignardé avec elle aux pieds de l'idole par les grands du pays, et d'après la sentence du Mumbo-Jumbo. MUNASICHITES. (Myth. Mah.) Les

MUNASICHITES. (Myth.Mah.) Les Tures appellent ainsi certains philosophes qui forment une secte particulière, et qui adoptent le système de Pythagore sur la métempsycose. C'est le sens de leur dénomination.

MUNDUS, chevalier romain qui n'ayant pu séduire une dame d'un rang distingué, nonmée Pauline, vint à bout de ses desseins par le moyen des prètres d'Isis, qui persuadèrent à Pauline que leur dieu Anubis était de venn amoureux d'elle. Cette scandaleuse aventure fit grand bruit, et donna lieu de renouveler les anciennes ordonnances contre les cérémonies égyptiennes, qu'il fut défendu de pratiquer à Rome, Les prétres entremetteurs furent mis en eroix, le temple d'Isis fut détruit, et la statue du dien trafnée dans le Tybre.

MUNDES PARENS, le monde oumert, petit temple dédié aux dieux infernaux. Il ne s'ouvrait que trois fois l'an, le lendemain des Volcanales, le 5 d'Octobre, et le 7 des ides de Novembre; et, pendant ce temps, on n'aurait cos l'inver bataille, tenir des assemblées, se unarier, ni faire aucuse affaire publique on particulière, por la raison, dit Macrobe, que l'enfer était overti.

MUNERARIUS, MUNERATOR, celui qui donnait un spectacle de gladiateursen l'honneur des morts. Munus, nom des spectacles de

gladiateurs donnés en l'honneur des morts, et regardés alors comme un devoir.

MUNICHULA, nom de Diane honorée dans un faulourg d'Athènes.
MUNICHURS, fête aumelle célébrée
À Athènes en l'honneur de Diane
Munychienne, dans le port de Musychee, le 16 du mois Munychion.
MUNICHURS, distinct mois de l'aumée athénieune; il tirait ce nom
des Munychies, et repondait à la

fin de Mars et au commencement d'Avril. 1. MUNYCHUS, fils de Laodice et de Démophoon on d'Acamas, fut élevé

à Troie par Ethra, et donna son nom à un bourg de l'Attique. 2. - Fils de Dryas, habile dons l'art de la divination, et célèbre à canse de sa piété. Il ent de son épouse Lelanta plusieurs enfants qui se distingnaient aussi par leur bonté, et qui s'appelaient Alcander, Megaletor, Philaus et Hyperippé. Se trouvant un jour isolés à la campagne, ils furent surpris par des brigands, qui les poursuivirent jusques dans un bâtiment où ils les forcèrent de s'enfermer, et auquel ils mirent ensuite le feu. Les dieux en eurent pitié et les changèrent tous en oiseaux. Mnnychus fut changé en un oiseau appelé Triorchys.

MUPRII (Myth. Mah.), chefde la religion, et souverain pontife des Mahométans. Il est encore appelé faiseur de tois, oracle des jugements, prélat de l'orthodoxie, etc. Le jour de son installation, l'empe-

reur le revêt d'une riche veste de martre zibeline, et lui fait un présent de mille écus d'or. Il n'a d'antre pension que deux mille aspres par jour, ge qui revient à-peu-prés à 65 livres de notre monnaie; mais il tire tout l'argent qu'il peut des places dépendantes des mosquées royales. Antrefois son pouvoir était sens bornes. Il était consulté par tous les sujets de l'empire, et par le grand-seigneur même, dans les offaires les plus importantes; mais aujourd'hui ce poutife ne conserve la confiance du monarque et son crédit qu'en sacrifiant souvent la religion à la politique. A peine est-il installé, que les amhassadeurs, les agents des pachas, viennent le féliciter , et lui font un résent d'environ cinq mille écus. Onfait rarement mourir un maphti: quand il est compable de crime d'état, on le dégrade avant de l'envoyer au supplice; alors on le met dans un mortier de marbre, gardé dans les tours de Constantinople. Il y est broyé. Amurat IV , qui imagina ce cruel supplice, disoit à ce sujet : « Il faut que les têtes exemptes de » tranchant de l'épée soient brovés

» par le pilon. 11 Muncia (Iconol.), dérase de la paresse, qui otait à ses dévots toute force et toute volonté d'agir. Son nom venait de mureus, murcidus, stupide, làche, paresseux. Elle avait un temple à Rome, au pied du mont Aventin, auciennement appelé Murcus. On représentait ses statues convertes de mousse, pour exprimer sa nonchalance, Plusieurs auteurs pretendent que ce n'était qu'un surnom de Vénus, pour exprimer la mollesse qu'elle inspire, et qui rend l'homme incapable de rien faire de grand et de génére ix.

MURMULLIONS. Voyes MIRNIL

MURRANUS, issu des rois du Latium, fint précipité de son char par Enée. MURTEA, surnom de Véans, pris

du myrte, qui ini était conseré. Musacker (Iconol.), conducteur des Muses, surnom d'Apsihan parcoqu'an le représentist souveut accompagné de docter surres. Hercule cut le même surroum. Son culte fut rapporté de Gréce à Rome par C. Fulvius, qui lui bâtit un temple au circup de l'hamina. On temple au circup de l'hamina. On mit sons la protection d'Hercule, parceque le hôro doit, par sa potection, assurer le repos des Muser, et les Muses dovute télèbre la vertu d'Hercule. L'Hercule Musquète est moin, petudin qu'il l'appuie de l'autre tar a massue. A se piede est un mangue, attribut ordinaire de

quelques unes des Muses.

On voit au muséum national une belle statue antique d'Apollon Musagète. Ce dieu est vétu d'une tunique longue et d'un mantean. Il est couronné de laurier et marche eu jouant de la ethère.

Muscanius, surnom de Jupiter. Vor. Arontes.

t. Muser, disciple d'Orphée, prophète et poète antérieur à Homère. Diogène Laërce lui attribue

l'invention de la sphère, et le fait auteur d'une théogonie. 2. — Un des géants qui combat-

tirent les dienx. Au milien du combat, il pas a de leur côté.

3. — Fils de la Lune et d'Eumolpe, excella dans la médecine.

Mostes, fête en l'honneur des Muses en Grèce, et particulièrement chez les Thespieus, qui la solemnisaient tous les cinquas sur l'Hélicon. Les Macédoniens avaient la même fête en l'honneur de Jupiter et des Muses, et la célébraient par toutes sortes de jeux publics et soéniques

qui duraient neuf jours.

Museums. (Myth. Mahom.) Crest le nonques domnent entr'eux, chez les Tures, ceux qui font profession de l'atheime, et dont la siguification est, « Nous avons le vén'tiable secret. » Ce secret n'est autre chose que de nier absolument lo divinité y de soutenir que c'est la nature, ou le principe intérieur de chaque individu, qui dirigie le couss

Ricaut. Muses (Iconol.), déesses des sciences et des arts. Hésiode en compte neuf, filles de Jupiter et de Mnémosyne. a Dans l'Olympe, dit-il, n elles chantent les merveilles des » dieux, connaissent le passé, le 11 présent, l'avenir, et réjouissent la » cour céleste de leurs harmonieux n concerts. n Cicéron en compte d'abord quatre, Thelxiope, Mneme, Aède et Melète, fille du second Jn-piter; puis neuf, qui ont eu pour père Jupiter troisième, et pour mère Mnémosyne; et enfin neuf, nommées comme les précédentes, mais nées de Piérus et d'Antiopes. Pausanias en compte trois, savoir, la Mémoire, la Méditation, et le Cliant, dont le culte fut établi eu Grèce par les Aloïdes, c.-i-d. qu'ou personnifia les trois choses qui constituent le poeme. Varron n'eu admettait que trois, et dit que Sicyone donna ordre à trois sculpteurs de faire chacun trois statues des Muses pour les plucer dans le temple d'Apollon, et cela dans l'intention de esacheter de celni qui aurait lemienx reussi. Mais comme elles se trou vèrent toutes également belles, la ville les acheta pour les dédier à Apollon. Au reste, ce nombre detrois était tiré de ce qu'il n'y a que trois modes de chant ; la voix sans instruments, le souffle avec les instruments à vent, et la pulsation avec des lyres, etc. Voy. Pienus.

Diodoce donne cuorer and Muses une authr origine. Obirsi, dit-l, a nimuit la joie, et premait plaisir ou chante tha donne. Il wast thought and the content that the content that

par Jupiter en Crète ; que ce dien n'a passé pour le père des Muses que parcequ'il est le premier parmi les Grees qui ait en un concert réglé; et qu'on leur a donné Mnémosyne pour mère, parceque c'est la mé-moire qui fournit la matière des poemes.

L'opinion commune est donc qu'il y a neuf Muses, anxquelles Hésiode est le premier qui ait donné des noms. « On les fait présider , dit n encore Diodore, chacune à dif-» férents arts, comme à la musique, p à la poésie, à la danse, à l'astro-» logie, etc. » On les dit vierges, parceque les bienfaits de l'édueation ont inaltérables; elles sont appelées Muses, d'un mot grec qui signifie expliquer les mystères (Muein), parcequ'elles out enseigné aux hommes des choses importantes, mais hors de la portée des ignorants. Chacun de leurs nous renferme une allégorie particulière. Clio est ainsi appelée, parceque ceux qui sont loués dans les vers acquierent une gloire immortelle; Euterpe, à cause du plaisir que la poésie savante procure à ceux qui l'écoutent; Thalie, pour dire qu'à jamais elle fleurira ; Helpomène, pour signifier que la inélodie s'insique jusques dans le fond de l'ame des auditeurs ; Terpsichore, pour marquer le plaisir que ceux qui out appris les beaux arts retirent de leurs études : Erato semble indiquer que les savants s'attirent l'estime et l'amitié ; Polymnie, que plusieurs poètes sont devenus illustres par le grand nombre d'hymnes qu'ils ont consocrés aux dieux; Urunie, que ceux qu'elle instruit élèvent leurs contemplations et leur gloire jusqu'au ciel : enfin la belle voix de Calliope lui a fait donner ce nom, pour nous appren-dre que l'éloquence charme l'esprit et entraîne l'approbation des auditeurs. Voy. l'article de chacune des Muses,

Les aneiens les ont regardées comme des déesses guerrières, etles ont souvent confondues avec les Bacchantes. Non seulement elles furent mises au rang des déesses, mais es leur prodigua tous les honneurs de la divinité. On leur offrait des socrifices en plusieurs villes de la Grèce et de la Macédoine. Elles avaient à Athènes un magnifique autel. Rome leur avait aussi consacré deux tenples, et un troisième où elles étaient letées sous le nom de Cansenes. Les Muses et les Graces n'avaient ordinairement qu'un temple : on ac faisuit guère de repos agréaliles sons les y appeler et sans les saluer le verre La main. Hésiode leur donne l'Amour pour compagnon, et Pindare confond leur jurisdiction. Mais personne ne les a tant honorées que les poètes, qui ne manquent jamuis de es involuer au commencement de leurs poèmes, comme les déesses capubles de leur inspirer cet enthousiasme si nécessaire à leur art. Le Parnasse, l'Hélicon, le Pinde, étaiest leur demeure ordinaire. Le cheul Pégase paissait ordinairement surces montagnes et aux environs.

Parini les fontaines et les fleures, l'Hippocrène, Castalie et le Permese leur étaient consacrés; ainsi que parmi les arbres , le palmier et k ourier

On les peint jeunes , belles, modestes, vetues simplement. Apollon est à leur tête, la lyre à la main et couronné de laurier. Comme choome préside à un art différent, elles on des couronnes et des attributs par-ticuliers. V. Calliofe, Clio, etc. On peut couronner les Muses de plumes, par la raison suivante. Les Muses, ayant vaincu au combat da chant les filles d'Achélous, qui les avaient défiées par le conseil de Junon, leur arrachèrent les plumes des alles et s'en firent des couroanes.

Les anciens leur donnaient des draperies jaunes; Phornutus, une con-

ronne de palmier et des alles-Les peintures d'Herculanum offrent les neuf muses ornées de leuri divers attributs. - Le muséum no tional possède actuellement la fameuse collection des muses dont Pie VI avait enrichi le Vatican. Oa voit aussi dans la galerie des tableaux les muses dont le célèbre Lesueur avoit décoré à Poris la galerie de l'hôtel Lambert. - Enfin, un de nos habiles artistes vivants, le cit. Meynier, les a anssi traitées avec succès.

Musta, une des Heures.

Musica, surnom de Pallas, qu'on nommait la Musicale lorsqu'elle jouait de deux flûtes, porcequ'on prétendait que les serpents de son égide jouaient lorsept'on entendait la flute dans le voisinage.

Musicus, surnom de Bacchus, ami dn chant, et joint souvent aux divinités du Parnasse.

Diodore fait venir ce nom d'un

mot égyptien, prétendant que c'est en Egypte que la musique a commence à se rétablir après le déluge, et qu'on en recut la première idée du son que rendaient les roscaux sur le bord dn Nil, quand le vent soufflait dans leurs tuyaux.

Musimos (Myth. Afr.), fetes des ames chez les peuples voisins du Monomotapa. Ce sont les seules divinités supérieures à leurs monarques qu'ils reconnaissent; et ils ne rendent tant d'honneurs à leurs rois, que parcequ'ils sont persuadés que les ames ne leur refusent rien de ce qu'ils leur demandent. Le premier jour de la lune , et certains autres ours, ils célèbrent ces fètes en l'honneur des gens de bien trépassés : c'est le roi qui en marque l'époque et qui en règle les cérémonies.

Musique. ( Iconol. ) On la reconnaît à la lyre d'Apollon qu'elle tient , ainsi qu'à un livre sur lequel elle a les yeux fixés, et aux divers instruments qui sont à ses pieds, dont l'assemblage désigne l'harmonie, la variété, et les différents caractères de la musique, tels que le hauthois ponrlesairs gais, la guitare ponr les plaintes amoureuses, la liarpe pour les chants héroïques ou sacrés, etc. D'autres lui donnent des airs notés, une plame, une balance pour exprimer la justesse qui lui est nécessaire, et une enclume, parcequ'on prétend que le divers son des martenux a contribué à la découverte de l'art. Les Egyptiensloreprésentaient hiéroglyphiquement par une langue et quatre dents, on, sans hiéroglyphe, por une femme dont la robe est semée d'instruments et de livres notés. Une peinture allégorique qu'on voyoit à Rome exprimait ses effets par une troupe de cygnes rangés en errcle autour d'une fontaine. Au milieu d'enx est un jeune homme allé, riant, et couronné de fleurs : c'est Zéphyre qui de son haleine rafratchit les airs et semble agiter doncement leurs plumes. On la retrouve encore dans des peintures antiques sons la forme d'une femme qui joue d'un sistre , où se voit une cigale à la place de la corde rompue (v. Eukomius.), et qui a un rossignol sur la tête, un vose plein de vin, cor les onciens mettaient Bocchus dans la compagnie des Muses. Elle est encore représentée sous la fi-gure d'Euterpe, Muse qui présidait à la musique. (V. EUTERFE.) Elle est indiquée par une cigale sur les médailles des Messéniens en Arcadie, où cet art, au rapport de Polybe, a été cultivé plus que dans aucune autre partie de la Grèce. Considérée comme remède dans les maladies du corps et de l'ame, et comme un moyen de conserver la santé, elle peut encore avoir été figurée par Apollon tenant sa lyre. On croyait que la musique avait

le pouvoir d'appaiser les dieux.

MUSORITES. Juifs qui avaient de la vénération pour les rats et les souris, et qui furent ainsi appelés d'un mot composé de mus, rat, et de sorex, souris. Cette superstition vient de ce que, les Philistins avant culevé l'orche d'alliance , Dieu fit naître parmi eux un grand nombre de rats et de souris qui dévoraient tout , ce qui les obligea de rendre l'arche pour se délivrer de ce fléau ; mais avant de la rapporter, leurs sacrificateurs leur ordonnèrent d'y mettre cinq souris d'or, comme une offrande au dien d'Israel, pour être délivrés de ces sortes d'animoux.

MUSPELHEIM ( Myth. Scand. ). monde lumineux, ardent, inhabitable aux étrangers. Surtur le noir y tient son empire : dans ses mains brille une épée flamboyante. Il viendra à la fin du monde, vainera tous les dieux et livrera l'univers aux flammes.

Mussar ( Myth. Rabb. ), prière usitée parmi les Juifs modernes le premier jour de chaque mois, le jour du sabbath, et au commencement de Musucca (Myth. Afr.), nom du

l'année.

diable chez quelques peuples de l'Afrique. Ils en ont une très grande peur, et le regardent comme l'ennemi du genre humain, mais ne lui rendent aucun hommage.

MUSULNANISME Voy. MAHOMÉ-TISME. MUSULMANS (Myth. Mah.), nom

que se donnent les mahométans, et qui signifie, suivant Gagnier, devoues au service de Dieu. Chardin l'explique par ces mots, Arrives au salut; de Salem, terme, ajonte-t-il, qui dans presque toutes les langues de l'orient signifie paix, et aussi salut, comme qui dirait les sauvés ; ce qu'ils entendent, non du salut eternel, mais de la vie temporelle. C'est que, dans les principes du mahométisme, cette religion, plus sanguinaire et plus cruelle qu'elle ne l'a été depuis, ne faisait quartier à la guerre qu'à ceux qui l'embrassaient en disant. « Iln'y a point d'autre dien n que Dieu, et Mahomet est son » prophète; » et lorsque quelqu'un, pour éviter la mort, faisait cette profession de foi, on criait; Muselmoon, il est arrivé au salut. Cela fait voir que ce terme ne signifie pas erai cro rant, comme le prétendent la plupart des relations.

MUTA, déesse du silence, la niême que Lara. Sa fête se célébruit à Rome le 18 Février. Les Romains lui sacrifizient pour empêcher les médisances, et joignirent sa fête à celle des morts, ou parcequ'elle imitait leur silence par sa langue coupée, on parcequ'elle était mère des Lares. Ovide nons apprend par quelles cérémonies on crovait conjurer les traits de la médisance. Une vieille femme, entourée d'une multitude de jeunes filles, sacrifiait à la déesse Muta, mettant trois grains d'encens avec trois doigts dans un petit trou, avant sept fèves noires dans la bouche ; puis elle prenaît la tête d'nn simulacre, la collait avec de la poix, la percait avec une aiguille d'airuin . la jetait dans le feu, et la convrait de menthe, faisant par - dessus nne effusion de vin, dont elle donnait à boire à ses jeunes compagnes; puis s'en réservant la meilleure partie, elle s'enivrait et renvoyait les jeunes filles, en leur disant qu'elle avait enchainé les langues des médisants.

Murinus, dien du silence, dit Turnèbe, qui dérive son nom de mutire, parler entre ses dents. Au reste, on ne trouve ce dieu ni dans les mythologues ni dans les poètes-Le dictionnaire de Trévoux dit qu'on l'invoquait pour en obtenir le don de garder son secret et de retenir ses pensées cachées. Son nos vennit de mutire, parler entre ses dents.

MUTINI TUTIVI, gardiens muets. On nommait ainsi les Hermes qu'on placait à l'entrée des palais. MUTINITINUS, OU MUTINUSTITI-

nus, dien du silence. MUTINUS, MUTO, MUTURUS, SETnoms de Priape.

On appelait aussi Mutinus l'effigiemème de Priape, représenté alors sous la forme du membre viril. -L'antiquité nous a conservé plusieurs simulacres représentant des Mutinus, les uns en forme de terrine, les autres utlés, d'autres servant de lampe, etc. Voy. PHALLUS.

MUTUIN (Myth. Afr.) un des prêtres gangas. V. ce mot.

MYCALE, famense magicienne, que faisait descendre la lune pur la force de ses charmes. Elle fut mère de deux célèbres Lapithes, Brotéas et Orion.

MYCALESSE, ville de Béotie. Pausanias dit qu'elle avait pris son nom de ce que la vache qui servait de guide à Cadmus se mit à beugler dans le lieu où la ville fut bâtie.

MYCALESSIE, surnom de Cérès-Les gens du pays dissient que toutes les nuits Hercule, le Ductyle Idees, Sermait et ouvrait ce temple. On apportait aux pieds de la déesse de toutes les sortes de fruits qui se encillent en antomne; et ces fruits, disait-on, se conservaient toute l'année nussi frais que quand on venait de les cueillir.

Mychne, fille d'Inochne, etfemme d'Arestor, donna, suivant quelques auteurs, son nom à la ville de Mycènes.

petit-fils de Phoronée. On lui attri-Mycénée, fils de Sparton, et ait la fondation de Mycènes; mais c'était une fable rejetée par les Lacédémoniens mênies dont elle flattait la vanité.

Mychnes, ville de l'Argolide, dont on attribuait la fondation à Persée, qui la bâtit dans le lieu même où était tombé le pommeau de son épée, ce qu'il prit pour nn signe de la volonté des dieux; et parceque le pommeun d'une épée s'appelle mycès en grec. il donna le nom de Mycènes à sa ville. D'antres prétendent qu'ayant eneilli un champignon, il trouva dessous une source d'eau dont il étancha sa soif. Un champignon s'appelleanssi mycès. Mycènes pasen dans la suite sous la puissance des Pélopides, et depuis sous celle des Héraclides, et fut détruite après la Lotaille de Salamine par les Argiens, piqués de ce que, pendant qu'ils voyaient de sang-froid l'irruption des Perses, ceux de Mycènes envoyèrent anx Thermopyles quatrevingts de leurs concitovens partager avec les Sportiates la gloire de cette immortelle journée.

Mycenis, Iphigénie, fille d'Agamemnon, de la ville de Mycènes. MYCERINIS, fils de Chéops, succéda à Chephren , son oncle , su royaume d'Egypte. Son règne fut marqué par deux infortunes qui en troublèrent la tranquillité. La première fut la mort de sa fille unique. Il en fut si affligé, que, pour ne pas perdre de vue l'objet de ses regrets, il fit enfermer son corps dans une vache de hois doré, que l'on plaça dans une chambre richement parée, on l'on brulait de jour toutes sortes

MYI d'odeurs exquises, et où de mit il y avait nne lanspe allunsée. On la portait tous les ans en public, après que les Egyptiens avaient batta un certain dieu; car la fille de Mycerious l'avait prié, en mourant, de lui faire voir le soleil une fois tons les ans. Sa seconde infortune fut un oracle de Bute, qui lui apprenait qu'il n'avait plus que six ans à vivre. Mycérinus, piqué contre les dieux, dont il avait ronvert les temples fermés par ses deux prédécesseurs, chercha à éluder la prédiction de l'oracle et à le convaincre de fansseté, en doublant les six années qui lui restaient. Pour cet effet, il fit faire quantité de flambeoux qu'on allumait toutes les nnits, possoit le temps à boire et en réjouissances, ne cessant ni jour ni nuit de courir les bois et les plaines, par-tout où il savait qu'il y avait des festins et des divertissements de jeunes gens.

Mycong, isle de la mer Egée, et l'une des Cyclades. Les poètes en ont fait le tombean des Centanres défaits par Hercole

Mycones, fils d'Enius, donna son nous, selon Etienne de Bysance, à l'isle de Mycone.

1. Mynon, nn des gnerriers troyens tués par Achille.

2. - Fils d'Atymnius, conducteur du char de Pylémène, fut tué par Antiloque au siège de Troie. 3. - Frère d'Amyous, habile on

combat du ceste, fut tué par Hercule, en secourant son ami Lycas. Myonon, roi de Thrace, fils de Cissée, frère d'Héonbe, et père de Corcebe, amant de Cassandre.

Mygnonia, surnom de Cybèle honorée en Mygdonie. Myoponipis, Corabe, fils de

Mygdon. Myoponipus Nunus, femmes de Myzdonie.

MYIACORUS, le même que Myia-

MYLAGRUS, génie imaginaire, auquel on attribuait la vertu de chasser les mouches pendant les sacrifices. Rac. Muia, monche; agra, capture. Les Areadiens avaient des jours

d'assemblée, et commençaient par invoquer ce dieu et le prier de les préserver des mouches. Les Eléens enceusaient avec constance les autels de ce dicu, persuadés qu'autrement des essaims de mouches viendraient infecter leur pays sur la fin de l'été. et y porter la peste. Voy. Achon . BEELZEBUTH , APONTIUS , MOU-

Myione, chasse-mouches, le même que Myiagrus. C'était aussi un surnom d'Hercule et de Jupiter.

Myrès, fils de Lelex. MYLINUS, roi de Crète, tué par

Jupiter. Diodore.
MYLITTA, nom que les Assyriens
donnaient à Vénus Uranie. Elleavait sous ce nom, à Rabylone, un temple où les femmes étaient obligées de se livrer une fois dans leur vie aux étrangers, qui , en échange de leurs fayeurs, leur remettaient une pièce de monnaie, en prononcant cette formule : Tanti ego tibi deam Mylittam imploro, à ce prix je te rends Mylitta favorable.

Mynès, roi de Lyrnesse, éponx de Briseis, fut tué par Achille, qui lui enleva sa femme

Myntrus, un des sept fils de Niobé, selon Apollodore.

Myocronos, destructeur des sou-ris, surnom d'Apollon. Myoam, génie invoqué par les

Basilidiens.

MYOMANTIE, divination par les rats ou les sonris. On tirait des présages malheureux, ou de leur cri, ou de leur voracité. Elien raconte que le eri aigu d'une souris suffit à Fabius Maximus pour se démettre de la dictature; et , selon Varron , Cassins Flaminius, sur un pareil présage, quitta la charge de général de la cavalerie. Plutarque dit qu'on augura mal de la dernière campagne de M. Marcellus, parceque des rats avaient rongé l'or du temple de Jupiter. Un Romain vint un jour fort effrayé consulter Caton, parceque les rats avaient rongé un de ses souliers. Caton lui répondit que c'ent été un tont autre prodige, si son soulier avait ronge un rut.

Myricaus, surnom donné à Apollon, comme présidant à la divination par les branches de bruyère, en latin myrica, plante à laquelle on donnait l'épithète de prophétique : on lui mettait alors une branche de cette plante à la main.

1. MYRINA, reine des Amazones, après de grandes victoires, et de rapides conquêtes, fut tuée par na etrtain Mopsus, dans une grande lataille où la plupart de ses compagnes

furent taillées en pieces.
2. — Femme de Thoas, roi de MYRINE, ville d'Hypsipyle. Cette

ville était caractérisée par le trépied d'Apollon et par une branche de myrthe.

1. MYRINUS, fondateur de la ville de Myrine, dans l'Eolide. 2. - Surpom d'Apollon, honoré

dans cette ville, où il avait untemple et un ancien oracle. MYRIOMORPHOS, qui prend toutes sortes de formes, épithète de Bac-chus et d'Apollon. Anthol.

MYRIONYMA, deesse aux mills noms, surnom d'Isis, parcequ'ou h peint de mille manières différentes, suivant les diverses fonctions qu'on lui attribue.

1. MYRMEX, femme d'Eniméthée, et mère d'Ephyrus.

2. - C'est aussi le nom d'une jeune fille que Minerve métamorphosa en fourmi, pour s'être attribué l'inven tion de la charrue, qu'elle devait à la déesse, et à laquelle elle avait seulement ajouté un versoir. Elle devint mère d'une multitude de fourmisque Jupiter changea en hommes, à la prière d'Eague.

MYRMIDON, prince qui donna son nom aux peuples des environs du fleuve Pénee , qu' Acheus , son oncle, avait nommes Achéens. z. Mynminons, nomqui fat donné

aux habitants de l'isle d'Égine, parceque de fourmisils de vinrent hommes. Voy. EGINE, EAQUE. 2. - C'est aussi le nom des Thes-

saliens qui accompagnèrent Achille an siège de Troie.

MYRMILLONS , gladiateurs armes

d'nn bouclier et d'une faux, qui portaient un poisson sur le haut de leur casque. Ils combattaient contre

les rétiaires.

Мувяна, fille de Cinyre, roi de Chypre, étant devenue grosse à l'inseu de son père, fut obligée, pour se dérober à sa colère, de s'enfuir en Arabie. Ovide dit qu'éprise d'un amour criminel pour son propre père, elle parvint ou but de ses désirs à la faveur de la nuit, dans le temps qu'une sète séparait la reine de son mari; que Cinyre, ayant fait apporter de la lumière, la reconnut et voulut la tuer, et que Myrrha alla chercher un asyle dans les déserts de l'Arabie, où, confuse de son crime , elle pris les dieux de la changer en une forme où elle ne fût ni au nombre des vivants ni parmi les morts. Les dieux, touches de ses remords, la changèrent en l'arbre qui porte le parfum précicux auquel elle a donné son noun. Cette fable est fondée sur l'équivoque du nom de Mor qu'elle portait, et qui en arabe exprimait la myrrhe, et sur les vertus aphrodisiaques que les anciens attribusient à ce parfum. Quant au crime de cette princesse. Ovide est le scul qui le porte jusqu'à l'inceste. Voy. CINTRE, Anonis. MYRSILE, nomque les Grees don-

Myrsus, nn des Héraclides, roi

de Lydie, et père de Myrsile. Myare, urbrisseau consacréà Vénus, parcequ'nn jour il lni avait été d'un grand secours. « La déesse étant » spr le bord de la mer, dit Ovide, . 1.4. des Fastes, occupée à sécher b ses beaux chéveux apercut de loin » une troupe de Satyres, et trouva un » abrisous des myrtes toufins qui la 59 dérobèrent à leur pétulance. En 39 mémoire de cet événement, elle » affectionna cet arbrissean, et vou-> lut que dans le bain les dames » fussent couronnées de myrte. » Les couronnes de myrte se donnaient aux dieux Lares, au moins dans les maisons peufortunées, selon Horace. A Athènes, les suppliants et les magistrats portaient des couronnes de Tome II.

myrte, aussi bien que les vainqueurs dans les jeux isthmiques.

Le myrte était aussi consacré aux nymphes de la mer.

MYRTEA. V. MURTRA.

MYRTILE, cocher d'(Enomaiis roi de Pise, était lui-même un homme considérable; car la qualité d'écuyer et de conducteur de char était alors honorable. Les Grees le disaient fils de Mercure, sans doute parcequ'il était adroit et rusé. Il conduisait les chevanx du roi avectant d'art, que, sur la fiu de sa course , son maître atteignait toujours ceux qui, pour obtenir Hippodamie, osaient entrer en lice avec lui, et par ce moyen les percoit anssi-tôt de sa javeline. Myrtile, devenului-memeamoureux de la princesse, trabit son maltre en faveur de Pelops, après avoir fait promettre à celui-ci une nuit d'Hippodamie. Pélops, victorieux, et somme par Myrtile de tenir sa parole, fut si indígné de son insolence; qu'il le jeta de son vaisseau dans le mer. Son corps, poussé par les flots, fut recueilli par les Phénéates, qui lui donnèrent la sépulture derrière le temple de Mercure, et instituêrent en son honneur une fête annuelle qui se célébrait le nuit. On attribueit à la vengeance de ses manes irrités tous les malheurs des Pélopides.

MYRTILENE, nom de la mer où Pélops précipita Myrtile, cocher d'Œnomais.

1. Myaro, fille de Ménétius, et sœur de Patrocle, fut mariée à Hercule, dont elle eut une fille nommée Eucléa.
2. — Amozonne, qui eut de Mer-

cure un fils nommé Myrtile. Myrtorssa, une des nymphes

qui élevèrent Jupiter dans l'Arcadie.
Mirroum-mare, la mer Egée,
ainsi nommée de Myrtile, d'antres
disent d'une fenume nommée Myrto.

Miscellus, Argien, fils d'Alénon, vit en songe Hercule qui lui ordonnait de quitter son pays, et d'aller s'établir sur les bords de l'Esare. Les lois du pays punissont de mort'ectte désertion, Myscellus ne tint compte du songe; mais Her-

cule reparut, et le menaça de punir un second refus. Le fils d'Alémon fit done tous les préparatifs nécessaires; mais le bruit de son départ s'étant répandu dans la ville, Myscellus fut cité devant les magistrats. Inquiet de l'issue du procès, il implora la protection d'Hercule qui l'avait mis en danger. Le dieu substitua dans l'urne des pierres blanches aux noires qu'on y avait mises. Ce prodige l'ayant fait absoudre, il se mit en route, et arriva par mer à l'embouchure de l'Esare, où les destins lui avaient marqué une nouvelle habitation. Assez près du beu où il avait pristerre était la sépulture de Croton, ce qui lui fit donner à sa ville le nom de Crotone. Le selsoliaste d' Aristophane ajoute qu'un oracle lui ayant ordonné de bâtir une ville au lieu où la pluie le surprendrait dans un temps serein, ce pauvre homme désespérait de pouvoir jamais lui obéir. Un jour qu'il était en Italie, et qu'il se promenait fort inquiet, une fille de joie qu'il rencontra se mit à pleurer. Le temps était par et serein; Myscellus prit ees larmes pour la pluie dont l'oracle avait voulu parler, et bàtit en ce lieu la ville qu'Hercule lui avait commandé de fonder.

Mysées, temple del'Achaie consocré à Cérès Mysia.

Mysta, surnom de Cérès et de

Diane en Laconie.

Mysias, Fétes en l'honneur de
Cérès, qui duraient trois jours. Au
ternière, les fenumes chassient du
temple les hommes et les chiens, et
s'y renfermaient pendant la journe s'y renfermaient pendant la journe ct la nuit suivante avec les chiennes,
Le I-rademain, les hommes revenaient voir les femmes dans le temple, ce qui donnait lieu à beaucoup de plaisanteri-s de part et d'autre.
Mysus, Argien qui logea ches.

lui Cérès.

Mystagogue, celui qui chez les
aneiens introduisait les initiés à la
connaissance des mystères.

Mystères, cérémonies secrètes qui se pratiquaient en l'honneur de certains dieux, et dont le secret n'était connu que des initiés, qui n'y étaient admis qu'après de longues et pénibles épreuves; et il y allait de la vie à les révéler. On ne les appelait ainsi que parceque la connaissance en était interdite an vulgaire : car ils ne contenzient rien d'incompréhensible. Le savant Dupuis a portéj usqu'à l'évidence l'opinionque les systèmes cosmogoniques et les phénomènes astronomiques étaient le fonds de la doctrine qu'on y révélait aux initiés. Les types et les figures sous lesquels ils étaient présentésaux peuples n'avaient d'autre but que d'en réserver la connaissance aux prêtres et aux hommes les plus eonsidérables de l'état, ainsi que d'exciter la vénération du vulgaire, toujours porté à admirer ce qu'il ne comprend pas. Ces mystères dégénérèrent souvent en infamies que le voile religieux favorisait, et se oélébraient dans des grottes plus propres à receler des erimes qu'à celébrer des cérémonies religieuses. Chaque divinité avoit ses mystères particuliers. Rac. Muein, fermer; stoma, boselie. V. ELEUSIS, ISIS, BACCHUS, MITHRAS, PRIADE, SAMOTHRACE Mystères de Cérès. Les myr

tères de Cérès étaient inscrits et conservés sur des feuilles de plomb-Mystérieux, surnom de Bacchus honoré en Argolide.

Mrsras, ceux qui étalent initié aux petits mystères de Cérès. Ils appouraient entre que dans les vestibule du temple. Illeur fallait au moins un pour être admis aux grands mytères, et pouvoir entrer das le temple même : alors lis s'appelient Epoptes. (V. ce mot.) Il était défendu de conférer ces deux titre da la fois.

Mistès, qui préside, ou initis aux mystères, épithète de Bacchus. Anthol.

Mistorolos, qui préside aux mystères, épithète d'Apollon Rac. Mystès, initié; polein, tourner. Anthol.

Myses. Voy. Mysics. Mythidice, sour d'Adroste un

MYTHIDICE, sour d'Adraste da des sept chefs qui assiégèrent Thèles. MYTHOLOGIE, discours ou traité merla falle, ou plutid met les Mychet des naciers, qui n'attenhage has toujuars à ce mot le sens de fabiliers et d'allégorique pule les modernes y out attaché. On entend unsis sons ce non la consuisance générale du certainne de la commentation de la consideration de

géographie; Court - de - Gébelin , dans l'agriculture. Il était réservé au savant Dupuis de lever le voile tout entier, en trouvant dans les mythes des diverses nations l'explication de tous les phénomènes astronomiques.

MYTHOLOGUE, celui qui possède l'histoire des divinités da paganisme, de leurs fètes, de leurs mystères, et

des monnments qui y ont rapport Myraco (Iconol.), la fable. Un monument ancien, l'apothéose d'Homère l'offre personnifice par un jenne garçon qui tient d'une main un préféricule, et de l'autre une

espèce de patère. Myro, fils de Mytilène et de Neptune, bàtit la ville de Mytilène et lui donna son nom. NA, ou NAGI. (Myth. Jap.) Espèce de laurier fort rare, qui conserve ses feuilles toute l'année, et qui passe au Japon pour un urbre de bon augure.

NAAMUTELAHI (Myth. Mah.), religieux mahométan de Perse. Les Naamutelahisontennemis impluca-

bles des Haideri.

Namo-Punatho Ram (Myth. Siam), ange gardieme de la terre, suivant les Siamois, qui établissent aux différencede secs parmi les anges. (V. Anoss sanoss.) Ceus qui aspirent à devenir dieux observent serapuleusement la pratique de verser de l'eau eu implorant le secours de cet ange.

N iso., ou Néso., une des divinités des Assyriens et des Cananéens, qui avait le premier raug après Baal. V ossius croitquec'était la Lane. La plupart des rois de Babylone portaient le nou de ce dieu joint au leur propre, Nabo-Nassar, Nabo-Polassar, Nabo-Chodono-

NACELER DOB. (Myth. Egypt.) Quint-Carce dit que ces prêtres égyptiens mettaient Jupiter Amnuo sur une uncelle d'or, d'où pendaient des plats d'argent, par le mouvement después ils jugcaient de la volonté du dieu, et répondaient à ceux qui les consultaient. NABAS (Myth. Mah.), souve-

rain nuai (20/20) mind - 1/stere les rain nuai (20/20) mind - 1/stere les Peranou les dicinitérated à celle de muphit, avec cette difficience que le nadab peut se dépuiller de sa qualité ecclésistique, pour appirer aux emplois civils; cerqui n'est pas permis au muphit. Le nadab sou lui deux, iguez, a papelés, l'un seciél, l'untre cast, qui décident de toutes les matières de religion. V. Sadar.
NERTAL POY, NÉMIS.

NAUAPOUTCHÉ, office de la cou-

leuvre. ( Myth. Ind.) Les femmes sont ordinairement chargers decette cérémonie. Lorsqu'à certains jours de l'année elles voulent s'en acquitter, elles vont sur les bords des étangs où eroissent l'arichi et le margosier i elles portent sous ces arbres une figure de pierre représentant un Lingam entre deux couleuvres ; elles se baignent, et, après l'ablution, elles lavent le Lingam, brûlent devant lui quelques morceaux d'un bois particulièrement affecté à ce socrifice, lui jettent des fleurs, et lui demandent des richesses, une nombreuse postérité, et une longue vie pour leurs maris. Il est dit dans les Chastrous que, lorsque la cérémonie du Nagapoutché se fait dans la forme prescrite, on obtient touours ce qu'on demande. La prière finie, la pierre est abandonnée su les lieux; on ne la rapporte jamais à la maison; elle sert au mêust usage à toutes les femmes qui la trouvent. S'il n'y a point au bord de l'étang d'arichi ou de margosier, on y porte une branche de chacun de ces arbres, qu'on plante pour la cérémonie aux deux côtés du Lingam, et dont on lui fait nn dais. L'arichi est regardé par les Indiens comme la femelle, quoique ces arbres soient de deux genres bien différents l'un de l'autre.

NAGATRA (Myth. Ind.), astrogues de Ceylan. Des vorgagens efdules vantent beaucop le sovoir de ces astrologues, qui, dissent ils, fost très souvent des prédictions (se sur le la comment de la comment de la comment de la comment de la sartologues décident souvent du sort des enfants ; s'ils déclarent qui un atre maîlt no présidé à leur naissans, les pères, en qui la superstition étoulle la nature, si maginent rendre la la nature, si maginent rendre une vie qui doit être malheurense. D'autres qui doit être malheurense. D'autres pouvants er ésoudre à et actede

THE LEGICAL

herbarie, les donnent à d'autres personnes, dans la persussion que les inalheurs qui les menacent dans la maison paternelle ne les poursuivront pas dons une maison étrangère. Cependant si l'enfant qui voit le jour sous l'aspect d'une planète étrangère est un premier né, le père le garde assez ordinairement en dépit des prédictions des astrologues; ce qui prouve que l'astrologie n'est qu'unprétexte dont les pères trop chargés d'enfants se servent pour déharrasser leur maison, Ces Nagates ont des registres sur lesquels sont marqués le jour et le moment de la naissance de chaque personne. Ce sont eux qui enseignent dans quel temps il faut se laver la tête, ce qui, parmi les Chingulais, est une oéremonie religieuse. Ils se vantent de prédire par l'inspection des astres si un mariage sera heureux on non, si nne maladie est mortelle : aussi ne faiton guere de mariage sons les avoir consultés; et lorsqu'une personne tombe malade, on ne manque pus d'affer leur demander s'il y a quelque chose à craindre pour sa vie-

NAGLEFARE (Myth. Celt.), vaisscau fatal, fait des oncles des hommes morts, qui ne doit être achevé qu'à la fin du monde, et dont l'apparition fera trembler les hommes et les dieux. C'est sur ce vaisseau que l'armée des manyais génies doitarriver d'Orient.

NAMAMA (Myth. Rabb.), socur de Tubalin , belle comme les anges auxquels elle s'abaudonna, est dite por le Thalmud être une des quatre usères des diables. Elle vit encore. entre subtilement dans le lit des hommes endormis, et surprend à leurs sens fascinés des momens d'égarement. V. LILITH.

NARHAR. ( Myth. Mah.) C'est, chez les mahométans, un des jonrs du dernier mois de leur année, nommé Dhoul heggiat, dans lequel ils font leur sacrifice à la Mecque. D'Herbelot.

NATADE, nymphe, mère de Priape, selon quelques auteurs. NATADES (.Iconol.), nymphes

que les anciens bonoraient d'un entre particulier, et qui présidaient aux fontaines et aux rivières, d'où est. venu leur nom. Rac. Naiein, conler,. habiter. On les dismit filles de Jupiter... Strabon les compte an nombre des prietresses de Bacchus. Quelques uns les font mères des Satyres. On leur offrait en sacrifice des chèvres et des agneaux, avec des libations. de viu, de miel et d'huile ; plus souvent on se contentait de mettre sur leurs autels du lait, des fruits et des fleurs : mais oe n'étaient que des divinités champêtres dont le culte ne s'étendoit pas jusqu'aux villes. On les peint jeunes , jolies , assez ordinurement les bras et les jambes nues, appuyées sur une urne qui verse de l'eau, ou tenant à la main un coquillage et des perles dont l'éclat relève la simplicité de leur parure ; une couronne de roseau orne leur chevelture argentée qui flotte sur leurs épaules. Voy. LINNIADES, POTANINES, GRENÉES, PÉGÉES, NYMPHES. Honredit que les Naïades étaient

de la suite de Bacelius. Spon produit deux mari ros antiques, l'un représentant trois Natadesaver leurs urnes. d'où l'eau s'échappe. Elles sont couronnées de plantes aquatiques ; près d'elles, est un serpent qui se dresse, et qui pent-être leur était consocré. On voit la figure d'un certain Augustalis , affranchi , qui leur off e des libations. L'autre monument représente trois Naïades accompagnées

de Diane , de Sylvain et d'Hercule. Naïss, Naïs, une Naïade. NAIMS ( Myth. Celt.), espèces de créatures qui s'étaient formées du corps du géant Ime, c.-à-d., de la oudre de la terre. Ils n'étaient d'alord que des vers ; mais par l'ordre des dieux ils participèrent à la raisons et à la figure humaine, habitant toujours cependant entre la terre et les rochers. Modsogneret Dyrin etaient les plus considérables. On a cru reconnaître dans cette friation peu flatteuse les Loppons, et les hommes adonnés aux arts et aux métiers, que le préjugé barbare d'une nation toute guerrière faisait regorder comme l'occupation exclusive des làches et des esclaves. C'est vraisemblablement à cette tradition celtique qu'il faut faire remonter le rôle et le caractère qu'on ssigne aux Nains dans nos vieux romans.

N AIBANOIE (Myth. Arab.), espèce de divination usitée parmi les Arabes, et fondée sur plusieurs phénomènes du soleil et de la lune.

1. NAIS, nymplie dn mont Ida, qui, dit-on, épouso Capys, prince troyen, dont elle eut Anchise. 2.—Antre nymphe, dont Saturne

eut Chiron.

 Antre nymphe, qui eut de Bueolion, fils naturel de Laomédon, deux jumeaux, Esépus et Pédasus.
 Autre nymphe, mariée à

Otryntée, et mère d'Iphition. NAISSANCE (Jour de la). Ce jour était particulièrement célébré chez les Romains. Cette solemnité se renouvelait tous les ans, et tonjonrs sous les auspices du génie qu'on invoquait comme une divinité qui présidait à la naissance de tons les hommes. On dressait un antel de gazon entouré d'herbes sacrées, sur lequel on immolait un agneau. Les parents saluaient leurs enfants avec cérémonie et en ces termes : Hodie nate salve. Chaque particulier étalait ce jour-la ce qu'il avait de plus magnique. Toute la maison était ornée de fleurs et de couronnes, et la porte était ouverte à la compagnie la plus enjouée. Les amis ne monquaient guère de s'envoyer des présents. On celebrait même sonvent l'honneur de ces grands hommes dont la vertu consecre la mémoire, et que la postérité dédommage de l'injustice de leur siècle. L'adulation n'oublia point de solemniser la nativité de ceux que la fortune avait portés aux grandes places, et par qui se distribuaient les graces et les bienfaits. Le jour de la naissance des prêtres était sur-tont consacré por la piété ou par la flatterie des princes. Ces honneurs eurent aussi leurs contraste; on mit au rang des jours malheureux la naissance de ceux que la tyrannie proserivait, et celle des tyrans eux-memes. NARIB (Myth. Mah.), chef des émirs de Mahomet. Il a ponvoir de vie et de mort sur tous œux qui hi sont sonmis; mais il ne fait jamais à ceux de sa race, l'affront de les faire mourir publiquement. Voy. Émis.

Alemdar. NAMANDA, OU NEMBUTZ (Myth. Jap.), prière jaculatoire que récite presque continuellement une pieuse confrérie d'Amidas, et dont c'est là la principale fonction. Il y a dans cette association des bourgeois et même des nobles ; mais le plus grand nombre des confrères sont des gens du peuple qui récitent le Namanda au milien des rues et des places publiques. Ils appellent les passants avec une petite clochette, afin que le spectacle de cette dévotion les engage à faire quelques aumônes. Les confrères font ordinairement un guin assez considérable, parceque le but de la prière Namanda est de soulsger les ames des défunts tourmentées dans l'autre monde. Cette prière consiste dans ces paroles : « Bienheu-

» reux Amidas, sauvez-nous!» NAMAZI (Myth. Mah.), prières communes que les Tures sont obligés de faire tous les jours, pour obeir aux préceptes de la loi. Les Namati doivent se faire cinq fois en vingtquatre heures; à la pointe du jour, à midi, à quetre heures du soir, au concher du soleil, et la mit. Les mahométans disent que les prières qui ne sont pas faites précisément aux heures prescrites par la loi seront un jour répétées dans l'Araf. Les trois premieres sont fixes; les deux autres mobiles, scion que les jours sont plus longs ou plus courts. Par exemple, an temps de l'équinoxe, les prières du matin se font entre cioq et six heures, celles de l'aprèsmidi à trois heures, celles du soirou du soleil couchant à six heures, enfia celles de la nuit une heure et demie après le coucher du soleil, c-à-d., à sept heures et denne ; mais pendant la nuit les derviches en font encore d'autres auxquelles ils ne manquent

jamais.
NAMBOURIS (Myth. Ind.), pre-

que Strabon appelle Annitis.

mier ordre des prêtres du Malabar : ils ont une jurisdiction spirituelle et temporelle : ils sont, après le souverain, les plus puissants et les plus respectés de l'état. Voy. BRAHMINES,

NAMUR. Quelques auteurs déri-

vent le nom de cette ville de eeux de nain et de muet. Suivant eux, sur l'éminence où est aujourd'hui le château, on adorait autrefois nne idole, qui devint muette, quand les habitans du pays eurent embrassé le christianisme ; ainsi , du nous de nain ou on donnait à cette idole, parcequ'elle était petite, et de celui de muet, s'est formé le nom de Na-

Nan, monches assez communes en Laponie. Les Lapons les regardent eomme des esprits, les portent avec eux dans des sacs de cuir, bien persuadés que, par ce moyen, ils seront préservés de toute espèce de maladie.

NANDANA (Myth. Ind. ), jardin d'Indra. Voy. INDRA.

NANDI (Myth. Ind.), nymphe, ou déesse de la joie, suivant les Gentous. Voy. BRINGHI, KISSEN. NANDIGUESSOURER (Myth. Ind),

portier du Cailasa, qu'on représente avee la tête d'un bœuf.

NANÉR, déessequiavait un temple célèbre à Elimais, en Perse. Antiochus y étant venu comme pour épouser la déesse, et pour y recevoir de grandes sommes à titre de dot, les prêtres de Nance lui montrèrent tous ses trésors; et après qu'Antiochus fut entré avec peu de gens dans l'intérieur, ils fermèrent le temple sur lui. Alors ouvrant une porte cachée par le lambris, laquelle communiquait dans le temple, ils l'acca-blèrent d'une grêle de pierres; et mettant en pièces plusieurs de ceux qui l'accompagnaient, ils leur coupèrent la tête, et la jetèrent à ceux qui étaient dehors. Les uns croient que cette déesse était Diane, ou la Lune. Appien y reconnaît Vénus. Poly be l'appelle Vénus Elyméenne. D'antres prétendent que c'était Cybele. Mais le sentiment le plus pro-

-

et législateur de la nation seyke, qui regarde son apparition sur la terre, conune une espèce d'incarnation secondaire de la divinité. Il naquit en 1469, et paraît avoir eu les qualités convenables pour fonder une nouvelle religion. Il était d'une équité inflexible, d'un courage à toute épreuve, et de plus, était doné d'un organe imposant ; il eut même plus d'éducation que n'en reçoivent communément les enfans de sa secte, qui savent au plus lire et écrire. Il semble avoir été partison du culte de l'invisible, et avoir blamé fortement l'adoration des images et les prières offertes à tout autre qu'à l'Etre Suprême, aiusi que l'usage de placer des figures dans les temples. Il prècha la tolérance, et proscrivit les disputes religieuses; ramena le système monstrueux du polithéisme indien à l'unité; relégua au pays des faliles, tont ce que l'on raconte de la trinité indienne, et n'employa, pour propager sa doctrine, d'autre arme que la persuasion, et la plus grande simplicité de mœurs. Plus de guinze années de sa vie furent consserées à parcourir la plupart des royaumes de l'Inde , la Perse , l'Arabie et le Ceylan. Dans ses voyages , il était

accompagné d'un musicien musulman, nommé Merdana, qui devint son prosélyte, et resta fidèlement at-

taché à sa personne. Après diverses aventures, le radjah de Callanor, qui

s'était rangé parmi ses disciples, lui donna un termin , et une maison où

il finit paisildement ses jours à l'age

de soixante-dix ans, terme que n'atteignent pas ordinairement les fon-

dateurs de religions nouvelles. Le lieu de sa retraite devint célèbre, et chaque année, un concours prodi-gieux vient faire certaines cérémonies autour de son tombenu, le jour de l'anniversoire de samort, Voyage de Forster, trod. par Langles. NANNA (Myth. Celt.), femme de Balder, qui mourut de douleur

après l'avoir perdu, et fut brûlée M 4

avec lui; un nain vivant, et le che-

NANNACUS, un des plus anciens rois de la Grèce prédit le déluge de Deucalion.

NANNUS, roi des Ségobrigiens, qui favoriso la fondation de Marseille par les Phocéens. Voy. Gyeris, PROTIS.

 NANUS, un des anciens rois de la Grèce, fils de Teutamides, et l'un des descendants de Lycaon, roi d'Arcadie.

2. — Premier nom d'Ulysse. Il lni fut, selon d'autres, donné par les Tyrrhéniens, chez lesquels il passa les derniers jours de sa vie. Il

doit signifier: Celui qui mène une vie errante.

Naré, un des chiens d'Actéon, engendré d'un loup.

Narézs, uymphes que les uns font présider aux forêts et aux collines, les autres aux bocages, d'autres aux vallons et aux prarires. Rac. Napos, lieu couvert d'arbres. On leur rendait à-peu-près le même culte qu'aux Nyades.

NAPÉUS, un des surnoms d'A-

NAPRTÉ, drogue dont Médée frotto la robe et la couronne qu'elle envoya à Créuse. NARAC (Mvth. Ind.), région des

NARAC (Myth. Ind.), région des serpents, enfer des Indiens. Voy. PATALA.

NARASSIMA - VATARAM (Myth. Ind.), nom sous lequel les Indiens adorent W ishuou dans sa quatrième inearnation, celle en monstre, moitié homme et moitié lion. Voy. WISHEOU.

Narvas (Myth. Ind.), l'esprit divin flottant sur les eaux avant la création du nonde. La teinte bleue de son visage est une allusion à la couleur de ce fluide prinordial; et sa statue, qui le représente couché et flottant sur les eaux, est en marbre de la même couleur.

NARCÉA, surnom sons lequel Miperve avait un temple en Elide, consacré par Narcée.

NARCES, fils de Bacchus et de Physcos, fit la guerre à ses voisins. se rendit puissont, et bâtit un temple à Minerve. Il institua le premier des serifices à Bacchus, et établit, en l'honneur de Physcoa, un chœur de musique qui porta long-temps son nom.

1. NARCISSE, fontaine située sur les trontières des Thespiens, fa-meuse par l'aventure de Narcisse. Narcisse, fils du Céphisse et de la nymphe Liriope, ayant méprisé la nymphe Echo, fut puni par la déesse Nemesis. Tiresios avait predit à ses parents qu'il vivrait tant qu'il ne se verrait pas. Une fontaine limpide lui présentant un jour sa propre figure, il devint amoureux de sa res-semblance, et se laissa consumer d'amour et de désir sur le bord de cette fontaine. Ce délire l'accompagna jusques dans les enfers, ou il se reparde encore dans les enux du Styx., Pausanias donne à cette fable une explication naturelle. Suivant lui, Narcisse avait une sœur jumelle qui lui ressemblait parfaitement. Il devint amourenx d'elle ; mais il eut le malheur de la perdre. Inconsolable dans sa douleur, il venait sur le bord d'une fontaine, et, en regardant son image, il crovait revoir la sœur qu'il avait perdue.

Le Poussia dans son tablean de Mercure confiant aux nymphes l'éducation du jeune Bacchus, et qu'on voyait dans la galerie d'Orlèans, a représenté cette même fable de Narciase changée na fleur qui porte son nom, et près de lui la nymphe écho dans l'attitude de la douleur et du désespoir. — Une pointure d'Hercus laumu offre aussi le même ujet.

2. — Fleur chérie des divinités infernales, depuis le malneur arrivé à Narcisse. On offraitaux Furies des guirlands s'en narcisse, parceque les Furies engourdissaient les sociérats, Rac Nariés, enwourdissaient

Rac. Naiké, engourdissement. Narena (Wyth. Ind.), fils de Brahma, sage législateur, distingué dans les arts et dans les armes, éloquent messager des dieux entr'eux, ouvers quelques mortels privilégies, habile musicien, et inventeur de la Vita, ou flute indienne. Les Pumdits citent encore un code de leis qu'ils prétendent révélé par Noreda. Ce dieuofire de grands ropports avec

le Mercure des Grees.

NARFS (Blyth. Cell.), fils de
Loke, frère de Vole. Dévoré par
celui-ci, ses intestins, changés depuis en chalnes de fer, servirent de

liens à son père. Voy. Lors.
NARFI. (Myth. Scand.) La nuit

eternelle, ou l'Érèbe. NARRAIN (Myth. Ind.), le

mème que Crishna, l'Apollon des Indiens. De ce nou vient Narvainie, petite monnaie d'argent, qui vaut un peu moins d'un franc, et que les foutaninens sont dans l'usage d'offrir aux Dewtas, ou Genii Loci, pour se les rendre favorables. V. Chishna, Houl.

NABS (Myth. Arabe.), divinité des anciens arabes, qui la représentaient sons la forme d'un aigle.

NABNOGA-JERNI (WYM, Ind.), Pete indienne, qua ilieu la veille de la nouvelle lane du mois Vayasai, qui répond au mois de Mai. Cen'est que dans les temples de Wishnou qu'on lacékher. Elle dure neut fours, et l'on fait des processions, pour un touténisque puelqu'unen fassels dépense. C'est à pareil jour que Visilions e métamorphes en homme-lion. Foy, la quatrème Incarnation de Wishnou.

Narthécophore, qui porte une tige de férulo, surnom de Bachus, qu'on représentait avec une de ces connes à la main. Voy. Férule. Rac. Narthex, férule. Ou donnait aussi ce surnom à ceux qui étaient initiés aux mystères de Bacchus.

NARYCIUS HEROS, Ajax, fils d'Ollée, ainsi surnoumé d'une ville de la Locride, où régnait son père. NASARON, fils d'Amphithémis et de Diane.

NASAMONES (les), peuple d'Afrique, juraient parceux qui, durant leur vie, avaient été justes et honnètes gens, devinaient en touchant leurs tombeaux, prisient auprès, s'endormaient, et étaient instruitsen, sonce de ce qu'ils voulaient savoir.

Nascio, ou Natio, déesse adorée

alez les Romains, qui lni offraient des sacrifices soleunels à Ardée, ville du Latium, où elle avaitun temple. Elle présidait à la naissance des enfants, et les femmes l'invoquaient peur obtenir d'heureuses conches. Rac. Nasci, naitre, ou natus,

Nasa. Ce mot en bébreu signifie prince. Il se touve souvent dans les livres des Juifs. Ils donnent ce titre aux chefs des tribus, des grandes familles, et même aux princes des peu-ples. Il est aujourd'hui, en quelque sorte, consacre pour signifier le chef, le president, le premier juge du sat-hedrin. Simon Machabée fut honoré du même titre, depuis qu'il fut affranchi de la servitude des Grecs. Il porte le nom de Nasi dans ses médailles. Le prince, ou le nosi du sanhédrin, était dépositaire de la loi orale ou de la tradition que Moise avait, selon les rabbins, confice aux septante. vieillards qui composaient cette assemblee. Ceux qui tiennent que depuis Moise le sanhédrin subsista toujours, font la dignité du nasi aussi ancienne; ceux qui croient que le sanhédrin est beaucoup plus récent que Moise, tiennent par conséquent que cette dignité est plus nouvelle, Quelques uns veulent qu'Esdras soit instituteur de cette charge, et qu'il l'attacha à la maison de David. Hillel, venu de Babylone sous le règne d'Hérode, l'exerca avec beaucoup d'éclat. Après la ruine de Jérusalem on changea ce nom de prince en celui de patriarche ou chef de la captivité. Il est important de connaître ces titres pour entendre le langage des rabbins, ou des auteurs qui ont écrit sur, la république et les afaires des Juiss. Nassin (Myth. Mah.), no

MASSID (MYM., MARA.), nome use Tures donnent au Destin qui se trouve, selon eux, dans un luve cerit au ciel, et qui contient la bonne et manvaise fortune de tous les hommes, qui la ne peurent évitet malgré tons leurs efforts. Delà la persuasion d'une prédestiquation absolue, qui les précipite dans les plus grands périls, parcequ'il n'en arrivera que ce que porte le nassib.

Nastès, fils de Nomion, chef des Cariens au siège de Troie.

NASTRANDE, rivage des morts, (Myth. Celt.), enfer définitif des Seandinaves. Là sera un bâtiment vasteet infame, dont la porte, tournée vers le nord, ne sera construite que de cadavres de serpents, dont toutes les têtes, tournées vers l'intérieur, vomiront des flots de venin. Il s'en formera un long fleuve empoisonné, dans les ondes rapides duquel flotteront les pariures, les assussins et les adultères. Dans un autre lieu , leur condition sera pire encore ; car un loup dévorant y déchirera les corps qui y seront envoyés.

NATAGAI (Myth. Ind.), dieu créateur de toutes choses, que les Mogols reconnaissaient, mais saus lui rendre aucun eulte.

NATALIS, surnom commun à plusieurs divinités, comme Junon, Génius, la Fortune, etc.

NATALITIES, fetes et jeux en l'honneur des dieux qu'on croyait présider à la naissance.

Nathinéens : on appelaît ainsi , chez les Israélites, des pruples conquis, tels que les Gabaonites d'abord, et, dans la suite, les Chananéens, qui étaient voués au service du tabernacle et du temple pour les emplois les plus pénibles et les plus bas, comme d'y porter le bois et l'eau.

NATIGAY, On Stoney (Myth. Tart.), dieux Pénates des Tartares Monguls. Ils président aux biens de la terre, et sont les gardiens des familles. Chaque maison a une image de son Natigay, qui a une femme et des enfants; la première p!aece à sa gauche, et les autres devant lui. A diner, on commence par servir le Natigay et safamille. Ou lenr graisse abondamment la houche; et les restes du r pas sont jetés hors de la maison pour servir à la nourriture de quelques esprits qu'ils redoutent sans les connaltre.

NATIVITÉ (Astr. Ind.), l'état et la disposition du ciel et des astres, au moment de la naissance de quelqu'un. NATTS (Myth. Ind.), esprits ac-

riens, redoutés des Birmans.

NATURALES Du, dieux naturels, parmi lesquels on comprensit le monde, le soleil, l'air, l'eau, la

terre, la tempète, l'amour, etc. 1. NATURE (Iconol.), divinité que les uns font mère, les antres femme, les antres fille de Jupiter. Les Assvriens l'adoraient sous le nom de Bélus ; les Phéniciens , sous celui de Moloch; les Egyptiens, sous celui d'Ammon : les Arcadiens , sous celui de Pan, c.-à-d, de l'assemblage de tous les êtres. La Diane d'Ephèse et ses symboles ne signifiaient que la nature et toutes ses productions. Plasieurs admettaient un dien partieulier de la nature humaine, qu'on croit le même que le Génie. Dans l'apothéose d'Homère, elle est représentée par un petit enfant qui tend la main à la Foi.

Dans un ancien roman italien, intitulé : Hypnerotomachie, on Songe de Polyphile, l'auteur nous offre

cette image agréable de la nature : elle est conforme à celle que les artistes grecs nous en ont donnée. « Au milieu d'nn pavillon ouvert. n de forme quarrée, était une statue » représentant une nymphe qui se " livrait au sommeil? Elle était éten-" due sur une draperie, dontinne » partie, replice sous sa tête, parais-» sait lui servir d'oreiller. Jamais le » eiseau de Praxitèle ne eréa rien de » si parfait. Les lèvres entr'ouvertes, » elle semblait reprendre son haleine, » et l'on eut dit que e'était moins un » chef-d'œuvre sorti des mains de n l'artiste, qu'une erésture vivante » qui avait été transformée en mar-» bre. Couchée sur le côté droit . » elle avait la tête appuyée sur une » de ses mains, et ses eheveux étaient » répandus sur la draperie dont ils » paraissaient suivre les plis. Deux » filets d'une liqueur précieuse sor-" taient de ses nomelles , tombaient » dans deux bassins de jaspe, et se » réunissant, formaient un ruissean, » sur les bords duquel eroissaient de » tous côtés le Mélilot, le Romarin, o et l'arbrisseau aimé de la belle » Vénus.On voyait gravé sur le fronn tispice du pavillon : A la Na» ture, mère de loutes choses. »
Une idole publice par la Chausse,
et qui représente une femme alke,
armée d'un casque entouré le rayons et
d'un casque entouré de rayons et
surnonté d'une urne, aymbole de
l'humidité; tennat d'une unia un
gouvernail, de l'autre, une corne
d'abondance, sur laquelle est posé un
coq, et qui se termine en tête de
bêter, semble représenter la na-

2. — Fille ou compagne de Jupiter. Suivant le système des Platonicens dévoloppé par Virgile en vers si brillants et si harmonieux, et reproduit depuis par Spinosa d'une manière hieu moins séduiante, la Nature nétait autre chose que Dieu, qui n'était lui-nêmeque l'assemblage de tous les êtres:

Jupiter est quodeum que vides , quodeum que movetur.

Assis la Nature est courent representée sur les médilles sons l'embleme de Pam, qui signife tout. (V. P. I.s.). Les Expétiens la peir, mois est tous l'image d'une femme de l'empereur une le l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de la fait se manufle, et un vattour dans la main; ce qui désigne, suivant quelques savants, as force active et possive. Sur phissients autres médilles, c'est simplement une tête de l'activité. L'iss.

Lo Nature, prise dans le sens opposé de l'Art, s'exprime ordinairement par une jeune fille vêtue simplement, couronnée de lleurs, et qui doune les mains à l'Art, pour faire entendre que la Nature et l'Art doivent toujours être unis.

Nausoume, un des Phéacieus, qui, dans le 8". livre de l'Odyssée, se présente pour comtattre à la course.

Nausouvs, fils d'Hippasus.
 Père de Schédius et d'Epistrophus, capitaines grecs qui, au siège de Troie, combattaient les Phocéens.

NAUGRATIS (Myth. Egypt.), ville d'Egypte, dans le Delta, qui se vantait de posséder une innage miraculeuse de Vénus, laquelle avait été consacrée dans son temple. Du temps d'Origène, Sérapis y était partieulièrement honoré.

NAUFRAGE. V. ULYSSE, AJAX, ENÉE, IDOMÉNÉE, NAUPLIUS.

La peur de faire naufrage dans leur navigation faissit adriveser oux dieux par les anciens des voux souvent indiscrets Ils leur prome taieut de grands serifices, des temples somptueux; rien ne leur ceditait ; de-là on pent remarquer combien le sentiment de sa propre faiblesse imprime dans le cœur de l'homme la convietion de la divinité.

NAUE, pièce de monnaie qu'on mettait dans la bouche des niorts pour payer le passage de la barque à Charon. Les megistrats athéniens, pour se distinguer de la populace, ordonnèrent qu'on mettrait trois oboles dans la bouche de l'eurs morts. NAUPDAME, fille d'Amphidams

de laquelle le soleil eut Augins. NAUPLIANE, Palamède; fils de Nauplius roi de Sériphe.

1. N. UPLIUS, un des plas sidèles serviteurs d'Aléus roi d'Areadie, eut ordre d'aller uoyer Augée, sille de ce prince, mois n'eut garde de l'exécuter.

2. - Fils de Neptune et d'Amymone, une des Danaïdes, fut roi de l'isle d'Eubée. Ayant épousé la belle Clymène, selon Apollodore, il en eut plusieurs enfants, entre lesquels fut Palamède, un des princes grecs qui allèrent au siège de Troie. Sa mort malheureuse, qui fut l'effet des artifices d'Ulysse, alluma dans le cour de Nauplius un grand desir de veugeance. Il se mit, dit-on, à courir toute la Grèce, et il attira dans la débauche les jeunes gens avec les femmes des principaux chefs de l'armée grecque qui assiégeait Troie, esperant par-la mettre la dissension et la lisine entre ces jeunes gens, qui ue manqueraient pas, en s'entretuant, de venger, sans y peuser, la mort de Palamede. Après la prise de Troie, la flotte des Grecs, revenant en Grece, fut battue d'une furieuse tempéte, qui en dispersa une partie, et jeta le reste sur les côtes d'Eubée. Nauplius, eu ayant eu avis, fit aliumer la nuit des feux parmi les rochers dont son isle est environnée, dans le dessein d'y attirer les vaisseaux des Grees, et de les voir périr contre cet écueil ; ce qui arriva en effet. Les voisseaux se brisèrent : une partie se noya; une autre partie, ayant cagné la terre avec grande peine, fut assoumée par ordre de Nauplins. Mais le principal auteur de la mort de Palami de áchappa à la vengeance de Nauplius, parcequ'il avait été rejeté en pleine mer par la tempète; de quoi ce Prince fut si faché, que de désespoir il se jeta dans la mer, selon Hygin.

Dans la liste des Argonautes, il est fait mention d'un Nauplins. Plusieurs doutent que ce soit le même que le père de Palamède.

Les enfanta de Nauplius héritérent de la hine de leur père coutre les chefs de l'expédition de Troic. Ils s'unirent à Egistile pour le sontenir contre Agamennon; etlors ju 'Oreste' attaqua le tyran, crux-ci courrerat à son secours. Mais Pylade soutint leurs attaques, peudant que son ami ciait aux moissave Egistile, et l'es tua.

NAUSICAA, lille d'Alcinous roi des Phéaciens, était, dit Homère, purfaitement semblable anx décisses, et par les qualités de l'esprit, et par celles du corps. Minerve lui inspira pendant la mit d'aller le lendemain matin à la rivière avec ses femmes ,. pour y laver ses robes et ses habits. Ulysse, qui venait d'échapper scul au uaufrage , ayant pris terre dans l'isle des Phéaciens, s'était couché sur le bord du fleuve; et, accablé de lassitude, il s'y était endormi. Au bruit que firent les femmes de Nausican, il se réveilla; mais il était tout nu, et si défiguré par l'écume de la mer, que les compagnes de la princesse en furent épouvantées, et prireut la fuite. Pour Nausicaa, rassurée par Minervo, elle l'attendit sans s'é-branler. Ulysse, lui adressa la parole

de loin, lui demanda des habits pour se couvrir, et la pria de lui enseigner le chemin de la ville. Nausicaa rappelle ses femmes, envoie des habits Ulysse, et le conduit elle-même on pulais du roi son père ; mois elle lui conseilla, en approchant de la ville, de se séparer d'elle, et de ne la suivre que de loin, pour prévenir les médisances, si on le voyait avec elle. Ulysse n'arrive au palais que sur le soir ; il est présenté au roi par Nausicaa, qui, sur sa bonne mine, avait pris des sentim uts très inorables ponr lui. « Plût à Jupiter, » disait-elle à ses femmes , que le » mari qu'il me destine fut fait » comme cet étranger, qu'il voulét » s'établir dans cette isle, et qu'il anteurs ont dit qu'elle épousa Telemaque, fils d'Ulysse, et qu'elle en ent un fils.

NAUSIMÉDON, fils de Nauplins l'Eubéen et d'Hésione, frère de Palamède.

NAUSINOUS, fils d'Ulysse et de Calypso

NATSITHÉUS, pilote de Salamios, fut dounc à I hèsce par Seyrus post conduire le vaisseau qui de vait potter ce héros en Crète. Thesée, dans la suite, lui éleva une petite chapella dans le bourg de Plialère.

NABITHOÏ, une des Néréides. NABITHOÏS, fils de Neptune et de Péribée, père d'Alcinoïs roi des Phéacieus, qui accueilli Ulyse. Homère le peint comme un brox qui avait douné aux Phéacieus les premières idées de la civilisation. NAUTÉR, Phéacien, un de cett qui, dans le 6°. livre de l'Odyssée, se présentent pour le combat de la

Course.

Naurès , un des compagnons d'Ende, que l'irgile peint comme impirie par Minere. Cétait à laigue la garde du Palladium avait été contre, et Dioniède, a près l'avoir enfer, et Dioniède, a près l'avoir enfer, et Dioniède, a près l'avoir enfer, et Dioniède. L'avoir enfer, et Dioniède la près l'avoir enfer, et de l'autorité de l'aut

∉tait arrivé par la haine de Junon qui voulait empêcher les Troyens d'aborder en Italie, et l'exhorta à tenir ferme contre la mauvaise fortune. V. PALLADIUM.

NAUTIA, famille patricienne de Rome, consacrée au eulte de Minerve, et qui avait la garde du Palladium. Virgile la fait descendre de

ce Nautès.

Navigation. Les poetes en attri-buent l'invention à Neptune, à Osiris, à Bacchus, à Hercule, à Jason, à Janus.

(Iconol.) Les anciens l'ont exprimée sons l'emblème d'Isis, tenant des deux mains une voile enflée; et c'est ainsi qu'elle se trouve, principolement avec un phare, sur les mé dailles d'Alexandrie. Le présage d'une navigation heureuse était le dauphin. Aussi les navires portaient des dauphins pour symboles. Les modernes la désignent par une femme couronnée de pouppes de vaisseaux, et dont les vents agitent les vêtements. D'un côté elle s'appuie sur un gouvernail, et de l'autre tient l'instrument qui sert à prendre hauteur. On voit à ses pieds l'horloge marine, la boussole, le trident de Neptune, et les richesses du commerce qu'on lui doit ; sur la mer qu'on aperçoit , des vaisseaux einglant à pleines voiles ; un famil borne l'horizon.

NAVIBE SACRÉ. On appelait ainsi chez les Egyptiens, les Grees et les Romains, des bâtiments qu'on avait

dédiés aux dieux.

Tels étaient chez les Egyptiens : 1". Le vaisseau qu'ils dédiaient tous les ans à Isis. 2". Celui sur lequel ils nourrissaient pendant quarante jours le bœuf Apis, avant que de le transférer de la vallée du Nil , à Memphis, dans le temple de Vulcain, 3°. La nacelle nommée valgairement la barque à Charon, et qui n'était employée qu'àporter les corps morts du lac Acheruse : c'est de cet usage des Egyptiens qu'Orphée prit occasion d'imaginer le transport des arnes dans les Enfers, au-delà de l'Achérou.

Les Grecs nommèrent leurs navi-

res sacrés Theogides , ou Ierago-goi. Mais entre les bâtiments sacrés qu'on voyait dans les différentes villes de la Grèce, les auteurs porlent surtout de deux galères socrées d'Athènes, qui étaient particulièrement destinées à des cérémonies de religion , ou à porter les nouvelles dans les besoins pressants de l'état. L'nne se nommait la Parale, ou

la Galère paralienne.

Elle emprunta son nom du héros Paralus, dont parle Euripide, et qui, joint à Thésée, se signala contre les Thébains. Ceux qui montaient ce navire s'appelaient Paraliens, dont la paie était plus forte que celle des autres troupes de marine. Quand Lysander eut battn la flotte athénienne dans l'Hellespont, l'on dépêcha la galere paralienne, avec ordre de porter au peuple cette triste nonvelle. L'autre vaissem, dit le Salami-

nien, ou la galère Salaminiène , prit, selou les uns, sa dénomination de la bataille de Salamine, et, selon les autres, de Nausithéns, son premier pilote, natif de Salamme; o'était cette ocièbre galère à trente rames, sur laquelle Thésée passa dans l'île de Crète, et en revint victorieux; on la nomma depuis Déliaque, parcequ'elle fut consacrée à aller tous les ans à Délos y porter les offrandes des Atheniens, à l'acquit du vœu que Thésée avait fait à l'Apollon Délien pour le succès de son expédition de Crète. Pausanias assure que ce navire était le plus grand qu'il ent jamais vu. Lorsqu'on rappela de Sieile Alcibiade, afin qu'il ent à se justi-fier des impiétés dont un l'accusuit, on commanda pour son transport la galère salaminiène. L'nne et l'autre de ces galères sacrées servait aussi à ramener les généraux déposés; et e'est en ce sens que Pitholaüs appelait la galère paralienne, la Massue du peuple.

Les Athéniens conservèrent la galère salaminiène pendant plus de mille ans, depuis Thésée jusques sous le règne de Ptolomée Philadelphe ; ils avaient un très grand soin de remettre des planches geuves à la place de

celles qui vieillissaient; d'où vient la dispute des philosophes de ce tempsh, rapporté dans Plutarque, savoir si ce vaisseau, dont îl ne restait plus mucane de ses premières pièces; était le même que celui dont Thésée s'étati servi : question que l'on fait encore au sujet du Bucentaure, espèce de galère sacrée des Vénitiogs.

Outre ces deux vaisseux sercie dont je viens de parler, les Albéniens en avaient encore plusieurs autres, sovie, I. Andigone, le Demetrius, I. Ammon et celui de Mineroc. Ce dernier vaisseu deint d'une espèce singulière, puisqu'il était destiné aller no sur mer, mais sur terre. On le conservait trés-religieusemen rivei l'aréopage, ainsi que le dit Pausanias, pour ne paraître qu'il la fête panulténéei. ( Voy. ce mot.)

NAVIUS ( Accius ) . Ce Navius . étant jeune, dit Ciceron, fut réduit par la pauvreté à garder les pourceaux. En avant perdu un, il fit voen que, s'il le retrouvait, il offrirait au dieu la plus belle grappe de raisins qu'il y aurait dans toute la vigne. Lorsqu'il l'eut retrouvé. il se tourna vers le midi, s'arrêta au milieu de la vigne, partagea l'horizon en quatre parties, et, après avoir eu dans les trois premières des présages contraires, il trouva une grappe de raisin d'une merveilleuse grosseur. Ce fut le récit de cette aventure qui donua à Tarquin la curiosité de mettre à l'épreuve son talent de divination, comme on l'a vu à l'artiele Accius.

Naxac (Myth Ind.), séjour de peines où les habitants du Pégu font arriver les ames après plusieurs transmigrations dans le corps des animaux, des oiseaux. Voy. Sevum, NIEAM.

NAXIUS, fils de Polémon, donna son nom à l'isle de Naxos. Naxos, isle de la mer Egée, nom-

Naxos, isle de la mer Egée, nommée la reine des Cyclades, fameuse par l'aventure d'Ariane et le culte de Bacclus dont on y célébrait les Orgics avec grande solemnité. Les Naxiens prétendaient que ce dien avaient été nourri par trois nymphes de l'isle, Philie, Coronis et Cléide. V. Ariane, Thésée. Naxus, fils d'Apollon et d'Acs-

callis.
2.—Fils d'Endymion, qui, selon

quelques anteurs, donna son nom à l'île de Naxos.

NAME (Myth. Ind.), docteur de la loi, qui, dans les Maldives, a l'intendance des lois et de la religion. Ces naybes ont sous eux d'autres ministres de l'ordre des prêtres nonmés catibes, pour exercer la justice dans les isles des Atollons ou gouvernements, ou pour la faire exercer par les prêtres particuliers des mosquées. Le chef de ces offieiers, nommé Pandiare, est tout-à-la fois souverain pontife et premier magistrat de la nation. Jamais il ne s'éloigne de la personne du roi-Dans les affaires importantes, il est obligé de consulter les mogours, conseillers du tribunal, verses dans la science de l'Alcoran. Le roi seul, assisté de ces momulis, principaus officiers, a droit de réformer les jagements de ce tribunal. V. mogostis. NAZABÉAT, état ou condition des

NAZARÉAT, état ou condition des Nazaréites ou Nazaréens parmi les Juifs.

Le Nazaréat consistait à être distingué du reste des hommes principalement en trois choses : 1'. à s'abstenir de vin ; 2°. à ne point se raser la tête, à laisser croître ses chevenx; 3°. à éviter de toucher les morts de peur d'en être souillé. Il y avait deux sortes de Nazaréat : l'an, pour un temps, qui ne durait qu'un certain nombre de jours , et l'autre pour la vie. Les rabbins ont cherché combien durait le Nazaréat pour na temps, et l'ont déterminé d'après leurs idees cabalistiques. Il est dit, dans le livre des Nombres, ch. VI, n. 5. Domino sanctus crit. Or comme le mot hébreu erit est en quatre lettres, dont la première et la troisième, prises pour des lettres numérales, font chacune dix, les deuxautres chacune cinq, et le tout ensemble trente, ils en ont conclu que le terme du Nazardat pour un temps était de trents jours.

Néaclès, guerrier qui tua Salius, comme on le voit dans l'Enéide. Néamas, Troyen tué par Mé-

Néamas, Troyen tué par Mérion compagnon d'Idoménee. Néambre, fils de Macarée, s'em-

para de l'isle de Cos, et y régna. Néarrae, fils de Pitteueu tyran de Lesdos, ayant entendu dire que la lyre d'Orphée, déposée dans le temple d'Apollon, résonnait d'elemème, l'acheta des prétres, et seretira à la campagne, pour attire les arbres et les rochers; mais il nattiro que les chiens, qui se jetèrent sur lui et le dévorèrent.

NÉANTES, compétiteur aux jeux, dans le 8°. livre de l'Odyssée. NÉBARAZ, dieu des Hévéens, le même que Nabo. V. NABO.

Néssins, peau de jenne faon, dont les suivans de Bacchus sont souvent vêtus.

NESKIDOPEPLOS, qui est revétu de peaux de faons, épithète de Bucchus. Anthol.

NEBRITES, pierre consicrée à Bacchus. Pline dit qu'elle était noire ; d'autres prétendent qu'elle était rougeâtre, ou d'un jaune brun comme la pean des Faunes ou Satyres.

NEBROCHARES, qui aime à se couvrirde peaux de jeunes faons, épithète d'Apollon. (nthol. NÉBRODA, prince de l'impureté, qui, selon les Manichéens, créa

qui, selon les Manichéens, créa Adam et Héve, conjointement aveo Sacla. V. Sacla.

NEBROPHONE, une des nymphes de la suite de Diane. NEBROPHONE, un des chiens d'Actéon. Rac. Nebros, faon;

phonos, meurtre.
1. Nebrophorus, fils de Jason et d'Hypsipyle.

Nasais, pean de panthère, on d'autre animal, dont se revêtaient Bacchus, les Faunes, les Bacehantes, etc. On la voit représentée sur une infinité de monumens antiques.

Nécessité (Iconol.), déesse adorée comme la plus absolue de toutes les divinités, à laquelle Jupiter meme était forcé d'obéir. Platon la représente avec des coulcurs très poé-

tiques, et qui pourraient donner à un artiste l'idée d'une belle allégorie. Il imagine un fuscan de diamant, qui touche d'un bont à la terre, pendant que l'autre se perd dans les cienx. La Nécessité, placée sur un trône élevé, tient ce fuscau entre ses genoux; et les trois Parques, placées au pied de l'autel, le tournentavec leurs mains. Horace la peint marchant devant la Fortune, et lui donne pour attributs des mains de hronze, de gros coins, des crompons, et du plomb fondn; symboles de sa pnissance insurmontable, et de la force avec laquelle elle entraîne les hommes. File avait dans la citadelle de l'orinthe un temple dans lequel il n'était permis d'entrer qu'à ses ministres. La nécessité est souvent prise chez les poètes pour le Destin à qui tont obéit. C'est en ce sens qu'ils font les Parques ses fille. Les philosophes eux-mêmes confondaient les Parques avec le Destin, la Nécessité, Adrastée . Némésis.

NEC

D'autres la disent fille de la Fortune, divinité adorée par toute la terre, et dont la puissance était telle que Jupiter lui-même était forcé de lui obeir. Elle avait un temple à Corinthe, où personne ne pouvait entrer excepté ses prètresses. On la représentait souvent à côté de la Fortune sa mère, avec des mains de bronze, dans lesquelles elle tennit de longues chevilles et d'énormes coins. Horace lui donne du plomb fondu. Elle temit aussi quelquefois nn marteau et de elous, peut-être par nne suite du proverbe, Le clou est enfoncé, dont se servaient les Romains pour dire qu'il n'y avait plus à revenir sur une affaire. Winckelmann donne de grands ongles à la figure symbolique, et la peint le bras étendu. Mans l'attitude de dicter ses dures lois. Il y joint un joug, et Cochin un poids à la ceinture qui l'entraine nécessairement.

NÉCROMATIE, NÉCROMATIE, divination par loquelle on prétendait évoquer les morts, pour les consulter sur l'avenir. Rac. Necros, Nehas, mort. Elle était fort en

usage chez les Grecs et sur-tout chez les l'hessaliens; ils arrosaient de sang chaud un cadavre, et prétendaient ensuite en recevoir des réponses certaines sur l'avenir. Ceux qui le consultaient devaient auparavant avoir fait les expiations prescrites par le magicien qui présidait à cette cérémonie, et sur tout avoir appaisé par quelques sacrifices les manes du défunt, qui, sansces préparatifs, demeurait constamment sourd à toutes les questions. Delrio distingue deux sortes de nécromantie. L'une était en usage chez les Thébains, et consistait en un sacrifice et un enchantement : on en attribue l'origine à Tirésias. L'autre était pratiquée par les Thessaliens, comme on l'a vu plus haut. On peut consulter la nécyo-mantie de l'Odyssée et celle de la Pharsale, pour avoir une idée des rites et des éérémonies enployées dans les évocations. Lucain en compte trente-deux. C'est ici le lieu de rapporter la distinction que mettaient les anciens entre le corps et l'ame, et ce que les magiciens prétendaient évoquer. Cette espèce d'image était ce que les Grecs appe-laient eidolon. C'est ce simulacre qui descendait anx Champs-Elysées. Ulysse y voit l'ombre d'Hercule, pendant que ce demi-dien est dans l'Olympe avec les immortels. Il y avait un oracle des morts dans la Thesprotie, sur les bords de l'Achéron. C'est proprement cet oracle qui a donné à Homère l'idée de la nécyomantie de l'Odyssée. Plu-tarque nous fournit quatre exemples d'évocation des ames des morts-

Nacran, breuvage délicieux réservé aux divinités. Sapho le donne pour un aliment; mais Homère en fuit toujours la boisson des dieux, et donne l'épithète de rouge à celui que Ganymède servait au maltre du tonnerre. Hébé en servait aux autres divinités.

nvintes.

Núcrs, nom sous lequel on rendait en Espagne de grands honneurs
à Mars. Selon d'autres, on disait
Néron ou Nicon. Cette idole avait
la tête rayonnante.

Nécestra, fête solemnelle des Grees en l'honneur des morts. Elles se célébraient durant le mois Anthestérion, qui revient en partie à celui de Février, consacré par Numa à la mémoire des ancêtres. Les Romains, aussi bien que les Grecs. s'imaginaient que les ombres sortaient des enfers pour assister à leurs fêtes, et que les portes en étaient ouvertes tant que la solemnité durait. Pendant ce temps le culte des autres divinités était suspendu , leurs temples étaient fermés, et l'on évitait de célébrer des mariages pendant ces jours lugubres. On y faisait des sacrifices à la Terre; les Bithyniens y invitaient les ombres des morts en les appelant à haute voix par leur nom, lorqu'ils leur rendaient les derniers devoirs. V. Lé-MURALES. Rac. Nekus , mort.

Néna, fleuve du Péloponèse, sur les bords duquel la jeunesse de Phigalie allait à certains jours coupers consocrer a chevelure, pour la lui consocrer.

 Une des nourrices de Jupiter.

THYSOA. Elle donna son nom au fleuve du Néda.

Nenusia, surnom sous lequel Minerve avait un temple célèbre sur les bords du sleuve Néla; d'autres dérivent ce surnom d'une chapelle que

Nestor lui bâtit à Nédon, à son retour de Troye. Nénvanus, Centaurerenversé par Thésée aux nôces de Pirithoüs.

1. Néna, desse aimée du Soleil. Elle en eut deux filles, Phaétuse et Lampétie, qu'elle envoya habiter l'isle de Trinacrie, et prendre soin des troupeaux de leur pere. 2.— Une des filles de Niolé.

3.— Une des tures de Nione.

5.— Fille de Péréus, et femme d'Aléus, dont elle eut Géphée, Lycurgue et Augé.

4. - Femme de Strymon. 5. - Femme d'Autolycus.

Néerhus, rivière d'Italie, dans le royanne de Naples, Atrabon, liv. G, remarque qui une partie des Grees, au retour de Troie, s'arrêta à son embouchure, et que, pendant qu'ils reconnoissaient le pays, leurs captie ves

ves ennuyées des fatigues de la mer, brûlêrent lenrs vaisseaux, et les obligèrent de s'arrêter dans cette portie de l'Italie. Rac. naus, vaisseau ; aithein , brider. Théocrite, dans sa quatrième idylle, a chanté les prérogatives de cette rivière.

NEOES, OU CANUSIS (Myth.Jap.), prêtres séculiers du Japon, o desservent les temples ou mias. Ils sont distingués des laïques par une robe blanche ou joune qu'ils mettent par-dessus leur habillement ordinaire. Ils portent un bonnet en forme de barque, qu'ils nouent sous le menton avec des cordons de soie. Le bonnet est orné de franges et de nœuds plus ou moins longs, suivant le rang et la qualité de chaque prêtre. Les Neges se rasent le visage, et laissent croître leurs cheveux. Les supérieurs, pour se distinguer, se font faire une tresse, on bien enferment leurs cheveux sous une gaze noire. De plus, ils se couvrent les deux machoires d'un morceau d'étoffe plus ou moins large, suivant la diguité de chacun. Ces supérients se font remarquer par un faste profane, lorsqu'ils se montrent en public. On porte devant eux deux sabres, distinction qui n'est eu usage que pont les nobles. Ils se croiraient déshonorés s'ils s'abaissaient jusqu'à parler à un homme; et quoique la plnpart soient d'une extrême ignorance , l'extérienr froid et réservé qu'ils affectent leur donne un air de capacité qui en impose au vulgaire.

NÉGLIGENCE (Iconol.) Ripa la symbolise par une femme échevelée, vêtue d'habits déchirés, couclée négligemment auprès d'une horloge de Sable renversée. V. Ocnus. Néconss(Myth.Jap.), secte japo-

naise qui reconnaît pour ses deux anteurs un des principaux sectateurs de Xaea, nommé Ambadoxi, et un disciple de ce dernier, qui voulut honorer particulièrement son maître. Cette secte est divisée en trois classes; la première, qui est la moins nombreuse, s'applique au culte des dieux et anx cérémonies religieuses; l'autre

Tome II.

fait profession de porter les armes, et la troisième de les forger. Les uns disent que ces sectaires n'ont point de supérieur, et qu'ils ne peuvent conclure aucune affaire, s'ils ue sont tous du même sentiment; et comme la chose est assez difficile, ils n'ont d'autre moyen de se mettre d'accord qu'en se battant à grands coups de sabres. La force décide le droit. D'autres prétendent, avec plus de vraisemblance, que, quand une voix manque, ils ajournent l'assemblée, et ainsi consécutivement jusqu'à ce qu'ils soient tous d'accord. D'autres. enfin, assurent qu'ils élisent pour supérieurs les deux plus anciens de la communauté, et que, dans toutes les affaires, il fant que l'ordre défère à leur sentiment. Cette secte est si nombreuse, qu'elle peut, au son d'une cloche qu'on entend de loin . lever en trois ou quatre heures une armée de 30,000 hommes ; ce qui oblige les empereurs à leur faire de grands dons, pour l'avoir toujours prète à leur service. Ces négores se querellent souvent entr'eux, et alors ils ne font point de scrupole de s'entr'égorger, quoiqu'ils en fassent de tuer un oiseau on un moucheron, parceque lenrs lois le défendent.

NEHALLENIA (Iconol.), déesse dont on a trouvé plusieurs statues dans l'isle de Walkeren, en Zélande, en 1646, avec des inscriptions. Elle est tantot debout, tantot assise, a l'air toujours jeune, avec un vêtement qui la convre depuis la tête jusqu'oux pieds. Lessymbolesqui l'environuent sont ordinairement une corne d'abondance, des fruits qu'elle porte sur son giron, un panier, un chien. On a trouvé des monuments de cette déesse en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Parmi les sa-, vants, les uns ont ern que Nehallenia était la nouvelle lune; les autres, avec plus de vraisembla .ce, ont pensé que c'était une des déesses micres , divinités champètres, auxquelles conviennent tous les attributs qui l'accompagnent. Neptune se trouve trois fois joint aux figures de Néhallénie. ce qui fait croire aussi que c'était une divinité marine, ou qu'on invoquait pour obtenir nne henreuse naviga-

NÉHÉMIE, le premier des deux Messies, suivant les thalmudistes. Il sera pauvre, misérable, homme de douleur, sortira de la famille de Joseph , et de la tribu d'Ephraim. Haziel sera son pere. Malgre son peu d'apparence, il ira chercher, on ne sait ou , les tribus d'Ephraim , de Manasse, de Benjamin, une partie de celle de Gad , et , à la tête d'une armée formidable, il fera la guerre aux Romains et aux chrétiens, renversera Rome, et ramènera les Juifs en triomphe à Jéru-alem. Ses prospérités seront traversées par l'antechrist Armillius, qu'il vaincra d'abord et qu'il fera prisonnier ; mais Armillius s'échappera, remettra sur pied une nouvelle armée, et remportera une victoire complète. Né-hémie perdra la vie dans la bataille, mais nou pas par la main des hommes, et sera ressuscité par le second Messie. V. Armillius, Messie.

NETS, fils de Zéthus, donna son

nom à une des portes de Thèles.
1. Nérra, déesse, nomégyptien de l'Athénè des Grees. C'était, suivant Platon, cette déesse qui avait fondé la ville de Sais, où les Grecs apprirent les cérémonies de leur eulte. V. Nitocris. Dans la fête qu'on célébrait en son honneur, on allumait des lampes dans toutes les maisons qui entouraient la place où se faisait le sacrifice solemnel. Hérodote dit que ces lampes avaient une signification secrète. Le chef des prêtres de Neith était appelé Pantoneith ; le symbole vivant de cette divinité était la brebis ; selon Eustathe, on la figurait assise. Ouelques auteurs ont cru la voir dans cette attitude sur la table isiaque. Pausaniaset Tzetses l'appellent Sars On voit la Neith, ou la Minerve égyptienne, armée d'une hipenne sur plusieurs médailles impériales, frappées à Alexandrie.

2. — (Myth. Celt.), divinité des eaux chez les Gaulois, qui lui consocraient tous les ans des auimaux, des étoffes précienses, des fruits, de l'or et de l'argent. On la crovait irascible, et d'une booté fort équivoque ; opinion qui convenait assez au maître d'un élément perfide. Il y avait dans le lac de Genève un rocher qui lui était consocré, et qui porte encore le nom de Neiton. Le système riant et poétique qui penple les mers, les fleuves et les fontaines de divinités protectrices, a que que eliose de si séduisant, qu'il n'a pu céder entièrement, même à l'ascendant du christianisme. J'ai vu chez les riverains de la Loire une espèce de respect filial, mèlé de crainte et d'amour, proportionné aux dommages et aux bienfaits de cette belle et capri-cieuse rivière. V. Niorn.

NEKIN (Myth. Rabb.), ange qui,

suivant le thalmud, préside sur le pain et sur les alimens. 1. Nélés naquit de Tyro fille de Salmonée, et de Créthéus fils d'Eole . quel'on surnommoit Neptune. Ayant eté exposé dès sa naissance, il fut trouvé par des bergers, qui en prirent soin, jusquà ce que, devenu grand, il se fit reconnaître par sa mère, et se mit en possession, avec son frère Pélias, des états qu'elle avait hérités de Salmonée en Elide. Nélée fut bientôt après chassé d'Iolchos par Pélias, et obligé de se réfugier chez Apharéus son parent, qui non seulement lui donna retraite dans ses états, mais lui abandonna même toute la côte maritime, où il y avait plusieurs villes, et entr'au-tres Pylos, que Nélée choisit pour le lieu de sa résidence, et qui devint si florissante sous son regne, qu' Ho-mère l'appe le par excellence la ville de Nelée. La grande richesse consistait alors, dit Pausanias, à avoir nne grande quantité de bœnfs, et de chevans : N élée en fit venir un grand nombre de Thessalie, pour les faire multiplier dans son nouveletat; et l'on montrait, comme une curiosité, les étables de Nélée. Quand il fut bien établi, il se rendit à Orchomène, pour y épouser Chloris, fille d'Amphiou, dont il eut douze fils, qui augmenterent beaucoup sapuissance.

Fier d'une si pombresse famille, il osa faire la guerre à Hercule, et se liguer avec Augias contre ce héros; mais il vit saccager Pylos, et fut tué lui-même avec onze de ses enfants. Le jeune Nestor fut seul épargné, et mis en possession du rovanme de son père, parcequ'il n'avait pas été du complot de ses autres frères. On donne un prétexte plus frivole à la guerre d'Herenle contre Nélée: celuici et ses enfants avaient refusé d'expier Hercule d'un menetre qu'il avait commis. Nélée est compté parmi les Argonautes.

2. - Fils de Codras, et frère de Médon, privé du trône d'Athènes par l'oracle qui prononca en faveur de son frère, se mit à la tête d'une jeunesse florissante, et alla fonder une colonie dans le territoire de Milet. Pour assurer l'existence de sa nouvelle colonie, il fit massierer les Milésiens, et donna leurs femmes à ses soldats.

Nététoss, Nestor, et les autres fils de Nélée.

Nétémus, fêtes instituées l'honnenr de Dione par Nélée 2. fêtes instituées en Néléis, surnom de Diane, pris

des Néléidies. Nététus, Nestor, fils de Nélée.

Néto, une des Danaides. NEMANOUM, nom que les Grees donnent quelquefoisà Minerve, dans laquelle on croit reconnaître Noéma,

fille de Lamech, à laquelle on attribue l'invention de la filature et de la Namerota, un des esprits que les magiciens consultent. Le Mardi lui est consacré, il reçoit ce jour-là la pierre qu'on lui jette pour pré-

sent. NEMBA (Myth. Tart.), lieu de dévotion célèbre chez les Tartares Czérémisses qui habitent aux environs du Volga. Il est spécialement con-sacré au culte des démons et des génies malfaisants. Les peuples d'alentour y viennent en pélérinage, les mains pleines de présents et d'offrances; car ils supposent que ces esprits sont fort avides, et qu'ils puniraient de mort ceux qui viendraient

NEM les honorer sons leur rien apporter. Oleanius.

1. NÉMÉE, fille d'Asope, suivant Pausanias, et, selon d'autres, de Jupiter et de la Lune, donna son nons à une contrée du pays des Argiens. D'autres le dérivent des troupeaux de Junon qui y paissaient. Rac. Ne-

mein, paltre.
2. - Ville de l'Argolide, célèbre dans les temps héroïques par la victoire d'Hercule sur un lion, et par les jeux Némécus. Dans une forêt voisine était un lion d'une taille énorme, qui dévastait le pays. Hercule, envoyé à l'âge de scize ans pour garder ses troupeaux, attaqua ce monstre, épuisa son carquois contre sa peau impénétrable aux traits, et brisa sur lui sa massue de fer. Enfin, après beaucoup d'efforts inntiles, il saisit le lion, le déchira de ses mains, et avec ses ongles lui enleva la peau qui lui servit depuis de bouclier et de vêtement. Tel fut le premier des douze travaux d'Her-cule.

Néméen, surnem de Jupiter, pris du enlte qu'on lui rendait à Némée. depuis qu'Hercule lui avait consocré les jeux de ce nom. Les Argiens y faisaient des sacrifices à ce dieu, et c'était à eux qu'appartenait le droit d'y élire un prêtre. Ce surnom lui était commun avec Hercule.

NEMEENS. Les jeux Néméens étaient comptés entre les plus fameux de la Grèce; ils furent institués, dit-on, par Hercule, après qu'il eut tué le lion de Némée, et en mémoire de sa victoire. Pausanias dit que ce fut Adroste, un des sept chefs de la première guerre de Thèbes, qui en fut l'auteur : d'autres racontent que ce fut pour honorer la mémoire du jeune Ophelte ou Archemore, fils de Lycurgue, que les sept chets argiens célébrérent ces jeux ; d'autres enfin prétendent qu'ils furent con-socrés à Jupiter Néméen. Quelle qu'ait été leur origine, ils est cer-tain qu'on les célébra long - temps dans la Grèce, de trois en trois ans. C'étaient les Argiens qui les faissient faire à leurs dépens dans la forêt de

Notate, et qui ra étaient les juges. Ble juggeirent, d'âcon, en blaits de deul pour marquer l'origine de occarica, l'équettre et le gyunique; coercies, l'équettre et le gyunique; combat, comme dans les autres jux. Les vainquents, au commencement, équient common d'au l'est autre jux. Les vainquents, au commencetre, d'active common d'au l'est per extre les Nides. Un c'ênce que les Argiens recurret dans cette quere fit changer l'olivier en ache, herbe en metre de l'active et l'active et l'active et l'active metre de l'active et l'active et l'active et l'active metre de l'active et l'active et l'active et l'active metre de l'active et l'active et l'active et l'active de l'active et l'active de l'active et l'active et

nelores.

Néméoniques, vainqueurs dans les jeux Néméens. Leur prix était une simple couronne d'ache, mais Pindare lesa immortalisés dans son troisième livre. Rae. Nike, victoire.

Nemertès, nne des Néréides, suivant Hésiode.

Néwésées, Res instituées en l'honneur de Némésis. Elles étaient fisnèires, parcequ'on eroyait que Nénésis prenaît anssi les morts sous sa protection, et qu'elle vengesit les injures faites à leurs tomheaux. On y faisait aussi des explations en faveur de ceux qui avaient abusé des présents de la fortune ou des dons de la na-

Némèses. (Iconol.) Divinités, selon Hygin, filles de l'Erèbe et de la Nuit. Quelques uns les prennent pour les Enménides. Elles étaient en grande vénération à Smyrne, qu' A-lexandre avait fondée sur la foi d'une apparition de ces décases qui le lui avaient ordonné en songe. Hésiode a distinguéaussi deux Némèses : l'une était la Pudeur, qui retourna dans le eiel après l'âge d'or; l'autre resta sur la terre et dans les enfers pour la punition des méchants. Ces deux divinités, invoquées principalement dans les traités de paix, assuraient la fidélité des serments. On les représentait atlées, avec une rone sons les pieds, symbole des vieissitudes humaines propres à rappeler l'homme orgueilleux anx sentiments de modération et de justice. Souvent les Némèses tiennent un frein pour arrêter les mécliants, ou un aiguillon pour exeiter au bien. Elles approcheit un doigt deleur lousehe, pour apprender qu'il faut être discret; et le frein qu'elles portent annonce sur - tout qu'il en faut toujours mettre à ses discours. La plupart de ces attributs conviennent à Nemésis.

Némésis. (Iconol.) Fille de l'Océan, selon Pausanias; de la Justice, suivant Ammien Marcellin : de Impiter, au rapport d'Euripide; de la Nuit, si l'on en croit Hesiode; divinité redoutable qui , élevée dans les eienx, regardait du haut d'une éternité eschée tont ce qui se passait sur la terre, et qui veillait en ce monde à la punition des compables, et les châtiait dans l'autre avec la dernière rigueur. Ses punitions étaient sévères. mais équitables, et personne n'était à l'abri de ses coups. Cette divinité. souveraine des mortels, juge des motifs secrets qui les faisaient agir, commandait même à l'aveugle Destin, et faisait à son choix sortir de l'urne de ce dieu les biens ou les maux. Elle se plaisait à courber les têtes orgneilleuses, à humilier eeux qui manquaient de modération dans la prospérité, ceux que la beauté et la force du eorps ou les talents rendaient trop fiers, et eeux qui désobéissaient aux ordres des personnes qui avaient droit de leuren donner. Ministre de la justice, elle avait une inspection spéciale sur les offenses faites aux pères par les enfants. C'étaitelleenfinqui recevait les vœux secrets de l'amour dédaigné ou tralii, et qui vengeoit les amantes malheureuses de l'infidélité de leurs amants. Ainsi, sur une mosaïque d'Hereulanum, on la voit consoler Ariane abandonnée. Le vaisseau de Thésée fend les mers, tandis que près d'Ariane l'amour se cache verse des larmes. Le nom de Némésis signifiait chez les Grees, suivant Hésychius, bonne fortune; d'antres l'ont fait dériver de nemein , dividere, parcequ'elle distribusit aux hommes les châtiments et les récompeuses; d'antres, de nemesai, s'indiguer, de l'indignation que lui caresait la vue des crimes de la terre. V. NEMETOR, ADRASTÉE, OFIS, EOIS, A NCHARIE , NORTIA.

Une déesse si redoutable devait avoir un grand nombre d'autels. Regardée par plusieurs comme la puissome solaire, son empire s'étendait sur le globe entier, et son culte s'était universellement répandu. Elle était honorée des Perses, des Assyriens, des Babyloniens, des peuples d'Ethiopie, originaires d'Egypte : elleavait, au rapport de Pline, dans le labyrinthe près du lac Moris. quinze chapelles qui lui étaient dédices; on ne pouvait micux placer cette déesse distributriee des puni-tions et des recompenses que dans le Tartare égyptien, c.-à d., un lieu où l'opinion publique plaçait la demeure dernière des bons et des méchants. ( V. LUA. ) Son culte fut porté dans la Grèce par Orphée. On l'adorait sur-tout à Rhamms (voy. RHAMNUMA), à Samos, à Side, à Ephèse, à Snivrne. L'Italie reconnut aussi sa puissance, et la plaça au raug des divinités principales, sous le nom gree de Némésis. A Rome on lui donnait le nom de Sainte, et ou Ini consacra un autel au Capitole ; là. avant de partir pour les combats, les auerriers vensient lui immoler des victimes, et lui faire offrande d'un glaive. Elle présidait à l'oreille droite, et souvent on lui en offrait la représentation en argent.

Sa tête porte ordinairement une couronne chez les Grecs; eelle-ci est quelquefoissurmontée d'une corue de cerf, peut-être pour désigner la promptitude avec laquelle Némésis rend à chacun ce qui lui appartient. Les Etinsques la couronnaient avec un diadème de pierres précieuses. Le narcisse servait encore à sa couronne; et cette fleur, qui rappelait un jeune orgueilleux épris de lui - même et victime de l'amour - propre, devait naturellement être consacrée à la déesse qui punissait ceux qui n'aimaient qu'eux-memes. Souvent elle a la tête couverte d'un voile, attribut qui annonce que la vengeance divine est impénétrable, et qu'elle frappe à l'instant où le conpable se croit en paix. Tantot elle se repose sur un gouveruail, pour exprimer ou elle régit l'univers ; tautot on voit sous ses pieds une roue, parcequ'ello le parcourt pour y juger le mérite des actions humaines. Les habitants de Bresse, en Italie, la couronnaient de laurier, et plaçaient sous ses pieds une roue et un compas. Quelquefois elle tient un vase d'une main, et une lance de l'autre ; la liqueur de l'un prétait des forces àl homme vertneux et persécuté; les coups de l'autre punissaient les orgueilleux de leurs fautes. Une mosaique d'Herculanum offre Nemésis avec un visage sévère, et vêtue de blanc. D'une main elle soulève son habit ement comine pour ne pas être témoin d'une action criminelle ; de l'autre elle tient une épée renfermée dans le fourreau. Les artistes anciens lui donnirent souvent des ailes. Il lui fallait en effet l'agilité des oiseaux pour remnlir ses divers emplois. C'est par cette ruison que les habitants de Survene placaient à côté d'elle nn griffon aux ailes étendues, et que cet oisean fabuleux lui était particulièrement consacré. Une statue de Némésis, déterrée près de Cortone, la représente sans jambes, et se reposant sur un pied de griffon. Elle a. deux afles étendues, et porte sur la tête une couronne radiée, et sur les épaules le peplum. La figure de Né mésis est quelquefois auprès de cella de Junon, et quelquefois auprès de celle d'Isis; et Gori décritune de ses statues trouvée en Toscane, où elle est vêtue comme une divinité égyptienne, avec un voile qui l'entonre entièrement en formant plusieurs spirales.

Quelques auteurs ont soupconné que Leda n'était qu'nn surnom de Némesis; mais le plus grand nombre, et sur-tout Hygin, les ont formellement distinguées

En donnant à Hélène cette déesse pour mère, les poètes voulurent sans doute exprimer et les chagrins . que sa beauté lui cousa, et la vengeance cruelle qu'elle attira sur les

Trovens et la famille de Priam. Telle fut la fiction por laquelle on accrédita cette opinion. Némésis fut nimée de Jupiter : mais comme ce dieu ne pouvait la séduire , il prit, pour y parvenir , la forme agréable d'un eygne; et s'étant fuit poursuivre par un nigle , il se réfugia sur le sein de la déesse. A peine celle-ci lui eut - elle donné un asile entre ses bras , qu'un sommeil profond s'empara de ses sens, et la livra sux transports de son amant. Elle concut Hélène qui vint an jour renfermée dans un œuf, dont Mercure se chargea pour le confier à Léda qui prit soin de le faire éclore. Dans le cabinet du roi de Presse, une émeraude gravée représente Némésis assise sur un petit autel, vêtne d'un simple manteau qui voltige derrière elle ; et tenaut le eygne séducteur entre ses bras. Sur une sardoine du même cabinet, Némésis paraît couchée, et Jupiter métamorphosé presse amonreusement le sein de sa maîtresse.

Une helle mosaïque d'Herculanum offre encore cette victoire de l'amour; la tête de la déesse est couverte d'un voile; un lit a pieds dorés est près d'elle; et le eygne amoureux, placé sur ses genoux, étend son cou, et s'efforce d'unir son bee aux lèvres vermeilles de cette déesse.

NEMESTRINUS, dieu qui présidait aux forèts, et qu'on regardait comme le souverain des Dryades, l'aunes, et antres dienx habitants des bois. Rac. Nemus, bois. Németres, surnom de Jupiter, le

Némérès, surnom de Jupiter, le même que Néméen. Némérhius, personnage fabileux,

qui de Scythie passa en Irlande, et en fat chassé par les Géants. Néwéron, vengeur, sur nom de Jupiter, dans Eschyle. Rac. Nemesai, s'indigner.

Némorales, fêtes qui se célébraient dans la forêt d'Aricie en l'honneur de Diane Aricine.

NEMORENSIA, STRINGTH de Diame. NEMOD, fils de Clius. Quelques nus le regardent comme le Saturne, et d'autres comme le Ninus des auciens. Une troisième opinion le confond avec Bel on Bélns, et une quatrième avec Bacchus. NENIS, déesse des funérailles, particulièrement honorée à celles des

particulièrement honorée à celles des viellards. On ne commençait à l'invoquer que lorsque l'agonie commençait. Elle avait nn temple hors de Rome, près de la porte Viminale. Elle présidait aux chants lugabres qu'on faisait en l'honneur des morts.

N. Klauzs, chanta natick aux funcrailles, qui contenient les lonamers de la personne qui venait demouris. Il étaient débités d'une vois lamentable, mu son des flûtes, par une lemme louie pour est office, et qui l'entre lemme louie pour est office, et qui l'origine à Simonide. Ce mot, dans la suite, à est appliqué à toutes sortes de chants désagréables, et même de discours inspires. On entendait suesi por es non un chant condomir les enfants.

NENS (Myth. Siam. ), jeunes gens ue leurs parents mettent auprès des Talapoins, pour recevoir leurs ins-tructions. On leur enseigne les principes de la religion et de la morale, en leur faisont apprendre la langue Balie, qui est celle de leur religion et de leurs lois. Ils sont dispersés dans chaque cellule, suivant le choix de leurs parents. Un Talapoin n'en peut recevoir plus de trois. Ces élèves demeurent souvent écoliers toute leur vie , et forment une espèce d'ordre composé de novices, qui ne sont jamais profès. Le doyen de ces novices se nomme Taten, et son emploi particulier est de purger le terrain du eou-vent des herbes inutiles, fonetion qui serait un crime pour un Talapoin. Dans l'enceinte du couvent , une solle isolée, construite en banbou, sert d'école à ces petits Talapoins. Les Nens , sans être toutà-fait moines, ont cependant un genre de vie extrêmement austère. Ils sont obligés de jeuner six jours dans chaque lune; dans les autres temps, ils ne font que deux repospar jour. Toute chanson leur est.

interdite; il leur est même défendu d'en entendre chanter. Ils portent l'habit de Talapoins, et en général, servent celui chez lequel ils sont logés. Ce sont les fières lais du couvent. V. TATEN.

Néoctès, un des paysons lyciens changés en grenouilles par Latone, pour l'avoir empêchée de boire dans le fleuve Misa.

Néocones, prêtres grecs, qui, n'ayant été que des ministres inférieurs dans les premiers temps, fu-rent dons la suite élevés au rong le plus distingué et chargés des principales fonctions des sacrifices. Rac-Naos, temple; korein, avoir

C'était proprement, chez les Grecs, ce que nons appelons aujourd'bui sacristains, cenx qui avaient soin d'orner les temples et de tenir en bon état tous les natensiles des sacrifices. Dans la suite des temps, cet office devinttrès considérable. Selon M. Vaillant, les néocores, au commencement, n'avaient soin que de balaver le temple. Montant ensuite en un degré plus hant, ils en eurent la garde. Ils parvinrent enfin à de plus hantes dignités. Ils sacrifièrent pour le salut des empéreurs, comme étant honorés du souverain socerdoce. On trouve des néocores avec le titre de Prytane, nom de gouvernement, et avec celui d'Agonothète, qui distribuait le prix dans les grands jeux publics. Les villes même, sur-tout celles où il y avait quelque temple fameux, comme Ephèse, Smyrne, Pergame, Magnésie, prirent la qualité de Néocores.

Néoénie, fête qu'on célébrait en l'honneur de Bacchus, lorsque l'on faisait pour la première fois l'essai du vin nouvean de l'année. Rae. Neos, nouveau; oinos, vin.

Néoméniastes, cenx qui eélébraient la fête des Néoménies, ou de

chaque mois lunaire. Néonénies, fètes qui se célé-

braient aux nouvelles lones en Egypte, en Judée, en Grèce et a Rome. Les Egyptiens les celébraient avec appareil, et, le premier jour

de chaque mois, condaisaient en pompe les animaux qui répondaient aux signes célestes dans lesquels le solril et la lune allairnt entrer. Les Hébreux avaient unr vénfration particulière pour ce premirr jour, qu'ils célébraient avec des sacrifices. Les juges du Sanhédrin, dont la jurisdiction était de fixer les jours de fetrs, envoyaient deux hommes decouvrir la lune, et, sur leur ropport, faisaient publier au son des trompettes que le mois était commencé ce jour-là. Les Grecs solemnisaient les Néoménies le premier de chaque mois lunaire, en l'honneur de tous Irs dieux. Cette fête passa des Grees aux Romains, qui don-nèrent aux Néoménies le nom de Calendes. Au commencement de chaque mois, ils faisaient des prières et des sacrifices aux dieux, en reconnaissance de leurs bienfaits; et la religion obligeait les femmes de se baigner : mais les Calendes de Mars étaient les plus solemnelles, parceque ee mois ouvrait l'année des Romains.

Néoménius, surnom d'Apollon, honoré sur-tout à la nonvelle lune, parcequr tous les astres empruntent eur lumière du soleil.

Néoméris, une des Néréides. Néoni (Myth. Afr.), un des gangas ou prêtres da Cougo, qui, ainsi que le nsali, a pour fonction spéciale de guérir les maladies. Néophron, fils de Timande, que

Jupiter changea en vautour. NÉOPTOLÉME. Voyes PYR-

NéoproLémées, fête célébrée par les Drlphirns en mémoire de Néoptolème, fils d'Aehille, qui périt au pilloge du temple d'Apollon, qu'il avait entrepris dans le dessein de venger la mort de son père, eausée par ce dieu an sirge de Troie. Les Delphiens, avant tué Néoptolème dans le temple même, crurent devoir fonder nne fête à sa gloire, et honorer re prince comme »n héros.

NEOTERA, jenne on nonvelle déesse, titre que prit Cléopatre avec l'habit d'Isis, lorsque Marc-An-N 4

toine prit le nom et l'appareil de

Nécosarz (Myth. Pers.), fite solemnelle que les Persans célèbrent au commeucement de l'équinose du printemps, et qui dure plusieurs ours. Les grands vont alors offrir des présents et rendre des hommages au prince. On fait aussi des prières publiques ponr la conservation des liens de la terre.

1. NÉPENTHÈS, plante d'Egypte, dont Homère ditqu'Hélène se servit pour charmer la mélancolie de ses hôtes, et en particulier du jeune Telémaque, dont la douleur avait été réveillée par le recit des aventures d'Ulysse. Elle l'avait recue de Polydamua, femme de Thonis roi d'Egypte, et la mêla dans le vin qu'on servait à la table de Ménélas. Rac. Ne, négation; et penthos, douleur. Diodore dit que de son temps les femmes de Thèbes en Egypte se vantaient de composer des boissons qui non senlement faisoieut oublier les chagrins, mais ealmaient les plus vives douleurs et les plus grands emportements, et ajoute qu'elles s'en servaient avec suecès. Pline parle d'une plante appe-lée hellenium, qu'il croit être le népenthès d'Homère, et à laquelle il attribne la même vertu, quand on la mèle avec le vin. Pattarque . Athénee , Macrobe , Philostrate, entendent par cette plante les eontes agréables qu'Hélène fit aux convi-

2. - Qui dissipe la tristesse, épithète d'Apollon. M. Rac.

NÉPHALIE, Été des Grecs, nomele la Été des gens sobres. Rac. Néphein, être sobre. Les Athèniens la célébraient en diffrant une simple boisson d'hydromel au Soleti, à la Lune, à l'Aurore, à Vénus; ils brhlaient à cette occasion, sur leurs autels, toutes sortes de hois, excepté celni de la vigue et du fignier.

NÉPHALION, un des fils de Minos. NÉPHALÉOS, sobre, épithète d'Apollon. Rac. Nephein, être sobre. Anthol.

1. Néphélé, seconde femme d'Athamas, roi de Thèbes, donna à ee prince deux enfants, Phryxns et Hellé. Comme elle était sujette à des accès de folie, le roi en fut bientôt dégoûté, et reprit Ino sa première feinme. Les enfans de Néphélé eurent part à la disgrace de leur mère, furent persécutés par leur nurêtre et ne dûrent leur solut qu'à la fuite. On dit qu'un oracle, forgé par les artifices d'Ino, demanda que les enfants de Néphélé fussent immolés aux dieux, et que, dans le moment qu'on allait exceuter cet borrible saerifice, la mère se changea en nuée, enveloppa ses deux enfans, et les charges sur le dos d'un mouton à toison d'or; fable fondée sur l'équivoque du nom. Rac. Néphétè . nuce. 2. - Nephélé, mère des Cen-

taures. Elle assista ses enfants dans leur combat contre Hercule, en rendant le terrain glissant, lorsqu'il les poursuivit. Némétais, Hellé, fille de Né-

phélé.

Némitan, uom qui signifie egalement géauts ou brigands: aussi est-ce celui que l'Ecriture donne aux ce fissi nés du coumerce des anges avec les filles des hommes. Selon l'auteur du livre d'Enoch, les Néphélim étaient fils des Géants et pères des Eliud. Ce nom est aussi donné quelquelois anx Centaures, qu'on dissit fils de la Nuée.

Néphélocentaures . Centaures nues, peuple imaginaire que Lucien place dans la lune.

Néphélococcynie, Nue coucou, outre ville imaginaire que le même place dans les nues, et où il fait régner un Coronus, fils de Cottyphion.

Neuts-Out. Ce nom signific, parmi les Tures, fils du Saint-Espril, et on le donne à certaines pena qui naissent d'une mère vierge. Il y a des filles turques qui, dit-on, se tiennent dans certains endroits à l'écert, oàelles ne voient aucun homme : elles ne vont aux movquées que rarement; et lorsqu'elles s'y rendent , elles y demeurent depais auch beures den soir jusy'h sluimnt, et y joignent à leurs prières tant de contorions et de cris, qu'elles épuisent leurs forces, et qu'il leur arrive souvent de tonber par terre évanouies. Si elles deviennent grosses depais ce temps-ly, elles disentuje bles lessotapet la gred du Saint-Eaprit; et les eufants dont prière (prière de l'arrive de l'arrive de prière (prière de l'arrive de l'arrive de prière (prière de l'arrive de l'arrive de l'arrive de prière (prière de l'arrive de l'arrive de l'arrive de prière (prière de l'arrive de l'arrive de l'arrive de l'arrive de prière (prière de l'arrive d

Néparué, nue des grandes divinités des Espritens, feume de Typhon, et mere d'Ambis, dont elle accouchavant terme par une terreur que l'yphon lui causa, etqui, dit Piatarque, fi depuis suprée des dieux la fonction que font les chiers suprés des hommes. Suivant d'autres, Osiriavivait trop familierment avec Nephible, en mi impira de la plousie à phible, en mi impira de la plousie à phible, en mi major de la plousie à tait l'yphonqui était ausoureurd Isio, femme d'Ouire.

NEPRTHYS, la même vraisemblablement que la précédente. On en

niement que la précedente. On en tronve quelquefois la tête sur les sistres. Elle était prise, selon Plutarque, pour Véaus ou la Victoire. Néseus, fils d'Hercule.

NEPTURALES, fitte qui se cellebraient à Rome le 35 de Juilleten l'honneur de Neptune. Elles étaient différentes des Commules, quoient de ce dieu; mais dans le cours des unes et des autres, comme oncroyait que Neptune swrit formé le premier cheval, les chevaux et les mulets, couronnés de fleurs, demeurient sons travailler, etjouissient d'un repos que personne n'eût out troubler.

NETTURE, divinité des mers. Hemédole le fils Libyen, et assur demédole le fils Libyen, et assur devinération dans le pays. Suivant l'opinion le plus généralement reque, Neptune était un prince de la race des Titans, fils, selon Méxicole, de Suturne et de Hole, et férere de Jupière et de Phiton, Rhéo, étant accouchée de lui, le exche dans une bergerie de l'Arcadie, et fit aceroire ensuite à Saturne qu'elle avait mis au monde un poulain qu'elle lui donna à dévorer. Dans le partage que les trois frères firent de l'univers, c-à-d. du vaste empire des Titans, il ent pour son lot la mer, les isles et tous s lieux qui en sont proche; de là l'idée qui l'a fait regarder comme dieu de la mer. Selon Diodore, Neptune fut le prenuer qui s'embarqua sur la mer avec l'appareil d'une armée navale. Saturnelui avait donné le commandement de sa flotte, avec laquelle il arrêta toutes les entreprises des princes Titaus; et lorsque Jupiter son frère, qu'il servit toujours très fidèlement, eutobligé ses enuemis à se retirer dans les pays occidentaux, illes y serra de si près, qu'ils ne pureut jamais en sortir; ce qui donna lieu à la fable que Neptune tenait les Titans enfermés dans l'enfer, et les empéchait de remuer. Les poètes ont donné le nom de Neptune à la plupart des princes inconnus qui veusient par mer s'établir dans quelques nouveaux pays, ou qui régnaient sur des îles, on qui s'étaient rendus célèbres sur la mer par leurs victoires, on par l'établissement du commerce : de là tant d'aventures sur le compte de Neptune, tant de fenames, de maltresses et d'enfants qu'on lui donne ; tant d'enlèvements, tant de métamorphoses qu'on lui attribue. Vossius, en a démasqué plu-sieurs, tels que le Neptune égyptien, qui eut de Libye Bélus et Agénor; celui qui d'Amymone, fille de Douaus, eut Nauplius, père de Palamède; le père du fameux Cercyon tué par Thésée; celni qui, de Tyro, fille de Salmonée, eut Pélias; Egée, père de Thésée; enfin, celui dont il est question ici, et dont l'histoire est chargée des aventures de tons les antres. On dit, au reste, que Neptime eut pour femme Amplitrite, fille de l'Océan et de Doris; que ce prince, en étant devenu amoureux, et ne pouvant l'obtenir, lui envoya un dauphinqui negocia si habilement qu'il l'amena à répondre aux désirs dn dieu. On lui donne nne infinité demaitresses, dont il dut les favours



202 NEP à différentes métamorphoses. Ara-chné, dans Ovide, le représente changé en taurean dans ses amours avec une des filles d'Eole : sous la formedn fleuve Enipée, pour rendre Iphimédiemèred'Iphialteet d'Otus; sous celle d'un bélier, pour séduire Bisaltis; sous celle d'un cheval, pour tromper Ceres; enfin, sous celled un oisean dans l'intrigue avec Médase, et d'un dauphin avec Mélantho. Varron dérive son nom de nuberc. porcequ'il couvre la terre.

Avollodore raconte que, sous le règnede Cécrops, chacun des dieux voulant choisir une ville et un pays où il fut particulièrement honore, Neptune vint le premier dans l'Attique, et qu'en frappant la terre de son trident il en fit sortir une mer-Minerve y arriva en suite, et, en présence de Cécrops, elle planta un olivier qui se voyait encore, dit-il, dans le temple de Pandrose. Ces deux divinités, à raison de leurs bienfaits, se disputaient l'Attique. Jupiter, voulant les mettre d'accord. leur douna pour juges les douze dieux qui adjugerent à Minerve Athènes et l'Attique. Neptone eut une semblable dispute avec la même déesse. Jupite: partagea cet honneur entre l'un et l'autre, en sorte que les Trézéniens honorèrent Minerve sous le nom de Poliade, et son rival sous celui de roi, et mirent sur leur monnaie d'un côté un trident, et de l'autre une tête de Minerve. Il y eut encore différend entre Junon et Neptune pour Mycènes (v. INA-CHUS), et entre lui et le Soleil an sujet de Corinthe. (V. ISTHME.) Quant à la fable qui veut que Neptune, chassé du ciel avec Apollon pour avoir conspiré contre Jupiter, bâtit les murailles de Troie, et que, frustré de son salaire, il se vengea de la perfidie de Laomédon en renversant les murs de cette ville , voy.

HÉSIONE, LAOMÉDON. Oa n'attribuait pas seulement à Neptune les tremblements et les autres mouvements extraordinaires de terre et de mer, on le regardait aussi comme l'auteur des changements considérables dans le cours des fleuves et des rivières : aussi les Thessaliens, dont le pays était inondé, lorsque les eaux furent écoulées publièrent que c'était Neptune qui avait formé le canal par où elles s'étaient retirées. On le croyait encore le dien tutélaire des murailles et de leurs fondements, qu'il renversait ou affermissait à son

gré. Neptune était un des dieux du paganisme les plus honorés. Indépendamment des Libyens, qui le regardaient comme leur grande divinité, la Grèce et l'Italie, sur-tout dans les lieux maritimes, avaient un grand nombre de temples élevés en son honneur, des fêtes et des jeux. Ceux de l'isthme de Corinthe, et ceux du cirqueà Rome, lui étaient spécialement consacrés sous le nom d'Hippius. Les Romains même avaient tant de vénération pour ce dieu, qu'indépendamment de la fête qu'ils célébraient en son honneur le 1er. de Juillet, tout le mois de Février lui était consacré, soit parceque la moitié de ce mois était destinée aux purifications qui se faisaient principalement avec de l'eau, élément auquel il présidait, soit pour le prier d'avance d'être favorableaux navigateurs qui, dans les commencements du printemps, se disposaient aux voyages de mer. Platon nous apprend que, chez les Atlantides, il avait un temple où il était représenté sur un char tiré par quatre chevanx allés dont il tenait les rênes, et que sa statue était si grande , qu'elle touchait la voûte du temple, quoique fort élevée. Pline fait mention de celui qu'il avait chez les Cariens, et Hérodote d'un autre que lui avaient dédié les Potidéens. Ce même outeur parle d'une statue d'airain , haute de dix pieds et demi, qu'il avait près de l'isthme de Corinthe. Outre les victimes ordinaires, c'est-àdire le cheval et le taureau, et les lihations en son honneur, les aruspices lni offraient particulièrement le fiel de la victime, par la raison que l'amertume en convenzit aux eaux de

la mer.

Virgile dit que Neptune sit sortir un cheval du sein de la terre, en la frappant de son trident. - Diodore et Pausanias attribuent à ce dieu l'invention de l'art de dompter les chevaux. - Homère dit qu'il prenait également sons sa protection les chevaux et les navigateurs. - On le voit souvent représenté sur les médailles autiques, debout, et dans l'attitude de frapper avec son trideut.

(Iconol.) On trouve Neptune représenté ordinairement nu et barbu, le trident à la main (v. Trinent), tantôt assis, tantôt debout sur lesflots de la mer, souvent sur un char traîné par deux ou quatre chevaux, quel-quefois ordinaires, quelquefois ma-rins, ayant la partie inférieure terminée en queue de poisson, une scule fois aflés : Homère lui en donne à pieds d'airain. Neptune couronné par la Victoire, dans Maffei, marque la reconnaissance d'un guerrier qui crovait lui devoir le gain d'une bataille navale. Tenant fe pied droit sur un globe dans une médaille d'Auguste et dans une autre de Titus . il nous apprend que ces empereurs étaient également maîtres de la terre et de la mer. Assis sur une mer tranquilte avec deux dauphins qui nagent sur la superficie de l'eau, et ayant près de lui une proue de vaissean chargé de grains on de perles, il marque l'abondance qui résulte d'une henreuse navigation. Lorsqu'il paraît assis sur une mer agitée, le trident planté devaut lui, et un oiseau monstrueux à tête de dragon, avec des affes sans plumes, comme une chauvesouris, qui semble faire effort pour se jeter sur lui, pendant que Neptune demeure tranquille, et parait même détonrner la tête par mépris, c'est pont marquer que ce dieu triomphe également des tempêtes et des monstres de la mer. Sur une médaille donnée par Béger, où la Victoire paraît sur la proue d'un navire, sonnant de la trompette, pendant que Neptune au revers , en posture de combattant, darde son trident pour mettre en fuite les ennemis, il représente la victoire de Démétrius Poliorcète sur Ptolémée. Enfin, nu bas-relief d'une grande beanté offre une jeune fillequ'il emporte sur ses ellevaux marins. L'Amour, à qui ce dicu a remis son trident, s'en sert pour animer ses chevaux, dont un tient la queue d'un danphin dans sa bouche; deux jeunes filles paraissent sur le rivage, priant Neptune de leur rendre leur compagne. Voyez la peinture que fait Virgile de son cortège dans le premier liv. de l'Enéide

Les anciens ont donné différents noms à Neptune : on les trouvera dans l'ordre alphabétique. V. Possi-

DON. SALACIA.

Philostrate , dans ses tableaux , représente Neptune, le dieu des eaux, équipé en laboureur et conduisout ane chorrue, parcequ'il faut que Neptune (ou l'eau), intervienne dans l'agrieulture, comme f'auteur de toute végétation et de toute fir-

NEPTUNES, certains génies dent on fait une description à-peu-prés semblable à celle des Faunes et des

Satvres, ete.

NEPTUNIA PROLES, Messape, fils de Neptune; Cycuus fils, et Hippomène, petit-fils du même dien. NEPTUNIUS HÉROS, Thésée, que les poètes font quelquefois fils de

Neptune. NEQUAM, prétendu prince des magiciens, à qui fes chroniques mayencaises attribuent la fondation de

Mayence. Néquinon (Myth. Jap.), un

des trois dienx japonais qui président à la guerre. Voyez Dénicht et MARISTINES. Nequiti ( Myth. Afr. ), secte établie dans le royaume de Congo en Afrique, qui tient ses assemblées dans

des lieux sombres et inconnus. Lorsm'il se présente un nouveau candidat, on fui fait faire plusieurs tours sur une corde, jusqu'à ce que l'étour dissement le fasse tomber. Après sa chûte, il perd la raison, et paraft ravi dans une espèce d'extase. Pendant cette alienation d'esprit, on le transporte dans l'endroit où se tient l'assemblée, et, lersqu'il a repris ses cièté NÉRAMÉRHA (Myth. Ind.), sacritices limmains que les Indiens faisaient autrefois à Cali, femme de Shiva considéré sons le rapport de Jupiter Stygien ou Pluton. Pour en diminuer Todieux, les brahmes avaient taché d'établir la ferme persuasion que ces malheureuses victimes étaient transportées dans le ciel d'Indra, et mises au nombre de ses mu-

NERR, espace de temps fabuleux dont les Chaldéens faisaient usage dans leur chronologie, et qui marquait six cents ans. V. SARR et Sose.

NÉRÉE (Iconol.), dieu marin, plus ancien que Neptune, était, selon Hésiode, fils de l'Océan et de Téthys, ou, selon d'autres, de l'Océan et de la Terre, et avait épousé Doris, sa sœur. On le représente comme un vieillard doux et pacifique, plein de justice et de modération. Habile devin, il prédit à Paris les maux que l'enlèvement d'Helène devait attirer sur sa patrie. Il apprit à Hercule où étaient lespommes d'orqu'Eurysthée lui avait ordonné d'aller chercher; mais ce ne fut qu'après avoir pris différentes formes pour éluder cet éclaircissement, ce qu'il eut fait, si le héros ne l'eut retenu jusqu'à ce qu'il eut repris sa première figure. Apollodore nous apprend qu'il faisait son séjour ordinaire dans la mer Egée, où il était environné de ses filles, qui le divertissaient par leurs chants et leurs danses. Noël le comte a cru que Nérée avait été l'inventeur de l'hydromantie, et que c'est pour cela qu'on le représente comme un grand devin et une divinité des eaux. Les poètes ont souvent pris Nérée pour l'eau même; mais le fond de la fable représente vraisemblablement quelque prince ancien dont l'histoire a été chargée d'idées portiques, qui se rendit fameux sur mer, et perfectionna si fort la navigation, qu'on vensit le consulter de

NER

tous côtés sur les dangers des voyages

maritimes. Néreines, (Iconol.) filles de Nérée et de Doris. Hésiode en compte cinquante, dont les noms, tous tires du grec, conviennent bien à des divinités de lamer. On donna ensuite le nom de Néréides à des princesses qui habitaient des isles ou sur des cotes, ou qui se rendirent fameuses par l'établissement du commerce et de la navigation. On le donna encore à certaius poissons de mer à qui l'on suppose la partie supérieure du corps à-peu-près semblable à celui d'une femme. Pline dit que du temps de Tibère on vit sur le rivage de la mer une Néréide telle que les poètes les représentent. Les Néréides avaient des hois sacrés et des autels en plusieurs endroits de la Grèce, sur-tout sur les bords de la mer. « Doto, dit » Pausanias , avait un temple cé-» lèbre à Gabala ; on leur offrait en » sacrifice du lait , du miel , de n l'huile, et quelquefois on leur im-» molait des chèvres. » Les anciens monuments, de même que les médailles, s'accordent à représenter les Néréides comme de jeunes filles , les cheveux entrelacés de perles, portées sur des dauphins ou des chevaux marins, tenant ordinairement d'une main le trident de Neptune, de l'autre un dauphin, et quelquefois une Victoire ou une couronne, ou des hranches de corail. On les trouve cependant quelquefois moitié femmes et

moitie poissons. Néséis, une des filles de Priam. NEERIUS JUVENIS : 1. Phocus, petit-fils de Nérée; - 2. Achille,

petit-fils de Nérée par sa mère. NERENGS ( Myth. Pers. ), livres de prières à l'usage des Persans.

NERGEL , divinité des Chutéens, que les uns disent avoir été adorée sons la forme d'une poule de bois , les autres sous celle d'une flamme qu'ils entretenzient sur les autels en l'honneur du Solcil; ce qui est conforme à l'étymologie du mot, qui veut dire fontaine de feu.

NÉRIÈNE, ou NÉRION, femme de Mars, originairement déesse des Saceur; allégorie ingénieuse qui indique que la guerre elle-même doit êtresoumise aux règles del humanité, qui en diminnent les horreurs.

Nerienes, valeurenx, surnom de Mars, chez les Sabins.

NÉRINA, NÉRITA, NÉVÉRITA, déesse du respect et de la vénération. NÉRINE, nom que Virgile donne

à Golatée, comme fille de Nérée et de Doris. V. Nénéine. Nénon. V. Nénéne.

NÉRIOSSENGUL (Myth. Pers.), angequ'Ocmuzd députa à Zoreastee, ponr lui annoncer sa mission divine en ces tecmes : « Va, lui dit-il, en » Icman ; Irman que je créai pur , » et que le serpent infernal a souillé , » le scepent qui est concentcé dans » le mal, et qui est gros de la mort. » Toi, qui m'as approché sur la » sainte montagne, où tu m'as in-» terrogé, et où je t'ai répondu, va, » poete ma loi en Irman ; je te don-» nerai mille bœufs anssi gras que le » boruf de la montagne Sokand, sur n lequel les hommes passecent l'En-» phrate dans le commencement n des temps; in posséderas tout en » abondance : extermine les démons n et les sorciers, et mets fin aux » manx qu'ils ont faits. Voilà la cén compense que j'ai promise dans n mes secrets aux habitans d'Irman,

» qui sont de bonne volonté. »
NÉRITA. V. NÉRITA.
NÉRITIUS, surnoin d'Ulysse, pris

d'une montagne d'Ithaque.

1. Némites, montagne fameuse d'Ithaque dont parlent Homère.

Pline et Steabon.

2.—Prince auquel Homère donne deux fèces, Ithacus et Polyetor. Il y avait près de la ville d'Ithaque une fontaine avec un beau bassin, onvrage de ces trois fères.

NÉRONIENS, jeux littéraires institués par Néron, où l'in-même ceçui la double couronne de poésie et d'éloquence, qui le flatta comme si on l'eut donnée: au poète et à l'orateur, et non pas au maître et au tyran-

NERFOU-TIMOURAL (Myth. Ind.)

féte du feu, parcequ'on marche suc cet élément. Cette sète, la seule publique qui soit en l'honneue de Dacma-Raja, roi vertueux, et de Drobede sa femme, duce dix-huit jours, pendant lesquels ceux qui font vœu de l'observer doivent jeunec , se priver des fenimes, couchec sur la terre, sans natte, et marchec suc un brasier. Le dix - huitième, ils s'y rendent au son des instenments , la tête couronnée de fleurs, le corps barbonille de safran , et suivent en cadence les figures de Darma-Raja et de Drohédé son épouse, qu'on y conduit processionnellement. Lorsqu'ils sont anprès du brasiec, on le remue pone ranimee son activité; ils prennent un peu de cendres dont ils se frottent le front ; et quand les dieux en on fait trois fois le tour, ils marchent plus ou moins vite, selon leur dévotion, suc une braise teès ardente, étendue sur une espace d'environ quarante pieds de longueur. Les uns portent leurs enfants sons le heas, les autres des lances, des salees et des étendards.

NES

Les plus fervents traversent ce brasier plusieurs fois. Après la cérémonie, le peuple s'empcesse de ramasser un peu de cendres pour s'en barbouillec le front , et d'obtenic des dévots quelques unes des fleucs qui les décocent pour les conserver pcécieusement. C'est en l'honneur de Drobédé qu'on fait cette cécémonie. Elle épousa cinq fecres à la fois : tous les ans, elle en quittait un pour passer dans les bras d'un autre ; mais aupacavaut elle avait soin de se pucifiec por le feu. Telle est l'origine de cette sete singulière. Elle n'a point de joues fixes; cependant on ne peut la célébrer que dans les mois de Chittécé, de Vayassi ou d'Ani, qui sont les trois premiers mois de l'année.

Nésée, nageuse, une des Néréides que Virgile donne pour conpagnes à Cycène mère d'Acistée. Roc. Noin, nagec.

Néssmaque, pèce d'Hippemédon, pu'il ent de Mytidice, fille de Talaüs Nessoch, dieu des Assyriens Semanchérith fut tué par deax de ses fils, pendant qu'il l'adorait dans son temple. Les Juis s'imaginent que c'était une planche de l'arche de Noé, dont les restes étaient conserrés dans les montagnes d'Arméuie. D'autres tradissent ce mot par affet, et pensent que le Jupiter prétendairent décendas, c'était hotouré par eux sons la forme de cet oiscon.

1. Néso, une des Néréides.
2.—Fille de Tencer. Selou Lycophron, Dardanus l'épousa en même
temps que Batéa, sa sœur, et la rendit mère de Sibylla.

1. NESSUS, fleuve de l'Océan, et fils de Téthys.

2.— Centaure, fils d'Ation et de la Nue, voyant Hercule et De-janierarréets sur les bords de l'Evinaus, dont les eurs regides dissens, de la les consentants de la les consen

Le Guide, dans la suite des travaux d'Hercule, a représenté Nessus enlevant Déjanire. Ce tableau conservé au Muséum National de Paris, vient d'ètre gravé avec succès par Bervia. — Jules Romain a aussi composé le même sujet.

Voy Ozoles, DÉJANIRE.

Nesvéns, jeune solemnel, établi à ù llie étant assiégée par les Romains, ceux de Rhegium, pour leur fournir des vivres, résolurent de s'abstenir de nourriture tous les dixièmes jours, et ravitaillément ainsi Tarente qui fut délivrée du siège. Rac. Nestis,

Nasron, un desdouze fils de Nélée et de Chloris, u'ayant pris aucune

part à la guerre que son père et ses frères firent à Hercule en faveur d'Augias, resta seul de toute sa famille, et succéda à son père sur le trône de Pylos, réunissant en sa personne tout l'empire des Messéniens. N'estor était déjà fort agé lorsqu'il se rendit au siége de Troie, où il conduisit quatre-vingt-dix vaisseaux. C'est le plus vieux de tous les héros de l'armée grecque : c'est aussi le vieillard favori d'Homère. Le portrait qu'il en donne est beaucoup plus fini que tous les autres. Il y revient sans cesse; et, après enavoir tracé soigneusement tous les traits dans les grands tableanx de l'Iliade, il y met la dernière main dans l'Odyssée: sagesse, équité, respect pour les dieux , politesse, agrément. douceur, éloquence, activité, valeur, il v peint toutes les vertus politiques et guerrieres de Nestor. Dans le conseil, dans les assemblées, avant le combat, au milieu de l'action, aux spectacles, à table, la nuit et le jour. c'est toujours Nestor, c'est toujours une vieillesse sage, expérimentée, active, aimable. Enfin, pour s'en faire une idée complète, il faut, après l'avoir vu dans l'Iliade vigilant capitaine et soldat, le voir dans l'Odyssée heureux et tranquille, menant une vie douce dans sa maison. au milien de sa famille, environné d'une troupe d'enfants qui l'aiment et le respectent, uniquement occupé des devoirs de la vie civile et de la religion, exerçantl'hospitalité, donuant enfin d'utiles lecons à la jeunesse qui le consulte comme son oracle. Des ameurs le font aller en Italie, après la prise de Troie, et y bûtir Métaponte. Mais Pausanias le fait mourir à Pylos. Valérius Flaccus est le seul qui le mette au nombre des Argonautes. Les principales époques de sa vie avant la guerre de Troje sont la guerre des Pyliens contres les Eléens, le combat des Lapithes et des Centaures, la chasse du sanglier de Calydon, où il monta sur un arbre pour éviter la fureur du monstre blessé. Quoique Homere lui fasse dire qu'il a vecu

deux ages d'homme, et qu'il règne sur la troisième génération , on peut calculer avee assez de instesse qu'il pouvait avoir passé quatrevingts aos étant an siège de Troie. Hygin, qui adopte le récit du poète gree, ajoute que Nestor dut une si longne vieaubienfait d'Apollon, qui voulait transporter sur lui tontes les années dont avaient été privés les enfants de Niobé, frères et sœurs de so mère Chloris. C'est cette fable qui a donné lieu à l'usage des Grecs, qui, pour souhaiter à quelqu'un une longue vie, Ini souhaitaient les années de Nestor.

Nestor fut du nombre des guerriers qui vinrent assiéger Salente, et auxquels Télémaque persusda de faire La paix avec Idomenée. (Voyez le Telemaque.)

Nésu, no des cinq dienx qui out

tenu le premier rang parmi les Arabes. Nat, nom que les Espagnols donnèrent à Mars. On croit ce nom le même que celui de Néith, donné

à Minerve par les Egyptiens. NÉTON. VOY. NECVS.

NEURES, peuples de la Sarmatie européenne qui prétendaient avoir le pouvoir de se métamorphoser en lonps une fois tous les ans, et de reprendre leur première forme. Hérodote raconte eette fable, et s'en

NEUROSPASTES, espèce de morionnettes de bois que l'on portait dans les Orgies, et qui avaient l'attribut de Priape. Rac. Neuron, nerf ou corde; spacin , tirer.

NEUTRALITÉ. (Iconol.) Dans l'Iconologie de Cochin. e'est une femme qui ne touche à nne holance que pour empecher qu'elle n'incline d'un côté ou de l'outre, et doat le pied posé an centre d'une balancoire la maintient en équilibre

NEVERITA. VOY. NERINA. NGOMBO (Myth. Afr.), le second chef des Gangos, prêtres d'Afrique. Voy. ce mot.

Noon ( Myth. Afr.), ganga, ou rêtre du Congo, chargé de rendre l'ouie aux sourds.

Noosei (Myth. Afr.), troisième

NIC ehef des Gangas, prêtres d'Afrique. Voy. ce mot.

Nia, nom que les Sarmates don-naient à leur Cérès.

NISAM (Myth. Ind.), état de bonheur suprême qui consiste en nne capèce d'anéantis-ement. C'est le dernier degré de la félieité des ames dans l'opinion des habitants du Pégu.

NIEBAS (Iconol.), dien syrien, qu'on croit le même qu'Anubis. Julien, aprèsavoir renoncé au christianisme, affi eta de rétablir le enlte presque oublié de cette ancienne divinité:il en fitmêmegraver sur sa monnaiel'image tenant un caducée d'une nuin et un sceptre égyptien de l'au-

Nizechan, divinité honorée ehez les Hévéens

Nicens, victorieux, un des surnoms de Jupiter.

Nicatisme, sorte de danse qui était en usage chez les Thraces, peutêtre après les victoires.

Nice, victoire, une des compagnes inséparables de Jupiter, naquit du commerce de Pallas avec Styx, fille de l'Océan etde Téthys.

Nicea, Naïode, fille du fleuve Sangar, et mère des Satyres, qu'elle eut de Bacchus, après que ce dieu l'eut enivrée en changeant en vin l'eau d'une source dont elle avait continue de hoire.

Nicérnone, qui porte la Vic-toire, surnom de Jupiter, qu'on représente souvent portant sur la main une petite statue de la Victoire.

Niceréais, fète athénienne, en mémoire de la victoire remportée par Minerve sur Neptune, lorsqu'ils disputèrent l'honneur de nommer la ville d'Athènes.

NICKEN, dien des mers, honoré autrefois en Danemarck et que l'on prétendait paraître quelquefois sur omer, on sur les rivières profondes, sons la forme d'un monstre marin à tête humaine, sur-tout à ceux qui étaient en danger d'être noyés. C'est le même que Noces. V. Nocca.

1. Nicipre, fille de Pélops et femme de Sthénélé.

Une fille des Thespius.
 Prètresse de Cérès.
 Niconrowe, fils d'Hercule et de

Nice.
Niconaque, fils de Machaon et d'Anticléa, fille de Diocles, roi de

d'Anticléa, fille de Dioclès, roi de Phères. Il était bon médecin; et après la mort de Dioclès, il lui succéda avec son frère Gorga-ns. Isthmius leur bâtit nn temple.

1. NICON, fameux athlète de Thase, avait été couronné comme vainqueur usqu'à 14 fois dans les jeux solemnels de la Grèce. Après sa mort, un de ses rivaux insulta sa statue, la frappa de plusieurs coups. La statue, comme si elle eut été sensible à cet outrage, tomba sur l'aggresseur et l'ecrasa. Ses fils la poursuivirent juridiquement, comme coupable d'homicide, et punissable en vertu de la loi de Dracon, qui avait ordonné d'exterminer même les choses inanimées dont lachète causerait la mort d'un homme. Conformément à cette loi, les Thasiensfirent ieter la statue dans la mer. Mais, quelques années après, une grande famine les obligea e consulter l'oracle de Delphes, et, d'après sa réponse, de retirer de la mer la statue, et de lui rendre de nouveaux honneurs. Suidas, Pausanias attribuent cette histoire à l'athlète Théagène.

2. — Nom d'un des dieux Telchines.

3 — Nom d'un îne qui appartenait à Eutychus. V. Eutychus.

4. — V. Nécrs.
Nicophore, nom donné à Vénus
et à Diane, et qui est le même que
Nicéphore.

Nicostrata, fameuse prophétesse, mère d'Evandre nommée aussi Carmento. V. Carmenta.

1. NICOSYNATE, Argien qui avait institué dans sa patrie certaines cér-r'monies religieuses. Elles consistaient en ce que tous les ans les babitants d'Argos jetaient, à un jour norqué, des torches ardentes dans une losse, en l'ionneur de Proserpior.
2. — NICOSYNATE, fils de M'enéral de l'enéral d

las, qu'il eut, selon les nns, de l'esclave Piéris, selon d'antres, d'Ilélène. Il est souvent cité avec son frère Mégapenthès; l'un et l'autre jouissaient d'une grande considération à Sparte. Ils étaient tous deux figurés à cheval sur le trône d'Amycla.

Normori, une des Harpyes. Nun (Myth. Seand.), degré supérieur de magie, que les Islandais comparaient à leur seidar, on magie noire. Cette espèce de magie consistit à pouvoir, dans chaque cecasion, chanter un cantique improvisé et remalécité non contre un eneme; a malécité no contre un eneme; a sur level le lui souhaistient tous les malécités de la lui souhaistient tous les malécités de la lui souhaistient tous les des les luis en les luis de la lui souhaistient tous les les luis en les luis en

Nibnui, c. -à -d., séparation. C'était, chez les Juifs, l'excommunication mineure : elle durait trente jours, et séparait l'excommunié de l'usage des choses saintes. V Chr. REM. SCHAMMATHA.

Ninnocour ( Myth. Scand. ), serpent des enfers.

NIELLE, V. ROBIGO. Niflheim, séjour des scélérats (Myth. Celt.),nom d'un des deux enfers chez les Scandinaves. Ils le plaçaient dans le nenvième monde. S vantens la formation en avait précédé de quelques hivers celle de la terre. Au milieu de cet enfer, dit l'Edda, il v a une fontaine nommée Hvergelmer. De là coulent les fleuves suivants: l' Ingoisse, l'Eunemi de la joie, le Sejour de la mort, la Perdition , le Gouffre , la Tempete, le Tourbillon, le Rugissement et le Hurlement, le Vaste : eelui qui s'appelle le Bruy ant coule près des grilles du séjour de la mort. Cet enfer était une espèce d'hôtellerie, ou, si l'on veut, une prison où étaient détenus les hommes làches ou pacifiques qui ne pouvaient défendre les dieux inferieurs en cas d'attaque imprévue. Mais les habitants devaient en sortir au dernier jour pour être jugés sur d'autres principes, et condamnés ou absous pour des vices, ou des vertus plus réelles.

NICER

NiceR Daus, dieunoir, surnom de Pluton, comme dieu des enfers.

NIGRA, noire. Sous ee nom, Cérès avait une grotte sur le mont Elaius, à trente stades de Phigalie. LesPhigaliens convenzient bien du commerce force que Cérès ayait eu avec Neptune (Voy ERINNYS I, LUSIA); mais ils ajoutaient que Cérès, outrée et inconsolable de l'enlèvement de Proserpine, prit un habit noir, s'enfer.na dans la grotte dont je viens de parler, et y demeura long-temps cachée. Cependant les fruits et les moissons ne vennient point à maturité, et les hommes périssaient de faim. Les dieux n'y pouvaient apporter remède, parcequ'aucun deux ne savait ce que Cerès était devenue. Enfin Pan , chassant nu jour sur les montagnes d'Arcadie, vint sur le mont Elaïus, où il tronva Cérèsdans l'état qu'on a vu plus haut. Aussi-tôt il en informa Jupiter, qui envoya les Parques à la déesse pour tâcher de la fléchir ; à quoi elles réussirent. Depuis cet événement, les Phigaliens regardèrent cette grotte comme sacrée. Ils y avaient placé une statue de bois couchée dans une niche. Le corpsétaitentièrement couvert d'une tunique; mais sur ce corps il vavait une tête de eheval avec des crins ; des serpents et d'autres bêtes sauvages semblaient s'attronper à l'entour. La déesse tenait d'une main uu dauphin, et de l'autre une colonibe, I'nn symbole de la mer, et l'autre de l'amonr ; ce qui voulait dire que Cérès s'était adoucie en faveur de Neptune changé en cheval marin-Voy. ERINNIS, LUSIA.

Windowski, and the connaire les choese cachée dans la terre, et placéeal obsenité dans la terre, et placéeal obsenité dans des mêtres placéeal obsenité dans dés adreits coirs, téchéreux, comme des mines, des métants, des périfications, etc. Ceau qui lisaient profession de ces comaissances, invoquient les porter certaines choeses dans des pays cloignés, on d'en rayvoir de pays cloignés, on d'en rayvoir était particulièrement destinés à ces imparticulièrement destinés à ces imparticulièrement destinés à ces imparticulièrement destinés à ces imparticuliers, et ce taugsi durant ce timperations, et ce taugsi durant ce timperations, et cet augsi durant ce timperations, et ce taugsi durant ce timperations et ces de la consenie de la cetta de la consenie de la consenie

Tome II.

que les démons etécnation les commissions dont ils étaient ellargés, purceque les ésprits malins ernignent la lumière, et sont auis et uninstres des ténàbres. Les démons, contiument les démons grotts de la comme de l'actre d'être forrés par les hommes à laire ce qu'on leur demandist, tundis qu'ils s'y portients avec plaisir et de feur progre movement, acchant feur progre movement, acchant pur l'actre de l'actre de l'actre de l'actre de judice de ceux qui s'uniginistent leur commander.

NIII , ou NIAME (Myth. Cell.), divinité qui était reconnue par quelques nations slavonnes pour le roi des Enters; et avait le nême rang et le nême emploi que Pluton.

I NIL, fleuve et dieu de l'Egypte, appelé d'alord Océamès, ou Océanus, le père de tous les dieux; puis Actos, aigle, à cause de la rapidité de ses eaux; ensuite Egyptus, du nom d'un roi du pays; et ensin Nilus, du roi Nilée. Ces trois premiers noms lui font quelquefois donner celui de Triton. Le Nil étoit trop ntile aux Egyptiens pour ne pas être mis au premier rang parmi les dieux du ays. L'Egypte, qui se vantait d'être fille du Nil et de la nymphe Memphis, l'adora sous le nom d'Osiris. La fertilité que ses débordements périodiques procuraient au pays, lui firent donner les surnones de Sauveur, de Soleil, de Dieu et de Père. Pindare l'appelle fils de Saturne; et d'autres auteurs, Jupiter Egyptien , parcequ'il tenait lieu à l'Egypte du Jupiter Ombrios des Grecs, ou Pluvius des Latins. Aucun dieu n'était done plus révéré; de-là vint qu'on lui rendit les mêmes honneurs qu'à Jupiter, dont Homère le dit descendu. C'est sous ce ropport qu'à la fête annuelle en son honneur on chantait au milieu des festins et des jeux les uièmes livmnes et cantiques qu'on chantait aux grandes fetes de Jupiter. Les pretres egyptiens l'honorèrent du titre de Saint, dont Mercure - Trismégiste le qualifie, et qu'on retrouve sur une ancienne medaille du cabinet Morosini. De-là cette vénération extrême que les Expptiens avaient pour les eaux de ce fleuve, ils les réputaient inviolables et divines; on les employait dans les principales cérémonies de la religion; on en portait en pompe aux processions publiques dans des vases qu'on plaçait ensuite sur les autels, pour y être adorés comme figures sacrées d'Osiris et d'lisis, génies du Nil, et devant lesquels les contratements.

pretres se prosternaient. De tous les temps de l'année, il n'y en avait point pendant lequel ce flenve fût honoré avec plus de solemuité et de magnificence, que vers le solstice d'été, terme du plus haut dégré de sa crue. Alors se faisait l'onverture des canaux du Nil, en présence des rois d'Egypte, et des plus grands seigneurs du royanme, avec une affinence prodigieuse de peuple sur le bord de ce fleuve. Les prêtres d'Osiris et d'Isis y portaient en rande pompe les figures de ces deux divinités, dont on célébrait alors les nôces; et leurs images réunies étaient, dans le système égyptien, la représentation du mariage qui se faisait en même temps de la terre de l'Egypte prise pour Isis, avec le fleur du Nil pris pour Osiris; ainsi que le dit Plutarque. Tontes les cérémonies religieuses qu'on pratiquait alors se terminaient par l'offrande qu'on faisait au fleuve d'une jeune fille qui

était précipitée dans ses eaux. Le Nil fut représenté sur les monuments publics, entr'autres sur les médailles, comme une des premières

divinités des Expytiens, auquel on offrait des acrifices conne ou d'ire. Comme la lelle statte du Nil qui est aux l'auteries est une copie de l'antique, et que la description qu'en a donnée M. Millin, dans sa description des satues de ce gradin apperhe, ne laisse ries à désire; je crois faire plaisir au lecteur en la mettant sous ser yeux.

"Cette belle statue du Nilest une » copie d'un des plus célèbres ou-» vrages dont se glorifiait l'Italie. Elle fut découverte sous Léon X, » qui la fit placer au Vatican, près

» delastatne du Tybre, et restaurer " par Gaspari Sibilla, sculpteur » du musée Pio-Clémentin. La fi-» gure du fleuve est couchée sur un » socle dont le plan représente des » ondes : sa tête majestueuse a les » cheveux de côté, un peu relevés, » et une couronne de feuilles et de » fruits qui paraissaientêtre ceux de » la persea. i lappuiele coude gauche » sur un sphinx : il tient dans la » main une grande corne d'abon-» dance, d'où sortent des épis, des » raisins, des roses sauvages, des a fruits de colocase ; on voit au mi-» lieu s'élever un soc. Cette corne » est le symbole de l'abondance que " le Nil procure à l'Egypte. La » main droite, jetée négligemment » sur les flancs, tient un faisceau

» d'épis : le visage du dieu est serein; » il annonce une divinité propice » et bienfaisante. » Rien ne peut exprimer la grace » avec laquelle sont grouppes les » seize enfants qui indiquent la hau-» teur de seize coudées, qui était » celle de son élévation la plus favo-» rable à la fertilité du pays. Ces » enfants chez les anciens, se nom-» ment Coudées : les uns jouent » autour de lui ; d'antres s'amusent » à faire combattre un crocodile et » un ichneumon. Quelques unss'en-» tr'aident pour monter sur les mem-» bres puissants du colosse, et sur la » corne d'abondance : un d'eux , » placé jusques sur l'épaule, se tient » aux cheveux du dieu ponr ne pas " tomber d'nne si grande élévation. » Le plus hardi a grimpé jusqu'au » milien de la corne d'abondance : » à genoux, et les bras croisés sur la » poitrine, il semble solliciter l'ad-» miration de ses comarades. Un » d'eux soulève l'ample manteau du » dieu, et paraît vouloir en voiler » sa source, qui était alors inconnne: » un autre est assis sur le sphinx, un » autre enfin morche debout avec » assurance sur un des flancs de la

» statue, et tient une couronne.

» Le sphinx sur lequel le Nil s'ap
» puie est de la p'us helle exécution:

» les traits en sont si nobles, qu'onvoit

» aisément que l'artiste n'a pas représenté un monstre, mois un être » alégorique, mystique et sacré, » l'emblème du signe du Lion et de » la Vierçe, sous lequel les erues du » Nil s'observent, on platôt l'allé-» gorie du Nil lui-même, selon les » doctes observations du savaut

" Zoéga.

" La base porte, sur trois faces,

des accessoires relatifs au sujet

principal: on voit d'abord le fieuve

sortant de sa source, qu'nn enfant

» vent couvrir d'un voile. » Du milieudu fleuve s'élèvent des » tiges de la nymphæa. On voit » deux taureaux passant à ganche » entre les plantes, le combat de il'ichneumon et du crocodile. Un » ibis est près du crocodile, et un » hippopotame le saisit par la queue endant qu'il guette l'ichneumon. » Deux hommes dans une barque » attaquent un hippopotame; deux » antres aussi dons une borque atta-» quent un crocodile. Ces petits » hommes sont des Tentyrites qui » habitaient une isle du fleuve : leur » taille était petite, selon Pline; » mais il attaquaient et domptaient » les crocodiles avec un courage ex-

n trême. » Dans plusieurs endroits on voit » le combat du crocodile et de l'hip-» popotame, et celui-ci est toujours » supérieur à son ennemi. Ici il le » dévore par derrière, pendant qu'un » ichneumon l'attaque en face ; là il » dévore un petit crocodile; nn autre n s'échappe par-dessous son corps . » et semble vouloir engloutir nn » ibis qui se présente. On pourrait » prendre cet oiseau pour un tro- chilus, purcequ'il paraît vouloir » béqueter la bouche du crocodile ; » mais la forme du bec et le prolon-» gement du cou indiquent suffisam-» ment l'ibis. L'hippopotame n'est pus exact : il a le museau trop pre-» longé, point de canines ni d'ina cisives obliquement tronquées et » saillantes : sa bouche est armée de n dents sembiables à celles du cro-» codile. Le crocodile est mieux " figure, mais non pas avec une » grande exactitude; ce qui peut » nous faire présunser que les plantes » ne sont pas représentées d'une » manière plus fidelle. Nous avons » yu la colocase dans la couronne du

» vu la colocase dans la couronne du » fleuve : les plantes du fleuve me » paraissent être la nymphéa et une » graminée céréale très abondante » en Egypte, que Barthélemy, sur

» la Mosaique de Palestrine, appelle » toujours improprement le millet; » c'est l'holcus dours dont les Egyp-» tiens font du poin. »

Une médaille de grand bronze de l'empereur Adrien, frappéé à Alexandrie, nous aconservé la mémoire d'nn débordement du Nil à la hanteur de 16 coudées, qui arriva la douzième année de l'empire des Perses.

L'Egypte a toujours conservé une espèce de vénération pour ce fleuve bienfaisant, et l'on y trouve encore quelques vestiges du culte qu'on lui rendait autrefois. Le Nilest toniours la divinité principale des Agans, idolatres établis dans l'empire d'Abyssinie, qui occupent les royannes de Bagameded et de Goiaus. Ils s'assemblent tous les ans sur une espèce de tertre qui s'élève du haut de la montagne de Guise. Leur prêtre y fait le sacrifice d'une vache, et en jette la tête dans une des sources du Nil, qui sont sur le penchant de la montagne. Après cette cérémonie, chacun d'eux sacrifie, en son particulier, une ou plusieurs vaches, selon ses facultés ou sa dévotion. Ils regardent la chair de ces animaux comme une chose sacrée, et la mangent avec respect. Les os entassés de ces vaches ont déjà formé deux montagnes assez. élevées. Le repas fini , le prêtre s'assied au milieu d'un bûcher fait exprès. ayant tont le corps frotté de suif et de la graisse des vaches. Le bûcher s'allume; mais la flamme ne fait point fondre le suif, et le prêtre n'en re-çoit aucune atteinte. Tranquille au milieu du feu, il précheaux assistants saisis d'admiration, et ne termine son discours que lorsque le bûcher est consumé. La fête finit par de grandes aumones que les Agans font à leur prêtre.

2. — Père de Mercure, selon Cicéron, qui dit qu'il n'est pas permis de le noumer chez les Egyptiens, sons doute à cause du grand respect qu'ils lui portaient.

qu'ils lui portaient.

Nitéus, un des ennemis de Persée, dans le combut contre Phinée.

Nitioena Juvenca, la génisse

NILOENNES, fêtes en l'honneur du Nil.

du Nil. Nilotis, surnom d'Isis, sur plusieurs monuments.

1. Nilve, nom du Japiter Egyptien, c'est-à-dire d'Osiris, dont le Nil avait porté le nom.

 Petit-fils d'Atlas, donna aussi son nom au Nil.

aussi son nom au Nil.
Nisse, auréole ou cercle lumineux dont on entourait quelquefois
le tête des divinités. Il ya des amages
de Proserpine avec le nimbus. Dans
la suite, on le donna aux empereurs
etlesartistes, depuis le christianisme,
le donnent aux saints.
Niysexis, Néreide.

NIMÉTULAMIS (Myth. Mah.) , ordre religioux fondé chez les Turcs, l'an 777 de l'ère mahométane. Le fondateur était généralement estimé par sa vertu et sa science dans l'art de la médecine. La crainte des jugements de Dieu le faisuit quelquefois tomber en extase; et, dans cet état, Dien lui manifestait ses volontés. Ses disciples s'assemblent la nuit du lundi pour prier, à l'exemple de leur fondateur. Les postulants passent quarante jours renfermés dans nue chambre, n'ayant par jour que trois onces de pain. Durant ce temps, ils voient, disent-ils, Dieu face à face et ont souvent des révélations, résultats assez ordinaires des jeunes exces-sifs. Le temps de la solitude et des proplacties expiré, les autres frères les mènent dans une prairie, où ils dansent autour d'eux. Lorsqu'au milieu de la danse le novice a des visions, il jette son manteau par derrière, et se laisse tomber sur le visage, comme s'il venuit d'être frappé de la foudre. Arrive le supérieur, qui fait pour lui quelques prières. Alors le sentiment lui revient; il a les yeux ronges et enflammés, l'esprit égaré, et ressemble à un fou ou à un housane ivre. Aussi-tôt on inscrit sur des registres ses visions béatifiques, et il est reçu nimétulahis.

NINITO (Myth. Chin.) . divinité

chinoise, qui préside à la volupté. 1. Ninus, premier roi des Assyriens, était fils de Bel ou Bélus, que quelques écrivains confondent avec Nemrod. Ninus agrandit Ninive et Babylone, vainquit les Bactriens épousa Sémiramis, subjugua toute l'Asie, et mourut après un regne glorieux de cinquante-deux années environ onze cent cinquante and avant l'ère chrétienne. Quelques écrivains le regardent comme le premie auteur de l'idolàtrie, parcequ'il fit rendre les honneurs divins à son père, dont le sanctuaire était un asyle inviolable. Ce privilége acquit à Bélus une si grande vénération, qu'on le révéra comme un dien sous le nom de Jupiter ou de Saturne de Babylone, et qu'on lui éleva dans cette ville un temple magnifique, où on lui offrait des sacrifices 2. - Arrière-petit-fils d'Herenle,

et père d'Argon, un des princes qui ont occupé le trône de Lydie.

Nixxia (Myth. Jap.), archiprètre japonair, dont la diquité ne cède qu'à celui du Dayro. Il a, comne lui, le privilége de se faire garder par autant d'idoles qu'il y a de jours dans Tan. Chacune fait à son tour sentinelle devant son lit. Il est audessus des évèques, et c'est lui qu'i les ordonne.

 Niozé, fille de Phoronée, a été, dit Homère, la première mortelle aimée de Jupiter, qui donna naissance à Pélasgus.

2.— Fille de Tantale, et secur de Pelopa, épous Amphion, roi de Thèlea, et en ent un grand nombre d'enfants. Homère lui en donna doune, Hésiode vingt, et Apollodove quatorae, autant de filles que de gerçons. Les nous des garçons étaient Sipvilus, Agénor, Phacilimus, Juncius, Myautus, Tantalus, Douosiethion. Les filles s'appeliera Ellosés on Thêra, Gécdous, Astiochè, Phthia, Pélopia, Astycratés, Ogygia. Niobé, mère de tant d'enfunts, s'en glorifiait, et méprisait Latoue, qui n'en avoit eu que deux. Elle venait jusqu'à lui en faire des reproches, et à s'opposer au eulte religieux qu'on lui rendait, prétendant qu'elle-même méritait, à bien plus juste titre, d'avoir des autels. Latone, offensée de l'orgueil de Niobé, eut recours à ses enfants pour s'en venger. A pollon et Diane voyant un jour, dans les plaines voisines de Thèbes, les fils de Niobé qui y faisaient leurs exercices , les tuèrent à coups de flèches. An bruit de ce funeste accident, les sœurs de ces infortunés princes accourent sur les remparts, et dans le moment elles se sentent frappées, et tombent sous les coups invisibles de Diane. Enfin la mère arrive, outrée de douleur et de désespoir; elle demenre assise auprès des corps de ses chers enfants; elle les arrose de ses larmes. Sa douleur la rend immobile : elle ne donne plus aucun signe de vie ; la voilà changée en rocher. Un tourbillon de vent l'emporte en Lydic sur le sommet d'une montagne, où elle continue de répundre des larmes, qu'on voit conler d'un morceau de marbre. Cette fable est fondée sur un événement tragique. Une peste, qui ra-vagea la ville de Thèbes, fit périr tous les enfants de Niobé; et parcequ'on attribuait les maladies contagieuses à la chaleur immodérée du soleil, on dit que c'était Apollon qui les avait tués à coups de flèches. Ces flèches sont les rayons brûlants du soleil. Ou ajoute que ces enfants demeurérent neuf jours sans sépulture, parceque les dieux avaient change en pierres tous les Théhains, et que les dienx eux-mêmes leur rendaient les devoirs funèbres le dixième jour. C'est que, comme ils étaient morts de la peste , personne n'avait osé les enterrer, et tout le monde parut insensible aux malheurs de la reine; figure vive des calamités qui accompagnent ce fléau, on chaeun, craignant one mort assurée , ne songe qu'à sa propre conservation, et neglige les devoirs les plus essentiels. Cependant, après que la violence du mal fut un peu passée , les prètres, qu'on prend pour les dieux, se mirent en devoir de les ensevelir. Niobé, ne pouvant plus souffrir le sejour de Thèbes après la perte de ses enfants et de son mari, qui s'était tué de désespoir, retourna dans la Lydie, et finit ses jours près du mont Sypile, sur lequel on voyait une roche qui, regardée de loin, ressemblait, dit Pausanias, à une femme en larmes et accablée de douleur ; mais en la regardant de près, elle n'a aucune figure de femme, encore moins de femme qui pleure. Enfin , parceque Niobé avait gerdé un profond silence dans son affliction , et qu'elle était devenue commenmette et immobile, ce qui est le caractèse des grandes douleurs; on a dit on elle fut changée en rocher.

Cette fable est devenue célèbre dans les temps modernes, sur-tout par le groupe de Niobé et de ses enfans, maintenant exposé à Florence, dans une salle qui forme un carre long et qui est connue sous le nom de la Tribune. L'opinion qu'on a eue du mérite de ces statues, paraît avoir varié dans les différents siècles; elles furent d'abord achetées à un assez bas prix et ne furent placées que dans les jardins. Il paralt que les artistes du temps où ce groupe fut découvert, n'appréciaient pas assez la noble simplicité de ces figures, du moins le Guide est le seul qui les a imitées. Winckelmann attira sur elles l'attention générale par la belle description qu'il en fit dans son l'istoire de l'Art, en 1779. Le savant Angelo Fabroni a public une description par-ticulière de ce groupe; M. Visconti en expliquant un bas-relief du Musée Pio-Clémentin, qui offre ce sujet, en a anssi parlé; et dernièrement, M. Gathé en a donné une nouvelle

description.

On compte communement parmi la famille de Niobé, outre le groupe de la mère qui tient la plus jeune de laces filles entre ses genoux, seize autres figures; mais il y en a deux absolument étrangères. Niobé est rey

présentée dans l'âge où la nature a atteint toute sa grandeur, sa force et sa dignité, sans être encore dans sa décadence : son mouvement exprime le désir de parer les flèches mortelles dirigées sur l'enfant qui s'est sauvé près d'elle; à cet effet, elle prend son manteau sur l'épaule, et cherche à le tirer en avant : elle se penche sur l'enfant, et le plaçant de la main droite entre ses genoux, elle se tourne un peu à gauche et regarde en avant vers la droite du côté où existe le danger qu'elle veut éviter; elle est pénetrée de la douleur la plus pro-fonde que l'amour maternel puisse inspirer. L'enfant est suspendu au sein de sa mère, dont il embrasse le corps de sa main gauche, pendant que sa droite, portée sur sa tête, veut détonrner les flèches que, dans ses angoisses, il croit deil sentir; il a les genoux plies, mais ne touche que du bout du pied droit la terre que les vêtements dérobent à la vue-

Comme chef-d'œuvre de l'art, la troisième fille dispute la supériorité à la mère ; sa marche est précipitée ; elle clève la tête et la penche vers le côté droit ; sa gauche cherche à tenir sa robe sur l'épaule, sa droite la retient sur ses genoux qui en sont couverts, ainsi que le dos et la jambe droite. Les cheveux sont noués sous un rescile, on n'en voit qu'une petite partie sur le front ; les boucles sont plus fines et paraissent plus délicates; il est impossible de concevoir une figure plus gracieuse, plus pure, plus innocente; ses contours ont que chose de plus coulant, de plus délicat que ceux de la Niobé; mais elle paraît être l'ouvrage de la même main.

La quatrième fille court comme pour fair le danger qui la presse; ses traits et ses mouvements expriment la frayeur; elle prend de la main droite son manteau qui voltige lejarement sur ses jumbes; sa robe laisse voir tous les contours qui sont d'une beauté inimitable: elle fait vraiment le digne pendant de su sour. Celle-la est peut-être plus celeste, plus noble; celle-ci plus fine, plus tendre et plus grorieure. Le plus jenne des fils de la manheurene Nishê a neuf oud fan sui il fisit en étendant devant soi la main droite; tandis que sa gauche soulève son vêtement tralmant; il reparde en arrière vers le danger qu'il craint, et tous ses traits répondent aux seriments que cette situation doit lui imprier. Cette figure à beaucoup au tenurée; mais tout ce qu'il en est antique est de la même beauté que les figures précédentes.

doit vraisemblablement fixer celui de ses frères qui est déjà mort et étendra par terre, et qui aura été placé près d'elle. S'es cheveux sont noués d'agnement ; a robe est de deux pièces, qui sont jointre par une ceinture; de la main gauche elle cherche à se couvrir de son manteau. Cette statne est d'une exécution moins finie et moins

La seconde fille baisse les yenx, et

soignée que les antres.

La fille ainée est presque debont : son pied ganche est posé sur une pierre, ses bras sont étendus et an tone est trois sumje; elle est entièrement vêtue, ses bras même et son est nont couverst. Elle est exécutée avec authent de perfection que les premières. Su tele est moderne et démende de la comment de perfection que les premières. Su tele cest moderne et démende de la comment de la comme

Une figure mile, d'un sige vance, qui, par la maière du travail, par le genre de sa douleur, et par le grain même du metre, apparient à la meme du metre, apparient à la des cofins, et un bes-relied du musée chémentie confirme cette opinion. On a été tenté de la prendre pour amphion; mais le caractère de ses formers est trop commun, pour qui éles puissent être celles d'un hémbre, se pour un se la confirme de la pour les des des la courres, sa taille petite; il est vêtu de toutes parts et porte des anaxyte de toutes parts et porte des anaxy-

Le fils ainé cherche à se sauver par la course; il a sa droite enveloppée de son manteau, et paraît vouloir se

garantir la tête par ce moyen; ses formes sont belles, l'ordonnance est parfaite, mais l'exécution décèle la copie et a de la roideur.

Le troisième fils est mort et étendu par terre sur son vêtement; ses pieds sont l'un sur l'autre; sa main gauche repose sur son sein, à côté de l'endroit où la flèche mortelle l'a percé; sa droite est repliée sur sa tête; ses yeux à demi-clos, sa bonche entr'ouverte, expriment la roideur de la mort.

Un autre fils, vraisemblablement le second, a le pied posé sur une pierre; de la main gauche il tient son vetement en l'air , sa droite le prend de l'autre côté.

Le quatrième fils paraît rassembler, en mourant, tout ce qui lui reste de force : il est tombé sur le geuou gauche et s'appuie de la main droite site une pierre; de sa gauche, il paralt arrêter le sang d'une blessure recue sous la hanche; à peine est-il encore en état de lever la tête. Cependant il orte un regard monrant vers le ciel. Cette figure est en général très élé-

gante. A côté d'elle il s'en trouve une tonte semblable, qui paraît en être l'antique original; mais elle est entièrement gâtée par les restaurateurs qui l'ont diminuée pour faire disparaftre les cassures. Le bras et le pied droit, qui n'ont point été endommagés, sont d'une exécution parfaite et font bien regretter les parties détériorées : on y voit eette contraction violente des muscles qui accompagne une mort sanglante.

Le cinquième des fils existe aussi en donble, et l'une des deux figures paraît également être l'original de l'autre. Elle est dans un mouvement violent : le bras droit est étendu : il est enveloppé en partie du mantenn, qui est soulevé par la main gauche. Cette figure a aussi beaueoup souffert, la tête paraît même ne pas lui appartenir.

Une figure de jeune fille qui a l'air d'attendre avec timidité quelque chose qui doit lui venir d'en hant, passe aussi pour une fille de Niobé. En effet, ses formes et ses vêtements ont beaucoup de ressemblance aveo le reste du groupe; mais on voit dans son dos une pièce quarrée qui y rst rapportée, et de laquelle on pourrait conclure que la figure avait autre-fois des afles : c'était peut-être une Psyché.

On connaît lefameux grouppe antique de Niobé. Cettereine, dont les traits sont empreints d'une vive et noble douleur , protége , en la couvrant de son manteau , la plus jeune de ses filles ; les autres et leurs frères fuyants ou expirants, sont placés sur des piédestaux isolés autour du grouppe principal, et complettent cette scène tragique. Le sujet de la mort des enfans de Niobé est aussi représenté sur un los-relief antique, que l'on voyait à la Villa Albani. — Polidore de Caravage s'est aussi exer-

eé sur ce sujet. Niosipe, les enfans de Niobé. Nioan (Myth. Celt.), le troisième

des dieux, qui, ponrtant, n'est pas de la race des dieux. Il demeure dans le lieu appele Noatan. Maître des vents, il appaise la mer et le feu. C'est à lui qu'il faut adresser des vœux pour le succès de la navigation, de la chasse et de la pêche. Maître des richesses de la terre, il peut donner à cenx qui l'invoquent des pays et des trésors. Il a été élevé à Vauheira (pays des Vanes); mais les Vanes le donnèrent en otage aux dieux, et prirent en sa place Haner; par ce moyen, la paix fut rétablie entre les dieux et les Vanes. Niord pousa Skada, fiile du géant Thiasse. Elle demeure avec son père dans le pays des montagnes, où l'are à la main et les patinsaux pieds, elle s'occupe à la chasse des bêtes férnces ; mais Niord aime mieux habiter près de la mer. Cependant ils sont enfin convenus de passer trois muits sur les bords de la mer, et neuf dans les montagnes.

NIPHRUS, nn des capitaines de Turnus, tué par ses ehevaux.

NIPHÉ, une des nymphes compagnes de Diane. Rae. Niptein , baigner.

Ninée, roi de Naxos, fils de Charopus et d'Aglaïa, était après Achille le plus beau des princes grecs qui firent le siège de Troie.

NIREUPAN (Myth. Siam.) paradis des Siamois. Ce mot répond à eeux d'impassibilité, d'anéantissement; c'est-à-dire que le genre de bonhent qu'on y goûte consiste à ne plus rien sentir. Lorsone l'ime a mené une vie sainte et irréprochable dans tous les corps qu'elle a habités, et que ses mérites sont tels qu'il n'y a plus au-cun corps mortel assez noble ponr la loger, alors elle ne reparatt plus sur la terre, et tombe dans un repos ou plutôt dans un assoupissement profond, état qui, selon les Siamois, est une félicité parfaite. Avant ce paradis suprème, ils comptent neuf enx de fonheur, situés au-dessas des étoiles, où les bons sont récompensés, mais où ils ne jouissent pas d'un bonheur pur, et sont encore agités par les inquiétudes; car, après un certain temps, il faut qu'ils abandonnent ces lieux fortunés pour revenir au monde.

NIBUDY (Mvth. Ind.), roi des démons et des génies malfaisants, le quatriente des dieux protecteurs des huit coins du monde, né, ainsi que Varuna dieu de la mer, des parties genitales de Brahma. Il soutient la partie S. O. de l'Univers. On le représente porté sur les épaules d'un geant, et tenant un sabre à la main.

NISTI CARES, chiens de la fille de Nisus. V. SCYLLA.

NISAN, premier mois de l'année sacrée des Hébreux, et le septième de leur année civile ; c'était la lune

Nisée, une des nymphes de la mer. NISETA VIRGO, ON NISÉIS, SCYlla fille de Nisns

Niso, une des Néréides.

1. Nisus, frère d'Egée, régnait à Nisa, ville voisine d'Athènes, lorsque Minos vint assiéger l'Attique, et assiégea la première de ces deux places. Le sort de ce prince dépen dait d'un cheveu de pourpre qu'il portait. Scylla sa fille, amourcuse de

Minos, qu'elle avait vu du hant des remparts, coupa ce cheven fatal à son père pendant qu'il dormait, et le porta à l'objet de son amour. Minos eut horreur d'une action si noire, et, profitant de la trahison, chassa de sa présence la perfide princesse. De désespoir elle voulut se jeter dans la mer, mais les dieux la changèrent en afonette. Nisus son père, métamorphosé en épervier, ne cesse de la oursnivre dans les airs, et la déchire c nos de hec. C'est-à-dire que Scylla eut des correspondances avec Minos pendant le siège, et qu'elle l'introduisit dans la ville, en lui ouvrant les portes avee les clefs prises à son père durant son sommeil.

NIT

1. - Nist's, fils d'Hyrtacus, sorti du mont Ida en Phrygie, suivit Ence en Italie. Virgile a célébré dans les 5. et 9. livres de l'Eneide son amitié pour Euryale, et le dévonement avec fequel if donna sa vie pour son ami. If tua Volscens son meurtrier avant de mourir, et périt accablé par le nombre.

Nistrers, surnom de Neptune, pris d'un temple qu'il avait dans l'île aussi un surnom de la Minerve Egyp-

de Nisvra, près de Cos. 1. NITOCRIS, reined Egypte. C'est

tienne. V. NÉITH. 2. - Reinc de Babylone , avait place son tombeau au - dessus d'une drs portes les plus apparentes de la ville, avec une inscription qui avertissuit ses successeurs qu'il renfermait de grandes richesses, mais qu'ils ne devaient y toucher que dans une extreme nécessité. Le tombean demeura fermé jusqu'au temps de Darius. Ce prince l'ayant fait ouvrir, au lieu des trésors im-menses qu'il se flattait d'en tirer, n'v trouva que cette inscription : « Si tu n'étais insatiable d'orgent et » dévoré par une basse avarice , tu » n'aurais pas violé la sépulture des

Nivoès, démons ou génies que les habitants des isles Moluques consultent dans les affaires importantes. Dans ces occasions, vingt ou trente personnes se rassemblent, et appel-

lent le Nito au son d'un petit tambour sacré, pendant qu'on allume des cierges. Quelque temps se passe, et le Nito paraît, ou plutôt quelqu'un des assistants agit comme son ministre. Avant que la consultation commence, on l'invite à boire et à manger; et, sa réponse faite, l'assemblée dévore les restes du festin préparé. Ces cérémonies superstitionses sont l'effet de la crainte de quelque infortune, si l'on manquait de sonmission ou de respect pour le Nito. Le culte particulier de ce dieu consiste en ce que chaque père de fa-mille est obligé de tenir des cierges allumés en son honneur, et de conserver des choses consacrées par l'esprit malfaisant, que l'on suppose doué d'un pouvoir surnaturel.

NIVARTI ( Myth. Ind. ) . classe de vertus suréminentes. L'àme dans cet état brûle du feu de la sogesse. Sa puissance anéantit les actions des sens, et cette ame rentre dans l'immensité de l'être universel. Tout homme dans l'état de nivarti mourra dans le temps que le soleil prend sa course vers le nord et le matin d'un jour où la lune est dans son premier quartier. Elevé par les rayons du soleil, il ira dans le paradis de Brouma, nommé Statialogam, où il jouira des plaisirs inexprimables qu'y goutent les dieux; la matière dont il est composé devient subtile, et se change en corps universel; et, par la sagesse de son ame, il détruit la

faculté de ce corps casuel.

De ce lieu de delices, il monte dans le Sorgon, d'où les sectateurs de Wishnon passent dans le Vaïcondon, et les sectateurs de Shiva dans le Caïlasson.

Nix. Dans la mythologie moderne nllemande, c'est le génie qui gouverne les eaux. V. Niord, Nickan, Nocca, etc.

Nixes, Nixi, ou Nixii Dit, dieux qui présidaient anx accouchements des femmes. Ils étaient trois; et leurs statues, placées dans le Capitole, représentaient ces dieux temant leurs mains entrelacéessur leurs genouxqu'ils pliaientavec (forts, de manière que le corps était suspendu sur les jarrets, pour exprimer les efforts d'une femme en travail. Rac. Niti, s'efforcer.

XM. 18 cuttorer.

XM. 18 cutto

ractériser.

NOBUNANGA (Myth. Jap.), empereur du Japon, qui fit lui-même son apothéose de son vivant. Ce prince se fit ériger sur une colline un temple vaste et magnifique, dans lequel il fit transporter les idoles les plus célèbres et les plus accréditées parmi ses sujets, afin que les anciens objets de leur devotion les attirassent dans le nouveau temple. Il y avait fait placer sa statue sur un piédestal qui dominait toutes les nutres idoles ; mais le peuple, attaché à ses dieux, les vengea par ses hommages. Le monarque irrité publia un édit par lequel il s'établissait seul et unique dicu de son empire, et défendait d'en adorer aucun autre. Le jour de sa naissance fut l'époque de cc culte nouveau. Un deuxième édit ordonna aux Japonais de commencer ce jonr-là même à rendre leurs respects au dieu vivant. Cet édit était accompagné de promesses brillantes our ses adorateurs, et de menaces terribles contre les réfractaires. La crainte obligea les Japonais de fléchir le genon devant l'idole. Mais les honnenrs divins ne purent dérober le dieu à la mort: on conspira; les conjurés mirent le feu à son palais, et il périt au milieu des flammes. Quelque tort que cette fin tragique dut faire à sa divinité, il est probable

que son sucesseur trouva quelque intérêt à empècher l'abolition de son culte: il s'est tonjours conservé depuis dans le Japon, où ce prince est adoré sous le nom de Xantai. C'est une des divinités les plus modernes de l'empire.

Nocca, le Neptnne des anciens Goths, Gètes, etc. V. Nicken. Noces. V. Théris, Hippoda-

MIE, FESTIN.
NOCTILUCA, surnom de la lune.
Diane avait un temple sous ce nom

à Rome, sur le mont Palatin.

Nocrivagus Deus, le Sommeil.

Nocrutum, dieu de la nuit, qui n'est conna que par une inscription de Bresse, tronvée avec sa statue; une chouette est à ses pieds. Il étent son llambeau, et son habit est celui d'Atys, ministre de Cybèle; equi l'a fait prendre pour un Atys Noctulius, qu'on honorait conjointement avec le mère des éleux.

NOCTURNUS, NOCTURNUS, nom d'an dieu qui présidait aux ténèbres. Quelquefois aussi les Romains donnaient ce nom à l'étoile de Vénus, pour exprimer le mot Hespérus, qui signifie l'étoile da soir.

Nontrus, Nonorus, Nonurus, Nonurus, dieu adoré par les Romains, comme celui qui présidait aux nœnds qui serrent le grain de bled dans l'épi.

Nonuterusa, divinité qui présidait à l'action de battre et de broyer le bled. Rac. Nodus, nœud; terere, broyer.

Nogra, fille de Lomech. Les rabbins lui attribuent l'art de filer la laine et d'en faire des étoffes.

1. Normon, un des capitaines lyciens tnés par Ulysse devant Troie. 2. — Compagnon d'Antiloque. 3. — Fils de Phronius, de l'île

d'Ithaque, prèta son vaissean à Télémoque pour aller à Pylos. Noénos, sage, plein de sens. Epithète d'Apollon. Ruc. Noos, es-

prit, sens. Anth.
Norrangur, nom du principe
des philosophes éelectiques. Suivant
cette Théogonie, c'est le dicu de toute
la nature, le principe de toute géné-

ration, la cause des puissances élémentaires, supérieur à tous les dieux, en qui tout existe, immatériel, incorporel, subsistant de toute éternité par lui-même, premier, indivisible et indivisé, tout par lui-même, tout en lui-même, antérieur à toutes choses, meme aux principes universaux et anx canses générales des êtres, immobile, renfermé dans la solitude de son unité, la source des idées, des intelligibles, des possibilités, se suffisant, père des essences et de l'entité, antérieure au principe intelligible. V. Emeth, Amem, etc. Cette remière puissance tira la matière de l'essence, et l'abandonna à l'intelligence qui en fabriqua des sphères incorruptibles. Celle-ci employa ce qu'il y avoit de plus pur à cet ouvrage; elle fit du reste les choses corruptibles et l'universalité des corps. NOUN GORDIEN. V. GORDIUS.

Non (Myth. Afr.), nom du premier homme, selon les Hottentots. Ils prétendent que leurs preniers parents entrèrent dans le pays per une porteou par une fenètre; qu'ils furent envoyés par Dieu mème, et qu'ils communiquèrent à leurs enfants l'art de nourrie les bestaiux, avec quantité de nourrie les bestaiux, avec quantité

d'autres connaissances. V. H. NONOH.
NOMESTAN, nom qu'on donna, du
temps d'Eschias, au serpent d'airain que Moise avait élevé dans le
désert. Eréchias le fit briser, parcequ'il était devenu un objet de superstition pour les Juifs.

tition pour les Juifs.
Noirs (Livres). On appelle sinsi les livres de magie, de Nécromanoc. Nonantie, divination qui se fait

NOMANTIE, divination qui se fait par le moyen des lettres du nout de la personne dont on veut savoir la destinée. Rac. Nomen. Voy. GÉMA-TRIE.

Nossras. Personne n'ignore que les Pythagoriciens appliquèrent les propriétés arithmétiques des nombres aux sciences les plus abstraites et les plus sérieuses. On va voir, en peu de mots, si leur folie méritait l'éclat qu'elle a eu dans le monde, et il et tire pompeus de thóchgie arithmétique que lui donnait Niconaque lui convient. — L'unité,

n'avant point de parties , doit moins passer pour un nombre, que pour le principe génératif des nombres. Parlà disaient les Pythagoriciens, elle est devenue comme l'attribut essentiel , le caractère sublime , le sceau même de Dieu. On le nomme avec admiration celui qui est Un; c'est le seul titre qui lui convient, et qui le distingue de tous les autres êtres qui changent sans cesse et sans retour. Lorsqu'on veut représenter un empire sorissant et hien police, on dit qu'un même esprit y règne, qu'une même âme le vivifie, qu'nn même ressort le remue.

Le nombre 2 désignait, suivant Pythagore, le mauvais principe, et par conséquent le désordre, la con-fusion et le changement. La haine qu'on portait au nombre 2 s'étendait à tous ceux qui commençaient par ce même chilfre, comme 20,

200 , 2000 , etc.

Suivant cette ancienne prévention, les Romains dédièrent à Pluton le second mois de l'année; et le second jour du même mois ils expiaient les manes des morts. Des gens superstitieux, pour appnyer cette doctrine, ont remarque que ce second jour du mois avait été fatal à beaucoup de lieux et de grands hommes; comme si ces mêmes fatalités nétaient pas également arrivées dans d'autres jours. Mais le nombre 3 plaisait extremement aux Pythagoriciens, qui y tronvaient de sublimes mystères, dont ils se vantaient d'avoir la clef; ils appelaient ce nombre l'harmonie parfaite. Un Italien, chanoine de Bergome, s'est avisé de recueillir les singularités qui appartiennent à ce nombre; il y en a de philosophiques, de poétiques, de fabuleuses, de galantes, nième de dévotes; e'est une compilation aussi bizarre que mal assortie.

Le nombre 4 était en grande vénération chez les disciples de Pythagore; ils disaient qu'il renfermait toute la religion du serment, et qu'il rappelait l'idée de Dieu et de sa puissance infinie dans l'arrangement

de l'Univers.

Junon, qui préside aux mariages, protegeait, suivant Pythagore, le nombre 5. parcequ'il est composé de a, premier nombre pair, et de 5, premier nombre impair. Or, ces deux nombres réunis ensemble pair et impair font 5, ce qui est un emblème ou une image du moriage. D'ailleurs, le nombre 5 est remorquable, ajontaient-ils, par un autre endroit; c'est qu'étant toujours multiplié par lui-même, c.-à-d. 5 par 5, il vient toujours un nombre 5 à la droite du produit.

Le nombre 6, au rapport de Vitruve, devait tont son mérite à l'usage où étaient les anciens géomètres de diviser toutes leurs figures, soit qu'elles fussent terminées par des lignes droites, soit qu'elles fussent terminées par des lignes courbes, en six parties égales; et comme l'exactitude du jugement et la rigidité de la méthode sont essentielles à la géométrie, les Pythagoriciens, qui eux - mêmes faisaient beaucoup de cas de cette science, employerent le nombre 6 pour caractériser la justice, elle qui, morchant toujours d'un pas égal, ne se laisse séduire ni par le rang des personnes, ni par l'éclat des dignités, ni par l'attrait ordinairement vainqueur des richesses.

Aucun n'a été si bien accueilli que le nombre 7; les médecins y croyaient découvrir les vicissitudes continuelles de la vie humpine. C'est de-là qu'ils formèrent leur année climactérique. Fra.Paolo, dans son hitoire du coneile de Trente, a tourné plaisamment en ridicule tous les avantages prétendus du nombre 7.

Le nombre 8 était en véuération chez les Pythagoriciens, pareequ'il désignait selon eux la loi naturelle, cette loi primitive et sacrée qui suppose tous les hommes égaux.

lls considéraient avec crainte le nombre 9, comme désignant la fragilité des fortunes humaines, presue aussi-tôt renversées qu'établies. C'est pour cela qu'ils conseillaient d'éviter tous les nombres où le 9 domine, et principalement 81, qui est le produit de 9 multiplié par lui-même. Enfin les disciples de Pythagore regardaient le nombre 10 comme le tableau des merveilles de l'Univers contenant éminemment les prérogatives des nombres qui le précèdent. Pour marquer qu'une chose surpassait de beaucoup une autre, les Pythagoriciens disajent qu'elle était dix fois plus grande, dix fois plus admirable. Pour marquer simplement une seule chose, ils dissient qu'elle avait dix degrés de beauté. D'ailleurs, ce nombre possait pour un signe d'amitié, de paix, de bienveillance; et la raison qu'en don-naient les disciples de Pythagore, c'est que, quand deux personnes veulent se lier étroitement, elles se prennent les mains l'une dans l'autre, et se les serrent en témoignage d'une uuion réciproque. Or, dissient-ils, deux mains jointes ensemble forment, par le moyen des doigts, le nombre de 10.

Nons, airs ou cantiques en l'honneur des dieux, assujettis à des rhythmes réglés. Le nome Orthien était consacré à Pallas; le Troolaique, destiné à sonner la charge dans les combats; l'Harmatique avait pour sujet Hector lie au char d'Achille, et tralué autour des mars de Troic

Noma, nymphe célèbre, à laquelle, selon les Arcadiens, les monts Nomiens devaient leur nom.

1. Nomion. chanson d'amour, composée par la chanteuse Eriphanis. V. ERIPHANIS. 2. — Père d'Amphimachus et de

Natts, deux capicines qui défendirent Toic contre les Gress. Nouses, surnomée Meccure, soit parceque fon cryoni qu'il grédit dans leciel le troupeaux de Jupiter, Phonoprier cannon des champètre, et lui donnaient pour attribut un sespre surnomé d'un teisonde lebiler; Rac, nomain, fair politre; soit du mot nomes, foi, parcequi il cuit invoqué dans les lact du concommerants. Ce nom était anais d'unicid Jupiter et à Apollon, comme douncid Jupiter et à Apollon, comme dieux protecteurs des campagness des bergers, et sur-tout des pâturages. C'était aussi celui de Pan, à Molpée, ville près de Lycosure, et

un des surnoms de Bacchus. Nomus, un des fils que Cyrène

ent d'Apollon. Nosos, être allégorique, que les poètes prennent dans un sens différent, selon qu'ils ont vécu à une époque plus ou moins reculée. Pindare, dans un fragment rapporté par Hérodote, entend par cette divinité la nécessité absolue du destin à laquelle tout doit céder. C'est pour cela qu'il appelle Nomos le roi des mortels et des immortels, qui exerce la justice avec une main toute puissante. Sons un antre rapport, un fragment d'Orphée, publié par Ges: ner, donne à Nomos le nom d'assesseur de Jupiter, que Thémis et Dicé portaient également. On voit par cette attribution que Nomos était regardé comme le symbole des loix. Enfin, dans un hymne orphique qui lui est consacré , Nomos est représenté comme le roi des dieux et des hommes, qui dirige les étoiles, prescrit des loix à la nature, et récompense ou punit les hommes, selon qu'ils le méritent. Dans cette dernière fable. Nomos désigne la volonté de la divinité qui détermine le

sort et les loix du genre humain.

1. Nona, nom d'une des Parques.

Vor. Morra.

2. — C'est aussi le nom d'une divinité romaine dont la fonction était de conserver le fétus dans le cours du neuvième mois. Noncentaties, surnom de Mer-

cure, pris du culte qu'on lui rendait à Nonacries. Nonacrina virgo, Calisto, fille

MONACRINA VIRGO, CALISTO, fille de Lycaon et de Nonacris. Nonacris, fille de Lycaon, donna son nom à une ville de l'Arcadie.

fameuse par le Styx qui coulait dans le voisinage. Nonacrius meros, Evandre, ainsi surnommé de Nonacris, montague

d'Arcadie, d'où il était originaire. Nonchalance. (Iconol.) Les Egyptiens la peignaient assise, l'air triste, la tête penchée, les mains dans le sein, et les bras cro isés. C. Ripa la représente par une femme échevelée, mal vêtue, et dormant étendue sur la terre, appuyée sur l'un de ses bras , et tenant de l'antre main nne horloge renversée, symbole du temps perdu; une tortue se traine sur sa robe.

Nondina, déesse qui présidait à a parification des enfants. C'était le neuvième jour après la noissance qu'on purificit les males, d'où vient le nom de cette déesse. Rac. Nonus. neuvienie.

Nonius, nom d'un des chevaux de Pluton.

Nonus, Romain qui, suivant la fable absurde de Tzetzès, nourrit Rome durant quinze jours de famine; en reconnaissance de ce service les Romains donnèrent son nom aux Nones. Voy. CALENDUS, IDUS.

Non (Myth. Celt.), Geant, père de la Nuit, laquelle est noire comme toute so famille. Elle eut de Daglinger, de la race des dieux, un fils nommé le Jour, brillant et bean comme touté la famille de son père. Alors le Père universel prit la Nuit et le Jour son fils, les placa dans le ciel, et leur donna deux chevaux et denx chars, pour qu'ils fissent l'im après l'autre le tour du monde. La Nuit va la première sur son cheval nommé Rinfaxe (crinière gelée), qui, tous les matins en commençant sa course, arrose la terre de l'écume qui dégoutte de son frein. Le cheval du Jour s'appelle Skinfaxe (crinière humineuse), et de sa crinière brillante il éclaire l'air et la terre-

Nonax, fils de Mercure et d'Erythrée, fille de Géryon, condnisit une colonie d'Ihériens dans l'isle de Sardaigne, et donna son nom à na

ville qu'il y fonda-

NORNES (Myth. Celt.), Fées ou Parques chez les Celtes, qui dispensent les âges des hommes. Elles sont vierges, et se nomment Urda (le passé), Verandi (le présent), et Skalda (l'avenir). Elles habitent une ville extremement belle. Cette dernière, avec Gadur et Rosta, va tous les jours à cheval choisir les morts dans les combats, et régler le carnage qui doit se faire. Voy.

PARQUES. Nontia, déesse étrusque, hono-

rée à Volsinie. Les clous attachés dans son temple désignaient le nousbres des années. On la croit la même que Némésis. Les Volsiniens, les Falisques et les Volaterrans, remplis de vénération pour elle, joignaient à ce nom le surnom honorable qu'on n'accordait ailleurs qu'à Cybèle, celui de grande déesse. Les derniers placaient quelquefois un jeune enfant dans ses bras, parcequ'elle favorisait plus particulièrement les hommes dans cet age, qui est celui

de l'innocence.

Nonus (Myth. Scand.), fondateur fabuleux du royaume de Norwege, fils de Thorron. Goe, sa sœur, avant été enlevée, Thorron envoya son fils pour la chercher, et institua des sacrifices pour le succès de son entreprise. Ils se trouvèrent dans le second mois de l'année, qui depuis s'est toujours appelé Goa, du nome de la princesse. Norus chassa tons les petits souverains du pays et s'établit à leur place.

NOTARIQUE, une des trois divisions de la cabale chez les Juifs, Elle consiste à prendre ou chaque lettre d'un mot pour en faire une phrase entière, ou les premières lettres d'une sentence pour en former un seul mot. V. CABALE, GÉNATRIE. THÉMURA,

NOTHUS, fils de Deucalion.

Norus, vent dumidi. V. Austen. Nound-Ghose. (Myth.Ind.) C'est l'Admète des Indous, dont le dieu Krishnaa gardé les troupenux; cequi a fait donner à cette divinité le surnom de Gopaul, pasteur, comme Apollon a reçu celni de Nomius. de la même aventure.

NOUROU (Myth. Mah.), Setemogole, par laquelle ces peuples célé-brent le commencement de lenr annéc, qui s'ouvre à la première lune de Mars. Cette fête dure neuf jours, et se posse en festins.

NOVEMBRE. (Iconol.) Diane était

la déité protectrice de ce mois. Ausone l'a coractérisée par des symholes qui conviennent à un prêtre d'Isis, parcequ'aux calendes de No-vembre on célébrait les fêtes de cette déesse. Il est habillé de toile de lin, a la tête chauve ou rasée, s'appuie contre un autel sur lequel est une tête de chevreuil, animal qu'on sacrifiait à Isis, et tient un sistre à la main. Chez les modernes il est vêtu de couleur de feuille morte, et couronné d'une branche d'olivier : d'une main, il s'appuie sur le signes du Sagittaire, soit à raison de la disposition des étoiles, soit à cause des pluies et des grêles que le eiel darde, pour ainsi dire, sur la terre, soit plutôt à raison de la chasse, dernier amusement de la saison, comme l'enfant qui bat du chanvre en marque les dernières occupations; de l'autre main il tient une corne d'abondance, d'où sortent diverses racines, dernier présent que nous fait la terre.

Norsuntas, sacrifice est hompets que faisient les Romains durant neuf jours, cotipour appaier la colte des dieux, soit papaier la colte des dieux, soit de s'embarquer. Ils farent institués par Tullan Hostlina, roi des Romains, al la nouvelle en rusque naont Aventin. On donnait masie cono max funérailles, parcequ'elles se faissient neuf jours après le décès, jours, on le brâthait le huitieur, et et le neuvrième on entegrait les condres. Les Greca nomainest cette erodres. Les Greca nomainest cette parent.

Norsantas, dieut des Romains, qu'apportéent les Sabins, et les priapportéent les Sabins, et du F. Tatins avait fait hâit des temples, ciaient ainsi appelés, parceju'ils étaient venus des derniera heur conmissance, ou qu'ils avaient été divinisés après les autres : tels étaient la Santé, la Fortune, Vesta, Heircule-Quelqués uns prétendent néamoins que les dieux appelés Novensiles, étaient ceuxqui présidaient aux nou-

veautés, et qui faisaient renouveler les choses. D'autres ont dit que ce mot ne tirait point son origine du mot novus, nouveau, mais plutôt de novem, neuf; parceque ces dieux étaient an nombre de neuf, savoir. Hercule, Romulus, Esculape, Buechus, Enée, Vesta, la Santé, la Fortune, et la Foi; mais ces autenrs ne disent pas ce que ces neuf dieux avaient de commun entr'eux, et ce qui les distinguait des autres dieux. Quelques uns ont cru que c'étaient les neuf Muses qui étaient appeléesde ce nom. Il y en a qui ont pensé que c'était le nom des dienx champetres ou étrangers, et que, parcequ'ils ne composaient que neut. on leur donna le nom de Novensiles, afin de n'être pas obligé de les nonmer les uns après les autres. NOVILUNIUM. For. NEOMENIE.

Novilunium. Voy. Neomenie. Novini (Myth. Afr.), quatrième chef des Gangas, prètres africains. Voy ce mot.

Nsansi (Myth. Afr.), un des Gangas, ou prètres du Gongo, dont l'attributionspéciale est de guérir les Nègres d'une espèce de lepre fort comaune parmi eux. N'rouvis, cadavres de personnes excommuniées, qui, selon les Grees

modernes, restent incorruptibles, jusqu'à ce que la sentence d'excommunication ait été levée. V. Vaou-colacas.

Nusionne, enfants de la Nuce.

FOY. CENTAURES.

NUMERIALS, Fleextraordinaire
qu'on neclébrait à Rome que rarement, et toujours par ordonnance
du nugistrat, à l'occasion de quelque calamité publique. On y marchait nu-pirds, ce dont la fête a
tré son nom. Les dames romaines
allés-mèmes, lorsqu'elles invoquisent.
Vestu dans des réroonstances extraordinaires, faissuent leur procession
mu-pieds dans le temple de la déesse.

Nus, mère des Centaures. Voy. Iston. Nuss. Aristophane les a personnifiées pour ridiculiser Socrate. Dans la pièce de ce nous, le philolosophe les invoque comme ses divirespect.

Nuit, déesse des ténèbres, fille du ciel et de la terre, et selon d'autres, fille du chaos, la première et la plus ancienne de toutes les divinités. Hésiode la met au nombre des Titans et la nomme la mère des dieux, parcequ'en a toujours cru que la nuit et les ténèbres avaient précédé toutes choses. Aristophane la peint étendant ses vastes afles et déposant un œuf dans le sein de l'Erèbe, d'où sortit l'amour revêtu d'afles dorées. Cette théogonie était partieulièrement celle des Egyptiens qui faisaient de la Nuit le principe de toutes choses et la nommaient Athyr.

Elle épousa l'Achéron, fleuve des enfers, dont elle eut les succès et plusieurs autres enfants. De l'Erèbe elle eut l'Ether et le Jour, mais elle avait engendré seule, et sans le commerce d'aucune divinité, l'odieux Destin, la Parque noire, la Mort, le Sommeil, la Troupe des Songes, Momus, la Misère, les Hespérides gardiennes des pommes d'or, les impitoyables Parques, la terrible Némésis, la Frande, la Concupiscence, la triste Vicillesse et la Discorde opiniôtre , en un mot, tout ce qu'il y avoit de facheux dans la vie passait pour une production de la Nuit. Varron fait dériver son nom nox, a nocendo, de son influence nuisible, soit parcean elle repand souvent des maladies, soit parceque ceux qui ont quelques peines morales ou physiques les sentent plus vivement alors; c'est ce qui l'a fait surnommer, par Ovide, nutrix maxima curarum, la nonrrice des chagrins. Elle fut

NUI connue dans tout le Péloponèse sous le nom d' Achlys. Homère l'a surnommée Ercbenne, comme épouse de l'Erèbe, et d'autres l'ont nommée Euphronée et Eubulie, comme mère dn bon conseil.

Les nus plaçaient son empire en Italie, dans le pays des Cinimériens; les autres, loin des limites du monde connu, qui finissait anx colonnes d'Hercule. L'antiquité l'a généralement fixée vers la partie de l'Espagne nommée Hespérie, c.-à-d. contrée du soir. C'était près de Gibraltar où les Romains croyaient que le soleil éteignait son flambean; et Possidonius prétendoit que du rivage près de Cadix on entendait le fremissement des ondes, lorsque l'astre se précipitait dans l'Océan. La Nuit, dit Hésiode, étendait son voile obscur depuis ce lieu jusques sur le Tartare, où el'e passe par nne porte de fer pour conduire aux habitants de la terre le Sommeil, frère de la Mort.

Chez les Grecs et chez les Romains on immolait à la Nuit des brehis noirs, et c'est un pareil sacrifice qu'Enée lui offrit avant d'entrer aux enfers. On lui sorrifiait aussi un coq, parceque les cris perçans de cet oiseau troublent son silence. Le hibou, qui ne chérit que les ténèbres, lui était également consucré.

La plupart des peuples d'Italie regardaient la Nuit comme une décase; mais les habitans de Brescia en avaient fait un dien, nommé Noctulius ou Noctumus, et on a trouvé parmi eux plusieurs monuments qui lui étaient consacrés. La chouette, qu'on voit aux pieds de ce dieu tenant na flambeau renversé qu'il s'efforce d'éteindre, annonce celui qui est l'ennensi du jonr. On le voit ainsi représenté sur nne statue qu'on a décou-

verte à Brest. Les poètes et les artistes se sont efforcés à l'envi de peindre la déesse de la Nuit. Dans les monuments antiques, on la voit tantôt tenant audessus de sa tête une draperie volante, parsemée d'étoiles, ou avec une draperie bleue et un flambeau renversé; 224 tautôt figurée par une femme nue, avec de longues alles de chauve-sonris et un flambeau à la main. Les poètes la représentent particulières ment couronnée de pavots et enveloppée d'un grand manteau noir étoilé. Quelquefois ils lui donnent des alles, ou ils la dépeignent sc promenant sur sou char tiré par deux chevaux noirs ou par deux hiboux, et tenant sur sa tête un grand voile parsemé d'étoiles. Théocrite l'a fait paraître montée sur un char et précédée des astres. Euripide la représente couverte d'nn grand voile noir semé d'étoiles, parcourant sur son char la vaste étendue des eieux. Les Grecs l'ont figurée tenant d'une main un voile noir qui voltige, et de l'autre un flambeau dont la flamme, tournée vers la terre, est prête à s'évanouir; souvent ils la placent au milieu du Tartare, entre ses deux enfans, le Sommeil et la Mort. Les Romains ne lui dounaient point de char et la représentaient oisive et endormie. Quelquefois elle paralt, comme chez les Grees, couverte d'un grand voile que le vent agite. Elle dirige sa course vers l'occident; mais sa tête est tournée vers l'orient, et elle semble appeler les muges qui la suivent, pour leur ordonner de couvrir les lieux que le soleil vient de quitter. On voit devant elle, sur quelques monuments, un enfant qui porte un llambeam. (V. Crévescure.) C'est ainsi que les anciens figuraient le crépuscule du soir, et c'est cette lueur obscure qui précède la Nuit, que le peintre Solimène avait représentée à Naples, dans la galerie de sa maison. Les Etrusques donnaient des alles à la Nuit , comme à la Victoire, pour exprimer la rapidité de sa course. Le gracieux Albane s'est conformé à cette idée, et a peint la Nuit étendant ses alles noires et tenant ses enfants entre ses bras. Une Sardoine la représente endormie et presque nue : ses cheveux sont épars, et sa main tient un voile léger jui lui couvre négligemment le scin. Une figure rapportée par Maffei offre la déesse retenant des deux mains

un voile qui s'échappe, lequel est surmonté de trois étoiles. Sur un jaspe sanguin du cabinet national. elle parait les cheveux épars, et tenant des bouquets de pavots. Un vieillard, un jeune homme et une femme qui la suivent paraissent céder au Sommeil, emblème de l'influence du Sommeil et de la Nuit sur les mortels de tout age et de tout sexe.

Les sculptenrs qui ont représenté la Nuit sont en petit nombre. Phècus. célèbre sculpteur de Samos, fit pour les Ephésiens une statue de la Nuit en argile, ce qui la fit surnommer par ces peuples la statue ténébreuse. Michel-Ange a sculpté la Nuit à Florence, et cette statue est un chefd'œuvre. Un dessin de la bibliothèque nationale l'offre avec ses attributs ordinaires, mais sans char, le voile obscur, et tenant un flambeau renversé qu'elle se dispose à étein-dre. A Verone, Louis Dorigni l'a représentée dans le palais Allégri ; et le même l'a peinte encore dans un tableau précienx qui orne le palais Zucchero à Venise. On v voit l'Anrore, précédée des vents, qui chasse la Nuit et les fantômes dont elle est mère.

C'est au milieu d'un grand nombre d'étoiles que Taddée Zucchero, peintre célèbre, né dans le duché d'Urbin, a peint cette divinité dans le ehâteau de Caprarolis, qui appartenait alors au cardinal Farnèse. De même Bon Boullongne, dans le plafond de l'ancienne comédie française. l'avait représentée avec un manteau parsemé d'étoiles, et fuyant Apollon on le soleil. Rubens, dont le nom scul annonce une touche fière et subline, a, dans la galerie du Luxembourg, figuré la même déesse par une femme qui a des alles de chauve-souris, et un grand manteau noir parsemé d'étoiles, dont elle couvre la reine Marie de Médicis.

Halté, de l'académie royale de peinture, lui a donné un vetement presque semblable. Mignard, dans un des plafonds du château de Versuilles, l'a peinte à la manière anti-

que, tenant entre ses bras deux enfants endormis (les Songes), et vêtue d'une robe parsemée d'étoiles. Il lui a donné un mantean bleu, de grandes alles et une couronne de pavots. Enfin, au salon de 1765, nn tableau de M. Lagrenee offrit la Nuit couverte d'un vêtement sombre, et fuyant la lu-nuere que répandent l'Aurore et le

NUIT DE LA PUISSANCE (Myth. Mah.), une des nuits de la lune du romadan, pendant loquelle les musulmons croient que Dieu pardonne les péchés à œux qui en témoignent un repentir sincère. Un des chapi-tres du Qoran commence par ces mots: « Nous l'avous fait descendre » dans la unit de la puissance. » Les péleries, avant de partir pour La Mecque, doivent réciter ce cha-

pitre à la porte de leurs maisons-Nuna, second roi de Rome, éta-blit chez les Romains le culte et les cérémonies religienses, bâtit un temple à Vesta et institua des vestales pour entretenir le sen sacré, un nutre à James, et fonda huit colléges de prêtres. Pour rendre ses loix plus respectables, il feignit de les avoir recues de la nymphe Egérie. Voy. Ecéate.

NUMÉNIES. V. NÉOMÉNIES. Numéria, déesse qui présidait à l'arithmétique, au rapport de Saint Augustin. Rac. Numerus , nombre.

Numenius Suppucius était de Préneste. Les nionuments attestent : dit Ciceron, que c'était un honnête homme, oélèbre par ses fréquentes visions, et qu'ayant eu ordre de conper en un certain lieu un caillon. il l'avait fait , et qu'il en était sorti des sorts écrits avec d'unciens caractères. Divinat. 1. 2.

Numicus, fleuve d'Italie, sur les bords duquel Enée prit terre. Il s'y nova depuis, et fut honoré dans la auste en ce lien, sous le nom de Ju-piter Indigète. Ovi le peint ce fleuve, ici assistant à la déification d'Enée là enlevant Anna, sœur de Didon. Il n'était pas permis de se servir d'antre eau que de celle de ce fleuve pour les sacrifices de Vesta. Ovide lui Torne II.

donne l'énithète de comiger, notcequ'on donnait des cornes aux simnlacres des fleuves.

1. NUMITOR, fils de Procas, roi d'Albe, et frère d'Amnlius, Celui-ci le détrôna , fit périr son fils Lausns , et forca llia, fille unique de Numitor, à se faire vestale. Malgré les précoutions d'Amulius, Ilia devint mère, et en fit honneur an dieu Mars. Le tyran la fit enfermer dans une prison et ordonna qu'on jetat les deux enfants dans le Tyire. Ces deux jumeaux, souvés et allaités par une louve, recueillis par Faustulus, devinreut grands, furent reconnus de Numitor, tuèrent Aundius, et re-placèrent leur aïeul sar le trône. 2. - Un des capitaines de Torpus,

NUNBINA. V. NORBINA

NUPTIALES, dieux des nôces, Plutarque en compte cinq · Jupiter , Junon, Vénus, Sunda, Dinne ou Lucine. La superstitiense antiquité en ajouta plusieurs antres qui présidaient aux mystères de l'hymen. On leur adresseit des vœux pour les prier de rendre les mariages heureux

NUPTIALIS, SUFROM de Junon présidant oux mariages. Quand on lui sacrifiait sons ce titre, on ótait le fiel de la vietime, et on le jetait derrière l'autei, pour donner à entendre qu'il ne devait point y avoir d'aigreur ni d'amertune entre les époux. Vor. GAMÉTIA.

NTAYAR ( Myth. Ind. ) , école de philosophie dont le système porte sur quatre principes : savoir , le té-moignage des sens blen appliqué ; les signes noturels, tels que la fomée; l'application d'une définition consue au défini jusques-là inconnn ; enfin , l'autorité d'une parole infaillible. De l'examen du monde sensil·le, que l'ou compose d'atômes indivisibles, éternels, inamimés, on passe à la connaissance de son auteur, do t on conclut l'existence, l'intelligence et l'immatérialité. Dans la constitution del'homme, cemphilosophes trouvent un corpset deux ames, l'une suprême, et l'autre animale, La sagesse consiste à éteindre l'âme sensitive par son union avec l'ame suprème , c.-à-d. avec Dieu. Cette union, appelée Jog, d'où vieut Joguis, commence par la contemplation de l'Etre suprême ; elle se termine par une espèce d'identité avec lui , cans laquelle il n' a plus ni sentiment ni volonté: là cesse la métempsycose. C'est à-peuprès le système des Talapoins de l'autre partie del Tade, et d'une secte contemplative de la Chine : c'est le quietisme de l'Europe. V. VEDANTI. 1. NYCTÉE, fils de Neptune et de

Célène, et père d'Antiope. 2. - Un des compagnons de Dio-

mède changés en oiseaux. 3. - Roi d'Ethiopie, suivant'Lactance, et père de Nyctimène.

4. — Eils d'Hyricus. 5. — Fils de Chthonius. Un des quatre chevaux de

Pinton.

Nycréis, fille de Nyctée. Nycrélies, fêtes de Bacchas qui se célébraient de nuit. Rac. nyx, muit, et telcin, accomplir. C'était un de ces mystères ténébreux où l'on s'abandonnait à toutes sortes de débauc'es. La cérémonie apparente consistait dans une course tumultueuse que faissient dans les rues ceux qui célébraient ces fêtes , portant des flambeaux, des bouteilles et des verres , et faisant à Bacchus d'amples libations. Ces cérémonies se renouvelaient à Athènes tous les trois aus, au commencement du printemps. Les Romains, qui les avaient empruntées des Grecs, les supprimèrent à cause des désordres que la licence y avait introduits. On célébrait aussi des fêtes du même nom en l'honneur de Cybèle.

Nycrétius , surnom de Bacchus, pris des sacrifices qu'on lui offrait la nuit. V. NYCTÉLIES.

NYCTEUS, le tenébreux , l'un des quatre chevaux de Pluton. Rac. ny.x. nuit.

NYCTILÉES. V. NYCTÉLIES. Nустімёня, fille d'Epopée, roi de Lesbos, et, selen d'autres, de Nyctée, roi d'Ehiopie, souilla le lit de son père, et fut changée en hibou. Banier prétend que ce fut au contraire le père de Nyctimène qui concut pour elle une passion incestueuse, et qu'elle alla se cacher dans le fond des forêts, ce qui, avec son nom, aura donné lien à la metamorphose.

NTCTIMUS, l'atné des fils de Lycaon, succéda à son père au royaume d'Arcadie, et fut pere de Philonomé. NYCTIPORE, qui coule la nuit,

fleuve imaginaire que Lucien place dans l'isle des Songes.

Nycris, fille de Nyctée, fut ma-riée à Labdacus, roi de Thèbes, et eut de lui un fils nommé Laïus

NTMPHAGETE, épithète qu'Hé-siode et Pindare donnent à Nep-

Nymphagoge, celui qui était chargé de conduire la nouvelle fiancée de la maison paternelle à celle de son nouvel epoux.

NYMPHEA, NENUPHAR. ( Myth. Egypt.) Des savants éclairés dans la botanique et dans la connaissance des monuments antiques, ont déconvert que la plante qu'on voit sur quelques médailles d'Egypte n'est autre que la Nymphæa, plante fort commune dans les compagnes arrosées par le Nil. La fleur est de toutes ses parties celle qui se remarque le plus ordinairement sur les monuments égyptiens, ce qui vient du rapport que ces-peuples lui croyaient avec le soleil, à apporition duquel elle se montrait d'abord sur la surface de l'eau, comme elle s'y replongeait des qu'il était couché, phénomène commun à toutes les espèces de Nymphæn.

C'était là l'origine de la consécration de cette fleur à cet astre, le premier et le plus grand des dieux qu'ils aient adores. De-là vient la coutume de la représenter sur la tête de leur Osiris, sur celle de leurs autres dieux et même des prêtres attachés à leur culte. Les rois d'Egypte effectant les symboles de la divinité, se sont fait des couronnes de cette fleur; elle est aussi représentée sur les monnaies, tantôt naissante, tantôt épanouie et environnant son fruit : on voit avec la tige connue un sceptre dans la main de quelques idoles.

1.N TMPHÉE, promontoire d'Epire

sur la mer Ionienne, dans le territoire d'Apollonie. « Dans celieu sacré, dit » Plutarque, on voit sortir perpé-» tuellement comme des veines de » feu du fond d'une vallée, » Dion Cassius ajoute que ce feu ne brûle point la terre d'où il sort, qu'il ne la rend pas même plus aride. Eusuite il parle d'un oracle d'Apollon qui était en ce lieu, et explique la manière dont les réponses s'y rendaient. Celui qui consultait prenait de l'encens, et, après avoir fait ses prières, le jetait au feu. Si l'on devait obtenir l'objet de ses vœux , l'encens était d'abord embrasé; sinon au lieu de fondre, il se retirait et fuyait la flamme. Il était permis de faire à cet oracle des questions sur toutes sortes de sujets, excepté sur la mort et le mariage.

2. - Nom que les Grecs et les Romains donnaient à certains bâtiments rustiques qui remfermaient des grottes, des bains, des fontaines et autres constructions semblables, tels qu'on imaginait les demeures des nymphes.

NYMPHES. Ce nom, dans sa signification naturelle, signifie une fille m rice depuis peu, une nouvelle aurice. On l'a donné dans la suite à des divinités subalternes qu'on représentait sous la figure de jeunes filles. Selon les poètes, tout l'univers était plein de ces nymphes. Il y en avait qu'on appelait Uranies, ou célestes, qui gouvernaient la sphère du ciel ; outres terrestres , ou Epigies. Celles-ci étaient subdivisées en nymphes des eaux et nymphes de la terre

Les nymphes des eaux étaient encore divisées en plusieurs classes : les nymphes Uranies, appelées Océanides, Néréides et Mélies; les nymphes des fontaines, ou Naïades, Crénées, Pégées ; les nymphes des fleuves et des rivières, ou les Potamides; les ny uphes des lacs et étangs, on les

Les nymphes de la terre étaient anssi de phisieurs classes : les nymphes des montagnes, qu'on appelait Oréades, Orestiades ou Orodemniades; les nymphes de vallérs, des bocages, ou les Napées; les nymphes des prés, ou Limniades, les nymphes des forêts, ou les Dryades et Hamadryades.

On trouve encore des nymphes avec des noms ou de leur pays ou de leur origine, comme les nymples Tylériades, les Pactolides, les Ca-birides, les Dodonides, les Cythéroniades, les Sphragitides, les Cory-cides ou Corycies, les Anigrides, les Isménides, les Sithnides, les Aumisiades, les Héliades, les Hérésides, les Thémistiades, les Lélégéides, etc.

Ensin, on a donné le nom de

nymphes non seulement à des dames illustres dont on apprenait quelque aventure, mais même jusqu'à de simples bergères, et à toutes les belles personnes que les poètes font entrer dans les sujets de leurs poèmes. L'idée des nymphes peut être venue de l'opinion où l'on était, avant le système des Champs-Elysées et du Tartare, que les àmes demenraient auprès des tombeaux, ou dans les prdins et les bois délicieux qu'elles avaient fréquentés pendant leur vie-On avait pour ees lieux un respect religieux; on y invoquait les ombres de ceux qu'on croyait y habiter; on tâcluit de se les rendre favorables par des vœux et des sacrifices. De-là est venue l'ancienne coutume de sacrifier sous des arbres verds, sous lesquels on croyait que les auses errantes se plaisaient beancoup. De plus, on croyait que tous les astres étaient animés ; ce que l'on étendit ensuite jusqu'aux fleuves et aux fontaines, aux montagnes et aux vallées ; en un mot, à tous les êtres inanimés auxquels on assigna des dieux terrestres. On assigna aussi nne sorte de culte à ces divinités : on leur offrait en sacrifice de l'huile, dn lait et du miel; quelquesois on leur immolait des chèvres. On leur consacrait des fêtes. En Sicile, on célébrait tous les ans des fêtes solemnelles en l'honneur des nymphes, selon Virgile: On n'accordait pas tout-à-fait l'immortalité aux nym-

thes: mais on s'imaginait qu'elles vivaient très long-temps : Hestode les fait vivre plusieurs milliers d'années. Plutarque en a déterminé le nombre, et il a réglé la chose à neuf mille sept cent vingt ans, par un raisonnement aussi pitovable que le ealcul qu'il fuit pour cela

Plusieurs marbres antiques, publies par Gruter, et nombre d'inscriptions recueillies par Spon, prouvent que les anciens socrifiaient souvent aux nymphes et aux génies des fontaines, et leur adressaient des

NYMPHOLEPTE, l'antre des nymphes Sphragitides, était sur une des phies opiniaginals, etait and under eroupes du Cithéron, vers le cou-chant. Dans cet ontre, il y avait au-trefois un oracle, de l'esprit duquel la plupart des habitants du pays étaient possédés; ce qui les faisait appeler nympholeptes, c. à-d. pris par les nymphes. Rac. lambanein, prendre.

NIRTIA. V. NORTIA. 1. NYSA, nourrice de Bacchus, se voyait, dit Athénée, dans la magnifique pompe de Ptolémée Philodelphe, dans laquelle Bacchus était représenté avec tont son cortège.

2. - Ville de l'Arabie Heureuse où Osiris avait été élevé, dans le territoire de laquelle il observa le premier la vigne, apprit le secret de la cultiver, but le premier du vin, et enseigna aux hommes la manière de le faire et de le conserver. Diodore de Sicile place l'antre de Nyse, où Bocchus fut élevé par les nyniphes, entre la Phénicie et le Nil. Ailleurs, il le met chez les Afri cains qui habitaient les côtes de l'Océan.

5. - Ville des Indes, que fonda Osiris en mémoire de la ville d'Egypte où il était né. Ce fut là qu'il planta le lierre, qui, dit Diodore, n'est demenré et ne croît encore aujourd'hui dans les Indes, qu'aux environs de cette ville. Elle était commandée par le mont Méros, en grec, euisse. On voit assez que ce nom fait allusion à la seconde naissance de Bacchus sorti de la cuisse de Jupiter.

4. - Montagne des Indes, consacrée au culte de Bacchus. Nyséines ou Nysianes , nymphes

qui élevèrent Bacchus. Niséus, surnom de Bacchus et de Jupiter.

Nysius. Id. Nyso, une des nymphes

Nyssie, nom de la femme de Con-

daule, selon quelques nns. Nyst's , c'est ainsi qu'Hygin at elle celui qui solgna l'éducation de Bacchus , et dont , selon lui , il prit le nom de Dionysus. Dans un autre passage, Hygin dit que Bacchus. avant de partir pour son expédition aux Indes, remit à ce Nysus le soin de gouverner son royaume de Thèbei. A son retour, Nysus refusa de le lui rendre, et comme Bacchus ne voulut point employer la force contre lui, il fit célébrer des orgies, et fit faire prisonnier Nysus par des soldats degnisés en Bocchantes.

Nzs. (Myth. Afr.) Celni des Gangas, ou prêtres du Congo, qu'on peut regarder comme le pénitencier des Nègres. Ce prêtre absout ceux qui se sont parjurés, en leur frottant la langue avec des dattes, et en prononçant des imprécations contraires à celles du pénitent.

OANNES, OEN, OES, monstre, moitié homme et moitié poisson, venn de la mer Erythréenne, et sorti de l'œuf primitif d'où tous les antres êtres avaient été tirés, parut, dit Berose, près d'un lieu voisin de Babylone. Il avait deux têtes; celle d'homme était sous celle de poisson. A sa queue étaient ioints des pieds d'homme, et il en avait la voix et la parole. Ce monstre demeurait parmi les hommes sans manger, leur donnait la connaissance des lettres et des sciences , leur enseignait la pratique des arts, à bûtir des villes et des temples, à établir des loix, à fixer les limites des champs par des règles sures, à semer et à recueillir les grains et les fruits, en na mot tout ce qui pouvait contribuer à adoueir leurs mœurs. Au soleil couchant, il se retirait dans la mer, et possait la nuit sous les eaux. Il en parut dans la suite d'autres semblables à lui ; et Bérose avait promis de révéler ce mystère, mais il n'en est rien resté. Oannès ou Oès, disent les savants, signifie en syriaque un étranger. Ainsi cette fable nons apprend qu'il arriva autrefois par mer un étranger qui donne aux Chaldéens quelques principes de civilisation. Il était pent-être vêtu de peaux de poisson depuis la tête jusqu'aux pieds. Il rentrait tous les soirs dans son vaisseau, et premait ses repas sur son bord sans être vu de personne. Quant à l'œuf primitif dont on le faisait sortir, c'est apparemment à cause de la ressemblance du nom Onnies avec le mot greo don, œuf.

Oaxès, fleuve de Crète, appelé ainsi d'Oaxès, fils d'Apollon, peutêtre le même que le suivant.

Oaxus, fils d'Apollon et d'Anchiale, fondateur d'Oaxus, ville de Crète, à laquelle il donus son nom. D'autres le disent fils d'Acacallis ,

et petit-fils de Minac. Os. ( Myth. Syr. ) Suivant Sel-

Os., 33/36. Syr. J Survant Sect.

dia, e'ciatu us esprit ou démon, qui domnali ses réponses, econne à res pardiesairent sorties des parties maturelles, ou quelqui foits de la tèta, and d'une voit à lisse, que l'est partie d'une voit à lisse, que l'est partie d'une voit à lisse, que l'est partie dans le tombesu ; ensorte que erbai que l'est de la combesu ; ensorte que erbai qui le coussiliair, ne l'entendoit souvent point du tont, ou platité entendait tout et qu'il voulait, au d'une des littes de l'est de l'est

OBBRASSON (Myth. Ind.), le grand jeune, ou jeune complet en usage chez les Indiens. Il dousiet à me rien manger dans les vingt-quatre heures. V. Ourcheron.

OBERTOR, un des dieux chempêtres des Lotins, que Servius dit présider au labourage. OBER, vase fort creux, dont on

se servait aux repas funèbres.
Obéissance (Locaol.), femme
d'une apparence hamble et modeste.
Elle porte un jong sur les épaules,

et se laisse tirer par un fil délié. L'obéissance aveugle se dés ine par un bandeau sur les yeux; l'obéissance raisonuée, par le joug que la figure prend elle - même dans les balances de la Justice.

Obétius, sorte de pain dont on finicia des oblations à Bucchius. Obétinguas d'Expire. Ce sons des colonnes queries, terminées au pointe comme des pyramidos, et converte de tous code d'hiérajpe, converte de la convecte de l'acceptant de la région de l'acceptant de la région de l'acceptant de la régione. L'acceptant de la régione. L'acceptant de la régione. L'acceptant de la régione. L'acceptant de l'acceptant

sur leur refus, il les fit tons mourir. et détruisit tous les obélisques qu'il trouva. Ces monuments étaient consacrés an soleil. C'est pour cela que les pretres les appelaient les doigts de cet astre.

Oseron, roi des Phantomes aériens, qui josent un grand rôle dans la poésie anglaise; la reine s'appelle Titania. Ils habitent l'Inde; la nuit ils franchissent les mers, et viennent dans nos climats danser au clair de la lune : ils redoutent le grand jour, et fuyent au premier rayon du soleil ; ou se cachent dans les bourgeons des arbres jusqu'an retour de l'obscurité. On sait qu'Obéron est la principale machine du poème de ce nom , dont le célèbre Wieland est l'auteur, et qui jouit d'une grande reputation dans toute l'Al-lemagne.

OBLATIONS. V. OFFRANCES.
ORLIVIO. V. OUBLI. Selon Héstode, elle est fille de la Nuit; selon Hygin , de l'Ether et de la Terre.

OBNONCIATION. S'il arrivait que les augures remarquassent an ciel quelque signe sinistre, ils faisaient dire, obnunciabant, à celui qui tenait les conciles. Alio die, à un antre jour. Cette faculté, dont les angures abusaient pour conduire les affaires à leur grê, leur avait été donnée par les loix Ælia et Fusia, et leur fut retirée, cent ans après, par la loi . Clodia.

Ozonos, roi et dien des Arabes. adoré à Oboda, dans l'Arabie Pétrée, jusqu'à l'établissement du mahomé-

Ozore, pièce de monnaie qu'on mettait dans la bouche des morts, oonr payer leur passage à Charon.

Vor. CHARON. Osrino, un des surnons de Pro-

OBRINOTHYMOS, violent, coura-

geux, épithète de Bacchus. Anthol. OBRIMUS, un des fils d'Egyptus. Oscurité (Iconol.), une figure

drapée d'un voile noir. Elle étend un autre voile obscur, par le moyen doquel elle empêche les rayons de la Inmiere de pénétrer. Son attribut est nn hibou perché snr sa tête; et d'antres oiseaux nocturnes volent autour

OBSÉCRATIONS, prières et sacrifices que le Sénat romain ordonnait dans les temps de calamité. C'étaient les dunmvirs quiavaient soin de les faire exécuter. Voy. Lectistennes.

Osséquens, surnom sous lequel la Fortune avait un temple dans la première et dans la huitième régionde Rome.

Ossession. Les démonographes distinguent l'obsession de la possession, et définissent la première, l'état où le démon, sans entrer dans le corps d'une personne, la tour-mente et l'obsède au dehors, à-peuprès comme un importun qui suit et fatigue un homme dont il a résolu de tirer quelque chose. Les 'marques de l'obsession sont d'être élevé en l'air, et ensuite d'être rejeté contre terre avec force, sans être blessé; de parler deslangues étrangères, qu'on n'a jamais apprises, de connaître et de prédire des choses cachées, et d'en faire qui surpassent les forces ordinaires de la personne; de faire des contorsions extraordinaires, après lesquelles les membres se remettent dans leur état naturel, sans violence et sons effort, etc. C'est spr ces idées reçues, que l'ingénienx Casotte a băti sa jolie fiction du Diable amoureux.

1. OBSTINATION, divinité qui passait pour être fille de la Nuit.

2. - (Iconol.) L'emblème de ce défaut est une femme qui a dans le front un clou rivé derrière la tête, qui tient sa main sur un brasier ardent, et s'appuie snr la tête d'un ane. Ce sujet est rendu encore par une figure qui a des oreilles d'ane, et qui met la main devant ses yeux, pour ne pas voir la lumière. Elle est vêtue d'étoffes noires, couleur qui ne réfléchit point la lumière. Son attribut le plus ordinaire est une mule, sur laquelle elles'appuie. Quelquefois on lni fait tenir par la bride un une

Our (le vicillard de l'), (Iconol.)

sdole des Tartares Ostiaques, qui habitent les bords de l'Oby. Elle est de bois. Son neza la forme d'un groin de pourceau, et est traversé d'un erochet de fer. Ses yeux sont deverre, et sa tête est ornée de grandes cornes. Ses ad rateurs le font changer de domieile tous les trois ans, et le transportent au-delà de l'Oby, d'une station à l'antre, avec une grande solemnité, dans un vaisseau fait pour cet usage. Quand la glace fond, et que la rivière se déborde, les Ostioques en foule se rendeut auprès de leur divinité et la prient d'être favorable à leur pêche. Si la saison ne répond pas à leur attente, ils chargent leur dieu de reproches, et l'insultent comme une vieille, inpuissante et méprisable déité. An contraire, la pèche est-elle heu-reuse, le dieu en a sa bonne part.

1. Ocalés, ville de Béotie, dont les habitants allèrent au siège de Troie.

2. — Fille de Mantinée et épouse d'Abas. D'autres lisent Aglaia.

Occasion (Iconol.), divinité allégorique qui présidait an moment le plus favorable pourréussiren quelque chose. Les Grecs en avaient fait un dieu, qu'ils nommaient Kairos. et qu'un poète dissit être le plns jeune des fils de Jupiter. Les Elcens lui avaient érigé un antel. On la représentait ordinairement sons la ormed'unefemme nueet chauve par derrière, n'ayant de cheveux que sur le devant de la tête, na pied en l'air, et l'autre sur une roue, nu rasoir d'une main et un voile de l'autre. Ces symboles nons apprennent qu'il faut saisir l'Occasion aux cheveux; car elle est voluge et fugitive ; ce qui est exprimé par la roue et le pied en l'air. Quant au rosoir , il signific que, des qu'elle s'offre à nons, il fant retrancher tout ce qui pent faire obstacle, ponr la suivre où elle nous appelle. Phèdr. Auson.

Lysippe l'avait représentée à Sieyone sous la formé d'un adolescent, avec des alles aux pieds, dont la pointe portait sur nn globe. De la main gauche il tenait une bride, et se tempe étaien parsies de lora elevera, tudis que le d'errière de levera. Ludis que le d'errière de levera. Ludis que le d'errière de le têté était ébanve. Phádia, d'ent cette statue était le trotièree chéré d'exure, en avoit fait une fenume podes ein une roue, avant de alle aux piefs, une touffe c'herveux un; le visue, pour qu'on en più la re-comaliur, et e leauve par d'errière. Comaliur, et e leauve par d'errière. Centre d'errière d'entre de le comaliur, et e leauve par d'errière. Genvelot l'arme d'un g'aiur, emblem de la réclution à vaiscre les obstacles, pour la suivre on pour la suivre on pour la suivre on pour la suivre de la saisir.

Occastis, ornement de cou ou de bras, collier, du bracelet garni de pierres précieuses, et d'où pendaient de petites chalues, que les socrificateurs portaient dans les ecrémonies éclatantes, et sur-tont dans celle du taprobole.

OCCATOR, dieu qui présidait anx trayaux de ceux qui hersent la terre pour en rompre les motteset la rendre unie. Rac. occare, berser. Occident/(Iconol.), nu desquatre

Octra Bry (1 cond.), in our square point cordinant. C. Hips le point cordinant. C. Hips le point cordinant. C. Hips le point cordinant in the blest, on sont les signes des juneaux, de la bahnce et du verseau. Une étniel, Hegi-rus, Infliës sus satés; et une landelette hui serre la honde, melhiem du silence dont il ramine l'empire. De ladroite il semble diaque la partie du cide de les elle juneaux de la figure de pouts. De elum-es-unit li testenche pouts. De elum-es-unit li teste de pouts. De elum-es-unit la li figure paralt s'alonger, et l'air s'obscurier.

Dans l'are de Constmita, i l'Oecident est symboliei par ne femme qui a un eroissont el un grand voile cienda su-dessous de la tête, mais un peu en arrière, pour morquer que la unit n'est pas encoré arrivée. Elle est précédée par un petit génie, et portée sur un chra d'eux chevaux, qui semblent se précipitre. On peut encore exprisaire cette pensée par Phébas quittant son chur pour veuir se reposer dans les hras de Thétis.

OCCULTES (Sciences ). On disi-

gne sous ce nom , la magie , la nécromance , la cabale , et toutes les sciences frivoles , qui n'ont aucus objet réel.

Ocean (Iconol.), premier dieu descaux, fils d'Uranus et de la Terre. père et des dieux et de tous les êtres, parcoque, suivant le système de Thalès, l'eau était la matière pre-mière dont tous le corps étaient formes, ou parceque l'eau contribue plus elle seule à la production et au développement des corps que les autres cléments. Il est vraisemblable que parmi les Titans il y en eut un qui porta le nom d'Océan. Par-là on explique à la lettre \* 1°, ce que dit Homere, que les dieux tiraient leur origine de l'Océan et de l'éthys: 2°. or que dit le même poète, que les dieux allaient souvent en Ethiopie visiter l'Océan, et prendre part aux fètes et autres sacrifices qu'ou y foisait; allusion à un ancien usage des habitants des bords de l'Océan Atlantique, qui, au rapport de Diodore, celebraient, dans une saison de l'année, des fètes solemnelles : 3'. ce que l'on raconte de Junon, élevée chez l'Ocean et Tethys, parceque véritablement Rhéal'envoya chez sa belle-sœur, pour la décober à la cruelle superstition de Saturne 1 4° ce que dit Eschyle, que l'Ofrere d'Atlas. D'anciens monuments nous représentent l'Océan sous la figure d'un vieillard ass s sur les oudes de la mer, avec une pique à la main, et ayant près de lui un monstre marin. Ce vieillard tient une urne et verse de l'eau, symbole de la mer, des fleuves et des fontaines. Ce que les Grees disnient de l'Océan, les Egyptiens le disaient du Nil, qui portait ce nom chez eux,

Un herme colossol, découvert il ya 30 oma aux environs de Pozzuoli, paraît représenter l'Océan; des peaux ou membranes de poisson couvrent aes joues, ses sourcils et sa poi-trine; des dauphins sortent de sa barbs ondulée; il est opouronné de

. was not seen and

et où les dieux avaient pris nais-

pompres et armé de cornes, syan choles de féconcidir et de puissen. Des flots sont figurés sur les côtes de centrement de la figurés sur les côtes de cet herme conservé au Muséen partie de la collection du Variera, fille de partie de la collection du Variera, fille su de l'Ordane de Téthys. One nouvera, dans le cours de cet ouvrage, les nous des plus connues.

Octature, her des Etcliens, sué Cortisses, sué Cortisses, sué conserve de la mons des plus connues.

au sidge de Troie.

OLIMUS, filsd Helios et de Rhode.
N'ayant point pris partaumeurtre de
Tenagée, il resta dans sa patrie, succéda à son père sur le trône de Rhodes, et eut de la nyamphe Hégétoria

une fille appelée Cydippe. Diodora de Sicile.

Ochna était, selon Plutarque,

fille de Colonus et Tanagen ; ella devint depise d'Eunostus, list d'Elicus; et le trouvant insensible à son ouver, elle Taccus auprès de sa ferces ; od hin avoir fait violence. Le constitue de la colonie de la co

1. Ocnus, fils du Tybre et de la propiétesse Manto, fondateur de Mantoue, à qui il donna le nom de sa mère, vint au secours d'Euée contre Turnus.

2. — (Leonol.) Les pottes en plascent dans le Taire en autre 4 evié d'une hae qui désore une corde à messire qui il la fait : o qui a danne lieu su proverle gree, C'est dans cet Gones, pour expriner hesucoup de travail perdu. On a vu dans cet Gones l'embléme de la porcese. C'auzaniar parté de loi la frame étain fort peu ménogère, de sorte que toût ce qu'il pouvait gognes es trownit dépend.

Octavits, habitant de Velitres, Cet homme avait dans cette ville un satel qui lui était consoré, et mémoire de ceu y-verti, au milieu d'un socrifice à Mars, de l'irruption sabite des emensais, il releva du fen les chaire de la victime à dessi rottes, les distribus selon la contume, courut au coulast, et revint triomphart. Un décret ortonnait de faitre tous les ans un sacrifice à Mars dans la même forme, et udjugenit unx Octavins les restes de la victime. C'était de cette famille que

sortait Auguste.

Ocrosses (Aguus), cheval que
l'on immolait tous les ans à Mars,
as mois d'Octobre. Le rit exțeesit
ant de vitesse du champ de Mars
où on la coupait jusqu'au temple du
sieu, qu'il en tombât encore des
couttes de sang dans le fen quand on

y orrivait. OCTOBRE. (Icon.) Laflatterie avait donné à ce mois le nom de l'empereur Domitien; mais, après la mort du tyran, il reprit celui qu'il devait à son rang dans l'ordre des mois. Il était sous la protection de Mars. On le personnifiait par un chasseur qui avait un lièvre à ses pieds, des oiscoux au-dessus de sa tête, et une espèce de cuve auprès de lui. Chez les modernes il est couronné de feuilles de chêne, arbre qui perd les siennes plus tard : vêtu d'incarnat, parceque la verdure des feuillages commence à prendre une teinte rougeatre. Le signe du Scorpion lui est attribué, soit à cause de la disposition des étoiles qui le représentent, soit à cause de la malignité de cette saison où les variations de l'air causent beaucoup de maladies. Une charrue dans le fond du tablesu annonce que dans ce mois le labourage prépare la terre à de nouvelles richesses.

r. OCYALE, nn des Phéaciens qui, dans le 5°. I. de l'Odyssée, se présentent pour disputer le prix de la course.

2. — Amazone. Hygin.
OCYDROME, qui court vite, un
des chiens d'Actéon. Rac. okys,
prompt; dremein, courir.

Ocrérès, prompt à parler, épithète d'Apollon. Anthol. Ocrere, qui vole vite, une des

Harpyies.
2. — Une des Danaïdes, épouse

de Lampus.
Octrons, aux pieds agiles, une

des Harpyies.

Octros, aux pieds légers, épithète d'Apollon. Authol.

1. Ocrão i, une des Ocrânides. 2.— Fille da Centaure Chiron et de la nymphe Chariclo, instruite dans tous les secrets de son père, y joignait la connaissance de l'avenir. Elle attrirà le coller de Japiter, pour avoir predit à son père et Benulpus, chève de Chiron, leurs demirebe desiève de Chiron, leurs demirebe desiève de Chiron, leurs demirebe dedive de Chiron, leurs de l'avenir de de ca qu'elle était nes un leur de, de ca qu'elle était nes un leurs de d'un fleuve rapide. Rac. otsus, vite; rein, couler:

Осттной, une des Harpyies. Осттнойs, un des chiens d'Ac-

teon.
Onacon, divinité syrienne, qu'on croit la même que Dagon et qu'Onnès.

Opicé , une des Heures Onin (Myth. Scandin.), conquérant et législateur du Nord, devenu le premier et le plus ancieu des dienx, suivant l'Edda. Il gonverne tontes choses; et les autres dieux, malgré leur puissance, le servent tous comme des fils servent leur père, On l'appelle le Père universel , parcequ'il est le père de tons les dieux , nomme le Jupiter des Grecs. On le parcequ'il adopte pour ses fils tous ceux qui sont tués les armes à la main; ce qui l'a fuit prendre pour le Mars des Scandinaves. Il leur assigne pour séjonr les palais de Val-halla et de Vingolf, et leur fait donner le nom de Héros. Aussi les antis et les parents de cenx qui périssaient dans les combats leur eriaient : v Puisse Odiu te recevoir! » Puisse-tu aller joindre Odin! » On voit, par des inscriptions sépulerales et par des oraisons funèlires qui subsistent encore, que dans cer-

tains pays septentrionaux l'usage était de recommander à Odin les âmes des morts en ces termes :« Odin » te garde, cher enfant, ami fidèle » et bon serviteur ! » Nous avons un cantique funèbre, composé par quelque druïde on barde germain , dans lequel le roi Lodbrog, fam us par ses exploits, se félicite de ce qu'il va hientot aller dans le magnifique palais d'Odin boire de la bière dans s eranes de ses ennemis.

Les épithètes que lui donne la Scalda (Dictionn. poétique des Islandais), sont au nombre de cent vingtsix. Voiei quelques unes des plus remarquables : le Père des siècles , le Sourcilleux , l'Aigle, le Père des vers, le Tourbillon, l'Incendiaire, celui qui fait pleuvoir les traits, etc.

Deux corbeanx sont tonjours olacés sur ses épaules, et lui disent à l'oreille tont ce qu'ils ont entendu ou vu de nouveau. L'un s'appelle Hugin (l'esprit), et l'autre Munnin (la mémoire ). Odin les làche tous les jours, et après qu'ils ont parcouru le monde, ils reviennent le soir vers l'heure du repas. C'est pour cela que ce dieu sait tant de choses, et qu'on l'appelle le Dieu des corbeaux.

Des historiens germains prétendent qu'Odin fut roi du Nord, fameux par sa brayoure . lequel . pour inspirer à ses sujets le mépris de la mort, se perça d'une flèche en leur présence, et mourut de sa blessure quelques moments après. On lui fit de mignifiques funéroilles, et on lni rendit les honneurs divins. Oninstive ( Myth. Scand.),

arène servant au combat des mânes des héros.

1. Onite, un des Centaures, tué par le Lapithe Mopsus aux noces de Pirithous

2.-Guerrier éthiopien, tué par Clyméuus, dans le combat livré à la cour de Céphée, à l'occasion du mariage de Persée et d'Andromède. Onius, ehef des Halizones, ren-

versé de son char par Agameumon. Iliad. 1. 5.

Onornocus, fils d'Opsus, eut de Laoneme deux fils, Orléns et Calliarus.

ODORAT ( Iconol. ), un des cinq sens. Les modernes le représentent por un jeune homme couronné d'aromates, qui de la main droite tient un bouquet de roses, la plus odoriférante des fleurs, pour exprimer les odeurs que nous devons à la nature . et de la gauche un vase qui exprime les eaux de senteur dues à la distillation. Un ehien l'aecompagne; e'était, selon les Egyptiens, l'emblème de l'odorat. Le soleil paraît à l'horizon, parceque c'est à son lever et à son coucher que les fleurs exhalent leurs plus suaves émanations.

ODRYSIA TELLIS, la Thrace, nom pris des Odryses, un des peuples de ce pays les plus prissants.

ODRYSHUM CARMEN, Vers d'Or-phée, parcequ'il était de Thrace. 1. Odnysius, surnom de Borée, parceque le vent du nord paraît aux peuples méridionaux de l'Europe venir de Thrace. 2. - C'est sussi un surnom de

Bacebus. Oprisus, un des dieux des

Thraces. Opyssén, poéme, dans lequel Homère a chanté les courses maritimes d'Ulysse ( Odysseus ) à son retour de Troye. L'Odyssée personnifiée est figurée sur le bas - relief appelé l' Apothéose d'Homère. Elle tient de la main un aplustre, instrument de navigation , tandis que la belliqueuse Iliade tient une épée.

(EAGRE, fils de Tharops, roi de Thrace, eut de Calliope Orphée, qu'il initia dans les mystères de Bacehus.

CEAGRIUS, épithète que l'irgila donne à l'Hebre, fleuve de Thrace, prise d'Œagre.

CEANTRE, nymphe qui avait donné son nom à la ville d'Œanthe en Louride.

CEAX, fils de Nanplius et de Cly-mène et frère de Palamède. Après la mort injuste de ce dernier, Œax fut envoye par son père chez les épouses des différens chefs des Grees, pour leur persuader que leurs maris amenaient de Trove des concubines; ce qui dans la suite causa la mort de la plupart de ces chefs, à leur retour.

CESALIDE, nom patronymique d'Hyscinthe, fils ou descendant d'Œbalus.

Œzaliz, nom que le pays de Locédémone prit d'Œbalus un de ses rois.

roi de Lacédémone, éponsa Gorgophone, dont il ent Tyndare. 2.—Fils de la nymphe Sebéthis et de Télon, roi des Teléboens,

fut un des princes qui se joignirent à Turnns contre Enée. Œ 807A5, athlète, fut le premier

des Achéens qui se distingua à Olympie. Ses compatrietes n'ayant honoré sa victoire d'auenn monnment public, il en fut si indigné qu'il fit des imprécations contre tous ceux d'entr'eux qui disputaient le prixaprès lui ; un dieu l'exanca. Les-Achéens s'en apercurent eufin, l'orsque, surpris de ce qu'aucun d'eux n'était couronné aux jeux olympiques; ils envoyèrent consulter l'oracle de Delphes pour en apprendre la raison. Alors ils firent ériger une statue à Œbotas, dans Olympie, et lui décernerent plusieurs autres marques d'honneur. Aussi-tôt après, Sostrate de Pallène fut proclamé. vainqueur ; et depuis ce temps les Acheens qui voulaient combattreaux eux olympiques commençaient par honorer (Ebotas sur son tombean, et revenzient couronner sa statue lorsqu'ils étaient victorieux.

t. ŒCHALIE, ville de Grèce, où régnait Euryte, et qu'Hercule détruisit, parceque ce prince lui refusa sa fille Iole après la lui avoir promise.

2. — Fernme de Mélanéus, donna son nom à un canton de la Messénie. Œcurs, Centaure tué par le Lapithe Ampyx aux nôces de Pirithous.

CEDITE, fils de Laïus roi de Thèbes, et de Jossete fille de Créon. Loïus, en se mariant, ent la ettriosité de demander à Delphes si son mariage scrait heureux. L'oracle lui répondit que l'enfant qui en devait naître lui donnerait la mort, ce qui l'obligea de vivre avec la reine dans une grande réserve ; mais un jour de débauche il onblia les prédictions de l'oracle, et Jocaste devint grosse. Quand elle fut délivrée, Laïus inquiet, fit exposer l'enfant sur le mont Cithéron. Le serviteur affidé qu'il chargea de cette commission lni perça les pieds et le suspendit à un arbre; de là son nom d'Œdipe. Rac. oidein, être entlé pous, pied. Par hasard, Phorbas, berger de Polybe, roi de Corinthe, conduisit en ce lieu son troupean, accourut aux cris de l'enfant, le détacha et l'emporta. La reine de Corinthe voulut le voir ; et comme elle n'avait point d'enfants, elle l'a-

dopta et prit soin de son éducation. (Edipe; devenu grand, consulta l'oracle sur sa destinée, et recut cette réponse : « (Edipe sera le » meurtrier de son père, et l'époux » de sa mère, et mettra an jour » une race détestable. » Frappé de cette horrible prédiction, et pour éviter de l'accomplir, il s'exila de Corinthe, et, réglant son voyage sur les astres, prit la route de la Phocide. S'étant trouvé dans nn chemin étroit rui menait à Delphes, il rencontra Laius monté sur son char et escorté seulement de cinq personnes, qui ordonna d'un ton de hauteur à Œdipe de lui laisser le passage libre: ils en vinrent aux mains sans se connaître , et Loius fut tué.

maltre, et Laius fut tuté.

(Edige, arrive à Thèben, trooms ils

(Edige, arrive à Thèben, trooms ils

(Edige, arrive à Thèben, trooms ils

(Price partie de locate qui avait repris le gouvernement après la mort

de Lains, fit publier dans toute la

(Price qu'il domerait au fille arrive

(Thèbes dan bonteux tribit qu'elle

payait an monatre. (Edipe s'offrit,

raisquis le Sphinx et le fit périr,

traisquis ferme, et fui donna

dens fills, Efrécle et Polynice, et

deux filles, Antigone et Jaincou,

Plusieurs apnées après, le royaume fut désolé par une peste crnelle. L'oracle, refuge ordinaire des malheureux, est de nouveau consulté, et déclare que les Thébains sont punis pour n'avoir pas vengé la mort de leur roi , et pour n'en avoir s même recherché les auteurs. Edipe fait faire des perquisitions pour découvrir le meurtrier, et parvient par degrés à dévoiler le mystire de sa naissance, et à se reconnaître parricide et incestueux. Jocaste, au désespoir, monte an plus haut du polais, y attache un fatal lacet, et se précipite ainsi aux enfers. (Edipe s'arrache les yeux, et, chassé par ses fils , se fait conduire par Antigone, et s'arrête près d'un bourg de l'Attique, nommé Colonne, dans un bois consecré aux Euménides. Quelques Athéniens, saisis d'effroi à la vue d'un homme arrêté dans ce lieu où il n'est permis à aucun profane de mettre le pied, veulent employer la violence pour l'en faire sortir. Antigone intercède pour son pere et pour elle, et obtient d'étre conduite à Athènes , où Thésée les recoit favorablement et leur offre son pouvoir pour appui et ses états pour retraite. (Edipe se rappelle un oracle d'Apollon qui lui prédit qu'il mourrait à Colonne, et que son tombeau serait un gage de la victoire pour les Athéniens sur tous leurs enpemis. Créon vint à la tête des Thébains supplier Œdipe de revenir à Thèbes. Le prince, qui soupçonne Gréon de vouloir lui ôter la protection des Athéniens, et le reléguer dans une terre inconnue , rejette s's offres. Délivré de la violence des Thébains par Thésée, il entend na coup de tonnerre, le regarde comme un augure de sa mort prochaine, et marche sans guide vers le lieu où il doit expirer. Arrivé près d'un pré-cipice, dans un chemin partagé en plusieurs rontes, il s'assied sur un siège de pierre, met bat ses vêtements de deuil, et, sprès s'être purifié, se revêt d'une robe telle qu'on en donnait nux morts, fait appeler Thésée, etlui recommande ses deux filles qu'il fait foligner; la terre tremble et s'entrouvre doucement, pour recevoir (Edipe suas violence et ann douleur, en présence de Thésic, qui soul le secret du peure de sa mort et du lieu de son tombreau. O'moupe la volonie qui fait le crime de sa mort et du lieu de son tombreau. de la place dans le Tratrae avec tous les fameux criminels. V'. L'ATOS, JOCATES, ENTOCAIR, ANTOSOLOGY, ENTOCAIR, E

Telle est l'histoire de ce prince infortune, suivant les poètes tragiques , et sur-tout suivant Sophocle. qui, pour mieux inspirer la terreur et la pitié, a ajouté plusieurs circonstances à la vérité. Car. selon Homères et Pausanias, (Edipe épousa bien so mère, mais n'en eut point d'enfants, parceque Jocaste se tua aussitot après s'être reconnue incestueuse. (Edipe, après la mort de Jocaste, épousa Enryganée, eut d'elle quatre enfants, regna à Thèbes avec elle , et y finit ses jours. Il est vrai qu'on montrait son tombeau à Athènes , mais il fallait que ses ossements v eussent été portés de Thèbes.

(Entroma, fontaine de Thèbes, qui reçut ce nom, de ce qu'(Edipe s'y lava pour se purifier du mentre de Lains.

(Est. Loed humain etait un des ymholes d'Osiris, dit Plutarque; aussi l'on trouve quelquefois sur d'uncien sonoments un ori à côté d'une tête d'Osiris, l'Apollon étypesien, oule Soleil. D'untres auteurs disent que cet cil d'uni consoré à Apollona pracepue le Soleil jette. Apollona pracepue le Soleil jette de tous côtés. Voils pourquei les paètes l'appellent l'écil de lupiter, et les Latins Cedispez, sur les latins l'edispez, sur les latins Cedispez, sur les latins cedis de la latins cedispez, sur les latins de la latins cedispez, sur les latins de la latins cedispez, sur les latins de la latin

qui regarde le ciel.

ELLLDE. Tous les peuples anciens et modernes ont cru que les regards avaient une vertu dange reuse et majeuve, qu'on ne pouvait conjurer qu'au moyen de cérémonies particulières. C'est ce qu'on a longtemps en France appelé jeter un sort. Cette auprestition se retronve chez les Indiens, qui, pour prévenir ce danger, sont dans I vauge de tirus

l'æillade, dans les occasions importantes, telles que l'initiation des jeunes brahmes et les mariages. En effet, la continue, sur-tont dans les familles riches, étant de promener les nouveaux mariés avant et après leur union , s'il arrivait qu'on portât envie au bonheur de l'époux d'avoir une femme aimable, ou que ses graces fissent naître aux spectateurs des desirs indiscrets, ils croient que le résultat de ces regards imprudents serait quelque grand malheur, si l'on ne s'attachait à en prévenir l'effet. La manière la plus commune de tirer l'œillade est de faire tourner trois fois devant le visage des époux un bassin rempli d'une eau rongie, préparée à cet effet; après quoi on jette cette eou dans la rue. De vieilles femmes sont employées à ce ministère, car on se mélierait des jeunes, et le maléfice ne ferait pent-être qu'augmenter. Si cette façon ne suffisait pas , on déchire une toile en deux devant les yeux des mariés, et on en jette les morceaux des deux côtés opposés. Quelquefois, sans déchirer la toile. on se contente de la fpire voltiger trois fois devant leurs yeux, et ou la jette comme imprégnée du venin de l'envie. Une troisième manière, inventée plutôt pour préserver de la malignité des regards que pour la dissiper, est d'attacher à la tête des mariés certains cercles mystérieux. Les Indiens sont tellement persuadés de l'existence des maléfices, qu'ils y rapportent leurs maladics et surtout celles de leurs enfants. C'est pourquoi ils sont presque toujours occupés à faire quelques pratiques superstitieuses pour rompre charme. Non seulement ils croient que les hommes y sont esposés, mais encore que les arbres, les fruits, les semences et les muisons en sont susceptibles, et que c'est la cause de leur dépérissement; de là vient la coutume de mettre dans les champs, sur le tronc des arbres, et dans les jardins, des vases ronds blanchis avec de la chaux, et marqués de plusieurs points noirs ou de figures mystériquies.

Ožilo ( Myth. Péruv.), femmes issues du sang des incas, qui se con-sacraient volontairement à la pénitence et à la retraite, et s'y obli-geaient par un vœu exprès. Elles vivaient chacune dans sa maison comme de véritables religieuses excepté qu'il leur était permis de sortir; mais elles usaient rarement de cette liberté. Quand elles sortaient, ce n'était que pour visiter leurs proches parentes lorsqu'elles étaient indisposées ou en travail d'enfant, ou lorsqu'il était question de couper les cheveux à lenrs ainés, on de leur donner un nom. La vie chaste et irréprochable de ces femms leur attirait un si profond respect, qu'on les appelait, par excellence, Oëllo, nom consacre dans leur religion. Cette chasteté devait être très réelle; car si on découvrait qu'elles eussent violé leur vœu, la coupable était brûlée vive on jetée dans une fosse aux lions.

ORLSARS (Myth. Ind.), temples des Tirinanxes, prêtres du premier ordre dans l'isle de Ceylan. V. Ca-VELS, DÉOVELS. Oéné, une des Danaides.

OBN, OES. V. OANNES.

1. Œwén, fils de Parthaon et d'Euryte, de la famille des Eolides. roi de Calydon, épousa en premières noces Althée, et en eut plusieurs enfants, dont les plus célèbres furent Méléagre et Déjanire. (V. l'un et l'autre. ) Sa seconde femme fut Péribée, dont il eut Tydee, père de Diomède. Dans sa vieillesse il fut détrôné par les enfants d'Agrius, et rétabli par son petit-fils ; mais il en abandonna volontairement l'administration à son gendre Andrémon, pour se retirer à Argos, où Diosnède lui rendit tous les honneurs possibles, comme à son aïeul paternel; et pour honorer sa mémoire, il voulut que le lieu où ce prince finit ses jours fat appelé (Enée. V. Althér, TYDER, DIOMEDB, etc.

2. - Fils de Céphale et de Procris, régna dans la Phocide après la mort de son grand-père Déionée.

5. - Fils naturel de Pandion, et l'un des héros de la Grèce.

4. - Il y en eut un autre dont Hercule tua l'échanson, qui ne le servoit pas à sou gré, en lui frap-pant la tête d'un seul doigt.

5. - Fils d'Egyptus et de la Gor-(Engi Agai, campagnes de Ca-Iydon , ainsi nommées d'Œpée , roi

du pays. (Engipe, nne des tribus athéniennes, dont le nom était pris du même (Énés. V. (Enoé 2 Œnéis, nymphe qui, selon quel-

ques uns, eut de Jupiter le dien Pan. ŒNIA. une des douze filles d'Aus et de Méthone. Œnines, Méléagre, et en général

les descendants d'Œnée. Œxistérias, fête que célébraient à Athènes les jeunes gens prêts à entrer dans l'adolescence, avant de se faire couper pour la première fois la barbe et les cheveux. Ils apportaient au temple d'Hercule une cer-

taine mesure de vin , en faisaient des libations, et en offraient à boire aux assistants. Rac. oinos, vin. Œno, une des filles d'Anius, roi de Delos, et de Dorippe. Celle-la avait la fuculté de changer tout en

vin. Elle fut, ainsi que ses sœurs, changée en colombe. V. Anus. (ENOATIS, surnom de Dione, d'un temple que Proetus lui bétit près

d'(Enoé, dans l'Argolide. 1. (Exoé, bourg de l'Argolide, où fut enterré (Enée, roi de Calydon. 2. - Sœur d'Epochus, donna son

nom, selon Pausanias, à une bourgade de l'Attique. 3. - Reine des Pygmées, célèbre or sa crusuté, et changée en grue.

V. Morsus. 4. - Une des nymphes qui, se-Ion les Arcadiens, avaient élevé le

ieune Jupiter. (ENOMANTIE, divination par le vin, soit qu'on en considérat la couleur, soit qu'en le buvant on remarquat les moindres circonstances pour en tirer des présages. Les Perses passieut pour être fort attachés à cette espèce de divination.

1. ŒNOMAŬS, un des capitaines grecs qui tombèrent sous les coups d'Hector au siège de Troie.

2. - Capitaine troven tué par

Idoménée au même siége. 5. - Roi de Pise , fils de Mars et d'Harpine , ou , selon Pausanias , d'Alxion, fut père d'une fille célèbre par sa beauté, nommée Hip-podansie. Un oracle lui ayant prédit qu'il serait tué par son gendre, ou qu'il périrait lorsque sa fille se ma-rierait, il résolut de la condamner à un célibat perpétnel. Pour écarter la foule des poursuivants, il leur propose une condition fort dure, promettant la princesse à celui qui le surpasserait à la course, ajoutant qu'il tuerait tous ceux sur lesquels il aurait l'avantage. L'amant devait courir le premier, et le roi, l'épée à la main, le poursuivait. Pindare et Pausanias en nomment treize à qui il en conta la vie. Œnomans. pour tout honneur, se contentait de les faire enterrer les uns après les autres sur une éminence. Personne ne paraissait plus , lorsque Myrtile , gague par Pélops, coupa le char du roi en deux, et en rejoignit si bien les deux parties, qu'il ne pa-raissait aucune fracture. Le char se rompit, (Enomaiis mourut de sa chûte, et Pélops épousa Hippodamie. Selon Diodore, Myrtile se contenta de donner le temps à Pélops d'arriver avant son maître à l'antel de Neptune; et (Enomaüs, croyant l'oracle occompli, se donna la mort. Voyes PÉLOPS, HIPPODAMIE, MYRTILE.

1. (Enong, surnom de l'isle d'E-

2. - Une des maîtresses de Jupiter, mère d'Eaque.

 Fille du fleuve Cébrène en Phrygie, et nymphe du mont Ida. fut aimée d'Apollon , qui , en reconnaissance de ses faveurs , lui donna une parfaite connaissance de l'avenir et de la propriété des plantes. Dans le temps que Paris était sur le mont Ida, réduit à la condition de berger , il se fit aimer d'Œnone , et en eut un fils. ( Voyez Conyntuus. )

Lorsqu'elle eut appris le projet de son voyage en Grèce, elle tenta vainement de l'en détourner, et lui prédit tous les malheurs dont serait suivi ce voyage; sjoutant qu'un jour il serait blesse mortellement, qu'alors il se souviendrait d'(Enone, mais qu'il aurait en vain recours à son art. En effet, Paris, blessé par Philoctète au siège de Troie, se fit porter sur le mont Ida chez (Enone, qui, malgré l'infidélité de son amant, employa son art pour le guérir; muis ses efforts furent sans succès, la flèche d'Hercule qui l'avait blessé était empoisonnée. Paris mourut entre les bras d'(Enone, et l'infortunée mourut de regret. Conon, dans Photius, rapporte que le messager qui vint dire à Œnone que Paris venait implorer le secours de son art fut renvoyé l'rusquement avec cette exclamation julouse : Qu'il aille se faire panser par son Hélène. Un retour de tendresse démentit bientôt cette brusquerie; elle partit pour aller guérir l'infidèle, mais elle arriva trop tard. La réponse rendue à Pàris l'accabla de telle sorte qu'il expira sur-le-champ. La première chose qu'elle fit en arri-vant fut de tuer d'un coup de pierre ce messager, pour avoir osé lui dire qu'elle était la cause de la mort de son époux. Ensuite elle embrassa tendrement son corps glacé, et. après bien des regrets, s'étrangla avec sa ceinture. Dictys de Crète raconte encore différenment sa mort. Paris avant cessé de vivre, dit-il, ses parents firent porter son corps vers (Enone, afin qu'elle eût soin de le faire inhumer. Mais (Enone fut tellement émue de ce triste spectacle, qu'elle perdit l'usage de la raison, se laissa consumer de douleur. et fut ensevelie avec Paris. Efin, Quintus Calaber suppose qu'Œ-non: traita son mari avec la dernière inhumanité, lorsque prosterné à ses pieds, et rendant presque les derniers soupirs, il implorait son secours, et la suppliait de lui pardonner; mais qu'ensuite elle eut un si grand regret de sa mort, qu'elle se

jetta sur le bûcher et se brûla avec le corps de Pâris.

Œκοτπ, fille d'Epopéns. Neptane la rendit mère de Mégaréus. Œκοτέυς, roi de l'isle de Chio, fit crever les yeux à Orion qui avait séduit sa fille, et se cacha sous terre

pour se soustraire à sa vengeance.
Voves Onion.
(Essonories, fête que les Egyptiens célébraies du temps des Prolimées. On l'appealit souit passe

lémées. On l'appelait ainsi, perceque ceux qui devaient assister an festin portaient à la main des bouteilles de vin.

(Esoous, ancien nom de l'ale d'Egine, dans Ovvide.

Chromow, fils de Thérée et d'A.

Chromow, fils de Thérée et d'A.

Chromow, fils de Thérée et d'A.

Chromow, fils de Indianante lui rendit cette isle dont il avait été dépouillé. Quelques uns le croyaient lis de Bacchus, et pensaient qu'il avait introduit l'usagé du vin chez les hommes. Cette idée était apparenment fondée sur son nom. Rac.

1. Œnops, père d'Hélénus, un des espitaines grecs qui périrent au siège de Troie.
2. — Père de Liode, devin d'Itha-

pinein , boire.

que. Voyes Lions.
(Esorsis, partie de l'Italie, habitée par les Arcadiens qu'(Enotrus y avait amenés.

CENOTRIUS, surnom de Janus. Quelques savants dérivent son nota d'oinos, vin. (ENOTROPES, surnom dés filles

d'Anius.

(Exorave, le plus jeune des fils de Lycson, roi d'Arcadie, ayant coletum de Nicitius, son frier alací, coletum de Nicitius, son frier alací, el la la comparta de la labe, a y établit, et donne anon à cette contrée. Ce fut la première colonie grecque qui se trasporte dans une terre dérangère, anivant l'opinion de Pausanius, Quelques una pétendent qui Canvellent que es soit le véritable non jul-Janus.

(Enus. V. Oncus. (Eourcus, père d'Egée. (Exous, fils de Lyciamias, fetre d'Alembee et oussi germain d'Her-cale, that tens uvec hai 1 Sparte unesant dans l'utilité, au chier qui gardait la maison d'Hippocom sants are lui. Ceson lui jet une pierre a manicoli le la Gilippocom sants are lui. Ceson lui jet une pierre a manicoli le la Gilippocom sants are lui. Ceson lui jet une description de la compte de bloom. Hercule, au déseapoir, visi fondre une est es retirn blessé; mais quelque tenspa spesi il comme de la famille, et venges ainsi le mort de son permat. N. Ansonsan. Cooms cropt à Sparte les hommens (Très van Itania).

éleva un temple consacré à Hercule. Chochus, fils de Neptune et d'Asera, bâtit en l'honneur de sa mère, la ville d'Ascra en Béotie. Chonsaren, l'art de deviner les

choses futures par le vol des oiseaux.
Mattianus Capella, liv. 8. Rac.
oionos, oiseau.
(Estrakauks, fils d'Herenle et de

la thestiade Hesychia.

Okra, montagne de Thessalie, entre le Pinde et le Parmause, et-lèbre dans la fable et dans l'histoire par la mort d'Eureul qui s'y brida, et par le détroit des Thermopples. Comme le mono Ches à étand papril. Parupe à l'orient, les polés ont frist que le solid et les récluss se levaient à côté de cette montagne, et que de la naissainne le jour et la nuil. L'élébour y croissait en abondance. Hespèren y était particulation. En contra de la Colitar qui le dans le poètes. CETRILINE, chasone lugalre de l'Olitars qu'il à dans les poètes. CETRILINE, chasone lugalre de la Colitar qu'il de dans les poètes.

Grees à l'honneur de Linus, d'où elle a tiré son nom. (Etoscreos, l'Apollon des Sey-

(Eroscyros, l'Apollon des Seythes.

(ETUS. V. OTRUS. (ETUS, ville de Laconie, dont les habitants allèrent au siège de Troie.

ŒTTLUS, héros argien, fils d'Amphianax, et petit-fils d'Antimoque, avait donné son nom à la ville d'Œtyle.

(EUF DE LEDA. Voyes Lana. (Euf D'ORPHÉE. C'était un symbole mystérieux dont se servait cet ancien poète philosophe pour dé-signer cette force intérieure, ce principe de fécondité dont toute la terre est imprégnée, puisque tout y pousse, tout y végète, tout y renaît. Les Egyptiens et les Phéniciens avaient adopté le même symbole. nais avec quelques augmentations les premiers, en représentant un jeune homme avec un œuf qui lui sort de la bouche; et les seconds, en représentant un serpent dressé sur sa queue, et tenant pussi dans la bouche un œuf. Il y a apparence que présomptueux comme étaient les Egyptiens, ils voulaient faire entendre que toute la terre appartient à l'homme, et qu'elle n'est fertile que pour ses besoins : les Phéniciens au contraire, plus retenus, se contentèrent de montrer que si l'homme a sur les choses un empire absolu, cet empire du moins ne s'étend qu'en partie sur les animoux, dont plusieurs même disputent avec lui de force, d'adresse et de ruses. Les Grecs respectaient trop Orphée pour avoir négligé une de ses principales idées : ils assignerent de plus à la terre la figure d'un ovale

Œry « Ossass. Les Egyptiems contaient, as resport d'Herodote, qui Ostaf au vit enfernée dans un outre que de la contraire de la contraire de l'estat de la contraire de l'estat d'estat d

CEUP PRINITIF, d'où sont sortis tous les êtres. C'est sous ce symbole que plusieurs philosophes paiens, après Orphée, ont représenté le monde ou plintôt l'auteur du monde. Les Phéniciens, selon Plutarque, reconnaissaient

Jight | Ind

reconnoissaient un Etre suprême qu'ils représentaient dans leurs orgies sous la forme d'un œuf. Le même symbole était employé par les Chaldeens, les Persons, les Indiens et les Chinois même, et il y a bien de l'apparence que telle a été la première opinion de tous ceux qui ont entrepris d'expliquer la formation de l'Univers.

(EUF DE SERPENT, œuf fabuleux, vanté par les Druides. Il était, disaient-ils, formé en été par une quai tité prodigieuse de serpens entortillés ensemble ; qui y contribusient tous de leur bave et de leur écume. Aux sifllemens des serpens, l'œuf s'élevait en l'air : il fallait aussi le recevoir avant qu'il touchât à terre. Celui qui l'avait recu devait monter vite à cheval et s'échapper, parceque les serpents couraient tous après lui, jusqu'à ce qu'ils fussent arrêtés par une rivière qui leur coupât le chemin. La figure de cet œuf était celle d'une pomme ronde de moyenne grosseur : la coque était cartilagineuse, couverte de fibres et de filaments, approchants de la forme des pinces des polypes. On en faisait l'essai en le jetant dans l'eau, et il fallait qu'il surnageat avec le cercle d'or dont on avait soin de l'entourer. Les Druides, pour le mettre en plus grand crédit, assuraient qu'on de-vait le recevoir à certains jours de la lune ; qu'au reste , il avait la vertu de donner gain de cause dans tous les différends qu'on avait à démèler, et qu'il faisait avoir un libre accès auprès des rois. L'empereur Claude , au rapport de Pline, fit mourir un chevalier romain, de Danphiné, parce qu'il portait un de ces œufs dans son sein, dans la vue de gagner un procès. Quelques modernes prétendent que les Druides portaient cet œuf dans leurs enseignes. La céremonie de le recevoir est représentée sur les monuments celtiques de la cathédrale de Paris. Un ancien tombeau d'Italie, donné par l'auteur de l'Antiquité expliquée, représente la manière dont les serpents le formaient. On voit deux de ces ani-Tome II.

queues; I'un tient l'œuf dans sa gueule, et l'autre le parcourt et le faconne avec sa bave.

C. UVREPARFAIYE. (Icon.) C. Ripa la désigne par une femme qui tient un niiroir de la main droite, et de la gauche une équerre et un compas.

OFARAI (Myth. Jap.), espèce de certificat oud absolution que les pretres du Japon vendent aux pélerins qui viennent visiter les temples fameux de la province d'Isie. L'Ofarai est une petite bolte de lois, fort lé-gère et fort mince, un peu plus longue que large, au reste d'une forme à-peu-près carrée. Dans cette hoite sont contenus plusieurs petits morceaux de hois, menus et longs, dont quelques-uns sont entortillés dans du papier blanc, symbole de la pureté d'anne du pélerin. Sur un côté de la boîte sont tracés en gros caractères ces mots, Dal-Singu, c.-à-d., le grand dieu. Sur le côté opposé, on lit le nom du prêtre qui donne l'Ofarai , accompagné de ce mot , Tai-Ju, on messager des dieux, surnom que prennent les prêtres. Le pélerin reçoit la boîte précieuse avec un respect religieux. la place sur le bord de devant de son chapeau; et, pour que le poids n'emporte pas le chapeau, met sur le bord de derrière une autre boîte, ou quelque chose d'une égale pesanteur. Arrivé chez lui , il place respectueusement l'Ofarai sur une tablette et le conserve dans l'endroit le plus propre de sa maison. Quelquefois, il fait construire devant sa porte un petit au-vent sous lequel il le met. Si l'on ren-contre dans la rue ou sur un chemin, nn Ofarai qui a été perdu, on le ramasse avec respect, et pour qu'il ne soit point prolané, on le carbe dans le creux d'un arbre. Les mèmes soins sont pris à l'égard de ceux qui se trouvent dans la maisond un mort. On attribue à ces boîtes une grande vertu : mais ce qui en diminue bien le prix, c'est qu'elle ne dure qu'un an. Cependant la vente deces Olorais produit aux prêtres des sommes inmenses. Ce n'est pas seulement à

Lise qu'ils ont cours : il en débie nen proligieuse quatité dans vine proligieuse quatité dans les l'an-Geux qui ne peuvent par die le Non-Geux qui ne peuvent par die le voyage d'laic, à raison de leur fage, de leur santé ou de leur faire entreprendre cette course pénille n'est pas assex vire pour leur faire entreprendre cette course pénille cabétent très-her un Ofarai qui leur communique tout le mérite du péderiage. J'. Saroa.

OFFA, espèce de pâte que les augures romains jetaient aux poulets socrés, quand ils voulaient prendre les auspices. S'ils la mangeaient avidement, l'auspice était favorable, et sur-tout si une partie de ce qu'ils

mangeaient tombaît à terre.

Opperannen, Jandes qui descendaient des deux côtés des mitres ou honnets des flammes, et qu'ils nonaient sous le menton. Si le bonnet d'un flamine lui tombaît de la tête durant le sacrifice, il perdait sa place.

OFFERSE. (LCON.) Dans C. Ripa.

"est une framme laide dont la robe est
semée de langues et de rasoirs : elle
couche en jous avec un mousquet;
ses pieds un chien attaspue un porcépie. Dans Cochin, elle est vêtue de
couleur de rouille, et tient en main
plusieurs armes offensives qu'une Furie lui présente.

OFFRANCES. Les fruits de la terre. le pain, le viu, l'huile et le sel, sont les plus anciennes que l'on connaisse. Numa Pompilius enseigna aux Romains à offrir aux dieux des fruits . du froment, de la farine ou de la mie de pain avec du sel, du froment grillé ou rôti. Théophraste observe que parmi les Grecs la farine mélée avec du vin et de l'huile , qu'ils appelaient Thulema, était la matière les sacrifices ordinaires des pauvres. La différence qu'il y avait entre les offrandes de farine, de vin et de sel, dont les Grecs et les Latins accompagnaient leurs sacrifices sanglants . et celles dont les Hébreux se servaient dans leurs temples, consistait en ce que les Hébreux jetaient ces oblations sur les chairs de la victime immolée

et mise sur le fen, au lieu que les Grees les mettaient sur la tête de lu victime encore vivante, et prête à être sacrifiée.

Myth.Pers. Les Parisiou Gubbres ne peuvent rien manger qui ait eu vie, sans en porter auparavant un morceau dans un pyrée, en manière d'offrande, ou plutút d'expisition du crime qu'il peut y avoir à ôter la vie à une créature animée pour en faire a neurriture. Les jours de fêtes, ils ont l'usage de porter leurs repsades les pyrées, et de les partager avec

les pauvres Myth. Tart. Les offrandes des Tartares idolàtres consistent à présenter à leurs dieux le premier lait de leurs brebis et de leurs juments. Avant de commencer on repas, lenr coutume est aussi d'offrir à leurs idoles un morceau de ce qu'ils vont manger. Les Tartares orientaux attribuent une vertuet une sainteté particulière à une petite montagne située sur les frontières de la Chine, et converte de branches de bonleau. Lorsque leur chemin s'adresse de ce côté, ils ne manquent iamais de suspendre à une de ces branches quelque partie de leur habillement, chemise, habit, bonnet, ou fourrure ; et la montagne est tellement chargée de ces offrandes. que les panvres pourraient aller s'y habiller à peu de frais, si la même superstition qui fait attacher en ce lieu ces dépouilles n'empêchait de les enlever

Myth.Chin. Les bonzes de la Corée offrent deux fois le jour des parfums à leurs idoles, au bruit des tambours, des bassins et des chandrons, dont d'autres moines sont armés. Dans le royanme de Tunquin, les grands et les riches ne vont jamais dans les temples et ne donnent rien aux bonzes, pour lesquels ils ont le plus grand mépris. C'est dans l'enceinte de leurs maisons qu'ils pratiquent leurs cérémonies religieuses, et ils ont un clerc destiné pour cet office. Ce clerc se prosterne au milieu de la cour de la maison , lit à haute voix la demande que son maître adresse à la divinité, met ensuite dans un encensoir le papier sur lequel cette demande est écrite, et le brûle avec l'encens; après quoi il jette encore dans l'encensoir quelques petits pa-quets de papier doré. Cette cérémonie est suivie d'un festin destiné à régaler le clerc et les autres domes-

tiques de la maison. Myth. Siam. Les offrandes que les Siamois offrent à leurs divinités, et qui consistent en fleurs, en parfums, et en riz , passent d'abord par les mains des talapoins qui sont chargés de les présenter à l'idole. Ils placent l'offrande sur l'antel, et ne tardent pas à la retirer : souvent ils se contentent de la tenir sur la main et de la montrer à l'idole, qui se contente de la vue. Les talapoins, plus exigeants, s'en réservent l'usage. Quelquefois les offrandes consistent en des bougies allumées que les talas placent sur les genoux de l'idole. Myth. Ind. Dans les temples des

Indiens, nn ministre, précédé d'un joueur de flûte et d'un tambour, une clochette à la main, s'avance devant l'idole, et lui présente un plat rempli de riz, qui reste une heure exposé à la vue da dieu. Ce terme expiré, l'offrande retourne aux prêtres. Dans les isles Moluques, les jeunes gens ne peuvent user d'ancun vêtement, ni demeurer sons un toit, qu'ils n'aient apporté au moins deux tètes d'ennemis. On place ces têtes, comme une espèce d'offrande, sur une pierre sacrée et destinée à cet usage.

La politique des talapoins de Laos n établi des distinctions flatteuses pour ceux qui viennent présenter des offrandes en l'honneur de Xacu. Premièrement, ils ont ordonné que ceux qui en apportent les tiennent sur leur tête , afin qu'elles soient exposées à tous les regards. Ensuite ils entrent dans le temple comme en triomphe, au son des trompettes et de différents instruments de musique : arrivés anprès de l'autel , ils élèvent trois fois leur offrande audessus de leur tête; enfin ils la remettent entre les mains des talapoins et se retirent plus contents et plus flattés que ceux qui ont reçu leur présent. Myth. Amér. Les habitants de la Floride font, tous les ans, vers la fin du mois de Février , nne offrande solemnelle au Soleil; voici en quoi elle consiste. Ils remplissent d'herbes de toute espèce la pean du plus grand cerf qu'ils aient pu tuer , de manière que cette peau , ainsi enflée , représente un véritable cerf. Ils la parent de guirlandes et des différents fruits de la saison; pais ils l'attachent au haut d'un arbre, et dansent à l'entonr, chantant des hymnes en l'hopneur du Soleil, et lui adressent diverses prières relatives à leurs be-soins. Cette offrande demeure attachéeà l'arbre jusqu'à l'année suivante. Il n'y a guère de peuples qui fassent à leurs dieux de plus fréquentes offrandesque les peuples de la Virginie. Entreprennent-ils un voyage , ils brûlent du tabac. Traversent-ils un lac ou nne rivière, ils y jettent du tabae, et même ce qu'ils ont de plus précieux, pour obtenir de l'esprit qu'ils croient présider en cet endroit, un heureux passage. Lorsqu'il reviennent de la chasse, de la guerre, on de quelque autre entreprise considérable, ils offrent une partie de leurs dépouilles, du meilleur tabae, des fourrures, des couleurs dont ils se peignent, la graisse

était, selon les rabbins, un de ces anciens géants qui avaient vécu avant le déluge , et ne se sanva de l'inondation générale qu'en montant sur le toft de l'arche où étaient Noé et ses fils. Noé lui formit de quoi se nourrir, non par compassion, mais pour faire voir aux hommes qui viendraient après le déluge , quelle avait été la puissance de Dieu en exterminant de pareils montres. Dans la guerre qu'il fit aux Israélites, il avait enlevé une montagne large de six mille pas pour la jeter sur le camp d'Israel, et pour écraser toute l'armée d'un seul coup; mais Dieu permit que des fourmis creusèrent la montagne dans

et les meilleurs morceaux du gibier

qu'ils ont pris. Oo (Myth. Rabb.), roi de Basan .

"Arthorito che elle possers as title, en sorte qu'elle fomba sur le coa de poste qu'elle fomba sur le coa de génit, et lui servait comme de collier. Ensuite ses desta s'étantocress extraordinairement, a'enfoncérent dans la moustages, et l'empécherent de s'en déburrance; de sorte que tous sus princ. Si l'on en croit les rabins , ce, géant était d'une si énorme tature, qu'en Moise, qui, solor eux, était haut de siz sustes, prot pret une bache de laméne hauten; six aunes de haut pour parveir à frapper la cheville de pried Olg, six aunes de haut pour parveir à frapper la cheville de pried Olg.

Océnus, dieu des vieillards, que de son nom les Grecs appelaient quelquesois Ogénides. Quelques uns le consondentavecl'Océan. Erusme.

Adag

OGOA, ONCA, ONCA, ONCA, jeune fille, nom phénicien de Minerve. Elle était honorée sous ce nom à Thèbes en Béotie. Pausanias nons apprend qu'elle avait un temple à Amycke en Laconie.

Oolas, géant qui, selon un des livres apocryphes condamnés par le pape Gélase, avait vécu avant le déluge, et que les hérétiques disaient avoir combattu le dracon.

OGNION, OGNIOS, OGNIES, nom de l'Hercule gaulois. Les étymologistes dérivent ce nom d'Oggus, mot celtique, qui veut dire puissant sur mer. Les Gaulois le représentaient sous des traits fort différents de ceux des Hereules ordinaires; c'était un vieillard presque décrépit, chauve, de couleur olivatre, et tont ridé comme un vieux marinier ; il ortait la massue de la main droite, l'arc de la gauche, et le carquois sur l'épaule ; de sa langue pendaient de etites chaines d'or et d'ambre, avec lesquelles il attirait une grande multitude d'hommes qui paraissaient le suivrevolontairement, symbole d'une éloquence entraînante et persuasive. Lucien, qui nous a transmis ces détails, ajoute qu'on le peignait avancé enage, parceque c'est dans la bonche des vieillardsquel'éloqueuce déploie loutes ses ressources.

Raphaèl a représenté Ogmios on l'Hercule gaulois d'après la description de Lucien. Son dessin a été gravé par C. N. Cochin et V. Le Suette.

Ocol., ou Osco., surrom de Justes croient que c'était Neptune. Il avites croient que c'était Neptune. Il avit un temple sous lequelo ne croyait catendre passer la mer. Les prêtres, d'ace qu'ils scraient, savaient faire monter l'eau par le pue de quelques pompes, assa qu'on s'en apercut, et en inondaient parfois ceux qui se trouvaient dans le temple. Une de tus, fils d'Hippothoia, qu'il en previd la vue, et, peu de jours après, la la vue, et, peu de jours après, la

Oore, monstre que les anteurs de cottes de fée peignent avec une taille gigantesque, quelquefois avec les traits d'un Cyclope, et auquel ils donnent heaucoup d'avidité pour la chair délicate des petits enfants. Ooreès, premier roi connu de la

vie même.

Grèce , plus ancien que Deucalion , était fils de Neptune, e.-à-d. venu par mer, selon les uns, on, selon d'antres, de la terre, c.-à-d. né dans le pays. C'est pour cela queles Grecs appelaient Ogygies tout ce qui était d'une antiquité reculée. On lui fait épouser Thébé , fille de Jupiter et d'Iodamé, dont il eut deux fils, Cadmus et Eleusinus, et trois filles, Alalcoménie, Aulis et Thelsinie. (V. PRAXIDICIENNES.) Deson temps il arriva dans la Béotie, où il régna . une grande inondation à laquelle on adonnéle nomde déluge d'Ogygès, et que l'on place environ deux mille ans avant l'ere chrétienne, et deux cent cinquante avant celui de Deucalion. Son règne sert encore d'époque à un phénomène arrivé dans le ciel, comme l'apprend Varron. On vit, dit-on, la planète de Vénus changer de diamètre, de couleur, de figure et de cours. On croit qu'il est ici question d'une comète.

1. Octobro d'une comete.

1. Octobro i sile fabuleuse, renommée par la demeure de la nymphe Calypso, qui y reçut Ulysse après

son naufrage, et l'y retint sept

2. — Une des filles de Niobé, qui périrent par les fieches de Diane. Ocyouus, surnom d'Apollon et de

Olikory, objet du culte des Iroquios. Cest la première bagatelle qu'ils auront rue en songe, un cabreut, une piant d'ours, un coutean, une plante, un atimal d'ours, un coutean, une plante, un atimal etc. Els creders, poperce ce qu'il leur plait, même se transporter et se métamorphoser, tes derins, qui sont censés acquérir dans ces visions un pouvoir aura-turel, sont appelés d'am nort qui correction de l'entre de l'orientaux donnaient à l'eura prophètes.

Oïciés, père d'Amphiaraüs, et fils d'Antiphate et de Zeuxippe, suivit Hercule dans son expédition

contre Laomédon. Oictibés, on Ofictibés, Amphiaraus, fils d'Oiclée.

Oin entre les mains d'une fille. V. Hencyng,

Chez les anciens, l'oie était un mets peu estimé, à l'exception du foie. Le nom seul en était obseène et servait à désigner une femme pu-

Ours sacnées. Depris que les oise varient sawe le Capitole, les Ronnins établirent une espèce de procession où chaque année on portait comme en triomphe une ois eur un brancard fort orné. Le premier soin des censeurs, lorsqu'ils entraient en charge, était de pourvoir à la pension et à la nourriture des ois sacrées. Au milieu du triomphe de l'oie, on portait un chien attaché à une potence.

Oloson, plante potagère, que les Egyptiens avaient mise au rang de leurs dieux; ce qui a fait dire à Ju-rénal : « Heureux peuples, qui » trouvent dans leurs jardins l'objet » de leurs adorations! »

Myth. Ind. Il semble que l'oignon n'est pas moins vénéré des Indons, quoique le régime végétal leur soit rigoureusement prescrit. Il est défendualplusieurs sectes de mangre de l'oligion, et dons la partie supérieure de l'Inde, lorsqu'on fait un serment dans une occasio misportante, les Brahmanes fout apportet des oignons, pour rendre la cérémonie plus solemnelle. Voyage de Forster, du Bengale à Petersbourg, an X. 1. Oïtés, roi des Locriens, et

père d'un des Ajax, fut un des compagnons d'Hercule. En donnant la chasse aux oiseaux du lac Stymphale, il il fut dangercusement blessé. Hy gin le compte parmi les Argonautes.

 Ecuyer du roi Bianor, tué par Agamemnon en voulant venger la mort de son maître.

Oîtrius, nom patronymique d'Ajax fils d'Oîlée.

OILIADES, idem. OINOSPONDA, sacrifices qui ne con-

sistaient qu'en libations de vin.
1. Oiseaux. V. Augures.

1. Olie NY. F. ARGUNA.

2. — Das Storreras. Le report of the control of the con

5. — Dr. L'BLE D'ANÉCIR. Une tempéte ayant contraint les Argonutes d'aborder dans l'alt d'Arécie, à l'entrée du Pont-Euxin, ils emrent un rude combat à essuyer contre certains oiseaux qui leur lançaient de loin des plunes meutrières, c.-à-d, apparenment contre les habitants, qui les poursuivient à coups de flèches. Apoll. de Rhodes.

4. - DU LAC STYNPHALE. Voy.

5. — De Diomèna. Ce prince Q 3 au retour de Troie, se vit obligé d'abandonner sa patrie, et d'aller chercher un établissement en Italie. Durant la navigation, plusieurs de ses compagnons, ayant injurié Vénus dont la persécution les forçait de s'expatrier, furent tout-à-coup changés en oiseaux, prirent leur essor, et se mirent à voltiger autour du vaisseau ; c.-à-d. peut-être que quelques uns de cenx qui suivaient la fortune de Diomède s'arrêtèrent dans une isle remplie de cygnes et de hérons. Pline ajoute à la fable, que ces oiseaux, se ressouvenant de leur origine, caressaient les Grecs, et fuvaient les étrangers.

OISRAUX n'OR. Ils étaient au nombre de quatre; les magiciens de Babylone les appelaient les laugues des dieux, parcequ'ils faisaient de beaux discours pour exhorter les peuples à la fidélité envers leurs rois.

OISEUX, OU OISIFS BE LA SYNAcoous ( Myth. Rabb. ), officiers publics chez les Hébreux, ainsi appelés, parceque leur emploi était sédentaire, et que, dégagés de toute autre occupation, ils ne vaquaient qu'au service divin et aux exercices de piété. Vitringa prétend que c'étaient dix personnes préposées à une synagogue, et qu'on les a appelés ninsi, parcequ'on les choisissait parmi la classe aisée et inoccupée, pour qu'ils pussent être plus assidus.

OISIVETÉ. (Iconol.) Ce vice, d'où naissent tous les autres, se représente par une grosse femme replette, mal coëffée, mal vêtue, et à moitié endormie. Elle est assise dans un lien fangeux, se gratte la tête d'une main, et appuie l'autre sur

un pore qui dort à ses genonx. Osson, un des animaux particulièrement consocrés à Jusque

OKER (Myth. Amér.), idole des Virginiens, la même que Kirvasa et Quiocoos. V. ce dernier mot. OKKINK (Myth. Amer.), nom

sous lequel les Hurons, sanvages de l'Amérique septentrionale, désignent des génies ou des esprits, soit bienfaisants, soit malfaisants, qui sont attachés à chaque homme.

OLEIA, Nymphe qui donna son nom à la ville d'Olbia en Bythinie. Olbiornos, quiprocure le bonheur, les richesses, épithète d'Apollon. Rac. Olbos , bonheur; er-

gon , chose , ouvrage. Anthol OLEGERLANDA-PEROUNAL (Myth. Ind.), nom sous lequel Wishnou est. adoré dans le temple de Tircovelour, où il est considéré comme réunissant

les trois attributs de la création . de la conservation, et de la destruc-

OLEN, poète grec de Lycie, an-térieur à Homère. Il fut le premier qui fit servir la poésie à célébrer les dieux par des hymnes, et le premier prêtre d'Apollon à Délos, dans le temple élevé à ce dieu par les Septentrionaux qui, des extrémités glacées du nord, venaient l'honorer dans le lien de sa naissance. Parmi les hymnes de lui que l'on chantait à Délos , il y en avait un en l'honneur . d'Argis et d'Opis. On le chantait en jetant de la cendre sur leur tombeau. V. ces deux mois.

1. OLÈNE, fils de Jupiter et d'A-naxithée, une des Danaides, fondateur d'Olénus en Achaie, avait épousé Léthée, qu'il aimait avec passion , et dont il était également aimé. Il fut changé avec sa femme en rocher sur le mont Ida. V. Léтнéв. 2. - Fils de Vnlcain et d'Aglaé, et fondateur d'une ville de son nour

en Béotie. OLENIA CAPRA, la chèvre qui éleva Jupiter. Eustath.

Otesta, Minerve, surnommée ainsi du culte qu'on lui rendait à Oléros, ville de Crète.

OLÉRIS, fêtes qui se céléhraient à Olère, en Crète, en l'honneur de Minerre-

OLIVARIUS, SUPPORT SOUS lequel Hercule avait un temple dans la onzième région de Rome, près de la porte Trigénina.

OLIVIER, arbre consecré à Jupiter, mais plus particulièrement à Minervé, qui avait appris aux Athéniens à cultiver cet arbre, et à exprimer l'huile de son fruit. ( V. Ατμένὲ. ) L'olivier est le symbole ordinaire de la paix. ( V. PAIX. ) Virgile représente Numa Pompilius une branche d'olivier à la main, pour marquer que son règne était pacifique. Sur les médailles , une branche d'olivier à la main d'un empereur désigne la paix donnée ou conservée à l'état. Une couronne du même arbre était le prix de la victoire anx jeux olympiques. L'olivier souvage était consacré à Apollon.

Minerve, dans sa dispute avec Neptune, fit sortir de la terre un olivier chargé de ses fruits. Le Scholiaste d'Aristophane dit que l'hippodrome était planté d'oliviers audelà desquels il n'était point permis de passer.

OLYMBRUS. un des fils de Carlus et de la Terre. Etien. de Byzance. OLLA, pot ou marmite où les

prêtres faisaient cuire la portion de a victime qui leur avait été destiuée. OLLE EXTARES, marmites qui servaient à faire cuire les entrailles des

victimes. OLYMPE, montagne de Grèce, située partie en Macédoine, partie en Thessalie. Jupiter, roi titan, y avait construit une citadelle, dans laquelle il demeurait souvent. Le mont Olympe fut pris daus la suite pour le ciel même; et des brigands nommés géants étant venus assièger cette forteresse, la fable dit qu'ils avaient escaladé le ciel. L'on n'y voyait point de loups, s'il faut en croire Pline. Solin en raconte d'autres merveilles plus fabrdenses. " L'endroit le plus élevé , dit - il , » est appelé Ciel par les habitants. . Il y a là un autel dédié à Jupiter. » Les entrailles des vietimes immo-» lées sur cet autel résistent ° au » souffle des vents et à l'impression » des pluies, en sorte qu'elles se » trouvent l'année suivante dans le » même état où elles avaient été » laissées. En tout temps, ce qui a » été une fois consacré au dieu est » à l'abri des injures de l'air. Les let-» tres imprimées sur la cendre restent » entières jusqu'aux cérémonies de » l'année suivante. La partie la plus » élevée de cette montagnes appelait

Pythium. Apollon y était adoré. " L'Olympe , dans les poètes , n'est » plus une montagne : c'est le séjour » des dieux , c'est la cour céleste. »

La reprétentation de l'Olympe ou du ciel de la mythologie, fait le sujet d'une pierre gravée du cabinet national; c'est une cornaline circulaire, d'environ un ponce dix lignes de diamètre. Jupiter, vu de face et assis sur son trône, tient la fondre de la main ganche, et une haste on un long sceptre de la droite ; à ses côtés sont debout Mars et Mercure. Le trône du dieu qui lance le tonnerre, pose sur un voile cuilé par le vent, ce qui figure la vonte éthérée, et ce voile est tenu par Neptune qui étant le dieu des eaux, peut être pris pour les nuces qui s'en élèvent, et occupent la movenne région de l'air. Autour de la pierre, est une zone, on couronne concentrique, portant les douze signes du zodiaque.

Une estampe gravée par Marc-Antoine, d'après un dessin de Raphaël, et dont le sujet est le jugement de Paris, nous offre aussi une représentation de l'Olympe; cette espèce d'épisode an tableau en occupe la partie supérieure. Jupiter, assis et vu des trois quarts , y est accompagné d'un grand nombre de divinités. On y voit le Soleil conduisant son quadrige, renfermé dans un large cerele, qui porte les douze signes du zodiaque. Jupiter, ainsi que dans la cornaliue , a sous ses pieds un grand voile enflé, que Neptune sortant des eaux, retient par les deux bouts, « où la flatterie romaine publiait que » les empereurs et les impératrices » allaient après leur mort s'asseoir » à la table des dieux, et jouir » comme eux de l'immortalité en

partageant leur puissanee. » OLYMPEUM , temple de Jupiter à Syracuse, élevé par Hiéron dans la place publique.

adorée à Elis. Chaque année les Eléens nommaient une prêtresse qui présidait à son culte.

2. — Surnom de Junou , adorée à Olympie.

Overrans, espace de quistre am révolus, quis et rouvait entre deux effélirations des jeux olympiques proposition et l'action am d'une objection compatit cinq am d'une official que quatre am complets. La première olympiade chez les historiers ecommerce qui en 75 evant J.-G., vingt-quatre am s'avant la fondation competent de la fondation de l'action de l

OLYMPIADES, Surnom qu'Hésiode donne aux Muses, du mont Olympe, leur séjour le plus ancieu.

Otsintas, fontaine voisine du mont Olvupe. Selon Pausanias, elle jetait alternativement de l'eau d'une année à l'autre; c.-à-d. qu'elle coulait durant une année, e qu'elle ne coulait plus l'année d'après. Dans le voisinage de cette fontaine il sortait de terre des tourbillous de flamme, que les Arcadiens regardaient camme une suite du combat des Titans contre les dieux.

OLYMPIEN, surnom de Jupiter honoré à Olympie. Le temple et la statue du dieu furent le fruit des dépouilles que les Eléens avaient enlevées dans le sac de Pise. Le temple était tout environné de colonnes par dehors; on n'y avait employé que des pierres d'une beaute singulière. L'édifice avait soixante-huit pieds de hauteur, quatre-vingt-quinze de largeur, et deux cent trente de longuenr. Il était couvert non de tuiles, mais d'un beau marbre pentélique , et taillé en forme de tuiles. Aux deux extrémités de la voûte, on voyait deux chaudières d'or susendues, et, dans le milieu, une Victoire de bronze doré, supportée d'un bouclier d'or. La statue du dieu, ouvrage de Phidias, ce fameux sculpteur d'Athènes, était d'or et d'ivoire : Jupiter y paraissait assis sur un trône, ayant sur la tête une couronne de feuilles d'olivier, tenant de la main droite une Victoire aussi d'or et d'ivoire, ornée de bandelettes et couronnée, et de la gauche un sceptre, sur le bout duquel reposoit un aigle, et où reluisaient toutes sortes de métaux. Enfin , dans tontes ses parties, le trôue du dieu était brillant d'or et de pierres précieuses. L'ivoire et l'ébène y faisaient , par leur mélange, une agréable variété. Aux quatre coins il y avait quatre Victoires qui semblaient se donner la main pour danser, et deux autres aux pieds de Jupiter. A l'endroit le plus élevé du trône, au-dessus de la tête du dieu, on avait placé d'un côté les Grâces, et de l'autre les Heures, les nnes et les autres comme filles de Jupiter. Cette description du temple de Jupiter Olympien est extraite de Pausanias, qui ajoute à la fin : « L'habileté de l'ouvrier » eut Jupiter même pour approba-" teur; car Phidias, apresavoir mis » la dernière main à so statue , pria » le dieu de marquer par quelque » signe si cet ouvrage lui était » agréable ; et l'on dit qu'aussi-tôt » le pavé du temple fut frappé de la » foudre, sans en être endommagé. » On conservait dans le temple une prodigieuse quantité de riches présents, non seulement de la part des princes grecs, mais encore des asiatiques.

Le même historien rapporte une merreille de l'auste de Jupiter Olympieu; c'est, 'dit-il, que les milans, qui de tous les oiseaux de proie sont les plus carnassiers, respectent le temps du sacrifice. Si, par hasord, un milan se jetuit sur les entrailles un un un la charifice. Si par hasord, un milan se jetuit sur les entrailles musur la charifice, si par hasord, un milan se jetuit sur les entrailles musur les milans per le constitution de la const

Dans ce même temple de Jupiter, le Eléens vasient érige six autor à doûte dieux : en sorte que l'on sacrifiait à deux divintés tout à la-fois sur le même autel; à Jupiter et à Minerve sur le second; à Mercure et à Apollon sour le troisième; aux Graces et à Boochus sur le quairent et à Rimer et

Olympioniques; c'est ainsi qu'on appelait ceux qui étaient victorieux dmi let jeux olympiques. Les olympiques designed priority est écute extrêmement honorés dans leur patric, parcequ'il no leur patric, parcequ'il délonaeux. Les Athéniens au-tout faisoient tant de dépenses en présents pour les olympioniques leurs comparisotes, que Solon ent que se sois dévaient y mettre des horres. Sois dévaient y mettre des horres. Sois dévaient y outrité des horres de la comparison de la compar

OLYMPIR, ville de l'Élide dans le Péloponèse, célèbre par le temple de Jupiter Olympien et par les jeux

olympiq

OLYMPIENS, les douze dieux principaux, c'est-à-dire, Jupiter, Mars, Neptune, Pluton, Vulcain, Apollon, Junou, Vesta, Minerve, Cérès, Diane et Veius.

OLYMPIQUES. Les ienx olympines étaient les plus eélèbres de la Grèce. Voiei ce que Pausanias dit en avoir appris, sur les lieux mêmes, des Eléens qui lui ont poru les plus habiles dans l'étude de l'antiquité. Selon eux , Saturne est le premier qui ait régné dans le ciel , et dès l'àge d'or il avait déjà un temple à Olympie. Jupiter étant venu au monde, Rhea sa mère en confia l'éducation à cinq dactyles du mont Ida, qu'elle fit venir de Crète en Elide. Hercule, l'ainé des cinq frères, proposa de s'exercer entr'eux à la course, et de voir à qui en remporterait le prix, qui était une couronne d'olivier .... C'est donc Hercule Idéen qui eut la gloire d'inventer ces jeux, et qui les a nommés Olympiques; et parcequ'ils étaient cinq frères, il voulnt que ces jeux fussent célébrés tous les einq ans. Quelques uns disent que Jupiter et Saturne combattirent ensemble à la lutte dans Olympie, et que l'empire du monde fut le prix de la victoire. D'autres prétendent que Jupiter, avant triomphé des Titans, institua lui-même ces jeux , où A pollon entr'autres signala son adresse, en remportant le prix de la course sur Mercure, et celui du pugilat sur Mars. C'est pour cela, disent-ila, que ceux qui se distinguent au pera tathle dansent au son des llûtes, qui jouent des airs pythiens, parceque ces airs sont consacrés à Apollon, et que es dieu a été couromné le premier aux jeux olympiques.

Ils furent souvent interrompus jusqu'au temps de Pélops, qui les fit représenter en l'honneur de Jupiter, avec plus de pompe et d'appareil qu'ancun de ses prédécesseurs. Après lui ils furent encore négligés; on en avait même presque perdu le souvenir, lorsqu'Iphitus, contemporain de Lycurgue le législateur, rétablit les jeux olympiques à l'occasion qu'on va voir. La Grèce gémissait alors, déchirée par des guerres in-testines, et désolée en même temps par la peste. Iphitus alla à Delphes pour consulter l'oracle sur des manx si pressants ; il lui fut répondu par la Pythie que le renouvellement des eux olympiques serait le salut de la Grèce , qu'il y travaillat donc avec les Eléens. On s'appliqua aussi-tôt à se rappeler les anciens exercices de ces jeux ; et à mesure qu'on se ressouvint de quelqu'un d'eux , on l'ajoutait à ceux qui avaient été retrouvés. C'est ce qui paraît par la suite des olympiades; car dès la première olympiade on proposa un prix de la course, et ce fut Corcebus, Eléen, qui le remporta. En la quatorzième on ajouta la course du stade doublé; en la dix-huitième le pentathle fut entièrement rétabli ; le combat du ceste fut remis en usage en la vingt-troisième olympiade; duns la vingt-cinquième la course du ehar à deux ehevans ; dans la vingthuitième le combat du pancrace, et la eourse avec des ehevaux de selle. Ensuite les Eléens s'avisèrent d'institner des combats pour les enfants, proiqu'il n'y en ent aucun exemple dans l'antiquité. Ainsi , en la trenteseptième olympiade il y eut des prix proposés aux enfants pour la course et pour la lutte; en la trente-huitième on leur permit le pentathle entier : mais les inconvénients qui en résulterent firent exclure les enfants pour l'avenir de tousces exercices violents. La soixante-cinquième olympiade vit introduire encore une nouveauté : des gens de pied tout armés disputèrent le prix de la course; cet exercice fut jugé très convenable à des peuples belliqueux. En la quatrevingt-dix-huitième, on courut avec deux chevaux de main dans la corrière, et en la quatre-vingt-dix-neuvième on attela deux jeunes poulains à un char. Quelque temps après on s'avisa d'une course de deux poulains menés en main, et d'une course de poulain monté comme un cheval de selle.

Quant à l'ordre et à la police des jeux olympiques, voici ce qui s'observait, selon le même historien. On faisait d'abord un sacrifice à Jupiter; ensuite ou ouvrait par le pentathle; la course à pied renait après; puis la course des chevaux, qui ne se faisait pas le même jour. Les Eléens eurent presque toujours la direction de ces jeux , et nonanaient un certain nombre de juges pour y présider , y maintenir l'ordre , et euspècher qu'on usat de fraude et de su-percherie pour remporter le prix. En la cent deuxième olympiade, Callipe . Athénien , avant acheté de ses antagonistes le prix du pentathle, les juges éléens mirent à l'amende Cal-lipe et ses complices. Les Athéniens demanderent grace pour les coupables, et n'avant pu l'obtenir, ils desendirent de payer cette amende; mais ils furent exclus des jenx olympiques , jusqu'à ce qu'ayant envoyé consulter l'oracle de Delphes il leur fut déclaré que le dieu n'avait aucune réponse à leur rendre, qu'au préalable ils n'eussent donné satisfaction aux Eléens. Alors ils se soumirent à l'amende.

l'amenue.

Ces jeux, qu'on célébrait vers le solstice d'été, duraient cinq jours; cor un seul n'aurait pas suffi pour tous les combats qui s'y donnaient. Les athlètes combattaient tous nus depuis la trente-depxième olympiade, où il arriva à un nommé Orcippus.

de profes la victoire, purceque dans le fort du combat fon calegon é claus le denné! Temburrass de sussirér à lui réglement en signe un autre, c'est qu'il fui défendu aux femnes et aux filles, sou peixe de la vic, d'austice, par le combat de la vic, d'austice, l'étation ; et cette défense fui a excetement observée, qu'ils n'arriva pissais qu'il une seule femme de la peixe imposée par la lot était de précipiter les frammes qui ocrarient l'enfériabre d'un rocher foir excerpt l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de l'autre de l'autre de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de l'autre de l'autre de la victoir de la victoir de l'autre de l'autre de la victoir de la victoir de la victoir de l'autre de l'autre de la victoir de la victoir de la victoi

Anthol.
1. OLTEPUS, musicien, disciple de

Marsyas.

5. — Fameux joneur de filite, vivait avant le siége de Troie. Il était fils de Méon, et Mysien d'origne. Il était très habile annai dans l'art de toucher les instruments à la montre de toucher les instruments de rendent le témoignage que ses airs existisent dans Jane une sorte d'entonissanse. Plateurque autribue à ce poète musicien divers nomes ou cantique en l'honomer des dient, avoir : tipue en l'honomer des dient, avoir : deburs; 3º le Polycéphale en l'honemeur d'Apollon.

 Autre fameux joneur de flute, Phrygien, qui florissait du tems d'Apollon.

4.—Fameux Satyre, disciple, et, selon d'autres, frère de Marsyas, un des inventeurs de la flûte, peut-être le même que les précédents.

5. — Gouverneur du Jupiter fils de Saturne et de Rhéa. C'était Baochas qui lui avait donné cette fonction. Jupiter, ayant appris sous Olympus la vertu et les lettres, en fut surnommé Olympien.

6.-Fils d'Hercule et d'Eubée. OLYMPUSA, fille de Thestius. Her-

cule la rendit mère d'Halocratès.
1. Ouverus, fils de Strymon, roi, des Thraces ou d'Hercule, selon d'autres, syant attanné un lion dons une chasse, fast u épar cet animal-

Brangas, son frère, après avoir donné des larmes à son sort , lui éleva un tombeau dons le lieu même où il avait péri. Il s'y forma avec le temps une ville qui conserva son nom. 2. — Fils d'Hercule et de Bolié,

donna son nom au fleuve Olynthus, en Chalcidice.

3. - Autre fils d'Hercule, qui donna son nom à la ville d'Olynthe. Etienne de Byzance.

Ours (Myth. Afr.), caractères que les prêtres de Madagoscar donnent aux peuples pour les préserver de plusieurs malheurs, et notamment pour enchaîner la puissance du diable.

O'm(Myth.Ind.), mot mystérieux formé des lettres A , U , M , qui , placées dans cet ordre, expriment la trinité indienne, Wishnou, Shiva, Brahma. Ce mot est si révéré, qu'il n'échappe jamais des lèvres d'un pieux indou, qui le médite en silence. V. On.

Onapius, un des surnoms de Bacchus. V. Oneste, Onophagies. OMANUS. V. AMANUS.

OMASIUS, un des surnoms de Bac-OMBIASSES (Myth. Afr.), pretres ou docteurs des habitants de l'isle de Madagascar, qui ont pris un grand ascendant sur l'esprit du peuple. S'il arrive que quelqu'un des Madécasses devienne fou, les parents font venir aussi-tôt l'ombiasse, pour qu'il rende la santé au malade. Le prêtre leur persuade que l'esprit lui s été ravi par l'àme de son père ou de son aïeul défunt, et qu'il va le chercher au lieu de leur sépulture. Il s'y rend en effet; mais, à la faveur des ténèbres, il fait une ouverture à la maison de bois placée sur la tombe, y applique un bonnet, évoque l'ame du père ou de l'aieul, et lui demande l'esprit de son fils. Au même instant il ferme exactement l'ouverture, et court à la maison du malade, crient qu'il a rattrappé l'esprit. Il met ensuite le bonnet sur la tête du fou, et assure qu'il est guéri. Sans attendre que l'événement confirme cette promesse, on lui fait un riche présent, avec lequel il se retire très satisfait. Cet ascendant est devenu plus fort que les sentimens de la nature. Lorsqu'un enfant vient au monde, ces prètres, qui se piquent d'être grands astronomes, observent l'astre qui préside à sa naissance. S'ils décident que l'enfant est né sous l'aspect d'une planète maligne, les parens l'exposent sans pitié. Cet usage barbare est cause que l'isle, malgré son étendue et sa fertilité, est presque déserte. On distingue deux ordres d'ombiasses, dont les emplois sont différens; les Ompanorais, et les Omptisiquilis. Les premiers enseignent à lire et à écrire en arabe. Ils sont médecins, et s'occupent à faire des talismens et autres charmes qu'ils vendent le plus cher qu'ils peuvent. Ce sont les plus riches et les plus respectés. Les autres se mèlent de prédire l'avenir, et s'occupent à tracer des figures de gésmancie avec des topases, du crystal, des pierres d'aigle, qu'ils disent leur avoir été apportées par le tonnerre de la part de Dieu

OMBRE. ( Myth. Afr. ) Un des dogmes de la religion des penples du Bénin, est que l'ombre d'un homme est unêtre reel, et qu'elle doit un jour rendre témoignage de la bonne ou mauvaise vie de celui qu'elle n'a pas cessé d'accompagner.

OMBRELLE, sorte de parasol des anciens que l'on voit souvent fi: uré sur les vases grecs. Les prêtresses de Bocchus portaient des ombrelles au milieu des cérémonies sacrées

OMBRES. Dans le système de la mythologie païenne, ce qu'on appelait ombre n'était ni le corps, ni l'ame, mais quelque chose qui tennit le milieu entre l'un et l'autre, et qui, ayant la figure et les qualités u corps, servait à l'ame comme d'enveloppe. C'est ce que les Grecs appelaieut eidelen ou phantasma, et les Latins umbra, simulachrum. C'était cette ombre qui descendait aux enfers. Ulysse voit l'ombre d'Hercule dans les Champs-Elysées pendant que ce héros était dans les cieux. Il n'était pas permis aux ombres de passer le Siyx avant que leurs corps eussent reçu les honneurs de la sépulture; sans cela elles étaient errantes, et voltigeaient cent ans sur le rivage; ce n'était qu'après ce long exil qu'elles passaient enfin à l'autre bord.

OMBRIEL (Myth. Cabal.), génie vieux et rechigné, à l'alle pesante, à l'air renfrogné, qui joue nn rôle dans la Boucle de cheveux enlevée, de Pone.

OMERIUS, pluvieux, surnom de Jupiter, à Hymette, dans l'Attique. Rac. Ombros, pluie.

OMEN, signe ou présage de l'avenir, tiré des paroles d'une personne. Festus fait venir ce mot de oremen, quod fit ore, présage qui sort de la bouche.

OMESTE, surnom de Bacchus.

OMETOCHTLI (Myth. Mex.),
dieu du vin chez les Mexiquains.

O-MI-TO. (Myth. Jap.) Voy.

Ohm-Alketab (Myth. Mah.), table ou livre des décrets divins, où les amusulmans prétendent que le destin de tous les hommes est écrit en caractères ineffiçables.

Onnivaga, surnom donné à Diane, non seulement comme déesse des chasseurs, mais aussi parcequ'elle était comptée parmi les étoiles errantes.

Ovosantia (Myth. Rab.), divination par les épaules. Les Arabes en ont une appelée Em-al-Ahtaf, parcequ'on y emploie des épaules de mouton, lesquelles, par le moyen de certains points dont elles sont marquées, représentent diverses figures de géomance.

Osophions, fetes qui se célébraient dans les lles de Chio et de Ténédos, en l'honneur de Bacchas, surnommé Omailis. On lui sarifiait anhomme, que l'on metait en pièces en lui déchinal les membres les uns après les autres. Armobe, qui fait mention de cette fête, la représente sons un jour moins oditux. e Les Grece, dit.il, amisés de la fareur hacchique, s'entorillisant de serpents, et unangeient des entrailles

» pents, et mangenient des entrailles » de cabrit crues , dont ils avaient » la bouche ensanglantée. » Rae. Omos, cru; phagein, manger. Ce mot ne désigne peut - être antre chose que des fêtes où l'on mangeait ensemble. Rac. Omos, ensemble.

Osones, (Myth. Chalds), desses, suivant Réirose, qu'in a commencement du monde, était la souveriene de l'Univers, alore qu'in commencement du monde, était la souveriene de la chaires, les qu'elles et de de sindres, les qu'elles et qu'andern différentes, dont on vorait les représentations dans le temple de Bel. Co dien leur donns la mort, détraité l'Onocca die-Indres, et, la partageant terre, et de l'autre le ceil. Une autre tradition ajoute que les houmes firent formés de sa the, d'ob Afrenze concellu que et est pour cela que Orangones, l'Ourrangement, "Ourrangement, "O

ONDALE était reine de Lydie dans l'Asie mineure. Hervule, en voyageant, s'arrèta ohez cette princesse, et fut si épris de sa beauté, qu'il oublis as valeur et ses exploits pour se livrer aux plosiris de l'amoura. Tandis qu'Duphale, dit agrébhement Lucien, couverte de la peau du lionde Némée, tenait in massue, » Hercule, habillé en femme, vitus d'une mole de pourque, travaillait au d'une mole de pourque, travaillait.

» Hercule, habillé en femme, vêtus « d'une robe de pourpre, travaillait » à des ouvrages de laine, et souffrait » qu'Omphale lai donnât quelque-» fois de petitssoufflets avrc sa pantoufle. » On le trouve ainsi représenté sur d'anciens monuments. Hercule eut d'Omphale un fils nomné Agésilas, d'où l'on fait desendant Crésus. » Harcutz, M etth.

Annibal Carnache a représenté, dans la galerie du palais Farnèse, Hercule filant auprès d'Omphale, qu'on voit revêtue de la pean du lion de Némée et tenant la massue du héros.

Oupratomaria, divination parle moyen du cordon ombilical. Rac. Omphalos, nombril. L'art des devineresses consistait à examiner le cordon ombilical de l'enfant qui renait de nattre, et les omphalomantes jugacient, par le nombre de nerudsqui s'y trouvaient, du nombre d'enfants que la fraune nouvellement accouchée aurait ensuite.

OMPHALOS, lieu de l'île de Crète, ainsi nommé, dit Diodore de Sicile, de ce que Jupiter ayant été

porté là au moment de sa naissance, le cordon ombilical de l'enfant tomba auprès du fleuve Triton. Ombris (Myth. Egypt.), un

des noms d'Osiris. Ce not signifie bienfaiteur, nom très convensble à l'astre du jour, dont Osiris n'était

que le type.
Onfrisiquitis. V. Onbiasses.
On (Myth. Egypt.), le soleil.
M. Hastings soupçonne quelque rap-

port entre ce monosyllabe et le O'm des Indiens. V. O'n.

Oxas (Myth. Ind.), fite que les Indians cièbrent en mémoire de la victoire de Vishnou sur le démon Bali, au mois d'Aost, sur la côte du Malabor, et ailleurs au mois de Normère. Dans cette fête, les Indians, vêtus d'habits neufs, livrent des comments de la comment de la vigération bournelle, sur l'iniver qu'il chasse devant lui.

Onarus, prètre de Bacchus dans l'île de Naxos. Il y en a qui prétendent qu'Ariane, abandounée par

Thésée, ayant abordé dans cette île, épousa Onarus.

Oncéatès, Apollon honoré sur les bords de l'Oncus, en Arcadie. Oncheste, ville de Béotie, dont les habitants allèrent ou siège de

Troie.
Onchesties, fêtes en l'honneur

de Neptune. Onchestrus, surnom de Neptune honoré à Oncheste, où il avait un

honoré à Uncheste, où il avait un temple et un bois sacré mentionnés par Homère. 1. Onchestus, fils de Neptune,

donna son nom à la ville d'Oncheste.

2. — Fils d'Agrius, pour fuir Diomède, se retira dans le Péloponèse, où il devint le meurtrier d'Oénée.

Onco ( Myth. Ind. ), pagode fameuse dans le royaume de Camboye, que les peuples voisins viennent visiter avec beaucoup de respect. La divinité y rend des oracles qui sont avidement reçus par la superstition de ceux qui les consultent.

Oncrion. Les Phéniciens et autres peuples de l'antiquité étaient dans l'usage d'oindre d'huile les pierres qui servaient à distinguer les limites des champs, ainsi que celles placées à l'entrée d'un bois socré, ou de quelque autre lieu destiné à la reli-

cion.
Onces, fils d'Apollon, donna son nom à un canton de l'Arcacile. Il avait de fort belles cavales. Cérès, passant en Arcadie, inspira de l'amour à Neptune, et, pour se dérobre à ses poursuites, se transforme en jiemen, et passo quelque temps permi ment, et passo quelque temps permi forme d'un cheral, et surprit la lette cavale. De cette surprise napuit le cheral Arion, dont Uneus fit euasite présent à Hercale. F. Anans.

Onderan (Myth. Ind.), le séjour des ténèbres, les enfers, suivant le Shastah, un des livres sacrés des Gentous.

Onnins, ines (Myth. Cabal.), nom que les cabalistes donnent aux prétendus génies élémentaires qui habitent les caux.

Oneilion, secrifice offert à Neptune. V. Poseidonia.

Onémus, fils d'Achille et de Déidamie. Oreste le tua inopinément dans une légère dispute qu'ils eurent en construisant leur habitation. Orémos, un des noms de Morplée, dieu des songes. Rac. Orienti,

Onéssees, fils d'Hercule.

 Οκέτοκ, père du pilote Phrontis, qu'Apollon tuan coups de fièches.
 — Père de Laogonus, grand sacrificateur de Jupiter Idéen.
 Οκέτοκισε, nom patronymique

de Phrontis.

ONO-CONNE (Myth. Chin.), nom
sous lequel les Tunquinois honorent
Confucius. Ils le regardent comme le
plus sage de tous les honunes; et,
sans examiner d'où lui venait la sagesse, ils croient qu'il n'y a point de

vertu et de vérité qui ne soit fondée sur ses principes; aussi n'obtient-on parmi eux aucun degré d'honneur et d'autorité, si l'on n'est versé dans ses écrits. Le fonds de sa doctrine consiste dans des règles morales, qui sont réduites aux articles suivants : " Que chacun doit se connaître soin même, travailler à la perfection » de son être, et s'efforcer, par ses » boas exemples, de conduire les » créatures de son espèce au degré » de perfection qui leur convient. » pour arriver ensemble au bien su-» prême ; qu'il fant étudier aussi la » nature des choses, sans quoi l'on » ne saurait jamais ce qu'il fant sui-» vre, ce qu'il faut fuir, et comment » il faut régler ses désirs. »

Les sectateurs tunquinois de Confucius reconnaissent un dieu souverain qui dirige et qui conserve toutes les choses terrestres. Ils croient le monde éternel, ils rejettent le culte des images, ils honorent les esprits insqu'à leur rendre une sorte d'adoration; ils attendent des récompenses pour les bonnes actions, et des chàtimens pour le mal. Ils sont partagés dans l'opinion qu'ils ont de l'immortalité : les uns croient l'àme immortelle . sanse xception . et prient même pour les morts; d'autres n'attribuent cette heureuse prérogative qu'à l'âme des justes, et croient que celle des méchants périt en sortant du corps. Ils croient l'air rempli d'esprits malins, quis'occupent sans cesse à nuire aux vivants. Le respect pour la mémoire des morts est d'une haute recommandation : chaque famille honore les siens par des pratiques régulières qui approchent beaucoup de celles de la Chine. Cette religion est sans temples et sans prêtres, sons forme établie pour le culte; elle se réduit à honorer le roi du ciel , et à pratiquer la vertu. Chacun est libre dans sa méthode : ainsi jamais aucun sujet de scandale. C'est la religiou de l'empereur, du chova, des princes, des grands et de toutes les personnes lettrées. Anciennement l'empereur seul avait droit de faire des saerifices au roi du ciel; mais, en usurpant l'autorité souveraine, le chora s'est mis en possession de cette prérogative. Dans les calamités publiques, telle que les plaies oules sécheresses, la famine, la peste, etc., il fait un sacrifice dans son palais. Ce grand acte de religion est interdit à tout autre, sons peine de mort.

Onirocratis, art d'expliquer les songes. Rac. Oneiros, songe; cratein, posséder. Voyez Onirocri-

Oninochiticon, interprète des songes, surnom de Mercure. Rac. Onar, songe; crincin, juger.

Onar, songe ; crinein , juger ONIROCRITIE, le même art. Cet art faisait une partie importante du pa-ganisme. Artémidore, qui a donné un traité des songes, les divise en spéculatifs et en allégoriques. La première espèce est celle qui représente une image simple et directe de l'événement prédit. La seconde n'en représente qu'une image sym-bolique: aussi Macrobe définit-il un songe en général par la vue d'une chose représentée allégoriquement, qui a besoin d'interprétation. L'ancienne onirocritie consistait dans des interprétations recherchées et mystérieuses. On disait, par exemple, qu'un dragon signifiait la royauté, un serpent la maladie, une vipère de l'argent, des grenouilles les impostures, le chat l'adultère, etc. Les prêtres égyptiens paraissent avoirété les premiers interprêtes des songes ; et la science symbolique, dans laquelle ils étaient devenus très habiles, semble avoir servi de fondement à leurs interprétations; témoins les deux songes de Pharaon interprétés par Joseph, dont les objets étaient des symboles égyptiens. Les onirocritiques auront doncemprunté, des symboles hiéroglyphiques ; leur art de déchiffrer, sur-tout lorsque les hiéroglyphes seront devenus sacrés, c.-à-d. le véhicule mystérieux

de la théologie égyptienne.

Onirocritique, celui qui interprète les songes.

Prète les songes. Oninomantin, divination par les

Oniropole, celni qui traite des

songes, qui les examine et les interprête. Rac. Polein, tourner.

ONIBOSCOPIE, le même qu'Onirocritic. Rac. Scopein, examiner. Onites, un des fils d'Hercule et

de Déjanire. ONOCENTAURE, monstre moitié

homnie et moitié ane. Rac. Onos, ane. On les regardait comme des génies malfaisants. Elien.

Onochożkitis, Onochożtżs, monstre moitié ûne et moitié porc , dont les paiens disaient que les chrétiens avaient fait leur dieu.

ONOMARTIE, POUR ONOMATOMAN-TIE, divination par les noms. Elle était fort en usage chez les anciens. Les Pythagoriciens prétendaient que les esprits, les actions et les succès des hommes étaient conformes à leur destin, à leur génie, à leur nom. On remarquait qu'Hippolyte avait été déchiré par ses chevaux, comme son nom le portait. De même on disait d'Agamemnon, que suivant son nom, il devait rester long-temps devant Troie; (roc. Agan, beaucoup, et mencin, demeurer); et de Prism, qu'il devait être racheté d'esclavage. Rac. Prinsthai, acheter. (V. Eu-TVERUS, NICON. ) Une des règles de l'onomantie parmi les Pythagoriciens était qu'un nombre pair de voyelles , dans le nom d'une personne, signifiait quelque imperfection au côté gauche, et un nombre impair, quel-que imperfection ou côté droit. Ils avaient encore pour règle que, de deux personnes, celle-là était la plus heureuse dans le nom de laquelle les lettres numérales , jointes ensemble , formaient la plus grande somme : " Ainsi, disaient-ils, Achille devait » vaincre Hector, parceque les lettres » numérales comprises dans le nom "d'Achille formaient une somme " plus grande que celles du nom " d'Hector. " C'était sans doute d'après un principe semblable que, dans les parties de plaisirs, les Rorunius buvuient à la souté de leurs belles antant de coups qu'il y avait de lettres dans leurs noms. Enfin , on peut rapporter à l'onomantie tous les présages qu'on prétendait tirer

ONS des noms, soit considérés dans leur ordre naturel, soit décomposés et réduits en anagrammes ; folie qui a trop souvent été renouvelée chez les modernes.

Cælius Rhodiginus a donné la description d'une singulière espèce d'onomantie. « Théodat , roi des » Goths, voulant connaître le succès » de la guerre qu'il projetait contre » les Romains, un devin juif lui con-» seilla de faire enfermer un certain » nombre de porcs dans de petites p étables, et de donner aux uns des » noms romains, aux autres des noms goths, avec des marques » pour les distinguer, et de les gar-» der jusqu'à un certain jour. Ce p jour étant arrivé, on ouvrit les » étables; et l'on trouva morts les » cochons désignés par des noms » goths, cequi fit prédire au Juif que D les Romains seraient vainqueurs. » Onomarm, fête établie à Sicyone,

en l'honneur d'Hercule, lorsqu'au lieu de simples honneurs dus aux héros il fut ordonné par Phestus qu'on lui sacrifierait comme à un dieu, et qu'on lui en donnerait le nem. ONONYCHITÉ. V. ONOCHOÏRITÉS.

Onoscétérs, peuple imaginaire dont parle Lucien. Ce mot veut dire qui a des cuisses d'dne. Roc. Ske-los, cuisse.

Onoscélide, monstre fabuleux à cuisse d'ane. Un diacre de Milan fut suspendu de ses fonctions par Saint-Ambroise , pour s'être vanté d'en avoir yn un-

ONSAIS ( Myth. Chin. ), prêtres et religieux de la Cochinchine, divisés en plusieurs ordres, dont les habits different comme les fonctions. L'usage établi parmi quelques uns d'entr'eux de porter des bàtons dorés et argentés, comme marque de leur dignité, a fait croire à un missionnaire qu'il y avait parmi eux nne hierarchie semblable à celle du clergé européen; et ces prêtres, avec leurs batons, ont paru à ses yeux autant d'évèques et d'abbés crossés. Plusieurs de ces onsais exercent la niédecine et même, dit-on, sans intéret. Hen est parmi eux dont l'emploi consiste à prendre soin des animaux

delhissés et qui n'ont point d'asile. Oxuva. (Loront.), d'ivinité des anciens Gaulois, que l'on croit ètre la Vénus céleste. Sa figure était une tête de feuune, avec deux alles déployées au-dessus, et deux larges écailles qui sortent de l'endroit où sont les oreilles : cette tête était environnée des deux serpents, dont les queues allaient se perdre dans les deux alles.

ONUPHIS (Myth. Egypt.), taureau fort grand et de couleur noire, consacré à Osiris, et dont les poils, dit-on, étaient à rebours, disposition qui semblait aux Egyptiens représenter le Soleil. Ils nourrissaient ce taureau avec le plus grand soin, et avaient pour lui un respect reli-

gieux.

"On-crouxwrit, divination quise finishi par le move de ongles. Rac. Osyxx, ongle. Elle se pratiquait en frottant avec de la suie les ongles d'un jeune purcon qui le présentit de fair peut par le presentit de la suie le songles d'un jeune purcon qui le présentit de saroix. On se servait aussi d'huilen ou de cire pour en frotter les ongles. C'est de là que des chircimancies modernes out appliqué le mot d'Opychomostité à la prince de la confession de la confession de la confession de la mauvaise fortune, par l'inspection des ongles.

Ooman't E, divination parlemoyen des signes ou des figures qui paraissaient dans les œufs. Rao. Oon, œuf. Suidas attribue l'origine de l'Oomantie à Orphée.

Oon. V. OANNES.

OSCOPE, art de deviner par le moyen des ceufs. On peut voir dans Nuctone un exemple de cette divination employée par Livire, qui, pour savoir si elle deviendrait mère d'une fille ou d'un garçon, échauffa elle-mème un œuf, jusqu'à ce qu'elle rélia celore na poulet ayant un bell fait éclore na poulet ayant un bell crète.

Ofale. Les vertus fabrileuses de cette pierre consistent à récréer le sœur, à préserver contre les venius et les contagions de l'air , à chasser la tristesse , à empêcher les syncopes , les maux de cœur et les affections malignes.

OPALIES, fête que l'on célébrait à Rome en l'honneur de la déesse Ops, trois jours après les Saturnales, suivant Varron, et suivant Macrobe le 19 de Décembre, qui en était un des jonrs. Il ajoute que ces deux fêtes étaient placées dans le même mois, parceque Saturne et Ops étaient époux , et que c'était à eux qu'on devait l'art de semer le bled et de cultiver les fruits. Aussi ces fêtes n'arrivaient qu'après la moisson et l'entière récolte des productions de la terre. On invoquait cette déesse en s'asseyant sur les terres, pour marquer qu'elle était elle même la terre et la mère de toutes choses; et l'on faisait des festins sux esclaves qu'on avait occupés durant l'année au travaux de la campagne. V. Ors.

Opas, Aprithas, ou Phthas, noms que les Egyptiens domnient à Vulcain, qu'ils dissient fils du Nil, et sous la protection duquel les dieux avaient mis l'Egypte.

OPÉRARIA, SUITOOM de Minerve, le même qu'Erganè. OPÉRATION. (Iconol.) Les anciens

OPERATION. (I CONOI.) Les anciens ont exprimé ce sujet par une femme qui tient ses mains onvertes, dans chacune desquelles est un ceil. OPERTANERS, dieux que l'on pla-

çait avec Jupiter dans la première région du ciel.

Oraxasára, secrifices 2 Cybele, sinis nommés du systère arec lequel ils étaient offerts. On y observait na alience encore plus riqueres que alience accesse plus riqueres que elle contra de destruit de l'extra de l'extra

nous

» ler; mais les dieux nous apprenn pent à nous taire. »

OPERTUM, lieu secret où l'on sa-crificit à Cybèle.

OPERTUS, épithète de Pluton. OPHÉLESTES, chef troyen, tué

par Teucer , fils de Télamon. OPHELTAS, roi des Thessaliens, fut mené, avant la guerre de Troie,

par le devin Péripoltas, de Thessalie en Beotie, avec tous les peuples qui lui étaient soumis.

1. OPHELTES, fils de Lycurgue. (V. Archénore, Néméros.) 2. - Le même qu'Archémore. Ovid. Mét. l. 3. V. Néužens. 3. - Fils de Pénélée, et père de

Damasichthon, qui succèda à Autésion sur le trône de Thèbes. 1. OPHELTIUS, un des capitaines

grees, tué par Hector. Il., l. 2.
2. — Capitaine troyen tué par Euryale. Ibid., l. 6.
Ornias, Combe, fille d'Ophius.

OPHIÉUS, OU OPHIONÉE, le dieu eugle, nom de Pluton chez les Messeniens. Ils avaient des augures qui lui étaient consacrés, qu'ils privaient de la vue à l'instant de leur naissance, et qu'ils appelaient de même Ophionées.

OPHIEUS. V. OPHIUCHUS.

Ophiogènes , race particulière d'hommes qui rapportaient leur origine à un serpent transformé depuis en héros, et qui avaient la propriété d'être craints par les serpents. Leur attouchement soulageait la piqure de ces animaux , et leur main appliquée chossait le venin de la partie du corps piquée. (Plin.) Rac. Ophis , serpent; genesthai, naltre. Voy.

OPHIOLATRIB, culte des serpents. Ce culte a été connu des Babyloniens et des Egyptiens. Celui d'Esculape y avait aussi quelque rapport. Il y a encore une espèce d'Ophiolatrie dans les Indes. Rac. Latreia, culte. V. SERPENTS.

OPHIOMANTIE, divination par les

serpents. Elle était fort en usage chez les anciens , et consistait à tirer des présages des divers mouvements qu'on voyait faire aux ser-Tome II.

pents. On en trouve plusieurs exem-ples chez les poètes. Rien de plus simple que l'origine de cette divina-tion. « Le serpent , dit Pluche, » symbole de vie et de santé , si or-» dinaire dans les figures sacrées, fa a sant si souvent partie de la coefn fure d'Isis, toujours attaché au bà-» ton de Mercure et d'Esculape, in-» séparable du coffre qui contenuit » les mystères, et éternellement ra-» mené dans le cérémonial, dut pas-» ser pour un des grands moyens de a connaître la volonté des dieux. On » avait tant de foi aux serpents et à » leurs prophéties, qu'on en nour-» rissait exprès pour cet emploi ; et » en les rendant familiers , on était » à portée des prophètes et des pré-n dictions. La hardiesse avec laquelle » les devins et les prêtres maniaient » ces animaux était fondée sur leur » impuissance à mal faire; mais cette » sécurité en imposait aux peoples , » et un ministre qui maniait impu-» nément les couleuvres, devait avoir n des intelligences avec les dieux, n V. OPHIOGÈNES, PSYLLES, MARSES.

On peut encore regarder comme une espèce d'Ophiomontielacoutume n'avaient les Psylles d'exposer aux Cérastes leurs enfants nouveaux nés, pour connaître s'ils étaient légitimes ou adultérins.

t.OPHION, père d'Amyens le centanre.

2. - Nom que Boèce donne au premier principe.

5. — Roi vaincu par Saturne.

4. - Géant.

5. - Compagnon de Cadmus. 1. OPHIONÉE, le chef des démons on manyais génies qui se révoltèrent contre Jupiter, selon Phérécy de le Syrien.

2. - Célèbre devin de Messénie aveugle de naissance, demandait à ceux qui venaient le consulter, de quelle munière ils s'étaient conduits, soit en public , soit en particulier . et, suivant leurs réponses, prédisait or qui leur devait arriver. Aristodème, général des Messéniens, ayant consulté Delphes sur le succès de la guerre contre les Locédémoniens, il

lui fut répondu que, quand deux yeux s'ouvrisient à la lumière, et se réfermeraient peu après , c'en serait fait des Messénieus. Peu de temps après , Ophiouse se plaiquit de viotemelique pours , au bout de mandre yeux s'ouvrièrent pour se réfermer bientité. Aristodème , en apprenant cette double nouvelle, déesspéra du suecès , et se tua pour ne pas survivre à su patrice.

Огизонойя, Amycus, fils d'Ophionée. Огитая, branche de Gnostiques

qui croyaient que la sagesse s'élait manifestée aux hommes sous la figure d'un serpent, et qui, pour cette raison, rendaient un enlte à eet animal. Oparris , un des fils qu'Hercule

Opentris, un des fils qu'Hercule eut de Mégare, et qu'il tua dans sa fureur. Hygin.

Ophiuchus, constellation que les poètes prétendent être Hercule, et quelques uns Esculape. Les Latins l'appellent Anguiteneus, et les Français le Serpentaire.

Ornius, père de Combe. V. Comer. Ornius, la même, selon des auteurs, que Chaleiope, fille d'Eètès,

et cpouse de Phryxus.

Ophiusi & Arva, l'isle de Chypre,
snivant Ovide. Mét. .l. 10.

Ophthalmitis qui conserve les

yeux, surnom de Minerve, à laquelle Lyeurgue dédia un temple, en mémoire de ce que, dans une émeute, ayant eu un oril creté par Alcandre, il fut souvé en ce lieu-là même par le peuple. V. Optiléris.

même par le peuple. V. Opritéris.
Ophtaluits, pierre fabulense,
qui rendoit, dit-on, invisible eclui
qui la portait.

Oriconsiva, surnom d'Ops : on donnait aussi ce noin au jour du mois de Décembre on l'on célébrait les Opalies. V. Consiva.

Ortera Dave, Esculape. Ortera trisulci fulminis deus,

Vulcain.
OPINENA, Junon, ainsi nommée
du secours qu'elle était crue donner
anx femmes en travail d'enfant. Rae.
Ops, secours, et genere, g'gnere,

engendrer. Ce mot pourrait aussi signifier fille d'Ops. Diane , Lucine et la Lang ont porté en pour

et la Lune ont potré en noin.
O'raves (D'époulle). D'et s'insi
qu'on nommai les armes connectés à
d'apiter l'écriten, et remportes à
d'apiter l'écriten, et remportes à
l'apiter l'écriten d'apiter l'apiter l'apiter

Orsions. (Icanol.) Les anciens en avaient lait use divinité qui préatéait à tous les sertiments des horsestant au la consiste de la content de la conten

"Elle m'apparut, dit Pierre Fir" miet, dans ses Songes du sage,
" assise sur un trône fort élevé,
" et si mal affermi, que des qu'on

- n l'ébranisit, ils écroulait aussi-tôt; n mais peu de geus ossieut se pern mettre une pareille audace, et cette n entreprise était regardée conune
- » un serilége. Il yavaitautour d'elle » une troupe innombrable de person-» nes de toute condition et de tout » les condesses en cordes en
- » age, qui attendaient ses ordres en
   » silence. Revêtue de l'antorité su » prême, elle agissait à la monière
   » des souverains, faisait accueil aux
- » uns, et rebutait les autres. Quel-» ques fous occupés du soin de la » désennuyer, portaient à leur bou-
- » désennuyer, portaient à leur bou-» che des outres pleines de vent,

n qu'ils sucaient comme les enfants » sucent le sein de leur nourrice; et » s'enflant ensuite, ils admiraient » leur embonpoint, et le vulgaire » leur en trouvait aussi. »

Le Tasse, dans son poeme de Renaud, la place sur le scuil du templede la Beauté, et la peint avec

ces vives couleurs : « Une femme est assise à l'entrée » de ce temple. Il est difficile de la » peindre : c'est la mobilité , l'insa tabilité. Elle se multiplie, se » change à l'infini. On la voit en » mênie temps à toutes les portes ; D par-tout la même, toujonrs disn semblable , jeune , vicille , triste , n gate , brane , blonde à-la-fois ; elle » réunit tous les contrastes, et les » chormes et les grûces de tous les » temps, de tous les lieux, de tous » les goûts. Son esprit, son carac-» tère sont aussi changeauts que sa » figure; avide de nouveantés, de » modes; des vêtements déconpés par » bandes toutes inégales, toutes cha-» marées à l'infini, voltigent an moin-» dre soufile, et prennent, suivant ses » idées , toutes les formes imagina-» bles ; ses choix, ses jugements va-» rient avec la même rapidité : son » nom est l'Opinion. Reine de l'u-» nivers, elle domine tous les ages, » tons les sexes, toutes les conditions, » fascine tons les sens, toutes les fa-» cultés de l'âme, afflige, console, » réjouit, épouvante, égorge à son » gré les faibles mortels. Son pou-» voir suprême est tonjonrs arbi » traire : sans cesse elle élève , dé-» truit, change, rétablit. Jamais » elle n'est vaincue que par elle-» même, et ses propres défaites sont » pour elle autant de triomphes. La n Prévention, l'Entêtement, le Ca-» price, le Mensonge, la Frivolité » sont les fidèles ministres de ses vo-1. Opis, la même que Némésis.

conute des Parques, suivant Giraldi, qui dérive son nom du voile mystérieux qui couvre nos destinées. Rac. Opisthen , derrière.

2. - Dieu qui donnait du secours . qui ferebat opem.

3. - Surnom de Dinne, considérée comme divinité tutélaire des femmes en couches.

4. — Compagne de Diane.

Огізтновомя , partie postérieure d'un temple, trésor public d'Athènes, où était un dépôt de mille ta'ents réservés pour les plus grands dangers de l'état, ainsi que l'argent consacré aux dieux, ainsi nomme, parcequ'il était placé derrière le temple de Minerve. Les divinités tutélaires de l'Opisthodome étaient Jupiter sauveur, et Plutus le dieu des richesses. représenté avec des alles, et placé ouprès de la statue de Jupiter, contre l'usage ordinaire.

Onte copitaine argien, tué par Hector.

OPITER, OPITULATOR, OPITULUS, secourable, sur nom de Jupiter. Ortéus, un des fils de Neptune et

de Canacé, fille d'Eole OFLITODROMES, athlètes qui cou-

raient armés dans les jeux olympiques. Rac. Dremein , courir. OPLOPHOROS, qui porte des armes, épithète caractéristique de Mars. Rac. Oplon, arme, et phérein,

1. Ors (Iconol.), la même que Cybèle, Rhéa, ou même la Terre, ainsi nommée des secours que l'on en tire pour la vie, ou peut-être parceque toutes les richesses (opes) viennent de la terre. On la représentait comme une matrone vénérable qui tendait la main droitecomme pour offrir son secours, et qui de la gauche donnait du poin aux pauvres. Les anciens la regardaient aussi comme la déesse des richesses. Philocorus fut le premier qui dédia dans l'Afrique un autel à Saturne et à Ops. T. Tatius lui vous et bâtit à Rome un temple où était le trésor public. Tallus Hostilius lui en éleva un autre, où elle était adorée avec Saturne. On lui immolait au mois d'Avril une vuche pleine et un porc. Voy. OPALIES.

2.-Fils de Pisenor et père d'Euryclée esclave de Laërte. Odrss.

Opranius, present qu'on faisait

an enfant la première fois qu'on le voyait. Ce mot es diani suai de ceux qu'un nouveau marié faisait son épouse quand on le conduissint chez elle, et qu'on le lui présentait. Rec. Optomai; voir. On sait que les anciens attribusient aux regards des vertus magigues, et l'effet de ce présent devait être d'empéche les maféfices. Cette supersition subsite encore dans les campagnes et dans la partie du peuple la moiss

éclairée.
OTILLETIS, qui conserve les yeux, surnom de Minerve, le même qu'Ophthalmitis. Rac. optilos, œil, en dialecte dorique.

OPTIMUS MAXIMUS, le nom le plus ordinaire que les Romains donnaient à Jupiter, comme étant celui qui caractérise le mieux la divinité dans ses deux principaux attributs, la souveraine bonté et la souveraine puissance.

Orrique. (Iconol.) Cochinacaractérisé cette science en cavironnant la figure de la femme qui la désigne, des instruments qu'elle a imaginés pour secourir la vue, tels que le microscope, les lunettes, eto.

OFIX, Nymphe, merede Dorus. OFIRS, fils de Jupiter, intime ani de Ménétius, père de Patrocle, avait desliaisons d'hospitalité très étendues et recevait des étrangers, de Thèbes, d'Argos, de Pise et de l'Arcadie.

OPUNTIENS, peuplade locrienne, qu'Homère fait aller au siége de Troie.

OQUAMIRIS, sacrifices que les Minréliens et les Géorgiens pratiquent l'imitation des Juifs, des Grecs et des Romains. Le prêtre fait d'abord l'offrande de la victime, après les prières accoutumées : puis il lni applique une bougie allunée en cinq endroits du corps, et lui fait faire plusieurs tours autour de celui pour qui se fait le sacrifice; après quoi il l'égorge. La chair de la victime est mise sur le feu : lorsqu'elle est cuite, ou la pose sur une table auprès de laquelle il y a un brasier. Celui qui a ourni la victime, une bougie allumée à la main, se met d'abord à genoux devant la table, es attend dans cette poture que le prêtre all a chavel containes prières. Il fait ensuite brâles de l'encens dans le feu qui est à côté de la table. Alors le prêtre lui présente un morceau de la vieitme, este un morceau de la vieitme, fois sur la têre. Les assistants qui tennent aussi chacun une boagie, la font tourner sur la tête de cefui qui est l'objet du serrifice; puis il se jet-tent dans le feu. La cérémonie finit; vieitme fait sels presentes de la containe d

On ou Oun, feu pur, feu principe, lumière incréée, splendeur éternelle, sous l'image de laquelle les Chaldéens

se représentaient Dien

On an Toutouse. Cet or consiste me de tréces immenses que les Gaulois jetaient dans unlace qui lesso posient être le reidence d'une divinité. L'an cinq avant J. C. Cépion fet enlever cet or, qui lai fut si faneste, ainsi qu'à sa postérité, qu'il passa depuis ce proverbe pour désigner un bien fatal à celui qui l'acquiet. Cicéron a justifié Cépion du reproche d'avoir voulu le détourner à son profit.

1. ORA, nymphe dont Jupiter eut un fils nommé Colaxès, après s'être chancé en cygne.

2. - On a donné aussi ce nom à Hersilie, femme de Romulus. ORACLE. Sénèque le définit la volonté des dieux annoncée par la bouche des hommes. C'était la plus auguste et la plus religieuse espèce de prédiction dans l'antiquité. Le désir toujours vifet toujours inutile de connaître l'avenir leur donna naissance. l'imposture les accrédita, et le fana-tisme y mit le sceau. On ne se contenta pas de faire rendre des oracles àtous les dieux; ce privilège passa jusqu'aux héros. Outre ceux de Delphes et de Claros que rendait Apollon . Phonneur de Jupiter , Mars en Phonneur de Mercure à avait un en Thrace, Mercure à Patras, Vénus à Paphos et dans Aphaca, Minerve à Mycenes, Diane en Colchide, Panen Arcadie, Escu-Lape à Epidaure et à Rome , Hercule à Athènes et à Gadès, Séropisà Alexandrie, Trophonius en Beotie, etc. On consultait les oracles non seulement pour les grandes entreprises, mais même pour de simples affaires particulieres. Fallait-il faire la guerre ou la paix, établir des loix, réformer les états, en changer la constitution? on avait recours aux oracles. Un particulier voulait-il se marier, entreprendre un voyage, guérir d'une ma-ladic, réussir dans quelque affaire? il allait consulter les dieux qui avaient la réputation de prédire l'avenir, car ils n'avaient pas tous ee privilége. Les oracles se rendaient de différentes manières, comme on aura occasion de le voir dans le cours de

cet ouvrage. Il falloit quelquefois, pour en obtienis, beaucoup de préparations, de jednes, des socrifices, des lutrations, etc. D'autres fois, on y cherebait moins de façon, et le consultar teoresait la réponse en arrivant, comme Alexandre en allant consultar dupler Ammon. College de la collaboration de la consultar de la redución de la redución de la collaboration de la collaborati

Cresus, en passant l'Halys, renversers un grand empire. Car si ce roi avait vaineu Cyrus, il renversait l'empiredes Perses, vaincu lui-même, il renversait le sien. Celle qui avoit été donnée à Pyrrhus, et qu'on a renfermée dans ce vers latin : Credo equidem Écides Romanos

reao equiaem A.ciaas Ron vincere posse ,

avait lemme avantaç; certi powari signifier quela Romains pourraient vainere les Eacides, on que censecipourraient vainere les Romains, (V. Hétrosottus, Sánarius) Permi les réponses des careles, il y en avait de ariquitieres. Gésaus, voulant surpresmander à la Pyline et qu'il finisier dans le tempo même que son envoy le acomutait. Elle lui répondir qu'il fisiain cuire un agnessa avec une tortes; e qu'il simi cuire un agnessa avec une tortes; e qu'il simi cuire un agnessa avec une tortes; e qu'il simi cuire un agnessa avec une tortes; e qu'il servicia de présents. Quelquédoix e d'étainet que de simi ples plaisonteries; témoin celle faite à un homme qui venait demander par quel moyen il pouvait devenir riebe. Le dieu répondit qu'il n'avait qu'à posséder tout ce qui était entre les villes de Sieyone et de Corinthe. On en pent dire autant de cette autre réponse faite à un goutteux, que, pour guérir, il n'avait à boire que de l'eau froide. Les oracles dégénérerent des qu'ils ne furent plus rendus en vers. «Les vers prophétiques , » dit Pluturque, se décrièrent par » l'usage qu'en faisaient des charla-» tans que le peuple consultait dans » les carrefours. Mais ce qui contri-» bua le plus à ce discrédit des ora-» cles fut la somnission des Grecs » sous la domination des Romains, » laquelle, calmant toutes les divi-» sions de la Grèce, ne fournit plus » de matière aux oracles. Le mépris » des Romains pour toutes ces pré » dictions en fat une autre cause. » Ce peuple ne s'attachait qu'à ses » livres sibyllins, et aux divinations » étrusques ; et il n'est pas étonnant » que les oracles, étant une invention » grecque, aient suivi la destinée de » la Grèce. Enfin la fourberie qui

» la supersition des peuples pour » se procuerr les faveurs de su les chares de su par de la partie de la femmes, sons le nom des ». Ce charlatanisme souré s'est retrouvé chez preque tout les perque tout les peut critisés ou nauvages. (Myth. Ind.). C'est ainsi qu'aux lindes, lorsque de la comment suspectes d'un vol, et qu'on ne peut en ouvaincre aueun en portieulier, voici l'erudélient aueunt en a recours. On

» les soutint long-temps était trop

» grossière pour n'être pas enfin de-

» converte par diverses aventures

» scandaleuses, telles que celles de » Mundus, de Tyrannus, prêtre de

» Saturne, et autres imposteurs, qui » abusèrent de leur caractère et de

d'un vol, et qu'on ne peut en convairce assum en particulier, voici l'expédient auquel en a recours. On écrit les noms de tous eux qu'on soupçonne an des billets porticuliers, et on les dispose en forme de cercle. On évoque cannite l'esprit avec les cérémonies accoutumées, et l'on se retire après ayoir fermé et courett R 5

le cerele de manière que personne ne puisse y toucher. On revient quelque temps après, on découvre le quelque temps après, on découvre le cercle, et celui dont le nom se trouve hors de rang est censé le seul conpable. Lorsqu'un prêtre de l'isle de Ceylan vent consulter ses dicux, il charge sur son dos les armes qui se trouvent dans le temple qu'il dessert, Après cette cérémonie, il est saisi tout-à-coup d'un transport extatique. La divinité s'empare de lui; et, pendant les accès de sa fureur prophétique, il prononce des oracles que la foule credule écoute avec respect. Dans le même pays , lorsqu'un nialade ne recoit aucun soulagement des remèdes qu'on lui administre, on consulte les dieux, et voici de quelle manière. On fait avecde la terre, sur une planche, la figure du malade en demi-relief; puis tous ses parents et smis se rassemblent, et font un grand festin, après lequel ils se rendent au lieu destiné pour la cérémonie. On forme un cercle autour de la chambre. laissant au milieu un grand repoce vide, La lucur des flombeaux, le bruit des tambours et des autres instruments, donnent un air de sête à tout cet appareil. Une fille, soi-disont vierge, danse on milieu de la chambre, pendant que les assistants l'accompagnent de leurs chants. Après quelques bonds, la danseuse, comme vaincue par l'esprit qui l'agite, se jette à terre, et fait toutes les contorsions d'une énergumène. L'écume qui sort de sa bouche, les éclairs qui jaulissent de ses yeux, ne permettent pas à l'assemblée de douter qu'un génie ue se soit emparé de son corps. Dons cet état, un des assistants l'aborde respectucusement, lui présente quelques fruits en manière d'offrande, et la prie de vouloir bien enseigner quelque remède pour guérir le mo-lade. Quelque sois la prophétesse, peu sure de sa réponse, pretend ne pouvoir parler, parcequ'il y a dans l'as-semblée un de ses emenis. On ne manque pas de l'expulser aussi - tôt. Après l'expulsion de ce prétendu ennemi, la devineresse prononce, d'un ton d'oracle, quels sont les

moyens caratifs. Souvent l'éxinement décèle faourbeire; mais la fille une manque pas de prétextes, et s'excuse en disant que les assistants n'ont pas bien compris le sens de ses paroles. Quoi qu'il en soit, l'oracle rendu, on lui fait de grands remerciements. On lui consacre un arbee, en au pied duquel on lui sert différents mets couronnés de fleurs.

Myth. Siam. LeP. Tachardrapporte que les Sismois, lorsqu'ils sont sur le point d'entreprendre une affaire importante, vont dans une caverne qu'ils regardent comme sacrée, et offrent des sacrifices au génie ou à l'esprit qui, selon leur opinion, y fait sa demeure. Ils lui demandent uel sera le succès de l'affaire : et lorsqu'ils sont sur leur retour, ils observent soigneusement la première parole qu'ils entendent dire au hasard , persuadés qu'elle leur fait connaître la réponse du dieu, ou plutôt que e'est sa réponse même qu'il leur transmet par un organe étranger.

Myth. Tart. Les Tartares qu'on nomme Daores, et qu'on peut regarder comme une branche des orientaux , se rendent au milieu de la nuit dans un endroit destiné à leurs assemblées, et tous ensemble commencentà ponsser des hurlements affreux. que rend plus effrayants le silence qui règne alors dans lanature entière. Ces cris lugubres sont accompagnés de roulements de tambours. Pendant ce funèbre concert, un de la troupe, conché par terre, attend, dans cette posture, que l'esprit divin daigne lui révéler l'avenir. Après un certain temps il se relève, plein du dieu qui vient de lui parler, et, pendant ce reste de furcur prophétique, il raconte aux assistants ce que la divinité lui a communiqué dans son extase, et ses contes les plus absurdes sont recus comme des oracles infaillibles. Les Tartares Samoièdes consultent leurs prêtres ou magiciens d'une manière un peu brutale. Ils leur serrent le cou avec une corde, et si violemment, qu'ils tombent par terre à demi-morts. Cet état de souffrance

leur tient lien d'extase, et c'est slors qu'ils prédient l'avenir. Bruyra ajoute que, pendant que ces sorciers parlent, le sang leur coule des jones, et ne s'arrête que lorsqu'ils ont achevé de rendre leurs oracles. N'e seraitce pas là tu de ces traits de merveilleux que l'on n'est pasobligé de croire est la credit de la pasobligé de croire

sur la parole des voyageurs? Myth. Afr. Lorsqu'un Nègre de la Côte d'Or veut consulter un de ses dieux, il s'adresse an prêtre, et le prie de l'interroger en sa présence. Devant l'idole est ordinairement placé un tonneau rempli de terre de cheveux, d'os d'honnnes et d'animaux, et de plusieurs autres ordures. Le prêtre prend environ une vingtaine de morceaux de cuir, avec quelques um des ingrédients contenns dans le tonneau, dont les uns sont d'un présage sinistre; il les attache ensemble, et en forme un faisceau, qu'il jette en l'air à diverses reprises. Lorsque les augures favorables se rencontrent en l'air, c'est un indice heureux pour le consultant. Quelquefois la manière de consulter l'idole consiste à prendre an hasard un vertain nombre de noix, et de les jeter à terre; on les compte alors, et le présage est heureux ou sinistre, selon que le nombre est pair ou impair. Chez certains peuples de Guinée, le prêtre mêne au pied de l'arbre fé-tiche, environné de colliers depaille, cenx qui viennent le consulter. Après avoir fait ses conjurations ordinaires, il jette les yeux sur un chien noir qui se tient auprès de l'arbre. Ce chien regardé comme le diable, est censérépondre au prêtre. Dans d'autres cantons, lorsqu'un habitant veut s'éclaireir sur quelque doute, il vient auprès de l'arbre qu'il honore comme sa fétiche partienlière ; au lieu de sacrifices, il lui présente quelques mets et du vin de palmier. Il appelle ensuite un prêtre pour qu'il interroge l'arbre et lui rende sa réponse. Le prêtre élève avec de la cendre nne espèce de pyramide, dans laquelle il enfonce un rameau acraché de l'arbre; il prend ensuite un pot plein d'eau

dont il répand une portie; avec le reste il arrose le rament, puis il prononce quelque panoles mystérieuses. Il fait encore nue aspersion sur leramean, et fini por se frotter la facé avec une poiguée de ces cendres. Après toutes ces octéramonies, la fétiche est censée répondre à ce qu'on hui demande.

Dans le royaume de Loanso il y a une magicienne nommée Ganga-Gomberi, ordinairement prêtresse de l'idole Mokisso, que l'on consulte dans le pays comme une mutre Pythonisse. Elle habite une grotte souterraine, où elle rend desoracles ausca sembables à cenx de Trophonius.

Les habitants du royaume d'Anziko consultent, dans leurs entreprises importantes, le diable qui, comme on s'y attend bien, ne manque pas de leur répondre.

Pour connaître l'avenir, les prêtres da royaume de Bénin font trois trous à un pot, frappent dessus, et par le son qu'il rend , jurent de ce qui doit arriver. Cette momerie s'appelle l'Oracle de Dieu, et le peuple le consulte avec respect. Dons tout ce royaume, le grand-prêtre de Locho est respecté comme un grand pro-phète. Les habitants sont vivement persuadés que les secrets les plus impénétrables de l'avenir lui sont connus. Aussi sont-ils suisis d'une sainte frayeur lorsqu'ils approchent de cet homme divin. Ceux même que le roi envoie pour le c neulter ne lui ton-chent la main qu'avec sa permission et le roi lui-même lui a donné la propriété de la ville de Loého, comme une marque d'estime et de respect.

Dans bisselle ou le grand marchout, on grand-prêtte du roysume d'Ardra, donne audience à ceux qui viennent le consulter, on renarque une petite statue à-peu-près de la grandeur d'un curànt. Ces peuples préquel le grand marchout s'entretient, et qui lui découver l'avrint. Ils sontiement que gette petite statue annone l'arrivée des visiseaux européens, sis mois avant qui lis entrent dans le port. Les fissillés de ce royaume s'assembleut dix fois l'année pour rendre leurs hommages à leur doles ou fétches, et les consulter sur l'avenir. Le prêtre leur interprête le réponse de la divinuté; ce qui l'fait d'une voix très basse. Il répand en suite sur la fétche quel ques goutes de liqueur. Cliaque membre de la famille en foit untant; ensuite tous commencent à boire, et souvent s'enivrent en l'homneur de la divinité.

en l'hoineur de la divinité.

Myth. Amér. Les habitants des Amiles assurèrent que l'arrivée des Espagnols dans leur pays, et les afEspagnols dans leur pays, et les afleur avient été annoncés lonsétemps auparavant parleurs démons. Pour détourner ce malheur, ils avaient redonblé leurs offrandes et leurssarrifices;
mais rien en put empècher l'accomplissement de la fatule prédétition.

Voici la manière dont les jongleurs, ou prêtres de l'Amérique septentrionale, rendent leurs oracles. Ils forment une cabaue ronde, par le moyen de plusieurs perches u'ils enfoncent dans la terre, et sur nimaux. Ils laissent à la partie supérieure de la cabane une ouverture assez large pour passer un homme. C'est dans cette cabane que le jongleur s'enferme seul pour s'entretenir avec la divinité. Chant , pleurs , prières, imprécations, il met tout en usage pour se faire entendre dugrand Matchi-Manitou. Ce dien, ne pouvant plus résister à de si pressontes sollicitations, donne enfinsa réponse. On entend alors un bruit sourd dans la cabane; nne force secrète donne de violentes seconses aux perches qui la soutiennent. Les assistants sont saisis de crainte et de respect; le rusé jongleur profite de ces dispositions de l'assemblée pour rendre ses oracles, qui sout écoutés comme sortant de la bouche du Matehi-Mauiton lui-même.

Les prètres du Brésil ont anssi leur manière de consulter l'orsole. Celni d'entre eux qui doit s'entretenir avec le diable, qu'ils nomment Agnian, doit s'abstenir de toutcommerce avec sa fenme durant nenf jours. Ce terme expiré, il se rend dans une cabane construite exprèspour lui, commence par prendre le bain, avale ensuite un breuvage qui doit avoir été préparé de la main d'une jeune vierge, cufin se couche dans un hamme; et c'est là que le démon vient le trouver, dit-il, et répoulre à ca questions

pondre à ses questions.

ORAISON. (I conol.) Dans les emblèmes de Ripa, o'est une femme à genonx, les bras ouvers ; d'une main elle tieut nu encensoir fomant, et de l'autre un eccur enflammé qu'elle présente ou eiel, d'où part un rayon de lumière qui descent vers elle. V.

PRIÈRES. ORAISONS PUNÈSRES. Cet usage, pratiqué chez les Grecs et les Romains, usité ehez les modernes, se retrouve chez les nations même peu civilisées. Sur la Côte d'Or, en Afrique, après les obsèques d'un Nègre d'unrang supérieur, un prêtre fait nn discours pathétique aux assistants. Il s'étend beanconp sur les vertus dn défant, exhorte ses auditeurs à les imiter et à remplir exactement leurs devoirs. Barbot rapporte qu'un de ces orateurs, au discours duquel il avait assisté, en terminant, prit en main les machoires des moutons que le mort avait sacrifiées durant sa vie. Ces machoires enfilées formaient une espèce de chaine, dont le prêtre tenait un hout, tandis que l'autre descendait dans la fosse. Il exalta besucoup le zèle du défunt pour les sacrifices, et engagea les assistants à suivre son exemple. Il eut le don de les persuader. La plupart, après le sermon, vinrent offrir un mouton, dont le prédicateur profita.

Oaas, fils de Nampius et de (1),-mère; sans doute le même qu'Œax.
Oasona, déesse que les parents invaquaient pour geraulir leurs enfants de so colère, ne inciderent in orbitatem. Amobe prétend qu'elle était la protectrice des orphelins, orbi. Elle avait un autel à Ronse près du temple des dieux Larres.

Овсилыв, roi de Perse ou plutôt d'Assyrie, père de Leucothoé. V. Leucothoé.

ORCHESTES, le danseur, le sauteur, surnom de Mars dans Licophron.

1. ORCHOMENE, ville ancienne et florissante de Béotie, qui envoya trente vaisseaux au siége de Troie. 2. - Ville d'Arcadie, riche en troupeaux, dont les habitants allè-

rent au même siège. 1. Oschoménus, fils de Minvas. roi d'Orchomène en Béotie, donna

son nom à ses snjets. 2.—Filsde Lycson, donna son nom

à la ville d'Orchomène en Arcadie. 3. - Fils d'Athamas et de Thémisto, fut the par sa propre mère. - Phoceen, fils de Jupiter et de la danaide Hésione, fondateur d'Or-

chomène en Béotie, eut d'Hermippe, fille de Béotus, un fils, Mynias, et selon Apollodore, une fille, Clara, mère de Titius. Oncents, capitaine bébrycien,

ous Amyous, qui se battit contre les Argonantes, et blessa, d'un coup d'épieu , Talais. Apollon. de Rh. ORCINIENS. On nommuit ainsi à Rome les esclaves affranchis par le testament de leur maître, et de-

venus en quelque sorte sujets d'Orcus. V. ORCUS.

Oaces, surnom de Pluton chez les Romains. On l'invoquait sous ce nom , lorsqu'on le prenuit pour ga-rant de la sureté des serments, ou lorsqu'on demandait vengeance des parjures. On a dérivé ce mot aburendo, celui qui presse. Isidore le fait venir d'orca, vase creux et profond. Ce qui favorise cette dernière opinion, c'est que les Romains donnèrent le nom d'Orcus, non seulement au souverain des abyuses inrnaux, mais à Aidonée, roi des Molosses, dont ils confondaient! histoire avec celle de Pluton, et dont les états étaient hamides et bos, nuis aux fleuves infernaux et nux enfers enx-mêmes, que toutes les nations se sont accordées à regarder comme situés dans des profondeurs ténébreuses. Charon et Cerbère furent quelque fois designés par ce même nom.

ORDALIE, terme générique par

lequel on désignait antrefois les différentes épreuves du fen, da fer chaud, de l'eau bouillante ou froide, du duel, auxquelles on avait recours pour découvrir la vérité.

ORDINAIRES, gladiateurs qui devaient combattre à des jours marqués. Onpaisus, divinité particulière

anx Thraces, qui croyaient en tirer lear origine.

ORÉADES, nymphes des montagnes. Ce nom se donnait aussi aux nymphes de la suite de Diane, parceque cette déesse se plaisait à chasser dans les montagnes Rac. oros, montagne.

Onéas, fils d'Hercule et de Chry-

ORÉE, nne des Hamadryades, fille d'Oxylus et d'Hamadryade. OREILLE. ( Voy. JUPITER. ) n'ANE. ( V. Minas. ) On mettait an nombre des mauvais présages les tin-

tements d'oreilles, et les bruits qu'on croyait entendre quelquefois. Dans le muséum de la Chausse.

on voit une oreille représentée com-me attribut sur un phallus. OREILOCHIA, ORILOCHIA, nom

que Diane donna à Iphigénie, lorsqu'elle la rendit immortelle et la transporta dans l'isle de Leucé pour pouser Achille. ORESEIOS, qui vit dans les mon-

agnes, épithète de Bacchus. Rac. bios . vie. Anthol.

ORRENIUS, prêtre de Béotie. et l'un des capitaines grecs qui allèrent au siège de Troie.

Onesidores, qui règle les sai-sons, épithèted Apollon. Roc. ora, saison. Anthol.

Onésitotros, qui déserte les montagnes, épithète de Bacchus. Rac. leipéin , laisser. Anthol. 1. ORESTROPHUS, nourri dans les

montagnes, un deschiens d'Actéon. Rac. trephein , nourrir. a. - Epithète de Bacchus.

ORESKIOS, qui se plait à l'ombre des montagnes, épithète de Bucchus. Roc. skia, ombre. Anthol.

ORESTA, ville de Thrace, dont attribua la fondation à Oreste. Hadrien changea ce nom en celui d'Andranopolis, d'où est venu celui d'Andrinople. Ce prince était tombé dans un accès de manie, et l'on prétend que ce fut à cette occasion qu'il donna son nom à cette ville, parcequ'on lui persuada que pour se guérir il lui fallait déloger un furieux et se mettre en sa place.

1. Onzerz, capitaine troyen, tué par Polyportes.

2. - Capitaine gree tué par Hector. 3. - Fils d'Agansemnon et de Clytemnestre, était encore fort ienne lorsque son père, au retour de Troie, fut assassine par Clytemnestre et par Egisthe son complice. Electre vint a bout de sonstraire Oreste à leur fureur, en le faisant retirer chez son oncle Strophius, roi de Phoeide. Ce fut là qu'Oreste lia avec son cousin Pylade, fils dece prince, cette amitié qui les rendit inséparables. Oreste, devenu grand, forma le dessein de venger la mort de son père, quitta la cour de Strophius avec Pylade, entra secrètement dans Mycènes, et se cacha chez Electre. On convint d'abord de faire conrir dans la ville le bruit de la mort d'Oreste. Egisthe et Clytemuestre en concurent tant de joie qu'il se rendirent aussi-tôt dans le temple d'Apollon pour en rendre gráces aux dienx. Oreste y pénétra avec quelques soldats, dispersa les gardes et taa de sa main , sa mère et l'usurpateur. Dès ce moment, les Furies commencèrent à le tourmenter. Il alla d'abord à Athènes, on l'aréopage l'expia de son crime. Les voix des juges s'étant tronvées égales de part et d'antre, Minerve elle-même donna la sienne en sa faveur. Ce prince, en reconnaissance de ce bienfait, fit élever un autel à cette déesse. sous le nom de Minerre Guerrière. Non content de ce jugement, Oreste alla chez les Trézéniens, pour se soumettre à l'expistion. Ce prince fut obligé de loger dans un lieu séparé, ersonne n'osunt le recevoir. Enfin, touch's de ses matheurs, les Trèzéniens l'expièrent. Pausanias remarque qu'il sortit un laprier du licu où se fit cette célèbre expistion, parce qu'on y avait répandu de l'eau de la

fontaine Hippocrène. On voyait, du temps de cet auteur, le laurier, près du lien où ce prince avait logé. Les Trézéniens montraient aussi dans le même temps le lien près du temple d'Apollon où Oreste fut obligé de demeurer seul jusqu'à ce que son crime fut entièrement expié; et les descendants de ceux qui furent commis de loin à cette purification y mangenient tous les ans à certain jour. On voyait aussi à Trézène la pierre sur laquelle s'étaient assis les neuf juges qui l'avaient expié, et on la nommait L pierre sperée, V ov. CAPPOTAS.

Après ces expiations, Oreste fut rétabli dans ses états par Démophoon, roi d'Athènes. Les Furies ne cessant point de le tourmenter, il alla enfire consulter l'oracle d'Apollon, où il apprit que, pour en être délivré, il devait aller en Tanride enlever la statue de Dime, et délivrer sa sœur Iphigénie. Il s'y rendit avec Pylade; mais avant été pris, il fut sur le point d'être immolé à la déesse, suivant la contame du pays. Ce fut dans cette occasion qu'on vit ce généreux comhat d'amitié dont parle Cicéron, chacun des deux amis voulant mourie pour l'autre. Cependant Oreste s'étant fait connaître à la prêtresse ca seeur, elle fit adroitement suspendre le sacrifice, faisant accroire au roi que ces étrangers étant conpubles d'un meurtre, on ne pouvait les immoler qu'après les avoir expiés; que la cérémonie devait se faire sur la mer: et que la statue de Diane étant aussi profanée par ces impies, on la devait purifier. Iphigéme, étant montée sur le vaisseun de son frère, prit la fuite avec lni, et emporta la statue de la déesse. Des auteurs eroient qu'avant de partir Oreste avait tué Thoas. Tous les anciens conviennent qu'après cette entreprise les Furies cossèrent de le tourmenter. Après son retour, il fit épouser Electre à Pylode. Il songen aussi à recouvrer Hermione, fille de son oncle Ménélas et d'Hélène, qui lui avait été promise, et que Pyrrhus lui avoit enlevée, A vant appris que son rival était allé à Delphes, il ne manqua pas de s'y

rendre avec Pylade, et eausa par ses insinuations la mort de ce prince, que massacrèrent les Delphiens. Oreste épouse ensuite Hermione, et vécut depuis assez paisiblement dans ses états; mais ayant passé en Arcadie, il y fut mordu par un serpent, et y mourut agé de 90 ans, après en avoir regné 70. Il avait joint au royaume de Mycènes celui de Sparte . après la mort de Ménélas, les Lacédémoniens ayant mieus aimé donner la couronne au mari d'Hermione, fille de ce prince et d'Hélène, qu'à ses enfants naturels. On prétend que. selon une ancienne tradition, Oreste était un géant à qui l'on donnait sept coudées. Voyez CLYTENBESTRE, EGISTHE, ELECTRE, IPRIGÉRIE,

Plusieurs vases grecs antiques rerésentent Oreste poursuivi par les furies, armées de flambeaux et de serpents. On voyait à Myeènes , du temps

PYLADE.

de Pausanias, le tomheau d'Electre et celui d'Egisthe. 4 .- Fils d'Oreste et d'Hermione. donna son nom à un peuple de la

Molossie. ORBATÉA DÉA, Diane, dont Oreste avait emporté la statue, de la Chersonèse Tanrique.

1. ORESTÉE, lieud'Arcadie, ainsi nommé parcequ'Oreste y habita un an , par ordre d'Apollon. 2. - ORESTINE, surpor donné à

Diane enlevée par Oreste. 1. - ORESTES , fils d'Achélous et

de Périmède, fille d'Hippodamas 2. - Troyen, tué par Léontéus. 3. - Voyez Ozoużs.

ORESTHÉUS, filsde Lycson, donna son nom à Oresthasium, ville de l'Arcadie, appelée depuis Oresté, d Oreste.

ORESTIADES. VOY. OREADES. ORESTION, endroit où mourut Oreste, de la pique d'un serpent. 1. Oneus, un des surnoms de Bacehus, pris du culte qu'on lui rendait sur les montagnes.

- Centaure tué par Hercule. ORGANA, un des surnoms de Minerve.

ORGANUM, instrument de musique des anciens, le même que la flûte de Pan, attribuée à ce Dieu, aux Faunes et aux Sarvres, et quelquefois à Apollon et à Mereure.

ORGEANES, prêtres de Bocehus qui présidaient aux Orgies.

Ongi Astes, prêtresses de Bacchus, ou Bacchantes, qui présidaient aux Orgies.

Onores, fêtes qui se célébraient en l'honneur de Bacchus. Il y avait en Grèce trois solemnités de oe nom, celles de Bacchus, celles de Cérès, et celles de Cybèle, et toutes trois avaient des cérémonies qui leur étaient communes. Celles de Bacchus se célébraient tous les trois ans : de là l'épithète du Triescrica, que leur donne Virgile. Rac. tris, trais; étos, an. Dans les commencements, les Orgies étaient peu chargées de cérémonies. On portait seulement en procession une eruche de vin avec nne branche de sarment; puis suivait le bouc qu'on immolait comme odieux à Bocchus, dont il ravageait les vignes; ensuite paraissait la corbeille mystérieuse, suivie des Phallophores. Mais cette simplicité ne dura pos long-temps, et le luxe introduit par les richesses passa dans les cérénionies religieuses. Le jour destiné à cette fète, les hommes et les femmes, couronnés de lierre, les cheveux épars, et presque nus, couraient à travers les rues, criant comme des forcenés : Evahe Bacche, etc. Au milieu de cette troupe on voyait des ens ivres, vêtus en Satyres, en Faunes et en Silène, faisant des grimoces et des contors ons où la pudeur était peu ménagée. Venait ensuite une troupe montée sur des anes, suivie de Faunes, de Bacchantes, de Thyindes, de Mimallonides, de Naïades, de Nymphes et de Tityres, qui faisaient retentir la ville de leurs hurlements. Après cette troupe tumultueuse, on portait les statues de la Victoire, et des autels en forme deceps de vigne, couronnés de lierre, où fumaient l'encens et autres aromates. Puis arrivaient plusieurs chariots charges de thyrses, d'armes, de couronnes, de tonneaux, de cruches et autres vases, de trépieds et de vans. De jeunes filles marchaient à la snite, et portaient les corbeilles où étaient enfermés les objets mystérieux de la fête; c'est pour cela qu'on les nommait Cis-tophores. Les Phallophores les suivaient avec un chœur d'Ithyphallophores habillés en Faunes, contrefaisant des personnes ivres, et chantant en l'honneur de Barchus des hymnes dignes de leurs fonctions. La procession était fermée par une troupe de Bacchantes couronnées de lierre entrelacé d'if et de serpents. Au milieu de ces setes, des semmes nues s'y donnaient le fouet, d'autres se déchiraient la peau; enfin on y commettait tous les crimes qu'autorisent l'ivresse, l'exemple, l'impunité, et la licence la plus effrénée. Aussi l'autorité se vit-elle obligée de les interdire. Diagondas les abolit à Thèles, et un sénatns-consulte, qui parut à Rome l'an 566 de la fondation de cette ville, les défendit, sous peine demort, et pour toujours, dans toute l'étendue de l'empire.

Une multitude de bas-reliefs antiques et de vases grees, représentent des orgies. Jules Romain est le peintre moderne qui les a rendnes avec le plus d'enthousiasme et de chaleur.

Orgiophanus, principaux ministres or socificateurs dans les Orgios. Ils étaient subordonnés aux orgiastes; car parmi les Grees c'était aux femmes qu'il appartenait de présider dans les mystères de Bacchas.

aux temmes qu'il appartenait de présider dans les mystères de Bacchus. Onoucos, coière, épithète de Bacchus. Rac. orghè, colère. Anthol.

GNOULL (Iconol.) Il est quelquefois inspiré par la possession d'un honneur peu n'rité, et alors il peut s'expirimer par la fable de l'ane qui s'attribuni l'hommage que le peuple ren'ait à l'idole dout l'elat chargé devint dans le mème sens, en Grèce, un proverbe emprunté de ceux qui portaient les vases dans les fêtes éleusimiennes.

Chez les modernes, ce vice est al-

Agazia som set unitu d'une farmas pinne, helle, suprelevemu parée, la pinne, lelle, suprelevemu parée, la pitte haute, l'air altie et dédagneux, ut empheile les reparis de se fixer sur des lambeaux qui s'chappene de dessous son riche vètement Montée sur un globe, elle perd l'équilibre et est prée à tomber; car la chite est la punition ordinaire de l'orqueil. Le pone est son attribut. On pout sus placer un ses yeux est défauts.

Osora, petites idoles que gardaient précieusement les femmes initiées aux mystères de Boochus. Dans les fêtes de ce dieu, elle prenaient ces petites statues et les emportaient dans les bois en poussant des hurlements.

ORCAS, un des chiens d'Actéon. ORIBASUS, grimpe-montagne, un des chiens d'Actéon, Rac. Bainein,

monter. ORIENT (Iconol.), un des quatre points cardinaux. C. Ripa le représente par un enfant d'nne rare beaute, au teint vermeil, aux cheveux blonds comme l'or, ayant sur le haut de la tête une étoile brillante. Son habillement est rouge, et semé de perles fines; sa ceinture est bleue, et l'on y voit les signes du bélier, du lion et du sagittaire. Il porte de la main droite un bouquet de fleurs qui commencentà s'épanouir, et de la gauche un vase plein de feu , d'où s'exhalent des parfums. D'un côté, le soleil semble sortir de terre, et darder ses rayons de toutes parts : de l'autre . les oiseaux voltigent sur les arbustes en fleurs, et paraissent saluer le père

du jour et de la vie.

Sur les médailles, l'Orient est figuré par une tête de jeune homme couronné de rayons. La flatterie a souvent mis ex symbole sur les médailles des nouveaux empereurs, pour marquer qu'un nouveau soleil conmençait sa course et allait éclairer l'univers.

L'Orient est désigné par une feume dans l'arc de Constantin; elle tient d'une main une palme et de l'autre un globe, sur lequel est un petit génie avec un voile étendu sur sa tête et un flambean à la main . image de l'étoile du motin. Cette femme est porté sur un char tiré par quatre chevaux qui paraissent courir en montant. Un vieillard, couché nu-dessous, désigne l'Euphrate ou le Tigre, fleuves d'Orient, au-delà desquels Trajan poussa ses conquetes. La paline entre les mains de cette figure allégorique, qui sans donte représente l'aurore, est encore un attribut donné par la flatterie.

Nos peintres exprimeraient l'Orient par un Apol on , qui , brillant et radieux, sort du sein de Thétis,

pour mouter dans son char, que les Heures lui amènent.

ORIGINE D'AMOUR. (Iconol.) C. Ripa la représente por une jeune beauté qui tient d'une main un miroir concuve, qu'elle oppose aux rayons du soleil, dont la réflexion allume un flambeau que porte l'autre main. Au-dessous du miroir, on lit : Sie in cordefacit amor incendium. c'est ainsi que l'amour s'allnme dans le cœur : emblème au moins incomplet, s'il est vrai que l'amour entre par les oreilles antant que par les yeux.

Onigo, premier nom de Didon. 1. On 10N, nom du dieu de la guerre chez les Parthes.

2. - Fils de Neptune et d'Enryale, selon Homère. On peut voir à l'article Héniéus l'autre origine ridicule que la fable lui donne. Il se rendit celèbre por sou amour pour l'astronomie qu'il avait apprise d'Atlas , et par son gout pour le chasse . qu'il conserve encore dans l'Elysée au dire des poètes. C'était nn des plus beaux hommes de son temps. Homère, parlant des deux fils de Neptune, Ephialte et Otus , dit que leur beanté ne le cédait qu'à celle d'Orion. Il était d'une taille si avantageuse, qu'on en a fait un géaut qui dépassait les flots de tonte la tête; ce qui veut dire, sons doute, m'il était souvent en mer. Ce fut dans le temps qu'il la traversait ainsi que Diane, voyant cette tête saus savoir ce que c'était , voulut faire preuve de son adresse en présence d'Apollon qui l'en avait défiée , et tira si juste, qu'Orion fut atteint d'une de ses flèches meurtrières; peut-être parcequ'il périt dans une de ses courses maritimes. Après la mort de Sidé, sa première femme que la colère de Junon lui ravit, il vonlut épouser Mérope, fille d'Œ-nopéus, de l'isle de Chio. Celui-ci, qui ne voulait point d'un tel gendre, après l'avoir enivré, lui creva les yeux, et le laissa sur le bord de la mer. Orion, s'étant levé après que sa douleur fut appaisée, arriva près d'une forge, ou, rencontrant un jeune garçon, il le prit sur ses épau-les, le priant de le guider vers les lieux où le soleil se lève. Il y recouvra la vue, et retourna se venger. Apollodore, qui conte cette fable, ajonte qu'Orion, devenucélè re dans l'art de Vulcain, fit un palais sonterrain pour Neptune son père, et que l'Aurore, que Vénus avait ren-due amoureuse de lui, l'enleva, et le porta dans l'isle de Délos. Il y perdit la vie por la jalousie, suivant Homère, et, selon d'autres, par la vengeanet de Diane, qui fit sortir de terre un scorpion dont il reçut la mort, ou le fit périr à coups de flèche, parcequi la voit voulu faire violence à Opis, ou parcequ'il avait voulu forcer la déesse à jouer au disque avec lui, ou pour avoir osé toucher son voile d'une main impure. Tont cela, dépouillé du merveilleux, peut signifier qu'aimant passionnément la chasse, il se levait de grand matin; qu'il mourut dans l'isle de Délos pour s'être trop fatigué à cet exercice, ou d'une maladie contagieuse, mort qu'en attribuait ordi-nairement à Apollon, mais aussi quelquefois à Diane, et qu'il mourut dans le temps que le soleil parcourt le signe du scoi pion. Diane, fachée d'avoir ôté la vie an bel Orion, obtint de Jupiter qu'il fût placé dans le ciel, où il forme la plus brillante des constellations; et comme elle y occupe un très grand espace, ce phénomène astronomique pourrait bien avoir fonrai l'idée de cette taille monstrueuse qu'on lui donne, dont

270

la moitié est dans la mer et l'autre sur la terre, parcequ'en effet cette constellation est moitié sous l'équateur, et moitié au-dessus.

teur, et motife au-dessaus. et desch Thebes. L'ornèle consulte, et pondia Thèbes. L'ornèle consulte, et pondia deux prinosses du sang des dieux s'offirziaient volontairement à la coler celeste. Aussi-tôt les illes d'Orion, qui descendaient de Neptune, e dévouirent avreu un courage hése dévouirent avreu un courage hése dévouirent avreu un courage hese dévouirent avreu un file d'Osainiques fundreilles, et plaça leur la debre dans l'endroit le place fluer deux jeunes garçons svere des conronnes sur la tête, qui firent euxronnes sur la tête, qui firent euxronnes sur la tête, qui firent euxnoires de la courage de contraire de la conlexión de la contraire de la conlexión de la contraire de la conlexión d

3. — Un des Lapithes tués por les Centaures aux nôces de Pirithous. Oaros, Lapithe, fils de la magicienne Mycale, fut tué par le cen-

taure Gynéus aux nobes de Pirithois. Dains J. (My H... Afr.) nomque les habitants du royame de Benin doncoivent comme me ustres invisible qui a créé le ciel et la terre, et qui 
continue de gouverner le unonde par 
les lois d'une profonde agresse. Ils 
parcepul es tes est de la comme de la 
parcepul es tes est de la 
parcepul es tesentiellement lou; 
su lieu que le diable étant ne appart 
méchant qui peut leur nuire, ils se 
croient obligés de l'appaiser par des 
prières et des saerfileses. de Phinéprières et des saerfileses.

1. ORITHVIE, nne des Néréides. 2. — Fille de Marthésie, reine des

a.— Fille de Marthásic, reine des Amazones, succèda à an mère, après que cette reine eut été tucé dans un combacoatre les barbarse. Orithyie était une princesse admirée de toute la terre, non seelment pour as cere pour as rignisté qu'elle conserva inviolablement toute as vic. Ce fut par sa valeur que le nom des Amazones devirui si grand et ai terrible, que le roi Euryathée, à qui l'hercule devait douze travaux, creit l'exclué levait douze travaux, creit des la conserva de la con

lui en prescrire un absolument impossible en lui commandant de lui apporter les armes de la reine des Amazones. Ce héros, accompagné de l'élite de la noblesse grecque. partit avec neuf galères pour cette fameuse expédition. Les deux sœurs Antiope et Orithyie partageaient alors la sonveraine autorité; mais celle-ci était occupée à des guerres étrangères, de sorte qu'Hereule, étant descendu sur le rivage, ne tronva qu'Antiope, accompagnée par hasard d'un grand nombre de ses sujettes qui ne s'attendaient pas qu'on dut venir les insulter jusques dans le sein de leur royaume. Cette surprise fnt cause que peu d'entr'elles eurent le temps de s'armer pour s'opposer anne irruption sisoudaine, et qu'elles furent facilement vaincues. Ou en tua quelques unes, et on en fit plu-

sieurs prisonnières Cependant Orithyie est informée du détail du combat qu'on avait livré à ses sœurs, et du rapt qu'un prince athénien avait fait d'une de ses compagnes; que c'est en vain qu'elles ont subjugué le Pout et l'Asic, si elles soulfrent que les Grecs viennent impunément dans leur pays, moins pour leur faire la guerre, que pour les enlever indignement. Elle envoie en même temps demander du secours à Sagillus, roi de Scythie; elle lui représente que les Amazones ont l'honneur de descendre des peuples qui vivaient sous son empire, et comment la nécessité les avait réduites à prendre les armes après le carnage qu'on fit de leurs époux. Elle l'instruit de motif et du succès des guerres qu'elles avaient glorieusement achevées, et lui fait entendre qu'elles étaient parvenues par leur vertu à faire donner aux femmes seythes une réputation de valeur non moins grande que celle des hommes du reste de la terre. Ce roi , touché de la gloire de sa nation, lui envoya un grand corps de cavalerie, et Panasogorus, son proprefils, pour le commander; mais l'esprit de division que se mit entr'eux avant le combat, leur ayant fait oublier le sujet qui les avait amenés, il abandonnère ut les Amazones qui, frustrées d'un secours sur leque elles avaient compté, furent défaites par les Athéniens. Elles trouvèrent néanmoins une retraite dans le camp de leurs alliés, qui, les mettant à couvert des insultes des autres nations, les ramenèrent chez elles. La mort d'Orithyie fit tomber le sceptre entre les mains de Penthésilée.

3. - Fille d'Erechthée, sixième roi d'Athènes, s'amusant un jour à jouer sur les bords du fleuve Ilissus, fut enlevée par le vent Borée, qui la transporta en Thrace, et la rendit mère de denx fils , Calais et Zethès. Ovide dit que Borée, devenn amoureux d'Orithyie, fit tout son possible pour l'obtenir de son père par ses assiduités et par ses soins ; mais voyant qu'il n'avançait rien par cette voie, parceque le pays froid où il regnait, et le souvenir de Térée, mettaient obstacle à son bonheur, il se laissa transporter à cette fureur qui lui est si naturelle, et s'étant couvert d'un nuage obscur, il porta par-tont l'agitation et le trouble, balaya la terre, et fit soulever de tous côtés des tourbillons de poussière dans un desquels il enleva Orithyie. Platon dit que cette fable n'est qu'une allégorie qui nous apprend le malheur arrivé à la jenne princesse, que le vent fit tomber dans la mer, où elle se noya. Mais il est certain, d'eprès l'histoire, que Boréc, roi de Thruce, épousa la fille du roi d'Athèues. ( V. Borés. )

L'enlèvement d'Orithyie, filled'Erecthée, roi d'Athènes, par Borée, est le sujet d'un tableau peint par M. Vincent, pour sa réception à

l'académie de peinture. Oauvs, un des centaures qu'Hercule tua lorsqu'ils voulurent entrer dans la grotte de Pholus. Diod. de

ORMENICUM, ville de Thessalie, dont les habitants allèrent au siège de Troie, et qui dut sa fondation à Orménus.

nus 5.

ORMÉRIDE, Ctésius, fils d'Ormé-

ORMÉNIS, Ast damie, fille d'Orménus. 1. Onnénus, fils de Cercaphus,

roi de Thessalie.

2. — Capitaine troyen, tué par Teucer, fils de Télamon. 3. - Roi des Dolopes, et père

d'Amystor , qui lui succéda. 4.—Autre capitaine troyen, the par le Lapithe Polypories. 5.—Père de Ctésius, et aïeul

d'Enmée.

ORMUSH, OU HORMIZHA-CHODA. (Myth. Pers.) Les Grecs, par corruption, l'ont nommé Oromazdes. était le nomque les anciens Perses donnoient au premier principe de toutes choses et à l'Etre-Suprème , seul objet de leur culte. Ils dissient que c'était lui qui avait d'abord créé la lumière et les ténèbres, et que c'était le mélange de ces deux choses qui avait produit les biens et les

Onnea, nymphe qui donna son nom à la ville d'Ornéa.

ORNÉATE, surnom de Priape pris du culte qu'on lui rendait à Or-

Onnées, fête de Priape. Elle devait être célébrée sur-tout par les Ornéates; mais c'était à Colophon, ville d'Ionie, qu'on la solemnisoit avec le plus d'éclat. Le dien n'y avait pour ministre que des femmes marices.

1. ORNÉUS, fils d'Érechthée, et père de Mnesthée, donna son nom a la ville d'Ornées en Argolide. 2 .- Un des Lapithes, mis en fnite

dans le combat qui se livra aux noces de Pirithous.

3. - Un Centoure.

4. — Un des surnoms de Prinpe. Onnermomantes, divination qu'on tirait du vol, ducri on du chant des OSCINES, ALITES, PREPETES, AU-OURES, AUSPICES.

ORNITHOSCOPES, ceux qui se mêlaient de former des prédictions et de tirer des présages des ois caux, OANTTION, fils de Sisyphe, et

frère de Glaucus. ORNYTUS se joignit à Ioxus, fils de Ménalippe, et petit-fils de Thésée, pour conduire une colonie en Carie. Ono, le grand dieu des Otahitiens, qui en reconnaissent un certain nombre de moins importants.

Onone undescompagnons d'Enée, tué par Mézence, après lui avoir prédit qu'il va tomber à son tour sous les coups du prince troyen.

ORODEMNIADES. VOY. ORÉADES. OROMASE (Myth. Pers.), dieu des Perses. Ce dieu, né, selon eux, de la plus pare lumière, était le principe du hien. V. ARIMANE.

« Le mage Zoroustre, dit Plu-» tarque , admettait deux dieux , » l'un bon et l'autre mativais; il ap-» pelait l'un Oromase, et l'autre Ar » manius; l'un avait rapport à la » lumière sensible, et l'autre à l'igno-» rance..... Il enseignait qu'il fallait » sa rifier à l'un pour en obtenir des » grices, à l'autre pour être pré-» servé des manx..... Il croyait que » des arbres et des plantes, les uns » appartenzient au dieu bon, et les » antres au manvais ; et qu'entre » les animaux, les chiens, les oi-» seaux et les hérissons de terre, » sont au dieu bon , et tous ceux des » eaux au mauyois. Il félicitait ceux » qui tuaient nn plus grand nombre » de ces derniers..... Oromase, di-» sait encore le mage, est né de la n plus pure lumière, et Arimanius n des tenèbres : ils se font la guerre » ensemble. Oromose a produit six » dieux , dont le premier était au-» teur de la bienveillance ; le second, » de la vérité; le troisième, de « l'équité ; le quatrième , de la sa-» gesse; le cinquième, des richesses; » et le sixième , des plaisirs qui » suivent les bonnes actions. Arima-» nius créa de même, comme por » émulation, un pareil nombre de » dieux. Oromase, a'étant rendu trois » fois plus grand qu'il u'était , s'é-» loigna autant du soleil que le so-» leil est éloigné de la terre : il orna » le ciel d'astres , il en fit un qui » était le plus excellent de tons , ct » comme le gardieo des nutres , qui » est Sirius, on le Grand Chien. Il » fit encore vingt - quatre dieux, et » les mit tous dans un œuf. Arima-» nius en ayant aussi fait un pareil » nombre, ceux ci percèrent l'œuf » et le mal se trouva alors mèlé avec » le bien. Il y a un temps où il faut » qu'Arimanius périsse, et alors la » terre étant devenue tout unie , il » n'y aura plus qu'nne vie et une » société de tous les hommes bien-» heureux qui habiteront dans la o même ville, et qui parleront la » même langue. Selon l'opinion des » mages , pendant trois mille ans , » l'un des dieux prévaudra sur l'au » tre; et pendant trois antres mille » ans ils feront la guerre, et l'un » táchera de détruire l'autre. A la » fin , Arimanius sera vaincu , et » alors les hommes seront parfaite-» ment heureux, et n'auront plus » besoin de maoger. »

Onoménon, un des Géants qui voulurent escalader le ciel. 1. ORONTE, fleuve de Syrie, qui arrose les murs d'Antioche, en allant se rendre à la mer; il traverse tantôt des plaines, tantôt des lieux escarpes; son lit est très inégal. Pausanias reconte qu'un empereur romain, voulant transporter ses troupes depuis la mer jusqu'à Autioche, en-treprit de rendre l'Oronte navigable. afin que rien n'arrêtat ses vaisseaux. Avant done fait creuser un autre canal avec beaucoup depeine et de frais, il détourna le fleuve et lui fit changer de lit. Quand le premier canal fut à seo, on y trouva un tombean de brique, long pour le moins d'onze coudée, qui renfermaitun cadavre de pareille grandeur, et de figure humaine dans toutes ses parties. Les Syriens ayant consulté l'oracle d'Apollon, à Claros, pour savoir ce que c'était, il leur fut répondu que c'était Oronte, Indien

de nation.

2. — Un des capitaines troyens qui suivirent Enée en Italie.

Onorus, fils de Macédo, et petit-

fils de Lycson.
Onos, nom sons lequel les Egyp-

tieos honoraient Apollon.
Onratén, théologien, poète et musicien offèbre- Sa répotation était florissaote dès le temps de l'expé-

dition des Argonautes, e.-à-d., avant la guerre de Troie. Quelques uns comptent jusqu'à einq Orphées. Il y a beaucoup d'apparence qu'il en est de ce nom comme de cehu d'Hercule, et qu'on aura mis sur le compte d'un seul ee qui ponvait appartenir à plusieurs. Cuoi qu'il en soit, Or-phée était fils d'Œagre, roi de Thrace, et de la Muse Calliope; et selon d'autres d'Apollon et de Clio, père de Musée, et disciple de Linus. Musicien habile, il avait cultivé surtont la cythare qu'il avait reçue en présent d'Apollon ou de Mercure, et avait même ajouté deux cordes aux sept qu'avait cet instrument. Ses accords étaient si mélodieux, qu'il charmait jusqu'aux êtres insensibles. Les bêtes féroces occouraient à ses pieds déposer leur féroeité ; les oi-seaux venaient se percher sur les arbres d'alentour ; les vents même tournaient leur haleine de son côté , les fleuves suspendaient leur cours, et les arbres formaient des ehœurs de danse : exagérations poétiques qui expriment on la perfection de ses talents, ou l'art merveilleux qu'il sut employer pour adoucir les mœurs féroces des Thraces, et les faire passer de la vie sauvage aux douceurs de la vie civilisée. Philosophe et théologien, il eut bientôt joint la qualité de pontife à celle de roi, et c'est ce qui lui a fait donner par Horace le titre de ministre et d'interprète des cieux. Son père (Eagre lui avait déjà donné les premières lecons de théologie, en l'initiant aux mystères de Bacehus; et ses divers voyages le perfectionnèrent dans cette science, au point qu'il est regardé comme le père de la théologie païenne. C'est anssi lui, dit-on, qui, à son retour d'Egypte où il avait été initié, porta en Grece l'expiation des crimes, le culte de Bucchus, d'Hécate Chthonia on Terrestre, et de Cerès, et les mystères nommés or phiques. Pour lui, il s'abstenait de manger de la chair, et avait en horreur l'usage des œufs, persuadé que l'œuf était le principe de tous les êtres ; principe de cosmogonie qu'il avait puisé chez Toma II.

les Egyptiens. Sa descente aux enfers est celèbre. La mort lui ayant ravi Eurydice, il se mit en devoir de l'aller chercher jusques ehez les morts Il prit sa lyre, descendit par le Ténare sur les rives du Styx, charma par la douceur de son chant les divinités infernales, les rendit sensibles à ses douleurs, et obtint d'elles le retour de sa femme à la vie . à condition de ne pas la regarder avant d'avoir franchi les limites des enfers. Orphée, impatient, oublia la défense, et revit Eurydice pour la dernière fois. Dans l'excès de son désespoir il s'ôtala vie. Quelques auteurs le font périr d'un coup de foudre, en punition de ce qu'il avait révélé les mystères à des profanes. Platon dit que les dieux le punirent pour avoir voulu feindre à la mort d'Enrydice une douleur qu'il ne ressentait pas. Une autretradition le fait mettre en pièces par les femmes de Thrace ; mais la cause de cette furenr est racontée diversement. Selon les uns, Vénus, irritée contre Calliope, mère d'Orphée, qui avait adjugé à Proserpine la possession d'Adonis inspira aux Thraciennes nne passion si furieuse pour lui, qu'elles le dé-ehirèrent en se disputant la préférence. Suivant d'autres, ce fut en punition du refus qu'il avait fait de les admettre à la céléhration des Orgies. Quelques uns placent la scène en Maeédoine, près la ville de Dinm, où I'on voyait son tombeau. Selon Virgile, Orphée, depuis la perte d'Eurydice, insensible aux douceurs de l'amour, vit ainsi punir ses dédains par les Bacchantes, qui dispersèrent ses membres dans les campagnes, et jetèrent sa tête dans l'Hèbre. Ovide ajoute que cette tête, entraînée par les flots, s'arrêta près de l'isle de Lesbos ; et que sa bouehe exhalait des sons tristes et lugubres, que les échos répétaient. Un serpent voulut la mordre; mais, dans le moment qu'il ouvrait la gueule, Apollon le changea en rocher, et le laissa dans l'attituge d'un serpent prétamordre. Le erime des femmes de Thrace étant demeuré impuni, le ciel frappa le

pays de peste ; et l'oracle , consulté, répondit que, pour faire cesser ce -fleau, il fallait trouver la tête d'Orphée, et lui rendre les honneurs funebres. Enfin un pècheur la retrouva vers l'embouchure du fleuve Meles, sans aucune altération, mais ayant conserve sa fraicheur et sa beauté. Dans la suite on y bôtit un temple, où Orphée fut honoré comme un dieu; unis l'entrée de ce temple fut toujours interdite aux femmes. Plutarque assure que jusqu'à son temps les Thraces, pour venger sa mort, stignatisaient leurs femmes. Ces penples prétendaient que les rossignols qui avaient leurs nids autour de son tombean, chantaient avec plus de force et de mélodie que les autres. Les habitants de Dium, dont on a parlé plus haut, et qui prétendaient avoir conservé le sépulcre d'Orphée, dissient que l'Hélicon, qui coule au-près, conservait autrefois son lit sans changer de nom depuis sa source jusqu'à son embouchure; mais que, les femmes qui tuèrent Orphée ayant voulu se purifier dans le flenve . il rentra sous terre, indigné qu'on voulit faire servir ses eaux à cet usage.

Comme poète , on attribne à Urphée l'invention du vers hexamètre, la guerre des géants, le ravissement de Proserpine, le deuil d'Osiris célébré par les Egytiens, les travaux d'Hercule, et plusieurs autres onyrages sur les Corybontes , sur les anspices et la divination. Pausanias, qui parle de ses hymnes, nons apprend qu'ils étalent courts et en pelit nombre. Les Lyconides, famille athénienne, les savaient par cœur, et les chantaient en célébrant l-urs invateres. Ducôté de l'élégance. ils étaient inférieurs à cenx d'Homen; mais la religion avait adopté les premiers, et n'avait pos fait le meine honneur aux autres. On croit, au reste, que ce que nous avons aujourd'hui d'Orphée n'est pas de ce poète, mais de plusieurs autres auteurs venus long-temps après lni. On le représente ordinairement avec une lyre et entonré d'animaux féroces qu'out attiré ses accords mélodieux.

Onprécrétes res, nom que l'on donnait à certains interprétes des mystères les plus profonds.

ORPHIQUE (VIE), vie pure, religicuse, éclairée par la science, et dont une des pratiques consistait à ne point manger la chair des animaux. Ot phée passoit pour en avoir montré aux Grecs les cérémonies. Orphiques, surnom des orgies de

Bacchus, en mémoire, disent les uns, de ce qu'Orphéey perdit la vie; parceque, disent les autres, il avait introduit en Grèce la célébration de ces êtes dont l'Espyte fut le berceau. OFFINÉ, nymphe des enfers, et mire d'Ascalanhe, suivant (Duite)

mère d'Ascalaphe, suivant Oride, qui lui donne Achéron pour père. ORPHNEUS, un des chevaux de Pluton. Rac. Orphnè, ténèbre. Clau-

ton. Rac. Orphnè, ténèbre. Claudien.
Ossedice, fille de Cinyras.
Osséss, nymphe mariée à Hellen.

dont elle eut Dorus, Folus et Xuthus.
Ossès, capitaine troyen, terrassé

par Rapon. En. l. 10. Onsi, nomqueles Persesdonnaient à l'Etre supreme.

Oastrocité, surrom de la Dianequi adorait en Tauride. Il signifiait Diare l'hospitalière, par ironie, à cause du traitement barbare qu'on faisait aux étrangers qui abordaient en ce pays.

 ÓBSILOCHUS, fils d'Alphée et de l'élégone, régnasur un grand peuple, et fut père de Dioclès.

 Petit-fils dn précédent, suivit les Grees au siège de Troie, et périt, ainsi que son frère Créthon, de la main d'Enée.

 Capitaine troyen , tué par Teucer fils de Télamon.

A reservance of teamon.

4.— Fils of Idomenée roi de Cete, suivi son père au siège de Troie, et y distingan par su valeur et su légéreté à la course; mais yant voulte port du hoin; , et la course; mais yant voulte port du hoin; , et la course la nuit d'ançoin de pique. C'est Ulysse qui d'ansus suivinitaiscade, le perca la nuit d'ançoin de pique. C'est Ulysse qui produite l'in-mine cet ceptoit à son arrivée à Ithone, et on se domant arrivée à Ithone, et on se domant donc d'article de l'anni c'est un des ré-

Digite Copy Com

qu'il prend un uom supposé et cherche à déguiser son véritable nom. Ossinome, fille d'Eurynomus,

Ossinons, fille d'Eurynomus, épouse de Lapithès, mère de Phorbas et de Périphas.

ORTA-JAMI (Myth. Mah.), mosquie ou oratoire dans le quartier des Janissaires à Constantinople. C'est là qu'ils vont faire leurs prières; c'est aussi là qu'ils complotent et forment ces séditions souvent si funestes aux Sultans.

ORTHANE, divinité adorée par les Athéniens. Le culte qu'on lui rendait ressemblait à celui de Priape.

ORTHE, ville de Thessalie, dont les habitants allèrent au siège de Troie.

Окти́ел ; fille d'Hyacinthe. Окти́ев , un des capitaioes qui

défendirent Troic contre les Grees.

1. Orriésie, Obrissie, Obrissient Secourir les femmes en travail d'enfant, et généralement aider tous les bommes dans leursentreprises. Elle était sussi adorté sous ce nous sur le mont Orthérés sous ce nous sur le mont Orthérés sous ce nous sur le mont Orthérés sous ce nous sur le mont Orthéres.

sins, en Arcalie.

J.— Une des Heures. Hygin.

Ottrust, summen de Diane bonoContrats, summen de Diane bonoContrats, summen de Diane bonoCréatil la même statum en Ufferese et 
pluigienie enlevirent de la Tamrich.

C'était de vant de le qu'on fonestait les jeunes Sportiales. Un attribue ce 
summen es que tile était à liben liès avanumen ice que tile de tait di liben liès 
pouvait pencher d'aucun cold. Foy.

L'OORS'AN LEON OFFISS. AND L'OORS'AN L'OO

Onthem (Nome), air de flûte, dont la modulation était élevée et le rhythme plein de vivacité, ce qui le rendait d'un grand usage dans les combats. C'était en jouant est air que Timothée faisait courir Alexandre aux armes. C'était ce uome que

chantait Arion sur la ponpe du vaisscau d'où il se précipita dans la nær. ORTHONA. V. ORTHANS.

ORTHOS, droit. Bacchus avait, sous ce surnom, un autel dans le temple des Heures à Athènes. Amphictyon fit le premier qui l'honora sous ce nom, parcequ'il lui avait enseigné à mèler l'eau avec le vin, ofin

seigné à mèler l'eau avec le vin, afin que ceux qui en buvaient pussent marcher droit.

ORTHE'S, chien, frère de Cerbè-

re et de l'Hydre de Lerne, et fils de Typhon le plus impétueux de tous

Typhon le plus impétueux de tous les vents, et d'Echidua monstre moitié femme et moitié vipère, gardait les troupeaux de Géryon, et fut tué par Hercule.

ORTIE BRÛLANTE. Les Islandais, gui appallent, estle a leant Mercule.

qui appellent cette plante Netla, croyent qu'elle a une vertu singulière pour écarter les sortilères. Selon eux, il faut en faire des poignées de verges et en fouetter les sociers à un. Foyage en Islande, unduit du Danois. An X.

Oatie (ORINDE). Le peuple, en

Islande, croit que la filasse obtenue de cette plante, qu'on fait rouir comme le chanvre, a la même vertu. (Le même.) 1. Orrroiz, un des noms que por-

ta l'isle de Délos, de ortux, caille, parceque ces oiseanx étaient en grand nombre dans cette isle.

a. — Nom d'Ephète.
5. — Isle située près de Syracuse,
à l'embonchure de l'Alphée. C'est l'idève remail l'Alphée, auvent l'est l'idpare celle d'Aréthuse. L'es mythologues racoutent que Minrey de proceptie donnérent à Diane en l'Ephète de l'est l'est l'est l'est l'est l'est proceptie donnérent à Diane en l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est l'est per oracles et les homines out nommée Ortypie, d'un des nons de cette desse, et que les Nymphs firent ansai-tols parditre dans cette hie, en l'est Aréthuse.

4. — Surnom de Diane honorée dans l'isle de Délos.

de Turnns, toé par Cénée. En. l. 9.
2. — Un des fils de Cleinis et de

Harpa, fut changé en oiseau appelé

Œgithallus.

Onus, fils d'Osiris et d'Isis, fut le dernier des dieux qui régnèrent en Egypte. Il fit la guerre an tyran Typhon, meurtrier d'Osiris; et, après l'avoir vaineu et tué de sa main, il monta sur le trône de son père. Mais il succomba ensuite sons la puissance des princes Titans, qui le mirent à mort. Isis, sa mère, qui possédait les plus rares secrets de la médecine, celui même de rendre immortel, ayant trouvé son corps dans le Nil, lui rendit la vie, lui procura l'immortalité, et lui apprit la médecine, et l'art de la divination. Avec ces talents, Orus se rendit cé-lèbre, et combla l'Univers de ses bienfaits. Les figures d'Orus accompagnent souvent celle d'Isis dans les monuments égyptiens, et entr'autres our la table issaque. Il est ordinairement représenté sous la figure d'un jeune enfant, tantôt vêtu d'une tunique, tantôt emmailloté et couvert d'un habit bigarré en losange. Il tient de ses deux nuins un bâton, dont le bout est terminé par la tête d'un oiseun, et par un fouet. Plusieurs savants crojent qu'Orus est le même qu'Harpocrate, et que l'un et l'autre ne sont que des symboles du soleil. Les Grees prétendaient que leur Apollon n'était autre que l'Orns des Egyptiens. Apollon était, en effet, comme Orus, habile dans l'art de la médecine et dons la divination : et ce dieu était, parmi eux, le soleil comme Orus l'était en Egypte ; aussi le trouve-t-on souvent notumé, dans les anciens, Orus-Apollo.

Οκωονισικικ, fêt que Thésée institus en reconsissance de ce qu'il n'auti pas été dévoré par le Minotaure, et que par la mort dece montre il avait délivré Athènes, as partie, de l'indigue tribut que le roi de Crète hii avait imposé. Les uns ditributes en l'hommer de Minerve et de Bucchen, dont la protection avait renda Thésée vianqueur. Plusarque vent que ce soit en l'hommer de Minerve sheut et d'arisanqueur. Plusarque vent que ce soit en l'hommer de Biocheu et d'Arisanqueur. Plusarque sehue et d'Arisanqueur. Plusarque soit et l'arisanqueur. Plusarque sent de l'arisanque de l'arisanque sent l'arisanque l'arisanque sent l' fil pour se tiere du lahyrinthe, et parceque son retour à Athènes se fit an temps des vendanges. On choisissait, pour la cérémonie de cette fête, de la comment des habites tous qui premient des habites (on propriement des habites) per la present des branches de vipes à la main, courtant sinsi devipre à la main, courtant sinsi devipre à la main, courtant sinsi de la le temple de Bacchas jusqu'à c'elui de Minerre; et celui qui arrivait le premier su but était le vaiuqueur , et offrait le serrifice.

Cette there is edilstrait dans tome Intatipue, le quantirime on le einquième mois et e-di-deni dont l'Attipue était affligée. Le réferin des hymnes qu'on y elantait était ees deux interjections, Henél Hell pour rappeler aux Greex oe que l'expérience a du propoérite l'adversité se univent, et parcunséquent qu'il faut se défier de la première et ne pas désespérer et ne pas désespére.

de la seconde.

OSCILLES, nom qui fut donné à des tites de cire qu'Herenle offrit en Italie au lieu de victimes humaines. C'étaient aussi de petites figures humaines dont la tête seule était bien formée. On les consacrait à Saturne en les faisant toneher on en les suspendant à sa statue. Après eette espèce de consécration , les anciens en mettaient par-tout dans leurs maisons, et même dans les champs, où ils les suspendaient aux arbres, comme un préservatif infaillible contre ce qu'ils redoutaient de la magie et des eneliantements. On donnait aussi le nom d'Oscilles à tontes sortes de masques qu'on faisait d'écorce d'arbres , sur-tout à eeux qui présentaient des images grotesques ou hideuses.

OSCINES, oiseaux dont les Romains consultaient le chant ou le cri, tel-que le corbeau, la corneille, le hibou : le pivert et le corbeau étaient Oscines et Alites tout - à - la - fois, V. ADISTES, PREFEEE.

Osinius, roi de Clusium. Enéid., 1, 10.

Osizis (Myth. Egypt.), une des



grandes divinités des Egyptiens, et la plus généralement honorée. Diodore de Sicile nous apprend qu'il y a eu trois dieux égyptiens de ce nom. Le premier est le Soleil, l'une des divinités éternelles ; le second , un dieu terrestre, fils de Saturne. Ce second Osiris avait épousé sa sœur Isis, dont il eut cinq enfants, dieux terrestres comme leur père, et entr'autres un Osiris, troisième du même nom, et qui avait épousé sa sceur, nommée lais comme sa mère. La vanité grecque a revendiqué cet Osiris, et l'a fait Els de Phoronée, roi d'Argos. « Ayant , disent les his-» toriens grecs, laissé le royaume à » Egialée son frère, il alla s'établir » en Egypte, où il regna avec Isis » dans une grande union, s'appli-» quant l'un et l'autre à polir lenrs » sujets, à leur enseigner l'agricul-» ture, et plusieurs autres arts né-" cessaires à la vie. Après cela il se » proposad'aller conquirir l'univers, » moins par la force des armes, que » par la douceur de la persuasion, » et pour cela il se mit en campagne n avec une armée tonte composée » d'hommes et de femmes, laissant » la régence de son royaume à Isis » son épouse, assistée de Mercure » et d'Hercule, dont le premier » était chef de son conseil, et l'autre » intendant des provinces. Il par-» courut d'abord l'Ethiopie, où il » fit élever des digues contre les inon-» dations du Nil : de là il traversa » l'Arabie, les Indes, vint ensuite » en Europe, parcourut la Thrace » et les contrées voisines, hissa par-» tout des marques de ses bienfaits: » amena les hommes, alors entiè-» rement sauvages, aux douceurs de » la société civile, leur apprit l'agri-» culture, à bâtir des villes et des » bourgs, et revint comblé de gloire, » après avoir fait élever par-tout des » colonnes et d'autres monuments . » sur lesquels étaient gravés ses ex-» ploits. Ce prince, de retour en » Egypte, reconnut que son frère » Typhon avait cabalé contre le gou-» vernement, et qu'il s'était rendu » redoutable. Osiris, qui avait l'ame

» pacifique, chercha à calmer cet » esprit ambitieux; mais il ne put » se garantir de ses embûches. Ty-» phon, l'ayant invité un jour à un » grand festin, proposa, après le » repas, anx conviés de se mesurer » dans un coffre d'un travail exquis, » promettant de le donner à celui » qui serait de même grandeur. Osi-» riss'y étant mis à son tour, les con-» jurés fermèrent le coffre, et le je-» tèrent dans le Nil. Isis, informée » de la fin tragique de son époux, » fit chercher son corps; et, après » des peines infinies, elle le trouva » sur les côtes de la Phénicie, où » les flots l'avaient jeté : elle le rap-» porta à Ibidos , ville d'Egypte , » sur le Nil, où elle lui fit élever un » magnifique monument. A près cela » elle s'occupa du soin de venger sa

Les Egyptiens, pour conserver la mémoire des bienfaits qu'ils avaient reçus de ce prince, lui rendirent les honneurs divins, sous le nom de Sérapis, leur grande divinité; et comme Osiris leur avait enseigné l'agriculture, ils lui donnèrent le bœuf pour symbole. On le représentait avec une espèce de mitre sur la tête, sous lauelle sortaient deux cornes. Il tenait de la main gauche un bâton recourbé comme une crosse, et de la droite une espèce de fouet à trois cordons; c'est qu'Osiris était pris pour le Soleil, auguel on donnait un fouet pour animer les chevaux qui trainaient le char dont il se servait pour faire sa course. Osiris est encore souvent représenté avec la tête d'épervier, parceque, dit Plutarque, cet oiseau a la vue perçante et le vol rapide, ce qui convient au Soleil.

n mort, n

Selon Diodore, Osiris, signifie qui a plusieurs yeux : en effet , l'on pent dire que les rayons du so-leil sont antant d'yeux dont il regarde la terre et la mer.

Quelques uns donnent à Osiris un habillement de peau de faon tachetée, pour marquer la multitude des étoiles.

Ajoutons qu'Isis et Ositis maient les deux principaux dieux sur lesquels roulait tonte la théologie égyptrenne; et, à parler exactement, ils étaient tous les dieux du paganisme, toutes les divinités particulières de l'un et de l'autre sexe n'étant que des attributs d'Ostris et d'Isis.

Le Musée national possède plusieurs figures de cette espèce ; un bel Isis de granit verd, apporté de Turin . et d'antres graves dans Cavlus; Osiris nu, coiffé d'une espèce de mitre, avec la Perséa, soulevant son voile de la main droite, et tenant de la main gauche son phallus, auquel il fait faire une libation. Isis et Osiris étaient représent/s ainsi, et le Mercure grec, qui était à Cyllène, lui ressemblait. Un soufre pris sur une améthyste en cabochon du prince d'Orange, autrefois dans le cabinet du comte de Thoms, représente Osiris qui, avec un visoge sévire souleve le voile qui couvrait son phallus, lequel est en état de cooperer à la fécondation; il paraît une allé-gorie de la fécondité de la nature, et du produit qu'on en peut tirer, quand on est parvenu à soulever le voile dout elle se cache. La tresse qu'il a sous le menton , qu'ou nomme communément la plante persea, et qui n'est sans doute que sa barbe même, foit voir qu'il est un vieillard; car les Grees représentaient aussi les dieux des fleuves sous la figure de vieillards avec une barbe. Un soufre de Stosch représente Osiris mitré, tenant d'une main le fouct et de l'au re le fléau. Il a la barbe pointue, comme on le voit sur la plupart des monnments. On donne au contraire une explication plus vraisemblable aux insages plus récentes d'Osiris, en le prenant p ar un symbole du Soleil. Il paratt alors avec la tête radiée; quelquefois il a sur l'épaule le fonet ou le fléau, nom différent que l'on donne à l'instrument qu'il porte, selon qu'on le prend pour celui qui sert à conduire le char qui échire le monde, ou pour le symbole de la fécondité et de l'agriculture. La figure d'Osiris est cependant plus rare que celles des auires divisités. Osiris, sur les monuments égyptiens, est représenté comme l'image du Soleil, tantôt avec une tête d'homme, tantôt avec une tête d'épervier ; quelquefois aussi avec une têted'Ibis. L'épervier était le symbole du soleil, parcequ'il a la vue perçante et le vol rapide. C'est pour cette raison que les Egyptiens en nourrissaient. D'autres fois Osiris a des cornes de bœuf, symbole de son union avec la terrequ'il féconde, Son simulacre vivant était Apis : souvent il a la fleur de lotus sur la tête comme un panache; souvent aussi on le voit dans les hiéroglyphes. Selon Plutarque on donnait à Osiris un manteau d'une conleur lumineuse et éclataute, sans mélange d'aucune autre couleur. Dans des temps plus modernes on le voit avec la tête radiée. La fille de Busiris avait reçu son nom; c'était la patrie et le tombeau d'Osiris, peut-être parceque le Nil se jetait dans la mer à Busiris. La découverte du corps d'Osiris était représentée dans des mystè: es à Sais, à Busiris, à Memphis et à Phèle. Ces mystères s'étendirent ensuite dans la Phoenicie et dans l'Italie. principalement à Byblus, à Corinthe, à Tithorec, dans la Phocide, et à Rome. Osiris fut dans la suite remplacé par Sérapis: les empereurs sont souvent représentés comme Osiris, La villa Pinciana possède une statue d'Osiris plus grande que nature; c'est une sculpture moderne, faite sur le modèle des anciennes statues égyptiennes. La figure tient de la main droite, qui est abaissée, un baton terminé en tête de happe, et de la gauche, qui est pendante, le fameux tau, symbole propre d'Osiris, et copié sur les monuments antiques. Les reins sont entourés d'une espèce de tablier qui se joint au milieu des cuisses; tout le reste est nu. suivant la coutume des Egyptiens. Dans les figures d'hommes, la tête est converte de la coiffure ordinaire. Cette figure est d'un très beau basalte; les symboles sont de métal doré. Derrière la statue s'élève, pour la soutenir, un pilistre carré et pyramidal.

Osiris était regarde comme le synqu'il renfermait en lui le geruse de toutes choses et qu'il possédait spécialement la puissance génératurecialement la puissance génératurecialement la puissance génératuregene par la commentation de la comgene de la calture des terres et l'invention de la flûte et de la trompettale de la competita de la competita de la competita de la cut quelqu'olis représent é tenant un bôton recourbé d'une main et une consecré, etc.

Oslade, on Ouslade (Myth.Sl.), divinité de Kiew, qui répondait au Comus des Grecs, dieu du Inxe et

des festins.

Osnon (Myth. Afr.), pontife des Negres d'Issini, dans le voisinage de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il meurt, le roi du pays convoque l'assemblée deses Kaboschirs (nobles exclusivement chargés du commerce), qui sont entretenus aux frais du public durant cette cérémonie. Leur choix est libre, et tombe ordinairement sur un homme d'un bon caractère, mais verse sur-tont dans l'art de composer des fétiches. Ils le revêtent des marques de sa dignité, qui consistent cans une multitude de fétiches joints ensemble, qui le couvrent depuis la tète jusqu'aux pieds. Dans cet équipage ils le conduisent en procession par toutes les rues, après avoir néanmoins commence par lui donner huit on dix bandes d'or (environ cent pistoles de France) levées sur le public. Un nègre le précède dans cette pompe, et crie que tous les habitants doivent apporter quelque offrande an nouvel osnon, s'ils veulent participer à ses prières. On attache à l'extrémité de chaque village un plat d'étain pour recevoir les aumônes. L'osnon est le seul prêtre du pays. Son office consiste à faire les grands fétiches publics, et à donner des conseils au roi, qui n'entreprend rien saus son avis et son consentement : s'il tombe malade, on lui envoie communiquer les délibérations. Dans un froid excessif, oudans les temps d'orage et de pluies violentes, le peuple s'écrie qu'il manque quelque chose à l'osuon, et sur-le-champ on fait pour lui une quête, à la quelle tout le monde contribue suivant ses facultés.

Osogus, un des surnoms de Ju-

Osques, jeux scéniques qu'on représentait sur les théatres romains. On les nonmait Osques, parceque c'étaient des farces empruntées de celles des Osques. Ces jeux, ainsi que les satyriques, se représentaient le matin, avant qu'on joust la grande pièce.

Ossa, montagne de Thessalie, fameuse dans les poètes. C'est une de celles que les géants entassèrent pour escalader le ciel. Osset BIMEMBES. Centantes qui

habitaient le mont Ossa.

OSSI-POLLA-MATER (Myth.Ind.)

OSSI-POLLA-MATER (Myth.Ind.)

Filed de Ceylan designment l'Étre

l'idle de Ceylan designment l'Étre

revêle ciel et la terre; mais ils ue

font pas de difficulté de lui associer d'autres discor qu'ils lui criscor

subcordonnés, et qui sont les ni
cier d'autres discor qu'ils lui criscor

d'autre ent en Budduc qui est le

même que le Budsdo des Japonnis,

ou le Folis des Chinois; son emplo

ent de souver les homese et de les

ségons de la Eleitette.

Ossilado, déesse des Romains, qui présidait à l'affermissement des os des petits enfants, ou que l'on invoquait contre les entorses et les fractures.

voquait contre les entorses et les fractures.

OSSILROIUM, l'action de tirer du Ducher les os calcinés. Ce pieux devoir était rendu par les parens qui

eteignaient le reste du feu arcc du vin.
OSSIFANCA, OSSIFAGA. Voyez
OSSIFANCA.

OSSUARIA, petites urnes dans lesquelles on mettait les os que le feu n'avait pas entiérement consumés. 1. OSTANE, chef des mages, ac-

compagna Xerxes en Grece, où il répandit les scinences de son art. 2. — Autre chef des mages, et non moins rélé partisan des maximes

S +

de sa secte, suivit Alexandre - le-Grand. Ses voyages contribuèrent beaucoup à mettre encrédit l'art magique.

gique.

OSTAR (Myth. Scand.), Dieu de la lune; on lui offrait des sacrifices au mois d'avril.

Ostasus, un des fils d'Uranos et de Ghè (le ciel et la terre). Etienne

de Byz.

OTHIN, ODEN, OHWODEN (Myth. Scand.) C'est vruisemblablement le même qu'Odin. Du moins, cette divinité, qui paralt répondre au Mars des Romains, était-elle adorée par les anciens Goths et les peuples de l'Islande. V. Odin.

Отниќи, nymphe dont Jupiter eut Mélitéus. Apollon avait déjà eu d'elle un fils appclé Pliagrus. Отниште, Amazone. Hygin.

Otheronés, prince thrace, qui vint de Cabèse au secours de Trote, dans' (espérance d'épouser Cassandre, fille de Priam, et de la mériter par ses services, saus être obligé de l'acheter par des présents. Idomenée le tua d'un coup de pique.

OTIARTE, prince qui, dans l'opinion des Chaldéens, avait régné huit sares. V. Sares.

OTRÉE (Myth. Amér.), selon les sauvages de la Virginie, OTRON suivant les Iroquois, est le nom du crèateur du monde. Voy. АТАНАЦТА, MESSOU.

OTRON. V. OTRÉE.
OTRÉAA, Amazone, fille ou mattresse de Mars, mère d'Hippolyte,
à laquelle Hercule enleva sa ceinture.
Elle bâtit le temple de Diane à
Ephèse.

1. Ornéus, roi des Phrygiens, fils de Cisséus, frère de Mygdon et d'Hécube, et père de Panthée.

cube, et père de Panthée.
2. — Un des prétendants d'Hésione, tué au combat du ceste contre

Amycus.
OTRIANES, Panthée, fils d'Otréus.
OTRINES, roi d'un canton de
l'Asie mineure, situé au pied du
mont Tmolus, eut de la nymphe

Naïs un fils appelé Iphition. OTRINTIDES, Iphition, fils d'Otryntée. r. Orus, celèbre géant, fils d'Alocus et d'Iphimédie. V. Atoross. 2. — Un des capitaines grees au siège de Troie. Il était de Cyllène, et fut tué par Polydamas.

OUARICHE. génie ou démon dont les jongleurs iroquois se prétendent inspirés. C'est lui qui leur révèle les choses passées, éloignées ou futures. OUARACABA (Myth. Amér.),

espèce d'idole caraîhe, qui est un morceau de bois en forme de plauche fort épaisse d'environ trois pieds de hauteur sur autant de largeur à sa partie supérieure, et d'nn pied et demi à deux pieds par le bas, ayant la figure d'un trapez-éleré debout sur le plus petit de ses côtés, et posé en travers sur la proue d'une pirogue caraïbe. Cette pièce est ordinairement sculptée, sur sa surface extérieure, d'une espèce de bas - relief représentant une grosse tête hideuse de figure ovale, plate, et vue de face, dont les yeux et la bouche sont formés avec des coquillages incrustés dans le bois. La grandeur énorme de cette tête ne laisse vers le bas de la planche qu'un espace d'envirou un pied au plus, dans le-quel est peint à plat et sans relief le corps disproportionné du monstre, représentant à-peu-près celui d'un lésard à queue courte; le tout barbouillé de blanc et de noir d'une facon bizarre.

Oubli (Fleuve D'). V. Létré. (Iconol.) On peut l'indiquer sous la figure d'un fleuve dont l'urne porte cette inscription : Létré. 2.—D'Amour. (Iconol.) C. Ripa

le représente par un enfant allé, conronné de pavots, et endormi prés d'une fontaine où ou lit ces mots, fons Cyzici, fontaine qui, si l'on en croit Pline, avait la propriété de faire oublier l'objet aimé. Près de lui sont dispersés les débris de son are et de ses fièches, qu'il a brisés.

Ovie (Iconol.), un des cinq sens. Les modernes l'ont personnifiée sous les traits d'un femme qui s'accompagne avec le luth, et paraît attirer l'attention des enfants qui sont auprès d'elle; idée relative à sa plus grande utilité, l'instruction. La biche, chez qui ce sens est très subtil. est jointe au lièvre, qui, chez les Egyptieus, était l'hièroglyphe de l'ouie. Le fond du tableau est rempli ar les montagnes qui produisent 'écho. C. Ripa propose pour symbole un rameau de myrte, parceque, dit-il, l'huile extraite de ses feuilles

purge les oreilles.

Ourka, mouvois génie que les Eskinaux regardent comme l'auteur de tous les maux. Il fait naîtreles tempètes, renverse les barques, rend inutiles les travaux, et sa méchanceté le rend très redoutable. V. UKCOUMA. Ou non vio, nom de l'Etre suprême chez les Iroquois-

Ounzin (Myth. Ind.), chef ou principal de monastère dans le rovaune d'Ava. Voyez le Voyage

du major Symes, en 1795 OURAN, OU OURAN - SOANGUE.

( Myth. Ind. ) C'est le nom d'une secte de magiciens de l'isle Gromboccanore dans les Iudes orientales : ce mot renferme les mots d'homme et de diable. Ces magiciens out la réputation de se reudre invisibles quand il leur plait, et de se trausporter où ils veulent pour faire du mol; aussi le peuple les craint fort, et les hait mortellement; et quand il peut en attraper quelqu'un, il le tue sans miséricorde

Dans l'Histoire de Portugal , infolio, imprimée en 1581, il est parlé d'un roi de l'isle de Gromboocanore, qui fit présent à un officier portuguis, nominé Brittio, de douze de ces Ourans; cet officier s'en servit dans ses courses chez les peuples de Tidor, où il fit périr beaucoup de

monde par leur moyen.

Pour s'assurer si en effet ces magiciens avaient tout le pouvoir qu'on leur attribuait, il fit attacher un d'entre eux par le cou avec une corde, de manière qu'il ne pouvait se dé barrasser par aucun moyen naturel; on assure que le lendemain mutin cet homme fut trouvé libre et dégagé.

Cepeudant Brittio, ue voulant pas ue le roi de Tidor pat lui reprocher qu'il se servait de diables pour

OUR lui faire la guerre, renvoya, dit-on. tous ces magiciens dans leur pays. OURANOS. V. COELUS.

OURCHENDI (Myth. Ind.), petit jedue en usage chez les Indiens. On

n'y doit manger qu'une fois dans les vingt-quatre heures. V. Obarasson. Our Essenories, qui fréquente les montagnes. Epithète de Bac-chus et d'Apollon. Rac. Oros, mon-

tagne; phoitán, fréqueuter. Anth. OURICATI - TIROUNAL (Mythot. Ind.), sete indienne qui arrive le huitième jour après la pleine lune du mois Avani, Août : c'est le jour de la maisance de Quichém; on la célèbre dans les temples de Wishnou: durantneuf jours, on promène le dieu rocessionuellement dans les rues. Cette fête est sur-tout observée par

les pasteurs, en mémoire de ce que Quichéna fut élevé auprès d'eux; on dresse des porches ou pendals de feuillages et de toile aux portes des temples et dans les carrefours. Au milieu de ces porches on se pend un coco, dans lequel est un funon, monnaie d'argent qui vaut six sous de France. Ce coco tient à une ficelle dont le bout est en dehors du pendal, et qu'on peut tirer, afin d'é-

lever ou de haiser à volonté le coco. La caste des pasteurs, ou du moins tous ceux qui conservent eucore leur état primitif, se promènent ensemble dans les rues; et lorsqu'ils arrivent à ces porches, il faut, pour passer outre, qu'ils cassent avec des bâtons le coco supeudu, ce qu'on tâche de leur rendre difficile en le faisant échapper à leurs coups.

Oursos, nom que les Grees donnaient à Jupiter. OURS. FOY. BOUVIER, EGESTE,

CIRCÉ, ARCAS, CALISTO, Ourse, la grande ourse, la petite arse, deux constellations septentrionales. Un mythologue moderne reud raison de la métamorphose de -Calisto en ourse. Cette nyniphe était consucrée à Diane, déesse de la chasteté. L'ourse est le symbole d'une fille chaste : cet animal se tient tonjours caché dans les bois ou dans les cavernes, et ne quitte sa retraite que

lorsque la fains le fait sortir chercher à pattre. De même une fille. dit-il, doit rester renfermée dans la naison paternelle, et ne se montrer que dans la nécessité. C'est en suivant cette idée que Pollux, parlant des nymphes qui étalent admises dans la compagnie de Diane, se sert d'une expression qui signifie qu'elles étaient chancées en ourses, Euripide, dons son Hypsipyle, et Aristophane, dans son Lysistrate, nous font voir que les jeunes filles, chez les Athéniens, avaient le surnom d'ourse, Eustathe, le commentateur d'Homère, raconte que les Athèniens nyant trouvé, dans une chapelle de Diane, une ourse qui y était née, et qui était consacrée à la déesse, l'enleverent de sa retraite, et la tuèrent. La déesse vengea cette mort par nne famine dont elle affliges la ville d'Athenes. " Cette ourse, dit Eustathe, » était assurément une jeune fille qui » avait consacré sa virginité à la » déesse, et qui voulait vivre dans la » retraite à l'ombre des autels, d'où » les Athéniens l'arracherent pent-» être pour la faire marier.

OUTILS, OU INSTRUMENS DES ARTS, Voy. APOLLON, MINERVE, MUSES. OUTRACHON (31yth. Ind.), semence d'un fruit aigre qui ne croît qu'au nord de l'Inde. On l'appelle egalement Noyau de Routren, parce que les sectateurs de ce dieu croient qu'il se plait à s'y renfermer. Les zélés en portent toujours au moins un sur eux, pour écarter Yamen, dieu de la mort, s'ils venaient à mourir subitement dans les rues. Cette semence est presques ronde, très dure, et cisclée comme un novau de pêche. C'est d'après ces élévations, qui forment par hasard quelques figures, que les Saniassis sectateurs de Shiva, et les Pandarons, y découvrent quelqu'une des incarnations de ce dieu. OUTRE, attribut ordinaire des Sa-

Ourne, attribut ordinaire des Satyres et de Silène. Les outres étaient faits de la pean de divers auimaux, et principalement du chevreau. Selon l'opinion de quelques-uns, l'outre donné par Eofe à Ulysse, et qui renfermait les vents, était fait de la peau d'un Douphin. Les Grecs disaient proverbialement, délier le pied de l'outre, pour user des plaisirs de Vénns. Ils disaient oussi d'un homme adonné ou vin et trop replet, que c'était un outre. Ouvans, déesse des anciens Al-

lobroges. On croit que c'était Minerve qu'ils adoraient sous ce nom. Ovissana (Myth. Afr.), nom sous lequel les habitants du royaume de Beninen Afrique, désignaient l'Etre suprème. Ils ont, snivant le rapport des voyageurs, des idées assez justes de la divinité, qu'ils regardent comme un être tout-puissant, qui, quoiqu'invisible, est présent por tout, et qui est le créateur et le conservateur de l'Univers. Ils nele représentent point sous une forme corporelle; mais, comme ils disent que Dieu est infiniment bon, ils se croient dispensés de lui rendre leurs hommages, qu'ils conservent pour les manvais esprits, ou démons qui sont les auteurs de tous leurs maux, et à qui il font des sacrifices pour les empêcher de leur nuire. Ces idolàtres sont d'ailleurs fort superstitieux ; ils croient aux esprits et aux apparitions, et sont persuadés que les ombres de leur s ancêtres sont occupées à parcourir l'univers, et viennent les avertir en songe des dangers qui les menocent; ils ne manquent point à suivre les inspirations qu'ils ont recues, et en consésence ils offrent des sacrifices à leur s fetiches, ou démons. Les habitants de Benin placent dans la mer leur séjour de bonheur ou de misère. Ils croient que l'ombre d'un homme est un corps existant réellement, qui rendra un jour témoignage de leurs bonnes ou de leurs mauvaises actions; ils nomment Passador cet être chime-

son témoignage peutdécider de l'ent bonheur ou de leur maiheur éternel. Les prétres de Benin prétendent découvrir l'avenir; ce qu'ils font au moyen d'un pot percé par le fond en trois endroits, dont ils tirent un son qu'ils font passer pour des oracles, et qu'ils expliquent counne ils veu-

rique qu'ils têchent de se rendre favorable par de sacrifices, persuadés que lent : mais ces prêtres sont punis de mort lorsqu'ils se mèlent de rendre des oracles qui concernent l'état ou le gouvernement. De plus, il est défendu, sous des peines très sévères, aux prètres des princes d'entrer dans la capitale. Malgré ces rigueurs contre les ministres des autels, le gouvernement a, dans de certaines occasions, des complaisances pour eux, qui sont très choquautes pour l'humanité. C'est un usage établi à Benin de sacrifier aux idoles les criminels, que l'on réserve dans cette vue; il faut toujours qu'ils soient au nombre devingteinq. Lorsque ce nombre n'est point complet, les officiers du roi ont ordre de se répandre dans l'obscurité de la nuit, et de saisir indistinctement tous ceux qu'ils rencontrent; mais il ne faut point qu'ils soient éclaires par le moindre rayon du lumière. Les victimes qui ont été saisies sont remises entre les mains des prêtres, qui sont maîtres de leur sort. Les riches ont la liberté de se racheter, ainsi que lenrs esclaves, tandis que les pouvres sont impitovablement sacrifiés.

Oxyneacs aux yeux percants, surnom de Minerve. Rac. Oxus,

aigu; derkein, voir.

1. Oxylus, père des Hamadryades. 2. - Fils de Mars. 3. - Fils d'Hémon , descendait d'Etolus, auteur des Étoliens. Ayant été obligé d'abandonner l'Etolie . parcequ'en jouant au palet il avait eu le malheur de tuer son frère, il se retira en Elide. Les Héraclides . en ce temps-là, ayant équipé une flotte pour rentrer dans le Pélopo-nese, furent avertis par un oracle de prendre trois yeux pour guides de leur expédition. Pendant qu'ils cherchaient le sens de ces paroles, Oxylus vint à passer par hasard, monté sur un mulet qui était borgne. Cres-phonte, chef des Héraclides, sclon sa prudence, dit Pausanias, comprit que ce ponvait être là les trois yeux desi :nés par l'oracle; c'est ponrquoi ils associerent cet homme à leur entreprise. Oxylus s'embarqua avec eux, et les aida à se mettre en possession du Péloponèse; après quoi il demanda, pour sa récompense, l'Elide, qui lin ta céclée à titre de royaume, Oxylus attira dans son nouvel état une graude quantité d'hommes des pays circonvoisins, agerandit Elis acepitale, et en fit une ville très florissente. Un jour qu'il consultait l'oracle de Delphes, le dieu lui ordonna de choisir un dessendant de Pélops, et de l'associerau gouvernement. Oxylus choisit Agorius, arrière-petit-fils d'Oreste.

Oxynus, fils d'Hector et frère de Scamandre. Selon Conon, Prism Iles envoya tous deux en Lydie durant le siège de Troir. Grace à cette précaution, ils survécurent à cette guerre et se remirent eu possession de l'hé-

ritage de lenrs pères.
Oxyponus, fils de Cinyre et de Métharme, et frère d'Adonis.

Ozochon, nom particulierà l'Hercule égyptien, général des armées d'Osiris, et intendant de ses provinces.

Ozores , peuplade locrienne , dont la capitale était Amphisse. Pausantas nous a donné différentes raisons de leur surnom. Je ne choisirai que les fabuleuses.

Dans le temps qu'Oresthée, fils de Deucalion, régnait dans ce payslà, il arriva, dit-on, que sa chienne mit an monde un morceau de bois, au lieu d'un chien. Oresthée ayant enfoui sous terre ce morceau de bois. le printemps venu on en vit sortir un cep de vigne qui se partagea en plusieurs branches. Quelques uns prétendent que de là est venu le nom d'Ozoles, par conformité avec le mot gree qui signifie des branches, des rameaux. D'autres disent que Nessus, qui faisait le métier de pasteur sur le fleuve Evénus, blessé par Hercule, ne mourut pas sur - le - champ de sa blessure, mais qu'il se trafna jusques dans ce canton, et qu'après sa mort son corps, qui demeura sans sépulture, infecta tellement le pays, que le nom d'Ovoles en resta à ces peuples. Rac. Osein, avoir de l'odeur.

Ozoměne, épouse de Thaumas et mère des Harpyies, selon Hygin, le scul qui en fasse mention. **a**84

PAANTEÈS, est regardé tantôt comme nue divinité égyptieuue, semblable à Prispe, tantôt comme la femme qui éleva Osiris. Voyez PANTLIES.

PACALIES, fêtes que l'on célébrait à Rome en l'honneur de la Paix.

PACHACAMAC. (Myth. Péruv.) Les Péruviens donnaient à l'Etre snorème ce nom, qui, dans leur langue, signisie celui qui anime le monde. Ce mot leur était en si grande vénération, qu'ils n'ossient le proférer; mais si la nécessité les y obligeait, c'était avec des grandes marques de respect et de soumission; « car alors, n dit Garcilasso de la Vega, ils » resserraient les épaules, baissaient n la tête et le corps, levaient les n yeux vers le eiel, puis les bais-» saient de nouvean vers la terre, » portaient les mains ouvertes sur » l'épaule droite, et donnaient des » baisers à l'air. » Les plus sensés , quoique zélés adorateurs du Soleil, avaient cependant un respect encore plus profond pour Pachacamae, qu'ils regardaient comme le premier principe de la vie et l'ame de l'Univers. Le Soleil était leur dieu sensible et présent, Pachacamae leur dieu invisible. Ils invoquaint ee dernier dans tous leurs travaux. Lorsqu'ils avaient monté quelque colline escarpée, ils le remerciaient de l'assistance qu'ils croyaient avoir recue de lui. Arrivés au sommet, ils posaient leur fardeau, s'ils en avaient: ensuite, par une espèce d'offrande, ils se tiraient le poil des sourc ls, et soufflaient en l'air eeux qu'ils arrachaient. Ils prenaient aussi dans la bouche d'une herbe appelée acca, qu'ils jetaient en l'air, comme pour offrir à leur dieu ce qu'ils avaient de plus précienx. Leur anperstition allait même jusqu'à lui offrir de petits éclats de bois, ou des pailles, ou des eaillous, on une poiguée de terre au défaut de toute

autre chose. On vovait même de grands monceaux de ces offrandes sur le sommet des collines. Dans le cours de ces eérémonies, ils ne regardaient jamais le Soleil, parceque ce n'était pas à lui, mais à Paehacamac, que s'adressait leur hommage.

PACHACAMAMA (Myth. Peruv.), déesse autrefois adorée ehez les habitantsdu Pérou. On eroit que e'était la terre qu'ils honoraient sous ce nom. Pachyros, nom d'un des chiens

d'Actéon. PACIFÉRE, celui ou cellequi porte la poix. Dans une médaille de Maro Aurèle, Minerve est surnommée Pa-

cifera ; et sur nne de Maximin on lit, Mars Paciferus. PACIFICATEUR, surnom de Ju-

Pactias, Lydien, et sujet des Perses, au rapport d'Hérodote, s'étant réfugié à Cumes, les Perses exigèrent qu'on le leur livrat. Les Cuméens consultèrent l'oracle des Branchides, qui se déclara contre le fugitif. Aristodicus, un des prineipaux de la ville, qui n'était pas de cet avis, obtint par son credit qu'on envoyat une seconde fois vers l'oracle, et se fit élire an nombre des députés. L'oracle persista dans sa réponse. Aristodicus, peu satisfait, s'avisa, en se promenant antour du temple, d'en faire sortir de petits oiseaux qui y fesaient leurs nids. Aussi-tôt il sortit du sanctuaire une vois qui lui eria : « Détestable mortel, qui te donne la » hardiesse de chasser d'ici ceux qui \* sont sous ma protection? "- "Eh » quoi! grand dieu, répondit Aristo-» dieus, vous nousordonnez bien de » ehasser Pactias qui s'est missous la " nôtre, " L'argument était pres ant; le dieu s'en tira assez mal. « Oui, je » vous l'ordonne, répondit-il, afin » que vous, qui etes des impies, vous » périssiez plutôt lorsque vousaurez n irrité les dieux en violant les lois

n de l'hospitalité, et que vous ue » veniez plus importuner les oracles » sur vos affaires. » L'oracle ent sans doute été fort attrapé, si on l'eût pris au mot. Quoi qu'il en soit, les Cuméens, ne voulant ni se rendre criminels envers Pactias, ni attirer contre leur ville les armes des Perses, l'engagérent à chercher un asile dans l'isle de Lesbos.

PACTOLE, sleuve de Phrygie, dont les eaux roulaient de l'or, richesse qu'il devait à Midas. Ce prince, fatigué du don fatal de Bacchus, implora la pitié du dieu, qui lui dit de se baigner dans le Pactole, dont les eaux, en le recevant, acquirent la propriété qu'il perdit. L'auteur du Traitédes fleuves fait mentiond'une pierre qu'on trouvait dans ce fleuve, et qui, plocée à l'entrée d'un trésor, eu écartait les voleurs en reudant le son d'une trompette. Chrysennus, cité par cet écretain, parle d'une plantequ'on en tirait, et qui, plongée dans l'or en fusion, se convertissait elle-même eu or. Cette rivière, célèbre chez les poètes, est à peine connue de nos jours.

PACTOLIDES, nymphes du fleuve Pactole.

PEAN. VOY. PÉAN.

PAENI-CAORI (Myth, Ind.), esece de pandaron chargé de porter les offrandes que les Indiens font au temple de Paéni, dédié à Soupramanier. Ces offrandes consistent en argent, sucre, miel, camphre, lait, beurre, cocos, etc. Il est ordinairement habilté de jaune comme les pandarons, et porte aux deux bouts d'un baton les présents qu'il doit faire. Pour se mettre à l'abri du soleil, il ninste sur le bâton un tendelet de drap rouge, tel à-peu-près que celui d'un palanquin.

PAGANA LEX, loi dont parle Pline, qui défendait aux femmes en voyage de tourner un fuseau ui de le porter à découvert, parcequ'on croyait que cette action pouvait jeter un maléfice our la campagne, et nuire aux biens de la terre.

PAGANALES, sètes des Romains, ainsi nommées parcequ'on les célé-

brait dans les villages, appelés Pagi. Dans ces fètes, les habitants des campagnes allaient en procession autour de leur village faisont des lustrations pour les purifier. Il faisaient aussi des sacrifices, dans lesquels ils offraient des gâteaux sur les antels de Cérès et de la déesse Tellus, pour obtenir une récolte abondante. Cette fête avait lieu au mois de Janvier, après les semailles; et l'argent que les habitants de la campagne y apportaient était une espèce de tribut et de redevance annuelle à laquelle Servius Tullius les avait assujettis. Ce fut ce prince qui institua cette fête par un principe de politique. Tous les habitants de chaque village étaient tenns d'y assister, et d'y porter une petite pièce de monnaie différente selon l'age et le sexe; de sorte que celui qui présidait à ce sacrifice connaissait tout d'un coup l'àge, le sexe et le nombre.

PAGINICE FERIE, fêtes qui, suivant Varron, étaient communes aux gens de la campagne, au lieu que les Paganales, Paganalia, étaient des fêtes particulières à chaque village. PAGASEA, Alceste, parcequ'elle

était de Pagases. PADASEA NAVIS, le navire Argo,

construit à Pagases. 1. PAGASEUS, OU PAGASITES, UN des surnoms d'Apollon.

2. - Jason, parcequ'il était de Thessalie. PAGASES, ville maritime de Grèce dans la Magnésie, contrée de Thessa,

lie. On prétend que ce fut dans ce port que les Argonautes s'embarquerent pour l'expédition de la toison d'or. Pagasus, capitaine troyen, un de ceux qui furent renversés par Camilla. Eneid. l. 11.

PAGODES (Myth. Chin. et Ind.) Ce nom désigne ordinairement, 1". les dieux adorés par les Chinois et les Indiens; 2°. les temples où ces dieux recoivent les vœux de leurs adorateurs.

1°. Ces divinités sont pour l'ordiuaire de ridicules magotes. On en remplit les pagodes, les chemins, les maisons et les barques; mais toutes ces divinités subalternes sont à-peu-

près sur le pied des esclaves qu'on traite bien s'ils font ce qu'on exige d'eux, et qu'on charge d'injures et de coups si l'on n'est pas content. Il arrive que les mandarins ajournent personnellement les pagodes indoci-les, et qu'ils les condamnent à perdre leurs chapelles et à vider le pays. Les Chinois en agissent un peu plus honnétement avec les dieux qu'ils eraignent : ils les prienten cérémonie de se retirer silleurs, et leur donnent des provisions de viande et de riz pour leur vovage. Comme ces dieux ponrraient avoir la fantaisie de voyager par mer, on leur équipe aussi on petit vaisseau. Les principales cérémonies qui se pratiquenten leur honneur consistent à brûler sur l'autel des parfums, à fumer des pipes, et à faire pendant quelque temps la con-

versation. Voy. Tica, Xaca. 2°. On voit à la Chine un nombre presque infini de pagodes. C'est la demeure des bonzes et des autres religieux : on y donne aussi l'hospitalité aux voyageurs. Dans les murailles , on a pratiqué une quantité pro-digieuse de petites niches , où sont placées des idoles en bas-relief. Plusieurs sont des divinités réelles ; les antres ne sont que des symboles. L'idole principale, à laquelle est dédiće la pagode, est placée au milieu sur nn autel, et se distingue par la grandeur de sa taille. Devant cette idole, on remarque nue sorte de bambon fort épais et fort long. Ce roseau en contient plusieurs autres sur lesquels on lit différentes prédictions. L'antel est ordinairement peint en rouge, couleur réservée aux choses sointes. Des cassolettes où brûlent des parfums sont aux denx côtés de l'autel; et devant, les prêtres plocent nn bassin de hois où les dévots mettent leurs offrandes. Plusieurs lampes brûlent nuit et jour en l'honneur des morts.

Dans les Indes, lorsqu'on veut construire une paçode, il y a de grandes cérémonies à observer à l'égard du terrain choisi pour ee pieux usage. On commence par l'environner d'une enceinte; puis ou attend que l'herbe y soit devenne grande : alors on y fait entrer une vache, qu'on y laisse paltre à son gré un jour et nne nuit. Le lendemain, on vient reconnaltre l'endroit où l'herbe foulée témoigne que la vaehe a couché. On y creuse, et on y enfonce une colonne de marbre qui s'élève au - dessus de la terre à nue certaine hanteur, et sur la colonne est placé l'idole pour laquelle est destinée la pagode. Tont autonr on construit l'édifice sacré. - Les Indiens, par respect, se déchaussent toujours avant d'entrer dans leurs temples. PAGURANES, penple imaginaire,

Pagunanes, penple imaginaire, créé par Lucien, qui le peint comme

vaillant et excellent à la course. Paix (Iconol.), divinité allégorique, fille de Jupiter et de Thémis. Les Athéniens lui consacrèrent un temple, et lui élevèrent des statues ; mais elle fut encore plus célébrée chez les Romains, qui lui érigèrent dans la rue Sacrée le plus grand et le plus magnifique temple qui fût dans Rome. Ce temple, commencé par Agrippine, et achevé par Vespasien, recut les riches déponilles que cet empereur et son fils avaient enlevées au temple de Jérusalem. C'était dans le temple de la Paix que s'assemblaient ceux qui professaient les beaux-arts, pour y disputer leurs prérogatives, afin qu'en présence de la divinité toute aigreur fût barmie de lenra disputes : idée ingénieuse, qui devrait retrouver chez nous son application. Les malades, an rapport de Galien, avaient une grande confiance en cette déesse : aussi voyait - on tonjours dans son temple une foule prodigieuse de malades ou de gens faisant des vœux pour leurs amis alités; et cette foule était cause qu'on vovait souvent arriver des querelles dans le temple de la Paix. Avant Vespasien, cette déesse avait à Rome des autels, un culte et des statues. On la représente avec un air donx, portant d'une main une corne d'abondance, et de l'autre une branche d'olivier; quelquefois tenant un cadocée, un flambeau renversé, et des épis de bled, et avant

dans son sein Plutus encore enfant. Sur une médaille d'Auguste, elle tient d'une main une branche d'olivier, et de l'autre un flambeau allumé. avec lequel elle met le feu à un trobée d'armes. Une antre de Serv. Galba la représente assise sur un trône, tenant de la main droite une branche d'olivier, et s'appuyant de la gauche sur une massue, après s'en être servie, comme Hercule, à punir l'audace des méchants. Sur une médaille de Vespasien, elle est environnée d'oliviers, et a pour attributs un caducée, une corne d'abondance et nn bouquet d'épis. Une de Titus la figure en Pallas, qui d'une main tient une palme, récompense des vertus, et de l'autre une liache d'armes, effroi des coupables. Sur une médaille de Claudius, c'est une femme qui s'appnie sur un caducée enveloppé d'un effroyable serpent, et qui se couvre les yeux de la main, pour ne point lui voir répandre son poison. Une lance dans la main de la figure. ou la massue d'Hercule, annonçait une paix acquise par la valeur et la force des armes. Sur un bas-relief de la villa Albani, la Paix est figurée par une femme qui tient un caducée: On lui donne aussi de grandes afles comme à la Victoire. Les sacrifices sons effusion de sang faits à cette sons eltusion de sang faits a cette décese, sont indiqués par les cuisses d'un animal posées sur une table. La conclusion d'une paix peut être représentée par le temple de Janus, dont les portes se fermalent alors. " On pourrait, dit le célèbre Winc-» kelmann, emprunter l'image d'une » paix assurée par l'amour, ou con-» solidée par un mariage entre les » parties belligérantes, de ce charmant distique latin : Militis in galea nidum fecere columbæ;

Apparet Marti quam sit amica Venus ; » un nid de colombes dans un cas-

paque. De deux personnes qui con-» chient un traité de paix , l'une » pourrait tenir un enducée, et l'au-» tre un thyrse, dont la pointe, en-» veloppée de feuilles, annoncerait

PAL " ser. " Aristophane donne à la Paix pour compagnes Vénus et les Graces.

PALESTES, lutteur, surnons donné à Jupiter, parcequ'Hercule s'étant présenté au combat de la lutte, et

personne n'osant se mesurer contre lui, ce dieu accepta le défi à la prière de son fils, et se laissa vaincre par complaisance, pour accroître la gloire d'Hercule. Rac. Pale, lutte. PALESTINA AQUA, expression qui,

dans Ovide, a embarrassé les com-mentateurs. Ortélius propose d'entendre par -là la rive du l'igre qui regarde la Palestine de Syrie

Palanène, un des disciples de Chiron, et fils de Nauplius roi de l'isle d'Eubée, descendait de Bélus. Sinon , dans Virgile , attribue sa mort tragique à l'improbation qu'il donnait à la guerre de Troie. Selon d'autres, Ulysse ayant été envoyé en Thrace ramasser des vivres pour l'armée, et n'ayant pu réussir, Pa-lamède l'accusa devant les Grecs, le rendit responsable de ee mauvais succès, et, pour justifier son accusation, se charges de réparer su faute. Il fut plus heureux ou plus adroit qu'Ulysse, qui, pour se venger, fit enfouir une sonime considérable dans la tente de Palaniede, et contrefit une lettre de Priam, qui le remerciait de ce qu'il avait transé enfaveur des Troyens, et lui donnait avis de la somme convenue qu'il lui envoyait. On fouilla la tente de Palamède; la somme y fut trouvée, et le fit condamner à être lapidé. Quelques uns disent que Palamède , qui était très pénétrant, découvrit la feinte d'Ulysse qui contresaisait l'insensé pour ne pas aller au siège de Troie, et que ce fut pour se ven-gerqu'Ulysse imagina ce stratageme. Suivant Pausanias, Palamede étant un jour allé pècher sur le bord de la mer, Ulvsseet Diomède le poussèrent dans l'eau, ou il trouva la mort. On lui attribue l'invention des poids et mesures, l'ort de ranger un bataillon. et de régler le cours de l'année par le cours du soleil, et celui du mois par le eonrs de la lune, le jeu des cchecs, celui des des, et quelques autres. Pline assure qu'il inventa encore, durant le siége de Troie, ces quatre lettres de l'alphabet grec, O Σ, Φ, X, Philostrate nemarqueque ces trois, T, A, X, On ajontequ'Ulysse, se moquant de Palamede, lui disait qu'il ne devait pas se vanter d'avoir inventé la lettre Y, puisque les grues la forment en volant. Delà vient, sans doute, qu'on a nommé les grues oiseaux de Palamède. Euripide, cité par Diogène Laërce, le loue comme un poète très savant; et Suidas assure que ses poêmes ont été supprintés par Agamemnon, ou même par Homère. Palamède fut honoré comme un dieu. On lui avait elevé une statue avec cette inscription : Au dieu Palamède.

PALUNNEUS, démon lutteur, qui attaquait les hommes. Rac. Palé, lutte. PALANNÉENS, certains dieux malfaisants, qu'on croyait toujours occupés à nuire aux hommes. On donnait ce surnom à Jupiter, quand il punisait les conpables.

PALANTHA, ON PALANTHO, ON PALATHO. V. PALATIA.

PALATIA, une des femmes de Lotinns, donna, selon quelques auteurs, son nom au mont Palatin. On eroit que e'est la même que Palatho, et qu'elle était fille d'Evandre.

PALATIN, une des sept montagnes sur lesquelles Rome est fondée. Romulus l'environna de murailles, parcequ'il y avait été apporté, avec son frère Rémus, par le berger Faustulus, et qu'il y vit douze vantours, au lieu que Rémus n'en vit que six sur le mont Aventin. On donne à ce nom diverses étymologies. Les uns le tirent de Palès, déesse des bergers , qu'on y adorait ; d'autres , de Palatia, femme de Latinus; et d'autres des Pallantes, originaires de Pallantium, ville du Péloponèse, et qui vinrent avec Evandre s'y établir. PALATINA; une des inscriptions de Provence, appelle Cybèle, la grande Idéenne Palatine.

1. Palatins, prêtres saliens établis

par Numa Pompilius. Ils étaient destinés au service de Mars sur le mont Palatin d'ou vient leur nom.

2. — Jeux institués par Livie en l'honneur d'Auguste, ou selon d'autres, par Auguste lui-même, e u l'honneur de Jules-César. Ils prirent leur nom du temple qui était sur le mont Palatin, où on les cé-lébrait tous les ans durant huit jones, à commencer du quinze Décembre.

PALATINUS, surnom d'Apollon Auguste ayant acquis le mont Palatin, le tonnerre tomba sur une portion du terrain qu'il avait acheté. Sur la réponse des devins, que cet endroit était revendiqué par un dieu , le prince y bâtit, du plus beau morbre, un temple à Apollon; il y joignit une bibliothèque, et tont autour il éleva des portiques. Cette bibliothèque n'était pas seulement destinée à offrir des secours ntiles aux savants : Auguste en fit comme une académie. qui devint le rendez-vous des gens de lettres, et où des jnges examinaient les nouveaux ouvrages de poésie: ceux qui paraissaient dignes d'être transmis à la postérité étaient placés honorablement avec le portrait de l'auteur.

PALATUA, deesse qu'on adorait à Rome comme la patrone du mont Palatin, où elle avait un temple magnifique. PALATUAL, PALATUALIS, PALA-

TUAR, prêtre de Palatua. C'était aussi le nom que l'on donnait au sacrifice qu'on offrait à cette divinité.

ntte. Parkses, fil d'Athansa et d'Ito, fut changé es dien marin de la collos, de la changé es dien marin de la collos, de la collos de la core. Il s'appleit d'abord Mellectte. Après son apottobre, il fut honor dans l'isi de l'Aridoto, où une suprestition cracile lui olfrait des enfants en serifice. A Corinthe, Glaucus institus en son honour lei gen Itolinies, les prude, international de la collos de l'aridoto, de l'aridoto, de l'aridoto, l'aridoto

rois

troin natella, un de ce dieu, le second de Leucothie, et le troisieme de de le consecuencia de la consecuencia par de le consecuencia de la consecuencia de la manuel de la consecuencia de la consecuencia de que Palémon y tensite caché ; et quiconque cosit y faire un faux ser suent, solt cityone, solt étranger, était aussi-tôt puni de son parjure. Ce dieu était bonoré à Rome sous le nom de Portumnas ou Portunas. 2.— Fils d'Berçule et d'Iphinoé,

femme d'Antée. On croit que de ce Palémon les Libyens ont fait leur Sophax. 3.— Un des fils de Priam.

4. — Fils de Vulcain, ou d'Etolus, Argonaute.

PALÉMONIUS, fils de Lernus ou de Vulcain, un des Argonautes, suivant Apollonius.

Paléno, une des Danaïdes. Paréororis, ville de l'isle d'Andros, dans le voisinage de laquelle étaient un temple de Bacchus et une fontaine nommée le présent de Jupiter. Cette fontaine avait le goût du vin dans le mois de Janvier. Ce miracle durait sept jours de suite; mais ce vin redevenait eau, si ou l'emportait hors de la vac du temple. Pausanias ne parle point de ce changement; mois il avance que l'on croyait que tous les aus, aux fêtes de Bacchus, il coulait du vin du temple de ce Dieu, supercherie picuse dont l'explication n'est pas difficile.

Pales, déesse des bergers. Elle avaitles troupeaux sous sa protection. Aussi les campagnes célébraient une grande fête en son honneur. V. Pa-LILIES.

PALESTINES, déesses dont il est fait mention dans Ovide, et qu'on croit les mêmes que les Furies; apparemment de Paleste, ville d'Epire, où elles étaient honorées.

Palestinus, fils de Nepheue, roi de Thrace. Il se précipita dans le Canosus, qui depuis fut appelé Palestinus, et par la suite Strymon. Il se tua, parceque son fils Aliacmon, auquel il avait, pour cause de maladir, été obligé de remettre le

Tome II.

commandement de son armée, avait péri dans une bataille livrée imputudemment à des eunemis supérieurs.

Palasmas, fille de Mereure à liquelle on attribue l'invention de la lutte. D sutres la disent fille d'Îleri de la lutte de la disense de la constitución citable que les frennes qui vondraient disputer le prix de la course et des autres jeux publics ne le feraient qu'avec la décence qui convient la fur l'inventrice d'une espèce de ceinture, de tablier ou d'échorpe, dont les ablitées se servicient pour escher ce que I homèteté d'effend de déconte de la constitución de la constitución de la Palatria. Les Romonisse na varient

FALUR. Les Romains en avalent fait un dieu, parcequ'en latin pallor est masculm. Tullus Hostilius, roi de Rome, voyant es troupes sur le point de prendre la fuite, voua un temple à la Crainte et à la Pâleur, qui fut élevé hors de la ville. Voy. PALLORIENS.

PALICES, frères jumeaux, qui fu-rent mis au rang des dieux. Près de Symèthe, fleuve de Sicile, dit un poète sicilieu cité par Macrobe, apiter étant devenu amoureux d'une fille de Vulcain, nommée Thalie ou Etna, cette nymphe, craignant le ressentiment de Junon , pria son amont de la cacher dans les entrailles de la terre. Lorsque le terme de son accouchement fut arrivé, il sortit de la terre deux enfants . qui furent appelés Palices, de palin ikesthai, revenir; fable vraisemblablement fondée sur l'équivoque du nom. Hesychius les fait fils d'Adramus. Près de leur temple était un petit lac d'eau bouillante et souffrée, toujours plein, sans jamais déborder, que l'on appelait *Deilt*, et que le peu-ple croyait frère des Palices, ou plutôt qu'il regardait comme le berceau d'où ils étaient sortis. C'était près de ces deux bassins qu'on faisait les serments solemnels dont Aristote nous a transmis le mode. Ceux qui étaient admis au serment se purifinient ; et après avoir donné caution de payer si les dieux les y condampaient, ils s'approcha ent du bassin, et juraient par la divinité qui y présidait. La formule était écrite sur des billets qui surnageaient s'ils étaient conformes à la vérité, et qui tombaient au fond lorsqu'on se par-jurait. Les parjures étaient punis aur-le-champ en tombant dans un de ces lacs, où ils se novaient, selon Maerobe ; de mort subite , suivant Palémon; dévorés par un feu secret, disent Aristote et Etienne de Bizance; ou simplement privés de la vue, nous apprend Diodore de Sicile. Ce lieu était aussi un asyle pour les esclaves multraités; leurs multres, pour les reprendre, étaient obligés de s'engager à les traiter plus humainement, ce qu'ils observaient avec scrupule, dans la crainte d'un châti-ment redoutable. Heureuse superstition que celle qui tournoit au profit de l'humanité! Le temple des Palices n'était pas moins célèbre par les prophéties qui s'y rendaient; aussi les autels de ces divinités étaient-ils toujours chargés de fruits et de présents; on alla même jusqu'à leur immoler des victimes humaines. Mais cette harbare coutume fut entin abolie, et les Palices se contentérent des offrandes ordinaires.

PALILIES, fête que les Romains célébraient tous les ans le 21 Avril , en l'honneur de la déesse Pales. C'était proprement la fête des bergers, qui solemnissient pour clusser les loups, et les écarter de leurs troupeaux. Ce jour-là, le peuple se puri-fiait avec des parfums mèlés de sang de cheval, des cendres d'un veau on'on faisait brûler au moment ou'on avait tiré du ventre de sa mère , et de tices de fèves. Dès le matin, les bergers purificient aussi le bercuil et les troupeaux avec de l'eau, du soufre, de la sobine, de l'olivier, du pin , du laurier , et du romarin dont la fumée se répandait dans la bergerie. Après cela ils sacrifiaient à la déesse du lait, du vin cuit et du millet : puis suivait le festin. Le soir ils faisaient brûler de la paille ou du foin . et sautaient par-dessus. Ces cérémonics étaient accompagnées d'instru-ments, tels que flûtes, cymboles et tambours. Comme Romulus avait jeté les premiers fondements de Rome le 21 d'Avril , jour dès lors consacré à Palès , ce prince fit servir la fète de cette décèsse à la mémoire de la fondation de sa nouvelle ville. Ainsi on les confondait toujours depnis l'une avec l'autre.

Patinofarista, doctrine partiemière aux Goulois. Ils croysient qu'après un certain nombre de révolutions l'Univers seziat dissous par l'eau et par le feu, et qu'il renattrait de ses condres; que rien ne meurt, rien ne se détruit. Les storiciens admettaient une polingénésie universelle. Ruc. Palin, de nouveau geinomai, naître.

PALISME, pillot du visierent d'Enée. Morphie l'ayant endormi de précipita dans la mer; apsha avoit erré trois jours à la merti de blut. Il le quatrième il fist jeté sur la colte d'Italie, od les instants le masser d'Italie, od les instants le masser la commandation de la coltente, qui ne cessa qu'uper à qu'on est oppassi assundare pur des bonneurs fissileres, et te pur un moument qu'in fist éleste que in ma puelle d'en de l'attente et qu'fat suppéle Copt de Patieurs, et cu d'insu préci d'un que ce fis Essèqui lai s'étre tombesse.

Palla, vaillante amazone tuée par Hercule.

Pallidas, jeunes filles que l'on conscriti d'une monière infôme à Jupiter, à Thèbes en Egypte. On les choisissait parmi les plus helles et dans les plus aolites families. De ce nombre était une jeune vierge qui avait la liberté d'accorder à on gré ses favears, jusqu'à ce qu'elle fitt nable; alors on la mariait: mais jusqu'à sommariage on la pleurait comme morte.

PALLADIEN, statue de Minerve, taillée dans l'attitude d'une personne qui ssarche, tenant une pique levée danssa main droite, et une grenouille dans la gauche. C'était, suivant Apallodore, nne espèce d'antonate qui se mouvait de lui-mène. Suivant plusieurs autres écriptins, elle était foite

des os de Pélops. (V. FATALITÉS DE TROIE. ) Quelques uns prétendent que Inpiter l'avait fait tomber du ciel, près de la tente d'Ilus, lorsque ce héros élevait la eitadelle d'Ilium. Hérodien la fait tomber à Pessinunte en Phrygie; d'autres veulent qu'Electre , mère de Danais , l'ait donnée à ce prince. Les uns disent que c'était l'astrologue Asius qui en nvait fait présent à l'ros, comme d'un talisman auguel était attachée la conservation de la ville; les autres, que Durdanus le recut de Chryse, qui passait pour être fille de Pallas. Quoi qu'il en soit de ces différentes opinions, les Grecs, regardant oette statue comme un obstacle à la prise de Troie, entreprirent de l'enlever. Un ancien mythologue fait ici un conte qui a donné lieu à un proverbe. Lorsqu'Ulysse et Diomède à qui les Grecs font honneur de oet enlèvement, furent arrivés an pied du mur de la citadelle, Diomède monta anr les épaules d'Ulysse, le laissa là suns l'aider à son tour, pénétra dans la citadelle, trouva le Palladium, l'emporta, et vint rejoindre son compagnon. Celui-ci, piqué, affecta de marcher derrière lui, et, tirant son épée, allait le percer, lorsque Diomède, frappé de la lucur de l'épée, e retournn, nrrêta le coup, et forca Ulysse de passer devant lui : de là le proverbe grec, La loi de Dio-mède, à propos de ceux que l'on oblige à faire quelque ehose malgré eux. Suivant plusieurs traditions, Dordanus ne recut de Inpiter qu'un Palladium; mais sur ce modèle il en fit faire un second exactement semblable, et le plaça dans le milieu de la basse - ville, dans un lien ouvert à tout le monde, afin de tromper eeux qui anraieut dessein d'enlever le véritable. Ce fat ce faux Palladinm dont les Grees se rendirent maîtres; pour le véritable, Enée L'emporta avec les statues des grands dieux, et les fit passer avec lui en Italie. Les Romains étaient si persnadés qu'ils en étaient possesseurs , en'à l'exemple de Dardanus ils en front faire plusieurs qui furent depooés dans le temple de Veats, et l'original fut cedé dans un lieu qui n'était com me des prêters. Plale control de la comme de la comme

Pattantias, nom patronymique de l'Anrore, fille du Géant Pallus,

snivant Hésiode.

Parlayribas. Fild de Pallas, free de Georgia de La Carta de Georgia de La Carta de Georgia de La Carta de Georgia de Georgia de Carta de Georgia de Georgi

PALLANTIUS, SURBOM de Jupiter adorc à Trapezzante, ville d'Arcadie. 1. Parlas, fils de Crius et d'Eu-

rybie, épousa Styx, fille de l'Océan, dont il eut l'Honneur, la Victoire, la Force, la Violence, qui accompagnent toujours Jupiter.

a.— Désase de la guerre. Les uns la distinguent de Minerre ; les autres la comfondent ovec elle. C'est la guerrice Pallas qu'il discode fist sortie du cervon de Jupiter, et qu'il aprice pallas qu'il de la guerre de Jupiter, et qu'il appuis par la la peint comme vive, violente, indouptable, aimant le tumulte, la pruit, la guerre et les comhats, ce qui ne convient pas tierre et les areas. Selon Apolt de la sagease, des sciences et des arts. Selon Apolt de la vier en de la selection de la comme de la desiriere set life de l'Trion, à la selection de la desiriere set fillé de l'Trion, à la selection de la selection de la desiriere set selfie de l'Trion, à la selection de la selectio

quelle l'éducation de Minerve fut confiée. Tontes deux, dit-il, aimaient également les exercices des armes; nn jour qu'elles s'étaient défiées à un combat singulier, Pallas allait porter à Minerve un comp dont elle aurait été blessée dangereusement, si Jupiter n'eût mis l'égide devant sa fille. Pallus en fut éponyantée; et tandis qu'en reculant elle regardait cette Égide, Minerve la blessa à mort. Cependant elle en eut beaucoup de regret, et pour se consoler, elle sit une image toute semblable à Pallas, et arma sa poitrine de l'égide qui avait cansé sa frayeur. Pour lui faire plus d'honneur, elle voulut que cette statue demeurat auprès de Inpiter. Electre, ajoute Apollodore, se refugia auprès de ce palladium dans le temps d'une grande peste, et elle l'apporta à Ilium. Le roi Ilns fit alors construire un temple magnifique dans lequel on le plaça.
3. — Un des Titans, fut vaincu

3. — Un des Titans, fut vaincu et écorché par Minerve qui s'arma de

su peau. 4. — Père de Minerve, peut-être le même que le précédent, voulut violer su fulle, suivant Cicèron, et fut tué por elle.

fut tué par elle.
5. — Un des fils de Lycaon,
donna son nom à la ville de Pallan-

tium qu'il avait bâtie.
6. — Fils de Pandion, et frère

d'Egée roi d'Athènes, fut père des Pallautides. 7. — Fils d'Hercule et de Dyna

fille d'Evandre, on, selon Finglé.

If d'Evandre uneme, tud par Turmus, joue un rôle brillant dans I Emus, joue un rôle brillant dans I Emus, joue un rôle brillant dans I Egoard 'Une tille fraume, et l'on a
prétend norme avoir découvert son
orespa prète de Rome, sons le règne
temps de la Rome, sons le règne
lanque dans laquelle son épitaple est
lanque dans laquelle son épitaple est
errie, le stay. la lampe qui ne
s'éteint, après 2500 ans de duré ne
y fit, la larger donne de la liesure qui se distinguait escore dans
justification de la resultation de la poistrie, la stature de ce cespa
à la poistrie, la stature de ce cespa
à la poistrie, la stature de ce cor
pa à de la stature de la la cor
pa de la stature de ce cor
pa à de la stature de la stat

de toute la tête; toutes ces fables, recueillies dans des légendes de moines, sont dignes des temps d'ignorance où elles ont été fabriquées.

1. Pallène, presqu'isle de la Chersonèse de Macédoine, où Ende relàcha, et fit recu par des Thraces alliés des Troyens. Il y bâtit un temple à Véuu, et une ville de son nout, où il laisa ceux de ses compagnons qui étaient las des fatigues de la mayigation.

2. — Contrée septentrionale où Ovide raconte qu'un marais nommé Triton donnait à ceux qui s'y baignaient neuf fois le plumage d'nn oiseau et la faculté de voler.

Palléneus, géant tué par Minerre dans l'Attique. Hérodote. Pallonagus, prêtres saliens destinés au service de la déesse Paleur, compagne de Mars. Ils lui sacrifiaient un chien et une brebis.

PALME (Iconol.), branche on ramean du palmier. Elle était le symbole de la fécondité, parceque le pol-mier, dit-on, fructific continuelle-ment jusqu'à la mort. Aussi voit-on des palmes sur les médailles des empereurs qui ont procure l'abondance à leurs peuples. La palme était aussi le symbole de la durée de l'empire, parecque le palmier dure long-temps, et de la victoire, parcequ'on mettait une polme dans la main du triomphateur. César, étant sur le point de livrer bataille à Pompée, apprit qu'il était sorti tont-à-comp une palme du pied de la statue qu'on lui avait dédiée au temple de la Victoire; ce qu'il prit pour nn heureux présage.

PAL MERRA (PAYS des), pays after sur le rivage oriental du Golfe Arabique. Diodore de Sicile peint cette contré comme arrorée de foncette contré comme arrorée de fonque la neige, verdoyant et délicience. On y trouvait un ancien autelhêti de pierres dures, dont l'inscription était en caracters ay uon ne commissisti plan. Cet autel cluit en contre de l'archive de la court de leur vie. Il s'y Lissit tous qui en étaient les prêtres pendant le court de leur vie. Il s'y Lissit tous les riup au me de étaient les reinpresses que fet où les proples

de hroder en soie.

voisins se rendaient, tant pour saeriher aux dieux des hécotombes de chameaux engraissés, que ponr remporter chez eux des euux du pays, parcequ'elles passaient pour très sa-lutaires aux malades qui en buvaient.

PALMULAIRES. V. PARMULAIRES. Palmus, capitaine troyen, ren-versé par Mézence qui lui coupa le jarret dons sa fuite, et lui enleva ses armes, pour en faire présent à son fils Lausus. Eneid., l. 10.

PALMYS, un des fils d'Hippotion, vint d'Ascanie avec ses frères au se-

cours de Troie.

PALMITÉ, OU PALMITIUS, divinité égyptienne. PALOMANTIE, divination analogue

à la Rabdomantie, on divination par les baguettes. Rac. Pallein, agiter. PANBÉOTIES, lètes de Minerve. Les Béotiens se renduient eu foule de toutes parts à Coronée pour les célébrer, d'où vient leur nom. Rac. Pas, tout, et Boitia, Béotie.

PARSON. (Myth. Ind.) Si l'on en croit les Lettres édifiantes, ce serpent, plus commun à Maduré qu'ailleurs, est révéré comme un être sacré; on le nourrit à la porte des temples, et on le reçoit dans les maisons.

Panisus, fleure de Messénie, à qui l'on rendait les honneurs divins par l'ordre de Sybortas, roi messénien, qui avait ordonne que les rois ses successeurs lui feraient tous les ans des sacrifices.

PANNACHIUM, la même chose que le Pancrace. Voyez ce mot.

PANNÉLÈS, nom d'Osiris, c.-à-d. le dieu qui veille à tout, nom qui convient bien à la nature, ou plutôt au soleil, dont Osiris était le symbole. Rac. Pas, tout; melein, PANNILIES. VOY. PANYLIES.

PANMON, un des fils de Priam, suivant Homère. Iliad , l. 24. PAMPHAGUS, qui dévore tout, surnom de Bacchus. C'étnit aussi le

nom d'un des chiens d'Actéon PAMPHÉNE ON PÉPHRÉDO, fille de

Phoreus et de Céto. PAMPHILL, fille d'Apollon, à la-

PAMPHILUS, un des fils d'Egyptus, tué par la danaide Démophile.

PAMPHOS, poète athénien, que

l'on regarde comme le premier qui ait composé un hymne en l'honneur des Graces.

PAMPHELE, fille de Rhucius et de Manto

PAMPHYLOGE, femme de l'Océan, qui en cut deux filles, Asia et Libya, lesquelles donnèrent leur nom aux deux pays ainsi nommés.

PAMPHYLUS, fils d'Egimius, roi de Doride et frère de Dynus, perdit la vie avec son frère par une irruption que les Héraclides firent dans leur pays. Deux tribus des Spartiates avaient pris de ces deux frères les noms de Pamphylis et de Dymanis.

PANTLA, OU PANTLIE. (Myth. Egypt.) C'était une femme de Thèbes, qui, sortant du temple de Jupiter, entendit une voix lui annoncer la naissance d'un héros qui devait faire un jour la félicité de l'Egypte. Cétait Osiris, dont elle fut la nour-PANTLIES, fetes en l'honneur d'O-

siris, instituées en mémoire de sa nourrice Pamyla. On y portait une figure d'Osirisassez semblable à cel'e de Priape, parcequ'Osiris, ou le Soleil, était regardé comme le dieu de la reproduction

PAN, un des hnit grands dienx, e dienx de la première classe chez les Egyptiens, qui l'honoraient d'un culte particulier, mais qui ne lui immolaient ni chèvres ni bones, parcequ'ils donnaient à ses images la face et les pieds de cet animal , adorant sous ce symbole le principe de la fécondité de la nature. D'autres prétendent que l'origine de cette peinture est que ee dieu, ayant trouvé en Egypte lesautres dieux échappés oux mains des géants, leur conseilla, pour n'etre pas reconnus, de prendre la figure de divers animaux; et que. pour leur donner l'exemple, il prit celle d'une chèvre. Il combattit même avec viaueur contre Typhon; et pour le récompenser, ces mêmes dieux,

qu'il avait si hien défendus, le placèrent dans le ciel, où il forme le nigne du caprieorne. Ce dieu était en tel houneur en Egypte, qu'on voyait ses statues dans tous les temples, et qu'on avait bâti dans la Thébaide une ville qui lui était consacrée sous le nom de Chemnis, ou ville de Pan. Il n'était pas moins honoré à Meudès, dont le nom signifiait également Pan et bouc. On eroyait qu'il avait accompagné Osiris dans son expédition des Indes avec Anubis et Macédo. Polyen, dans son Traité des Stratagèmes, attribue à Pan l'invention de l'ordre de bataille, des phalanges, et de la division d'une armée en alle droite et en alle gauche; ce que les Grecs et les Latins appell'ent les cornes d'une armée : et c'est pour cela, dit-il, qu'on le représen-tuit avec des cornes. Voilà le fonds très simple sur lequel les Grees ont brodé. Suivant enx, Pan était fils, onde Juniter et de lanymphe Thym bris, ou plutôt de Mercure et de Pé-nélope. Ce dieu, changé en bouc, s'approchade lareine d'Ithaque; e'est pour eela que Pan a les eornes et les pieds de cet animal. Il fat appelé Pan, qui veut dire tout, parceque selon un ancien mythologue, tous ceux qui recherchaient Pénélope en l'absence d'Ulysse contribuèrent à na naissance, Epiménido fait de Pan et d'Arcas deux frères jumeanx, fils de Jupiter et de Calisto. D'autres le font naître de l'Airet d'une Néréide. ouenfindu Cielet de la Terre. Toutes ces variations trouvent une explication naturelle dans le nombre de dieux de ce nom, que les Grecs avaient multipliés jusqu'à douze.

Iconol. Pan était principalement honoré en Arcadie, où il rendait desoracles célèbres. On lui offrait en sacrifica du miel et du lait de chèvre, et l'on eélébrait en son honneur les Lupercales, fête qui, dans la suite, devint très eélèbre en Italie, on Evandre, Arcadien, avait porté le culte de Pau. On le représente ordinairement fort laid, les cheveux et la barbe négligés, avec des cornes, et le corps de bouc depuis la ceinture jusqu'en bas; enfin ne différant point d'un Faune on d'un Satyre. Il tient souvent une houlette, comme dieu des bergers, et une flute à sept unyaux, qu'on appelle la flute de Pan, parce-qu'on l'en croit l'inventeur. (Voy. Syninx.) On le disait aussi dieu des chasseurs, mais plus souvent occupé à courir après les nymphes, dont il était l'effroi, qu'aprés les bêtes fauves. Les Grees, outre la fable de Syrinx, un'on trouvera en son lieu, en débitaient plusieurs autres au sujet de ce dieu, comme d'avoir découvert à Jupiter le lieu où Cérès s'était cachée après l'enlèvement de proserpine. Jupiter, d'après cet avis, envoyales Parques consoler cette déesse, et la déterminer, por ses prières, à faire cesser la stérilité que son absence avait causée sur la terre. Plusieurs savants confondent Pan avec Fannus et Sylvain, et croient que ee n'était qu'nne même divinité adorée sous ces différents noms. Les Lunercales. même étaient également célébrées en l'honneur de ces trois déités, différentes à la vérité dans leur origine . mais confondues dans la suite des temps.

Cependant Panest le seul des trois qui sit été allégorisé, et regardé comme le symbole de la nature, suivant la signification de son nom. Aussi luimet-on des cornes à la tête, pour marquer, disent les mytholognes, les rayons da soleil. La vivacité et le rouge de son teint expriment l'éclat du ciel; la peau de chèvre étoilée qu'il porte sur l'estomac, les étoiles. du firmament ; enfin ses pieds et ses jombes hérissées de poils désignent la partie inférieure du monde, la terre, lesarbres et les plantes. Augustin Carrache s'est servi de cette figure allégorique de l'Univers pour exprimer cette pensée, omnia vinait amor, l'amour trioniphe de tout ; il a représenté Pan terrassé par Cu-

Terminons cet article en disant un mot de la fable du grand Pan.

Le vaisseau du pilote Thamns étant nn soir vers de certaines isles de la mer Egée, le vent cessa tout-à-fait. Tous les gens du vaisseau étaient bien éveillés, la plupart même passaient le temps à boire les uns avec lesantres, lorsqu'on entendit tout d'un coup une voix qui venait des isles, et qui appelait Thamus. Thamus se laissa appeler deux fois sans répondre, mais à la troisième il répondit. La voix lui commanda que, quand il serait arrivé dans un certain lieu, il criàt que le grand Pan était mort. Il n'y ent personne dans le navire qui ne fut saiside frayeur et d'éponvante. On délibérait si Thamus devait obéir à la voix: mais Thamus conclut que quand ils seraient arrivés au lien marqué, s'il faisait assez de vent pour passer outre, il ne follait rien dire; mais que si un calme les arrêtait là, il fallait s'acquitter de l'ordre qu'il avait reçu. Il ne manqua point d'être surpris d'un calme à cet endroit-là, et aussi-tôt il se mit à crier de toute sa force que le grand Pan était mort. A. eine avait-il cessé de parler, que on entendit de sous côtés des plaintes et des gémissements, comme d'un grand nombre de personnes surprises et affligées de cette nouvelle. Tous ceux qui étaient dans le vaisseau furent témoins de l'aventure. Le bruit s'en répandit en peu de temps jusqu'à Kome ; et l'empereur Tibère ayant vouly voir Tham us lui-même, assembla des gens savants dans la théologie paienne, pour apprendre d'eux qui était ce grand Pan, et il fut conclu que c'était le fils de Mercure et de Pénélope.

Passežs, une des fille d'Ecculape et d'Epione, fut honorée comme nne déesse, et on croyait qu'elle présidant à la guérison de toutes sortes de maladies. Rose. Pan, tout, aéaisthais, guérir. Chez les Oropiens, on voyait un autel dont la quatrieme partie était dédiée à Panacée et à quelques autres divinités.

PANACHÉENNE, SUTDOM SOUS lequel Cérès avait un temple à Egium en Achaie.

Panachéis protectrice de tous les Achéens, surnom de Minerve bonorée en Achaie.

PANAGEE, surnom de Diane, tiré

dit-on, de ce qu'elle courait de montagne en montagne, deforèt en forèt, qu'elle changeoit souvent de demenre, étant tantôt au ciel , untôt sur la terre; eafin de ce qu'elle changeait de forme et de figure.

PARAPÉRIOR, innocent qui ne fait aucun mul. Epithète d'Apollon. Rac. Pèma, perte. Anthol. Pararius, de Panis. Jupiter avait

PARABUS, de Pants. Jupiter avait sous ce nom. dans le Forum, une statue, en mémoire du pain que les soldats du Capitole jetèrent an camp des Gaulois, pour leur montrer qu'ils ne manquaient pas de vivres.

PANATHÉNÉES, grondes fêtes de Minerve, qui se célébraient tous les ans, et quis appelaient d'abord Athénées. Sous ce premier nom, elles fuent originairement instituées par Erichthonius, fils de Vulcain, ou, selon d'autres, par Orphée. Depuis ee temps, Thésée, ayant incorporé en un seul chef-lieu toutes les villes subalternes, rétablit des fêtes sous le nom de Panuthénées. On y recevait tous les peuples de l'Attique, suivant les vues politiques de Thésée, afin de les habituer à prendre Athènes pour la patrie commune. Ces sètes, dans leur simplicité et leur première origine, ne duraient qu'un jour ; nuis ensuite la pompe s'en acerut, et le terme en devint plus long. On établit alors de grandes et de petites Panathénées. Les grandes se célébraient tous les cinq ans, le 25 du mois Hécutombeon, et les petites tous les trois ans, ou plutôt tous les ans, le 20 du mois Thargélion. Chaque ville de l'Attique, chaque colonie athénienne, dans ees occasions devait, en forme de tribut, un bœuf à Minerve ; la déesse avait l'honneur de l'hécatombe, et le peuple en avait le profit. Lachair des victimes servait à régaler les spectateurs.

On proposait à ces fètes des prix pour trois sortes de combats. Le premier, qui se faisait le soir, et dans lequel·les athlètes portnieut des lamibeuss, étant ordinairement une course à-pied; mois, depuis, elle devint une course équestre, et c'est ainsi qu'ellese pratiquait du temps de Piston. Le second combat était gymnique, c'est-à-dire que les athlètes y combataient nus, il avait son stade particulier, construit d'abord par Lycurgue le Rhéteur, puis rétabli magnifiquement par Hérode Atticus. Le troisième combat, institué par Périèles, était destiné à la poèse et à

la musique. On y voyait disputer à l'envi d'excellents chanteurs, qu'accompa-gnaient des joueurs de flûte et de cithure; ils chantaient les louanges d'Harmodius, d'Aristogiton et de Thrasybule. Des poètes y faissient représenter des pièces de théâtre jusqu'au nombre de quatre chacun, et cet assemblage de poêmes s'ap lait Tétralogie. Le prix de ce combat était une couronne d'olivier et un baril d'hnile exquise, que les vainqueurs, par une grace particulière accordée à eux seuls, pouvaient faire transporter où il leur plaisait hors dn territoire d'Athènes. Ces comhats, comme on vient de le dire, étaient suivis de festins publics et de sacrifices, qui terminaient la fête.

Telle était, en général, la maire dont se ciléraient la Panibée des ; mais les grandes l'emportation avant de la concours control de la concours de la concours de la companie de la condition de la companie de la condition de la companie de la concourse de voile ou du péplus de Minerre ; de la companie de la companie de la concourse de la concourse

A cette procession assistant tomtes sortes de gran vieux et james, de l'uo et de l'autre sex, portant tous als mais une branche d'alivier, pour honorer la dérasse à qui le pays était red-whel de cetarber milé. Tous les p-uples de l'Artique se faissient un point de religion de se tronver à cette fete; de là vient son nom de Pausablances, somme ai l'on dissit les Athèncès de toutre l'Artique. Les floussies les cellebrérant à l'eur tour; smais leur imitation ne servit qu'à relever davantage l'éclat des vraies Panathénées.

PLINLARE, spectacles des Romains, où des bommes gagés combattaient contre tuntes sortes de bêtes dans l'amphithérite de Rome, Ro-Pan, tout; harpos, fruit. Ces jeuxnit duré jusqu'à l'empercur justinien. Il ne fant pas les confondre avec la Sybe. V. Strux. Ce moi dimit mass; à Athènes, d'un serfice co d'no offizit toutes sortes de fruit et qu'on appelait de là Pancarpos Thoris.

Parenaire, isle d'Arabie, celibre per sa fertilité, ses eux et ses déices, et sous la protection de Jupiter Triphylien, qui y avait un temple maçaibque. Le plaine où il était sint de fait toute consacrée à Jupiter. On la nonmait le Char d'Urants, ou l'Olympe Triphylien. On dit qu'Uranus, tenant l'empire du monde, se plaisait à venir sur cette montagne contempler le ciel et les astres.

Pascnín, ide fabuleus, placée par Diodore de Sicille, qui n'a fait que copier Escendre, dans l'Océan, proche de l'Arabi, mais qui a febap- pé jusqu'à nos jours sur recleditation de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda del comm

PANCLADERS, sête que les Rhodiens célébraient au temps de la taille de leur vigne. Rac. klados, rameou. Pancharis, tout-puissant, surnom de Jupiter. Rac. kratos, force,

puisance.

PANCRATIANTES, athlètes qui s'adonnaient sur-tout à l'exercice du
pancrace. Ou domait aussi ce nom à
ceux qui réussissient dans les cirq
sortes de combats compris sons le
titre général de pentathle, appelé
pancrace parceque les athlètes y déplorajent tonte leur force.

helmann, Essai sur l'Allégorie, p. 8 de la préface, t. 1. PANCRATIS, PANCRATO, file d'Alous et d'Iphimédie, était seur des fameux Aloides. Elle fut enlevée par une troupe de brigands, dont le chef était Butès, disputée par ces mêmes brigands, et resta à Agussamède, que les Aloides forcerent de rendre

ressemblent à des incisions. Winc-

PANNA. Les Romains avaient deux divinités de ce nom. La première, pour qui l'on avait une grande vénération, était ainsi nommée parcequ'elle ouvrait le chemin. C'était la décase des voyageurs. La deuxième était la Paix, ou la déesse de la paix, qu'on appelait ainsi parcequ'elle ouvrait les portes des villes. Un aucien auteur, nommé Elius, cité por Varron, croyait que Panda et Cérès étaient une même divinité, et que ce nom lui avait été donné a pane dando, parcequ'elle donnait le pain aux hommes. Varron distingue l'une de l'autre, et dérive Panda de pandere, onvrir.

1. PANDARE, fils de Lycson . un des plus fameux capitaines qui marchèrent au secours des Troyens contre les Grecs. Homère, pour exprimer son habileté à tirer de l'arc, suppose qu'Apollon lui-même lui avait donné un arc et des flèches, et lui fait jouer un rôle important. Il blesse Ménélas, et l'eût thé si Minerve n'eût détourné le coup. Mais enfin il tombe sous les coups de Diomède qu'il blesse legèrement, et qui punit son andace.

a. - Fils d'Alcanor et d'Hiéra,

et frère de Bitias. Virgile, qui lui donne une taille colossale, le peint appuyant ses larges époules contre les portes du camp troyen, qu'il fait tourner sur leurs gonds, pour empècher les Rutnles d'y pénétrer. Mais il a le molheur d'y enfermer Turnus, qui l'envoie bientôt rejoindre son frère.

PAN

3. - Fils de Mérops, eut trois filles, Mérope, Cléothère et Aédon. Pénélope nous apprend dans Homère que ces princesses perdirent leur père et leur mère par un effet du courroux des dienx, et que Vénus, touchée de pitié de les voir orphelines, prit soin de leur éducation. Les autres déesses les comblèrent à l'envi de leurs faveurs, Junon leur donna la sagesse et la beauté : Diane y joignit la grace de la taille; Minerve leur apprit à exceller dans tous les onvrages qui conviennent aux femmes; et quand elles furent nubiles, Vénus remonta au ciel pour prier Jupiter de leur accorder un henreux mariage. Mais, en l'absence de Vénus, les Harpyies enlevèrent ces princesses et les livrèrent aux Furies. Pausanias ajoute qu'on les nommait Camiro et Clytie, ce qui supposerait qu'on n'en comptait que deux. Suivant Ini , Pandare leur père était de Milet, ville de Crète, et fut complice non sculement du vol sacrilège de Tantale, mais aussi du serment qu'il fit pour cocher son crime. 1. Pandarée, d'Ephèse, père de

deux filles, l'une nommée Aédon et l'autre Chélidonée, maria l'atnée à Polytechne, de Colophon en Lydie. Les nouveaux époux furent heureux tant qu'ils honorèrent les dieux; mais s'étant vantés, un jour, qu'ils s'ainmient plus que Jupiter et Junon, cette déesse, offensée de ce discours, leur envoya la Discorde, qui les eut bientôt brouillés. Polytechne était allé chez son beau-père lui demander sa fille Chélidonée, que sa sœur avait envie de voir, et l'ayant conduite dans un bois, il lui fit violence. Celle-ci, pour se venger, apprit à Aédon l'insulte qui lui avait été faite, et l'une et l'autre résolurent de faire

manger au mari Itys sou fils unique. Polytechue, informé de cet attentat, poursuivit sa femme et sa belle-sœur insques chez Pandarée leur père, où elles s'étaient retirées ; et l'avant chargé de chaines, il le sit eter au milieu des champs, oprès lui avoir fait frotter tous le corps de miel. Aédon, s'étaut transportée dans le lieu où était son père, tôcha d'é-loigner les mouehes et les autres insectes qui le dévoraient; et une action si louable ayant été regardée comme un erime, off allait la faire mourir, lorsque Jupiter, tonché des malheurs de cette famille, les changea tous en oiseaux, comme dans la fable de Progné et de Philomèle.

2. - Fils de Mérops, était l'aide de Tantale dans ses vols et fit souvent pour lai de fanx serments. Il vola le chien d'or qui était devant le temple de Jupiter, et le donna à Tantale, qui nia l'avoir reçu; eu punition de ce vol . Pandarée fut changé en pierre. Pausanias paraît le confondre avec

le précédent.
PANUARONS (Myth. Ind.), reli-gieux très nombreux, et qui ne sont pas moins révérés que les saniassis. Les sont de la secte de Shiva, se harhouillent la figure, la poitrine et les bras avec des cendres de bouze de vache. Ils parcourent les rues, de-mandeut l'aumône, et chautent les louanges de Shiva, en portant un poquet de plumes de paou à la main, et le lingam pendu au cou : pour l'ordinaire ils ont aussi quantité de coliers et de bracelets d'outrachon. Le pandaron qui ue se vêt point de toile janne se marie et vit en famille. Celui qui fait vœu de chasteté s'ap-pelle Tabachi: il diffère du soniussi, en ce qu'il vit en société, soit avec sa famille, soit avec d'autres paudarons ; il témoigne sa reconnaissance à ceux qui lui font l'aumône, en leur donnaut des cendres de bois de sandal et de bouze de vaehe, qu'il dit rapporter des lieux suints. Le nom de Pandaron est collectif pour les religieux de Shiva, comme celui de Tadin pour ceux de Wishnou.

1. Pannés, fille d'Hercule Indien, à laquelle son père laissa un royaume en apanage. Elle donna son nom à cet état, le seul de l'Inde, dit Pline. qui fut régi par des femmes.

2. - Fille de Saturne et de la Lnne, et donée d'une rare beauté. Pannémon, la même fête que les Athénées; elle avait pris ce nom du grand concou s de peuple qui se

rassemblait pour la célébrer Pandémos, surnom de Vénus, qui signifie la vulgaire, la commune, en latin volgivoga. Selon Pausanias, Thésée introduisit son enlte à Athèses, lorsqu'il réunit toutes les tribus de l'Attique en un seul peuple. Selon d'autres. Solon lui bâtit un temple de la contribution payée par les femmes publiques. Pausanius dit qu'elle avait une statue à Thèbes . ainsi qu'à Elis, où elle était assise sur un bouc. Béger regarde comme. Vénus-Pandémos, celle qu'ou voit sur une pierre gravée, publiée par lui, et qui est dans un eliar attelé par un boue.

PANDRICES, nom de l'amour, commun sux Grecs et aux Egyp-. tiens. Il s'appliquait à celui des deux. Amours qui passe pour inspirer des désirs grossiers.

PANDERKĖS, qui voit tout, épithete d'Apollon. Rac. Derkein, avoir l'œil perçant.

PANDIARE ( Myth. Mah. ), chef de la religion, et juge souverain des Maldives. C'est le supérieur des Naybes, et c'est à son tribunal. u'on appelle de leurs sentences. Cependant il ne peut porter de ju-gement dons les affaires importantes, sans être assisté de trois ou quatre graves personnages qui savent l'Alcoran par cœur, et qui se nomment Mocouris. Ils sout au nombre de quinze, et forment son conseil. Le roi seul a le pouvoir de réformer les ingements de ce tribunal. Ce supérienr fait sa résidence continuelle dans l'isle de Malé, et ne s'éloigne jamais de la personne du roi. Voya CATIBES, NAYBES.

Panniculains, jours ausquels on sacrifiait à tous les dieux en com-

enun. On les nommait aussi Communicarii.

Pannies, fête en l'honneur de Jupiter. On croit qu'elle fut ainsi nonimée de Paudion qui l'avait instituée. D'autres donneut à cette fête ainsi qu'à son nom une autre origine.

1. Panson. Fils d'Erichthonius, succédais aon père sur le trois et à-thènes, environ l'an 1,35 evant 1.50. Le son termine inconduct du la comme de la fractation de la fra

2.— Fils de Cécrops 2, monts un letrine d'Athènes, après la mort de son père, vers l'au 1509 avant J. C., et régna 50 ans. Chiasé en royaume avec ses enfants par les Métionides, il se réfugia suprès de Pylas, roi de Mégare, dont il avait épousé la fille, et la mourut de moladie. Mais ses enfants revinrent à Athènes; et Egée, leur atué, se termit en possession du royaume.

 Un des fils d'Egyptus, tné par son épouse Callinice.
 Fils de Phinée et de Cléo-

pâtre. Son père, irrité par les calonmies de sa belle-mère, lui creva les yeux. Pannzonions, descendants de

Pannioni DES , descendants de Pandioni

Pandiancares (Myth. Ind.), brahmes du Tanjour et du temple de Cangivaron, qui composent tous les aus le Panjangam. V. Vaïntouers. Pandocus, capitaine troyen, blessé par Airs. Hiad. I. II.

i. Pandona, nom de la première femme, suivant la nythologie. Jupiter, irrité contre Prométhée de ce qu'il avait eu la hardiesse de faire un homme et de voler le feu du eiel pour animer son ouvrage, ordonna à Vulquin de former une femme du limon de la terre, et de la résenter à l'assemblée des dieux. Minerve la revêtit d'une robe d'une blancheur éblouissante, lni couvrit la tête d'un voile et de guirlandes de fleura qu'elle surmonta d'une couronne d'or. En cet état, Vulcain l'aurena lui-même. Tous les dieux admirèrent cette nonvelle créature, et chacun voulut lui faire son présent. Minerve lui apprit les arts qui conviennent à son sexe, celui entr'antres de faire de la toile. Vénus répandit le charme autour d'elle avec le désir inquiet et les soins fatigants. Les Graces et la déesse de la persuasion ornèrent sa gorge de colliers d'or. Mercure lui donna la parole avec l'art d'engager les cœurs par des discours insinuants. Enfin, tous les dieux lui ayant fait des présents, elle en reçut le nom de Pandore. Rec. Pan, tout; doron, don. Pour Jupiter, il lui donna une bolte bien close, et lui ordonna de la porter à Prométhée. Celui - ci, se défiant de quelque piège, ne voulut recevoir ni Pandore ni la botte, et recommanda bien à Enimethée de ne rien recevoir de la part de Jupiter. Mais, à l'aspect de Pandore, tout fut onblié. Epiméthée devint son époux; la botte fatale fut onverte, et laissa échapper tous les maux et tous les crimes dont le déluge a depuis inondé ce triste Univers. Epiméthée voulut la refermer; mais il n'était plus temps. Il n'y retint que l'Espérance qui était rès de s'envoler, et qui demeura sur

les bords.

2.—C'est aussi le nom de la mère de Deucalion, et de la terre qui four-

nit à tous nos besoins. 3. — Fille d'Erechthée.

Pannonus, fils d'Erechthée, roi d'Attique, et de Diogénéa, frère de Cécrops et de Méthon, gouvernait l'Embre.

PARIROSE, la troisième des filles de Cécrops. Minerve lui confia na jour à elle et à ses securs na dépòt, et elle fut la seule qui demeura fidelle à la désse. En récompense de sa piété, les Athéniens lui clevient, après sa mort, un temple auprès de celui

de Minerve, et instituèrent une fête en son honneur. Elle avait eu, ditou, de Mercure, un fils nommé Céryx.

Pannrosie, fête athénienne en l'honneur de Pandrose. Voy. Pan-

PANNUVIA, instrument à vent. dont , suivant Isidore . Pan était l'inventeur-

Pannysie, réjouissances publiques qui s'observaient en Grèce dans la saison où l'on ne pouvait plus tenir la mer.

Panéotalarques, magistrats qui présidaient aux fêtes solemnelles. PANEOYRIS, fête ou foire chez les Grecs, à laquelle se rendaient tous les peuples voisins, et où l'on célébrait des jeux.

Panenos, pierre précieuse, dont arle Pline . et qui , dit-on , rendait les femmes fecondes.

Panes, les satyres qui reconnais-

soient Pan pour leur chef. C'étaient les dieux des chasseurs, des bois et des champs PANOA (Myth. Afr.), idole des

noirs du Congo. C'est un baton de la forme d'une halleharde, avec une tête sculptée et peinte en rouge. PANGOUMÉ OUTRON (Myth.Ind).

fête qui se célèbre dans le temple de Shiva, en l'honneur de la déesse Parvadi son éponse, au mois de Mars.

PANHELLÉNIES , fêtes en l'honneur de Jupiter, instituées par Ea-cus, et renouvelées par Hadrien, auxquelles toute la Grèce devait participer.
PANHELLÉNIUS, surnom de Jupi-

ter, c.-à-d. protecteur de toute la Grèce. C'est sous ce nom qu'Hadrien fit bûtir dans Athènes un temple à Jupiter, et c'était lui-même qu'il prétendait désigner ninsi. PANHELLINON, surnom de Bac-

1. PANIA, surnom de Minerve ho-

norée à Argos. 2. - Nom de l'Espagne. Bacchus, avant assemblé une armée de Pans et de Satyres, soumit l'Ibérie (Enropéenne), et laissa Pan pour y commander, Celui-ci lui donna son nom, et l'appela Pania, d'où vint ensuite le nom de Spania. V. Es-

Panionies, fête en l'honneur de-Neptune, établie par les colonies ioniennes, sur le mont Mycale. en l'hoaneur de Neptune Héliconien. C'était là que se réunissaient tons les ans les Ioniens. Ce qu'il y avait de remarquable dans cette fête, c'est que si la victime vennit à meugler avant le sacrifice, ce mugissement. passuit pour un présage de la faveur spéciale de Neptone.

PANIONIUM, ville sacrée, ainsinonmée parceque les loniens étaient dans l'usage de s'y rassembler. Voy.

PANIONIES. PANIQUE (terrenr). Les Grecs ont attribué à leur dieu Pan l'origine. de cette terreur subite dont la cause est incontue. C'est ninsi que l'armée de Brennus, chef des Ganlois, pritla fuite. Mois Plutarqueet Polyen enrapportent l'origine au Pan égyptien. Selon le premier , les Pans et les Satyres, effravés de la mort d'O-. siris, massacre par Typhon, firent retentir les rivages du Nil de leurs. burlements; et depuis on appela terreur panique cette frayeur subite et. vaine qui surprend. Poty en assigne une autre cause, savoir, le strata-gème dont Pan, lieutenant général d'Osiris, se servit pour dégager l'armée de ce prince, surprise la nuit dans une vallée. Il leur ordonna de pousser des cris éponyantables, dont les ennemis furent si effrayés qu'ils prirent la fuite. Enfin d'autres attri-buent l'origine de ce mot à la terreur que Pan inspira sux Perses, en se faisant voir à lenr armée sous la figure d'un géant formidable ; terreur qui valut aux Athénieus la célèbre victoire de Marathon. Bochard prétend que Pan n'a passé pour être cause de ces terreurs, que parcequ'on exprime en hébreu un homme épouvanté par le mot Pan, ou Phan.

PANISOURS, petits pans, dienx champetres, qu'on croyait tout au plus de la taille des pygmées.

Panium, lieu situé près des sources du Jourdain, et dans lequel Hérode Si bâtir un temple de marbre en l'honneur de l'empereur Auguste.

PANJACABTAGUEL (Mrth. Ind.). c'est-à-dire, les einq puissances ou les cinq dieux. C'est ainsi que les Indiens expriment les cinq éléments qui, engendrés par le Créateur, concoururent à la formation de l'univers. Dien, disent-ils, tira l'air du néant. L'action de l'air forma le vent. Du choc de l'air et du vent naquit le feu. A sa retraite, celui-ci laissa une humidité, d'où l'eau tire son origine. De l'nnion de ces puissances résulta une crasse; la chaleur du feu en composa une masse qui fut de la terre.

PANJANOAM (Myth. Ind.), almanach des brahmines, où sont marqués les jours heureux et malheureux, et dont les Indiens se servent pour réeler leur conduite. Si le jour où ils ont quelque affaire importante à entreprendre est marqué comme malheureux, ils se garderont bien de faire aucune démarche ; cequi leur fait souvent perdre les meilleures occasions. La superstition sur cet article est poussée si foin, qu'il y a, dans le Panjangam, des jours où le bonheur et le analheur ne durent que quelques heures. Il y a même un Panjangam particulier pour marquer les heures du jour et de la nuit heureuses ou malheureuses.

PANJANS ( Myth. Ind. ), prêtres indiens, V. RAULINS.

PANNONIE. (Iconol.) Elle est figarée sur les médailles par deux fignres de femmes vêtnes à cause de la froideur du elimat; elle tient à la main des enseignes militaires, pour caractériser la vaillance de ses habitants.

PANNYCHIE, fontaine imaginaire que Lucien place dans l'isle des Songes.

PANOMPHÉE, surnom de Jupiter, arceque ses louanges sont dans la bouche de tont le monde (rac. Pas, toute; omphé, voix); ou parcequ'il était adoré de tons les peuples, à chacun desquels il rendait des oraeles dans leur propre langue, mais surtout parcequ'il était l'auteur de toutes les divinations, ayant entre les mains les livres du destin dont il révélait plus on moins, selon son plaisir, à ses prophètes.

1. PANOPE, une des Néréides, reeommandable par sa sagesse et par l'intégrité de ses mœurs.

2. - Fille de Thésée, mariée à Hercule, dont elle eut un fils qui

prit le nom de sa mère.

5. - Jenne Sicilien qui accom gnait le roi Aceste à la chasse. Il fut un des concurrents aux prix de la course proposés par Enée à l'occasion de l'anniversaire de la mort de son père Anchise.

1. PANOPÉE; e'est ainsi que Virgile appelle la néréide Panope.

2. - Père d'Eglé que Thésée épousa. 3. - Fils de Phocus et d'Astéro-

pée, Phocéen, donna son nom à la ville de Panope. Il aceompagna Amphytrion dans la guerre contre les Télébæens, et assista à la chasse du sanglier de Calydon. De lui descendait Epéus, constructeur du cheval de bois; et de son frère Crissus, avec lequel il se disputa dans le sein de sa mère, Strophius et Pylade. PANOPTÈS, qui voit tout, sur-

nom de Jupiter. Rac. optomai, je vois

PANOTHÉE, prêtresse d'Apollon, qui vivait du temps d'Abas ou d'Aerise. On lui attribue l'invention des vers héroïques.

PANTABBB, pierre fabuleuse, à laquelle quelques auteurs ont attribué la propriété d'attirer l'or, comme l'aimant attire le fer. Le crédule Philostrate, dans la vie d'Apollonius, en raconte bien d'autres merveilles L'éclat en est si vif, dit-il, qu'elle ramène le jour au milien de la nnit; mais ce qui est plus étonnant encore, cette lumière est un esprit qui se répand dans la terre et attire insensi-blement les pierres, précienses sans doute; plus cette vertn s'étend, plus elle a de force, et toutes ees pierres dont la Pantarbe se fait une ceinture, ressemblent à un essaim d'abeilles qui environnent leur roi. Mais de peur qu'nn si riche trésor ne devint trop vil, non sculement la nature l'a

to the control of the

PANTÉNEITE, chef des prêtres de Neith, en Egypte. Voyez ce mot. PANTHÉE, fils d'Otrée, prêtre d'Apollom, périt la dernière nuit de Troie, sous les yeux d'Enée. Enéid.,

Panthées (Iconol.), divinités qui étaient ornées des symboles de plusieurs divinités réunies. Ainsi les statues de Janon tenaient quelque chose de celles de Pallas, de Vénus, de Diane, de Némésis, des Parques. On voit dans les arciens monuments une Fortune allée qui tient de la main droite le timon, et de la gauche la corne d'abondance, tandis que le bas finit ea tête de bélier. L'ornement de so tête est une fleur de lotus qui a'élève entre deux rayons, marque d'Isis et d'Osiris. Elle a sur l'épaule le carquois de Diane, sur la poitrine l'égide de Minerve, sur la corne d'abondance le coq de Mereure, et sur la tête de bélier le corbeau d'Apollon. Les médailles offrent aussi des Panthées ou têtes chargées de divers attributs. Telle est celle qui se trouve sur la médaille d'Antonin Pie, et de la jeune Fanstine, qui est tout ensemble Sérapis par le hois-seau qu'elle porte, Soleil par la coulenr des rayons, Jupiter Ammon par les deux cornes de hélier, Pluton par la grosse barbe, Neptane par le trident, Esculape par le serpent entortillé autour du manche. On croit, avec assez de raison, que ces Pan-thées doivent leur origine à la snperstition de ceux qui, ayant pris plusieurs dieux pour protecteurs de feurs maisons, les rénnissaient tous dans une même statue, qu'ils ornaient des différents symboles de ces déités.

PANTRÉON, temple en l'honneur de tous les dienx. Le plus fameux de tons les édifices de ce genre est celui qui fut élevé par les soins d'Agrippo, gendre d'Auguste. Il le fit construire d'une forme ronde, soit pour éviter, dit plaisamment Lucien, toute dispute de préséance entre les dieux, soit comme l'observe Pline, parceque la convexité de sa voûte représentait le ciel. Ce temple était couvert de briques, et, soit au-dehors, soit au-dedans, revêto de morbres de différentes couleurs. Les portes étaient de bronze les poutres enrichies de bronze doré et le faite du temple couvert delames d'argent, que Constantin fit transporter à Constantinople. Il n'y avait point de fenêtres; le jonrn'y entrait que por une ouverture pratiquée au milien de la voûte. Dans l'intérieur du temple, on avait pratiqué un certain nombrede niches pour y pla-cer les statues des divinités princi-pales. On y distingunit celle de Mirve en ivoire, chef-d'œnvre de Phidias, et celle de Vémus, qui avait à chaque oreille une moitié de cette perle préciense dont Cléophtre avait fait dissoudre la pareille dans du vinaigre. Quoique ce temple fut consacré à tous les dienx, il était cependant partieulièrement dédié à Jupiter le Vengeur. Il y en avait un autre à Rome dédié spécialement à Minerve Medica, on déesse de la médecine. Athènes se vantait anssi d'en posséder un qui ne le cédait pas de beaucoup à celui d'Agrippa. Enfin , on oroit que le temple de Nismes , qu'on dit avoir été dédié à Diane , était un panthéon. Il y avait donze niches, dont six restent encore sur pied. Cétait une édifice consacré aux douze grands dieux, et pour cela quel-ques uns l'ont appelé Dodécathéon: PANTHÈRE, animal favori de Bacchus, et qu'on tronve souvent représenté sur ses monuments, parceque , dit Philostrate , des nourrices de ce Dieu avaient été changées en pun-

with the same

thères, ou, selon d'autres, parceque cet animal aime les raisins. La panthère est aussi un attribut de Pan, qui peut-être a pris son nom d'elle.

PANTRIUS, un des fils d'Egyp-Panthoines, Euphorbe, fils de

Pantlus, que Pythagore prétendait avoir été au siège de Troie. 1. PANYHUS, père d'Euphorbe. 2. — Père de Polydamas.

Pantica, la mêmeque Panda. V.

PANDA. PANTIDYE, princesse de Lucédémone, qui, au rapport du poète Eumelus, eut une intrigne avec Glaneus lorsqu'elle était fiancée à Thestius, roi d'Etolie, et déjà se trouvait enceinte de Léda lorsqu'elle

fut conduite à son époux. - Voy. GLAUCUS. PANTOCRATOR. VOY. PANCRATES. PAON. ( V. JUNON.) Iconol. Un poon qui étale ses plumes, symbole

de la vanité. (Voy. ce mot.) Sur les médailles, le paon désigne la consémarque celle des princes.

Paon-Nour (Myth. Ind.), fête qui tombe la veille ou le jour de la

nouvelle lune du mois de Novembre. C'est la grande sète du temple de Tirousamaley, parceque c'est dans ce jour que parut la montagne sur laquelle oc temple est situé. Les chivapatis la célèbrent dons tontes les pagodes de Shiva. Elle dure neuf jonrs; es pélerins accourent à Tironnamaley de toutes les parties de la côte . et il s'y tient une grande foire. L'histoire de Tirounamaley est

très célèbre dans la religion des Gentils; elle occupe tont un pouranon. Le temple est construit sur une montagne sacrée , parcequ'elle représente Shiva; ee dernier y descendit en colonne de feu, pour terminer une dispute de préséance élevée entre Wishnou et Brouma. Shiva, pour perpétuer la mémoire de cet événement, changea la colonne enflammée en une montagne de terre, et voulut que ses sec-tateurs la révérassent. C'est à cause de son premier état qu'ils allument our le sommet un grand feu qui duce

pendant la neuvaine; ils le placent dans un immense chaudron de cuivre. et l'entretiennent avec du beurre et du camphre, qu'on y envoie de tous cotés. La mèche est composée de plusieurs pièces de toile de soixantequatre coudées ebacune. Les brabines ont soin de ramasser le mare de ce feu, dont ils font des présents à leurs bienfaitenrs, qui tous les jours s'en mettent un peu sur le front. C'està l'imi-tation de ce feu sacré que les chivapatis font chez eux un grand gâtean de pate de riz, petri seulement avec de l'esu; il font un trou dans le milien, qu'ils remplissent de beurre, et y ollument une petite mèche; ensuite ils adorent ce feu, jeunent tonte la jonraée, et, après six heures du soir, ils mangent cette pâte avecquelques fruits.

Les wishnoupatis ont une très grande sète le jour de cette même pleine lune; elle ne diffère de l'antre que par son objet; de manière que les deux scotes la eclobrent ensemble. On mlume des feux de joie devant les temples; les rues et les maisons sont illuminées, et on porte les dieux processionnellement. Les wishnoupatis disent que e'est le jour de la pleine lune de ee mois que Wishnou prit la forme d'un brahme nain, et relégua le puissant géant Mahabéli dans le Padalon; que ce géant, pendant qu'il gouvernait, aissant beaucoup les illuminations fournissaità chaque muison un calon d'huile, le douzième d'une pinte, afin de satisfaire son gout, et qu'en allant au Padalon il pria Wishnou de vouloir bien faire continuer sur la terre les usages qu'it avait établis. Ce dieu le lui promit, et lui permit en même temps de revenir tontes les années à pareil jour ofin de voir par lei-même s'il était fidèle à sa promesse.

C'est pour cette raison que l'illumination se fait, et que les enfants , tenant du feu dans la main , se divertissent dans les rues en crient : Mahabėliro.

PAOUAOUCI (Myth. Amérie.), enchantements on conjurations, an moyen desquels les naturals de la Virginie prétendent faire paraître des nuages et tomber de la pluie.

PAPA, surnom d'Atys.

Papas, nom des grands-prêtres chez presque tous les peuples orientaux, chez les Indiens, en Amérique et au Pérou. Le grand-prêtre des Mexicaius s'appelait aussi papa, et c était lui qui onvrait le sein des hommes qu'on sacrifiait aux dieux. PAPHIA, surnom de Vénus. Le

type représentatif de la Vénus Paphienne était une pierre taillée en borne : les médailles de Sardes et de Paphos nous en offrent l'empreinte.

PAPHLAGONIUS, ruisseau qui cou-lait au pied du mont Ida. Selon les poètes, il s'était formé du sang de Memnon, tué par Achille. Рагнов, ville de l'isle de Chypre,

lus particulièrement consacrée à Venus que le reste de l'isle. Le temple qu'elle y avait était de la plus grande magnificence. La vénération qui y était attachée s'étendait même jusqu'à ses prètres. Caton en fit of-irir au roi Ptolémée la grande prètrise, s'il voulait céder Chypre aux Romains, regardant cette dignité comme le dédomniagement d'un royaume. Les ministres de ce temple n'immolaient point de victimes; le sang ne coulait jamais sur leurs autels; on n'y brûlait que de l'encens, et la déesse n'y respirait que l'odeur des parfums. Elle y était représentée sur un char conduit par les Amours, et tiré par des cygnes et des colombes. L'éclat de l'or et de l'azur qui brillaient de tontes parts le cédait encore à celui des arts. Les chefs-d'œuvres des plus grands maîtres attiraient seuls toute l'attention. La délicieuse situation et les charmes du climat avajent sans doute contribué à établir l'opinion de ceux qui y fixaient l'empire de Véuus et le séjour des plaisirs. Tacite parle d'un autel merveilleux qu'on y admirait, et sur lequel on offrait un feu qu'aucune pluie ne pouvait éteindre, quoiqu'exposé à toutes les injures de l'air.

PAPHUS, fils de Pygmalion et d'une fenime que la fable suppose avoir été auparavant une statue d'ivoire. Ce fut lui qui bâtit Paphos, et lui donna

2. - Fils de Cinvre.

PAPIER. (Myth. Mah.) Le papier, et sur-tout celui qui est écrit. est nue chose sacrée pour les Mahométans. Ils tiennent ponr déshonnète de le brûler, déchirer ou jeter, surtout de s'en servir à des usages sales, à cause, disent-ils, que le nom de dieu, ou celui des saints, peut être écrit dessus ; et si ce n'est pas du papier écrit, il sert à écrire les choses vénérables, comme les matières de la religion et de la morale. les lois divines et lumaines, etc. Chardin.

Papillon (Le). (Iconol.) Symhole de l'étourderie, de la légèreté et de l'inconstance. L'amour etles plaisirs sont souvent représentés avec les atles de papillon. Chez les anciens , le papillon était aussi le symbole de l'ame, que les Grecs appelaient Psychè. Sur d'anciens monuments, on trouve Cupidon tenant par les ailes un popillon, qu'il tourmente et qu'il déchire, pour exprimer l'escla-vage d'une ame dominée par l'amour. Cupidonest encorereprésenté tenant d'une main son arc handé, et brulant de l'autre main, avec une torche ardente, les alles d'un papillon.

Pappée, nom du Jupiter des Sevthes, dont la Terre était la femme, le même que le Ciel

Pappositénus, aïeul de Silène. Celui-ci était représenté avec une barbe touffue qui lui fermait la bouche, et un visage effrayant qui lui donnait plus l'air d'une bête que d'un

PAPRÉMIS, ville d'Egypte, où Mars était honoré d'un culte particulier. Le jour de sa fête, des le lever du soleil, un certain nombre de prêtres transportaient la statue du dien dans son reliquaire d'or, sur un char à quatre roues, de son temple dans une chapelle voisine, et de cette chapelle au temple; d'autres, armés de massues, se portaient aux portes, tandis qu'un troisième corps, muni des memes armes, se rangeait en ligne en face des prêtres qui gardaient l'entrée. Pentré. Ceux-ci refusant de les admetre, ou en vensit aux coups, et il en résultait une songlante hotaile de beaucoupé en mode perdait la vic. Cet usage barbare se pratiquait en mémoire de ce que Mors, élevé au-deliors, étant venu voir sa mère dans cett ville, lès serviteurs, qui ne le comazissaient par, lui richisternal l'entité de la comazissaient par, lui richisternal l'entité de la comazissaient par, lui richisternal l'entité de l'entité de la comazissaient par, lui richisternal l'entité de l'entité d

PA-QUA, on TA-QUA (Myth. Chin.), art de consulter les esprits. Il va plusieurs méthodes établies pour crtte opération; mais la plus com-mune est de se présenter devant une statue, et de brûler certains parfums, en frappant plusieurs fois la terre du front. On prend soin de porter près de la statue nne botte remplie de spatules d'un demi-pied de longueur, sur lesquelles sont gravés des caractères énigmatiques qui passent pour antant d'oracles. Après avoir fait plusieurs révérences, on la isse tomber au hasard nue des spatules, dont les caractères sont expliqués par le bonze qui préside à la cérémonie : quelque-fois on consulte une grande pancarte qui est attachée contre le mur, et qui contient la clef des caractères. Cette opération se pratique à l'ap-proched'une affaire importante, d'un voyage, d'une vente de marchandises, d'un moringe, et dans mille autres occasions, pour le choixd'un jour heureux, et pour le succès de l'entreprise.

reux, et pour le succès de l'entreprise.

PARABARAVASTU (Myth. Ind.),
nom de l'Etre suprème dons quelques
contrées de l'Inde.

PARABOLATES, gladioteurs qui s'exposaient à combattre contre les hêtes féroces. Rac. Paraballein, se précipiter.

PARABRAHMA (Myth. Ind.), le premier des dieux de l'Inde. Un jour il ent envie de paraltre sous une figure sensible, et il se fit homme. Le premier objet de son apparition fut de concevoir un fils, qui lni sortit de la bouche, et qui s'appela Maizo. Il en eut deux autres apris, dont l'un, nommé Wishnou, Tome II. lui sortit de la poitrine, et l'autre. nommé Brahma, lui sortit du ventre. Avant de redevenir invisible, il assigna des demeures et des emplois à ses trois enfants. Il mit l'ainé dans le premier ciel, et lui donne un empire absolu sur les éléments et sur les corps mixtes. Il placa Wishnou au-dessous de son frère ainé, et l'établit le juge des homnies, le père des pauvres, et le protecteur des malheureux. Brahma eut pour son partage, le troisième ciel, avec l'intendance des sacrifices et des antres cérémonies de la religion. Ce sont là les trois dieux que les Indiens représentent en une idole à trois têtes sur le même corps, pour signifier mys-térieusement qu'ils viennent tous trois d'un même principe.

PARAMS. (Myth. Stam.) Les Siamois placent le leur dans le plus haut ciel, et le divisent en huit diffférents degrés de béatitude. Le clel, dans leur idée, est gouverné comme la terre. Ils y mettent des pays indépendants, des peuples, des rois; on y fait la guerre, on y donne des ba-tailles. Le mariage même n'en est pas banni, du moins dans les première, seconde et troisième demeures, où les saints penvent avoir des enfants. Dans la quatrième, il sont au-dessus des désirs sensuels, et la puretéaugmente ainsi jusqu'au dernier ciel qui est proprement le paradis, nommé Nirupan dons leur langue, où les ames des dieux et des saints jouissent d'un bonheur inaltérable.

Myth. Ind. Les labitants de detaide. Camboy, a dunia presqu'ille un-deli du Gange, comptent jusqu'à vignices pet ciera, placei les unsufficies pet ciera placei les unsufficies pet ciera placei les unsufficies pet ciera petroli production de la plupart de ces ciera est assec conforme à et que les massivation d'avec de copa. Le qu'ille montent de la plupart de ces ciera est assec conforme à et que les massivations de la plupart de ces ciera est assec conforme à et que les plus de la plus de l

hommes vertueux, mais encore aux ames des bêtes, des oiseaux, des inscetes et des reptiles qui, dans leur espèce, auront vécu conformément à l'instinct de la nature et à l'intention du Créateur. De cette opinion, I'on peut conclure que les habitants de Camboye supposent que les bêtes, non seulement ont une ame, mais encore une espèce de raison, rue moins parfaite que celle des

Myth. Chin. Les habitants de l'isle Formose croient que les gens de bien, après leur mort, passent sur un pont fort étroit fait avec une sorte de roseau nommé bambou, qui les conduit dans un lieu de délices ou ils gontent tous les plaisirs qui peuvent flat-

ter les sens

Myth. Pers. Le paradis des Parsis, on Guèbres, rassemble tons les plaisirs que l'on peut goûter en ce monde, avec cette exception cependant, que la volupté des sens s'y trouve dégagée de la grossièreté que les hommes charnelsont coutume d'y nièler. Dans ce paradis, au rapport de Hyde, il y a des filles d'une beauté si ravissante, que le bonheur suprême consiste dans leur seule vue. Ces filles ont toujours été vierges, doivent l'être toujours, et ne sont faites que pour les yeux : Virgines nec defloratæ, nec deflorandæ, sed in-tuendæ.

Myth, Mah, Suivant l'Alcoran il y a sept paradis; et le livre d'Azar ajonte que Mahomet les vit tous, monté sur l'alborak, animal de taille moyenne, entre celle de l'ane et celle dumnlet; que le premier est d'argent fin; le second d'or; le troisième de pierres précieuses, où se trouve un ange, d'une main duquel à l'autre il y a soixante-dix mille journées, avec un livre qu'il lit toujours; le quatrième e it d'eméraudes; le cinquième de crystal ; le sixième de couleur de feu, et le s ptième est un jardin délicieux arrosé de fontaines et de rivières de lait, de miel et de vin, avec diversarbrestouours verds, et chargés de fruits dont les pepins se changent en des filles si bellas et si douçes, que si l'une d'elles avait craché dans lamer, l'ean n'en aurait plus d'amertume. Il ajoute que ce paradis est gardé par des anges, dont les uns ont la tête d'une vache qui porte des cornes, lesquelles ont quarante mille nœnds, et comprennent quarante journées de chemin d'un nœud à l'autre. Les antres anges ont soixante-dix mille bouches : chaque bonche soixante-dix mille langues , et chaque langue loue Dieu soixantedix mille fois le jour en soixante-dix mille sortes d'idiômes différents. Devant le trône de Dieu sont quatorze cierges allumés qui contiennent cinquante journées de chemin d'un bout à l'autre. Tous les appartements de ces cieux imaginaires scront ornés de ce qu'on peut concevoir de plus brillant. Les croyants y seront servis des mets les plus rares et les plus déli-cieux, et épouseront des houris ou jennes filles, qui, malgré le commerce continuel que les musulmans auront avec elles, scront toujours vierges; paroù l'on voit que Mahomet fait consister toute la béatitude de ses prédestinés dans la volupté des sens.

Les bienheureux entrés dans le paradis, vont s'asseoir sur les bords du grand Kausser, fleuve de délices. Ce fleuve est couvert d'un arbre de la plus immense grandeur dont on puisse jamais se former l'idée, car une feuille seule est si grande qu'un homme qui courrait la poste cin-quante mille ans durant, ne pourrait pas encore sortir de dessons son om-brage. Maliomet et Ali sont les échansons du nectar délicieux de ses ondes. Ils en servent dans des vases précieux , se trouvant par-tout montes sur des Pay dul dul , animaux qui ont les pieds de cerf, la queue de tygre et la tête de femme, et suivis de troupes innombrables de femmes célestes, corps d'une ravissante beauté, et créés exprès pour le plaisir des élus. Chardin.

Myth. Afr. La plus grande partie des Nègres de la Côte-d'Or s'imaginent qu'après leur mort ils iront dans un autre monde, où ils occuperont le même rang que dans celui où ils vivent. Ils sont aussi persuadés que toutes les chooses que leurs parents sacrifieron 1 pour honorer leurs finarianiles leur seront renta de la leur seront renta de leur seront renta de la leur de la companya de qu'une dése fort grossière d'une autre vie, ainsi que des paines et des récompenses qu'on doit y receroir. L'un deux demands un jour naivement au voyageur Robiens et ly bouffe et des Preisis — Les habitants du royaume de Beuin, en Afrique, croient que le paradis et dans quel-

que endroit de la mer. Myth. Amér. Plusieurs sanvages du Mississipi sont persuadés que, pour récompense de leur valeur et de leur probité, ils seront transplantés, après leur mort, dans un pays heureux où la chasse sera bonne et abon dante.-Le paradis des habitants de la Virginie consiste dans la possession de quelques misères, comme du tabac et une pipe, et dans le plaisir de chanter et de danser avec une couronne de plumes et un visage peint de diverses conleurs. Tel est, selon leurs idées, le prix de la vertu et le suprême bonheur. Ce lieu de délices est situé à l'occident, derrière les montagnes; et quelque mince que soit la félicité que l'on y goûte, ils la tronvent cependant trop grande ponr le menu peuple : il n'y a que les werowances et les prêtres qui pnissent entrer dons ce paradis. -Les Floridiens qui habitent aux environs des montagnes d'Apalachie, croient que les ames des gens de bien s'élèvent vers les cieux après la mort,

et tiennent rang parmi les étoiles. My lib. Mex. Les Mexicaias croyaient que le paradis était situé croyaient que le paradis était situé banhen recus qui avaient été tinés en combattant courageasement pour la partie occupient le rang le plau ditingué: après ens étaient placés les partie occupient le rang le plau ditingué: après ens étaient placés les l'Honneur des dieux. Il est nutile de dire que les Mexicains, qui admettaient des récompenses après ettie on ne sait rien de particulier de leurs opinions sur l'euter. Panatos, vaisseun sseré d'Athènes, qui était l'objet d'une rémoiton susquière, et n'était employé que pour des flières importanted état ou de religion. L'origine en est incertaine. Suitade a luir d'un incertaine. Suitade a luir d'un incertaine. Suitade a luir d'un l'entendent qu'on appelait nassi Paralos le vaisseun sur lequel Thésée, vains apatrie les jeunes filles que ce monstre devait dévorer.

PARALUS, héros qui passait pour avoir le premier navigué sur une galère ou vaisseau long.

PARAMON, surnom sous lequel les Eléens faisaient des libations en l'honneur de Mercure, parcequ'ils avaient placé son temple dans une

Paranéré, la sixième corde de la lyre dédiée à Jupiter.

campagne sablonense.

PARANYMPHE. 1°. Chez les Grees. c'était une espèce d'officier qui dans les mariages , règlait les ré-jouissances et les détails du festin. Il était spécialement chargé de la garde du lit nuptial. 2°. Chez les Romains, on donnait ce nom à trois jeunes garcons qui conduisaient une nouvelle mariée à la maison de son mari. Pour être admis à cette cérémonie, ils devaient avoir leurs pères et mères vivants : un des trois morchait devant, ayant à la main une torche de pin, et les denx autres soutenzient la nouvelle mariée, après laquelle on portait une quenouille Le paronymphe, chez les Hébreux, était, auprès de l'époux, l'ami de l'époux, celui qui faisait les honneurs de la noce, et conduisuit l'épouse chez l'époux.

PARASTI (Myth. Ind.), Shira rinnisont leed kus seets. Voy. Shira. Quelques philosophes indiens préendent que Parashira et Parashira en Parashira et Parashira en deux êtres parfaits, supérieurs en deux êtres parfaits, supérieurs à Shira qu'ils produisirent por leur toute-puissance sinsi que Wishnou et parasimo de la comparasión de la c

nvec ses attributs, il paralt qu'on doit les regarder comme le même dieu. Parashiva (Myth. Ind.), Shiva

PARASHIVA (Myth. Ind.), Shiva rénnissant les deux sexes. V. Shiva. PARASHTES, ministres subulternes

des dieux. C'étaient eux qui ramassaient et choisissaient les froments destinés au culte. De là le nom de parasite, c'est-à-dire, qui a soin du bled. Rac. Para, à côté, et sitos, froment. Presque tous les dieux avaient lenrs parasites, lesquels faimient aussi certains saerifices avec les femmes qui n'avaient eu qu'un mari. Ces parasites étaient en honneur à Athenes, avaient séance parmi les principaux magistrats, et part aux viandes des sacrifices. Ces ministres répondaient aux épulons des Romains. Dans la suite, ce nom dégénéra ; mais il n'est pas aisé d'assigner l'époque où ces parasites, dont les fonctions entraient dans le culte des dieux, commencèrent à tomber dans le décri. Il y a toute apparence qu'ils s'avilirent, en se ménageant l'entrée des grandes maisons à force

de basses flatteries. Parasition, lieu où l'on enfermait

les grains offerts aux dieux.

Parassourama(Myth.Ind.), nom
de Wishnou dans sa huitième incar-

PARASTATÈS, favorable. Surnom d'Hercule. Rac. Paristhémi, ad-

PARAXATI (Myth. Ind.), déesse créée par Dieu mème, mère de Brahma, son fils aîné, qu'elle épousa. V. BRABMA. Ses deux autres filsétaient Wishnou et Rutrein.

PARCIMONIE. (Iconol.) C'est une fenime d'un âge mâr, vêtue d'habits simples et sons ornements. Elle tient un compas et une bourse pleine, mais liée, avec cette inscription: In melius servat, pour une meilleure occasion.

PARDALIDE, peun de panthère, que porte souvent Bacclus et ceux de sassite, au lieu de la Nébride on peun de faon.

PARGOUTÉE (Myth.Ind.), nom de la première femme, snivant les Bamians. V. Pourgus. PARDON. (Iconol.) Cochin le symbolise par un homme blesse à la poitrine, qui lève les yeux au ciel et brise une épée. V. CLÉMENCE.

t. Paréa, surnom de Minerve, dont la statue était dans la campagne, sur le chemin qui allait de Sparte en Arcadie.

 Nymphe dont Minos, roi de Crète, ent Néphalion, Eurymédon, Chrysès et Philolaüs.

Parésius, compagnon du devin Phinée. Apollon. Argon. Parènnes, ou Synhopès. Onap-

pelait ainsi les nouvelles divinités , c.-à-d. les hommes qui après leur mort étaient mis an rang des dieux. PARENTALES, solemnités et ban-

queta que les anciena faisient aux obsèques de Irur; porents et amis. 
Doide en attribue l'établissement à 
Doide en attribue l'établissement à 
plitas. Ces abeninités réminissionat 
non sealement les parents du mort, 
mais encore les amis, et souvent tons 
les habitunts des différents cantons 
soint cette fête durrant le mois de 
Mai, et les Romains au mois de 
Mai, et les Romains au mois de 
Janvier. Les uns et les autres faiJanvier. Les uns et les autres faidans lespuels on ne servait presque 
dans lespuels on ne servait presque 
que des légames.

Parès, déesse qui, selon quelques auteurs, est la même que Palès. Ils dérivent son nom de parere, produire, enfanter, parcequ'elle influait sur la fécondité des brebis et des autres animaux.

Pensastikono I., sirinitá allagoripe, fille de Semmel et de la Nuir. Elle fut métmorphosé en totres, pour avoir écontéle flutterie de Visitosis. Les Expiress, suivent Petrity, ho primeir tassés avec me petros, pour avoir est de la contra de resistant de la contra de la contra de conservacion pour le travail. Goltaire I I désigne plu me ferme dont les lers soui sus settos, et qui porte contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del de l'autre une boologe de sable renversée, pom exprimer le temps perdu. On peut lui donner pour emblème l'auna, un le prossens, Voice comme le peint un meraliste, le comqui a 1 Liri dons et marche à par qui a 1 Liri dons et marche à par qui a 1 Liri dons et marche à par comptés, couverte d'une robe de tole d'azigarée, portée par le sonnieri, apparsant sur le firsa de la faiu, avant les mières pour suite, passant le printeruje de son ige sur un lit le printeruje de son ige sur un lit per l'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre L'autre d'autre d'autre

Paris, nommé aussi Alexandre, était fils de Priam roi de Troie, et d'Hécube. On prétend qu'il fait appele Alexandre, parecqu'étant fort et robuste, il donnait souvent la chasse aux voleurs. Hécube, étant grosse de lui, songea qu'elle portait dans son sein un flambeau qui devait un jour embraser l'empire troyen. Les devins consultés répondirent que l'enfant dont la reine devait acconcher conservit un jour l'embrasement de Troie. Sur cette réponse, Priem donna Paris, aussitot après sa naissance, à un de ses domestiques pour s'en défaire. Hé-cube, plus tendre, le déroba et le confia à des bergers du mont Ida, en les priant d'en avoir soin. Bientôt le jeune pasteur se distingua par sa boune mine, par son esprit et par son adresse, et se fit aimer d'Œnone, qu'il épousa. ( V. (Enonz , Contents. ) Aux noces de Thétis et de Pélée, la Discorde avant jeté sur la table la fatale pomme d'or, avec l'inscription, A la plus beile, Junon, Minerve et Vénus la dispntèrent et demandèrent des juges. L'affaire était délicate; et Jupiter, craignant de compromettre son jugement, envoya les trois déesses, sons la conduite de Mercure, sur le mont Ida, pour y subir le jugrment de Pàris, qui avait apparemment la réputation d'être grand connaisseur. Les déesses parurent dans l'équipage le plus galant, et n'omirent rien de ce qui pouvait

él·louir on séduire leur juse. On ajoute même que Paris , pour juger cuplus grande contaissance de couse, exigea qu'aneno veile importun ne derobat à son examen les le autés des trois solliciteuses. Junon promit le pouvoir et la richesse; Minerve, le savoir et la vertu; et Vénus , la possession de la plus belle personne de l'univers. Cette promesse et la beanté supérieure de Vénus lui fireut adjuger la ponime, et, des ce moment Junon et Minerve, confondant leur ressentiment, jurèrent de se venger, et travaillèrent de concert à la ruine des Troyens. Quelque temps après, une aventure fit recon-naltre Paris. Un des fils de Priam lui ayant enlevé un taureau, pour le donnerà celui qui remporterait le prix dans les jeux funebres qu'on devait célébrer à Troie, il y alla lui-mème, combattit contre ses frères et les vainquit. Déiphobe, ou, selon d'autres, Hector voulut le tuer. Mais dances factor vontage test factor. Paris, ayant montré les langes avec lesquels il avait été exposé, fut reconnu par Priam, qui le reçuit avec leaucemp de joie; et eroyant que l'oracle était faux, parcequ'il avait atteint les trente ons avant lesquels il devoit causer la perte de sa patrie. il le fit conduire au palais. Dans la suite , Priam l'envoya en Grèce , sous prétexte de sacrifier a Apollon L'aplinéen, mais en effet pour re-cueillir la succession de sa tante Hesione. Dans le voyage , il devint amoureux d'Helène, et l'enleva. (V. HÉLÈNE.) Durant la traversée, le vieux Nérée lui prédit les malheurs qui seraient la suite de cet enlèvement. Peudant le siège de Troje, il combattit contre Ménélas, fut souvé par Vénus, et refusa de rendre Hélène anx termes de la convention qui avait pricédé le combat , blessa Diomède, Machaon, Antilochus, Palamède, et tua Achille. Et si l'on en croit le témoignage du phrygien Dares quidit l'avoir vu , Paris était nn fort hel homme ; il avait le teint blane, de beaux yeux, la voix douce et la taille belle. Il était d'ailleurs promt, hardi et vaillant, consuse

le dit souvent Homère; et si son frère Hector et les capitaines grecs lui reprochent quelquetois sa beauté, et lui disent qu'il est plus propre anx jeux de l'Amour qu'à ceux de Mara, c'est un langage qu'il ne faut aux seux de l'Amour qu'à ceux de

pas prendre à la lettre. (Iconol.) Les artistes anciens ont souvent représenté la figure de Paris. Pline rapporte qu' Euphranor l'a peint de manière à ce qu'on pouvait à-la-fois y reconnaître l'ar-bitre des trois déesses, le séducteur d'Hélène et l'assassin d'Achille. Dans la villa Ludovisi, il y a un bas-relief qui représente Paris et Œnone. Celleci est coiffée d'une espèce de Bonnet, tel que le portent ordinairement les femmes sur les monuments. Un camée du cabinet national, qui repré-sente un homme et une femme en Lonnet phrygien, paraît être Paris et (Enone. Winckelman a publié, dons ses monumenti inediti, une pierre gravée qui représente Paris comme berger des troupeaux de son père Priam; il tient le pédum. Qual-tani a publié une tête de Pàris et uue statue du même qui appartenait à M. Jenkins, et qui maintenont est une des plus belles du musée Pio-Clémentin. Dans la villa Ladovisi, il y a un besu buste de Pâris, deux fois plus grand que nature. Il a la poitrine couverte de la chlamyde. La tête a tout-à-fait les traits d'une femme.

Pans Bouchardon, dansl'exécution de la belle fontaine de la red Grenelle, l'areprésent é souls forme d'une belle foume, assies au rus proue de vaisseau, avec une conrounc de tours sur la tite et un seçtrue da main. Elle reparde avec complaisance la Seine et la Marne, qui, couche d'assesse est pieds, parsissent se filiciter de contribuer à l'ornement et à l'abondance de la grande ville qu'elles baigent de leurs esux.

Parisiza, fêtes que les femmes enceintes célébraient dans leurs lits. Ruc. Parere, mettre au monde. Parium, sils de Jasien, fondateur de Parium, ville de l'Asie mineure. Il y habitait, dit-on, une race d'O- phiogiens, c.-à-d. d'habitants descendus d'un héros qui avait été serpent, et ils avaient la vertn de guérir les morsures des animaux venimenx, comme les psylles d'Afrique.

PARMÉNISQUE. Métapontin, puni pour avoir forcé l'antre de Trophonius.

PARMULAIRES, gladisteurs ainsi

noumés de parma, petit bouelier rond qu'ils portaient au bras gauelie, outre le poignard dont ils étaient armés.

Parrassa, Mars la rendit mère

d'nne fille appelée Sinope.

Parnasse, la plus hante montagne

de la Phocide; elle a deux sommets fameux, dont l'un était consacré à Anollon et aux Muses , et l'autre à Bacchus. C'est entre ces deux sommets que sort la fontaine de Castalie, dont les eaux inspiraient un enthousiasme poétique. Cette montagne tirait son nom du héros Parnassus, sclon quelques nns, et selon d'autres des paturages que fournissent les vallées de cette montagne. On l'appelait anciennement Larnossus. Ce fut sur cette montagne que Deucalion et Pyrrha se retirerent du temps du déluge. Les anciens la crovaient placée au milieu de la terre, on plutôt de la Grèce. (V. DEI PHES.) Ce mot se prend pour la poésie et pour le séjour des poètes.

Parnassia, Thénis, surnom pris d'un temple qu'elle avait sur le Parnasse.

PARNASSIDES, les Muses; du Parnasse qui leur était consacré, et sur lequel elles faisaient leur résidence ordinaire.

PARNASSIES (Myth. Rabb.), nom qu'on donne, chez les Juifs modernes, aux diacres, et dont les fonctions resemblent assez à celles des anciens dans les consistoires des réformés. Ils ont soin de recueillir les aumônes et de les distribuer aux pouvres.

PARNASUS, prince qui bâtit une ville près du mont Parnasse. Il était, dit-on, fils de la nymphe Cléodore, et passait pour avoir deux pères ;l'un mortel, nommé Cléopompe, l'autre immortel, c'était Neptune. On lui attribue l'art de connaître l'avenir par le vol des oiseaux. La ville dont il fut le fondateur fut submergée dans

fut le fondateur fut submergée dans le déluge de Deucalion. PARNÉTHIUS, surnom de Jupiter, qui avait une statue en bronze sur le

mont Parnès, dans l'Attique.

PARROPIUS, surnom d'Apollon
bonoré dans la citadelle d'Athènes;
de Pamopes, sunterelles, parceque
le pays en étant infesté, le dieu l'en
délivra. Sa statue était de bronze, et
de la main de Phillias.

Parole. Elle était honorée comme une divinité chez les Romains. Paronéus, fils de Tricolonus, et

Paronéus, fils de Tricolonus, et fondateur de Parorie, ville de l'Arcadie.

Paros, nom commun à deux princes, dont l'an était fils de Jason, et l'autre de Parrhasius. Ce fut l'un des deux qui donna son nom à l'isle de Paros.

Parques, divinités que les anciens eroyaient présider à la vie et à la mort, et qui, de tontes, passaient our avoir le ponvoir le plus absolu. Maîtresses du sort des hommes, elles en réglaient les destinées : tout ce qui arrivait dans le monde était sonmis à leur empire ; et ce pouvoir ne se bornait pas à filer nos jours , car le mouvement des sphères célestes et l'harmouie des principes constitutifs du monde étaient aussi de leur ressort. Elles étaient trois sœurs, Clotho, Lachesis et Atropos. Les mythologues ne sont pas plus d'accord sur lenr nom que sur leur origine. Hésiode, après les avoir fait naître de la Nuit, sans le secours d'aucun dieu, comme ponr nous marquer l'obscurité impénétrable de notre sort , se contredit ensuite , et les fait naître, ainsi qu' Apollodore, de Jupiter et de Thémis. Orphée, dans l'hymne qu'il leur adresse , les appelle filles de l'Erèbe ; et Lycophron dit qu'elles sont nées de la mer et de Zéns, le mattre des dieux. Aimées de ce dernier, qui leur accorda de grands priviléges, elles le secoururent avec succès dans la guerre contre les géants ; et Agrius et Thaon périrent sous leurs coups. Un autre

les fait filles de la Nécéssité et du Destin. Cicéron, après Chrysippe, prétend qu'elles étaient elles-mêmes cette fatale Nécéssité qui nous gouverne; et Lucien, en plusieurs endroits de ses dialogues, les confond avec le Destin. Quant au nombre . même diversité d'avis. Des anteurs anciens y mettent Opis, parceque ce nom , dit Lilio Giraldi , a rapport an voile mysterieux qui couvre nos destinées. Némésis et Adrustée tiennent aussi len rrang parmi ces déesses, si l'on en croit l'hurnutus, qui les distingue ainsi : La première corrigeait l'injustice du sort; et la deuxième était comme le ministre des vengemoes célestes, et des récompenses dues aux gens de bien. Pausanias nomme trois Parques toutes différentes : Vénns Uranie , la plus an-eienne de toutes ; la Fortune ; et Hithye, que Pindare fait sculement lenr compagne. Proserpine, on Junon Stygienne, est aussi au nombre des Parques, puisque, suivant les meilleurs auteurs de l'antiquité, elle dispute souvent à Atropos l'emploi de couper le fil de nos destinées : car on ne ponvaît monrir qu'elle n'eût compé le cheveu fatal qui nous attachait à la vie. Les mythologues ue varient pas moins sur l'étymologie de leur nom. Varron dérive le nom général de Parques de Parta, on partus, enfantement, parceque ces déesses présidaient à la naissance des hommes. Suivant Servius, e'est par contre-vérité , parcequ'elles ne font graceà personne, quò d nemini par-cant. Plusicurs expliquent ce nom dons le sens qu'elles sont avares de jours, et qu'elles n'en accordent pas après le terme prescrit par le Destin. Scaliger, cu donne nne explication plus subtile que solide : «Le nom des » Parques vient , dit-il , de ce qu'elles » épargnent la vie de l'homme, jus-» qu'à ce que ses destinées soient n remplies. . Le Clercen a cherché l'origine dans le chaldéen parach , rompre, diviser; et d'autres l'ont fait dériver du mot latin porca , sillon , ou rapture de la terre. L'emploi attribué à ces déesses dans le Latium ,

et le nom de Matres qui leur était donné dans les Gaules, donnent quelque poids à cette explication. On croyait en effet que les Parques présidaient à la naissance des héros. Elles recurent Méléagre lorsqu'il vit le jour. Apollon , suivant Pindare, les pria d'aider Evadné lorsqu'elle enfanta Il yamus. Philostrate rapporte la même chose de Clotho, qui se trouva présente au moment que Jupiter rendit la vieà Pélops; et Catul-le dit que la naissance d'Achille fut honorée de leur présence. On regardait tellement ces déesses comme favorisant la délivrance des femmes en couches, que Lucine, invoquée pour ce sujet, ne signifiait souvent que l'une des Parques. C'est ainsi que dans l'Achaie on l'appelait la fileuse, et que Ly sias, ancien poète de Délos, dans un hymne en l'honneur de cette déesse, l'a nomuée une Parque célèbre et puissante.

Elles habitaient, suivant Orphée, an antre ténébreux dans le Tartare, Le monarque des enfers les établit ses ministres. On le surnomma même leurconducteur, et Olympielui avait dédie un autel magnifique sous ce nom. Claudien les représente anx piedsdudieu des enfers, ponr le détourner de faire la guerre à Jupiter. Ovide leur fait habiter un palais où les destinées de tous les hommes sont gravées sur le fer et sur l'airain de maniere que, ni la foudre de Ju-piter, ni le mouvement des astres, ni le bouleversement de la nature entiere, ne peuvent les effacer. Les philosophes, et Platon entr'autres, leur donnent pour séjour les sphères célestes, où ils les représentent avec des habits blancs converts d'étoiles, portant des couronnes, assises sur des trônes éclatants de lunière, et accordant leur voix au chant des Sirènes, ponr nous apprendre qu'elles rélaient cette harmonie admirable glaient cette Intuione dans laquelle consiste l'ordre de l'univers.

Souvent persuasives et éloquentes, les Parques consolèrent Proserpine de la violence qu'on lui avait faite ; elles calmèrent la donleur de Cérès,

PAR offligée de la perte de sa fille; et forsque cette déesse fut outragée par Neptune, ce futà leurs prières qu'elle consentit à sortir d'une caverne de la Sicile où Pan la découvrit. Tonjours immuables dans leurs desseins, elles tenaient ce fil ingénieux, symbole du cours de la vie. Rien ne pouvait les fléchiret les empêcher d'en couper la trome. Admète fut le sen! quiobtint d'elles le pouvoir de substituer quelqu'nn à sa place, lorsque le terme de ses jours serait arrivé. Selon Claudien, elles sont maltresses absolues de tout ce quirespire dans le monde. « Cesont elles, dit Hésiode, qui » distribuent le bonbeur ou le mal-» lieur aux hommes, et qui poursui-» vent les coupobles jusqu'à l'instant " où ils sont punis. " Les autres poètes ne nous donnent pas des idées moins brillantes de leur ponvoir. Tantôt il les exhortent à filer des jours heureux ponr ceux qui doivent être les favoris du Destin; tantôt, selon eux, elles prescrivent le temps que nous devons demeurer sur la terre-L'événement suit toujours leurs prédictions. Quelquefois elles révèlent une partie de nos destinées, cachant le reste sous un voile impénétrable : quelquefois elles se servent du ministère des hommes pour ôter la vie à ceux dont les destinées sont accomplies, comme le dit Virgile en parlant d'Halésus. Non seulement elles présidaient à la naissance, comme on l'a vu plus haut; mais tandis que Mercure ramenait des enfers les ames qui devaient, après une révolution de plusienrs siècles, animer de nouveaux corps, les Parques étaient char-gées de conduixe à la lumière et de faire sortir du Tartare les héros qui avaient osé y pénétrer. Elles servirent de guides à Bacchus, à Hercule, à Thésée età Ulysse : elles ramenèrent aujour Persée, qui descendit aux en-fers, suivant Pindare; Rhampsinithe, qui, au rapport d'Hérodote, v joua aux dés avec Cérès : Orphée . qui écrivit ensuite l'histoire de ce voyage; Enée, qui y parvint pour voir Anchise. Enfin, c'est à elles que Pluton confiait son épouse, lorsque,

suivant l'ordre de Japiter, elle retournait dans le eiel pour y passer six mois près de sa mère. Les Parques filaient de la laine, dont la couleur désignait le sort des mortels soumis à leurs décrets. La noire annoncait une vie courte et infortunée : la blanche, une existence longue et heureuse. Lycophron scul leur donne des fils de trois couleurs. Les mythologues ne séloignent pas leauconp de toutes ces idees, Martianus Capella les fait les secrétaires du Destin; Fulgence, les ministres de Pluton : Phurmutus, ceux de Jupiter ; et les nnciens en général, ceux du Destin. Hygin leur attribue l'invention de quelques lettres de l'alphabet gree , savoir, A, B, O, T, I, Y. On a vu à chacun des trois articles les opinions des philosophes sur les fonctions partienlières à chacune des Parques. J'ajouterai ici celles qui leur étaient communes. Les Grees attribuaient aux Parques la conservation du globe de la Lune. Cétait le sentiment du philosophe Epigènes, qui préten-dait, ainsi que Vossius, que souvent on les a représentées au nombre de trois, porceque cette planète était pouvelle, pleine, ou sans clarté. Leur nombre a toujours paru plutôt nne allégorie ingénieuse des trois divisions du temps. Celle qui filait fignrait le présent ; celle qui tenait les eiseaux représentait l'avenir ; et la dernière, dont le fuscau était rempli , était le

Les Grecs et les Romainsrendirent de grands honneurs aux Parques, et les invoquaient ordinairement après Apollon, parceque, comme ee dien, elles présidaient à l'avenir. On leur éleva des autels à Olympie et à Mégare. Elles en avaient nn plus célè-bre encore, entièrement découvert, et place au milien d'un bois épais, où les peuples de Sicyone et de Titane leur offraient chaque jour des sacrifices. A Sparte enfin, on leur dédia un temple superbe près du tombeau d'Oreste. On leur immolait tous les ans des brebis noires comme aux. Furies : et, entr'autres cérémonies,

symbole du passé.

PAR les prêtres étaient obligés de porter des couronnes de fleurs. Les peuples d'Italie adorerent aussi les Parques. Elles eurent des antels à Rome, en Toscane, et sur-tout à Vérone; et les Gaulois les honorèrent sous le nom de déesses mères.

(Icon.) Les anciens les représentaient en Déesses sous la forme de trois feumes au visage sévère, accoblées de vicillesse, aver des couronnes faites de gros flocons de laine blunche, entremélée de fleurs de narcisse. D'autres ienr donnent des couronnes d'or; quelque fois une simple bandelette leur entoure la tête. Rarement elles paraissent voilées; cependant leurs statues l'étaient dans le temple qu'elles avaient à Corint be. Une robe blanche, bordée de pourpre, leur couvre tout lecorps. L'une tient des ciseanx, l'autre les fuseaux, et la troisième une quenouille. On a trouvé des allégories cachées sous chacun de ces attributs. La grande vieillesse des Parquesmarquait, dit-on, l'éternité des décrets divins : la quenouille et le fuscau apprenaient que c'était à elles à en régler le cours; et les fil mystérieux, le peu de fonds qu'on doit faire sur une vie qui tient à si peu de chose. Lycophron ajoute qu'elles étaient boitenses, pour désigner l'inégalité des événements de la vie, et cette alternative de biens et de maux qui la composent. Les alles que leur donne l'anteur d'un hymne Mercure, attribué à Homère, faisait allusion à la rapidité du temps, qui passe comme un sonce. La couronne prouvait leur pouvoir absolu sur l'anivers; l'antre affreux qu'Orphée leur assigne pour séjour était le symbole de l'obscurité qui couvre nos destinées. Hésiade leur donne un visage noir, des dents meurtrières et des regards farounhes. Une des plus anciennes représentations de ces desses fut celle qu'en fit Bathy-cles sur la base du trêne d'Amyclée. Il les plaça avec les Heures, autour de Pluton. A Mégure, elles avaient été sculptées par Theoscome sur la title d'un lucier. tête d'un Jupiter, parceque ce dieu

était soumis au Destin, dont les Par-

ques étaient les ministres. Sur le coffret de Cypsèle, on voyait nne Parque avec des dents alongées, des mains crochues et un visage affreux. Ces déesses, quel mefois cruelles, s'attachaient aux corps après letrépas, et les rendaient lividesen leur sucant le sang. Peu de peintres anciens ont représenté les parques. Le seul Nicias les peignit dans son tablean de l'Enfer. Il ne nous est resté que peu de monuments romains où ces déesses soieut représentées. Une d'elles, la tête ornée d'une simple bandelette, sur nn marbre explique par Bellori, s'efforce de calmer la douleur de Proserpine, qui semble ne pouvoir se consoler de son nonvel état. Un antre marbre tronvé à Rome les montre auprès de Mééagre, qui, consumé par nn feu intérieur, va bientôt périr. Sur nne cassette étrasque en œuf, trouvée près de Volaterre, elles sont en vieilles femmes, revêtues de longs manteaux. Elles montrent le chemin à un jeune homme à cheval, et près duquel est une nrne renversée, symbole du tréas. A Lyon, où elles étaient appelées Meres, elles sont sculptées sur un bas-relief de l'abbaye d'Ainay, tenant un fruit sembloble à une pomme, symbole ordinaire de fécondité. Souvent on les désignait par trois étoiles, parcequ'elles réglaient, comme on l'a vu plus hant, le conrs de plusieurs planetes.

Parmi les artistes modernes, Otto Penins, de Leyde, les a peintes dans l'histoire des enfants de Lara vie de propieta de fils pour la celle préparent des fils pour la vie de cos primes : et c'est d'après ce avec de cos primes : et c'est d'après ce avec les desesses sont encore re-présentées dans le premier tablend en palerie du Lunemboure, Elles filent la vie de Marie de Médicis is des premiers de la palerie du Lunemboure, Elles filent la vie de Marie de Médicis is des mages, et la troisième tient des mages, et la troisième tient de la Medicis propietation de la compara de la propieta de la compara de la propieta de la compara de la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación de la comparación del la comparación de la comparación del la comparación del la comparación de la comparación del la comparaci

prête à couper le fil trop léger de l'existence. Enfin M. Restoul les a représentées avec des traits un pen différents, comme on peut le voir dans leurs articles respectifs. POYCE ATROPOS, CLOTHO, LACHÉSIS, LIBRABIZ, MATRE, MATRES, NORRES.

PARRA, oisean de mouvais augure. PARRASSIE, ville de l'Arcadie, dont les labitants sont comptés par Homère (Iliad. I. 2) au nombre de ceux qui partirent pour le siège de Troie.

Parrass, surnom de Calisto (la grande ourse), du nom de la ville d'Arcadie, où elle était née.

t. Parrhasius, surnom d'Apollon honoré sur le mont Lycée. 2. — Fils de Mars et de Philo-

nomé, et frère de Lycaste, înt nontri avec lui par nne louve. 3.— Un des fils de Lycaon, bâtit la ville de Parrhasis en Arcadie.

PARKICIDE (Icon.), celhi qui tue ou meine qui matirate son père. Pausanias dit que, dans les eufers, la peine d'un parricide est d'avoir pour beurreau son propre père qui l'étrangle. C'est ainsi que le fameux Polygaote avait représent le supplice d'un fils dénaturé qui avait multraité son père.

maltraité son père.

PARABO (ÀYIÁ, Ind.), pain sacré que les Scikes, peuples de l'Hindoustan, magnent en comenun. Il est
composé de lleur de farine, de beurre
et de certaines épices. Il est consacré par le Brahmane, et plusieurs actes d'Hindows en mangent quand
sar-tout qui habitent la portion de
la province d'Orixa, voisine du temple de Jagarnat. Foyage de Forster,
trad, par Langlès.

Parsis. Voyez Guérres.

Partes, deux déesses, dont l'une nommée Nona, était invoquée par les femmes grosses dans le neuvième mois; et l'antre Docima, lorsqu'elles allaient jusqu'an dixième. Aul. Gel.

Gel.

1. Parthaon, père d'Œnéeroi de Calydon. Homère l'appelle Prothée. Iliad. 1. 14.

2. - Père d'Alenthous, un des poursuivants d'Hippodamie. 3. - Fils de Periphète, et père d'Aristas.

PARTHAONIA DOMES, la maison de Méléagre.

1. Parthénia gardant un jour avec sa sœur Molpadie, depnis le départ de sou autre sœur Rhoio, le vin de son père Staphyle ( grappe de raisin ), don nouvellement fait aux hommes, vinrent à s'endormir, Durant leur sommeil, des pourceanx briserent le vase, et répandirent le vin. A lenr réveil, craignant l'humeur violente de leur père; les deux sœurs se jetèrent dans la mer. Apollon, en considération de leur sœur Rhoio (voy. RHOIO), les reçut dans lenr chute, et les transporta en deux villes différentes de la Chersonèse, Parthénie à Bubaste où elle avait son temple et son culte, et Molpadie à Castalié. Voy. HÉMITHÉE.

2. - Surnom donné à Minerve. comme ayant tonjours conservé sa

virginité. V. PARTHÉNON. 3.- Ce nom est aussi donné quelquefois à Junon, quoique mère de

plusieurs enfants, parceque tous les ans la fontaine de Canathos lui rendoit sa virginité. 4. - Diane avait aussi le même

surnom. 5. - Nom d'un des signes du zo-

diaque.

6. - Epouse de Samus. PARTHENIENNE, flute au son delaquelle dansaient les vierges grecques. PARTHÉNIES, hymnes composés

our des chœurs de jeunes filles qui les chantaient dans certaines fêtes solemnelles, et en particulier dans les Daphnéphories, qu'on célébrait en Béotie, en l'honneur d'Apollon Isménien. Ces filles, en équipage de suppliantes, marchaient en procession, en portant des branches de laurier a la main.

Parthénion, nom de la plante que Minerve montra à Périclès, pour guérir un onvrier tombé d'un échafand. C'est la matricaire.

PARTHÉNIS, surnom sous lequel Minerve était honorée par les Athé-

niens. Sa statue d'or et d'ivoire, haute de trente-neuf pieds, était l'onvrage de Phidias.

1. Parthénius, fleuve de l'Asie mineure ainsi nommé, on de ce que Diane allait souvent chasser dans les hois qu'il haignait de ses eaux, ou de ce que cette déesse était adorée sur ses bords. Une médaille de Marc-Aurèle le réprésente sous la forme d'un jeune homme conché, tenant un roseau de la main droite, avec le coude appuyé sur des rochers d'où sortent ses eaux.

2. - Fleuve de la Sarmatie d'Europe, qu'Ovide désigne par l'épithete de rapax, qui entraîne.

3. - Capitaine troyen, terrassé par Rapon, un des chefs latins.

PARTHENOI, les vierges. Nom que les Athéniens donnaient aux filles d'Erechthée, d'Hyacinthe etde Léus, lesquelles, à des époques différentes, se sacrifièrent pour leur patrie. PARTHÉNOMANTIE . divination sur

la Virginité. On rapporte à cette espèce 1.º celle qui consistait à mesurer le col d'une fille avec un fil, et à répéter la preuve avec le même fil, pour s'assurer si le col avait grossi; 2.º celle en usage chez les ancients Bretons, qui consistait à réduire en poudre une agathe et à la faire boire à celle ou à celui qu'on sonpçonnait d'avoir perdu sa virginite; dans ce cas, cette boisson provoquait au vomissement.

Parthenon, temple de Minerve, situé dans la citadelle d'Athènes. qui fut rehâti, sous Péricles, par deux fameux architectes, Callicrate et Ictinus. C'était un des plus magnifiques édifices qu'il y eût dans Athènes. Il avait cent pieds en tout sens, ce qui lui fit donner le nom d Hécatompédon.

Parthénore, une des Sirènes, après s'être précipitée dans la mer, de désespoir de n'avoir pu charmer Ulysse, aborda en Italie, où on trouva son tombeau en håtissant une ville qu'on appela de son nom Parthénope. Les habitants du pays ruinerent ensuite cette ville, parcequ'on abandonnait Comes pour s'y

PAR établir ; mais avertis par l'oracle que, pour se délivrer des ravages de la peste, il leur fa lait rétablir la ville de Parthénope, ils la relevèrent et la nommèrent Veapolis, aujourd'hui Naples, Strabon dit que cette Sirène fut enterrée à Dicéarchie, anjourd'hui Pouzzol.

1. Parthénoré, fille de Stymhale. Hercule cut d'elle un fils. Everrès

2. — Une des éponses d'Océanns, ui d'elle cut deux filles, Europe et Thrace.

1. PARTHENOPÉE, fils de Méléagre et d'Atalante, selon d'autres de Mars et de Méualippe, un des sept chefs de l'armée des Argiens devant Thèbes. Euripide le peint consue un homme accompli.

2. Fille d'Ancée et de Samia, qui reconnaissait pour père le fleuve Méandre. Elle fut aimée d'Apollon, et lui donna un fils nommé Lyco-

mède.

PARTHENOS, fille d'Apollon et de Chrysothenis, mourut jenne et fut placée par son père dans la constel-lation de la vierge.

Parthie (la), région de l'Asie, anciennement occupée par les Parthes, est désignée sur les médailles par une femme habillée à la mode du pays, et chargée d'un are et d'un carquois à cause de l'habileté des Parthes à tirer des flèches , même en

Partialité , fille de la Nuit et de l'Erèbe. (Iconol.) Cochin l'exprime par une femme dont l'œil droit est couvert d'un bandeau, et dont la main s'appuyant sur une balance lui ôte son equilibre, pendant que l'antre main cache un flambeau qui pourrait l'éclairer. Partiri, mot augural, consacré à

la fonction de l'augure, lorsqu'assis et revetu de la robe appelée Toga auguralis, on Trabea, il se tournait du côté de l'orient, et désignait avec son bâton augural la partie du ciel qui se nommait Templum.

PARTULA, déesse qui, selon Tertullien, gouvernaitet réglait le terme

de la grossesse.

PARTUNDA, divinité romaine qui

présidait aux accouchements. PARVADI, OU PARVATI. (Myth. Ind.) Sous ce nom', qui veut dire deesse nee d'une montagne, l'épouse de Shiva semble se rapprocher de la Junon des Grecs. Elle en à l'air majestueux, la fierté, les attributs généraux, et se retrouve sans cesse auprés de son mari, sur le mont Caïlasa, et dans les festins des dieux. Elle est ordinairement accompagnée de son fils Carticeya, qui monte un paon: dans quelques peintures on la retrouve vêtue d'une robe semée d'venx. Dans les temples, cet oiseau accompagne son image. Elle n'a point de temples particuliers, mais sa statue a un sanctuaire à part dans les temples de Shiva. Elle est adorée sons plusieurs noms, comme l'Isis des Grees, sur-tout sous celui de Mère, et dans le Bengale sous celui de Durga. Les Indiens la représentent comme Cybèle, c.-à-d. couronnée de tours, et la regardent comme la protectrice de la terre et des êtres , ou la déesse de la providence ; ce qui s'accorde avec l'idée que les anciens se formaient de Rhée, qu'ils regardaient comme la mère des dieux et des hommes. C'est la même que Bhavani. Voyez ce mot.

PASAROANE, ville de Perse, célèbre par un temple de la déesse de la guerre, où l'on sacrait les rois. Le prince, pour cet effet, entrait dans le temple, y quittait sa robe, et prenait celle que Cyrus le Grand avait portée avant de monter sur le trone et qu'on y gardait avec beaucoup des vénération. Après avoir mangé une figue sèche, il machait des feuilles de térébintle et avalait un breuvage composé de vinaigre et de lait. Plu-

tarque. PASCERE LINGUAM , expression employée dans les sacrifices, pour empècher qu'on ne dit des paroles de mouvais augure. C'était un héraut qui, au commencement du socrifice, imposait silence par cette formule : Pascito linguam; c'est-à-dire contenez votre langue.

PASENDAS (. Myth. Ind.), scete de

brahmines, qui n'a point pour objet, ceanne les autres sectes, quelque point de nonelle ou de controverse, particular de la controverse del controverse de la controverse de l

» sont nos femmes, lorsque nous en » jouissons. » 1. Pasiphaé, fille du Soleil et de Crète, on selon d'antres de Perséis, épousa Minos 2, dont elle ent plusieurs enfants, entrautres Deuca-lion. Astrée, Androgée, Ariane, etc. Vénus, pont se venger du Soleil, qui avait éclairé de trop près son intrigue avec Mars, inspira à sa fille un amour désordonné pour un taureau blanc que Neptnne avait fait sortir de la mer. Selon un autre mythologue, cette passion fut un effet de la vengeance de Neptune contre Minos, qui, ayant coutume de lni socrifier tous les ans le plus heau de ses taureaux, entrouva nn si beau qu'il voulut le conserver, et en immola un de moindre valeur, Neptune, ir ité, rendit Posiphoé amoureuse du taureau conservé. Dédale, alors au service de Minos . fabriqua , pour favoriser ees monstrueuses amours, une vache d'airain. Lucien a cherché à expliquer cette fable, en disant que Pasiphaé avait appris de Dédale cette partie de l'astrologie qui regarde les constellations, et sur-tont le signe du tau-reau. Il paraît plus naturel d'en chercher l'explication dans la haine des Grecs. Tont le fondement de cette fable paraît être l'équivoque du niet Taurus, nom d'un amiral crétois, dont la reine, négligée par Minos amoureux de Procris, ou durant une longue maladie de ce prince, était devenue follement éprise. Dédale fut apparemment le confident de cette intrigue, et prêta sa maison aux deux amants. Pasiphaé acconcha de deux jumeaux, dont l'un ressemblait à Mines, et Pautre à Taurus, ce qui donna licu à la fialle du Minotanre. Pasiploé a posse pour être la fille du Soleil, a proceque lelle des filles du Soleil, a proceque les destit, comme Carlos et simples et dans la composition des proisons. On dit qu'elle faisoir dévocer par des vipéres toutes les malfroité le corps du roi d'une herle qui attiruit ces repulles; ce qui sipulle apparent que cette reinplones sorait se défaire de servivales unsi efficares. N'. Misorat n. s.

an a — Décèse qui swit à l'habine, dans la Lacoiné, un temple avec un oracle qui fait en grande vénération, que que su sui fillatarque, précendent que c'est une des Albanules, se constitue que c'est une des Albanules, se fond d'autres, cell est la nœue de Selon d'autres, cell est la nœue de Cassandre, fille de Prism, qui montra dans Thalames; et parcequ'elle resultant la fait de la contra del contra de la contra del contra de la c

songe tout ce que l'on voulait savoir.

Pasiphaéia, Phèdre, fille de Minos et de Pasiphaé.

1. PASTINES, fille de Jupiter et d'Eurynomé, était, selon quelques uns, la première des trois Graces. Ses sœurs étaient Eurynomé et Egialée. Junon la promet en mariage au Sommeil, s'il satisfait à sa demande. Iliad. l. 14. 2. — Surnom de Cybèle, mère de

tous les dieux. 3.—Naïs, épouse d'Erichthonins, mère de Pandion 1.

4. — Une des Néréides.

PASITHOÉ, une des Océanides, selon Hésiode.

Paratras d'Apollon

Pasparius, surnom d'Apollon, adoré par les Pariens et les Pergaméniens.

PASSALUS. V. ACHÉMON.
PASTOPHORAS, prêtres ainsi nommés par les Grecs, à cause de leurs
longs manteaux, ou du lit de Vénns
qu'ils portaient dans certaines écrémonies, ou dn voile qui couvrait

Januari Mariako, et un ila dissera chilgio da l'entre pian le sopore mas repitad de peuple. Saint Clemanta' Alexandrie, en palant a los quarante-deux livres asorts de Mercan-, elgrotien, quo pasada tree tunt de son dana quo pasada tree tunt de son dana vant six appartenants à la médeciue, et quo na fasia teuder aux pastopores. Sedon Diodore de Sicila-, protepto de cot couverge sucri cisore, al le miade priressit, on ne leur en attribuit pas la fort; sunis quand la é'alsent écartée des ordonnaixes, les le condennais comme meutrices.

Parromonus a, habitation où, eslen Capper, demeraient les pritres destinés à porter en procession tres destinés à porter en procession Dentres ont cru que c'était une petite maison où demenraient ceux qui anient la garde des temples, qui anient la garde des temples, c'etait une cellale de côté des temples, où l'on portuit les offirandes, et où l'évelue les distribuist. On appelait c'était une cellale de côté des temples, où l'on portuit les offirandes, et où l'évelue le siderification. On appelait des Septante, la tourde la baut de laquelle le secrificatur en charge sonnait de la trompette, et annonquit au peuple le sabott et les jours de au peuple le sabott et le jours de l'est de l'est de au peuple le sabott et le jours de au peuple sabott et au peuple sabott e

1. Paston, berger, un des surnoms d'Apollon.

2. - C'est aussi par ce mot que les poètes désignent Pàris. PATATQUES, divinités dont les Phéniciens placaient l'image sur la poupe de leurs vaisseaux. Ils avaient la forme de petits marmonzets on pygmées, si mal faitsqu'ils attirèrent le mépris de Cambyse, lorsqu'il entru dans le temple de Vulcain. L'on mettait toujours sur la ponpe l'effigie d'un de ces dieux, regardé comme le patron du vaisseau, au lieu qu'on ne mettait sur la proue que la représentation d'un animal on d'un monstre qui donnait son nom au navire. Scaliger dérive ce mot de l'hébreu patach, graver; et Bochard, de batach, avoir confiance: étymologies qui conviennent assez bien l'une et l'autre à l'usage que faisaient les Phéniciens, et après eux les Grecs, des dieux Pataïques.

PATALA (Myth. Ind.), regions infernales, on l'enfer des Indiens ( v. NARAC), lieu souterrain situé , selon eux, vers le sud du monde, nommé Padalam. C'est là que se-ront précipités les méchants. Fleuves de feu, monstres horribles, et armes meurtrières, ordures infectes, tous les maux sont concentrés dans ce réduit terrible. Après la mort de ces mulheureux, les Emaguinguilliers les y entrainent liés et garottés ; ils seront battus, fonettés, foulés aux pieds; ils marcheront sur des pointes de fer : leurs corps seront becquetés par des corbeaux, mordus par des chiens, et jetés dans une rivière enflammée. Ce n'est qu'après avoir exer-ce sur eux toute leur cruanté, que les ministres de la mort les conduiront devant Yamen. Ce juge incor-ruptible et sévère les condamnera se-

lon les fautes qu'ils anront commises. Ceux qui méprisent les règles de la religion seront jetés sur des mon ceaux d'armes tranchantes, et souffriront ce tourment antant d'années u'ils ont de poils sur lenrs corps. Ceux qui outragent les brahmes et les personnes en dignité seront conpes par morceaux. Les adultères seront contraints d'embrasser une statue rougie au feu. Ceux qui manquent à lenr devoir, qui n'ont pas soin de leur famille, et qui l'aban-donnent pour courir le pays, seront continuellement déchirés par des corbeaux. Ceux qui font mal aux bommes, ou qui tuent les animanx, seront jetés dans des précipices . pour y être tourmentés par des bêtes féroces. Ceux qui n'ont pas respecté leurs parents ni les brahmes brûleront dans un seu dont les flammes s'élèveront à dix mille yogénaïs. Ceux qui ont maltraité les vieillards et les enfants seront jetés dans des fours. Ceux qui couchent avec des courtisanes scront obligés de marcher sur des épines.

Les médisants et les calomniateurs.

appliqués sur des lits de fer rougis au feu, seront contraints de manger des ordares. Les avares serviront de păture aux vers. Ceux qui volent les brahmes seront sciés par le milieu du corps. Ceux qui, par esprit de vanité, tuent des vaches et autres animaux dans des sacrifices, seront battus sur une enclume. Les faux témoins seront précipités du hant des montagnes. Enfin, les voluptueux, les faineants, et ceux qui n'ont pas eu pitié des misérables et des panyres, seront jetés dans des cavernes brûlantes, écrasés sous des meules, et fonlés par des éléphants ; leurs chairs meurtries et déchirées serviront de pâture à ces animaux.

Tous ces misérables pécheurs souffri ront de la sorte penuant plusieurs milliers d'années, et leurs corps impérissables, quoique divisés dans les supplices, se réuniront aussitôt comme le vif-argent; ensuite ils seront condamnés à une nouvelle vie, pen-dant laquelle se prolongeront leurs tonrments; et, por un effet de la puis ance divine, ils se retrouveront dans la semence des hommes; cette semence, répandue dans la matrice de la femme, n'y sera pendant toute une nnit que comme de la boue. Le cinquième jour elle sera comme des globules d'eau; dans le quatrième mois, les nerfs du fortus se formeront; dans le einquième, il sentira la faim et la soif; dans le sixième, un épiderme couvrira son corps; dans le septième, il anra des mouvements tres sensibles. Il habitera le côté droit de sa mère, et sera nourri par le suc des aliments qu'elle prendra ; réduit à voltiger dans ses exeréments, les vers le mordront; les nourritures àcres et l'eau chaude que la mère boira lui causeront des douleurs très vives : dans le passage étroit il souffrira beaucoup, et l'enfant né sera sujet encore à des peines infinies. C'est ninsi que cette naissance douloureuse se réitérera, jusqu'à ee que ces malheureux aient le courage de s'adonner entièrement à la pratique des vertus.

entièrement à la pratique des vertus.

Patalène ou Patelène, une des
déesses qui présidaient aux moissons.

Elle était invoquée dans le temps que les tiges du bled étaient près de s'ouvrir. Anssi le peuple lui donnait - il le soin particulier de faire sortir heureusement les épis. Rac. Patere, être ouvert. F. PATLLA.

PATARR, ville de Lycie, connuo par un oracle d'Apollon très célèbre. On ne le consultait que durant les six mois d'hiver. Le temple où il se rendait était aussi riche que celui de Delphes, et les prédictions passaient pour mériter la même con-

fiance.

PATARUS, surnom d'Apollon, pris du temple qu'il avait à Patare.

PATARUS, fils d'Apollon et de Lycie, fille de Xanthus. Etienne de Byzance prétend qu'il donna son nom à la ville de Patare en Lycie.

Paréines, surnom des Muses, d'une fontaine qui leur était consaerée en Macédoine. Festus.

PATELLA, OU PATELLANA. Arnobe parle d'une divinité de ce nom, loquelle avait soin des choses qui doivent s'ouvrir, se découvrir, ou de celles qui étaient déjà ouvertes.

celles qui etaient deja ouvertes.

PATELLARIDIT, deieux des plats,
nom que Plaute donne, en plaisurtant, aux dieux anxquels on faisait
des libations dans les repos. Rae.
Patella, plat. V. Libations.

Paréto, divinité adorée antrefois par les Prussiens, et qu'ils représentaient par une tête de mort. 1. Paren, nom donné à Jupiter

et à Bacchus par presque tous les poètes. 2. — Ou Pater sacrorum, nom mithriaque.

Paran Parnarus; c'était le chef des fícioles; qu'on appelationiai chea les Romains. Voiei comme Plustarque en parle dans ser Questions de la comme Plusden de la comme Plusden de la comme plus de la comparatuts, ou le père établi; nom qu'on donne à celui qui a des enfants du visunt de son père, et qu'il conserve encore sujourd bui préteurs leur de son père, et qu'il conserve encore sujourd bui préteurs leur donnent -ils en garde la sijeunes personnes que leur benuic met en pétil ? Est - ce parceque une ten pétil ? Est - ce parceque » leurs enfants les obligent à se re-» tenir, et que leurs pères les tien-» nent en respect? ou parceque leur nom même les retient, car patratus » yeut dire parfait, et qu'il semble que » celui qui devient père, du vivant » de son père même, doit être plus » parfait que les autres? ou peut-» être, est - ce que, comme, selon » Homère, il faut que celui qui » prête serment et fait la paix regarde » devaut et derrière; celui-là peut » mieux s'eu ocquitter, qui a des en-» fants devant lui, auxquels il est » obligé de pourvoir, et un père der-» rière, avec lequel il peut délibérer?» Le Pater Patratus était élu por le suffrage du collége des féciales; c'était lui qu'ou envoyait pour les traites et pour la paix, et qui livrait anx ennemis les violateurs de la paix et des traités. A cause de la violation du traité fait devant Numance, dit Ciceron, par un décret du senat le Pater Patratus livra C. Mancinius aux Numantins.

1. Parènes, instruments de socrifices, qu'on employait à recevoir le song des victimes, ou à faire des libations. De ces patères les unes avaient un manche, et les autres n'en

2. - Prêtres d'Apollon, par la bouche desquels ce dieu rendait ses oracles. On dérive ce mot de l'hébreu patar, interpréter.

PATET ( Myth. Pers. ), confession de ses fantes, acompagnée de repentir. Le pécheur, en présence du feu ou du destour, pronouce einq fois le Jetta ahou verio; et, s'adressant à Dieu et aux auges, il dit : « Je me repents avec confusion de » tous les crimes que j'ai commis en » pensées, paroles et actions ; je les » renonce, et je promets d'être par n desormais en pensées , paroles et » actions. Dieu me fosse miséri-» corde, et prenne sous sa sauve-» carde mon ame et mon corps, en » ce monde et en l'autre. » Après cet acte de contrition, il avone ses fautes, qui sont de vingt-cinq espèces.

PATIENCE. (Iconol.) Ripa la désigne par une femme d'up age mur, ussise sur une pierre, portant un joug sur ses épaules, les mains jointes et exprimant la donleur, les pieds nus sur un faiscean d'épines. On peut y ajouter nne robe verte, symbole d'espérance. D'autres expriment la patience sous les traits d'une femme assise au pied d'un écueil, d'où l'eau distile goutte à goutte sur de fortes chaînes dont elle a les maius liées derrière le corps.

PATRAOALI (Mrth. Ind.), déesse ador ée par les Indiens, et fille d'Ixora. un des principoux dieux des Indes.

Ixora s'entretenant un jour avec son frère Wishuou, il sortit du corps de ce dernier une matière ou une influence qui entra dans le corps d'Ixora, passa par son ceil, sortit, et, tombant à terre, prit la forme d'une fille, qu'Ixora adopta et nom-ma Patragali. Cette fille, ou plutôt ce monstre, avait huit faces et seize mains horriblement noires. Ses dents étaient des défenses de sanglier. Ses yeux étaient ronds et d'une grandenr prodigieuse. Des serpents en-tortillés autour de son corps formaient son habillement; et pour pendants d'oreilles elle avait deux éléphants. Du moins c'est ainsi que les Indiens la réprésentent. Son premier exploit fut de combattre un fameux géant nommé Darida, qui avait osé défier son père. Ce géant avait recu de Brahma un livre et des bracelets magiques, par le moven desquels il paraisseit avoir, dans le com-bat, un grand nombre de tètes. Ce qui était bien plus avantageux , il ne pouvait être blessé dans aucune partie de son corps. Patragali, après avoir combattu contre ce monstre , pendant l'espace de sept jours, sans aucun succès, cut reconrs à l'artifice. Elle envoya une femme fort adroite demander à la femme du géant le livre et les bracelets de son mari, comme si c'eût été de la part du géant lui-même. La femme du géant, croyant que c'était une personue euvoyée par son mari, lui remit le livre et les bracelets. Par-là le géant fut privé de toute sa force, et tomba sous les coups de Patragali.

Cette

· Cette fille s'en revint triomphante chez son pere, qui lui donna, pour la régaler, de la viande mèlée avec du sang. Patragali ne paraissant pas encore contente, Ixora se coupa un doigt, le mit dans le plat de sa fille, et y fit couler une grande quantité de son sang. Tout cela ne satisfit point Patragali, qui morqua son mecontement à son père en lui jetant au visage une chaine d'or. Ixora s'avisa enfiu, pour satisfaire sa fille, de créer deux jeunes gens, qu'il lui donna pour la servir, et ce présent la contenta. Il lui conseilla ensuite de voyager, et lui fit présent d'un vaisseau de bois de sandal ponr la porter sur tontes les mers. Patragali partit, et Ixora s'applandit d'en être delivre. Cependant il arriva, peu de temps après, qu'un matin qu'il dormait tranquillement, Patragali entra brusquement dans sa chambre, renversa son litet repartit aussi-tôt. Dans son voyage, elle livra quelques combats contre des pirates qui l'attaquèrent, et les mit en fuite. Elle s'arrêta long-temps sur la côte de Mulabar , et se maria avec le fils d'un des princes du pays. Il est remarquable qu'elle ne voulut jamais permettre que son époux usôt avec elle des droits de I'hymen, ne jngeant pasqu'un mortel fut digne de ses faveurs. Au reste, elle en usa bien avec lui. Le père et la mère de son maria vant été déponillés. sur mer, de toutes leurs richesses par les pirates, pour consoler son mari elle loi fit présent des anneaux d'or qu'elle avait aux jambes; mois ce présent lui fut bien fuueste. Un orfèvre, l'ayant un jour rencontré avec ses anneaux, le conduisit dans une ville voisine, sous prétexte de les acheter. Mais, dès qu'il y fut arrivé, il accusa l'époux de Patragali de les avoir volés à la reine du pays, Cette princesse, qui, en effet, en avait perdu de pareils, que le perfide orfevre lui avait volés lui-même, ajouta foi à l'accusation, et fit empaler l'étranger sur un palmier. Patragali, n'ayant point de nouvelles de son mari, semit en chemin pour le chercher. La plupart de ceux à Tome II.

qui elle s'en informa la rebutierna. Les uns lui risinta un era; les untrez ne daignaient pas lui répondre. Quedpesse par lui respondre. Quedques una plus malina la faisient tomlier dans des trous qu'ils avient converts de branches d'adrera. Patragali se contentait de maudire ces insolents, et continuait su route. Elant enfin arrivée auprès du polluier qui avait servi un supplice de son époux avait servi un supplice de son époux enchantement de la fire de ses enchantements. L'entre de ses enchantements de result la rive é son mari.

Les builens disent que Petragali fait particulièrement sa résidence dans le temple de Crauganos, qu'on appelle le temple des Pelerins. On y voit sa statue, telle qu'elle est décrite au commenciment de cet article. Il y a tout suprès un grand hommede marbre, à qui les brahues doment tous les pours des coupade marent pour les productions de la color de l

PATRAS, ville du Péloponèse, sur la côte occidentale de l'Achaie. On y remorquait sur-tout deux oracles singuliers. Le premier était dans un temple de Cérès. C'était une fontaine que l'on allait consulter sur l'issue des maladies, ceque l'on faisait en suspendant un miroir avec une ficelle. Le derrière du miroir touchait l'eau, et la glace nageait dessus. On y regardant alors, et l'on y voyait différentes images, selon que le malade devait guérir ou non. second était l'oracle du Forum. C'était une statue de Mercure et une autre de Vesta. Il fallait les encenser et allumer les lampes qui pendaient à l'entour; ensuite on dédiait, à la droite de l'autel, une médaille de cuivre du pays, et l'on interrogeait la statue de Mercure sur ce que l'on voulait savoir : il fallait après cela s'en approcher de fort près, comme pour écouter ce qu'elle prononce-rait, et s'en aller de là hors du Forum, les oreilles bouchées avec les mains. La première voix que l'on entendait était la réponse de l'oracle.

X

Patrensis, Cérès, adorée à Patras. Voyez ce mot.

PATRÉUS, second fondateur de

PARALICIE DES ERAMMES.
(Alyth. Ind.) Aussi-tot qu'un temple est bâti, on choisit pour patriarche, ou grand-prétre, un leralme, qui ne peut se marier, ni sortie de la pagode. Il ue se montre qu'une fois l'année, assis au milieu du sanctuaire, et appuyé sur descoussins. Le peuple reste prosterné devant lni, jusqu'à ce qu'il échappe à ses regrates.

e La dignatica grand-prietre est dignatica de grand-prietre est actività in la familie i le chef carcat toujours pour no. Il se donne pour anisatants tous les frahmes qu'il peut nourrie. A cette fin, le souver ain his ercorde des terrans suppelse Shanions, exempts de toute espèce d'impôts; en outre; ji percotit deroit Shagame' sur les marchandies est de sa religion, et qui paient entre étes sortie.

Les Indiens semblent le rendre responsable des lébaux qui les diligent. Lorsque les jeànes, les mortifications et les prières ne font pas cesser les calamités publiques, il est obligé de se précipiter, la tête la première, du haut de la papode, sim d'appaiser les dieux par ce saerifice. Pyrancis. Il y avait huit dieux

que les anciens appelaient Patrices: Janus, Satarne, le Génie, Pluton, Bacchus, le Soleil, la Lune et la Terre.

Terre.
PATRICIA, surnom sous lequel Isis
avait un temple dans la cinquiente
region de Route.

PATRII, dieux de la patrie, ceux qu'ou a reçus de ses pères.
PATRIQUES, un des nons que l'on donnait aux mystères mithrisques.
Ce nom était pris de celui de Pater, que portait un des sacrificateurs de Mithres.

PATRIUNEMO, idole adorée autrefois por les Prussiens. Ces peuples nourrissaient de lait un serpent en l'honneur de cette idole.

Patrius, surnom d'Apollon, sinsi appelé, selon les uns, par Icadius, son fils, qu'il avait eu de la nymphe Lycia, et qui lui bătit beaucoup de templos; et, selon d'autres, de Patras, ville d'Achaie, où il était honoré d'un culte particulier. Parno, fille de Thestius, dont

Hercule eut Archémachus. Parnon, surnom de Diane, qui

avait une statue à Sieyone. 1. PAIROCLE, fils de Ménœtins roi des Lecriens, et de Sthénélé, ayant tué le fils d'Amphidamas . dans un emportement de jeunesse causé par le jeu, fut obligé de quitter sa patrie, et trouva un asile à la cour de Pélée, roi de Phthie, en Thessalie. qui le fit élever par Chiron avec son fils Achille : de la cette amitié si tendre et si constante entre les deux héros. Achille, piqué contre Agamemnon, ayant quitte les combats, Patrocle, qui souffrait de voir les Troyens remporter de grands avantages sur les Grees, demanda du moins à son ami ses armes et la permission de conduire les Thessaliens contre les ennemis. Achille y consentit, mais à condition que, dès qu'il aurait repoussé les Troyens du camp des Grecs, il fernit une prompte retraite avec ses Thessaliens, et laisserait les autres troupes aux prises. Patrocle prend les armes d'Achille, excepté la pique, si prante qu'aucun Gree ne ponvait s'en servir. A la vue de l'armure du fils de Pélée . les Troyens tronipés perdent cœur, et se replient en désordre. Patrocle les poursuit jusque sous les nurs de Troie; trois fois il s'élance jusqu'aux creneaux des remparts, et trois fois Apollon le reponsse de ses mains immortelles. Non content de cet avantage, le dien protecteur des Troyens le frappe destupeur et d'immobilité: son casque et sa cuirasse se délient et roulent; sa pique se rompt, son houelier s'échappe; et dans cet état il offre na faeile triomphe à Hector. qui le tue d'un coup de pique. Un grand combat s'engage antour de son corps; enfin, Ajax et Ménéles repoussent Hector, et emportent le corps de leur ami. Achille jure de le venger; l'ombre de Patrocle lui ap-

paralt et le prie de hâter ses funérailles, afruque les portes de l'Elysée Ini soient ouvertes. Achille s'empresse de remplir ses intentions; il fait laver son corps, et égorger un nombre infiai de victimes autour du bûcher, jette au milieu quatre de ses plus beaux chevaux, et deux des meil-leurs chiens qu'il eut pour la garde de son cump ; immole de sa main douze jennes Troyens, et termine les funérailles par des jeux funèlires. Bientôt après, Heetor lui-mèure toubo sous les coups d'Achille qui le sacrifia aux mânes de son ami.

2. - Fils d'Hercule et de la thestiade Pyrippe.

1. PATRON, un des guerriers qui suivirent Evandre en Italie. On a prétendu que ee Patron, étant très bienfaisant, donna son nom à ee qu'on appelait patron chez les Romains.

2. - Il y a apparence que e'est le même qui se met sur les rangs, dans le 5°, liv, de l'Eneide, pour dispnter le prix de la course dans les jenx qu'Enée eélèbre pour l'anniversaire de son père Anchise.

PATRONUS SODALITH, chef de la confrérie du grand collége de Sylvain , à Rome. On y gardait les dieux et les images des empereurs.

PATRONYSIQUES, notes que les Grecs donnaient à une race, et qui étaient pris de celui du chef : ainsi, les Héraelides, descendants d'Hercule: les Escides, d'Escus. On les donnait aussi aux enfants immédiats, comme les Atrides, fils d'Atrée; les Danaides, filles de Danaüs.

PATROUS, Bacelus avait sous ce nom une statue à Mégare. Apollou avait été peint à Athènes par Euphranor sous le même surnom, qui appartenait aussi à Jupiter. Ce dieu avait sous ce nom dans le temple de Minerve, à Argos, une statue de bois représentée avec trois yenx, pour marquer que Jupiter voyait ce quise passoit dans le eiel, sur la terre et dans les enfers. Les Argiens dispient que c'était le Jupiter Patrous qui était dans le palais de Priam, et que ce fut au pied de son autel que Pyrrhus. Dans le partage du butin , la statue échat à Sthénélus de Capanée, qui la dépota dans le temple d'Argos. PATSE (Myth. Chin.), horoscope.

Voy. SUAN MING.

Particius, surnom de Janus, ou parcequ'on ouvrait les portes de son temple durant la guerre, ou parce-qu'il ouvrait l'année et les saisons, qui commençaient par la célébration de ses fêtes.

PAUSAIRE, PAUSARIUS, officier qui, chez les Romains, réglait les pauses des pompes ou processions solemnelles. Il y avait des stations nommées mansiones à des endroits préparés pour cet effet, et dans lesquels on exposait les statues d'Isis et d'Annbis. Suivant une inscription citée par Soumaise, il paraît que ces ministres formaient une espèce de collège.

PAUSANIES, sête accompagnée de jeux, ou les seuls Spartiates étaient admis à distribuer le prix. Cette fête tirait son nom de Pausmias, général spartiate , sous les ordres duquel les Grecs vainquirent Mardonius à la fameuse bataille de Platée. Depnis ce temps, il y cut toujours un discours en l'honneur de ce grand capi-

PAUSEBASTOS, pierre précieuse consoerée à Vénus, et qu'on appelait sussi paneros : il semble que c'était une très belle agate. PAUSES, STATIONS. Ceux qui por-

taient la statue d'Anubis, étaient ol·ligés de s'arrêter à certains endroits marqués, dans les processions faites en l'honneur de ce dieu et de la décase Isis.

Parsus, dien du repos ou de la cessation du travail.

PAUVRETÉ (Iconol.), divinité allé gorique, fille du Lnxe et de l'Oisiveté. Plante la fait fille de la Débauche, parcequ'elle mèneà la pauvreté ceux qui s'y livrent. Suivant quelques uns, c'est la mère de l'Iadustrie et de tous les Arts. On la représente pale, inquiète, mul habillée, dans l'attitude d'une personne qui demande l'aumone, ou

mi glane dans un champ déjà moissonué ; quelquefois aussi , semblable à une l'urie affannée et farouche, dont tous les traits expriment le désespoir. Le Poussin, dans son tableau de la vie humaine, l'a peinte revêtue d'un mauvais ha! it , et la tête environnée de rameaux dont les feuilles sèches sont le symbole de la perte des biens. Dans le Triomphe de la pauvreté, peint par Holben, e'le se voit sous a figure d'une vielle femme moigre, assise sur une gerbe de paille ; son char est rompu en divers endroits , et tiré par un chevol et un âne décharnés; devant ee char marchent un homme et une feinme les bras croisés et le visage triste. Toutes les figures qui accompagnent ce char sont encore autant d'images de la misère, qui ajoutent à l'expression générale du tableau. V. Induence.

PAYAN ( Myth. Ind. ) , dieu du vent père d'Hanuma, et l'un des huit

Génies.

PAVENTIR . divinité romaine , à laquelle les mercs et les nourrices recommandaient les enfants pour les garantir de la peur ; selon d'autres . on menacait d'elle les petits enfants: une troisieme opinion veut qu'on l'invoquêt pour se délivrer soi-même de la peur.

PAVOR, la peur, divinité que les Romains avaient faits compagne de Mars, Tullus Hostilius, Roi de Rome. lui érigea une statue comme au dieu Pallor.

PAVORIENS, nom donné à une partie des saliens, ou prêtres de Mars, ceux qui étaient destinés au culte du dieu Pavor. PAVOT, attribut du dieu du som-

meil, et symbole de la fécondité. Parmi les épis qu'on donne à Cérès, on mêle des pavots, parcequ'elle s'était utilement servie des sues de cette plante pour appaiser la douleur qu'elle avait ressentie de l'eulèvement sa fille.

PAWORANCES. C'est le nom que les habitants de la Virginie donnent à leurs antels. « Ces peuples, dit l'au-» teur de l'Histoire de la Virginie, » élèvent des autels par-tout où il o leur arrive quelque chose de re-» marquable.... Mais il y a un antel » qu'ils honorent préférablement à » tous les autres. Avant l'entrée des » Anglais en Virginie, ce fameux

» autel était dans un lieu que les » Virginiensappellent Ultamus sak. » On voyait là le principal temple » du pays, et ce lieu était le siège

» métropolitain des prêtres. On y " v. yait aussi trois grandes maisons, » chacune de soixante pieds de lon-» gueur, et toutes remplies d'images. » Ils conservaient les corps de leurs

» rois dans ces maisons religieuses . » pour lesquelles les naturels du pays » avaient un si grand respect, qu'il » n'était permis qu'aux prêtres et » aux rois d'y entrer. Le peuple n'y » entrait jamais, et n'osait même

» approcher de ce sanctuaire qu'avec » la permission des premiers. Le » erand autel était d'un crystal so-» lide, de trois ou quatre pieds en » carré. Le crystal était si trans-

o porent, qu'on pouvait voir au tra-» versle grain de la peau d'un homme : » avec cela il était d'un poids si pro-» digieux, que, pour le dérober à la » vue des Anglais, ils furent obligés n de l'enfouir dans le voisinage, ne

» ponvant le trainer plus loin. » Les Virginiens, ajoute le même » auteur, respectent beaucoup un petit oiseau qui répète continuel-

" lement le mot paworance, parce-» que e'est le nom qu'ils donnent à » leurs autels. Ils disent que cet oiseau » est l'alné d'un de leurs princes ;

» qu'un Indien avant tué un de ces » oiseaux sa témérité lui conta cher. » Il disparut peu de jours après, et " l'on n'entendit plus parler de lui...
" Lorsqu'en voyage ils se tronvent

» près d'un paworanee, ou autel, » ils ne manquent pus d'instruire les n jeunes gens qui se rencontrentavec » eux de l'occasion qui l'a fait bâtir

» et du temps auquel la chose fut » foite. Ils les exhortent à rendre à » l'autel le respect qui Ini est dû. » PAYSANS. Latone, fuvant les per-

sécutions de Junon , passa sur le bord d'un marais, ou des paysans travaillaient à la terre. Elle leur demanda pour se rafraîchir un pen d'eau, qu'ils lui refusèrent. Latone, pour les punir, obtint de Jupiter qu'ils fussent métamorphosés en greuouilles.

1. PEAN, hymnes ou cantiques chantés originairement en l'honneur d'Apollon et de Dione, et qui renouvelaient le sonvenir de la victoire remportée sur Python par ce dieu. Ces cantiques étaient caractérisés, par cette exclamation, le, paian, espèce de refrain qui signifie proprement, Lance tes flèches, Apollon. On les chantait pour se le rendre favorable dans les maladies contagieuses. que l'on regardait comme des effets de sa colère. Dans la suite, on en fit pour Mars, et on les chantait au son de la flute en marchant an combat ; mais, après la vietoire, Apollon en devenait le seul objet. Bientot ces cantiques s'étendirent à toutes les divinités, et, dans Xenophon, les Lacédémoniens entonnent un péan en l'honneur de Neptune. Athenée nous en a conservé un adressé par le poète Ariphron de Sicyone à Hygiée, ou déesse de la santé. Enfin, on en composa pour illustrer les grands hommes.

2. — Un des surnoms d'Apollon, emprunté de la force de ses rayons on de ses traits, exprimée par ee verhe, Paiein, frapper.

PÉANITES, pierre fabuleuse, que les ancieus croyaient faciliter les acconchements.

PEAU DE LION, VOY. HERCULE, ABRASTE; de bæuf, v. OAION; de serpent, v. Pithon; de tigre, v. Bacchartes; enflée, v. Fole; de sanglier, v. Adraste.

1. PÉCHÉ. (Lon.) Les ieonologistes en font un jeune homme aveugle et nu, qui court par des voies tortucases sur les bords des précipices où croissent des fleurs qui cachent des épines; un wer lui pique le court, et il est ceint d'un serpent. V. CRIME.

2.—(Myth. Siam.) Les Siamois sont persuadés que le métier des séculiers est de pécher, et celui deleurs talapoins de faire pénitence pour eeux qui péchent. Aussi le goût des moines pour cette pénitence lugrative, dont ils ont inculrué au peuple l'efficaciée, est poussé si loin, qu'il fout caciée, est poussé si loin, qu'il fout culters, difficulté des péchés aux deculters, difficulté des la cacción de la recevoir. Ainsi, leure usine est fondée sur les péchés du peuple ; et ce fondsest excellent; car la loi des Sianois est si sévère et si misurisse, que les hommes les plus vertueux et les plus attentils se peuvent guère ; les plus attentils se peuvent guère ; pèches de la violer plusteurs dois par péches de la violer plusteurs dois par

PREUNIA, déesse de l'argent, que les Romains invoquaient pour en avoir en abondance.

1. Pénase, ville du Péloponèse.

Homère la met au nombre des villes
qui appartenaient à Agameunos.
2. — Fils d'une nymphe et de Bu-

eolion fils naturel du roi Laomédon, fut tué durant le siége de Troye par Euryale, qui le dépouilla de ses armes.

PÉnasus, eheval célèbre qu'Achille avait pris au sac de la ville d'Eétion, et qui, tout mortel qu'il était, égalait en vitesse les chevaux de race immortelle. Il fut tué devant Troie par Sarpédon.

Pénavque (Reine), figure de femme à pattes d'oic (pes ocæ), qui se voit sur des portails gothiques. Des avants ont prétendi que c'était la reine de Saha, fondés sur ce conte du Thalmad : « Salomon » informé de son arrivée, olla aussité to l'attendre dans un appartement » tot l'attendre dans un appartement.

» tout de erystal. La reine, en y entrant, s'unspina que le prince était. dans l'eau, et, pour se mettre en » état de passer, leva sa rohe; alors » le roi voyant ses pieds hideux, lui dit: Votre visage a la beauté des

» plus helles femmes; mais vos jom-» bes et vos pieds n'y répondeux » guère. » Pénéz, filsnaturel d'Antenor, que Théano, sa femme, avait pris plaisir à diever avec autant de soin que s'il

à élever avec autant de soin que s'il ent été un de ses propres enfants. Il fut tué au siège de Troie d'un coup de lance par Megès.

Pénias, fille du Spartiate Menys, épouse de Cranaus, roi d'A-

X 5

thènes, et mère de Cranaé, de Cra-

næchmé et d'Athis.

Pén:caate, un des chefs siciliens
tués par Hercule, et auxqueis leurs
compatriotes rendirent les honneurs

compatriots rendered les nonneurs héroiques. Pédophille (Iconol.), qui aime les enfants, surnom de Cérès. On représente souvent cette déesse ayant

représente souvent cette déesse ayant sur son sein denx petits enfants qui tiement chacun une corne d'abondance, pour marquer qu'elle est la nourrice du genre humain. Rac. Païs, enfant, et philoja, aimer.

Pénornys:e, sacrifice des enfants, continue harbare pratiquée dans l'antiquité pour désarmer le courroux des dieux.

PÉDOTROPHE, surnom de Diane lonorée à Coroné, pris de la vieille opinion où l'on était que la lune influe sur la grossesse et l'accouchement. Rac. Pais, enfant; tiéphein, nourrir.

Panus, baton pastoral, recourbé par le haut. On le voit dons les mains de Pàris, d'Atys, de Ganimède, de Pan, des Faunes, d'Actéon, etc.

1. Pégase, chevalallé, qui naquit du sang de Méduse, lorsque Persée lui eut tranché la tête. Des qu'il eut vn la lunière, il s'envola, dit Hésiode, an scionriles immortels, dans le palais même de Jupiier, dont il orta la foudre et les éclairs; et seporta la tougre et se e cominion Ovide, sur le mont Hélicon, où d'un conp de pied il fit jaillir la fontaine Hippocrène, Minerve le dompta, et le douna à Bellérophon, qui le monta pour combattre la Chimère; mais ce héros, ayant voulu s'en servir pour s'élever au ciel, fut précipité en terre, et Jupiter placa Pégase parmi les astres, où il forme une coustellation. Ovide le foit encore monter à Persée pour se transporter au travers des airs en Mauritanie, chez les Hespérides. On croit que ce chevalalle u'était autre chose qu'un vaisseau, avant une figure de cheval à sa poupe, dont se servirent Bellerophon et Persée dans lenrs expéditions. Le Pégase allé est le symbole de Corinthe, on Minerve le donna à Bellérophon. Son nom vient de la

fontaine qu'il fit jaillir, ou des sources de l'Océan près desquelles il était né. Rac. Pégé, source. Les modernes lui assignent uue place sur le Parnasse, et feignent qu'il ne prête son dos et ses alles qu'aus poètes du premier ordre.

2. - Montagne et ville de Thes-

Prossures, surnom des Muses, pris du cheval Pégase, qui firt, comme elles, habitant de l'Helicon.

Péoasis, peut-être Pédasis, nymphe, dont Emathion ent Atymnius. Péoéas, nymphes des fontaines, les mêmes que les Naiades. Rac. Pègè, source.

Pégnéus, un des Curètes, avait un autel à Pise.

PÉGOMANTE, divination par les sources. Elle se pratiquait, soit en y jetant un certain noubre de pierres dont on observait les divers mouvements, soit en y plongeant des vasse de verre, et examinaut les efforts que fuisial l'eau pour y entrer en classant l'air qui se remplissait. La plus célèbre des pégomanties est la divination par le sort des dés qui se pratiquait à la fontaine d'Apon, près de Padoue.

Peine Pennus. (Iconol.) Un nègre qui prétend se blanchir en se lavant le corps.

PEINTURE. (Iconol.) On la reconnait à la palette, aux pinceaux et à l'appui-main qu'elle tient. Elle est assise devant un chevalet sur lequel est posé un tablean ébauché. Son maintien est négligé, son attitude pensive; autour d'elle sont des statnes antiques, ce qui signifie que e'est à l'étude seule de l'antique que l'artiste doit l'expression et la correction. Souvent elle est représentée avec un bandrau sur la houche, soit parceque la printure est une poésic muette, soit parcequelle est amie du silence et de la solitude. Un petit enfant allé ovec une flamme sur la tête, qu'on voit quelquefois placé auprès de la figure symbolique, désigne le génie. sans lequel il est impossible d'etre créateur. Si on lui donne des alles de diverses couleurs, c'est pour marquer ou la variété des numess et des tons, ou la prompitude avec la quelle le peintre doit saivir les changements de la nature. Considérée sons le point de vau le plus essentiel de l'art, celui de l'iuitation, elle pourrait être figurée par une fenume portont sur sa tête un masque jeune et beun, et sur sa pottire un médaillon repré-

sentaul les Graces.

Prançois Micris , peintre flamund , a représenté le personage
anliégorique de la Peinture , sont
forme d'une jeune frame , rêtue
d'une tôfie des rie de couleur peinte.
gante ; elle est delout , et tient de
la main droite me palette, de pricessur et une statue autique , qu'elle
appuie courtes so potirire ; me alcude d'or , à laquelle est attach un masque, lui posse antour des épaule.

Péinéz, fils de Clytis, d'Ithoque, secompagna Télémaque à Pylos, et accueillit chez lui Théaclyménns.

Prinum (Myth. Ind.), dieu que les Japonais attendent à la fin du monde.

PELAGETS, surnom de Neptune, dieu de la mer. 1. PÉLAGIA, surnom de Vénus, le

mėme que Pootia.

2.— Suromo Ilisi dana quelques inscriptions, soit pour aveir inverties les volles, soit pour aveir inverties per les volles, soit parecque Petre per le view per le est innomente, lors qu'elle est inonde par le Nil. Soc en com, elle avait, selon Poutarmoi, un temple pris de Poutarmoi, in temple pris de Poutarmoi, in temple pris de Poutarmoi, souvent lais étendant un voir; en la regarde alors comme Iris Petagia.

Popes Pauris.

PÉLAGIE, île voisine des Colonnes d'Hercule, consucrée à Saturne.

1. Palagon, un des prétendants d'Hippodamie, tué par (Enomoüs. 2. — Un des capitaines qui, sous Nestor, conduisirent les Grecs au siège de Troie.

3.— Troyen, ami de Sarpédon. 4. — Phocéen, fils d'Amphidacadmus saivit un de ses bomfs, pour connutre l'endroit où il devait bâtir Thèbes. Péliagos, bois épais entre Tégée et Mantinée, villes d'Arcadie. Eparminondas mourat dans ce bois, trompé par un oracle qui l'avait averti de se délier du Pélagos (la mer). Pour profiter de cet avis, il évitait de s'emborquer; mais il fiut tué dans ce bois à la bataille de Mantinée.

PELAGUS ON l'OCÉAN, fils de la Terre, sans avoir en de père.

Prinance, fille de Potnens, oyant rétabli à Thèbes le culte des dieux Calires, recut, après an unot, les houneurs divins, par l'ordre de l'oracle de Delphes, jet il futarrèté entrautres choses, dit Pausanias, qu'on lai saorifierait tenjours nue vio-

time pleine.

1. Pélasous, les plus anciens peuples de la Grèce. Les historiens qui les distinguent des Hellènes varient beaucoup sur leur origine et lenrs

nigrations.

2. — Nous que portèrent d'abord les Macédoniens, au rapport de Justin.

PELASGIE, surnom de Jupiter. PÉLASGIE, surnom de Junon. PELASGIE, surnom de Gérès, qu'elle

devait à un temple élevé en sou honneur par Pélasgus, d'Argos, fils de Triopas. Il fut enterré auprès de ce temple.

1. Pétasous, fils de la Terre, fut, dit Pausanias, le premier homme qui parut en Areadie. Ce fut loi qui apprit our Arcadiens à se faire des cal ancs qui pussent les défendre de l'inc'émence des saisons. Il leur apprit oussi à se vêtir de peaux de sanglier, et à substituer aux scuilles d'orbres, aux herbes et aux racines, l'usage du fruit du hêtre ; et cette nourriture leur devint si ordinaire, que, long temps après Pélasgus, les Lacedemoniens venant consulter la Pythie sur la guerre qu'ils vonlaient foire aux Arendiens, elle leur répondit qu'un people qui ne vivait que de gland était terrible dans la guerre et difficile à vaincre. a. - Fils d'Inochus, et père de

Lycnon.

3. — Fils de Phoronée, et petitfils d'Inachus.

4. - Fils de Jupiter et de Niobé, la première maltresse de ce dieu-5. - Fils d'Arcas, et petit - fils de Lycson.

6. - Fils d'Asope et de Mérope.

. - Fils de Neptune. 8. - Fils de Lycaon.

9. — Fils de Triopas, d'Argos. PELATE, un de ceux qui perirent dans le combat qui se donna à la cour de Céphée, à l'occasion du mariage de Persée. Il fut tué par Corythe.

Péréanes, filles douées du don de prophétie, an rapport de Pau-sanias, qui cite d'elles ces paroles : « Jupiter a été, est, et sera. O grand » Jupiter! c'est par ton secours que

» la terre nous donne ses fruits : » nous la disons notre mère à ju-te » titre, » Elles demeuraient chez les Dodonéens.

PÉLÉE, père d'Achille, était fils du célèbre Esque roi d'Egine, et de la nymphe Endéis fil e de Chiron : ayant été condamné à un exil perpétuel avec son frère Télamon, pour avoir tue leur frère Phocus, quoique par mégarde, il alla chercher une retraite à Phthie en Thessalie . où il épousa Antigone, fille du roi Eurytion, qui lui donna en dot la troisième partie de son royanme. Pelee, invité à la fameuse chasse de Ca'ydon, y alla avec son Israupère, qu'il eut le malheur de tuer. en lauçant son javelot contre un sanglier; autre meurtre involon-taire qui l'obligea encore de s'exiler. Il se rendit à lolchos auprès du roi Acaste, qui lui fit la cérémonie de l'expiation. Mais une nouvelle aventure vint encore troubler son repos en cette cour. Il inspira de l'amonr à la reine, qui, le trou-vant insensible, l'accusa auprès d'Acaste d'avoir voulu la séduire. Acaste le fit conduire sur le mont Pélion, lié et garotté, et ordonua qu'on l'y laissât ainsi exposé à la merci des bêtes. Pélée trouva le

moyen de rompre ses chaînes; et,

avec le secours de quelques amis, Jason, Castor et Pollux, il rentra

de force dans Iolchos, et y tua la reine. La fable dit que Jupiter, son

grand-père , l'avait fait délier per Pluton, qui lui donna une épée, avec laquelle il se vengea de la malice es de la cruauté de cette femme.

Pélée épousa, en secondes nôces 🖋 Thetis, seur duroi de Seyros, dout il eut Achille. Il envoya son fils et son petit-fils, à la tête des Myrmidons, au sière de Troie. Il voua, dit Homère, au fleuve Sperchius la chevelure d'Achille, s'il revenait heureusement en sa patrie. Pélée survécut de plusieurs années à la fin de eette guerre. Dans l'Andromaque d'Eur pide, le vieux Pélée paraft dans le temps que Ménélas et Hermione so fille se préparent à faire mourir Andromoque : il ladélivre de leurs mains après une vive contestation , dans laquelle les deux princes en vienpent aux invectives. Bientôt après , il apprend la mort tragique de sou petit-fils Pyrrhus; il se désespère , et voudrait qu'il eut été euseveli sous les ruines de Troie. Thétis vient le consoler, et lui promet la divinité : pour cela elle lui ordonne de se retirer dans une grotte des isles Fortunées, où il recevra Achille déifié, lui promettant que là elle viendra le preudre, accompagnée des cinquante Néréides, pour l'enlever, comme son époux, dans le palais de Nérée, en lui donnant la qualité de demi-dieu. Les habitants de Pella , en Macédoine, offraient des socrifices à Pélée: on lui immolait même, tous les ans, une victime humaine.

Pérécon, Macédonien, fils du fleuve Axius et de Péribée, père

d'Astéropée. Perérnnomens, Lapithes qui habitaient Pelithronium, au pied du mont Pélion, et auxquels on attribuaix

l'invention de l'appat. PÉLÉTHRONIUS, roi des Lapithes, inventa le frein et la selle.

PÉLIADES, filles de Pélias. Périas, fils de la nymphe Tyro et de Neptane, ou plutôt de quelqu'un de ses prêtres, usurpa le trône d'Iolchos sur Eson, son frère de mère . et l'obligea à vivre en simple particulier ; mais ayant appris de l'oracle de Delphes qu'il scrait détrôné par

un prince du sang des Eolides, il regarda Jason, son neven, comine celui que l'oracle désignait, et chercha tons les moyens de le faire périr. Il ionit toute sa vie de son neurpation. fit mourir Eson et sa femme, et ne mourut que dans un âge fort avancé, laissant sa couronne à son fils Acaste. Les Argonautes, à lenr retour , célét rèrent en son honneur des jeux funèlires. Ovide et Pausanias ra-

content autrement sa mort. Médée ayant eu le secret de ramnir le père de Jason, les filles de Pélias, étonnées de ce prodige, la prièrent de vouloir user du même secret pour leur père. Médée, pour venger son beau-père et son époux de l'usurpation de Pélias, leur offrit ses services. D'abord elle prit un vienx bélier en leur présence, le coupa en moreranx, le jeta dans une chandière, et , sprès y avoir mèlé je ne sais quelles herbes, le retira, et le fit voir transformé en un jeune agnean. Elle proposa de faire la même expérience sur la personne du roi; elle le disséqua de même, et le jeta dans nne chandière d'ean bouillante; mais la perfide l'y laissa jusqu'à ce que le feu l'eut entièrement consumé, de sorte que ses filles ne purent pas même lui donner la sépulture. Ovide dit de plus que ce furent les propres filles de Pélins qui l'égorgèrent et le mirent en moreeaux. Ces molbeureuses princesses, honteuses et désespérées de s'être si cruellement obusées, s'allèrent cacher dans l'Arcadie, où elles finirent leurs jours dans les larmes et dans les regrets. Pausanias les nomme Astéropie et Antinoé.

La fable de Pélias tué par Médée n'est qu'une suite du caractère de magicienne que les Grees out voulu donner à Médée.

2. - Capitaine troyen, qui, blessé par Ulysse, suivit Enée, quoique sa blessure rendit sa marche difficile.

37 - Lance flont on fit présent à Pélée le jour de ses nûces. Il s'en servit dons les combats, et la donna à son fils, qui la rendit eélèbre: Achille, seul de tons les Grees, pouvait en mire usage. Le contaure Chi-

PEL ron l'avait conpée sur le sommet du mont Pélion pour la donner à Pélée.

Périas Annon, le vaisseau des Argonautes, fait du bois coupé sur le mont Pelion.

PÉLICAN (Iconol.), oiseau aquatique, qui a fait le sujet de plusienra fables : entr'autres , qu'il aimait si fort ses petits, qu'il mourait pour eux, et se déchirait l'estonne pour les nourrir. C'est sur cette opinion que le pélican est regardé comme l'image de l'amour paternel, et de l'amont des princes pour les peuples.

PÉLINES, nom patronymique d'Achille fils de Pélée, et de Pyrrhus

son petit-fils. PELIOR, montagne de Thessalie, voisine de l'Ossa. Les poètes ont feint que le Pélion fut mis sur l'Ossa par les Géants, lorsqu'ils voulurent escalader le eiel. On disait que les Géants, ainsi que les Centaures, avaient leur demeure dans cette mon-

tagne. PELLEN, d'Argos, fils de Phorbas, et petit-fils de Triopas. On lui attribuait la fondation de Pellène, ville du Péloponèse, dans l'Achaie.

PELLENE, PELLEREA, PELLENEIS, PELLENIS, surnous donnés à Dione, du culte qu'on lui rendait à Pellène, ville de l'Achaïe. Selon les habitants, la statue de Diane demeurait ordipairement enfermée; mais quand la grande prêtresse la renumit de sa place pour la porter en procession, personne n'osnit la regarder en face, et tout le monde en détournait les yeux, parceque non seulement la vue en était dangereuse pour les hommes, mais, par-tout où elle passait, elle rendait les arbres stériles, et faisait tomber tous les fruits. Dans un combut contre les Etoliens, la prètresse avant tourné le visage de cette statue vers les ennemis, cette formidable apparition leur ôta le sens, et les mit en fuite.

PELLONIA, déesse à laquelle on avait recours pour chasser les ennemis. Rac. Pellers, repousser.

Pétorés, fille de Thyeste, ayant été surprise dans un bois consacré à Minerve par son propre père sons eu etre connue, on, comme d'autres le prétendent, de dessein prémédité. parcequ'un oracle lui avait prédit qu'un fils qu'il aurait de sa fille le vengemit de son frère Atrée, fut violée, et devint mère d'Egisthe, qu'elle fit exposer. ( / . Egistite. ) Quelque temps après, elle épossa sou uncle Atree, et fit élever son fils avec Agamemnon et Ménélas; mais Thyeste reconnut son fi's à l'épée que Pélopée lui avait arrochée au moment du crime, et qu'elle avait depuis donnée à Egisthe. La princesse, suisie d'horrenr en reconnaissant l'inceste, quoiqu'involontaire, dont elle s'était rendue coupable, se tua avec cette même épée.

PELDPRIA MŒNIA, Arcos, à cause de Pélops qui avait régué dans cette ville. Enétil. 1. 2. Pelopeia Vinco. Iphigénie, ar-

rière-petite-fille de Pélops.
1. Petoris, nue des filles de Niobé.

2. — Une des filles de Pelias.
5. — Fille de Phyeste: Mars la rendit mère de Cyenus.

Pétorines, Airee et Thyeste, petits-fils de Pélops. On dunne aussi ce nom à ceux qui leur ressemblent par leurs erimes; d'où l'adjectif Pelopeius pour sceleratus.

Pérories, fête que célébraient les Eléens en l'honneur de Pélops, pour qui ils avaient plus de vénération que pour aucun autre héros. Pausanias nous apprend qu'Hercule fat le premier qui socrifia à Pélons un belier noir, comme aux divinités infernales, après la invoir consacré près d'Olympie un espace de terre considérable : consécration qui sul sista jusqu'à cet écrivain. Dans la suite, les magistrats d'Elide snivirent cet exemple, en ouvrant leurs Pélopies par un semblable sacrifice. Ce qu'il avait de particulier. e'est qu'onne mangeait rien de la vietime immolée, et l'entrée du temple de Jupiter lui était interdite.

de Japiter lui était interdite.

Pricoronise, célèbre presqu'isle
au milieu de la Grèce, dont elle faisait partie, ninsi appelée du nom de

Pélops, nn de ses anciens rois. Pélors, fils de Tantole, roi de Lydie, ayant été obligé de sortir de

son pays à cause de la guerre que Tros lui avait déclarée pour vencer la mort de Ganymede son fils, ou, selon d'antres, à cause des tremblements de terre dont le pays était afflige, se retira en Grèce chez (Enomaŭs, roi de Pise, qui le recut aveo tonté. Devenu anoureux d'Hippodamie sa fille, il se mit au nombre des prétendants; mais il fut le plus heureux. Avant de combottre coutre Œnomatis, il fit un sacrifice à Minerve Cydonia, et, grace à la protection de la déesse, il resta victorieux, pos-sesseur d'Hippodamie, et roide Pise. (F. MYETHE, HIPPODAMIE, (ENO-MAGS.) A cette vi:le il joignit celle d'Olympic et plusieurs autres terres, dont il egrandit ses états , auxquels il donna le nom de Péloponèse. La fal·le dit que Neptune, charmé de la beauté du jeune Pélops, l'enleva dans le ciel pour lui verser le nectar ; mais le crime de Tantale avant causé la diserace de Pélops, il fut renvoyé sur la terre. Quand il fut question de disputer à la course la possession d'Hippodamie, Neptone, qui avait conservé del'affection pour ceprince, lui fit présent d'un clar et de deux chevaux allés , avec lesquels il ne pouvait manquer de remporter la victoire. Ovide rapporte une autre faide sur Pélops. « Les dieux, ditn il, étant allés loger chez Tantale, » ce prince, pour éprouver leur di-» vinité, leur fit servir le corps de » son fils, mélé avec d'antres viandes. » Cérès, un peu plus gourmonde que » les autres, en avait déjà mangé une » épaule , lorsque Jupiter découvrit » le crime, rendit la vie à Pélops, » lui remit une épaule d'ivoire à la » place de celle qu'il avait perdue. » et précipita son père au fond du n Tartore, n

PÉLOR, un des guerriers nés des dents du serpent tue par Cadmus. PÉLORIEN, surnom de Jupiter. V. PÉLORIES.

PÉLORIES.

PÉLORIES, fête qu'on célébrait en
Thessalie, et qui avait beaucoup de
rapport avec les Saturnales des Romains, dont elle fut peut-être l'origine. Les Pélasges, nouveaux habi-

tants de l'Hémonie, faisant un sacrifice solemnel à Jupiter, un étranger, nommé Pélorus, vint leur annoncer qu'un trenblement de terre avait entrouvert les montagnes voisines; que les eaux d'un grand marais, nommé Tempé, s'étuient écoulées dans le fleuve Pénée, et avaient découvert une grande et belle plaine, qui fut depuis le célèbre vallon de l'empé. Cette agréable nonvelle futreçue avec joie; l'étranger fut invité à prendre part au sacrifiee, et tous les esclaves eurent la permission de se joindre à la réjouissance. Cette fête devint annuelle. Les Thessaliens y traitaient des étrangers et leurs esclaves, auxquels ils laissaient prendre toute sorte de libertés.

PÉLORIS, nom d'une nymphe. 1. PÉLORUS. V. PÉLORIES. a. - Un des Géant

PELOTON DE FIL. VOY. ARIANE, THÉSÉR, MINOTAURE, PAROUES. Parts, sorte de Louclier échancré particulier aux Amozones. Selon Xenophon, il était de la figure d'une feuille de lierre; selon Pline, d'une

feuille de figuier d'Inde, et selon Servius, de la lune demi-pleine. PEN, PENIN, PENNIN. VOY. PEN-

NINUS Pénares, dieux eélèbres du paganisme, que l'on confondait quelquefois avec les dieux des maisons particulières, et, en ce sens-là, ils ne différaient point des Lares. Les Romains, dit Deny's d'Halicarnasse, appellent eci dicux Pénates, Ceux qui ont tourné ce nom en grec les ont appelés, les uns les dieux paternels, les autres les dienx originaires, les autres les dieux des possessions, quelques uns les dienx secrets ou caebés, les autres les dieux défenseurs. Il paraît que chacun a vouln exprimer quelques propriétés particulières de ces dieux; mais dans le fonds, il semble qu'ils veuillent tous dire la même chose,

Le nième anteur donne la forme des dieux Pénates apportés de Troie, telle qu'on la voyoit dans un temple près du marché romain. C'étaient, dit-il, deux jeunes hommes assis, ar-

531 mis chacun d'une pique. Les Pénates troyens, dit Macrobe, avaient été transportés par Dardanns de la Phrygie dans la Samothrace : Enée les apporta de Troie en Italie. Il y en a qui croient que ces Pénates étoient Apollon et Neptune; mais ceux qui ont fuit des recherebes plus exactes disent que les Pénates sont les dienx par lesquels seuls nous respirons, desquels nous tenons le corps et l'ame, comme Jupiter, qui est la moyenne région éthérée ; Junon, c.-à-d. la plus basse région de l'air avec la terre; et Minerve, qui est la suprème région éthérée.

Tarquin, instruit dans la religion des Samothreees, mit ees trois divinités dans le même temple et sous le même toit. Ces dieux samothraeiens, ou les Pénates des Romains, s'appelaient les grands dieux, les bons dieux, et les dieux puissants.

Dans la suite, on appela plus porticulièrement dieux Penates tous ceux que l'on gardait dans les maisons. Suctone nous dit que dans le palais d'Anguste il y avait un grand appartement pour les dieux Pénates. Une palme, dit-il, étant née devant sa maison, dans la jointure des pierres, il la fit apporter dans la cour des dieux Pénates, et eut grand soin de la faire croître.

Comme il était libre à chaenn de se ehoisir ses protecteurs partieuliers. les Pénates domestiques se prenaient parmi les grands dieux, et quelquefois parmi les hommes déifiés. Par une loi des douze tables, il était ordonné de célébrer religieusement les sacrifices des dienx Pénates, et de les continuer sans interruption dans les familles, de la monière que les chefs de ces familles les avaient établis. Les premiers Pénates ne furent d'abord que les mênes des ancêtres que l'on se faisait un devoir d'honorer: mais dans la suite on y associa tous les dieux.

On placait les statues des Pénates dans le lieu le plus secret de la maison; là, on leur élevait des autels, on tenait des lampes allnmées, et on leur offrait de l'encens, du vin, et

quelquefois des vietimes. La veille de leurs fêtes, on avait soin de parfumer leurs statues, même de les enduire de cire pour les rendre luisantes. Penuant les Saturnales, on prenait un jour pour eélébrer la fête des Pénates; et, de plus, tous les mois on destinait un jour pour honorer ces divinités domestiques. Ces devoirs religieux étaient foudés sur la grande confiance que chaeun avait en ses Pénates, qu'on regardait comme les protecteurs particuliers des familles, jusques-là qu'on n'entreprenait rien de considérable sans les consulter comme des oracles familiers. On donne plusieurs étymologies du mot Pénates, que l'on tire du grecou du latin; en quoi l'on se trompe évidemment, puisque c'est des Samothraces et des Phrygiens que nous vient le nom comme le culte et les mystères de ces dieux.

PÉNATIGER, qui porte ses dieux Pénates; surnom d'Euce.

Penceste, isle où abordèrent les Argonautes. Cette isle, celèbre par les dons de Gérès, est le lien où Pluton enleva Proserpine, dans le temps qu'elle ceu-llait des fleurs, et d'où il la transporta par la mer Adriatique dans son royaume.

PERCHARY. (Iconol.) On le désigne par une figure emblématique, que le plaisir enlace de guirlandes de fleurs, et qu'il attire vers les objets de nos goûts et de nos dissipations.

Si l'on veut désigner un mauvais Penchant, on met un landeau sur les yeux de la figure allégorique, et, au liru de guirlandes, des chalues de fer eachées sous des fleurs, qui l'entralnent vers un précipice placé à

ses côtés.

Pender (Myth. Ind.), docteur
parmi les Indiens. Ce terme est surtout affecté à ceux des Brachmanes.

Pénde donne de Theulis des

iout affecté à ceux des Brachmanes. PÉNÉZ, fleuve de Thessalie, dont la source est an Pinde, et qui coule entre les monts Os-a et Olympe, et arrose la vallée de Teapel. Če fleuve est eclèbre chez les poètes, qui ont feint que Daphné, fille du Pénée, fut métamorphosée en laurier; fiction prise de la quantité de lauriers qui croisseut sur ses bords.

Penzis, Penzis, Daphné, fille du fleuve Pénée.

 Pénélée, un des cinq capitaines grees qui conduisirent les Béotiens au siège de Troie. Il y tra Lycon, Corcebe, Ilionée fils de Phorbas, et tomba à son tour sous les coups de Polydamas.

 Un des Argonautes, dont le nom ne se trouve que dans Apollodore.
 Pénérore, fille d'Icarius, frère de

Tyndare, roi de Sparte, fut recherchée en mariage, à cause de sa beauté, sar plusieurs princes de la Grèce-Son père, pour éviter les querelles qui auraient pu arriver entre les prétendants, les obliges à en disputerla possession dans des jeux qu'il lenr fit célébrer. Ulysse fut vainqueur, et la princesse lui fut accordée. Apollodore prétend qu'Ulysse obtint Pénélope de son père par la faveur de Tyndare, à qui le roi d'Ithaque avait donné un bon conseil sur le mariage d'Hélène. learius voulut retenir à Sparte son gendre et sa fille ; mais Ulysse, peu après son mariage, reprit le chemin d'Ithaque, suivide sa ouvelle épouse.

Ces deux époux s'aimèrent tendrement, de sorte qu'Ulysse fit tout ce qu'il put pour éviter d'aller à la guerre de Troie; mais ses ruses furent inutiles; il fut contraint de se séparer de sa chère Pénélope, en lui laissant un gage de son amour. Il fut vingt ans sans la revoir; et, pendant une si longue absence, elle lui garda une fidélité à l'éprenve de toutes les sollicitations. Sa beautéattira à Ithaque un grand nombre de soupirants, qui voulzient lui persuader que son mari avait péri devant Troie . et qu'elle pouvait se remarier. Selon Homère, le nombrede ses poursuivants montait à plus de cent. Pénélope sut Toujours éluder leur poursuite, et les amuser par de nouvelles ruses. La première fut de s'attacher à faire sur le métier un grand voile, en déclarant aux poursuivants que son nouvel hymen ne pouvait avoir lieu

u'aprèsavoirachevé ce voile, qu'elle destinait pour envelopper le corps de son beau-père Laërte, quand il viendrait à mourir. Ainsi elle les entretint durant trois ans sans que sa toile s'achevát jamais, à cause qu'elle défaisait la nuit ce qu'elle avait fait le jonr : d'où est venu le proverbe, la toile de Pénélope, dont on se sert en parlant des ouvrages qui ne s'achevent jamais.

Ulvase avait dit à Pénélope, en partant, que s'il ne revensit pas du siège de Troie quand sou fils serait en état de gouverner, elle devait lui rendre ses états et son palais, et se choisir à elle-même un nouvel époux. Vingt années s'étaient déjà éconlées depuisl'absence d'Ulysse, et Pénélope était pressée par ses parents mêmes de se remarier, Enfin, ne pouvant plus différer, elle propose aux poursuivants, par l'inspiration de Minerve, l'exercice de tirer la bague avec l'are, et promet d'épouser celui qui tendra le premier l'arc d'Ulysse, et qui fera passer le premier sa slèche dans plusieurs bagues disposées de suite. Les princes acceptent la pro-position de la reine. Plusieurs essaient de tendre l'are, mais saus aucun succès. Ulyssesenl, qui venait d'arriver déguisé en pauvre , en vient à bout , et se sert de ce même are pour tuer tous les poursuivants. Quand on vint dire à Pénélope que son époux était de retour, elle ne voulut pas le croire; elle le reçut même très froidement au premier abord, eraignant qu'on ne voulút la surprendre par des apparences trompeuses; mais après qu'elle se fut assurée, par des prenves non équivoques, que c'était réelle-ment Ulysse, elle se livra aux plus grands transports de joie et d'amour.

On regarde communément Pénélope comme le modèle le plus parfait de la fidélité conjugale. Cependant sa vertu n'a pas laissé d'être exposée à la médisance. La tradition des Arcadiens sur Pénélope ne s'accorde pas dit Pausanias, avec les poètes de la Thesprotie. Ceux-ci veulent qu'après le retour d'Ulysse, Pénélope ini donna une fille qui fut nomusée Polyporthe; mais les Mantinéens prétendent qu'accusée par son mari d'avoir mis elle-même le désordre dans sa maison, elle en fut chassée; qu'elle se retira à Sparte, et qu'ensuite elle vint à Mantinée, où elle finit ses jours, On a dit aussi qu'avant d'épouser Ulysse, Mercure, métamorphosé en bouc, avait surpris Pénélope, tandis qu'elle gardait les troupeaux de son perc, et l'avait rendue mère de Pan; mais quelques mythologues pensent qu'il fout distinguer la reine d'Ithaque de la nymphe Pénélope, mère de Pan.

PENETRALES, lieu le plus secret de la maison, où étaient les statues des dieux domestiques. On leur y élevait des autels, on y tenait des lampes allumées, et on leur offrait de l'encens, du vin , et quelquefois des vic-times. La veille de leurs fêtes , onavait soin de parfumer leurs statues, et même de les enduire de cire pour les rendre luisantes. De là

PENETRALES DII, les dieux Pénates. Voy. ce mot.

PÉNÉTRATION. (Iconol.) Le sphynx est son symbole ordinaire. PÉNIE, déesse de la pouvreté. Platon reconte qu'un jour les dieux donnant un grand festin, celui des richesses, qui avait un peu trop bu, s'étant endormi à la porte de la salle, Pénie, qui était venue la pour reeneillir les restes du renas, l'aborda, lui plut, et en eut un enfant qui fut l'Amour; allégorie qui veut dire peutêtre que l'amour rapproche les extrémes, ou que le propre de l'amour est de demander tonjours, et, lors même qu'il jouit, de désirer encore quelque

PENIN. VOY. PENNINES. PÉNITENCE (Iconol.), Cochin, après Ripa, la symbolise par une femme exténuée, pâle, vêtne d'un drop blane, mais sale et souillé, ossise sur une pierre d'où sort une source à laquelle elle mèle ses larmes. Elle a sur la tête un sac de cendres, symbole de la pénitence chez les Juifs, et dechire ses vetements. On lui donne aussi un grand voile noir, une croix dans les mains, sur les genoux l'é-

vangile et une discipline; et à ses pieds sont plusieurs autres instruments de pénitence.

On représente encore la Pénitence dans un endroit solitaire et à côté

d'une sonrce d'eau vive. PÉNITENTS (Wyth. Ind.) Ce mot. chez les Indieus, se prend dans deux seus. Il désigne d'abord une classe d'hommes, on d'êtres donés de facultés surmaturelles, assez puissants pour tenir tête aux dieux, auxquels il suffissit de se recueillir pour con-naltre le passé et prévoir l'avenir, et dont les penitences extraordinaires avaient le même effet que les conjurations des magiciens contre les astres et les planètes; secondement, une classe de religienx qui font gloire sujourd'hui de prendre pour modèles cespénitents célèbres dans l'antiquité. Ceux-ci sont, chez les ludiens gentils, ce que les fakirs sont chez les Mogols : le fanatisme leur fait tout nbaudonner, biens, famille, etc., pont aller trainer une vie misérable. La plupart sont de la secte de Shiva: les seuls meubles qu'ils puissent avoir sont un lingam, auquel ilsoffrent continuellement leurs adorations, et une peau de tigre sur laquelle ils se courhent. Ils exercent sur leur corps tout ce qu'une fureur fanatique peut leur faire imaginer. Les uns se déchirent à coups de fouct, ou se font attacher au pied d'un arbre par une chaine que la mort seule peut briser : d'antres font voeu de rester toute la vie dans une posture génante, telle que de tenir les poings toujours fermés; et leurs ongles, qu'ils ne coupent jamais, leur percent les mains par succession de temps. On en voit qui out toujours les bras eroisés sur la poitrine, on bien les mains élevées au-dessus de la tête, de sorte qu'ilne leur est plus possible de Jesplier. Ces panyres malhenreux ne penyent ni boire, ni manger, que par le secours de quelques disciples qui les suivent. Qu'on juge de la violence qu'ils se font pendant bien des années, pour réduire leurs bres à cet état d'inaction. Plusieurs s'enterrent et ne respitent que par une petite ouverture;

ils demeurent ainsisous terreun temps si considérable, qu'il est étonnant qu'ils n'étouffent pas : quelques uns, moins fanatiques, se contentent de s'enterrer sculement jusqu'au cou. On en trouvequi ont fait vœu de rester toujours debout sans se coucher : ils dorment appuyés contre une muraille ou contre unarlire; et pours'ôter les movens de pouvoir dormir commodement, ilss'encagent le cou dans de certaines machines qui ressemblent à une espèce de grille, dont ils ue peuvent plus se débarrasser. D'autres se tiennent des heures entières sur un seul pied, les yenx fixés sur le soleil, et considérant cet astre avec une grande contention d'esprit. Quelques uns, pour avoir plus de mérite, se fiennent de même un pied en l'air, et ne s'appuyant de l'autre que sur l'orteil, avant de plus les deux bras élevés ; ils sont placés au milieu de quatre vases pleins de feu, et contemplent le soleil avec des veux immobiles. Il v en a qui paraissent tout nus devant le people, et cela pour lui montrer qu'ils ne sont plus susceptibles d'aucune passion, qu'ils sont rentrés dans l'état d'innocence, depuis qu'il ont abandonné leur com à la divinité. Le penple, persuadé de leur vertu, les regarde comme des saints, et pense qu'ils obtiennent de Dien tout ce qu'ils lui demandent. Chacan, croyant faire une œuvre très piense, s'empresse de leur porter à mauger, de mettre les morceaux dans la bouche à ceux qui se sont interditl'usage de leurs mains, et de les nettoyer; quelques femmes vont jusqu'à baiser leurs parties naturelles et à les adorer, tandis que le pénitent est dans l'état de contemplation. Cependant leur nombre a diminuéchez les Indiens, depuis que ces derniers sont opprimés et réduits en esclavage : le seul que Sonnemia vu s'était percé les joues avec un fer qui lui traversoit la langue, et était rivé de l'autre côté de la joue avec une autre morceau de fer qui formait un cerele par-dessous le men-

Peut-être n'ont-ils pas regardé les

calamités publiques comme des pénitences assez dures : et sans doute on ne doit pas être ingénieux à se préparer des supplices, quand la nature et les hommes concourent à nous en accalder; on peut s'en reposer sur les fléaux destructeurs de l'une, et sur la tyrannie des autres.

Le caractère de ces pénitents est d'avoir un grand fonds d'orqueil : d'être pleins d'estime pour eux - mèmes, et de se croire des saints. Ils évitent sur-tont d'être touches par les gens de basse caste et les Européens, de craiute d'être souillés; ils ne laissent même pas toucher leurs meubles; si on s'approche d'eux, ils s'éloignent aussi-tôt. Ils ont un sonverain mépris pour tous ceux qui ne sont pas de leur état, et les regardent comme profaues; ils n'ont rien sur eux qui ne passe pour renfermer quelque mystère, et qui ne soit digue d'une grande vénération.

PENNINUS, héros que les habitants des Alpes Pennines reconnaisssient pour feur dieu, et dont cette chaine de montagnes avait pris son nom. Lesépithètes d'Optimus Maximus que l'on a trouvées sur le piédestal de sa statue ont fait croire que c'était Jupiter. Mais l'escarbou-le placée sur une colonne qui lui était dédiée, et que l'on appelait l'Œil de Penninus, pronve que c'étnit le soleil, qui, en Egypte, était également représenté par l'œil d'Osiris. Caton et Servius ont cru, l'un que c'était une déesse que l'on appelle Pennina , et l'autre Apennina; mais la figure et l'inscription citées prouvent le contraire

PENSER. (Iconol.) Ripa en donne cet emblème : c'est un homme vi ux. pule, maigre, et vêtu d'une couleur brune changeante. Il a la tête appuyée sur la main; sur ses genoux est un écheveau de fil mêlé, et près de lui est un aigle.

PENTACLE, nom que la magie des exorcismes donne a un scean imprimé ou sur da parchemin vierge, fait de peau de bouc, on sur quelque métal, or, argent, cuivre, étain, plomb, etc. On ne peut faire

aucnne opération magique pour exorciser les espuits, sans avoir ce scean, qui contieut les noms de Dien. Le pentacle se fait eu reufermant un triangle dans deux cercles; on lit dans ce triangle ces trois mots: formatio, reformatio, transjormatio. A coté du triangle, est le mot agla, qui est très puissant pour arrêter la mialice des esprits. Il faut que la peau sur laquelle on applique le scean , soit exorcisée et lenite ; on y exorcise aussi l'encre et la plume dont ou se sert pour écrire les noms dont on vient de parler. Après cela, on encense le pentacle ; on l'enterme trois jours et trois nuits dans un vase bien net ; enfin , on le met dans un linge ou dans un livre, que l'on parfume et que l'on exorcise.

Pentalectron, femme à cinq maris, surnound Helène. Rac. Pente. cinq ; lectron , lit.

PENTAPYLON, qui a cinq portes. On donnuit ce nom au temple de Jupiter Arbitrator, à Rome. Rac. L'ente, cinq; pyle, porte.

PENTATHEL, réunion de cinq exercices; savoir, la lutte, la course, le sant, le disque et le javelot ou le pugilat. Ces jeux avoient lieu le meme jour. Il fallait avoir vainen dans les cing, pour remporter le prix; une scule défaite suffisait pour le perdre V. HEXATELE, MYSUON, TISAMENE.

PENTATHLES, athlètes qui disputaient le prix du pentathle. Pentaunéa, pierre fabuleuse de l'iuvention d'Apollonius de Thyane, qui avait la faculté d'attirer les autres pierres, comme l'aimant attire

1. PENTHÉE, fils d'Echion et d' A. gavé, succéda à Cadnus, son grandpère maternel, au royaume de The-bes. Les mythologues recontent diversement son aventure. Suivant les uns, ayant voulu s'opposer à la licence qui s'était introduire dans les mysterrs de Bacchos, il alla lui-meme sur le mont Cythéron, avec le projet de châtier les Bacchantes qui v celébraient les Orgies, Ces furienses, parmi lesquelles étnient la mère et

les parentes du prince, se jeterent

sur lui et le mirent en pièces. Selon d'autres, après avoir traité Bacchus d'une monière très injurieuse, il voulut savoir ce qui se passait dans ses mystères, et, pour y parvenir, monta sur un arbre du mont Cythéron. d'où il découvrit tout ee qui se passait; mais les Bacchantes, l'ayant apercu le mirent en pièces. Euripide, dans ses Bacchantes, a réuni ces deux traditions. On ajonte que l'oracle avertit les Corinthieus de chercher l'arbre où Penthée avait monté, et, quand ils l'auraient trouvé, de l'honorer comme le dieu même; aussi firent-ils deux statues de Bacchus du bois de cet arbre, qu'on exposa dans la place publique de Corinthe.

2. - Fille de Cadmus et d'Her-

mioue. PENTRÉSILÉE, reine des Amazones, succéda à Orithyie, alla au accours de Troie, et périt sous les coups d'Achille, après avoir signalé son courage par les plus brillants exploits. Sa mort devint funeste aux Amazones, qui, affoiblies par la perte de leur reine, tombèrent dans l'obscurité. Homère ne parle pas de cette prince-se. Virgile lui donne un rang honorable parmi les guerriers venus au secours de Troie. 1. PENTHILE, fils naturel d'Oreste

et d'Erigone fille d'Egisthe. Il s'empara de l'isle de Leslos.

2. - Fils de Périelymène. Pents, nom que les Romains donnaient au sanctuaire du temple de Vénns, d'antres disent de Vesta. t. Prox, médecin fameux, origi-

naire d'Egypte, qui passe dans la fable pour le médecin des dieux; e'est lui qui guérit Mars blessé por Diomède, et Pluton blessé par Her-cule. Des écrivains pretendent que c'est un surnom d'Apollon regardé comme le dieu de la médecine, que ce nom est commun à tous les médecins, et que c'est un mot grec qui yeut dire guerir.

2. - Un des fils d'Endymion , donna son nom à la Péonie.

5. - Fils d'Antiloque, eut plusients fils qui, chasses de Messène par les Héraelides, se retirèrent à Athènes, où lenrs descendants furent appelés Péonides.

4. - Père d'Agastrophus, que Diomède fit tomber sous ses couns. 5. - Pied de vers, ainsi appelé parcequ'il dominait dons les hyunnes ou cantiques nommes Péan Voy.ce mot.

6. - Filsque Neptune ent d'Hellé, après qu'elle fut tombée dans l'Hellespont.

Péonia, surnom de Minerve, honorée à douze stades d'Orope, comnie conservatrice de la santé. Rac. Paiein, gnérit. PÉONIDES, descendants de Péon,

trois fils d'Antiloque. Péonien, surnom d'Apollon chez

les Oroquens. Meme racine. Pérénute, idole des Saxons. On gardait dans son temple un cheval sacré, sur lequel ils croyaient que le dieu montait pour venir les secourir

dans les combats. PEPHRÉDO, une des filles de Phorcys et de Céto. PEPLUS et PEPLUM, habit de femme ou de déesse, manteau léger, sans manches, brodé, ou broché d'or ou de pourpre, attaché avec des agraffes sur l'épaule ou sur le bras. C'est l'habillement dont on parait anciennement les statues ou inages des dieux, et surtout des déesses. Homère appelle divin celui de Vénus, et dit que les Graces l'avaient tissu de leurs doigts. Ils ne sont pastoujours trainants; quelquefois ou les voit retrousses ou attachés avec des ceintures; assez ordinairement ils laissent une partie du corps à découvert. Virgile peint les dames trovennes en consacrant un à Pallas. Dans Sophocle, le manteau fatal que Déjanire envoie à Hercule est appelé Péplos; et Synesius donne ce nom à la robe triomphale des Romains. Quelquesois aussi il signifie un drap mortuaire. Ces Péplos, ou voiles, étaient de byssus, quelque fois bigarres, mais plus ordinairement d'une blancheur éclatante. Indépendamment de la couleur, ils étaient brodes, a franges, et tissus d'or et de pourpre. Tels étaient ceux dont varle Eschyle, et qu'il nonme Barbarici, par opposition aux Péplos sévères des Grecs, qu'il appelle Dorici. Le plus fameux de tous dans l'antiquité, est celui de Minerve. C'était une robe blanche, sans mauches, et toute brochée d'or, sur laquelle on voyait représentées les graudes actions de la déesse, de Jupiter et des héros. On le portait dans les proeessions des Panathénées, ou plutôt on transportait ee voile célèbre sur un vaisseau le long du Céramique. jusqu'au temple de Cérès, d'on on le reportait dans la citadelle. Les dames romaines imiterent l'usage d'Athènes en offrant, tous les einq ans, en grande pompe, une robe magnifique à Minerve. *Posphyre* appelle le ciel péplos, comme le voile des dieux.

PERANNA. V. ANNA PERENNA.
PÉRANTHUS, fils d'Argus, et père
de Triopas, roi d'Argos.

PÉRASIE, surnom de Diane adorée à Castabale, en Cilicie, pris de ce qu'elle avait passé la mer pour arriver en ce lieu. PÉRATUS, fils de Neptnne et de

Calchinia , fille de Leucippus , suecéda à son grand-père.

Percosus, devin qui dissuada en vain ses deux fils d'aller à la guerre de Troie, en leur prédisant la mort qui les y attendait.

Pencuns, idoledes anneiens Prussiens, en l'homent de laquelle ces peuples entretenaient un feu perpituel de hois de ehlen; et si le prêtre, nommé Waidelotte, le laissui étaindre, il lui en coltait la vic. Ces idolaires étaient perussées que un montion de la commentation de la commentation de Noire, s'entretenait avec ce diset, et se prosternait pour l'adorre et lui demandre du beau temps. Il y a apparencerque-cette divinité est la même que l'éronn.

Perdicca, fils de Polycaste, fameux classem, épris de sa mère, dissimula son amour, et mourut de consomption. Pernix, sœur de Dédale, vit son

fils changé en perdrix. V. Tatus.

Perporte, nom d'une divinité

Tome II.

adorés atterfois por les anciens habitante de la Prase, particulièrement par les nariaires, qui lui attribusient. Cempire des caus et des vents. Ils l'incoquisent dons les tempéres; et lorqui la stravient heureusement son port, ils ne manqualent pas de lui Les pécheurs lin treuisent most in un elle particulier, et lui faisient de friquentes officamels, dans le descin d'obtenir une heureuse péche. Ils le représentaire chomme un age d'une atture gigunteque, débont un les son ordres en momais Siconotts.

Son pretre se nominate sygloteta.

Son pretre se nominate sygloteta
mains requerat des antres nations.

Dans les premiers temps de la répute de la répute de la ville des divinités dans les sein de la ville des divinités de la ville de religious de toutes les sapées, et des diens de toutes la seule ville de Rome plus de qualités de la seule ville de Rome plus de qualités de la ville de Rome plus de la ville de Rome p

tre cent vingt temples.
PÉRÈTRUS, un des fils de Lyeson.
PÉRÈUS, Areadien. fils d'Élatus,
père de Nééra, éponse d'Aléus, selon
Apollodore, et d'Antolycus, selon
Pausanias.

Passecutos. (Leonol.) Ripa la représente comme ne femme rièbement vêtue, la poitrine et le sein dictouvert, et tenant un compas doit-couvert, et tenant un compas doit-celle trace un eerde. Derrière elle est le zodapue, qui désigne la révolution accomplie du ceurs du solei, comme le cercle est la figure de production de la plus parfaite. Cochin y joint le carré et le triangle équilatéral, qui ne sont pas moins parfaits.

Perfica, déesse qui rendait les plaisirs parfaits; de perficere, acheere. On la met au rang des divinités obscènes que les Romains invoquaient dans les mariages.

PERFINIE. (Iconol.) Dans Cochin, une femme coefféede serpents eachés en partie, tenant un piege et un ha-X meçon, excite sous sa robe le serpent dont elle est ecinte.

I. PEROAME, citadelle de Troie.

Virgite la prend souvent pour la ville

même.

2. — C'était aussi une ville de la Troade, ou plutôt de la Mysie, célèbre par le culte d'Esculape, et par la statue de la mère des dieux, que

Rome fit venir du temps d'Attalus, roi de cet état. 5. — Ville sitnée dans l'isle de Crète, fondée par Ence, et, selon

d'autres, par Agamennion. Peroaménus, Esculape, adoré à Persaure.

Penoasts, le dernier des trois fils de Pyrrhus et d'Andromaque. Ce héros alla chereher fortune en Asie; et s'etan tarriet dans la Teuthranie, où régnait Arius, il tuo ce prince dans un combat singulier, se mit à sa place, et donna son nom à une ville où l'on voyait encore au temps de Pausanias le tombeau d'Andronague, qui avait suivi son fils.

Paroasus, père de Déicoon tué par Agamemou.

Panota, sursom de Diane, pris d'une ville de Pamphylie où cette désse était honorée. La Diane Pergée était représentée tenant une pique de la main ganche, et une courome de la droite; à ses pieds est un chien qui tourne la tête vers elle, et qui la regarde comme pour lui demander cette couronne qu'il a méritée par

ses services.
PEROURRIOS, idole des anciens habitants de la Prusse, loquelle preisidat auxfmits de la terre, et en l'honneur de laquelle on edichrait une fête le 22 de Mars. La cérémonie consistit à jeter par-dessus sa tête la coupe qu'on venait de vider, et qui contenti de la bière. Le prêtre donnait l'exemple, et cet exemple était imite par la multitude.

té par la multitude.

Penous, lac de Sieile, près duquel les poètes placent l'enlevement de Proserpine.

PERIAPTES, figures ou remèdes que la superstition faisait porter, dans la vue de prévenir certains maux ou de les guérir. C'est ce qu'on appelle Amulettes. Rac. Peri, autour; aptein, suspendre. Périessie, un des surnoms de Vé-

nus.

1. Pénnsée, fille d'Hipponoñs, s'étant laisés éduire par un prêtre de Mars, eut lean dire à son père que était le dien même qui était ev ma nouveux d'êle. Hip pondis, pour roi de Calydon, qu'il étaire se vin de Calydon, qu'il étaire pour le faire mourir : mais ce prince, qui venait de perdre sa femme Allidee et on fils Mékerre par un errael aeri-dent, chercha à se consoler arce Pétés, et l'Éponson. Il en ent Tydée, et l'Éponson. Il en ent Tydée,

père de Diomède. 2. - Fille d'Alcathons, roi de Mégare, épousa Télamon, fils d'Eaque, et en ent Ajax, célèbre par ses fureurs. Plutarque dit que Télamon, avant eu commerce avec elle avant son mariage, s'enfuit pour éviter la colère du roi. Lorsqu'Alcathous s'apereut de l'aventure, il donna ordre à un de ses gardes d'embarquer Péribée sur un vaisseau, et de la jeter dans la mer. Le garde , touché de compassion pour cette malheureuse princesse, aima mieux la vendre, et 'envoya pour cela à Salamine, où Télamon reconnut so maltresse, l'acheta, et l'épousa. Après la mort d'Aleathous, Péribée réclama les droits de sa naissance, et fit passer à son fils Ajax la couronne de son père.

3. — La plus belle femme de son temps, était fille d'Eurymédon, roi des Géants; elle épousa Neptune, et eut de ce dieu un fils qui fut nommé Nausithoüs.

4. — Epousa, selon quelques uns, Icarius, et en eut Pénélope. 5. — Nymphe, l'aince des filles

d'Acessamène, épous de fleuve Axius, duquel elle eut Polygon. 6. — Epouse de Polybe, roi de Corinthe, reçut et délivra CEdipe

exposé par son père.
Pénigole, espace de terre planté d'arbres et de vignes qu'ou laissait autour des temples : il était renfermé par un mur consacré aux divinités du lieu, et les fruits qui y croissaient appartenaient aux prêtres.

55q

Bacchus.

1. Pésicivaire fut le dernier des dours fils de Néver Ce jeune des dours fils de Néver Ce jeune voir de se médiamorphoser en plusiers figares. Pour éviter les coups du redouuble Aleide, il se chanços en formui, en mouche, en abellie, coustairier il certa pouvoir mienas échapper des mains de son ennemi en present la fisare d'un aigle; mois, avantqu'il pât s'élever en l'air, Heraus, etc., les pour de l'air, letters, etc., etc.

l'atteignit en l'air d'une de ses flèches. Quelques uns comptent Périclymène au nombre des Argonautes. 2. — Fils de Neptune, tua Par-

thénopée, un des sept chefs devant Thèbes. Péricuméné, fille de Minyas et

Péricurnéné, fille de Minyas et de Clytodora; Phylocus ent d'elle unfils, Iphiclus.

PÉRICTIONÉ, femme d'Ariston fut mère de Platon. On dit qu'Apol-Ion fut épris desa beauté, et que Platon dut le jour au commerce que ce dien eut avec elle. On ajonte qu'un spectre se reposa sur Périctioné, et qu'elle conçut cet enfant sans cesser d'être vierge. On raconte qu'un jour Ariston et sa femme sacrifiant aux Muses sur le mont Hymette, Périctioné, déposa le jeune Platon entre des myrtes, où elle le trouva environné d'un essaim d'abeilles, dont les unes voltigenient autour de sa tète, et les antres endnisaient ses levres de miel : que Socrate vit en songe un jeune cygne s'échapper de l'autel qu'on avait consacré à l'Amour dans l'académie, se reposer sur ses Zenoux, s'élever dans les airs, et attacher, par la donceur de son chaut. les oreilles des hommes et des dieux; et que lorsqu'Ariston présenta sou fils à Soerate, celui-ci s'écria : « Je » reconnais le cygne de mon songe. »

» reconnais le cygne de mon songe, » Péniferres, ministres du temple de Delphes, qui servaient à la-lois de guides et d'interpretes. Rac. egéo-

mai, je conduis.

1. Perterés, fils d'Ede, épousa Gorgophone, fille de Persée, dont il eut deux fils, Aphareis et Leucippe. Il régua en Messènie, et ses deux fils après lui régnèrent successivement.

2. — Conducteur du char de Ménoscus, blessa à Orchoménes le roi des Minyens, Clyménus, et fut la cause que son fils Érginus imposa aux Thébains un tribut annuel.

Périéris, père de Boris, qui épousa Polydor, fille de Pélée. II, tiv. 16.

PERICONE, fille du géant Sinnis. Ce géant était surnommé le plieur de pius, pareequ'il faisait mourir tous les passauts qui tombaient entre ses mains, en les attachant à deux pins qu'il pliait par la cime pour les faire joindre, et qu'il abandonnait ensuite à leur état naturel. Thésée le fit mourir du même supplice. Périgone, voyant son per: mort, avait pris la fuite, et s'était jetée dans un bois épois qui était tout plein de roseans et d'asperges , qu'elle invoquait avec une simplicited'enfant, comme s'ils l'eussent entendue, les priant de la bien cacher, et de l'empecher d'être sperçue, leur promettant avec serment que, s'ils lui rendaient ce service, elle ne les arracherait ni ne les brûlerait jamais. Thésée l'entendit , l'appela , et lui donna sa parole que non senlement il ne lui serait fait aucun mal, mais qu'il prendrait soin d'elle. Périgone se laissa persuader, et vint se rendre à Thésée, qui, charmé de sa beauté. l'épousa, et ent d'elle un fils nomme Ménalippe. Il la moria ensuite à Déionée, fils d'Eurytus, roi d'Œchalie, d'où naquit Ioxes, chef des Joxides, peuples de Carie, chez qui se conserva la coutume de n'arracher et de ne brûler ni les asperges ni les roseaux, mais d'avoir au contraire pour eux une espèce de religion, et une vénération particulière, en mémoire du vœu de Péri-

gone, Pénit. (Iconol.) Cochin le représente par un jeune hommegui, appuyé sur un faible roseau, marche sur les bords d'un précipice, au bas duquel coule un torrent; un serpent, caché sous l'herbe, s'élance pour le mordre.

1. PÉRILAÜS, fils d'Icarius et de Péribée, accusa Oreste devant l'Arcopage. On conjecture que c'est là le sujet de la tragédie perdue de Sophocle, intitude Perilaüs. 2. — Fils d'Ancée et de Somie,

fille du Scomandre. Pénilée, fille d'Isare et de Pé-

ribée. PÉRINAL (Myth. Ind.), divinité adorée par les Indiens sous la forme d'une perche ou d'un mat de navire. A ses pieds est le fameux singe Hanuman. On raconte qu'un pénitent s'étant laisse tomber sur le pied la pointe d'une alène, il fit vœu de ne la point retirer de la phaie où elle s'était brisée, avant d'avoir vu danser Périmal. Ce dien indulgent eut la complaisance de se rendre à ce désir bizarre, et dansa une ronde avec le soleil, la lune et les étoiles. Durant cette danse, une chaine d'or échappée du pied de cette divinité tomba dans l'endroit où depuis on lui éleva un temple eélèbre sous le nom de Pagode de Cidambaran, on de la chaine d'or.

1. Pranskon, la einquième des filles d'Eo'e, épousa Achélous, dont

elle eut Hippodamus et Orestée.
2. — Fille d'Œnus, fut mariée
à Phénix, et en cut deux filles, Eu-

rope et Astypalée.

3. — Noiu d'une fameuse magi-

cienne.

4. — Sœur d'Amphytrion, épouse
de Licymnius et mère d'Œnus.
5. — Fille d'Eurysthée, tuée par

les Athéniens.
1. Périménès, un des compagnons d'Ulysse.

2. — Père de Schédius, capitaine des Phocéens. Iliad, liv. 15. 3. — Centaure, qui assista aux

 Centaure, qui assista aux nôces de Pirithoüs.

1. Périmète, fille d'Hippodamas, s'étant laissé séduire par le fleuve Achélois, son père la fit jeter dans la nier; mais à la prière de son en une des isles Echinades. 2. — Fille d'Amythaon, qu'Aution, fils de Périphas, rendit mère

d'Ixion.

3. — Fille d'Admète, qu'Argus rendit mère de Magnès, dont la Ma-

gnésie prit son nom.

Praisus, fils de Mégas, un des capitaines troyens que tua Patro-

PÉRINA, Egyptieune qui la première représenta en broderie Minerve assise; d'où vint la coutume de donner eette attitude aux statues de cette déesse, qui pour eela fut elle-même surpommée Périna.

PÉRIODONIQUES, ceux qui reurportaient la victoire dans les quatre auciens jeux saerés de la Grèce, à quelque sorte de combat que ce fit. Rac. Periodos, révolution, période.

PÉRIFÉTIES, fêtes macédoniennes, dont Hesychius ne nous a conservé que le nom. PÉRIFEALLIQUES, fêtes en l'honneur de Priape. Voyez PRAL-

1. Périphas , roi d'Athènes, régna, dit-on, avant Cécrops, et mé-rita par ses belles actions, et par les bienfaits dont il combla ses sujets, d'être honoré de son vivant comme un dieu, sous le nom de Jupiter-Conservateur. Le père des dieux, irrité de ce qu'un mortel souffrait qu'on lui rendit de pareils honneurs. voulait, d'un coup de foudre, le précipiter dans le Tartare ; mais Apol-Ion intereeda pour Périphas en faveur de sa vertu, en sorte que Jupiter se contenta de le métamorphoser en aigle; il en fit nième son oiscan favori, lui confia le soin de garder sa foudre, et lui donna permission d'approcher de son trône quand il voudrait , et voulnt qu'il fut le roi des oiseaux. La reine sonhaita d'avoir le sort de son époux, et obtint la même

metamorphose.

2.— Sage vieillard, fils d'Epytus, héraut troyen, dont Apollon, dans l'Hiade, emprunte les traits pour animer Enée au combat. Fingle le

 - Fils d'Ochésius, le plus fort et le plus vaillant des Etoliens, tué par Mars au siège de Troie.

4. — Un des capitaines grecs an siège de Troie. 5. — Un des Lapithes, victorieux

5. — Un des Lapithes, victorien du Centoure Pyrète. 6. — Un des fils d'Egyptus.

Un des fils d'Œnée, périt dans le combat contre les Carrètes.

PÉRIPHÈNE, héros sur le tombesus duquel Solon, étant à Salamine,

immola des victimes.

1. Péaiphéis, géant, fils de Vulcain et d'Anticlée, était toujours armé d'une massue, ce qui le fit surnommer le porteur de massue. Ce

nommer le porteur de massue. Ce brigand était cantonné dans le voisinage d'Epidaure, et attsquait tous les passants. Thésée, enallant de Trézène à l'istème de Corinthe, le tru, et s'empara de sa massue, qu'il porta tonjours depuis, cosume un monument de sa victoire.

 Capitaine troyen, qui tomba sous les coups de Teucer fils de Télamon.

 Fils de Coprée, expitaine mycénien, fut tué par Hector an siere de Troie.

Périfolias, devin qui mena, de Thessalie en Béotie, le roi Opheltas et ses peuples, et laissa une postérité qui fleurit durant plusieurs

siècles.
Pénirrène, temple qui avoit des colonnes de quatre côtés.

PÉRIBRANTÉRION, vase qui contenait l'eau lustrale chez les Grecs. Péris, Génies femelles des Persons, d'une béauté extraordinaires et bien-

faisants. Ils habitent le Ginnistan, et se nourrissent d'odeurs exquises. PéaiscriActswa, expiation par un chien ou un renard. Les Grees offraient à Proserpine, dans les purifications, un de ces animaux

offraient à Proserpine, dans les purifications, un de ces animaux que l'on pronensit antour de ceux qui avaient besoin d'être purifiés, après quoi on l'immelait. Rac. Péri, autour, et seylax, petit chien. PÉRISTHÈNE, un des fils d'Egyptus, tué par Electra.

ms, tue por Receira.

Péssarian, a yan ja janan un jour area sa mère, papa apul cuellerait plus de lleur que les au mère, papa apul cuellerait plus de lleurs qui elle. La desent aider par cette avumbe et gaza en ta ider par cette avumbe et gaza point de changer en connels Tofficieures compare. Rac-Peristera, colomile. Thérodoirs, préchad qui ly avait à Corintile une préchad qui ly avait à Corintile une pour nymphe de Vénus, parcequ'elle ministrait la conduite.

PÉRITRE, ou PÉRIDONIUS, pierre joune, qui avoit, dit-on, la vertu de guérir de la goutte, et de brûler la main, quand on la serrait fortement. PÉRIUS, fils d'Egyptus, tué par

Hyale.

PERMESSE, petite rivière qui premait sa source daus l'Helicon; etqui, pour çela, fut regardée comme consacrée à Apollon et aux muses. Cette rivière est célèbre chez les poètes.

Permessines, surnom des Muses, comme habitant les bords du Permesse.

Peno, fille de Neléee et de Chloris, célètre per as agesse et as heunté. Tous les princes voisins la rechernient en maringe ; mis Nélée ne la voulut promettre qu'à celui qui lui nimberrait de Phylacie les houfs d'Iphiclus. Un devin , nomme Mélampe, eut seul le courspe de l'entreprendre , ramena les boufs , et fit épouser Péro à Bias , son fère ; en faveur doquel il avait tenté l'entreprise.

Péroé, fille du fleuve Asopus, donna son nom au fleuve Péroé, en Béotie.

Proots, et, chea quidpes penples alarons, Païk on w. (Mythblar). C'était la première divinité. Son nom signifiait Tomerere, et conséquent on le regardit counte le dieu qui opérait tous le Phénomens series, les nuées, la pluie, et, le con lui donnait l'épithète de maltre du fou donnait l'épithète de maltre du founcere. A Kiew, le temple de Péroun était, hos de la cous ruisseau nommé Bouritschoff, sur une colline fort élevée. La statue du dieu était faite d'un bois incorruptible; la tête était d'argent, les moustaches et les oreilles d'or, et les pieds de fer. Elle tennit dans ses mains une pierre taillée en forme de foudre, telle que les Grecs la donnaient à Jupiter, embellie de rubis et d'escarboucles. Le fen brûlait sons cesse devant cette idole; et quand les prêtres le laissaient éteindre par leur négligence, on les brûlait comme ennemis du dieu. C'était peu de lui sacrifier des troupeanx et des prisouniers; les pères memes immolaient sur sesautels leurs fils uniques. Quelques uns des Slavons avaient la coutinne de se raser Letête et la barbe, et de lui offrir leurs cheveux et leurs poils en sacrifice. Enfin, lorsque Wladimir embrassa le christianisme, il fit attacher cette principale idole à la queue d'un cheval, et ordonna à douze de ses guerriers de la bottre avec de gros bistons, et de la jeter ensnite dans le Dniéper. Il défendit même de la laisser approcher des bords de la rivière, jusqu'aux cataractes, dont la rapidité la jeta au pied d'une montagne, à laquelle on donna depuis le nom de ce dieu.

PERPENADE (Myth. Ind.), pagode du royanuse de Travancor, à la cote de Coromandel, où les trois grands dieux sout adorés sous la forme d'un serpent à mille têtes.

Perpénène, bourg de Phrygie, où l'on dit que Paris jugea les déesses... V. Pinis

Perruéros, c.-à-d. Thessalien. Ovide désigne, par cette expression, la patrie de Corneus; des Perrhèbes, cuples qui habitaient une partie de a Thessalie.

Parsa, Persé, on Perséis, fille de l'Océan et de Téthys. Le Soleil l'epousa . et en eut Letes, Persé, Circé et Pasiphaé.

1. Pansés était fils de Jupiter et de Danaé. ( V. Danaé. ) Avant été exposé à la merci des flots avec su mère, dans use méchante barque, il fut jeté sur les côtes de la petité isle de Sériphe, l'une des Cyclades. Polydecte, qui en étoit roi, le recut favorablement, et prit soin de son éducation. Mais dans la suite étant devenu amoureux de Danaé, il chercha à éloigner son fils; c'est pour quoi il lui ordonna de combuttre les Gorgones, et de lui apporter la tête ce Méduse. Persée, aimé des dieux, recut pour le succés de cette expédition, de Minerve son bouelier, de Pluton son easque, et de Mercure ses alles et ses talonnières. Ces alles étaient un bon vaisseau à voiles, dont Persée se servit pour aller sur la côte d'Afrique : le casque de Pluton désigne le secret qu'il fallait garder dans cette expédition; et le bouclier de Minerve la prudence avec Inquelle il se conduisit dans cette guerre. Il vainquit, en effet, les Gorgones, et conpa la tête de Méduse. V. MÉDUSE, GORGONES.

Persée, monté sur Pégase que Minerve lui avait prêté, se transporta, à travers la vaste étendue des airs, dans la Mauritanie, où régnait le célèbre Atlas. Ce prince, qui avait été averti par un oracle de se tenir en garde contre un fils de Jupiter, refusa à ce héros les droits de l'hospitalité. Mais il en fut puni sur l'heure; la tête de Méduse, que Persée lui montra, le pétrifia, et le changea en ces montagnes qui portent aujourd'hul son noin. V. Atlas.

Il enleva ensuite les pommes d'or du jardin des Hespérides. De la Mauritanie, il passa en Ethyopie, où il delivra Androniede du monstre qui alloit la dévorer; et, après avoir épousé la princesse, qu'il lui fallut acheter une seconde fois par un combat contre Phinée, il revint en Grèce avec elle. Quoiqu'il eût à se plaindre de son grand-père Acrise, qui avait voulu le faire périr en naissant, il le rétablit pourtant sur le trêne d'Argos, d'où Protéus l'avoit chasse, et il tua l'usurpateur. Mais, hientot après, il eut le malheur de tuer lui-même Acrise d'un coup de polet, dans les jeux qu'on

eélébrait pour les funérailles de Polydecte. Il eut tant de douleur de cet accident, qu'il abandonna le sejour d'Argos, et s'en alla bâtir une nouvelle ville dont il fit la capitale de ses états, et qui fut nommée Mycènes. On dit qu'il fut aussi cause de la mort de Polydecte. Persée lui apporta la tête de Méduse. suivant l'ordre qu'il en avait recu et se garda bien de la montrer d'abord au roi, à cause des terribles effets que produisait la vue de ce monstre. Mais un jour que Polydecte voulut dans un festin faire violence à Dapaé , Persée ne trouva pas de plus court moyen pour sauver l'honneur de sa mère que de présenter la Gor-

gone au roi, qui fnt pétrifié. Persée, après la mort de son père Acrise, fit un échange de son royaume d'Argos avec Mégapente, fils de Prætus, contre le territoire de Myeenes. Le change était avantateux pour Mégapente : mois notre heros voulait se reconcilier avec lui par cet acte de générosité. Celui-ci n'en fut point touché, il se servit même de ses bienfaits pour le perdre; il lui dressa des embaches, et le fit érir en haine de ce qu'il avoit tué Produs, son père. Les peuples de Mycènes et d'Argos lui élevèrent des monuments héroïques; mais il recut encore de plus grands honneurs dans l'isle de Scriphe, et à Athènes où il eut un temple, Hérodote . dans son Euterpe, parle encore d'un temple de Persée, bati à Chemnis en Egypte, qui était carré et environne de palmiers. Sous le vestibule, bati de grosses pierres, étaient deux grandes statues; dans le temple était celle de Persée. Les Chemnites disaient que ce héros lent apporaissait souvent, et le plus ordinairement dans ce temple : ils distient aussi qu'il se trouvait chez eux un de ses souliers, lequel avait deux condées de long. Ce héros fut placé dans le ciel , parmi les constellations septentrionales, avec Andromède son éponse, Cassiopée et Céphée. 2. — Un des fils de Nestor roi

de Pylos. Odyss. 1, 3.

Perséis, Perséia, Hécate, fille de Perses fils du Soleil, ou du Titan Perséus.

Perséphone, nom gree de Pro-serpine. Rue. Perthein, dévaster,

et phonos, meurtre. Penses. La religion des anciens Perses est décrite fort au long dans Hérodote. Ils n'ont, dit il, ni statues, ni temples, ni autels parcequ'ils ne croient pas que les dieux gient une origine humaine. Ils se portent sur lesplus hantes montagnes pour sacrifier à Inpiter; c'est ainsi qu'ils appellent toute la rondeur du ciel. Ils sacrifient aussi au Soleil, à la Lune, à la Terre, au Feu, à l'Eau et aux Vents. Ils ne connaissaient pas auciennement d'autres dieux que ceux-la, Il parait, por ce récit d'Hérodote, que l'objet du ente queien des Perses était l'univers et toutes ses parties. Depuis ce temps-là, poursuit Hérodote, ils ont appris des Assyriens et des Ara-Les à sacrifier à Uranie et à Vénus céleste. Les socrifices des Perses se font en cette sorte : Ils n'érigent point d'antels, ne font point de feu : il n'y a chez eux ni libations, ni joueurs de flûte, ni couronnes; mais celui qui fait le socrifice mene la victime dans un lieu pur et net, et invoque le dien auquel il veut sperifier, ayant sa tiare couronnée de myrte. Il n'est pas permis au sacrificateur de prier pour lui en particulier; mais il doit avoir pour objet, dans ses prières, le bien de toute la nation : ainsi il se trouve compris avec tous les autres. Après qu'il a fait cuire les chairs de la vietime, coupées en plusieurs morceaux, il étend de l'herbe tendre, et sur-tout du trefle, et il les met dessus; ensuite un moge chante la théogonie, espèce de chant religieux. Après cela, le sacrificateur emporte la vietime, et en fait l'usage qu'il veut. Strabon, quicopie Hérodote, ajoute quelques circonstances. Selon lui, les Perses, dans leurs sacrifices, ne laissent rien pour les dieux, disint que Dien ne veut outre chose que l'ame de la victime. Ils sacrifient prin-

cipalement au feu et à l'eau : ils mettent dans le feu du bois sec, sons écorce, sur lequel ils jettent de la graisse et de l'huile, et allument le feu, mais sans souffler, faisant seulement du vent avec une espèc- d'éventail. Si quelqn'un souffie le feu, ou s'il y jette quelques cadavres, on de la boue, il est puni de mort. Le sacrifice de l'eau se fait en cette nunière : Ils se rendent auprès d'un lac, ou d'un fleuve, on d'ime fontaine, et font une fosse où ils égorgent la victime, prenant garde que l'eau prochaine ne soit ensanglantée, ce quila rendrait immonde. Après cela, ils mettent les chairs sur du myrte et du laurier; ensuite les mages y mettent le feu avec de petits bâtons, et répandent leurs libations d'huile mélée avec du lait et du miel . non sur le feu, ni snr l'eau, mais sur la terre. Cela fait, ils font leurs enchautements l'espace d'une heure, en tenant un faisceau de verges à la main. VOY. MITHRAS, SOLEIL, FEU.

 Pansès, fils de Créius et d'Enrybie, épousa Astérie, dont il eut Hécate. On croît que ce fut lui qui, le premier, porta ses mains sacrilèges sur les trésors du temple de Delphes.

2. — Fils dn Soleil et de Persa, détrôns son frère Eétès, après la fuite de Médée, et fut à son tour détrôné par cette magicienne, qui l'empoisonna.

3. — Un des noms mithrisques. 4 — Fils de Persée et d'Andromède, qui donna son nom aux Perses. Pline lui attribue l'invention des flèches.

Perseus, un des Titans.

Pensévén ince (Iconol.), femme vêtue de blanc et de bleu, avec une guirlande d'amarante, tenant un vase, dont en répondant l'eau gontte à goutte elle a creusé le rocher.

PERSICA, surnom sous lequel Diane était révérée chez les Perses. On lui immolait des taurenux qui paissaient sur les hords de l'Euphrate. Ils portaient l'euppreinte d'une lampe, qui avertissut qu'ils étaient consacrés à la déesse.

PERSIFLAGE. (Iconol.) Le Persiflage personnifié tire ses attributs desvetus dont il emprante le langage ou les sentiments , ponr obtenir des aveux ingénus de celui qu'il veut rendre tout-à-la-fois instrument et victime de ses plaisanteries. Comme le talent du persifleur consiste à pluisanter quelqu'un sans qu'il s'en aper-çoive, les traits qu'il est prêt à lancer scront caches sous des fleurs . aymbole de la louance, et il présentera un masque à deux faces. L'une de ces faces offrira les dehors d'une aimable incénnité à celui qui vent persifler ; mais le spectateur pourra apercevoir sur l'autre face le carnetère d'une malignité perfide.

PERSPECTIVE. (Iconol.) On l'a représentée sous la figure d'une belle femme, an maintien n ble et imposant, vêtue d'une robe éclatante de plusieurs couleurs, portant à son cou une chaîne d'or , d'où pend un riche joyan, dans lequel est figuré un ceil ouvert; elle tient de la main droite une règle, un équerre, un àplomb et un miroir; et de la gauche . deux volumes, portant pour inscrip tion les noms de Vitellion et de Ptolomér. Cochin l'a concue sous la forme d'une femme, cocupée à cousidérer la section des rayons visuels, supposés partir d'un cube et couper un corps diaphane.

PERSPICZA, aux bons yeux, surnom de Minerve, honorée à Argos dans un temple que Diomèdel hii avait dédié sous ce nom, en mémoire de ce qu'au milieu du combat elle lur avait désillé les yeux, et avait dissipé les ténbbres qui les couvraient.

Parsussion. (Lound). Une femme d'une figuer heureuse, dont la cociliure simple est aurmontée d'une langue humaine sur le sommet de la langue humaine sur le sommet de la tête, et dont le vètement modeste este entouré d'un réseau d'or, s'occuppe à attirer vers elle un naimal, dont de les trois têtes ont celles du ninge, du chat et du chien, etc. Voyce Purso.

Peatunda, une des divinités romaines qui présidaient aux mariages. On eu placait la statue dans la cham-

II - Connigle

Pénuso, nom que les anciens Prussiens donnaient à la foudre, qu'ils adoraient comme une divinité. Ils entretenzient en son honneur un feu continuel de bois de chêne. C'est vraisemblablement le même que Pé-

Pervioilia, fêtes nocturnes qui se célébraient en l'honnenr de Cérès,

de Vénus, de la Fortune, etc. Pessinunte, ville de Phrygie, offebre par le tombeau d'Atys, et par le culte de Cybèle. Cette déesse y était adorée sons la figure d'une pierre noire et informe, que l'on di-

sait tombée du ciel. PESSINUNTIA, PESSINUNTICA, SUFnom de Cybéle, pris du culte qu'on

lui rendait à Pessinunte. PESTE. (Iconol.) Les anciens en avaient fait une divinité. Raphael l'a représentée, dans un de ses plus beanx dessins, par une figure qui, en portant du secours aux malades, se bouchele nez. Cedessin a été gravé par Marc Antoine, et le Poussin a emprunté cette idée pour son tableau de la punition des Philis-

Presus, ville de la Troade, dont les habitants allèrent an siège de Troie. PET. VOY. CREPITUS.

PETA, divinité romaine, qui présidait anx demandes que l'on avait à faire aux dieux, et que l'on consultait pour savoir si ces demandes étaient justes ou non. Rac. Pelo, je demande.

PETASATUS, surnom de Mercure, pris du pétase dont sa tête est ordinairement couverte.

PÉTASE, bonnet de voyageur. On le donnoit à Mercure, commeau dieu voyageur par excellence, et négociateur du ciel, de la terre et des enfers. Son petase avait des afles.

PETÉE, fils d'Ornée, père de Mnesthée, qui commandait les Athéniens an siège de Troie, et contribua beaucoup à la prise de la ville.

Péréon, ville de Béotie, dont les habitants allèrent au siège de Troie. Péronus, un descinq compagnons

PEU de Cadmas qui survécurent aux guerriers nés des deuts du serpent tué

par ce héros. PETRAUS, surnom de Neptune, assis sur les rochers, ou qui commande aux roohers.

1. Pétréz, une des Océanides. 2. - Centaure percé par Pirithous d'un javelot qui le traversa

avec le chène qu'il tennit embrassé. Pérnona, amas de pierres près du temple de l'ancienne Cérès, chez les Phénéates, sons lesquelles on consul-tait les rits et détails concernant les

grands mystères. PETROUS (Myth. Ind.), dieux, enfants de Brahma, et nés d'un corpa léger et invisible. Anssi eux-mêmes avaient d'invisibles corps, et étaient destinés à se nourrir des offrandes faites aux dienx.

PETTA, fille de Nannas roi des Ségobrigiens. Son père, ayant préparé ses nôces, invita un Phocéen nommé Euxène. Ces nôces se faisaient ainsi : Après le repas, on faisait entrer la jeune personne. Elle devait présenter une fiole à colui des assistants qu'elle devait épouser. Petta, étant donc entrée dans la salle du festin, présenta, soit hasard, soit autrement, la fiole à Euxène, qui, devenu gendre du roi, se fixadans le pays, et fut un des fondateurs de Marseille. Ce récit est d'Aristote. Celui de Justin est différent. Voy. GYPTIS, PROTIS.

Pattalus, un des guerriers de Phinée, qui combattirent contre Persée à la cour de Gépliée.

PETTIMANTIE, divination par le jet des dames. Voyez Astragalo-MANTIE et CUBOMANTIE. Roc. Pessos, damier.

PÉTULANCE, fille d'Erèbe et de la Nuit. Hygin.

PETULANTIUM, fête célébrée à Sporte et à Athènes en l'honneur de Vénus, sous le nom de la Lune. Les hommes y assistaient en habits de femmes, et les femmes en hahits

Paucérius, fils de Lycson, et petit - fils de Pélasgus et de Déjanire, passa en Italie avec Œnotrus son frère, et donna son nom à un centon de rette contrée.

P E U CRON, guerrier tué dans la guerre de la Colchide, et que la fable dit avoir été fils de la Palus Méotide. Valer. Flacc. liv. 6. v. 564.

PRUPLIER, arbre consocré à Hercule. Lor-que ce héros descendit aux enfers, il se fit une couronne de peuplier. Le côté de la feuille qui toucha la tête conserva la couleur blanche, pendant que la partie de la feuille qui était en dehors fut noircie par la fu≓ mée de ce triste séjour. De là vient, dit-on, que le peuplier, qui avoit autrefois ses feuilles blanches des deux côtés, les a maintenant noires en dehors. On croit que ce fut Hercule qui trouva cet arbre dans ses voyaces. et qui le porta dans la Grèce. C'est pour cette raison qu'il lui fut consaeré. Evandre, roi de Pallante, voulant offrir un socrifice à Hercule, dans Virgile, ceint sa tête de branches de peuplier.

Peua (Iconol.), divinité grecque et romaine. Elle avait un temple à Sparte, près du palais des éphores, soit pour avoir toujours devant les yeux la crainte de faire quelque chose d'indigne de leur rang, soit pour mieux inspirer aux autres la crainte de violer leurs ordonnances. Thésée saerifia à la Peur, afin qu'elle ne snisit pas ses tronpes. Alexandre suivit cet exemple avant la bataille d'Arbelles. Hésiode, dans la description du bouelier d'Hercule, représente Mars accompagne de la Peur; et, dans sa Théogonie, il fait naître cette déité de Mars et de Vénns. Pausanias cite une statue de la Peur, élevée à Corinthe. Homère la met sur l'égide de Minerve, et sur le bouclier d'Agamemnon. Dans le treizième livre, il compare Id ménée et Mérion son écuyer an dieu Mars suivi de la Peur et de la Fuite, dont il est le père. Dans le quinzième, Mars, irrité de lamort de sonfils A scalaphe, ordonne ices mêmes déités d'atteler son char. Dons le seizième, il personnifie l'épouvante des Trovens mis en désorelre, sous les noms de la Peur et de la Fuite, qui , s'élevant des vaisseaux grees, poursuiven les défenseurs de Troise. Exchyle fait jurre ses appl. Exchyle fait jurre ses appl. The pour le fait l'heire par le leur chart le deux l'heire par le leur Enfin Rome Isonorait la Peur, jointe à la Paleur, écpuis le vou fait par Tullus Hostilius dans une hataille contre les Allains. Les nédailles unciennes représentent la Peur avec des chevens herissés, un viage étondes chevens herissés, un viage étong, rd qui usaque l'épouvante, effes d'un péril imprés

PEYFUN était un roi d'une isle située aux environs de celle de Formose. Les habitants de cette isle s'étaient prodigieusement enrichis par un commerce de terre propre à la fabrique des porcelaines. Les vices accompagnent pour l'ordinaire les grandes richesses. Ce peuple devint si corcompu, que les dieux résolurent de le punir; mais ils voulurent excepter du châtiment général le souverain de l'isle, qui avait conservé ses mœurs pures au milieu des dérèglements de ses sujets. Ils lui envoyèrent un songe, qui l'avertit que son isle devait bientôt être détruite par les dieux; que lorsqu'il verrait une tache rouge sur la face de deux idoles, ce serait un signe que le temps de sa destruction n'était pas éloigné ; qu'il devait aussi-tot s'embarquer avec sa famille, et fuir ce rivage funeste. Le bon roi , touché du sort dont ses coupables sujets étaient menacés, leur raconta le songe qu'il avait eu . et les exhorta vivement à se corriger pour appaiser la colère des dieux : mais ils tournèrent en ridieule ses avis et ses prédictions. Un plaisant, voulant faire voir que le songe du roi n'était qu'une illusion, alla pendant la nuit marquer de ronge la face de deux idoles; et, sans le savoir, il donna lui-nième le signal de sa perte et de celle de ses commutriotes. Le roi n'eut pas plutôt vu cette marque rouge, qu'il s'embarqua promptement avec sa famille, et ce qu'il avait de plus précieux. A peine fut - il parti, qu'un affrenx déluge submergea l'isle entière, et engloutit tous les habitants. Peyrun se réfugia sur les oùes de la Chine; c'est pourquoi dens les provinces méridionales de cet empre ou célèbre tous les ans une fête pour conserver la ménoire de cet événement. Les Japonais out aussi insité cet usage. Ils célèbrent, lec'inquième jour du cinquième mois de leur année, une fête solemnelle, pendant laquelle les jeunes garçons font des courses sur l'eau, en répérants ouvent le nom de Pevrus.

PRE et PISCHAROS, divinités indiennes, qui sont toujours dans la compagnie d'Ixora. On les représente d'une taille fort grande; et, pendant la moit, elles tiennent en main des flambeaux allumés.

Prince, sœur d'Ulysse, appelée quelquefois Callisto.

PHACETIS, PHACITES V. APHA-

PHAENNA, l'une des deux graces que reconnoissaient les Lacédémoniens. Rac. Phainein, briller. V. CLITA.

PHAENNIS, prophétesse, fille d'un roi de Chaonie qui vivait vers la cent trente - sixième olympiade, prédit l'irruption des Gaulois en Asie.

PHEO, une des Hyndes. PHEOLA, une des Hyndes

PHASTLE, nom d'une des Hyades. PHAÉTHON. V. PHAÉTEN.

PHAETHON, P. PHAETEN, 1. PHAÉTON, prince gree, qui régna le prenier sur les Molosses, et qui vint en Epire avec Pélasgus.

2. - Fils du Soleil et de Clymène. ayant eu un différend avec Epophus qui lui reprocha de n'être pus le fils au Soleil comme il s'en vantait, alla s'en plaindre à sa mère, qui le renvoya au Soleil pour apprendre de sa propre bouche la vérité de sa noissance. Phaéton se rendit done au palais du Soleil, lul expliqua le sujet de so venue, et le conjura de lui accorder une grace, sans la spéeifier. Le Soleil, cedant aux monvements de l'amour paternel , jura par le Styx de ne lui rien refuser. Alors le jeune téméraire lui demanda la permission d'éclairer le monde pendant un jour sculement, en condnisont son char. Le Soleil, engagé p. un serment irrévocable, fit tous ses efforts pour détourner son fils d'nne entreprise si difficile, mais inutilement. Phaéton, qui ne connaît point de danger, persiste dans sa demande, et monte sur le char. Les chevaux dn Soleil s'aperçoivent bientôt du changement de conducteur. Ne reconnaissant plus la main de leur maître, ils se détournent de la route ordinaire; et tantôt montant trop haut, ils menacent le ciel d'un embrasement inévitable; tantôt descendant trop bas, ils tarissent les rivières, et brûlent les montagnes. La Terre, desséchée jusqu'aux entrailles, porte ses plaintes à Jupiter, qui, pour prévenir le bouleversement de l'univers, et apporter un prompt remède à ce désordre, renverse d'un coup de foudre le fils du Soleil, et le précipite dans l'Eridan.

Des auteurs ont donné pour mère à Phaéton la nymphe Rhode, fille de Neptune et d'Amphitrite. Cette catastrophe a été expliquée différemment. Aristote croit, sur la foi de quelques anciens, que du temps de Phaeton il tomba du ciel des flammes qui consumerent plusieurs pays; et Eusèbe place ce déluge de feu dans le même siècle où arriva celui de Phaéton. D'autres y ont vu l'embrasement des villes criminelles de la Pentapole, ou le prodige de Josué, ou eclui d'Ezéchias. S. Jean Chrysostamo regarde comme le fondement de cette fable le char du prophete Elie, Elios, Soleil. Vossius y retrouve une fable égyptienne, et confond le deuil du Soleil pour la perte de son fils , avec celui des gyptiens pour la mort d'Osiris. Cenx qui regardent les fal·les comme les dépositaires de la morale des anciens n'ont vu dans celle-ci que l'emblème d'un téméraire qui présume trop de ses forces. Selon Lucien .. dont l'explication est fort ingénieuse, Phaéton s'était fortappliqué à l'astronomie, et sur - tout à connaître le conrs du soleil; mais étant mort fort jeune, il avait laissé ses observations imparfaites, ce qui sit dire à quelques poètes qu'il n'avait pu conduire le char du Soleil jusqu'à la fin de sa carrière. Plutarque, qui a suivi cette explication, dit qu'il y a eu vérita-blement un Phaéton qui régna sur les Molosses, et se nova dans le Po; que ce prince s'était appliqué à l'as-tronomie, et avait prédit cette grande chaleur qui arriva de son temps et désola son royanne. Il ne faut pas oublier que les Grecsont quelquefois donné au Soleil le nom de Phaéton. Rac. Phaethein, briller. En rapprochant ce nom de la circonstance indiquée par Ovide, que Phaéton, à la vue du signe du Scorpion, abandonna les renes, on ne trouvera plus, avec le savant Dupuis, qu'un phénomène astronomique. L'antiquité nous a laissé quelques monunients de cette fable. Le premier représente Phaéton étendu, pendant que le char encore entier est au nri-lieu des airs. Dans nn second, ou voit des flammes, le char brisé dont il ne paraît qu'une roue, Phaéton mort, et les chevaux en désordre. Dans un troisième, Phaéton est encore sur son char, et le désordre des chevaux annonce une chûte prochaine. Les Héliades ses sœurs y paraissent sur le bord d'un fleuve, au moment qu'elles commencent à être changées en peupliers. Le cygne placé auprès désigne la métamorphose de Cycnus, ami de Phaé-

3. - Fils de l'Aurore et de Céphale, selon Hésiode, fut changé en un génie immortel, à qui Vénus confia la garde de son temple.

4. - Un des chevanx de l'Aurore. Odyss. liv. 23.

5. - Titan, père d'Erétriéus. PHAÉTONTIANES, les sœurs de Phaéton changées en peupliers. V. HÉLIADES. PHARTONTIS VOLUCEIS, le cygne,

n'Ovide désigne ainsi parceque Cycnus, ami de Phaéton, avait été métamorphosé en cet oiseau.

1. PRAÉTUSE, l'ainée des sceurs de Phaéton.

2. - Sœur de Lampétie, et fille, comme elle, de la déesse Nééra (jeunesse) et dn Soleil, paissait les brebis du dieu dans l'isle de Sicile.

PHAGER, PHAGEUS, sorte de poisson dont les Egyptiens avaient fait une divinité.

PHAGÉSIES, PHAGÉSIPOSIES, Sètes

en l'honneur de Bacchus, où il se faisait de grands festins. Rac. Phagein, manger.

PHAOON, fete greeque, dont parle Eustathe, etqui paralt la même que

les Phagésies.

PHAGRE, poisson ronge comme la fraise , qu'adoraient les Evénites en Egypte. Clem. d' Alex. Elien rapporte deux raisons de ce culte : la première, que ces poissons prévenaient et annonçaient par leur venue l'inondation dn Nil; la deuxième, qu'ils ne mangeaient point les antres poissons. Athénée dit pourtant lecontraire, liv. 7.

PHAIR, laie qui infestait le territoire de Crommyon, mère du sanglier de Calydon, et dont la défaite fut un des exploits de Thésée. D'autres prétendent que c'était une prostituée, qui vivait de meurtres et de brigandages, qui dut son nom de laie sauvage à sa vie infame, et fut enfin mise à mort par Thésée.

PHALECI'S, tyran d'Ambracie. Diane envoya un lionceau qui traversa son chemin; Phalacus le prit : la lionne survint et déchira le tyran. C'est ainsi que Diane délivra les Anibraciens, et prouva qu'elle était la divinité tutélaire de leur ville.

PHALANNA, fille de Tyrus, donna son nom à une ville de Perrhébie. PHALANTHE, Loconien, se mit à la tête des naturels nés à Lacédémone, pendant que les Spartintes étuient occupés au siège de Messène , et nommés Parthéniens, avant d'arriver en Italie. Il fit naufrage dans la mer Crissée, et fut porté par un dauphin jusqu'an rivage. Après diverses aventures, il se fixaà l'arente, en fut chasse par les hahitans, se réfugia à Brundusium, d'où il ordonna de reporter ses cendres dans la place publique de Tarente, et de les y disperser, parceque l'oracle avait attaché à cette poudre ainsi répandue . l'a possession de la ville pour les Purtheniens. En mémoire d'un si grand

bienfait, les Tarentins décernèrent les homeurs divins à Phalanthe. Sa statte fut placée dans le temple de Delphes, et le dauphin bienfaisant se voyait à côté.

Phalaxx, frèred'Arachné. Pallas prit un soin particulier de leur éducation; mais indignée qu'ils y répondissent mai, et qu'ils eussent concu l'un pour l'autre une passion criminelle, elle les métamorphosa en vipères.

1. PHALARIS, capitaine troyen, tue par Turnus.

2. - Tyrand'Agrigente, Samère, dit Ciceron , eut un songe qui a prit que son fils serait cruel. Il fui sembla voir les statues des dieux qu'elle avait eonsacrées dans la maisondesonfils. Mercureavaitrépandu du sang d'une coupe qu'il tenoit à la main droite; à peine ce sang avait touche la terre, que, s'élevant à gros bouillons, il avait rempli toute la moison. Phalaris avait fait forger an taureau d'airain , pour y brûler vifs ceux qu'il condamnerait à mort. Pérille, l'auteur d'une si horrible invention, en fit le premier essai; et le tyran , après y avoir fait mourir un grand nombre de personnes, y périt lui-même par le jugement de ses sujets revoltés contre lui. Le tradueteur des Lettres attribuées à Phalaris a essayé de réhabiliter sa mé-

1. Phalcks, capitaine troyen, thé par Antiloque. Iliad. Iiv. 9. 2. — Un des fils de Téménus, oi d'Argos', tua son père et ses frères, et s'empara de Sicyone.

PHALERE, heros gree, ami de Jason, un des Argonautes, avait donné son nom au port de Phalère, un des ports d'Athènes.

PRALES, d'ivinité invoquée par les Cylléniens, selon Lucien. Quelques auteurs le croient le même que Priane.

1. PRALÉROS, Athénien, fils d'Aléon, ou du roi Ercchthée. D'antres le font Crétois, fondateur de Gyrtone et un des Argonautes. Dans son enfance, un serpent l'entortilla; son père tua le monstre, sans blesser l'euPHA 549 fant. Les Athéniens donnaient son nom à l'une de leurs tribus.

 Un des Centaures, aux nôces de Pirithoüs.

de Pirithous.
Phalias, fils d'Hercule et d'Heli-

PHALLIQUES, sete que l'on celébrait à Athènes en l'honneur de Bacchuset, dont voici l'origine: Ce peuple railleur, ayant plaisanté sur des images de Bacchus, colportées dans la ville par un certain Pégase, fut frappé d'une maladie épidémique, que la superstition regarda comme une vengeance du dieu outragé. D'après l'avis de l'oracle, on fit faire des figures de Bacchus qu'on porta en procession dans la ville, et l'on attacha aux thyrses, des représentations des parties malades, comme pour marquer que c'était au dieu qu'ou en devait la guérison. Cette fête devint annuelle.

 Рилы, roi de Sidon, s'efforça de détacher Sarpédon, roi de Lycie, de son allunce avec Priam.

PHALLOGOGIE, pompe, on procession, dans laquelle on portait les Phallus.

PHALLOPHORES, ministres des

orgies, qui portaient le Phallin dans les bacchanales; ils couraient les rues, barbouillés de lie de vin, couronnés de lierre, et chantant en l'honneur dudieu des cantiques dignes de leurs fonctions.

PHALLES, figure scondaleuse du dieu des préclins, que l'on portait, en Grèce, aux fêtes de Bacchins, et plus ancieunement aux fêtes d'Ories. Isis, ayant reconvrel les membres épars do sim mari, et u bajant pur terfouver les parties que les poissons du Ni avaient déuveir per préces la receptur de la contraction de la

PBALOÉ, nymphe, fille dn fleuve Lyris, laquelle avait été promise à celui qui la déliverait d'un monstre allé. Un jeune fromuse, appelé Elaste, s'offrit de le tuer, et y reussit; mais il mournt avant son mariage. Phaloé versa tant de laruses, que les dieux, touchés de sa douleur, la chancétouchés de sa douleur, la chancérent en fontaine, dont les eaux, sortant d'une source environnée de cyprès, semélèrent avecelles du l'ente Lyris, son père, mais de manière qu'on pouvait les reconnaître par leur spectume.

PHAMABUS (Myth. Rabb.), un des anges qui durent leur eliute à la beauté des femmes. Il fut le docteur de la magie.

Deante des femmes. Il fut le docteur de la mogie.

PHAMMASTRIE, solemnité grecque, dont Hésychius ne nous a conservé que le nom.

PHANTLES. Voyez PANTLES.
PHANEE, celui qui donne la lumiere, surnom d'Apollon dans l'isle
de Chio. Rac. Phainein, briller.

C'était aussi le nom d'un promontoire d'où Latone, dit-on, avait vu Délos. PHANÈS, surnom d'Apollon. PHANÈTA, PHANÈUS, divinité adoutée par les Grees. C'est vraisem-

blablement le Soleil.

Phanosyne, fille de Paon, deusième épouse de Minyas, mère d'Orchomémus, de Diochthondès et d'A-

thamas.
PRASTASE, un des fils du Sommeil, qui, suivant Ovide, se métameil qui, suivant Ovide, se métaviviere, en tont ce qui est insuimé.
Rac. Phantasoma:, se m'impiene
riviere, en cette divinité trompeuse, environnée d'une foule de
et de nut; une liquer subtile sur
les yeux de ceux qu'elle voulait deceoir. Des ce moment, leurs rèves
les décevaient, et les illusions de l'écette fation et l'entière des ieux
Cette fation et l'entière des ieux
Cette fation et l'entière des ieux

bizarres de l'imagination.

PHANTES, un des fils d'Egyptus,
tué par la Danaïde Théano.

Pinswis, un des Argonautes. Pinswis, de Myttlêne dann l'isle de Lesbos, était un fort bel homme qui seff extrémenta aimer des feumes. Les poètes out feint que cette beauté lui avait ét donnée par Vénus, en récompense des services qu'elle en avait reçus, lorsqu'illestit ualtre de novire; il la prit un jour dans son bétiment, quoiqu'elle fui dégusée en vielle feume, et la passa

avec beaucoup de promptitude où elle voulut : il ne demanda rien pour sa peine; mais il ne laissa pas d'être bien pavé. Vénus lui fit présent d'un vase d'albatre rempli d'un onguent . dont il ne se fut pas plutôt frotté , qu'il devint le plus beau de tous les hommes, et fit la passion de toutes les femmes de Mytilène. La célèbre Sapho y fut prise comme les autres, et le trouva si peu traitable, qu'elle s'en désespéra, et courut sur la montagne de Leucade, d'où elle se précipita dans la mer. Phaon, en mémoire de cet événement, fit batir un temple à Vénus sur cette montagne. Il ne fut pas insensible à l'égard de toutes les femmes ; car, avant été surpris en adultère, il fut tué sur le fait. Pline parle d'une plante nomniée eringyum, dont la racine représente les parties sexuelles. L'homme qui rencontre l'effigie male se fait ainier de toutes les femmes. Des auteurs pré-

tendent que Phaon eut ce bonheur. PHARE I'ALEXANDRIE. ( Myth. Pers.) Les Persons prétendent qu'Alexandre, en faisant construire dons cette ville le Phare dont la hauteur était de cent quatre-vingts coudées, fit placer an plus baut un miroir fait par art talismunique, et qu'Alexanrie devait toujours conserverso grandeur et sa puissance tant que cet ouvrage merveilleux subsisterait. Quelques nns ont écrit que les vaisseaux quiarrivaient dans ce port, se voyaient de fort loin dans eemiroir. Quoi qu'il en soit, il est célèbre chez les Orientaux; et un poète turc, décrivant la cadacité des choses de ce monde, s'écrie : « Enfin, le miroir d'Alexan-» dre n'a-t-il pas été rompu ? » Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il ne se brisa, disent-ils, que peu avant la conquête d'Alexandrie par les

Arabes, l'an 19 de l'Hégire.
PHARÉE, un des Centaures, blessé
par Thésée dans le combat des Lapithes.

PHARES, ville d'Achaïe, ou Mercure et Vestavaient conjointement uno racle célèbre. Au milieu de la place publique était la statue du dieu en marbre, avec une grande barbe. Devant Mercure immédiatement était une Vesta, aussi de marbre. La déesse était environnée de lampes de bronze attachées les unes aux autres. Celui mi voulait consulter l'oracle faisait d'abord sa prière à Vesta, il l'encensait, versait de l'huile dans toutes les Empes, et les allumait; puis s'avancant vers l'autel, il mettait dans la main droite de la statue une petite pièce de monnaie : ensuite il s'approchait du dieu, et lui faisait à l'orcille tellequestion qu'il lui plaisait. Après tontes ees cérémonies, il sortait de la place en se honchant les oreilles avec les mains : dès qu'il était deliors. il écoutait les passants, et la première parole qu'il entendait lui tenait lien d'oracle.

PHARETRATA DEA, la déesse qui porte un carquo s, Diane.

porte un carquo's, Diane, PHABIA, Egyptienne, straom de Cérès, dont les statues, sous ce nom, n'étaient que des bloes informes de pierre ou de bois; on la nommait ainsi, comme ne différant pas d'Isis, ou devant l'établissement de son culte à des colonies égyptiennes. Tentull. Appll. cap; 16.

1. PHARIS, fille de Mercure et de Philodaniée, et petit-fils de Danaüs, que l'on croit fondateur de Pharès, ville de Messénie.

2. — Ville dont les habitants allè-

rent au siège de Troie.

Pharmaches, nom que les Grecs donnaient aux anneaux magiques, on bagues constellées, dont le charlatanisure a fait long-temps nu grand débit. Rac. Pharmacon, resnède.

V. Anneau maoique.

1. PHARNACÉ, une des femmes d'Apollon, qui en eut Cynire. 2. — Fille de Magessarès, épouse

de Sandacus, miere de Cinyre.
PHARISTN, secte juive, la plus
nombreuse de toutes. Elle differait
des Samoritains, en ce qu'outre la
loi, elle recevait les prophètes, les
hagiographees et les truditions des anciens. Elle differait des Saduceras en
ce qu'ils croyaient la résurrection, u
p plutôt une espèce de métempsychoie, l'existence des anges et des esprits, la prédestination et le franc ar-

bitre. Mais le caractère distinutif des pharissess de la surtout le ura gle pour les traditions des anciens, qu'ils pour les traditions des anciens, qu'ils que le comme de la principal de la comme des la principal de la peindre comme des lyoporeires de la peindre comme des la peindre de la peindre des la peindre de la peindre de la peindre des la peindre de la peindre de la peindre des la peindre de la peindre des la peindre des la peindre des la peindre des la peindre de la peindre des la peindre de la peindre de

PHARNAK, dieu qui, selon Strabon, était adoré dans l'Ibérie et dans le Pont. C'était le même que le dieu Lunus, ou l'intelligence qui présidait au cours de la Lune.

PHAROS, petite isle d'Egypte, où Isis était honorée.

PHARSALUS, fils d'Acrisius, donna son nom à la ville de Pharsale. Pharté, fille de Danaüs.

PHARUS, capitaine latin, tué par Enée.

Pharroze, surnom de Junon; de Pharygos, bourg de Phocide. Phase, prince de la Colchide.

Thétis n'avant pu le rendre sensible, le métamorphosa en fleuve. Voy. Phasis.

Phasiane, déesse adorée dons le

Pont. On croit que c'est la même que Cybèle. Phasias, ou Phasiaca Conjux, Médée, native de la Colchide, où

coule le Phase.

1. Phasis, fleuve de la Colchide, qui se jette dans la mer Noire. On a vu, à l'article Phase, son origine

fabuleus.

2. — Elai fils d'Apollon et d'Ocyroé, une des Océanides. Ce jeune
homme, avant surpri sa mère en
adultère. In the, dit Plataque; a
mais les Furies remperent de lui,
raile la précipiter dans une print qui l'
c'alla précipiter dans une print qui
de son nom, fut appelée Phanis,
cette rivière traverse la Colchide,
et se jette dans le Pont-Faxin. C'est
peut-tère la même que le Phase.

5.— Nymphe dont Bacchus devint épris. Fuyaut ses poursuites, les forces lui manquérent, et elle toupla privée de sentiment. Bacchusla changea en un fleuve qui porte son nom-

gea en un fleuve qui porte son noin.
Phassus, fils de Lycaon.
Phausianès, Apisson, fils de
Phausius. Iliad. I. 11.

PHÉACIE, un des noms que porta l'isle de Coreyre, des Phéaciens qui

s'y établirent. PHÉ CLENS, peuple célèbre par les jardins d'Alcinous et le séjour d'Ulysse. Homère les représente comme un peuple mou et efféminé. Les jeux, les danses, étaient leur unique occupation. Comme ils faisaient consister la félicité dans le plaisir de la table, ils s'imaginaient que les dieux passaient les jours dans des festins continuels. Aussi le séjour d'Ulysse dans leur isle fut regardé comme une des épreuves auxquelles le cicl mit sa vertu. Leur cré-dulité égalait leur mollesse. Ils crurent si bonnement tous les contes que leur fit le héros, que leur nom passa depuis en proverbe pour désigner des gens extrêmement erédules. Ils avaient aussi la réputation d'excellens marins, ce qui ne paralt guère s'accorder avec les mœurs efféminées qu'on leur reproche.

1. Phéax, matelot de l'isle de Salamine, fut donné à l'hésée par Scirus pour être à la prone de son vaisseau. Thésée fit bâtir nne chapelle à Phéax, dans le bourg de Phalère, en recompense de ses services.

2. — Père d'Alcinous, fils de Neptune et de Cereyra, fille d'Asopus. C'est de lui que descendaient les Phéaciens.

Pu Écasiens, divinités partienlièrement révérées par les Athéniens, qui les nommaient ainsi, parcequi on les représentait avec une espèce de chaussure philosopéque, nommée Phicasium, qui Appien dit avoir de la chaussure des prêtres d'Athènes et d'Alexandrie.

PHÉRINE, un des fils d'Amphion et de Niobé. Apollon le tua avec son frère an moment qu'ils luttaient tous deux.

Priènne, fille de Pasiphaé et de Minos, roi de Crète, sœur d'Ariadue et de Deucalion, second du nout, épousa Thésée, roi d'Athènes, et, selon d'autres, fut enlevée par lui-Ce prince avait eu, d'une première femme, un fils nommé Hippolyte, qu'il faisait élever à Trézène : obligé d'aller faire quelque séjour en cette ville, il y mena sa nouvelle épouse. Phèdre n'eut pas plutôt vu le jeune Hippolyte, qu'elle fut éprise d'amour pour lui ; mais n'osant donner aucun indice de sa passion en présence du roi, et craignant qu'après son retour à Athènes elle ne fût privée de la vue de l'objet qui l'excitait, elle s'imagina de faire bâtir un temple à Venus sur une montagne pres de Trézène, où, sous prétexte d'aller offrir ses vœux à la déesse, elle avait occasion de voir le jeune prince qui faisait ses exereices dans la plaine voisine. Elle fit d'abord nommer ce temple Hippolytion, et dans la suite on l'appela le temple de Vénus la spéculatrice. Enfin elle résolut de lui déclarer sa passion, et sa déclara-tion fut mal reçue. Son amour augmentant de jour en jour, ainsi que les mépris d'Hippolyte, elle se peudit de désespoir, pendant l'absence de Thésée. Ce prince étant arrivé que lque temps après, et ayant trouvé dans la main de cette infortunée princesse un billet par lequel elle déclarait qu'Hippolyte avait voulu le déshonorer, et qu'elle n'avait évité ce malheur que par la mort, il envoya promptement chercher ce jeune prince, pour le punir de cet atteniat. Celui-ci, qui ignorait le dessein de son pere, se pressa si fort d'arriver, que les chevaux échauffés prirent le mors aux dents; et son charriot s'étant brisé, il fut trainé parmi des rochers, où il perdit la vie. Euripide et Racine out sujvi une autre tradition, celle qui porte que Thésée maudit Hippolyte et le dévoue à la vengeance de Neptune .

qui lui avait promis d'exaucer le prenier de ses vœux.

Dans le fameux tableau de Polygnotte, Phèdre était peinte élèvée.

le

deterre, et suspendue à une corde gu'elle tient des deux mains . semblant se balancer dans les airs. C'est. ainsi, dit Pausanias, que le peintre a voulu couvrir le genre de mort dont la molbeureuse Phèdre finit ses jours; car elle se pendit de désespoir. Elle eut sa sépulture à Trézène, près d'un myrte dont les feuilles étaient tontes eriblées : ce myrte, disait-ou , n'était pas venu ainsi ; mais dans le temps que Phèdre était possédée de sa passion, ne trouvant aucun soulagement, elle trompait son ennui en s'ainusant à percer les feuilles de ce myrte avec une aiguille à cheveux.

Puécéa, une des filles de Priam. 1. Ри́во́в, fils de Darès et frère d'Idée , fut tué par Diomède.

2. - Roi de Phégée en Areadje. Aleméon, fils d'Amphiarans, avant tné Eriphile sa mère, se réfugia à la cour de Phégée, qui l'admit à l'expiation, et lui fit épouser sa fille Alphesibee. Alemeon donna à sa nouvelle épouse le collier d'Eriphile, qui, après avoir été funeste à la maison d'Amphiaraus, ne le fut pas moins à celle de Phégée. V. Cat-LIBNOÉ, ALPHÉSIBÉE. 3. et 4. - Deux capitaines troyens tués par Turnus.

5. - Esclave dont il est question dans le cinquiènte liv. de l' Encide, PHÉGEIUS ENSIS, dans Ovide, fait allusion any malheurs de la fa-

mille de Phégée. Prigus, Alphésibée, fille de Phé-

Phéconés, surnom de Jupiter, ui habite un hetre, ou Jupiter de Dodone. Rac. Phègos, hètre. Phégos. V. Béelphégos.

Pheliopodes, peuple imaginaire. Cétaient des hommes qui avaient des pieds de liège, ce qui les soutenait sur l'ean. Leur patrie était Phello, c.-a-d., le liège. Lucien, Hist. verit. PHELLOS, fête greeque qui servait de preparatifaux Dionysies

PRELO (Myth, Chin.), dieu que les Chinois attendent à la fin du monde. V. PHÉLOPHANIE.

PHÉLOPHANIE, fête que les Chinois Tome II.

célébraient en l'honneur d'un certain Phélo, qui fut le premier inventeur du sel et de son usage. Ses compatriotes ne lui ayant accordé aucune récompense pour une découverte si utile, Phélo, indigné de leur ingratitude, quitta le poys, et jamais on . ne le revit depuis. Sa retraite fit ouvrir les yeux aux Chinois. Ils condamnèrent leur conduite envers cet utile citoyen, et instituèrent en son honneur une fête, pendant laquelle ils montent sur des barques, et eoureut de tous côtés sur la mer comme pour le chercher. C'est an commencement de Juin qu'ils ont coutume de la cilébrer. Ils ont soin, ce jour-là, d'orner de feuillages l'entrée de leurs maisons.

1. Phénius, maltre et beau-père d'Homère,

2. - Chantre célèbre dans l'Odyssée, Homère le peint comme un chantre inspiré par les dieux mêmes. Eustathe dit qu'il accompagna Pénélope à Ithaque, lorsqu'elle vint y épouser Ulvase, et qu'il remplissait auprès de cette princesse le role d'un sage moniteur uni prête le charme de la poésio aux lecons de la vertu. Lorsqu'Ulvase est de retour, il se jette à ses pieds pour lui demander grace. Ses prières et l'intercession de Télénjaque tous elient le héros, qui lui ordonne de sortir de la salle. On croit qu'Hoà ce poète musi ien, que pour faire honneur à son beau-père, et immortaliser celni auguel il était redevable de son éducation. 5. - Un des prétendants d'Hé-

lène.

4. - Surnom d'Égée, rol d'A-Priémonoé fut la première pythle ou prêtresse de l'oracle de Delphes,

et la première qui fit parler le dieu en vers hexamètres. Elle vivait du temps d'Aerisius, grand-père de Persée 1. PHÉNÉE, loc ou marais d'Arcadie, aux caux duquel Ovide attri-

bue une vertu merveilleuse. Bues la nnit, elles donnaient la mort : mais on en pouvait boire le jour impunément.

PHE Fils de Mélas, tué par Tydée.
 Fondateur de la ville de Phééon en Arcadie.

PRÉNICE, mère de Protée, qu'elle eut de Neptune.

1. Phénix, oisean fabuleux, dont les Egyptiens avaient fait une divinité. Ils le peignaient de la grandeur d'un aigle, avec une belle houppe sur la tête, les plumes du cou dorces, les autres pourprées, la quene blanche mêlée de plumes incarnates, et des yeux étincelants comme des étoiles. Lorsqu'il voit sa fin approcher, il se forme un nid de bois et de gommes aromatiques, qu'il expose anx rayons du soleil, et sur lequel il se consume. De la moëlle de ses os naît nn ver, d'où se forme un autre phénix. Le premier soin du fils est de rendre à son père les honneurs de la sépulture. Pour y parvenir, il forme avec de la myrrhe une masse en forme d'œuf, essaie d'abord de la soulever, puis la creuse, y dépose le corps qu'il a enduit de myrrhe; et quand elle lui paratt de mêm poids, il porte ce précieux fardean à Héliopolis, dans le temple du Soleil. C'est dans les déserts d'Arabie qu'on le fait naître, et on prolonge sa vie jusqu'à 500, 600 ans. Les anciens historiens ont compté quatre apparitions de Phénix; la première sous le règne de Sésostris; la deuxième sous celai d'Amasıs: la troisième sous le troisième des Ptolémées. Dion Casslus, Tacite et Pline parlent de la quatrième. Sur les anciens monnments, c'est un symbole or dinaire de l'éternité, et, chez les modernes, de la résurrection. L'opinion de son existence s'est retrouvée chez les Chinois, qui attribuent à un certain oiseau la propriété d'être unique, et de renaître de ses cendres.

2 .- Fils d'Amyntor , roi des Dolopes en Epire, voulant satisfaire le ressentiment de sa mère, à laquelle le roi préférait une jeune personne dont il n'était point aimé, imagina de se rendre le rival de son père, et n'eut pas de peine à se faire écouter préférablement au roi qui était àgé. Amyntor, s'en étant apercu, s'em-

porta à un tel excès, qu'il fit les plus orribles imprécations contre son fils, le dévons aux cruelles Furies, et, si nous en croyons Apollodore, il lui creva les yeux. Phénix, dans le désespoir où il fut réduit, fut sur le point de commettre le plus grand de tous les crimes en tuant son père; mais quelque dieu favorable le retint an milieu de sa fureur, et lui inspira la résolution de quitter le polois de son père, pour n'être plus exposé à son ressentiment. Il s'exila anssi de sa patrie, et vint chercher un asile à Phihie, chez Pélée, qui le recut avec bonté, et le fit gouverneur de son fils. Depuis ce jour, Phénix et son supile concurrent l'un pour l'autre l'affection la plus vive, et ne purent plus se séparer. Le gouverneur accompagna son élève au siége de Trose, et fut un des trois ambassadeurs qu'Agamemnon députa vers Achille; mais ses efforts furent infructueux, et le héros le retint dans sa teute. On lui attribue l'invention des lettres grecques.

5. - Il y eut un autre Phénix , fils d'Agenor, qui, n'ayant point retrouvé sa sœnr Europe enlevée par Jupiter, se fixa dans une contrée des cotes orientales de la Méditerranée, à laquelle il donna son nom. Il conduisit une colonie dans la Bithynie , où il porta la connaissance des dieux de son pays, Il inventa, dit-on, les lettres et l'écriture, et trouva le moyen de se servir d'un petit vermisseau pour teindre en pour pre-

4. - Capitaine gree, un de ceux à qui fut confiée, après la prise de Troie, la garde du butin immense qu'ils avaient ramassé sons les portiques du temple de Junon.

PHÉNOMÉRIDES, nom que les poètes dounent par plaisanterie anx filles de Sparte, qui combattaient presque nues. Rac. Phainein, montrer, et méros, cuisse.

1. Puénors, père de Xanthus et de Thoon, que Diomède, en un seul jonr, priva de ses denx fils.

2. - Père de Phoreys, qui tomba sous les coups d'Ajax.

D'Alryde, lié avec Herenle

d'une amitié étroite, et par les PRÉOCORE, Centrure couvert de

plusieurs peanx de lion, qui ne l'empechèrent pas d'être tué par Nestor. Puéonis, géant, fils de la Terre et du Tartare.

PHEREA, Diane; surpom pris d'un temple célèbre qu'elle avait à Phé-

rès , en Thessalie. PHERRUS, surnom de Jason, natif de Phérès.

PHÉRÉNON, fils d'Éole. Diodore de Sicile.

PHERAIA, fille d'Eole, mère d'Héeate. Le grand - père fit exposer cet enfant sur un chemin où aboutissaient uatre routes. Le conducteur du char de Cérès, l'avant tronvée, la recueillit et l'éleva. Voilà pourquoi les carretonrs étaient consacrés à Hécate.

Phénésoén, fille d'Iphiclès, une des femmes de Thésée. PHERECLEA FRETA, la mer Egée,

que Paris traversa sur le vaisseau construit par Phéréclus. Ovide. 1. PHÉRÉCLUS, fils d'un charpen-

tier habile, et petit-fils d'Harmonius, construisit les vaisseaux qui menèrent Paris en Grèce, et fut ainsi la cause innocente des malheurs qui accablè-rent les Troyens, et dont il fut luimême la victime; il tomba sous les coups de Mérion.

2. - Nom que Simonide donnait u voisseau qui porta Thésée en Crète.

PHÉRÉENNE, Diane adorée à Sievone. Sa statue v avait été apportée

de Phérès. PHÉBÉPHATE, le premier nom de Proserpine.

PHÉRÉPHATIES, fêtes que la Sieile célébrait en l'honneur de Proserpine.

PHÉRÉPOLE, ou celle qui porte le pole. (Iconol.) Pindare donne ce surnomà la Fortune, pour marquer que c'est elle qui soutient l'univers et qui le gouverne. La première statue qui fut faite de la Fortane, ponr ceux de Smyrne, la représentait ayant le pole sur la tête et une corne d'abondance à la main. 1. Puints, fils de Grethee et de

Tyro, fondateur de Phérès en Thessalie; père de Lycurgue et d'Ad-

2. - Fils de Jason et de Médée, et frère de Mermérus, fat lapidé par les Corinthiens en punition de ce qu'il avait donné des habits empoisonnés à Glaucé, fille de Créon.

3. — Un des capitaines qui ser-virent sons Pallas , dans l'armée d'Enée; il fut tué par Halésus.

1. PHÉRÉTIADES 1. Admète, file

de Phérès 2. Eumélus, roi de Phérès.

PRESETIME, femme de Battus, roi de Cyrène, remonta sur son trone avec l'aide d'Amasis, roi d'Egypte, et punit les assassins de son fils Arcésilas, en les faisant mettre en croix, après avoir fait attacher à leurs corps les seins de leurs femmes. On dit qu'elle fut dévorée des vers, en punition de cette eruauté.

Printes, un des fils d'Œnée, tue dans un combat contre les Curètes.

Phéromanès, qui inspire, ou qui éprouve la fureur des Centaures, ou des Sutyres, épithète de Bac-chas. Rac. Phèr, Centaure, Satyre, monstre des bois; mainesthai, être furieux. Anthol.

PHÉRON ( Myth. Egyp. ), fils de Sésostris, roi d'Egypte. Sons son règne le Nil s'étant débordé plus qu'à l'ordinaire, Phéron irrité lanca ae flèche dans les flots, comme s'il eût vonluchûtier le fleuve. Un aveuglement subit fut la peine de son impiété. Un oracle de la ville de Butis lui annonça qu'il recouvrerait la vue en se lavant les yeux avec l'urine d'une femme qui n'ent jamais conun d'autre homme que son mari-L'essai fait sur la reine sa femme, et sur une infinité d'autres, ayant été sans succès, il trouva enfin le remède qu'il cherchait dans l'épouse d'un jardinier qui devint la sienne; on enferma toutes les autres dans une ville à laquelle on mit le feu. Ensuite il fit de grandes offrandes dans tous les temples, et consacra dans celui du Soleil deux obélisques Z 2

de cent coudées de haut et de huit de diamètre.

Phersérhoné, fille de Myus, épouse d'Amphyon, roi d'Orchomène, et mère de Chloris, épouse de Nélée.

1. PRÉRUSE, nymphe, fillede Nérée et de Doris.

2. — Une des Heures.

Phestus, fils de Borus, capitaine troyen tué par Idoménée.
 Fils d'Hercule et roi de Sicyone, introduisit le culte d'Hercule.
 Fils de Rhopalus, petit-fils d'Hercule, donna son nom à la ville de Pheste, en Crète. Des auteurs

de Pheste, en Grète. Des auteurs le confondent avec le précédent. Phialé, une des nymphes de la suite de Diane, selon Ovide.

PRIALUS, fils de Bucolion, roi d'Arcadie, transmit la couronne à Simus son fils. Ils voulut s'attribuer la fondation de Phigalie.

Pricononé, une des Danaides. Hygin.

Phidas, capitaine grecon siège de Troie.

Phinippe, petit-fils d'Hercule, un des capitaines grees an siège de Troie.

PHIGALIA, Dryode, la plus connue de tontes.

Phigalus, fils de Lycaon, fondateur de Phigalie, ville d'Arcadie.
Phila, un des noms de Vénus.

Rac. Philein, simer.
Philacéia, Loodomie, femme de
Protésilas, de Philace, ville de Thes-

PRILABELPHIES, jeux înstitués à Sardes, pour célèbrer l'union de Caracalla et de Géta, fils de Septime Sévère, ou plutôt pour la demander aux dieux; ou sait quel en fut le proché de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del l

PHILEMON, un des fils de Priam. PHILELETHES, ami de la vérité, surnom de Jupiter.

Philatexandrus, nom d'Apollon, qui lui fut donné à l'occasion suivante : Tvr étant assiégée par Alexandre, avait enchaîné la statue d'Apollon avec des chaînes d'or. La ville prise, le dieu fut délié, et reçut le nom de Philalexandre, ou ami

Philammon, fils d'Apollon et de Chioné, poète et musicien, anté-rieur à Homère, et père de Thamyris, fut le s-cond, dit le Scholiaste d'. Ipollonius de Rhodes, qui remporta les prix de poésie et de musique aux jeux pythiques. H passa pour avoir institué les mystères les Lernéens, ce qui est contesté ; fit des cantiques où il célébrait la naissance de Latone, et celle de Diane et d'Apollon; établit des chœurs de musiciens autour du temple de Delphes, et composa quelques nos des nomes ou airs que Terpandre jouait sur la cythare. Hygin le met au nombre des Argonautes.

PRILANDRE, lils d'Apollon et d'Acacallis. Lui et son frère Phylacus furent allaités par une chèvre, dout la statue en bronze se trouvait à Delphes. Pausanias.

PRILATINGOIE. (Iconol.) Un homme d'un certainège, vêtu di satique, rélère d'un sir affectueux un indigent, en lui mettant dansla main une pièce d'or; à ses pieds est un pélican, qui nourrit ses petits du sang qu'il fait jaillir de sa poitrine.

Pun une C'at che les modernes contraits de la proposition del la proposition de la proposition de la proposition de la propos

PHILE PIE. C'est, chez les modernes, le nom de l'amour propre personnifié. Rac. Autos, soi-même. PHILÉA, une des Danaides.

PRILÉLIR, chanson grecque en l'honneur d'Apollon, ainsi dite de son refrain: Levez-vous, charmant Soleil; Phile Elic. PRILÉMON. V. BAUCIS.

Pattizas, den fiera, citoyena Pattizas, den fiera, citoyena de Carlhux, qui socrificati lore de Carlhux, qui socrificati lore prode contestation diant surveus grande contestation diant surveus entre las Carlhaginose tele habitanta de Cyrica sur les liunites de poss, als convincent de choisi deux hommes de clacure de ces deux villes, qui en partinient en même tempapora en acontrer en chemis tempapora en acontrer en chemis tempapora en acontrer en chemis que la séparation des deux poya. Il arriva que les Philibees avaient saucci successiva productiva de la contrer productiva product Cyrénéeus lorsque la rencontre eff. cut-ci, qui citient les plus forts, en conquent tant de déplaisir et d'animonité, qu'ils résiduent d'enterrer vis ces deux fêtres s'ils ne recalisient. Les Philmes amirerat mieux sonffirir cette cruelle mort, que de trainir les intérèts de leur patrie. Les Carthagineis, pour immertainer la cherre des auteins d'eur des des cherres des montes des dieux, et leur serifièrent comme d'estimat, et leur serifièrent comme des dieux, Printaine, aimable, juroon d'A-Printaine, aimable, juroon d'A-

pollou.

PRILETIUS, garde des troupeaux d'Ulysse, tue, dans l'Odrssée, Ctésippus, un des poursuivants de Pénéloue.

PHILETO, une des Hyades. PHILETO, une des Hyades. PHILEYIUS, qui se pluit aux eris des Bacchantes, surnom de Bacchus. Rac. Evohé. Anthol.

1. PRILIA, divinité greoque; c'est l'Amitié. 2. — Une des nymphes qui eurent soin de l'éducation de Bacchus dans

l'isle de Naxos.

PHILIES, famille athénienne,
dont était tirée une prêtresse qui tenait un rang distingué dans le temple
d'Eleusis, et dont le ministère particulier était consacré à l'initiation.

· PHILINAS , un des fils d'Ecyptus. Philinnion, fille unique de Dé-mostrate et de Charito, décéda en âge nubile, au grand regret de ses parents, lesquels, avec le corps, firent enterrer les lagues et joyaux que leur fille avait le plus aimes durant so vie. Quelque temps après sa mort, un jeune homme appelé Machates vint loger chez Démostrate son ami. Un soir qu'il était seul, Philinnion, dont il ignorait la mort, lui apparaft, lui déclare qu'elle l'aime, l'amène à répondre à sa passion. Machates, pour gage de son amour, donne à son amante une coupe d'or, et se laisse ôter un anneau de fer qu'il avait on doigt; Philippion lui donne en échange un anneau d'or et sa pièce d'estomac. Cependant une vieille servante, en allant et venant, les apercoit, et court tont effrayée en avertir son maltre et sa maltresse. On la traite de visionnaire; misi l'avec de l'hôte, et l'amor mi der que la mère reconnall, ne l'aissent pius de doute. Charlot, n'écotant que sa douleur, surprené sa fille avec Naprené de l'amor de l'amor de l'archive l'embresser; unis Philimon le repouse avec un air morae, l'ur repouse avec un air morae, l'ur reproche leur curiosité, et rome perche l'avec ureissité, et rome le l'on n'y trouve point son cepts, mais seulement l'amean de fir et la seulement l'amean de fir et la

PHILIPPIS, Amazone tuée par Hercule.

Philius, surnom d'Apol'on, auquel on avait érigé un autel, en mémoire de son affection pour Branchus. Rac. Philein, aimer.

Patitio, fille d'Alcinicdon, copitaire gree, syant eu m fils d'Hercule, son père fit exposer la mère et l'enfant. Une pir, à force d'intendre crier le dernier, apprit à le contrefaire. Hercule un jour passant par cet endroit, et entendant les cris de la pie, qu'il prenaît pour cox d'un enfant, se détourtus, reconnut la mère et le fils, et les délivre du danger où ils échient.

Pattonts, frame de Persie, qui fraoris les amours de Laodice et d'Acsusa. Cette princrese, éperdèment amoursue du héros gree, s'adresas à Philolois, qui trous moyen Persie se lis hieritat sure Acsusa, et l'invita à venir dons la ville de Dar-lama, dont il était pouverneur. Laodice s'y readit, accumpagée de quépus-gieune Troyeners. Lu fe Riespieradiée formit aux éven amoutte Laodice. Accusas, p. Laodice.

LAGOICE.

PHILOCTÈTE, un des héros les plus célèbres de son temps, cluit lis de Peran, et le fidéle compa-mon d'Hercule, qui, en mourant, yn laisses ses fluches, dont l'une, dans la soite, lui devint fatale. It s'était engagé, par serment, à ne jamais découvir le lieu où il surait déposé le corps de ce héros. Mais les Grees, sur le 70, in de partir 7.

- Great

pour le siège de Troie, ayant appris de l'oracle de Delphes que, pour se rendre maîtres de cette ville, il fallait qu'ils fussent en possession des flèches d'Hercule, envoyèrent des députés à Philoctète, pour apprendre en quel lieu elles étaient cachées. Philoctète, qui ne voulait ni violer son serment, ni priver les Grees de l'avantage que devaient leur procurer ces flèches, après quelque résistance, montra avec le pied le lieu où il avait inhumé Hercule, et avoua qu'il avait ses armes en son pouvoir. Cette indiscrétion lui coûta cher dans la suite; car, dans le temps qu'il allait à Troie . une de ces flèches étant tombée sur le même pied avec lequel il avait montré le lieu de la sépulture d'Hercule, il s'y forma un nicère qui je-tait une si grande puanteur, qu'à la sollicitation d'Ulysse on le laissa dans l'iste de Lemnos, où il souffrit pendant dix ans tous les maux et toutes les douleurs que l'illustre auteur de Télémaque décrit si éloquemment, d'après Euripide et Ovide. Cependant , après la mort d'Achille , les Grecs voyant qu'il était impossible de prendre la ville sans les flèches que Philoctète avait emportées avec lui à Lemnos, Ulysse, quoiqu'ennemi mortel de ce heros, se chargea de l'aller chercher, et de le ramener; ce qu'il exécuta en effet.Ce voyage et cette négociation, pour le dire en passant, font le sujet d'une des plus belles tragédies que l'antiquité nous ait transmises.

Quantity and the second of the

Philoctète avait été un des plus fameux Argonautes; et comme il survéeut long-temps à la prise de l'Toie, c'est une preuve de la proximité de ces deux événements. Homère dit que Philoctète était le plus adroit de tous les Grees à tirer de l'arc, et qu'il commandait sept visiseaux, qui portuient cens de Methone, de Thaunucie, de Méliode et d'Olizon.

PRILOTTUS, fils de Vulcain.
PRILOTAMÉE, fille de Danaiis,
épousa Mercure, dont elle eut nn

fils nominé Phoris.

Pritonics, fille d'Inachus, et mère de Phobé et d'Ilaïre.

mère de Phœbé et d'Itaïre.
PHILODÉR, nom que Fulgence
donne à un des chevaux di Soleil.
Rac. Philein, aimer; gè, la terre.
1. PHILOLAÜS, nom que les habi-

1. Philolaus, nom que les habitants d'Asope en Laconie, donnaient à Esculape. Rac. Philos, ann; laos, peuple.

2. — Un des fils de Minos et de Paria, fut immolé par Hercule, qui vengea la mort de deux de ses compagnons. Philomaque, fille d'Amphion,

et feume de Pélias, roi d'Iolchos. Philoménusz, princesse d'une grande beauté, femme du roi Aréithous, et mère de Ménesthius.

Phitoméides, qui aime les ris, épithète de Bacchus Rac. Méidian, sourire. Anthol.

1. PHILOMÈLE, frère de Plutus. Ce jeune homme, ne s'accordant point avec son ainé, et se trouvant réduit au plus étroit nécessaire, acheta, du peu qui lui restait, des bœufs, inventa la charrue, et, à force de travail, se procura les moyens de vivre avec aisance. Cérès, touchée de ses efforts, et ravie de sa découverte, l'enleva et le plaça au ciel parmi les constellations, sous le nom de Bouvier. ( Voyez Boores. ) L'allégorie est trop sensible pour avoir besoin d'être développée. L'industrie et le travail dédommagent le pauvre de la privation des richesses, et lui donnent de quoi satisfaire aux besoins de première nécessité, dont la jouissance suffit an bonheur.

2. - Fille de Pandion , roi d'A-

thènes, et sœur de Progné, snivit Térée, roi de Throce, mari de so sœur , qui ne pouvait vivre séparée d'elle. Pandion ne consentit à ce départ qu'avec beauconp de répugnance, comme s'il eût prévu le malheur ni la menoçait, et lui donna des gardes pour l'accompagner. Térée, devenu amoureux de la princesse, congédia, dès qu'il cut pris terre, sous divers prétextes, tous les gens de se suite, le conduisit dans un vieux château et la déshonora. Mais, révolté des reproches sanglants de sa victime, il lui conpa la langue, et la laissa dons le même château, sous une garde dont il était sûr. Progné, à qui il vint dire que sa soeur était morte dans le voyage, pleura Philomèle et lui fit élever un monument. Un an se passa avant que Philomèle put instruire sa sœur de ce qui s'était passé ; enfin, elle s'avisa de tracer sur la toile, avec nne aiguille, l'attentat de Térée, et la situation où elle était réduite. Progné tonte à sa vengeance, profitant d'une fête de Bacchus. durant laquelle il était permis aux femmes de courir les champs, délivra sa sœur, tue son propre fils Itys, et fit servir ses membres dans un festingn'elle donnait à son mari, à l'occasion de la fête. Philomèle parut à la fin du repas, et jeta sur la table la tête de l'enfant. Térée, à cette vne, transporté de rage, demande ses armes; mais les princesses s'échappent, montent sur un vaissean qu'elles Avaient fait préparer , et arrivent à Athènes , avant que Térée ait pu se mettre en devoir de les poursuivre. Ovide dit que, comme elles s'en-fnyaient, Philomèle fut changée en rossignol, et Progné en hirondelle. Térée, qui les poursuivait, se vit aussi métamorphosé en huppe, et ltys en chardonneret. Pandion, à la nouvelle de ces horreurs, mourut de chagrin. Anacreon, et, après lui Apollodore, assurent que ce fut Philomèle qui fut changée en hirondelle, et Progné en rossignol. Pausanias dit que ces infortunées princesses, retirées à Athènes, et sans cesse occupées de leurs mal-

PHI henrs , se consumerent d'ennni et de tristesse; et ce qui , selon lni , donna lieu de dire qu'elles avaient été changées, l'une en hirondelle , et l'autre en rossignol, c'est que le chant de ces oiseaux a quelque chose de triste et de plaintif. On a remorqué qu' Homère, qui parle de Philomèle et d'Itys tué par une méprise de sa mère, n'a connu ni Progné, ni Térée. Les mythologues trouvent nne allégorie dans ces métamorphoses , et la peinture des caractères. La huppe, oisean qui aime le fumier, désigne les mœurs impures de Téree; son vol pesant signifie qu'il ne put atteindre les deux sœurs, son vaisseau étant moins bon voilier que le leur : le rossignol , qui se cache dans les broussailles , semble y vouloir cacher sa honte et ses malheurs; et l'hirondelle, qui fréquente les maisons, marque l'inquiétude de Progné, qui cherche vainement son fils qu'elle a massacré.

5. - Mère de Patrocle et épouse de Menœtius.

4. - Une des filles de Priam.

1. PRILOMÉLINES, roi de Lesbos, défiait à la lutte tous les étrangers qui arrivaient dans son isle. Son orgueil fut husuilié par Ulysse, qui le combattit, le terrassa, et réjouit, par sa victoire, tous les Grecs spectateurs du combat.

2. - Patrocle, fils de Philomèle. PHILOMIRAX, qui se plait avec la jeunesse. Diane avait, sous ce surnom , un temple à Elis , voisin d'un lien d'exercice pour la jeunesse. Rac. Meirax, enfant, jeune homme. 1. PHILONIS, fille de Bosphorus et de Cléobée, naquit dans un hourg de l'Attique, et fut mère de Phi-

lammon. 2. - Surnom de Chioné , fille de Dédalion que Diane rendit immor-

telle. 3.-Eponse d'Hespérus, on de Lucifer, mère de Ceix et de Dédalion.
1. PHILONOÉ, fille d'Iobate, roi de Lycie, et femme de Bellérophon. 2. — Fille de Tyndare, roi de

1. PHILOROMÉ, seconde femme de Z 4

Cyrnius, qui l'épous après la mert de Prodée, à première famme de l'helianem devint anourens de Ténèra, son hear-fils. Sur es refus, el fiel as cusse auprès de son père d'avoir atent à son homen. Le père, troperédule, enferms son fils dans un coffre, et le présipita à la mer; mais la compassion de Neptume fit arrive le coffre dans l'alie de L'ucupriyes, du Ténès fut recu et reconnu pour rejl. Cette is le prid de lui le nom de

Ténidou ... — Fille de Nyetimus et d'Arcadé, et compagne de Done. Mars, déquisé ne legra, le redui meré déquisé ne legra, le redui meré déquisé ne legra, le redui meré de la compagne de Done la faction de la compagne del la compagne de la compagne del la compagne de la compag

PHILOSOMUS, un des fils d'Electryon. PHILOSOPHIE (Iconol.) Ifranius la fait la fille de l'Expérience et de la Mémoire. On la représente comme une femme dont le maintien est grave. l'attitude pensive, et dont un riche diadème orne le front majestueux, Elle est assise sur un siège de mattre blanc, dont les bras sculptés présentent les images de la nature féconde, Cette figure symbolique tient deux livres : sur l'un est écrit : Naturalis , et sur l'autre : Moralis. Ruphačí, dost cette image est empruntée, a voulu aussi indiquer les quatre éléments, objets des recherches philosophiques, par les différentes conleurs des vêtements qu'il a donnés à sa figure allégorique. L'air est exprimé par la draperie de eoulenr d'aznr qui lui couvre les épaules; le feu, par sa tunique rouge; l'ean, par la draperie de couleur de mer qui couvre ses genoux ; la terre , par celle qui est janne, et qui lui descend jusqu'aux pieds. Deux petits genies, que l'on

aperçoit à côté de la figure principale, supportent cette inscription s Causarum cognitio, la counaissauce des causes.

Boèce . dans le portrait qu'il # Lit de la Philosophie, lui fait tenir des livres d'une main et un sceptre de l'autre. Sur le bas de sa robe est un O, et sur son estomac un II. deux lettres grecques qui désignent , la première, la théorie, la seconde, la pratique, pour faire entendre que la Philosophie doit être active et spéculative. Il feint que cette image symbolique s'est offerte à lui sous les traits d'une femme dont le visage rayonnant et les yeux pleins de feu anuonçaient quelque eliose de divin. Sa taille paraissait égale à celle de l'espice humaine; quelquefois aussi elle elevait la tête dans les cieux, et se dérobait aux regards des faibles mortels.

Cochin lui donne les traits d'une belle femme, l'air de la méditation, un avètement simple, un sceptre dans une main et un livre dans l'autre, et lui fait gravir une montagne difficile et pierreuse, et la fait s'appuyer sur le mors de la raison.

au le mors de la vaison.

Dans un saige alégorique de
B. Picont, qua représente l'aerord
de la Religion auxon l'Indianphie,
de la Religion auxon l'Indianphie,
buts qui en caractérisent les quarte
parties. Elle est couronnée d'écolies
pour marquer la physique. Un seeptre dans a main ganche indique ait
ed anns a main ganche indique de
elle anns a main ganche indique de
le dermité, y ce qui annonce la métaphysique; et l'autre pour exaunian une pierre de toucle, pour exen main une pierre de toucle, pour exunian une pierre de toucle, pour exdiculter de l'auxonic d'avec le faux.

Philostéphanos, qui aime les couronnes, épithète d'Apollon.
Anthol.

Philoris, une des filles de la Nuit, qui, selon Hésiode, désignait l'abus du penchant que les deux sexes ont l'un pour l'autre.

PHILOTTUS, nom que des auteurs donuent au mari de Niobé.

Princozof, épouse de Tlépolème, elon Tzetzės, celebra des jeux funebres en l'honneur de son mari tué au sièce de Troye.

PHILTRE, breuvage ou drogue; dont l'effet prétendu est de donner de l'amour. Les anciens qui eu connaissaient l'usage, invoquoient, dans la confection des philtres, les divinites infernales. Il y entrait différentes herbes jou mutières, telles que le poisson appelé rémore, certains os de grenouilles, la pierre astroise, et surtout l'hippomane. Delrio, qui met les philtres au rang des malefices, ajonte qu'on s'y est aussi servi de sperme humain, de sang menstruel, de rognures d'ongles, de métaux, de reptiles, d'intestins de poissons et d'oiseanx, et qu'on y mèle quelquefois de l'eau bénite , du crème, des reliques, des fragments d'ornements d'église, etc. Les preuves qu'apportent différents auteurs de la réalité des effets produits par les philtres, me paraissent en général ne devoir s'attribuer qu'à une graude crédulité, et à la force de l'imagina-

1. PHILTRE, fille de l'Océan, devint maîtresse de Saturne. Rhéa. femme du dieu . les ayant surpris , Saturne se transforma en cheval ponr s'echapper; et Philyre, confuse, s'en alla errer dous les montagnes des Pélasges, où elle accoucha du Centaure Chiron. Elle eut tant de regret d'avoir mis ce monstre au monde, qu'elle demanda aux dieux d'être métamorphosée; elle le fut en tilleul. Rac. Philyra, tilleul. 2. - Epouse de Nauplius et mère

de Palamede. Apollod. PHILIAKIPS, PHILIAYDES, Chi-

ron, fils de Philyre. PHIMACUS, berger qui nourrit Phi-loctète dans l'isle de Lemnos.

1. PHINEE, fils d'Agénor, régnalt · Salmidesse, dans la Thrace : il avait épousé Cléobule, ou Cléopâtre, filles de Borée et d'Orithyie, dont il eut deux fils , Plexippe et Pandion. Mais ayant répudié dans la suite cette princesse, pour épouser Idéa, fille de Dardanus, cette maratre,

our se défaire de ses deux brauxfils, les accusa d'avoir vouln la dése honorer, et le trop crédule Phinée leur fit crever les yeux. Les dieux pour l'en punir, se servirent du ministère de l'Aquilon pour l'aveugler; c'est-à-dire qu'il reçut de Borée, son beau-père, le même traitement qu'il avait fait à ses deux fils. On ajoute qu'il fut en uième temps livré à la persécution des Harpyies, qui enlevaient les viandes sur la table de Phince, ou infectaient tout ce qu'elles touchaient, et lui fireut souffrir une eruelle famine. Les Argonautes étant arrivés chez Phinée en furent favorablement recus, et en obtinrent des guides pour les conduire à travers les roches Cyanées. En reconnaissauce, ils le delivrèrent des Harpyies, auxquelles ils donnèrent la chasse. Diodore dit qu'Hercule sollicita la liberté des jeunes princes que Phinée tenait en prison, et que, n'ayaut put le fléchir, il employa la force, tua le pere, et partagea ses états entre ses deux enfants.

2. - Frère de Céphée, jaloux de ce que Persée ini enlevait sa nièce Audromède qui lui avait été promise en mariage, résolut de troubler la cérémouie de leurs nôces. Pour remplir ce desseiu, il rassembla ses amis, entra dans la salle du festiu, et y porta le carnage et l'horreur. Persée aurait succombé sous le nombre, s'il u'eût en recours à la tête de Méduse, dont la vue pétrifia Phinée et ses compagnons.
1. Phisaula, Danaide, donus son

nom à la fontaine de ce nom, en Arcadie.

2. - Sœur de Pirithous. Elle fot emmeuée en captivité, lorsque Castor et Pollux délivrèrent lenr sœur Hélène enlevée par Thésée et Pirithous, et devint l'esclove d'Hélène

PHLÉGÉTHON, fleuve d'enfer, qui roulait des torrents de flamme, et environnait de toutes parts la prisou des méchants. On lui attribuait les qualités les plus nuisibles. Ce fut avec l'eau de ce fleuve que Cérès métamorphosa l'indiscret Ascalaphe. Ce fleuve ne voyait croître aucua urbre, aucune plante, sur ses bords; et après un cours assez long en sens contraire du Coeyte, il se jetuit comme lui dans l'Achéron.

Phrécias, un des guerriers qui érirent à l'occasion du mariage de Persée avec Andromède.

PRIÉGIUS, roi dont il est faitmention dans un des bymnes attribués à Homère. t. Phi. Égon, un des chevaux du

Soleil. Rac. Phlegein, briller. 2. - Chien de chasse Phiégra, ville de Macédoine, où l'on prétendait que les géants avaient

combattu contre les dieux. D'où PHLEGREI CAMPI, plaine où eut lieu le combat dont il est question plus haut.

PHLEGREUS, fils d'Inion et de la Nuée qu'il prit pour Junon. 1. Phitegras, fils de Mars et de

Chrysa fille d'Halmus, père d'Ixion, régna dans un canton de la Béotie, qui prit de lui le nom de Phlégyade. Il n'eut qu'une fille nommée Coronis, qu'Apollon rendit mère d'Esculape. Phlégvas, pour se venger de cette injure, mit le fen au temple de Delphes. Les dieux, pour l'en punir, le précipiterent dans le Tartare, où il est dans une continuelle appréhension de la chûte d'un rocher qui lui pend sur la tête. C'est dans sa bonche que Virgile met cette morale : Apprenez a ne point braverles dieux; morale assez déplacée, si c'est vraiment les enfers que Virgile a voulu peindre, et non pas, comme l'a pensé très raisonnablement Warburton, la représentation des mystères. Valérius Flaccus représente Tisiphone se tenant apprès de Thésée et de Phlégyas, et goûtant la première aux mets qu'on leur présente, afin de leur en inspirer de l'horreur.

2. - Autre fils de Mars et de la Béotienne Chrysé, bâtit dans le territoire des Minyens la ville de Phiegya, et fut tné par le fils de Chtho-

PHLÉGYENS, OU PHLÉGYES, guerriers de Phlégyas, ayant voulu piller le temple de Delphes, furent exterminés par le feu du ciel , par des tremblements de terre continuels, et par la peste. Selon d'autres, Neptune les fit tous périr par un délnge. PHEIAS, fils de Bacchus, fut um

des Argonautes. Phices, surnom de Proserpine.

Parceus, surnom de Bacchus. 1. Philogius, un des compagnons d'Autolycus, fils de Chione. 2. — Un des fils de Phryxus.

PHLVUS, fils de la Terre, selon les Athéniens , avait donné son nom à

la bourgade de Phiya. Phosé , Amozone, tuée par Hercule, lorsqu'il enleva la ceinture

d'Hippolyte. On la disait aussi compagne de Diane. PROBÉTOR, le second des trois Songes, enfants du Sommeil. Som nom signifie, qui épouvante, parce-qu'il prenait la ressemblance des

bètes sauvages, des serpents et autres animaux qui inspirent la terreur.
Phosos, la Peur. Elle était divinisée par les Grecs, et représentée

avec une tête de lion. PHOCAUS, Pylade, fils de Strophins, roi de la Phocide.

Phocéus, un des capitaines des tronpes de Cyzique, tué par Télamon. Phocips, petite région de la Grèce, entre l'Attique et la Béotie, où est le mont Parnasse.

1. Phocus, fils d'Esque et de la Néréide Psammate, jouant un jour avec Pélée et Télamon, ses deux frères du premier lit, le palet de Télamon lui cassa la tête. Esque, informé de cet accident, et apprenant en même temps que ces jennes princes avaient eu auparavant un différend avec leur frère, et qu'ils avaient commis cet assassinat à l'instigation de leur mère, les condamna à un exil 2. - Corinthien, fils de Neptnne,

on plutôt d'Ornition, guérit Autiope, fille de Nycteus, d'une espèce de délire qui lui faisait courir toute la Grèce, et l'épousa. 3. - Fils du Lapithe Cénée, un

des Argonautes. Hygin.

PHŒBANES, prêtres qui, chez les Romains, avaient soin du calted Apollon,

PRORBAS, inspirée par Phæbus. non qu'on donnait quelquefois aux

pretresses d'Apollon. t. Puœsé, fille du Ciel et de la Terre, épousa Cœus son frère, et

devint mère de Latone et d'Astérie. 2. - La même que Diane, on la Lune. Diame était appelée Phoebé dans le ciel. 3. - Scenr d'Ilaire.

Sceur de Phaéton.

5. - Fille de Léda.

PHORBEIUS ALES, le corbeau. seau consucré à Apollon.

PROBBEIUS JUVENIS. V. PHOESI-PHOEBEUM, temple d'Apollon anx environs de Sparte.

PHOEBIGENA, fils de Phoebus, Es-culape, dans Virgile.

Pacesus, le même qu'Apollon. On lui donnait ce nom, pour faire allusion à la lumière du soleil, et à sa ehaleur qui donne la vie à toutes choses. Rac. Phoibos, clair, lumineux. Quand Ovide parle de l'un et l'autre Phœbus, utroque Phæbo, cela doit s'entendre du soleil levant

et da sole il conchant. PHENISSA, Didon. dons Virgile, parcequ'elle était de Phénicie.

PHOENODAMAS, Troven qui obligea Laomédon d'exposer su fille Hésione à un monstre marin. Pour s'en venger, ce roi envoya ses filles en Afrique, où une d'elles devint mère d'Acestes. Lycophr.

PHOGOR. VOY. BAAL-PEOR. PHOTALIOTES, errant, vagabond.

Epithète de Bacchus. Rac. Phoitan, aller et venir ; alaein , errer Anthol. 1. Photor, jeune esclave de Crète,

savante dans tous les arts de Minerve. fut donnée en présent par Ence à Sergeste.

2. - Nom de nymphe.

Jument du jeune Admète.
 Montagne de la Thessalie,

sejour ordinaire des Centaures. PHOLÉGANDRE, fils de Minos. donna son nom à une isle.

PROLUS, un des Centaures, fils de Silénus et de Mélia, Hercule, allant à la chasse du Sanglier d'Erymonthe, logea chez le Centaure Pholus, qui le recut très bien, et le traita de même. Au milieu du festin, Hercule ayant vonlu entamér un muid de vin qui appartenait aux autres Centaures mais que Bocchus ne leur avait donné qu'à condition d'en régaler Hercule quand il passerait chez eux, ceux-ci lui en refusèrent, et l'attaquerent meme vivement. Les uns armés de gros arbres avec leurs racines, les autres de grosses pierres, plusieurs de haches, ils fondirent tous ensemble sur Hereule ; le héros, sins s'étonner, les écarta à coups de fièches, et en tua plusieurs de sa massue. Son hôte ne prit aucune part à ce combat, sinon qu'il rendit aux morts les devoirs de la sépulture, comme à ses parents; mais par malheur une flèche qu'il arracha du corps d'un de ces Centaures le blessa à la main, et quelques jours après il mournt de sa blessure. Hercule lui fit de magnifiques funérailles, et l'enterra sur la montagne appelée depuis Pho-loé, du nom de Pholus.

PHO

PHONGHI ( Myth. Ind.), prêtre de Gandma, mais d'un ordre infé-rieur. Voy. RHAHAAN.

Pronocénis, Lapithe tue par le Centaure Pheocome

1. PHOREAS, fils d'Argus, régna à Argos mille einq cent quatre-vingtneuf ans avant J. C.

2. - Petit-lils du précédent, délivra les Rhodiens d'une quantité prodigicuse de serpents, et sur-tout d'un dragon furieux qui avait déjà dévoré beaucoup de monde. Comme il était fort aime d'Apollon, il fut, après sa mort, placé dans le ciel avec le dragon qu'il avait tué. (Voy. OPHIUCHUS, SERPENTARIUS. ) Les Rhodiens, toutes les fois que les vaisseaux partaient du port, faisaient un sacrifice à l'henreuse arrivée de Phorbas, pour demander à Apollon que ceux qui partaient eussent une aussi heureuse aventure, et, par quelque grande action, pussent mériter la même gloire.

Père de Diomèda, une des

concubines d'Achille. 4. - Fils de Priam et d'Epithésie, l'ainé et le plus vigoureux des fils de ee prince, fut tué par Ménélas. Vingile feint que le dieu du sommeil prit ses traits pour tromper Palinure. 5.—Egy ptien de la villede Syène, périt dans le combat qui se livra au sujet du mariage de Persée et d'Au-

6.—Un des Lapithes, tua, selon Ovide, le Centaure Alphidas, qui dormait assoupi par le vin.

7.—Chef des Phlégyens, homne cruel et violent, s'étant saisi des avenues par lesquelles op pouvait arriver à Delphos, contraignait tous les passonts de se lattre à coups de poinse contre lin; pour les ex-reer, désat-li, à mieuxeconhatter ans jeux il les fisiait mourir dans de cruels tourments. Apollon, pour punir ce brigand, se présents au coubut, déguiséen Athlète, et assonme Phorbas d'un coup de poing.

8.—If y cut plusicurs bergers de ce nom. 9.—Pere de Tiphys, célèbre pi-

lote des Argonautes, qu'il avait eu d'Hymane.

3. Phoraus, fils de Priam. Le

Sommeil, dans l'Iliade, prit ses traits pour enlever Palinure. 2.—Père de Pronoé, épouse d'É-

Phoncus, on Phoncus, un des dicux marins, était, selon Hésiode, fils de Pontus et de la Terre; et il eut de sa femme Céto les Grées et les Gorgones. Varron prétend que c'était un roi de Corse, qui perdit la vir. dans une hataille contre Alas, et dont on fit un dieu marin.

PHORCYDES, OU PHORCYNIDES, Gorgones, filles de Phorcus. PHORCYNIS, Méduse, fille du

même.

1. Panarys, port de l'isle d'Ithaque, dédié au dieu du même nom, dont Homère fait une description riante dans le treixième livre de l'Odyssée.

2.—Prince phrygien, fils de Phénops, tué par Ajax an siège de Troie. 5. — C'est aussi un nom patronymique.

1. Риовмюм. Castor et Pollux,

étant venns vielter un jour la maison qu'is avaient habité eastréelis, demandère ut l'hospitalité à un certain Phormion qui en était alors propriétaire, et se donnérent pour des étrangers arrivés de Griene. Il parament désignèrent, et que Phormion rétus, parcequ'il y tenut une jeune fille. Ils acceptirent done un autre appurtement. Mais le dende main main Phormion ne trous au se bibes, ui se actue de Castor et de Polits.

 Pècheur d'Erythrée, ayant perdu la vue, la recouvra par la protection de l'Hercule d'Erythrée.

Priononée, fils du fleuve Inachus, ou platté d'Înachus, roi d'Argos, réunit et poliça les habitants du pays épars et auxueges, bâtit un ville pour leur servir d'habitation. Unancien poète, dans un pofine initulé Phoronide, l'appelle le père des mortels, Plure Ini donne le titre du plus ancien roi de la Grèce.

Priononimes, le fleuve finschus,

que quelques uns font fils de Phoronée.

PHORONIS, Io, sœur de Phoronée.

PHOSPHORE, qui porte la lumière.

nom que l'on donne à la déesse Até, à Diane, à Lucifer ou étoile de Vénus. Rac. Phos, lumière. Ce dernier était particulièrement honoré sur le mont Oéta.

Phosphories, fêtes greeques en l'honneur de Phosphore, on Lucifer. Phorinoz, flûte oblique, dont Athénée attribue l'invention à Osiris

wire. Voyez PRAW. Voyage a Ava, par le major Symes, en

PHRADMON, p're d'Agélaus, Troven tué par Diomède. Phradmonide, Agelaus.

PHRASIMUS, père de Praxithée. PHRASTUS, devin de Chypre, que

merifia Busiris. PHRATRIUS, sntnom de Jupiter adore à Athènes, sur-tout le deuxième

jour des Apaturies. Parenocuirnès, qui donne de la joie à l'dme. Epithète d'Apollon. Rac. Phren, ime, esprit; ghethein, inspirer de la joie. An-

PHRIXA, une des nymplies qui, selon les Arcadiens, eleverent Ju-

piter. Phronime, fille d'Etéarque, roi de Crète, à l'instigation de sa bellemère, fut condamnée par son père à mourir dans les flots; mais le serviteur chargé d'exécuter cet ordre cruel trouva moven d'éluder son serment, en confiant d'abord l'enfant aux flots , et la sauvant ensuite. Phronime devint une des femmes de Polymneste, dont elle eut Buttus, fondateur de Cyrène.

1. Phronius, père de Noémon, qui reta ron vaisseau à Télémaque pour aller à Pylos.

2.- Un des Fils de Phryxus et de Chalciope.

1. Panoners, princesse d'une grande sagesse, nvait épousé Panthus, dont elle eut Euphorhe.

2 -Pilote grec, fils d'Onétor, très expérimenté , et qui savait le mienz combattre les tempètes, conduisait la galère principale de Ménélas au retour de Troie. Un jour que l'on avait abordé au port de Sunium, Apollon le tua au gouvernail. 3. - Un des argonautes.

1. Phayois , fille de Cécrops, donnn son nom à une contrée de l'Ase mineure, célèbre por le culte de Cybele, que les poètes appelleut la Mere phrygienne, Mater phry-

2. - Epouse d'Argès, dont il ent Deusus, Atron et Atreneste.

PHT 3. - L'endroit du mont Œta où Hereule se brůla.

PHRYGIENNES, OU PHRYGIES, fêtes en l'honneur de Cybèle.

a. Phryxus, fils d'Athamas roi de Thèbes, et de Néphelé, qu'Athamas avait épousée après avoir répudié Ino, file de Cadmus, Phryxus avait une sœur nommée Hellé. Il y en a qui prétendent qu'Athamas ayant repris Ino , celle-ci sollieita fortement Phryxus de commettre nn inceste avec elle. Désespérée de n'avoir pu l'y faire consentir, elle l'accusa d'avoir voulu attenter à son honneur. Le roi , déférant à cette fausse accusation, résolut de faire mourir Phryxus. Gependant on consulta l'oracle ponr savoir par quel moyeu on ferait cesser la famine qui affligeait tout le royaume. L'ornele répondit que les dieux n'appaiseraient leur courroux que par le sang de deux princes. Phryxus et sa sœur Helle furent destinés pour servir de victimes. Mais avant été informés de la résolution qu'on avait prise , ils crurent devoir fuir hors de la Grèce. S'imaginant être guidés par une prividence particulière des dieux , ils asserent d'Europe eu Asie , sur un bélier à toison dorée. Hellé tomba dans la mer, qui pour cette raison meme fut appelde l'Hellespont. Pour Phryxus, a yant heureusementacheve sa course, il aborda enfin dans la Colchide. Là il socrifia son belier pour obéir à un oracle, et il suspendit sa dépouille dans un temple de Mars. Eétès, son porent, qui régnait dans la Colchide, lui donna sa fille Chaleiope. Les premières années de ce mariage furent heureuses: main Eétès, qui enviait les trésors de son gendre, le fit mourir pour s'en rendre maitre. Ses enfants furent sauvés par leur mère Chalciope, qui les fit passer secrètement en Grèce. V. HELLÉ, ATHAMAS, TOISON D'OR.

PHTHAS, OU APHTAS, nom que les Egyptiens donnment à Vulcain. t. PHTHIA, concubine d'Amyn-

tor, qui, selon une tradition rapportée par Apollo dore, accusa Phosnix d'avoir voulu lui faire violence. Elle est plus communément appelée Clytie.

 Une des filles d'Amphion et de Niobé.
 Physicus, troupes d'Achille, de

Philoctète et de Protésilas, au siège de Troic. Phymiotipe contrée de la Thes-

salie où régnait Pélée, père d'Achille.
PHTHIRES, montagne de la Corie,

dont les habitants marchèrent au secours des Troyens contre les Grecs. 1.Paratus, fils d'Achaus et père d'Hellen, donna son nom à une contrée de la Thessolie, qui fut la patrie d'Achille.

2. - Fils de Lycson. Phynonos, l'Envie. (Iconol.)

Les Grees en avaient fait un dieu, parceque ce mot, dans leur langue, est masculin. Ils le représentaient précédant la Calomnie, avec les mèmes atributs que l'Envie. V. Envir.

PHUR, PHURIM, PURIM, les sorts, fete solemnelle chez les Juifs, instituée en mémoire de leur heureuse délivrance du projet des sorts que fit jeter Aman par des devins, pour exterminer toute la natiou juive dans les états d'Assnérus. Ils la célebrent encore aujourd'hui par des jeùnes et des réjouissances. Elle ressemblait antrefois aux Bacchanales, et les Juifs y poussaient la débauche du vin à de grands excès, prétendant que ce fut par des festins qu'Esther sut mettre Assuerus dans la bonne humeur dont elle avait besoin ponr obtenir la délivrance de sa nation. Pendant que dure cette fête, qui est de trois jours, on lit solemnellement, dans les synagogues, le livre d'Esther: tout le monde y doit assister, sans distinction de sexe, d'age, ni derang, parceque tous ont eu part à la délivrance. Chaque fois que le uom d'Aman revient dans la lecture, la coutume est de frapper des mains et des pieds, en s'écriant : Que sa mémoire périsse!

PRYA, Athénienne d'une rare heauté et d'une taille majestucuse, que Pisistrate fit passer aux yeux des Athénieus pour Minerve, qui leur apporaissait afin de lui rendre som pouvoir.

PHYLACE, ville de Thessalie dont les habitants allèrent au siège de Troie sous la conduite de Protésilas. PHYLACBIA, Laotlamie, femme de Protésilas, de Phylace, ville de

Thessalie. Phylacines, Protésilas.

Phylaciset Phylandre, fils d'Apollon et de la nymphe Acacallis, furent allaités par une chèvre dont on voyait la figure dans le temple de Delphes.

PHYLACTÈRES, ce qui préserve (Myth. Rabb.), espèces de talismans juifs. C'étaient des morceaux de parchemin bien choisis, snr lesquels on écrivait en lettres carrées, avec soin et avec de l'encre préparée, des paroles de la loi. On les roulait ensuite, on les enveloppait dans une peau. de veau noir, on les fixait ensuite à deux morceaux carrés de la même peau, dont l'unétaitattaché au front ... et l'antre au bros. Cette superstitiou . dout on attribue l'origine anx Pharisiens, s'est beaucoup augmentée parmi les Juifs, et quelques uus ont été assez extravagants pour se persoader que Dieu lui-même portait des thephylein, on phylactères, sur la tête.

1. Phylacus, père d'Iphiclus, et fils de Déionée, roi de la Phocide, avait donné son nom à la ville de Phylace en Thessalie, où il résidait. 2. — Tué au siège de Troie par Léitus.

5.—Héros honoré à Delphes, où on hi avait consarré nne enceinte. On dit qu'il était venu sauver cette ville de l'irruption des Perses. Pausanias racones que, du temps de l'irruption des Gaulois sous la comdité de Brennus, il part en l'air animant les Grees et combattant luimème contre les barbares.

1. Phylas, père de Midée dont Hercule eut Antiochus, régna sur les Dryopes.

2. — Petit-fils d'Hercule et fils d'Antiochus, épousa Déiphile, dont il eut Hippotès et Théro qui sur charmer Apollon. 3.—Père de Polymèle, qui eut de Mercure Eudorus.

1. Partax, gardienne (Ironal).

smoon d'Hectene Elide, Elle énir entifet la gardienne des enfers: assai aude ses states tent une clef et des cordes, attributs qui contiennent à deux autres, dont la première a sur hiète un croissant surmonté d'une fier; la seconde un bonnet phrypen, du los duquel d'élevant des roilles. Les contiens de la contienne d

 Roi de Scythie, représenté par Ovide comme très cruel.

par Ovide comme très cruel.
PRITER, fils d'Anglisa, roi d'Elide, ayant désapprouvé l'injustice que son père voulsit faire à Hercule en lui refusant la récompense de ses services, fut élevé par ce héros sur le trône d'Elide, après qu'Augias eut été tué.

 Phytáus, un des fils d'Ajax, reçut le droit de bourgeoisie à Athènes, et donna son nom à nn canton de l'Attique, dont les habitants furent appelés Phyléides.
 —Fils de Jupiter et père de

Mégès, un des capitaines grees au siège de Troie.

PHYLIDÉS, Mégès, capitaine grec, fils de Phylée.

PHYLLEUS, surnomd'Apollon, du culte qu'on lui rendait à Phylos. PHYLLIS, fille de Lycnrgue, roi des Dauliens, ou de Sithon, roi de

den Duelleurs, ou de Stitton, rotiet Thoughers, par vingt an ander par vingt and partied to the territories. Démophon, roti d'Albines, syant été pide par la tempteau les côtes de Timez, en reronnt de la purere de l'rois, fut blen accessilla la purere de l'rois, fut blen accessilla la purere de l'rois, fut blen accessilla par la purere de l'rois, fut blen accessilla Aprix-qu'elposs mois pessés dans la plus tendre unine, le prince, solière de retourner à Albines pour les sifières de son royame, promis l'arbite pui plus tendre unine, le princes, esti sur un plus tardi; muintatrois unos s'écoslerent sans que le princesse etis sue une nouvelle de son amant. Hy gird direce Démophon lai vrait sumple. le jour précis qu'il serait de retour. Ce jour étant arrivé, elle courut neuf fois au rivage où il devait aborder. et n'en apprenant ancune nouvelle, elle se jeta dans la mer. Le lieu où elle périt fut appelé les Neuf-Chemins, en mémoire de la course gn'elle avait réitérée neuf fois : on y batit ensuite la ville d'Amphipolis, qui fut appelée le tombeau de Phyllis. On ajouta à l'histoire de Phyllis que les dieux l'avaient changée en ausandier, parcequ'en effet cet arbre s'appelle en grec φυλλα : que Démophoon étant revenu quelque temps après , l'amandier fleurit, comme si Phyllis était sensible an retour de son amant. Hygin ne parle point de la métamorphose ; il dit sculement qu'il vint sur le tombeau de cette princesse des arbres dont les feuilles, dans une certaine saison de l'année, paraissaient mouillées, comme si elles répandaient des larmes pour Phyllis.

Payereus, jenne Béotien, favori de Cyenus, roi d'Hyria, qui, por son ordreet pour unériter ses bonnes graces, mit à mort un énorme lion, prit vivants deux vantours monstrueux, et sacrifia sur l'autel de Jupiter un taureau saurage qui ravageait le pays.

Partizioneir, unge des anciens de jeter des fuelles et des fleurs sur les tombreux des morts. Les Roles tombreux des morts. Les Rocontinue des Giestes empreunt octte
continue des Giestes empreunt octte
continue des Giestes empreunt des les
fleurs quelques flocens de laine. La
fleurs quelques flocens de laine. La
fleurs quelques flocens de laine. La
publica. On nes contentair pas de
peter des fleurs au victorieux; on en
petit aussi à tous ses parentarqui se
print aussi à tous ses parentarqui se
fly-flon, feuille, echte.
fly-flon, flourille, echte.
flore, flo

compagnes de Cyrène. Roc. Phyllon, feuille; deches thai, prendre. Phyllos, ville de Thessalie, où

Apollon était particulièrement révéré.

PHYLO, la troisième des snivantes d'Hélène. Ody ss. 1. 4. Pattorastes, magistrats athéniens qui avaient sur chaque tribu la même inspection que le Basileus avait sur toute la république, c.â-d. l'intendance des sacrifices publics et de tout le culte religieux. On les choisissait parmi la noblesse.

anossassi pairmi a notiesse.

Parscoo dettu ne fille de la base
Elde, qui fut aime de Becchus,
qui fut aime de Becchus,
Ce fille, etwa nu file anoman l'Elde,
de fille, etwa nu file anoman l'Elde,
dublit le premier des serifices a
Becchus son père. Il institute, a
l'honneur de su mère, un clouvu de
musique, qui fin loug-temps appelé
dans l'Elde le cheur de Physoco.
On clargos de l'entretien de ce
chour les seise matrioses qui avaient
la direction des jeux olympiques.

Physicus, fils d'Etolus et petit fils d'Amphictyon, donna son nom à une ville de Locride.

Paysicus, surnom de Jupiter pris physiquement pour l'éther. Paysique. (Iconol.) Cochin l'a réprésentée par nne femme occupée des expériences de la machine pneumatique, et-entourée d'instruments

de physique.
PHYSIUS, un des fils de Lycaon.

Phyvalins, descendantide Phyalus. Ce fut par enx que Thésée se fit purifier, après avoir souillé acs mains du sanz des brigands, et entrautres de Sinis son propre parent. Ce prince, pour les récompenser de l'accueil qui l'auxit recué vix, leur donna dans la suite l'intendance d'un acrifice.

PRIVALNIUS, surpout de Neputu les honorés à l'acche. Ce surpout liet donné parceçue ce dien, dans su colère, inouda tout le pays des colère, inouda tout le pays des colère, inouda tout le pays des la mer, sit peirr tous les fruits de la terre, et ne cessa d'incuis de la sorifices. Rixe. Phyton, plante, racine. Ou honorait aussi sons ce nom Jupiter, comme auteur de toutes les productions de la nature.

PHYTALUS, habitant du bonrg des Lacides en Attique, ayant reçu Cérès chez lui, la déesse, par reconnaissance, lui fit présent de l'arbre qui porte des figues.

PHYTIA, SURBOM SOUS lequel les Phéustiens célébraient, en l'honneur de Latone, une fête nommée Ecdysie.

Voyez ce mot.

r. Phyxius, fugilif, nom sous lequel on invoqual Jupiter, comme dieu tutélaire de ceux qui fuyaient, et cherchaient un asile contre les

et cherchaient un asile contre les malheurs qui les menaçaient. 2.—C'était aussi un surnom d'A-

pollon. Placies, (Myth. Amér.) nom sous lequel les Indiens de la côte de Cumana, en Amérique, désignaient leurs prêtres. Ils étaient non seulement les ministres de la religion, mais encore ils exerçuient la médecine, et ils aidaient les Caciques de leurs conseils dans toutes leurs entreprises. Pour être admis dans l'ordre des Piaches, il falloit passer par une espece de noviciat, qui consistait à errer pendant deux ans dans les forèts, où ils persuadaient au peuple qu'ils recevaient des instructions de certains esprits qui prenaient une forme humaine, pour leur enseigner leurs devoirs et les dogmes de leur religion. Leurs principales divinités étaient le soleil etla lune, qu'ils assuraient être le mari et la femme. Ils regardaient les éclairs et le tonnerre comme des signes sensibles de la colère du soleil. Pendant les éclipses on se privait de tonte nourriture; les femmes se tiraient du sang et s'égratignaient les bras, parcequ'elles croyajent que la Inne était en querelle avec son mari. Les prètres montraient au penple une espèce de croix de saint André, que I'on regardait comme préservatif contre les fantômes. La médecine qu'exerçaient les Piaches consistait à donner aux malades quelques herbes et racines, à les frotter avec le sang et la graisse des animaux; et pour les douleurs, ils scarifiaient la portie affligée et la sucaient longtemps pour en tirer les humeurs. Ces prêtres se mêlaieut aussi de prédire, et il s'est trouvé des Espagnols assez ignorants pour ajouter

hå leurs prédictions. Le Pisches, siasi que bien d'antes préties, sevient mettre à profil les creurs des projes, et se fissient payer chèrement. leurs services. Ils tensient le premier rang dei difficulté. Il le premier rang dei difficulté. Il le president aucune idée d'une vie à venir. On lardiait les corps des grands un an près leur mort, el les ébon passient pour les réponses des cuibres. Practu un « serifice explicitére, le de la deburne d'elle les Gress.

Piasus, chef des Pélasges, bosoné à Larisse, près de Cumes. Ce Piasus, amoureux de sa fille Larisse, lui fit violence. Celle-ci, brûlant de se venger, ayant un jour surpris son père baissé sur une cuve de vin, le prit par les jambes et le jeta dans la cuve, où il fut étouffe.

PIAYES, jongleurs de la Guiane. Celui qui aspire à cette grande distinction doit avoir vingt-cinq ans, et s'assnjettir à passer quatre années chez un ancien piaye, dont il reçoit les instructions, qui consistent dans la connaissance des plantes et des simples, et dans la manière d'évoquer certaines puissances infernales; cette dernière partie de la science est regardée comme la fin du métier. Mais tout cela ne s'acquiert qu'en s'assujettissant à des épreuves très rudes, dont le moindre désagrément est un jeune austère pendant quatre années consécutives, et la privation totale de toute liqueur forte. La moindre infraction détruirait tout ee qu'on aurait déjà fait; il faudrait recommencer sans miséricorde, quand même le novieiat serait près de finir. Le jeune consiste à ne nunger, durant les deux premières années, que do millet et de la cassave; la truisième, le candidat ne soutient ses forces qu'avec quelques crabes et cette espèce de pain; et la quatrième. il ne se nourrit que d'oiseaux et de poissons très petits, encore ne lui en donne-t-on que pour l'empêcher de mourir de faim. Ne semble-t-il pas qu'on veuille lui apprendre par-Tome II. malades pent souvent leur être nuisible? Il éprouve aussi l'inconvénieut des médecines purgatives. Une fois par mois on le force d'avaler une inasion de feuilles de tabac, liqueur très amère qui le purge et le fait vomir avec une violence extrême. Quelques temps avant la révolution de la dernière Poussinière, ou vers la fin de la quatrième année, les anciens piayes s'assemblent, le candidat se presente tout nu au milieu d'eux et saus être roue né; celui qui l'a instruit, ou l'un des plus vén ral·les, lui trace sur tout le corps une ligne profonde depuis le cou jusqu'aux pieds, avec un os de poisson très aigu, ou quelque chose de tranchant. Ou fait ees scarifications de manière qu'elles coupent tout l'épiderme en losanges, et que le sang coule à longs flots. Lorsque cette opération est finie, et qu'il est tout couvert de plaies, on le conduit an bord d'une rivière pour le laver. L'un d'eux lui répand de l'eau sur la tête avec la moitié d'une calebasse évidée, pendant qu'un autre le frotte vivement avec une poignée de feuilles appelées Chalombo. Cette friction violente rouvre de nouveau toutes les plaies, et en fait sortir le sang aveo abondance. Après quoi on l'oint d'huile de carapat pour empêcher les scarifications de dégénérer en pleères, on le roucoue, et tous les piaves qui ont assisté à cette étrance cérémonie lui appliquent chocun soixante coups de fouet de toutes leurs forces. Voilà pour les saignées et les opérations chirurgicales. A près cette exécution, on lais-e le candidat en repos pendant quelques jours, afin de donner à ses plaies le temps de se refermer et de se guérir. Il ne hui en reste que les cicatrices, qui le font paraltre econoe vetu d'un liabit de satin découpé en losanges. Des que la dernière Poussinière se fait voir, qui annonce la révolution du temps prescrit, on le conduit dans un bois épais, on cherche un nid de certaines mouches, assez approchantes de nos guépes, mais plus grosses, plus venimenses, et si mé-Aa

chantes que les Français leur ont donné le nom de mouches sans raison. On lui couvre les yeux avec son camisa, ou tablier, pour lui conserver la vue, qu'il perdrait infai liblement si quelqu'une de ce« mouches lui piquaitles yeux: on l'exho-te à demeurer ferme, et à souffrir cette dernière épreuve, qui va mettre le scean à son bonh ur, et on jette un baton sur le nid. Les mouches, irritées, en sortent aussi-tot, et se jettent avec fureur sur ce malheureux . qu'elles trouvent à leur portée, et . lui laissant leur aiguillon dans les chairs, le font enfler dans l'instant avec des douleurs inouies. Les piayes accourent alors, le saluent, l'embrassent en qualité d'un de leurs confrères, et se rendent au festin qu'il leur a préparé. Ce n'est qu'après avoir ncheve ce long cours de privations et déprenves douloureuses, qu'il a le droit d'être appelé à la visité des malades.

Il se dédommage de tout ce qu'il lui en a conté de dépense, et de tourments, en dépouillant les malades de tout ce qu'ils possèdent. Plus ils sont riches, plus il les déclare en danger de mort, c'est-à-dire, quand il les sait possesseurs de colliers de pierres vertes, de haches, de serpettes, de coutranx, de hamacs, d'nn fusil, de toile de cotou, etc. Il examine le malade, lui tàte toutes les parties du corps . les presse, souffle dessus, et enfin il dresse un petit réduit auprès du hamae où le malade est étendu; il le couvre de feuilles, et il y entre avec tous les instruments de son métier, renfermés dans une espèce de gibecière, et une grosse calebasse à la main, dans laquelle sont contenues certaines graines sèches et dures, assez semblables à notre poivre. C'est là le tambour dont il se sert pour appeler le diable, qu'on suppose toujours la eause des maladies. Il agite sa colebasse, il fait le plus de bruit possible, il chante, il crie, il appelle Irocan et Massourou, et pendant deux ou trois heures il fait un tintamorre capable d'étourdir ét de rendre malade un homme qui se porterait bien. Il contrefait enfin sa voix, en mettant quelques graines dans sa bouche, ou en parlant dans une petite calefasse; et l'on entend nne voix terrible prononcer ces paroles : « Le diable est extrémement » irrité contre le malade ; il veut le » faire périr après l'avoir long-temps " tourmenté. " Les assistants, que cet arrêt éponyante aussi bien que le malade, poussent des hurlements affreux, et conjurent le piave d'appaiser le manvais esprit, en dût - il coûter tout le bien de la famille. Il se rend à ces supplications, et conjure le démon de se laisser fléchir. La voix tonnante répond qu'il lui faut telle ou telle chose, et aussi-tôt on la lui passe sous la petite cahute. Il s'agit ensuite de savoir quel est le mal et quel en est le remède. Nouvelles invocations, nouvelles demandes, et il faut recommencer à faire des présents. Quand la pauvre dupe est assez plumée, le rusé charlatan suce la partie du malade qui l'incommode le plus, et crachant de petits os, ou autres bagatelles qu'il a eu soin de mettre dans sa bouche , « Voilà, dit-il, la cause du mal, hâ-

" tez-yous de la brûler, et sovez sûrs » que le malade sera bientôt rétabli. » Ce pronostic seréalise quelquefois, car on obtient souvent des cures merveilleuses en frappant vivement l'imagination. Si le contraire arrive. que le malade vienne à mourir, et qu'on en fasse des reproches à l'ef-fronté fourbe, il a son excuse toute prète : « Vous n'avez pas fait au n diable vos présents de bon cœur, s dit-il, et vous avez de nouveau n excité sa colère. » Un de ces piayes, plus amoureux qu'intéressé, laissait mourir d'inanition ceux qui le consultaient, et proposait ensuite à leurs veuves de les épouser. Il devint le mari detrois femmes, qu'il n'eut que

par de moyen. PICATAPHORE. Les astrologues anpellent ainsi la huitième maison cé-leste, par laquelle ils font des pré-dictions touchant la mort et les héritages des hommes. On la nomme

encore porte supérieure, lieu paresseux, maison de mort et d'héritages.

Fic a' Anau (Myth. Ind.), most ragne elevée de l'Ile de Ceylan, que les Indiens nomment Hamadel, et qui est pour eux un objet de vénération, percepue, suivant des traditions orientales, Adam fut ordé sur dieu Budsdo, en montant nu ciel, aissa sur le roc l'empresite de son pied, dont la grandeur est, difendade de l'empresant de son pied, dont la grandeur est, difendade de l'empresant de son pied, dont la grandeur est, difendade de l'empresant de son pied, dont la grandeur est, difendade de l'empresant de l'empresant de l'empresant de l'empresant l'empresant le l'empresant l'empresant l'empresant le l

Pichacha (Myth, Ind.), nom collectif des esprits folletschez les In-

diens. V. Mouni.

Picollus, divinité des anciens habitants de la Prusse, qui lui consacraient la tête d'nn homme mort, et brûlaient du suif en son bonneur. Ce Dieu se faisait voir lorsqu'il mourait quelqu'un. Si on ne l'appaisait pas par des sacrifices, il tourmentait ses adorateurs. Négligenit-on de le satisfaire, il se présentait une seconde fois; et lorsqu'on lui donnait la peine de paraître une troisième, on ne pouvait plus l'appaiser que par l'effusion du sang humain; mais le prêtre en était quitte pour se faire une incision au bras, et en répandre quelques gouttes. On conmissoit que Picollus était satisfait , lorsqu'on entendait du bruit dans le temple.

Picos (Myth. Siam.), ordes inferient des Tilspoins, et qui n'a que les Non on Horices au-dessous de hai. Il fiut voir u moins vințt au pour recevoir ce dernier order. Dans la condecistud of Picos. Il semiera de la condecistud of Picos. Il semiera prieves i Il Cethoric estutite à doserve les préceptes sériere de la loi écrite ; à veiller à la parde du temple et des doles; à tenir les liens autres de la companiera de la conmitant de la companiera de la contra de la companiera de la companiera de de calte. Foyt. Bancousno, Nas, Talanos, etc.

Picumnus, frère de Pilumnus, et

fils de Jupiter et de la nymphe Garamantide, avait inventé l'usoge de fumer les terres, d'où il fut surnommé Sterquilinius. Tous deux présidaient aux auspices des mariages : aussi dressait - on pour eux des lits dans les temples. A la naissance d'un enfant, lorsqu'on le posait à terre, on le recommandait à ces deux divinités, de peur que le dieu Sylvain ne lui fut nuisible, Picumous était particulièrement révéré chez les E-rusques. Il présidait aux augures , à la tutelle des enfans et aux mariages. - On le croyait le génie du Mari, Ouelques uns veulent que Picumnus ait été un ancien roi des Rutnles et le fondateur d'Ardée. -Le Muséum étrusque offre plusieurs représentations de cette divinité. V. PILUMNUS.

Picus, fils de Saturne, et roi des Aborigenes, fut un prince accompli, Objet des désirs de toutes les nymphes du pays, il donna la preference la belle Canente, fille de Janus. Comme il périt à la chasse dans un age peu avancé, on publia qu'il avait été changé en pivert, oiseau dont le nom latin est le même que le sien ; et pour donner quelque croyance à cette fable, on ajouta que c'était Circé qui avait opéré ce changement en le frappant de sa baguette, pour le punir de son insensibilité. Servius prétend que cette fiction est fondée sur ce que ce prince, qui se piquait d'exceller dans l'art de connaître l'avenir se servait d'un pivert qu'il avait su apprivoiser. Quoi qu'il en soit, Picus fut honoré après sa mort, et mis au nombre des dieux indigétes. Virgile caractérise ce prince par l'épithète d'amateur de chevaux. Des écrivains distinguent deux Pieus, rois d'Italie, le premier qui régna trentesept ans, et un autre beaucoup plus ancien, qui en avait régné cinquantesept.

Prinour névadéoals, c'est-è-dire protecteur des morts (Myth. Ind.), neuvième tribn des deuts. C'est la senle à laquelle les Indiens adressent des prières : ils ne rendent aucun culte aux huit autres. Pidyrès, capitaine troyen, tué par Ulysse.

Pieds DE CHÈVRE. VOY. PAN,

SATTRES.

Piélus, fils de Pyrrhus et d'Andromoque, succéda à son père au

royaune d'Epire, selon Justin.
Pién , fontaine qui était sur le
chemin d'Elis à Olympie. Les directeurs et directrices des jeux olympiques ne pouvaient entrer en fonction qu'ils ne se fussent auparavant
purifiés avec de l'ean de cette fontaine, qui était réputée sacrée.

Piéria, une des femmes de Danaüs, dont elle eut six filles.

1. Piénines, filles de Piérus, roi de Macédoine. Elles étaient neuf sœurs, et excellaient dans la musique et la poésie. Fières de leur nombre et de leurs talents, elles osèrent aller défier les Muses jusques sur le Parnasse. Le combat fut accepté, et les nymphes de la contréc furent choisies pour arbitres, et prononcerent en faveur des Muses. Les Piérides, piquées de ce jugement, s'emporterent en invectives, et voulurent même frapper leurs rivales, lorson' Apollon les métomorphosa en pies , leur laissant toujours la même démangeaison de parler. Cette fable paraît fondée sur ce que les Piérides , fières de leur habileté pour le chant , osèrent prendre le nom de Muses.

 On donne aussi le nom de Piérides aux Muses, soit à cause de leur victoire sur les filles de Piérus, soit du mont Piérus en Thessalie qui leur était consacré.

Piénis, citée par Apollodore comme concubine de Ménélas et mère de Mégapenthès.

Piźnius, montagne de Thessulie consocrée aux Muses.

t. Pierre de touche. V. Bat-

2. — D'AIOLE. Pierre vinsi nommée parcequ'on a supposé qu'elle se trouvait dans les nids d'aigle. Diopeoride dit que cette pierre sert à découvrir les voleurs, et que si on la mêle avec ce que mange un homme accusé de vol, il ne pourra jonnais

l'avaler s'il est vraiment coupable. Mathiole ajoute que les aigles vont chercher cette pierre jusqu'aux Indes pour faire éclore plus facilement leurs petits. C'est sur cette fahle sans doute qu'est fondée la prétendue propriété attribuée à cette pierre d'acoéléere les accouchements.

5. - DE SANTÉ. A Genève et en Savoie, on appelle ainsi une espèce de pyrite martiale très-dure et susceptible d'un beau poli. On taille ces pyrites en facettes comme le crystal, et l'on en fait des bagues, des boucles et d'autres ornements. La couleur de cette pierre ou pyrite, lorsqu'elle a été polie, est à-peu-près la même que celle de l'acier bien poli. On lui donne le nom de Pierre de santé, d'après le préjngé où l'on est qu'elle change de couleur et devient pale, lorsque la santé de la personne qui la porte est sur le point de s'altérer.

PIERRERIE. V. RICHESSES, FOR-

1. PIERRES. Voy. DEUCALION.

2. — DU FOUVOIA. Dans les poésies attribuées à Ossian, il est fait mention de la pierre du pouvoir invoquée par le roi d'une isle du Schettand. C'était probablement l'image de quelque divinité des peuples du Nord.

5. — QUARNÉES. Les plus anciens simulacres des dieux étaient sculptés en pierres quarrées, auxquelles on ajouta successivement la tête, les bras, les jambes, etc. V. Terme. 4. — QU'UN MOMME DÉVORE. V.

ARADIA, SATURNE.

5.— TOM SER DIU CIRL. Elles fuient su nombre des prodiges qui control de la compara de la comparada del comparada del la comparada de la comparada de la comparada del compa

arrivent ainsi à sa surface en vertu des lois de la gravitation.

On vovait du temps des anciens, à côté des grands chemins, des tas de pierres, auxquels chaque possant se faisait nn point de religion d'en ajouter une en l'honneur de Mer-Aire , à qui ces amas étaient consaerés. On leur donna même le nom de Mercures.

1. Pigars, prince macedonien, venu à Thespie, y établit le nombre des neuf Mnses, et imposo à chacune les noms qu'elles ont aujourd'hui. Selon d'autres, il avoit neuf filles, et leur donna les noms des Muses, d'où il est arrivé que ses petits-fils ont passé dans l'esprit des Grecs pour les enfans des Muses. Plutarque nous apprend que e'était un poète musicien qui avait pris pour sujet principal de ses poemes, l'histoire fabuleuse et les louanges de ses divinités.

2. - Fils de Magnès, rendit, selon Apollodore, la muse Clio mère

d'Hyacinthe

Piéré (Iconol.), divinité qui présiduit elle-même au eulte qu'on lui rendait, à la tendresse des parents pour leurs enfans, aux soins respectueux des enfans envers leurs parents et à l'affection pieuse d'un homme envers son semblable. On lui offrait des sacrifices, particulièrement chez les Athénieus. Rien de plus com-mnn que son image sur le revers des médailles impériales. Communément on la voit sous la figure d'une femme assise, converte d'un grand voile, tenant une corne d'abondance de la main droite, et posant la gauche sur la tête d'un enfant ; à ses pieds est une cicogne. Sur une médaille de Caligula, la Piété, assise et converte d'un grand voile, présente de la main droite nue patère. Sur une autre d'Antonin le Pieux, elle tient d'une main les pattes d'un faon destiné au socrifice; devant elle est un antel sur lequel il y a du feu. Onla voit, sur nne medaille de Faustine la jeune, portant deux épis de la main droite, et de la gauche une corne d'abondance. Sur d'autres, elle tient d'une main un globe, et de l'autre un enfant :

plusieurs sont à ses pieds. Sur une médaille de Valérien, la piété des Augustes est marquée par deux femmes qui se donnent la main sur un antel. Elle est aussi quelquefois représentée par une femme nue, tenant nn oiseau dans la main. Manins Acilius Glabrion bâtit dans Rome un temple à la Piété en l'honneur de cette fille qui nourrit son père en prison: e'est le sujet du beau tableau d'André del Sarto, connu sous le nom de la Charité romaine. Solon Winckelmann, la piété, prise dans le sens le plus strict du mot, c.-à-d. le respect envers les dienx, est représentée sur les médailles impériales sans figure, mais sentement par les ustensiles employés aux socrifices. Nos artistes la désignent par une rune fille ailée, une flamme sur la tête, tenant d'une main une cassolette fumante qu'elle élève vers le ciel, et de l'autre une corne d'abondance qu'elle présente à des enfants. On la voit encore figurée par une femme vénérable, qui a une flamme sur la tête, et le bras droit appuyé sur un autel antique entouré de festons. Dans les appartements de Versailles, elle est peinte sons le symhole d'une femme ailée, ayant une flamme sur la tête, et dans la main droitennecorne d'abondance; auprès d'elle sont deux enfants à genoux qui prient devant un autel où brûle le feu sacré, et un autre qui, l'épée Pieux, pali terminales. Les Ro-

mains plantaient des pieux pour ser-vir de hornes anx héritages, et les consacraient au dieu Terme. Lactance nous apprend que l'on regar-dait ces hornes comme le dieu Terme, soit qu'elles fussent de pierre ou seulement des pieux de bois. On les regardait au moins comme consacrés à ce dieu. On les ornait de festons, de bandelettes; on les oignait d'hnile et de vin, et on adorait le dieu devant ces pieux on pals.

Pices, une des nymphes lonides, mi avaient un temple près du fleuve de Cythère.

Pignons. V. VÉNUS.

Pilns ( Myth. Ind. ), temples de Sommono-Codom chez les Siamois.

P11 (Nvth. Ind.), nom que les Siamois donnent aux lieux inférieurs, c.-à-d. aux neuf séjours situés sous nos pieds, où les àmes des coupables sont punies, et dans chacun desquels elles doivent renaftré avant de revenir en ce monde. V. Manout, Trenada.

Pits, figures d'hommes faites de laine qu'on ascrifait aux dieux Lares dans les Goupitales. Macrobe nous apprend qu'on leur immolait d'abord de petits enfants pour le conservation de toutela famille; mais Brutus, ayant chassé les rois de Rome, abolit cet utage barbare, et substitus aux enfants ers petites figures de laine.

PILAPIERS, peuples qui habitent une presqu'isle sur les hords de la mer Glaciale, et qui hoivent, mangent et conversent familièrement avec les ombres. Olaüs Magnus.

PILATE (mont de), montagne de Suisse, au sommet de laquelle est un lac ou étang dont on a conté beaucoup de fables. On disait que Pilate s'y était jeté, que les diables y paraissaient souveut; que Pilate, en robe de juge, s'y faisuit voir tous les ans une fois, et que celui qui avait le malheur d'avoir cette vision mourait dans l'année. De plus, il passait pour certain que quand on jetait quelque chose dans ce lac, cela excitait des tempètes terril·les qui cau-saient de grands ravages dans le pays; en sorte que même au 16°, siècle, on ne pouvait monter sur cette montagne, ni aller voir ce lac, sans une permission expresse du magistrat de Lucerne, et il était défendu, sous de fortes peines, d'y rien jeter. Il y a long-temps que les progrès de la raison ont fait justice de toutes ces rèveries.

1. PILEATI FRATRES, les frères qui ont des chapeaux, Castor et Pollux, qu'on représentait avec un bonnet sur la tête.

2. — Sacrificateurs des Goths, dont la tête était rasée et tonjours couverte d'un bonnet, même pendant les cérémonies religieuses, à la différence du reste de la nation, qui

PILLT-CHOUT-CHI, le premier dieu des Kuntschadales. Le cit. Bérenger, mon collègue à l'Athènes de Lyon, donne une idée de sa puissance et de ses attributs dans cet liynine, qu'il suppose chanté à la fète de la purification des ostrogs (villages), autrement dite, fête des

balais :

" Vive Piliat-chout-chi, le père! Il habite sur les nues, d'où il verse la pluie et lance les éclairs. L'areen-ciel est la bordure de ses habits; les sillons que l'ouragan fait sur la neige sont les traces de ses pas. Il faut craindre ce Dieu, ce grand Dieu tout-puissant! car il fait en-lever dans des tourbillons les enfants des Kaintschadales, pour supporter éternellement les lampes de crystal qui éclairent son palais de glace. Piliat chout-chi est le Dieu du ciel : le soleil est son œil droit, la lune son ceil gauche; tous les fleuves de la terre tombent de sa ceinture, et les baleines de nos mers se cachent de peur, quand le tonnerre de sa colère retentit parmi les rochers de nos rivages. O grand Dieu! sois-nous propice, defends-nous des chagrins, de a foudre et des incendies. » Voy. TOUILA-GAETCH : Morale en exemples, hymne du Kamtschatka, unité de Steller et de Krachenninikof. Tom. 3, pag. 280.

Pilosi, velus, espèce d'Incubes de la nature des Dusiens. Percunus, frère de Picumous, avait inventé l'art de moudre le bled : sussi était-il particulièrement honoré par les medniers. (V. Picumnis.) C'est lui qui recut dans ses états Domé, fille d'Acrisius, fugitive. Il en

ent Daunus, père de Turnus. Pimpla, Pimpleïus, Pimpléus, montagne que des géographes joigneat au mont Helicon, et qu'ils disent avoir été consacrée aux Muses.

PIMPLÉENNES, PIMPLÉINES, nom des Muses, pris d'une moutagne, et, selon Festus, d'une fontaine de Macédoine, ainsi nommée à cause de la légèreté de ses eaux.

Pin, arbre favori de Cybele, On le trouve ordinairement près des images de cette déesse. Dans ses mystères, ses prêtres couraient armés de thyrses, dont les extrémités étaient des pommes de pin ornées de rubans. (Voyes ATYS.) Le pin était aussi consacré à Sylvain; car ses images portent assez souvent de la main gauche une branche de pin où tiennent des ponimes du nième arbre. Properce donne encore le pin au dieu Pan. On se servait de cet arbre pour la construction des bûchers. La pomme de pin était encore employée dans les sacrifices de Bacchus, esorgies, pompes, processions, etc. Les anciens faissient aussi des couronnes de branches de pin et les employaient dans les orgies. Sur les monuments antiques on en voit à la

plupart des divinités champètres.
Pinariens, prêtres d'Hercule. Après la mort de Cacus. Evandre reconnut Hercule pour dicu, et lui \*acrifia un bœuf choisi dans son troupeau même. On choisit les Potitiens et les Pinariens, les deux plus illustres familles du pays, pour avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être suivi. Par hasard, les Potitions arriverent les premiers, et on leur servit les meilleures parties de la victime. Les Pinariens, venus trop tard, furent obligés de se contenter des restes. Ce fut une règle pour toute la suite des temps; et tant que les Pinariens subsistérent, ils ne goûtèrent jamais des morceaux choisis. Les Potitiens apprirent d'Evandre même les cérémonies qui devaient s'observer à l'égard d'Hercule; et, durant plusieurs siècles, ils furent les prêtres de son temple, jusqu'à ce qu'avant abanconné ce ministère aux esclaves publics, ils périrent avec toute leur race. Tel est le récit de Tite-Live. Celui de Diodore de Sicile varie dans quelques circonstances peu importantes : de son temps, ces cérémonies étaient faites par des jeunes gens achetés de

l'argent du public.

Pinnare, porte grec le plus cé-lèbre entre les lyriques. On reconte de ce poète qu'étant encore dans la première jeunesse, un jour d'été qu'il allait à Thespie, il se trouva si fatigué de la chaleur, qu'il se coucha à terre près du grand chemin , et s'endormit. Ou ajoute que, durant son sommeil, des abeilles vivrent se reposer sur ses lèvres, et y laissèrent un rayon de miel, ce qui fut un au-gure de ce que l'on devait un jour attendre de lui. Son nom devint bientôt célèbre dans toute la Grèce; mais ec qui mit le comble à sa gloire fut cette fameuse déclaration de la Pythie, qui enjoignait aux habitants de Delphes de donner à Pindace la moitié de toutes les prémices que l'on offrait à Apollon. On dit que, sur la fin de ses jours, le poète eut une vision en songe. Proserpine lui apparut, se plaignant d'être la seule divinité qu'il n'eut pas célébrée dans ses vers : « Mais, ajouta-t-elle, j'aurai » mon tour : quand je vous tiendrai , » il faudra bien que yous fassiez aussi » un cantique en mon honneur. » Pindare ne vécut pas dix jours après ce songe. Il y avait à Thèles une femme vénéral le parente du poète « une nuit qu'elle do; mait, elle vit en songe Pindare , qui lui chanta un cantique qu'il avait fait pour Proserpine. Cette femme, à son réveil, se rappela le cantique, et le mit par écrit.

Pinns, montagne de la Grèce entre l'Epire et la Thessalie. Elle est colebre chez les poètes, comme consacrée à Apollon et aux Muses.

Aa4

PINZEN (Myth. Ind.), secte phisophique dans le royaume de Pégu, espèce de talponias sectaturs du dra Gaudama. Leur habit doit être de couleur jaune. Ils se réunissent le première et le dernier jour de la lune pour faire leur confession publique, exprimée par une formule générale.

Pios, un des descendants d'Hercule, bàtit en Mysie la ville de Pionie, où on lui sacrificit comme à un dieu; et alors une fumée miraculeuse sortait de son tombeau.

Pioné, une des Néréides. Apol-

Pis-Pastat (Myth.Tara.), mostagen la plus dece du Thielet, que les habitants, au rapport du vojagora Dessideri, respectaient lesacoup. Ils y portaient leura offrandes et rendaient leura dorrations à un vénérable vicillard qu'ils appressient établi pour la garde du lieu. On a cru trouver dans cette fable un reste celle de Prométhee, que les poètes représentent cuchalné sur le mout Gaucase.

Pin éz, fils de Clytius, compagnon fidèle de Télémaque.

1. Pinène, fille de Danoüs.
2. — Fille d'A cheloüs et d'Asope.
Neptune la rendit mère de Cenchrius, et Diane, après avoir tué
son fils, la changes en fontaine.

PIRGANNICUS (Myth. Rabb.), roi fabuleux dont le Thalmud raconte cette historiette. Ce prince infidèle pria onze doctenrs Juifs fameux à souper. Il les recut magnifiquement et leur donna l'option de manger de la chair de porc, d'avoir commerce avec des femmes païennes, on de boire du vin consacré aux idoles : l'option était embarrassante; on délibère, et le résultat fut de prendre de dernier parti, parceque les deux premiers articles avaient été défendns par la loi, et que c'étaient uniquement les Rubbins qui défendaient de boire le viu consacré aux idoles. Le. roi ratifia leur choix; on leur donna du vin impur, dont ils burent largement. On fit ensuite tourner la table, qui était sur un pivot. Les docteurs , animés par le vin , ne prirent point garde à ce qu'ils mapgenient : c'était de la chair de pourceau. En sortant de table, on les mit an lit, où la concupiscence, échauffée par la boisson, les livra à des courtisanes. Le lendemain , la connaissance revint avec le remords. Mais ils ne furent pas moins punis de cette violation sucressive; car ils moururent tons la même anuée de mort subite, et ce molheur leur arriva, parcequ'ils avaient méprisé les préceptes des sages, et qu'ils avaient cru pouvoir le faire plus impunément que ceux de la loi écrite; et en effet, on lit dans la Misnah que ceux qui péchent contre les paroles des soges, sont plus coupables que ceux qui violent les paroles de la loi. Il est assez singulier de retrouver dans le Thalmud la source d'une épigramme de Piron, remarquable par sa précision. Elle a été imitée par le cit. Pfeffel, célèbre fabuliste allemand, qui a su lui donner nne tournnre morale. Il paralt en effet possible d'en tirer une moralité un peu différente de celle qu'en tirent les Rabbins.

Prairmous, fils d'Ixion, était roi des Lapithes. Ayant épousé Hippodamie, il pria les Centaures à la so-lemnité du mariage. Ceux-ci, échauffés par le vin, voulurent faire insulte aux dames; mais Hereule et Thésée s'y opposèrent. Cependant Pirithous, frappe du récit des grandes actions de Thésée, voulut mesurer ses forces avec lui, et chercha l'occasion de lui faire querelle : mais quand ces deux heros furent en présence, une secrète admiration s'empara de leur esprit ; leur cœur se découvrit sans feinte ; ils s'embrassèrent au lien de se battre, et se jurèrent une amitié éternelle. Pirithous deviut le fidèle compagnou de voyage de Thésée. I's formèrent le projet d'aller ensemble enlever la belle Hélène, qui n'avait alors que dix ans: et en étant venus à bout, ils la tirirent au sort, à condition que celui à qui elle resterait scrait obligé de procurer une antre femme à son ami. Hélène échutà Thésée, qui s'engogea d'aller avec Pirithous culever Proserpine, femme de Pluton. Iladescendirent donc dans les enfers pour exécuter leur téméraire projet; mais Cerbère se jeta sur Pirithous, et l'étrangla. Pour Thésée, il fut chargé de chaînes, et détenu prisonnier par l'ordre de Pinton jesqu'à ce qu'Hercule le vint délivrer; Pausanias explique cette fable en disant one Thesee vint dans la Thesprotie avec Pirithous, à dessein de lui aider à enlever la femme du roi des Thesprotiens; qu'en effet Pirithous, désirant pass onnément de l'épouser, entra dans le pays avec nne armée ; mais qu'ayant perdu la plus grande partie de ses troupes, il fut pris lui et Thésée, par le roi des Thespro-tiens, qui les tint prisonniers dans l'isle de Cichyros. « Auprès de Ci-» chyros, dit-il, on voit le marais » Achérusien, le fleuve Achéron et » le Cocyte, dont l'eau est fort dé-

n sagréable. n Pinonis, statues de boisquireprésentaient les prêtres égyptiens. Ce mot, en égyptien, signifiait bon et

vertueux.

Pinou, château situé dans le Cotentin, en face des isles de Jersey et de Guernesey. Le petit penple du pays tient pour indubitable que ce châreau fut bâti par les Fées, avant que les Norvégiens vinssent habiter la Nenstrie. La tradition de l'endroit porte qu'elles étaient les filles d'un grand seigneur magicien, et qu'étant métamorphosées en oies, elles re-vienment tous les ans, le 1. et mars, faire leurs nids à Piron, dans vingt niches de pierre, pratiquées au pied des murailles de ce châtean, où l'on n soin de mettre de la paille et du foin, et où elles couvent jusqu'an mois de mai. Pinous, espitaine thrace, du par-

ti des Troyens, an siège de Troie. Pinus, capitaine troyen, fils d'Imbrasns, rommandait les Thraces an siège de Troie. Il fut tué par Thoas.

Pisaus, surnom de Jupiter, pris de la ville de Pise, en Elide, où il était particulièrement honoré. Hercule, faisant la guerre aux Eléeas prit et saccagea la ville d'Elis. Il préparait le même traitement à celle de Pise qui était alliée des Eléens ; mais il en fut détourné par un oracle qui l'avertit que Jupiter protégeait Pise. Elle fut donc redevable de son salut au culte qu'elle rendait à Jn-

piter.
1. PISANDRE, capitaine troyen, fils d'Antimaque, et frère d'Hippolochns.

2 .- Autre capitaine troyen, tué

- par Ménélas, au siège de Troic. 3. — Capitaine gree, fils de Mé-nélas, le plus adroit des Thessaliens, après Patrocle, à bien manier la lance. Il commandait sous Achille un corps considérable de troupes.
- 4. Fils de Bellérophon, appelé aussi Isandre. 5. - Un des poursnivants de Pé-
- nélope, tué par Philoctius. 6. - Autre amant de Pénélope, suivant Ovide.
- 7 .- Héros dont Homère a décrit la hache

8 .- Poète grec rhodien , plus ancien qu' Homère, et qui avait aussi chanté la guerre de Troie.

PISCATORIENS, jeux romains, renonvelés tous les ans, au mois de Juillet, par le préteur de la ville, en l'honneur de ceux des pecheurs sur le Tybre dont le gain était porté dans le temple de Vulcain, comme un tribut qu'on poyait aux morts.

PISCHINANAAS, nomque donnent les Persans à l'un des ministres de leur religion. La fontion de Paschinamaas est de faire la prière dans les mosquées.

PISCINE. (Myth. Mah.) Chez les Tures, c'est un grand lassiu carre long, construit en pierre ou en nurbre, avec un grand nombre de re-hinets, au milieu de la cour d'une mosquée ou sous les portiques environnants. Les Musulmans s'y lavent avant d'offrir leurs prières à Dieu, persuadés que cette ablution efface leurs péchés. 1. Pise, ville d'Italie, fondée,

selon Strabon, par les Piscens du Péloponèse, qui ctaient partis pour la guerre de Troie avec Nestor, et qui à leur retour furent jetes, les

uns vers Métaponte, et les autres vers le territoire de Pise.

2. - Ville d'Elide, qui disputa à ceux d'Elée le droit de célébrer les jeux olympiques; prétention qui causa sa perte. Vor. Pisars.

1. Pisanon, père de Clitus, compagnon de Polydamas.

2. - Père d'Ops, et aïeul d'Euryclée, héraut dont Homère vante

la sacesse. 3.-Un des Centaures qui prirent la fuite dans le combat avec les La-

pithes. PISHASHA (Myth. Ind.), cheval infernal qui sert de monture à Bhava-

1. Pisinica, mère d'Ixion qu'elle eut de Mars.

2. - Fille de Nestor.

5. - Fille de Pelias, roi de Méthymne, qui proposa à Achille de trahir son père à condition qu'il l'é-ponserait. L'offre fut acceptée; mois le héros, maître de Méthymne, la fit lapider, en punition de sa perfidie.

Pisinin, fille d'Eole, femme de Myrmidon , et mère d'Actor. Pisinoé, une des Sirènes.

Pisione, épouse d'Aéthon, qui, selon Pherecyde, la rendit mere

d'Ixion. 1. PISISTRATE, fils afné de Nestor, jeune prince ami de Télémaque qu'il accompagna dans ses voyages. Homère vante son humanité, sa prudence, et sa justice

2,-Fils du précédent, selon Pausanias. 3.-Roi d'Ochomène, qui éprou-

va le sort de Romulus, et devint dieu de la même manière. Pistius, un des surnonis de Ju-

piter. Rae. Pistis, foi. 1, Pists, fils de Périérès, et petitfils d'Eole, fondateur de Pise, en

Elide.

2. - Fils d'Apharée et d'Iréné, frère d'Idas et de Lyncée. Sur le coffre de Cypsélus, il est au nombre de ceux qui combattirent aux jeux funèbres d'Acaste,

Piston, boulanger, sursom de Jupiter chez les Romains, pris de cette circonstance : pendant que les

Gaulois assiégeaient le Capitole, il avait averti la garnison de faire du pain de tout le bled qui leur restait. et de le jeter dans le camp ennemi . pour faire croire qu'ils ne seraient de long-temps réduits à manquer de vivres ; ce qui réussit si bien que les ennemis levèrent le siège.

PITHÉCUSE, petite isle dans le golfe de Naples Sonnom signifie l'isle aux singes. Jupiter, pour punir les habitants de leur méchanceté, les changes tous en singes. Epiméthée avant pris du limon de la terre en fit une statue à qui il ne manquait que la vie pour en faire un homme parfait. Le père des dieux, irrité coutre la témérité de cet homme qui osait con-

trefaire son ouvrage, le changea en si ge, et le relégua dans l'isle de Pithecuse. 1. Ратно, (Iconol.) nom gree de la Persuasion. Cette déesse était regardée comme la fille de Vénus, et se trouve ordinairement dans son cortège ou à ses côtés avec les Grâces, pour marquer qu'enamour elles doivent s'entraider réciproquement. Thésée, ayant persuadé à tous les peuples de l'Attique de se réunir dans une même ville, introduisit à cette occasion le culte de cette décise. Hypermuestre, après avoir gagné sa cause contre Danaiis son père, qui la poursuivait en justice pour avoir sanvé la vie à son mari contre ses ordres, dédia une chapelle à la même déesse. Elle avait aussi dans le temple de Bacchus, à Mégare, une statue de la main de Praxitele. Egialée lui avait bâti un temple, parceque, dans un temps de peste, Apollon et Diane, irrités contre cette ville, s'étaient laissé fléchir aux prières de sept jeunes garçons et de sept jeunes filles. Phidias l'avait représentée sur la base du trône de Jupiter-Olympien, au moment qu'elle couronne Venus. L'image de Pitho s'est conservée sur un los-relief du cabinet du duc Caraffa Noya, à Naples, qui représente Vénus et Hélène assises avec Paris, et un Génie allé ou l'Amour debout. V. SUADA.

2 .- Une des Graces, selon Her-

3-7

 C'était aussi le nom d'nne des Atlantides, et nn surnom de Diane.
 Une des Océanides.

PITHOROIES, fête qui faisait partie des Anthestéries. Rac. Pithos, tonneau: oigein, ouvrir.

1. PITHYOCAMPTE, courbear de pins, surnom du brigand Sinis, ou Cercyon. Rac. Pithys et camplein. V. CERCYON.

 — C'est aussi le nom d'un fameux brigand dont Hercule purgea la terre.

PITTACUS, de Mitylène, un des sept sages de la Grèce, avait fait placer une échelle dans les temples de cette ville, pour marquer, disaitil, les jeux de la Fortune.

PITTHÉE, fils de Pélops et d'Hipodamie, roi de Trézène, était l'homuse de son temps le plus recommandable por sa sagesse. Il fit alliance avec Egée , roi d'Athènes , à qui il donna Ethra, sa fille, en mariage (v. ETHRA), et se chargea de l'éducation de sou petits-fils Thésée, qu'il garda auprès de lni jusqu'à ce que le jeune homme fût en état de se signaler dans le monde. Ce fut anssi sous les yeux du sage Pitthée que le une Hippolyte, son arrière-petitfils, fnt élevé. Il y avait à Trézène un lien consacré aux Muses, où Pitthée enseignait, dit-ou, l'art de bien parler. « J'ai même lu , ajoute » Pausanias, un livre composé par » cet ancien roi , et rendu public » par un bomme d'Epidaure. » Enfin on moutrait à Trézène le tombeau de Pitthée sur lequel il y avait trois sièges de marbre blanc, où il rendait la justice avec deux hommes de mérite, qui étaieut comme ses asses-

seurs.

Pitting, Ethra, fille de Pitthée.

Pitting, jeune uymphe qui fut aimée de Pan et de Borée en même temps. Pan, irrité de ce que Pitya varit plus d'inelimation pour son rival, la jeta, de rage, contre un cocher avec tant de violence, qu'elle en mourat. Borée, touché de son malbeur dont il éclit cause, pris la Terre

de faire revivre Pitys sous une autre forme: aussi-tôt elle fut ehangée en un arbre que les Grees appelèrent de son nom, Pitys. C'est le pin, qui semble pleurer encore par la liqueur qu'il jette lorsqu'il est agité par le vent Borée.

Preser, oiseau sous la tutelle de Mars, depuis que, Reimus et Romulus étant enfants, un piver volait tous les jours vers leur eaverne, leur portant dans son bee la nourriture dont ils avaient besoin.

Pratus, surnom de Jupiter, qui répondà celui de Sanctus ou de Sangus, qui lui était donné par les Sabins. Placia, uom d'une ancienne ville

de Mysie, où Cybèle était particulièrement révérée, ce qui la fit surnommer Placiana mater.

PLACIDA, surnom sous lequel Vénus avait un petit autel à Rome. Les amants brouillés la chargeaient de leur raccommodement.

PLACIUES, on donne ce uom à des Termes de Japiter, dont le visage indique la bonté unie à la dignité. Ces Termes ont le plus souvent une harbe droite et pointue, et des boucles pendantes sur les épaules et sur le dos. Un des plus beaux se trouve su Capitole et l'autre au Vatican.

PLAGON, petite poupée de cire, qui représentait les personnes au naturel et dont on se servait dans les enchantements. C'étaient des espèces de portraits que les femmes donnaient à leurs galants.

Praisis (Iconol.), divinité alléoritique du me piuné entende loi par un jeune homme qui poie des les personnifiest par un boux jeune homme couronné de rosses et de myrte, les chevens finés et de couleur d'or, des alles au dos, à demi-convention de la companyation de la contraince de la contra de la conjeure d'aimost une large on une lyre d'une main, de l'autre une pierce d'aimost une large on pierce d'aimost une large on une lyre d'une main, de l'autre une pierce d'aimost une Sièree lu presente une compe; et deux colomiles, et cat a se piech. D'autreslui domenu un habilement verd, avec quantité d'ahmeçons utendes à un fiet, et un arc-en-cicl qui aboutit d'une épaule à l'autre.

2. — (Myth. Chin.) Le dien du plaisir, chez les Chinois, est assis les jambes croisées, le ventre nu, d'un assez grand volume, et revêtu par devant d'une étoffe légère.

par devant d'une étoffe légère.

PLANCTER, errant, vagabond, épithète de Bacchus. Rac. Planein, errer. Anthol.

PLINWETRIN. (I como.). Elle ast figurée par une femme grave et hier bette, qui paralt fort attentive à ce qu'elle sit. So main droit et teut un tenere, et sa gauche est appayée art une espèce de socle uni, dont elle paralt prendre les dimensions. Près d'elle est un instrument qui re à la pratique de cette science, dont l'olyte est de mesurer la longueur et la l'argeur de toutes artes de surfaces.

PLANTES. Les Egyptiens les adoraient, et sur-tout celles qui croissaient dans leurs jardins. V. Cissus, Crocus, Menthe, Archénore. PLASTENE, divinité qui avait une

ehapelle sur le sommet du mont Sipyle, et que Pausanias dit avoir été regardée comme la nière des Dieux. PLATANS. Get arbre était spécialement consoré au génie de chaque individu. On lui faisoit des cour-

ronnes de ses feuilles et de ses fleurs; on en ornait ses autels.

PLATAKISTIUS. Apollon, honoré près du bourg d'Ilée, dans le Pélopo-

nèse, apparemment parceque son temple était entouré de platanes. Playanon, c'est dans les prairies de ce nom, que, selon Théocrite, on cuellit les fleurs qui servirent à faire la guirlande dont la belle Hélène fut couronnée le jour de ses

noces.

PLATEA, fille du fleuve Asope, selon la fable, donna son nom à la ville de Platée, où l'on voyait le monament héroique de cette princesse. V. CYTHÉRON.

PLATÉE, ville de Béotie, célèbre par le temple de Jupiter-Libérateur. PLATÉENS, jeuxquinquennoles qui se célèbraient à Platée, et dons lesquels on courait tout ærmé autour de l'autel de Jupiter. Il y avait des prix considérables établis pour certe course. Ces jeux étalent appelés les jeux de la liberté, à cause de la célèbre victoire qu'els Grees avaite le les victoires qu'els Grees avaite remportée en ce lien sur les Perses. Jourse cette fête, on y tenaît tous les ans une assemblée générale de toute de Grèce, dans spuelle on faisait un socrifice solemnel en l'honneur de Jupiter.

Jupiter.

Les Platéens, le sémiens jour de mois qu'ils appelaien Monatzirion, finient une proteste monatte par le constituent de la comment de la ville portaient des vases à deux anses pleins de vins, et d'autres jeunes gorons de condition libre tensient de la la comment de la comm

Le prévôt des Platéens, à qui il n'était pas permis de toucher du fer. ni d'être vetu autrement que d'étoffe blanche, toute l'année, vensit le deruier, portant une soie de pourpre, et tenant en une main une buire et en l'autre nne épée nue; il marchait en cet équipage par tonte la ville jusqu'au cimetière, où étaient les sépulcres de ceux qui avaient été tués à la bataille de Platée; alors il puisait de l'eau dans la fontaine de ce lieu, il en lavait les colonnes et les statues qui étaient sur les sépuleres, et les frottait d'huile de senteur. Ensuite il immolait un taureau, et après quelques prières faites à Juniter et à Mercure, il conviait au festin général les ames des vaillants hommes morts, et disait à houte voix sur leurs sépulcres : Je bois aux braves qui ont perdu la vie en défendant la liberté de la Grèce.

PLéstiens, jeux que le peuple romain éclébrait en mémoire de la paix qu'il fit avec les sénateurs, après son retour du nont Aventin. On les faisit dans le Cirpue durant trois jours, et ils commençaient le 17 avant les calendes de Décembre, ce qui répond au 15 de Novembre. Adrice institua des jeux plôbéicas

an Cirque, l'an 874 de la fondation de Rome.

PLÉIADES, filles d'Atlas et de Pleione, étaient au nombre de sept; Main, Electre, Taygète, Astérope, Mérope, Alcyone et Céléno. Elles furent aimées, dit Diodore, des plus célébres d'entre les dieux et les eros, et en eurent des enfants aussi fameux que leurs pères, et qui de-vinrent les chefs de hien des peuples. Elles forment le signe de leur nom dans la tête du Taureau, et sont dites avoir été métamorphosées en étoiles, porceque leur pere avait voulu lire dans les secrets des dieux, soit parcequ'il fut le premier qui découvrit cette constellation, et lui donna le poin des Pléindes ses filles, soit qu'on les ait appelées ainsi de Pléione leur mère, soit parceque ces étoiles paraissent an mois de Mai, temps propre à la navigation. Rac. Pléio, je navige. On dit que Mérope, une d'elles, qu'on ne voit plus depuis long-temps, se cocha de honte d'avoir épousé un mortel, Sisyphe, pendant que ses sœurs avaient été mariées à des dieux, aux princes Titans. Mais suivant une tradition plus autorisée, et confirmée par le témoi-gnage d'Ovide et d'Hygin, ce fut Électre, femme de Dardanus, qui disparut vers le temps de la guerre de Troie, pour n'être pas témoin des malheurs de sa famille. Un poète ancien ajoutait qu'Electre se remontrait de temps en temps aux mortels, mais toujours avec l'appareil d'une comète; allusion, suivant le docte Freret, à une comète qui se montra d'abord aux environs des Pléiades, traversa la partie septentrionale du ciel, et alla disparattre vers le cercle

ciei, et ana disparante vers le cercie arctique, l'an 1195 avant J. C. PLEIAS, la Pléiade. Ce mot au singulier, dans les poètes, désigne Maia, la plus brillante de toutes.

PLÉIONE, mère des Pléindes, fille de l'Océan et de Téthys, et femme d'Altas.

PLENNÉUS, fils de Sicyon, ayant été élevé par Cérès, bâtit un temple en son honneur.

PLESAURE, une des Néréides.

PLESTORUS, divinité des Thraces, à laquelle ils immolaient des victimes humaines. C'était vraisemblablement un de leurs hommes célèbres, qu'ils

avaient divinisé après sa mort. 1. PLEURON, fils d'Étolus, mari de Xantippe, fille de Dorus, et père d'Anténor, était regardé comme le fondateur d'Étolia.

 Ville d'Etolie, dont les habitants allèrent au siége de Troie.

PLEXARIS, une des sept Hyades. PLEXAUSE, une des Océanides, et de celles qui présidaient à l'éducation des enfants mâles avec Apol-

cation des enfants males avec Apollon et les fleuves, selon Hésiode. 1. PLEXIPPE, frère d'Althée, tué par son neveu Méléagre.

2. — Un des fils d'Egyptus, tué par sa femme, une des Danaides. 3. — Fils de Phinée et de Cléo-

patre, et frère de Pandion roi d'Athènes. 4. — Un des fils de Phiarus. PLINTHIUS, fils d'Athamas et de

PLINTHIUS, fils d'Athamas et de Thémiste. Celle-ci le tua, croyant tuer le fils d'Ino. 1. PLISTHÉNE, un des fils de Pélops,

père d'Agamemon et de Ménélaüs, recommanda en mourant ses denx fils encore jeunes à son frère Atrée, qui les fit élever comne ses propres enfants. C'est ce qui leur fit donner le nom d'Atrides.

2. — Un des fils de Thyeste, tué par Atrée.

PLISTINUS, frère de Faustulus, svait aidé ce dernierà élever Romulus, et fut tué avec sou frère dans un démèlé que Rémus et Romulus eurent ensemble.

PLONGEON. V. EOYPIUS.
PLOYE, nymphe que Jupiter rendit
mère de Tantole.

PLOUTODOTÈR, qui donne les richesses. Epithète d'Apollon. Anthol.

PLUZBOOS. F. ACRISEOU DANAÉ.
(Iconol.) On la représente dans un
ciel couvert et nébuleux, assise sur
un mage épais qu'elle presse pour le
résoudre en pluse. Autour de sa tête
sont sept étoiles, qui sont les Pléiades. Au millien des nues on déçouvre
Orion, sous la figure du signe du

Scorpion, ou sous celle des dix-sept étoiles qui le composeut.

PLUSIUS, riche, surnom de Jupiter. PLUTITH (Myth. Ind.), nom que

les rabbins donnent à une des filles de Loth. PLUTO, une des nymphes Océanides, ent de Juniter un fils qui

nides, cut de Jupiter un fils qui fut appelé Tautale.

PLUTON, frère de Jupiter et de Neptune, fat le troisième fils de Saturne on Chronos, et d'Ops ou Rhée. Il avait eu le sort de ses autres frères, c'est-à-dire que Satnrne l'avait dé-voré ; mais Jupiter , sanvé par sa mère, ayant fait prendre un hreuvage à Saturne, ce dernier fut forcé de rejeter de son sein oeux qu'il avait engloutis. C'est ainsi que Pluton revit le jour; aussi n'oublia-t-il rien pour seconder son frère, et le faire triompher des Titans. Après la victoire, Pluton eut pour son partage la région des enfers. Selon Diodore de Sicile, cette fable était fondée sur ce qu'il avait établi l'usage de rendre aux morts les honneurs funebres. D'autres ont cru, avec plus de fondement, qu'il fut regardé comme le roi des enfers, parcequ'il vivait dans des lieux fort bas par rapport à la Grèce, et qu'il faisait travailler aux mines ses sujets, qui, par cette raison, habitalent, pour ainsi dire . au centre de la terre ; parceque l'Océan, sur les bords duquel il régnait, était regardé comme un lieu couvert de ténèbres ; enfin parceque les peuples de cette contrée, noires par la fumée des mines, et vivant sous terre, passèrent facilement, aux yeux des marchauds phéniciens et grecs, pour des démons, et leur pays pour les enfers. Ceux qui con-fondent Pluton avec Sérapis reconnaissent, aux traits dont on l'a peint, tantôt le soleil d'hiver, tautôt cette chaleur sonterraine, ce feu central, qui donne la vie à toute la nature. Ce dieu était si difforme, et son royanme si triste, qu'aucune femme ne consentit à partager sa couronne; de sorte qu'il fut obligé d'enlever Proserpine, fille de Dio ou de Cérès.

Ce dieu était généralement ha? et redouté, ainsi que tous les dieux infernaux, parcequ'ou le croyait inflexible. Aussi ne lui érigeait-on ni temple ni autel, et l'on ne composait point d'hymnes en son honneur. Le culte que les Grecs lui rendaient était distingué par des cérémonies particulières. Le prêtre faisait brûler de l'encens entre les cornes de la victime, la liait, et lui ouvrait le ventreavec un conteau nommé secespita, dont le manche était roud, et le pommeau d'ébène. Les cuisses de l'animal lui étaient particulièrement dévouées. On ne pouvait lui sacrifier que dans les ténèbres, et des viotimes noires, dont les bandelettes étaient de la même couleur, et dont la tête devait être tournée vers la terre. Il était particulièrement houoré à Nysa, à Opunte, à Trézène, où il avait des autels; à Pylos, et chez les Eléens, où il avait un temple, qu'on n'ouvrait qu'un seul jour dans l'année; encore n'était-il permis d'y pénétrer qu'aux sacrificateurs. Epiménides, dit Pausanias, avait fait placer sa statue dans le temple des Euménides. Il était réprésenté sous une forme agréable, contre l'usage ordinaire. Le culte de Pluton ne fut pas moins célèbre à Rome et chez les peuples d'Italie. Les Romains l'avaient mis non seulement au nombre des douze grands dieux, mais parmi les huit dieux choisis. les seuls qu'il fût permis de représenter en or, en argent, en ivoire-Il y avait à Rome plusieurs prêtres victimoires, et plusieurs de ceux nommés Cultrarii, qui étaient consacrés à Pluton. Dans les premiers temps, le Latium lui avait imasolé des hommes; mais lorsque les mœurs devinrent moins féroces, on leur substitua des taureaux noirs, des brebis, et d'outres animaux de la même couleur. Ces victimes devaient être sanstache, non mutilées, et stériles. Pollux nous apprend qu'on les offrait tonjours en nombre pair, tand is que celles sacrifiées aux autres dieux étaient en nombre impair. Les premières étaient entièrement réduites en cendre, et les prêtres n'en réservaient rien ni pour le peuple ni pour eux, parcequ'il était séveremeut défendu de manger de la chair des victimes dévouées au monarque

des enfers Avant des les immoler, on creusait une fosse pour recevoir le sang, et on y répandait le vin des libations. Les prêtres grecs avaient la tête nue dans tous les sacrifices; mais les Romains, qui l'avaient couverte dans ceux qu'ils offraient aux dieux célestes, la déconvraient ponr Pluton, qui leur inspirait une crainte plus religieuse, une vénération plus profonde. Chez ces derniers, c'était un grand crime pour les assistants de parler lorsqu'on l'iuvoquait, et le silence régnait sur-tout dans le temps de l'inimolation, et lorsque le feu offrir celles-ci aux dieux da ciel et de la terre, il était nécessaire de se laver tont le corps; mais Pluton se contentait de l'aspersion, et il suffisait de se purifier les mains et le

vangen, et teltement redout des propules d'Italie, qu'une peut de pupiles d'Italie, qu'une peut de supplice des grandscriminés fut de lustredérouis. Après cet acter réligieux, tont citoven qui rencontrait des l'acter de la commentation de la

En Italie, sur le mont Soracte, Platon avait un temple qui lui était commun avec Apollon; ainsi les Falisques avaient cru devoir honorer à la-fois et la chaleur souterraine et le soleil.

Les peuples du Latium et des environs de Crotone avaient consacré au monarque infernal le nombre deux — Pithagore l'a regardé, par cette raison, comme un nombre malheureux; et les Romains, suivant cette doctrine, consacréent à Pluton le second mois de l'année; et, dans ce mois, le second jour fut encare plus particulièrement désigné pour lui offirir des socrifices et des yeux.

Les Gaulois, qui, selon la doctrine de leurs druïdes, se vantaient de descendre de Pluton, comptaient les espaces du temps, non par les jours, mais par les nuits.

mais par les muits.

Outre les nous multipliés que Pluton avait chez les Grees et les Romains, les Sarnates Paderaient sous
le nom de Lacton; les Suères sous
le nom de Lacton; les Suères sous
ples ancients sous celui de Dieu noire,
de Zéemeboch. Plution enfai noire
le Teusalès de nos contrées, et on
til élez un temple près de Paris
ou Lutéce, sur le mont Leucotitus,
aujurd'h hi faubourg Saint-Saugues,
aujurd'h hi faubourg Saint-Saugues,

Iconol, Pluton est ordinairement représenté enlevant Proscrpine, et la portant évanouie de terreur sur le char qui doit la conduire dans son royaume. On lui donne presque toujours une barbe épaisse et un air sévère. Souvent il porte un casque sur la tête. C'était un présent des Cyclopes, dont la propriété était de le rendre invisible ; et c'était surtout lorsqu'il portait cette armure, qu'on le surnommait Orcus, le Ténébreux. Il en était convert, suivant Hygin, lorsqu'il enleva Proserpine. Cependant les artistes modernes ne l'ont jamais représenté dans cette action qu'avec une couronne. Hésiode, dons la description du bouclier d'Herenle, peint Persée, qui, pour fnir les Gorgones, avait emprunté ce casque. Platon, Pavorinet Erasme, n'ont vn, dans ce ensque allégorique, qu'un brouillard épais et noir, qui pouvait cacher les objets. Pour la couronne, les uns l'ont formée de bois d'ébène, dont la couleur obscure annoncait le dieu des ténèbres; les autres, de capi laire, plante qui naît dans les lieux humides et profonds. Souvent on y employait le narcisse, qui, particulièrement consocré à Proserpine et aux Mânes, était propre à ceindre le front de leur souverain. Phannatus dit cette couronne ordinairement composée de phasgazion, plante dont les feuilles ressemblent à de petits coutelas missi la mal-à-propos tradini par cette plante le mot gree qui siguide bandelettes, dont le front de Pluton devait être plus na-

turellement orné. La tête de ce dieu est quelquefois surmontée d'un vase semblable à celui de Sérapis, mais qui est recourbé dans le haut comme une encurbite. Lorsque les dieux voulaient rendre un mortel à la vie, c'était Pluton qui était chargé de ce soin. Celui-ci faisait découler de son urne que lques gouttes de nectar sur l'homme favorisé, et elles avaient la double propriété de le faire revivre ou devenir dieu. C'était principalement dans cette circonstance que Pluton avait le surnom de Dieu Salutaire. Claudien a reconn ce pon-voir dans le roi des ombres : il l'invoque comme l'arbitre des destinées humaines, le maître de la fertilisation et de la reproduction des germes, comme celui qui pouvait enfin terminer les jours ou en accorder.

Ce dien paraît souvent assis sur son trône d'ébène ou de soufre, tenant un sceptre de la main droite. Ce signe du pouvoir n'était accordé par les anciens qu'aux rois de la terre, et c'est en qualité de roi souterrain qu'il était donné à ce dieu. Ce sceptre était noir, pour exprimer que Pluton commandait dans les lieux obscurs. Il est quelquefois simple, sans aucun ornement : quelquelois le haut en est oraé d'un contour semblable à celui qu'on voit au bourdon de nos pélerins. Lorsque le dieu n'a point de sceptre, il tient tantôt une fourche à deux pointes, et tantôt une pique. Le premier attribut annonçait que le dicu était irrité, et savait punir les criminels: il se voit souvent sur les médailles consulaires derrière la tête de Pluton. La pique désignait le dieu appaisé, et qui recevait avec fayeur les ombres vertueuses. C'est ainsi qu'il est représenté sur me médaille d'argent de Dioclétien, où il est surnoumé l'ator animatum justerum, le hieralisteur des lines potes. Le roi des eufers tient quelque le roi des eufers tient quelque le roi de eufers tient quelque le les portes de la portes cont fermés san retour à ceux qui parsiement dans son empire. O'prinée int donne cet atribut; et c'était ainsi que le dieu était représenté en Elide.

Pindare lui donne une verge comme à Mercure pour conduire les ombres. Il possédait encore une épée redoutable, mais il paralt rarement avec cette arme sur les monuments. Pluton, à la prière de Jupiter, en fit une fois usage pour sauver l'innocence. Pélée, attaché à un arbre sur le mont Pélion, exposé à la fureur desbêtes féroces par l'ordre d'Aeaste. roi d'Iolchos, vit ses liens brisés par le monarque des enfers, et ce dieu lui prêta son épée ponr punir Astydamie, femme d'Acaste, qui l'avait injustement accusé auprès de son époux d'avoir voulu la séduire.

Souwent on le voit dans un char de forme antique, trainle per quatre chevaux noirs et fougueux. Ils s'appelaient, suivant Claudien, Orphanéus, Acton, Nycéteset Alastor. Le premier nomérivait d'orphanes, le tendreux; le second signifiant pide; le troisième vensit de nous de anuit, et signifiait l'obscers je quatrième enfin désignait un coursier extémué de fatigue.

Lechar du dieu était d'or, suivant Homère dans son hymne à Cérès; et cette magnificence convenait fort à Dis, au maître de l'or et des mines sonterraines qui le produisent.

Les Romains, qui avaient assigné à chaque divinité prin cipale le soin et la conservation d'une partie du corps, avaient assigné à Pluton celle du dos. Les peuples d'Italie lui consoraient des lampes, comme au monarque d'un empire tienèbreux. L'un des attributs qu'on voit le plus souvent auprès de lni, c'est le cyprès, dont le feuillage sombre et lugulare encore le satyrion, plante que les anciens nommaient sérapion, parcequ'on la plaçait sur les autels de Sérapis, le même que Pluton. Au revers d'une médaille de Gor-

dien Pie, onvoit une figure de Jovie. Ditis; double divinité adorée sons la forme d'une seule, laquelle représentait, d'un célé, Jupiter qui commonde au ciel et à la terre, et, de l'autre, Plutsa su Platon, qui présideà tous les lieus sonterrains. Cest l'autre, plutsa su Platon, qui présideà tous les lieus sonterrains. Cest d'autres médalles, tantés avec un d'autres médalles, tantés avec un gigle à la main droite, tantés avec le Cerbère à ses pieds, et quelquefois me étoile, pour marquer sa puis-

sonce dans les cieux.
Les printres uncieus qui out représenté Ploton, sont en petit nomte. Mansson, roi d'Elsie, acheta
troiscents mines d'argent un tableou
ol le printre gree Asclépiodore
avait peint ce dieu. Parmi les domes
grands dieux représentés par Euphranor de Corinthe, o o- distinquait la figure redoutable de Piuton.
L'Athénien Nicias le prit ususi pour
le miet d'un de ses tableoux, et aima

mieux en faire présent à sa patrie,

que de le vendre soisante talents.

Le trait de Phistoire de Phiston, que les peintres moderne vont le plus ordinairement représenté, e'est le moment do ce dieu, jissqu'alors inflexible, se trouve attendri par lovis d'Orphée, el lui read son épouse Eurydice. Nicolas Colombet, éleve du fament le Sueur, a traité ce sujet, ainsi que le Génois Jean Carlone.

M. Restout, dans un tableau exposé au salon de 1763, l'a choisi de même pour faire briller sou art. C'est Dorigni qui a peint à Vérone, dans Tome II. le palais Lombardini, le triomphe de la musique. Bieregeld, surnommé de l'elourz, l'a représenté dans un tablem fait alors pour leroi; et Breugel le jeune a rendu avec tant d'expression le dévouement de l'amour conjugal, dans un tableau qu'il fit pour le grand-due, qu'on luien donna le surnom de Breugel d'Erifer.

PLU

A Versailles, dans le grand salon, François Lemoine s'est rendu célèbre en représentant l'apothéose d'Hercule. On voit Pluton, parmi les demi-dieux, qui concourt à deilier le héros.

Jean Jouvenet a peint ce dieu sur son trône. Ce tableau a été transporté à Renues, et se voyait en 175c, dans un pavillon de l'Hôtel de M. le président de Robien.

Lucas Jordans a orné la galeria du palsia Riccordi par une représentation de Pluton; et le comte Malvania, qui a recherché avec soin tout ce qui est sorti du pineean de P. Albane, a beaucoup loud en tableau de ce peintre célèler, où il vait peint sur cuivre le souverain des ombres su milieu des autres dieux des enfetts de la contra des ombres su milieu des autres dieux des enfetts.

Dons la grande salle du duo de Modène, Augustin Carache a produit un chef-d'œuvre en représentant Pluton. Ce tablean est si parfait, que les Italiens ne le nonment jamais autrement que il Famoso, le fameux Pluton.

Ce dieuest prist enfin, de la main de la Vales de Jules Romain, dans le palais du T, près de Mantons. On le voit de la Central d

Enfin Raphael a representé Pluton dans son tableau de l'assemblée des dieux, — Le Muséum national possede un beau huste de ce dieu; il a pour attributs le modius et un diademe orné de rayons. — Pluton était représenté tout nu chez les Etrusques.

PLUTONIENS. On appelait ainsi, du nom de Platon, les gouffres dont on ne pouvait mesurer la profondeur, tels que celui qu'on vovait can Asie, près de Laodicée, et les souterrains d'oà s'exhabient des vapeurs méphiques, comme il y en avait à l'hymbra, ville de Carie, et en Italie, dans le territoire des Hirpins.

PLUTUS, dieu des richesses, était mis au nombre des dieux infernaux, parceque les richesses se tirent du sein de la terre, séjour de ces divinités. Hésiode le fait naître de Cérès et de Jasion, dans l'isle de Crète, peut-être parceque ces deux personnages s'étaient appliqués toute leur vie à l'agriculture, qui procure les plus solides richesses. Aristophane, dans sa comédie de Plutus, dit que ce dieu, dans sa jeunesse, avait une très bonne vue; mais qu'ayant déelaré à Jupiter qu'il ne voulait aller qu'avec la Vertu et la Science, le père des dieux, jaloux des gens de bien , l'avait aveuglé pour lui ôter les movens de les discerner. Lucien ajoute que depuis ce temps-là il va presque toujours avec les méchants. Lucien fait encore Plutus bolteux.

Aconol. Ge dieu avait une statue A Alkiene son le nom de Plutus Clairvoyant; elle ciait sur la citudel Minerve, chi lon tensil tes tricorepablies: Plutus était place là comme pour veiller à la garde de ces tricore. Dans le temple de la Fortune à The-Plutus estre ses bras, sous la foire d'un enfant, comme si elle était a nourrise on su mère. A Athens de tatue de la Paix tensit ur son sein et alter de la Paix tensit ur son sein richesesse que donne la paix.

On représente Platus sous la forme d'un vieillard-qui tient une bourse à la main. Il venait, suivant les anciens, à pas lents, et il s'en retournait avec des alles, parceque les biens-s'acquièrent difficilement et s'évanouissent avec promptitude. —.
Holbein a peint à Londres, dans la maisondes Ostrelius, le triomphe de la richesse, figurée par Plutus assis sur un char.

Myth. Mexic. Les Mexicaim vaient aussi une divinité qui présidait aux richesses, et dont on ne nous apprend pas le nom. Sur un corps humain, ils lui donnaient une tête d'oiseau, couronnée d'une mitre de papier peint; sa main était armée, d'une faux. Les divers ornements préciex dont il était revêut étaient conveusbles à la qualité qu'on lui attribusit.

PLUVIALIS, PLUVIUS, ON HYETIUS, nous qu'on donnait à Jupiter, lorsqu'on l'invoquait pour avoir de la pluie. Quand Jupiter figurait lapluie. on le reconnaissant aux Pleiades placées près de lui, On voit aussi sur une médaille, Jupiter tenant la foudre dans sa main droite, tandis que la pluie tombe de sa main gauche. Ce fut sous ce titre que l'armée de Trajan, mourant de soif, fit un voru à Jupiter. En mémoire de la pluie abondante qui l'avait suivi , on fit mettre dans la suite, sur la colonne trajone, la figure de Jupiter Pluvius, où , pour caractériser l'événement . les soldats paraissent recevoir l'eau dans le creux de leurs boueliers, Le dieu v est représenté sous la figure d'un vieillard à longue barbe, qui a des alles , qui tient les deux bras étendus , et la main droite un peu élevée; l'eau sort à grands flots de ses bros et de sa horbe.

see horse of de sa larde.

Pluvarians, Stess bhoisenness en bronner de Slinere Agroule. On y manis on les courses de Slinere Agroule. On y manis on les courses in assis of lo course manis on le course in assis of lo course pas l'exposer nue, et on la lavait. Aux. Plysates, selti qui lave. On environnait tous les temples d'un cordon, pour marquer que eç our était mis au tont des plus malbeureux. Ce jour teineur avocce, on portain etc. Pour nue, des plus malbeureux, de Ce jour teineur avocce, on portain en procession des figure séches, d'après premier frait que les Gross causactus mangé après le gland. Solon avait permit de jurer o jour-la par Ju permit de jurer ou jour-la par Ju permit de jurer ou jour-la par Ju permit de jurer ou jour-la par Jurer ou jour-la pa

piter Propice, par Jupiter Expiateur , et par Jupiter Defenseur Procus, fils d'Ixion et de Néphélé, on de la nuée qui ressemblait à

Junon. Po. V. ERIDAN.

pere.

Popagna, surnom de Dione. 1. PODALIRE, fils d'Esculape, et frère de Machaon, habile médecin, accompagna Agamemnou au siège de Troie, et rendit aux Grees les plus grands services par ses talents dons l'art de guérir. Au retour de Troie, jeté par les vents sur les côtes de Carie, et sauvé par un berger, il guérit la fille du roi , l'épousa , et eut pour dot la Chersonnèse, province de Carie. ( Voy. Syana. ) Les habitants de Daunia, ville de pays, bui batireut un petit temple, afin qu'il participôt à la divinité de son

2. - Capitaine troyen tué par le berger Alsus. Enéide. l. 12.

1. PODABCE, premier nom de Priam. 2. - Capitaine gree , fils d'Iphiclus, commandait dix vaisseaux au

siège de Troie. 3. - Fille de Danañs.

Ponanos, Harpyie, que Zéphyre rendit mère de Xanthus et de Balius, deux ehevaux aussi vites que les vents. r. Ponanous, conducteur du char d'Hector

2. - Cheval de Ménélas, de Diomède.

PODASIME, un des fils d'Egyptus. Popers, robe trainante, dont les prètres juifs étaient revêtus durant leur service dans le temple. On la nommait aussi la robe de gloire. Joseph dit qu'elle avait quatre couleurs qui représentaient les quatre éléments.

Ponés, fils d'Eétion, favori d'Hector, tué d'un coup de javelot lancé au hasard por Ménélas. Pœan, père de Philoctète.

PGANTIADES, Philoctète, fils de Pæan.

Posme nézolova. (Iconol.) Il se représente couronné de laurier, et tenant une trompette, pour marquer que son sujet est noble et grand. Plu-

POE sieurs livres sout à ses pieds, comme l'Iliade, l'Odysses, l'Eneide, etc. Voy. CALLIOTE.

Poéme Lyrique. (Iconol.) Il est désigné par la lyre qu'il porte dans ses mains. Voy. ERATO

POEME PASTORAL. (Iconol.) Ou le voit sous la figure d'un jeune berger, ou d'une jeune berger : ouronnée de fleurs. Elle tient un sifflet à sept tuyaux, avec un baton de patre, et a la panetiere au côté.

POEME SATYRIQUE, (Iconol.) C'ast un Satyre qui, par son ris moqueur, fait connaître le earactère mordant de cette poésie sous l'apparence du badinage. Trois petits genies, dont I'un tient une trompette, le second un luth, et le troisième une flute . ont encore servi à désigner trois sortes de poèmes, l'héroique, le lyrique, et le bucolique. Au lieu de ces instruments, on a aussi fait tenir à ces génics différentes eouronnes : le poéme ou la poésie héroique a été caractérisé par une courouue de laurier : la poésic galante, par une couronne de myrte; la poésie bacolique, par une couronne de pampre

Pœmenis, bergère, ehienne d'Ae-téon, qui sans doute avait gardé les troupcoux.

Pœna, deesse de la punition, fut adorée en Afrique et en Italie

Pane, monstre vengeur qu'Apollon suscita contre les Argiens, et qui arrochait les enfants du sein de leurs mères pour les dévorer. L'. Congraus. Peronia, surnom de Pallas, lors-

qu'elle a pour attribut le serpent, emblème de l'art de guérir. Vey. HIGHEA.

POEMODEKESCH. (Myth. Pers.) Troisième prince de la première Dynostie, qui fut juste et saint, qui abolit le mal, et à qui Ormuza donna le Hom, ou l'arbre de la santé, auquel préside Hom-Ised, célèbre destour ou prêtre, V. How-Isen. Poésia. (Iconol.) (Sciences.) On

la peint sous la figure d'une jeune nymphe couronnée de laurier, une lyre en main, l'air inspiré, le visage animé, les yeux au ciel; près d'elle est le medaillon d'Homère; à ses Bba

côtés sont les attributs des héros dont elle célèbre la gloire; des personnes qui paraissent ravies par ses chants divins, expriment l'admiration des hommes pour ce bel art. Des statues anciennes la représentent avec un sistre dans la main ou à ses pieds. Elle est désignée quelquefois par un Apollon qui d'une maintient sa lyre. et de l'autre des couronnes de laurier, comme pour les distribuer à ceux qu'il inspire. La Poésie, peinte par Raphaël au Vatican, est portée sur les nues, et paraît assise sur un siége de marbre blane, dont les bras sculptés représentent deux masques scéniques ou de théâtre; elle a des alles au dos, et une couronne de laurier sur la tête; sa gorge est couverte, son habillement modeste, et un grand manteau azuré descend jusqu'à ses pieds; d'une main elle tient une lyre, et de l'autre plusieurs poémes héroïques. Son attitude entière caractérise l'enthousiasme; les deux petits, génies qui l'accompagnent, portent cette inscription : Numine afflatur, c'est la divinité qui l'inspire. Dans les pierres gravées de Mariette, il se trouve une image allégorique de la Poésie. C'est un génie assis sur un griffon, dont la main droite est appuyée sur une lyre que soutient un trépied placé sur un dé. Le dé peut figurer la justesse des pensées, le trépied l'enthousiasme, et la lyre I harmonie, les trois qua-La poésie, chez les Etrusques, pa-

La poésie, chez les Etrusques, paraft avoir été cultivée anssi ancienmement que la musique, et être née chez ces peuples avec leur religion. It avaient établi des combats où l'on disputait le prix de la poésie.

auspitative first see poesee. Pedrars, (Iconol.) Les anciens les désignaient par diversuellemes. Des cypnes, placés an-dessus de la figure d'Homere, entre des guirlandes, expriment la douce de son cham poèpriment la douce de son cham por priment la douce de son cham por priment la douce de son cham poèpriment la douce de son tent poèpriment la douce de son de la statut d'Homère, de la statut d'Homère, de la statut d'Homère, de la statut d'Homère de la statut d'Homère, de la sta

gardés comme les symboles d'un poète. Le mauvais poète est indiqué par un grillon ou une cigale.

Poins. V. Palamène. Poignarn. V. Callirhoé, Mel-Pomène, Didon, Discords.

Point nu joun. (Iconol.) On le reconnaît à l'étoile qu'il a sur la tête, et au coq qui est à ses pieds; quelquefois on lui fait tenir nn flambeau. V. Aurone. Crévoscule.

POISSON FÉTICHE ( Myth. Afr.). a tiré ce nom du respect ou de l'espèce de culte que les Nègres de la Côte-d'Or lui rendent. C'est un poisson d'une rare beauté. Sa peau, qui est brune sur le dos, devient plus-claire et plus brillante près de l'estomac et du ventre : il a le museau droit, et terminé par une espèce de corne dure et pointue, de trois pouces de longueur; ses yeux sont grands et vifs; des deux côtés du corps, inimédiatement après les ouies, on découvre quatre ouvertures en longueur dont ou ignore l'usage. Le vovageur Barbot a donné la figure d'un de ces poissons qui avait sept pieds de long. Il ne lui fut pas possible d'en goûter, parcequerien ne put engager les Nègres à le vendre ; mais ils lui permirent de le tirer au crayon.

Porsona. Cesanimus furent 10-bet d'un culte superatiteux, non sculencet chea les Exprises, mois cultencet chea les Exprises, mois cultencet chea les Exprises, mois cierra villes de L'ydie. Les Syriens a'abstensient de nionger de poisson, porcequ'ils croyalent que Vénns s'était cochée sous les écultes d'un pois cou différentes formes d'animant. Ra plusieux-villes d'Expris, les uns placent sur leurs auteis des anguilles, d'autres des tortues, cerus - la des fraient leur leurs cents musted à la offrieient leur encen, marqués à la ordination de la company de la co

Les poissons qui forment la constellation ou le douzième signe du zodisque, sont eeux qui portèrent sur leur dos Vénus et l'Amour. Vénus, fnyant la persécution din géant Typhon ou Typhoé; accompagnée de son fils Cupidon, fut portée audelà de l'Euphrate par deux poissons, qui pour cela furent placés dans le ciel. Ovide, en contant cette fable, fait leur généslogie, et leur donne pour père un poisson qui avait procuré de l'eau à lais, un jour qui elle était extrémement altérée. D'autres prétendent que celirent les dauphins qui menèrent Amphitrite à Neptune, et que, par reconnaissance, celui-ci obtint de Jupiter une place pour eux dans le sodisque.

Iconol. Sur les médailles, les poissons désignent les villes maritimes. Les thonssont le symbole particulier de Byzance, parceque les habitants en faisaient une pêche considérable.

On voit souvent des poissons peints sur les vases étrusques. Dans les jeux nppellés Piscatorii, et qui se célébraient à Rome au mois de Juin, on offrait de petits poissons vivants à Vulcain.

POLELA (Myth. Slav.), celui qui vient après Lela, fils de Lada. C'était l'Hymen des Slavons, comme le désigne son nom; car, chez les peuples simples, l'hymen suit de près l'amour.

POLÉMOCRATE, fils de Machaon, qui avait un temple à Ena, ville du Péloponèse. Il guérissait aussi les maladies, et était honoré en cet endroit d'un culte particulier.

Porénos, Centaure tué par Hercule avec une flèche empoisonnée. Il lava sa blessure dans le fleuve Anigrus, qui depuis ce temps eut une odeur infecte.

POLIADB, surnom sous lequel Minerve avait à Tégée un temple desservi par un seul prêtre, qui n'y entrait qu'une fois l'an. On y conservait précieusement la chevelure de Méduse, dont Minerve, disait-on, avait fait présent à Céphée, fils d'A-léus, en l'assurant que par-là Tégée deviendrait une ville imprenable. La même déesse avait une autre temple sous le même nom à Erythrès, en Achaie. Sa statue était debois, d'une grandeur extraordinaire, assise sur une espèce de trône, tenant une quenouille des deux mains, et portant sur la tête une couronne surmontée de l'étoile polaire, Raç. Polis, ville. Ainsi, poliade signifie qui habite dans les villes, ou la patrone d'une ville.

Policites, un des fils de Lycaon. Policies , fête chez les Thébains en Honneur d'A pollon Polius, c'està-dire le Gris, parceque ce dieu, par un issage contraire à celui de tonte la Grèce, était représenté dans cette ville avec des cheveux gris.

Polifys. Jupiter avait un temple dans la citadelle d'Athènes sons le nom de Poliéus, c. - à - d. protecteur de la ville. Lorsqu'on lui sacrifiait, on mettait sur l'autel de l'orge mèlée avec du froment, et on ne laissait personne auprès; un bœuf, qui devait servir de victime, mangeait un peu de ce grain en s'approchant de l'autel; le prêtre destiné à l'immoler l'assommait d'un coup de hoche, puis s'enfuyait, ainsi que les assistants, comme s'ils n'avaient pas vu cette action. Pausanias, qui raconte cette cérémonie, n'en rend aucune raison. Les modernes conjecturent avec assez de vraisemblance que cet usage faisait allusion à la défense ancienne d'immoler les animaux qui servaient à l'agriculture, et dont le législateur avait voulu multiplier la race.

Polisso. V. Polisso.

1. Polite, le plus prudent des compagnons d'Ulysse, et pour cette

raison le plus cher à ce prince.

2. — Un des fils de Priam, qui, se confiant dans la fejereté de ses pieds, se tenait en seutinelle hors de la ville pour observer l'instant où les Grecs quitteraient leurs vaisseaux et s'avanceraient vers l'rote; mais il fut tué per Pyrrhus aux pieds du roi son

Polites, citoyen, surnom de

Bochus honoré en Arcadio. Potritista, (Lorond.) Elle s'annone par un extérieur modeste, par des unantiers prévenantes, par des unantiers prévenantes, par attention à ne rien dire que d'obligeant, par cette ceinture, enfin, qui embellissait et fisiait aimer tous ceux qui la poraient. Un peut ajouter à ce symbole, des guirtandes dont elle culace les caractères les plus opposés, symboliset par des animuss que la vraie politesse change en hommes.

PULITIQUE. (Iconol.) On lni a
donné des balances, et ce symbole
lui convient très bien quand ou veut
exprimer cette politique sage qui ne
fait rien sans consulter l'équité; mais

exprimer cette pointque sage qui ne fait rien sans consulter l'équité; mais pour celle qui n'a d'antre règle de sa condnite qu'un odieux mochiarélisme, Voltaire la présente sous ces traits:

Fille de l'Intérêt et de l'Ambition,

D'où noquirent la Fraude et la Séduction. Ce monstre ingénieux, en détours si

fertile,
Aceablé de soucis, paraît simple et
tranquille;

Ses yeux creux et perçants, ennemis du repos,

Jamais du doux sommeil n'ont senti les pavots.

Par ses déguisements à toute heure elle abuse Les regards éblouis de l'Europe con-

fuse;
Toujonrs l'autorité lui prête un
prompt secours;
Le Mensonge subtil règne en tousses

discours;

Et, pour mieux déguiser son artifice

extrême, Elle emprunte la voix de la vérité même.

POLIUCHOS, surnom de Minerve, protectrice de Sparte. Rac. Polis, ville; echeja, avoir, conserver.

Pouvs, blanc et beau, surnom d'Apollon. Anciennement les Thèbains lui scerifiaient un taureau; misi un jour, cetx qui étaient chargés d'amener la victume n'arrivant pas, et un clariot attelé de deux bœufs venant à passer, on prit un de ces bœufs pour l'immoler, et depuis il passa en coutume d'en sacraiter un qui ett été sous le joug.

POLTIS, accueillit Hercule à son retour de l'espédition contre Laomédon. Son frère Sarpédon, fils de Neptune, fut taé par le héros, en punition de sa perversité.

Potran. (Wyth. Slav.) C'est le Centaure des Slavons, auquel on attribunit une force et une vitesse extroordinaires. Dans les auciens coutes russes, on le dépeint, depuis la tête jusqu'à la ceinture, comme un homme, et depuis la ceinture jusqu'au bas, comme un cheval ou comme un chien,

POLLEAR (Myth. Ind.), le premier et le plus grand des fils du dieu Shiva. Cest îni qui préside aux nuriages. Les Indiens ne bâtiraient pas une maison sans avoir porté sur terrain un Pollear qu'ils arrosent d'huile, et sur lequel ils jettent des fleurs tous les jours. S'ils ne l'invoquaient point avant que d'entreprendre une chose, ils croiraient que ce dieu leur ferait perdre la memoire de ce qu'ils roulaient faire, et qu'ils travailleraient inutilement. On le représente avec la tête d'un éléphant, et monté sur un rat ; mais dans les pagotins, on le place sur un piédestal, les jambes presque croisées : on met toujours le rat devant la porte de sa chapelle.

de as chieyelle, ten plant, normed Cor ten tentale Chourte, it qui le dieux sazient secondé l'immortalité, ainsi que de grando pouvoirs paus insi que de grando pouvoirs paus insi que de grando pouvoirs paus il en abusuit, et faisul beaucoup de mal aux hommes. Polleur, pari par les segar et les peinients de les en fernes, et la jetz contre Gueljemonga-Chourin; la dent entre dans l'estonne du peint et le renveran-Celui - el se métamorphon tout de satte en rai gron comme une nonsuits sur son dos, en lai diant! « Le tout tempe your seren par le contre le contre Le tout tempe your seren le contre le contre l'acceptant l'acceptant le l'acceptant l'acc

montare. ».
Les Indiesa, pour adorer ce dieu, croisent les bras, ferment les points, et de cette manifer se donnent quiese copas sur les tempes; puis, ment les creilles, et font trois held-nations en pliant le genou; après quoi, les mans jointes, al lai udreasent leurs prières, et se frappent sur le front. Il font la plus grande védération pour ce dieu, dont ils placent l'Empe dans lous le tempes que l'autonité de l'autonité de l'autonité de l'autonité de quelque arbre, alin que tout le monde audit à protécé l'Emot le montaine du protécé prime de la protécé plimon de la protécé plimon de la protécé plimon.

quer byant que de rien entreprendre, et que les voyageurs puissent lui faire leurs adorations et leurs offrandes avant que de continuer leur route.

POLLEAR-CHAOTI (Myth. Ind.), fête qui se célèbre le quatrième jour après la nouvelle lune du mois Prétachi, Septembre. C'est le jour de la naissance de ce dieu. La fête se fait dans les temples et dans les maisons; on observe le petit jedne; et, our la célébrer, on schète un Polleur de terre cuite, qu'on porte chez soi pour y faire les cérémonies ordinaires. Le leudemain, cette idole est portée hors de la ville, et jetée dans un étang ou dans un puits; ceux qui veulent faire de la dépense, la mettent sur un char pompeux, et se font accompagner par les danscuses et les musiciens : d'autres la font porter sur la tête par un porte-faix. POLLENTIA, déesse de la puissance,

adorée par les Romains.

Pottucrus, festin que l'on faisait aux peuples à l'occasion des dimes, ou dixième partie des biens, que l'on

consacrait à Hercule. Pollux, fils de Jupiter, était im-mortel, au lieu que son frère Castor, né de l'yndate, était sujet à la mort. L'amitie fraternelle répara le tort de la naissance. Pollux demanda que son frère participat aux honneurs de la divinité, et obtint que tour-à-tour chacun habiterait l'Olympe et l'Elysée : ainsi les deux frères ne se tronvaient jamais ensemble dans la compagnie des dieux. Pollox fat un des Argonantes, et se distingua par sa force athlétique. Il était supérieur au pugilat, comme Castor dans l'art de dompter les chevaux, et vainquit au combat du ceste Amyeus, roi de Bébrycie, et fils de Neptune, le plus redouté des athlètes de son temps. Quoique la religion des peuples réunit les deux frères dans un même culte, on trouve nn temple élevé à Pollux seul, près de la ville de Téraphné en Laconie, outre une fontaine au même endroit, qui lui était spécialement consacrée, et qu'on appelait Pollydocée.

Théocrite, et V alerius Flaceus

dans on poine lain des Apponautes, font une description deraptique du conalet de Pollux contre Anysus roi de Bibryce. — Pollux entre Anysus roi de Bibryce. — Pollux entre des que d'oud. — On voi à Rome une roi de Carlo. — On voi à Rome une roi ; elle sert d'orausunt au grand excalet du Capitole. — Brin un grope antique colèbre, actuellemen en Evaptre, mais dont les emprenates els ceptes que de la contre de la capitole. — Brin un grope antique colèbre, actuellemen en Evaptre, mais dont les emprenates els ceptes sont répondue dans tes els ceptes entre l'oblice et aux fire checken.

POLTRONNERIE. (I conol.) W inckelmann la désigne par un guerrier qui étabe son visage dans un houclier. Ceux des anciens avaient une ouverture au travers de laquelle on pouvait voir son adversaire.

Pours, un de ceux qui les premiers apportèrent aux Mégalopolitains les mystères des grandes décases, et leur apprirent comment ou les célébrait à Eleusis.

Polyalus, fils d'Hercule et d'Eurybie.

1. Polybe, fils de Mercure et de Chthomophile, régna à Sicyone, et maria sa fille Lysianasse à Tolaits, roi des Argiens. Il ent pour successeur Adraste, qui, chassé d'Argos, a'était réfugié à sa cour.

2.—Capitaine troyen, un des fils d'Anténor. 3. — Un des poursuivants de Pé-

nclope, tué par Eumène. 4. — Habitant de Thèles d'Egypte, qui fit de riches présents à Ménélas.

5.—Roi de Corinthe, éleva comme son fils le jenne (Edipe. Sa mort fut le dénouement de tous les malheurs de ce jeune prince, qui reconnut alors qu'il n'était pas son fils.

6. Fils de Mercure et d'Eubée, que des auteurs disent père du dieu marin Glancus. 1. Poursés, déesse qu'on croit la

mèsne que Cérès. C'est aussi un nom de Proserpine. Rac. Poly. beaucoup; boein ou boshein, nourrir. 2. — Sœur d'Hyscinthe.

Bbq

Pouveoure, prêtre de Cérès, fut rencontré par Enée dans les enfers, au lieu où habitaient les fameux guerriers.

Potysorès, un des géants qui vouincent escalader le ciel. Neptune, le voyant fuir au travers des flots, qui ne lui venaient qu'à la ceinture, Pécrasa sous la motité de l'isle de Cos, qui couvrit le corps du géant, d'où fut formée l'isle Nysiros. 1. Potycaox, fils de Lélex, fut

révéré comme na dieu par les Messéniens.

2. — Fils de Buthès, épousa

Evechmé, fille d'Hyllas.

1. POLICISTE, femme d'Icarius, et mère de Pénélope.

 La plus jeune des filles de Nestor, d'une rare beauté. Ce fut elle qui prépara le bain pour Télémaque.

Po'n cérsata, cantique dont Pidare fair Palla Firventrier, jandare fair Palla Firventrier ai que de la flâte qu'elle fabriqua pour de Méduse. On donne à ce nom, qui signifie à plusieurs têtes (pofyz, beaucoup, kephale, tête), différentes explications, dont la plus plusieurs préfudes qui en précédaient les différentes strophes. Plus tarque, qui en attribue Firue que cet air était à Olyrape, a pluste que cet air était non pas à celui de Palla;

Pourcomos, qui se trouve souvent dans les fe tins, dans les parties de débauche, épit liète de Bucchus. Rac. Comos, festin. Anthol.

chus. Rice. Comod. Jestin. Authol. Patrictura, c'idoseque on magistrat des Rodiens, c'ant Philigion rande. Rodiens, c'ant Philigion rande. Après Itolo journe de marique vue dame locrienne, il mourat et la Jaisse enceinte d'une efant qui, à sa enceinte d'une efant qui, à sa enceinte d'une efant qui, à sa phrodite. Les prâtres, consultés une ce prodige, en conjecturbent que les Rodiens et les Locriens surraient est production de la Locriens auraient de l'action de la finite de l'action de la fruite tous deux. Aux approches des la fruite tous deux. Aux approches

de l'exécution, le spectre de Poly» crite apparaît, et se place auprès de son enfant. Le peuple s'effraie et veut prendre la fuite; le fantoine le rappelle et lui fait d'une voix grêle un long discours pour le dissuader de brûler son fils et sa femnie, sous peine des plus grandes calamités. Voyant ses remontrances inutiles, il saisit son enfant. le met en pièces et le dévore. Le peuple l'accable de huées et d'une grêle de pierres; immobile, il continue de manger son fils, dont il ne laisse que la tête, et disparalt. Après cette effroyable aventure, on se décidanenvoyer consulter l'oracle de Delphes; mais la tête de l'enfant prend la parole, et prédit, en vers, tous les désastres qui leur arrivèrent effectivement.

Polycron, héros qui, avec Ithacus et Méritus, avait fondé Ithaque, et y avait fait une belle fontaine.

Polyctorine, un des prétendants à la main de Pénélope. 1. Polinamas, Troyen qu'on

1. POLIDAMS, 1 Proyer qu'on soupcoma, en même temps qu'An-ténor, d'avoir livré Troie aux Grees. Homère le peint comme moins brave mais comme plns sage qu'Hector, et lui attribue exclusivement la comaissance de l'avenir et du passé.

a. — Fameux athléte de la Thessalie, était l'homme de la plus houte stature qu'on ait vu dans les temps héroïques. Sur le mont Olympe, il tna, sans armes, un lion furieux, péril anquel il s'était exposé pour imiter Hercule vainqueur du lion de Némée. Une antre fois, se trouvant au milieu d'un troupeau, il prit un fort taureau par un des pieds de derrière, et le tint si bien, que, quelque effort que fit cet animol dans sa fougue, il ne put se débarrasser des mains de Polydamas, qu'en lui laissant la corne du pied par lequel il le tenait. On dit aussi qu'en prenant d'une scule main le train de derrière d'un char qui courait avec la plus grande vitesse, il l'arrétait tout court. Avant été invité de venir à la cour du-roi de Perse, il défia au combat trois de ses satellites qu'on nommait les im-

mortols, et à qui la garde de la personne dura é dirac confiér; il a beliui seul contre cus trois, et les étendit mert à ses picis. A la fin. il perit in mert à ses picis. A la fin. il perit propriet de la confiére del confiére de la confiére de la confiére del confiére de la confiére del confiére de la confiére de la confiére de la confiére del confiére de la con

Pozinassea, femme de Thonis, roi d'Egpeje, fiu preienst Hélese d'une pouvre qui assuspissoit la douber, calmait la celère, et faisait odibier tons les masses. Hélène taut rie la finue et homir le deud la milleu da festin. On a cru que le poète a désirge par 1-les festions agréalles dont Héline amussil ses couviers, à peur, près comme modame Scarron, depuis madame de Maintenons, supplesti, sur la talle Maintenon, supplesti, sur la talle or tolle present poète, au definer du rôis por more, au effeiten du rôis por me de plan. et Naparitation.

POLIDECTE, TOI de l'I-le de Sériphe, accueilli thes lui Danaé et son lis qui fuyaient la persévution d'Acrisius; appès avoir fait élevre le jeune Persée avec beancoup de soin, il devint amoureux de Danaé et lacontraignit del éposser. Persée, avector de ser voyages, as reindi avector de ser voyages, as reindi avector de ser voyages, as reindi persée de l'acrisique de l'acrisique de pérsée de Médius. Le rointion la tête de Médius. Le rointion de la marcha de l'acrisique de POLYDECTO, un des fils d'Egyp-

fus.

Polynegmenos, celui qui recoit indistinctement tous les mortels dans son empire; surnom de Pluton. Polynémon fut renversé par Per-

sée, dans le combat qui se donna à l'occasion de son mariage avec Andromède.

1. Polypona, fille de Méléagre,

et petite-fille d'Œnéus, avait éponsé Protésilas, qui, le premier, s'clança des vaissaux grees sur le rivage de Troie. Elle mourut de regret d'avoir perdu son mari. Cette princesse est appelée par quelques uns, Laodamie.

2. - Fille de Pélée et d'Antigone, épousa Borus, dont elle eut Ménes-

thius.

3. — Une Nymphe, fille de l'Océan et de Thétys, portait ce nom.

4. — Fille de Périérès, épouse de Pélée. 5. — Fille de Danaüs, que le fleuve

5. — Fille de Danaus, que le Heuve Sperchius rendit mère de Dryops. 6. Une Amazone.

1. POLYDORE, fils de Cadmus et d'Harmonie, succèda à son père au royaume de Thèlies. V. LABBACUS, NYCTÉUS.

2. - Fils de Priam et d'Hécube. Selon Virgile, Priam, craignant les armes des Grecs , avait envoyé le jeune Polydore, avec une partie descs tresors, chez Polymnestor, roi de Thrace , à qui il avait donné sa fille llione en mariage. Celui-ci fit périr le jeune prince; et ce fut par un prodige qu'Enée apprit cette horrible perfidie. Déharqué sur la côte de Thrace, il veut arracher des plantes inconnues; le song coule, et une voix lamentable, celle de l'ombre de Polydore, l'instruit de ce ui s'est passe. Le récit d'Hygin diffère en quelque chose. Polydore est envoyé au bercean; la prévoyante Hione l'élève comme son fils, et fait passer Diphi'e pour son frère. Les Grecs ayant proposé au roi Electre, fille d'Agamemnon, s'il veut répudier son épouse, et faire périr Polydore, l'avare monarque accepte; mais c'est à son propre fils qu'il ôte la vie. Cependant l'oracle d'Apollon apprend à Polydore que son père est mort et sa patrie brulce. A son retour en Thrace, llione lui explique cette énigme, et il se venge en arrachant les yeux à Polympestor, Homère a suivi une tradition différente. Il fait Polydore fils, nou d'Hécube, nuis de Loothoe. Prium, pioutet-il, avait défendu d'aller au combat

à Polydore, le plus jeune et le plus chéri de ses enfants. Mais la vanité defoire montre de sa vitesse à la course le perdit, Achille, qui rétait pas moins léger, l'atteignit dans les premiers rangs, et le perça de sa pique. 5. — Fils d'Hippomédon, un des

 Fils d'Hippomédon, un des héros épigones qui prirent Thèbes, dix ans après Etéocle et Polynice.
 Hésiode fait mention d'un

4. — Hésiode fait mention d'un petit-fils de Cadmus, de ce nom, fils d'Aristéus et d'Autonoé. Il assista aux Jeux fanèbres eélébrés à Buprosium.

5. — Roi de Sparte, fils d'Alcanhee, fut their respecté du peuple à cause de ses vertus. Il fut tué par Polémarque, et recut après sa mort les honneurs héroiques. Les Spariatets placèrent sa statue suprès du combean d'Oreste, et son image servait de secau public aux mugistrats de Sparte.

Polyénon, père de Hamopaon, qui périt sous les coups de Teucer. Polyémonipès, Hamopaon, fils

de Polyémon.
Polyémon.
Polyémon.
A Trásha II amit dans

honoré à Trézène. Il avait, dans cette ville, une statue sous ce nom, devant laquelle on prétendait qu'Hercule avait consacré sa massue de bois d'olivier. Pouvoone, fils de Protée. Son

frère Télégone et lui furent tués par Hercule qu'ils avaient osé provoquer à la course. Pouvernno, une des Hyades.

L. Poxtron, devin qui apprit à Minos a que no fin Glarusu s'ettuit noyé dans un tonneau de miel. Lee rei le fit enferme avec le corpt, Le rei le fit enferme avec le corpt, Le devin, sechunt que ce prodige excéssit son pouvroir, pirita un serpent qui se présents, dans le dessein de prir de sa prigire unais n'aysat un tentre de la comparticit de la vie, ne permit point un un décini de retourne à Argos, a modériu de retourne à Argos, a ser-

POL
patrie, qu'il ne lui eût appris l'art
de la divination: mais, avant de partir, il exigea de son élère qu'il lui
crachât dans la bouche; ce qui détruisit tout l'effet de ses leçons.

2. - Fils d'Eurydamas , fot tué par Diomède au siège de Troie.

POLYLAUS, fils d'Hercule et d'une des Thestiades.

POLYMEDE, fille d'Autolyeus, et m're de Jason, ne survéent que de quelques jours à son époux Eson-Polyménon, un des enfants naturels de Prism.

1. Potraktz, fille de Phylas, princesse d'une grande heauté, eus de Mercure un fils nommé Edorus; ee qui ne l'empêcha pas d'épouser Echéeles, fils d'Actor, qui n'en avait

2. — Fille d'Fole , séduite par Ulysse.

i. Polymélus, fils d'Argéas, capitaine troyen, tomba sous les coups de Patrocle
2. — Fils de Pélée, que quelques

nns disent père de Patrocle.
Polynéna, une des filles de

Polymetus, un des fils de Priam-Polymeste, un des principaux de l'isle de Théra, épouss Phronyme, fille d'Etéarque, dont il ent Battus, Polymestor, roi de Thrace à l'époque du siège de Troie, Priam lai

confia son fils Polydore, avec de grandes richesses, qui tentèrent sa cupidité. Lorsque la fortune eut trahi les efforts des Troyens, il fit périr le jeune prince, dont la mère, Hécule, lui arracha les yenx.

Part MERE, PORT MERE, PORT MERE STEVENIE (COMO), MIN ME del alribétorique. (El ym. Poly », beaucoup ; et elon Bésiode, manathai, se ressoure ymnos , hymno cu chauson, et selon Bésiode, manathai, se ressoure et en la bibatoire qui en dépend. Elle et enuronnée de lleurs , quelquefois de perles et de pierreirie , avec des guirlandes autour d'elle , babillée de blanc ; la main droite en aesion de blanc ; la main droite en aesion la gauche. Souvent, son lieu d'un seeptre, on lui donne un rouleau , seeptre, on lui donne un rouleau , sur lequel est écrit, Suadere, parceque le but de la rhétorique est de persuader. D'antres rouleux qui sont à ses pieds portent les noms de Cicéron et de Démosthène. Voy. ELOUERGE, RRÉTOROUE.

POLYNOME, Néréide. Hygin. POLYNICE, fils de Jocaste et d'Œ-

dipe, sortit de Thèbes du vivant de son père , et s'étant réfugié à Argos, il y épousa la fille d'Adraste. Après la mort d'(Edipe, dont Etéocle lui donna avis , il revint à Thèbes : mais n'ayant pu s'accorder avec son frère, il en sortit une seconde fois ; et quoique puissamment aidé par son besu-père, il fit une tenta-tive dont le succès fut malheureux. Les deux frères s'entre-tuerent dans un combat singulier; mais tandis qu'on décerna la sépulture à Etéocle, commenyant combattuponr son pays, on ordonna que le corps de Polynice fat livré pour servir de proie aux oiseaux , comme ayant nttiré une armée étrangère dans sa patrie. Pausanias donne à Polynice plusieurs fils , qu'il nomme Adraste , Timéas et Thersandre. Au rapport du même nuteur, on voyait gravé sur le coffre de Cypselus, le combat de Polynice contre son frère Étéocle. Derrière Polynice, était la figure de la mort, comme prête à dévorer sa proie. Pozynicus, célèbre charpentier.

Odyss. l. 5. Porysoé, une des Néréides.

1. Polypémon, le même que Pro-

2.—Pèred'Aphidas, roi d'Alyhas.
Pozypésoninès, Aphidas, fils de
Polypénion.

Polyphaous, surnom d'Hercule, pris de son extrême voracité. Voy. Abéphaous et Buphagus.

1. POLIPHÈNE, fils de Neptune de Thoos, est le plus grand, le plus fort et le plus célèbre des Cyclopes. Homere, Virgile, Ovide, l'Ont rendu très fameux dans leurs avurages. Cétait un Cyclope d'une grandeur démesurée, qui n'avait qu'un ceil au milieu du front, et qui me se nourrissait que de chair lumaine. Ulysee ayant été jeté, par humaine. Ulysee ayant été jeté, par

la tempête, sur les côtes de la Sicile où habitaient les Cyclopes, Polyphème l'enferma, avec tous ses compagnons et des troupeaux de moutons, dans son antre, pour les dévorer; mais Ulysse le fit tant boire . en l'amusant par le récit du siège de Troie , qu'il l'enivra. Ensuite , aidé de ses compagnons, il lui ereva l'œil avec un pieu. Le Cyclope se sentant blesse, poussa des hurlements effroyables; tous ses voisins accoururent pour savoir ce qui lui était arrivé; et lorsqu'ils lui demandèrent le nom de celui qui l'avait blessé, il réposdit que cetait Personne (car Ulysse lui avait dit qu'il s'appelait ainsi); alors ils s'en retournerent, croyant qu'il nvait perdu l'esprit. Cependant Ulysse ordonna à ses compagnons de s'attacher sous les moutons pour n'ètre point arrêtés par le géaut, lors-qu'il faudrait mener paître son troupeau. Ce qu'il prédit arriva, car Po-lyphème nyant ôté une pierre que cent hommes n'auraient pu ébranler, et qui bouchait l'entrée de sa caverne, se plaça de façon que les moutons ne pouvaient passer qu'un à un entre ses jambes : et lorsqu'il entendit Ulysse et ses compagnons dehors, il les pontsuivit, et leur jeta à tout ha-sard un rocher d'une grosseur énornie ; mais ils l'évitèrent aisément et s'embarquèrent, après n'avoir perdu que quotre d'entr'eux, que le géant avait mangés.

Cette fable a son fondement dans Phistoire; car Polyphème vivait du temps d'Ulyase, et était roi de Sicius d'Ulyase, et était roi de Sicius d'Elles de la companya de l'apprennent. Ulyase abords dans cette isle; et é'etant fait simer de la fille du Cyclope, il l'enleva. Mais elle lui fat arrachée, et fut rendue à son père par les habitants de l'isle.

son père par les habitants de l'isle.

Homère ajoute que Neptune, offensé de ce qu'Ulysse avait aveuglé
son fils Polyphème, fit périr son vaissean dans l'isle des Phéaciens, où it
aborda cependant à la nage, avec
l'écharpe que Leucothoé lai avait
donnée.

Polyphème, malgré sa férocité naturelle, devint ausoureux de la nymphe Galatée, quiétaitelle-même éprise du berger Acis. Polyphème, juloux de cette préférence, observa les deux amants, et, les ayant surpris ensemble, écrass d'un rocher le jeune Acis, qui fut transformé en fleuve.

Iconol. Dans le recueil des Peintures anciennes d'Herculanum, on voit, planche X, Polyphème représenté avec trois yeux. Servius nous apprend que plusieurs ne lui donnaient qu'un ceil, quelques nus deux. d'autres trois.

Munibal Carrachte, dans la galerie du palais Farnèse, a peint Polyphème tantòt jouant de la fliate et regardant Galate, tantòt poursaivant Acis auquel il lance un énorme rocher. Ce grand peintre l'a représenté aussi poursairant les vaisseaux d'Ulysea è travers les flots. — Le Poussin a cerné un de ses payages de la figure de ce génir con le voit de la figure de ce génir con le voit la flute pastorale, et ses regards tournés vers la mes.

 Prince qu'Homère dit être égal aux dieux. Il fallait que ce fût quelque prince des Lapithes.

 Thessalien, fils d'Elatus, mis par Hygin au nombre des Argonautes. Il est différent d'Enphème, avec qui il a été confondu par Apollonius de Rhodes.

POLYPHIDÉE, fameux devin, fils de Mantius. Apollon le rendit le plus éclairé des devins, après la mort d'Amphiaraüs: c'etait à Hypérésie, ville du pays d'Argos, qu'on venait le consulte.

 РОLУРНОNTE, tyran de Messénie, fut tué par Téléphon, fils de Chresphonte et de Mérope, qui avait échappé à sa fureur, lorsqu'en usurpant le trône il massacra tous les princes de la famille royale.

2. — Héraut de Laïus , firt tné par (Edipe , lorsqu'il combattit son père

sans le connaître.

3.— Filled'Hipponus et de Thrassa, nue des compagnes de Diane. Vénus, qu'elle avait méprisée, la rendit éprise d'un ours, dont elle eut deux fils très méchants, Agrius et Oréius (sauvage et montagnard). Jupiter envoya Mercure pour les punir de leur méchanceté; mais Mars, dont ils descendaient, changea la mère et les fils en oiseaux.

POLYMETE, de la race des Lapithes, fils de Pirithoïs et d'Hippodamie, partit pour le siége de Troie à la tête de quarante vaisseaux, et fit durant ce siége plusieurs actions mémorables. Il fit mordre la poussière à plusieurs capitaines troyens. Aux funérailles de Patrocle, Polypete remporta le prix du disque.

Polystephanos, qui recoit, ou porte beaucoup de guirlandes, épithète de Bacchus. On sait que les buveurs étaient dans l'usage de se couronner de lleurs. Anthol. Polytechus, gendre de Pandarée,

POLYTECHNE, gendre de l'andarée. Voy. Pandarée. POLYTHÉISME, pluralité des dieux Rac. Polys, beaucoup; théos,

POLYTHERSE, père de Ctésippe, un des poursuivants de Pénélope. 1. POLYXÈNE, fille de Priam : Achille, l'ayant vue pendant une trève, en devint amoureux, et la fit demander en mariage à Hector. Le prince troyen la lui promit, s'il von-luit trahir le parti des Grecs; mais une condition aussi honteuse ne put qu'exciter l'indignation d'Achille, sans cependant diminuer son amour. Lorsque Priam alla redemander le corps de son fils, il mena avec lui la princesse, pour être plus favorablement recu. En effet, on dit que le prince gree renouvela sa demande. et consentit même à aller secrètement éponser Polyxène en présence de sa famille, dans un temple d'Apollon, qui était entre la ville et le camp des Grees. Paris et Déiphobes'y rendirent avec Priam, et, dans le temps que Déiphobe tenait Achille embrassé, Paris lui porta un coup mortel. Polyxène au désespoir de la mort d'un prince qu'elle simait, et d'en être la cause innocente, se retira au camp des Grecs, où elle fut reçue avec honneur par A gamemnon; mais s'étant dérobée de nuit , elle se rendit sur le tombeau de son époux, et s'y perça le sein. Une autre tradition

POM plus connue porte que Polyxène fut immolée par les Grecs sur le tombeau d'Achille. C'est celle qu'ont suivie Euripide dans sa tragédie d'Hécube, et Ovide dans ses Métamor-

phoses. Polygnote avait orné le Lesché d'un tableau représentant les Grecs prêts à s'embarquer après la prise de Troie, où Polyxène était peinte. — Une nrne sépulorale étrusque offre

cette infortunée princesse dans l'instant où Néoptolème va l'immoler aux mânes de son père. Près de Polyxène, on remarque une femme affée détournant la vue, que l'on croit être le Destin ou Némésis.

2.- Une des filles de Danaüs. 1. Politxénus, fils de Jason et de Médée.

2 .- Fils d'Agasthène et petit-fils dn roi Augée, du sang des Héraclides, fut un des capitaines grecs qui allèrent au siège de Troie; il commandait dix vaisseaux montés par des Epéens. Il était distingué par sa valenr.

1. Polyxo, femme de Tlépolème. Hélène s'étant réfugiée à Rhodes auprès d'elle, Polyxo, ponr venger la mort de son mari tué an siège de Troie, lui envoya dans le bain deux femmes qui la pendirent à un arbre. VCY. DENDRITIS, HELENEION.

2. - Prètresse d'Apollon dans l'isle de Lemnos, excita toutes les femmes de l'isle à tuer leurs maris , parceque ceux-ci, sous des prétextes de malproprete, étaient allés chercher d'autres femmes dans la Thrace.

3.- Une des Atlantides.

4. — La femme de Danaüs. 5. — Celle de Nyctée.

6. - Une des Hyades. 7. - Vieille confidente d'Hypsi-

pyle. Elle lui conseilla de bien accueillir les Argonautes. Post, figure d'homme, faite de

bottes de paille , ou d'herbe sèche. Elle n'a qu'un pied de hauteur; on lui attache entre les cuisses une baguette de deux toises de longueur, on la suspend an plafond par cette baguette, que l'on courbe en arc, après quoi, on jette la figure au fen. Cette cérémonie fait partie de celles observées par les Kamtschadales, à leur grande sète de la purification des fautes.

POMMES. V. DISCORDE OU THÉTIS. ATALANTE, HESPÉRIDE, PÀRIS; de pin, V. BACCHUS, CYBELE, ESCU-LAPE, etc.

POMOERIUM, certain espace, tant en dedans qu'en dehors des murailles de la ville, où il n'était pas permis de bătir, et où les augures consultaient les auspices.

POMONALIS FLAMEN, prêtre de Pomone. Il lui offrait des sacrifices ponr la conservation des fruits de la

Ponone (Iconol.) était une nymphe remarquable par sa beanté, autant que par son adresse à cultiver les jardins et les arbres fruitiers. Tous les dieux champêtres se disputaient sa conquête; mais Vertumne, surtont, chercha tous les moyens de lui plaire, et y réussit, après avoir emprunté différentes métamorphoses. Un jour qu'ilétait déguisé en vieille, il trouval'occasion de lier conversation avec elle. D'abord, il la flatta heaucoup sur ses charmes, surses talents, et son goût pour la vie champêtre ; et il lui raconta tant d'aventures funestes arrivées à celles qui comme elle se refusaient à la tendresse, qu'enfin il la rendit sensible et devint son époux. Elle eut à Rome un temple et des autels. On la représentait comme la déesse des fruits et des jardins . assise sur un grand panier plein de fleurs et de fruits, tenant de la main gauche quelques pommes, et de la droite nn rameau. On la trouve aussi debout, vêtue d'une robe qui lui descend jusqu'aux pieds, et qu'elle replie par devant pour soutenir des ommes et des branches de pommier. Rac. Pomun, fruit. Les poètes la dépeignent couronnée de feuilles de vigne et de grappes de raisins, et tenant dans ses mains une corne d'abondance ou une corheille remplie de fruits. Pomone était particulièrement révérée.chez les Etrusques; ils la représentaient avec une couronne de myrte, mais sans baudelettes :

elle était quelquefois confondue avec la déesse Nortia.

POMPA. Ce mot se disait en particulier des jeux du cirque, qui se représentaient avec muguificence.

POMPÉRNS. VOY. APOPOMPÉRN, AVESTUNGUS.

Posséson, bâtiment splendide d'Athènes, qui servait de dépôt à tous les natues les sacrés en mage pour les différentes lêtes. Il était situé à l'entrée de l'ancienne Cité, du côté du port de Phalère, et était embelli de quantité de statues de héros. Bac. Pompé, pompe socré.

Ponteun Daimonos Eonté, fete grecquementionnée par Hésychius. On y portait une image nommée Stemmation. Ponteus, pêcheur de l'isle d'I-

earie, fut métamorphosé en une espèce de poisson qui ressemble su thon, et que les matelots avaient en grande vénération. Poseon, père de Numa Pompi-

lius, au rapport de Tite-live.
Ponco (Myth. Afr.), idole des
Noirs du Congo. C'est un panier
rempli de chiffons et de bagatelles

consacrées. Pongot (Myth. Ind.), fète qui arrive le premier du dixième mois Tal. Janvier : c'est la plus grande sète des Indiens; elle est destinée à ' célébrer le retour du soleil dans le nord, et dure deux jours. Le premier jour on la nomme Boi-Pandigué ou Peroun - Pongol, ce qui signifie Grand-Pongol. La cérémonie consiste à faire bouillir du riz avec du lait, pour tirer des augures de la façon dont ce lait bout. Dès qu'on sperçoit les premières ébul-litions, les femmes et enfants crient Pongal, qui veut dire, il bout. C'est dans l'intérieur des maisons qu'on fait eette cérémonie; le lieu choisi pour cela doit être purifié avec de la bouze de vache : on y dresse un fourneau, sur lequel on fait cuire le riz, qu'on presente d'abord aux dieux : après quoi, toutes les personnes de la maison doivent en manger un pen. Le second jour, elle prend le nom de Maddon - Pongol

ou Pongol des vaches : on peins la corne de ces animoux, on les couvre de fleurs, on les fait courir dans les rues, et l'on fait ensuite chez soi le Pongol pour eux. Le soir on porte la figure du dieu processionuellement dans les campagnes. L'idole est placée sur un cheval de bois, dont les pieds de devant sont levés comme s'il galopait; ceux de derrière sont posés sur une table de bois, portée par quatre hommes. Ils observent dans la marche d'aller en travers comme un cheval qui se cabre et qui rue. L'idole tient une lance à la main, et elle est censce aller à la chasse : on tue un animal reservé pour cette fête; il doit être quadrupède, choisi indifféremment depuis le tigre jusqu'au rat. On examine sur - tout le côté qu'il prend quand on le lache, pour en tirer des augures. Ce même jour les brahmes jètent des sorts, pour conmître les événements de l'année suivante. Les animaux et les grains sur lesquels ils tombent deviendrout, disent - ils, très rares; si c'est sur les bœnfs et le nely, riz en paille, les bœufs pêriront, et le nely sera très eher; a'ils tombent sur les chevaux et éléphants, c'est signe de guerre.

Les brahmes font accorée an penple que Sangradi, l'un des deverletts, vient toutes les années sur la bien et le mal four, et qu'il l'annonce par le gain qu'il mange et sort leur fait comaître. Le même par le grain qu'il mange et sort leur fait comaître. Le même famille, pré fant ré-proquement des présents, et se vasitent en cérémonie pour se souheiter un bon pongol, pour se souheiter un bon pongol de l'an le présent par le premier pour de l'an il proposition de l'an et l'années de l'anné

fait et dispos, qui disputa le prix à la cour d'Alcinoüs.
Pontia, marine. Vénus avait sous ce nom un temple dans le territoire de Corinthe. La statue de la décese était remarqualle par sa grandeur et au heauté.

PONTIFE, nom que l'on donnait

àceux qui avaient la principale direction des affaires de la religion chez les flomains, qui connaissaient de tous les différends qu'elle occasionnait, qui en réglaient le culte et les cérémonies. Ils formaient à Rome un collége, qui, dans la pre-mière institution fuite par Numa Pompilius, ne fut composé que de quatre pontifes pris da corps des patriciens : ensuite on en adopta quelques autres choisis entre les plébéiens. L. Sylla, le dietateur, en augmenta le nombre jusqu'à quinze, dont les huit premiers prenaient le titre de grands pontifes, et les sept autres celuide petits pontifes, quoique tous ensemble ne fissent qu'un même corps, dont le chef était anpelé le souverain pontife. Mais le pombre des pontifes ne resta point fixe: il y en eut par la suite, tantôt plus, tantot moins.

Cette dignisé éstis is considérable, qu'on ne hi donna d'alord, comme on vient de le dire, qu'aux comme on vient de le dire, qu'aux comme ou vient de le dire, qu'aux comme de coussil, et qu'il e cussent et coussil, et qu'il e cussent en l'honneux du triomphe, ils en étaient cependant exclus. Décins Mus fait le premier de cet ordre avoir vivement réprésenté au peuple l'injustice qu'on lui faisair en le privant de cet, honneux. Depuis ce temps il a y ent plus de distinction en le premier de la comme de la c

Pluiarque tire. L'etymologie du soin qu'ils avsient de réparer le pont de lois qui conduissit au-delà du Tybre, et il combut le sentiment de Deurys d'Halicamasse, qui prétendai qu'ils bâtirent un pont, « parceque, di-ti,
» du temps de Numa Pomplius,
» qui instituu les pontifes, il my,
» avait point de, ponts à Rome, »
D'autres ledérivendeposse fucere,
ponovir secrifes.

Les pontifes étaient regardés comme des personnes sacrées; ils avaient le pas sur tous les magistrats; ils présidaient à tous les jeux du cirque, de l'amphithéàtre, et du théàtre, donnés en l'honneur des divinités. Ils pouvaient se subroger un de lenra collègues, lorsque de fortes raisons les empéchaient de remplir leurs fonctions.

Les pontifies en parlant au peuple assemblé, chez les Romains, l'interpellaient en disant : Mes enfans. Leur habillement consistait en une

Leur habillement consistait en une de ces roles blanches hordées de pourpre qu'on appelait prétextes, et que portaient les magistrats eurules.

PONTIFE ( le grand ), ainsi appelé par excellence, parcequ'il était à la tête de tout le collége des pontifes, avait l'intendance universelle de toutes les cérémonies, tant publiques que particulières. Cette dignité était de la creation de Numa, et se donneit toujours à quelqu'un qui était da collège des pontifes, et qui était élu dans les comices par les tribus. On le choisissait dans les premiers temps parmi les patriciens; mais le peuple, étant venu à bout de se revêtir de toutes les dignités qui appartenaient aux nobles, ne negligea as celle-ci; et l'an 500, Tibérius Coruncanus, plébéien, fut élu grand pontife. Après la mort de Lepide, qui avait été triumvir, Auguste prit le grand pontificat, et, sprès lui, tous les empereurs, jusqu'à Gratien, furent honorés de la même dignité. On affecto de la donner aux princes régnants, parceque le pontificat semblait attirer plus de respect à celui qui en était revêtu, qu'il n'en était dà à un simple partientier. Le grand pontife, ayant la surintendance de toutes les choses de la religion, en prescrivait les cérémonies et en expliquait les mystères, Il avoit la div rection des vestales ; c'était lui qui les recevait, et les punissait lorsqu'elles avaient prévariqués il avait inspection sur tous les ordres des prêtres, et sur les ministres, des sacrifices; il dictait toujours la formule dans les actes publics; il avait le droit de présider aux adoptions, de conserver les annales, de régler l'annér, et de prendre connaissance de certaines causes qui regardaient le mariage; lui scul pouvait accorder

les dispenses, et il ne rendait compte de sa conduite ni on sénat ni an peuple. D'ailleurs, il avait le privi-lége de conserver sa dignité pendant tonte sa vie, et de n'avoir point d'égal dans sa charge; ce qui se prouve par l'exemple d'Auguste, qui attendit la mort de Lépide pour prendre le souverain pontilieat. Mais, quoi que toutes ces prérogatives lui donnass nt une autorité supérieure, il v avait cependant plusieurs choses qu'il ne ponvait faire sans le consentement du collège des pontifes, et on pouvait appeler à ce dernier de ses décisions, ainsi que du jugement du collége au peuple. Il ne lui était pas permis de sortir hors de l'Italie; et Crassus fut le premier grand pontife qui contrevint à cette loi. A son exemple, ses successeurs dans le pontificat s'arrogèrent le même privilége ; et la loi Vatinia, qui vint ensuite, permit au grand pontife de tirer au sort les provinces à gouverner. Il ne pouvait habiter que dans une mai-on publique. Il lui était défendu de convoler à de secondes nôces, de regarder ou de toucher nn cadavre : et c'est pour cela que l'on plantait un evprès devant la maison d'un mort, de peur que le pontife n'entrât dans une maison qui pût le souiller.

 La ronsécration du souverain pontife se faisait avec des cérémonies extr ordinaires.

Pontonous, un des hérants d'Alcinous roi des Phéaeiens, dont la

fonction était de verser du vin aux convives. ONTOPORIA, une des Néréides.

Pontos, fils de Neptnne, qui donna son nom à la mer Noire, dite Pont-Euxin, età noe grande contrée de l'Asie mineure.

Popusa, găteaux saeres, qu'on offrait à Esculape.

Popes, sorte de ministres chez les Romains: ils conduissient la vietime à l'autel, mais de manière que la corde avec laquelle ils la conduisaient fit fort lache, afin que la viotime ne parût pas conduite an sa-crifice malgré elle, ce qui aurait été d'un fort mauvais augure. Quand elle était devant l'antel, on la délinit pour la même raison, et e'était un signe funeste quand elle s'enfavait. Les popes apprétaient alors les conteaux, l'eau et les autres choses nécessuires pour le sacrifice. Après avoir recu l'ordre du sacrificateur , I'nn d'eux, appele Cultuire, frappoit cultisien la victime avec une hache ou une massue, et l'égorgenit anssi-tôt. Ouand elle avait perdu tout son sang, qu'on recevait dans des eratères et qu'on répandait sur l'autel , les popes la mettaient sur uoe table sacrée nommée anclabris, et là ils la dépouillaient et la disséquaient, à moins qu'on ne la brûlat tout entière, auquel cas ils la mettaient sur le bacher anssi - tôt qu'elle était égorgée. Dans les sacrifices ordinaires, on ne brulnit qu'une très petite partie de la victime ; et du reste on fajsait deux portions , l'une pour les dieux, l'antre pour ceux qui faisaient les frais du sacrifice. Ceux-ci s'en régalaient avec leurs amis, et la portion des dieux était abandonnée aux popes, qui l'emportaient dans leurs maisous appelées Popinæ, de leur nom, où allaient en acheter tous ceux qui en voulaient. Comme les popes vendaient aussi du vin , les popines étaient les cabarets des Ronnins, et e'est encore de ce mot qu'on se sert pour exprimer les

nôtres en latin; Les popes portaient une espèce de couronne sur la tête; mais ils étaient à demi-nus, ayant les épaules, les bras et le hant du corps découverts jusqu'an nombril; le reste du corps était convert jusqu'à mijambes d'un tablier de toile ou de peaux de victimes : 'c'est ainsi du moins qu'ils sont dépeints dans la colonne trajane. Il y a cependant d'autres figures anciennes qui les représentent avec une aube pendante depuis les aisselles, et retroussée pour loger leur contelas. Le tablier qui les convrait jusqu'à mi-jambes s'appelait limus, parcequ'il y avait an has une bande de pourpre qui était consue en serpentant : c'est ce que nous apprenons de Servius.

Porocuno.

Porocuno (Myth. Amér.), enfer des Virginiens, selon quelques auteurs, dont le supplice con-iste à être suspendu entre le ciel et la terre.

POPULATION. (Iconol.) Plusieurs artistes ont emprunté de la mythologie, l'histoire de Deucolion et de Pyrrha, pour désigner la Population. Une belle statue de Tassart nous représente Pyrrha qui, échappée d'un déluge universel, a, suivant l'oracle , jeté par-dessus sa tête les os de sa grand'mère , c'est-à-dire , des pierres, qui sont prises ici pour les os de la Terre, pour qu'elles se changent en créatures humaines. Pyrrha intéresse le spectateur par le sentiment de tendresse qu'elle exprime # la vue du premier enfant qui lui est né. Cet enfant se fait le plus grand qu'il peut, pour pouvoir em-brasser sa mère, qui a plusieurs au-tres enfants autour d'elle; deux s'efforcent de tirer à eux un de leurs frères, qui est encore engagé dans les pierres.

POPULIFOR, Elle romaine, célebrée au mois de Juin, en memoire, selon les uns, de l'esquision desrois, selon les uns, de l'esquision desrois, et sol moi dures, en l'honneur de la décese l'ugia, qui avait favorisé la décese l'ugia, qui avait favorisé la décese l'ugia, qui avait favorisé la démain que le pupple e en fut retiré. Denya d'Haitcarmas se prétend que l'objet de cette fête, était la finite que l'objet de cette fête, était la finite pero après que Romoline eut été masser; de l'un sessor; de l'un sessor; de l'un service de l'un sessor; de l'un sessor; de l'un sessor; de l'un service de l'un service de l'un service de l'un sessor de l'un service de l'un serv

1. Popu Lonia, surnom de Jinon, qui, sous le nom de Lucine, présidait aux accouchements, et contribuait à peupler le monde. Ou plutôt,

2. — Déesse champètre, dont les Romains imploraient le sécours contre les dégâts et les ravages, soit de l'ennemi, soit des éléments, soit des saisons. C'était vraisemblablement Junon, déesse de l'air, adorée sous ce nom, comme Jupiter l'était sous celmi de Fulgur.

Porca, truie, animal qu'on immolait à Cérès, soit parcequ'il semble Tome II. avoir appris aux hommes l'art do labourer, et c'est pour cela qu'il était sacré aux yeux des Egyptiens ; soit à raison du demmage qu'il cause anx moissons , en fouillant la terre, On l'immobait nassi le jour des nôces , à cause de sa fécondité; et ceux qui contractaient ne alliance, la ratifiaient par le sacrifice d'un pore. PORCA SUCCEDARRA , truie que sa-

POR

crifiaient à Cérès, par forme d'expiation, avant la moisson, cenx qui n'avaient pas rendu exactement les derniers devoirs à quelqu'un de laur famille, ou qui n'avaient pas purifid le logis où il y avait eu un mort.

Poreodereshano, législateur des Sabéeus, antérieur à Zoroastre, et fondateur du Sabéisme. Voy. Sa-RÉISME.

DEISME.
PORÉVITA, divinité des anciena
Germains, qui présidait à la guerre,
Ils la représentaient avone six têtes,
dont une était placée sur la poitrine.
Un grand nombre d'épées, de lauces, et de toutes sortes d'armes, environnait le piedestal qui soutenait sa statue.

so saluto.

1. TORPHYLION, un des génns qui Interes de la gerre aux dieux. Jupiter, de la gerre aux dieux. Jupiter, de la gerre aux dieux. Jupiter, de la gerre aux des la gerre de tendres seruinents pour Junon, croyan que l'amour déarmerait sa fureur. Mais le gént concett en un moment une passion si fis-rieuxe, qu'il allait faire violence à la déesse, si Jupiter avec la foudéesse, si Jupiter avec la foude et Hercule avec ses lleches, ne lui eussent die la vessent die la vessent de la ves

 Un des surnoms d'Hercule, qu'on traduit par Génie incube, qui découvre les trésors, allusion au soleil, dont les rayons couvreut et enrichissent la terre.

enrichissent la terre.

Ponnetæ, entrailles de la victime, que les prêtres jetaient dans le feu après les avoir considérées pour en threr de bons ou de mauvais pré-

ages.
Portamach, ancienne contrée de
Bretagne, dont le roi éprouva le sort
de Mydas. Il faisait monrir tous
les barbiers, de peur qu'ils ne rucoutassent au public qu'il avoit des

POR oreilles de cheval. L'intime ami du roi venait de le raser; il avait juré de ne pas dire ce qu'il savait ; mais no pouvant résister à la démangeaison d'en parler, par le conseil d'un sage, il confia ce secret aux sables du rivage. Trois roseaux naissent dans le lieu; les bardes en firent des anches de haut-bois qui répétaient : « Portz-» mach, le roi Portzmach a desoreil-» les de cheval. » Cette fable existe dans toutes les têtes, et se retrouve dons les plus anciennes chansons.

Porrima, sœur on compagne de Carmenta, mère d'Evandre. Elle présidait aux événements passés.

Poesymna, fille du fleuve Astérion. est comptée, avec ses sœurs Acrara et Eubée, parmi les nourrices de Janon.

PORTES D'ENFER. Ce sont , dans Virgile, les deux portes du Sommeil , l'une de corne , l'autre d'ivoire. Par celle de corne passent les songes véritables, et par celle d'ivoire les vaines illusions et les souges trompeurs. Enée sortit par celle d'ivoire : ce qui semble prouver les conectures de Warburton, savoir, que lerécit de son voyage aux Enfers n'est que le récit d'une initiation. PORTHÉE. V. PARTHAON.

PORTHWEUS, le nocher par excellence, Charon, nautonnier des Enfers.

Portitor, mot latin qui désigne Charon, et qui répond au mot gree Porthmeus.

PORTUMNALES, fêtes romaines en l'honneur de Portumnus. Elles se célébraient à Rome, le 17 dn mois d'Août.

PORTUMNUS, PORTUNUS (Iconol.), divinité romaine qui présidait aux ports. C'était Mélicerte ou Palémon. D'autres le confondent avec Neptune. Il avait deux temples à Rome. On le voit représenté, sur les médailles anciennes, sous la figure d'un vieillard respectable, qui s'appuie sur un dauphin, et tient une c'ef dans ses mains. Il était l'objet d'un culte particulier chez les Etrusques. Ce dieu était représenté nu ct jenne, les cheveux frisés à la manière des divinités égyptiennes Il portait des col-

liers et des bracelets. Portes, dieu de l'abondance, était fils de Métis, déesse de la Prudence. Voici le conte que fait Platon sur ce dieu : A la naissauce de Vénus , les dieux célébrèrent une fête à laquelle se trouva, comme les autres Porus, dieu de l'abondance, Quand ils furent hors de table, la Pauvreté ou Pénie, crut que sa fortune était faite, si elle pouvait avoir un enfant de Porus; elle alla donc adroitement se coucher à ses côtés, et, quelque temps après, elle donna naissance à l'Amour. De là vient que l'Amour s'est attaché à la suite et au service de Vénus, avant été conçu le jour de sa fête. Comme il a pour perc l'Abondance, et la Pauvreté pour mère, il tient également de l'une et de l'autre.

1. Poseidon , Brise-vaisseaux . nom grec de Neptone. 2. - Mois attique, consacré à

Neptune Posémonter, fetes grecques en

l'honneur de Neptune. Dans l'isle de Ténédos, une des Cyclades, il y avait bors de la ville un bois et un temple remarquables par de vastes salles à manger, qui servaient à la fonle de ceux qui venaient célébrer cette feic.

Posidonie, capitale des états de Cranaŭs, qui lni donna le nom d' Athene, en l'honneur de sa fille. L'aréopage ratifia ee changement , ce qui donna lieu à la fable de Nep tune vaincu par le jugement des dieux, et cédant à Minerve l'honneur de donner un nom à la ville de Cécrops.

Postraintant, les lendemains des ralendes, des ides et des nones de chaque mois, étaient mis au nombre des jours noirs et funestes, par une suite du préjugé où étaient les Romains, leaquels attachaient quelque influence funeste an mot post, qui exprimait chez eux ce que nous nommons le lendemain.

POSTULATIONS, sacrifices que l'on faisait pour appaiser les dieux irrités . comme si ces divinités offensées les

enssent demandés, ou plutôt parce-qu'ils étaient accompagnés de demandes ou prières propres à les fléchir.

Postulio, nom douné à Platon sur les bords du lac Curtius, pareeque la terre s'étant entr'ouverte en ce lien, les araspices prétendirent que le roi des ombres demandait des sacrifices. De cette demande, exprimée en latin par le mot postulatio, se forma Postulio. Varron.

POSTYERTA, POSTYERSA, POSTYOR-TA, une des divinités qui présidaient nux accouchements difficiles. C'était une des Carmentes. V. ANTEVORTA. On la confond quelquefois avec une divinité du même nom qui présidait aux événements futurs.

Poswishe ou Pochwiste ( Myth. Slav.), l'Eole des Slavons, qu'ils reconnaissaient pour le dicu des vents orageux, et que les habitants de Kiew regardaient comme le dicu de l'air, du beau et du mauvais temps.

Pota, Potica, Potina, déesse ni présidait au boire des enfants. Enuca, Enusa.

Potamines, nymphes des fleuves et des rivières. Roc. Potamos . fleuve.

Potanon, un des fils d'Egyptus. POTESTAS, la Puissance, Hygin la fait fille de Pallas et du Styx, Les Grees l'appelaient Kratos, et les Latins Robur.

Pornos, le Désir, divinité adorée des Samothraces. POTITIENS, prêtres d'Hercule. V.

PINARIENS. POTNIANES, Glaucus, fils de Sisy-

phe, roi de Potnie. 1. POTRIANES, cavales qui mirent en pièces Glaucus.

2. - Deesses que l'on croyait propres à inspirer la fureur, dont on voyait les statues, du temps de Pausanias, dans les raines de POTNIE, ville de Béotie. A certain temps de l'année, les gens du pays leur faisaient des sacrifices, et laisstient aller en quelques endroits du bois des cochons de lait, qui, si on les en croit , l'année suivante, à pareil temps, étaient trouvés paissant dans la forêt de Dodone. On croit aussi que c'était un surnom des Baochantes.

Potris, ville de Béotie, près de laquelle était un paits dont on prétendait que l'eau rendait les cavales furieuses. Sur le chemin de cette ville à Thèlies, on montrait à droite une petite enceinte fermée par une espèce de colonnade, où la terre s'était ouverte pour engloutir Amphiaraus : la preuvequ'ou en donnait. c'est que depuis ce temps aucun oiseau n'était venu se reposer sur ces colonnes, ni aucun animal, domestique ou sauvage, n'était venu brouter l'herbe qui y croissait.

Potra mpos, idoles que les anciens Prussiens adoraient sous des chênes et auxquelles ils offraient des captifs en sacrifice.

Pounss ( Myth. Ind. ) , branche desectaires dans l'Inde, qui rejettent l'autorité des Vedans, et toute la mythologie des brahmanes. Ces schismutiques désignent l'objet de leur culte par Paurouss naul, mots sanskrits, qui signifient maître de la pierre philosophale.

Pounneux. Jupiter avait sous ce nom un temple à Mégare, dans l'Attique, apparemment parceque le temple était sans couverture, et par conséquent la statue poudreuse.

Poulets sacrés. On nominait ainsi chez les Romains des poulets que les prêtres élevaient, et qui servaient à tirer les augures. On n'entreprenait rien de considérable dans le sénat, nidans les armées, qu'on n'eût auparavant pris les auspices des poulets sacrés. La manière la plus ordinaire de prendre ces auspices consistait à examiner de quelle facon ces poulets usaient du grain qu'on leur présentait. S'ils le mangeaient avec avidité, entrépignant et en l'écartant cà et là, l'augure était favorable : s'ils refusaient de manger et de boire, l'auspice était mauvais, et on renonçait à l'entreprise pour laquelle on consultait. Lorsqu'on avait besoin de rendre cette sorte de divination favorable, on laissait les poulets un certain temps dans une cage sans Cca

manger'; après cela les prêtres ouvraient la cage, et leur jetaient leur mangeaille. On faisuit venir les pou-

lets de l'isle d'Eubée.

Poul-Serri, pontsurl-milieu du chemin. ( Myth. Mah.) C'est le nom que donnent les musulmans au pont que les àmes, passent après leur mort, et uu - dessous duquel est un feu éternel. C'est là qu'au jour du jugementdernier se fera la séparation des bons et des méchants, et que ceux qui auront souffert quelque injure dout on ne leur aura pas fait raison s'attacheront alors au bord des vètements et se jetteront aux jambes de celui dont ils auront droit de se plaindre. Les Persans, sur-tout, sont

très infatués de cette idée. Pourrotès, qui boit beaucoup, épithète de Bacchus. Rae. Polys quent ; poton , boisson. Anthol. POURANG, citrouitle (Myth.

Jap.), nom du premier homme, selon les Japonais , lequel sortit d'une citrouille échauffée par l'haleine d'un bœuf, après qu'il eut cassé l'enf dont sortit le monde. Voyez COSMOGONIE: JAPONAISE.

POURANONS (Myth. Ind.), commentaires des brahmes sur les Védâms. Ce sont de vrais poêmes. Ils sont au nombre de dix-huit, et comprennent toute l'histoire des dieux du pays, à-peu-près comme celle des divinités grecques est contenue dans les Métamorphoses d'Ovide. Dix sont consucrés à chanter les louanges deShiva, sa suprématic sur les autres dieux , la création du monde par sa volonté, ses miracles et ses guerres, Ils ont trois ceuts mille struphes ou versets. Sonnerat les nomme Sayvon , Paoudigon, Maharcandon , Hingon, Candon, Varagon, Vamanon , Matchion , Courmon , et Péramandon. Quatre sont en l'honneur de Wishnou; mais ils donnent des lonanges à ce dieu conservateur, sons robaisser Shiva qu'ils lui comparent. Le même voyagenr les nomme Caroudon , Naradion , Vaichenavon, et le Bagavadon. Le quinvième et le seizième, qui sont le Padoumon et le Péramon, sont en POU

l'honnent de Brahma. On ne peut en donner une plus juste idée, qu'en les comparant à une paraphrase de la doxologie des hymnes catholiques. Les deux derniers, le Peramac hivaton et l'Aghineon, célèbrent le Soleil et le Feu sons le nom d'Aghini, l'un comme dieu qui vivilie, et l'autre comme dieu qui détruit. Quoique les Pouranous ne soient pas d'une aussi grande autorité que les Védams, ils font règle de foi; et quand on les cite sur quelque difficulté relative à des points de religion, tout doute est levé, et la question est résolue. Les Indiens en attribuent la composition à Viasser seul ; mais il n'est guere possible que la vie d'un sent honme ait suffi à les composer , puisqu'il la faut pour les transcrire. Tous ont été écrits en samscroutam, ou grandon, langue tombée en désuétude, et qui n'est plus entendue que par un petit nombre d'Indiens, lesquels même n'en ont qu'une convaissance très imparfaite. Quatre seulemeut ont été traduits en langue tamoule . le Sayron , le Canton , le Courmon et le Bagavadon, Lepeuple a la permission de les lire.

Pourous (Myth. Ind.), nom du emier homme suivant les Banians. V. Cosmogonie des Banians, Par-COUTÉE.

Poussa, (Myth. Chin.) dieu de la porcelaine. Des ouvriers, dit-or., ne pouvant exécuter un dessin donné par un empereur, l'un d'eux, dans un moment de désespoir, s'élanca dans le fourneau tout ardent. Il fut à l'instant consumé, et la porcelaine prit la forme que souhaitait le prince. Ce nullseureux acquit, à ce prix, l'honneur de présider en qualité de dieu aux ouvrages de porcelaine.

POUTCHARIS (Myth. Ind.), sorte de prêtres indiensqui se dévouent au culte de Manar-Suami et de Darma-Raja. Tont homine, excepté le paria, peut embrasser cet état : ils font les cérénionies dans les temples de ces deux divinités.

Les brahmes regardent ce culte comme idolàtre, et jamais un sectateur de Wishnou ne sera le poutchari de Manar-Suami, parecque les wishnouvistes prétendent que ce dieu n'est qu'une transfiguration de Soupromonier, fils de Shiva. Le poutchari de Darnia-Raja peut être de l'une et l'antre secte ; mais ni l'un ni l'autre ne sont jonnais pandarons, ni tadins. Celui de Mauar-Suomi va dans les rues, chaptant les louanges de Shiva et de Soupramanier, tandis que l'antre chante celles de Darma-Roja. Le premier s'accompagne du chelimbon : le second ne se sert que d'uneclochette; maissafemme, pour l'ordinaire, l'accompagne avec des castagnettes, et, pour triminer chaque verset, elle dit oui, comme pour applandir à ec que son mori vient de chanter. Quelquefois il porte avec lui des tableaux où sont représentées la vie etles guerres du dieu qu'il adore; il lit ou chante en public quelques versets de sa vie, en montrant levexploits du roi déifié. D'autres fois il rononce ses sentraces ou récite ses fables, afin d'attirer l'aunione des

passants. Le pontchari de Manar-Suomi se sert à-peu-près du même stratageme; il s'assied dans les rues, dans les places publiques, et sur les chemins les plus fréquentés, en chantant les louinges du soint ou du dien qu'il révère : plusieurs acolythes accompagnent so voix, les uns avec un petit tambour, qu'ils appellent ondoukai, sur lequel ils frappent avec lrs doigts, d'autres erient de temps en temps avee lui pour appuyer ce qu'il dit : il porte une boite pleine de cendres de bouze de vache, qu'il distribueà ceux qui lui font l'aomône.

Les poutebaris se marient, et peuvent quitter eet état quand il leur plat : leur nom vient de poutche, qui veut dire cérémonie journalière qu'on fait aux dienx.

Pourcné (Myth. Ind.), cérémonies que les Indiens sont obligés de faire tous les jours en l'honneur des dieux. Elles consistent à baigner le dieu avec de l'eau et du lait, à l'oindre de beurre et d'hniles odoriférantes, à le convrir de riches draperies, et à le surcharger de pierre-

rics, que l'on change chaque jour ainsi que les autres ornements, quand la pagode est opulente. On lui présente aussi des lampes, où l'on constune du beurre au liru d'huile. On . lui jette separément, l'une après l'autre, dans un nombre fixé par les livres sacrés, des fleurs d'une espèce particulière qui lui sont consacrées: pendant tout le temps de la céremo-nie, les danseuses forment des pas au son des instruments devant sa statue. Une portie des brobines, avec des émonchoirs de erin blanc ou de plumes de paon, en écortent les in-sectes, et le reste est occupé à lui presenter les offrandes; car les In-diens ne viennent pinais au temple les maius vides. Ils apportent à vo-loute du riz, du emphre, du beurre, des lleurs et des fruits: lor: qu'ils n'ont rien de tout cela, les brainnes leur doment des fleurs, dont ils ont toujours des earbeilles prêtes; et après en avoir exigé le paiement, ils les offrent au dieu au uom des adorateurs.

Il u'apportient qu'oux bralunes de faire le pontché dans les maisons particulières, parcrqu'il faut que la divinité y soit présente, et qu'ils ont senls le droit de la faire descendre sur la terre. Dans certaines fetes de l'année, tous les Indieus sont obligés à cette cérémonie : elle consiste à faire des offrandes et un sacrifice au dien. Le brahme dispose à cet effet un lien, que l'on purific avec de la bouze de vache dont on enduit le posé, et de l'urine du même animal. dont on asperge la chambre. On met au milieu une eruche d'eau couverte, autour de laquelle on allume des lampions pleins de beurre. Lorsque tout est preparé, le brabme, assis à terre, la têtr nue, récite des prières, et de temps en temps jette sur la eruche dia fleurs et du riz. Lorsque les évocations sont finies, le dieu doit se trouver dans la cruehe; alors on lui fait des offrandes, mais intéressées, car on lui présente ce qu'on désire quel'année rende au centuple, comme ers fruits, du riz et du bétel, mais point d'argent. Le brahme feit ensuste le sacrifice, qui consiste à bre-

C c 7

ler devant la cruche plusieurs morceaux de bois, que lui scul a le droit de jeter au feu l'un après l'autre, et aux instants où l'exige la prière qu'il récite. La cérémonie faite, le brahme congédie le dien par une autre prière.

POLVOIR DE ROME. (ICON.) L'empire de Rome sur le monde connu est représenté, sur la grande agate qu'on voyait au trésor de Saint-Denys, par Enée qui, comme fondateur de l'Emire ronnin, offre un globe terrestre

Anguste déifié-

Pouzzoz. Il y avait près de cette ville une fontaine très révérée, qui ne croissoit ni ne diminuait jamais dans les temps de sécheresse ni dans les temps de pluies. On éleva sur ses bords, a l'honneur desnymphes qu'on croyait y présider, un beau temple de pierres blanches.

PRA-ARIASERIA, personnage fameux par sa sainteté, qui vivait dans le royaume de Siam du temps du célebre Sommona Codom. Les Siamois en ont fait un monstre, on plutôt une espèce de colosse. Ils prétendent que sa taille égalait la hauteur de quarante brasses; que ses yeux avaient deux brasses et demie de circonférence, et trois brasses et demie de diamètre; ce qui paraît incompréhensible, et même absurde, la circonférence devant toujours surpasser le diamètre.

PRECENTIO, l'intenation, C'était la fonction du grand pontife dans la pompe du cirque, et en général de celui qui présidait à une solemnité , quel qu'il fut. Rac. Præ, devant, et canere, chanter.

PRECENTORIENNE, selon Solin , était une fhite, qui servait dans les temples, devant les coussins sur lesquels repossient les statues des dieux. PRESUL, chef des Saliens, à præ-

siliando, parcequ'il dansait à la tête de ces prêtres de Mars.

Prenator, surnom donné à Jupiter, parcequ'on lui consaerait une partie des déponilles.

PREFICE, femmes qu'on louait dans les funérailles pour plenrer et pour chanter les louanges du mort.

PREIRE, terme de religion. Quand

il s'agissait d'un vœu, d'un serment. d'une consécration, d'une dédicace, le prêtre dictait la formule, laquelle était répétée mot pour mot par celui qui faisait le voeu ou le serment : c'est ce qu'on appelait provire verbis, dieter les termes solemnels.

1. PRENESTE (Dieu de). On appelait ainsi Pluton Sérapis, honoré surtout à Præneste, dans un temple superbe appelé Sérapée, et qui était

hàti dans le goût egyptien. 2. — petit-fils d'Ulvsse, fondateur de Præneste, ville d'Italie.

PRENESTINA DEA, la Fortnne, ainsi surnommée d'un temple qu'elle avait à Præneste, dans lequel ou voyait les statues de Jupiter et Junon à la mannelle, et sur le sein de la Fortune. Elle était honorée d'un culte particulier par les dames d'Italie.

Prepes Devs, le dieu au vol rapide, Cupidon. - Jovis, l'aigle de Jupiter. - Medusæus , Pégase. Præpes seul est pris quelquefois pour la Victoire, et exprime alors sa rapidité.

PREPETES, oiseaux dont les Romains ne consultaient que le vol.  ${m V}$  . OSCINES, ALITES.

PRESELTOR, nom du prêtre qui dansait à la tête des Saliens.

Presicia, la partie des entrailles des victimes que l'on coupait pour l'offrir aux dieux. PRASTANA, nom que donnaient les

anciens Romains à Luperea, nourrice de Ronulus, à loquelle ils rendaient les honneurs divins. PRESTITES, gardiens des portes,

surnom des dieux Lores, quod st. nt præ foribus. PRAGALADEN (Myth. Ind.), devot à Wishnon, que le démon Ironnya tourmenta long-temps; mais Wish-

nou le délivra dans sa quatrième in-carnation, ou métamorphose en nonstre composé de l'homme et du lion. PRAH PRUMS (Myth. Ind.), dieu

des Cambovens. PRAHM (Myth. Siam.), espèce d'oratoire ou de salle commune pratiquie dans chaque couvent de Talapoins. Elle est percée de petites lucarnes dont elle tire le jour.

Prante, nom que donne Clitara

que, anteur ancien, à certain relipienx répanda permi les ancient aciens, et dont la acete était rivale acelle des brachmans. Ces Praires n'étient que de méchants sophistes qui necherchaient, en dispututour tre leurs adversaires, qu'à les embarsaser par leurs chicanes et leurs autilités, et qui , au défant de honse raisons, employaient la plisimaterie pour touraer en ridicule l'institut des brachmans.

PRA-MOGLA, fameux disciple de Sommona-Codom, dont les Siamois placent la statue derrière celle de son maître, et à sa droite. Ils racontent que Pra-Mogla, fléchi par les supplications des malheureux qui étaient tourmentés dans les enfers, renversa la terre, et ramassa dans le creux de sa main tout le feu de l'enfer, dans la résolution de l'éteindre. Mais il n'était pas aisé d'exécuter ce charitable dessein : le feu que Pra-Mogla pouvait porter dans le creux de sa main était si violent et si actif, disent les Siamois, eru'il tarissait les fleuves les plus profonds; tout ce qui en approchait était consumé dans l'instant même. Pra-Mogla, fort embarrussé, ent recours à Sommona-Codom, et le pria d'éteindre ce feu qui servait à tourmenter tant de nulheureuses victimes. Ce miraele n'était point au-dessus des forces de Sommona - Codom, qui surpassait braucoup son disciple en sainteté. Mais, dans cette occasion, il consulta la prudence plutôt que sa charité naturelle. Il craignit que les hommes, n'étant plus retenus par le frein de la crainte, ne se livrassent avec fureur anx derniers exchs; et , ponr le bien même de l'humanité, il refusa d'accorder à son disciple la grace qu'il demandait.

Practass (Myth.Niam.), anachoritet don tles Simois raccontent deschoes merveilleuses. Ces solitaires mènent une vie très sointe et très matère, dans des lleux éloignés du commerce des hommes. Les livres siamois leur attribuent une parfaite connaissance des secrets les plus carbés de la nature, l'art de faire de

l'or et les autres métaux précieux. Tous ces secrets sont graves en gros caractères sur la muraille qui envi-ronne le monde ( v. Cosu. Siau. ); et c'est là qu'ils vont pniser leurs lumières, par la facilité qu'ils ont à s'y transporter. Il n'y a point de miracle qui soit au-dessus de lenrs forces. Ils prennent toutes sortes de formes, s'élèvent en l'air, et se transportent légèrement d'un lieu à un autre. Mais, quoiqu'ils puissent se rendre immortels parcequ'ils connaissent les moyens de prolonger lenr vie , ils la sacrifiaient à Dieu de mille ans en mille ans, par une offrande volontaire qu'ils lui font d'euxmêmes sur un bûcher, à la réserve d'un seul qui reste pour ressusciter les autres. Il est également dangereux . et difficile de rencontrer ces merveilleux hermites. Cependant les livres des talapoins enseignent le chemin et les moyens qu'il faut prendre pour arriver aux lieux qu'ils habitent. Tachard. PRATIQUE. (Iconol.) C. Ripal'a

tendre. PRAYARTI (Myth. Ind.), classe des vertus religieuses qui contient deux articles nommés Ischetam et Bourtam, Ischetam renferme les actions faites dans les cérémonies religieuses: mais hâtir des temples et des chauderies, creuser des étangs, planter desallées, etc., toutes ces bonnes reuvres se nomment Bourtom; ceux qui les pratiquent mourront dans le temps que le soleil s'avance vers le sud, et la nuit d'un jour où la lune est dans son deuxième quartier; après leur mort, ils se trouveront dans le payade la lune, où ils seront heureux

. . 4

se lon leurs mérites, Voy, Nivangt, 1. PRAXIDICE (Icon.), divinité des anciens, qui marquait aux hommes le instemilieu qu'ils doivent garder dans lettrs discours et dans leurs actions. C'est la déesse de la modération, de la tempérance et de la discrétion. Hésychius, qui la définit la divinité qui met la dernière main aux actions et aux paroles, dit que ses statues consistaient en une seule tête, pour manquer que c'est à la tête seule de régir l'homme. Par la même raison on ne lui offrait que les têtes des victimes. Le même auteur ajoute que Ménélas, an retour de Troye, cousacra un temple à cette déesse et ases deux filles, la Concorde et la Vertu, sous le nom seul de Praxidice. On lui donne pour père Soter onle dieu conservateur, et pour filles Homonoé (la Concorde), et Arêté ( la Vertu ). On remarque que cette diesse avait tous ses temples découverts, pour marquer son origine qu'elle tirait du ciel, comme de l'unique source de la sagesse. Rac. Praxis , action ; dike, justice. Les uns ont confondu cette déité avec Alalcomène, d'antres avec Minerve elle-même. Quelques uns ont aussi prétendu qu'elle était la même que Laverne, déesse des voleurs; analogie qu'il n'est pas aisé de saisir. Il est possible que les Grecs ne l'aient regardée que comme une déesse des enfers, chargée de présider à la veu-

gennee.

2. — Nymphe, mère de Cragus.

1. Praximezs. Les Aliartieus, au raport de Pausanius, connaissaient plusieurs decsses de ce nom, qui avaient un temple dans leur pays.

Hsjuraient par ces divinités, et le sérment fait en leur nométait invioloble. 2. — Nourrices de Minerve. Cétaient les filles d'Ogygès, savoir : Alalcomène, Aulis et Telsinie.

Praxiero ines, nom que les Athéuiens donnaient à certains prêtres qui, le jour des Plynteries, céléleraient des mystères qu'ils tenaient fort secrets.

Praxis. Véuus avait un temple à Mégare sous oe nom. Roc. Pratte in, agir. 1. Prantene, fille de Phrasime et de Diogénée, femme d'Ercethièe dont elle ent trois fils, Cécrops, Pandare et Mélion, et quatre filles, Procris, Créuse, Chthonie et Orithyje. 2. — Fille d'Ercethée, mi fut

2. — Fille d'Erecthée, qui fut sacrifiée pour satisfaire à l'ordre d'un oracle.

3. - Fille de Thestius, qui cut plusieurs enfants d'Hercule.

Pasw. (Myth. Ind.) Ce mot, qui, dans la langue d'Ava, veu dire seigneur, est une épithète qu'on donne toujours à un edifice sacré. C'est aussi an titre souverainet saccerdoil, et souvent l'inférieur s'en sert en parlant à son supérieur. V. Paravoy age à Ava. etc. Paransaries. (Myth. Mah.)

opinion qui établit qu'il y a eu des homines avant Adam est commune parmi les Orientaux. Giafar-Sadik un des douze imans, étant interrogé s'il n'y avait point en d'autre Adam avant le notre, répondit an'il y en avait eu trois avant lui, et qu'il y en aurait encore dix-sept après lui. Et lorsqu'on lui eut demandé si Dieu créeraitencore d'autres hommes après la fin du monde, il répondit: « Voulezvous que le royaume de Dieu demeure vide, et sa paissance oisive? Dieu est créateur dans toute son éternité, ». C'est le sentiment presque général parmi les musulmens, que les pyramides d'Egypte ont été élevées avant Adam, par Gian-ben-Gian, monarque universel du monde dans les siècles qui ont précédé la création de ce premier houme. Ils assurent qu'il y a eu quarante Solimans ou monarques universels de la terre, qui ont régnésuccessivement pendant le cours d'un grand nombre de siècles avant la création d'Adam. Tous ces monarques prétendus commandaient cha-

cun à des créatures de leur espèce, qui étaient différentes de la postérité

'Adam , quoiqu'elles fussent raison-

nables comme les hommes. Les unes

avaient plusieurs têtes, les autres

plusieurs bras , et quelques unes

étaieut composées de plusieurs corps.

Leurs têtes étaient encore plus ex-

traordinaires; les unes ressemblaient

PRÉCIDANÉES, victimes qu'on immolait la veille des grandes solem-

nités. V. Porca.

PRÉCIES, OU PRÉCLAMITEURS, Officiers qui précédaient le flamen diale quand il allait dans les rues de Rome, pour avertir les onvriers de cesser leur travail, parceque le culte divin unrait été souillé, dit Festus, si ce pontife eut vu quelqu'un travaillant.

PRÉCOCITÉ. (Iconol.) Winchelmann lui donne pour symbole une amande nouvelle, converte encore de son écale verte, parceque sa matarité précède celle des autres fruies

Prénestination. (Iconol.) Elle est indiquée sons l'aspect d'une femme ui n'a d'autre vêtement qu'un voile 'argent. Ellea les yeux levés vers le ciel, la main droite sur la poitrine : de l'autre elle tient une hermine animal qui, dit-on, ne pent souffrir aucune souillure. Cochin ajonte à ces traits symboliques un livre céleste posé sur un nuage, et un ange qui la tire doucement par son voile, pour montrer qu'elle n'est point forcée , mais déterminée par attrait vers le bien.

PRÉÉMINENCE. (Iconol.) Une femme dont le vêtement est simple et noble, porte sur le sommet de la tête un roitelet : de la main droite. elle parait se défendre des efforts d'un aigle, qui tente de s'élancer pour disputer à son faible rival la place qu'il prétend lui apporteuir.

PRÉFÉRICULE, vase en usage dans les sacrifices des anciens, qui avait un bec et un anse, comme nos aiguieres, et qui contenait du vin ou toute autre liqueur.

Présucé. (Iconol.) Cochia le peint sons l'emblème d'un homme environné de nuages, regardant les objets an travers d'un verre coloré, qui en change la véritable apparence.

Prent, une des déesses qui présidaient au mariage. On l'invoquait le soir des noces.

PRE Patuicas, premiers fruits de la terre, qu'on offrait aux dieux. C'est uu usage qui a été reçu chez tous les peuples.

Paésages. Cette faiblesse, qui consistait à regarder comme des indices de l'avenir, les évéuements les plus simples et les plus naturels, est une des branches les plus considérables des superstitions anciennes. Il est à remarquer qu'on distinguaft les présages des angures, en ceque ceuxei s'entendaient des signes recherchés et interprétés suivant les règles de l'art augural, et que les présages qui s'offraient fortuitement, étaient interprétés par chaque particulier, d'une manière plus vague et plus arbitraire. On peut les réduire à sept classes, savoir, 1'. Les paroles fortuites, que les Grecs appelaient phémen et kledona, et les Latins omen pour orimen. Ces paroles fortnites étaient appelées voix divines lorsqu'on en ignorait l'auteur. Telle fut a voix qui avertit les Romains de l'approche des Gsulois, et à qui l'on batit un temple sous le nom d'Aius-Loquutius. Ces mêmes paroles étaient appelées voix humaines lorsqu'on en connaissait l'anteur, et qu'elles n'étaieut pas censées venir immédiateusent des dieux. Avant que de commencer une entreprise, on sortait de sa maison pour recueillir les paroles de la première personne que l'on rencontrait, ou bieu l'on envoyait un esclave écouter ce qui se disait dans la rue; et sur des mots proférés à l'aventure, et qu'ils appliquaient à leurs desseins, ils prenaient quelquefois des résolutions importantes.

2'. Les tressaillements de quelques parties du corps, principalement du carur, des yenx et des sourcils. Les palpitations du cœur passuient pour un mauvais signe, et présageaient particulièrement la trahison d'un auni. Le tressaillement de l'œil droit et des sourcils était, un contraire, un signe heureux. L'engourdissement du petit doigt, ou le tressaillement du pouce de la main gauche, ne si-gnifiait rien de favorable.

5°. Les tintements d'oreilles, et

les bruits que l'on croyait entendre. Les anciens disaient, quand l'oreille lenr tintait., comme on le dit encorc anjourd'hui, que quelqu'un parlait

d'enx en lenr absence. 4°. Les éternuements. Ce présage était équivoque, et pouvait être bon on mauvais, suivant les occassions. C'est pourquoi l'on saluait la personne qui éterquait, et l'on faisait des souhaits pour sa conservation, dont In formule était Jupiter le conserve! et cela afin de détourner ec qu'il pouvait y avoir de fachenx. Les éternuements du matin, c.-à-d. depuis minuit jusqu'à midi, n'étaient pas réputés bons; ils étaient meilleurs le reste du jonr. Entre ceux de l'aprèsmidi, on estimait davantage ceux qui renaient du côté droit; mais l'amour les rendait tonjours favorables aux amants, de quelque côté qu'ils vinssent

5°. Leschûtes imprévues. Camille, après la prise de Veies, voyant la grande quantité de butin qu'on avait faite, prie les dieux de vouloir bien détourner, par quelque légère disgrace, l'envie que sa fortune ou celle des Romains pourrait attirer. Il tombe en faisant cette prière, et cette chûte fut regardée dans la suite comme le présage de son exil, et de la prise de Rome par les Gaulois. Les statues des dieux domestiques de Néron se trouvèrent renversées un premier jont de Janvier, et l'ou en tira le présage de la mort prochaine de ce prince. Si l'on henrtait le pied contre le seuil de la porte en sortant, si l'on rompait le cordon de ses souliers, on qu'eu se levant de son siège I'on se sentit retenn par la robe, tout cela était pris pour mauvais augure.

6. La rencontre de certaines personnes et de certains animas. Un Bhiopien, un eunnque, un nain, un homue-contreini qui list rouvaivent le motin au sortir de leur maison, les effrayaient et les faissient rettrer. Il y avait des animaux dont la rencontre était heureuse; par exemple, le lion, les fourmis, les abeilles. Il y en avait dont la rencontre ne présageait que du malheur, coume les scrpents, les loups, les renards, les chiens, les ehats, etc.

7º. Les noms, On employait aves soin dans les cértonoires de la religion, et dans les affaires publiques et particultiers, les noms dont la siguification marquait nelvue chose qui addient dans les serifices, que les ministres qui faisient la céréque les soddats que l'on enrolait les que les soddats que l'on enrolait les que les soddats que l'on enrolait les dont détenti, au contraire, les nom qui significient des choses tristes et désagréables.

On pent joindre à tons ees préages l'observation de la lumière de la lampe, dont on tirait des pronosties pour les changements de temps, et même pour le succès des entreprises. On peur joindre aussi l'usage puirile de faire claquer des feuiles dans su main, ou de presser des pepias de poumse entre ses dojtes, et de les faire sauter un plancher, pour éprouver si l'on était aimé de sa maltresse.

Pour ce qui est des occasions où I'on avait reconrs aux présages, il n'y avait ancun temps où l'on crùt pouvoir les négliger impunément ; mais on les observait sur-tont an commencement de tont ce qu'on faisait. C'est de-la qu'était venue la coutume pratiquée à Rome de ne rien dire que d'agréable le premier jour de Janvier, de se faire les uns aux antres des souhaits obligeants, qu'on recompagnait de petits présents, sur-tont de miel et d'autres doncenrs. Cette attention ponr les présages avait lieu dans toutes les cérémonies de religion . dons les actes publics, qui . pour cetteraison, commençaient tons par ce préambule: Quod felix, fauslum , fortunatumque sit! On avait le même soin de les observer dans les actions particulières, comme dans les mariages, à la naissance des enfants, dans les voyages, dans les re-

Mais il ne suffisait pas d'observer simplement les présages. Il fallait de

plus les accepter, lorsqu'ils paraissoient favorables, afin qu'ils eussent leur effet. Il fallait en remercier les dieux qu'on en croyait les auteurs, leur en demander l'accomplissement, et même leur demander de nouveaux présoges qui confirmassent les premiers. Au contraire, si le présage était facheux, on en rejetait l'idée avec horreur : on priait les dieux d'en détourner les effets, lorsque ce présage s'était présenté fortuitement ; ear s'ils l'avaient demandé, il n'y avait point d'autre parti à prendre que de se soumettre à la volonté des dieux.

On remédiait aux présages de bien des manières. Une des plus ordinaires pour détourner l'effet d'nn discours ou d'un objet désagréable était de cracher promptement; et l'on croyait, por cette action, rejeter ; en quelque acon, le veninque l'on avait respiré. Quand on ne pouvait éviter de se servir de certains mots de mauvais augure, on prenait la précaution de renoncer, par une détestation ex-presse, à tout ce qu'ils ponvaient présager de mauvais. L'expédient le plus ordinaire était d'adoucir les termes, en substituant des expressions qui présentassent à l'esprit des imuges moins tristes et moins affreuses. Ainsi, au lieu de dire qu'un homme était mort, on disait qu'il avait vécu. Ainsi les Athéniens appelaient la prison, la maison; le bourreau, l'homme public; les Furies, les Euménides, on déesses pitoyables; et ainsi du

Myth, Ind. Un Indien se dispose à sortir pour quelque affaire pressée; il a déjà le pied sur le senil de la porte; mais il entend quelqu'un éternuer, il rentre aussi-tôt. Il y a un grand nombrede pies dans les Indes: si quelqu'un de ces oiseaux touche nne personne en volant, on est persuadé que celui qui a été touché, ou du moins quelqu'unde sa famille, ne vivra pas au-delà de six semaines.

Myth. Siam. Les hurlements des bêtes sauvages, les cris des cerfs et des singes, sont des présages sinistres pour les Siamois. S'ils rencontrent un serpent qui leur barre le chemin. c'est pour eux nne raison suffisante de s'en retourner sur leurs pas, persuadés que l'affaire pour laquelle ils sont sortis ne peut pas réussir. La châte de quelques meubles que le hasard renverse est anssi d'un très manvaise augure : que le tonnerre vienne à tomber par un effet naturel et commun, voilà de quoi gâter la meilleure affaire. Plusieurs ponssent encore plus loin la superstition et l'extravagance. Dans une circonstance critique et embarassante, ils prendront pour règle de leur conduite les premières paroles qui échapperont ou hosard à un passont, et qu'ils interpréteront à leur manière. Tel est leur oracle.

Myth. Ind. Les insulaires de Ceylan sont aussi faibles sur les présages qu'aucun des peuples idolatres. S'il arrive qu'ils éternnent en commenant un ouvrage, en voilà assez pour les engager à l'interrompre. Ils attribuent une vertu prophétique à un certain petit animal qui a la forme d'un lésard. S'ils entendent le cri de cet animal, ils s'imaginent qu'il les avertit de ne rien entreprendre dans ce moment, parcequ'il est sujet à l'influence d'une planète maligne. Si le matin, au sortir de lenr maison, ils rencontrent une femme enceinte . ou bien un homme blanc, c'est pour eux l'augure le plus favorable. Si , au contraire, le premier objet qui s'offre à leurs yeux est un vieillard impotent, on one femme difforme et contrefaite, il n'en faut pas davantage pour les faire rester chez eux pendant toute la journée.

Les habitants de l'intérieur de l'isle de Bornéo n'ont point d'autre règle de leur conduite que le vol et le cri des oiseaux. Le matin, ausortir de leur maison, s'ils apercoivent un oiseau qui, par hasard, dirige son vol vers eux, c'est pour eux un très facheux présage, qui les avertit de se tenir renferués chez eux tout le jour. Ils regardent, an contraire, comme un augure très favorable, que le vol de l'oisean soit dirigé vers l'endroit où ils portent leurs pas,

Un insulaire des Moluques, qui, le matin, sortant de sa maison, trouvera en son chemin un homme difforme ou estropié, un vieillard courbé et appuyé sur ses béquilles, rentrera promptement chez lui, et ne fera ancuire affaire pendant toute la journie, persuadé qu'un si mauvais pré-sage feroit manquer toutes ses en-

treprises.

Les idolàtres qui habitent les isles Philippines sont fort entêtés de la manie des présages. Il faut qu'ils tirent un augure quelconque du premier objet qui s'offre à lenra veux. lorsqu'ils sont en voyage; et souvent il arrive qu'ils retourneront sur leurs pas, parcequ'ils auront rencontré quelque insecte qui leur aura paru d'un mauvais présage.

Myth. Afr. Dans le royanne de Bénin, en Afrique, on regarde comme un augure très favorable qu'une femme acconche de deux enfants inmeaux. Le roi ne manque pas d'être aussi-tôt informé de cette importante nouvelle, et l'on célèbre par des concerts et des festins un événement si heureux. Le même présage est regardé comme très sinistre dans le village d'Arebo, quoiqu'il soit sitné dans le même royaume de Bénin-

Myth. Per. Lorsqueles Péruviens voulaient savoir si la guerre qu'ils étaient sur le point d'entreprendre serait heureuse, si la récolte de l'année serait abondante, etc., ils prenaient un agneau ou un mouton, et lui tournaient la tête du côté de l'orient, sans lui lier les pieds; mais trois ou quatre hommes le tenaient fortement pour l'empêcher de remuer. Ainsi, tout en vie, ils lui ouvraient le côté gauche, où ils mettaient la main, et en tiraient le cœur, les poumons, et tout le reste de la fressure, qui devait sortir entière sans qu'il y eut rien de rompu.... Ils tennient pour un si hon présage quand les poumons palpituient encore après qu'on les avait arrachés, qu'ils prenaient pour indifférents tous les autres présages, parceque, disaient-ils, celui-ci sutisait pour les rendre bons, quelque usuvais qu'ils fussent. Lorsqu'ils avaient tiré la fressure, ils soufflaient dans le gosier, pour le remplir de vent ; puis ils le liaient par le bout, ou le pressaient avec la main, observant en meme temps si les conduits par où l'airentre dans les poumons et les petites veines qui s'y voient ordinairement étaient plus ou moins enflés, parceque, plus ils l'étaient, et plus le présage leur paraissuit bon. Ils tennient pour un présage sinistre, s'il arrivait qu'en ouvrant la corne de la bête elle se levat sur le pied, et s'échappat des mains de ceux qui la tennient. Ils prenaient encore pour un malheur, si le gosier, qui tient d'ordinaire à la fressure, venait à se rompre sans qu'ils l'eussent tiré eutier ; si les poumons étaient déchirés, ou le count gaté. Parsson; fils de Phryxus. Selon

Pausanius, il fut remis en possession des états de son grand père. Paérennants. On appelle ainsi

les princes qui prétendirent à la main d'Hippodemie, d'Hélène et de Pénélope.

PRÉTRES DES ROMAINS. Les prêtres à Rome n'étaient pas d'un ordre différent des citoyens. On les choisissait indifféremment pour administrer les affaires civiles et celles de la religion. Il y avait bien de la prudence dans cette conduite, elle obviait à beaucoup de troubles qui auraient pu naltre sous prétexte de religion. Les prêtres des dieux, même de ceux d'un ordre inférieur, étaient, pour l'ordinaire, clus d'entre les plus distingnés par leurs emplois et leurs dignités. On accordant quelquefois cet honneur à des jeunes gens d'illustre famille, dès qu'ils avaient pris

la robe virite. Il faut distinguer les prêtres romains en deux classes. Les uns n'étaient attachés à aucun dieu en partionlier, mais ils offraient des sacrifices à tous les dieux : tels étaient les pontifes, les augures, les quindécimvirs qu'on nominait Sacris faciundis: les auspices, cenx qu'on apselait Fratres arvales ; les curions, les septemvirs , nommés Epulones;

les féciaux; d'autres à qui ont donnait le nom de voidales tritenses; et le roi des sacrifices, appelé Rez sacrificulus. Les autres prêtres avaient chacun leurs divinités particulières: ceux la étaient les flamines, les silens; ceux qui étaient appelés. Luperci, Pinarii, Potitii, pour Hercule; d'autres nomnés aussi Galli, pour la déesse Cybèle; et enfin les vestales.

Chec les Greeset checles Romains choppe divinité auxil ses prétres qui étaient aussi en grande condération. A Tyr, les prétres étaient les premières présents étaient les premières présents étaient revêtus de robes de pourpre dont l'or relessit l'éclat, et portaient des couronnes d'or, cenées de pierreries. Les anciens Expaniens donnaient le nom de prétres à tait parmi les prêtres qu'ils a laient chercher leurs rois.

Chez les Etrusques, les prêtres pouvaient seuls toucher les sinulaeres des dieux, encore devaient-ils avoir les mains couvertes.

Myth. Mex. Les prêtres mexicains étaient consacrés au service des idoles par une onetion qu'on leur faisait snr toutes les parties du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Pendant tout le temps qu'ils exerçaient le ministère des autels, il leur était défendu de se couper les cheveux. Ils les nourrissaient avec grand soin en les graissont avec un onguent noir mélé de résine. La vie de ces prêtres était extrêmement austère. Plusieurs jours avant les fêtes solemnelles, ils se préparaient à les célébrer par des jeunes rigoureux, par une exacte continence, et par la privation même des plaisirs permis du mariage. Plusieurs poussaient le zèle de la chasteté jusqu'à se mutiler enxmêmes. Ils ne buyaient jamais aucune liqueur forte, et ils consaeraient aux rigueurs de la pénitence la plus grande partie du temps que la nature a destiné an repos. Ce n'est pas qu'ils manquassent des moyens de se procurer les douceurs et les agréments de la vie; ils étaient fort righes : outre les

revenus considérables et fixes qu'ils tenaient de la libéralité du souverain. les offrandes du peuple superstitieux étaient pour eux un fonds immense et intarissable. Leurs principales fonctions consistaient à briller de l'encens et d'autres parfums, en l'honneur de la divinité qu'ils servaient, quatre fois dans la journée régulièrement; à égorger les victimes ; à instruire le peuple les jours de fête. Ils étaient aussi grands magiciens, qualité ordinaire de tous les prêtres idolâtres. Le principal fonds de leurs opérations magiques était un onguent composé des sues de plusieurs animaux venimeux, et dequelques autres ingrédients, comme de la résine, du noir de fumée, et particulièrement d'une herbe qui avait la propriété de déranger le cerveau. Ils faissient recueillir un grand nombre de reptiles veniment qu'ils brûlaient en présence de leurs dieux. Leurs cendres, broyées dans nn mortier avec du tabac, et mêlées avec les ingrédients dont nous venons de parler, composaient cet onguent merveillenx, anquel ils donnaient le titre pompeux de mets ou de nourriture des dieux. Par le secours de cette composition, ils avaient un commerce intime avec les démons, se vantaient de pouvoir guérir toutes les maladies, apprivoiser les lions, les ours, et les animaux les plus feroces, et opérer plusieurs autres pro-

diges PRÈTRES ECYPTIENS, Ils étaient distribués en différentes classes employéesà différents exercices, et distinguées par des marques partieulières. Ils avaient renoncé à toute occupation manuelle et profane. Ils erraient sans cesse entre les sinsulacres des Dienx, la démarche composée, l'air austère, la contenance droite et les mains renfermées sous leurs vêtements. Une de leurs fonctions principales était d'exhorter les penples à garder un attachement inviolable pour les usages du pays; et ils avaient un assez grand intérêt à ien remplir ce devoir du sacerdoce. Ils observaient le ciel pendant la nuit; ils avaient des purifications pour le jour. Ils célébraient un ofice qui consistait à chanter quelques hymnes le matin, à midi, l'aprèsmidi et le soir. Ils remplissaient les intervalles par l'étude de l'arithmétique, de la géométrie et de la physique expérimentale. Leur vêtement était propre et modeste; c'était une étoffe de lin. Leur chaussure était nne natte de jonc. Ils protiquaient sur eux la circoncision; ils se rasaient tout le corps; ils s'abluaient d'eau froide trois fois par jour; ils buvaient peu de vin; ils s'interdisaient le pain dans les temps de parification, ou ils y mélaient de l'hysope. L'huile et le poisson leur étaient absolument défendus; ils n'osaient pos même semer des fèves.

PRÉTRESSES. Les anciens qui avaient des femmes pour divinités ne pouvaient manquer d'en avoir pour prètresses. Les plus célèbres étaient celles qui rendaient des oracles. F. PYTHOMISSES. BACCHANTES. BÉTAS. V BS-

TALES, etc.

La discipline que les Grecs observaient dans le choix des prêtresses n'était pas uniforme : en certains endroits on prenaît de jeunes personnes qui n'avaient contracté aucun engagement ; telles étaient entre antres la prêtresse de Neptune, dans l'isle Calauria; celle du temple de Diane, à Egire, en Achaïe; et celle de Minerve, à Tégée, en Arcadie. Ailleurs, comme dans le temple de Junon, en Messénie, on revêtait du sacerdoce des femmes mariées. Dans un temple de Lucine, situé auprès du mont Cronins en Elide, outre la prêtresse principale, on voyait des femmes et des filles attachées au service du temple, et occupées tantôt à chanter les louanges du génie tutélaire de l'Elide, et tantôt à brûler des parfums en son honneur. Denys d'Halicamasse observe aussi que les temples de Junon dans la ville de Falère, en Italie, et dans le territoire d'Argos étaient desservis par une prêtresse vierge, nommée Cistophore, qui faisait les premières cérémonies des sacrifices , et par ces chœurs de femmes qui chantaient des hymnes en l'honneur de cette déessé. L'ordre des prêtresses d'Apollon-Amycléen était vraisemblablement formé sur le même plan que celui des prêtresses de Junon à l'alère et à Argos; c'était une espèce de société où les fonctions du ministère se trouvaient partagées entre plusieurs personnes. Celle qui était à la tête des autres prenait le titre de mère. Elle en avait une sous ses ordres, à qui on donnait le titre de fille ou de vierge; et après cela venaient peut-être toutes les prêtresses subalternes, dont les noms isolés paraissent dans quelques inscriptions.

Parucism, fils d'Agénor, fau verti en songe d'enlever de Sparte la statue de Diane-Limnatis, et l'emporta à Mésoce, en Achaie, où il fai bair un temple à la déesse. Il eut sasépulture devant une des chapelles de ce temple, et tous les mas, dans le temps de la fête de la déesse, on rendait à Preugène les honneurs lué-

roiques sur son tombeau.

PREUX, c.-à-d., vuillant. On appelait ainsi les princes qui entreprirent denx fois le siège de Thèbes, à la tête desquels était Adraste, roi d'Argos. PRÉVENTION. (Iconol.) B. Pi-

cart l'a caractérisée par un vieillard obstiné qui se bouche les oreilles. PRÉVOYANCE. ( Iconol. ) Les anciens lui ont souvent donné deux visages, comme à Janus, pour nous faire entendre que la connaissance exacte du possé mène à la prévoyance de l'avenir. Dans la galerie de Versoilles, peinte par Mignard, elle est désignée par une femme qui d'une main tient un œil environné de rayons de lumière, et de l'autrenne baguette. Lebrun l'a aussi caractérisée dans le tablean de la grande galerie : c'est nne femme assise sur un mage. et tenant un livre onvert, et un compas. La prévoyance du gouvernement pour l'approvisionnement des armées est représentée . donsl'Histoire métallique de Louis XIV, sons le symbole d'une femme qui est debout, avec un globe et un amos d'armes et de provisions à sea

pieds; d'une main elle tient une corne d'abondance, et del'autre un gouvernail. La victoire la couronne de laurier.

1. Patas, fils de Laomédon, ayan pris le parti "Hercule contre son père, qui lui avait manqué de foi, recut du héros la couronne pour prix de son équité. D'autres disent qu Hercule I emmean en trêce avec as sour Heisone, annis qu'il fut racheté dans la saite, et que c'est de la qu'on donna le nom de Priam, du prec priasthai, racheter. On dit qu'il appelait auparavant Podarce.

Ce prince rebûtit Troie qu'Hercule avait ruinée, et étendit les limites de son royaume, qui devint très florissant. Paris, nn de ses enfants, ayant enlevé Hélène, les Grecs allèrent assiéger les Trovens dans leur ville, qu'ils prirent et détrui sirent entierement, suivant l'opinion la plus généralement reçue. La nombreuse famille de Priam périt avec ce prince infortuné, et tous ses enfants eurent un sort funeste. Priam fut tué par Pyrrhus , au milien de ses dieux : ei il ne lui servit de rien d'embrasser l'autel de Jupiter-Ercéus; le fils d'Achille l'en arracha à la vue même de sa femme, et lui passa son épée au travers du corps. Snivant le poète Leschée, Priam ne fut pas tué devant l'autel de Jupiter-Ercéns, mais en fut seulement arraché par force, et s'étant traîné ensuite jusque de-vant la porte de son palais, il y rencontra Pyrrhus, qui n'ent pos de peine à lui ôter le peu de vie que la vieillesse et ses infortunes lui avaient

On sait que ce roi avait eu heaucoup d'enfants de ses femmes et de ses mastresses. D'Hécube, sa seconde femme, il eut Hector, Păris, Délphobe, Hélémus, Politès, Antiphus, Hipponoiis, Polydore, et Troile, et Créuse femme d'Enée, Laodice, Polyxène, et Cassandre.

Homère le peint comme un prince sage, équitable, poli, mais avenglé par sa faiblesse pour son fils Pàris. Un bas-relief antique offire Prism tondant la moin à Penthésilée, reine des Amazones, qui vient lui offizie le sevours de se armes. Un antre bar relief représente ce roi demandant à Achille le copo d'Hetor, et loisont la nuin du meratrir de son fis. Ce sujet a éta traité en printare par M. Doyen, ancien membre de Lacedenie. L'illustr \* l'ext, le poturactive denotre école, a print Pram Le orpo de confision de la vient de la le copo de confision de la vient de la vient de sa finalle de la vient de la vient de la le codrer el chorce estre par a chille sur le cadire d'Hetor.

 Fils de Politès, et petit-fils du précédent, fut un des compagnons d'Enée.

PALAMEIS, Cassandre, fille de Prium. Ovid.

PRIAMETUS, A, UM, tout ce qui appartient à Priam, ses enfants, son palais, ses états, ses trésors, ses armées, etc.

PRIMIDES, nompatronymique de Pàris, d'Hector, de Déphobe, et en général de la race de Priam.

PRIAPE était fils d'une nymphe rentaria et att us d'ine nympne nommée Naïade, ou Chione: et, selon d'autres, Vénus étant allée à la rencontre de Bacchus qui revenuit triomphant des Indes, Primpe fut le fruit de cette entrevue. Junon, ja-lonse de sa fille, nuisit, par des enchantements, à l'enfant que por-tait Vénus dans son sein, et le fit naître avec une difformité extraordinaire. Aussitot que Vénns lni ent donné la naissance, elle le fit élever loin d'elle à Lampsoque, où il devint la terreur des maris: mais les habitants, affligés d'une maladie extraordinaire, crurent y voir une punition du mauvais traitement qu'ils avaient fait an fils de Vénus, le rappelèrent, et dans la suite, il y devint l'objet de la vénération publique. Priape est appelé dans les poètes Hellespontique et Lampsacène, parcequ'il était honoré à Lampsagne, et que cette ville était située sur l'Hellespont. Priape était le dieu des jardins. et on croyait que c'était lui qui les gardait et qui les faisait fructifier. Aussi les Romains placaient sa statue dans leurs jardins, soit d'utilité, soit d'agrément. Il est souvent aussi pris, comme Pan, pour l'emblème de la fécondité de la nature. Quelques auteurs l'ont confondu avec Baal-Phégor. Ce dieu était particulièrement honoré de ceux qui nourrissaient des troupeaux de chèvres ou de brebis . ou des mouches à miel.

Les anciens avaient coutume de barbouiller de einabre les statues de

Priane.

Icon. On le représente le plus souvent enformed Hermes ou de Terme, avec des cornes de bouc, desoreilles de chèvre, et une couronne de feuilles de vigne ou de laurier. Ses statues sont quelquefois accompagnées des instruments du jardinage, de paniers pour contenir les fruits, d'une fancille pour moissonner, d'une massue pour écarter les voleurs, ou d'une verge pour faire peur aux oiseaux ; ce qui le fait nommer par Virgile, custos avium atque ferarum. On voit aussi sur des monuments de Priape destêtes d'aue, pour marquer l'utilité qu'on tire de cet animal pour le jardinage et la culture des terres , ou peut-être parceque ceux de Lampsague offraient des anes en sacrifice à ce dieu. Ovide nous apprend qu'on lui en sacrifiait en mémoire de l'aventure de la nyniphe Lotis. On le représente encore tenant une bourse de la main droite, une clochette de la gauche, et crèté comme un coq, tant sur la tête que sous le menton-La clochette peut désigner les Orgies ; la hourse, le pouvoir de l'or; et la crète de coq, l'extrême lasciveté du Les poètes sont dans l'usage de

traiter cette divinité assez eavalièrement. Horace peint un onvrier qui hésite à faire un banc ou un Priape; et . Hartial, cu lui rappelant qu'il est de bois, le menace de le jeter luimême au feu, s'il laisse enlever quelques pieds d'arbres dont on lui confie

la garde. Priseres, fêtes en l'honneur de Priape. Parmi les monuments que Boissart a fait graver, il se trouve un bas-relief qui représente la principale fète de ce dieu. Ce sont des feinmes qui la célébrent. La plus considerable d'entr'elles, qui est apparemment la prêtresse, arrose la statue de ce dieu, pendant que d'autres lui présentent des paniers remplis de fruits, et des vases pleins de vin , comme au dieu des jardins et de la campague. On en voit d'autres qui sont en attitude de danscuscs, jouant d'un instrument assez semblable à un cerceau. Il y en a deux qui jouent de la flute, une antre tient un sistre, preuve que c'était une cérémonie égyptienne ; une autre, vetue en Bacchante . porte un enfant sur ses épaules. Il y en a quatre autres qui sont occupées au sacrifice de l'ane qu'on lui offrait. La victime, ceinte au ntilieu du corps d'une large bande, a déjà reçu le coup mortel, et son sang coule à grands flots dans un bassin, Enfin, on voit près de la prêtresse qui fait la fonction de victimaire, un étuis plusieurs cou-Priarérs, surnom d'Apollon, de

la ville de Priapus, où il avait un temple et un oracle célèbres,

PRIAPINA, surnom de Diane, 4 laquelle on attribua la victoire de Lucullus sur Mithridate, parceque les soldats de ce prince avaient pillé le temple et enlevé la statue de la décsse.

PRIASUS, héros qu'Hygin met au nombre des Argonautes.

PRIERES. C'était, chezles anciens, une partie du culte sacré. Les Romains priaient debout, la tête voilée. afin de n'être pas troublés par quelque face ennemie, comme le dit Virgile, et pour que l'esprit fut plus attentif aux prières. Il y avait un prêtre qui, un livre à la main, prononçait les prières avec tout le monde, afin qu'on ne transposat rien, et qu'elles fossent faites sans confusion. Pendant les prières, on touchait l'autel, comme fuisaient ceux qui prétaient serment ; d'où vient que l'on a donné le nom d'ara au serment. Les suppliants embrassaient anssi quelquefois les genoux des dieux , parcequ'ils regardaient les genoux comme le signe de la miséricorde. corde. Après leurs prières, ils faisaient un tour entier, en formant un cercle, et ils ne s'asseyaient qu'après gvoir fait toute leur oraison, de peur de paraître rendre leurs respects nux dieux avec trop de négligence. Ils portaient aussi la main à leur houche, d'où vient le mot d'adora-tion. Enfin ils se tournaient ordinairement du côté de l'o ient pour prier. Les Grecs faisaient aussi leurs prières debout ou assis, et ils les commençaient toujours par des bénédie tions, on par des souhaits; et lorsqu'ils les allaient faire dans les temples, ils se parificient superavent avce de l'eau fustrale, qui n'était antre chose que de l'eau commune dans laquelle on éteignait un tison ardent tiré du fover des sacrifices. Cette eau se tenait dans un vase que l'on placait à la porteou dans le vestibule des temples; et ceux qui y entraient s'en lavaient

ou s'en faisaient laver par les prêtres.

Homère a personnifié es Prières.

Paina, fille de Romulus et d'Hersilie, ainsi nommée, parcequ'elle maquit la première de ce mariage.

1. Painagrais, nom de la Fortune

parmi les Romains, qui lui attribuaient l'origine de leur ville et de Jeur empire. 2. — Surnom dérivé de la religion ornhique, qui attribuoit à

ligion orphique, qui attribuait à Physis (la nature), à Bacchus, à Proscrpine, la création de toutes choses.

 Nom de la Fortune, etc.
 Proserpine était honorée sous le même nom à Athènes.

PRINCEPS HEARUM, Junon, la première des déesses.

Panacrass (dexx). Ce dogme ser rouve chez les Péguans, qui rendent à l'un et al l'antre un culte peu different. C'est même an muvuis Principe que leurs premières invocations d'anne le disgraces qui leur arrivent. Ils lui font des voux dont ils s'acquittent avec une fidelités cropaleuse, aussi-toit qu'ils eroient en avoir obsenu l'effect. Un prétere, qui s'attribue la mention l'effect, du principe qui pout ties gréable de ce de ce qui pout ties gréable de ce de ce qui pout ties gréable de ce de ce qui pout ties qu'ille qu'ille qu'ille qu'ille de ce de ce qui pout ties qu'ille qu'ill

leur superstition. Ils commencent par un festiu qui est accompagné de danses et de musique; ensuite, quelques uns courent le matin par les rues, portant du riz dans une main. et dans l'autre un flambeau. Ilscrient de toute leur force qu'ils cherehent le manvais esprit pour lui offrir sa nourriture, ofin qu'il ne leur nuise point pendant le jour ; d'autres jettent par-dessus leurs épaules quelques aliments qu'ils lui consacrent. La erainte qu'ils ont de son pouvoir est si continuelle et si vive, que. s'ils voient un homme masqué, ils prennent la fuite avec toutes les marques d'une extrême agitation, dans l'idee que c'est le redoutable maître qui sort de l'enfer pour les tourmenter. Dans la ville de Tavay, l'usage des habitants est de remplir leurs maisons de vivres au commencement de l'année, et de les laisser exposés pendant trois mois, pour engager leur tyran, par ce soin. qu'ils prennent de le nonrrir, à leur accorder du repos pendant le reste de l'année.

PRINGRIES (Myth. Ind.), pretres indiens. V. RAULIES.

Pauxans acent. Le vou du printemp acert d'aint cleip par la qui on conservait aux dieux tout e qui deque que printe de la companie de la betail mi dans est espace de temps, el lon avait soin den particularies el forsulon nois su proprenenti que de d'arrelan nois proprenenti que de d'arrelan nois proprenenti que de de la companie de companie de la companie de la companie de companie de la c

del'année, était principalement conseré eux Muses. Sur un has-reitef du polais Mattei, il tient d'une unain un bouquet de flears, et de l'untre un agneau, parceque les brelsis nettent bas dans cette assion. Sur une urne cinéraire, le Printemps, sons la figure d'un enfant, montre d'une main une abeille, parcequ'alors les

nant d'une main une pique environnée d'une espèce de banderole, et de l'autre un écu d'armes.

PROAROSIES, secrifices qu'on faisait à Cérès avant les semailles. Roc. aroein, labourer. On en attribue la première origine à un devin nommé Authias, qui déclara que c'était le seul moyen d'appaiser la déesse, don t le ressertiment avait frappé la Grèce d'une terrible famine.

PROBAR-MISSOUR (Myth. Ind.), divinité adorée à Camboye, dont les habitants la regardent comme le créateur du ciel et de la terre. Cependant ils croient qu'elle a reçu la faculté de créer, d'un autre dieu appelé Pra-Lokussar, lequel en avait reçu la permission d'un troisième dieu, nommé Pra-Issur.

Problem (Iconol.) La figure symbolique est d'un maintien grave et a sa main posée sur la poitrine, l'exacte probité ayant un juge plus sévère que les lois et les mœurs, c.-à-d. le sens intérieur ou la conscience. Elle est assise et tient une règle entourée d'une bandelette sur loquelle est écrit : Ne faites point à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on yous fit.

Procas, un des rois d'Albe, régna 23 ans, et laissa en mourant deux fils. Numitor et Amulius

PROCESSIONS. L'origine des processions remonte au commence ment du paganisme. On y représentait le premier état de la nature. On y portait publiquement une es pèce de cassette qui contenait différentes choses pour servir de symbole. On portait encore, dans les mêmes principes, un enfant emmaillotte, un serpent, etc. Ces sortes de fêtes s'appelaient. Orgies.

Virgile fait mention, dans ses Géorgiques, de la procession usitée toutes les années en l'honneur de Cérès. Ovide ajoute que ceux qui y assistaient étaient vetus de blanc, et portaient des flambeans allumés. Il est encore certain que les paiens faisaient des processions autour des champs ensemencés, et qu'il les arrosaient avec de l'eau Instrale.

essaims commencent à se répandre dans la compagne, et de l'autre tient un paon, pour indiquer la variété des fleurs. Sur une autre urne cinéraire de la villa Albani, où sont représentées les nôces de Thétis et de Pélée, le Printemps, avec les traits, l'air et l'attitude d'une jeune fille innocente, porte, dans sa draperie, devant son sein, de petits pois écossés, comme une production propreà cette saison. Les aneiens le désignaient nussi par une chasse au cerf. Dans un monnment, le Printemps est adossé à l'Automne sous la figure d'une femme couronnée de fleurs ; la corne d'abondance que son génie soutient en est pleiue aussi; un pied qu'elle étend du côté de l'Hiver est encore chaussé; une partie de sa gorge est cachée, et elle n'en découvre que ce qui est tourné du côté de l'Eté. Les modernes ont mis dans les mains de la nymplie qui représente le Printemps une riche guirlande, signe du renouvellement des plantes, et ont placé près d'elle un petit Amour qui essaie ses traits, et annonce le dessein d'en faire nsage. Voy. FLORE, VERTUMNE. On pourrait lui donner une tunique hlanche ou verte, avec une draperie coulenr de rose, et le placer au milieu des Jeux et des Plaisirs qui voltigeraient autour de lui. PRIOLAS, petit-fils de Tantole, tué

per Amyeus. Paion, prince des Gètes, tué par

Pristis, nom d'un des vaisseaux

d'Enée; ainsi nommé parcequ'il avait la poupe ornée d'un grand poisson appelé Pristis. C'était Mnes-thée qui le montait.

PRIVATA, ou PROPRIA, noms sons lesquels la Fortune avait une chapelle dans la courdu palais de Servius Tullus, prince qu'elle traitait, diton, assez familièrement pour entrer chez lui par la fenètre.

PRIVERNUS, chef, dans l' Encide, tue par Capys.

PROACTURIES. V. PROABOSIES.

Proao, nom d'une fausse divinité des anciens Germains qui présidait à la justice. Elle était représentée teA Lacddemone, dans un jour consacré à Dinne, on fisiait une procession adeuncelle. Une dinne procession adeuncelle. Une dinne portait la statue de la décase. Elle ciait suivie de plusieurs jeunes gena d'dite qui es freppoient à grands coapas. Si leur ardeur en relentissait, venuit ai peante, que colle qui la portait, accablée sous le poids, pe pouvait plus avancer. Aussi les amis et pareuts de cette jeunesse les amis et pareuts de cette jeunesse les amis et pareuts de cette jeunesse les courses.

Myth. Egypt. Les chantres étaient à la tête, ayant à la main quelques symboles de l'art musical. Ils étaient particulièrement versés dans les deux livres de Mercure qui enfermaient les hymnes des dieux et les maximes des rois.

Ils étaient suivis des tireurs d'horoscopes, postrant la palme et le cadran solaire, les deux symboles de l'astrologie judiciaire. Geux-citaient avants dans les quatre livres de Mercure sur les mouvements des astres, leur lumière, leur coucher, leur lever, les conjonctions et les oppositions de la lune et du soleil.

Apris les tireurs d'horocorpes, marchairet les scribes des closes sacrées, ane plume sur la tête, l'écritoire. l'encrier et le jone l'à la main. Ils araient la connaissance de l'hiéroglyphe, de la cosmologie, de la géographie, de la cosmologie, de la géographie, de nours du soleil, de la lune et des antres planeige de la topographie de l'Egypte et des liuxe, consocrés, des mesures et de quelques autres objets relatifs à la politique et à la religion.

Après les horoscopistes vensient ceux qui on appelait les solites, avec les symboles de la justice et les coupes de lilotoiss. Ils n'ignorisant rien de cqui concerne le choix devictimes, la discipline des temples, le culte divin, les cércimonies de la réligion, les sacrifices, les prémises, les liyes mes, les prières, les fêtes, les pompes publiques et autres matières qui composient dix des livres de Merçuir.

Les prophètes fermient la pro-

cession. Ils avaient la poitrine nue; ils portiaent l'Aydria dans leur sein découvert; ceux qui veillaient aux pains sorcés les accompagnaient. Les prophètes étaient innité à tout ce qui a rapport à la nature des dieux et à l'esprut des lois; ils présidaient à la répartition des impôtis et les livres sacerdodaux, qui contenaient leur science, étaient un nombre de dix.

Myth. Jap. Les processions du clergé de Nagasaki, en l'honnenr de la sointe idole, patrone de la ville, se font, an rapport de Kempfer, avec la pompe et l'ordre suivant . 1°. Deux chevaux de main, demimorts de faim, chacun aussi maigre et décharné que celui que le pa-triarche de Moscow monte le jour de Pàques-fleurie, lorsqu'il va à la cathédrale ; 2º. plusieurs enseignes ecclésiastiques et marques d'honneur pareilles à celles qui étaient en usage parmi leurs ancetres, et que l'on voit de même aujourd'hui à la cour ecclésiastique de Miaco. Ce sont, par exemple, une lance courte, large et toute dorce; une paire de souliers re-marquables par leur grandeur et la grossièreté de l'ouvrage; un grand panache de papier blanc attaché au bout d'un bâton court : c'est le bâton de commandement ecclésiastique; 5". des tablettes creuses pour y placer les mikosis; on les tient renversées afin que le peuple y jette ses aumones; on loue pour la même raison deux porte-faix qui portent un grand trone pour les contenir; 4°. les mikosis memes qui sont des niches octogones, presque trop grandes pour être portées par un seul homme, elles sont vernissées et décorées avec art de corniches dorées, de miroirs de métal fort polis, et ont, entr'autres ornements, une grue dorée au sommet; 5°, deux petites chaises de bois ou palankins, semblables à ceux dont on se sert à la cour de l'empereur ecclésiastique; 6°. deux chevaux de main, avec tout leur harnais appartenant aux supérieurs du temple, et autant d'haridelles que ceiles qui sont à la tête de la procession; D d 2

7°. le corps du clergé marchant à pied, en hon ordre et avec une grande modestie; 8°. les habitants et le commun penple de Nagasaki, dans la confusion ordinaire, sont à la queue de la procession.

PROCREMISTÉRIES, fête annuelle que les Athéniens célébraient au printemps en l'homeur de Minerve Procrée, fille de Clytins, et femme de Cycuus, fils de Neptune.

Paocies, fils de l'Hérsehide Aristodemus et d'Argia. Lui et son frère Eurysthène eurent Sparte pour leur part, et il donna l'origine à l'une des deux familles royales chez les Spartistes.

Process, roi d'Argos, que quelque uns confondent avec Proctus. Process. V. Process.

PROCRIS, fille d'Erechthée, roi d'Athènes, et femme de Céphole. V. Cérnals.

PROGRIFTE, ou PROCRIFTE, bright the part has per Thésée. Ce seélerat faisait étradre ses hôtes sur un lit de fer, leur coupait les extrémités des innués lorsqu'elles dépassient le lit, «u les faisait tirailler avec des cordages juagu'à ce qu'elles en atteignissent la longueur. V. Scruon. C'est le mième que Damaste.

PROCURARE PRODICIA, détourner ce qu'il y avait de sinistre dans les présages tirés por les augures des événements extraordinaires.

Procton, constellation formée de trois étoiles, et qui précédait le Chien et la Conienle. Elle se lerait, au temps d'Auguste, onze jours avant la Canicule.

Pronice, une des Hyades.

Phonicalité. (feund.) On la dépent avenge ou un bondes sur les yeux, tenant une corne d'alonce remplie d'or, d'argent, de diament, etc., qu'elle laise tomber ou qu'elle répand à plaieux mains. Cochia la représente richement vêtne, couverte de hijoux, ayant sprés d'elle des sectiont elle pête l'arcent des deux mains: à côté, des Harpyries luie dérobent.

PRODICE, pronostic quel'ontirait de quelque événement extraordinaire , et que les augures étaient chargés d'expliquer. L'explication qu'ils en donnaient se nommait Commentarii, et ils morquaient en même temps ce que l'on devait faire pour détourner ce qu'il y avait de sinistre dans les présages. Cette expiation se nommait Procuratio. Les prodiges étaient tout ce qui arrivait contre l'ordre de la nature; comme si un pore vensit su monde avec une tête d'homme; si les statnes susient du sang; s'il plenvait des pierres, etc. Tite-Live offre beaucoup de prodiges de cette nature, et c'est un reproche que la philosophie a fait à cet historien, d'ailleurs si sensé.

Productalis. On serificiations ce nom à Jupiter, pour détourner les malbeurs dont on se croyait menacé par des prodiges, qui étaient regardés comme des marques de la colère des dieux. Productés, dieux auxquels on dit

que Mégaréus sacrifia avant de jeter les fondements des mars dont il entoura Mégare. Ces divinités présdaient à la construction des édifices, et on les invoquait avant de mettre la main à l'œuvre.

Proposur, surnom de Junon, qui

avait, dans le territoire de Sicyone, un temple dont on attribuait la fondation à Phalcès, fils de Téménus. Pronzonoi, avant - coureurs,

épithète de Zéthès et de Calaïs, vents qui précédaient de huit jours le lever de la Canicnle. Rac. Pro, devant, et dremein, courir. V. Zéthès et Galaïs.

Pactinas, alles de Poetus, Caprinciesse, ayan de compare jeur leant à celle de Junon , en furent pumie par une folic qui leur fi de la comparation de la comparation de vaches, et percentir les empagones en pousant des muglissements. Melampe les guérit sives de l'ellidore Melampoline et en épous une. Cette cure, dit Pousanias, ent lieu de la comparation de la comparation de me père fit hair un temple édici à course de Melampoline con protesse de la leur père fit hair un temple édici à course de Mélampo avient un situation de la course de Mélampo avient un surIphianasse, Iphione et Lysippe.

1. Pacurts, Frier d'Arciaus, ditrôné pur son frère, se réngia ches le roi de Lycie, son beau-père, qui lui donna des secours avec lesquels il remonta sur le trône d'Argos. Ce prince avait éponsé Shidanôles, et visual six génerations avant le siège visual six génerations avant le siège visual six génerations avant le siège duivit Dansé. Il fut tue par l'érrès, pour avoir usurpé le trone d'Argos sur Arcisius; mais Megapeuthe ton dis venge sa nort sur l'èrrés.

2. — Fils de Nauplius, et arrièrepetit-fils de Danais comme le premier, dont il était contemporain. 5. — Fils de Thersmdre, époux

d'Antia, était cousin - germain de Bellérophon. Propanus, qui n'est pas initié,

ou qui reste devant le fanum, surnou sous lequel Mercure, selon quelques auteurs, était honoré dans l'acropole d'Athènes. Profera , déesse dont on ne sait

que le nom.
PROFUNDA JUNO, Proserpine.

PROFUNDUS JUFIERA, Platon.
PROFUNDUS, (Jeonol.) On peut la
peindre comme la Prodigalité, mais
oa doit lui mettre un bandeau sur les
yeux, parceque la Prodigalité.
Derrière elle on peudru la Pavuvreté,
qui s'avance à pas lents, et qui en
est la suite invértable.

PAGORÉ, seur de Philomèle, fille de Paudion, roi d'Athènes, fut marice à Thèrée, roi de Thrace, et depuis changée en hirondelle. Cet oiscau porte sur la poitrine des taches rouges, qui, peut-ètre, out donné lieu à cette fable. L'. Philomèlia.

Prologies , fêtes grecques célébrées en Luconie, avant la récolte. Rue. Pro, avant legein, queillir. Pronachies, fêtes où les Lucédémoniens se couronnaient de roseaux. PROMACHORMA, surnom sous lequel Minerve avait un temple sur le sommet du mont Buporthmos dans le Péloponèse.

1. Páovachus, défenseur, surnom de Mercure, tiré d'une marque de protection qu'il avait donnée aux Tanagréens. Les Eréthriens s'étant embarqués à Eubée pour venir assiéger Tanagre, Mercure, sous la formed un jeune honnue, et armi d'une étrille, se mit à la tête de la jeunesse, attuqua le enneuis et les mit en fuite. Nac. Machomai, je comhate.

 Sous ee nom Hercule avait un temple à Thèbes.
 Chef béotien, tué par Acamas

au siège de Troie. 4. — Un des Epigones , fils de Parthénopée.

5. — Un Fils d'Eson, tué par Pélias. 6.—Frère d'Echéphron, fils d'Her-

cule et de la sicilienne Phegia.
PROMÉNÉR, prêtresse du temple
3 Dodone, dont Hérodote apprit que deux colombes avaient pris leur vol de la Thèbes d'Egypte pour rendre des oracles, l'une à Dodone, et l'autre dans le temple de Jupiter Am-

1. Provétnér, fils de Japet et de Clymène, et selon d'autres d'Asia ou de Thémis, fut le premier qui forma l'homme du limon de la terre. Minerve anima son ouvrage, et lui donna la crainte du lièvre, la finesse du renard, l'ambition du paon, la férocité du tigre, et la force du lion. On conte encore cette fable différeinment. Minerve, admirant la beauté de cette production, offrit à Prométhée tout ce qui pourrait contribuer à sa perfection. Prométhée répondit qu'il lui fallait voir lui-mènie les régions célestes, pour choisir ce qui conviendrait mieux à l'homme qu'il avait formé. Minerve le ravit au ciel, où il vit que c'était le feu qui animait tous les corps célestes, et em-porta de ce feu sur la terre. Mais il ne s'en tint pas là. Distingué par un esprit adroit et entreprenant, il essaya de tromper Jupiter dons un sa-Dd3

to soften

crifice, et d'épronyer ainsi s'il méritait les honneurs divins. Il fit donc tuer deux bœufs, et remplit une des deux peaux de la chair et l'autre des os de ces victimes. Jupiter fut dupe et choisit la dernière. Résolu des'en venger sur tous les hommes, il leur ôta l'usage du feu. Prométhée, avec l'aide de Minerve, dont les conseils l'avaient déjà dirigé dans la formation de l'homme, monta au ciel, et s'étant approché du chariot du Soleil, prit le feu sacré qu'il porta sur la terre dans la tige d'une férule. Jupiter, irrité de ce nouvel attentat ordonna à Vulcain de forger une femme qui sit douée de toutes les perfections. Les dienx la comblèrent de présents, et l'envoyèrent à Prométhée avec une holte remplie de tous les maux. Il fut assez prudent pour se défier du piége, dont Epiniethée son frère ne sut pas se garantir. Jupiter enfin, outré de ce que Prométhée n'avait pas été dape de ce nouvel artifice, ordonna à Mercure de le conduire sur le mont Caucase, et de l'attacher à un rocher, où un aigle, fils de Typhon et d'Echidna, devait lui dévorer éternellement le foie. D'autres disent que ce supplice ne devait durer que trente mille ans. Suivant Hésiode, Jupiter n'emprunta pas le ministère de Mercure, mais attacha lni-même sa malhenreuse victime, uon à un rocher, mais à une colonne. Il le délivra pourtant luimême quelques années après (Voy. BAGUES); ou plutôt ce fut Hercule , tradition que nous a conservée un heau has-relief antique. On voit d'un côté un vieillard entre des hranches d'arbre, image du mont Atlas, on du Caucase. Hercule, l'arc en main, prèt à percer l'aigle, a laissé derrière ui sa massue et la déponille du lion de Némée. Prométhée, attaché sar un rocher, porte sur son genou l'oi-seau qui ini déchire les entrailles. Enfin, Mercure paralt disposé à aider Hercule.

Durius de Samos prétend que Prométhée fut chassé du ciel pour avoir ospiré à l'hymen de Minerve. Aicandre de Colophon veut que son crime ait été d'avoir persundé aux hommes de céder aux serpents le don de rajeunir, dont les dieux les avaient gratifiés. D'autres enfin, bien loin de penser qu'il eût méprisé Pandore, assurent qu'il en avait abusé après que son frier l'eut épousée. Ces fables de Prométic ont be-

soin d'explication. Cet homme formé par Prométhée était une statue qu'il sut faire avec de l'argile : il fut le premier qui enseigna anx hommes la statuaire. Prométhée, étant de la famille des Titans, eut part à la persécution que Jupiter leur fit : il fut obligé de se retirer dans la Scythie, où est le mont Cancase, d'où il n'osa sortir pendant le règne de Jupiter. Le chagrin de mener nue vie miserable dans un pays souvage est le vantour. Les habitants de la Scythie étaient extrêmement grossiers et vivaient sans lois et sans coutumes. Prométhée, prince polifet sayant, leur apprit à mener une vie plus humaine; c'est peut-être ce qui a fait dire qu'il avait formé l'homme avec l'aide de Minerve. Enfin, ce feu qu'il emprunta du ciel, ce sont des forges qu'il établit dans la Seythie. Peut - être que Prométhée, ennuyé de ce triste séjour, vint finir ses jours en Grèce, où on lui rendit les honneurs divins, ou du moins les honneurs des héros. Il avait un autel dans l'académie même d'Athènes, et on institua en son honneur des jeux qui consistaient à courir depuis cet antel insqu'à la ville, avec des flambeaux qu'il fallait empêcher de s'éteindre. V. LAMPES. Un groupe de Boisot, exposé au sallon du Louvre en 1775, représentait l'homme formé du limon de la terre par Prométhée. L'artiste avait choisi l'instant où l'homme éprouvant les premiers sentiments de son cœur, élève ses regards vers la di-

de son ouvrage : le génie de Minerve le couvrait de son égide, symbole de la protection que lui accordait cette déesse. 2.—L'un des Cabires, selon Pansanias, qui dit que le Cabire et son

vinité. Prométhée admirait le succès

fils Etnéus avant eu l'honneur de recevoir Cérès, la déesse leur confia un dépôt. Pausanius ajonte qu'il ne saurait divulguer ce que e'était que ee dépôt, ni l'nsoge qu'on en faisait.

5. - Un des dieux égyptiens de la seconde elasse.

4. - Père de Deucalion. Ce Prométhée est bien différent de celni qui régna du temps de Jupiter sur les Scythes, aux environs du mont Caucase, puisque Dencalion, dont la génealogie est si suivie, vivait long-

temps après Jupiter. -Plante fabuleuse, mais trop célèbre ehez les anciens pour la passer sous silenee. Voiei ce qu'ils racontent de ses vertus, de son lieu natal, de sa fleur et de sa racine.

Apollonius de Rhodes, liv. 3 de l'Expédition des Argonautes, dit qu'elle rendait invulnerable. Plutarque, ou l'auteur du livre des Fleuves , qu'on lui attribue , rapporte, d'après Cleanthes, que Medée la mettait souvent en usage. V alerius Fluceus ajoute que ectte plante était toujours verte, immortale virens, et qu'elle soutenait la violence du feu sans en être endonimagée. Stat flumina contra sanguis, et in mediis florescunt ignibus herbæ. Si l'on en croit Properce, elle guérissoit de l'amour.

r. Prométrées, nom donné anx Athéniens, inventeurs de la fabrique des vases de terre.

2. - Fête en l'honneur de Prométhée, parcequ'il avait rendu les lampes utiles par le feu qu'il avait dérobé dans le ciel. C'est la même que les Lampadophories. Voy. ce

PROMÉTHINÈS, PROMÉTRIS, Deucalion, fils de Prométhée. Promers, ehef daulien, vaincu

par l'argonaute Idas. PROMITOR, Dien romain qui présidait aux dépenses. Rac. Promus,

dépensier. PROMULUS, capitaine troven, tomhe sous les coups de Turnus.

PROMYLÉE, divinité qui présidait aux meules. Selon d'autres, c'était

des môles, des ports, et à laquelle les navigateurs adressaient des vœux pour un heureux retour.

PRONALA, surnom de Minerve, u'on avait coutume de placer au evant des temples dans leur parvis. Rac. Pro, devant; naos, temple.

Prontos, portique d'un temple. PRONAÜS. surnom de Mereure à Thèbes en Béotie , parceque sa statue de marbre, ouvrage de Phidias, était à l'entrée du temple d'Apollon.

Ruc. Pro, devant; nans, temple. PRONAX, fils de Talañs et de Lysimaché, et frère d'Adraste roi d'Argos.

Pronéus, fils de Priam.

PROKO, ou PROWE (Myth. Slav.). divinité des Slavons Poméraniens de Wenden, qui habitaient la Wagrie. Ce dieu était regardé comme le seeond après Swétowid. Sa statne était placée sur un chène grand et touffu, autour duquel il y avait mille idoles à deux ou trois visages, et quelques unes en avaient davantage. Devant cette statuc était un autel, sur lequel on lui faisait des sacrifices. Elle tennit d'une main une charrue : et de l'autre un épieu et un étendard. Sa tête portait une eouronne; ses oreilles étaient saillantes, et sous un de ses pieds était suspendue une eloehette. Crantzius dérive ce mot du grec Pronoia, prévoyanee.

1. Pronoé, une des einquante Néréides.

2. - Fille de Phorbas, et mère de Calydon et de Pleuron PRONOEA, prévoyante, surnom

de Minerve qui avait un temple aux portes de Delphes. 1. Pronous, capitaine troyen,

tué par Patrocle. 2. - Fils de Phlégias, tué par le fils d'Aleméon.

PRONUBA, surnom de Junon considérée comme déesse du mariage. On lui offrait, en se mariant, une victime dont le fiel avait été ôté; symbole de la donceur qui devrait régner entre les éponx.

PRONUBE, femmes qui accompa gnaient la nouvelle mariée jusqu'à la

D d A

maison de son époux, et qui étaient chargées de la mettre au lit. Elles devaient n'avoir en qu'un senl mari, et être recommandables par une grande réputation de chasteté.

Proopsius, prévoyant, Apollon honoré sur le mont Hymette.

PROPHASIS, fille d'Epiméthée. PROPHTRASIE, fête annuelle ins-tituée par les habitants de Cumes, à l'occasion de l'événement suivant : Tachos, fondateur de Leuca, ville de l'Asie mineure, étant mort, les habitants de Clazomène et eeux de Cumes disputerent entr'eux à qui cette ville nouvelle devait appartenir. Il y avait à Leuca un temple d'Apollon. La Pythonisse consultée répondit qu'elleappartiendrait à celle qui la première y sacrifierait ; que our cela il fallait partir de chacune des deux villes, an soleil levant d'un même jour conveun entre l'une et l'antre. Ce jour ayant été pris, ceux de Cumes ne doutèrent pas du succès, parcequ'ils étaient plus voisins du terme commun que leurs compétitenrs. Mais les Clazoméniens, sentant leur désavantage, eurent recours à la ruse. Ils tirèrent au sort quelques nns d'entr'enx pour aller s'établir en forme de colonie près de Leuca, et ne partant que de ce point-là devinrent possesseurs de la ville. Rac. Prophthanein , prévenir. Diodore de Sicile.

Paorectinas, femmes qui nièrent la divinité de Vénus. La décesse les punit, en allumant dans leurs occurs le feu de l'impudicité. Elles furent, dit-on, les premières femmes qui se soient prostituées; et ayant perdu toute honte, elles furent insensiblement changées en roches.

PROPRIA, surnom de la Fortune. V. PRIVATA.

Propuonator, défenseur, surnom de Mars. En cette qualité, il tient le bouclier d'une main, la lance de l'autre, et porte l'égide avec la têle de Méduse.

avec la tête de Méduse.

Paovvira, qui veille à la garde
de la ville, surnom de Diane hono-

rée à Eleusis. Paortigus, surpour de Mercure honoré à Athènes, où sa statue était à l'entrée de la citodelle. Rac. Pulè, porte. Cette statue était de Socrata. 1. Pronés, un des compétiteurs phéaciens aux jeux dans l'Odyssée.

2. — Matelot dont il est parlé dans le 3°. I. des Metamorphoses. PRORSA, PORRIMA, Ou PROSA, droity, divinité que l'on invoquait pour donner aux enfants une bonne

situation dans le sein de leurs meres. Proschaînéréaus, jours de réjouissances, lorsque l'époux habitait pour la première fois avec l'épouse. Ræc. chairein, se réjouir.

PROSCLYSTICS, SURIOM de Neptuue chez les Argiens, en mémoire de ce que ce dieu, ayant inondé leurs terres, retira ses eaux à la prière de Junon, à qui ce pays venait d'être adjugé par la décision d'Inachus, Rac. Proscluzein, s'écouler.

PROSECTA. V. PRÆSICIA. PROSERFINE, fille de Cérès et de Jupiter, fut enlevée par Pluton, dieu des enfers , lorsqu'elle cueillait des fleurs, et malgré la résistance opinistre de Cysné sa compogne, Céres, affligée de la perte de sa fille, voyagea long-temps pour la chercher sans en avoir de nouvelles. Ayant appris par la nymphe Cyané le nom du ravisseur, elle demanda que Inpiter la fit revenir des enfers; ce que le dieu lui accorda, pourvu qu'elle n'y eut encore rien mangé. Ascalaphe ayant déposé qu'elle avait mange quelques grains de grenade, Proscrpine fut condamnée à recter dans les enfers, en qualité d'é-pouse de Pluton, et de reine de l'empire des ombres. Selon d'autres, Céres obtint de Jupiter que Proserpine passerait six mois de l'année avec sa mère. Les Phéniciens connaissaient une Proserpine plus ancienne que celle des Grecs, qu'ils dissient fille de Saturne, morte vierge et fort jeune, ce qui donna lieu à l'idée de son enlèvement par Pluton. On la place en divers lienx, les uns en Sicile, les autres en Attique, d'autres en Thrace. Quelques uns ont choisi pour le lieu de la scène une forêt près de Mégare, que la tradition fit regar-

المساول عالى السادر الراسيدان

der comme sorvé; d'autre, lesborda du flewe Holsew, et houie, cur du marzi de Lerne, ou d'ullewe Chimene. Bacchy-lide autre que c'en crète qu'il effut enluvée. Natuhon place ce rapt prés d'Hippone, ville de Sicile, et près de Nius, l'endroit deut réclusible de Pitton. Orphe dett redoublé de Pitton. Orphe dett conduité aux la mer par non anant, qui disparat en milieu des nodes. Qu'elpue una l'attribuent d'Ardonce, roit d'Épire, qu'on a dépl Ardonce, roit d'Épire, qu'on a dépl Patton.

On a vu dans cette fable, avec assez de vraisemblance, l'emblème naturel de la germination. Elle est fille de Cérès, la Moisson, parceque le grain est produit par l'épi en maturité. Selon Apollodore, elle est née de Jupiter et de la nymphe Styx, c'est-à-dire, de la chaleur et de l'eau. Proserpine est la vertu des semences cachées dans la terre; Pluton est le soleil qui fait son tour au-dessous de la terre au solstice d'hiver ; et si Jupiter ordonne que Proscrpine reste la moitié de l'année avec son époux. et l'autre moitié avec sa mère, c'est que le grain demeure à-pen-près six mois en terre et six mois hors de son sein.

Pirithous brûla aussi ponr la reine des enfers, mais avec un succès tout différent. Pluton punit le ravisseur en le liant à une pierre énorme, supplice dont Hercule lui-même ne put le délivrer.

On croyait communément que personne ne pouvait mourir, sans que Proscrpine par elle-neme, ou par le ministère d'Atropos, lui est coupé un cheveu fatal auquel la vie était attachée. Vi gdeu suivi cetteoroyance dans la mort de Didon.

On dit que Jupiter, sous la figure du dragon, eut commerce avec Proserpine sa propre falle; de là vient que, dans les mystères sabasiens, on faisait entrer un scripent qui se glissait sur le sein de ceux qu'on initiait.

La Sicile lui rendit un culte so-

lemnel. On lui attribna le droit d'y faire naître à son gré la stérilité ou l'abondance; et les Siciliens ne pouvaient assurer la fidélité de leurs promesses par un serment plus fort qu'en jurant par cette déesse. Dans les funérailles on se frappait la poitrine en son honneur. Chez les Grecs et les Romains, les serviteurs et les amis de ceux qui veusient de perdre le jour se coupsient les cheveux, et les jetaient dans le bûcher funéraire, pour fléchir Proserpine. Ou lui iunuolait des chiens comme à Hécate, et surtout des génisses stériles. Les Arcadiens lui avaient consacré un temple sous le nom de Conservatrice , parcequ'ils l'invoquaient pour retrouver les choses perdues. En Italie, on faisait dériver le nom de Proserpine de scrpens, perceque le grain serpente et étend ses racines en tout sens. Tretzès dit que, chez les Molosses, toutes les femmes qui, jeunes et belles, étaient ravies par l'Amour, prenaient le nom de Proserpine. Elle était la divinité tutélaire des

Side ethi la divinite uticalir des Sardes. Une médaille, qui paralt avoir été frappée sous le règne de Gordien Pie, représente d'us côté une tête de femme couronnée de tours, et au revers la figure de Proserpise. Les Gaulois la regardaient comme leur mère, et lui avaient bâti des temples.

Iconol. Cette déesse est ordinairement représentée à côté de son époux, sur un trône d'éliène, et portant un flombean qui jetteune flamme mèlée d'une fumée noirâtre. On la représente aussi toujoursanx côtés de Pluton, sur un char trainé par des chevaux noirs. Le pavot est son attribut ordinaire. Souveut elle tient à la main des fleurs de narcisse, parceque, dit Sophocle, elle était occupée à en cueillir lorsque le roi des enfers l'enleva. Dans un champ près de Phocée, elle avait un temple où on l'avait sculptée en habillement de chasseresse. On lumeint, le plus sonvent, avec un boiss au sur la tête. Les Grees le nommèrent kalon, d'an les Romains formèrent le nom calathus. Ce vase ou panier, sem-

Care - 100 - 11-6,000

blable à ceux dont on se servait en Grèce pour cueillir des fleurs, était le symbole de celui que tenait Proserpine lorsqu'elle int portée dans les enfers.

L'enlèvement de cette déesse est presque le seul événement de son histoire que les peintres et les sculpteurs aient représenté. Le célèbre Praxitèle en fit le

Le célèbre Praxitèle en fit le sujet de deux groupes d'airain, l'un pour les Athéniens, l'antre pour les Thespiens : ils furent long-temps admirés de ces peuples.

Sur la ceinture d'une statue trouvée à Rome, Pluton, monté sur son char, enlève la fille de Cérès. Il est précédé par Hercule couvert de la pean din lion de Némée. Ce dernier désigne le travail qu'in fait tout fructie fer, et sans le que l'agriculture languit et ne peut rien produire. Les doure signes du zodiaque sont soulptés ou bas de la statue. La même représentation se voit

La meue representation se voit à-peu-près sur le sépulere des Nasons. La déesse se débat dans les bras du dieu qui l'emporte; et un jeune homune marche devant le char, et semble le guider.

Un morter, explique par Bellori, montre Pluton exerçant la méviolence : son amante a les cheveux violence : son amante a les cheveux periors, et parait éranousie. Pallas on la Sogesse est près du dieu, et semble lui reprober l'indiguité de son action y mais déjà le cher s'élois expert l'Amour, éternait le flambeure, et l'Amour, éternait le flambeure, et l'Amour, éternait le flambeure, et l'Amour, éternait le flambeure pur le compagne de la désase, et une autre fait avec les fleurs qu'elle a cueillies.

cueillies.

Dans la galerie Justinienne, un marbre offre les mêmes figures; mois on y remarque encore une femme couverte d'un voile qui flotte dans les airs, et dont le corps sort à moitié de terre. C'est iei la terre qui, déchirée par la charrue, laisse un passage ; pl'Proserpine, c.-à-d. à la semenor. enfonie dans son sein.

Parmi nous le ciseux de François

Giraidon a produit un ehef-d'œuvre en sculptant à Versailles le trait de la mytalogie où Pluton, fire de désirs, emporte celle qu'il sime. Le déra e la tête ceinte d'une courenne qui lui et particullère, dont le ryques épair et semblables à des créses chevens. Le fille de Cérès a la tête mourante et peachée; et une nymphe, remplie d'éffroi, est renversé à ses pieds. La douveur de de cuss de Pluton, et la craine exprimée aux leurs viusges, avec la joie qui étinolle dont les reports du reviseeu. Lebrura a douné le dévain de d'entre le leurs d'entre le des nice de d'ann la gravé.

Niconachus, fils d'Aristoèlene, est le seul peinte ancien qui ait représenté cet enlèvement. Parmi les modernes, on consait avec quel art Lafoizse l'a peint dans la salle de l'académie de peinture, et on ne peut comparer à cet excellent Labean que celui de Nicolo de Modiene, celèbre dires du Prinatice, qui, dans la galerie d'Orleana, a de même représenté Proceptine jeune, ombres combres de l'aced des ombres de l'aced de l'aced de combres comparer les celus de combres combres de l'aced de combres de l'aced de l'aced de combres combres de l'aced de combres de l'aced de

Prosenché, oratoire des Juifs, bâti dans leurs maisons des faubourgs on sur des lieux élevés, pour y faire leurs prières. Rae. Euchesthai, prier.

Prosežarrá. (Iconol.) On la dépeint par une femme riehement vêtue, qui tient d'une main une corne d'abondance remplie d'or, et de l'autre une branche de chêne, symbole de longévité, des fleurs, des épis de blod, des pampres, des polmes, des lauriers, etc.

PROSTASIS, préte à secourir, surson de Cérès honorée dans un temple entre Sicyone et Philimne, dont Proserpine partageait les homens avec elle. Pour célébrer la fête de ces divinités, les hommes un sutre. Rac. Proisthèmi, secourir; en latin, stare prin mis, secourir en latin, stare prin mis, secourir en latin, stare principal de la latin, sta

PROSTATERIUS, prét à secourir. Apollon avait sous ce nom nu temple à Mégare.

فالمتصافي والمتا المتابية والمستويد والمستسوع

Prostrophes, esprits malfaisants qu'il fallait supplier avec ferveur, pour éviter leur colère. Rac. Prostrophè, supplication.

PROSTYLE, temple qui n'avait de colonnes qu'à la face antérieure, comme le temple d'ordre dorique de Cérès Eleusis, en Grece. Rac.

Pro, devant; stylos, colonne.
Prostylite, rangée de colonnes
élevées à la façade d'un temple.

Même rac. 1.Prosymna, surnom de Cérès, dont la statue était dans un bois de platanes, en Argolide. La déesse

était représentée assise.

2. — C'est aussi un surnom de Junon, tiré du nom d'une des nymphes qui prirent soin de son enfance.

PROSYMNUS, le même que Polymnus.

PROTECTEUR, surnom de Jupiter.

1. Prorés, dieu marin, fils de Neptune et de Phénice, ou selon d'autres, de l'Océan et de Téthys. Les Grecs le font naître à Pallene, ville de la Macédoine. Deux de ses fils étaient des monstres de cruauté. (V. THOLUS et TÉLÉGONE.) Protée, n'ayant pu les ramener à des sentiments d'humanité, prit le parti de se retirer en Egypte, avec le secours de Neptune qui lui creusa un pase sous la mer. Il eut aussi des filles, et entr'autres la nymphe Eidothée, qui apparut à Menélas, lorsqu'en revenant de Troie il fut ponssé par les vents contraires sur la côte de l'Egypte, et lui enseigna ce qu'il avait à faire pour apprendre de Protée, son père, les moyens de retourner dans sa patrie.

Protée était le gardiem des tronpeaux de Neptune, qu'on appelait phoques ou veaux marins; et son père, pour le récompenser des soins qu'il en prenait, lui avait donné la connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Il n'était pas sisé de l'aborder, et il se refussit à ceux pretenient le consulter. Eidothée dità Ménélas que, pour le déterminer à parler, il fallait le surprendre pea-

dant qu'il dormait, et le lier de manière qu'il ne put s'échapper; car il prenait tontes sortes de formes ponr épouvanter ceux qui l'approchaient; celle d'nn lion, d'un dragon, d'nn léopard, d'un sanglier; quelque fois il se métamorphosait en eun, en arbre, et même en feu : mais si l'on persévérait à le tenir bien lié, il reprenait enfin sa première forme, et repondait à toutes les questions qu'on lui faisait. Ménélas suivit ponetuellement les instructions de la nymphe, et avant pris avec lui trois de ses plus braves compagnons, il entra, dès le matin , dans les grottes où Protée avait contume de venir se reposer au milieu de ses troupeaux. Eidothée leur avait apporté quatre peaux de yeanx marins, pour les en revêtir, afin que Protée ne les reconnit pas; mais comme l'odeur en était insupportable, elle leur versa dans les narines à chacun une goutte d'authroisie, qui surmonta la puon-teur de ces peaux. Ménélas saisit le moment où Protée dormait, pour se jeter sur lui. Ses trois compagnons et lui le serrèrent étroitement entre leurs bras; et. à chaque forme qu'il prenait, ils le serraient encore plus fort, jusqu'à ce qu'ayant épuise ses ruses, il revint à sa forme ordinaire, et donna enfin à Ménélas les éclaircissements qu'il lui demandait.

Arlatée, après avoir perdu toutes ses abeilles, alla, par le conseil de sa mère, consulter Protée sur les moyens de réparer ses essaims, et eut reconts anx mêmes artifices pour le faire parler.

Toute cette fibble est fondée sur Fisiorier. Protée énit de Memphis, capitale de la losse Egypte, et vivait dans le temps de la guerre de Trosete après Phéron; et Paris, en passent la mer avec Hélene qui l'avait enlevée de Sparte, ayant été; jeté par la tempète sur la octé d'Egypte. Protée se le fit amener. Quand il eut appris son crime, il retint Hélene pour ne pas violet. Il et droits de l'hoppinne pas violet. Il et droits de l'hoppinlité, il se content de chasser Páris.

0.00

de sa présence, et de lui ordonner de sortir dans trois jours de ses états. Protée était un prince sage et adroit. Sa prodence lui faisait prévoir tous les dangers; ce qui avait

donné lieu de eroire qu'il connaissait l'avenir. Il était impénétrable dans ses secrets, et il fallait, pour ainsi dire, le serrer de bien près pour les découvrir. Il se montrait peu en public, et se promenait à certaines heures au milieu de ses eourtisans. Il avait beaucoup de souplesse dans l'esprit, et savait prendre toutes sortes de formes pour éviter de se laisser pénétrer. D'ailleurs les rois d'Egypte avaient contume, pour morquer leur courage et leur puissance, de porter sur leur tête la dépouille d'un lion, d'un taurenn, ou d'un dragon; quelquefois des branches d'arbres, d'antres fois des cassolettes où brûlaient des parfums. Ces parures servaient en même temps à inspirer à leurs sujets une

erainte superstitieuse.

Quelques auteurs out dit que Protee ctait un orateur qui, par les charmes de son éloquence, tournait comme il lui plaisait les esprits de cenx qui l'écontaient; d'autres en ont fait nn comédien, un pantomime fort souple qui se montrait sous une infinité de figures différentes. Enfin, on l'a mis nu nombre de ces enchanteurs dont l'Egypte était remplie, et qui, par leurs prestiges, fascinaient les yeux de la multitude ignorante. Oo en avait fait un dieu marin, fils de Neptune, parcaqu'il était puissant sur la mer; ses sujets, peuple maritime et fort adonné à la navigation, ont été appelés les troupeaux de Neptune.

2. - Un des fils d'Egyptus et d'Egyptia.

Proteties , socrifice à Diane et à Junon , à Vénus et aux Graces , qui précédait la célébration du mariage. Proténos, un des guerriers tués

à la cour de Cépliée.

Protésit as se dévous à une mort certaine en faveur des Grees, et abondonna, le leudemain de ses nôces, une épouse dont il était chéri. Hy gin, qui le nomme Iolaus, dit qu'il quitta son épouse des les premiers jours de son mariage, pour se joindre aux Grees, quoiqu'un oracle eut promis la mort au premier guerrier qui desecndrait sur le rivage ennemi, et que, personne n'osant s'y exposer, il se sacrifia pour ses compagnons, et fut tue par Heetor. (Voy. Lao-DAMIE.) On voyait à Eléonte, dans la Chersonnèse, le tombeau de Protésilas, avec un temple consacré à ce héros. Conon le fait survivre à la prise de Troie. Ce prince, dit-il, ayant été arrêté par une tempète cutre Mendes et Scione, Œtilla, fille de Lacemédon, et sœur de Priam, une de ses eaptives, persuada à ses compagnes de mettre le fen à ses vaisseaux, pour n'être pas conduites en Grèce; eequiayant été exécuté, Protésilas fut obligé de s'arrêter à Seione, où il bâtit une ville de même nom.

Protésilées, fêtes on jeux que les Grees, à leur retour de Troie, instituerent en l'honneur de Protésilas. Ces jeux se célébraient à Phy-

lacé, lieu de la naissance de Protésilas.

PROTERVIA, reste des crands festins qui, ne méritant d'être ni resserrés pour le lendemain, ni abandonnés aux esclaves, étaient brûlés et jetés au fen, ce qui formait une sorte de sacrifice.

PROTHÉON, fils d'Egyptus et d'Egyptia.

PROTHOÉ, Aniozone, avait tué sept ennemis en combats singuliers, et fut tuée par Hercule. PROTHOÉNOR, fils d'Arilyeus, un des eing ehefs qui eonduisirent les

Béotiens au siége de Troie, tomba sons les coups de Polydamas.

PROTEGON, capitaine troyen, tué par Télamon.

Paormous, fils de Tenthrédon, capitaine gree, commandait les quarante vaisseaux qui porterent les Magnètes au siège de Troie.

PROTRYMATA, sorte de giteaux qui précédaient les sacrifices offerts a Esculape. Roe. Pro, avant; threin, sacrifier. Voyes Pous, POPANA, Giterex.

PROTERON, père d'Astinous, compagnon de Polydamas.

Paoris. Aristote le fait fils d'Euxène, Phocéen, et de Petta, fille du roi Nannus; et Justin le ditépoux de cette même fille, qu'il nomme

Gyptis. Voy. Parra. Paoro, une des Néréides. PROTOBAMAS, fils de Priom.

PROTOGENEA, fille de Calydon et d'Eolie, eut de Mars un fils nommé

PROTOCENIA, OU Protogénis, fille de Deucalion et de Pyrrha, d'autres disent seur de Pandore. Jupiter eut d'elle Ethlius, qu'il plaça dans le eiel, d'où ce demidieu, ayant manqué à Junon, fut

précipité dans les enfers. PROTOGENUS. VOY. BAAL-SEMEN. Protoménée, une des Néréides.

PROTOMÉRUSE, Néréide. PROTOMÉRIE, Néréide. PROTOTHRONIA, surnom de Dinne.

Provavores, fetes qu'on célébrait avant les vendanges, en l'honneur de Baeebus et de Neptune. Rae. Tryx, trygos, vin nouveau.

Protesses, nom que les Nico-laïtes donnaient à la mère des puissances célestes. Ils s'accordaient tous à lui imputer des actions infames. pour autoriser, sous ce prétexte. eurs propres impuretés. Prové (Myth. Scand.), Dien

des serments. On le révérait près d'Altenbourg en Sixe.

PROVIDENCE. (Iconol.) Elle avait un temple dans l'isle de Délos. Les Romains l'honoraient comme une déesse, et lui donnaient pour compagnes Antevorta et Postvorta. Il existe encore une belle statue decette divinité, à laquelle il manque le bras gauebe. Couronnée de laurier, elle a les cheveux frisés, et tient de la main droite un bâton sur lequel elle semble s'appuyer; à droite est un ponier plein de fruits, et à gaucheune corne d'abondance renversée. L'inscription Providentia deorum fait foi que c'était des dieux et de leur providence que les anciens croyaient obtenir toutes sortes de biens. Sur plusieurs médailles romaines, elle porte

PRU un globe de la main droite, ettient de la gauehe une longue haste transversale. Souvent elle est accompagnée de l'aigle ou de la foudre de Jupiter, parceque e était à lui principalement, eonime au sonverain des dieux, que les païens attribuaient la providence qui règle l'univers. Les modernes la symbolisent sous la figure d'une feurme couronnée d'épis et de raisins, qui de la main gauche tient une corne d'abondance, et de la droite un serntre qu'elle étend sur le globe, indice des soins que la Providence étend sur tout l'univers. On lui voit encore un gouvernoil dans la main, et à ses pieds un globe et une corne d'abondance. Un œil ouvert, placé dans une sphère rayonnante au-dessus de lafigure symbolique, désigne que rien ne lui est caché. Lorsque eette splière est environnée de nunges, c'est pour marquer que les voies de la Providence sont impénétrables aux hommes. Le vers de Racine,

Aux petits des oiseaux, il donne la påture , a suggéré à Cochin l'idée de lui faire

nourrir de petits oiseaux. Provocateurs, gladiateurs, adversaires des Hoplomaques, étaient, comme eux, armés de toutes pièces. Proximing fut établi par les Grecs

juge des jeux olympiques. Paunanca (Iconol.), divinité allégorique, à laquelle les aneiens donnaient une tête à deux visages, pour désigner la connaissance du passé et le calcul de l'avenir. Les Egyptiens la désignaient souvent par un grand serpent avec trois têtes emblématiques, une de chien, une de lion et une de lonp, pour indiquer qu'il faut, tantôt flairer comme le chien, tantot donner l'assaut du lion, tantôt faire la retraite du loup. Les modernes lui donnent ponr symbole un miroir entouré d'un serpent, C. Ripa y joint un casque, une guirlande de feuilles de murier, un cerf qui rumine, et une flèche avec une remore. Gravelot la place sur une base, et l'accompagne d'une horloge de sable et de l'oiseau de la nuit, symbole de la réflexion. Le livre qu'elle tient

signifie l'utilité de l'instruction; et la nécessité des conseils se reconnaît dans l'appui qu'un vicux tronc prête à la fail·le tige qui l'avoisine.

PAURERIE. (Ironot.) L'auteur dont on a déjà vu les articles Coquetterie et Calanterie, me fournit encore celui-ci : « Voyez-vous marcher o la Pruderie, couverte d'un voile » brodé de grimaces et de simagrées? » Son regard est fier et impérieux ; » l'éloge de la vertu et la censure n amère des vicieux plutôt que dn » vice, reposent alternativement sur » ses lèvres austères ; son teint scru-» puleux ne se colore jamais qu'au и pinceau d'une colère simulée ou » d'une pudeur de commande, quand » l'Equivoque an double visage vient » indiscrètement bourdonner autour » d'elle. On voit à ses pieds un tro-» phée composé des flèches de l'A-» mour, qu'elle se vante d'avoir vu » se briser contre l'égide de sa sa-» gesse. La chaste reine des bois la » prendrait pour la plus fidelle de » toutes ses prêtresses, si le triple » airain dont l'Hypocrisie entoure » sa solitude avait pu la garantir de » l'indiscrétion de quelques Satyres » qu'elle y a souvent admis pour cé-» lébrer de coupables mystères, et » qui, dans leurs danses folàtres . » ont tont révélé à la déesse. »

» ont tont revete a la deesse. »
Partis, devin, fils de Mercure et d'Issa. Selon Lycophron et Tzetzès,
il se laissa racmer par l'argent que
lui donna Palamède, et découvrit
aux Grees le moyen de s'emparer

de sa patrie.

Parmés, jeune Phéacien, concurrent au combat de la course, mais sui na supports, pas la pris.

qui ne remporta pas le prix. Payano, nymphe, fille de l'Océan et de Théthys.

et de Théthys.

1. Pattanis, capitaine troyen,
tué par Ulysse.

2.—Autre Troyen tué par Turnus.
PRYTANTINES. On appeloit ainsi
en Grèce les veuves chargées du soin
de garder le feu sacré de Vesta.

Parlacanthe, nymphe amoureuse de Bacchus, fit présent à ce dieu d'une helle couronne; mais s'en voyant méprisée, et sa couronne PSA

passée sur la tête d'Ariane sa rivale,
elle se tua de désespoir, et fut changée en une fleur qui porte son nons,
dit Hygin, mais qui n'est connue,
au moins sous ce nom, d'aucun botaniste.

PSALTÈS, qui touche du luth, épithète d'Apollon. Anthol. PSALNOCHARÈS, qui se platt à

toucher du tuth, épithète d'Apollon. Anthol.

1. PSANATHÉ, Néréide, eut Phocus

d'Eaque, roi d'Egine.

2.—Fille de Grotope, roi d'Argos, rendue mère par Apollon, fiterposer l'enfant, qui fut dévoré par les chiens du roi. Apollon, irrité, suscita contre les Argiens un monstre vengeur qui arrachait les enfants du sein de leurs mères, et les dévorait. V.

Concerts.

PAMMYTERUS, roi d'Egypte, six cent quarante ans avant l'ère vulpaire. Ce prince, avant de portenir als couranes, frit un desdome grands la couranes, frit un desdome grands tement l'Egypte avec une égal autorité. Un oracel leur avait des crois d'entr'eux qui ferait les libations dans une coupe d'airain, avant seul tout le royaume. « Il priva, dit » Mérodote, que le deraiter pour » Mérodote, que le deraiter pour » qu'ils étaient tous dans le temple « de Vulcian, prêts à first les libanes de vulcians prets a first les liba-

» tions, le prêtre qui leur devait » donner la coupe d'or se trompa de » nombre, et n'apporta qu'onze tas-» ses. Psaismittichus, qui, étant le » dernier, se trouvait n'avoir point

de tasse, ôta son casque, et s'en \*
 » servit pour les libations. Les autres
 » seigneurs se souvinrent anssi - tôt
 de l'oracle; et pour en empêcher
 » l'effet, ils eussent ôté la vie à Psam-

» mitichus, s'ils n'eussent avéré sur-» le-champ que celui- ci n'avait eu » aucune partàla méprise du prêtre. » Cependant ils lui ôtèrent toute

 Cependant ils lui ôtèrent toute
 autorité, et le reléguèrent dans un lieu désert. Psammitichus, dans
 cet état, alla consulter l'oracle de Latone qui était dans la ville de Butic de la commenciation de la consulter

» Butis, et qui passait pour le meil-» leur de toute l'Egypte. Il en reçut

م سام سام

1014 700

» pour réponse que la vengeance lui » arriversit par mer lorsque l'on » apercevrait des hommes d'airain. » L'oracle lui parut d'abord indigne » de foi ; mais quelque temps après , n une troupe d'Ioniens ayant été » ietés par la tempète sur les côtes » d'Egypte, parurent armés de toutes » pièces : on n'y avait jamais vu des » hommes ainsi armés. On vint dire » à Psammitichus qu'il était arrivé » sur les côtes d'Egypte des hommes » d'airain : le prince reconnut alors » le sens de l'oracle, fit alliance avec » ces étrangers, et s'en servit utile-» ment pour se rendre moître de n tonte l'Egypte.

Passon con des dieux qu'adorcion les labyens. Il du sa d'unità a un straugène. Il avait appris à unelques oiseaux à répère ce noise. Psaphon est un grand dieu, et il les lèche neuvit c'anu les bois, cò il le les lèche neuvit c'anu les bois, cò il le les peuples cruent qu'a lo tian les peuples cruent qu'a lo tian en les peuples cruent qu'a lo tian phon les bonneurs divina sprabon les bonneurs divina spraphon les bonneurs divina sprate es sizeaux de Psaphon.

Psécas, une des nymphes de la suite de Diane.

Pseudopéripréau , temple où les colomes des côtés étaient engagées dans les murs.

Pseupomprère, temple ancien qui avait huit colonnes à la face de devant, autant à celle de derrière, et quinze à chaque côté en comptant celles des coins.

Pseusistroès, qui hait les mensonges, épithète d'Apollon. Rac. Pseudesthai, mentir; stygein,

hair. Anthol.

Pseusrès, qui trompe, épithète
de Bacchus. Rac. Pseudesthai
mentir. Anthol.

Pail.ts, surnom sous lequel Bacchus était adoré par les habitants d'Amyclée en Laconie. Psila, en langage dorien, signifie la pointe de Faile: or, ji semble que l'homme soit emporté et soutenu par une pointe de vin, comme un oiseau dans l'air par les alles. PSITRYROS, surnom de Vénus et de Cupidon.

PSITTOFODES, peuples imaginaires de Lucien; ils étaient vaillants et légers à la course.

Psoputs, fille d'Arrhon, on, selon d'antres, de Xanthus, oud FEyx roi de Sicanie, qui, voyant so fille grosse du fait d'Hereule, l'envoya chez son hôte Lycortas, à Phégée; là, Psophis se d'livra de deuxenfants, Echéphron et Promachias, qui, dans la suite, donabrent à la ville de Phégée le nom de Psophis leur mètre.

Psornomenes, qui se platt aux cris des Bacchantes, épithète de Bacchus. Rac. Psophos, bruit; médesthai, avoir soin. Anthol.

Psychagoges, prêtres grees con-sacrés au culte des Mânes, ou plutôt sorte de magiciens qui faisaient pro-fession d'évoquer les ombres des morts. Leur institution ne laissait pourtant pas d'avoir quelque chose d'imposant et de respectable; ils devaient être irréprochables dans leurs mœurs, n'avoir jamais eu de commerce avec les femmes, ni mangé de choses qui eussent en vie, et ne s'être point souillés par l'attouchement d'aucun corps mort. Ils habitaient dans des lieux souterrains, où ils exercajent leur art, nommé psychomantie, ou divination par les ames des morts. La pythonisse d'Endor, qui fit paraître à Saul l'ombre de Samuel, faisait profession de cette espèce de magie.

PSYCHAGOOUE, conducteur d'ámcs, surnom de Mercure.

mos, autual de circulare.

Transle bound fis jaure de l'Amour
grande bound fis jaure de l'Amour
grande bound fis jaure de l'Amour
grande l'aute fis jaure de l'aute d'aute d'a

652 PSY éviter d'en être apercu, lui recommandant de ne point souhaiter de le voir. La réponse que eette princesse avait recue de l'oraele, d'avoir un éponx immortel, plus malin qu'une vipère, portant par - tout le fer et le feu , redoutable non seulement à tous les dieux, mais aux enfers mêmes, Ini fit concevoir l'envie de s'en éelaircir. Une nuit qu'elle le sentit endormi à ses cotés, elle se leva si adroitement, qu'il ne se réveilla point, alluma la lampe, et vit à sa lueur, au lieu d'un monstre, Cupidon, qu'une goutte d'huile tombée malheureusement réveilla sur-le-ehamp. Il s'envola aussitot, en lui reprochant sa défiance. Alors Psyché, au désespoir, voulut se tuer : mais elle en fut empèchée par cet époux invisible. Elle n'épargna rien pour le retrouver ; les divinités fiirent importunées de ses sollicitations; elle se hasarda même d'avoir recours à Vénus, qu'elle savait être courroucée contre elle de ce qu'elle avait eu la témérité d'enchainer l'Amour même par ses eharmes. L'Habitude, l'une des femmes de Vénus, à laquelle Psyché avait eu recours, la traina par les cheveux aux pieds de sa maltresse. Vénus, non contente de s'être épuisée en paroles pour la maltraiter, la mit entre les mains de la Tristesse et de la Sollicitude, deux autres de ses femmes, qui firent de leur mieux pour satisfaire leur maîtresse, et n'épargnèrent rien pour tourmenter l'infortunée Psyché. La déesse, pour assonvir sa rage, ajonta à tous ces mauvais traitements des travaux an - dessus des forces du sexe. Elle enjoignit à la malheureuse Psyché de lui apporter un vase plein d'une con noire qui con'ait d'une fontaine que des dragons furieux gardaient; d'aller dans des lieux inaccessibles ehercher, sur des montons qui y paissaient, un flocon de laine dorée; de séparer, dans un temps fort court, chaque espèce de grains parmi un gros tas où il s'en trouvait de tontes les sortes. Aidée d'un secours invisible, elle surmonta toutes ees difficultés. Mais le plus pénible de ecs travaux fut le dernier :

elle v aurait succombé sans Capidon. La déesse lui ordonna de descendre onx enfers, et d'engager de sa part Proserpine à mettre une portion de sa beauté dans une bolte. Cet ordre jeta Psyché dans le plus grand emharras qu'elle eut jusqu'alors épronvé. Elle ignorait non seulement la route qu'elle devait prendre pour descendre an palais de Proscrp:ne, mais aussi le moyen d'en obtenir la grace qu'elle avait à lui demander. Agitée des divers expédients que son imagination lui fournissait, sans pouroir se déterminer à aueun, une voix lui apprit tout d'un coup cequ'elle avait à faire, avec cette condition nearmoins de ne point ouvrir la boite. Elle exécuta ponctuellement ce qui lni avait été inspiré; mais la euriosité, et même l'envie de prendre pour elle quelque chose de ce qui était renfermé dans la boite . la tentérent. A l'ouverture de la botte, elle fut saisie d'une vapeur soporifique, et tomba par terre toute endormie, sans pouvoir se relever. Capidon, toujours surveillant, accourut, et de la pointe d'une de ses flèches la réveilla, fit rentrer dans la boîte la funeste vapeur, et la lui re-mit, avec ordre de la porterà Vénus. Cupidon ne perdit point de temps : sur-le-ehamp il s'envola, et alla se présenter à Jupiter, qu'il pria d'assembler les dieux. Le résultat de cette assemblée fut favorable à Psyché : il fut ordonné que Vénns consentirait an mariage de Capidon et de Psyché . et que Mercure enlèverait la prineesse au eiel. Elle fut accueillie des dieux; et, après avoir bu le nectar et l'ambroisie, elle fut gratifiée de l'immortalité. On fit les nôces , Vénus même v dansa. Psyché ent de ce mariage la Volupté pour fille.

Iconol. Psychéest représentée avec des atles de papillon aux épaules. Ou voit dans plusieurs monuments antiques un Cupidon, presque nu, em-brassant Psyché à demi-vètue.

Le groupe de Florence, le beau camée du due de Marlhoroug, ouvrages de Tryphon d'Athènes, nombre de pierres gravées et de bas-reliefs antiques, représentent l'union

de l'Amonret de Psyché. Nonsavons en France un groupe de Cupidon et de Psyché, par le célèbre Canova. C'est le sujet d'un tableau par le C. Gerard. Le C. Chaudet a fait un dessin des honneurs rendus à Psyché. Enfin, Raphael a composé une suite de 32 sujets, représentant les aven-tures de Psyché. Ils ont été gravés par Marc-Antoine, et copiés habi-lement au simple trait, d'après les planches de ce grand artiste, par les CC. Dubois et Marchais. Ces gravures ornent la belle édition in-4°. de la fable de Psyché, nouvellement publice par Henri Didot.

PSICHODAÏKTÈS, qui détruit la vic, épithète de Bacchus. Rac. Daisin, bruler, détroire. Anthol. PSICHODOTER, qui donne la vie. épithète d'Apollon. Anthol.

Psychomantie, espèce de divination ou de magie, ou l'ait d'évoquer les morts. Les cérémonies usitées dans la psychomantie étaient les mêmes que celles que l'on pratiquait dans la nécromance. C'était ordinairement dans des caveaux souterrains et dans des antres obscurs qu'on faisait ces sortes d'opérations, sur-tout quand on désirait de voir les simul'acres des morts, et de les interroger. Mais il y avait encore une autre manière de les consulter, qu'on appelait aussi psychomantie, dont toutefois l'appareil était moins effayant; c'était de passer la nuit dans certains temples, de s'y coucher sur des peaux de bêtes, et d'attendre en dormant l'apparition et les réponses des morts. Les temples d'Esculape étaient surtout renommés pour cette cérémonie. Il était facile aux prêtres imposteurs de procurer de parvilles apparitions. et de donner des réponses ou satisfaisantes, on contraires, ou ambiguës.

PSYCHOPLANES, qui égare l'ame, épithète de Bacchus. Rac. Planein,

faire errer. Anthol. Psylles, peuples de Lybie, dont

la présence seule charmait le poison le plus subtil des serpents les plus redoutables. Ils prétendaient anssi guérir la morsure des serpents avec leur salive ou par leur simple attouche-Tome II.

ment. Ponr éprouver la fidélité de leurs femmes, ils exposaient les enfants nouveaux nés aux cérastes. S'ils étaient un fruit de l'adultère, ils périssaient; s'ils étaient légitimes, ils étaient préservés par la vertu-qu'ils avaient reçue avec la vie. Hérodote prétend que les enciens Psylles périrent dans la guerre insensée qu'ils entreprirent contre le vent du midi, indigués de voir leurs sources desséchées. Voy. MARSES; SAUVEURS D'ITALIE. PSYLLOTOXOTES, peuple imaginaire

ce Lucien. Ils étaient montés sur des ouces grosses comme douze éléphants. Rac. Psyllos, puce, et toxon, prc. r. Ptélés, villes de Grèce, l'une en Thessalie, l'autre dans le Pélo-

ponèse, dont les habitants allèrent au siège de Troie.

2. - Unc des Hamadryades. Prétéon, amant de Procris, la séduisit au moyen d'une couronne d'or, ce qui l'engagea à fuir Céphale, son époux , ou plutôt ce fut Cephale qui prit les traits de ce Ptéléon, pour éprouver sa femme. 1. Préné Bas, fils de Taphins, et

\*ptérélas, ère d'une fille nommée Cométo, Il passait pour être petit-fils d'Hercule qui, dit on , lui promit l'immortalité. 2 - Un des chiens d'Actéon. Ce

mot signifie atlé. Prolémée, père d'Eurymédon,

l'écuyer d'Agamemuon. 1. PTOLIFORTE, destructeur de villes , surnoin d'Ulvsse.

2. - Fils qu'Ulysse cut de Pénélope après son retour de Troie. 3. - Selon d'autres, c'est un fils de Télémaque et de Nausicaa. Rac. Ptolis, pour polis, ville ; perthein,

ravager. PTOOPHAGUS.nn deschiens d'Orion. 1. Prous, fils d'Athamos et de Thémiste, avait donné son nom au temple d'Apollon.

 Apollon adoré à Acrephnie. Avant l'expédition d'Alexandre contre Thèles, ce dieu y rendait des oracles qui ne trompaient jamais.

3. - Montagne de Beotie , où Apollon rendait des oraeles 4 - Fils d'Apollon et d'Evippe,

donna son nom à la montagne citée dans l'article précédent.

Pubenté, l'age de puberté, qui se prend à quatorze ans pour les garçons, et à donze ponr les filles. Cet bge, chez les Romains, occasionnait plusieurs cérémonies. On marquait cette époque par un festin qu'on donnait à sa famille et à ses amis. On conpait les cheveux aux premiers, et on en jetait une partie au feu en l'honneur d'Apollon , et l'autre dans l'eau en l'honneur de Neptune , parceque les cheveux croissent avec de l'humidité et de la chaleur. A l'égard des filles , lorsqu'elles étaient parvenues à l'àge de puberté, elles offraient à Vénus leurs poupées. On leur ôtait la bulla, petite bulle d'or qui pendait sur la poitrine ; mais on lenr laissait la prétexte, qu'elles portajent toujours jusqu'à ce qu'elles fussent mariées.

Publica, surnom sous lequel la Fortune avait nn temple à Rome sur le mont Quirinal.

Pun.s (Myth. Ind.), dien indien que l'on représente toujours avec Ixora. Il est d'une petité stature, a le ventre extrêmement gros, et la tête entortillée de serpents, ainsi que les bras et les cuisses. Il porte un bâton dans la main droite, et n'a point de barbe.

Puneun. (Iconol.) Les Grees en avient fait une divinité. Suivant Hesiode, elle quitta la terre avec Némésis, indignée des vices et de la corruption des hommes; et par cette raison elle est représentée avec des montes et les publié par Winchelmann dans ses Monument inediti. Sur des médailes, on la voit se cachant le visage avec un voile. V. Leanus.

« Jupiter en formant les passions, dit mad.me Lambert, leur donna à chacune sa demeure; la pudeur fut oubliée, et quand elle se présenta, elle ne savait plus où se placer : on la i permit de se mèler avec toutes les autres. Depuis ce temps-là elle en est inséparable : elle cet anie de la vérité, et trabit le mensonge qui oue l'attaquer. Elle est liée et unie particulièrement avec l'amour; elle l'accompagne toujours, et souvent elle l'apponce et le décèle. Enfin l'appone perd ses charmes dès qu'il est sans elle. » On demandait à une prêtresse d'Apollon quelle couleur était la plus belle ? Elle répondit que c'était celle que la pudeur donnait aux personnes bien nées. Le rouge dont elle couvre un beau visage, est bien différent de celui que répand la honte ou le dépit. Son teint clair et brillant fait le plaisir des yeux et le charme du corur ; la douceur modeste de ses regards porte l'émotion jusqu'au fond de l'ame et la surprend sans qu'elle ait en le temps de s'en défendre. Les iconologistes lui donnent ainsi qu'à la pureté, un lys pour attribut. Une rose, dont le rouge tendre exprime si bien celui de la pndeur, lui conviendrait mieux. La modestie de son attitude, et le voile blanc qui la couvre en partie, serviront encore à la caractériser.

On voit à Naples me statue d'Amciona Corvadini, qui représent a la Padeux. Elle est enveloppée dans unvoile depuis la têle jusqu' aux pieds; et quoiqu'il soit du meue bloc, on voil la figure au travers du marbre, tout le nu. Les gràces de la physic tout le nu. Les gràces de la physic monie y paraissent comme si on les voyait à découvert. Cet ouvrage est d'untant plus économis, que jumis les Grece ni les Rousains n'ont endurant plus économis, que primis les Grece ni les Rousains n'ont ende leurs statues, et que l'habilief du sculpteur en a readu les effets avec un vérité qui surpasse tout ce qu' on

on pourrail dire.

Punctrié. (Loond.) Les Romaina
avaient flat de cette vertu une déesse,
qui vaut à Rome des temples et des
autels, entr'autres un qui s'appelait
laust de la Pudetié. La historrerie
laust de la Pudetié. La historrerie
laust de la Pudetié. La historrerie
tinguist la Pudetié en patricienne,
on qui regardail l'ordre sérastorial,
et en populaire, ouqui était pour le
peuple. Celle-civant son temple dans
la propulation de la laustié en propelation
de cette qui la propelation
de cette qui la pudetié en la laustié de la

Tite.Live rapporte l'histoire de cette distinction: « Virginia, de famille » patricienne, épousa na homme » d'entre le peuple, nommé Volum-" nius, qui fut consul. Les matrônes » du rang des patrieiens la chasserent » du temple, parcequ'elle s'était més-" alliée. Elle se plaignit houtement » de l'insulte, disant qu'elle était n vierge quand son mari l'épousa. » qu'ils avaient vécu depuis en gens » d'honneur, et qu'il n'y avait nulle n raison de l'exclure du temple de # la Pudicité. Pour réparer en quel-» que sorte cette injure, elle bâtit n dans la rue Longue un petit tem-n ple à la Pudieité, qu'elle appela n Plebeia, où les femmes qui n'én taient point d'ordre sénatorial al-» laient porter leurs vœux. » La Pudicité était représentée sur les médailles par une femme assise, revêtue de la stola, tenant de la main ganche une haste en travers, qui porte la main droite et le doigt index vers son visage, pour montrer que c'est principalement son visage, ses yeux et son front, qu'une femme pudique doit composer. Vénus la Pndique, de la villa Borghese, a pour symbole une tortue ; allégorie qui fait entendre aux femmes qu'elles doivent être aussi retirées dans leurs maisons, que cet animal l'est dans la sienne.

Puella, surnom de Junon, sons lequel Téménus lui bâtit un temple à Stymphale.

Pugilar, combat à coups de poings. Souvent les antagonistes s'armaient de cestes, espèce de gantelets garnis de fer, qui les mettaient dans la nécessité de se garnir la tête d'une calotte nommée amphotide, dont le principal usage était de garantir les tempes et les oreilles. Ce dernier combat était meurtrier, et se terminait rarement sans la mort de l'un des deux athlètes. Les pugiles étaient nus, à des caleçons près. Ce genre de combat consistait à se tenir ferme sur les pieds, à barceler son adversoire, à élever les bras à la hauteur de la tête, et à les étendre eu avant, pour porter des coups avec quelque anccès. La victoire était adjugée à déclarer vaincu. Les Etrusques, selon Athénèe s'exercaient au pugilat au son des flûtes. On leur mettait sous les yeux pendant le combat les objets qui devaient être le prix du vainqueur. Ils combattaient tantôt nus, tantôt

vėtus. Pugno, fils d'Egyptus.

PUISSANCE D'AMOUR. (Iconol.) Alciat, d'après une épigramme grecque, peint l'amour nu, charmant, sans bandeau, debout, entre deux arbrisseaux qui végètent, portant, au lieu de carquois, pendant à sa ceinture, une espèce de poupée, représentant une femme vetue, laquelle paralt joindre les mains et demander gràce. Il a les alles déployées, et tient de la main droite un poisson, et de la gauche, une couronne de myrte et de roses.

PULCHRICLUNIA, surnom de Vé-

nus. Voy. CALLIPTOE. PÜLCHS, un des dieux snbalternes des Tschouwasches. Voyage de Pallas.

PULLAIRES, ceux qui gardaient et nonrrissaient les poulets et les oiseaux dont on se servait ponr les auspices. C'était à eux à observer et à rendre compte à l'angure de la manière dont les poulets avaient mangé la pâte qu'on leur jetait.

PULVINAR, lit sur lequel on mettait les statues des dieux dans les festins appelés lectisternes. Punchao (Myth. Péruv.), sei-

gneur du jour, auteur de la lu-mière, nom que les Péruviens donnaient au Grand-Dieu. Hist. de la compagnie de Jésus. PUNITION. (Iconol.) Elle est ex-

primée dans les tableaux d'église par nnange armé d'une épée flamboyante ou d'un fouet

Pronce (Myth. Chin.), none du premier homme, suivant quelques lettrés chinois. V. Cosmogonie des CHINOIS.

PURETÉ. (Iconol.) a On pourrait " l'exprimer , dit Winckelmann » par un gouvernail de navire, fonde " sur ce proverbe grec, plus pro-

" pre qu'un gouvernail, parceque n les vagues le lavent sons cessse. » Cochin la rend par une jeune per-sonne vetue de blanc, qui tient une tige de lis. Quelquefois on lui donne un tamis, d'où il sort de l'esu. La blancheur des vêtements est l'image la plus fidelle de la pureté. Lorsqu'elle est représentée ayant un doigt sur la bouche, c'est pour marquer que cette vertu nous apprend a regler nos paroles. Andre Sacchi l'a symbolisée par une jeune fille dont la chevelure est arrangée avec art; elle a un vête-tement blanc, et tient un cygnedans ses bros, iunge de condeur et de pareté, que cette figure allé orique exprime eucore mieux par son air de tête, par ses yeux où si ge la modestie, par sa Louche qui semble exhaler le plus suave parfum.
PURGATOIRE DES JUIFS. (Myth.

Rabb. ) Les Juifs reconnaissent une sorte de purcatoire qui dure penda t toute la première année qui suit la mort de la personne décédée. Selon eux, l'àme, pendant ces douze mois, a la liberté de venir visiter son corps, revoir les lienx et les personnes pour lesquelles elles en pendast la vie quelqu'aff ction particulière. Ils nomment le purgatoire le sein d' 1b aham, le trésor des vivants le jardin d'Eden . la Gehenne supérieure . ar opposit on à l'enfer qu'ils appellent Gehenne inferieure. Le jour du sabbat est, selon eux, un jour de relache pour les anies du purgatoire; et au jour de l'expiation solemnelle, ils font beaucoup de prières et d'œuvres satisfactoires pour les soulager.

PUNINCATION, "pratique de réinjont être Sommuse ches les anciens, qui l'appelaient, ou ablation, ou expiation, ou lustration. Il y en avait est expiation, est particulières, qu'un est les antres particulières, qu'un peut considérre encore comme ordinaires et extraordinaires. Les purifications générales ordinaires avaient lieu, quand, dans une assemblée, avant les secrities, y an prêtre ou avant les secrities, y an prêtre ou une franche de laurier, ou des l'ége de verveine, dans l'eau lustrale, sa

fisial apersion sur le pengle, autourdupel di urmai troi fois pour cols. Les purifications générales catrordinaires é sinsient dans des temps de petet, de famine, ou de et alors ces purifications étuient, con les consistents de la consistent de ficas, de la consistent de la consistent de ficas de la consistent de la consistent

Les purifications particulières ordinaires étaient extrêmement communes. Elles consistaient à se laver les mains, avant quelque acte de religion, avec de l'eau commune, quand cet acte se faisait en particulier, et avec de l'eau Instrale, à l'entrée des temples et avant les sacrifices. Il y en avait qui ne se contentaient pas de se laver les mains ; ils croynient acquérir une plus grande pureté eu se lavant aussi la tête, les pieds, quel-quefois tout le corps, et leurs babits nième. C'est à quoi étaient sur-tont obligés les prêtres, qui, pour leur parification, avant de pouvoir faire les fonctions de leur ministère étaient tenus d'observer plusieurs pratiques austères pendant plusieurs jours avant la cérémonie religieuse. comme d'éviter soigneusement tontes sortes d'impuretés, et de se priver même des plaisirs permis et innocents.

cents, purifications particulière, certs transferient de la recordinaire auxient lien pour cent qui avaient commis quelque grand crime, roame, l'homicide, l'inceste, l'adultère, etc. Quand quelqu'un avait commis un de ces crimes, il avait commis un de ces crimes, il avait commis il d'aiti olligé d'avoir recours auxient particulare, qui le faissient passer par publicurs cerémonies superstitientes, publicurs cerémonies superstitientes, que de la que de supersione de sang, de la fais porte que de sang de d'aignon, de lai faire porter au con

La matière le plus ordinairement employée pour les purifications était l'eau naturelle. Celle de la mer, quand on en pouvait avoir, était préférée à toute autre; et ce n'était qu'à son défant qu'on se servait de celle des fleuveset des fontaines: mais on avait soin d'y mettre du sel, et quelquefois du soufre.

PURPURÉUS, un des géants, fils de la Terre, dont les Romains, au rapport de Navius, trouvérent les images chez les Carthaginois dans le cours de la guerre Punique.

PURBLERH (Myth. Ind.), épreuve par le moyen de l'eau et du fen, en usage chez les Indiens, pour découvrir les choses cachées.

Puss (Diens). A Pallantium, ville d'Arcadie, on voyait sur une hauteur un temple Làtià ees divinités, par lesquelles on avait contome de jurer dans les plus importantes affaires: du reste, ces pemples ignoraient quels étaient ees dieux; ou, s'ils le savaient, c'était un secret qu'ils ne révésient pas

PURILLATURE. (I COOR). I Cochin la représente par une frame coiffée d'une tête de lièvre, attentive, inquiête, et regardant autour d'elle. Elle marche courbée et avec précantion, quoique sur un terrait uni, et as exre dans «s vêtements. Enfin elle voit des fantômes dans les nuages.

Dermain, 4 (cono.) isole des notices of Cermains, 4 ont on a fait la première découverte dans un chitesu de Thoringe, nommé Rothembourg, et que Gonthier, comte de Schwartshourg, et que de la constant d

et d'un autre à la houche. Si l'on remplit en partie d'ean, en partie de motières combustil les, la cavité de cette idole, et qu'après avoir exac-tement bouché les deux trous avec des chevilles de Lois, on la pose sur le feu, on la voit au Bout de quelque temps couverte d'une sucur universelle; après quoi si l'on angmente le fen, les deux l'onchons sont chassés avec impétursité des onvertures qu'ils remplissaient, et il en sort des flammes avec grand bruit. Ainsi Puster n'est autre chose qu'une espèce d'éolipile. A l'égard de la mptière, c'est une sorte de bronze, dont l'alliage est inconnu jusqu'ici, quoiqu'. n l'ait soumis à différentes épreuves chimiques, et que pour cela il en ait coûté à l'idole une partie de son bros gauche.

Il parait que les prêtres germains se servaient utilement de sette figure. objet du enlte public, pour intimider les peuples superstitieux, et ponr tirer d'eux des offrandes et des sacrifices, snivant que ertte idole paraissait anx as-istant- plus on mains irritée; ce qui dépendant nnique ment des divers degrés de chaleur qu'ils savaient lui eomninniquer. D'abord Puster, par la suenr qui lui coul.it de tout le corps, marquait une médiocre colère; mais si les spretateurs n'en paraissaient que médiocrement touches, alors, à l'aide du feu, que les prêtres avaient soin de redouller. l'idele entrait en fureur, faisait entendre des mugissements, et vomissait des flammes par la benelle et par le sommet de la tête; ce qui ne nisnquait pas de produire l'effet qu'on en attendait, e.-à-d. de multiles offrandes que les prêtres de l'idole tournaient à leur profit. Ces détails sont tirés d'une diss-rtation latine de M. Straube, intitulée : Pusterus, vetus germanorum idelum, imprimée à Giersen, in-4° ..

en 1726.

PUTA, déesse romaine invoquée par eeux qui émondaient les arl res.
Rae. Putare, émonder.

PUTEAL, endroit où la foudre était tombée, et qui devenait sacré.

Il différait du Bidental, en ce que la foudre s'y était enterrée, quasi in puteo, comme dans un puits. On l'entourait aussi d'une palissade. V. BIOENTAL.

Puzza (Myth. Chin.), divinité chinoise que le P. Kircher eroit être la même que l'Isis et la Cybèle des Egyptiens. On la représente assise sur une fleur de lotos, ou sur un héliotrope. Elle a seize bras, et porte dans chaque main un grand nombre de conteaux, d'épées, de livres, de fruits, de fleurs, de plantes, de vases, de fioles. Les bonzes racontent sur cette déesse plusieurs fables extravagantes: ils disent que trois nymphes étant entrées dans un fleuve pour se baigner , l'herbe nommée viciaria , ou lotus aquatica, eommença d'éclore tont-à-coup sur la robe d'une de ces nymphes, et fit briller à ses yeux son fruit de corail. La beanté et La couleur vermeille de ce fruit firent nattre à la nymphe l'envie d'en goûter ; mais , par une vertu particulière , ce fruit la rendit enceinte. Elle devint mère d'un garçon qu'elle prit soin d'élever. Lorsque son fils eut atteint l'age de l'adolescence, elle le quitta pour retourner au eiel. Cette fable a du rapport avec celle d'Isis que les Egyptiens représen-tent assise sur la fleur de lotos, allaitant son fils Horns. Le P. Kircher croit que cette déesse Puzza n'est qu'un emblème dont les Chinois se sont servis pour exprimer la puis-sance et la fécondité de la nature.

PYANEPSIES, fêtes que les Athéniens eclébraient antrefois, en l'honneur d'Apollon, le septieme jour du mois d'Octobre, qui de eette sête était appelé Pyanepsion. Plutarque dit que ce fut Thésée qui l'institua, parceque, revenant de Crète. il fit un sacrifice à Apollon de tout ce qui restoit de féves; qu'il mit le tout dans une marmite, le fit cuire, et le mangea avec ses coupagnons; ee que l'on imita ensuite, en mémoire de son heureux retour. Ce fut de ces féves cuites que la fête fut appelée Pyanepsies. Dans cette sete, un jeune garçon portait un rameau d'olivier, chargé d'olives de tous côtés, dans lequel étaient entortillés plusieurs flocous de laine, et le mettait à la porte du temple d'Apollon comme une offrande. Rac. Pyanon, féve; epsein, faire

Pyas, qu'Ovide fait métamorphoser en grue par Junon. Metamor-

Pretes, surnom donné à Apollon, après qu'il eut vaincu à la lutte le brigand Phorbas, qui empêchait de se rendre à son temple. Rae. Pyx, à coups de poing. Proas, reine des Pygmées, fut

changée en grue par Junou, pour avoir eu la présomption de se comparer à la reine desdieux. et depuis sa métamorphose fit une guerre continuelle à son peuple. Voy. Pro-Proée, une des Ionides, ainsi nom-

mées de leur père Ion. PYGMEA MATER, Pygas, reine des

Pygmées. 1. Promation, fils de Bélus roi de Tyr, et frère de Didon et d'Anna, tua Sichée, son heau-frère, pour s'emparer de ses trésors.

2. - Fameux statuaire . révolté contre le mariage par l'infame prostitution des Propetides, se vous au célibat; mais il devint amoureux d'une statue d'ivoire, ouvrage de sou ciscau, et obtint de Vénus, à force de prières, de l'animer. Son vœu étant exaucé , ill'épousa, et eut d'elle un fils appelé Paphus.

Provéss, peuple fabuleux qu'on disait avoir existé en Thrace; c'étaient des hommes qui n'avaient qu'une coudée de haut : leurs femmes acconchaient à trois ans, et étaient vieilles à huit. Leurs villes et leurs mai sons n'étaient bâties que de coquilles d'œufs : à la campagne , ils se reti-raient dans des trous qu'ils faisaient sous terre : ils coupaient lenrs bleds avec des cognées, comme s'il cut été question d'abattre une foret. Une armée de ces petits hommes attaqua Hercule qui s'était endormi après la défaite du géant Autée, et prit, pour le vaincre, les mêmes

précautions qu'on prendrait pour former un siège : les deux alles de cette petite armée fondent sur la main du héros; et pendant que le corps de bataille s'attache à la gauche, et que les archers tiennent ses pieds assiégés, la reine, avec ses plus hraves sujets, livre un assaut à la tête. Hercule se réreille, et riant du projet de cette fourmillière, les enveloppe tous dans sa peau de lion, et les porte à Euryszhée.

Les Pygmées avaient guerre déclarée contre les grues, qui tous les ans venaient de la Scythie les attaquer : nos champions , montés sur des perdrix, ou selon d'autres sur des chèvres et des béliers d'une taille proportionnée à la leur, s'armaient de toutes pièces pour aller combattre leurs ennemis.

Les Grecs, qui reconnaissaient des géants, c.-à-d., des hommes d'une grandenr extraordinaire, pour faire le constraste parfait, imaginèrent ecs petits hommes d'une coudée, qu'ils appelerent Pygmees. L'idee leur en vint peut-être de certains peuples d'Ethiopie, appelés Péchiniens ( nom qui a aussi quelque analogie avec celui de Pygmée); ees peuples étaient d'une petite taille : les grues se retirant tous les hivers dans ces pays, ces peuples s'assemblaient pour leur faire peur et les empécher de s'arrêter dans leurs champs : voilà le combat de Pygmées contre les grues. Encore aujou d'hui les peu-ples de Nubie sont d'une petite taille.

Quant à la fable de Pygas leur reine qui fut changée en grue, c'est qu'elle s'appelait aussi Gérané, qui est le nom grec de la grue : elle était belle, mais fort cruelle; ses sujets, craignant qu'nn fils qu'elle avait ne lui ressemblat, le lui ôtèrent des mains pour le faire élever à leur manière. Sa cruauté est désignée par la guerre qu'elle fait aux Pygmées à la tête des grues.

Plusieurs desanciens ont fait mention des Pygmées; mais ils n'étaient, en ce point, que les copistes d'Ho-

mère, qui emploie souvent des comparaisons agréables pour amuser son lecteur, et qui compare les Troyens à des grues qui fondent sur des Pyg-Plusicurs vas s grecs représentent

les combats des Grues et des Pyg-PYLACHANTUS, Troyen distingué,

tué par Achille. PYLADE, fils de Strophius roi de Phocide, et d'Anaxibie sœur des Atrides, fut élevé avec Oreste son eousin, et lia avec lui, dès ce tempslà , une amitié qui les rendit dans la suite inséparables. Après qu'Oreste eut tué Egisthe et Clytemnestre avec laide de Pylade, et qu'il cut tiré sa sœur Electre de l'opprobre où les tyrans l'avaient tenue, il la donna en mariage à son ami. Ils allèrent ensemble dans la Tauride pour enlever la statue de Diane; mais, ayant été surpris tous deux, ils furent chargés de chaînes pour être immolés à Diane. Cependant la prètresse offrit de renvoyer l'un des deux dans la Grèce, un sent suffi-sant pour satisfaire à la loi : Pylade fut celni qu'elle vonlut retenir. Ce fut alors qu'on vit ee généreux combat d'amilié qui a été si célébré par les anciens, et dans lequel Oreste et Pylade offraient leur rie l'un pour l'antre.

Pyladeavaitencore secondé Oreste lans le dessein de tuer Pyrrhus. Pausanias dit, à ce sujet, qu'il ne le fit pas seulement par amitié pour Oreste, mais encore par le désir de venger son bisaïeul Phoeus tué par Pélée aïcul de Pyrrhus. Pylade eut d'Electre deux fils, Strophius et Médon.

Sur une urne si pulcrale étrusque, on voit Pylade accompagnant sonami Oreste, et poursuivi comme lui par deux furies armées de flambeaux.

PYLEA, surnom de Cérès, pris des Thermopyles, où elle était honorée.

PYLAGORE, surnom de Cérès. Elle était ainsi nommée, parceque les Amphictyons, avant de se rassembler, lui offraient un socrifice aux E e 4

portes de la ville. Rac. Pulè, porte; agora, marché.

Pylaon, fils de Nélée et de Chloris, tué par Hercule.

Pylance, fille de Danaus. Pylanes, Troyen tué par Ajax.

Prias, rei de Megare, avant, par accident, tué son onele Bias, se réfugia auprès de Pandion, son gendre, au moment où celui-ci avait été chassé d'Athènes.

Pyrézs, fête grecque en l'honneur de Cérès ; elle se eélébrait aux Thermopyles, d'où elle tirait son nom. i. Pyréwène, cénéral paphlagonieu, tué par Ménélas au siège de

Troie.

2. — Roi de Méonie, qui envoya Mesthès et Antiphus, ses fils, à la

Priène, ville d'Etolie, dont les habitants allèrent au sièpe de Troie. Priéons, conronnes et guirlandes dont les Locédémoniens ornaient la

statue de Junon.
1. Prizus, chef troyen, tué par Achille.

2.—Fils de Clyménus, roi d'Orchomène. 3.—D'Eolide, frère d'Hippothoüs

et fils de Lithus le Theutamide, conduisit avec son frère au siège de Tmic les Pélasgiens de Larisse. 1. Prirus, Nestor, roi d'une conrée de l'Achaire, dont Pylos était la capitale. 2. — Héros qui avait adopté Her-

cule, pour que ce demi-dieu pût être initié aux grands mystères des Athéniens. Pyro, fille de Thespius.

Prios, Troyen tué par Polypoetés.
Prioris, surnom de Minerce, pris Prioris, surnom de Minerce, pris de l'usage on l'on était de placer son image au-dessus des portes des villes, comme celle de Mars était placée au-dessus des portes des placer au-dessus des portes des placer au-dessus des portes des que ai l'on doit faire usage des armes dans l'inferient des villes c'està la sagesse de Minerve qu'il faut avoir recours.

PYLUS, fils de Mars.

Pras, lien situé sur le mont Œta, ainsi appelé, dit Tite-live, parcequ'on y brilla le corps mortel dont le corps in chitair directille.

Hercule s'était dépouilé.

Pyracwon, Cyclope, un des forgerons de Vulcain. Roc. Pyr, feu;

gerons de Vulcain. Rac. Pyr, feu; akmon, enclime.

Personus, guerrier qu'Ovide fait tomber sous les coups de Cénée. PYRAME, nom d'un jeune Assyrien, celebre par sa passion pour Thishe. Comme ses parents et ceux de Thisbé les génaient beaucoup dans leurs amours, ils projetèrent un rendez-vous hors de la ville, sous un murier blanc. Thishé, couverte d'un voile, arriva la première au rendezyous convenu. Là elle fut attaquée par une lionne qui avait la gueule tout ensanglantée, et dont elle se sauva avec tant de précipitation, qu'elle laissa tomber son voile. La bête le trouvant sur son passage le mit en pièces et l'ensanglanta. Pyrame étant prrivé ramassa le voile, et croyant que Thisbé était dévorée, il se perça de son épée. Cependant Thishe, sortie da licu où e le s'était sauvée, revint au rendez-vous; mais avant trouvé Pyrame expirant, elle romossa l'épée fatale, et se la plongea dans le cœur. On rapporte que le mirier fut teint du sang de ces amants, et que les mûres qu'il portait devinrent ronges, de blanches qu'elles étaient

auparavant.

Pyramides (Conol.) C'est le symbole ordinaire de la gloire des princes. Chez les Expytiens, c'était un amblème de la vie humaine, dont le commencement était représenté par la base, et la fin pur la pointe y est pour cela qu'ils les élevaient sur des sépuleres.

Quelques peuples idolàtres attri-

hnent une espèce de divinité à la forme pyramidale. Plusieurs idoles chiuoises ne sont antre chose que des pyramides, qu'on appelle Chines. Les temples siamois sont ordinairement environnés de pyramides.

L'auteur de l'Histoire de la Virginie nous apprend que les habitants de cette contrée élèvent souvent des pyramides et des colonnes de pierre, qu'ils peignent et qu'ils ornent selon leur gout. Ils leur rendent même tontes les marques extérieures d'un culte religieux.

1. PYRECME, roi de Péonie, auxiliaire des Troyens, tué par Patrocle. 2. - Tyran de l'isle d'Eubée tué par Hercule pour avoir fait une guerre injuste aux Béotiens.

Prnées. (Myth. Pers.) Ce nom signifie temples du feu, et c'est celui que les Perses donnaient aux lieux où ils enfermaient le feu socré. Un des plus célèbres pyrées fut érigé par un docteur guèbre dans la ville de Balck, snr les confins de la Perse et des Indes. Balek était comme le centre de la religion des Perses. Elle était pour eux ce qu'est la Mecque our les mahométans, ce qu'est Rome pour les catholiques. Un anteur arabe nous apprend qu'on éleva sept pyries en l'honneur des sept planètes, et qu'on y faisait brûler continuellement des parfums.

1. Pynène . nymphe que Mars rendit mère de Cyenus.

2. - Fille de Bébrycius, roi d'Espagne, ayant été forcée par Hercule, mit au monde un serpent , et fut si effrayée de cette apporition, qu'elle prit la fuite, et se réfucia dans une forêt, où elle devint la proie des bêtes féroces. On dit qu'elle donna son nom aux Pyrénées, montagues qui séparent la France de l'Espagne.

3. - Fontaine consacrée aux Muses, et célèbre dans les écrits des poètes. C'est à cette fontaine que buvait le cheval Pégase, lorsque Bellérophou se saisit de lui par surprise, et monta dessus pour aller combattre la Chimère. Cette fontaine avait sa source au bas de l'Acrocorinthe, ou

citadelle de Corinthe. Les mythologues ne sout point

d'accord sur l'origine de cette fontaine. Les uns disent que Pyrène, inconsolable de la perte de Cenchrius son fils , tué malheureusement par Diane, en versa tant de larmes, que les dieux, après sa mort, la chaugèrent en une des plus belles fontaines, qui depuis porta son nom, et qui arrosait la ville de Corinthe.

D'autres veulent au'Alone fit présent à Sisyphe de cette fontaine précieuse, pour savoir de lui ce qu'était devenue sa fille Egine que Jupiter avait enlevée. Sisyphe le lui découvrit, à condition qu'elle donnerait de l'eau à la citadelle ; et c'est pinsi me le secret de Jupiter fut révélé. La foutaine de Pyrèue n'eu eut que plus de réputation.

PYR

4. - Une des Danaides.

1. Pyrénéz, roi de Phocide, ayant un jour rencontré les Muscs, leur fit beaucoup d'accneil, et leur offrit de venir se reposer dans son palais. Mais à peine y furent - elles cutrées . qu'il eu fit fermer les portes, et voulut leur faire violence. Alors elles prirent des alles avec le secours d'Apollon, et s'enfuirent à travers les airs. Pyrénée monta sur le haut d'nne tour, et crut pouvoir voler comme elles; mais il se précipita du haut en has de la tour, et se tua.

Il s'agit, dans cette fable, de quelque prince qui, n'aimant pas les belles-lettres, détruisit les lieux où on les cultivait; et l'ou dit qu'il était mort en ponrsuivant les gens de

lettres. 2. —Surnom de Vénus adorée dans les Gaules

Praès. Lycien tué par Patrocle. PYRÉTUS, monstre moitié homme. moitié cheval, fut tué par le lapithe

Péryphas. Praco, nourrice des enfants de Priam.

Pyrioène, né du feu, surnom de Bacchus, parceque Jupiter vint voir sa mere, armé de la foudre qui la

consuma. Pyriphlégéthon, fleuve de la Thesprotie, qui se jette, avec le Cocyte, dans le marais Aréthuse, et dout le nom signifie Brûlant; ce qui en a fait faire un fleuve d'enfer.

Prairrous, géaut qui, avec son frère Anonymus, attaqua Junon, et qu'Hercule mit en fuite.

PYRIPPE, une des filles de Thes-

Pynisous, sauvé dufeu, premier nom d'Achille, parcequ'au cri que jeta sou père effrayé de le voir dans

le seu, où Thétis, sa mère, l'avait mis pour le purisier de ce qu'il avait de mortel, il en sut retiré avec précipitation.

Pyro, une des Océanides. Pyronès, fils de Clias, le premier, selon *Pline*, qui fit sortir du fen des

veines d'un caillon.
Pyronulie, culte du feu, eulte
propre aux disciples de Zoroastre.

Prsois, un des chevaux du Soleil.
Rac. Pyr, feu.
Pyromantie, sorte de divination

par le moyen du fen. Il y avait, ehez les aneiens, différentes espèces de pyromantie, on diverses manières de la pratiquer,

dont voici les principales : Tantôt on jetait sur le feu de la poix broyée, et si elle s'allumait promptement, on en tirait un bon augure. Tantôt on allumait des flambeaux endnits de poix, et l'on observait la flamme : si elle était réunie et ne formait qu'nne seule pointe, on angurait bien de l'événement sur lequel on consultait; si, au contraire, elle se partageait en deux, ce signe devait être pris en mauvaise part ; mais quand elle montrait trois pointes, e'était le présage le plus favorable. Si elle s'écartait à droite ou à gauehe, on en conclusit la mort pour un malade, et des maladies pour ceux qui n'en étaient point eneore attaqués. Son petillement annonçait des malheurs, et son extinction les dancers les plus affreux. Quelquefois on jetait une vietime dans le feu, et l'on s'attachait à considérer la manière dont il l'environnait et la consumait, si la flamme formait une pyramide, ou si elle se divisait. En un mot , la couleur, l'éclat, la direction, la lentenr on la vivacité de cet élément dans les sacrifices, tout était matière à observation et à prophétie. On attribusit l'origine de cette espèce de pyromantie an devin Amphiarous, qui périt au siège de Thèbes; d'autres la rapportent aux Argonautes. Dansquelques oceasions, on ajoutait au feu d'autres matières. Par exemple, on prenait un vaisseau plein d'urine, dont l'orifiee était bouché avec un

tampon de laine; o ne exminaît de puel côté le vaissem errevait, et alors on réginit les augures. D'autres fois on les prensit en observant le petillement de la flamme ou de la lumière d'une lampe. Il y svait à Athènes, dans le temple de Minerve Pollade, en le lampe continuellement allume, entretenne par des vierges, qui observaient esactement tous les mourapporte plus directement à la lampadomantie, ou ly behonousite.

padomantie, ou lychnomantie. Quelques auteurs mettent au nombre des espèces de pyromantie l'abominable coutume qu'avaient certains peuples orientaux de faire passer leurs enfants por le feu en l'honneur de Moloch. Delrio y comprend aussi la superstition de eeux qui examinaient les symptômes des feux allumés la veille de la saint Jean-Baptiste, et la coutume de danser à l'entour , ou de sauter par - dessus. Il ajoute que les Lithuaniens pratiquaient encore de son temps une espèce de pyromantie. « Pour connaître, dit-il, " quelle sera l'issue d'une maladie, » ils mettent le malade devant un » grand feu. Si l'ombre formée par » son corps est droite, et directement n opposée au fen, e'est, selon eux, 10 un signe de guérison; si, au con-» traire, elle paraft de côté, ils dé-» sespèrent du malade, et le tiennent n pour mort. n

PTRONIA. Diane, sons ce nom, avait un temple sur le mont Crathis, où les Argiens albient chereher du feu pour leurs fêtes de Lerna. Rac. Pyr. feu.

PYROPRORES. C'étaient, chez les Grees, des homnes qui morchaient à la tête des armées et tenaient dans leurs mains des vases remplis de feu, commele symlole d'une chose serrée. Ils étaient si respectés que e'cut été un grand crime, même aux ennemis,

de les attaquer.

Pyrrous. Pline dit que c'est un des noms qu'on donna à l'isle de Délos, parceque le feu y avait été trouve, ainsi que la manière de le produire.

1. PYRRHA. V. DEUCALION. 2. — Ce fut sous ce nom qu'A- chille, déguisé en fille, fut caché à la cour de Lycomède, pour ne pas aller au siège de Troie. Voy. ACHILLE.

5. - Fille de Créon, régent du royaume de Thèbes, durant la minorité de Laodamas. Elle avait à Thèbes une statue de marbre.

Pyrrhasus, ville de Thessalie, dont les habitants allèrent au siège de Troie.

Pyrripes, nom patronymique des descendants de Neoptoleme, en Egypte.

Pyramique, danse militaire des anciens, fameuse dans les écrits des poètes et des historiens. Les danseurs étaient vêtus de tn-

niques d'écarlate, sur lesquelles ils portaient des ceinturons garnis d'acier, d'où pendaient l'épée et une espèce de courte lance. Les musiciens, outre cela, avaient le easque orné d'aigrettes et de plumes. Chaque bande était précédée par

un maître de ballet, qui marquait aux autres les pas et la cadence, et qui donnait aux musiciens le ton et le mouvement, dont la vitesse représentait l'ardeur et la rapidité des combats.

Quelques uns croient que la pyrrhique fut ainsi nommée de Pyrrhus de Cydon, qui, le premier, apprit aux Crétois cette manière de danser avec leurs armes sur la cadence du pied pyrrhique, e'est-à-dire d'une cadence précipitée, parceque le pied pyrrhique, étant composé de deux brèves, en désigne la vitesse. D'autres prétendent que Pyrrhus, fils d'Achille, fut l'inventeur de cette danse . et qu'il fut le premier qui dansa ar-mé devant le tombeau de son père. Aristote en fait Achille même l'auteur.

Les Lacédémoniens furent cenx d'entre les Grecs qui s'adonnèrent le plus à cette danse. Au rapport d'Athénée, ils y exercaient leur jeunesse des l'àge de cinq aus.

. Xénophon rapporte qu'on donna une fête à un ambassadeur des Paphlagoniens, dans laquelle on le régala de toutes sortes de danses guer-

PYR rières : ensuite un Mysien , pour lui plaire davantage, fit entrer une baadine, qui, étant armée d'un léger bouclier, dansa la pyrrhique avec tant de perfection, que les Paphlagoniens demandèrent si les femmes grecquesallaient à la gnerre. On leur répondit qu'oui, et qu'elles avaient chassé le roi de Perse de son camp.

Comme la danse pyrrhique était une danse pénible, elle reçut dans la suite divers adoueissements. Il paraît que, du temps d'Athénée, la vrrhique était une danse consacrée à Baechus, où l'on représentait les victoires de ce dieu sur les Indiens, et où les danseurs, au lieu d'armes offensives, ne portaient que des thyrses, des roscaux et des flam-beaux. C'est sans doute cette seconde espèce de pyrrhique dont le même anteur veut parler, lorsqu'il en fait une des trois sortes de danses qui appartenaient à la poésie lyrique. La pyrrhique déerite par Apulée dans le 10°. liv. de ses Milésiades, porte anssi le caractère d'une danse tout-à-fait paeifique.

Pyannus, fils d'Achille et de Déidamie, fut élevé à la cour du roi Lycomède, son aieul maternel, jus-qu'après la mort de son père. Alors les Grees, fondés sur un oracle qui avait déclaré que la ville de Troie ne pouvait être prise s'il n'y avait parmi les assiégeants quelqu'un des descendants d'Eacus, envoyèrent à Scyros ehercher Pyrrhus, qui n'avait alors que dix-hnit ans. A peine arrivé devant Troie, on le chargen d'une autre commission : ee fut d'aller à Lemnos engager Philoctète de venir à Troie avec les flèches d'Hercule. Il était question de surprendre ce héros, qui était justement irrité contre les Grecs, et de le déterminer à s'enbarquer, sous prétexte de retourner en Grèce, tandis qu'on le menerait sur la côte d'Asie. Pour eela, il feint d'être mécentent des Grees, qui lui ont refusé les armes de son père Achille, et de s'en retourner à Seyros. Philoctète lui demande aussitôt de l'emmener avec lui, et déjà lui confie son arc et ses fleches, pour les porter au vaisseau. Pyrrhus sent nn secret remords de tromper nn malheureux: son cour n'est point fait aux artifices; il soupire. Enfin il declare son projet à Philoctète, lui rend ses armes, et le laisse libre. V. Pathocrète.

Cefut Pyrrhus qui tua le malheureux Priam, qui précipita le jeune Astyanax, fils d'Hector, du haut d'uue tour, qui demanda le sang de Polyxène pour l'immoler aux mânes de son père. V. Pouxxène.

Dans le partage des esclaves, il ent Andromaque, veuve d'Hector, qu'il aima jusqu'à la prétérer à Hermione, son épouse; ce qui fut cause de sa mort. Car un jonr que Pyrrhus était allé à Delphes pour appoiser Apollon, contre lequel il avait fait des imprécations an sujet de la mort d'Achille, Oreste, qui aimait Her-mione, se rendit à Delphes, et fit conrir le bruit que Pyrrhus y était venu pour reconnaître le temple, et en eulever les trésors. A l'instant les Delphiens armés assiégent Pyrrhus de toute part, et l'accablent de traits. Il meurt au pied de l'autel, victime de la colère d'Apollon, ou, plus vraisemblablement, de la jalouse rage d'une femme méprisée. ( V. Han-miona.) Pyrrhus laissa trois filad' Andromaque, Molossus, Piélus et Peramus; le seul Molossus régna après lui, encore ne fut-ce que sur une petite partie des états d'Achille.

Passisaria di true, lorsque Bremme vint pour piller le temple de Delphes, il arriva qu'aumiliend me violent temples escellé par lacoltre des directs contre les Chandin, on vit de plusieura satte hondin, on vit de plusieura satte hôre de l'ancien temps, qui animaient les Gress et combattaient pour eux. Depuis ce temps, ajoute l'historien, les habitant de Delphes ne mampirent pas d'honorer tous les aus la mémoire es des la companient de l'acceptant de proposition de l'acceptant de l'acceptant par l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant par l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant par l'acceptant de l'acceptan

Prason Eorré, fête célébrée à Argos, enmémoire des torches qu'allumèrent Lyncée et Hypermuestres pour s'avertir réciproquement que chacun d'eux était hors de danger.

PYRALDER (Myth. Mah.), descendants de vicillant, nom que les Musalmans donnent ordinairement aux descendants de leur prophète. PYRALDERE, cilèbre philosophe.

PYTHAGORE, celèbre philosophe, fut l'auteur du système de la mé tempsycose. Pour l'accréditer, il prétendait avoir été an siège de Troie, sous le nom d'Euphorbe, aprèsavoir été Ethalidès fils de Mars, et, depuis ce siège, avoir été successive ment Hermotime, Delius, etc. II enveloppoit sa doctrine sous des symboles hieroglyphiques. On cite les suivants : " Ne sacrificz point aux » dieux les pieds nus, c.-à-d. ne » vous présentez dans les temples » qu'avec un air modeste, décent et n recueilli. - Dans les tempetes » adorez l'écho; c.-à-d. dans les troun bles politiques, cherchez la soli-" tude des compagnes. - Ne vous » accoutuniez pas à couper du bois » dans votre chemin; c.-à-d. ne vous » rendez point la vie doulonrense, » en vous chargeant, à pure perte » de trop de soins. - Ne tuez jamais » de coq; c.-à-d. sovez prêt et actif » à toutes les heures du jour. - Gar-» dez-vons de porter au doigt de ban gue qui vons gêne ; c.-à-d. ne vous " liez par aucun vœu, ni par aucun n serment. - N'attisez point le feu » avec une épéc; c.-à-d. n'aigrissez. » point un homme déjà en colère. »

Pyrnéus, filsd'Apollon. Les Argiens étaient les premiers des Grecs qu'il eût honorés de sa présence, d'où vint parmi eux le surnom d'A-

Pyritane e

PYTHIANE, espace de quatre ans révolus depnis une célébration des jeux pythiques jusqu'à l'autre. Les Pythiades commencèrent 580 ans avant J. C.

PYTHIR, nom que les Grees donnaient à la prêtresse de l'oracle d'A-

pollon à Delphes.

Dans les commencements de la découverte de l'oracle de Delphes.
plusieurs frénétiques s'étant précipités dans l'abyme, on chercha les

moyens de reunédierà un pareil acchent. On dressa sur le tron une machine, qui fut apptée trepted, parcequ'elle sur atti posée; et l'on commit une femme pour monter sur le tripied, d'où elle pouvist; sans anean risque, recevoir l'exhalaison prophétique.

On éleva d'abord à ce ministère de jennes filles encere vierges, à caue de leur pureté, et parecqu'on les jugeait p!us propres, dans un êce tendre, à garder les secrets des oracles.

On prenait beaucoup de précantion dans le choix de la Pythie. Il fallait, comme on vient de le dire, qu'elle fut jeune et vierge, et qu'elle eut l'ame aussi pure que le corps. On vonlait qu'elle fut née légitimement, qu'elle eut été élevée simplement, et que cette simplicité parêt dans ses habits. . Elle ne connaissuit, dit Plun tarque, ni essences, ni tout ee a qu'un luxe raffiné a fait imaginer n aux femmes. Elle n'asait ni da cinn namome, ni du laudanum. Le laun rier, et les libations de farine d'orn ge, étaient tout son fard. » On la cherchait ordinairement dans une maison pauvre, cù elle ent véeu dans l'obscurité et dans une ignorance entière de toutes choses. On la voulait telle que Xénophon souhaitait que fut une jeune épouse lorsqu'elle entrait dans la maison de son mari . c.-à-d. qu'elle n'eut jamais rien vu ni entendu : pourvu qu'elle sut parler, et répéter ce que le dieu lui dictait, elle en savait assez.

La contume de choist les Pythies jemes dura tries long-temps; mais une Pythie extrêmement helle ayant tée elnevée pour UT hesselien, on fit une loi qu'à l'avenir on n'clirait, pour montes une terépied, que des frammes qui cussent possé cimpunes ass, et ce qui cest singuler, c'est qu'afin de conserver la ménaire de L'ancienne pratique, on les haliflait comme de jeunes filles, quel que fut leur bge.

Dans les commencements, il n'y eut qu'une seule Pythie; dans la

saite, lorque l'oracle fut tout-à-fait accrédité, on en élut une seconde, pour monter sur le trépied diternativementavee la première, etnnetroisième pour lui subvenir en eas de mort ou de maladie. Enfin, dans la décadence de l'oracle, il n'y en eut plus qu'une, encore n'était-elle pas fort occupée.

La s'ythic ne rendait ses oracles qu'une fois l'année : c'était vers le commencement du printemps. Elle se préparait à ses fonctions par plnsieurs cérémonies. Elle jeunnit trois jours; et, avant de monter sur le trépied, elle se boignait dans la fontaine de Castalie. Elle avalait aussi une certaine quantité d'eau de cette fontaine, parcequ'oncroyait qu' A pollon lni avait communiqué une partie de sa vertu. Après cela, on lui faisait macher des feuilles de laurier, cueillies encore près de cette fontaine. Ces préamintes achevés, Apollon avertissait lui-même de son arrivée dans le temple , qui tremblait jusque dansses fondements. Alors les prêtres conduissient la Pythie, et la placaient sur le trépied. Des que la vapeur divine commencait à l'agiter. on vovait ses cheveux se dresser . e-n regard devenir farouche, sa houe e écomer, et un tremblement subit et violent s'emparer de tout son corps. Dans cet état, elle faisait des cris et des hurlements qui remplissaient d'une sainte fraveur tous ceux qui étaient présents. Enfin ne pouvant plus résister au dien qui l'agitait, elle s'abandonnait à lui , et proferait par intervalles quelques paroles mal orticulées, que les prêtres recueil-laient avec soin : ils les arrangeaient ensuite, et leur donnaient, avec une forme métrique, nne liaison qu'elles n'avaient pas en sortant de la bouche de la Pythie. L'oracle prononcé, on la retirait du trépied pour la conduire dans sa cellule, où elle demeurait plusieurs jours pour se remettre de ses fatigues. « Sonvent , dit Lucain, » une mort prompte était le prix ou

» la peine de son enthousiasme. »

Les souverains trouvaient souvent
le moyen de se faire rendre des ora-

cles favorables : Cléomène , roi de Sparte, et avant lui les Aleméonides avaient corrompu la Pythie , en lui

donnant de l'argent.

Pythien, nome qui se jouait pendant les jeux pythiques par les joueurs de flûte, sans chanter. Il y avait einq parties , selon Strabon : 1". l'anacronsis, ou le prélude ; 2°. l'empeira, ou le commencement du combat; 5°. le catakéleusme, ou comhat même; 4°. les iambes et dactyles, ou le péan à l'occasion de la victoire et avec les rhythmes convenables. Pollux le divise aussi en cinq parties, dont to. la peira, dans laquelle Apollon se prépare au combat et cherche son avautage; 2°. le catakéleusme, dans lequel il provoque le serpent; 3°. l'iambe, dans lequel il combat. Cette partie en contient deux antres, le chant de la trompette et l'odontisme qui imite le grincement des dents du serpent pendant le combat; 4º. le spondée, qui représentait la victoire du dieu; 5°. enfin, le catachoreusis dans lequel Apollon célèbre son triomphe.

PTTRIONICE, surnom de Vénus. PTTRIQUE, flûte dont on accom-

pagnait les péans.

PYTHIQUES, jenx qui se célébraient à Delphes en l'honneur de Jupiter Pythien ou Pythius.

An amphicity sea owiest , dans les jeux pythismes, et titr de jinges, on d'agonothètes. On les célérad'a-bord tous les huit may jings, dan suite, et fut tous les quatre am, en servirent d'épope sux habitants de Delphes. Dans les commencements, est jeux de coalisatient qu'en des comitats de clamats et des matiques fait et chant le jubu bel hymne en l'homeur du dien , pour sovir délires letter du monstre qu'il a décaute se partie coalisatient par les des l'autres expresses de l'autres expresses de l'autres expresses de l'autres expresses de puerces, tels qu'ils étatient sus jeux o'hympiques.

Pausanias rapporte que les jeux pythiques eurent pour instituteur Jason, ou Diomède, roi d'Etolie, et pour restaurateur le brave Eurylochus, de Thessalle, à qui sa valeur et se saploits acquirent les nom de nouvel Achille. Ce renouvellement des jeen ypthiques eut lies dans la troissime année de la quarante-lui-time olympiade, l'an du mondetrois mille trois cent soixante - quatre, et ciq cent quatre - vingt - quatre ans avant Jésus-Christ.

Pyrans, fils de Delphus, doma

sou nom à la ville de Delphes. Pausanias.

PYTRIUS, SURNOM donné à Apollon depuis su victoire sur le serpent Python. D'autres le dériveut de celui de la ville de Delphes, qui s'était d'abord appelée Pytho. 1. PYTRO, une des Hysdes, filles

d'Atlas et d'Œthra. 2. — Un des noms de la ville de

Delphes.
3. - Ancien nom de la ville de

Delphes, qui, selon quelques savants, avait donné le sien à la Pythie. PYTHOCTONOS, SURDOM d'Apollon, qui tua le serpent Python.

PYTHON, nom d'un serpent, ou dragon monstrucux, dont les mythologistes recontent l'histoire diversement. Apollodore prétend que ce monstre gardait l'antre d'où Thémis prononçait ses oracles; qu'Apollon y étant venu, et Python lui en defendant l'entrée, il tua le dragon à coups de flèches; ce qui lui fit donner le nom d'Apollon Pythien. D'autres disent que le serpent Python fut produit par la terre, après le déluge de Deucalion ; que Junon se servit de ce monstrueux dragon pour em-pecher l'accouchement de Latone, fille aînée de Jupiter ; ce qui l'oblige a de se souver dans l'isle d'Astérie , uommée depuis Délos, où elle mit au monde Apollon et Diane; que Python ayant attaqué ces deux enfants dans le berceau, Apollon le tua à coups de flèches, d'où lui vint le nom de Pythien, et en mémoire de quoi on institua les jeux pythiques. Homère dit qu'il fut ainsi nommé parcequ'après qu'il eut été tué, le so-leil le pourrit. Trabon prétend que c'était un scélérat nommé Draco dont Apollon délivra e monde.

La plus commune opinion, snivant Pausanias, est qu'Apollon tua à coups de flèches un brigand qui em-pèchait le concours de ceux qui ve-naient accrifier au dieu duns le temple de Delphes. Son corps, biasé sons sépulture, infecta bientôt les habitants; ce qui fit donner à la ville le nom de Pytho. Rac. Pythasthai, sentir mauvais.

PUTHONICINA OU PYTHOCTONOS.

PYT PYTHONISSES. Les Grecs donnaient ce nom à tontes les femmes qui faisaient le métier de devineresses, parcequ'Apollon, dieu de la divina-tion, était surnommé Pythien. Voy.

PYTHIE.
PYTHONS. Les Grecs appelaient du même nom et les esprits qui aidaient à prédire les choses futures, et les personnes qui en étaient possé-dées. Qonan, mot arabe qui signific livre. Il désigne la collection des préceptes de Mahomet, qui lui a assignée en nom, à l'imitation des juifs et des chrétiens qui nomment l'aucien et le nouveau testoment, l'Ecriture.

Cette collection est divisée en suras, c.-à-d., sections on chapitres qui sont subdivisés en petits versets d'un style conpé. On compte soixante suras, qui ont des titres aussi fanx ne ridicules, tels que ceux de la Vache, de l'Araignee, de la Mouehe, etc. Le tout présente une compilation informe et remplie de contradictions. Les musulmans prétendent que Dieu n'envoya le Ooran à leur prophète, par le ministère de l'ange Gabriel, que verset à verset endant le cours de vingt-trois ans. lls rejettent par-là les contradictions sur Dieu même, qui, selon eux, corrigea et réforma plusieurs dogmes préecdeniment envoyes. La venération pour ce livre est si grande parmi les Tures, que celui qui y toucherait sansavoir purifié ses mains serait criminel; aussi mettent-ils ces mots sur la converture: Que personne n'y touche, que celui qui est net; et si un juif ou nn chrétien y portait les mains, il ne pourrait éviter la mort qu'en se faisant musulman.

L'opinion le plus généralement recue est que Mahomet composs le Qôran, avre le secours de Hatiras, hérétique jacobite; de Sergiaria, noine nestorien, et de quelque alto de Arconnilt, en effet, plusieurs endroits de l'Estriure-Sainte, et les dogmes de ces anciens hérétiques ; quoique tout ceci ait été défiguré en passant par l'imagination extravagante de Mahomet.

Parmi les dogmes particuliers à ce faux prophète, on distingue ceux qui concernent le paradis, le purgatoire et l'enfer. Voy. Paradis.

Le purgatoire est le tombeeu même où l'on est mis après la mort. Deux anges noirs y rémisent l'aus corps, et interrupcut les serviteurs au corps, et interrupcut les serviteurs loi. Sil répond qu'il les o observés, et qu'il ait péche par que/hue membre, ce membre lui donne le dément; de consent de la compartie de la c

qui finiront un jour par la bonté de Mal-omet. Il lavera les répronvés dans une fontaine, pour leur faire manger les restes du repas qu'il aura préparé aux bienheureux. Nous ne nous arrêterons pas au

détail de toutes les réveries qui se trouvent dans le Gérm. Il müfit, pour en faire voir l'absordité, de dire popular de la companie de la companie de points principaux. Le premier est la prédoctionation, qui consiste à croire que tout ce qui avrie est tellement, que tout ce qui avrie est tellement, que rion via ta puble d'un emphelier les effets le second, que la religion mulhoniriem doit être établic sans mirrele, sans dispute et anne contratier de la companie de la companie de la companie de mirrele, sans dispute et anne contrasiste doit être mis à mort, et qu'un musulman qui lus ceptid out fle est musulman qui lus ceptid out fle est de

rejetée mérite le paradis.
Tant que Malonent vécett, le
Qoran fut conservé sur des feuiles
volantes. On en fit des copies, oà se
trouvèrent des différences; et de la
se formèrent les quatre sectes qui
subsistent actuellement. La première
aubsistent actuellement. La première
dectern Melbis, elle cest miv et confre de la comme de l'ancianne, est conforme
à la tradition d'Ali; les Persans l'out
à daptiée. Les Turres out embrassé
daptiée. Les Turres out embrassé

elle

les Tartares.

Il y a sept principales éditions du Qoran, avec des commentaires à l'infini. La traduction de ce livre qui 
posse pour la meilleure, soit pour la 
idélité du texte, soit pour les notes 
avantes dont elle est enrichie, est 
celle qui a donnée en lain le P. Masen collège de Rome. Elle fut imprimée à Padone en 1608.

Indépendamment du Qóran, qui est la base de la crovance des mahométans, ils ont un livre de tradition appelé la Sonna; une théologie positive fondée sur le Qóran et la Sonna, et une scholastique fondée sur la raison. Ils ont aussi leurs casuitates et une espèce de droit canon.

r. QUANRATES DEUS, le dien Terme, qu'on révérsit quelquefois sous la forme d'une pierre currée. 2. — On donnait aussi ce nom à Merenre dans le même sens que celui

de Quadriceps.

Quantification, sorte de collier composé de pierres précieuses, et ninsi nommé peut-être parcequi il avait quatre cordons. Une statue d'Isis, dont on n'a retrouvé que le p.6destal, était oruée d'un Quadrihocium composé de trente-six perles et vingt émeraudes.

1. QUARRICEPS, qui a quatre tétes , surnom de Mercure, comme dieu de la fourberie et de la duplicité. 2. — Janus.

Quantifiors, Quantiforms, qui a quatte faces, épithète de Janus considéré comme dieu de l'année, on parceque l'année est divisée en quatre saisons, ou parcequ'il y a quatre parties du monde, et que quelques uns ont eru que Janus était le monde.

Qu'annors, clars attelés de quare clievaux de front. On en attribue l'invention à Erichthon. Les Gress et les Romains se servaient de cechars dans leurs jeux et dans leurs triomples. C'était aussi an supplie dont on regardait Hercule comme l'auteur. Cicéron (de Nat. Deor.) Tome II.

Louis 11.

dit que les quadriges étaient un attribut de la Minerre engendrée de Jupiter et de la nymphe Coryphe, fille de l'Océan, que les peuples d'Arcadie, qui lui attribusient l'invention des quadriges, appelaient Coriz.

Iconol. Sur plusieurs têtes de Minerve, on voit son casque surmonté d'un quadrige. Les quadriges, selon Tertullien, étaient aussi consocrés an soleil. Une agate, publiée par Lachausse, offre le soleil debout sur son char trainé par quatre chevaux, dont il libte la vitesse en les frappant d'un fouet qu'il tient de la maindroite. Des quadriges d'éléphans se voient sur les médailles de Faustine mère, et de Lucius-Verus. Heliogabale, au rapport de Lampridius, courut au Valican, trainé par quatre biges d'éléphans; le même empereur fit aussi des quadriges de chameaux.

QUARRIGARII, conducteurs de quadriges. Lachausse produit une potère où les quatre factions qui par-tageaient le cirque, sont représentées. Chacun de ces Quadrigarii était yetn d'une tunique blanche, ou verte, où rouge, ou bleue. Ces quatre conleurs avaient peut-être rapport aux quatre saisons de l'année, ou plutôt aux quatre élémens figurés, sur cette mème patère, par quatre divinités, Minerve, Mars, Venus et Hercule. Saint Augustin, Macrobe et Dio. dore, disent que Minerve était le symbole de l'air. Selon le même Macrobe, Mars était celui du fen. On suit que Vénus, née de la mer, désiene l'eau. Enfin, la terre est symbolisée par la massne d'Hercule et par la prau du lion, toutes deux déouilles terrestres.

Qualification (Lonol.), celle qui fait connaître la naissance, les qualités, les dignités. Elle screprésente por une femme qui s'appuie sur un boucler où l'on voit un chiffre ou des armoiries, et qui déploie un papier ent lequel est tracé un arbre généologique.

QUANTE-CONO (Myth. Chin.), divinité qu'on adore à la Chine. Les F ( Chinois le regardent comme leur premier empereur. Ils lui attribuent l'invention de la plupa t'és arts nécessuire à la vie. Ce fut lui qui cevilias les Chinois encore sunose, qui les rassembla dans les villes, et cliur donna des lois propres à entreteur donna des lois propres à entreteur in la cocicié. Ils le représentent d'une taille gigantesque, yavant derrière lui un écnyer nomné Lincheco.

Quantá saciques, figures quarres formée d'use série de sombreres formée d'use serie de sombreer proportion arithmétique, disposée dans des ligues parallels, on en des tangs égans, de sorte que les sommes de bous exus qui se trouvert dans une même londe, harrisontale, verticle do adigonale, soient toutes égales entr'elles. Ces quarris out céptien empleys à les operations a propriet de la contrata de la contion des talismans, et sont devenus donn la tuite une espèce de je una mérite.

QUARTUMVISS; ils étaient préposés à l'inspection et à la police des rues, et figuraient dans la procession de la pompe romaine. QUATERNISTICS NUMÉRUS. Le

nombre quatre était révéré des Pythagoriciens, parcequ'avec le nombre trois, il formait celui de sept, auquel ils attachaient une infinité de vertus.

QUEBRANTO, mal qui se communique par les regards, sur-tout aux enlants et aux chevaux. Ce mot est portugais. Voy: Mat de Oro. QUÉDARA - VOURDON (Myth.

Ind.), Rie qui se célèbre le jour de la pleine lune de Novembreen l'honneur de la déesse Parvadi. Ceux qui Pobservent ne font qu'une collation, et s'attachent au bras droit un cordon de fil jaune. V. Ananda-Votanon.

Quédit. (Myth. Ind.), fête qui tombe au mois d'Avril. Elle a lieu tous les ans à Colenour, àquatre lieuse de Pondichéry, en l'honneur de Mariatala, déesse de la peilie vérole. Ceux qui pensent en avoir obtemu de grands bienfaits, on qui veulent

en obtenir, font væu de se faire suspendre en l'air. Cette cérémonie consiste à faire posser deux erochets de fer attachés au bout d'un très long levier, sous la peau du dos de celui qui a fait le vœu ; ce levier est suspendu au haut d'un môt élevé d'une vingtaine de pieds : dès que le patient est accroché, l'on pèse sur le bout opposé du levier, et il se tronve en l'air. Dans cet état, on lui fait faire autant de tours qu'il veut; et pour l'ordinaire, il tient dans ses mains un sabre et un bouclier, et fait les gestes d'un homme qui se bat. Quoiqu'il souffre, il doit perattre gai; s'il lui échappe quelques larmes, il est chassé de sa caste. Mais cela arrive très rarement ; celui qui doit se faire accrocher boit une certaine quantité « e liqueur enivrante qui le rend presque insensible, et lai fait regarder comme un jeu ce dongereux appared. Après plusieurs tours, on le descend, et il est bientôt guéri de sa blessure : cette prompte guérison passe pour un miracle aux yeux des zélateurs de la déesse. Les brahmes n'assistent point à cette cérémonie . qu'ils méprisent. Ce n'est que dans les castes les plus hasses qu'on trouve des adorateurs de Mariatala. Ceux qui se dévonent à cette déesse sont , pour l'ordinaire, les parias, les blanchisseurs , les pècheurs , etc

concein, see presents, etc. d.), fit of Visor, dies in die n. recoit, comme son père, se lonnunges des peuples de l'Indotas. Voici et qu'ou reconte sur sa naissance : Paravasti, see promissant nipi au rave con untri loxor, reaccourts dest displanta qui travail-peut de la comme de l'Archael de l'Archael

Ce dieu est représenté avec de longs cheveux entortillés d'un serpent. Il a sur le front un croissant. On lui donne quatre bras et un très gras ventre. So jundes sont entironnées d'anneux et de sonnettes d'or. Il est spécialement honoré par les artisses, qui lui offiente le prinières freitu de leur travall; mais il mais de la companie de la l'acti servi podont un fort grand nombre d'années. Lorsqu'ilsont pased donze ma s'on service; il remue use de ses oreilles pour faire enterdre qu'il reut éere extri plus longtes de la companie de la companie de la més, il secone l'autre oreile; c'est un signe qu'il lui prende patience, et coutisure le service. Esfan, s'ils ne se reductur pas, et qu'ils constine se reductur pas, et qu'ils constiben maps prendant douve aus. Il les caune cufin, et les comble de blem.

Quénavadi est extraordinairement friand; il fait son séjour au milieu d'une mer de sucre, environné d'un grand nombre de belles femnies, qui n'ont point d'autre occupation que de lui remplir la bouche de sucre et de miel, tandis que d'autres femmes le réjouissent par des concerts continuels. On raconte que ce dieu , revenant un soir d'un festiu, et eniportant sous son bras des gâteaux délicieux, dont il se promettait de faire un grand régal, heu ta rudemeut contre un poteau, quoiqu'il fit alors clair de lune, et s'étendit tout de son long par terre. Son premier soin fut de chercher ses gâteaux qui Îni étaient échappés; et, plein de joie de les retrouver, il ne put s'empêcher d'en manger quelques morceaux avant même de se relever. La lune, témoin de sa gourmandise, en fit des railleries piquantes qui offensirent tellement Quenavadi, qu'il vomit contre la lune mille imprécations, et protesta que quiconque la regarderait à pareil jour, en serait puni par la perte de sa virilité. Les Indiens disent que ce jour est le quatrieme après la nouvelle lune d'Août : c'est pourquoi ils ne sortent point de chez eux ce jour-là, et n'osent pas regarder duns l'eau, de peur d'y voir la lune. QUENOUILLE. ( Voy. PARQUES,

QUENOUILLE. (Voy. PARQUES, HERCULE OU OMPHALE.) Chez les Roumins, dans les cérémonies du mariage, on portait une quenouille derrière la nouvelle mariée, pour marquer l'ouvrage auquel elle derait s'appliquer. Cette quenouille était garnie de laine.

Quencans, guerrier qui figure dans l'Encide.

QUERQUÉTULARES, nymphes qui présidaient à la conservation des chènes; de quercus. C'étaient les mêmes que les Dryades.

QUESSONO (Myth. Afr.), idole adorée par les peuples du royaume de Benguela en Afrique, qui lui offrent des libations d'un mélange de vin de palmier et de sang de chèvre.

Vin de paimier et de sang de chevre.

Quar (Myth Chin.), noni des
manuals génies chez les Chinois.

Vers Char Hou X.

Voy. Chin-Hoan, Xin. Quiatai (Myth. Ind.), une des deux femmes de Brahma.

Oniav (Myth. Ind.), nom générique des idoles ou pagodes dans la presqu'isle nlitérieure de l'Inde, c.-à-d. au Pégu, dans les royaumes d'Aracan, de Siam, etc. Quiav-Doks, temple célèbre situé

dans l'isle de Munay, au royaume d'Aracan, dont le nom signific le temple du dieu des affliges de la terre. QUIAY-NIVANDEL, (Myth. Ind.)

dieu des botailles, suivant Mendez Pinto. QUIAY-PIORAY (Myth. Ind.).

nom d'un temple famenx situé dans l'isle de Munay, dans le royamme d'Aracan. Ce nom signifie, dans la langue du pays, le temple du dieu des atômes du soleil. Ouus-Punyocav (Myth. Ind.).

dieu des malades, selon Mendes Pinto.

Quiat-Ponvenat (Myth. Ind.), divinité peu connue qu'on implorait, suivant le même, pour la fertilité des terres.

QUIN-PORACRAY (Myth. Ind.), ideur-vierâ d'orieun, ville duroyame d'Arecan. Le pasda, ou empereur, y fait tous les aus movage pour vasiter la pacode célèbre de ce dien, auquel if fait servir tous les jours un magnifique repast. A sa fête, plusieurs fanstiques périsace comme au Japon et dans l'Indostaj.

OUIGRENS (Myth.Ind.), nom sous lequel Wishmon s'incarna en herger noir : c'est sa neuvième incarnation. Ce nom est le même que Cristen, Crixnou, Kreshna, mots qui tous signifient noir. — Voy. Wishkov.

Quies, déesse du repos. Elle était adorée à Rome, et avait un temple près de la porte Colline, et un autre hors de la ville, dans la voie appelée Lavicana. Il y a toute apparence que c'était une déesse des morts. Ses prètres étaient nommés silencieux.

QUIETALIS, surnom de Pluton; de quies, repos, parceque la mort nous fait jouir d'une trasquillité profonde.

QUIETORIUM, reposoir. C'était l'urne où reposaient les cendres des morts.

Quiátuna. (Iconol.) Une femme assise sur un eule de marbre, emblème de la solidité, considère un à-plomb qui tombe du ciel, et qui est sans mouvement. Voyez. Raros.

Quilla (Myth. Pétuv.), nom de la Lune ehez les Pérnviens. On retrouve elhez ce peuple, au sujet de cet astre, les idées superstitieuses des Grees et des Romains. La Lune était malode lorsqu'elle commençait à séclipser; si l'edipse était totale, elle était morte ou mourante, et leur erainte était alors que dans sa chute elle n'écrasát tous les humains. V. ELIPSES.

QUIMERARA (Myth. Afr.), danse religiense des habitants du Congo, et leur culte principal. On suppose qu'alors le Mokisso entre dans le corps d'un des assistants et lui inspire des réponses aux questions qu'on lui fait sur le passé et l'avenir.

Quincrillans. Les luperces étaient divisés en trois collèges, savoir, des Fabiens, des Quinctiliens et des Juliens. Celui des Quinctiliens avait pris sou nom de P. Quinctilius, qui le premier fut à la tête de ce collège.

Quinnaczavins, nom des quinze magistrats préposés pour consulter les livre de U. Ils rivraient de d'absed de Solidi Ils rivraient de d'absed de Solidi Il remission de d'absed de Solidi Il remission de deux, pais farent perde de deux, pais farent perde de deux, pais farent perde pur les possibles. Ces majirrats mère que les possibles. Ces majirrats mère que les possibles. Ces majirrats partier de la rivraient des personals des partiers de la rivraient des partiers de la rivraient des partiers de la rivraient de la rivraien

DINQUATRIES, jeux institués por Donnitien en l'honneur de Minerve, et qui se célébraient tous les cinq ans sur le mont Albain , le cinquième jour après les ides de Mars. Le premier jour, ou ne répandait point de sang , parcequ'ou le regardait comme le jour de la naissance de Minerve. Aux chasses extraordinaires, aux processions et aux spectacles dont ce prince les embellit, il joignit des combats de poètes et d'orateurs. La couronne du poète qui remportait le premier prix de possie était ornée de bandelettes et de senilles d'or. Le second était une simple eouronne d'olivier. C'était particulièrement la fête des jeunes garçons, et les écoliers faisaient ee jour - la des présents à leurs maîtres.

Ovinguennales, jeux qui se célébraient tous les cinq ans en l'horneur des empereurs. Auguste en fut l'inventeur. Ces jeux avaient quelque ressemblance avec les jeux olympiques des Grees.

QUINQUENNAUX, jenx fondés à Tyr, à l'imitation des Olympiques. 2.— (Veux.) On appelait ainsi à Rome des voux qui consistaient en certaiurs offrandes qu'on promettait aux direx, si, cinq aus après, la république se trouvait dans le même état où elle était.

QUINQUERTIO, athlète qui s'exercait à cinq sortes de jeux. Voyez Pantathle.

QUINQUENTAS, collège de prètres destinés à faire des socrifices pour les âmes des morts. Une inscription nous apprend qu'ils s'appelaient Quinquerirs des mysteres et des saerifices de l'Erebe. Quioccos (Myth. Amér.), idole

Quiscon (Myth. Amér.), idole des peuples de la Virginia. On se pout presque rien dire de certisin, in ur la forme de cette idole, niue nu rela forme de cette idole, niue le calle qui on lui trad, parcepte les sibles ans chranges, et que est peuples regardent cousse un ascrifeça de reveler les un ysteres de leur religion. Les Virginiem domont quelquefois fois celui de Nivasa. Il evotent que qui y en pais peut de la constitución de la constitución

Quilin, pierre merveilleuse qui, suivant les démondgraphes, plocée suivant les démondgraphes, plocée sur la tête d'un houme durant son sommeil, lui fait dire tout ce qu'il a dans l'esprit. Ontrouve, ajontent-ils, cette pierre daus le nid des huppes, et on l'appelle ordinairement la pierre des tultres.

Quininat, petit mont ou rolline dans l'enceinte de Rome; de Quirinus, surnom de Romulus, qui y avait un temple.

QUININALES, fête instituée par Numa en l'honneur de Quirinus, qui se ecichrait le 13 avant les calendes de Mars. On l'appelait la fête des fous, parceque ceuxqui n'avient pu solemniser les Fornacales, on qui en avaient ignor le jour, pour expier leur faute ou leur folie, socrifiaient à Quirinus.

QUIRINALIS FLAWEN, grand pontife de Quirinus. Il devait être tiré du corps des patrieiens.

1. QUILINES, dieu des aneims Sabins, qu'ils représentaires sons la forme d'une hacheou pique, appelée ne leur langue quirirs. Les Salins, réunis aux Romains, donnérent ce nom à Romulas, mis au ragé dieux, parcequ'il avait été un grand guerrier, et pour soutenir la falle qu'il fe lissisti fils de Mars. Numa, son successeur, lui assigna un eulte particulier. 3. - C'était aussi un surnom de Jupiter et de Mars.

Jupiter et de Mars.

Quants, Qu'attra, Junon, ainai
nomanie par les femues untries kert
qu'attra, Qu'attra, Junon, ainai
nomanie par les femues untries kert
de les de

Quassaoo (Myth. Afr.), divinnie quadrent les Jagos. Cest une idude de la hauteur de douce pieds, représentée sous une figure humorine; elle est environnée d'une palissade de ents d'éléphonts, et sur cluenne de ces dents d'eléphonts, et sur cluenne de ces dents est placée la tête d'un prisonnier de juerre, ou d'un esclare que l'on aégorgé en son hontreur. Quittaiscour (Nyth. Mexico.),

nom que les Mexicoins donnaient au dieu qui présidait au commerce. Cetait proprement leur Mercure. Les négociants célébraient tous les ans sa fête avec beaucoup de soleninité. Es choisissient un esclave des mieux faits, qu'ils lovaient dons un loc appelé le lor des dieux. On le revêtan ensuite de tous les ornements donton avait contume de parer (hitzalcoat; etpendant lesquarante jours qui précedaient la fête, cet esclave, pinsi habillé, représentait le dien-On lui rendait les mêmes honneurs qu'à Quitzalcoat lui-même. On lui procurait, sans cesse, de nouveaux plaisirs; on lui donnait des festius continuels; en un mot, l'on n'oublisit rien poor lni faire passer agréablement cette heurense quarantaine qui desait avoir pour lui une fin bien funeste. Neuf jours avant la fête, deux prêtres vennient se prosterner à ses pieds, et înidonnaient un avis capable de troubler tous ses plaisirs. « Sei-» gneur, lui dissient-ils, vos plaisirs n ne doivent plus durer que monf » jours. » Il était d'étiquette que le

prince leur répondit d'un ton goi et résolu, « A la bonne heure, » et, sons marquer la moindre tristesse continuat de se divertir et de s'étourdir sur son sort. Si l'on s'apercevait que le courage lui manquit et qu'il prit un air réveur, on lui faisait prendre une certaine liqueur qui, en lui troublant la raison, lui rendait sa helle humenr. Cependant l'instant fatal arrivait auquel le dieu prétendu devait servir de victime. Quelques instants avant de l'égorger, on lui rendait eucore des honneurs qu'il devait regarder comme autant d'insultes. On l'immolait eufin à l'heure de minuit, et on lui arrachait le cœur que l'on jetait devant le dieu Quitzalcoot, a près l'avoir offert à la Lune. Son cadavre était jeté du haut en las du temple; et l'on finissait la cérémonie par des danses religieuses

Les prêtres de Quitzalcoxt étaient bargés de parcourir chaque soir toutes les rues de la ville, et de battre le tambour pour avertir tout le monde de se retirer ches soi. Le lendemain, dès la pointe du jour, ils se servaient du nième tambour pour éveiller tous les habitions, et les avertir de reprendre leurs travaux.

Le même Quitzulcont était honoré d'une façon particulière dans la ville de Cholula, que l'on croyait qu'il avait fondée. Outre ses autres qualités, on lui attribuait encore une certaine inspection sur l'air et sur tout ce qui concerne cet élément. On l'invoquait aussi spécialement lorsqu'on était sur le point de partir pour la guerre. On était persuadé que ce dieu avait prédit l'arrivée des Espagnols dans le Mexique, et la destruction de ce florissant empire. Le culte qu'on lui renduit était eruel et sanguinaire, comme celui de la plupart des divinités mexicaines. Outre le grand nombre de victimes humaines qu'on immolait en son honneur, les dévots, pour lui plaire, se faisaient en sa présence des incisions dans quelque partie du corps, tant ils croyaient ce dien avide de sang. Quiverasi (Myth. Ind.), jeune

solemnel que les Indiens pratiquent dans le courant du mois de Février. Il dure vingt-quatre leures, et, pendant tonte temps, il est défendu de prendre aucune nourriture, et même de dormir. On doit s'occuper àtourner autour des pagodes, et à raconner autour des pagodes, et à raconte les histoires des dieux du pays, quoique fort peu édifiantes. Quosars (Myth. Chim.), divinité.

domestique des Chinois, à laquelle ils attribuent le soin de ce qui concerne le ménage et les productions de la terre. On représente ordinairrement à ses côtés deux enfants; l'un a les mains jointes, et l'antre tient une coupe.

Quoquium (Myth. Jap.), divinité japonaise, de l'ordre des Camis et des Fotoques; c'est le patron de la secte des Xintans. R ASSANI (Myth. Rabb. et Mah.), maître, docteur. Les Juiss et les Mahométans appellent ainsi ceux de leurs docteurs qu'ils estiment les plus savants et les plus dévots.

R VSSANITES (Myth. Rabb.), ceux des Jinis qui ont adopté les traditions des Pharisiens nommés Rabbanim. On les distingue par-là des Caraïtes, qui s'attachent principalement à l'écriture.

RASEMES (Myth. Rabb.), doc-teurs des Juifs. Leur principale fonction est de prêcher dans la synagogne, d'y foire les prières publi-ques, d'y interpréter la loi ; ils ont le ponvoir de lier et de délier, c'està-dire de déclarer ce qui est permis ou défendu. Lorsque la synagogue est pauvre et petite, il n'y a qu'un rabbin , qui remplit en même temps les fonctions de juge et de doctenr. Mais, quand les juifs sont nombreux et puissants dans nn lieu, ils y établissent trois pasteurs et une maison de jugement, où se décident toutes les affaires civiles; et alors l'instruction senle est réservée au rabbin, à moins qu'on ne juge à propos de le faire entrer dans le conseil pour avoir son avis; auquel cas il y prend la première place. Les rabbins ont aussi l'antorité de

Les rabbins out awell "antornté decréer de nouveaux rabbins. Ils ecréer de nouveaux rabbins. Ils eteur avait droit de donner ce titre à non disciple; unios, depuis le temps d'Hilled, ils se déponilléerent de ce province na consideration, et se cela la permission du chef de la captrité, d'a muisa con Orient. A prietrité, d'a muisa con Orient. A prietrité, d'a muisa l'assemble, l'acceptant de la contentant, dans l'assemler le mavier artibie; quedquestio on ne fait que lui impoor les mains par un seil rabbin; postryulor ils pas la facilité d'en assembler plaiescus. La Allesungen, on les crées. par une simple parole, et souvent, en les créant, on borne leur pouvoir à certaines fonctions et non à d'autres, par exemple, à enseigner la loi, mais non à jager; et encore ne peuvnt-ils-exercer les fonctions saynelles on les destine, qu'en l'absence de leurs mattres.

Mythologie Rabbinique. Je placerai sous ce titre quelques contes rabbiniques, de nature à donner une idée des folies du Thalmud. Un rabbin fnt assez fin pour tromper Dicu et le Dialde; voici comment il s'y prit : il pria le démon de le porter jusqu'à l'entrée des cienx, afin qu'après avoir vu de là le bonheur des saints, il mourût plus tranquillement. Le Diable eut la bonhomie de se rendre à sa prière; et le rabbin voyant la porte du ciel ouverte, s'y jeta précipitamment, en jurant son grand Dieu qu'il n'en sortirait jamais. Alors Dieu, qui ne voulait pas bi laisser commettre un parjure, fut obligé de le laisser dans le ciel, pendant que le Diable se retira avec sa courte honte.

Si l'on en croit les rabbins, ce n'est qu'à regret que Dieu a chitié son peuple; il pleure durant les trois veilles de la mut et crie : « Malheur » à moi , qui si détrui ma maison , et » dispersé mon penple parmi les na-» tions de la terre! » Ilsajoutent qu'ils ont sonvent entenda cette voix lamentable de la divinité, lorsqu'ils passent sur les ruines du temple, et que deux des larmes de la divinité. qui pleure la ruine de sa maison, tomhent dans la mer, et y cousent de violentes tempètes. Ponr exprimer la puissance infinie de Dieu, ils disent que c'est un lion, dont le rugissement fait un bruit horrible. Cesar avant en dessein de voir Dieu, R. Josué le pria de faire sentir les effets de sa présence. A cette prière, la divinité se retira à 400 lieues de Rome,

F f 4

et se mit à rugir; le bruit de ce ragissement fut si terrible, que la muraille de la ville tomba, et toutes les femmes enceintes sovorterent. Diss'approchant plus prés de cent lieues, et rugissont de la même manière. Céare effrayé du bruit, tomba de dessus son trone, et tous les Romains perdièrent leurs écents molaires.

Description of the control of the co

Ramorta. (Myth. Rubb.) Les juils dounent en oma 'ecrtain commentaires allégoriques sur les cinq livres de Moise. Ces commentaires sont d'une grande autorité cher eux, et sont considérés comme très anciens. Les juifs prétendent qu'ils ont été composés vers l'an 50 et J. C. Ils contiennent un recueil d'explications allégoriques des docteurs hobreux,

où il y a quantité de fables, RACAXIPE VÉLITZLI (Myth. Mexic.), non que les Mexicoins donnaient à des sacrifices affrenx. qu'ils faisaignt à lenrs dienx dans de certaines fetes: ils consistaient à écorcher plusieurs captifs. Cette cérémonie était faite par des prêtres, qui se revêtaient de la peau de la victime, et cournient de cette manière dans les rues de Mexique, pont obtenir des libéralités du peuple. Ils continuaient à courir ainsi jusqu'à ce que la peau commençat à se pourrir. Cette contume harbare leur produisait un revenu immense, attendu que les prètres frappaient impunément ceux qui refusaient de les récompenser de leur sacrifice inflame.

RACHADERS (Myth. Ind.), seconde tribu des géants on génics malfaisants qui plusienrs fois ont soumis le monde sous la conduite de quelques uns de leurs rois; mais ces derniers, abusant du pouvoir que leur avaient donné les grands dieux, en furent punis par Shiva et Wishnou. V. GÉANTS INDIENS.

RACSCHE (Myth. Pers.), cheval terrible, oumonture de Siamekschah, fils de Cammarath, dans ses expéditions contre les Dives ou Géants. Bibl. Orient.

Rabassarami (Myth. Ind.), Ret qui se célèbre le septième jour après la nouvelle lune de l'évrier. Ce n'est que dans les maisons qu'elle a lieu. On y fait les cérémonies du Pongol pour le char du soleil. Radan veut dire char, et zatami, septime jour après la nouvelle lune. Rabassara (Myth. Slav.), idole

que les Slavons Waraignes regaraient comme la divinité tutélaire de la ville. Elle avait la poitrine converte d'une égide, où était repré-sentée la tête d'un bouf; une lance armait sa main cauche, et son casque était surmonté d'un coq aux alles éployées. On amenait souvent à cette idole, à Prono et à Séva, des chrétiens prisonniers qu'on lui offrait en sacrifice, et, en les immolant, le prêtre goutait de leur sang, qu'on croyait l'inspirer avec plus d'énergie pour prédire l'avenir. Le sacrifice était suivi d'un grand repas, de musique et de danses, qui faissient partie de la cérémonie

C'est vraisemblablement le même que la mythologie scaudinave fait le dieu de la guerre; c'était le W'odan des Obotrites et des habitants de la Lusace.

Elissice (Icon I.) débanche (Wyth, Ind.), épouse de Mannadin, dira Ind.), épouse de Mannadin, dira de l'annour. Les ludiens la reprécutent sous la figure d'une helle fennau nes fieche. Elle partage les function une fieche. Elle partage les functions de san épous. Ils n'out de teuples n'Enn ni l'autre. Leurs figures sout exclptes en ban - rèlei sur les suurs de cent de Wishnou; mais jamais leurs status e sont isolées.

RADIALE OU RADIÉE. (Couronna)

The state of the s

Elle se donnait aux princes, lorsqu'ils étaient mis au rang des dieux. pareequ'elle n'était propre qu'à une deité, dit Casaubon, Aucun empereur vivant ne la prit avant Néron, qui la méritait le moins de tous. Auguste même n'en ayant eu l'honneur

qu'oprès sa mort. RAPAZIS, c.-a-d. infidele. (Myth. Mah. ) Les Tures donnent ce nom aux Persons qui snivent une interpré-tation de l'Alcoran un peu différente de la leur. On sait à quel excès se porte dans toutes les religions ce qu'on appelle l'esprit de parti. Les Turcs et les Persans nous en offrent un exemple frappont. Cens-là, que qu'ennenus des chrétiens et des juifs, sont néanmoins persuadés, dans leurs faux principes, que la clémence de Dien peut s'étendre sur ces nutions infidelles; mais ils soutiennent qu'il n'y a point de miséricorde pour les rafazis, dont les crimes sont, aux veux de Dieu, soixante-dix fois plus abominables que ceux des autres : conséquemment, ils croient la mort d'un Persan aussi méritoire que celle

de soixante-dix chrétiens. RAPRAIL ( Myth. Mah. ), pentêtre RAPAIL, que les musulmons disent être l'ange qui gouverne le sep-tième ciel. Bibl. Orient.

RAOA's, oupassions (Myth. Ind.), systèmes de modes musicaux que les Indous ont personnifiés, et qu'ils supposent être des génies ou des demi-dieux. Cette doctrine a donné lieu à d'ingénieuses allégories. RAGE. Voy. Lyssa.

RAGIBOURAIL (Myth. Afr.), nom particulier d'un ange du premier ordre à Madagascar. Voy. MALAIN-

RADINI'S, Ou passions femelles. Myth. Ind.), nymphes qui president à la musique. Elles sont au nombre de trente. Lenrs fonctions et leurs propriétés sont décrites au long par les poètes.

RACNARORUR, crepuscule des dieux. (Myth. Scand.) Ce temps est annoncé par un froid rigoureux et par trois hivers affreux : le monde entier sera en guerre et en discorde; les frères s'égorgeront les uns les antres; le fils s'armera contre son père, et les malheurs se succéderont jus-

qu'à la chute du monde. V. FENRIS. RACOU et QuéDOU (Myth. Ind.), tête du Dragon. Ces deux étoiles, dont le nom semble prouver que l'astronomie nous vient de l'Inde, sont àquarante mille lieues an-dessous du soleil. Snivant les Indiens, ces deux géants devinrent ennemis du soleil et de la lune, parceque ceux-ci les empéchèrent de monger leur portion d amourdon, ou beurre de vie. Ils leur jurèrent une haine implaçable. et les menacerent de les avaler quand ils ne seraient pas sur leurs gardes. Le corps de ces géants a cinquantedeux mille lieues d'étendue, et cuehe le soleil et la lune; ce qui rend raison de l'obscurité des éclipses.

RABOUN, montagne très élevée dans l'isle de Sérendif, on Ceylan. La tradition générale des Orientaux, qui veulent qu' Adam ait été enseveli sur cette montagne, où il fut relegué après avoir été chassé du paradis terrestre, lui a fuit donner par les Poetugaislenom de Pico de Adam. Biblioth, Orient.

RAHOUNA( Myth. Afric.), nom que les Madécasses prétendent avoir été donné par Adam à son épouse, qu'ils font en même temps sa fille.

RAIR VÉNENEUSE ( Myth. Egypt.), emblème de l'bomme puni our meurtre, et repentant. En eftet la raie vénéneuse, prise à l'hameçon, laisse uller l'épine on gros hameçon dont sa queue est armée. Horappoll.

RAILLERIE (Iconol.), injure déuisée. Les anciens représentaient Momus, leur dieu de la raillerie, levant le mosque de desus le visage; mais comme le but du railleur est de jeter un ridicule sur celui qu'il attaque, et de faire rire à ses dépends, il vandrait mieux représenter la Railerie occupée à placer un masque ridicule sur le visage de celui qui est l'objet de ses sarcames. On met eutre les mains de cette figure allégorique, dont le regard est plein de malignité, un trait à deux pointes, pour faire entendre que la raillerie, plus offensante que la médiane même, porte deux coups à-la-fois, l'un à l'homme et l'autre à l'amourpropre.

RAILLERIE AMÈRE. (Iconol.) Elle était représentée par des guépes sur le tombeau d'Archiloque, poète fomeux par ses vers satiriques.

meut par és vers surrques.

Manis (l'econò), les meires don
Rains (l'econò), les meires don
sure couronse cemposé de feuilles

de vigne et de raisins. La grupe de raisin, ca peinture et en sculptture, marque l'abondance, la lorgeteur pays fertile en bons vins. Une grappe de raisin portée par deux employé par les strittes pour désiger la terre promise. Pog. Sec. BUCCHUS, SILER, STA-PANAUS.

RAISON. (Iconol.) Une femme armée dont undiadême orne le casque, met un lion sous le joug, on le tient enchaîné; image des passions qu'elle doit combattre et dominer. L'olivier qui eroit derrière elle annonce que le fruit de cette victoire est la paix de l'ame. Cochin lui donne no peson, on balance romaine, pour exprimer qu'elle doit peser toutes choses. On la peint aussi sous la figure d'une matrône vêtue d'une cotted'armes, ayant sur sa poitrine l'égide de Minerve, pour marquer que e'est une force supérieure de l'àme, réglée et défendne par la sagesse. Elle tient une épée flamboyante, dont elle menace les vices, contre lesquels elle est sans cesse cu guerre, et qui sont figurés par plusieurs serpents ailés qu'elle foule sous ses pieds et tient enchainés.

Dans un tablean allégorique sur la Foi, André Salario a donné la la Raison nne lampe, dont la faible lumière est effacée par la lumière éclatante du flambeau que porte la Foi qui la précède.

RAISON CHRÉTIENNE. (Iconol.) Elle est représentée sous l'emblème d'nne belle fenume, ayant la gravité décente et la persuasion qui doivent la acretérier. Elle porte une couronne sur la tête, et tient nu lion per la brête. La morre que nu la la tiene per la comparación de la tiene qui desi met tre un frein aux possione se plus danperenses; el l'èpé indique qu'elle doit les combattre san escee. La Raison christienne escee. La Raison christienne esyeux facés vers le ciel, d'où s'échoppe na rayon de lumière, pareigne e cut de lui qu'el le attend la force de triompher des obsteles.

RAISON "KTA". (Iconol.) C. Ripa l'exprime sous la figure d'une femme armée d'un casque, d'une cuirasse et d'un cimeterre. Il lui donne de plus nne jupe verte, toute semée d'yeux, d'oreilles; une baguette en la moin gauche, et la droite appuyée sur la

tête d'un lion.

RAISONNEMENT. (Iconol.) Un homme d'âge viril, vêtu d'une robe longue, et tennal sur ses genous nu livre ouvert dont il montre un endroit, est dans l'action de parler avoc haleur, et est assis sur un eube de pierre sur lequel est gravée cette inscription: In perfecto quiescit, son repos est dans la perfections.

Razais-rouxaso (Myth. Ind.), mot qui a pour signification, No deca pefera; duns la lungue des la des pefera; duns la lungue des la lecture de la competencia del compe

RAJEUNISSEMENT. V. TITHON, PÉLIAS, ESON, MÉRÉE.

RAW (Myth. Ind.), le premier enfant qui noquit sprès la destruction du second sige. (F Oy. Cosso-conte nes Banaras.) Son image et ornée de chaintes d'or, de colliers de peries, et de toutes sortes de pierres précieuses. On chante des hymnes en son honneur, et son culte est ébré par det danses accompagnées

by Compile

de tambours et de eyahales. Suivant quelques uns, ce Rum duit, de son rivat de la companio de la companio de la de ven un familia cuels, fui delid sprès so mort. On recoute réfreusement qu'il poss por quatre-vingi mille trasmagrations, et que, dans la dernière, il prilo forme d'un désphant blanc. Aireher croit que Ram et Po soul le milen dieu. Un voir près de Surate une paçade botie en on a place un dique de suite. L'es pour les suitent de la companio de la viente de la companio de la companio de la viente de la companio del la companio de la companio del la companio de la compani

Ran'a (Hyth. Ind.), divinitedu premier rang, qui s'est incarnée. Les Indiens prétendent qu'il a paru sur terre, comme un ponvoir conservatenr, sous la forme d'un souverain d'Ayodhya; qu'il a été un conquérant célèbre, délivrant les nations du ong de leurs tyrans, et so femue Sita des mains du géant Rhévan, et commandant en chef une intrépide et nombreuse armée de singes ou satyres indiens. M. Hastings le compare à Barchus, et retrouve dans son histoire l'expédition de ce dieu dans les Indes. F. WISHROU, 6". Incarnation. Forster dit qu'il préside à la guerre et à la victoire, et que c'est le Mars des Hindous.

RAMADAN, OU RAMAZAN (Myth. Mahom.), nom du grand jeune ou carème des mahométans, ainsi que de leur neuvième mois, pendant lequel dure cette abstinence religieuse. Il ne leur est pas permis, pendont ce temps-là, de manger ou de mettre quoi que ce soit dans leur bouche, tant que le soleil est sur l'horizon , mais senlement après qu'il est ocuché, et que les lampes qui sont autour du clocher des mosquées sont allumées. Alors ils se livrent à la joie et à la honne chère. Ils font d'ailleurs presque toutes leurs affaires la nuit, et passent le jour à dormir et à se reposer ; de sorte qu'à proprement parler, leur jenne n'est autre chose qu'un changement du jour à la nuit. Ils appellent ce mois saint et sacré, et disent que, pendant ce temps, les portes du paradis sont converte, et celles de l'enfre fermére. Le joine du Romadon est d'une telle obligation, qu'il en codirerai la vie à quiconque oxeril e roupre. Cette art-tout un crime abonimble de boire du vin; et ceux qui prennent cette liberie dans d'autras temps, ent soin de s'en absenir quatorre jous arant le grand pole. Comne-les nois des mabonetus anno lumaires, leur Ramsdan vient, tous les nas, disjours plutó que l'amole précédrate; de aortequi avec le temps, ce joine parcourt tous les uns de l'autrée.

RAMALES, fêtes romaines en l'honneur de Bacchus et d'Ariane. On y portait en procession des ceps de y gne chargés de leurs fruits. Rac-

Ramus, branches.

RAMANANA-SUAMI, c'est-à-dire dieu adoré par Rama (Myth. Ind.), nom du Lingam, adoré à Ramessonrin, près du cap Comorin. Les Indiens croient que ce Lingam est celui que le singe Hanumat rapporta du Gange par ordre de Ramo; que ce dernier voulut Ini rendre ses housmages après avoir détruit le géant Rayana, et que l'étang qui est dans le même temple, et qu'ils nomment Danoncobi , a été creusé par les mains de Wishnoù. Les brahmes, pour l'accréditer, font accroire que ceux qui s'y baignent sont purifiés de leurs péches. Les Indiens v viennent en pelerinage, et apportent des offrandes des pays les plus éloignes; mais pour que cet acte soit plus aréritoire, il fant que le pélerin se soit prés ablement rendu sur les bords du Gange, qu'il ait conché sur la terre, jeuné pendant la route, et qu'il rapporte sa charge d'eau de ce fleuve, pour baigner le Lingam qu'il va adorer.

RAMASITOA (Myth. Péruv.), la plus solemnelle des fêtes chez les Péruviens.

RAME, ON AVIRON. V. CHARON,

RAMEAU n'on. La silvylle de Cumes en fit prendre un à Enée, pour lui ouvrir la route des enfers. Enée, à l'aide de deux colombes envoyées

- Long

RAN par Vénns, trouva cet henrenx rameau, l'arracha sans peine de l'arbre, et le porta à la sibylle. Quand ils furent arrivés an palais de Pluton . Enée attacha e: rameau à la porte. Le rameau d'or est, en effet, la clef des portes les mienx fermées, et des

lieux les plus inaccessibles. 1. RAMBAUX. Les rameaux verds faissient anciennement une grande partie de la décoration des temples , sur-tout dons les jours de fête. On en offrait de chène à Jupiter, de laurier à Apollon , d'olivier à Minerve , de myrte à Vénus, de lierre à Bacchus, de pin à Pan, et de eypres à Pinton. C'était aussi, disent quelques auteurs, la première nourriture des humains avant la découverte du bled.

2. - (Myth. Heb.), fete juive. Elle est représentée, sur les médailles du roi Hérode A grippa, par une tente

qui a la forme d'un parasol. RAMESCHNÉ (Myth. Pers.), nom d'un hon génie chez les Parsis, chargé de veiller au bien être de l'homme

RAMTRUT (Myth. Ind.), pagode famense per la dévotion des Indiens, que l'on voit à Onor, ville du royaume de Canara. L'idole qu'on y adore a la forme d'un siuge. On la promène quelquesois dans les rues de la ville sur un chariot qui ressemble à une tour, et qui est de la hanteur de quinze pieds. Il a quatre roues, et on le traine avec une grosse corde. Quelques prêtres montent sur ce chariot pour accompagner l'idole, et chantent des prières pendant la procession.

RANA ( Myth. Scand. ), éponse d'Aéger , dien de l'Océan.

RANAIL (Myth. Afr.), nom partieulier d'un ange du premier ordre chez les Modécasses. V.MALAINONA.

RANATHYTES. On a ainsi appelé une secte de Juifs qui rendaient aux grenouilles une espèce de culte.

RANCUNE. (Iconol. ) Le malhenreux atteint de cette haine envieillie et eoncentrée, la manifeste par son pir taciturne, sombre, mélancolique; en vain il cherche à fuir , une furie le ponrsuit, et lui secoue son flambeau sur le poitrine.

RAS RANIKAIL ( Myth. Afr. ), nom partieulier d'un ange du premier ordre chez les Madécasses, Vor-MALAINGHA.

RANTHOS, un des chevaux dont Neptune fit présent à Pélée, à l'occasion de son mariage avec Thétis. V. BALIOS.

RAPINE. (Iconol.) On la représente armée et portant sur son casque un milan on autre oiseau de proie. Elle tient de la main droite un épée nue, et sous son bras gauche un paquet enveloppé d'une étoffe, et mar-ehe à grands pus, regardant derrière elle si elle est ponrsuivie. On Inidonne aussi pour attribut un loup qui s'enfuit avec une proje.

RAPON, guerrier rutale qui, dans l' Encide, tue Parthénius et Orses.

RAPSODOMANTIE, divination qui se foisait en tirant au sort dans un poète, et prenant l'endroit sur lequel on tombait pour une prédiction de ce que l'on voulait savoir. C'était ordi-nairement Homère ou Virgile que l'on prenait pour cela. Tantôt on écrivait des sentences, ou quelques vers détachés du poète , qu'on mettait sous de petits morecaux de bois, pour être jetes dans une urne au hasard ; la sentence on le vers qu'on en tirait était le sort. Toutôt on jetait des dés sur une planehe où l'on voyait des vers écrits, et ceux sur lesquels s'arrêtaient les dés passaient pour contenir la prédiction

Repetition Forte, fête des Rap-sodies, partie des Dionysies, ou fêtes de Bacchus, où l'on récitait des tirades de vers, en passont devant la statue du dien.

RAPPA DIVA, la déesse enlevée; c'est Proserpine.

RASCETTE, ON RASETTE. C'est en chiromancie, le nom de la ligne, on des lignes qui sont au poignet, e'est-à-dire, à la jonotion de la moin avec le bras. La Hascette, nommée antrement Restrainte, est ordinai-rement composée de deux ou trois lignes; mais quelquefois il y en a jusqu'à quatre ou cinq. Les chiromanciens disent que plus il y en a, plus la vicest longue. Ils tirent quan-

tité d'autres conjectures de ces ligoes, selon leur figure, leur conleur, leur netteté, et les autres lignes on

étoiles qui les traversent. Rasni, nom d'une fausse divinité

qui recevait autrefnis les hommages des anciens habitants de la Hongrie. Ce fut un Janus , fils de Vatha , qui l'honora le premier comme une décise. Cette Rasdi était une femme qui fut prise par un roi chrétien et enfermée dans une prison , où de désespoir elle se mangen , dit -on , les pieds, et se donna ainsi la mort.

RASIL ( Myth. Afr. ), nom porticulier d'un ange du premier ordre à Madagascor. V. MALAINOHA. RASOIR. V. OCCASION.

RASPOUTES (Myth Ind.), sorte de banians qui suivefit à peu près les mêmes sentiments que la secte des somaraths. Ils admettent la métempsycose, mais en ce sens que les àmes des hommes passent dans des corps d'oiseaux, lesquels avertissent les amis des défunts, du bien on du mol qui doit leur arriver : aussi sont - ils grands observateurs du chant et du vol des oiseaux.

RAT. (Myth. Egyp.) Les Egyptiens le regardaient comme le symbole de la destruction, parcequ'il ronge tout; et comme celui du jugement, parceque, de différents

pains, il choisit le meilleur. RATIA, une des filles de Protée et de Torone, sœur de Cabéréa et d'Idothéta.

RATIONAL, morcean d'étoffe carré, d'un tissu fort riche, que le grand-prêtre des Juifs portait sur sa poitrine, et qui était chargé de quatre ranga de pierres précieuses, sur chaeune desquelles était gravé le nom d'une tribu. Le grand-prêtre se revétait du rational pour prononcer un jugement en matière de conséquence.

RATITA, monnaie de Janus, ainsi nommée, parcequ'elle portait d'un côté sa tête , et au revers, un mavire on la proue d'un vaisseau. Cette monnaie désignait apparennnent l'ar-rivée de Saturne en Italie, quand il se réfugia dans les états de Janus, après avoir été détrôné par Jupiter. RATIASIAS ( Myth. Ind.), nom que donnent les Indiens aux esprits malfaisants. Ils voltigent dans les airs; mais sans nuire aux hommes . parcequ'ils ont un chef nommé Bevrewa, qui ne leur permet ni de faire aucun mal, ni même de rien prendre pour leur subsistance; ce qui fait qu'ils sont exposés à souffrir beauconp de la fains, et de la soif, et que sonvent ils viennent sur la terre demander l'anmône, sous une forme humaine. Au nombre de ces mauvais génies, les Indiens placent les âmes de ceux qui ont mal vécu

dans le monde. RATS. V. CRINIS

RAULINS (Myth Ind. ), pretres du royanme d'Aracan. On en distingue trois ordres, qui sont les Pringrins, les Panjans et les Xoxom. Les Pringrins ont sur la tête une espèce de mitre jaune, avec une pointe qui leur tombe par derrière; les antres ont la tête nue. Tous ces prêtres sont habillés de janne, ou , selon quelques uns , de nuir. Ils ont la tête rasée , et sont obligés de garder le célibat. Quand ils sont surpris dans quelques fautes contre la clasteté, on les dégrade, et ils sont réduits à l'état de hiques. Les uns habitent des maisons particulières où ils vivent à leurs dépens ; les autres sont logés dans des monastères fondés par le prince, ou or quelque seignenr riche et dévot. La fonction la plus importante des Raulins est l'éducation de toute la jeunesse du royaume, qu'ils sont chargés d'instruire dans la connaissance de la religion et des lois. On assure que ces prêtres sont fort charitables, et s'acquittent avec soin envers les étrangers des devoirs de l'hospitalité.

RAVENDIAH ( Myth. Mah. ) , secte d'impies on d'hérétiques, qui admettaient la métempsycose, et qui croyaient on faisaient semblant de croire que l'âme de Mahomet, ou de quelque ancien prophète, était passée dans la personne d'Abou Giafar Almansor, second khalife de la race des Abbassides, et lui voulaient. pour cette raison, rendre des bonneurs divins, en faisant autour de son polais des processions semblables à celles qui se pratiquent autour de teuple de la Mecque. Cette seete ne tarda pas à dégénérer en une faction éditieuse et impuléante, que ce mème klailife fut obligé d'exterminer. Bibl. Or.

RAYMI (Myth. Peruv.), fete solemmelle que célébraient les yneas à Cusco, en l'honneur du Soleil. Cette solenmité arrivait au mois de Juin, après le solstice. Tous les généraux et les officiers de l'armée, tous les curaças on grands seigneurs de l'empire, étant rassemblés dans la capitale, le roi, comme fils du soleil et grand pontife, commençait la cérémonie dans la grande place. Là, se tournant vers l'orient, il attendait, pieds mis, le lever du Soleil. Des qu'il voyait poindre ses premiers rayons, il lui présentait une grande coupe, y buvait à la santé de l'astre du jour, et la possait ensuite à tous les princes de la famille royale, qui l'imitaieut. Les courtisons buvaient d'une autre liqueur, préparée par les prêtres du Soleil. La cérémonie finie, on se rendait an temple, où n'entraient que l'yaca et les princes de son sang. Là on offrait au Soleil de la vaisselle d'or, et des figures d'animaix en or et en argent. Après quoi les prêtres socrificient des agneaux et des montons, et la fête se terminait par des réjouissances extraordinaires.

RAZECAR (Myth. Mah.), idole queles Adites, tribu arabe, croyaient leur fournir les choses nécessaires à la vie.

Rairie (Myth. Cabal), ange, qui, suivant les calabiates, fui le précepteur d'Adam, et qui te fit déponisire du grand livre, ou àse trouvail le connaissance de tous les screts de la nature, la puissance de converser avec le soleil et la lune, de guéfirs, le malairies, de reruverer le suivant d'exciter des tremblements de terre, l'au malairies, de reruverer les villes d'exciter des tremblements de terre, l'air, d'ainterpriter les songes et de prédire tousles événements. Ce livre

possa dans la suite entre les mains de Salomon, et lui enseigna la manière de composer le Jameux Ultisman de son noncau, avec lequel il opéra, danstout l'Orient, des choses si etomnantes, qu'elles le rendirent le prince le plus sage del 'unieres, et que tous les asvants de l'Inde et de la Perse s'empressèrent de le consulter.

RÉSELLION. (Iconol.) Ripa la peint sousles traits d'un jeune homme armé d'un corselet et d'une cuirosse, portant pour cimier un chat, et foulantaux pieds un joug rompu. Cochin-lui fait de plus briser des fers, qui lui tombent des mains. Dans la galerie du Luxembourg, la Valeur, sous la figure d'un jeune homme tenant un foudre, terrosse la Rébellion, désignée par l'hydre de la fable et par une multitude de serpents abattus et entrelacés. On l'exprime aussi par une femme robuste, au regard féroce, à la physionomie sinistre, mal veine, et armée en désordre. Elle tient une lance, une fronde; sous ses pieds est un livre déchiré et des bances rompues.

Ren ( Myth. Jap.), jours de visite, fètes solennelles du Sintos. Il y eu a trois par mois. Elles sont principalement destinées à visiter et à complimenter ses amis. Les Japonais, persuadés que la meilleure mauière d'honorer les Camis est de se procurer dans ce monde une partie de la lecatitude dont ces êtres heureux jouissent dans le ciel, passent la plus grande partie du Rébi en réjouissances et en festins, ou dans leur s maisons, on dons les cabarets, ou dans les lieux de prostitution, dont les temples sont environnés. Aux stations que l'on fait dans les mius les jours de fête, chocun expose ses besoins, et honore les dieux comme il l'entend.

RECARANUS, OU CARANUS, SURBORA d'Hercule.

Recueo (Myth. Ind.), troisieme Bed ou Beth, des quatre qui comprennent toute la théologie des Indiens. Bibl. Or.

RÉCHARITES (les), sectede Juiss, instituée par Réchab, fils de Jonadeb. On ne sait en quel temps vivait Réchab, ni quelle est son origine. Quelques uns le font sortir de la tribu de Juda; d'autres croient qu'il était prêtre, ou du moins lévite, parcequ'il est dit dans Jérémie, que on verra toujours des descendants de Jonadab attachés au service du Seigneur. Quelques rabbins veulent que les Réchabites ayant éponsé des filles des prêtres on des lévites , les enfants qui en étaient sortis, furent employés an service du temple; d'antres croient qu'à la vérité ils servaient au temple, mais simplement en qualité de ministres, comme les gaboonistes et les nathinéens, qui étaient comme les serviteurs des prètres et des lévites. On lit dans les Paralipomènes que les réchabites étaient Cincens d'origine, et qu'ils étaient

chantres de la maison de Dieu-La règle des réchabites et des enfants de Réchab, leur prescrivait de ne boire jamais de vin , de ne point bătir de maisons, de ne semer aucuns grains, de ne point planter de vignes, de ue posséder aucuns fonds; et de demeurer sous des tentes toute leur vic. Cette observance subsista pendant plus de trois cents ans-

Récinium, fête qu'on célébrait à Rome tous les aus, le 24 février, en mémoire de l'expulsion des Tarquins. Vorez Récipues.

RÉCOMPENSE. ( Iconol. ) Cochin la désigne par une femme d'un age mur, richement vêtue, et la tête ceinte d'une conrogne d'or. Une mesure et une balance annoucent le discernementavec lequel elle accorde ses bienfaits. Eile paralt distribuer avec complaisance des palmes, des couronnes de laurier, de chêne, etc., des colliers, des un dailles, etc.

RECONCILIATION. ( Iconol. ) Ce sujet est caractérisé par deux femmes qui s'embrassent. L'une tient une branche d'olivier , symbole de la paix, et l'autre foule sous ses pieds un serpent à face humaine, emblème de la frande et de la méchanceté. On pourrait encore rendre ce sujet allégorique par une fenime aimable, modeste, qui, de sa main droite,

REF unit deux petits génies allés qui se querellaient; et de la ganche, tient une coupe, dans laquelle elle va tourà-tour feur présenter à boire

RECONNOISSANCE. (Iconol.) Ripa en fait une femme qui tient d'une niain na rameau de féves et de Inpins, et de l'autre une cicogne, oiseau qui, dit-on, a soin de ses parents dans leurs vieillesse. Une médaille de l'empereur Commode, dans la bibliothèque du Vatican, exprime la reconnais-sance d'un peuple envers son libérateur, par les habitants du mont Aventin, boisont la main d'Hercule après sa victoire sur Cacus. Un des tableaux d'Herculanum, représentant la jeunesse athénienne baisant la main de Thésée après qu'il a tné le Minotaure, pourroit servir à rendre la même allégorie.

RECTES. VOY. ONTHOS.

REDAMPTRUARE, mot employé dans les danses des Saliens, qui imitaient les mouvements de celui qui était à leur tête. Celui-ci santait . amp:ruabat; et la troupe répondait par des sauts semblables , redamptruabat.

REDARATOR, dieu qui présidait à la seconde facon qu'on donnait aux

REDDITION, troisième partie du sacrifice: elle consistait à rendre les entrailles de la victime après les avoir considérées, et à les remettre sur l'autel : c'est ce qu'on appelait reddere et porricere exta

Rediculus, dieu en l'honneur duquel on hàtit un fanum ou chapelle à l'endroit d'où Annibal, frappe tout-à-coup d'une terrent panique, retourna sur ses pas, et s'éloigna de Rome, dont il se disposait à faire le siège, Rac. Redire, retourner. D'autres croient que ce n'est qu'un surnom du dieu Tutanus, adoré dans le même endroit.

1. Redux, épithète de la Fortune : sous ce nom . Domitien lui avait consacré nne chapelle.

2. - qui camene, surpom que Mercure a sur quelques inscriptions.

Réplexion. (Iconol.) C'est une

matrône assise et livrée à ses pensées. Elle tient sur ses genoux un miroir, sur lequel frappe un rayon de lumière qui part de son comr, et qui réfléchit à son front.

Rézonnation. (Leonol.) On la personnific par une femune vêtue simplement, qui tient d'une main une serpette de jardinier, et de l'autre un livre ouvert, sur lequel on lit: Castigo monze, je réforme les mocurs. D'autres lui donneut pour livre une lequel sont évrite est motes. Ubsecra, argue, exhortes, blàmez.

REFUGE. (Iconol.) Les anciens exprimaient allégoriquement ce sujet par un homme en désordre, qui, regardant le ciel avec amour, tient un nutel étroitement embrassé.

R z o z s, honneur et beauté. (Myth. Petrs.) Septième mois des Persons. Il est surbommé le vénérable. C'étnit le mois de jedne de Arabes idolâtres, et an des quatre mois de trève et socrés ; pour cette raison on l'appelait suss, le mois de Dieu et le mois sourel, pour dire qu'on le nette dait na le brut de guerre pendant sa durée. Chardin. F. Maranans.

Ranta, égithète de la Fortune. Ranta Portrarroux , palais où le roi Sacrilionha offrait les ascriliere, et où le grand pontife assemblait ses collègnes, ponr y faire leurs cérèmense. On y portait tosse les achiennese. On y portait tosse les achienneses de la portait tosse les achienneses de la cheral Detober, immodé dans le Champ de Mars en flonomes de dieu anquel ce champ était conser. On y voyait assait une lance appelée Mars , que Romulus y avait fait mettre.

lati mettre.

Réurous, fete que l'on faissit à Rome le sixème jour avant les calendes de Mars. Les anciens ne conviennent pas de l'origine de cette fête: les uns disent que c'était en mémoire de la fuite de Tarquin le Superbe, lorsepe la ville recouvra sa libert à d'autres sont d'avis qu'êle citait sins insomade, parceque le roi des choses accrées s'enfigrait après qu'il avait sexifié. Le premièr sen-

timent, fondé sur l'autorité d'Ovide, de Festus et d'Ausone, paraît plus vraisemlable que le second, qu'hest de Plutarque; à moins qu'on ne dise, pour les concilier, que le roi des choses socrées fuyait ce jourlà, pour rappeler la mémoire de la faite du dernier des rois de Rome.

Récion, terme d'augure, partie du ciel. Les augures le divissient en quatre régions, lorsqu'ils voulaient tirer des présages.

REGERTALE.

REGERTALE.

REGERTALE.

REGERTALE.

piter.

Rassar ( Iconol.), une femme
éplorée, vêtue de noir, coiffée en
désordre, tourne ses regards vers le
ciel. Elle est à genoux sur un tombeau, tenant d'une main un mouchoir, et de l'autre une pierre dont
elle se frappe la poitrine.

Bilizer (1879k. Ind.), secte de Kehmyrjens, 1 palu zer vectalle da pars, qui, sons sómettre lextraditions. Ten est pas nocins composé de vrais odorateurs de Dien, n'insulta pa les autres sectes et ne demanda par les autres estes et ne dede planier des afreces fruitiers sur les grands themiss gour la commodité des voyageurs, «Jalviennent de vinnde et n'out point de communication avec l'autre sex. Il y a, dans le Kachmyr, 3 peu, peits deux mille l'autres boumen de crête secte. Il y a, dans le Kachmyr, a l'est, prinde l'apre L'autres gérés, na l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de gérés, na l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de gérés, na l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de gérés, na l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de gérés, na l'autres de l'autres de

1. REINE , Junon , la reine des dietx , élair inequencios appelés estulement la Reinc : elle eut rous ce noun me statue à Veies , d'où elle fut transportée au mont Aveniin , en grande cérémonie. Les dames romaines avaient heucomp de vénération pour cette status, à laquelle le prètre seul pouvait toucher.

2. — La fille alnée d'Uranus, selon les Atlantides, fut surnommée la Reine par excellence. V. Basilés.

Reine par excellence. V. BASILÉR.

3. — DES ASTRES, Junon, et plus
ordinairement la Lune, sur-tout avec
l'épithète bicomis, qui désigne ses

croissants.

4. - DES DIEUX, Junon.
5. - DES MYSTÈRES. V. Rot.

couronne radiale.

DES MYSTÈRES. V. ROI.
 DES SACRIFICES, Était l'éponse du roi des sacrifices. On la voit représentée dans le tableau de la Nôce Aldobrandine, vêtue maistreussement, et la tête orace d'une

7. - DU CIEL, une des divinités des Syriens. On croit que c'est la Lane.

Reivas (Myth. Pers.), arbre du tronc duquel sont nés Meschine et Meschinne, auteurs du genre bumain. Zend-Avesta.

RENHABIOUN ON RENHABITES, disciples des prophètes Elie et Elisée, que les Orientaux disent avoirélé les maîtres de Zoroastre. Bibl. Orient.

Rekiet (Myth. Mah.), inclination de corps que font les Tures dans leurs oraisons publiques, en se tournant du côté de l'Orient.

tournant du côté de l'Orient. Religieux, jours qui étaient mis au nombre des jours malheureux.

Rassons (en gehrels) (Coronl.) Plouisers medialise de fantiquité la carsotérieset par une femme, ou un pritt enfant alle, grosterre d'evant les autres de la carsotérieset par une femme, ou un protection de la carsotérieset par une femme, colle, maint est d'éléphant, que les ancience royaient adorer le soleil l'evant. C. Rijus la figure pau ne femme vollée, qui a du fent dans la main gauche et un livre dans la droite; Lu éléphant et à see vôles. Goefnis la représente et la comment de la c

La Relicion CHRÉTIERNE est exprimée par une femme majestueuse, dont la tête est converte d'un voile, symbole de ses mystères, tenant d'une main une croix et de l'autre la Bible, reposant ses pieds sur une pierre angulaire.

B. Picarl lui a donné un air plein

de majesté, un habillement simple, et le monogramme de Christ sur l'estomae, Une figure symbolique de la religion, sculptée en marire par Rousseau, la représente debout

Tome II.

sur une nue ; la douceur forme son principal earactère. De la main gauche elle tient le livre des Evangiles, sur lequel elle a les yeux attachés ; de la droite elle embrasse une croix, dont le pied est dans la nue. Son voile est relevé sur son front et flotte sur ses épaules. Elle est vêtne d'une simple tunique, ceinte sur la poitrine et surmontée d'un manteau. Une allégorie plus composée est celle qu'offre une femme en habit blane , sur laquelle nne colombe répaud ses rayons. Elle tient de la main gauche la verge d'Aaron, et de la droite les clefs de l'Eglise. D'un côté sont les tables de la loi, et des rameaux desséchés; de l'autre est un génie qui soutient le nouveau Testament. Gravelot lui donne la croix et le

livre scellé des sept seeaux; l'encensoir, la mitre, la tiare et les clefs, sont à ses pieds; et la basilique de S. Pierre fait le fond du tableau.

RELIGION RAMAGE. (ICODAL).
L'encensoir qu'on lui fait teuir est
employé comme attribut; générique
de culte; mais pour la désigner sans
équivoque, on ne la place point sur
la pierre anguloire: un handeau,
symbole de l'erreur, lui couvre les
yeux et l'empleche d'aprevoir la
véritable lumière; ja Religion erronée n'est cheirre que par celle d'une
lanterne sourde qu'elle tient à la
main. J'. Héséssur.

main, F., HESEMI, (Loronk.) HESEMOS (MONIE) et apreçes de l'Alexanos raunque, (Loronk.) HESEMOS (MONIE) et apreçes un les tables de la loi, elle rient d'une nain la verge du législateur des Hêbreux, et de l'autre le Lévitupe, oà ont entermés les préceptes et les créimonies refuireuses au tellunge, oà ont entermés le précepte de l'appropriée (Porcuspir et le montés par l'appropriée). Porcuspir et le montés par l'appropriée (Porcuspir et le montés par l'appropriée) (Porcuspir et le montés par l'appropriée). Elle a le centrodre par les mysières de l'apprecieure les rétairet que les ligure de coux de la nouvelle par l'apprecieure les inétairet que la ligure de coux de la nouvelle par l'apprecieure les mysières de l'apprecieure les rétairet que les ligure de coux de la nouvelle par l'apprecieure les rétairet que les ligure de coux de la nouvelle par l'apprecieure les rétairet que les ligure de coux de la nouvelle par l'apprecieure les rétairet que les ligure de coux de la nouvelle par l'apprecieure les rétairet que la ligure de coux de la nouvelle par l'apprecieure les rétairet que la ligure de coux de la nouvelle par l'apprecieure les rétairets que la l'apprecieure les rétairets que la rétairet que la l'apprecieure les rétairets que l'apprecieure les rétairets que l'apprecieure les rétaires que l'apprecieure les rétaires que l'apprecieures l'a

Retiquie, cendres ou ossements des morts, que les anciens recueillaient fort religiensement dans des urnes, après que les corps avaient été brûlés, et qu'ils enfermaient ensuite dans des tombeaux. Quelquefois on les transportait, mais il fallait une permission des pontifes, on de l'empereur, auquel on présentait une requête comme grand pontife. REMBIR (Myth. Ind.), déesse du REMBIR (Myth. Ind.), déesse du

REMBIA (Myth. Ind.), deesse du plaisir, une des divinités qui composent la cour d'Indra. Selon les mythologistes indiens, elle est née de l'écuine de la mer agitée. Elle correspond à la Véaus populaire des

Grecs

REMORDS. (Iconol.) Dans Cochin, c'est un homme couché sur la terre, les vètements déchirés. Il se mord les poings; un serpent l'entoure et lui déchire le cœur. Le vautour rongeant les entrailles de Pronéthée est pris aussi pour emblème des remords.

REMORES, oiseaux qui retardent l'exécution d'une entreprise. C'étaient, dans les augures, des oiseaux

d'un manvais présage.

REMPIAM (My Pr. Syr.). | Hercule des Syriens. D'autres croi ent que c'était Véaus. Groius a cru que c'était le même dieu que Riumon. Hammond n'y voit qu'un roi d'Egypte défié après sa mort; ct, en eflet, Diodore en mentionne un , qu'il nomme Remphis. Quelques uns regardent ce mot comme égyptien , et le traduisent par Saturne. Voy. RIMMON.

1. RÉNULUS OU NUMANUS, capitaine rutule qui avait épousé la plus jeune des sœurs de Turnus, et fut tué par Ascagne, fils d'Enée.

 Capitaine de Tibur, dont les armes prises par les Rutules, firent partie du butin d'Euryale. Encid. 9.

v. 360. 3. - Syrvius, roi d'Albe que Ju-

piter foudroya à cause de son impiété. Ovid. Trist. 4. v. 50. REMUNIA, endroit à Rome sur le mont Aventin, où Rémus prit l'angure du vol des oiseaux, et où il fut

enterré. Rémunius, la même fête que Lé-

muries. Rauuntus, partie du mont Aventin , ainsi nommée de Rémus qui l'habitait. 1. Rémus, frère de Romulus.

2. — Un des chefs de Turnus, tué

par Nisus. Eneid. liv. 9.
RENARD de Thèbes, changé en
pierre. Dans la fable de Cephale

et Procris, il est parlé d'un renard qui faisait de grands ravages aux environs de Thebes, et auquel les Thébains, par une horrible superstition, exposaient tous les mois un de leurs enfants, croyant par-là mettre les autres à couvert de la fureur de cet animal. Ce renard avait été envoyé par Bacchus, dont les Thébains avaient méprisé la divinité. Céphale prêta à Amphitryon son fameux chien, nomué Lélaps, pour donner la chasse à ce renard ; et au moment où Lélaps allait le prendre, ils furent tous deux changés en pierre. C'était quelque brigand qui infestait les environs de Thèbes, et qu' Amphitryon forca dans sa retraite.

Cet animal est le symbole de la ruse et de la subtilité. F. FORBERTS.

1. RENON (Bon). (I conol.) On le représente sousies traited une ferme agréable. Elle sonne de la trompette, et tient de la main droite une branche d'olivier, symbole caractéristique des actions vertueuses que cette décesse s'empresse de publicates.

a. — (Mauvais). (Iconol.) Cochin l'exprime par un homme qui a des alles noires, et qui, enveloppé de son manteau, cherche à se cacher dans un nuage obseur. Il n'a point de trompette; mais des cornets re-

courbés le poursuivent.

Ranowie (Leonot), messagère de Jupiter. Les Athéniems hiui avaient élevé un temple, et l'honorient d'un culte règlé. Piritu Camillus, chez les Komsins, lui fit hâtir un temple. Les Romsins, lui fit hâtir un temple désese énorme, qui a cent houches et cent oreilles, avec de longues afles qui, en dessous, sont garnier d'yers. Voy. Pirgite, liv. A de L'Endete; Ovide, Métamorph, s' Potatre; Ovide, Métamorph, s' Potatre; Ovide su prince Eugène. Une angienne métalle de Trajun l'exprime

par un Mercure tenant de la droite un caducée, et de la gauche la bride d'un Péguse qui se dresse sur ses pieds de derrière. Nos artistes l'ont peint en robe retroussée, des alles ou dos, et une trompette à la main. Rubens et Lebrun lui ont donné unedouble trompette, pour signifier qu'elle publie le faux comme le vrai. Le groupe de Coy sevox, qu'on voit aux Tuileries, la représente portée sur un cheval allé, et embouchant la trompette. La Renommée parle des arts et des sciences, comme des victoires et des grandes actions. C'est pour exprimer cette pensée qu'on la peint quelquefois assise sur des houcliers, tenant une trompette, et s'appuyant sur un busteantique. On peut encore faire échapper de sa draperie les fleurs les plus odoriférantes.

Dans un ballet pantomime dansé devant Louis XIII, la Renommée ridicule ou celle qui répand les nouvelles du petit peuple étoit figurée por une vieille montée sur un aine, et embouchant une trompette de lois, alsoin à l'ancien proverbe: .1 gens de village, trompettes de bois.

REPAS. Dans les temps héroïques, on s'asseyait à table comme aujourd'hni : chacun avait son siège séparé. Homere nous dépeint toujours ses guerriers assis autour d'une table. — Les Egyptiens, dit Ipollodore, dans Athenee, s'assevaient à table dans les anciens temps; il en était de mème à Rome jusqu'à la fin de la se-conde guerre Punique. — Il ne nous reste guères de monumens de festins ou les convives mangent assis; resque tous les représentent couchés. — Un grand nombre de basreliefs antiques offrent le mari et la femme à demi-couchés sur un lit, et une table devant eux : c'est un repas de famille : mais ceux qu'on voit sinsi représentés sur les tombeaux, représentent les cænæ ferales ou les repas de funérailles; on prenait quelquefois ces repas dans les mausolées et dans les hypogées. - La véritable monière des festins, au rapport de Varron, cité par Aulugelle, est

que les convives ne soient pas moins de trois, et jamais plus de neuf; mais les Grecs en faisaient où ils rénnissaient un grand nombre de personnes, et souvent ils étaient fort magnifiques. - Chez les Egyptiens riches, à la fin des grands repas, on présentait un simulacre de momie aux convives, en leur disant : Mongez et réjouissez-vous ; car vous serez bientôt semblobles à celui - ci-Ces peuples, dit Athenée, ne faisaient point apporter de tables, mais on faisait porter successivement les plats devant les convives , afin que chocun se servit à son gout. - Chez les Romains, au contraire, ainsi que chez plusieurs autres nations, on apportait les tables chargées et on les reinportait ensuite avec les plats : quelquefois, dans un même repas, on faisait succeder jusqu'à sept tables et plus. - Les Gaulois, dit le même auteur, lorsqu'ils mangenient avec le roi, ne touchaient ni au pain ni à aucun des mets que le roi n'y eat d'abord tonché : lorsque les grands de cette nation allaient à la guerre, ils admettaient à leur table des parasites qui chantaient, pendant le re-pas, les louanges de leurs bienfaiteurs. Ces poètes étaient de la classe des bardes. - Parmi les viandes qu'on servait à leurs repas, les anciens préféraient le gibier : les Romains étaient sur-tout friands de poissons. Ils connuissaient l'usage des sauces recherchées et de la patisserie. Les œufs se servaient au commencement et les fruits à la fin du repas. - Dans les grands festins on faisait un roi qui assignait à chacun sa place. Il était élu par le sort ou par celui qui donnait le repas : on était obligé de lni obéir. - Lous les grands repas se faissient le soir ; le déjeuner et le diner n'étaient que de petits repas en comparaison du souper.-Les Greus faisaient quatre repas : le déjeuner acratisma, le diner dorpision, un petit repas entre le diner et le souper hesperisma, en latin merenda; et le souper dipnon ou epidorpis, en latin cæna. - Selon les lois attiques, dit Samuel

Gga

453 Petit, les convives ne devaient pas être plus de trente. Les cuisiniers loue's pour les grands repas, donnment leurs nonis aux gynéconomes, c'est-à-dire à ceux qui avaient l'inspection des festins, et qui veillaient à ce que les femmes se comportassent modestement. On ne buvait de vin pur qu'à la fin du repas, et un coup en l'honneur du bon génie. -Les préopagites devaient punir ceux qui, dans ces repas, commettaient des excès .- Les anciens se faisaient servir à table par des échansons, pociltatores. C'étaient de jeunes et beaux esclaves : les femmes servaient aussi à table. - Dans les temps de luxe. chez les Grecs et chez les Romains, on introduisait à la fin du repas des musiciennes, des danseuses et des comédiennes.

REPAS DU MORT, cérémonie funéraire en usage chez les Hébreux, aussi hien que eliez plusieurs autres peuples. Elle consistait à faire un festin ou sur le tombeau même d'une personne qu'on venait d'inhumer, ou dans sa maison après ses funé-

railles

REPENTANCE. (Iconol.) Dons le tablean de la Calomuie, peint par Apelle, la Repentance était figurée par nne femme vêtne d'habits noirs et déchirés, fondant en larmes, et regardant avec lionte la vérité qui s'approche d'elle.

REPENTIR. (Iconol.) Selon Ripa et Cochin, c'est un homme affligé, revêtu d'un cilice, qui regarde dans nn miroir les taches qui sont sur son cour. Apelle l'avait personnifié sous les traits d'une femiue. Voy.

CALOMNIE.

Repos. (Iconol.) Il estreprésenté sur les pierres sépulcrales des premiers chrétiens par une colombe tenant au bec un rameau d'olivier, allusion à la colonihe de Noé, Pour celui qui succède à des travaux heureusement termines, Winckelmann le figure par un Hercule en repos, tel qu'on le voit sur des pierres gra-

Raporta, repas du leudemain des nóres.

RÉPRIMANDE. (Iconol.) Une vieille femme armée, ou visage irrité. au regard menacant, s'apprète à sonner d'un cornet à bouquin ; ce qui signifie combien est disgracieux à l'oreille le son des paroles répréhensibles.

RÉPUBLIQUE. Voy. ARISTOCRA-

TIE, DÉMOCRATIE. RÉPUTATION. (Iconol.) Ripa la désigne par une femme vêtue d'éteffes légères et transparentes, dans l'action de courir, ayant deux grandesaffes blanches, et sur chaque plume, des veux, des bouches, des oreilles, et tenant une trompette. A ces emblèmes Cochin a joint des fleurs. odoriférantes qui s'échappent de sa draperie.

RESPECT. (Iconol.) Le Respect. snivant les peintures des poètes, marche à pas lents, la tête basse les yeux haissés, et les mains jointes sur la poitrine.

Respiciens, favorable, surnont de la Fortune. Elle était représentée tournant la tête du côté des specta-

RESPICIENTES Du. dieux qui se retournent pour regarder. On les adorait comme des divinités pro-

pices, qui n'étaient occupées qu'à rendre les hommes heureux RESURRECTION. ( Iconol. ) Une femme nue sort d'un tombeau, tenant un phénix dans ses mains, et s'élevant dans les airs.

RESURRECTION. (Myth. Mahom.) Une tradition musulmane porte que le Démon considérant un jour le cadavre d'un homme que la mer avait jeté sur le rivage, et dont les bêtes féroces, les oiseaux carnassiers et les poissons avaient dévoré chacun une partie, il trouva que c'était une belle oceasion de tendre nn piége aux houmes au sujet de la résurrection. a Carenfin, disait-il, comment pour-» ront-ilseomprendre que les mem-» bres de ce cadavre, dispersés dans » le ventre de tant d'animoux diffé-31 rents, puissent se rejoindre pour so former le même corps an jonr de in la résurrection générale? n Dien , connaissant le projet de cet cuneux

du genre humain, commanda au patriarche Abraham d'aller se prome-ner sur le bord de la mer. Abraham obéit. Le Démon ne manqua pas de se presenter sous la forme d'un homme embarrassé, et de lui pro-poser ses doutes sur la résurrection. " Vos doutes ne sont pas raison-» nables, répondit Abraham. Le » potier met en pièces un vase de » terre, et le refait de la même terre » quand il lui platt. » Dieu cepen-dant, selon l'Alcoran, dit au potriarche : | Preuez quatre oiseaux , » mettez-les en pièces, portez-en les » parties divisées sur quatre mon-» tagnes séparées , et appelez-les en-» suite. » Ces quatre oiseaux étaient une colombe, un coq, un eorbeau et un poon. Abraham , après les avoir mis en pièces, en fit une anatomie exacte, les pila dans un mortier, n'en fit qu'une masse, et la partagea en quatre portions qu'il porta sur la cime dequatre montagnes différentes; après quoi tenant en main leurs têtes qu'il avait conservées, il les appela separement par leur nom, Chucun d'eux revint aussitôt se rejoindre à sa tête, et s'envola.

Les Turcs et les Mahométans regardent la fin du monde, et la résurrection générale, comme deux articles considérables de leur religion. et de leur foi. Selon quelques uns, cette résurrection serapurement spirituelle, c'est à dire que l'ame ne fera que changer de demeure, et, quittant sa dépouille mortelle, retourners dans le séjour d'où ils supposent que Dieu l'avait tirée pour la placer dans le corps humain; mais ce sentiment n'est pas le plus général. Ma-homet, et les Juifs avant lui , pour prouver la possibilité de la résurrection du corps dispersé depuis si longtemps, anéanti en quelque sorte par une infinité de révolutions de la matière, ont supposé un premier germe incorruptible dn corps, un levain, si l'on veut, autour et par le moven duquel toute la masse du corps reprendra son ancienne forme. Selon les Juifs, il reste du corps l'os appelé luz, qui sert de fondement à tout l'édifice. Sclon les Muhométans, e est celui qu'ils appellent at-aib, connu des anatomistes sous le nom decoccyx, situé au dessous de l'os sacium.

Les Parsis, ou Guèbres, pensent que les gens de bien, après avoir jont. des délices du paradis pendant un certain nombre de siècles, rentreront dans leurs corps, et reviendront habiter la meme terre où ils avaient fait leur séjour pendant leur première vie; mais cette terre, purifice et embellie, sera pour cux un nouveau perodis.

Les habitants du royanme d'Ardra, sur la côte occidentale d'Afrique, s'imaginent que ceux qui sont tués à la guerre sortent de leurs tombeaux au bout de quelques jours, et. reprennent une nouvelle vie. Cetteopinion, que la raison désapprouve. est une heureuse invention de la politique pour animer le courage des

soldats.

Les amautas, docteurs et philosophes du Pérou, croyaientla résurrection universelle, sans pourtant que leur esprit s'élevât plus haut que cette vie animale pour laquelle ils disajent que nous devions ressusciter. et sans attendre ni gloire, ni supplice. Ils avaient un soin extraordinaire de mettre en lieu de sûreté leurs ongles et leurs cheveux qu'ils s'arrachaient avec le peigne ou se coupaient, et de les cacher dans les fentes ou dans les trous des unirailles. Si . par hasard , les cheveux et les ongles venaient à tomber à terre avec le temps, et qu'un Indien s'en apercût, il ne manquait pas de les relever de snite, et de les serrer de nouveau. « Savez-vous bien, disent-ils à ceux » qui les questionnent sur cette sin-» galarité, que nous devons revivre » dans ce monde, et que les anies » sortiront des tombeaux avec tout » ee qu'elles auront de leurs corps ? » Pour empêcher donc que les nôtres » ne soient en peine de chercher » leurs ongles et leurs cheveux (car » il y aura ee jour-là bien de la presse » ct bien du tumulte), nous les met-

» tous ici ensemble, ofin qu'on les G g 3

» trouve plus facilement; et même, » s'il était possible, nous cracherions

» toujours dans un même lieu. »
RETHEROR, un des compagnons
de Diomède, qu'Ovide dit avoir été
changés en oiseun, à cause de leur

RETHER, porte de l'isle d'Itha-

que, qu'Homère met au pied du mont Neinm.

RETIAIRES, gladiateurs qui portaient un trident d'une main et un filet de l'autre : ils conhattaient en tunique, et poursuivaient le myrmillon en lui criant : « Ce u'est pos » à toi, Gaulois, que j'en veux, c'est » à ton poisson. »

RHABDOMANTIE, divination par les bagnettes. Les Scythes et les Alains devinaient par le moyen de certaines branches de saule ou de myrte. Les Germains compaient en plusieurs pièces une branche d'arbre fruitier , et, les marquant de certains caractères, les jetaient au hasard sur un drap blanc. Alors le père de famille levait ces branches les unes après les autres, et en tirait des augures ponr l'avenir, par l'inspection des enractères. Cette divination a quelque affinité avec la bélomantie. Quelques auteurs en attribuent l'invention aux nymphes nourrices d'Apollon. Roc. Habdos, verge on baguette. RHABDOPHORES, officiers établis

dons les jeux publies de la Grèce, pour y maintenir le bou ordre. READDOU ANALESIS, réception

ou élévation de la branche, fête anuiversaire dans l'isle de Cos. Le prêtre y transportait un jeune cyprès.

RHABOUN (M. Ind.), un des chefs des anges rebelles, suivant la doctrine des Indiens.

RHACIUS, Crétois qui épousa

Manto, fille de Tirésias, dont il eut Mopsus. RHADAMANTHE, fils de Jupiter et

d'Europe, était frère de Minos. Ayant tué son frère, il se réfugia à Calée en Béotie, où il épousa Alemène, veuve d'Amphitryon. Il soquit la réputation du prince le plus vertueux, le plus modeste de son temps. Il alla s'établir , suivant les uns , en Lycie , et , suivant d'autres , dans quelqu'une des isles de l'Archipel, snr la côte d'Asie, où il fit plusieurs conquêtes, moins par la force de ses armes, que par la sagesse de son gouvernement. Ce fut cette équité et cetamour pour la justice, qui le firent mettre un nombre des juges de l'enfer, où il juge les penples d'Asie et d'Afrique. On avait une si haute opinion de sou équité, que lorsque les anciens voulaient exprimer un jugement juste, quoique sévère, on l'appelait , suivant Erasme , un jugement de Rhadamanthe. C'est lui, dit Virgile, qui préside au Tartare, où il exerce un pouvoir formidable : c'est lui qui informe des crimes et les punit ; il force les coupables de révéler eux-mèmes les horreurs de leur vie, d'avouer les crimes qui ne leur ont procuré que de vaines jouissances, et dont ils ont différé l'expiation jusqu'à l'heure du trepas. C'est du nom de Rhadamanthe qu'on appela jugements rha-damanthiens les serments qu'on faisait en prenant à témoins des animany on des choses inaminiées. Ainsi Socrate avait l'habitude de jurer par le chien et l'oison ; et Zénon , par la chèvre. Rhadamanthe apprit à Hercule à tirer de l'arc. Il est ordinairement représenté tenant un sceptre . et assis sur un trône près de Saturne . à la porte des Champs - Elysées.

Odyss., liv. 4. Rhadius, fils de Nelée. RHAHAANS (Myth. Ind.), pretres de Gaudma, divinité des hir-mans. Leur habillement est jaune . et un long manteau leur couvre tous le corps. Voués au célibat, ils s'abstiennent de tous les plaisirs sensuels. Un rhahaan qui se permet la moindre incontinence est chassé de son kionm (couvent) et publiquement déshonoré. On le fait monter sur un ane, on lui barbouille le visage de noir et de blanc, on le promène dans les rues au son du tambour, après quoi on le chasse; mais il est fort rare que ces prêtres s'exposent à une pareille punition. Les rhahauns, et sur-tout les jeunes, ne vont pas se promener à leur fantaisse : le chef du kioum ne leur permet de sortir que quand il le juge convenable.

Ils ne préparent jamais leur manger, ni ne s'occupent d'aucune autre fonction sociale; ils eroiraient que ce serait perdre une partie de leur temps, qu'ils consacrent tout entier à la contemplation de l'essence divine. Ils recoivent du public des aliments tout apprêtés, et les mangent froids plutôt que chauds. Dès le matin ils entrent dans la ville, afin de recueillir la subsistance de la journée. Chaque communanté y envoie un certain nombre de ses membres, qui parcourent rapidement les rues, tenunt sur leur bras droit une bolte vernissée en bleu, dans laquelle ils mettent les dons qu'on leur fait, et qui consistent ordinairement en riz bouilli, et assaisonné d'huile, en o:sson see, en confitures eten fruits. Pendant cette course, leurs regards, loin d'errer de côté et d'autre, sont constamment attachés à la terre. Ils ne s'arrêtent point pour demander, et ne portent point les yeux sur ceux qui leur font l'aumône, et qui paraissent toujours bien plus empressés de leur donner, qu'eux de recevoir. Ces prêtres ne mangent qu'à midi , et c'est leur seul repas. Comme ils reçoivent plus qu'il ne leur faut pour leur nourriture, ils déposent cequ'ils ont de trop aussi eharitablement qu'on le leur a donné, et ce superflu sert à nourrir les étrangers indigents, et les écoliers pauvres auxquels ils enseignent à lire, à écrire, ainsi que les principes de la morale et de la religion. Voyage dumajor Symes dans le pays d' Ava, en 1795.

dani le pays d' Ava, en 1795.
Rhamnis, augure du camp de
Turnus, tué par Nisus.
Rhamnusia, Rhamnusis, Némésis, ainsi nomnée du culte célèbre qu'on lui rendait à Rhamnus,

mesis, ainti nommée du culte célèbre qu'on lni rendait à Rhannus, ville de l'Attique. Elle y avait an temple superhe, placé sur une enrinence, et où l'on accourait de toutes les parties du Peloponnèse pour y admirer sur-tont so statee, chefd'ouvre de l'art. V aron la regar-

dait comme supérienre à tontes les statues qu'on pouvait voir. Formée du plus beau marbre de Paros, elle avait dix coudées de hauteur, et elle était d'un seul bloc. Les Perses, sous le commundement de Datis, l'avaient apportée dans l'Attique pour y élever un monument de la victoire qu'ils espéraient de remporter sur les Grecs. Ces derniers restèrent vainqueurs : après la défaite de leurs ennemis, on se servit du bloc pour rendre hommage à la divinité ennemie des présomptueux. Ce fut, dit Pausanias, le celebre Phidias qui la tailla : quelques uns ont pensé que ce fut Diodore son disciple, et le plus grand nombre, Agoracite de Paros. Ce dernier, dit-on, en avait fait d'abord nne statne de Vénus ; mais , outré de ee que les Athéniens avaient préféré la Vénus de leur concitoyen Alcamène, qui n'égalait pas la sienne en beauté, il en changea les attributs; et après en avoir fait Némésis, il la vendit aux habitants de Ramous. Elle prit parmi eux la place d'une ancienne statue de la même divinité, qu'Erechthée, qui s'en disait fils , lui avait fait élever. Agoracite avait orné la tête de Némésis d'une conronne qui était surmontée de petites figures de cerfs et de victoires. Elle tenait d'une main une branche de pommier , arbre qui lui était consacré ; et de l'autre, un vase sur lequel plusieurs figures d'Ethiopiens étaient sculptées. Peut-être une tradition ancienne faisait-eile regarder ces peuples comme issus d'un coupable celèbre, et attribuait-elle la couleur noire de leur peau à le vengeance divine. Peut-être aussi, comme l'a expliqué fort ingénieusement M. de la Barre, l'artiste voulait-il exprimer, par la représentation de ces peuples, que la Grèce avait, par le secours de Némésis, remporté la vietoire sur les forces conjurées de toutes les nations du midi. Les has-reliefs de cette statue offraient les Tyndarides, Agameunon, Ménélas, et Pyrrhus. On y voyait (Enoé, qui donna son nom à une bourgade grecque de la tribn hippo-Gg4

thoontide. Le sculpteur y avoit enfin représenté Leda, nourrice d'Hélène, et que plusieurs ont erue sa mère. Elle présentait cet enfant à Némesis, qui méritait plus justement ce dernier

titre.

RHAMSINITHE, roi d'Egypte, fut le successeur de Protée : il fit poser dans le temple de Vulcain, à Memphis, deux statues colossules de vingt-cinq coudées chacune; l'une de ers statues, que les Egyptiens adoraient, étoitappelée l'Été; et l'antre, pect, était appelée l'Hiver. Hérodoce raconte que, suivant les prêtres égyptiens, Rhamsinithe était descendu dans le lieu où les Grees disaient qu'était l'enfer, qu'il y avait joué aux des avec Ceres; que quelquefois il avait gagné, et que que fois perdu, et que la déesse le renvoya avec une

RHARIS, nymphe, une des com-pagnes de Diane.

RHARIA, Cérès, ainsi surnommée orceque ce fut dans un champ de Rharus, père de Celéus, qu'elle montra à celui-ci la manière de semer et de recueillir le bled.

RHABUS, fils de Cranaüs, et père de Céléus. V. RHARIA.

1. RHÉA, fille du Ciel et de la Terre, selon He siode, et sœur des Titans, ou Cybèle, femme de Satorne, mère de Jupiter, que Satorne nurait dévoré si fihéa n'eût substitué à son fils une pierre emmaillotée qu'il engloutit sur-le-champ : Orphée l'appelle fille de Protogone, c'est-à-dire du premier père. Rhea, dit Apollodore, pour sauver Jupiter dont elle était enceinte, se retira en Crète où elle acconcha dans un antre appellé Dicté, et donna l'enfant à nourrir aux Curètes et anx nymphes Adrasté et Ida. Les habitants de Crète, au rapport de Diodore, racontaient que de son temps on voyait encore la maison de Rhea entourée d'un bois sacré de cyprès, très ancien, dans le terroir de Cnossus, où les Titans avaient habitt. Voy. Crafte. Voici la fable que les prêtres égyp-

tiens racontaient à son sujet, pour faire agréer au peuple les changements qu'ils durent faire à leur an-

Rhéa avant eu un commerce secret avec Saturne, devint grosse; le Soleil qui s'en apercut la chargea de malédictions, et prononça qu'elle pe pourrait accoucher dans aucun mois de l'année. Mercure qui, de son côté, était amourens de Rhéa. parvint aussi à gagner ses bonnes graces. Elle lui fit part de l'embarras où elle se trouvait. En reconnaissance des faveurs qu'il en avait ob-tennes, Mercure entreprit de garantir cette déesse des effets de la malédiction du Soleil. La souplesse d'esprit qui le earactérise lui fournit, pour y parvenir, un expédient très singulier. Un jour qu'il jouait aux dés avec la Lune, il lui proposa de jouer la soixante-douzième partie de chaque jour de l'année. Mercure gagna, et prolitant de son gain, il en composa cinq jours qu'il ajouta aux douze mois de l'année. Ce fut pendant ces cinq jours que Rhéa accoucha; elle mit au monde Isis, Osiris, Orus, Typhon et Nephté. C'est ainsique l'aimée égyptienne, qui n'était d'abord que de trois cent soixante jours, reçut les cinq complémentaires qui lui manquaient.

a. - Une des maîtresses d'Anollon , mère d'Anius , roi de Délos

3. - Syrvia, Annihus, roid'Albe, après avoir tué à la chasse son neveu Enitus, fils de Numitor, contraignit sanièce Sylvia, sont de ce dernier, à se faire prêtresse de Junon. Elle devint cependant enceinte, et déclara au tyran son oncle que le dieu Mars était le père des deux fils jumeaux dont elle accoucha, et qui furent nommés Remns et Ronnilus,

RHÉCIUS OU CERCIUS, et AMPHIres, conducteurs du char de Castor et Pollux.

r, Ruéné, une des maîtresses de Mercure. 2. - Nymphe dont Oilde ent

Ajax. Hygin. Bas Nocuones, qui danse au miheu des troupeaux, épithète de

Bacchus. Rac. Bhen, troupeau. Anth.
RHESCYNTIS, surnom que Junon
reent d'une montagne de la Thrace,
où elle avait un temple célèbre.

où elle avait un temple célèbre. Ruést's, roi de Thrace, vint au secours de Troie la dixième année du siège. Il savait qu'un oracle avait déclaré aux Grecs, comme une des fatalités de cette ville, qu'elle ne pouvait être prise, à moins qu'on n'empéchat les chevaux de Rhesus de hoire de l'eau du Xanthe (fleuve de Phrygie), et de manger de l'herbe des champs de Troie. C'est pourquoi il résolnt de n'arriver que de nuit . et campa près de Troie, pour y entrer le lendemain matin. Les Grees en avant été avertis par Dolon, l'espion des Trovens, envoyèrent cette même nuit Ulysse et Diomède, qui, sous la protection de Minerve, arriverent , sans être aperçus, au quar-tier des Thraces: ils les trouverent dormant tranquillement, ayant chacun près de soi ses armes et ses ehevaux. Rhésus, au milieu d'eux, dormait profondément, ayant aussi près de lui ses chevaux attachés derrière son char. Diomède lui plongea son épée dans le sein , et fut pour ce malheureux prince un songe funeste que Minerve lui envoya, dit Homère, pendant qu'Ulysse détachait les chevaux de Rhésus, pour les emmener dans son camp. Cet oracle concernant Rhésus et ses chevaux pouvait bien être un artifice d'Ulysse, qui mirait répandu le bruit de cette fatalité de Troie, pour porter efficacement les Grees à prévenir les se-cours que le roi de Thrace amenait aux Troyens.

Rukémangur. (Iconol.). Cochin To dessinée sous les traits d'une femme richement vêtue, dans l'action de parler avec véhemence, et sur la rale de lappelle sont brodés ces mots, omements, persuation: près d'elle na génie tient plusieurs hommes par des fils qui vont jusqu'à leurs oreilles. Voy. Ecoquance, Polyn-

Ruétus, un des guerriers qui périrent à la cour de Céphée, dans le combat qui se livra à l'occasion du mariage de Persé avec Androméde. RHÉNAS, (Myth. Ind.). Les Indiens lini attribuent l'invention des péleringes, et le regardent come le fondateur de la secte des fairs. Ils recontent que ce Rhévan, ayant enlevà la femme de Roma, nomnée Sita, eclui-ci, secondé du fameux singe Hamumat, se vengea de l'outrage qu'il avait requ, en détrônant Rhévan.

Apollon.

2. — Père de Chalciope, femme

dEgée, roi d'Athènes.
3.—Epithète d'Apollon. Anthol.

RHEXINELEUTHOS, qui ouvre le chemin aux voyageurs. Épithète du même. Rac. Rhessein, briser, rompre; keleuthos, chemin. Busyagos, qui corronnt l'dine

ser, rompre; keleuthos, chemin.
RHEXINOOS, qui corrompt l'dme
ou qui la brise, épithète de Becchus. Rac. Khessein, briser; noos,
ime, esprit. Anthol.

RHIOMUS, fils de Pirée de Thrace, tué par Achille.

RHIN (Iconol.), fleuve que les anciens Gaulois honoraient comme une divinité; ils croyaient que c'était lui qui les animait au combat, qui leur inspirait le courage et la force pour défendre ses rives : aussi l'invoquaient-ils souvent au milieu des dangers. Lorsqu'ils soupconnaient la fidélité de leurs femmes, ils les obligenient d'exposer sur le Rhin les en-fants dont ils ne se croyaient pas les pères, et si l'enfant allait au fond de l'eau, la femme était censée adultère ; si an contraire il surnageait et rèvenait à samère, le mari, persuadé de la chasteté de son épouse, lui rendait sa confiance et son amour. L'empereur Julien, qui nous apprend ce fait , ajoute que ce fleuve vengeait par son discernement l'injure qu'on faisait à la pareté du lit conjugal. If est représenté sur une médaille de Jules César, par un vieillard à longue barbe, à moitié nu, assis au pied de plusieurs hautes montagnes; de la main gauche il s'appnie sur un vaisseau, et de la droite il tient une corne d'où il sort de l'eau. Une médail-

Gring

le de Drusus l'offre à-peu-près sous les mêmes traits; mais il n'a point de vaisseau amprès de lui, et sa main droite tient un roscau.

Rittiscoutyrks, conpeut de net, surnom domé à Hercule, lorsqu'il fit couper le nez aux hérauts des Orthoméniens, qui osèrent venir en sa présence demander le tribut aux Trhébains. Il avait une statue sons ce nom en pleine campagne, près de Thèbes. Roc. Afhin, rhinos, nez ; et kofouein, mutiler.

Rittréus, Tryyen renommé par

RHIPÉUS, Troyen renommé par sa justice, qui périt dans la dernière nuit de Troie.

RHIPHÉUS, Centaure, fils d'Ixion et de la Nue. 1. RHONÉ, nymphe, selon quelques auteurs, mère de Phaéton.

ques auteurs, mère de Phaéton. 2 et 3. — Filles de Neptune et de Danaiis.

Ruones, ile de la Méditerranée. Les habitants de cette des furens per teners qui socrifièren la Minerea. Aussi Japater son père, di Pierdea. Aussi Japater son père, di Pierdea. re, couvrit toute l'isle d'une nuée d'or, d'où il fit pleuvoir sur les habitants des richeses lufinies : allégorie qui nonsapprend que ceur jui honorent la sagesse sont comblés de bieses. Rhodes rendait un culte praticulier aux dieux Telebine. 1 eroné. Sur les amédaille, le sym-

Iconol. Sur les médailles, le symbole de Rhodes est d'un côté la tête du soleil, et de l'autre une rose.

1. Rhopit, une des Océanides aimée d'Apollon, donna son nom à

l'isle de Rhodes.
2. — Fille de Danaüs. Apollod.
Rноросняюм, couleur de rose,

épithète d'Apollon. Anthol. Ruodore, reine de Thrace, qui fut métamorphosée en une montagne

de son noin. V. Hénus.
Rhodoprius, Orphée, de Thra-

se, où est le mont R'hodope. Ruonos, ille de Neptune et de Vénus, ayunphe de l'ide de R'hodes, dont le mythe se trouve dans Pirdure. Elle fint l'ausante d'Apollon. Lorsque les dieux se partagerent la terre, Apollon qui se trousait slors absent, n'eut rien pour sa part. As son netour dans l'Olympe, il s'en phignit à Jupiter et lui demanda Liale de Rhoderqu'll vit duns le fand de la mer. L'ide paret à la surface de la mer. L'ide paret à la surface de la mer. L'ide paret à la surface la la paret de la surface de septila. Diodore, quile specie de septila. Diodore, quile specie le lidote, cite leurs noms : Celtliela, Diodore, quile specie l'emper. Triops et Candius. L'and de sesti facein pér et de La mérus, Johysus et Lindas. Ils parlet per le la derin per des disciples de la carrière à Miserre avant toutes les suttes diricités. Ils en ferent récompensé per me pluie for, c'estd'habiligé dans les arts.

RHODOSPHYROS, à la jambe de rose, épithète de l'Aurore, dans le poème de Quintus Culaher. Rhœnus, cheval de Mézence.

 RHŒCUS, RHŒTUS, RHÉTUS, un des Centaures, fils d'Ixion.

2. — Géant tué par Bacchus, et changé en lion.

5. — Roi d'une contrée d'Italie, dout le fils Anchémole, qu'il poursuivait pour le punir d'un crime qu'il avait commis, se réfugia auprès de Turnus, qui lui donna un asile. En. Il fut tué par Pallas, fils d'Evandre.

4. - Un homme de ce nom. s'étant apercu qu'un chène était près de tomber, commanda à ses enfants de prévenir cette chute, en rafferuissant la terre autour de l'arbre, ou en y mettant desappuis. L'hamadryade dont la vie était attachée à celle du chène se sit voir à Rhœeus, et le remercia de ce qu'il lui avait sauvé la vie, lui permettant de lui deman-der telle recompense qu'il souhaiterait. Il répondit en demandant ses faveurs. La nymphe y consentit, mais lui recommanda de s'éloigner de toute autre femnie. Elle ajoutaqu'une aheille leur servirait de messagère; mais l'abeille étant venue pendant que Rhoreus jouait, il la recut fort mal, et la nymphe irritée le mit hors d'état d'avoir jamais postérité. Schol. d' Apollonius.

RHOEO, RHOIO, fille de Staphyle

it de Chrysothémis, aimée d'Apollon et enceinte, fut enfermée par son père dans un coffre, et jetée à la mer. Le coffre ayant été guidé yers l'isle de Délos, il en sortit avec la mère un enfant malle qu'elle nomma Anius. Rhoio déposs son fils sur l'autel. Apollon le rreut et lui apprit la divination. P. Hémithée, Partiéme.

RHORTEIUS, Enée, de Rhoeteum, ville et promontoire de la Troode. T. Rhortus, promontoire de la Troode, sur l'Hellespont, près duquel le corps d'Ajax était enterré. 2. — Roi des Marrubiens, père

2. — Roi des Marrubiens, pere d'Archemore, et dont la femme Caspéria fut violée par son fils. Eneid., l. 10. 3. — Rutule tué la nuit par Eu-

ryale. Enéid., l. 9.
4. — Ethiopien tué par Persée.

Ovid. Metam. , 1.5. RHOMBE s, instrument magique des Grees. C'était une espèce de toupie de metal ou de bois dont on se servait dans les sortilèges; on l'eatonrait de lanières tressées à l'aide desquelles on le faisait pirouetter. Les magiciens prétendaient que le mouvement de cette toupie magique avait la vertn de donner aux hommes les passions et les mouvements qu'ils voulaient leur inspirer. Quand on l'avait fait tourner dans un sens, si I'on voulait corriger l'effet qu'elle avait produit, et Îni en faire produire un contraire, le magicien la reprenait, l'entourait en un autre sens, de sa handelette, et lui faisait décrire un cerele opposé à celui qu'elle avait déjà parcouru.

RHUNDERY. (Myth. Ind.) V. Sien. Rhysponos, qui met un terme auxtravaux. Rac. Rhyein, délier;

penesthai, travailler. Anthol. Epithète de Bacclus. Rhwrox, vase à boire, en forme de corne; on le trouve souvent sur les monuments hachiques.

RIADRIAT (Myth Musulm.), espèce d'exercice spirituel usité chez les mahométans des Indes, qui consiste à se mucérer le corps dans la retraite par les jeunes, les cris, l'insomnie poussée jusqu'an point de tomber en syncope; c.-à-d., en style a-cétique, en extase.

RICHESSE, (Iconol.) divinité poétique, fille du Travail et de l'Epargne. On la représente sous la figure d'une femme superbement ha-billée, toute couverte de pierreries, tenant en sa main une corne d'abondance remplie de pièces d'or et d'argent. Cochin lui donne un air inquiet et l'entoure de sacs de monnaie. Ouelquefois les poètes la dépeignent aveugle, pour désigner qu'elle répand ses faveurs sans avoir deard au mérite. Holben, dans son tableau allégorique du triomphe de la Richesse, l'a symbolisée sons la figure de Plutus. C'est un vieillard chauve, assis sur nn char antique et magnifiqueusent orné. Ce char est tiré par des chevaux blancs superbement harnachés et conduits par quatre femmes. Ce dieu des richesses est dans l'attitude d'un homme qui se baisse pour prendre de l'argent dans un coffre et dans des sacs, afin de le jeter au peuple. Auprès de lui I'on voit la Fortune et la Renommée. et à côté, Crésus et Midas. Autour du char plusicurs personnes s'em-pressent à ramasser l'argent qu'il a répandu. On a vu, dans le rameau d'or que la sibylle fait prendre à Enée pour lui servir de passe-port aux enfers, le symbole des richesses qui nons ouvrent les lienx les plus inaccessibles. V. Puttus.

RICHYS (Myth. Ind.), grands patriarches indiens qui forment la constellation que nous appelons la grande Ourse. Ils sont à quatre millions quatre cent mille lieues au des-

sus de Saturne.
Richones, qui brise la terre,
épithète de Bacchus. Anthol.

Rinens, une des épithètes de Vénus, qui naquit, dit-on, en riant. Riniculus, le même que Rediculus.

Rioueur. (Iconol.) On la figure sous les traits d'une femme d'un aspect rigide, tenant de la main droite une verge de fer élevée, et s'appuyant de la gauche sur le livre des lois. Elle a dans la même main des balances, dont un des côtés emporte l'mutre.

Risac. (Wyth. Peinw.) Les penples qui habitaient la vallée de Risuce, devenue aujourd'hui, sous le nou de Linia, la capitale du Pérou, soloraient une divinité qu'ils appecient Rimez, c-à-d. celui qui porle, parcequ'ils la consultaient dans toutes se entreprises, et qu'elle paraissait répondre, par l'adresse des prêtres, à tout ce qu'on lui deunadait.

Bruscot (Myth. Syr.), idole de Danas en Syrie. Il en est quartien nue seule fois dans l'Erciture, lorgue le Syrien Amanna nouse un prophète Elisée qu'il a souvent été consonaire, le commande de l'appear le source de l'appear la consonaire, pour facorer cette divinité. Cousse et moi s'appearia us ron laris, qui s'appearia un croit que Rinmanne est la nième que la décèse des ausours. Settlen le que le décèse des ausours. Settlen le que c'est le nième qu'Elion, le plus grand dieu de Phêniciens.

Anna (Myth. Cell.), mète de l'Anna (Marchell Pennième).

Vale, était au rang des décsses.

RINFAN et SKYNFAN (Myth.
Scand.), chevaux du Jour et de la
Nuit; on les distinguait des chevaux
du Soleil.

Moora, (Myth. Jap.) On apple anima Japon les initional pelle anima Japon les initional pelle anima Japon les initional ities, uni se relarhiterat de la servicité de leur secte lorsque la doction du Buddolisme commença de se répandre, l'amolé de J-G., et qui prétendirent, par un certain tempérament, concilier ensemble e se deux settes; ec qui forma un schisme qui subsiste enoure aujourd'hui au Japon, od l'on distingue les sintoits er rigides d'avec les sintoits relachés, et gides d'avec les sintoits relachés.

RIPHEUS. Virgile caractérise le vent Eurus par cette épithète prise des Riphées, montagnes de la Seythic où régnaient des vents violents RIBE. ((cond.) Un jeune homme

Ribe. (Teonol.) Un jeune homme vêtu gracieusement rit en regardant un masque laid et grinneier; il tient l'inscription, Amara risus temperat, le rire tempère les ameriumes de la vie. Les plumes dont sa tête est ornée font allusion à la légèreté ou à l'aliènation de l'esprit.

Bists, dien de ris et de la gaieté. Lyeurgue, à Sparte, lui avai consore une statue. Les Laccidimonient II honoraient comme le plus aime ble de tous les dieux, et celni qui ravait le meux adourei le pein de la vie. Ils plaçaient toujours sa statue apprès de celle de Vénus, etc. les Graces et les Amours. Les Thessaliens cellarisent as fête avec magieté qui convenit sa frent de le graces et les Amours. Les Thessaliens cellarisent as fête avec magieté qui convenit parfaitement à ce dieu.

RIVALITÉ. (Icono!). On la personnile par une femme vètue galamment et couronnée de roses dont les épines indéquent les moits piquaide de la jalouse. La chaine d'or qu'elle présente gracieusement signifie que les dons sont souvent d'un puissant secours. Au bas de l'estampe sont deux béliers qui se heurten

RIVIÈRES. Le respect religienx pour les eaux courantes est de toute antiquité. Homère nous peint Pélée consecrent au Sperchius la chevelure de son fils Achille. Hésiode met au nombre des préceptes l'usage de ne jamais passer une rivière sans laver ses mains. Achille parle des taureaux immolés an Xanthus. Xerxès, avant de passer le Strymon, lui sacrifie des chevaux. Tiridate en offre un à l'Euphrate, tandis que Vitellius, qui l'accompagnait, fait la cérémonie du taurobale en son honneur. Lucullus poursuivant Tymnès offre des taureaux au même fleuve. Enfin, la jeunesse greeque consacrait sa chevelure an Néda, et les magistrats, à Rome, ne traversaient jamais les petites 11-vières qui coulaient près du Champ de Mars, sans avoir consulté les augures.

Rose empoisonnée, v. Créuse, Glaucé; parsemée d'étoiles, v. Nuit; noire, v. Mort.

Rosioalles, fêtes en l'honneur du dien Robigus. Elles se célébraient sur la fin d'Avril, et on lui offrait en sortifice une brebis et un chien, avec du viu et de l'eneens. Rortoo, ou Rurigo, déesse; ou plutôt Rortous, dieuqu'on invoquait pour la conservation des bleds, afin qu'il les préservat de la rouille on de la nielle.

ROBUR (la Force), fille de Pallas

et de Styx. ROCATL BEN ADAM , filsd' Adam. ( Myth. Orient.) Selon la tradition des Orientaux, c'était le frère puiné de Seth, et il possédait les sciences les plus cachées. Surkhrage, puis-ant dive ou geant, qui commandait dans toute l'étendue du mont Caf, pria Seth de lui envoyer Rocail pour l'aider à gouverner ses états. Rocail devint ainsi le visir de Surkhrage dans la montagne de Caf, où, après avoir gouverné plusieurs années ou siècles, et connaissant, ou par révélation divine, ou par les principes des sciences scerètes, que le temps de sa mort approchait, il voulut éterniser sa mémoire par un ouvrage merveilleux. En effet, il fit batir un palais et un sépulcre magnifiques, où l'on voyait grand nombre de statues de différents métaux, faites por art talismanique, lesquelles operaient par des ressorts secrets ce que tont le monde aurait cru se faire par des honimes vivants. Bibl. Or.

ROCHER. VOYES AJAN, ARIANE, CYANÉE, GALATÉE, PHIÉGYAS, POLYPHÉME.

Rocous Accaouse, la cavalende du vieillant ans barbe (Myth. Peri.), fêtequeles anciens Persans célèlraisent à lafin de l'hivre, et dais laquelle un vieillard chauve et sans poil, monté sur un âne, et tenant en l'une de ses mains un corbeau, courait la ville et les places, en frappant d'une haquette tons ceux qu'il rencontrait. Cette mascarade représentait l'hivre. Bibl. Or.

Roma Ast, divinité des anciens Germains, qui portait une tête de hœuf sur la poitrine, un aigle sur la tête, et tenait une pique de la main

gauche.

Ror, titre de Jupiter. Après que les Athéniens eureut chassé les rois, ils élevèrent une statue an maître du tonnerre sous le nom de Jupiter Roi, pour faire connaître qu'ils n'en voulaient point d'autre à l'avenir. A Lébadie on offrait de même des sacrifices à Jupiter Roi. Enfin, ce dieu a souvent ce titre chez les anciens, et sur-tout dans les écrits des poètes.

ROI DES SACRIFICES. Le second magistrat d'Athènes, ou le second archonte, s'appetait Roi; mais il n'a-vait d'autres fonctions que celles de présider aux mystères et aux socrices: de même que sa femme, qui avait le nom de Reine avec les mêmes fonctions. L'origine de ce sacerdoce, dit Démosthène, venait de ce qu'anciennement dans Athènes le roi exercuit les fonctions du sacerdoce, et la reine entrait dans le plus secret des mystères. Après que Thésée eut donné la liberte à Athènes, et mis l'état en forme de démocratie, le peuple continua d'élire, d'entre les principaux et les plus gens de bien des citoyens, un roi sacrificateur, dont la femme, suivant une loi de ce même peuple, devait toujours être de la ville d'Athènes, et vierge quand il l'épousait, de manière que les choses sacrées pussent être administrées avec toute la pureté et la piété convenables; et, afin qu'on ne changest rieu aux dispositions de cette loi, il fut arrêté qu'on la gra-verait sur une colonne de pierre. Ce roi présidait donc aux mystères : il jugeait les affaires qui regardaient la violation des choses sacrées : dans le cas de meurtre, il rapportait l'af-faire au sénat de l'aréopage, et, déposant sa couronne, il s'asseiait pour juger avec eux. Le roi et la reine avaient plusieurs ministres qui servaient sous eux, tels que les épimelètes, les hiérophantes, les gérères et les céryces. La même chose se pratiqua chez les Romains. Il vavait aussi un roi des sacrifices qui était à la tête de tous les prêtres, et qui fut créé après l'expulsion des rois, pour faire les sacrifices qu'ils avaient coutume de faire; e'est de là qu'on lui donnale nom de Roi des Sacrifices : mais de peur que ce titre ne lui donnat trop d'orgueil, il était soumis au pontife; il ne pouvait exercer aucune magistrature, ni assembler le peuple, et, aprés avoir fait les sacrifices; il sortiait de l'assemblée avec précipitation comme un fugitif. Il etait créé par le penple assemblé pur centuries. On le tiroit toujours des patriciens. So frume, qui s'appelait reine, avait sussi le droit de faire quelques sacrifices. La musion publique ou demeurait le roi des sacrifices s'appelait Rexio.

Rois a Egypte. Les douze rois qui avaient bâti le fameux labyrinthe de Thèbes, avaient leurs sépultures dans les chambres sonterraines de ce monument, à côté des tombes des erocodiles sacrés. Herodote voulut les voir; mais les gouverneurs du lieu lui dirent qu'il ne leur était pas permis de les exposer à ses regards. " Lorsqu'un roi d'Egypte est mort » dit Diodore, toute la nation prend » le deuil; on déchire ses habits : les » temples sont fermés; tout exercice » cesse; on ne célèbre point de fêtc; » clueun se barbouille le visage avec » de la houe, et pendant soixante-» douze jours, tons ne sont revetus » que d'un drap attaché au dessous » des mamelles. Deux ou trois cents » personnes de l'un et l'autre sexe » vont deux fois le jour par la ville, » pour renouveller le deuil et les la-» mentations; ils chantent les vertus » du roi défunt qu'ils rappellent » pour ainsi dire des Enfers: ils s'alis-» tiennent pendant ce temps-là de » viandes cuites, de vin et de ra-» goûts. Ils n'usent ni de loins ni de » parfuius; ils couchent sur la dure, » et n'approchent pas de leurs fenin mes; en un mot, ils passent ces " jours dans le deuil et dans la tris-» tesse, comme si chacun avait perdu » son fils bien nimé. Pendant ce » temps on prépare la poinpe des » funerailles. Au dernier jour, on n met le corps du roi dans une hierre, » et on lit un écrit qui contient en » abrégé les actions du feu roi. Il est » alors permis à chacun de publier » tont haut ses défauts; le penple ou n applaudit à ses louanges, on se o recrie sur ses vices. Il est arrive n souvent que des rois d'Egypte ont

» été jugés indignes de funérailles » magnifiques, » — Les plus remerquables dessépultures royales étaient les pyramides, comptées au nombre des merveilles du monde, et qui furent comuencées au rapport d'Hérodote, par Chéops, fils de Rhamp-

ROMA, Troyenne qui, venue en Italie avec Enée, épousa Latinus. Elle en eat deux sinfants, Rémas et Ronsulus; ceux-ci bâtirent une ville qu'ils nommèrent Rome, du nom de leur mère. On raconte autrement la fondation de Rome. V. ROMULTS.

Romana, épithète de Junon.

Novansa (Jasa), autrement las grands jeus, prorque évitaire la plus céléres de tous, lls vasient ét institutés par le premier Tarquin, On les célélent en l'honneur de Jupiter, de Junon et de Junon et de Minere. Il comandate toujours le 4 septembre, et durairent unatre jours du temps de Crieton. La durée en fut rempt celle de la plus par en la compartie du droit de la fair représenter. Ces jeux étaient quelquefoi socienipres.

ROMANUS, fils d'Ulysse et de Cireé.

ROME. (Ic.) Lesanciens, non contens de personnisser leurs villes, et de les peindre sons une figure humaine, leur attribusient encore les honneurs divins. Entre celles qu'on a ainsi honorées, il n'y en a point dont le culte ait été si grand et si étendu que celui de la décise Rome. On lui bătissuit des temples; on lui élevait des autels, non seulement dans Rome, mais aussi dans d'autres villes de l'empire; telles que Nicée, Ephèse, Alabande, Melasse, Polas ville de l'Istrie. Il y enavait plusieurs à Rome, où le culte de cette déesse était aussi célèbre que celui d'aucune nutre divinité. On la peignnit ordinai-rement très ressemblante à Minerve, assise sur un roc, ayant des tropliées d'armes à ses pieds, la tête couverte d'un casque, et une pique à la mainQuelquefois, au lieu d'nne pique, elle tient une Victoire, symbole bien convenable à celle qui avait vaincu tous les peuples de la terre connue. Rome victorieuse est exprimée , sur une médaille de Galba, par une Amazone debout, le pied doit posé sur un globe, tenant un sceptre de la main gauche, et de la droite une branche de laurier. Rome heureuse. sur une médaille de Nerva, est ormée de pied en cap; elle tient de la gauche un gouvernail, symbole du couvernement qu'elle exerçuit sur l'univers, et porte de la droite une branche de laurier. Les figures de la déesse Rome sont assez souvent accompagnées d'autres types. Telle était l'histoire de Rhéa Sylvia, la naissance de Rémus et de Romalus. leur exposition sur le bord du Tybre, le berger Faustulus qui les nourrit, la louve qui les allaita, le lupercal on la grotte dans laquelle la louve en prit soin.

Rome est représentée quelquefois, nais rarement, tourelée comme Cybele. On la voit ainsi sur les medailles des familles Calpurnia, et Caninia, et sur celles des villes grecques et asiatiques. Rome a tantôt à ses pieds des moutons, et une chèvre comme pour exprimer, dit Montfaucon, qu'elle tire son origine d'un enfant élevé par des bergers, ou pour indiquer la sécurité dont on jouissait sous son empire; tantôt clie est nesise sur des armes amoncelées, d'pouilles des peuples vaineus. Une peinture antique du palais Barberin représente Rome assise sur un trône, coiffee d'un casque à aigrettes; elle a sur chaque épanle un petit génie atlé. De la main droite, elle tient un sceptre; de la ganche, une victoire portant une hannière avec l'inscription S. P. Q. R. A ses deux côtés, sur le même siége, on voit un homme nu, assis sur un cygne ou sur une oie, peut-être en mémoire de celles qui sauvèrent le Capitole. Un bouclier ovale est à son côté. Deux autres médailles des familles Aurelia et Cornelia représentent la tête de Rome avec un casque recourbé som-

ROM me le honnet phrygien; pent-être pour indiquer l'origine de Rome fondée, selon l'opinion commune, par des gens descendus des Troyens.

Les médailles de Maxence, représentent Rome éternelle, assise sur les enseignes militaires, armée d'un cosque, tenant d'une main som sceptre, et de l'autre anglobe qu'elle présente à l'empereur couronné de laurier, pour lui morquer qu'il était le maître et le protecteur de l'univers, avec cette inscription : Conservatori urbis æternæ. Les médailles de Vespasien nous

font voir Rome avec le casque en tête et couchée sur sept montagnes, tenant son sceptre, et ayant à ses pieds le Tibre, sous la figure d'un vieillard.

Une pierre gravée antique, de la collection du Cabinet National nous représente le génie de Rome sous la figure d'un jeune homme assis sur la chaise curule, et placé devant l'autel de Mars. Il tient d'une main une corne d'abondance remplie de toutes sortes de hiens et de richesses, et de l'autre une statue de la Victoire. qu'il semble offrir au dieu de la guerre, comme à l'auteur de la fortune de Rome. Cette ville reconnaît par cette offrande, qu'elle doit l'agrandissement de sa puissance et de son empire aux succès brillants de ses armes victorieuses. L'allégorie de ce monument votif est encore expliquée por cette inscription : Marti victori, à Mars victoriens.

Iconol. Rome la sainte est représentée debout, casquée, cuirassée, ayant une jupe de ponrpre brochée d'or. Elle tient de la main droite une lance terminée en forme de croix, ou milieu de laquelle on voit la lettre P. apparemment la puissance papale. Au milieu du bouclier sur lequel la fi-gure s'appuie, sont deux clefs croisées, surmontées de la tiore; et la lance qu'elle tient de l'autre main , porte sur la tête du dragon abattu à

ses pieds. Romè, la force et la bravoure personnifiées. La lesbienne & rinna l'a pelle la fille de Mars, la reine habile à la guerre , la reine à la ceinture d'or, et qui habite l'Olympe. Mæra, ou la Parque lui donna le pouvoir de gouverner à son gré la terre et la mer. Elle seule donne naissance aux guerriers vaillants, et fait qu'on peut reeueillir les fruits de la eampagne. Rowtt4, nom donné au figuier

ROMULE, nois double in liquies of sous lequel furent trouvés Rémus et Romulus. Ov. Fast. V. RUMINAL.
ROMULIDE, les Romains descendants de Romains. Enéid. I. 8.

ROMULUS et RÉMUS, frères, pas-saient pour les fils de Mars et de la vestale Rhéa Sylvia; voici l'histoire de leur naissance : Sylvius Procas, douzième roi d'Albe denuis Sylvius Posthumius, laissa deux fils, dont le cadet Amulius, envahit le trône, au préjudice de Numitor, son frère aîné. Pour assurer la couronne sur sa tête et sur celle de ses enfants, il tua, dons une partie de chasse, Lousos, fils de Numitor, et força en même temps Sylvia, sa sœnr, ou antrement Rhea Sylvia, de se consaerer au eulte de Vesta, pour la mettre hors d'état d'avoir des enfants, pareeque les prètresses de Vesta ne pouvaient avoir aucun commerce avec les hommes. Cependant Sylvia, s'étant laissée corrompre par un homme de guerre, accouelia de denx garcons, que leur onele Amulius ordonna de jeter dans le Tybre; mais ceux qui étaient chargés de la commissionne contentèrent de les porter, dans un berceau, en un lien où les eaux du Tybre étaient débordées. Les Romains, pour jeter du merveilleux snr lenr origine, ont d'abord prétendu que la mère de leur fondateur fut séduite por le dien Mars, aimant mieux devoir la naissance de leur premier roi aux lareins amoureux de ee dieu, que de ne pas tenir à la divinité parquelque endroit, persuadés que cette parenté avec le dieu de la guerre les rendrait plus formidables. Ils ajoutent, en second lieu, que deux animous consperés à Mars, une pie et une louve, nourrirent ces demx enfants; et l'on voit encore aujourd'hui à Rome un monument d'airain qui représente une louve allaitant Romulus et Rémus. Ce qu'il

y a de plus vraisemblable dans tout cela, c'est qu'un certain Faustulus, berger des troupeaux du roi, trouva ees deux enfants exposés, et qu'ils furent élevés par sa fenune, surnommée Louve, parcequ'elle était débauchée. Ces enfants, devenns grands, battirent les bergers du roi d'Albe, qui exercaient des brigandages; et cette querelle les avant fait arrêter et conduire à la cour, ils furent reconnus par Amnlius qu'ils tnèrent. Ils mirent Numitor sur le trone, et . par son conseil, ils résolurent de bâtir une nouvelle ville dans l'endroit où ils avajent été exposés et élevés. Mais, pour empêcher la rivalité entre les deux frères, Numitor vonlut que, selon l'usage de ce temps-là, les auspices décidassent de celui à qui la couronne appartiendrait. Rémus vit le premier six vantours sur le mont Aventin; Romulus en vit, après lui , douze sur le mont Palatin. Là-dessus, il s'éleva entre ent une dispute qui se termina par la mort de Rémus. D'antres prétendent que celui-ci fut assassiné par son frère, parceque, par mépris, il avait sauté au-delà du fossé qui entourait sa nouvelle ville; enr les fossés , les murs et les portes des villes étaient quelque ehose de sacré chez les anciens. Quoiqu'il en soit, Romulus traça le plan de sa nouvelle ville sur le mont Palatin; et lorsqu'elle fut achevée, il assembla le peuple pont établir la forme du gonvernement. La royauté lui fut déférée d'un consentement unanime, et il fut solemnellement proclamé roi, après que l'on eut pris les auspices, cerémonie qui fut toujours observée dans la suite. Pour augmenter le nombre des habitants de sa nouvelle ville, il ouvrit nn asile, entre le mont Palatin et le Capitole, pour les esclaves fingitifs, les hanqueroutiers et les malfaiteurs. Cette troupe de brigands et d'aventuriers , méprisée par tous les peuples voisins, n'eût pu tronver à se multiplier, si Romulus n'avait en recours à l'artifice ponr enlever les filles des Sabins, qu'il fit épouser à ses nouveaux sujets. Cet ontrage occasionna

occasionna d'abord des guerres sanglantes contre les Cininéens, que Romulus vainquit et qu'il contraignit à devenir citoyens de sa ville : politique imitée depuis par les Romains, et qui contribua le plus à élever leur empire au point de grandeur où il parvint. Il défit les Antemuates et les Crustumiens, et leur imposa la même loi; et les Sabins auraient sons doute éprouvé le même sort, si, par la médiation des Sabines enlevées, ils u'enssent prefere la paix, et l'union avec les Romains, de façon qu'ils ne fissent plus qu'un même peuple avec eux. Tatius, leur roi, partagea le même trone avec Romulus. Cc prince, après avoir ainsi pourva à assurer des sujets à son étut, songen à en régler l'intérieur ; et d'abord il fit trois partages des terres de son royaume. Une partie fut consacrée an culte des dieux, et destinée aux frais de la religion; la seconde fut réservée pour les dépenses et les nécéssités publiques, et pour l'établissement de la ville ; la troisième fut partagée entre les sujets , et divisée en trente parties égales, conformément au nombre des curies qui compositent le total des citoyens. Il en avait formé trois classes, auxquelles il avait donné le nora de tribus, et chaque classe était divisée en dix curies. Il appela chaque tribn d'un nom particulier; la première, la tribu des Rhamnes, toute composée de Romains; la seconde, des Tatiens, qu'il avait formée des Sobins; la troisième, des Lucères, où il incorpora tous les penples étrangers qu'il avait soumis, orrangement qui subsista jusqu'à la nouvelle division des tribus faite par Tullus Hostilius. Ce prince partagea aussi ses sujets en trois différents ordres, les patriciens, les chevaliers, et les plébéieus. Il choisit dans le premier ordre cent hommes distingués par leur age et leur naissance, leurs richesses et leur mérite, dont il forma un corps qu'il appela Sénat, et qu'il chargea de gouverner la ville, et de régler les affaires de l'état, lorsque la guerre l'obligenit de sortir du territoire de Rome. Ce fut aussi un Tome II.

coup de politique de la part de ce prince, qui, sentant bien que ses nouveaux sujets, accoutumés au brigandage, et qui ne s'étaient mis sons un chef que pour le continuer impunément, n'auraient pus'accommoder de l'obéissance prescrite dans un état purement monarchique, voulut en tempérer l'autorité, en paraissant la partager avec eux. Ainsi le sénat servait en quelque sorte de barrière à la puissance du roi , qui ne faisait rien de considérable sans prendre son avis. Malgré ce tempérament, il ne put éviter le soupcon d'aspirer à gouverner seul; et quelques séditieux s'étant élevés un jour contre lui peudant qu'il haranguait le peuple, on dit que les sénateurs, profitant du tumulte, le mirent en pièces, et que, pour éloigner d'eux le soupcon d'un tel attentat, ils subornèrent un certain Proculus, qui jura qu'il avait vu monter au ciel Romulus, et que ce prince avait ordonné qu'on lui rendit les honneurs divins. Aussi-tot on bâtit un temple en son honneur, et on créa pour lui un prêtre partieu-lier, appelé Flamine Quirinal; sa fête se nommait Quirinalia. Il avait régné trente-sept ans

1. Roseus, fils de Jupiter. 2. - Fils de Latinus.

3. - Fils d'Ulysse.

 Fils d'Enéc et de Lavinie.
 Fils d'Enuathion. 6. - Fils d'Ascagne.

7. - Fils d'une fille d'Enée. 8. - Fils d'Italus et d'Electra,

fille de Latinus. 9 .- Fils d'un Latinus, fils de Télémaque

10. - Fils d'Alba, fille de Romulus fils d'Enée. 11. - Fils de Mars et de Rhéa

Sylvia. Rooss (Myth. Jap.), chef de secte japonais, qui paraît le même

que Lao-kium. Voyes ce mot. Rosc-Hazama, c'est-à-dire chef de l'an. C'est le nom que les Juifs modernes donnent à la fête qu'ils célénrent su commencement de leur année, c'est-à-dire les premiers jours du mois de Septembre, qu'ils appel-

lent Tisri. Ils prétendent que c'est dans ce temps-là que le monde a commencé, quoique d'autres aient soutenu qu'il avait plutôt commencé an mois de Mars, qu'ils appellent Nisan. Tout travail est interdit pendant cette fête, et toutes les affaires sont interrompues. La solemnité du commencement de l'année est fondée sur une opinion particulière aux Juifs. Ils imaginent que Dicu a spécialement choisi ec jour-là pour juger les actions de l'année dernière, et régler les événements de celle qui commence. Dans cette idée, les Juiss se préparent, un mois d'avance, à subir ce jugement. Hstachent d'expier leurs fautes par la pénitence, la prière et l'anmône. Les plus négligents commencent du moins à faire cette préparation la semaine qui précède cette fêtc. La veille, les pénitences redoublent ; et chacun se fait appliquer sur le corps trente-neuf coups de fouet, qu'il sappellent Malchuth. Le soir du premier jour de l'année, lorsqu'ils reviennent de la synagogue, ils disent à ceux qu'ils rencontrent, Sois écrit enbonne année! et l'autre répond par le même souhait. Ce jour, ils se servent dans leur repas de miel et de pain levé, ce qui leur est une espèce de présage que l'aunée sera donce et fertile. Quelques uns vont à la synagogue habillés de blanc , pour marquer la pureté de leur conscience. D'autres, sur-tout les Juifs allemands, prennent ce jour-là l'habit qu'ilsont destiné pour leur sépulture. L'office est plus long qu'aux autres jours de fêtes. La lecture du Pentateuque se fait à cinq personnes. On lit le sacrifice qui se faisait autrefois ce jour-là avec un endroit des prophètes. On y joint des prières pour la prospérité du prince sous la domination duquel on est. Après toutes ces cérémonies, le son du cor se fait entendre, comme pour avertir les pécheurs du jugement de Dieu. Cette pécheurs du jugement de Dien. Cette fêtese termine par la cérémonie qu'on appelle Habdala. Les Juifs passent ainsi les deux premiers jours de Septembre. Ils continuent ensuite leurs pénitences et leurs bonnes œuvres

jusqu'au dix du mois, qui est le jeane des pardons, et qu'ils appellent Jone-Hachipur, c'est-à-dire jour du

pardon. Rose, fleur qui faisait les délices des anciens; ils en ornaient les statues de Vénus et de Flore. Elle était particulièrement consacrée à Vénus, parcequ'elle avait été teinte du song d'Adonis, ou de cette déesse mênie, qu'une de ses épines avait blessée. C'était aussi l'ornement des Graces, parceque, comme elle, ces décases brillent de leur propre éclat, sans parure étrangère. Cette fleur était le symbole de la mollesse et de la vo-Inpté. C'était encore le symbole d'une vie courte. Aussi on jetait des roses sur les tombeaux, et l'on voit par les inscriptions, que les parents s'oll' geaient à remplir ce dernier devoir. Les anciens en faisaient usage dans les festins, parceque, dit-on, la rose est astringente, et que son odeur dissipe les fumées que le vin porte à la tete. Ils en jetaient sur la table et sur les lits où ils s'asseyaient pour manger, et en faisaient aussi des couronnes pour eux-mêmes.

Myh. Makom. Les musulman en attiluseut preirine à Malomet, et voici comment. Mahomet, et voici comment de se montrer aux houmnes, Dieuse tourna servalui, et le regarda. Le prophète en eut tunt de honte qui en sua; et syant essuvé sa sueur avec les doigts, il en fit tomber si controlle de production de produit. Pur de equelles fit natire sur-le-champ le ris et la rose.

Rosea Dea, la déesse aux doigts

de nose, l'Aurore.
Rosearx. Le barbier de Midas
s'étant aperqu que ce roi avait des
s'étant aperqu que ce roi avait des
rovilles d'âne, c'u n'osant confier ce
secret à personne, fit un trou dans
le terre, y déposa le facieus qui le
tourmentait, reconvrit le trou. «
se sona, leepades, agité par le vert,
articohient des paroles, et apprirent à tout le monde que Midas avait
des oreilles d'âne. — Les roseaux sont
un des atributs des illeures et des

10 LANES

nymphes. Presque tous les monutueus antiques et modernes représentent ces divinités couronnées de roseaux.

Rosiz. (Iconol.) Elle se peiut sons la figure d'une jeune fille soutenne dans les airs, à peu de distance de la terre, et an-dessus d'une prairie d'araperie est auvore. On la coiffe de rameaux, et dans ses mains elle en tient d'oldsitillent des gouttest d'eau. Au-dessus de sa tête est une lune dans son plein.

Rossionots. (Myth. Arab.) La saison où ces oiseaux commencent à chanter était une fête des aneiers Arabes, per laquelle ils soletunissientle retour de la chaleur. Chardin.

Voyez Oaphés, Philomèle. ROSTAN. (Myth. Pers.) Ce personnage est le plus grand et le plus renommé entre tous les héros fabuleux de la Perse. Il était fils de Zal, ou Zalzer, et petit-fils de Sam fils de Nériman. Les Persans, ponr lui donner encore une origine plus noble, disent qu'il descendait de Mamoun, fils de Benjamin fils du patriarche Jacob. Ses plus grands faits d'armes sont la délivrance de Carcaous II, roi de la dynastie des Caïnides, qu'il tira des prisons de Zontzagar, roi d'Arabie; et celle de Saivesch, son fils , qu'il garantit des embitches que lui avait dressées Sandabah, sa belle-mère. Il vengea ensuite la mort de Saivesch, qui avait été tué dans le Turquestan, quoiqu'il cut jount à ses Tures les troupes innombrables du Rai, on roi des Indes, et celles du Khakan, on roi du Khatkat, qu'il fit sou prisonnier, et contraignit Afrasiab d'accepter la paix aux conditions qu'il lui offrit.

Carcaous cependant n'étant pas content de cet accord. Restantomia dans la disprece, et fut obligé de se retirer dans le Segestan et dans le Zablestan, où s'étant cantonné, il refusa d'embrasser la religion de Zoroastre, ou le majisme, que le roi Carcaous lui avait fait torposser.

Cafeaous, ayant appris la résistance que Rostan faisait à ses ordres, lui anvoya Asfendiar, son fils, pour le poètre à l'obévisance. Asfindiar ent plasiurs coulternes sur ce sajet avec Rottum, dimis-lyquélles ne pou-vant neu obtenir de linj ur ses discours, il fallat terminer ette affaire par un combit highquêre. Ce finance de l'Asfendiar et de Rottum dura const plant de faito d'arment per la constant de l'Asfendiar et de Rottum dura const plant de faito d'arment per la constant de l'asfendiar et de l'asfendiar et de l'asfendiar et de l'asfendiar et de l'asfendiar sur l'asfendiar sur la constant de la main de Rottum, qui s'étit japertum qu'asfendiar savit un charme contre les fleches.

La valeur et la bravoure de Rostam et d'Asfendiar sont encore aujourd'hui, parmi les Orientaux, l'exemple et le modèle de la vertu militaire; et les plus grands rois de l'Orient ne dédaignaient pas d'être comparés à ces deux heros, de même que, parmi les Européens, les noms d'Alexandre et de César ne sont guère oubliés, quand il s'agit de ouer les vertus des grands hommes. Les Persons donnent ce nomà deux h ros fabrileux, célèbres dans leurs annales; le premier, fils de Zal-le-Blane, roi des Indes; et le deuxi-me, fils de Tahmour, roi de Perse; lesquelles, après nne longue et sanglante guerre. convincent de la terminer par un combat singulier. Ce combat consistait à empoigner un anneau de fer et à l'arracher a son adversaire. Celui à la unin duquel il restait, était réputé vainqueur et donnait la loi. Les Orientaux, dit Charlin, attachent au nontde Rostam la nième idée que les Grecs à celui d'Hercule, et que les Européens à celui de Roland.

Rosyna, ou éperous de navires, étaient portés à Rome dans les triomplies pour les victoires naveles.

Rorn, idole ou divinité chimérique qu'on a prétendu avoir été a corée par les auciens habitants de la haute Normandie, Descrip, hist, et géog, de la Haute-Normandie, tome 2,

Pas. 4.
ROUBER (Myth. Ind.), le feu, une des cinq puissances primitives engendrées par le créateur. V. Para-Jaceriaute.

H h a

484 ROUE (Iconol), (Vov. FORTUNE, Ixion, Oceasion, ) On voit souvent sur les revers des médailles romaines une roue qui désigne les chemins publics recommodés par ordre du prince, pour la commodité des voitures. - La roue était un des symboles de Némésis. Elle était aussi un instrument de supplice chez les anciens : on y attachait le criminel , et on tournait la roue qui lui dilatait et lui déchirait les membres. La roue sur laquelle Ixion était attaché, tournait toujours, selon les poètes.

Rouleaux de papiers dans les mains d'une femme, V. Cuo.

Roys (Myth. Orient.), buitième fils de Japhet fils de Noé, dont la Russiea pris son nom. Les écrivains orientanx lui donnent un naturel inquiet et turbulent, et le paignent comme un mauvais frère et un mauvais roi. Bibliot. Orient.

ROUSSALKY (Mrth. Slav.), nymphes regardées comme les déesses des eaux et des bois. Le peuple russe dit qu'on les voit encore quelquefois se balancer sur les brauches des arbres, ou se baigner sur les bords des locs et des rivières, et peindre au soleil leur verte chevelure.

RUANA (Iconol.), divinité romaine. Elle était honorée par les moissonneurs, ponr qu'ils ne laissassent point échapper les grains des épis. On la représentait tenant à la main un tuyau de bled, dont les épis étaient intacts.

Rums. Les anciens lui attribusient la propriété de résister au venin, de préserver de la peste, de bannir la tristesse, de réprimer la luxure, et de détourner les mauvaises pensées. S'il venuit à changer de couleur , il annoucait les malheurs qui devaient arriver, et la reprenait aussitot qu'ils étaient passés.

Rt che, Montfaucon produit nne figure de l'Espérance qui a près d'elle une ruche, outre ses attributs

ordinaires.

RUMIAIRES. On appelait ainsi les gladiateurs qui quittaient le métier, après avoir recu la baguette appelée rudis, et qui ne combattaient plus que volontairement, lorsqu'il y avait quelque prix considérable à gagner. Ceux - là consacraient leurs armes dans le temple d'Hereule, qui était le dieu particulier des gladiateurs.

Runnann, qui fait pleurer (Myth. Ind.). épithète de la déesse Bhavani, en sa qualité de destructrice. Voy. BHAVANI.

RUGIEWITH, divinité adorée par les anciens Vandales.

RUGNER (.Hyth. Celt.), géant dont la lance était faite de pierre à aiguiser. Dans un duel, Thor la lui brisa d'un coup de sa massue, et en fit santer les éclats si loin, que c'est de là que viennent toutes les pierres à aiguiser qu'on trouve dans le monde, et qui paraissent évidemment rompues par quelque effort.

Rumanées, déesses mères, adorées à Rumaniem, dans le pays de Juliers. Rumeur. (Iconol) Les Egyptiensla représentaient par un jenne guerrier armé à l'antique, qui court ca et là, armé d'une pique et semant la division. L'Artoste, qui l'appelle un sanglant boute-feu , lui fait tenir un fusil armé. Cochin l'exprime par un homme qui frappe des cymbales, et entouré de trompettes, de cors et de tambonrs ; ce qui est secondé par un coup de tonnerre.

RUMIA, RUMILIA, RUMINA, déesse qui, chez les Romains, présidait à l'éducation des enfants à la momelle. On la représentait sous la forme d'une femme tenant sur son sein un enfant qu'elle paraissait vonloir allaiter. On lui présentait ordinairement pour offrande du lait et de l'eau mélés avec du miel. Roc.

Ruma, mamelle. RUMINAL, le figuier sous lequel on trouva Rémus et Romnlus, qu'une

louve affaitait. RUMINUS, Jupiter, ainsi nommé, comme le dieu nourricier de tout l'univers.

Runcina, déesse que les Romains invoquaient au moment de la moisson. Varr.

RUNES (Myth. Celt.), lettres. on caractères magiques, que les peuples du nord croyaient d'une grande vertu

dans les enchantements. On en peut juger par ce passage d'un poème mo-ralattribue à (Vdi) lui-même. (Voy. HAVATNAAL.) « Le feu chasse les ma-» ladies, le chène la strangurie ; la » paille conjure les en chantements, » les runes détruisent les impréca-» tions, la terre absorle les inonda-» tions, et la mort éteint les haines, »

On distinguait plusieurs espèces de runes; il y en avait de nuisibles, que l'on nommait runes amères ; on les employait lorsqu'on voulait Laire dumal. Les runes secourables détonrasient les secidents ; les runes victorieuses procurajent la victoire à ceux qui en faisaient usage; les runes médicinales guérissaient des maladies : on les gravait sur des feuilles d'arbres; enfin il v avait des runes pour éviter les naufrages, pour soulager les femmes en travail, pour préserver desempoisonnements, pour se rendre une belle favorable; mais dans ce dernier cas, une faute d'orthographe était de la dernière conséquence : un aniaut exposait sa maftresse à quelque maladie dangereuse, à laquelle on ne pouvait remédier que par d'autres runes écrites avec la plus grande exactitude. Ces runes différaient par les cérémonies qu'on observait en les écrivant , par la matière sur laquelle on les tracait, par l'endroit où on les exposait, par La manière dont on arrangeait les lignes, soit en cercle, soit en serpentant, soit en triangle, etc. RURINA, RUSINA, déesse qui pré-

sidait au menage des champs

Rusz (Iconol.), femme laide qui tient un masque, et qui cache un renard sons ses vètements. Voy Four-

Ruson, surnom de Pluton. D'autres donnent à ce dien les mêmes fonctions et la même origine qu'à Rusina.

Rusyon (Myth. Musul.), ange qui a les cless du Paradis, et qui en ouvre la porte aux bienheureux, après qu'ils ont bu des eaux de l'étang de vie.

RUTTLIEN, sénateur de Rome, eut la curiosité de consulter un faux prophète, nommé Alexandre, sur les précepteurs qu'il devait do ner à son fils. Celui-ci repondit qu'il lui donnat Pythagore et Homère. Rutilien comprit tont simplement qu'il fallait faire étudier à son fils la philosophie et les belles-lettres Le jeune homme mourut peu de temps après; ce qui fit représenter à Rutilien que son prophète s'était Lien mépris. Mais Rutilien trouvait, avec beaucoup de subtilité, la mort de son fils annoncée dans l'oracle, parcequ'on lui donnait pour précepteurs Homère et Pythagore, qui étaient morts.

Rustiques ( Dieux ) , dieux qui présidaient à l'agriculture. On les distinguait en grands et en petits : les grands étaient Jupiter , la Terre , le Soleil, la Lune, Cérès, Bacchus, Flore, Minerve, etc.; les petits étaient Fauna, Pales, Pomone, Sylvain , Vertumne, Priape, et surtont le dieu Pan : des modernes mettent aussi du nombre les Faunes, les Silènes et les Nymphes.

RUTEEM. ( Myth. Ind.) Brahma avant produit Sanaguen, Sananaden, Sanarcomoren et Sanartchonssaden, quatre pénitents doués de vertn. leur ordonna de procréer le genre humain; mais cenx-ci, livrés à la contemplation de leur naissance, s'y refusérent. Brahma irrité fit sortir de son front Rutrem, et lui commanda de résider dans le soleil, la lune, le vent, le feu, l'espace, la terre, l'ean, la vie, la pénitence, le cour et les sons. Rutrem se métamorphosa sous onze formes, dont chacune porte le nom d'un des onze Rutrem. Ce sont des créatures provenues d'un acte de la volonté de Rutrem, qui en produisirent une infinité d'antres par la même voie. Les brahmines racontent de lui cette ancedote:

Brahma, pen content d'avoir épousésa mère, voulnt encore se marier avec sa fille. Il se métamorphosa en cerf, et, sous ce déguisement, poursnivit sa fille qui le fuyait, jusqu'à ce qu'elle fut arrivée dans une épuisse forêt; et ce fut en ee lieu

Hh 3

sombre et solitaire qu'il consomma ce mariage incestneux. Cependant, malgré toutes ses précautions pour se cocher, ses frères Wishnou et Rutrem, et les trente millions de dieux, eurent connaissance de ce qu'il avait fait. Ils en furent tellement indignés, qu'ils résolurent, d'un commun accord, de lui faire couper une de ses cinq têtes, en punition de son incontinence. Rutrem fut chargé de l'éxécution de cet arrêt. Aussi tôt il se mit à chercher son frère Brahma de toutes parts; et l'ayant trouvé, il lui abattit une de ses têtes, sans

autres armes que ses ongles longs et tranchants. Brahma ne s'en tint pas à cette expiation, et quitta le corps avec lequel il avait commis cet inceste. Ce corps, ninsi abandonné, fit naître les ténèbres et le brouillard.

RUTULES, peuples d'Italie, célebres par la guerre qu'ils soutinrent, sous la conduite de Turnus, contre Enée.

RYMER (Myth. Scand.), géant ennemi des dieux, qui doit, à la fin du monde, être le pilote du vaisseau Naglefare.

SABA, OU SABI (Myth. Amb.), petit-fils d'Enoch, suivant la tradition des Sabéns, peuple de l'Arabie; et suivant la musulmane, fils d'Ioctan, et petit - fils d'Houd ou Héber. Bibl. Or.

SABARA. (Myth. Afr.), nom que porte le chef de la religion dans l'isle

de Madagascar. Sananius, un de

SABADIUS, un des dieux des Thraces. On le croit le même que Sobosius. SABAOTE, dien des Gnostiques,

chrétiens judaisans des prentiers siècles de l'église. Ils le représentaient sous la figure d'un âne. 1. Sarasten, surnom de Bacchus; des Sabes, penples de Thrace, dont il était particulièrement honoré.

était particulièrement honoré.
 Jupiter eut le mênie surnom.
 Enfin, le Mithras des Perses

 Enfin, le Mithras des Perses se retrouve ainsi nommé sur d'anciens monuments.
 Sarasies, fêtes en l'honneur de

Buechus, surnommé Sabasins. On les celébrait par des danses, des courses, et avec des transports de fureur. Sabasius, fils de Jupiter et de Proserpine. Orphée dit que c'est lui

qui sut condre Bacchus dans la cuisse de son père. Sanna, devineresse qu'on a mise au nombre des Sibylles. On croit que

c'était celle de Cumes.

Sabar, prétendue assemblée où l'imagination des démonographes, tels que Bodin, Delrio, etc., a réuni les diables, les serciers et les sorcières, fantames hieleux et bésorcières, fantames hieleux et bédonade cerveaux blessés et mulades. Cette fiction sotte et dégoûtante et un peu différent des fictions de l'antiquité, mais, comme fiction, appartient à cet ouvrage; et c'est ce qui me décermineahen cryounte les principales. Le Leyer, livre, dats Specttes,

ehap. 13, fait remonter jusqu'à

Orphée, fondateur des Orphéetélestes, l'institution du Salbat et et totates les cérénoise qui l'accompaguent. Il retrouve dans les chants des Orpies, Sabbot; Evohé, le cri des sorciers, Sabbot; et dans Salans, sarmon de Bacchus, le nom même du Sabbat. D'autres le dérivent de sabbeatum, samoil, prorejue c'est le jour de l'assemblée désignée sous ce nom.

Je lieu ordinaire du soblat est un carrefonr, ou quelque place auprès d'un lac oud'une mare; le carrefour, apparenment pour que le lieu de l'assemblée soit plus à la portée des sociétaires; le lac ou la mare, pour que les enfants, en y agitant l'eau, excitent de furieux orages.

Les nuits ordinaires de la convoeation sont celles du mercredi au eudi, et du vendredi au samedi. Quand I'heure est venue, une marque donnée par Satan aux soreiers les réveille après le premier somme, et il leur suflit de tenir nu ceil fermé. pour s'y voir transportés en un iustant. D'autres fois le diable fait paraftre un moutou dans une nuce, comme avertissement. Quoi qu'il en soit, le lieu fixé, l'heure venne, le signal donné, chacun songe à se trouver au rendez-vous; car il en coûte une amende , non seulement si l'on ne s'y trouve pas soi - même, maisencore si l'on n'y fait pas trouver ceux qu'on a promis d'y conduire. Les voitures sont toutes prêtes. Les uns ont un halai entre les jambes, ou un bone, on un âne, ou un cheval. Il suffit aux autres de s'oindre d'un certainonguent, et de prononcer certaines paroles. D'autres font le voyage sars onction, et sans passer par les tuyaux des chemiuées, route la plus ordinaire. On prétend même que des sorciers qui sont dans les prisons, quelque resserrés et enchalnés qu'ils soient, vont au sahlat comme ccux

Hh 4

---

qui sont libres, et qu'ils y mènent ceux qui veulent bien les suivre. Tous les sociétaires rassemblés, le

diable préside à la fête, sous la forme d'un grand bouc avec trois ou quatre cornes et une longue queue, sous laquelle on voit le visage d'un homme noir, destiné à recevoir les adorations des spectateurs. Ainsi, voilaun Diable Janus , avec cette différence que ses deux visages n'ont pas précisément la même situation. Ce bouc, effroyable par sa figure et par sa grandeur, sort tout petit d'une cruche, croft d'une manière effrayante, et y rentre après que le sabbat est terminé. Mais cette forme, quoique la principale, n'est pas la scule qu'il prenne. Il se transforme quelquefois en un grand levrier noir ; en un bœuf d'airain bien cornu; en un tronc d'arbre sans pied et sans bras, mais avant une espèce de face humaine, et assis dans une chaire ; en un oiseau noir comme un corbeau, mais aussi gros qu'une oie ; en petits vers qui courent et serpeutent de tous côtés; en bouc blanc, qui tout-à-coup et de soi-même devient tout en feu, et se réduit en cendres que les sorciers recueillent comme propres à leurs maléfices. Voici la peinture qu'en fait un démonographe, qui surement l'avait vu : « Le diable au sablat , dit - il , est » assis dans une chaire noire, avec unc » couronne de cornes noires, deux » cornes au cou , une autre au front » avec laquelle il éclaire l'assemblée; » des cheveux hérissés, le visage pale » et trouble; les yeux ronds, grands, » fort onverts, enflammes et hideux ; » une barbe de chèvre ; la forme du » con et de tout le reste du corps mal » taillée ; le corps moitié homme et » moitié bouc ; les mains et les pieds » de créature humaine, sauf que les
 » doigts sont tous égaux et nigus, » s'appointant par les bouts, armés » d'ongles ; les mains courbées comne les serres d'un oiseau de proje; " les pieds en forme d'oie ; et une » queue d'ane dont il couvre ses par-» ties génitales. Il a la voix effroyable » et sanston, tient une gravité grande n et superbe , avec une contenance » d'une personne mélancolique et en-

» nnyée. » De Lancre , p. 389. Quelquefois ce diable en associe un à son empire. Un maître des cérémonics, un bâton doré à la main, range les spectateurs, et rend, après la fête, au diable président, la marque de sa dignité. Le diable commence par visiter tous les assistants, et par reconnaltre s'ils ont de certaines marques par lesquelles il les a enrôlés à son service. Il en imprime à ceux qui n'eu ont point, et cela, soit aux paupières, soit au palais, aux fesses, au fondement, à l'épaule, entre les lèvres, à la cuisse, sons l'aisselle, à l'œil gauche, ou aux parties secrètes. Ces marques représentent un lièvre, une patte de crapaud, un chat, un petit chien noir, et sont toutes si insensibles, que, de quelque instrument qu'on les perce, le sorcier n'en ressent ancune douleur. On leur attribue encore un autre privilége; c'est que, tant qu'on les porte, on ne peut rien révéler de ce que les juges désirent savoir. Outre ces murques, les assistants reçoivent encore chacun un nom de guerre pour les distinguer. La cérémonie s'ouvre par des chants d'alégresse, sur-tout si la recrue est abondante, après quoi l'on procède anx renonciations. Le diable fait toucher à ses nouveaux sujets un livre qui contient quelques écritures obscures, puis il leur faitapparaître comme une grande mer d'eau noire, dans laquelle il menace de les précipiter, s'ils hési-tent à renoncer à Dieu. Pour obtenir la vertu de taciturnité, les uns mangent d'une pôte de millet noir, avec de la poudre de foie de quelque cufant non haptisé; les autres se font sucer par le diable le sang du pied gauche. Ceux-ci font provision de poison; cenx-là s'occupent à passer la main sur le visage des enfants, afin de les étourdir sur les horreurs dont ils sout témoins. D'autres , après avoir tue des enfants non baptisés, font de leur chair l'ouguent dont ils se servent pour leurs voyages et leurs

transformations. Ici, de petits diables sans bras jettent les sorciers dans un grand fen qui ne leur fait aucun mal, afin de les aguerrir contre la penr des feux de l'enfer. Au rapport que chaque sorcier fait des méchancetés qu'il a exercées, rap-port toujours suivi de grands applaudissements, à la donse des craauds, qui paissent au sabbat sous la conduite des enfants, et qui prennent la parole pour porter des plaintes contre ceux qui n'ont pas pris soin de les bien nourrir, succède le festin, où l'on sert pain de millet noir, chair de crapauds, de pendus , d'enfants non baptisés. L'adoration vient ensuite; elle consiste à baiser le diable devant on derrière. à lui présenter des offrandes avec mille postures odieuses, à faire en son fronneur de fort sales aspersions, des signes de croix de la main gauche, etc. Après ces impiétés, suivent les danses et chants obscènes, les caresses immondes, les prostitutions, les incestes, etc. Enfin, le cog chante, et son chant fait disparaître l'infernale assemblée, ou plutôt les rèves les plus extravagants et les plus hontenx qu'ait jamais en-

fantés l'imagination des hommes. SABBATAIRES (les) , (Myth. Habb.) secte de Juifs, qui font profession d'observer le sabbat plus rerupuleusement que les autres.

SABBATIQUE (fleuve) , ( Myth. Rabb. ) On appelle ainsi une prétendue rivière que quelques auteurs mettent dans la Palestine, et dont d'autres écrivains nient l'existence, avec beaucoup plus de fondement. Josephe, traduit par M. Arnaud d'Andilli, en parle en ces termes : " Titus , dit cet anteur , rencontra » en son chemin nne rivière qui mé-» rite bien que nous en parlions. Elle » passe entre les villes d'Arcé et de » Raphanée, qui sont du royaume » d'Agrippa, et elle a quelque chose » de merveilleux ; car , après avoir » confé six jours en grandeabondance " et d'un cours assez rapide, elle » sèche tont d'un coup, et recom-» mence le lendemain à couler durant

SAB » six autres jours comme anparavant » et à se sécher le septième jour : » sans jamais changer cet ordre; ce » qui lui a fait donuer le nom de " Subbatique , parcequ'il semble » qu'elle fète le septième jonr, com-» me les juifs fêtent celui du sabbat. »

Plinea voulu apparemment parler du même fleuve, lorsqu'il dit qu'il y a un ruisseau dans la Judée qui demeure à sec pendant tous les septièmes jours : « In Judæd rivus » omnibus septem die bus sic-

D. Calmet nous donne de cette rivière une idée bien différente. Selon lui, Josephe dit que Titus allant en Syrie, vit entre la ville d'Arcé, pri était du royanme d'Agrippa , et la ville de Raphanée en Syrie, le fleuve nommé Sabbatique, qui tombe du Liban dans la mer Méditerranée. Ce fleuve, ajoute-t-il, ne coule que le jour du sabbat, ou plu-tôt au bout de sept jours; tout le reste du temps son lit demeure à sec; mais le septième jour, il conle avec abondance dans la mer. De là vient que les habitants du pays lui ont donné le nom de fleuve Sabbatique.

SABBATH (Myth. Rabb.), jour de repos des Juifs. On ne le place ici que par rapport anx réveries rabbiniques. Les rabbins ont marqué exactement tont ce qu'il leur est défendu de faire pendant le jour du sabbath : ce qu'ils rédnisent à trenteneuf chefsquiont leurs dépendances. Ces trente-neuf chefs sont ainsi rapportés par R. Léon de Modène. Il leur est défendu de labourer, de semer, de botteler et lier des gerbes, de battre le grain, de vanner, de cribler, de moudre, de bluter, de pêtrir, de cuire, de tordre, de blanchir, de peigner ou de carder, de filer, de retordre, d'onrdir, de traquer, de teindre, de lier, de délier, de coudre, de déchirer ou de mettre en morceaux, de hâtir, de détruire, de frapper avec le marteau. de chasser ou de pêcher, d'égorger, d'écorcher, de préparer et racler la peau, de la couper pour en travailler, d'écrire, de raturer, de régler

pour écrire, d'allumer, d'éteindre, de porter quelque ehose d'un lien particulier en un public. Ces trenteneuf ehefs renferment diverses espèces; par exemple, limer est une dépendance de moudre : et les rabbins ont exposé toutes ees espèces avec de grands raffinements. Quoiqu'ils ne puissent allnmer de feu ce jour-là, ils peuvent néannioins se servir, pour leur en allumer, de quelqu'un qui ne soit pas Juif : mais ils n'apprétent ni ne font cuire aucune chose ponr manger; il ne leur est pas permis de parler d'affaire, ni du prix de quoi que ce soit; d'arrêter aucune chose qui regarde l achat ou la vente, ni de donner, ni de recevoir. Ils ne peuvent sortir plus d'un mille hors de la ville et des fanbourgs. Le sabbath commence chez eux environ une demi-heure avant le concher du soleil, et alors toutes ces défenses s'observent. Les femmes sont obligées d'allumer une lompe dans la chambre, qui a d'ordinaire six lumignons, ou au moins quatre, et qui dure nne grande partie de la nuit. De plus, elles dressent une table couverte d'une nappe blanche, et mettent du pain dessus, qu'elles convrent d'une autre linge long et étroit : ce qu'ils font, disent-ils , en mémoire de la manne qui tombait de la sorte, avant de la rosée dessus et dessous; et le jour du sabboth il ne pleuvait point.

Sarkissus. C'est ainsi qu'on nomme le eulte que l'on rend aux éléments et aux sitres; culte qui, sans doute, est la plus noble de toutes les idolàtries.

Les anciens habitants de la Libye et de la Numidie rendaient des honneurs divins à quelques planètes. Leur culte consistait en prières et en

sacrifices.

Les Indiens de Nicaragua, de Darien, de Pannan, et de la vallée de Tunia, dans l'Amérique méridionale, adorent le soleil et la lune, qu'ils regardent comme le mari et la femme, et les antres astres. On me sait rien de particulier sur le enlle qu'ils leur rendent. Les habitants de

Comana et de Paria honorent les mêmes divinités. Lorsque la foudre gronde, ils s'imaginent que le soleil est irrité, et mettent tout en usage pour appaiser sa colère. S'il arrive qu'il s'éelipse, ils pensent que e'est pour punir leurs crimes qu'il leur refuse sa lumière. Dans cette idée, ils cherchent à expier leurs fantes par les exercices les plus rigonreux de la pénitence. Ils exercent mille cruantés sur leurs corps, s'arrachent les cheveny, et se déchirent impitoyablement avec des arêtes de poisson. Le sexe le plus frivole ne leur cède point en courage, ou plutôt en fanatisme : on voit les femmes et les filles se faire des incisions profondes sur le visage et sur les bras, et faire ruisseler leur song. Ils continuent ces pieuses cruautés jusqu'à ce que le soleil, avant recouvré son premier éclat, témoigne qu'il leur accorde le pardon de leurs crimes.

On peut mettre an rang des adorateurs des astres les peuples de Cubagua, de la Caribane et de la nouvelle Andalousie dans l'Amérique méridionale. Ils pensent, comme les anciens païens, que le soleil parcourt lesairs, monté sur un char rayonment de lumière : mais ee ne sont pas des e hevaux, selon enx, qui sont attelés à ce char, ce sont des tigres; c'est per cette raison qu'ils ont un respect particulier pour les tigres. Ils poussent l'attention jusqu'à prendre soin de leur subsistance, et e'est pour les nourrir qu'ils laissent exposés dans les hois les corps des défunts. Ils racontent, à ce sujet, que leurs aneè-tres ayant négligé de donner aux tigres leur portion ordinaire, le soleil irrité s'en vengea en consumant une partie du pays.

On prétend queles sanvages de la province de los Quires, en harrique, adorent le soleil, la lune et les étoiles. La seule preuve qu'on en ait, e'est qu'on a remarqué que ces astres étaient peints sur leurs tentes et sur leurs pavillons.

Les habitants de la Californie rendent des hommages à la lune, et se coupent les cheveux en son homeur.  Sabins, peuples d'Italie. Romulns les invita à ses jeux, et enleva leurs filles. Ce sujet vient d'être rendu d'une grande manière par notre célèbre David.

tener DAVIAI.

— On done en ent, en Tim
— To do done en tenen en Tim
— On done en tenen en Tim
— On done en tenen en tra
raiste a, qui sont persondés, à cause

de la grande influence du soleil et de

la lune sur les closes divinisé dans ces dens

luminaires du monde. Ils sont d'al
sur fout in différents pour tout cequi concerne les devivirsé de l'avic
qui concerne les devivirsé de l'avic
pui et cenx de la religion. Médio
et de la religion de l'avic
leur surviennent, ils sont aussi per

sensilés à la bone fortune, et ne se

que nous d'nne grosse pluiequi nous mouille, out des ardeurs de la canicule qui nous échanffent.

Sablet (Myth. Ind.), botte bleue en laque, portée par les Rhabans, ou prêtres birmans. Voyage

fachent pas plus des injures qu'on leur dit, ou des torts qu'on leur fait,

du maj. Symes, en 1795.

Sabinus, le même que Sabus.

Sabis, on Sabis, dieu des Arabes. Pline.

SABLIER. VOY. SATURNE. Iconol. Cet emblème du Temps a été ingénieusement employé dans un jardin anglais connu sous le nom de la Vallée de Seifersdorf, terre située près de Dresde, et embellie par les soins du comte Maurice de Brühl et de son épouse. Au milieu du temple de l'Amour, salle d'architecture grecque, construite sur une éminence de verdure, entourée de rosiers, de peupliers, est une statue de l'Amour, copiée d'après l'antique. Il tient dans ses mains deux horloges de sable , dont une inscrip-tion donne le sens. «Je vois l'amour avee un sablier dans chaque main. Quoi! ce dieu, l'étourderie même, a-t-il deux manières de mesurer le temps? — Les heures des anients sé-

parés par le destin, s'écoulent avec leuteur de l'un de ces sabliers; l'antre épanche avec rapidité les heures de ceux qui sont ensemble. » SABOURA (Myth. Mah.) 1 une descinq villes, disent les musulmans, qui furent bràlées par le feu du ciel, an temps de Loth. Bibl. Or.

Sastus, ancien roi d'Italie, qui apprit aux habitants à cultiver la vigne; ce bienfait le fit mettre au rang des dieux, et fit donner son nom an peuple qu'il gouvernait.

SACARAS (Myth. Afr.), anges du sixième ordre chez les Madécasses. Ce sont des esprits mulfaisants, qui ne s'occupent que du soin de tourmenter les hommes, les femmes et les enfants. Les malheureux que ces démons possèdent prennent en main un dard, et se mettent à hurler et à santer sans relâche, avec des attitudes et des contorsions bizarres. Autour d'eux se rassemblent tous les habitants du village, qui, pour les irriter et ponsser à bout leur potienee, prennent à tâche de les contrefaire. On s'efforce en même temps d'appaiser la colère du Sacara; ils lui immolent des bœufs, des moutons et des cogs.

SECRULELT (Myth. Ind.), ancieu roi de Ceylan, dont le règne est l'ère des Chingulais. C'est depuislui qu'ils supputent le temps.

Saccitaires, gens qui semblaient se servir de magie et de maléfice pour s'approprier l'argent d'autrui.

s'approprier l'argent d'autrui. Sacres, sete ancienne des Babyloniens, établie en mémoire d'une victoire importante remportée par le monarque des Perses sur le peuple de la Scythie nommé les Saces, qui habitaient les bords de la mer Caspienne, et dont les incursions avaient souvent désolé la Perse. Cette fête, consacrée à la déesse Anaîtis, était, comme les Saturnales à Rome, une fête pour les esclaves. Elle durait einq jours, durant lesquels les esclaves commandaient à leurs mattres; et l'un d'entr'eux, revêtu d'une robe royale, appelée zogane, agissait comme le maître de la maison. Une des cérémonies de cette solemnité était de choisir un prisonnier condamné à mort, et de lui permettre l'usage de tous les plaisirs qu'il pouvuit souhaiter avant d'être condr's an supplice.

SACELLUM, diminutif de Sacrum. petite chapelle fermée de murailles, mais sans toit. Il y en avait plusieurs à Rome, dont il ne reste plus qu'une, que l'on croit avoir été un temple de Bacchus, Les Grees avaient aussi des chapelles, les unes bâties hors des temples, et les autres dans les temples mèmes : telles étaient les chapelles que les divers peuples faisaient construire dans le temple de Delphes, et où ils faisaient leurs offrandes aux dieux; en outre, ils étaient dans l'usage de consacrer à leurs divinités . comme ex-voto, de petites chapelles, ou de petits temples d'orfevrerie, qu'ils plaçaient dans leurs temples, et qui en faisaient un des plus riches ornements.

Sacanoca. Happartenii ancienmement aux chefa des familles, d'où il passa aux chefa des peuples. Chez Les Grees, les princes fasisient la plupart des fonctions du sarrifice; c'est pour cela qu'ils portiaent tonces produces de la companyant des de l'épée, lequel acul servit he usage. Il y cut ensuite des familles nitères à qui seules appartensient le oni et l'intendance des sarrifices et duculte de certaines divinités. Poy. Dancuries, Loroxinias.

Chez les Romains, l'institution des prêtres commenca avec le culte des dieux; et Romulus choisit deux personnes de chaque curie, qu'on honora du sacerdoce. Numa, qui augmenta le nombre des dieux, multiplia aussi le nombre de cenx qui étaient consacrés à leur service. D'abord, on ne confia cette anguste fonction qu'à des patriciens; maisles tribuns du peuple firent tant par leurs brigues et leurs clameurs, qu'enfin les plébéiens partagèrent presque toutes les parties du sacerdoce avec les nobles. D'abord ces prêtres fu-rent élus par le collège dans lequel ils entraient, et, dans la suite, le tribuu Licinius Crassus entreprit de transporter ce droit an peuple, mais sans succes; et c'est ce qu'executa beur usement Domitius Ahenoburbus. Le peuple ent donc le droit d'élire, et les colléges ne conserverent que celui d'agréger le récipiendaire dans leur corps. Sylla , devenu le maître, rétablit les choses dans leur premier état, et dépouilla le peuple du privilége qu'il avait usurpé. Ce changement ne tiut pas longtemps; le tribun Atius Labienus fit revivre la loi Domitia, que Mare-Antoine anéantit de nouvean : et enfin les empereurs s'emparèrent du droit que le peuple et les pontifes s'étaient mutuellement disputé. Le sénat, en effet, an rapport de Dion, entr'autres priviléges qu'il fut obligé de céder à César , lui donna celui d'établir autant de prêtres qu'il le jugerait à propos. Ces prêtres avaient plusieurs priviléges, comme de ne pouvoir être dépouillés de leur dignité, d'être exempts de la milice. et de toute autre fonction attachée à la personne des citoyens. Le sacerdoce des paiens se maintint quelque temps sous les empereurs chrétiens. et ne fut aboli entièrement que du temps de Théodose, qui chassa de Rome les prêtres de tout genre et de tout sexe.

SACERDOTAUX, jeux que les prétres donnaient au peuple dans les provinces. Sacha (Myth. Ind.), épouse d'Io-

SACHI (Myth. Ind.), épouse d'Indra, le Jupiter indien. SACLA, prince de l'impureté, sui-

vant les manichéens. V. Nébroda. Sacraniens, peuples du Latinm, auxiliaires de Turnus. Ils descen-

daient des Pélasges.

Sacrantun, chapelle dans les maisons particulières consacrée à quelque divinité. Elle était distincte du Lararium. C'était aussi dans les temples un lieu où l'on déposait les choses

SACRATOR, guerrier dont il est mention dans l'Encide.

SACKIFICE. Les cérémonies observées dans cet acte de religion regardient les personnes qui sacrificient les animanx qu'on devait itumoler. et sacrifices mèmes : par rapport aux personnes qui devaient faire les secrifices, on exicacit d'abord qu'elles fussent pures et chastes, qu'elles fussent pures et chastes, qu'elles

n'eussent contracté aucune souillure, qu'elles s'abstinssent des plaisirs vénériens, ainsi que l'ordonnait la loi des douze tables. L'habit du sacrificateur devait être blane, et il portait outre cela des couronnes faites de l'arbre consocré an dieu auquel il sacrifiait. Lorsque le sacrifice était votif. le prêtre le faisait, les cheveux épars, la robe détroussée et les pieds nus, parceque cet extérieur était celui des suppliants; et la cérémonie commençait toujours par des vœux et des prières. Les anunaux destinés au sacrifice se nonmaient victimes ou hosties. Elles devaient être belles et soines; et chaque dieu en avait de favorite, qu'on était obligé de lui immoler. Dans le commencement on n'offrait aux dieux que du fruit et de la terre et Numa l'avait ainsi réglé chez les Romains, selon le témoignage de Plutarque. Mais depuis ce prince, l'usage répandu partout d'immoler des animoux s'introduisit chez eux, et ils regardaient l'effusion du sang comme fort agréable aux dieux. Lorsque l'on commençait le sacrifice, un héraut faisait faire silence; on chassait les profanes, et les prêtres jetaient sur la victime une pate faite de farine de froment et de sel, cérémonie appelée immolatio. Le sacrificateur goûtait après cela le vin, en dounait à goûter à peux qui étaient présents, et le versait entre les cornes de la victime. Il faisait ensuite les libations, on allumait le fen; et lorsque l'encens était brûlé, les valets appelés Popæ, à demi nus, amenaient la victime devant l'autel; un autre, nommé Cultra-ius, la frappait avec une hache et l'égorgenit aussi-tôt; on recevait le song dans des coupes, et on le répandait sur l'autel. Quand la victime était égorgée, on la mettait sur la table sacrée, anclabrie, et là on la dépouillait et disséquait , quelquefois on la brûlait toute entière ; mais le plus souvent on la partageait avec les dieux, Ceux qui faisaicat le sacrifice mangeaient avec leurs amis la part qui leur était échue; d'où il arrivait souvent que bien des personnes faissient des socrifices uniquement par pourmaodise. Les serifice étant fini , les socrificateurs lavoient leurs misso, dissient quelques prières , et faissient de nouvelles libations , après lesquelles on était congédié par la formule ordinaire. Liece, ou Ex templo. Si le serifice était pubble, il était suivi de festin commé particulier, le était l'était aussi, et ou manageait la partie des victimes partagée avec les dieux.

Les Grecs, dans leurs socrifices, suivaient à-peu-près les mêmes céré-monies et les mêmes usages que les Romains. Ils doraient les cornes des grandes victimes, telles que le bœuf et le taureau, et se contentaient de eouronner les petites des feuilles de l'arbre ou de la plante consacrée à la divinité en l'honneur de laquelle était offert le sacrifice. Ils mettaient au pied de l'autel les corbeilles sacrées où était tout ce qui servait à la cérémonie, offrandes, contenux, patères, étaient portées par les canephores. La victime étant arrivée, on versait sur sa tête, avant que de l'égorger, quelques poignées d'orge rôtie aveo du sel; et, si le sacrifice se faisait en l'honneur de quelques divinités célestes, on lui faisait tourner la tête vers le ciel. Une pratique des plus religieuses pour eux était d'écorcher la victime, et de revêtir les statues des dieux des peaux des animaux immolés, Quelquefois aussi ils les attochaient aux murailles, et les suspendaient aux voûtes des temples. De plus, leurs prêtres se conchaient sur les peaux des agneaux, des brebis et des béliers que l'on avait égorgés pour victimes, et ils y dormaient. A près leur sommeil, ils annonçaient leurs songes, et les expliquaient en forme d'oracle. Le jour des sacrifices, ils mangeaient chez eux religieusement, avec leurs amis, one partie des viandes consacrées , ou leur en envoyaient une portion; et ils croyaient même faire un acte de religion d'en prendre des mains de ceux qu'ils rencontraient et d'en emporter chez

eux. Dans les sacrifices, outre les immolations des auimaux, ils se servaient de gateaux faits de farine et de miel. Les personnes riches offraient aux dieux différentes sortes de sacrifices qui répondaient à leurs facultés. Les offrandes des pauvres ne consistaient qu'en des baisemains. Souvent on jetait des chevaux en vie dans la mer et dans les fleuves, en vue d'honorer la rapidité de leur cours: c'était comme des victimes qu'on immolait en leur honneur. Les Romains avaient de trois sortes de sacrifices; des publics, des particuliers, et des étrangers. Les premiers se faisaient aux dépens du public, pour le bien de l'état; les seconds étaient faits par chaque famille et aux dépens de la famille qui en était chargée, et on les appelait Gentilitia ; les troisièmes étaient célébrés lorsqu'on transportait à Rome les dieux tutélaires des villes on des provinces subjuguées, aveo leurs invistères on cérémonies. Les sperifices avaient quatre parties principales, dont la première s'appelait Libatio, qui était ce léger essai du vin que l'on faisait avec les effusions sur la victime; la seconde, Immolatio, quand, après avoir répandu sur elle des miettes d'une pûte salée , on l'égorgeait; la troisième, Redditio, lorsqu'on offrait les entruilles aux dieux; et la quatrième, Litatio, lorsque le sacrifice se trouvait parfaitement accompli, sons qu'il y entrienà redire. Les sacrifices étaient différents par rapport à la diversité des dieux que les anciens adoraient, Il y rn avait pour les dieux célestes, ponr ceux des enfers, pour les dieux marins, ceux de l'air et ceux de la terre. Il y avait différence et dans la victime, et dans la manière de la sacrifier. Entre les sacrifices publies, il y en avait que l'on nommait Stata, fixes et solemnels, que l'on faisait les jours de fêtes marquées dans le calendrier romain; d'autres extraordinaires, nommés Indicta, percequ'on les ordonnait extraordinairement pour quelque raison intportante ; d'autres qui dépendaient

du haurd, tels qu'étaient les Exptatoria, les Denicalia, Novendialia, etc.

— Abstemium, sacrifice sans libation de vin, que faisait, à la manière des Grees, la reine Sacrificula, en l'honneurde Cérès, dans le temple que les Arcadiens avaient élevé à cette désse sur mont Palatin.

— Ambarvale. V. Ambarvales. — Canarium, sacrifice d'une chienne rousse, que l'on faisait dans le temps de la canicule pour les biens de la terre.

— Nuptiale, socrifice qu'offrait la nouvelle mariée, l'orsqu'elle était entrée dans la maison de son époux. On immolait, entr'autres animaux, une traie, symbole de la fécondité que l'on soulnaitait à la mariée.

— Propter viam. sucrifice que l'on offrait à Hercule ou à Sancus; pour obtenir un bon veyage. Mecrobe dit que la coutume dans ce sacrifice était de brûler ce qu'on n'avait pu manges.

Sacrima, oblation que l'on faisait à Bacchus du raisin et du vin nou-

Sacruege. (Iconol.) C'est un homme furieux et les cheveux hérissés, qui foule aux pieds l'encensoir et les vases socrés, renverse les autels et hrise les atutes, emblèmes des divinités ou des vertus. Près de lui est un porc qui fouleanx pieds des roses. Sacrues. Les anciens appelaient

ainsi tout ce qui était conseré usus dieux, et que l'on déposit, pour plas de sărcie, dans les temples de dieux, qui étaient eux-mênes de lieux socrés qui l'ent décents de lieux socrés qui l'ent décents de consissi que de toucher à ce qu'ils resfermaient. On appelait aussi Garattus, Sacra, les sacrifiese dieux de leux culte qui chierent du conservation de leur culte qui chierent du ressert aux d'eux, et toutes les crémonides aux de leur culte qu'e chierent la religion et que concernant la religion et qui concernant la religion.

 Anniversarium on annuum, était un sacrifice qui se faisait tous es ans à un temps marqué.

F 17 GOQ

- Commune , celui qui était offert à tous les dieux en général.

- Curionium, le socrifice que chaque curion faisoit pour sa curie, toujours suivi d'un festin public.

- Depulsorium, celui que l'on faisait pour détourner les maux dont on était menaeé.

- Domesticum , le même que celui qu'offrait chaque pere de famille, et que l'on appelait aussi familiare ou gentilitium. Ces sicrifices étaient perpétuels dans les fa-

milles, et les pères les transmettaient à leurs enfants. - Montanum, était un sacrifice ru'offraient les habitants des collines de Rome.

- Municipale, sperifices qu'offraient les villes municipales avant que d'avoir reçu le droit de bourgeoisie

- Nyctelium, socrifice nocturne que l'on célébrait dans la cérémonie des noces, et que les Romains défendirent à cause des abominations qui s'y commettaient. S. Augustin les rapporte dans la Cité de Dieu : et il nous apprend que dans la chambre de la nouvelle mariée, et en présence de tont le monde, on sacrifiait aux dieux Jugatinus , Domiducus , Domicius, età la déesse Mantuma; que dans l'intérieur, et après que out le monde s'était retiré . les deux époux sacrifiaient aux déesses Virginensis , Prema , Pertunda , Venus, et an dien Priope, sur la statue duquel la marice s'asseyajt avant de se mettre au lit.

- Peregrinum, sacrifice que l'on offrait aux dieux transportés, des villes conquises, à Rome.

- Populare, sacrifice que l'on faisait pour le peuple. - Privatum, était un sacrifice offert pour chaque homme en par-

ticulier, ou pour une famille. - Solemne ou Statum, sacrifice qui s'offrait dans un temps et en

un lien marqué.

SANAHOU SENEH (Myth. Pert.) , seizième nuit du mois que les Persans appellent Bayaman, laquelle est solemnisée par des feux que l'on

SAD allume dans les villes et dans les campagnes. Bibl. Or.

SADAROUBAY (Myth. Ind.) , la première femme créée par Brahma ponr propager le genre humain.

Sanasiva (Myth. Ind.), le vent . une des cinq puissances primitives engendrées par le Créateur. Voyes

PANJACARTAGUEL. SADDER, un des livres qui cortiennent la religion des Parsis ou Guebres. La charité, la piété filiale, la fidélité aux serments, sont les principales vertus que ce livre recommande. Il n'approuve pas qu'on tue les animaux , principalement les bæufs, dont les travaux contribuent à la nourriture de l'homme ; les brebis, qui se dépouillent pour le couvrir ; les chevaux , qui lui éparguent la tatigue des chemins; et les coqs, qui l'avertissent de recommencer ses travaux. Il enjoint aux fidèles de respecter la terre, de ne point la souiller en y enterrant des cadavres, et de ne pas même la toucher avec les pieds nus. Il déclame contre les principaux vices auxquels les hommes sont snjets, tels que le mensonge, la calomnie, l'adultère, la fornication, le larcin, et recommande de se purifier fréquemment des souillures qu'on est sujet à contracter presque à chaque instant.

SADIAIL, SADIEL (Myth. Mah.). ange qui gouverne le troisième ciel, et qui affermit la terre , laquelle serait dans un mouvement continuel s'il ne mettait le pied dessus. Bibl. Orient.

Sanact Sena (Myth. Mah.), arbre qui croft dans le paradis terrestre. sur lequel les tables de la loi de Moïse étaient écrites, selon la tradition des Mahométans, qui disaient que c'est une espèce de lotus. Bibl. Orient.

S LDRIY-OUGAM (Myth. Ind.), les quatre ages du monde, qui donnent le nombre de quatre millions trois cent vingt mille. Deux mille sadriyougams font un jour et une nuit de Brahma. Après mille sadriy-ougains ce dieu s'endort ; tout ce qu'il a créé est détruit et reste anéanti pendant

son sommeil, qui dure mille sadriyouganis, ou trois cent vingt millions d'ans. A son réveil, il crée de nouvean les dieux, les géants, les hommes et les animaux. Soixante mille sadriy-ougams font un mois de Brahma; douze mois pareils, une de ses années, et cent années sont

le terme de sa vie. La durée de la vie de Brahma ne fait qu'un jour de Wishnou; trente jours semblables forment un de ses mois; douze mois une de ses années. Ce dieu meurt au hout de cent ans. A sa mort, tout est consumé par le feu: dans toute la nature, il n'existe plus que Shiva, et Shiva même perd les différentes formes qu'il avait prises lorsque le monde existait. Il devient alors semblable à une flamme, et danse sur le monde réduit en cendres.

Lorsque Brahma meurt, les eanx couvrent tous les mondes, tous les andons sont brises; il ne reste que le Cailasson et le Vaicondon; alors Wishnou, prenant une feuille de l'arbre appelé allémaron, se place sur cette fenille, sous la figure d'un très-petit enfant, et flotte ainsi sur la mer de lait, en sucant le pouce de son pied droit. Il demeure dans cette posture jusqu'à ce que Brahma sorte de nouveau de son nombril, dons une fleur de tamare. C'est ainsi que les âges et les mondes se succèdent, et se renouvellent perpétuellement. Dans plusieurs de ces temples, on adore Wishnou sous la figure dont on vient de parler, et à laquelle on donne le nom de Vatanatrachai: les Indiens ont toujours dans leurs maisons un tableau qui représente ce dieu sous cette forme. Vatapatrachaï est regardé par les sectateurs de Wishnoucomme l'Etre suprême né de la durée des temps.

Sanuciens (les), disciples de Sadoc, qui formaient une des quatre principales sectes des Juiss. Ce qui les distinguait particulièrement des antres juifs, était le sentiment qu'ils avaient sur l'existence des anges et sur l'immortalité de l'âme. Ils ne niaient pas que nous eussions une âme raisonnable ; mais ils soutenaient qu'elle n'était pas immortelle ; et . par une conséquence naturelle, ils niaient les peines et les récompenses de l'autre vie. Ils prétendaient aussi que ce que l'on dit de l'existence des anges et de la résurrection future , ne sont que des chimères.

Comme les Saducéens ne reconnaissaient ni peines, ni récompenses dons l'autre vie, ils étaient inexorables dans le châtiment des méchants. Ils observaient les lois et les faisaient observer aux autres avec la dernière sévérité. Ils n'admettaient point les traditions, les explications ni les modifications des pharisiens ; ils s'en tenaient au seul texte des lois; ils soutenaient qu'on ne devait observer que ce qui est écrit.

SEVA DEA, la déesse cruelle,

Diane. SAFAetMERVÉ. (Myth. Mah.) Ce sont deux petites buttes à trois cents pas l'une de l'autre , dans le voisi-nage de la Mecque ; les pélerins y font sept tours d'un pas inégal, et commesion cherchait quelque chose; ce qui représente, disent les musul-mans, l'embarras et l'inquiétude d'Agar durant la soif de son fils, et la peine avec laquelle elle cherchait de l'eau.

SAFI (Myth. Mah.), choisi; swnom que les Musulmans donnent à Adam', comme choisi de Dieu pour être le père de tous les hommes. Mostafa qui en est dérivé, est aussi le titre que les mêmes donnent à Mahomet, qu'ils regardent comme le second Adam et le restaurateur du genre humain. Bibl. Orient.

SAFRAN V. CROLUS. SAGA (Myth. Celt.), la seconde des déesses. C'était la divinité de l'Histoire.

SAGAN, nom que les Hébreux donnaient au vicaire ou au lieutenant du souverain pontife qui suppléait à son office, et qui en faisait les fonctions en l'absence du grandprêtre, ou lorsqu'il lui était arrivé quelqu'accident, qui le mettait hors d'état de les faire en personne; ce dont on a quelques exemples dans 'histoire

que l'office de ces sagons est très ancien parmi eux. Ils tiennent que Moyse était sagau d'Aurous. Se o sus undescriptaines d'Ende-

SAGARIS, un descapitaines d'Enée, tué por Turnus.

SAGARITIS, nymphe du fleuve Sungarus en Phrygic.

SAGATRARAVASHER (M. Ind.), dieu né du sang qui découla d'une tête coupée de Brahma. Il a cinq cents têtes et mille bras.

Saois, un des capitaines de Tur-

SAGES. On voit, par les anciens monuments, que les sept Sages de la Grèce avaient chacun leurs figures hiéroglyphiques, qui servaient à les distinguer.

Cestigures nous rappellent la principale maxime de leur morale.

Jolon a une tête de mort pour altibut, parce que, suivant la pensée de ce phidosophe, il faut attendre qu'une personne soit morte pour décider si elle aété heureuse. Plusieur médailles les représentent encoreave un terme, parceque sa morale tendait à nous faire entendre combien nous devons considérer la fin de toutes chores.

Chilon tient un miroir, emblème d'une leçon bien utile. Qu'y >-t-il en effet de plus important pour nous que d'apprendre à nous connoître?

Cicobule porte des halances, symbole qui nous avertit que nous devons toujours peser et mesurer toutes nos actions, afin de ne tomber dans ausun excès.

On a donné à Périandre une plante appelée pouliot, arec ces paroles : Modere-toi; parceque, suivant les naturalistes, cette plante à beaucomp d'efficacité pour appaiser la colère.

Bios est représenté avec un réseau à dois de lui, et un oiseau renfermé dans une cage; embléme qui nous fait entendre qu'il ne faut répondre de personne. Suivant la niorale de ce tege, nous pouvons à peine répondre de nous-mêmes.

Pitacus a un doigt sur la bouche;

la maxime de ce philosophe était que, Tome 11. pour ne point se trahir, il fallait apprendre l'art de se taire. On le voit aussi teuant une branche de nielle, dont la graine est petite et noire, avec ces most, slien de tryp; pareque cette graine, prise modérément, conserve la santé, au lieu que, prise avec exoès, elle cupoisonne.

Thele's a un attribut singulier:

"Thele's a un attribut singulier:

"est un homme del inie de Surdaigne,

c'est un homme del inie de Surdaigne,

narquer par ect hiérody lipéten du

est mainleaant trop olse ur., l'abou
est nainleaant trop olse ur., l'abou
get about met de l'about l'ab

1. SACESSE. (Iconol.) Les anciens représentaient la Sagesse sous la figure de Minerve, avec un rameau d'olivier à la main, emblême de la paix intérieure et extérieure. Son symbole ordinaire était la chouette oiseau qui voit dans les ténèbres ; ce qui morque que la vraie sagesse n'est jamais endoriuie. Sur une médaille de Constantin-le-Grand, on voit une chouette sur un autel, à côté uné pique et un bouclier, avec l'inscription , Sapientia principis. ( Voy. MINERVE.) Les Lacédémoniens donnaient à la Sagesse la figure d'un jeune homme ayant quatre mains, quatre oreilles, symbole d'activité et de docilité; un carquois au côté, et une flute à la main droite, pour exprimer qu'elle doit se retrouver dans les travaux et dans les plaisirs. César Ripa l'allégorise sous la figure d'une jeune fille qui, dans l'obsenrité de la nuit, tient de la main droite une lampe allumée, et dé la gauche un grand livre. A ces traits symboliques Gravelot ajoute un fil qui dirige ses pas dans le labyrinthe où elle semble marcher; un à-plomb, image de l'heureuse égalité qu'elle sait garder dans la honne comme dans! la mauvaise fortune ; et des livres, qui significat que cette vertu s'acquiert et s'accroît par les connaissances. Cochin l'exprime par une femme peu vetue, un soleil sur la poitrine, qui reçoit un rayon du ciel , vers lequel elle tend les bras. Elle ne touche point la terre, et sous ses pieds sont des sceptres et des couronnes.

2. - DIVINE. Elle est principalement caractérisée par le soleil qui lui sert de diadême. André Sacchi l'a peinte dans le ciel assise sur un trône. Elle est au milieu des Vertus qui l'accompagnent, et qui re-coivent leur plus grand éclat des ravons du soleil qu'elle a sur la poitrine. Son front majestneux est ceint d'un riche diadènie; d'une main elle tient nu miroir, et del'autre un sceptre au hout duquelest un œil onvert. Cés. Ripa la représente vêtue de blanc, et debout sur une pierre corrée. ayant pour armes une cuirasse et un casque, dout le cimier est un coq; tenant de la main droite un bouclier avec la figure de l'Esprit Saint, et de la gauche le livre mystique d'où pendent les sept sceaux, surmonté de l'agnessi pascal.

3. - ÉVANGÉLIQUE. On la voit dans les tableaux d'église sous l'image d'une vierge allée, les yeux tournés vers le ciel, éclairée d'en haut par un rayon, ou par une colombe ravonnante; le livre de Salomon est son attribut ordinaire. Pierre de Cortone l'a peinte dans le palais Barberin sous les traits d'une vierge qui inspire l'amour et le respect; elle tient un livre de la main cauche, et de la droite un vase rempli de feu. Un jenne homme allé et couronné de laurier paralt à ses côtés pour la défendre. Il a un bouclier d'une main, et de l'autre il porte une branche de laurier devant la Sagesse, gage du triomphe qui lui est promis.

SAGITTA (In Fleche), constellation. Selon les uns, c'est celle dont Hercule tua l'aigle de Prométhée; selon d'antres, celle dont Apollon tua les eyclopes. Il l'enfouit dans le pays des Hyperhoréens; mais le vent la lui ayant ramenée, il la plaça parmi les étoiles.

SAOITTAIRE, constellation, ou 9°.
signe du zodiaque. Il est représenté
moitié homme et moitié cheval, temant un are et tirant une flèche; ce
qui montre la violence du froid et la

rapidité des vents qui règnent au mois de Novembre. Les uns prétodent que c'est Chiron le Centaure, d'autres, que c'est Crocus, fils d'Enphémé, nourrice des Muses; qu'il demeurait sur le Parnasse, et fassit son plaisir et son occupation de la chasse; qu'après sa mort, à la prêre des Muses, il fut placé parmi les astres.

SAHABI, OU SAHABA (M. Mah.), compagnons de Mahomet, Les sentiments des docteurs arabes varient sur ce sujet. Suivant les uns, personne ne devaitêtre admis à ce rang, à moins que d'avoir conversé un au on plus avec le prophète et de s'être trouvé sous ses drapeaux à quelque guerre sainte contre les infidèles. Les autres accordent ce titre à tous ceux qui ont eu occasion de lni parler, qui ont embrasse l'islamisme pendant sa vie, on qui l'ont sentment vu et accompagné, ne fût-ce que durent nue heure. D'autres enkn prétendent que cet honaeur n'apportient qu'à ceux que Mahomel avait reçus lui-même au rang de set compagnons, en les enrôlant dans ses troupes, qui l'avaient constamment suivi, s'étaient inviolablement attachés à ses intérêts, et l'avaient accompagné dans ses expéditions. Quelques uns mettent encore aurang des Sahabi, de pauvres étrangers qui n'ayant ni parents, ni amis, et se trouvant dénues de tout, impleraient la protection de Mahomet; mais on les a appelés plus communément ses assesseurs, parcequ'ils étaient pour l'ordinaire assis sur un banc autour de la mosquée.

SAMÉRAH, SAMÉRAT, SAMOTA-(Myth. Mah.) C'est ainsi que les Arabes musulmans appellent une des croites on surfaces du globe de la terre, qu'ils placent an-dessous de celle fouléete hattue pur les homarés et les animaux; c'est cette surfaci intérisure que Dieu a destinée pour y tenir le jugement dernicr à la fin du monde. Bibl. Orient.

monde. Bibl. Orient.

SAINOKAVARA (M. Jap.), endroit
du loc Fakoneoù les Japonais croient
que les âmes des enfants sont re-

tenues comme dans une espèce de limbes. Il est marqué par un monceau de pierres.

Sauverefa. (Iconod.) Elle est representée sous la figure d'une belle lemme, vêtue d'une drapprie violette, et d'un manteau de toile d'argent. Elle s'élève sur ses piels, s'étend les bras et regarde le ciel dans une espèce d'extans. L'esprit saint rayonne au-dessus de sa tête, pour marquer qu'elle est un don de Dieu.

Antie Sacchi 1's représentée dans le palsis Barberin, sons l'image d'une vierge qui, d'une main, tient une croix, et de l'autre un petit au le d'a l'antique, sur lequel il y a du feu. Elle est vêtue d'une tunique de couleur violette et a un voile sur la tête. Son visage est pâle, humble et modeste.

modeste.

Sain (M. Mahom.), quatrième étage de l'enfer, où les musulmans confinent cenx qui ont fait profession du Sabéisme. Bibl. Orient.

Saïs et Saïrès, surnoms de Miperve adorée à Saïs, ville d'Egypte. Saisons. Les anciens les avaient personifiées; les Grecs les représentaient eu femmes, parceque le mot grec ora est du féminin. Sur les anciens monuments, les quatreSaisons sont communément symbolisées par des enfants atlés, qui ont des attributs particuliers à chaque saison. Le Printemps, par exemple, est couronné de fleurs, et a auprès de lui un arbrisseau qui pousse des feuilles ; il tient à la main un chevreau , ou trait une brebis. L'Eté, couronné d'épis de bled, tient d'une main un faisceau d'épis, et de l'autre une faucille. L'Automne a dans ses mains des grappes de raisin, ou un panier de fruits sur la tête. L'Hiver, bien vêtu et la tête couverte, est auprès d'un arbre dépouillé de verdure ; il tient d'une main des fruits sees et ridés , et de l'autre des oiseaux aquatiques. Les quatre Saisous ont aussi été exprinces par quatre animoux différents : on a donné au Printemps un oanier rempli de fleurs et un bélier ; l'Eté, une gerbe de bled et un dragon; à l'Automne, une corne d'abondance remplie de fruits, et un lézard on un lièvre, porceque c'est le temps de la chasse; à l'Hiver, un vase plein de feu et une salamandre.

Les anciens out encore caractérisé le Printemps par Mercure; l'Eté, par Apollon; l'Automne, par Bacelius; et l'Hiver, par Hercule.

Dans les appartements du châteus des Tulleries, où Mignard a représent à pollon au milieu des quatre des contres de la comment d

La figure qui désigne l'Eté est audessous du lion que l'on aperçoit dans le zodiaque ; et comme c'est la saison qui ressent le plus la chaleur du soleil, l'artiste lui a donné la place la plus voisine d'Apollon. Elle est vêtue d'une simple gaze blanche, que les rayons du solcil jaunissent sur les extrémités. Son manteau, sur leuel elle est assise, est de couleur d'or ; elle tieut d'une main une faucille, et a auprès d'elle une gerbe de bled, symbole de la moisson. L'Automue, semblable à une Bacchante, est couronnée de feuilles de vigne; d'une main elle presse des raisins dans une coupe d'or qu'elle tient de l'autre main ; son habit est de pourpre violette.

L'Hiver, sous la figure d'une personne agée, est le plus éloigné d'Apollon; il parait presqu'entièrement dans l'ombre, et fait contraste avec l'Eté, qui est tout échairé de la lunière du soleil.

Le Poussin a exprimé les quatre Saisons par autant de sujets tirés de l'aucien l'estament. Le Printempsest représenté par Adam et Eve dans le paradis terrestre; l'Elé, par Ruth coupant les bleds; l'Autonne, par l'Histoire de Josué et de Caleb por l'Histoire de Josué et de Caleb por tant la grappe de raisin de la terre prouise; l'Hiver est sous la figure du déluge, et peint avec toute l'horreur que doit inspirer une image si terrible.

W. de Boze a décrit, dans les Memoires de Litterature, un tombean de marbre antique, découvert dans des ruines près d'Athènes. Les quatre Saisons de l'année forment le sujet de la frise du couvercle de ce monument précienx. Elles y sont représentées sous autant de figures de lemmes que caractérisent la diversité de leurs couronnes, l'ageucement de leurs habits, les divers fruits qu'elles ticnnent, et les enfants ou génies qui sont devant elles. Le sculpteur ne les a pas placés dans leur ordre naturel; mais dans un ordreréciproque de contrastes, qui donne plus de force et plus de jeu à sa composition. Ainsi, l'Eté et l'Hiver, saisons diamétralement opposées par leur température, sont désignées por les figures des deux extrémités de la frise, l'une couchée de droite à gauche, et l'autre de gauche à droite ; eutr'elles sont Le Printemps et l'Autonne, comm participant également de l'Été et de Liver : les quatre génies sout raugés de même

La première figure placée de droite à gauche, représente l'Eté; elle est à demi-nue, couronnée d'épis, et touche d'autres épis qui sont entassés dans su corne d'abondance; le génie qui est devaut elle en touche nussi, et tient de plus une faucille à

L'Ilis et qui est à l'autre extrènuit à couché de gauche à droite, paralt sous la figure d'une feanne bien vien et de la la tête est union et en vien et dont la tête est union couverte avec un pan de a roite; le fauts au l'esqués elle étend a main, et al-sont clie n'a point d'alle, et ul les ont clie n'a point d'alle, et ul les d'une partie de la la la companie de la companie de

L'Automne est tournée du côté de l'Eté. Elle est couronnée de pampre et de grappes de raisin; elle touche encore de la maiu droite des fruits de vigue, et son petit génie en met dans sa corne d'aboudance; enfin, elle est découverte dans cette partie du corps qui touche à l'Eté, et vêtue dans celle qui répond à l'Hiver.

dans celle qui répond à l'Hiver. Le Printeups est adoss à l'Autonne sous la figure d'une femune couronnée de fleurs; la corne u'abondance, que son génie soutieut , en est pleine aussi. Lu pied qu'elle citeud du côté de l'Hiver, est encoreeuve sa chabssure; une partie de sa gorge est acchée, et elle n'en décuare que ce qui est du côté el l'Eté.

La fontaine de la rue de Grenclle à Paris, dont le dessin et l'exécution sont dus à Bouchardon , est décorée de quatre nichesceintrées où sont placées les génies des Saisons. Bouchardon a représenté le Printemps sous la figure d'un jeune honsme paré d'une guirlande de fleurs , et qui caresse un bélier. Un autre eune houme qui regarde fixement le soleil , et qui tient un feston d'épis, exprime l'Eté. Des balauces et des raisins entre les mains du troisième génie, désignent l'Automne. La figure de l'Hiver est accompagnée du capricorne.

du capricorne. Le sujet de Saisons, si hieu fait Le sujet des Saisons, si hieu fait pour impière les poètes et les artistratilé d'une manière neuve par le C. Girodet, qui a déjà montre plus d'une fuis counent une imagination fraiche et rionte peut rapeunir les sejets de l'antique my thologie, et sejets de l'antique my thologie, et sejets de l'antique my thologie, et ciens. On en vern ief la description avec d'autant plus de plusier, que ces quatre tableaux n'ont point éte es paesses et ne sont point coune si poesses et ne sont point coune si poesses et ne sont point coune si poesses et ne sont point coune si poesse et ne sont poes

public.
Chaque Saison est representée par
une figure allégorique, et traitée
dans le genre d'effet simple des peiutures autiques d'Hercuisnau. Cette
suite, formée de quatre tableans, a
été composée et peinte avec quelques changements, on l'au X, pour
S. M. le roi d'Espagne.

L'anc de la nature, l'aimable

- Lingle

déesse du Printemps, a rompu les chaines qui la retenaient eaptive; holancée sur l'alle des zéphirs, elle descend du hant des cieux éporés par son haleine, et réjouis de sa présence : une vapeur légère, émauée d'elle, et comme imprégnée de verdure, décèle sa trace viviliante; sa taille efface celle de la messagère des dieux; ses traits, ceux de la plus jeure des gràces; l'éclat de la rose nouvellement épanonie, le cède à celui de son teint. Une gaze ver-doyante, et dont la transparence hisse deviner les appas qu'elle cou-vre, badine autour de sou beau corps, et en caresse amoureusement les con-tours arrolldis. Une de ses mains vol-tige sur IJ lyre de Cupidon où ce dieu lui-même a gravé ses triomphes; de l'autre, ormée d'une de ses sliches, elle en effleure légèrement les cordes. Soudain, aux doux accords de l'harmonie créatrice, deux ames , l'une por l'autre attirées, se rapprochent et s'unissent : revetues des formes sveltes que l'anti-quité a prêtées à Psyché et à l'A-mour, elles paraissent se pénétrer et confondre, dans l'ivresse extatique d'une ineffable félicité, leurs plus vives affections : l'immortelle s'applaudit ; ses regards où brillent une douce majesté se reposent avec complaisance sur ees heureux objets de sa sollieitude; mais tout ce qui respire a des droits assurés à son amour. A l'ombre des plis de sa robe flottante, et comme au fond d'un hosquet mystérieux, deux blanches tourterelles, emnes par les sons de la lyre enclunteresse, se prodiguent de doux baisers. Leurs alles, à demideployees, s'agitent voluptueusement. Chaque plume semble frissonner de plaisir. Un des réplis du voile, à l'abri des caprices de Zéphire, sert d'asile à un nid de fauvettes ; la mère y couve les précieux fruits de ses amours, retenus encore dans leur faible prison. La fille de Vénus s'écoute préluder avec complaisance : elle incline sa belle tête, où mille fleurs variées s'épanouissent el se renouvellent sans cesse; elles

lui tiennent lien de tresses ondovantes; elles forment seules son brillant diadème et sa coiffure : jei, le narcisse majestueux, la renoncule, l'anémone et la tulipe organilleuse rivalisent de magnificence, et si disputent le prix de la lestaté; là , l'humble violette et le flexible byaeinte brillent d'un plus doux éclat, et rehaussent, par le suave mélangé de leurs teintes azarces, la pourpre et l'or de la rose missante. De velages papillons, des essaints bourdon: nontss'enivrent des parfilms qu'exhalent leurs calices. La jeune décisse, à la vue des prodigis qu'elle même a opérés, sent une joie secrète inonder son emur. Le sourire du bonhenr siège sur ses lèvres vermeilles; that's son but est rempli : tout jouit , tout est heureux par ses bienfaits, et la facé de la nature est renouvelée.

Le brulant fils du Soleil , le rodienx Eté règne à son tour. Ses regards majestueux et donx s'abaissent vers la terre. Il vient perfectionner l'ouvrage du Printemps. Sa tête et' sa poitrine robuste, siège des principes ignés, en lancent de tous cotes les émanations. Des jets de flans me forment so brillante chevelure. D'une main, il retient près de lui le Sirius qui sonffle de ses nascanx ses exhalalsons malignes; de l'autre, il verse abondamment l'urne des caux fécondantes. Du millange des deux principes', le chaud'et l'humide, il composé les nuages orageux : il les foule de son pied puissant, et les aliaisse vers la terre. La foudre et la grêle s'en écluppent, et avec elles, la plule blenfaisante dont la donce fraleheur pénètre et réjouit le sein de la terre altérée. Mais l'orage est' près de se dissiper : dejà , dans une région presque dégagée de vapeurs , brîlle à l'œil consolé l'éclatante écharpe d'Iris. Le vétement de l'Eté se peint de la verdure la plus vive. Le lézard enropéen, à demi-caché sous ses replis obséurs, s'y tapit, et là, comme à l'ombre d'un épais laisson, il brave impunement les feux' du jour. Plus loin , la cirale imprevoyante voltige, et s vinite cu fri-

voles chansons, tandis que la fourmi laborieuse garnit en silence ses magasins. A l'autre extrémité du mantean, un reptile dangereux des contrées soumises au joug du brûlant équateur, déploie fièrement ses orbes redoublés, et dressant sa tête audaciense vers celle du dieu, il semble allumer aux rayons de sa chevelure le noir venin dont il se gonfle, et les couleurs variées de son armure étincelante. Cependant l'Eté bienfaisant a produit son effet : du sein de ce rielie vêtement qui le couvre, il laisse échapper libéralement les moissons dorées, douce récompense dont il paie avec usure les sueurs du laboureur infatigable.

Le riche Automne, personnifié sous les traits d'une déité, vient enfin accomplir les promesses du Printemps : la déesse incline son visage vermeil, et souriant à la terre qu'elle regarde avec une complaisance maternelle, elle partage la joie et le bonheur qu'elle lui procure. De sa main droite, elle secoue sa cheve-lure dorée, d'où s'échappe une pluie intarissable de mille fruits divers. De la gauche, elle presse avec amour sa mamelle féconde, et en fait jaillir une liqueur douce et vermeille dont les heureux enfants de Cybèle seront bientôt abreuvés. Son vétement se colore du verd brillant de l'Eté où s'entremèlent cependant quelques unes des teintes flétries dont l'Hiver, qui doit lui succéder hientôt, vient at-trister la nature. Une écharpe légère, dont la couleur rappelle la tendre verdure du Printemps, entoure ses reins, et se balance mollement, gonflée par les zéphirs, image allégorique de la seconde sève de l'année qui paraît braver les approches de l'Hiver, et faire un dernier effort pour se soustraire à sa puissonce. De ses pieds nus, colorés du vermillon des roses, et qu'un léger brouillard environne, elle foule la ourpre et l'or des raisins. Cette fille bienfaisante de l'Eté prépare pinsi elle-même la liqueur de Bacchus, ce baume salutaire qui charme les soucis des mortels, et dont la

chaleur pénétrante soutient et vièfe leurs forces épuiées. Outre ces dons, l'Automne procure encore à l'homme avide de jouissances, les richesses et les plaisirs de la chasse. C'est en vain que la perdrix et le lièvre tinide cherchent à éluder sous les plis de sa robe les poursuites de leur agile ennem; je inentôt hors d'état de fuir: ils deviendrout la proie du chasseur.

L'Hiver paralt le dernier et vient fermer le cercle de l'année ; il renverse à ses pieds le flamheau d'où émane la chaleur eréatrice, et en comprime les feux sans les éteindre. De l'urne de bronze qu'il tient sons son bras, il laisse échapper les trésors de la gelée, et prese du pied les flocons amonceles del la neige éclatante. Bientôt ils se divisent, se répandent en tournoyant sur la terre afiligée, et l'enveloppent d'un immense vêtement de deuil. Des oiseaux aquatiques fendent d'un vol rapide l'atmosphère glaciale. Le tyran de l'année est vêtu d'un manteau où s'imprime la morne couleur dont il flétrit la végétation. Ce manteau lui sert d'ornement, et lui couvre à peine les épaules. Ses bras robustes, ses cuisses et ses jambes nerveuses et à découvert, décèlent sa force indomptable. Ses cheveux, sa barbe et ses soureils, semblables any pics de glaces éternelles des Alpes ou des Pyrénées, hérissent son aspect fa-rouche. Les brouillards et les noirs orages s'engendrent de sa tête menacante; ils siegent sur son front tristement haissé vers la terre qu'il glace. de ses sombres regards. Une couronne de branches mortes, monu-ment de son triomplie sur l'Etc., ceint sa tête; quelques fenilles desscehers y tiennent encore ; d'autres s'en détachent et vont à ses pieds joneher la neige; mais les lois puissantes de la nature ne permettent point à l'Hiver d'ontrager toutes ses productions; il les respecte encore, et pour preuve de son obéissance aux immuables volontés de la déesse, il a joint à son lugubre diadème quel-

ques tiges de ces arbres toujours ver-

doyans dont il accrolt et rehausse encore, pour lui plaire, la sombre et majestueuse heanté.

· SAKHAR, génie infernal qui, suivont le Talmud, s'empara du trône de Salomon; fable que racontentainsi les Talundistes. Salomon, après avoir pris Sidon, et tué le roi de cette ville, emmena sa fille Térada qui devint sa favorite; et comme elle ne cessait de déplorer la mort de son père, il ordonna aux diables de lui en faire l'image pour la eonsoler. Mais eette statue, placée dans la chambre de la princesse, devint l'objet de son eulte et de celui de ses femmes. Salomon, informé de cette idolatrie par son visir Asaf, brisa la statue, chatia sa femme et se retira dans le désert où il s'humilia devant Dieu; mais ses larmes et son repentir ne le sauvèrent pas de la peine que méritait sa faute. Ce prince était dans l'usage de remettre, avant d'entrer dans le bain , son anneau , dont dépendait sa couronne, à une de ses concubines, nommée Amina. Un jour que l'anneau était remis à sa garde, un esprit de ténèbres, nommé Sakhar, vint à elle sons les traits du roi, et, recevant l'anneau de ses mains, prit, en vertu de ce talisman, possession du trône, et fit dans les lois tous les changements dont sa méchanceté s'avisa. En même temps, Salomon . dont la figure n'était plus la même, méconnaissable aux yeux de ses sujets , fut obligé d'errer et de demander l'anmône. Enfin , an bout de 40 jours, espace de temps durant lequel l'idole avait été honorée dans son palais, le diable prit la fuite, et jeta l'armeau dans la mer. Un poisson qui venait de l'avaler fut pris et donné à Salomon, qui retrouva sa bague dans les entrailles du poisson. Rentré en possession de son royaume ce princetaisit Sakhar, luichargeale eou d'une pierre et le précipita dans le loc de Tibériade.

I. SARRBAT (Mvth. Mah.), mosquée que les mahométans bâtirent après la prise de Jérusalem sur les anciens fondements du temple de Salomon et sur la pierre où l'on disait que Jacob avait parlé à Dieu.

 Pierre que les mahométans prétendent être placée au centre de la terre, et avoir des propriétés merveilleuses. Bibl. Or.

veilleuses. Bibl. Or.
Saran, divinité des Adites, ancienne tribu arabe, qui l'invoquaient
pour avoir de la pluie.

Sakuti (M.Jap.), divinité japonaise à laquelle on attribue le pouvoir de guérir les maladies. C'est l'Esculape des Japonais.

Sala, prière publique chez les noirs mahométans.

Salacia, femme de Neptune, une des divinités de la mer, ainsi nommée de Salum, l'eau salée, la mer. On croit que ce n'était qu'un surnom d'Amphitrite; d'autres en font une Néréide. Snivant quelques nas, e'est le reflux de la mer personnifié-Vénilie est le flux.

SALAGRAMAN (M. Ind.), coquille pétrifiée du genre des cornes d' Ammon. Les Indiens prétendent qu'elles représentent Wishnou, parcequ'ils en ont découvert de neuf numes différentes, ce qu'ils rapportent aux. neuf incarnations de ce dien. On la trouve dans la rivière de Cachi, un des bras du Gange; elle est fort lourde, ordinairement de eouleur noire, et quelquefois de couleur violette. Sa forme est ovale ou ronde, un peu applatie, et ressemble assez à une pierre de touche; elle est creuse intérieurement : il n'y a qu'un petit trou en deliors , mais en dedans elle est presque concave, et garnie dans ses parois intérieures, en dessus et en dessous, de spirales qui se terminent en pointe versle milieu ; dans plusieurs, ees deux pointes se tou-

Quelques Indiens croient que e'est un vermisseau qui travaille ainsi cette pierre pour y préparer un logement à Wislinou; d'autres ont trouvé dans ces spirales la figure de son cha-

Ces pierres sont très rares, et les brahmes y attachent beauconp de prix lorsqu'elles représentent les transformations bienfaisantes de Wishnon. Mais lorsqu'elles tirent un pen sur le violet, elles désignent ses incarnations en homme-lion, en porc, etc. Pour lors aucun sectateur de ce dieu n'ose les garder dans sa maison; les Sanjassis seuls sont assez hardis pour. les porter, et leur faire des cérémonies journalières. On en conserve

aussi dans les temples Cette pierre est aux sectateurs de Wishnou ce que le Lingam est à ceux de Chiven. Les cérémonies qu'ils lui font sout à-peu-près les mêmes; celui qui la possède la porte toujours dans unlinge bien blane; après s'ètre l'aigné le matin, il la lave dans un vasc de cuivre, et lui adresse quelques prières. Les brahmes, après l'avoir lavée, la portent sur l'autel et la parfument pendant que les assistants lui font leurs adorations; ensuite ils leur distribuent un peu de l'esuqui l'a touchée, afin qu'ils soient purifiés en la buvant.

L'insecte ou ver qu'on y tronve . a trois noms dans la langue des Indiens, savoir : sonvarnakitam . I ver d'or; vojirakitam, le ver de diamant, et prastarakitam, le ver de pierre. Une fable qu'on débite vers le Nord, porte que c'est une métamorphose du dien Wishnou, prrivée de la manière suivante : Wishnou alla rendre visite à la femme d'un pénitent et la suborna : le uénitent déshonoré se vengea par une malédiction concue, en ces termes : « Puisse-tu naître ver, et n'avoir à n ronger que la pierre! » La malé-, diction cut son effet; ainsi noquit Wishnou.

On rapporte ailleura, d'une autre manière, la métamorphose de Wishnon : Les trois divinités Brama, Wishney, Chivoudou, qui forment la trinité des Indiens, ayant our parler d'une danseuse nommée Gaudica, non moins fameuse par. sa donceut que par sa beauté, furent la voir, et mirent so patience à l'épreuve par des manières inciviles et toot-à-fait propresà la facher. Malgre oela, ils ne purent parvenir à alterer son aménité, et ils en farent si cot tens., qu'après s'être fait connaître,

ils lui promirent de naître d'elle tons les trois; et pour cet effet, ils la métamorphosèrent en rivière.

C'est la rivière Gandica où ces trois divinités renaissent sous le for-

me du Salagraman.

SALAMANDRE, rspèce de lésard; les anciens l'ont donné pour attribut au feu, parcequ'ils croyaient que la salamandre avait la propriété de vivre au milien des flammes, qu'elle éteiguait selon d'autres par son excessive freideur. Selon les Egyptiens, c'était l'hiéroglyphe d'un homme consumé par le froid.

SALAMANDRES, une des quatre nations élémentaires , à laquelle les cabalistes assignent pour sejour l'éloment du feu-

SALAMBO (Mrth. Syr.), divinité adorce des Babyloniens. Les mythologues prétendent que ce n'est qu'un surnom donné à Vénus, comme ren plissant l'âme de troubles et d'inquiétudes. Rac. Salos, agitation. La fête de cette déesse sous ee nom était célébrée avec de grandes marques de deuil.

SALAMINIUS, Jupiter, désigné sous ce nom, du culte particulier qui lui était rendu dans Salamine, isle de la Grèce, vis-à-vis de celle d'Eubée. SALAMINUS, un des cinq frères Ductyles, Strab. V. DACTYLES.

SALAMIS, fille d'Asopus et de. Méthone, ayant paru aimable à Neptune, fut conduite par lui dans une. isle de la mer Egée , qui depuis lui: dut son nom; elle v devint mere d'un fils nommé Cenchrée.

SALAYAT, ( M. Mah. ) Ce mot s'entend de la confession de foi prescrite par le Quran, et qu'aucun des mahonictans ne doit omettre, ou négliger; c'est un des préceptes d'une nécessité absolue. Aussi toutes. les fois que les muezims ont convoqué. le peuple à la prière, chaque musul-, man se rend à la mosquée, et comnience ses actes d'adoration par le Salavat. Celui qui manquerait à un devoir aussi saint souffrirait dans l'araf, ou purgatoire, les peines dues : à cette transgression.

SALER (M. Muh.), patriarche,

fils d'Arphaxad , et père de Héber. Ce prophète, ayant reçu l'ordre de Dieu d'annoncer sa parole aux Thémudites, se transporta au milieu de cette tribu des Arabes pour y accomplir sa mission. Ces peuples idolatres ne l'eurent pas plutôt oui parler de l'unité de Dieu , qu'ils lui demandérent un miroele qui autorisôt ses paroles, et lui direntun jour : « C'est » demain une de nos plus grandes » fêtes, dans laquelle nous parerons » nos idoles pour les porter en com-», pagne. Trouvez-vous parmi nous : ». car , après les avoir invoquées , si », nous obtenous d'elles rosdemandes. », nous les reconnaîtrons toujours », pour nos dieux; mais s'il arrive », le contraire, et que vous, en invo-» quant ce dieu seul et unique que » vous nous précliez, vous puissiez ». opérer, par sa puissance, quelque a chose de grand et d'extraordinaire » que nos dieux ne puissent faire, » nons croirons en lui et à vos-

», paroles. ». Le prophète, s'étant trouvé parmi les Thémudites à cette fête, fut témoin ou peut-être la cause de l'impaissance de leurs dieux, qui furent sourds à toutes leurs demandes, et ce fut alors que Gionda-à-ben-A'mrou, un de leurs princes, dit à Salch : « Si vous voulez que nous croyions », en ce dieu que vous nous préchez, » faites sortir de cette roche qui est - devant nous une chamelle d'une ». telle taille et d'un tel poil, quisoit » pleine et prête à mettre bas son » poulain; car, si vous nous faites » voir ce miracle, je vous jure, au a nom de tout mon peuple, que nous » embrasserons tous la religion que », vous professez, et abandonnerons » entièrement le culte de nos idoles.» Le prophète Saleh n'eut pasplutôt entendu les paroles de Gionda-à, qu'il fit ses prières, ses athonafs ou stations autour de la roche, qui commenca à frémir, et fit entendre un

cri semblable à celui des chamesux; après quoi elle s'entr'onvrit, et jetahors de son sein une chamelle telle qu'on la lui avait demandée. Gionda-à, touché de la vue d'unaussi grand miraele, fit aussi-tôt sa profession de foi entre les mains du prophète; mais il ne fut pas suivi des siens, comme il l'avait cru. Le prophète cependant ne se reluta point de l'opinistreté de ce penple, et espérait toujours de le gagner. C'est ourquoi il leur ordonna, de la part de Dieu, de laisser pultre librement cette chamelle miraculeuse avec son poulain, et de lui fournir de l'eau de leurs puits pour l'abreuver, et enfin les menaca que s'ils n'en avaient pas soin, et que si elle mourait par leur négligence ou par leur artifice, ils attireraient sur eux la malédiction de Dieu, qui serait cause de leur ruine totale.

Dieu voulait, dit ce mêne porsphraste, que ces animasu restassemt parmi les Thémudites pour un tremoignage éclatant de sa paissemt et pour un reproche continuel de l'infidélité de peuple; car le prophité Saleh continuait toujour ses prédications, et leur représent pur prédications, et leur représent des leurs soits et de l'entre de l'entre legrale straient été outerminés aitre rement pour une rebellion semblable à la leur.

Mais toutes ces remontrances et menaces du prophète n'amollièrent point leur durrelé, et ne les détournièrent pas de leur mavaris dessein; car ils continuèrent à persécutier tous roise de Saleh, et et plinjuaient hautement que la chauselle et son petic, pouvantaient leurs onimaux lorsqu'ils passaient, et tarissaient leurspuits on biuvati, et eufin, pour combie de leur impiréé, ils coupéfrent mourier, ces animaux, et les freset mourier.

d'avoir commis un si grand attentut, insultèrent encore le prophète, et luidissient : « Eh bien , prophète , où sont tes mences? ét que nons estil arrivé de mal pour ne t'avoirpas chés? Il noss parait jusqu'icit
que tu n'es qu'un imposteur et uns'aux prophète. Et ce for ce dernier outrage- fait à Saleh qui irrittellement Dieu, qu'il succite un

Les Thémudites, non-contents

tremblement de terre si violent, que tous les Thémudites idolàtres furent renversés morts, la face contre terre,

dans leur propre maison.

Salkwah (W. Mah.), idole que
les Adites, tribu acabe, imploraient
pour le recouvrement de la santé
quand ils étaient malades.

Saleti, nom égypties de la seconde Minerve, fille du Nil.

SALOANÉUS, SURDOM d'Apollon.
SALEN VIRONEN, vierges qui assistaient aux sucrifices des Saliens, et les servaient dans leu ministère.
Elles portaient par honneur l'habit de guerre appelé pablialmentium, avec des bonnets élevés comme les Saliens, et faisient comme eux des sacrifices avec les pontifes sur le mont Palatie.

SALIENS, prêtres de Mars institués or Numa au nombre de douze, à l'occasion de la peste qui ravagenit la ville. Un bouelier tombé du ciel fit cesser ce fléau, et la nymphe Egérie prédit que la ville où ce bouelier serait conservé, deviendrait pinssante. Numa, craignant qu'on n'enlevat ce monument précieux, en fit faire onze semblables, et peut-être dayantage, choisit pour les garder douze jeunes potriciens qui avaient père et mère, et en fit un collége de prètres qui avaient la garde de ces boueliers, lesquels furent déposés dans le temple de Mars, et que tous les ans, à la fête du Dieu, les Saliens portaient par la ville, en dansant et sautant, d'où leur est venu le nom de Salii. Rae. Salire, sauter. Leur chef, marchant à leur tête, commençait la danse, et ils en imitaient les pas, et en suivaient tous les mouvemeuts. Ce sacerdoce était très-auguste à Rome, et les principanx de la ville tennient à grand honneur d'être agrégés au collège des Saliens. L'habillement de ces prêtres dans leurs fonctions était une tunique de pourpre brodée d'or, une longue robe appelée trabea, une épée avec un baudrier garni d'airain, une pique à la main droite, à la gauche les boucliers appelés ancilia, et sur la tête une espèce de bonnet ou chapeau appelé galerus, on pileusi Ils chantaient, dans leurs cérémonies, des vers auxquels ils donnaient le nom d'assamenta, si surannés, que du temps d'Horace on pouvait à peine les entendre. Ils n'oubliaient pas, dans leurs chants, le nom d'un certain Veturius Mamurrius, qui avait fait les bouchers, et qui, selon Festus, n'avait demande d'autre récompense que l'honneur de voir chanter son nom. Leurs vers contenaient encore les louanges de plusieurs dieux on déesses, et des grands hommes de la république. Cette procession des prêtres saliens par la ville se terminait, au temple de Mars, par un festin superbe, dont la délicatesse et la somptuosité avaient passé en proverbe. Leurs filles ne pouvaient être prises pour être vestales. Depuis l'institution de ees premiers Saliens, on en multiplia le nombre; ce qui fait qu'ils sont con-nus sous différents nons.

— Albani, institués par Tarquin, et peut-être ainsi nommés parcequ'ils avaient une chapelle sur le mont Albain.
— Antoniani, cens qui furent

établis en l'honneur de Caracalla.
—Collini avaient pour foundateur
Tullus Hostilius, qui, sur le point
de livrer une hataille aux Sabins, fât
veu, selon Denys d'Halicamasse,
de donbler le nombre des Saliens. Ils
vasient un temple sur le mont Quirinal, d'où leur vieut le nom de
Outrinales et Agonales.

— Palatini étaient les plus anciens, et les mêmes que Numa institua pour faire le service du dieu-Mars sur le mont Palatin.

Saligena, épithète de Vénus, sortie de la mer.

Salisateurs, devins du moyen àge, qui formaient leurs prédictions sur le mouvement du premier membre de leurs corps qui venait à se mouvoir, et en tiraient de bons ou mauvais augures. Rac. Salire, santer.

Salisussules , nom général que l'on donnait à tous ceux qui chantuient et dansaient au son de la flûte, comme cela se pratiquait dans les sorifices d'Hereule; on les appelait encore Salii et Salitores.

Salisubsulus, surnom de Mors, pris des danses guerrières des Saliens.

1. SALIUS, Arcadien qui établit en Italie les prêtres nommés Salions, antérieurement à Numa. Ce prince, suivant quelques auteurs, ne fit que les introduire dans Romeàl occasion d'une peste.

2.-Guerrier qui, dans l'Eneide,

est tué par Néalces.

SALMACIS, fontaine de Carie près d'Halicarnasse, laquelle avait la réputation de rendre mous et efféminés ceux qui s'y baignaient. V. HERMA-PHRODYE.

Silvonén, frère de Sisyphe,

eintifia d'Eole et petit-fila-l'Italien, Ayant conquis toute l'Elide jusqu'ant rives de l'Alphée, il ent la dien. Pour y parente, il fit faire un pont d'arrain qui traversit un grande partie de a capitale, sur lerande partie de la capitale, sur leture de la capitale, sur leques ambleureux, qu'il faisit tuer à lançait des torbes allunicessur quelques ambleureux, qu'il faisit tuer à cur le se sujett. Jupiter le fourloys, et le précipita dans le Trutare, où l'irgille le place su rong des grands

Criminels.
Salanosis, Tyro, femme de Sal-

Salpina, trompette, surnom sous lequel Minerve avait à Argos un

lequel Minerve avait à Argos un temple bâti par Hégélaüs, fils de Thyrrhénus, inventeur de la trompette.

Sals Cell (M. Mah.), fleuve du paradis des musulmans. Bibl. Or. Salsaïl (M. Mah.), ange qui gouverne lequatrieme ciel. Bibl. Ctr.

SALSIPOTENS, le dieu qui domine sur la nier, Neptine. SALTATOR, danseur, titre que

Pindare donne à Apollon, et qui prouve combien la danse était en honneur chez les Grecs.

Sarus, déesse de la santé, fille d'Esculape, la même qu'Hygiée. Les

Romains en avaient fait une divinité. à luquelle ils consacrèrent plusieurs temples dans Rome; elle eut aussi un collége particulier de prêtres, uniquement destinés à son culte, et qui seuls avaient le privilége de voir la statue de la déesse. Ils prétendaient aussi être seuls en droit de demander aux dieux la santé des particuliers et de tout l'état. C'était en grande solemnité et avec beaucoup de cérémoniesqu'ils prenaient les augures de la santé. Il fallait, pour cela, que, durant l'année, aucune armée ne fût sortie de Rome, et qu'on jouit d'une profonde paix; ce qui suppose que ecs augures furent pris rarement. Dans les sacrifiers qu'on faisait à la déesse, on observait, entrantres particularités, de jeter dans la mer un morceau de pâte que les prêtres en-voyaient, disaient-ils, à Aréthuse de Sieile. On la représentait sous la figure d'une jeune personne assise sur un trone, couronnéed herbes médicinales , tenant une patère de la main droite, et un serpent de la gauche. Près d'elle était un autel autour duquel un serpent faisait un cerele, de sorte que sa tête se relevait audessus de l'autel. V. SANTÉ.

SALUTHU GENERHUMAIN (I con.), femme majesturuse qui embrasse la croix, et tient l'arche de Noé. C'est ainsi que ce sujet est exprimé dans la hibhothèque du Vatican.

SALETARIS DIVA, Isls. Ce surnom, qu'elle porte dans plusieurs is scriptions, lui fut sans doute donné parcequ'on croyait qu'elle indiquait aux mabales durant le sommeil,

fes remodes qui leur consensient.
SALUTARIS DUTTE; jämproom de
Ploton; qu'on lui donnait locaqu'il en
rendait une cuinte à li vie, ou même
rendait une cuinte à li vie, ou même
les dieux voulsient rendre la lumière
de son urne quelques gonttes de
no mortel. Plotton fisiait tomber
de son urne quelques gonttes de
ce qui ini fait donner puelquefois
e hant comme une cueurbite; dont
sa tête est surmonitée. Claudien a
tentament de provincia de le roi des
reconna ce pouvoir dans le roi des

embres; il l'invoque comme l'arbitre des destinées humaines, le maître de ln fertilis: tion et de la reproduction des germs, etc.

SALUTADORES, espèce de gens en Espagne qui se mèlent de guérir certaines maladics, et qui tous ont , dit-on, de naissance, certaine marque sur le corps en forme de demirone.

SALUTIFER PURR , Esculape.

Sanaben (M. Ind.), le quatrième des quatre volumes que les Indiens regardent comme socrés. Bibl. Or. Sanaël, prince des démons chez

les ral-bins.

Sussufins, philosophes indiens qui formoirt une classe différente de celle des brochunnes, autre secte principale de la religion indienne, m rapport de Sai-t-Clémient d'Alexandrie. Ils embrassérent la dortine d'un certain Butte, que les Indiens ont placé au rang des dieux, et qu'ils croisent être né d'une vierge.

Les brachmanesn'étaient originairement qu'une même tribu; tout Indien au contraire pouvait être samaneen; mais quiconque désirait entrer dans cette classe de philosophes , était obligé de le déclarer au chef de la ville, en présence duquel il faisait l'abondon de tout son bien, même de an femme et de ses enfants. Ces philosophes faisaient voeu de chasteté, comme les brachmanes ou gymposophistes; ils habitaient hors des villes et logesieut dans des maisons que le roi du pays avait pris soin de faire construire. Là , uniquement occupés des choses célestes; ils n'avaient pour nourriture que des fruits et légumes, et mmgenient séparément sur un plat qui leur était présenté par des personnes établies pour les servir-

sonnes ctanies pour les sever.

Les sananéens et les brachmanes
étaient en si gronde vénération clez.
les Imièna, que les rois venients
sonvent les consulter sur les affaires
d'état, et pour les engager à implorer la divinité en leur faveur.

Ils ne cralgnoient point la destruction du corps , et quelque uns d'entr'eux avaient le courage de se donner la mort en se précipitant dans les flammes, afin de purifier leur âme de toutes les impuretés dont elle avait été souillée, pour aller jouir plus promptuent d'une vie mmort-lle. Du heur attribuist le don de prédire l'avenir; et Aunt Clément d'Alexanorie dit qu'ils avaient, du respect pour une pyramide où l'On conservail les or d'un dieu.

SAMARATHS (M.Ind.), la seconde des quatre sectés principales des Banians. Elle est composée de toutes sortes de métiers, tels que les serruriers , les maréchaux , les charpentiers, les tailleurs, etc., etc. Elle admet aussi des soldats, des écrivains et des officiers. C'est per conséquent la plus nombreuse. Quoiqu'elle ait de commun avec la première de ne pas souffrir qu'on tue les animaux ni les insectes , et de ne rien manger qui ait eu vie, ses dogmes sont différents. Elle croit l'univers créé par une première cause qui gouverne et conet sans hornes. Son nom est Permiser et Wishnou. (Voy. ce nom.) Elle lui donne trois substituts, qui ont chacun leur emploi sous sa direction. Le premier s'appelle Brahma, le second Buffina, et le troisième Mais, ( Voy, ces noms. )

Les Samaraths bràlent les corps des morts , à la réserve de ceux des enfants au-dessous de l'age de trois ans; mais ils observent de faire les' obsègnes sur le bord d'une rivière ou de quelque ruisseau d'eau vive. Ils y portent même leurs malades, lorsqu'ils sont à l'extrémité , pour leur donner la consolation d'y expirer. Il n'y a point de secte dont les femmes se socrifient si gaiement à la mémoire de leurs maris. Elles sont persuadées que cette mort n'est qu'un passage pour entrer dans un bonheur sept fois plus grand que tout ce qu'elles ont en de plaisir sur la terre. Un autre de leurs plus saints usages est de faire présenter à leur enfant, aussi-tôt qu'elles sont arcouchées, une écritoire, du papier et des plumes : si c'est un garçon , elles y" font ajouter un are. Le premier de ces deux signes est pour engager'

Ruffina à graver la loi dans l'esprit de l'enfant; et l'autre lui promet sa fortune à la guerre, s'il embrasse cette profession, à l'exemple des Raspouts.

SAMARI (M. Ar.), un des principaux chefs des Israélites dans le desert, auguel on attribue la fabrique du veau d'or. Bibl. Or.

SAMBETHON, sibylle que Saint Justin appelle la Chaldeenne, et qu'il fait fille de Bérose l'historien, et d'Erimauthe, femme distinguée par sa naissance. Sous ce nom elle recut les honneurs divins.

Sambian-Pongo (M. Afr.), nom sous lequel les habitants du royaume de Loango , en Afrique , reconnaissent un Être supreme, auquel ils ne rendent , d'ailleurs , aucune espèce de culte. Les démons sont les seuls qu'ils honorent. Ilseu distinguent de bons et de méchants et leur accordent une grande puissance sur toute la nature. V. Morissos.

SAMBULOS, montagne d'Asie vers la Mésopotamie. Elle était célèbre par un temple dédié à Hercule. Tacire en rapporte une particularité. Il dit que ce dieu avertissait en un certain temps les prêtres de son temple, de préparer des chevaux chargés de flèches, afin d'aller à la chasse; que ces chevaux couraient vers un bois, d'où ils revenaient le soir fort fatigués et sans flèches ; que la nuit, ce même dieu montrait à ses prêtres pendant le sommeil, les endroits de la forêt où ces chevaux avaient couru, et qu'on les tronvait le lendemain converts de gibier , étendus par terre.

SAMBDI, dernier jour de la semaine, consucré à Saturne. Sameait (M. Mah.), ange qui gouverne le sixième clel. Bibl. Or.

SAMIA, fille du Méandre, fleuve. Samienne. Junon était en grande vénération à Samos, parceque les habitants croyaient que cette déesse était née dans leur isle sur les bords du fleuve Imbrasus, et sous un saule qu'ils montraient dans l'enceinte du temple consacré à cette déesse. Ce temple avait été bâti par les Argonautes, qui y avaient transporté d'Argos la statue de la déesse.

1. Santus. Pythagore, de l'isle de Samos. 2. - Surnom de Neptune, au-

quel les Samiens avaient bati un temple sur les bords de leur isle.

SAMMONO-RHUTAMA ( M. Ind. ), dieu des Péguans.

SAMNITES, gladiateurs habillés à la manière de ce pays. Ils ne se servaient point d'armes meurtrières, et vennient dans les festins amuser les convives par l'adresse et l'agilité

qu'ils faissient paraître dans les combats simulés.

Samorus. Il y avait une herbe appelée par les Gaulois samolus, qui naissait dans des lieux humides, qu'ils faisaient cueillir de la main gauche par des gens qui fussent à jeun. Celui qui la cueillait ne devait point la regarder ; il ne lui était pas permis de la mettre autre part que dans les causus où les animaus allaient boire, et il la broyait en l'y mettant. Movement toutes ees superstitieuses précautions, ils croyaient que cette herbe avait de grandes vertus contre les maladies des animaux, sur-tout des bœufs et des cochons

Sanos, isle de la Méditerranée, vis-à-vis l'Ionie. Junon y était honorée d'un culte particulier. On y gardait ses armes et son char.

Samores, fondateur des Celtes, le même que Mosoch ou Mesech . que les histoires fabuleuses d'Augles terre font le fils ainé de Japhet. Ce fut lui qui conduisit dans la Grande-Bretagne les premières colonies qui la peuplèrent, ce qui lui fit donner le nom de Somothie. C'est encore le Dis, on Pluton des anciens.

SAMOTHRACE, isle de la mer Egée. célèbre par le culte qu'on y renduit à Cérès , à Proserpine et aux dieux Cabires. Il y avait un oracle ausei fameux et aussi fréquenté que celui de Delphes.

Sausai (Myth. Siam.), divinità siamoise.

Savus, fils d'Ancée et de Sam a. petit-fils de Neptune.

SANCRAT ( M. Siam. ) , premier

degré de la hiérarchie monastique dans le royaume de Siam. De tous les sancrats, celui du palais est le plus révéré. Cependant ils n'ont auenne jurisdiction les uns sur les putres. Le roi donne aux principaux un noin, un parasol, une chaise et des hommes pour la porter. Mais ils n'emploient guère cet équipage Que pour aller au palais.

SANCTUARES. V. Asiles.

1. SANCTUS. SANCUS. SANGUS roi des Sabins, qui fut déilié. Il était père de Sabinus, qui donna son nom à la nation. Une inscription tronvée à Rome, où Saneus est qualifié de dieu Sémon, fait croire que Soneus était dans la classe de ces divinités appelées Semones. (V. Sémons.) D'autres le confondent avec Hercule, ou même Jupiter. 2. - C'est aussi une épithète qu'on

donne aux divinités; et alors elle signifie propice, vénérable.

SANDALARIUS , surnom d'Apollon, tiré ou du temple qu'il avait dans le Vicus Sandalarius, hahité principalement par des faiseurs de sandales, ou plutôt de la chaussure efféminée qu'il portait.

Sanni (M. Afric.), espèce de confrérie en usage chez les noirs de la côte de Malaguette, et particulière aux femmes. Celle-ci, moins sévère que l'association des hommes, ne demande que quatre mois de retraite, et finit par une circoncision. Voy. BELLI.

SANDIA-DIVI ( M. Ind. ), fille parfaitement belle, dont la naissance est bizarre. Les géantscréés par Brahma ctant devenus pervers au point de vouloir faire violence au dieu luimême, Brahma, pour se soustraire à leurs poursuites, quitta le corps qu'il avait nouvellement pris. Cette dépouille divine donna l'être à cette fille, dont les géants jouirent. Sannivané (M. Ind.), cérémonie

que les brahmes seuls font tous les jours pour les dieux en général, et le matin pour Brouma en particulier, comme auteur de leur origine. Ils vont, an lever du soleil, puiser de l'eau dans un étang avec le creux de

la main : ils la jetteut tantôt devant , tantôt derrière eux et par-dessus l'épaule, en invoquant Brouma, et en prononcant ses louanges; ce qui les purifie , et leur mérite ses graces. Ils en jettent ensuite au soleil , pour lui témoigner leur respect et leur reconnaissance de ce qu'il abien voulu reparaître et chasser les ténèbres : puis ils achèvent de se purifier pur le bain. Cette espèce de culte fut établie par les premiers hommes , et les Indiens l'out toujours conservée.

Sannocus, fils d'Astynons, alla de Syrie en Sicile où il battit Celenderis. Il épousa Pharnace, fille de Mégassarès, et la rendit mère de Cinyre. SANÉUS, SANÉTUS, nom d'Her-

cule chez les Sabins.

SANG, OU JOUR DE SANG. On appelait ainsi certaines fêtes de Cybèle et de Bellone , dans lesquelles leurs prêtres înrieux se couvraient de sang , en se faisant des incisions par-tout le

SANGA. (M. Jap.) C'est ainsi que les Japonais appellent le pélerinage que ceux de la secte des sintos font . une fois tous les ans, dans la province d'Isie, qu'ils regardent comme le sé-jour de leur premier père. Lorsque le pélerin part pour ce pienx voyage, on suspend à la porte de sa maison uue corde avec du papier blane, entortillé tout autour. C'est nn signe que la maison du pélerin est sacrée pendant tout le temps de son pélerinage. L'entrée en est interdite à tous ceux qui ont contracté le plus haut degré d'impureté , que les Japonais appellent Ima. Si un homme, dans cet état, osait profaner la demeure du pelerin, on croit qu'il serait puni de sa témérité par les plus grands malheurs. Les pélerins qui ne sont pas riches font le voyage à pied : communément ils demandent l'aumône en chemin. Ils sout munis d'un hourdon. Une espèce de gourde ou de tasse pend à leur ceinture. Ils en tirent un double service : ils s'en servent pour boire, et reçoivent dedans les aumones qu'on leur donne. Ils premeut cette précaution, afin

511

permis d'avoir commerce avec elle. Lorsqu'il est parvenu au terme de son pelerinage, il va loger chez le prêtre pour lequel on lui a donné des recommandations avant de partir, on bien chez un autre à son choix. Ce pretre lui sert de directeur. Il le fait conduire ou le conduit lui-même dans toutes les pagodes que les pélerins doivent visiter, et lui nomme les dieux auxquels elles sont consucrées. Il le niène sur-tout dans une fameuse caverne que les Japonais nomment le Pays des Cieux. Ils racontent que Tensio-Daï-Sin, le premier de Teurs camis ou héros, né dans la province d'Isie , voulant faire voir que c'était lui seul qui éclairait le monde, s'enfonça dans cette caverne, et qu'à l'instant le soleil et les astres perdirent leur clorté, et la plus affreuse nuit convrit l'univers. Auprès de cette caverne est située une pe Lite chapelle, dans laquelle on voit un cami représenté assis sur une vache. Le nom de ce cami signifie, en langage japonais, l'emblème du soleil. Le pélerin fait ses prières dans tous les temples où il est conduit ; mais sa ferveur redouble quand il entre dans celui qui est dédié à Tensio-Daï-Sin, qui est le plus auguste de tous, et l'objet principal du pélerinage. Après avoir satisfait à la dévotion, il se fait donner par le prêtre une espèce de certificat de son pélerinage, que l'on nomine Ofarai, puis il s'en retourne dans son pays. En revenant, il se fait distinguer par un petit surtout blanc et sans monches qu'il met sur ses habits, sur lequel on lit son nom brodé par devant et par derrière. Les grands seigneurs qui ne veulent pas s'exposer aux fatigues d'un long voyage gagnent quelqu'un qui fait pour eux le pélerinage. L'empereur envoie tons les ans une ambasside solemnelle au

temple principal d'Isie; et c'est ainsi

qu'il s'acquitte de l'obligation du p & lerinage.

Sanoar, fleuve de Phrygie, pere de la jeune Sangaride.

SANGARRA-NARATNEM (M. Ind.), nom sous lequel les Indiens adorent . dans quelques temples, Shiva et Wishnou réunis, en mémoire de la réunion de ces deux sectes; aussi cette divinité est représentée moitié blanche et moitié bleue, et son nom exprime les deux réunis.

SANGARICUS, surnom du Serpentaire. V. ce mot.

Sanoanne, nymphe simée d'Atys , laquelle lni fit oublier ses engagemens avec Cybèle, et causa la nort de son amant. Pausanias fait Sangaride mère d'Atys, et rapporte une fable que l'on debitait à Pessinunte. Cette nymphe ayant vn le premier amandier que la terre eut produit, y cucillit des amandes, et les mit dans son sein. Aussi-tôt les amandes disparurent, et Sangaride e sentit grosse. Elle accoucha d'un fils que l'on exposa dans les bois, et qui fut nourri par une chèvre. On le nonma Atys ou Attis. V. Arys.

SANGARIDUS PURR , Ganymède ninsi nommé de la Phrygie où le fleuve Sangar prend sa source.

SANGLIER. (V. ADMETE, ADONIS, ADRASTE, HERCULE, MÉLÉAGRE.) C'était l'animal qu'on immolait à Diane. On le voit sur les médailles anciennes, pour marquer les jeux séculaires en l'honneur de cette déesse; ou bien il désigne des chasses dont on donnait le divertissement au peuple. On le regarde comme le symiole de l'intrépidité, parcequ'au lieu de fuir devant les chiens, il les attend, et se précipite au milieu de la meute pour la mettre en pièces. Un sauglier en fureur, qui ravage les vignes et les moissons, est aussi l'image d'un vainqueur cruel et superbe. C'est sous un pareil emblème que la fable nous a représenté ce brigand que Méléagre tua de sa main.

Sanguin, nne des quatre complexions.On la désigne par un jeune homme aux cheveux blonds, au visage plein , à l'air riant , au teint clair et verueil. Des instruments et des livres de mistique, des maques et autres attributs du plaisir, marquent son godt pour l'amasement; et le'utit qui est dans ses mains achère de le caractérier. Les dons de Bacchas, excet, expriment que l'houme de ce extent expriment que l'houme de ces deux divinités. De a remarque au reste qui aucun de ces tempérament resurde due mamitre absolue, returne de servicie de l'entre de servicie de l'entre de servicie de l'entre de la compérament or custe d'une maintre absolue, et des emprents mutuel.

SANGUR. V. SANCTUR. SANHEDRIN. nom qu'on a donné chez les Hébreux an principal de leurs tribunaux. Il était composé de soixante-onze anciens, entre lesquels il y en avait un qui avait la qualité de chef ou de président du consistoire, et c'est celui que les Juifs appellent encore Hannasicon, le Prince. Outre ce président, il y avait une espèce de vice-gérent, auquel on donnait le nom de père du consistoire. Tous les autres n'avaient point d'antre nom que celui d'anciens ou de sénateurs. Ils étaient tous assis en demi-oercle; et le président était au milieu, avant à sa droite le vice-gérent. Quelques-uns parlent d'un troisième ancien, auquel on donnait seulement le nom de hacan, sage, lequel était assis à la gauche du président ; de sorte que le vice-gérent , et ce hacan étaient comme les deux assesseurs du président ; cet ordre des séances du Sanhédrin s'est conservé dans les synagogues des Juifs. Le Sanhédrin ne pouvait se tenir que dans la ville de Jérusalem, en un lieu qu'on appelait Liseat-Haganit (le conclave de pierre), qui joignait le temple et qui même en faisait partie. On y jugeait en dernier ressort les causes importar tes, et tout ce qui concernait la religion. L'autorité de Sanhédrin était si grande qu'il pouvait, selon le lan-gage des Juifs, faire fuch la tora, (une haie à la loi), parce qu'il était mattre de l'interpréter. Ceux qui refusaient de se soumettre à ses décisions, étaient regardés comme des rebelles et des excommuniés. C'est dans ce sens qu'un robbin appelle le Sanhédrin, le fondement de la loi de bouche, et la colonne de la véritable doctrine.

véritable doctrine.

Saxi (M. Ind.), Saturne, la plus malfaisante de toutes les planées. Elle est à huit cent mille liense desus de lupiter. Le samed lui est desus de lupiter. Le samed lui est houses pendant leur vie i l'a n'approche d'eux que pour leur faire du main. Les ludiess le craigement beaucoup, et hui adressent des prêferes. Ils le peignent de couleur bleue, oyant quatre bres, anonté sur un corquis formet un certe autour de lui, qui formett un cercle autour de lui.

Saniassis ( M. Ind. ), religienx indiens qui sont l'objet d'une grande vénération. Le saniassi estou brahme, ou choutre. Il se dévoue entièrement à la divinité. Les vœux qu'il fait sont d'être pouvre, chaste et sobre. Ne possédant rien , ne tenant à rien , il erre de tous côtés , presque nu , la tête rasée , n'ayant qu'une simple toile jaune qui îni couvre le dos, et our tous meubles une cruehe et un baton. Il nevit que d'aumones, et ne mange que pour s'empêcher de mourir. S'il s'arrête dans une ville ou un village, ce ne doit être que pour une nuit. S'il est plus courageux, ilquittera cruche et baton, et deviendra muet, sourd, imbécille et fou. C'est alors qu'il aura atteint le plus haut degré de perfection, celui où le chaud et le froid, les injures et les louanges, les richesses et la pauvreté, tout enfin lui devient indifférent Les hommes de toutes les castes . À l'exception des parias, peuvent être

San-Pav. (Myth. Chin.) C'est une petite idole de terre cuite ou de quelque mêtal que les Kalmonds et les Mongals vont chercher au Thisbet, et qu'ils portent à leur cou-Vers l'extrémité supérieure, cette dole se partage en trois figures humaines, et se termine en un seul corps vers l'extrémité inférieure. Elle est assise mu un tabouret, à la munière des princes orientaux, les

ux , les jambes jambes croisées. Un arc couché contre le tabouret, caractérise la puissance suprême. Cette espèce de siege, dont le contour ressemble à la margelle d'un puits, donne à entendre que Dien , soutenu par lui même, est assis sur le néant, au milieu de l'abyme. Une des trois personnes de gette idole ternaire, est sur le devant au milieu des deux autres : elle est plus grande, plus robuste, al'air plus àgée, la tête plus grosse, plus elevée, et couverte d'une espèce de mitre. La partie inférieure où se termine le corps semble être la continuation de cette personne qui a les bras croisés et garnis de brasselets. La personne qui est à la droite paraft la plus jeune; sa tête est cou-verte d'un petit bonnet rond; ses bras sont pareillement carnis de brasselets. Dans sa main droite est un cœur enflammé, symbole de son amour pour les mortels. Sa main ganche porte un sceptre couché dans l'attitude du bâton de commandement d'un général qui médite sur l'entreprise qu'il doit exécuter. La troisième personne, placée à la gauche, a l'air plus vieux, plus pensif que la seconde ; elle a, comme elle, un bonnet sur la tête, et des brasselets aux bras. De la main droite, elle tient un miroir qui seul le annoneer qu'elle découvre ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Dans sa gauche est un lys épanoui, emblème de douceur, de candeur et d'asile.

SANSAPORAN ( M. Ind. ) , fete annuclle que eélèbrent les habitants du royaume d'Aracan. Cette fête est remarquable par une procession solemnelle en l'honneur de l'idole Quiay-Pora, qu'on promène dans un grand chariot suivi de quatre-vingtdix prêtres vêtus de satin jaune. Les dévots s'étendent le long duchemin, pour se laisser passer sur le corps le chariot qui la porte , ou se piquent à des pointes de fer qu'on y attache expres pour arroser l'idole de leur sang. Ceux quiont moins de courage s'estiment heureux d'en recevoir quelques gouttes. Les prêtres retirent les pointes avec beaucoup de Tome II.

respect, et les conservent précieusement dans les temples, comme autant de reliques socrées.

Santé, divinité allégorique. Elle avait plusieurs temples à Rome. Sur les médailles, elle paraît couronnée d'herbes médicinales. Quelquefois elle est placée devant un autel , au-dessus duquel un scrpent qui l'environne s'élève pour prendre que lque chose dans une patère qu'elle lui présente. C'est une jeune nymphe à l'œil riant, ou teint frais, à la taille légère, dont l'embonpoint est formé par la ehair, et, par cette raison, moins sujet à se flétrir. Elle porte un eoq sur la main droite, et de l'autretient un bâton entouré d'un scrpent. Dans la galerie de Rubens , la Santé est représentée par un jeune homme nu, avec des afles, et un serpent qui s'entortille autour de son bras. Nos poètes ont personnifié la Santé. On voit dans Marot un joli cantique à cette déesse. Mais rien n'est plus agréable que le tableau allégorique qu'en trace Gresset :

Il est une feune déasse Plus agile qu'Hebé, plus fratche que Vénus; Flle écarte tes maux, tes languaurs, la foiblesse; Sans elle ta beauté n'est plus.

Sans suit to reduce nor puss.
Les Amourts, Bacches et Morphée,
La soutiennant sur un trophée
De myria et de pampres und,
Tandis qu'à les piedes absitue
Rampe l'inutile stude
Du dieu d'Epideure enchainé.
Du dieu d'Epideure enchainé.
Du Hvoite, SALUS.

Un sateur moderne, celui de la Théricacule, l'udécrite sases agréstudes de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la companya d

SANTON (Myth. Mah.), nom K k

On appared my line se refuere de On impared my line se e refuere neum fee plaisir dont ils peavent jouri. Ils passer leur vie dans les pelerinages de Jérasslem, de Bagdad, de Damas, via mont Carnel, et autres lieux qui lis ont en vénération, partecpe leur pretiendas asint et autres lieux qui lis ont en vénération, partecpe leur pretiendas asint et autres lieux qui lis ont en vénération, partecpe leur pretiendas asint es es, ils ne manquent jumis de détrouser les voyageurs lorapsi lieu trouvent l'occasion; assis ciriat-on leur rescontre, et ne leur premeton pas d'approcher des carraminés.

mone.

mine de la consequencia del consequencia de la consequencia de la consequencia de la consequencia de la composita de la propriede con quila consequencia de la propriede consequencia de la propriede consequencia de la propriede consequencia de la composita del composita de la composita del composita de la composita de la composita de la composita de la composita

Sao, une des Néréides. Saon, celui qui le premier découvrit l'oracle de Trophonius.

 SAOTAS, ou SAOTES, sauveur. Bocchus avait sous ce nom un autel à Trézène.

2. — C'est aussi un surnom de Jupiter.

SAOUN (M. Arab.), moutagne que les Arabes placent dans l'enfer. Bibliot. Orient. SAOUNAH (M. Arab.) une des

cinquilles deshabitants de Sodome, qui furent abymées ou brûlées. Bibliot. Orient. Saran-Carrana, fête que l'on cé-

SAPAN-CATERA, fête que l'on célèbre au Pégu, payssitué dans la presqu'isle au-delà du Gange. Les principaux citoyens font alors construire den pyramides de différentes formes, et les font conduire au palais du roi, sur deschariots tirés chacun par trois cents personn-s. Le monarque examineces pyramides, et décitie quelle est la plus belle et la wienx travaillée. Les temples sont éclairés, pendant la unit, d'un grand nombre de cierges, et les portes de la ville demeurent ouvertes.

Safax-Jakia, nom d'une fate que l'on célèbre an Pégu. Le roi, la reine et tonte la cour se rendent en grande poupe dans un lieu de cévotion, à douze lieues de la ville. Le roi et la reine sont montés sur un char de triomphe, attelé de huit chevaux blanes, et tout éclatants de pierreise.

Sapus (M. Musulm.), morceaux de paspier sur lesquels sont écrits des passages du Qóran, et que les Maures vendent aux Nègres. « Ges charmes vont, discut-ils, la propriété de » rendre invulnérable celui qui les » porte, et qui ne craint alors ni les » serpents, ni les tigres, »

Sapho ou Sappuos, Lesbienne célèbre par la beauté de son génie poétique, et par sa malheureuse passion pour Phaon. Les Lesbiens avaient placé son effigie sur leur

SAPIENCE. (Iconol.) Une jeune fille, dans l'obscurité de la nuit, tient de la main droite une lampe alumée, et de la gauche un livre, d'après la lecture duquel elle a l'air de méditer.

SAFONDOMAD (Myth. Pers.), amschaspand ou génie, sous la protection duquel est la terre, qui, comme fille d'Ormusd, fait des soulnaits pour celui qui la cultive, et des imprécations contre celui qui la néglige.

SARAH et SORAH, tour ou polois bâti par Nemrod à Babel. SARAPIS. V. SÉRAPIS.

Surassorant (M. Ind.), épouse de Brahma, déesse des seiences et de l'harmonie. Elle naguit dans la mer de lait, lorsque les Deverkels en trièrent l'amourdon (l'ambrosise). Elle est encore la déesse des langues. On l'invoque pour faire parler les enfants, de nième que, dans les écoles , lorsqu'ils apprennent à lire et à écrire; mais elle n'a point de temple. On la représente tenant un livre indien d'une nain, et jouant d'un insetrament qu'on appelle Aiuneri: l'un est l'embleme de la science, et l'autre de l'haumonie. Cest la meine que la les mémoires de l'andéaire de Cale les mémoires de l'andéaire de Cale cutata, qui la rapprochent de Minère Murica. Elle est aussi une des trois décesse des suns

Sancornacos, qui consume les chairs. (Etym. Sarx, chair, et phago, je mange.) Ce nom est, diton, regardé comme l'emblème du tombeau.

Sardessius, surnom de Jupiter, d'inne ville de Syrie. Sardo, fille de Sthélénus, fondatrice de la ville de Sardes.

SARDOPATER. V. SARDUS. SARDORNE (M. Celt.), nom cel-

tique de Saturne.

Sanus, fils de Macéris, eut en
Erypte et en Libyele surnom d'Hercule. C'est lui qui mena nue colonie
de Libyens dans l'isle qui recut de
lui le nom de Sardaigne. On lui
érigea dans l'isle des statnes, avec

cette inscription: Sardus Pater.

Sara, espace de temps dans la chronologie chaldéenne, et qui marquait trois mille six cents ans. Voy.
Nara et Sosz.

SARFAR ( M. Mahom. ), le vent

froid et glacant de la mort. SARIAFINO, une des divinités de l'isle de Formose. Elle demenre du côté du Nord. C'est un dieu de fort mauvaise humeur, et qui se plaft à enlaidir les hommes que leur dien Tamagisanhach a creés beaux et bienfaits. La petite-vérole, les difformités naturelles ou accidentelles sont les moyens dont il se sert pont gâter l'onvrage de son rival. Aussi, invoquent-ils cette idole malfaisante, pour tacher de fléchir son ressentiment. On reconnaît là le dogme des denx principes et la guerre qu'ils se font avec tant d'acharnement

Sant-Harassawa (M. Ind.), nom sous lequel la Trinité indienne est adorée sur la côte d'Orixa, où on la représente dans les pagodes sons les traits d'une figure humaine à trois têtes.

SARMANES (Myth. Ind.), prétres ou philosophes indiens, qui paraissent les mêmes que les Samanéens. V. ce nom.

Sarwentus Laris, pierre à laquelle on attribuait la vertu de prévenir les avortements.

Saron, ancien roi de Trézène, aimait passionnément la chasse. Un jour qu'il chassait un cerf , il le poursuivit jusqu'au bord de la mer. Le cerf s'étant jeté à la nage, il se jeta après lui ; et se laissant emporter à son ardeur, il se trouva insensiblement en haute mer, où, épuisé de forces, et ne pouvant plus lutter contre les flots, il se noya. Son corps fut rapporté dans le bois sacré de Diane, et inhumé dans le parvis du temple. Cette aventure fit donner le nom de Golfe Saronique an bras de mer qui fut le lieu de la scène, rochede Corinthe. Quant à Saron, il fut mis, par ses peuples, au rang desdieux de la mer, et dans la suite il devint le dieu tutélaire des mariniers.

Sanonia, Sanonis, Diane honorée à Trézène, dans un temple que Saron, un des rois du pays, lui avait élevé.

Saroninas, nom que Diodore do Sicile donne aus tiruides. Ce mot experime le choix qu'ils avaient fait de passer leur vie parmi les chênes les plas vieux et les plas caseis, et dont l'écores e'entr'ouvre-ts'éclate. Ruc. Saronis, chêne dont l'écores éventr'ouvre. D'antres dérivent ce nom de Saron, roi Celte, celèbre por l'étenducé es on savoir.

Sanonies, fête annuelle célébrée à Trézène en l'honneur de Diane Saronia.

1. Sarrídon, fils de Jupiter et d'Europe, et frère de Minos et de Rhadamanthe. Il disputa à son alné lacouronne de Crète; mais ayant été vaincu par lui, il fut obligé de sortir de l'isle, et mena une colonie de

K k 2

Crétois dans l'Asie mineure, où il se formaun petit royaume qu'il gou-

verna paisiblement.

2. - Fils de Jupiter et de Laodamie, régnait dans eette partie de la Lycie que le Xanthe arrose, et rendait son état florissant par sa justice, autant que par sa valeur. Il vint au secours du roi Priam avec de nombreuses troupes, et fot un des plus forts remparts de la ville de Troie. Il s'avance contre Patrocle qui faisait fuir les Trovens, et veut le combattre. Juniter , voyant son fils pris de succomber sous les efforts de Patrocle, est touché de compassion : il sait que la destinée a condamné Sorpédon à périr en ce mourent ; il délibère pourtant s'il ne l'orracherapas à la mort, et s'il n'éluderapas, pourcette fois, les décrets du D. stin. Sur les remontrances de Junon , il se détermine à céder ; mais en même temps il fait tomber sur la terre sure pluie de sang , pour honorer la mort d'un fils auss cher. Après que Sarpédon eut été tuć, il se fit un grand eombat autour de son corps : les Grees veulent le dépouiller et l'emporter; les Troyens le défendent. A la fin ceux-ci sont misen fnite; et les Grecs, netrouvant plus de résistance, dépouillent Sarpédon de ses arnies, qu'ils emportent dans leurs vaisseaux. Mais Apollon, per l'ordre de Jupiter, vint lui-même enlever le corps de Sarpédon sur le chanip de bataille, le lava dans les eaux du fleuve, le parfuma d'am-broisie, le revêtit d'habits immortels, et le donna au Sommeil et à la Mort, qui le portèrent promptement en Lycie, au milieu de son peuple. Cette mort de Sarpédon devant Troie est une fiction d'Homère, qui fait porter ensnite son corps en Lyeie, pare que, s-loul'histoire, Sarpédon inourut et futenterréen Lycie. Pline rapporte que le consul Mutianus, étant gonverneur de Lyeie, avait tronvé dans un temple un papier où il y avait une lettre écrite de Troie, sous le noin de Sarpédon; mais il révoque ce fait en donte, sur ce que dn temps d'Homère on ne connaissait pas l'usage du papier.

SAT

5. — Fils de Neptune, fut un homme querelleur, qui se jouait dela vie des hommes, et tuait tous œux qu'il pouvait sur prendre. Herculeen délivra le monde.

Sarrenoria. Dinne avait sous ee nom un temple dans la Cilicie, où

elle rendait des oracles.

Sanzénosaes, surnom d'Apollon
adoré sur le promontoire Sarpédon
en Calicie.

en Cilicie.

Serrastes, penples de Campanie, sur le Sarnus, auxiliaires de

Turnus. Enéid. l. 7.
Sarritor, dieudessarcleurs. Roc.

Sarrire, sarel r. On l'invoquait près queles blec sétaient le vés, parcequ'il présidait au travail qui consiste à sareler les champs; c-à-d., à ôter les muvaises herbes qui missent dans les terres ensemencées.

Saranéwana (Myth. Ind.) cast religious cécusée au sent religious cécusée au seule le la sutre de Wilahona, danal que lle le sutre de Wilahona, danal que lle le sutre qui la composent suasont religioux, qui la composent suasont religioux, qui la soccupart à faire des colliera de fleurs pour les vendre, cela n'empéche paq qu'ils n'ed chamador, cel humanor, en chamana (manuel la sumanor, en chamana quiressemble à botte dina, rausi ils a soccupapenent avec un consecutive de la composition de la co

SITER, le meme que Arodo.
SITERLOGAM, monde de la vérité
(M Ind.), paradis de Brahma.
V. Caitass, Soncon, Va condon.
On l'appelle aussi Bramalogam.

Satinana (M. Chin.), décase à laquelle sont fort dévotes les femmes des lettrés tunquinois. Satairs, fils d'Enops et de Néis.

chef troyen, tué par Ajux Oilée.

SA10B, dieu des senuilles. Rac.
Sercra, semer. Jupiter était aussi
appelé Sator hominum et deorum.

le pire des dieux et des hommes. Authrales, fêtes romaines en l'honneur de Saturne. Elles commencaient le 16 Décembre. Elles ovaient été long-temps suparvant établies en Italic, et on en laisait honneur à Janus, ou à Hercule. Macrobe en stribue l'institutjou aux Grecs, ches stribue l'institutjou aux Grecs, ches

qui ers fêtes consistaient principalement à représenter l'égalité qui régnait parnii les houmes du temps de Saturne. Pendant le cours des cérémonies de cette fête, on suspendait la phissance des maîtres sur leurs esclaves, etceux-ci disaient et faisaient ce qu'il leur ploisait : ils changeaient d'habit avec leurs maîtres. Cette fête, chez les Romains, se célébrait dans le mois de Décembre, pendanteinq ou sept jours. Tout ne respirait alors que le plaisir et la joie; les tribunaux étaient fermés, les écoles vaquaient; il n'était permis d'entreprendre aucune guerre, ni d'exécuter un criminel, ni d'exercer d'autre art que celui delacuisine; chacuu s'envoyait des présents, et se donnait de somptucus repas. De plus, la ville, par un édit public, cessait tous les travaux, et seretirait sur le mont Aventin, comme pour y prendre l'air de la campagne. Il était permis aux eselaves de joner contre leurs maîtres et de leur dire tout ce qu'ils voulaient; cenx-ci les servaient à table, comme pour faire revivre l'age d'or. Enfin , suivant le rapport de Macrobe, toute licence était permise aux esclaves pendant les Saturnales. D'a-bord, la fête ne durait qu'un jour ; mais Auguste ordonna qu'elle se célébrerait pendant trois, auxquels Caligula en ajouta un quatrième qu'il appela Juvenalis : et depuis on mela les Saturnales avec les Sigillaires ; ce qui prolongeait la durée de cette fete, tantot jusqu'à cinq, tantot jusqu'à sept. Pendant les Saturnales, on sacrifiait à Saturne, la tête découverte, contre l'usage des autres céré monies, et cela, sous prétexte que le temps découvre tout. Les plaisirs auxquels onse livrait pendant les Sa-turnales ont donné lien à l'expression usitée, Saturnalia agere, pour dire, faire grande chère. On donnait surtont, durant ces fetes, des combats de gladiateurs, parcequ'on s'imaginait que l'effusion du sang humain pouvait seule honorer Saturne, et le rendre favorable aux vœux des mortels.

SATURNE était fils d'Uranus et

de Vesta, ou du Ciel et de la Terre. Il fit son père cunuque, de peur qu'il n'eut des enfants. C'était, dit Ciceron, l'opinion commune de la Grèce. Sa femme était Rhéa, dont il eut plusieurs fils ; et sochant qu'un d'entr'eux devait lui ôter l'empire, il les dévorait tous d'abord après leur noissance; mais Rhéa, voulant souver Jupiter nouveau né, donna à son père une pierre qu'il devora au lieu de l'enfant. Jupiter, étant Jevenu grand, fit la guerre à son père, le vainquit et, après l'avoir traité comme Uranus fut traité par son fils, il le chassa du ciel, ou, selon quelques uns, il le précipita aufond du Tartare avec les Titansqui l'avaient assisté dans cette guerre. Saturne eut trois fils de Rhéa. Jupiter, Neptune et Pluton; et une fille, Junon, sœur jumelleet épouse de Jupiter. Quelques uns y sjoutent Vesta et Cérès ; outre un grandnombre d'autres enfants qu'il eut de plusieurs maîtresses, comine le Centaure Chiron de la nymphe Philyre, etc., etc.

Saturne, détrôné par son fils Ju-piter, dit Virgile, pour se dérober à sa poursuite, fuit de l'Olympe, et vint se réfugier en Italie. Il y rassembla les hommes féroces, épars sur les montagnes; il leur donna des lois, et voulut qu'un pays où il s'était caché, etqui avait été pour lui un sûr asile, portat le nom de Latium. On ditqueson règne fut l'age d'or, ses paisibles sujets étant gouvernés avec dou-ceur. L'égalité des conditions fut rétablie, dit Justin, 43, 1; aucunn'était au service d'un autre; personne ne possédait rien en propre; toutes choses étaient communes, comme si tous n'eussent eu qu'un même héritage. C'était, dit-on, pour rappeler la mé-moire de ces temps heureux qu'on établit les Saturnales, et le règne de Saturne fut appelé le règne d'or-

Diodore de Sicile , rapportant la tradition des Crétois sur les Titans, fait de Saturne le même éloge que les poètes. « Saturne, l'ainé des " Titans, dit-il, devint roi; etapres » avoirdonné desmœurset de la po-» litesse à ses sujets, qui menaient

» auparavant une vie sanvage, il » porta sa réputation et sa gloire en » différents lienx de la terre. Il a régné sur-tout dans les pays occi-» dentaux, où sa memoire est sur-» tout en vénération. En effet, les » Romains, les Carthaginois, lors-» que leur ville subsistait, et tous les » peuples de cescantons, ont institué des fêtes et des sacrifices en son » honneur, et plusieurs lienx lui » sont consacrés par leur nom même. » La sagesse de son gouvernement n avait en quelque sorte banni les e crimes, et faisait goûter un empire » d'innocence, de douceur et de fé-» lieité. La montagne qu'on appela » depuis le mont Capitolin était » anciennement appelée le mont Sa-» turnin; et si nous en croyons Denys » d'Halicamasse, l'Italie entière » avait porté auparavant le non de » Saturnie. »

Plusieurs auteurs ont eu recours à l'allégorie pour expliquer la fable de Saturne. « Toutela Grèce est imbne » de cette vieille crovance, dit Ci-» céron , que Colus fut mutilé par » son fils Saturne , et Saturne lui-» même enchaîné par son fils Ju-» piter. Sous ces fahles impies se » cache un sens physique assez beau. On a voulu marquer que l'éther ,
 parcequ'il engendre tout par lui-» même , n'a pas ce qu'il faut à des » aniniaux pour engendrer par la » voie commune. On a entendu par » Saturne celui qui préside un » temps, et qui en règle les dimen-» sions: ce nom lui vient de ce qu'il » dévore les années, et c'est pour » cela qu'on a feint qu'il dévorait ses » enfants; car le temps, insatiable » d'années, consume tontes celles » qui s'écoulent. Mais de peur qu'il » n'allat trop vite, Jupiter l'a en-» chaine, c.-à-d., l'a soumis au » cours des astres, qui sont comme » ses liens. » D'antres philosophes n'out eu égard qu'à la planète qui porte le nom de Saturne, et qui est la plus grande et la plus élevée de tontes; selon eux, ce que les poètes disent de la prison de Saturne en-chalné par Jupiter signifie seule-

ment que les influences malignes qu'envoyait. La planête de Saturne étaient corrigées par des influences plus douces qui émanaient de celle de Jupiter. Les platoniciens mèmes, au rapport de Laucien, s'imaginaient que Saturne, comme le plus proche du ciel, c'est-à-dire le plus éloigné de nous, présidait à la contemplation.

Saturne, quoique père des trois orincipaux dieux, n'a point en le titre de père des dieux chez les poètes, peut-être à cause de la cruauté qu'il exerca envers ses enfants; au lieu ue Rhéa était appelée la mère des dieux, la grande mère, et était honorée sous ce titre dans tout le paganisme. C'est peut-être aussi l'idée de cette eruauté qui a porté plusieurs peuples à rendre à ce dieu un culte horrible par l'effusion du sang humain. Ce fut chez les Carthaginois qu'il fut plus particulièrement honoré, et e'est ce culte impie et barbare qui a toujours fondé le plus grand reproche que la postérité ait fait à cette nation. Diodore rapporte que les Carthaginois, ayant été vaincus par Agathocle, attribuerent leur défuite à ee qu'ils avaient irrité Saturne en substituant d'autres enfants à la place des leurs qui devaient être immolés; et pour réparer cette faute, selon Plutarque, ils élurent, d'entre la première noblesse, deux cents jeunes garçons pour être imniolés. Il y en eut eucore plus de trois cents autres, qui, se sentant coupables, s'offrirent d'eux-mêmes pour le socrifice. A ce socrifiee, dit Plutarque, le jeu des flûtes et des tympanons faisait un si grand brnit que les cris de l'enfant immolé ne

ponvaient ètre eutendus.
Les Carthaginois ne furent pas les seuls coupables de cette odieuse su-persition; nos anciens Gaudois et plusieurs penples d'Italie, avant les Romains, nimolaient ususi 3 Surue des vietines humaines. Denys d'Halicamasse racoute qu'Hereule, vou-lant abolir, en Italie, I nasçe de ces sorifices, éleva nn autel sur la colle Sturnienne, et qu'il fil immoler

des victimes sans tache, pour être consumées par le feu sacré. Mais pour ménager en même teups la re-ligion des pupiles, qui pouvaient se lacion des pupiles, qui pouvaient se lacion des pupiles, qui pouvaient se la mérit de la prise de la moyen d'apaiser la colère de Saturne, en substituant, à la place de sommes qu'on jetait piede et mais liés dans le Tybre, des figures qui vaient la rescuellance de cousièmes vaient la rescuellance de cousièmes qui pouvait naître de ce changement.

Rome et plusieurs autres villes de l'Italie dédièrent des temples à Saturne, et lui rendirent un culte religieux. Ce fut Tullus Hostilius, roi de Rome, selon Macrobe, qui éta-blit les Saturnales en son honneur. Le temple que ce dieu avait sur le penchant du Capitole fut dépositaire du trésor public, par la raison que du temps de Saturne, c'est-à-dire pendant le siècle d'or, il ne se commettait aucun vol. Sa statue était attachée avec des chaînes, qu'on ne Îni ôtait qu'an mois de Décembre, parceque, dit Apollodore, c'est au dixième mois que le fétus est sur le point de paraître au jour, n'étant plus retenu que par les liens délicats de la nature.

On lit dans Plutarque la relation d'un voyageur qui dit avoir visité la plupart des isles qui sont vers. l'Angleterre que l'une de ces isles était laprison de Saturne, qui y était garde par Brisrée, et enseveli dans un sommeil perpétuel, et qu'il est environné d'une infinité de démons qui sont à ses pieds comme ses esclaves.

Iconol. Saturne était communément représenté comme un vieillard courté sous le poids des amées, tenant une faux à la main, pour marquer qu'il préside au temps et à l'agriculture.

Le voile est, selon Winckelmann, uncaractère distinctif de Saturne parmi les statues viriles. Eckhel pense que le voile, avec lequel il est représenté sur beaucoup de monnments, pent exprimer le Ca-

ractère de ce dien que les poètes ont surnommé Ancylométès (celui qui ronle dans sa tête des projets astucieux), ou plutôt, parceque les temps sont obscurs et couverts d'un voile impénétrable. Une statue célèbre de la villa Borghese , et dout on voit une opie en marbre dans le jardin des Tuileries, a été faussement regardée comme un Saturne qui veut manger un de ses enfants qu'il tient dans ses bras. C'est un Silène portant le jeune Bacchus. Sur une base carrée du musée capitolia, Saturae, voilé et portant la main gauche vers son voile, est assis sur un siège antique ; Rhéu, devant lui, lui présente une pierre enveloppée dans des langes comme un enfant, et il s'apprête à la prendre et à la dévorer. Saturne, ayant le globe sur la

tête, est considéré comme planète. Il paratt ainsi sur un grand nombre de monuments. Dans les peintures d'Herculamm, on voit une hande de médaillons qui offrent les planètes dans l'ordre des jours de la semaine, auxquels elles président. Le premier médaillon représente Saturne avec sa faux on harpa. Le jour de Saturne, Dies Saturni, est celui que nous nommons Samedi. Cette peinture confirme l'opinion que le jour de Saturne était le premicr de la semaine. Saturne allé est le symbole de la rapidité du temps. Une gravure, dite étrusque, le représente allé, avec su faux posée sur un globe; c'est ainsi que nous représentons toujours le temps. Il est encore représenté de même sur une médaille d'Elagabale , frappée à Héraclée de Bythinie. An musée de Florence, Saturne enchaîné s'appuie sur sa faux; ces chaînes annoncent qu'il faut arrêter le temps, on que les semences sont enchaînées jusqu'à sa fête. Les statues de Satorne à Rome étaient enchaînées, et les fers ne s'étaient que le jour des Saturnales.

Une belle cornaline du cabinet de Florence représente Saturne à deminu, assis sur la proue d'un vaissean, sa faux dans la main droite; derrière

Kk4

lui, s'élèvent les murs d'une ville dans une partie de laquelle on voit un temple. Cette pierre rappelle les services que Saturne a rendus aux habitants du Latium, le vaisseau qu'il y porta, la civilisation qu'il établit, en rassemblant dans des murs les hommes épars et errants.

1. SATURNIA, Junon, fille de Sa-

 Tellus, l'Italie, du nom de Saturne qui y avait régné.

SATURNIERS, nom que les astrologues donnent unx personnes d'un tempérament triste, chagrin et mélancolique, en supposant qu'elles sont sous la domination de Saturne, ou qu'elles sont nées pendant que Saturne était ascendant.

SATURNIGENA, Jupiter, fils de Saturne. SATURNIUS, épithète commune à

Jupiter, à Neptune et à Pluton, comme fils de Saturne. Saturne. (Iconol.) Elle se fait

SATTRE. (Iconol.) Elle se hait siminate intermeter transpurper par son is modular siminate in the second se

Så Ti R s ( Iconol ), dirinités champlères, qu'on représentai comme de petits hummes for velus, avec des corras et des orilles de chere; la rquese, les cuisses et les jambés du que les pécides d'enver. Ou fait antiel les Satyres de Niercure et de la nymphe Yphinin; ou bais de Bechaust et de la naiside Nierc, qu'il avait enivéen changen et n'el peut du production de l'envis de Niercure de la nymphe Yphinin; ou bais de Bechaust de la noiside Nierc, qu'il avait enivéen changen et n'el Peud une fontainende le la luvait toul function et la luvait toul function et la luvait toul function une la les sant sour les Satures avaient la forme toul huminie. Il grandsient Beschus: mais conume Beachts, aungfet dour

ses gardes, se changeait tantôt en bouc, tantôt en fille, Junon, irritée de ces changements, donna aux Satyres des cornes et des pieds de chèvre. Pline le naturaliste prend les Satyres des poètes pour une espèce de singes ; et il assure que dans une montagne des Indes il se trouve des Satyres à quatre pieds, qu'on prendrait de loin pour des hommes. Ces sortes de singes ont souvent épouvanté les bergers, et poursuivi quelquefois les bergères : c'est peut-être ce qui a donné lieu à tant de fables touchant leur complexion amoureuse. A joutez qu'il est souvent arrivé que des bergers, couverts de pean de chèvre, ou des patres, aient contrefait les Satyres ponr séduire d'innocentes bergères. De là l'opinion se répandit que les bois étaient remplis de ces divinités malfaisantes ; les bergers tremblèrent pour leurs troupeaux, et les bergères pour leur honneur : ce qui fit qu'on cherche à les apaiser par des sacrifices, et par les offrandes des premiers fruits et des prémices des troupeaux. Voilà. ie crois, la véritable origine de tous les contes qu'on a faits sur les Satyres. Myth. Rabb. Un rabbin s'est

Myth. Rabb. Un rabbin s'est imaginé que les Satyres et les Faunes des anciens étaient en effet des hommes, mais dont la structure était restée imparfaite, parceque Dieu, lorsqu'il lesfaisait, surpris par le soir du Sabbath, avait intercompu sonou-

SAUROCTONOS, tueur de lézards, surnom d'une statue antique de la villa Borghèse, qui représente Apollon perçant des lézards avec un stylet. Il y a aussi dans le mnsée central des arts, un Apollon Sauroctunos, venant du musée Pio-Clémentin.

SAURUS, brigand qui ravageait une contrée de l'Elide, fut tué par Hercule.

SAÜS, fils de Mercureet de Rhènè. Il donna son nom à Samos. SAUT. V. LEUCADE.

SAUT. V. LEUCADE.

SAUVEURS n'ITALIE, charlatans
qui se disent parents de St. Paul, et

ortent imprimée sur leur chair une neure de serpent qu'ils donnent pour naturelle. Ils se vantent de ne pouvoir être blessés par les serpents ni par les scorpions, et de les manier sans danger.

SAXANUS, SIRTHOM d'Hercule, ou pour avoir applani des montagnes et onvert des routes au travers, ou parcequ'on lui dédiait des monceaux de pierres sur les grands chemins, ou enfinparceque Inpiter avait fait tomber sur les Liguriens , ses ennemis , une plu ie de pierres

Summonses (Myth. Jap.), espèce de honzes qui gardent au Japon les maisons de campagne des grands.

Sazicnès, ancien législateur des Egyptie ns. SCABBLLES, OU SCABILLES, espèces

de castagnettes dont on se servait dons les cérémonies de religion et sur le théâtre, et qui entraient dans la symphonie des anciens.

SCALDES (Myth. Celt.), poèteset ministres de la religion , qui étaient chez les Celtes ce que les druïdes étaient ehez les Gaulois, et les bardes chez les Bretons. Les vers étaient le seul genre de littérature qui fût cultivé chez eux; c'était la seule façon de transmettre à la postérité les hauts faits des rois, les victoires des peuples et la mythologie des dieux. On rendait les plus grandshonneurs aux scaldes; ils étaient souvent de la naissance la plus illustre, et plusienrs souverains se glorifiaient de ce titre. Les rois avaient toujours quelques scaldes à leur cour; et ces derniers en étaient chéris et honorés; ils leur donnaient place, dans les festins, parmi les grands officiers de la conronne, et les chargeaient souvent des commissions les plus importantes. Lorsque ces rois marchaient à quelque expédition, ils se faisaient accompagner de scaldes, qui étaient témoins oculaires de leurs exploits, les chantaient sur le champ de bataille, et excitaient les guerriers aux combats. Les poètes ignoraient la flatterie, et ils ne louaient les rois que sur des faits bien constatés. Un roi de Norwège, nommé Olaüs Triggueson, dans

un jour de hataille, plaça plusienes scaldes autour de sa personne, en leur disant avec fierte : Vous ne raconlerez pas ce que vous aurez entendu, mais ce que vous aurez ou. Les poésies des scaldes étaient les seuls monuments historiques des nations du nord, et l'on y a puisé tout ce qui nous reste de l'histoire

ancienne de ces peuples. 1. SCAMANDRE, rivière de Phryie, près de Troie, qui sort du mont Ida, et va se jeter dans la mer, près du promontoire de Sigée. On en attribue l'origine à Hercule. Ce béros, se trouvant extrêmement pressé de la soif, se mit à fouir la terre, dont il fit sortir la source d'un fleuve qui dut son nom à cette circonstance. Rac. Skamma andros, fonissement d'homme. Le scholiaste d'Homère ajonte que l'endroit où Heroule fouit la terre avait donné quelques gouttes d'eau, à cause qu'il venait d'être frappé de la foudre, en vertu des prières du héros adressées à Jupiter pour obtenir du soulagement à la soif qui le pressait. D'autres disent que cette rivière prit son nom d'un Phrygien nommé Scamandre. Ses eaux avaient, dit-on, la propriété de rendre blonds les cheveux des femnes qui s'y baignaient. Le Scamandre avait un temple et des sacrificateurs. Homère fait mention du sage Dolopion en cette qualité. Il était tellement respecté dans le pays, que toutes les filles, la veille de leurs nôces, avaient coutume d'aller se baigner dans ses caux, et de lui offrir leur virginité. Le dieu, flatté d'une pareille offrande, sortait d'entre ses roseaux, prenait la jeune fille par la main, et la conduisait dans sa grotte. Le lecteur conçoit sans peine quels étaient ceux qui jonaient, en pareille occasion, le rôle du fleuve Scamandre. Cette superstition populaire donna lien à une aventure que le fameux orateur Eschine rapporte dans ses lettres. « Callirhoé, je » fille d'une rare beauté, étaut allée, » selon la coutume, offrir sa virgi-» nité à Scamandre, un jeune hom-» me, qui l'aimait depuis long-temps » sons espérance, fit si bien, par son

SCA » stratagème, qu'il recut ce qui était » destiné au fleuve. Quelques jours » après , Callirhoé ayaut aperçu » dans la rue le jeune homme, le n moutra à ceux qui l'accompo-pasient, et dit ingénument que » c'était-là le fleuve Scamandre. Ce n discours découvrit la fourberie : et n le téméraire qui avoit fait l'offi e n de Scamandre n'évita que pur une » prompte fuite le châtiment qu'on » lui destinait. »

2. —Fils de Corybos, selon quelques nuteurs, donno son nom au fleuve du Scamandre, où il se jeta, après avoir perdu le sens dans la célébration des mystères de la mère des dieux.

1. SCHMANDRIUS, premier et vrai nom, selon Homère, d'Astyanax, fils d'Hector et d'Andromaque. 2. - Un des capitaines de Priam,

fils de Strophius, fut tué par Méné-las, Iliad. 1, 11. SCANDA (Myth. Ind.), un des

noms de Carticeya. SCANDALE. (Iconol.) C'est un vieil-

lard vetu galaniment, qui tient d'une main une bonteille, et de l'antre le portrait d'une jeune femme. Il est auprès d'une table couverte d'un tapis verd où sont des dés et des cartes

SCARABÉR, OU ESCARBOT. Cet insecte est très célèbre dans la religion des Egyptiens qui lui rendaient un culte divin. Il paralt que les Egyptiens adoraient trois espèces de scarabées. La plus remarquable, la seule même dont il nous reste des monuments, est celle à laquelle les naturalistes ont donné le nom de Scarabæus suger, le scarabée sacré. Son coractère consiste dans les cinq divisions de l'écusson. Ce scarabée est gravé sur les colonnes et les pyrami des en Egypte. Il fallait que le bœuf qu'on prenait pour le bœuf Apis en eut l'impression sous la langne ; il paralt aussi qu'il entrait dans la préparation de l'emboumement. Le culte du scarabée, chez les Egyptiens, était symbolique. Cet insecte était pour eux l'image du soleil. C'est delà qu'on le voyait représenté avec le tete d'un soleil rayonnant. Dans la table Isiaque, on voit un escarbot avec la tête d'Isis. Ailleurs une autre figure offre deux prêtresses qui se tiennent devant un escarbot , les mains jointes comme pour l'adorer. Les Basilidiens qui mettaient dans leurs Abraxas ou pierres magiques, toutes les divinités égyptiennes, ne manquaient pas d'y placer aussi l'escarbot. La femelle de cet animal dépose ses œufs dans de petites boules d'excrément qu'elle roule à reculon, ce qui indiquait chez les Egyptiens la marche du soleil, qui se fait en sens contraire du mouvement de tout le ciel. Une autre espèce de scarabée à deux cornes , était consacrée à Isis qui représentait la fune. Les anciens prétendaient que cet insecte roulait sa boule pendant vingt-huit jours, c'est à-dire pendant le nombre de jours où la lune achève sa révolution. Horus Apollon parle d'une troisième espèce de scarabée qui n'a qu'nne corne et qui représente Her-mès ou Mercure. Le scarabée se retrouve très fréquemment dans les hiéroglyphes. Les Egyptiens figuraient aussi des scarabées en marbre en jaspe et en pierres dures; ils gravaient des figures ou des caractères sur la surface inférienre qu'ils avaient applatie; de là est venue la forme ovale des pierres gravées qu'on appelle souvent scarabées, parcequ'el-les paroisseut détachées de la figure en hosse de cet animal. SCARFHE, mère de Jason, selon

des antenrs. SCARRE (Wyth. Egypt.), emblême de l'homuse glonton, parceque ce poisson avale tous les petits poi

sons qu'il rencontre, et qu'il est le seul qui rumine. Horapoll.

SCASSAR. Michel Scot, dans son Traite de la Physionomie, ch. 56, distingue douze différentes espèces d'angures, et donne le nom de Scassarà deux de ces espèces; l'une qu'il appelle Nova , et l'autre Vetus. Scassar Nova, c'est lorsque vons voyez derrière vous un homme ou un oiseau, et qu'avant qu'il arrive à vous ou que vous arriviez à lui , il s'arrête, vous le regardant. Scassur

vetus, est lorsque vous vovez un homme passer, ou bien un oiseau s'arrêter à votre gauche ; le premier augure est bon, et le second mauvais. Michel Scot n'a oublié qu'une chose, c'est de nous dire où il a pris ce nom et ces explications. 1. Sciz, une des filles de Danous,

et femme de Daiphron. 2. - Porte de la ville de Troie ,

où était le tombeau de Laomédon. Rac. Skaios, gauche. SCÉLÉRATESSE. (Iconol.) On la

représente, selon Ripa, par un nain très laid, qui tient une hydre, et l'excite à s'élancer sur sa victime.

Schnopégie, ou féte des tabernacles. Les Israélites la célébraient tous les ans au mois de Tisri. Elle durait sept jours, pendant lesquels ils habitaient sous des tentes ou sous des berceaux de feuillages, efin qu'ils se souvinssent que leurs pères, avant d'entrer dans laterre promise, avaient demeuré long-temps sous des tentes dans le désert. On offrait chaque jour un certain nombre de victimes en holocauste et un bouc en sacrifice pour le péché. Pendant les jours de cette fète, ils faisaient des festins avec leurs femmes et leurs enfants , où ils admettaient les lévites, les étrangers, les veuves, les orphelins. Les sept jours expirés, la fête se terminait par une nouvelle solemnité qu'on célébrait le huitième jour, et où tout travail était défendu comme le premier. Rac. Skėnė, tente, et pėgnumi, assembler. V. Saccorn.

1. Screrre, attribut ordinaire de l'autorité, de la philosophie, de la monarchie.

2. - D'AGAMEMBON. Ce sceptre avait une grande réputation parmi les Grecs. On l'adorait à Chéronée, où il recevait tous les jours des sacrifices. L'intendant de ce culte avait ce sceptre déposé dans sa maison pendant tout le temps de son intendance, qui était d'un an, et le remettait avec cérémonie à son successeur. On prétend que ce sceptre fut trouvé avec beaucoup d'or en Phoeide, où il avait été porté par Electre. Les Phocéens prirent l'or, et ceux de Chéronée le sceptre, auguel ils attribuèrent une espèce de divinité, jusqu'à prétendre qu'il faisait des miracles. Homère en fait, pour ain-si dire, la généalogie, en disant comment il était passé entre les mains d'Agamemnon. " Ce sceptre, dit-il, » ouvrage incomparable de Vulcain, » qui l'avait donné au fils de Satur-» ne, passa de Jupiter à Mercure. » puis à Pélops, à Atrée. à Thyeste

SCH

conserva long-temps apres-

» et à Aganiemion. » Il exista:t encore du temps d'Homere, et on le SCHAMMANS (Myth. Tart.) . pretres, jongleurs, magiciens des Tartures Tongous, Jakutes, Ostiakes, et antres peuples de la Sil-érie, qui ont une houte idée de leurs talents et de leurs pouvoirs. On les appelle ainsi du nom de leur chef, qu'on nomme Schamman. Le principal emploi de ces prêtres est la sorcellerie, et leur chef excelle dans cette partie , comme on en peut inger par l'exemple suivant, tel qu'il se lit dans les notes sur l'histoire des Tartares. " Le schamman se met sur le corps » un habillement composé de toutes " sortes de vicilles férailles, et même » de figures d'oiseaux, de bêtes et » de poissons de fer ; qui tiennent les " uns aux autres par des mailles de " mèmemétal. Il se couvre les jambes » d'une pareille chaussure, et les » mains de pattes d'ours de même » espèce. Sur la tête il se met des " cornes de fer. Dans cet équipage, » il prend un tambour d'une main, o et de l'autre une boguette garnie " de peaux de souris, saute et ca-» briole en même temps , observant, » dans ses sauts, de croiser les jambes, » tantôt par devant, tantôt par der-» rière, et d'accompagner les coups » qu'il donne sur son tembonr des » hurlements les plus affreux. Dons " tons ces mouvements , il a les yeux » toujours fixés vers l'ouverture qui » est au toit de sa hutte; et lorsqu'il » apereoit un oiseau noir qu'on » prétend venir se percher sur le » toit, et disparaître aussi-tôt, il » tombe en extase par terre, et de-» meure un quart-d'heure dans cet

» état, sans paraître avoir ni raison, » ni sentiment. Revenu à îni, il se n lève, et donne réponse sur le sujet » pour lequel on le consulte. »

» pour lequel on le consulte. »

Schaca, déesse des Babyloniens.

C'était l'Ops des Romains.

SCHADA-SCHIVAOUR (M. Ind.), non que les Indiens donnent à des génies qu'ils croient chargés de régir le monde. Ces génies ont des feumes; mois ce ne sont que des attributs personnifiés. La principale se nomme Houmani; c'est celle qui gouverne le ciel et la région des as-

SCHADERIAM, platisir et désir (Myth. Perx.), province fabbleuse du pays de Ginnistan, que les romans orientaux disent pentple de Dives et de Péris. Cento composé répond, dans la langue persane, à ce que nous appelons pays de Cocagne. La capitale de ce pays imaginaire s'appelle wille des joyaux. Bibl. Orwille des joyaux. Bibl

SCHARTSCHAMUNICH (M. Tart.), idole adorée par les Kalmonks.
Voyage de Pallas.

SCHAMAÏ (Myth. Orient.), une des Tacouin, on Teconin, c.-à-d. les Parques des Orientaux. V. Tacouin.

SCHAMLACAH (Myth. Mah.), oraison mystérieuse, ou plutôt magique, qui sert à faire des prestiges et des euchantements par le moyen de certaine poudre et cendre préparée. Bibl. Or.

SCRIMMATRA, excommunication juive, qui citat an dessus de l'excommunication majeure. Elle se publiat, dit-on, au bruit de quatre cents trompettes, et dàsit toute espérance de retour à la synasque. Ou prétend umen que la peine de mort y était attachée. V. Gheren, Nidolt.

SCHARWOCK 18, secte de Brahmines qui, sans s'embarrasser dans les frivoles disputes de leurs confrires au sujet de Wishnou et d'Ixora, trouvent qu'il est plus court et plus commode de ne rien croire, que de disputer sans cesse. Le principed objet de cette socie est le bonheur de la vie présente; elle n'envisage rien au delà, et renvoie aux enfants et aux vieilles femmes les contes des autres brahmines sur l'état de l'âme après la mort. En un mot, les scharworkas sont de véritables spicuriens, et cependant on assure que leurs mozurs sont três réglées.

 Schrings, fils d'Iphitus, conduisnit avec Epistrophus les Phocérns sur quarante vaisseaux contre Troie.

2. — Autre chef des Phocéens, fils de Périmèdes, fut tué par Hec-

tor , 20 niége de Trois.

SCHERK, on ERERA. De Chré de de l'acid.

dant l'Orient, les chré des ainsi, dant l'Orient, les chré des lières, et les chifferes et décidires, et les chiffres et de l'acid de l'aci

SCHEIRHALESLIM (Wyth. Mah.), le vieillard ou le chef de la loi, titre du Muphti.

SCHEIEISTUN, nom que les Persans donnent au doyen de leur clerzé.

SCHEITHER (Myth. Ar.), nom ambe du diable. Bibl. (Dr. SCHEITARS (Myth. Tart.), petites imaces que les peuples idolàtres de la Sibérie tiennent dans leurs yourtes, et pour lesquelles ilsont auyourtes, et pour lesquelles ilsont au-

iant de vénération que les ancien ne assirent pour leurs dieux Pécales. SCHEKINAN (MYth. Rafeb.), la me qui résidist sur le propinitos tet qui, chez les anciens stradites, et qui, chez les anciens stradites, et qui, chez les anciens stradites, et qui, chez les meiens stradites, et qui, chez les meiens stradites, et deit la marque la plus sensible de la présence divine. Il n'est question les que des falles rabbiniques, Les publicies donc enavig est que la schetjuna frésida d'abord dans le thermale dress' par Moise dans le d'ésert, et qu'ille y d'escendi au jour de la con-

sécration sous la forme d'une nuée.

Elle passa de là dans le sanctuaire du temple de Salomon , au jour que ce prince fit la dédicace du temple ; elle y subsista jusqu'à la rnine du tem-ple de Jérusalem par les Chaldéens, et n'y fut jamais retablie depuis. Les Juis placent la schekinah, ou l'esprit parlant et se communiquant aux homnes, 1°. da. s les prophètes; 2°. dans l'urim et le !hummia qui sont dans le rationel du grand-prêtre; 3'. dans la fille de la voix. ( Voyez BATHKOL. ) Elle ne leur fot donnée que depuis la ruine du premier temple, et lorsque la prophétie et l'oracle de l'nrim leur eurent été étés. C'est la présence de l'esprit qui résidait dans le temple de Jérusalem, qui en écartait les princes de l'air , et communiquait au lieu soint une sointeté particulière. Les rabbins ajoutent qu'elle repose sur les débonneires et sur les humbles, mais qu'elle s'enfuit de l'homme hautain et colère. Elle réside chez l'homme hospitalier, et se trouve au milien de deux ou trois personnes réunies pour étudier la loi. Enfin, selon eux, la schekinah a changé dix fois de demeure, et étant allée sur le mont des Oliviers, elle y demeura trois ans et demi, criant aux Israélites : « Revenez à moi , mes enfants, et je retournerai à vous. » Mais voyant qu'ils

ne voulaient pas se convertir, elle se retira en son lieu. SCHÉNÉE. V. ATALANTE.
SCHENKNAK ( Myth. Ar.), un
des noms que les Arabes donnent au

prince des démons. Bibl. Or. SCHERIA, nom ancien de l'isle de Corfon, appelée d'abord Drépane. Cérès , qui la favorisait , craignant que les flenves qui vont tomber tout apprès dans la mer n'en fissent à la longue un continent, pria Neptune de détourner lenr cours , ce qu'il fit ; et de la l'isle eut le nom de Scheria . qu'elle porta jusqu'à Phéax. V. ce mot, et Concynu.

SCHIAR et SCHIAT. (Myth. Arab.) Ce mot, en arabe, signifie une faction, une secte particulière en matière de religion. Les Turcs s'en servent pour désigner la secte des

Persans partisons d'Ali, qu'ils regardent comme des hérétiques. V. SHUS, qui signifie la même chose,

SCHIAITE, OU SCHIITE. Les Tures appellent ainsi les partisons d'Ali , qui sont de la secte appelée Schiah. V. Schian et Shiis.

SCHINCHILLA ( Myth. Ind. ) , déité adorée dans un lien socré du même nom, situé dans les montagnes du Boutan. Les voyageurs lui offrent une tonpie pour obtenir un heurenx voyage. Ambassade au Thibes, par Turner. An IX.

Schishe. (Iconol.) On le représente, ainsi que la Discorde, sous des traits hideux, les yeux enflammés, la bonche écumante, et secouant dans les airs une torche ardente symbole du feu de la discorde qu'il veut allumer dans tous les cœurs.

SCHKAI, nom du ciel et de l'Etre Supreme chez les Mokschaniens. tribu mordume, people soumis à la Russie. Ils assurent unonimement qu'ils n'ont jamais eu d'ido'es, ni même de divinités subalternes, muis qu'ils sacrifiaient uniquement à cet être suprême et invisible. Ils lui adressaient leurs prieres en se tournant vers l'Est comme tous les peuples Tschoudiens. Les lieux qu'ils choisissaient pour leurs socrifices, étaient des places écartées dans le fond des forêts; là, ils immolaient des chevaux, des bœufs et du menu bétail. Voyage de Pallas. V. PAASS.

Schoe - Manou, dieu d'or, (Myth. Ind.), divinité adorée dans le principal temple de Pégn, que l'envoyé anglais, M. Symes, dé-rive de Mahadéva. (Voy. ce mot.) Voyage à Ava, etc.

SCHŒNEIA VIRGO, Atalante, fille de Schénée. Schoeneis, la même.

Schornéus, fils d'Athamas et de Thémis'o, père de la célèbre Atalante la béotienne, donna son nom à une ville de Béotie, et, selon Etienne de Bysance, à nne ville de l'Arcadic.

Schoenis, surnom de Vénus tiré des guirlandes ou liens de jone dont

SCHOOUBIAH, nom d'une secte de musulmans qui préchent la tolérance, et qui prétendent qu'on ne doit faire aucune différence entre les sunnites et les schiites, entre les sectateurs

d'Aboubèkre et les partisans d'Ali. Sciacum ( Myth. Rabb. ), matines juives, ou les quatre premières heures qui suivent le lever du soleil, et que les Juifs modernes donnent à la prière. Ils ne peuvent rien faire avant la prière do matin ; il ne leur est permis ni de boire, ui de manger, ni même de saluer.

SCIADÉPHORES, femmes étrangères qui demeuraient à Athènes, ainsi nommées, parcequ'à la fête des Pa-nathénées elles étaient obligées de porter des parasols pour garantir les Athéniennes du soleil on de la pluie. Roc. Skia, ombre.

SCIAMAS, serviteur (Myth. Rabb.), espèce de socristain juif, chargé des eless de la synagogue, et du soin d'entretenir la propreté et le bou ordre, d'allumer les lampes et les bougies, et de préparer tont ce qui est nécessaire an culte. C'est le public qui le paie.

SCIATIS. Diane, sous ce nom, avait à Scias un temple que l'on croyait båti par Aristodème.

Science (en général ). (Iconol.) Dans C. Ripa c'est une femme qui a des ailes à la tête, un miroir dans la main droite, nne boule dans la ganche et un triangle au-dessus. Elle et assez ordinairement caractérisée par une femme agée qui a auprès d'elle une sphère , un compas , une règleet des livres. Quelquefois on lui fait tenir nu flambeau. A ces allégories Gravelot ajoute l'oiseau de Minerve auprès d'elle, l'Encyclopédie sous ses pieds, et une guirande de laurier dans ses mains , qui dénote que le temps ne pent rien sur elle. La figure est quelquefois encore éclairée par un rayou de lumière qui descend du ciel.

SCIENCE (de gouverner). (Iconol.) Elle est ordinairement symbolisée

SCI par une femme qui tient un timon de navire, et a le pied posé sur un

globe. SCIERIES, fête que célébrait l'Arcadie en l'honneur de Bacchus, dont on portait la statue sous un dais ou pavillon. En cette solemnité, les

femmes se soumettaient à la flagellation devant l'antel du dieu, pour obéir à un oracle de Delphes. SCILLON EGETE, fete des oignont de mer. Cette fète, qui se célébrait

en Sicile, consistait sur-tout dans un combat où les jeunes gens se battoient avec des oignons de mer. La récompense du vainqueur était un taureau SCILLUNTES, père d'Alésius, fut un des prétendants d'Hippodamie.

SCIMASAR OU SCISMASAR, une des douze espèces d'augures que Michel S'cot distingue dans son Traité de la Physicnomie. Il l'appelle Scimasar Nova; c'est, dit-il, lorsque vous voyez un homme ou un oiseau derrière vous, qui vous attrappe et vous passe, et qui avant que d'arriver à vous, se reposequelque part, vous le voyant à votre côté droit, cé qui est d'un bou augure; le scimasar de Mich-l Scot paraît être de la force du Scassar, V. ce mot. Scinis. V. Sinis.

SCIOLDRE, nom que les anciens Danois donnaient à leurs poètes. C'étaient leurs bardes.

SCIONANTIE, divination qui consiste à évoquer les ombres des morts pour apprendre les choses futures. SCIOPODE, ou MONOPODE, peuples fabuleux de l'Ethiopie., dont parle Pline, lesquels n'ayant qu'un

pied, s'en servaient pour se mettre à l'ombre du soleil, en se couchant par terre, et levant leur pied en l'air. Rac. Skia, ombre; monos, seul; pous, podos, pied. Scinas, surnom sons lequel Mi-

nerve avaitun temple à Phalère, port d'Athènes, V. Scinus. SCIRE. Les Solvmes, peuples qui

habitaient lemont Taurns, donnaient le nom de Scire à trois de leurs principaux dieux, Arsalus, Dryus et Trosobius.

Scires, solemnité d'Athènes, dans laquel on portait en pompe, par la ville, des tentes ou pavillons suspendus sur les statues des dieux, surtont de Minerve, du Soleil et de Neptune. On prétend qu'elle avait quelque ressemblance avec la fête des Tabernacles chez les Juifs. On v faisait de petites cabanes defeuillage; et, dans les jeux qui en fa saient partie, les jeunes gens tenaient à la main des eeps de vigne ehargés de raisins?

SCIRIAS. V. SCIRAS

t. Scinon, vent furieux auquel on faisuit des vœux, pour être garanti des ravages qu'il faisait. 2. — Fils de Pylas le Mégaréen,

épousa la fi·le de Pandion, et dis-puta à Nisus le trône de Mégare. Eaque décida que Nisus serait roi, et Sciron, polémarque. Des anteurs lui donnent Egée pour fils, et pour fille Endéis, éponse d'Esque. Il ne faut pas le confundre avec Seyron.

Scinophonias, la même fête que les Scires.

SCIROPHORION, mois attique, qui r/pond à Juin, ainsi nommé parcequ'on eélébrait dans ce mois les fêtes de Minerve nommées Scirophories.

Sciaus, prophète de Dodone, avait bâti; dit-on, un temple à Minerve

Sciras.

SCLAVIA, lien situé à plus de deux lieues au sud de Scio. Une eau vive, fraiche, abondante, sort au hos de quelques rochers calcaires, et va arroser des jardins qui se trouvent au-dessous. Ce lien, vraiment pittoresque, est en vénération dans le pays : on attribue une infinité de vertus à ces eunx, et l'on croit que e'est antour de cette fontaine que la belle Hélène venait se baigner lorsqu'elle habitait l'isle. Olivier, voyage dans l'empire ottoman , chap. 6, Tom. 2. An IX.

1. SCOLITAS. Sous ce nom, tiré d'une hantenr qui se trouvait dans l'enceinte de Mégalopolis, Pan avait dans cette ville une statue de bronze haute d'nne condée.

2. - Surnom de Jupiter, pris d'un mot gree qui signifie obseurité, à cause d'un bois sacré où il était honoré en Laconie.

Scoras, athlète thessalien, dont Simonide chanta les exploits, mais qui rabattit du prix convenu, parceque le poète avait fait entrer dans son eloge celui de Castor et de Pollux. L'avore lutteur renvoya le panégyriste aux Tyndarides, pour être payé du reste. Quelque temps après, Simonide s'étant rendu à l'invitation de l'athlète, on vint lui dire pendant le repas que deux jeunes gens demandaient à lui parler. A peine étaitil sorti de la maison, qu'elle s'écroula, et écrasa sous ses ruines le mauvais plaisant et ses convives. On ne douta pas que les deux frères n'eusseut puni l'insulte de l'athlète, et récompensé les éloges du poète.

Scorélisme, espèse de sortilége dont fut accusé, à Rome, Furius Cresinius, parceque son champ, quoique plus petit, rapportait plus que ceux de ses voisins. On sait qu'il s'en justifia en produisant ses instruments

de labourage.

Cette espèce de sortilége se pratiquait principalement en Arabie en jetant des pierres encliantées dans un ehamp, pour l'empêcher de rapporter. On dérive ce mot de Scopulus, pierre ou rocher.

Scorrion, un des douze signes du zodiaque, entre le signe de la Balance et celui du Sagittaire. Les poètes disent que c'est le scorpion qui, par ordre de Diane, piqua vivement an talon le lier Orion, lequel se vantait de défier les animoux les plus féroces, et avait vouln violer la chaste déesse. Il était peut-être destiné à indiquer les maladies dangereuses qui regnent quelquefois en antonne. Dans les hiéroglyphes égyptiens, le scorpion et le crocodile terrestre sont l'image de denx ennemis d'égale force qui Inttent ensemble ; ear tantôt le scorpion succombe, tantôt le crocodile. Les Egyptiens, voulant désigner un seul vainqueur, représentaient ou le lézard, on le scorpion. Vou-laient - ils désigner un vainqueur prompt?e'était le crocodile: un vain-

queur lent? le scorpion, à cause de

la lenteur de ses mouvements. Ho-

rapoll.

Scotta, ténébreuse, surnom sous lequel Hécate avait un temple superbe sur les bords du lac Achéruse en Egypte. Ce surnom exprimait l'empire qu'elle avait sur les ombres.

Scottos, le ténébreux, nom sous lequel Jupiter avait un temple près de Sparte, apparemment pour signifier que l'homme ne saurait pénétrer dans les profondeurs de la divinité. Scribe QUIRDECHWIRAL, Officiér

au service des quindecimvirs, chargé de la garde des livres sibyllins. Scrone, Scroncule, espèce de fosse dans laquelle on faisuit des sa-

fosse dans laquelle on faisait des sacrifices et des libations en l'honneur des dieux des enfers.

Schulle. (Iconol.) Ripa le représente par un vieillard maigre, vêtu de blanc, ayant au con une chalue dor, à laquelle est attaché un occur, emblaue de candeur: il regarde le ciel eu tremblaut; il tient un crible, d'où s'envole la paille qui se sépare du bon grain; à ses pieds sont an fourneau et un cresset.

SCUTTURE. (Loonol.) Elle est veitue à lu kigere, le martous et le ciseau qu'elle tient servent à la faire reconniller. Autour d'élle sont le Torne, l'Apollon, le Laoccon, etc., comme c'ant le son noument de la Corne de la comme c'ant le noument de la comme de la comme c'ant le la comme c'antière, posè un un riche bapis, pour marquer que cet art ne pen fleurir que dans na pays horissont. Elle est escore représencie par de grintes dout l'un tent un compas, avec le la conde l'un etc.

a. SCTLLA, fameux monstre de la mer de Sicila, avait de darrefois une belle uvmphe, dont Glaucus, dieu mariu, fat amoureux; mais n'ayant pu la rendre sensible, il eut recours d'ired, accomposa un poison, qu'elle jete esmite dans la fontaire od la uymphe avait coutume de se baigner. A peine Svylla frit-elle eutrée dans la foutaine

qu'elle se vit changée en un montre qui arnit douse prifes, six guerles et six tères; une foule de chiern lin sortiant du corp autour de sa ceinture, et par des hurlemens continents frappaient d'effori tous les passants. Scyllaeffrayée elle-mèmede en figure se jeta duns la mer, près de l'endroit où et le fameux detroit qui porte connom. Mais elles evengre de Circé, en faisant périr les vaisseanx d'U-lysse son annue.

Homère dit que Scylla a une voix terrible, et que ses cris affreux ressomblent an mugissement dn lion. C'est un monstre horrible dont l'aspect ferait frémir un dieu même : il a six longs cons et six têtes énormes, et dans chaque tête trois raugs de dents qui recelent la mort. Lorsqu'elle voit passer des vaisseanx dans le détroit, dit Virgile, elle avance sa tête hors de son antre, et les attire à elle pour les faire périr. Depuis la tete jusqu'à la ceinture c'est une fille d'une heauté séduisante ; poisson éporme dans le reste du corps, elle a une queue de dauphin et un ventre de lonn.

or soup.
On croitque Scylla était un unvire des l'yrrhénicus qui raragesit les cles de Sicile, et qui portait sur proue la figure monstrueuse d'une lemme dont le corpe était environné de chiens. A joutons que le bruit que lemme dont le vaugue gau se briseut contre les rochers du détroit, imitant l'achiens, et l'eun qui se brietque qui précipite avec impétuosité dus les goulires, et aidé à la fable.

2. — Fille de Nisus roi de Mégare, changée en allouette, en punition d'une insigne perfidie envers son père. (V. Nisus.) Virgile et Ovide paraissent avoir confondu ces deux Scylla.

 Une des Danaïdes, épouse de Protée.
 SCILLIUS, surnom de Jupiter, adoré eu Crète sur le mout Scyl-

létus.

SCIPHIUS, cheval que Neptune fit
naître d'une pierre.

SCIRIAS, Déidamie, fille de Ly-

comede, roi de Seyros.

SCYLOR

Scrnon, fameux brigund qui désolait l'Attique. Non content de dépouiller les voyageurs qu'il surpremait dans les défilés des montagnes, il les forçait de lui layer les pieds our unde ces rochers escarpés, d'où, sons effort et d'un seul coup, il les precipitait dans la mer. Là se nourrissaient de chair humaine les tortues qu'il engraissait ninsi pour rendre leur chair plus délicate. Thésée le desit, et brula ses os dont il sit un sacrifice à Jupiter. Ovide dit que ce héros les jeta dans la mer, et qu'ils furentehangésen rochers. (V.Sinis.) M. Boëttiger a établi par des conjectures très probables que ce brigand est le même que Sinis, auquel on donna les divers surnoms de Proeuste, Damastès, Pithiocampte, pour indi

exerçuit ses cruautés. Scrnos, isle de l'Archipel, habitée d'abord par les Pélasges et les Cariens, théatre de la mort de Thésérf v. Ly-COMEDE ), et célèbre sur-tout pour avoir servi d'asile à Achille déguisé en fille. Pallas en était la protectrice. Elle avait un temple nugnifique sur le bord de la mer, dans la ville capitale, et dont les débris existaient encore du temps de Tournefort.

quer les différentes manières dont il

SCYTA, noun sous lequel Stoorjunkare, dien des Lapons, est adoré dans la province de Tornéo, sous in même forme.

SCYTHA, OU, SCYTHES, fils d'Hercule, on, selon Pline, de Jupiter et d'une femme moitié serpent, nommée Echidua, donna son nom à la Scythie.

SCYTHES, peuples qui habitaient les bords de la mer Noire. Ils adoraient Vesta , Jupiter et la Terre qu'ils troyaient sa femme, Mors et Hercale. Ils juraient par le veut et par l'épée, l'un comme auteur de la vie et de la respiration, et l'autre comme donnant la mort. Ils sacrificient des chevaux à Mars , représenté por l'é-Pée, et quelquefois il lui immolaient na homme de chaque centaine de leurs prisonniers de guerre.

SCITHITES, surnom de Bacchus chez les Lacédémoniens, Tome II.

Scyrnon. Ovide lui donne l'épi . thete Ambiguus, parcequ'il pouvait se changer en femme, et reprendre à son gré sa forme naturelle. SEATER, divinité saxonne.

Séradies, fètes, les mêmes que les Sahasies. V. SABASIUS.

Sébasius, respectable, surnom de Jupiter. SEBASTIONIQUE, vainqueur aux

jeux augustaux. Rac. Sebas, auguste. Sésétuis, nymphe, fille d'(Eba-

SEBHIL, OU SEBHAEL ( Myth.

Mah.), ange qui tient les livres où les bonnes et mauvaises actions des honimes sont écrites.

Sérats, un des fils d'Hippocoon, avait un monument héroigue à Sparte. Le bourg de Sébrium portait son

Sésuéens ( Myth. Rabb. ), anciens sectaires juifs, qui changcaient les temps marqués par la loi pour la célébration des principales fôtes de l'année, et qui solemnissient la Paque le septième mois.

SEBURAENS (Myth. Rabb.) . rabe bius ou docteurs juifs qui ont vécu et enseigné depuis la publication du Talmud. Séhuraen signific, en hébreu, qui opine; et ce nom leur fut donné parceque, le Talmud étant publié et reçu dans toutes les écoles et synagogues, les sentiments de ces docteurs, postérieurs au Talinud, ne faisaient plus des lois, mais n'étaient plus que de simples opinions.

SECESPITA , conteau fort long dont on se servait pour égorger la victime, ou pour tirer ses entruilles. Il avait un manche rond d'ivoire, garni d'or ou d'argent, lorsqu'on sacrifiait aux dienx du cicl, et d'ébène, lors-qu'on sacrifiait à Pluton.

SECHANA'GA ( Myth. Ind. ) , roi des serpents, le Pluton des Indon. Voici comnic le peint le Bhagavat : « Son air est fier ; il a mille têtes, et n sur chacune porte une couronne n ornée de pierreries éblouissantes, » dont une est plus grosse et plus » brillante que les autres. Ses veux a sont ardeuts comme des torches

» enflammées; mais son eou, ses lan-» gues et son corps, sont noirs. Les » manehes de son vétement sont jan-» nes. Un joyau étincelont pend à » ehacune de ses oreiles Ses lorsa » sont étendus et ornés de riches » bracelets, et ses mains portent la » sainte coquille, l'arme radiée, la sainte coquille, l'arme radiée, la

n mase de guerre, et le lotos, u Sècias ( Myth. Egypt.), hiéroglyphe de l'homme qui, courant às a perte, trouve son salut. La sèche, en effet, a'avance sans evante vers le pècheur ; mais bientôt, voyant qu'il veut la surprendre, elle répond dans l'eau une l'upeur noire, qu'ils dérobe aux regards, et luidonne le moyen d'échapper. Morapoll.

SECOURS. (Iconol.) Une femme armée tient une épée nue: c'est le secoure contre les incursions ennemies. Elle porte une bourse, et un panier rempli de vivres: c'est le secours dans les calamités. Elle marche à gr. nds pas, car le secours doit être prompt.

Secret. (Iconol. ) Gravelot le personnifie sous les traits d'une matrône grave, qui pose un anneau sur les levres, comme pour les sceller, tandis que son autre main est placée sur sa poitrine dans l'action de renfermer en elle - même ce qui lui est confié. Près d'elle se voient la figure d'Harpocrate; celle du Sphinx, hiéroglyphe du secret chez les Egyptiens ; ce qui l'avait fait prendre par Auguste pour son eachet. C. Ripa y met une grenouille, de celles qui, selon Pline, sont nmettes, et qui se voyaient sur-tout dans l'isle de Sériphe, de la mer Egée; ce qui avait donné lieu au proverbe Rana Seriphia, pour désigner une personne d'une huneur taciturne. ( V. HAR-POCRATE, SILENCE, MUTA.) On le représente encore par un jeune homme totalement enveloppe d'une draperie noire, couleur emblématique du pre fond oubli où doivent être ensevelis les scerets qui nous sont confiés. Il a sur la houche un handeau . sur lequel il imprime encore un ca-

SECRETUS, surnom de Jupiter.

apparenment lorsqu'on l'honoraiten porticulier, on sans le confondre avec les autres dieux.

SÉCULAIRES (Jeux). C'étaient des fêtes solemnelles que l'on célébrait, avec une grande pompe, vers les paproches de la moisson, pendant trois jours et trois muits consécutifs. En voici l'origine:

Dans les premiers temps de Rome. c'est-à-dire sous les rois, un cert: in Valésas on Valésius, qui vivait à la campagne dans une terre du pays des Sabins, proche du village d'Erète eut deux fils et une fille qui furent frappés de la peste. Il recut. dit on . ordre de ses dieux domestiques de descendre le Tybre avec ses eufants, jusqu'à nn lieu nommé Terentium qui était au bout du Champ de Mars. et de leur y faire boire de l'eun qu'il ferait chanffer sur l'antel de Pluton et de Proserpine. Les enfants, en ayant bu, se trouvèrent parfaitement guéris. Le père, en action de graces, offritau même endroit des sacrifices, célébra des jeux, et dressa aux dieux des lits de parade, Lectisternia, pendant trois muits; et pour porter dans son nom même le souvenir d'un événement si singulier, il s'appela, dons la suite, Manius Valerius Terentinus ; Manius , à cause des divinités infernales auxquelles il avait sperifié; Valerius, du verbe valere. parceque ses enfants avaient été rétablis en santé; et Terentinus, du lieu où cela s'était passé.

En 245,c'est-à-dire'l'année d'après que les rois forent chossés de Rome. une peste violente, accompagnée de plusieurs prodiges, avant jeté la consternation dans la ville, Valerius Publicola fit sur le même antel des sacrifices à Pluton et à Proserpine, et la contagion cessa. Soixante me après, on réitéra les mêmes socrifices par ordre des prêtres des Silvilles, en y ajoutant les cérémonies preserites par les livres sibvlins; et alors il fat reglé que ces fêtes se feraient tonjours dans la suite à la fin de chaque siècle; ce qui leur fit donner le nom de jeux séculaires. Ce ne fue que long-temps après, c'est-à-dire L'appareil de ces jeux était fort considérable. On envoyait des hérauts dans les provinces, pour inviter les habitauts à la célébration d'une fête qu'ils n'avaient jamais vue, et

qu'ils ne reverraient jamais. On distribuait au penple certaines graines et certaines choses lustrales et expiatoires. On sacrifiait la nnit à Pluton et à Proserpine, aux Parques, aux Pythies, à la Terre; et le jour à Jupiter, à Junou, à Apollon, à Latone, à Diane et aux Génies. On faisait des veilles et des supplications ; on plaçait les statues des dieux sur des coussins, où on leur servait les mets les plus exquis. Enfin, pendant les trois jours que durait la fête, on chantait trois contiques différents, comme l'assure Zosime, et l'on donnait au peuple divers spectacles. La scène de la fête changeait chaque jour; le premier on s'assemblait dans le Champ de Mars, le second au Capitole, et le troisième sur le mont Palatin. Ce fut pour ceux-ci qu'Horace composa son Poème séculaire. Il fut chanté dans le temple d'Apollon Palatin, que l'empereur avait fait bâtir onze ans auparavant. C'est un monument curieux des cérémonies

qui s'observaient dans cette fête. Les poemes séculaires étaient chantés par cinquante-quatre jeunes gens, partagés en deux chœurs, dont l'un était composé de vingt-sept garcons, et l'autre de vingt-sept filles. SECURI DII. On trouve dans une inscription securis diis, ce qui doit s'entendre relativement aux dieux qui procurent la sonté de

l'àme ou du corps. Sécurité. (Iconol.) Sur une médaille de Néron, elle appuie sa tête sur sa main droite, avec une jambe étendue nonchalamment. Une autre la présente appayée sur le aoude gauche, avec la main droite, placée sur la tête, expression du repos. Sur une troisième, on la voit tenant d'une main une corne d'abondance, et de l'autre mettant le feu avec un flambeau à un monceau d'armes qui est à ses pieds. Sur une médaille de Titus, elle paraît assise devant un autel allumé, parceque, disent les antiquaires, le culte que l'on rend à la divinité produit la sécurité de l'empire. Sur une autre d'Adrien, elle est à demi-nue, assise, appnyée sur une corne d'abondance et eu tient une autre dans ses mains, parceque la sécurité publique vient du soin que prend le gouvernement d'entretenir l'abondance.

1. Secuteurs, gladiateurs qui avaient pour armes une épée et une espèce de missaue à bout plombé. Ils étaient ainsi nommés, parcequ'ils devaient poursuivre les rétiaires.

2. — Ce nom était aussi donné à ces gladiateurs qui prenaient la place de eeux qui étaient tués dans le combat, ou qui combattaient le vainqueur; ce dangereux honneur était tire au sort.

SEDEN, OU SEDOUR (Myth. Pers.), fête dans laquelle les Persans allument de grands feux pendant la nuit, autour desquels ils font des festins et des danses

Sennas (Myth. Mah.), espèce de lotus du paradis, du hois duquel les musulmans disent qu'étaient faites les tables de la loi données à Moïse. Sanne (Myth. Mah.), grand-

rêtre de la secte d'Ali, chef des Persans. Le sèdre est nommé par le sophi

de Perse, qui confere ordinairement cette dignité à son plus proche parent. La jurisdiction du sèdre s'étend à

tout ce qui a rapport aux établissenents pieux, aux mosquées, aux hopitaux, aux colléges, aux tombeaux et aux monastères. Il dispose de tous les emplois ecclésiastiques, et nomme tous les supérienrs des maisons religieuses; ses décisions en matière de religion sont recues comme autant d'oracles infaillibles; il juge de toutes les matières criminelles, dans sa

propre maison, sans appel; et il est, sans contradiction, la seconde personne de l'empire.

Néanmoins le caractère du sèdre n'est pas indélébile; il quitte souvent sa dignité pour occuper un poste purement séculier. Son autorité est balancée par celle du musichid, ou premier théologien de l'empire.

Senk (Myth. Ind.), secte héré-

tique séparée des brahmes, qui croit qu'il n'y a qu'un Dieu tout-puissant qui remplit l'espace, pénètre la matière, et seul est digne de l'hommage et de l'invocation des humains. Ils pensent encore qu'un jour à ve-nir la vertu sera récompensée et le vice puni; dogine qui non-seulement prescrit la tolérance, mais interdit toute dispute avec ceux d'une autre croyance. Leur livre sacré défend le meurtre, le vol et tous les crimes contraires à l'ordre et à la paix de la société, recommande la pratique de toutes les vertus, mais sur-tout une philanthropie universelle, et l'exercice illimité de l'hospitalité envers les étrangers et les voyageurs.

SEF (Myth. Scand.), épouse d'Ake-Thor. Elle emprunta, comme prêtresse de Sifià, le nom de cette déesse.

Séren-Tona, livre de la loi. (Myth. Rabb.) Les Juifs modernes se vantent d'en avoir un exemplaire, conie de la main d'Esdras, sur l'autographe de Moise. C'est au Caire que se conserve ce livre. Il en est de cet exemplaire comme de bien des reliques, dont on peut révoquer en doute l'anthenticité. Onoiqu'il en soit, les Juiss en ont, dans toutes leurs synagogues, des copies écrites sur du velin, avec de l'encre faite exprès, en caractères carrés, qu'ils appellent merubaad. Ces copies sont faites avec la plus grande correction. S'il arrivait au copiste d'y glisser la moindre lettre superfine, ou d'en oublier quelqu'une , il faudrait recommencer tont l'ouvrage. La forme de ces livres qui contiennent les lois de Moïse est semblable à celle des livres des anciens. Ce sont des peaux de vélin cousues ensemble avec les nerfs d'un animal monde . et roulées sur deux bâtons qui sont aux deux extrémités, et qu'ils nomment hez-haim, c'est-à-dire bois de vie. Les femmes juives emploient toute leur industrie pour former un tissu digne d'envelopper ce livre socré. Il a ordinairement deux enveloppes, et celle qui est par-dessus est la plus riche. Comme les bâtons excèdent de beaucoup le vélin, ils en couvrent quelquefois les extrémités avec un tissu d'argent, orné de grenades et de clochettes, auquel ils donnent, à cause de ces ornements, le nom de Rimonia, qui signifie pomme de grenade. Ils mettent au-dessus, tout autour, une couronne qui est entière ou à moitié, et qui pend par devant : ils la nonment hatara, ou chedertora, c'està-dire couronne de la loi. Lorsqu'on lit ce livre de la loi, on le déroule sur une espèce d'autel de bois, un peu élevé, placé au milieu ou à l'entrée de la synagogue; et quand on prèche, le livre reste sur cette espèce de pupitre. ( V. Synanoove.) Le respect des Juifs pour le livre socré est si grand, qu'ils achètent l'honneur de le tirer de l'armoire où il est enfermé, et de l'y remettre, honneur qui ne s'accorde qu'au plus offrant. L'argent qui en provient est employé à l'entretien de la synagogue, ou au soulagement des pauvres.

Les enfants des Juifs apportent à la synagogue des rubans destinés à envelopper le livre de la loi, sur lesquels sont brodés à l'aiguille leurs noms et ceux de leurs parents, leur age et le jour de leur noissance. C'est lepère de l'enfant qui remet le ruban entre les mains de ceux qui sont chargés du livre de la loi. En enveloppant le Séfer-Tora dans ces ruhans, on prend garde que les lettres qui y sont brodées soient tournées du côté de la loi, et même la touchent , s'il est possible. On attache à la couverture de ce livre sacré, par le moyen d'une petite chaîne d'ar-gent, une lame de pareil métal, qui est creuse, et renferme plusieursantres lames plus petites, sur lesquelles sont gravés les nons des fêtes et des solemnités auxquelles on a contume de lire la loi. Sur la grande lame sont tracées ces paroles, La couronne de la loi; ou celles-ci, La sainteté du seigneur.

SEGETIA, SEGESTA, divinité champêtre qui avait soin des bleds au temps de la moisson. Les labonreurs l'invoquaient alors ponr obtenir d'abondantes récoltes. Rac. Seges

moisson.

SECTADAR OU SECTABER (Myth. Mah. ), petit tapis ou natte de jone que les musulmans portent toujours avec eux, pour s'y agenouiller, et faire les cinq prières que leur loi leur commande chaque jour.

Sécié NOU ( Wyth, Ind.), la troisième des cinq fêtes solemnelles du Pégu. Elle se fait à l'honneur d'une des idoles du pays, sous les yeux du roi, de la reine et de leurs enfants qui doivent y assister dans des chars

magnifiques.

Section (Myth. Mah.), la septieme partie de l'enfer, la plus bosse de toutes, dans laquelle sont jetées les fimes des impies, sous l'arbre noir et ténébreux, où l'on ne voit aucune lueur.

SÉRÉLAN (Myth. Or.), monarq du pays fabuleux appelé, dans les romans orientaux, le Ginnistan, ou Royaume des Fées.

SRIA, divinité champêtre qui veillait à la conservation des Neds encore enfermés dans le sein de la

terre.

SEIDUR. ( Myth. Scand. ) C'est ainsi que les anciens Islandais appelaient la plus ancienne et la plus terrible des magies, qui s'opérait sur le feu , par la poesie ou par quelques chansons. Ceux qui assistaient è ces uivstères, et les absents même qui y étaient intéressés, devenaient comme ensorcelés et frappés de l'idée, que le reste de leur vie ne devait plus être qu'un enchaînement demalheurs. Sn. Sturleson dit qn'Odin même désaprouva cet art vil et dangereux, qui ne pouvait que déplaire aux dieux et aux hommes.

Harald Haarfagar fit brûler son propre fils, qui eu fot convaincu, ainsi que ses partisans dont il avait formé une société. V. Nip. UTESETUR, etc. Voyage en Islande, trad. du Danois, etc. An X.

SEIGHS (Myth. Mah.), prédicateur des mosquées. Le sultan en a un particulier, que l'on appelle le grand prédicateur de sa hautesse. Les seiglis passent pour l'ordinaire leur vie dans

des couvents.

Seine ( Iconol. ), une des plus grandes rivières de France. On la reconnaît principalement au cygne qui est à ses cotés. On voit dans le jardin des Tuileries un groupe de Coustou l'ainé, qui represente la Seine et la Marne : à côté d'elles sont deux enfants; l'un semble jouer avec un cy-gne, attribut de la Seine; l'autre tient nne écrevisse qui désignela Marne. La figure représentant la Seine est plus élevée que la Marne, et recoit celle-ci dans son sein.

Seis . nymphe dont Endymion eut Etolus.

SEISACHTHEIA, l'action de secouer un fardeau, socrifice publio que faisaient les Athéniens en mémoire de la loi de Solon qui avait remis les dettes anx pauvres, ou du moins en avait diminué les intérêts. et empêché les créanciers de se saisir de leurs personnes. Rac. Seiein , mouvoir; achthos, fordeon. Séivias, secte de brahmines spé-

cialement dévoués au culte d'Ixora, ou Eswara, qu'ils regardent comme supérieur à Wishnou. Pour se faire reconnaître, ils ont coutume de se tracer sur la tête quatre ou cinq lignes avec de la cendre de bouze de vache. Plusieurs portent au cou, on dans leurs cheveux, cette infame idole d'Ixora, qu'on appelle Lingam. ( V. LINGAM. ) Ils l'attachent aussi au bras de leurs cufants.

SEJAH (Myth. Mah.), espèce de moines turcs; ils ont des monastères; mais lorsqu'ils en sont une fois sortis, ils n'y rentrent plus, et passent le reste de leur vie à courir de côté et d'autre, et à faire les vagabouds. En leur donnant leur congé .

L 1 3

leurs supérieurs les taxent à une somme d'argent, ou à une certaine quantité de provisions qu'ils sont obligés d'envoyer au couvent, faute de quoi l'entrée leur en est interdite. Lorsqu'un sejaliarrive dans nne ville, il va au marché ou dans la salle qui est auprès de la grande mosquée; là, il crie de toute sa force : " O Dieu! » envoyez-moi cinq mille écus, ou » mille mesures de riz, etc.» Après avoir reçu les aumônes des âmes dévotes, le moine mendiant va faire le même métier dans un autre endroit. et vit toujours errant jusqu'à ce qu'il ait amassé la somme à laquelle il a été taxé. Il y a chez les Indiens et dans les états du grand-mogol, une grande quantité de ces pieux fainéans, qui viennent souvent infester les états du grand-seigneur, à qui ils sont si fort a charge, qu'un visir fit dire au grand-mogol qui avait fait des offres de services au sultan , «que » la plus grande faveur que sa ma-» jesté indienne put faire à son mai-» tre, était d'empêcher que les reli-» gieux mendiants de ses états n'en-« trassent sur ceux de sa hautesse. »

Selaégénérès, père de la lumière, épithète d'Apollon. Rac. Selas, clarté. Anthol.

SELVOE (Myth. Cell.), plante que les Draides cuellaient avec des pratiques superstitieuses, comme le samolus. Il fallait, dit Pline, Parabeher sans contean, et de la main droite, quid evait être converte d'une partie de la robe, puis la faire paser screitement à la main gauche, comune si on l'avait volée; enfin, il fallail étre vêue de lance et une spieds, et avoir préalablement offert un sa-crifice de pain et de vin.

SELAMANÉS, nom syrien de Jupiter, sur une inscription trouvée, il y a prés d'un siècle, près d'Alep en Syrie. V. Mannacchus.

SELASIE, surnom de Diane. SÉLASPHORE, porte-flambeau, Diane honorce sous ce nom chez les Phlyens. V. Phosphore.

Selecti, choisis. Le conseil de Jupiter était composé de douze dieux nommés Consentes; mais les Romains, s'imaginant que ce nombre na suffisiat pas au gouvernement du monde, l'augmentèrent de huit nouveaux conseillers qu'ils appelèrent Selecti. Ceux qu'ils honocerent de ce choix, qu'ils crurent iatilié par Jupiter, étaient Génius, Janus, Saturne, Bacchus, Pluton, le Soleil, la Lune, et Tellus.

Sittisti, fille d'Hypérion et de Mida, ayant appris que son fêre Hélion, qu'elle aimait tendrement, avait été nové dans l'Éridan, se précipita du haut du palais. On publis que le fêre et la seur avaient été changés en astres, et qu'ils étaient le soleil et la lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore, honoriterent depuis ce temple ces du control de depuis ce temple ces du soleil. El de Cret en effet le nom grec du soleil.

Sélénes, gâteaux larges et cornus, en forme de demi-lune, que l'on emploiait dans les sacrifices of-

ferts à la lune. Sélénirines, femmes d'Asie qui

pondaient des œufs d'où naissaient des Géants d'une grandeur énorme. SÉLIMNUS, fleuve d'Achaïe qui a son embouchure près d'une fontaine

appelée Argyre. V. ARGYRE.
SELINUNTIUS, surnom d'Apollon,
qui eut un temple et un oracle à
Selinus.

SELINUS, fils de Neptune et père d'Hélice.

Selli, les prêtres qui, dans le principe, rendirent les oracles à Dodone. Ce nom leur fut donné de Selles, ville d'Epire, on de la rivière qu'Homère appelle Selléis.

Sellisternes, featins que l'on donnait aux déceses; ainsi nomnées parceque l'on wettait leurs statues sur des sièges appellés sellæ, pour faire allusion à leur ancienne frugalité.

SENALÉUS, celui qui envoie aux hommes des présoges des évênements futurs, surnom sous lequel Jupiter eut une statue en bronze, et un autel sur le mont Parnès dans l'Attique.

SEMARGLE, OUSIMAERCIA (Myth.

tributs de cette divinité. Le seul renseignement est l'ordonnance par laquelle Wladimir enjoignit qu'on sacrifiat à Semargle, ainsi qu'aux au-

tres divinités du pays. 1. Sénété, fille de Cadmus et d'Harmonie, ayant plu à Jupiter, devint enceinte de Bacchus. La jalouse Junon , sous la figure de Béroé sa nourrice, lui inspira des soupçons sur la qualité de son amant, et lui conseilla d'exiger de lui qu'il parût devont elle ovec la même maiesté qu'il se laissait voir à Junon. Sémélé suivit ce perfide conseil, et obligea Jupiter de lui jurer par le Styx qu'il lui accorderait sa demande. Le dieu voulut hii fermer la bouche, ponr l'empécher d'achever sa demande : mais il n'était plus temps. A peine fut-il entré dans le palais qu'il l'embrasa entièrement, et Sémélé périt dans cet incendie. Mais le fruit qu'elle portait ne périt pas avec elle. (V. Bacchus.) Quand Baechus fut grand, il descendit aux enfers pour en retirer sa mère, et obtint de Jupiter qu'elle serait au rang des immortelles, sous le nom de Chioné. Quelque galanteriequ'eut cette princesse, et dont l'issue fut peut - être tragique, donna lieu à cette fable. Pausanias dit que Cadmus, s'étant apereu de la grossesse de Sémélé. la fit enfermer dans un coffre elle et son fruit, et qu'ensuite ce coffre fut abandonné à la merci des flots, qui le portèrent jusques chez les Brasiates, dans la Laconie; que ces peuples, avant trouvé Sémélé morte, lui firent de magnifiques funérailles, et prirent soin de l'éducation de son

Sémélé, dit le poète Nonnus, fut transportée au ciel, où elle conversait avec Diane et Minerve, et mangeait à la même table avec Jupiter, Mercure, Mars et Vénus. Le faux Orphée l'appelle déesse et reine de tout le monde. Il ne paraît pourtant pas que son culte ait été fort en vogue : on trouve dans une pierre gravée , rapportée par Beger , ces mots, Les génies tremblent au nom de Semele; d'où l'on peut inférer que Sémélé avait recu de Jupiter quelque autorité sur les génies ou divinités inférieurs. Philostrate dit enfin que quand Sémélé fut hrulée à l'arrivée de Jupiter, son image monta au ciel, mais qu'elle était obscure et noircie par le seu de la soudre.

SEM

2. - Fête greeque dont parle Hésychius, probablement en l'honneur

de Semele.

SEMELEGENETES, fils de Sémélé. Épithète de Bacchus. Anthol. SEMELEIA PROLES, Bacchus, fils de Simélé.

SEWELEIUS HEROS, le même.

SEMENDOUN ( Wyth. Pers.), dive ou géant défait par Coumarath, premier roi de Perse. C'est le Briarce des Persans; car les romans orientaux disent qu'il avait mille et une mains et des ceutaines de bras. Bibl. Orient.

SÉNENTINES, féries que les Romains celebraient tous les ans, pour obtenir de bonnes semuilles. Elles se célébraient dans le temple de la Terre, le 24 de Janvier pour l'ordinaire; car le jour n'était pas toujours le même. On priait la Terre de donner croissance aux grains et aux autres fruits qu'on lui avait con-

Sewica, on imposition desmains. C'est le nom que donnent les Juiss modernes à la cé émonie qui se pratiquait antrefois , lorsque quelqu'un était recu au nombre des docteurs ou ancieus. Le chef du Sanhédrin, ou sculement un antre aucien, imposait les mains ou candidat, en prononçant quelques paroles.

SEMIFEE, le Centaure Chiron. moitié homme et moitié cheval,

SEMINAIRE. ( Myth Mexic.) Le Mexicains avaient une espèce de séminaire où les filles étaient élevées dans la pratique des austérités reli-gienses. On les y enfermait des l'age de douze à treize ans, sous la conduite d'une supérieure qui avait soin de les former à la vertu. Tant qu'elles denœuraient dans cet asile, elles étaient obligées d'avoir la tête rasse LIA

et de carder leur vireinité. S'ilarrivait qu'elles violassent cette dernière obligation, ce qui était assez difficile, elles étaient punies de mort. Leurs occupations n'avaient pour but que le service des dienx. Elles étaient chargées d'entretenir la propreté dans les temples, de préparer les viandes qui devaient être offertes aux idoles, de travailler aux diversornements destinés à parer les temples. Elles se rendaient à minuit dans une chapelle particulière du temple, où elles se donnaient des conps de lancettes en différentes parties du corps et se frottaient le visage avec le sang qui en coulait. Elles ne sortaient de l'enrretraite que lorsque leurs parents avaient trouve un parti convenable pour les établir dans le monde.

SÉMIRAMIS, néeà Ascolon, ville de Syrie, vers l'an du monde 2754, le 1250". avant J. C. La fable la fait fille de la déesse Dercéto ou Atergatis. Exposée à sa naissance, elle fut nourrie par des colombes, ce qui la fit appeler Sémiramis, nom syriaque de cet oiseau; aussi la colombe lui fut-elle chère durant sa vie. L'histoire lui fait épouser un des principaux officiers de Ninns. Ce prince, entrainé par nne forte passion que son courage et ses autres qualités lni avaient inspirée. l'épousa après la mort de son mori. Le roi laissa en monrant le gouvernement de son rovanue à Sémiramis, qui gouverna comme un grand prince. Elle fit construire Babylone, ville superbe, dont on a heauconp vanté les murailles, lesquais, et le pont construit sur l'Euphrate, qui traversoit la ville du nord au midi. Le lac, les digues et les canaux faits pour la décharge du fleuve, avaient encore plus d'utilité que de magnificence. On a aussi admiré les palais de la reine, et la hardiesse avec loquelle on avait suspendu des jardins. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable était le temple de Bel, au milien duquel s'élevait un édifice immense, qui consistait en huit tours bâties l'une sur l'autre. Sémiramis, avant embelli Babylone, parcourut son cuspire, laissont par-tout des marques de sa magnificence. Elle s'applique sur-tout à faire condnire de l'esu dans les lieux qui en manquaient , et à construire de grandes routes: elle fit aussi plusieurs conquetes dans l'Ethiopie. So dernière expédition fut dans les Indes, où son armée fut mise en déroute. Cette reine avait un fils de Ninns, nommé Ninias : avertie qu'il conspirait contre sa vie, elle abdiqua, volontairement l'empire en sa faveur, se rappelant alors un oracle de Jupiter Ammon qui lui avait prédit que sa fin serait prochaine, lorsque son fils lni dresserait des embûches. Quelques auteurs rapportent qu'elle se déroba à la vue des hommes, dans l'espérance de jouir des honneurs divins ; d'autres attribuent, avec plus de vraisemblance, sa mort à Ninias. Cette grande reine fut honorée, après sa mort, par les Assyriens, comme nne divinité, sous la forme d'une colombe.

SÉMBÉAS (Myth. Rabb.), un des anges qui furent séduits par la heauté des femmes. Il leur apprit la colère et la violence, et ses leçons n'ont pas laissé que de fructifier. V. AZAĒL, EXAĒL, PRAMARUS.
SEMITALES, dieux romains, aux-

quels était confiée la garde des chemins. Rac. Semita, chemin. Senna, vénérables, nom que

SEMBE, vénérables, nom que selon Pausanias, les Athéniens donnaient aux furies. SEMBES, secte de Gymnosophistes

composée d'hommes et de fémmes. Cette secte, dit St. Clément d'Alexandrie, fait son étude de la véritéet se pique de lire dans l'avenir. Les femmes conservent leur virginité, font leur étude de l'astrologie judiciaire, et prédisent les choses faurres.

SENNOTHÉES, nom donné aux Draides, selon Diogène de Laèrce et Suidas. Ce nom marquait la profession qu'ils faissient d'honorer Dieu, d'ètre consacresà sou service, et d'en avoir une plus grande connaissance que le gros du peuple. Rac. Semnos, vénérable; theos, Dieu. Savon, dieu qu'on eroit le même que Fidius et que Sancus. On donnait sussi ce nom à Mercure et à plusieurs mirres. V. Savonne.

autres. V. Senones.

Senones, dieux inférieurs qu'on voulait distinguer des dieux célestes, quasi semihominas; tels étaient Janus, Pan, les Satyres, les Fannes, Priape, Vertunne, et même Mes,

Senosancrus, dieu romain, nn des Indigètes. V. Senon.

Szus, nom des Druidenes, et en grutuiller des vierges de l'iule de ban, dont parle Pomponius Méda, de l'autorité d

Senghet, assemblée du peuple. (Myth. Ind.) Nom que les Seykes, peuples de l'Indoustan, donnent à leurs lieux de dévotion.

Sens. (Iconol.) Ils sont allégorisés par des génies ou des nymphes, et chacun a un attribut dif-ferent qui sert à le faire reconnaître. On donne des fruits au goût, des fleurs à l'odorat, des instruments à l'ouie : le toucher porte un oiseau qui le béquète; la vue est désignée par un miroir qu'elle tient dans ses mains; quelquefois on met derrière elle un arc-en-ciel, pour marquer la diver-ité des couleurs, objets de la vne. Chez les Egyptiens, le lièvre signi-fait l'onie; le chien, l'odorat; la tue était désignée par l'épervier ; le gout par une pèclie et nn panier renpli de fruits; le toucher, par l'hermine et le herisson, qui offrent les deux extrêmes du rude et dn doux. Dans un ballet allégorique, dont le sujet était la félicité des sens, des liens de la fortune et des hiens de Pesprit, hollet qui fat damé à Nockolm en 1054, lors den mariage de noi de Sudel, lors den mariage de noi de Sudel, les sem étaient caractérisés par les divinités des nacients le solei, comme l'auteur de la lulet de la comme de la comme de Cérts, divinités qui président à la Donne chère, caractériasient le goût; Ponie étant symbolisée por Apollon, le déun de la poésie et de la musique; l'outeur par Ponne et Plore; l'airle d'un de la poésie et de la musique; l'outeur par Ponne et Plore; l'airprésident de l'air-

SENSIBILITÉ. (Iconol.) J'emprinte à l'auteur des portraits de la Coquetterie, etc., le caractère de cet aimable, mais sonvent funeste présent de la nature : » Sous un berceau dé-» licieux, formé par la main des

Hyades, porait la tendre Sensibi lité, ornée des bandelettes de la
 Candeur. Ses genoux chancelants

 annoncent l'agitation de son cœur.
 Sa houche charmante est le sanctuaire de la vérité. Une douce lanpe gueur brille dans ses yeux, et son

» gueur brille dans ses yeux, et son teint, coloré d'une vraie pndeur, set baigné des larmes du sentiment, ambroisie céleste dont les âmes sensibles font leurs plus chères délices. Ses cheveux, entrelacés de

» myrte, sont légèrement agités par » nn essain de Soupirs. Un seul » Amour sans alles et sans minau-» deries, prosterné à ses genoux.

n les tient étroitement embrassés, et n lui jure une tendresse digne d'elle n et de la jalousie des immortels. n Senta, fille de Picus, épousa Fannus, son frère; c'est la même que Fauna, ou la Bonne Déesse.

DENTIA, deesse tutélaire de l'enfance. On l'invoquait pour qu'elle inspirat aux enfants des sentiments estimables.

Sentinus, dieu des sentiments et des sens. Sentus, dieu qui présidait à la

Vieillesse.
Sipharites, sectaires mahométans qui prétendent que Dieu a, comme les hommes, une figure visible et des æres; que cette figure est composée de parties corporelles et

spirituelles. Ils ajoutent que les organes de ce Dieu ne sont point sujets à la corruption.

SÉPHIRA, et au pluriel SÉPHIвотн : terme de la cabale judaique, qui a plusieurs sens : il signifie, ou nombre ou dénombrement, on splendeur, clarté, éclat. Les rabbins cabalistes s'en servent pour désigner les attributs de Dieu, dont ils font une espèce d'arbre semblable à l'ar-bre de Porphyre de nos philosophes. Ils distinguent dix sephirath, Ils appellent la première, couronne supreme; la seconde, sagesse; la troisième, intelligence; la quatrième, magnificence, grandeur; la cin-quième, force; la sixième, beauté; la septième, victoire, triomphe, ou éternité; la huitième, gloire; la neuvième, fondement; et la dixième, règne, empire. Ces dix séphiroth récondent aux dix noms de Dieu , dans l'ordre que voici : Elieh, Jah, Jeho-wah, Elohim, Elohim-Jehowah, Jehowah-Tschaoth, Elohhai, Ado-

Septa, mont d'Arcadie, où Epytus fut tué par un serpent appelé

Seps.
SEPT CHEES DEVANT THÈBES. Leur

expedition a été le sujet de plusieurs poèmes chez les aniems. Antimachus, entrautres, a écrit une Thés baide, qui est perdue sujourd'hui. Il ne nous reste plus que les Pheenisse d'Euripide, les sept chefs devant. Thèbes d'Escrite, et la Thébaide de Stee.

Voici l'histoire succinete de cette guerre. Ekode e l'Olyaice, il la d'Edipe, avant chassel leur père du trôte, a d'étaine, et d'estimient eux - mêmes. Ekode refeas de céder et rotte de de l'archive de fair. Il engoine le coller et le matten d'Harmonie, présens de Vulcain, mais fineste à celluler qui en paral. Il se réfugia supris d'Ardonne d'Harmonie, présens de Vulcain, mais fineste à ch'olyaice d'Ardonne de l'Yole evant de fretare du l'Yole evant d'entre princes comme ceux quel fornée avait désignés pour être ses gendres, donna 2 Polyaice sa fille Arija, et à Tyde soa autre Ella Fejhih II. Illes d'Argie de l'archive l'archive

promit en même temps de les réintégrer dans la possession de leurs états. D'abord on résolut d'entreprendre l'expédition contre Thè-bes, à laquelle devaient assister tous les principaux héros des Argiens. Ceux qui ont été nommés principalement sont : Adraste, Polynice, Tydée, Amphicraus, époux de la sœur d'Adraste, Capanée, fils d'Astynome, saur d'Adraste, et deux frères d'Adraste, appelés Hippomédon et Parthénopée; au lieu d'Adraste, Eschyle, Sophocle et Euripide nomment Etéoclus fils d'Iphis ; su lieu de Parthénopée , fils d'Atalante, d'autres nomment Mécistée, frère d'Adraste, Amphiaraus prédit que l'expédition serait malhenreuse. ( Voyez AMPHIA-RAUS. ) Le premier malhenr arriva dans la forêt de Némée. (Voyes HYPSIPTLE, ARCHEMORUS, ) Arrives à Thèbes, ils envoyèrent Tydée dans. la ville commeambassadeur. (Voyez Troérs.) Etéocle, ayant consulté le devin Tirésias sur ce qu'il y avait à faire pour la conservation de la ville. eut pour réponse qu'il fallait qu'un des Spartes se sacrifiat pour le bien de la patrie. Ménœcée, fils de Créan, fut désigné por le sort. Son père voulut envains opposer à l'exécution de cette destinée ; le jeune Ménœcée se précipita volontairement du haut des murs. Les poètes varient dans l'énumération des événements militairesde cette guerre. Selon Eschyle et Euripide, la ville est attaquée immédiatement après la bataille, sur le fleuve Ismenus. Alors les deux frères combattent ensemble, et les Argiens prennent la fuite. Selon Stace, les événements se suivent dans cet ordre-Le premier jour, Amphiaraus est englouti par la terre, et les Argiens se retirent. Le second, Tydée, d'abord victorieux, est ensuite vaincu et tué par Ménalippus. Le troisième, les deux armées se battent sur l'Isménus. Hippomédon et Parthénopée se distinguent et périssent tous les deux. Le quatrième jour, Ménorcée s'immole pour le salut de Thebes. On donne un assaut à la

ville ; Capanée escalade le mnr ; il est tué par la foudre. Les Argiens se retirent , les deux fières se livrent un combnt singulier, et périssent tous les deux. La nuit suivante, les Argiens lèvent le siège. Des sent héros de l'armée des Argiens, Adraste seul put se sauver, grâce à la rapidité de son cheval Arion. Les Théhains avaient aussi sept héros qu'ils pouvaient opposer aux sept des Argiens. Leurs noms sont : Mélanipous, Actor, Polyphontes, Mégaréus, Hyperbius , Lasthénes et Etéocles. Dans le combut sur l'Isménus, les fils d'Astacus, appelés Mélanippus, Ismarus, Léades et Amphidicus se distinguerent principalement; cette expédition fun este se termina par l'inhumation des héros. Créon, qui s'était empare du trône de Thebes, défendit derendre les honneurs de la sépulture aux Argiens, morts dans le conbat, et condamna au supplice Antigone, qui avait inhumé son frère Polynice. Adraste s'adressa alors aux Athéniens , pour implorer leur secours. Ceux-ci forcerent les Thébains de permettre qu'on inhumât les morts. Ce trait d'humanité de Thesee, qui fut roi d'Athènes à cette époque, fait le sujet de la tragedie d'Euripide , intitulée les Suppliantes.

SEPTEMBRE. (Icon.) Vulcain était le dieu tutélaire de ce mois. Ses statuesle représentent presque nu, ayant seulement sur l'épaule une espèce de manteau. Ausone lui fait tenir un lézard qui se démêne, et place auprès de lui des cuves et autres vases préparés pour la vendange. Les modernes le peignent le visage riont, couronné de pampres, vêtu de pourpre, à raison de ses magnifiques présents; tenant d'une main le signe de la Balance, parceque l'équinoxe d'antomne ramène dans ce mois l'égal partage des heures entre le jour et la auit, et de l'autre nne corne d'Amalthée, pleine de raisins, de pêches, de poires, etc. Un enfant qui foule le raisin, et une treille, désignent la principale richesse de ce mois.

SEPTERTRION ( Iconol. ), le vent

du nord. On lui donne les mêmes traits qu'à Caurns , le vent du nordouest, c.-à-d., un habit fourré, une longue borbe, et l'extérieur de la vieillesse. Mais il n'a pas commelui de vase dans les mains. On pourrait l'exprimer par un Lapon bien fourré et entouré de neige et de frimats. D'autres le représentent sous la figure d'un homme d'un âge mûr, bien fait, habillé en guerrier, convert d'armes, et dans l'action de mettre l'épée à la main. Il porte une écharpe blene, avec les trois signes célestes

qui sont sous le zodiaque. Servenies, fête que les habitants de Delphes instituerent en mémoire de la victoire qu'Apollon remporta sur le scrpent Python. Cette fête se renouvelait tous les ans, et les cérémonies en étaient singulières. On construisait une cabane de feuillages dans la nef du temple d'Apollon , à laquelle, en grand silence, on donnait assaut par la porte; après quoi, un jeune garçon, qui avait son père et sa mère, y était conduit pour mettre le feu à la cal anc avec une torche ardentr. La porte était renversée par terre, et après cela tout le monde s'enfuyait par les portes du temple. Le jeune garçon était obligé de quitter le pays, et d'aller en servitude errer en divers endroits; après quoi, il se rendait à la vallée de Tempé, où on le purifiait par quantité de cérémonies.

SEPTIMIANUS, surnom de Jonns, d'un temple bati par Septinie Sé-

SEPTIMONTIUM, jour de sête que les Romains instituérent après avoir renfermé dans la ville la septième montagne; elle se célébrait à Rome, sur la fin de Décembre, par des sacrifices que l'on faisait sur les sept montagnes. Ce jour était un jour de bon augure pour les Remains, qui s'envoyaient mutnellement des présents. On accourait à Rome de tous les endroits de l'Italie pour cette fête, laquelle se célébrait à la manière des gens de la campagne.

SÉPULTURE, action d'ensevelir les morts. Les devoirs de la sépulture

ont toujours été en usage chez toutes les nations de la terre, comme étant inspirés par la nature ; mais chaque neuple s'est prescrit des céremonies particulières, presque toutes fondées sur les idées superstitieuses qu'ils avaient de la vie future. Ainsi les anciens regardaient la sépulture des morts comme une chose nécessaire pour que les âmes fussent admises dans le séjour des bienheureux, et prétendaient que ceux dont les corps étaient privés de ce dernier devoir, erraient quelque temps sur les bords du Styx avant que de ponvoir passer. C'est pour cela que, lorsqu'ils trouvaient un corps, ils ne manquaient pas de l'enterrer, et que la crainte qu'ils avaient eux-mêmes d'être prives de la sépulture, les portait à se faire des tombeaux pendant lenr vie. Sénèque appelle ce devoir . de donner la sépulture aux morts, un droit non écrit, nais plus fort que tous les droits écrits. Aussi les anciens regardaient - ils comme le comble de l'infamie d'être privé de la sépulture; et les Romains ne la refusaient qu'anx criminels de lese-"majesté, pour donner plus d'horreur du crime, par la crainte de la punition, à ceux qui étaient mis en croix, supplice des scélérats les plus vils, et aux suicides; hors ees cas, les funérailles étaient pour eux une cérémonie sacrée, et peu de peuples furent plus religioux et plus exects à rendre les derniers devoirs à leurs parents et à leurs amis-

Sera, une des divinités qui présidaient aux semailles. Rac. Serere, cusemencer.

SÉRADIES, fêtes. V. SABASIES. SERAKIS (Myth. Mah.), branche des sectaires mahométans appelés Pectasses, ou Bectachis. V. cet article-

SÉRAPÉON, SÉRAPION, temple o les Egyptiens avaient consucré à Sérapis. Ce temple devint une hibliothèque fameuse dans les siècles snivants, par le nombre et le prix des livres qu'elle contenait.

SERAPIS. ( Myth. Egyp.) C'était le grand dieu des Egyptiens: on le prenaît sonvent pour Jupiter et pour le Soleil : Zeus Sérapis se trouve souveut dans les anciens monuments. On le voit anssi quelquefois avec les trois noms, Japiter , Soleil et Sé-rapis. On le prenaît encore pour Pluton; e'est pour cela qu'on le voit puelque fois accompagné de Cerbère. Le culte decediru avait été portéen Egypte par les Grees; car les anciens monuments purement Egyptions , conune la table Isiaque , qui comprend toute la théologie Egyptiens, nedomentaucune figure de Sérapis; on n'y en voit pas la moindre trace. Voici comme Saint Augustin rapporte, d'après l'arron, l'origine de ce dieu : « En ce temps-» là, dit-il, ( c'est-à-dire, au temps » des patriarches Jacob et Joseph) » Apis, roi des Argiens, aborda en \* Egypte avec une flotte; il y mon-» rut, et fut établi le plus grand » dieu des Egyptiens, sous le nom u de Sérapis. On l'appela ainsi après » sa mort, au lieu d'Apis qui était » son véritable nom, parceque le \* tombeau que nous appelons sarco-» phage s'appelle en gree soròs; et » conme on l'honora dans le tomu bean avant qu'on lui eût hâti un n temple, de soros et d'Apis, on fit " d'abord Sorapis, et par le chan-» gement d'une lettre on l'appela

n Serapis. x Le symbole ordinaire de Sérapis est une espèce de panier ou de boisseau, appelé en latin calathus, qu'il porte sur la tête, pour signifier l'abondance que ce dieu, pris pour le Soleil, apporte à tons les hommes. On représente Séropis harbu; et au boisseau près, il a par tont presque la même forme que Jupiter : aussi est-il pris souvent pour ce dieu dans les inscriptions. Lorsqu'il est Sérapis-Plutou, il tient à la main une pique, ou un sceptre, et il a à ses pieds le Cerbère, chien à trois têtes. Sérapis était considéré comme un des dieux de la santé. On cite de lui plusieurs guérisons miraculeuses. Un nommé Chryserme, qui avait bn du sang de taureau, et qui était près de mourir, fut guéri par Sérapis. Batylis de Crète, phthisique, et aux portes de la mort, recut ordre de Sérapis de manger de la chair d'un ane; il le fit, et se trouva bientôt hors de danger. D'autres relations de cette nature semblent prouver que Sérapis était ordinairement invoqué pour la santé et particulièrement dans les maladies aigues. Marc-Aurèle, tonrmenté d'un mal qui le conduisait au tombeau, fit un voyage à Périnthe, ville de Thrace, où Sérapis avait un temple célèbre, et il y recouvra la santé. Cet événement est rappelé sur une médaille frappée par les Périnthiens, oà l'on voit la tête de l'empereur, et sur le revers, celle de Sérapis. Ce fut aussi pour lui demander la santé de son fils Apellide, que la fille de Crisias dédia à ce dieu, dans le temple qu'il avait à Canope, une lampe curieuse, où l'ouvrier avait placé autant de lumignons que l'année contenuit de jours. Athenée nous apprend que cette lampe fut ensuite transportée dans le temple de Jupiter Dionysius, à Tarente. Tacile recoute que Sérapis ap-

Tacille records que Serapa spanta en sonse à Richerie; filt est partie en sons à Richerie; de Richerie; de la partie en sons à Richerie; de la partie en la fin jeune hounne d'une extréue beauté; et liuréonom d'entoyre ses plus fidéles amis à Sinope, ville du Pout, oil d'etait honoré, et d'en consommiqué cette vision, députs une célèbre autoissée à Sinope, et on en rapports la statue de Sirapis. Lorsque fedies finaturée de Exprés, les prêtres égyptiens soyrent la stieun de la consommique de la

Les Egyptiens avaient plutieurs temples consacrés à ce dieu; le plus reaommé était à Canope, et le plus ancien à Memphis. Il n'était pas permis anx étrangers d'entrer dans colucie; les pettres eux-mèmes n'avaiente droit qu'après avoir enterré le heur Apis. Dans le temple de Sèrapis à Canope, il y avait à l'orient me petité femètre par od entrait à

certains jours un rayon du soleil qui allait donner sur la houche de Scrapis. Dans le uième temps, on apportant un simulacre du Soleil que clari un airmalere du Soleil que clari unant eaché dans la voite, «"élevait ves Seripsis, alors on dissi que le Soleil salmait ce dieux missi que de Soleil salmait ce dieux missi que de rayon se retirait de dessus la loues che de Scrapis, le Soleil la vasit soleil de la commentation de la co

de plus gai que les pélérinages qui se faisaient à Sérapis. « Vers le temps " de certaines fêtes, dit-il, on ne » saurait croire la multitude de gens " qui descendent sur un canal d'A-» lexandrie à Canope, où est le tem-» ple; jour et nuit ce ne sont que » bateaux pleins d'horumes et de n femmes qui ehantent et qui dan-, n sent avec toute la liberté imagi-» nable. A Canope il y a sur le canal » une infinité d'hôtelleries qui ser-» vent à retirer ces voyageurs, et àfa-» voriser leurs divertissements. Ge n temple de Sérapis fut détruit nor » l'ordre de l'empereur Théodose, n et alors on découvrit toutes les » fourberies des prêtres de cette di-» vinité, qui avaient pratiqué un » grand nombre de chenius coun verts et disposé une infinité de » machines pour tromper les penples » par la vue de faux prodiges qui » paraissaient de temps en temps. » Sérapis avait un oracle fameux à Babylone; il rendait ses réponses en songes. Pendant la dernière maladie d'Alexandre, les principaux chess de son armée allèrent passer une nuit dans le temple de Scropis pour

porter Aléxandre dans le temple: il leur fut répondu en songe qu'il valait mieux ne le point transporter. Alexandre mourat peu de tempa après.

Les Grees et les Romains hono-récent aussi Sérapis, et lui consacrèrent des temples. Il y en avait à Atlènes, et dans plusieurs villes de

consulter la divinité, et savoir d'elle s'il serait plus avantageux de trans-

con Con

la Grèce. Les Romains lni en devèrent un dans le cirque de Flaminius, et instituérent des fêtes en son honneur. Une multitude presque innombrable fréquentait le temple de ce dieu; des jeunes gens, entr'autres, y couraient en foule pour obtenir de lui, comme nne faveur signalée, qu'il leur fit trouver des personnes faciles qui eussent la complaisance de se livrer à leurs passions. Un nombre presque infini de malades et d'infirmesallaient lui demander leur guérison, ou plutôt se persuader qu'ils l'avaient reçue. Enfin, les moux qu'occasionna le culte de Sérapis obligèrent le sénat de l'abolir dons Rome. On dit qu'à la porte des temples de ce dieu il y avait une figure d'homme qui mettait le doigt sur la bouche, comme pour recommander le silence. On explique cette coutuine par une loi qui était reçue en Egypte, et qui défendait, sous peine de la vie, de dire que Sérapis avait été un houme mortel. V. Aris, OSIRIS. SERPENT.

Serismus, isle où les Orientaus, placent le paradis terrestre. Cependant les musulmans veulent que ce paradis ne fut pas terrestre, auch celevé dans un d'a sept cienx, et que ce fut de ce ciel qui Adam fut précipité dans cette isle, où il mourut après avoir fait un pélerinage en Arabie, où il visita le lieu destiné pour la construction du temple de la Mecque. Bibl. Or.

Séneuri nu jours. (Iconol.) On la persionnile par une jeune fille avises sur un globe d'argent, et contemplant un soleil rayonnant audessus de sa tèle. Ses cheveux sont hlouds, tressés et ormés de fleurs. Son vètement est d'une légère étoffe d'or et d'aux.

— DR LA NUIT. Celle-ci se peint assise sur un globe terrestre un peu obscur. Elle contemple poisibleuent une lune qui brille. Sa draperie est bleu-foucé, semée d'étoiles d'or. Sa carnation est brune, et ses cheveux noirs sont ornés de perles.

Serents, surnom de Jupiter conaidéré comme l'éther. Seroeste, Troyen qui suivit Enée en Italie, et que Virgile fait auteur de la famille des Sergius.

SEROSTER, rocher au dessus d'lakoutsk, en Sibérie. Les lakoutes le révèrent comme une divinité, lui attribuent le pouvoir d'envoyer des vents impétueux, et lui font des offrundes pour obtenir su bienveillance.

SERIMMER (M. Scand.), sanglier

miraculeux, dout le cuisinier Authrimen ent cuive le clari dans le pot eldhimer. Cette clair dussile pot eldhimer. Cette clair suffi à la nouriture de tous les forto sud-à la guerre, qui, depui à teomanpositi d'Udin. Tous les untius on la cuit, et le soir il redevient enter. Il est à observer que la chair de cet animal, assai bien que celle du procciali autrefais le mets furori de toutes cità entre fait entre furori de toute de la motion de nord. Les anciens l'inquis en faissient pa moins de casquis en faissient pa moins de casquis en faissient pa moins de casdont Peric prétrifs les lubitants en leur moutrant la tête de Médue.

SERMANI, tétede, poisson (Myth. Pers.), peuples fabuleux dont parlent les romans orientaux, et qui sont peut-être les mêmes que ceux appelés par les Latins I chthy oplugi.

SERMENTS. Jupiter présiduit aux serments, ce qui lui avait fait donner le surnoin de Jupiter aux serments. Un des serments les plus ordinaires était : Par Jupiter Pierre. Dans Olympie on vovait ce dieu tenant la fondre en main, prèt à la lancer contre cenx qui violeraient leurs serments. V. JUREMENTS, FIRIUS, STYX. Les cérémonies du serment, chez les Scythes, consistaient à se faire une incision dans quelque endroit du corps, et à laisser couler leur sang dans un vaisseau plein de vin; pnis ils y trempaient la pointe d'un dard ou d'un cimeterre, et en Invaient une gorgée; après quoi ils prononcaient le serment, et prenaient à temoin tous les spectateurs, de l'engagement solemnel qu'ils contractaient.

Quand les anciens Français partaient pour la guerre, ils juraient de ne point se faire la barbe qu'ils n'eussent voince leurs ennemis. Leur usage était encore de tirer et d'agiter leurs épécs, quand ils s'engageaient

par serment à quelque chose. Myth. Ind. Le roi du Pégu, ayant conclu une allique avec les Portugais, fit tracer en lettres d'or les articles du traité en langage portugais et péguan. L'écrit fut ensuite jeté dans un feu composé de feuilles d'un orbre odoriférant ; et lorsqu'il fut entièrement consumé, un talapoin, ctendant les mains sur les cendres. jura, au nom du roi, d'être fidèle à tous les articles du traité.

Lorsqu'un Siamois prête serment de fidélité à son roi, il avale une certoine quantité d'eau que les talapoins ont consucrée en prononçant dessus quelques imprécations. Lorsque des particuliers contractent entre eux quelque engagement, la forme de leur serment mutuel consiste à hoire de l'eau-de-vie dans le même vase. Quand ils veulent employer un serment plus fort et plus solemnel, chacun d'enx se tirequelques gouttes de sang qu'ils melent et boivent ensemble.

Au commencement de chaque année, tous les princes et les supérieurs des monastères se rendent au palais de l'empereur, pour lui prêter serment de sidélité. Ils prennent à témoins les grands dieux des eieux et tons ceux des soixante-six provinces de l'empire; les dieux d'Iozu, Fatzman, Ten-Sin. Ils prient que la vengeance de ees dieux et celle du bras séculier tombent sur eux s'ils violent leurs serments.

Les Joponnis ont une espèce de serment qui ue consiste point en des imprécations. Ils signent de leur sang ce qu'ils proniettent; mais celui qui est infidèle à un engagemen contracté d'une manière aussi sacrée, est puni de mort.

Deux habitants de l'isle Formose. qui veulent contracter ensemble un engagement inviolable, rompent ensemble une poille. C'est leur serment le plus solemnel.

Les Banians sont, en général, d'une intégrité et d'une bonne foi sans reproche, et c'est les outrager sensiblement que d'exiger d'eux d'autre serment que leur parole. Ils poussent même la délicatesse si loin sur cet article, que souvent ils ont préferé d'être condamnés par les juges plutôt que d'employer le serment pour prouver leur innocence. Cenendant , lorsqu'une indispensable necessité les contraint d'en venir à une extrémité si honteuse pour leur probité, ils étendent les mains sur une vache, animal socré parmi eux, et se servent de cette formule : « Je » consens qu'il m'arrive de me nour-» rir de la chair de cet animal res-» pectable, si, etc. » Tel est leur serment le plus redoutable.

8 E R

Dans le royaume de Décan, on emploie une forme de serment bien différente. Ceux qui doivent jurer se placent au milieu d'un tas de cendres. dout ils se jettent quelques poignées sur la tête. En faisant cette cérémonie, ils prononcent leur serment et se croient engagés par-là de la manière la plus socrée et la plus inviolable.

Dans l'isle de Ceylan, les serments solemnels se font ordinairementdans les temples, à la face des dieux. Les habitants, daus leurs conversations, mèlent souvent, comme nous, plu-sieurs formules de serments, où l'habitude a plus de part que la bonne foi. Ils jurent par leurs père et mère et par leurs enfants, serment fort ordinaire aux anciens. Ils jurent aussi quelquefois por leurs yeux, et plus souvent par leur divinité. Dans ce pays, lorsque les prenyes ne sout pas suffisantes contre un homme accusé de vol, on l'adiret à se purger par le serment ; et voici en quoi consiste la cérémonie : l'accusé amène de vant le tribunal des juges ses enfants. ou, s'il n'en a pos, quelques uns de ses plus proches parents; il leur met des pierres sur la tête, en proférant cette imprécation: « Si je suis coupa-» ble du erime cont on m'accuse, » pnissent mes enfants, ou mes pan rents, ne vivre qu'autant de jours

» que je leur mets de pierres sur la

n tête in a Après le serment, dit Ri-" bey ro, les parties sont mises hors » de cour, et chacun paie la moitié » des frais. On est persuadé que ce » serment a tant de force que, si l'on » jure faux, les enfants, ou les parents » meurent dans le temps prescrit; et » l'onjuge par-là de la vérité ou de la » fausseté du serment que le volenra

m fait. n

Pendant le cours de la dernière Inne ou du dernier mois de l'année. les principanx seigneurs du rovoume de Tunquin renouvellent au roi le serment de fidélité. La cérémonie se fait ordinairement dans un temple. On égorge un poulet, dont on fait couler le sang dans un bassin rempli d'une liqueur qu'ils nomment arak, et qui a du rapport avec notre eau - de - vie. Chacun des seignenrs, après avoir juré la fidélité au roi, boit un coup de cetteliqueur pour confirmer son serment. On ne dit pas par quelle raison le roi de Tunquin choisit, pour cette cérémonie, un jour regardé dans le pays comme malhenreux.

Les Patans, peuples de l'Inde, et sur lesquels les Mogols ont fait la conquête de l'Indostan, conservent une haine mortelle contre les usurpateurs de leur pays, et se flattent de le recouvrer un jour. La plupart ont continuellement à la bouche cette formule de serment : « Que je ne puisse jamais être roi de Dehli, si cela n'est ainsi!x

Lorsque les idolatres des isles Moluques veulent s'engager inviolablement, ils mettent de l'or, de la terre et une balle de plomb dans une écuelle remplie d'eau. Ils boivent de cette eau, après y avoir trempé la pointe d'une épée ou d'une flèche. Telle est la forme du serment le plus religieux.

Chez les Tartares Ostiackes, la solemnité du serment consiste à jurer sur plusieurs sortes d'armes. Ces peuples sont persuadés que le pariure ne manque pas de perir par quelqu'une de ces armes qui ont reçu son serment.

Ils observent encore nne autre cérémonie propre à maintenir la sainteté du serment. On étend por terre

une hache et un couteau; puis on présente un morcean de pain à celui qui doit jurer. Avant de le porter à sa bouche, il prononce son serment, qu'il termine par ces paroles : « Que » je sois étonifé par ce morceau de » pain, que cet onrs me dévore . et » que ma tête soit tranchée par cette » hache, si je snis jamais infidèle à » mes engagements! » En certaines occasions les mêmes neuples prétent leurs serments d'une manière différente, qui nous paraltrait un peu ridicule. Les deux parties se rendent devant une idole, et chacnn à son tour coupe une portion du nez de la divinité, en disant qu'il veut qu'on

fasse à son nez le même traitement ,

avec le même couteau, si jamais il

manque à sa parole.

Les Tartares Burats, qui habitent dans la Sibérie, ont un respect particulier pour une montagne fort élevée , qui est voisine du lac de Baikal. Ils y offrent quelquefois des sacrifices; mais ce lieu est spécialement destiné pour les serments. Les personnes qui veulent s'engager inviolablement montent sur le sommet de eette montagne, et là jurent à houte voix de faire telle ou telle chose . Ces peuples s'imaginent que celui dont le serment n'est pas sincère périt en s'en retournant, avant d'être arrivé an pied de la montagne.

Myth. Amer. Les Indiens qui hahitent les provinces de Darien et de Panama, dans l'Amérique méridionale, ont coutume d'arracher une dent aux prisonniers de guerre, avant de les serifier à leurs dieux. Cette dent a quelque chose de religienx; lorsque ces Indiens veulent s'engager par un serment irrévocable, ils inrent par la dent.

Myth. Afric. Les habitants des rovanmes de Bénin et d'Ardra, sur la Côte des Esclaves, en Afrique, ont contume de jurer parla mer , ou par leur souverain.

Lorsque les Nègres de la Guinée veulent donner une assurance de leur fidélité, ils frappent, dn visage, la poitrine, les bras et les pieds de

eclui avec lequel ils s'engagent. Ils battent des mains, frappent la terre du pied, et accompagnent ces cérémonies de quelques paroles qu'ils ré-

pètent trois fois.
Voici la mairire dout les Nègres
de Cabo-Demonte contractent entreux un engagement. Ils boivent
ensemble réciproquement le sang de
quelques poules on poulets qu'ils ont
égorgés, et en muagent la chair.
Chacun emporte une partie des os,
et les couserre avec soin. Sil arrive
évet leagagé témoigne vouloir violer
son serment, il lui ervoie et so spour
lui en rappeler le souvenir.

Les Negres de Cabo-Formoso et d'Amboser, pour donner une preuve de leur fidélité, se font une incision au bras, et sucent le sang qui en découle.

Lorsque deux personnes veulent se donner une assurance récipreque de leur fidélité, elles se tirent da sang de quelque partie du corps, en laissent tomber des gouttes dans un trou fait exprès dans la terre. Elles prennent ensuite un morceau de cette terre sanglante, qu'elles pétrissent entre leurs moins, et se le donnent muttellement. L'engagement qu'elles contractent par cette exérmoine et regardé comme seré.

Lotsque les Nègres de la Côted'Or veulent contracter quelque engagement, ils boivent ensemble d'une certaine liqueur et se disent communement : « Pour confirmer cet " accord, buyons fétiche. " Ils se servent, en buvant, de cette for-mule : « Que le fétiche me fasse » mourir, si je manque à quelque » article de cette convention!» Tous ceux qui participentà l'engagement boivent également de la même liqueur. Si elle passe aisément dans le gosier, c'est un gage de la sincérité de celui qui boit : mais, s'il a l'intention de manquer à sa parole, la liqueur le fait enfler tout-à- coup, ou du moins lui cause une maladie de Langueur qui le conduit au tombeau. La meme cérémonie se pratique entre deux nations qui font une alliance,

Tomc II.

et dont l'une s'engage, à prix d'arent, à donner du secours à l'autre. Les chefs des deux peuples, en buvant la boisson du serment, ont coutume de faire cette imprécation : « Pnisse le fétiche nous faire mourir » si nous ne vous aidons à poursuivre » l'ennemi, et à l'exterminer entiè-» rement, s'il est possible! » Mais ces sortes d'imprécations ne sont souvent que de vaines paroles, sur lesquelles il n'est pas sur de compter. Plusieurs, après avoir reçu l'argent, rusieurs, apres avoir reçu l'argent, s'émbarrassent peu de donner le se-cours pronis. Ils pensent que le prêtre en la présence duquel ils contractent l'engagement peut les exempter de l'obligation qu'ils s'imposent, comme il peut les punir, s'ils y manquent. Mais les Nègres, devenus sages et méliants par l'expérience, avant de faire aucun accord, font toujours boire au prêtre la liqueur du serment, et veulent qu'il s'engage par serment à ne jamais dégager aucune des parties de l'obligation qu'elle contracte; mais, dans ce cas-là même, le prêtre rusé trouve encore quelque prétexte pour violer sou serment. Ces peuples ont encore une autre

manière plus solemnelle et plus superstitieuse de prêter leurs serments. Les parties se rendent devant l'idole particulière d'un prêtre de la nation; devant cette idole est un tonneau plein de toutes sortes d'ordures, telles que de la terre , du sang , des cheveux, des os d'hommes et d'animaux, des plumes et de l'huile. Celui qui doit jurer se place devant l'idole, et, l'appelant par son nom, il lui fait un détail de la chose à laquelle il s'engage, et lui demande qu'elle le punisse s'il est parjure. Il tourne ensuite autour du tonneau, et, reprenant la même place qu'il avait occupée, il réitère la même formule de serment; après quoi, il fait un second tour, et répète pour la troisième fois lemême serment. Le prêtre lui frotte ensuite la tête, le ventre, les bras et les jambes, avec quelqu'un des ingrédients pris dans le tonneau, qu'il tient après suspen-M in du sur sa tête, et qu'il tourne trois fois. Il lui coupe encore les ongles à un doigt de chaque main et de chaque pied, avec un toupet de cheveux. Il jette ces excréments dans le tonneau, et termine ainsi cette bizarre cérémonie.

Serosch (M. Pers.), le génie de la terre, chez les Parsis. Ils le définissent pur, fort, obéissant, éclatant de la gloire d'Orsmusd. C'est aussi lui qui garde le monde, et qui préserve Fhomme des embuches du diable.

Saragar, Iconol. Cet unimal est un symbole ordinaire du soleil, dit Macnobe; eu effet, il est très commundants comouments : dans quel-ques uns, il se mord la queue, fuisant un cercle des ou corps, e qui marque le controdinaire du Soleil. Dans les figures de Mithras, il est représenté quel·puédois comme l'entourant du soleil sur l'écliptique, qui se fait en ligne que de l'acceptant du soleil sur l'écliptique, qui se fait en ligne spirale.

Le serpent était aussi le symbole de la médecine et des dieux qui y président, comme A pollon et Escu-lape. Plineen rend plusienrs raisons: C'est, dit-il, parceque le serpent sert à plusieurs remèdes; on parcequ'il marque la vigilance nécessaire à un médecin; ou peut-être enfin parceque, de même que le serpent se renouvelle en changeant de peau, de même anssil hommeest renouvele par la médecine, qui lui donne comme un corps nouveau par la force des remèdes. Pausanias nous dit que, quoique les serpents en général soient consacrés à Esculape, cette prérogative appartient sur-tout à nne espèce particulière, dont la couleur tire sur le jaune : ceux-là ne font point de mal aux hommes. L'Epidaurie est le seul pays où il s'en trouve. Le serpent d'Épidaure, qui fut transporté à Rome pour Esculape, était de cette espèce. C'était peut-être aussi de cette même espèce de scrpent que les Bacchantes entortillaient leurs thyrses ou les paniers mystiques des Orgies, ce qui ne laissait pas d'ins-pirer de l'horreur ou de la crainte aux spectateurs.

Iconol. Le serpent plié en rond est le symbole de la réflexion. On le donne pour attribut à la Santé, à l'Envie, aux Remords, aux Cha-grins, etc. Sur les médailles, le serpent seul est quelquefois mis pour Esenlape, on pour Glycon, le second Esculape. Quand il est sur nu autel ou dans la main d'une déesse, c'est tonjours le symbole d'Hygiée. S'il est au-dessus d'un trépied, il marque l'oracte de Delphes, qui dans les preniers temps était rendu par un serpent. Le double serpent était la marque de l'Asie. Aux pieds de la Paix, il signifie la guerre et la discorde. A ceux de Minerve, à qui Pluta que dit qu'il était consacré, il marque le soin qu'on doit prendre des filles, pour la garde desquelles il faudrait le dragon des Hespérides. Quand il sort d'une corbeille, et qu'il accompagne Bacchus, il marque les Orgies de ce dien.

Myth. Egypt. Les Egyptiens employaient le serpent dans tous leurs symboles. Il faisait partie de la coiffure d'Isis. Le cercle dont ces pruples se servaient pour désigner l'Etre suprême était toujours accompagné d'un ou de deux serpents. Le sceptre d'Osiris était entrelacé d'un serpent. Ils donnaient des ailes et nne tête d'épervier an serpent, lorsqu'ils l'employaient ponr représenter l'Etre suprême. Dans quelques unes de leurs fètes, on en portait un enfermé dans un coffre. Ilsne se contentaient pas de le donuer pour attribut à leurs divinités; les dieux eux - mêmes étaient souvent représentés chez eux ayant une tête liumaine, avec le corps et laqueue de serpent. Tel était pour l'ordinaire Sérapis, qu'on reconnaît, dans les monuments, à sa tête couronnée du boisseau, et dont tout le corps n'est qu'un serpent à plusieurs tours. Apis se voit aussi avec une tête de taurean, avant le corps de scrpent, et la queue retroussée à l'extrémité. Le serpent en général marquait la terre et l'eau ; d'autres fois la bouche, parceque tonte sa force est dans sa gueule. Un serpent dont la queue est cachée était chez eux le

symbole de l'éternité. Un serpent qui ronge sa queue, et dont le corps est seme d'écailles, désignait le monde, qui se rajeunit tous les ans au printemps, et les astres, ornement de univers. Un autre, qui a la figure dn monde et la quene dans la bouche, est l'image d'un bon roi. Un antre, qui veille, est celle d'un roi vigilant et amateur du bien. Un serpent avec une grande maison, peinture d'un roi supposé le maître du monde. Un demi serpent, symbole d'un roi maitre d'une partie du monde. Serpent entier, image du Toutpuissant.

Le serpent n'était pas moins en honneur chez les Grecs et chez les Romains. Dans Epidaure, on rendait à ce reptile un culte particulier. Les Athéniens en conservaient toujours un en vie, comme le protecteur de leur ville. On attribua aux serpents une vertu prophétique. On observait religieusement la sortie, la rentrée, les plis, les allées et venues de ces animaux, comme des signes de la volonté des dieux. Voy. DRAGON D'ANCHISE. Ce sont deux serpents qui annoncent devant Troie la colère de Minerve, et se retirent sous son casque après la mort de Laocoon. On avait tant de foi aux serpents et à leurs prophéties, qu'on en nourrissait exprés pour cet emploi, et, en les rendant familiers, on était à portée des prophètes et des prédictions. Près de Lavinium, il y avait un bois socré où l'on nonrrissait des serpents. De jeunes filles étaient chargées de leur faire des gâteaux de farinc et de miel, et de leur en porter. Si l'un de ces serpents ne mangeait pas son gateauavec appétit, ou s'il paraissait languissant et malade après l'avoir mangé, c'était une preuve que celle qui avait fuit ce găteau avait perdu sa virginité. Les Romains firent venir d'Epidaure un serpent qu'ils prirent pour Esculape, dieu de la mé-decine, et auquel ils donnèrent une

place dans leur Panthéon. Les génies ont quelquefois été représentés sous la figure d'un serpent. (V. GÉNIE.) Deux serpents attelés tiraient le char de Triptolème, lorsque Cérès l'envoya parconrir la terre pour apprendre aux hommes à semer le bled. ( V. TRIPTOLYME. ) (Euf de serpent dans les superstitions des Druides. ( Voy. (EUF.) Cadmus et Hermione changés en serpent. ( V. Canmus. ) Hercule étousse dans son hercean denx énormes serpents. ( V. HERCULE. ) Les poètes out imaginé que les serpents étaient nés du sang des Titans, qui fut répandu dans la guerre qu'ils eurent contre Jupiter , et qui, tombé sur la terre, produisit tous les animoux venimenx , les serpents , les vipères , etc. D'autres les attribuent au sang de Python on de Typlion.

Myth. Ind. Les serpents et les couleuvres sont en grande vénération chez les Indiens, qui regardent ces reptiles comme autant de génies. -« Quand ils tronvent des couleuvres » dans leurs maisons, dit le voyageur » Dellon, ils les prient d'abord très » respectueusement de sortir. Si les prières n'ont pas d'effet, ils tachent » de les attirer dehors, en leur » présentant du lait on toute autre » chose, sans jamais employer la » violence. Si la coulenvre s'obstine » à rester, on appelle les brahmines, » qui, avec toute l'éloquence dont » ils sont capables , lui représentent » les motifs qui doivent l'engager à » avoir des égards pour la maison où » elle est venue. »

Plusieurs Indiens poussent la superstition jusqu'à porter exprès dans les bois, et auprès des buissons, du lait et autre chose pour l'entretien de ces reptiles.

Il y a dans l'isle de Ceylan une espèce de serpent que les habitants nomment Cobra de Capello, et pour lequel ils ont une grande vénération. Ils l'appellent le Roi des serpents, et évitent avec grand soin de lui faire du mal. L's sont persuadés que, si quelqu'un avait l'andace de tuer un de ces serpents , les antres serpents de même espèce extermineralent le meurtrier avec toute sa famille. Si cependant nn de ces serpents a mordu quelqu'un, ou causé

M m a

quelque dégât, la personne lésée pent nller porter plainte aux sorciers et enchanteurs du pays, qui, par la force de leurs charmes, contraignent le scrpent coupable à comparaître à leur tribnnof, le tancent fortement, et lui font de grandes menaces, s'il retombe à l'avenir en pareille faute.

Myth. Afr. La plupart des Nègres croient encore aujourd'hui que les ames des hommmes qui ont bien vécu entrent dans le corps des ser-

Le culte du serpent est le plus célèbre et le plus accrédité dans le pays. On ignore quelle en est l'origine. Les Nègres racontent que ce serpent ne ponvant supporter la méchanceté des habitants du pays où il demeurait, le quitta pour venir habiter parqui eux; qu'ils le reçurent avec les plus grauds honneurs . l'enveloppèrent dans un tapis de soie, et le portèrent dans un temple. On lui batit exprès une très belle maison; on institua des prêtres pour avoir soin de lui , et l'on consacra à son service les plus belles filles du pays. Ce qu'on peut dire de plus certain sur l'origine de ce dieu prétendu, c'est qu'il est venn du royaume d'Ardra. La tête de ce serpent est grosse et presque ronde; il ales yeux dons et bien ouverts, la langue courte et pointue : il ne la darde pas avec beaucoup de vitesse, si ce n'est quand il combat avec un serpent d'une autre espèce. Sa queue est mince et pointue comme un dard. Le fond de sa peau est un blanc sale, bigarré de marques jaunes, bleues et branes. Les plus grands ont environ une brusse de long, et sont de la grosseur du bras. Les serpents de cette espèce n'ont aucun venin. Ils souffrent volontiers qu'on les caresse, et l'on peut badiner avec eux sans crainte. Les Nègres regardent même leur morsure comme un préservatif contre celle des autres serpents. On les distingue aisément des serpents venimenx, dont la couleur est fort différente. Il v a une haine noturelie entre les serpents des deux es-

SER pèces ; et ils ne s'aperçoivent pas plutôt, qu'ils s'élancent l'un contre l'autre. La chair des rats est le mets favori des serpents bienfaisants. Ils n'ont pas moins d'ardeur que les chats pour conriraprès ces animaux; mais ils n'ont pas la même agilité. Lorsqu'ils sont parvenus à en attraper un, ils ont beanconp de peine à expédier leur proie, leur gueule étant fort étroite; et souvent ils sont plus d'une heure sans en pouvoir venir à bout. Depuis l'arrivée du premier serpent dans le pays, cette race s'est prodigieusement multipliée. M is, dans ce grand nombre de serpents qui sont tous fort respectés, il y en a un que l'on regarde comme le chef, et auquel on rend des honneurs particuliers. Le peuple pense que c'est le même qui a été trouvé et divinisé par leurs ancêtres, Ils le regardent comme le père de toute cette espèce de serpents qui est fort répandue; mais il y a long-tempe que ce premier serpent est mort. Les prêtres, pour ne pas diminuer la vénération du peuple, lui en ont adroitement substitué un autre de la même taille. Ce chef des serpents, quel qu'il soit, jouit, dans le pays, d'un sort fort heureux. Il est logé magnifiquement, et nourri des mets les plus exquis. Le roi lui envoie souvent des présents magnifiques de l'or, de l'argent, des étoffes, qui sont pour ses prêtres un revenu considérable. Le roi de Fida, pays voisin, venait autrefois en personne rendre ses hommages à cet heureux serpent, anquel il offrait les dons les plus rares et les plus précieux; mais au rapport du voyageur Bosman, le roi qui régnait au commencement de ce siècle, excédé des fruis immenses de ce pélerinage, a jugé à propos

de s'en dispenser. Les prêtres du serpent sont venus à bout de persuader au peuple que le grand serpent et ses confrères ont coutume de guetter, au printemps, les jeunes filles, sur le soir, et, par leur attouchement, leur font perdre la raison. Il y a nne maison exprès -étubile, où l'un envoie les filles de-

veunes folles faire un séjour de quelques mois, jusqu'à ce qu'elles sient recouvré lenr bon seus. Les parents sout obligés de leur payer une pension proportionnée à leurs facultés. La grande quantité de ces pensionnaires produit aux prêtres du serpent un gain considérable, dont on prétend que le roi se réserve une part. Lorsqu'il y a dans un village quelque femme on quelque fille qui n'a pas encore été attaquée par le serpent, elle u'échappe pas à la vigilance intéressée des prêtres; ils tachent d'avoir avec elle un entretien seeret, et séduisent avec tont d'art son esprit crédule, qu'ils lui persuadent de erler dans la rue, forsqu'elle sera seule, comme si elle avait été touchée par le serpent, et de contrefaire la folle, pour être envoyée comme les autres à l'hopital. Ces panyres files ont sur eet article une discrétion peu naturelle à leur sexe. Il n'arrive jamais qu'elles re-velent les fourberies des prêtres, parcequ'elles craignent leur puissance, qui est très grande dans le pays. Il se trouve toujours parmi les Nègres des gens moins simples que le vulgaire, qui ne sont pas la dupe des artifices des prêtres; mais ils se contentent de s'en moquer en se-cret. Il ne seruit pas sur pour eux d'entrepreudre de détromper le peu-Lorsque les Nègres entendent

quelques Européens se moquer de leurs serpents, ils se retirent promptement, en témoignant l'indignation que leur cousent de poreils discours. Quand le feu prend à une maison, s'il s'y trouve quelque serpent qui sit le malheur d'être brûlé, la consternation se répond dans la ville. Chacun se bonche les oreilles ponr ne pas entendre une si triste nouvelle, et donne une certaine somme d'argent, qui est une espèce d'a-mende qu'il s'impose, en réparation du peu de soin qu'il a eu de conserver le dieu. Il s'imagine même que le serpent brûlé reviendra pour tirer vangeance de œux qui ont contribué à au mort.

norés par quelques peuplades comme des dieux Pénates. On leur offrait en sacrifice du lait et des œufs. Il était défendu, sous peine de mort, de leur causer le moindre dommage. Le culte des serpents était autrefois établi chez les peuples de Lithuanie, d'Estonie, de Livonie, de Prusse, de Courlande et de Samogitie. On leur préparoit un repas, et des enchanteurs les invitaient à veuir faire honneur au festin. Si les serpents sortaient de leurs retraites, et vennient manger les mets qu'on leur offrait, la joie était universelle, et chacun ne se promettait que du bonheur : mais si les serpents résistaient à tous les charmes et à toutes les prières, et s'obtinaient à ne pas se montrer, c'était un présage très ficheux. Les paysans de la Lithuanie, de la Samogitie et de la Livonie; conservent encore aujourd'hui quelnes traces de cette superstition. Les Russes n'en ont pas été exempts Oléarius rapporte que, voyageant nvec quelques Russes, ses cons-pagnons de voyage, à l'aspect de deux couleuvres rouges, temoignerent une grande joie, disant que c'était un heureux présage que leur envoyait S. Nieolas. Les poysoris deseuvirons de Wilna, en Lithumie, rendaient encore, dans le seizième siècle, une espèce de culte religieux aux serpents. Nathnoch , sutent allemand, dit que les payants lithuaniens avaient coutume de nour-rir, dons leurs maisons, des serpents, desquels ils faissient dépendre la propérité de leur famille. Les paysons de Livonie regardent ces res tiles comme les dieux tutélaires de leurs troupeaux, et leur présentent du lait en manière d'offrande. Voy. ACHÉLOUS, ARISTÉE, CADMUS, Cá-DUCER, DISCORDE, ENVIE, ESACUS, EUMENTHES, EURYDICE, LACCOON, LATONE, MEDUSE, PRUBENCE, PY-THON, SALUS, SATURNE, TIRESIAS. SERPENTAIRE, une des coustella-

tions. Les poètes ont feint que c'était le dragon du jardin des Hespérides, tué par Hercule, et que Janou place M m 3

parmi les astres. (Voy. Offirets.)
D'autres supposent que c'est le serpent qui apporta à Esculape l'herbe
par la vertu de laquelle il réssuscita
Androgée, ou le serpent Python.
SERFENTICLES, nom qu'on a donné

SERANUS, un des capitaines de

Turnus, tué par Nisos. Serus. Voy. Cerus.

SERVARE DE COLO, terme d'augure, pris des Phénomènes qui paraissaient dans les airs, comme des éclairs, du tonnerre, et autres signes extraordinaires et subits, que les augures remarquaient dans le ciel : cet augure était le plus solemnel de tous, comme ne pouvant se réitérer en un même jour, et rompant toutes les nssemblées; aussi, quand un magis-trat voulait empêcher une assemblée du peuple, ou la remettre à une autre fois, il faisait afficher dans les carrefours qu'il observerait ce jour-là les signes du ciel, et tout était remis à un antre jour. Mais le sénat, s'étant aperen des abus que cet usage entrainait, ordonna que, nonobstant ces affiches, on passerait outre à l'assemblée convoquée dans toutes les formes.

Servator, Sauveur, surnom de Jupiter et de Bacchus. Servatraix, surnom de Proser-

Serviture. (Iconol.) Les iconologites modernes l'ont exprimée par une femme céhevelce, vêtue d'habits courts, portant un jong sur les épatles, et marchant les pieds nus et allés dans un chemin rempli de pierres et d'épines. Ripa lui donne pour attribut une grue qui tient une pierre-Séaxe, d'vinité des Babyloniens,

selon les critiques sacrés.

Sésara, fille de Célée, roi d'Eleusis et serur de Triptolème.

Sessies, déeses qu'on invoquait quand on ensemençait les terres. On en comptait sutant qu'il y avait de semailles différentes.

Sestias, Héro, née à Sestos. Sestos, ville de Thrace sur les bords de l'Hellespont, célèbre par les ansours d'Héro et de Léandre. Séra , une des maltresses de Mars , et sœur de Rhésus.

side in the control of the control o

main qui succéda aux Antonins. Trois empereurs se disputèrent alors l'empire, Sévère Septinie, Pescen-nius Niger, Claudius Albinus. On consulta l'oracle de Delphes, dit Spartien, pour savoir lequel des trois la république devait souhaiter. L'oracle repondit en un vers : Le Noir est le meilleur, l'Africain est bon , le Blanc est le pire. Par le Noir, on entendait Pescennius Niger; par l' Africam, Sévère qui était d'Afrique; et par le Blane, Claudius Albinus. On demanda ensuite qui demeurerait le maltre de l'empire; et il fut répondu : On versera le sang du blanc et du Noir, l'Africain gouvernera le monde. Ondemanda en core combien de temps il gouvernerait; et il fut répondu : Il montera sur la mer d'Italie avec vingt vaisseaux, si cependant un vaisseau peut traverser la mer-Par où l'on entendit que Sévère régnerait vingt ans.

Sévenes, ou les Déesses sévères. On croit qu'elles étaient les mêmes que les l'uries, parcequ'on les représentait avec les mêmes attributs.

Sévénte. (teonot) Dans Ripa, cet une frame vielle, ettu d'habits royaux, et couronnée de laurier, tenant d'une main un sceptre dans l'action de commander, et portant l'action de commander, et portant de l'autre un cule dans lequel est fixé un poignard, symboles de fermeté et d'infléxibilité. Cochin lui donne, au lieu du sceptre, le faisceau des licteurs romains, dont les verseures de l'action de l'a

RIGHTERS. SÉVIRS AUGUSTAUX. On nommait

ninsi les six plus anciens sacrificateurs d'Auguste, créés par Tibère au nombre de vingt-un. SEVUM (M, th. Ind.), lieu de plai-

sirs et de délices où les Péguans font passer les ames après qu'elles ont été purifiées dans le Naxac. V. Naxac, NIBAM.

SEXTUMVIR AUGUSTAL, pretre d'Auguste, institué par Tibère. Il v avait cette différence entre ceux établis à Rome et ceux des autres villes, qu'ils n'étaient que six dans les provinces, et que les premiers étaient plus distingués et en plus grand nombre.

SEVANS. VOY. SEIANS. SEYTA (Myth. I.ap.), idole fomeuse adorée par les Lapons. Ce dicu est une pierre qui n'a aucune forme déterminée, non plus que sa femme et ses enfans qui ne sont autre chose que des masses de pierre informes, auxquelles les Lapons font des sacrifices, et qu'ils frottent avec le sang et la graisse des victimes, qui sont communément des rennes. Le hasard ou l'art ont donné à la partie supéricure de quelques unes de ces pierres une forme dans laquelle on a cru trouver la ressemblance de chapeanx. Le lieu où sont placées les idoles, est à l'endroit où le lac de l'ornotresch forme une rivière et une catoracte.

SHAKTI (Myth. Ind.), deesse indienne qui est l'embléme de la nature, et qui, conune telle, est représentée avec les attributs de la fécondité, et quelquefois avec une tête de vache.

SHAMAVÉDAM (Myth. Ind.), un des quatre livres sucrés des Indiens nommés Védams. C'est celui qui apprend la science des augures et des divinations. Voy. Vénan.

SHASTAH (Myth.Ind.), commeutaires des brahmes sur les Védams: il sont au nombre de six, et traitent de l'astronomie, de l'astrologie, des pronostics, de la morale, des rites,

SHI de la médecine et de la jurisprudence. C'est d'après ces livres sucrés que les brahmes astronomes calculent le conrs de la lune, des planètes et des éclipses, et qu'ils fabriquent les Pandjangams (almanachs). C'est encore eux que consultent les brahmes astrologues, pour predire l'avenir, tirer le sort des hommes et des enfants, annoncer les jours et nième les instants hons ou mauvais. Ce métier est très lucratif; car les Indiens sont si superstitieux, qu'ils n'entreprennentrien sans avoir consulté l'astrologie; et si les pronosties ne sont pas favorables, quelque assurance qu'ils aient du succès, ils renoncent à leur entreprise. L'opinion des Indiens de la côte de Coromandel est tout-à-fait contraire à ce que Voltaire affirme après M. Holwel le Shastah est antérieur au Védam de 1500 ans.

SHASTIRIARS ( M. Ind.), classe de brahmines chargés d'enseigner les dogmes et les mystères de la religion à la jeunesse dans les écoles.

SHASTAH.

SHECTEA (Myth. Ind.), nom d'une secte des brahmines ou prêtres indiens, qui croient contre toutes les autres, que Rama, Brahma, Wishnou et Ruddiren sont des êtres subordonnés à Schecti de qui seul dérive leur pouvoir, et qu'ils regardent comme le créateur et le modérateur de l'univers. Ces sectaires, qui sont des déistes, n'admettent point l'antorité du Vedom, ou livre sacré; de plus, ils refusent de croire les choses qui ne tombent point sous leurs sens; parconséils ne croient à aucun mysquent, ils ne croient à aucun mys-tère. Les Iudiens les regardent comme des hérétiques dangereux, qui ne méritent que d'être exterminés. Shever, onzième mois de l'année

sacrée des Hébreux, et le cinquième de leur année civile. C'était la lune

de Janvier.

SHIIS, OU SHIITES, OU SCHIAIS, ou Chia, nom de l'une des deux grandes sectes qui divisent les maho. métans. Elle est opposée à la secte des Sunnis que suivent les Turcs. M m 4

Celle-là, dont les Persans font profession, ne reconnaît de véritable interprétation du Qôran, que celle qui fut faite par Ali, gendre et cousin de Mahomet, et rejette absolu-ment toutes les autres. Le respect et la vénération des Shiites pour Ali tiennent de l'enthousiasme. Ils le regardent comme légitime et immédiat successeur de Mahomet, et traitent Abubekre, Omer et Othman, ses prédécesseurs selon les Turcs, d'exécrables imposteurs, de falsi-ficateurs de la loi, de vraisbrigands. Ils vont plus loin, ils soutiennent qu'Ali fut plus particulièrement et plus fréquemment inspiré du ciel que Mahomet même; et que toutes les interprétations qu'il a données de la loi sont divines et parfaites; que Dieu parut sous la figure de ce propliète ( car ils lui attribuent le don de prophètic); et que, par sa propre bouche, il annonca anx hommes les mystères les plus cachés de la religion. De leur côté, les Tures accusent les Persans d'avoir falsifié le Ofran : et les uns et les autres se traitent mutuellement de la manière la plus méprisante et la plus injurieuse. SHIVA (Myt. Ind.), une des trois

personnes de la trinité indienne, ou plutôt la divinité elle-même, considérée comme détruisant, ou changeant les formes. Sous ce dernier rapport, elle a nne fonle de noms. dont les plus communs sont l'sa ou l'swora, Rudra, Hora, Sambhu. Mahadéva ou Mahe'sa, etc. Ce dieu a aussi quelques rapports avec le Jupiter Altitonans, foudroyant les géants. Dans un combat tout pareil avec les Doitras ou enfants de Diti, qui se révoltèrent souvent contre le ciel, Brahma, dit-on, présenta à Shiva des traits redoutables, comme l'aigle présents la foudre à Jupiter. On lepeint avec trois yeux, ce qui lui fait quelquefois donner le nom de Trilochan.

Shiyê - Rathi, nuit de Shiwa, (Myth. Ind.) fête qui tombe le treizième jour après la pleine lune. Elle est très religieusement observée par les sectateurs de Shiya. Ils doivent jeûner le jour , passer la nuit est prières, faire des aumônes et donner à manger aux pandarons.

SMOKANARM (Myth. Indl.), divinité adorée dans le royamme de Madure sur la côte de Coromandel; et qui au tenple très-comptuent à Maduré, copitale do porte ce dies un chard d'une grandeur si prodigieuse, qu'il fant, dit-on, quatre mille hommes pour le trainér. L'i-dole, pendant la procession, est servie par plate de quate même voiture, sous laquelle quelques findiches se font feranser par d'extono.

SHOUCKIN (Myth. Ind.), planète de Vénus. Elle est quatre cent mille lieues an-dessas du ciel de la lune. C'est le Gourou, on prêtre des Achourets ou géants. Il préside au

vendredi.

Shourien (Myth. Ind.), pla-nète du soleil, qui préside au dimanche. Les Indiens en font un demi-dieu, qui donne la santé à ses adorateurs. Voici un conte qu'on trouve sur ce demi-dieu dansle Čandon, poeme indien. La femme de Shourien, ne pouvant supporter la chaleur de son mari , laissa auprés de lui un fantôme à sa ressemblance. et, déguisée en jument, se retira dans une province éloignée pont faire pénitence. Shourien, s'en étant npercu, se métamorphosa en cheval , alla trouver sa femme , et lui lanca la liqueur séminale dans le nez. Celle-ci, en la respirant, concut et mit au monde les Maroutoukels, génies. C'est ainsi que les êtres se sont multipliés.

montpuese. (M. Ind.) Cres.
Situ para sonume, dans la paritation control, dans la paritation de la Mabhar, les pritation de la Mabhar, les pritation de la Mabhar, les pritation de la marcha de la marcha de la
fonction de descrivi les temples ot
pagodes de la tribh des Indiens idotation, apples Schudderi, qui et
celle des marchands ou banisms. Il
ne leur est point permis de lir le
Vedam, on livre de la loi; mais ils
caseignet à leur tribu le Shauter,
asseignet à leur tribu le Shauter,

rui est le commentaire du Vedam. Ils ont le privilége de porter au cou la figure obscène appellée lingam, Shudden (Myth. Ind.), le

Sixudoran (Myth. Inst."), le troisième des pautre fils du premier homme et de la première femme, univant les Indons, d'un caractère doux, liant, poesfique, fui le che de la caste qui porte son mon, et qui est plus comme sous celli de Bainne de la caste qui porte son mon, et qui est plus comme sous celli de Bainne de la caste qui porte son mone, et qui est plus comme sous celli de Bainne de la comme de la commerce y et se distinguent par leura attention persittieuxe à observer touste s'orientimes de la religion. P. Baasson, Curratar, Wuse.

SIAKO OU XACO (Myth. Jap.), nom que l'on donne au Japon au souverain pontife du Budsdoisme, ou la religion du Siaka. Il est regardé par ceux de la secte comme le vicaire du grand Budsdo ou Siaka. Le Siako a un ponvoir absolu sur tous les ministres de sa religion ; c'est lui qui consacre les tundes, dont la dignité répondà celle d'évêques; mais ilss ont nommés par le Cubo ou emperent séculier. Il est le chef suprême de tous les ordres monastiques du Budsdoïsme; il décide toutes les questions qui s'élèvent an sujet des livres sacrés et ses jugemens sont regardés comme infaillibles. Le Siako a le droit de canoniser les saints et de leur décerner un culte religieux. On lui attribue le poutoir d'abréger les peines du purgatoire, et même celui de tirer les ânies de l'enfer pour les

place en paradis.

Sinan (Myth. Ind.), som que les habitant des isles Maldives doments an lieu consecé an red de acus de la companio de que l'une si les od ils n'aient un Sirre, data leque de cargo de que l'une danger sur mer vont iure leurs offranche. Elle consistent en de petits bateurs chargés de fleurs et d'herès codificants. On l'estification de l'acus d'arcid de vent, et chi fette les petits Laternas dans la mes, 'que's y avoir mis le fen. Tous leurs narier sont dédicis au roi de vents et de l'ancre de de l'acus de l'acus de l'acus de l'acus de l'acus d'acus l'acus d'acus d'acus

Sisa, ou Siva, et mieux Sava,

( Myth. St. ) déesse des Shavons Varaignes qui habitaient la Wagrie et l'isle de Rugen. Son nom dérive d'un verbe qui répond à ensemencer, et ses attributs caractéristiques antorisent à croire qu'elle était la déesse des végétaux en général. Elle était représentée comme une femme nue; ses cheveux lui tomhaient jusqu'nu-dessous des genoux ; de la main droite, elle tenait nne ponune, et de la ganche une grappe de raisin. On lui sacrifiait des animaux et des prisonniers. On l'a dite fille de Sitalcès, roi des Goths, et femme d'Anthyrius, qui porta les armes sons Alexandre-le-Grand, et, de retour en Allemagne; bâtit la ville de Meckelbourg.

Siran, ou Sivan, neuvième mois de l'année civile des Hébreux, et le troisième de leur année sacrée. Il répondait à la lune de Mai.

STROÉ, une des filles de Niobé tuée

par Diane.

SIBULES. Les anciens ont appelé
de ce nom certaines femmes auxquelles ils attribusient la connaissance de l'avenir, et le don de prédire.

Ce nom fut d'abord partieulier à la prophètesse de Delphes, et pris d'un mot grec qui signifie inspiré, ou conseillé par les dieux. Il devint énsuite commun à toutes les frances qui rendaient des oracles.

On convient assez généralement qu'il y a eu des Sibylles, mais on ne s'accorde pas sur le nombre. Platon, le premier des anciens qui en ait parle, semble n'en reconnaître qu'une, car il dit simplement la Sibylle. Quelques auteurs modernes ont soutenn, après ce philosophe, qu'il n'y avait eu effertivement qu'une Sibylle, celle d'Erythrée, en Ionie , mais qu'elle a été multipliée dans les écrits des anciens, parcequ'elle a beaucoup voyagé et vécu très long-temps. Solin et Ausone en compteut trois , l'Erythreenne . la Sardienue et la Cumer Elien en admet quatre, savoir, celle d'Erythrée, celle de Sardes, l'Égyptienne et la Samienne. Enfin, Var-

ron, suivi par le plus grand nombre des savants, distingue dix Silvylles, qu'il nomme en cet ordre : la Persique, c'est celle qui, dans les vers sibyllins supposés, se dit bru de Noc ; on la nonmait Sambethe : la Libyenne, qu'on disait être fille de Jupiter et de Lamia, et qui voyagea en plusieurs endroits, à Samos, à Delphes, à Claros, etc. : la Delphique, fille de Tirésias, Thébain; après la prise de Thèbes, elle fut consacrée au temple de Delphes par les Epigones, et fut la première qui, selon Diodore , eut le nom de Sibylle , parcequ'elle était souvent éprise d'une fureur divine : la Cumée, qui faisait sa résidence ordinaire à Cumes en Italie: l'Erythréenne, qui prédit le succès de la guerre de Troie, dans le temps que les Grecs s'embarquaient pour cette ex-pédition: la Samienne, dont on avait trouvé les prophéties dans les anciennes annales des Samiens : la Cumane, néc à Cumes, dans l'Eolide; c'est celle qu'on nomme Démophile, Hérophile, et même Amalthée, et qui vint présenter à Tarquin l'ancien ses neuf livres de prédic-tions pour les lui vendre : l'Hellespontine, née à Marpèse, dans la Troade, qui avait prophétisé du temps de Solon et de Cyrus: la Phrygienne, qui faissit son scionr à Ancyre, où elle rendait ses oracles : enfin la Tiburtine, nommée Al-bunée, qui fut honorée comme une divinité à Tibur ou Tivoli sur le Té-

On peut voir, à l'article Hánopatine, la septieme des Silvilles, l'Origine des livres silvillies. Après que l'arquine reueu fait l'acquisition, il en confis la garde à deux prêtres, de la confis la garde à deux prêtres de la confision de la confision de la confision de depot sacré : on y attenha ensusite la fonction de célélier les jeux sécubieres. Ces livres d'aires de la consulté dans les grandes calamités : mais il dans les grandes calamités : mais il recours; et il cheit d'feffand, sous peine de mort, aux duumyirs de les laisser voir à personne. Valère Maxime dit que M. Atilius, dnumvir, fut puni du supplice des parricides pour en avoir laiss! prendre une copie par Pétronius Sabinus. Ce premier recueil d'oraeles sibyllins fut consumé dans l'incendie du Capitole , sons la dictature de Sylla. Le sénat , pour réparer cette perte , envoya à Samos, à Troie , à Erythrée, et dans plusieurs autres villes de l'Italie, de la Grèce, de l'Asie, pour recueillir tout ce qu'on pourrait trouver de vers Sibvilius. Les députés en rapportérent un grand nombre ; mais comme il y en avait sans doute beaucoup d'apocryphes, on commit des prêtres pour en faire un choix judicieux. Ces nouveaux livres sibyl-lins furent déposés au Capitole, comme les premiers : mais on n'y eut pas tant de foi ; et ce qu'ils contenaient ne fut pas aussi seerètement gardé, car il paraît que la plupart de ces oracles étaient publies, et que chacuu, selon les événements, en faisuit l'explication à sa fantaisie.

Il n'y eut que les vers de la Sibylle de Cumes dont le secret fut toujours gardé. On forma pont veiller à la cons rvation de cette collection, un collége de quinze personnes qu'on nom-ma les Quindecimvirs des Sibylles ; on avait une si grande foi aux prédictions qui y étaient contenues, que, des qu'on avait une guerre importante à entreprendre, une sédition violente à apaiser , lorsque l'arniée avait été défaite, que la peste ou la famine, ou quelque mal-dieépidemique, afiligeait la ville ou la campagne, ou enfin si l'on avait observe quelques prodiges qui menacassent d'un grand nialheur, on ne nianquait pas d'y avoir recours. C'était une espèce d'oracle permanent, aussi souvent consulté par les Romains. et avec autant de confinnce, que celui de Delphes par les Grecs.

Quant aux oracles qu'on avait recueillis des autres Sihylles, et dont le public avait connaissance, les politiques savaient en faire usage pour leurs propres intérêts; soment même ils en inventaient, et les faissient courir parmi le peuple comme aneiens, afin de les faire servir aux desseins de leur ambition. C'est ainsi se P. Lentulus Sura, un des chefs de la conjuration de Catilina, faisait valoir une prétendue prédiction des Sibylles, que trois Cornéliens auraient à Rome la puissance souveraine. Sylla et Cinna, tous deux de la maison Cornélienne, avaient déju vérifié nne partie de la prédiction. Lentulus, qui était de la même famille, se persuada que les deux tiers de la prédiction ayant déjà été vérifiés, e était à lui à l'achever en s'emparant du pouvoir suprême; mais la prevoyance du consul Cicéron empêcha les effets de son ambition. Pompée voulant rétablir Ptolémée Aulates dans son royaumed Egypte, la faction qui était contraire à Pompée dans le sénat publia une prédiction sibylline portant que, si un roi d'Egypte avait recours aux Romains, ils ne devaient pas lui refuser leurs bons offices, mais qu'il ne fallait pas lui fournir de troupes. Cicéron, qui était dans le parti de Pompée, ne doutait pas que l'oraele ne fut supposé; mais, au lieu de le réfuter, il chercha à l'éluder : il fit ordonner au proconsul d'Afrique d'entrer en Egypte avec une armée, et d'en faire la conquête pour les Romains; ensuite on en fit présent à Ptolémée.

Lorsque Jules César se fut emparé de l'autorité souveraine, sous le titre de dietateur perpétuel, ses partisans, cherehant un prétexte pour lui faire déférer le titre de roi, répandirent dans le publie un nouvel oraele sibyllin, selon lequel les Parthes ne pouvaient être assujettis que par un roi des Romains. Le peuple était déjà déterminé à lui en accorder le titre, et le sénat devait en rendre le déeret le jour même que César fut assassind. Pausanias rapporte dans ses

Achaiques une prédiction des Sibylles sur le royaume de Macédoine, conçue en ees termes: « Ma-» cédoniens, qui vous vantez d'obéir » à des rois issus des anciens rois " d'Argos, apprenez que deux Phi-" lippes feront tout votre bonheur et n tout votre malheur : le premier n donnera des maltres à de grandes " villes et à des nations; le second , » vaincu par des peuples sortis de » l'oceident et de l'orient, vous pern dra sans ressource, et vous couvri-» ra d'une honte éternelle. » En effet, l'empire de Macédoine, après être parvenu à un très haut point de gloire sous Philippe, pèred Alexan-dre, tomba en décadence sous un autre Philippe qui devint tributaire des Romains. Cenx-ci étaient au couchant de la Macédoine, et furent secondés par Attalus, roi de Mysie qui était à l'orient. Les Sibylles poraissent avoir aussi prédit ce grand tremblement de terre qui ébranla l'isle de Rhodes jusques dansses fondements; car Pausanias dità cette oceasion que la prédiction de la Sibylle ne se trouva que trop accomplie.

SICARBAS ON SICHÉE, fils de Bélus et frère de Didon et de Pygmalion, que ce dernier tua en traftre, pour s'emparer de ses trésors. V. Dinon.

Sicelines, épithète que Virgile donne aux Muses qu'il suppose avoir inspiré Théocrite, natif de Sicile, dont le poète latin a imité les Buco-

Sicile (Iconol.), grande isle de la Méditerranée, si fertile en grains, n'on l'appelait autrefois le grenier de l'Italie. C'est à eause de cette fertilité qu'elle est ordinairement représentée couronnée d'épis, et tenant une faucille. On la trouve, sur les médailles, exprimée par une tête au milieu de trois enisses, qui sont ses trois promontoires. On la désigne encore par le mont Gibel qu'elle a dans sa main, et par des lapins, symbole de fécondité, placés à ses côtés.

Sicinnis, danse accompagnée de chants laquelle était pratiquée par les Phrygiens, dans les fêtes de Bacchus Sabasius.

Sicinus ou Sikinus, fils de la minde (Enoée, et de Thons, roi de Lemnos , seul male de l'isle , qui se sauve par l'adresse de sa fille Hypsipyle, dans certe cruelle expédition où toutes les femmes égorgèrent, non seulement leurs moris, mais tous les garçons du pays. Thoas aborda dans une isle de la mer Egée, fut très bien reçu d'une nymphe, et devint père de Sicinus, qui donna son nom à l'isle.

Siculus, fils de Neptune, régna dans la Sicile, à laquelle il donna son

Sicron, petit-fils d'Erechthée, donna son nom à une ville et à une contrée du Péloponèse.

Sicyone, le plus ancien royaume de la Grèce, dont le premier roi s'appelait Egialée. On célébrait à Sicyone, de cinq ans en cinq ans, des ux pythiens en l'honneur d'Apolon, et l'on y donnait pour prix des coupes d'argent.

Sicronia, surnom de Pallas, sous lequel Epopéus lui bâtit un temple à Sieyon, après avoir vaincu les Thebains.

1. Sing, femme d'Orion. 2. et 3. - Filles de Belus et de

Sinereus Conjux le mari chan-

gé en astre ; Lucifer, mari d'Aleyone. Oride. Sinésirès, pierre qu'Apollon donna à Helénus, le Troyen, si l'on en croit le poeme des Pierres, attribué à Orphèe. Cette pierre, dit le poète, a le don de la parole; elle est un peu raboteuse, dure, pesante, noire, et a des rides circulaires. Ouand Helenus voulait s'en servir, il s'abstenait, durant vingt-un jours, du lit conjugal, des bains publics, et de la viande des animans; ensuite il faisuit plusieurs saerifices, lavait la pierre dans une fontaine, l'enveloppait pieusement, et la portait dans son sein. Après cette préparation, qui rendait la pierre animée, pour l'exciter à parler il la premit à la main, et feignait de la vouloir je-ter. Alors elle jetait un cri semblable à celui d'un enfant qui désire le lait de sa nourrice. Hélénus, profitant du moment, interrogesit la pierre sur ce qu'il voulait savoir, et en recevait des réponses certaines. Ce fut sur ces oracles qu'il prédit la mine de Troie. V. LITHOMANTIE, ASTROÏTE Sidéro, belle-mère de Tyro,

mise à mort par Pélias.

Sinéromantie, divination qui se pratiquait avec un fer rouge, sons lequel on plaçait avec art un certain nombre de petites paillettes, et le devin annouçait les événements d'après les figures, les écarts, les étincelles que rendaient les petites paillettes en brûlant. Rae. Sideron, fer.

Sinonis , Didou , Phénicienne. Ovid. Mé:am. 14.

Sinonitis Hospes, Cadmus, parcequ'il était de Phénicie, où était la ville de Sidon.

Sinka-Laonam, on revelation adressée à Adam ; livre liturgique des chrétiens de Saint-Jean espèce de séctaires répandus dans l'Irac-Arabie, et qui professent le sabéisme pur.

Sies, autrement Ruuddeny, Myth. Ind.) coadjuteur, ainsi que Bistnoo, de Birmah, prince de la troupe angélique, et vice-régent de l'Eternel. V. Moisasour, Birman, BISTNOO.

Siècle. (Iconol.) On le personnific par un vieillard décrépit, le siècle étant la plus longue durée de la vie humaine. Le phénix qui renalt de sa cendre est l'emblème qu'on lui donne, parceque, selon quelques auteurs, cet oiseau termine volontairement sa carrière au hout de eent ans, pour la recommencer tout de suite.

Siècle. Voici comme le dix-huitième est peint par l'auteur de l' An-née deux mille deux cent quarante : « Le peintre l'avait représenté sous la figure d'une femme. Les ornements les plus recherchés fatiguaient sa tête superbe et délicate. Son con, ses bras, sa gorge étaient couverts de perles et de diamants : ses yeux étaient vifset brillants ; mais un sourire un peu forcé faisait grimaçer sa bouche. Ses joues étalent enluminées. L'art semblait devoir percer dans ses paroles comme dans son regard ; il était séduisant , mais Il n'était pas vrai. Elle avait à chaque



main deux longs rubans couleur de rose, qui semblaient un ornement; mais ces rubans cachaient deux chalnes de fer auxquelles elle était fortement attachée. Elle avait cependant les mouvements assez libres ponr gesticuler, sauter et regarder. Elle en usuit avec excès, afin de déguiser son esclavage, ou du moins pour le rendre facile et riant. J'examinai cette figure en détail, et suivant de L'œil la draperie de ses vêtements, je m'aperçus que cette role si magnifique était toute déchirée par le bas et couverte de boue. Ses pieds nus plongeaient dans une espèce de lour-bier, et elle était aussi hideuse par les extrémités qu'elle était brillante par le sommet. Je découvris derrière elle plusieurs enfants au teint maigre et livide, qui criaient à leur mère, et dévoraient un morceau de pain poir; elle voulait les cacher sous sa robe, mais à travers les trous, on distinguait ces petits malheureux. Dans l'enfoncement du tableau, on discernait des châteaux superles, des palais de marbre, des parterres savamment dessinés, de vastes forèts peuplées de cerfs et de daims, où le cor rai onnait au loin ; mais la campagne à demi-cultivée était renplie de paysons infortunés qui , harassés de fatigue, tombaient sous

leurs javelles.

Sir (Myth. Scand.), sibylle du
mord dont descendait Odin, à la
yingt-unième génération.

de Thor; on l'appelle la déesse aux

beunx cheveux. Myth hap), retirents Sidaau (Myth hap), retirents Sidaau (Myth has praining a manaban pour le repos de l'ame des très passés. Voici en quoi elle consiste : On prend des copiesux de bois, sur lesquels on trace les souss des délagement, et l'on va au bord d'une riviere frotter el laver ces copiesux avec une branche d'arthe bien verte. On seconspared un le vertu. Les Japonais s'une jient que que par estite chérémonie, les laune des par estite chérémonies, les laune des

morts sont purifiére de toutes leurs souillures, et délivrée des prines qu'elles souffrent. Il y a parmi eux des mendinait qui, pour gapure leur vie, s'occupent à faire le Siégaki. Les dévots s'apprechent ne leur jetant quelques pièces d'argent sur une natte qui est devant eux, afin qu'ils fassent le Siégaki pour telle cu telle personne qu'ils l'un romment.

Sion, nom phénicien de Minerve, dont l'admus enleva le simulacre, qu'il plaga dans la ville de Thèles. Ce mot pourrait être grec, car la déesse de la sugesse peut bien être mième temps la déesse du silence.

On l'appelle aussi Singa.

SIGALIOS (Myth. Fgypt.) le même qu'Harpocrate, dieu du silence, que les Expptiens réprésentaient avant le doigt appliqué sur les lèvres. On portait su statue dans les fêtes d'Isis et de Sérapis. Rac. Sigan, se taire, et l'aos, peuple; comme sice dieu cht imposé s'ilence au peuple.

Signatures, dont la beauté tient tout le monde dans le silence de l'admiration, épithète d'Apollon. Rac. Signation, se taire. Anthol.

Rac. Sigaeir, se taire. Anthol.
Sicham (Myth. Ind.), esprit qui,
chezles Birmans, peuple du royaume
d'Ava, préside à l'ordre des éléments
et lance la foudre et les éclairs. V.
au royaume d'Ava, etc.

Sicée, promontoire de la mer Egée, sur lequel était le tombeau d'Achille.

SIGILLA, petites statues que les anciens placaient dans des niches, pour orner leurs maisons, et qu'ils honoraient comme des dieux, quand ils les avaient fait consocrer.

Siguitaras, nom d'une fite que ciclorient les anciens Romaius. Elle était ainsi appelée des petits préents, tels que des cachets, des ameaux, des gravares, des sculpturit quatre jours : elle raivait immédiatement les suturnales qui en duraient trois, ce qui faisait ensemble sept jours; et comme les Strumbes commençaient le 15 avant les calleds de Janvier, c.-àd-, le 19 lendas de Janvier, c.-àd-, le 19

Décembre, les Sigillaires commençaient le 22, et duraient jusqu'au 25 inclusivement. On dit qu'elles furent instituées par Hercule, lorsque, revenant d'Espagne après avoir tué Gérion, il conduisit ses troupeaux en Italie , et bâtit sur le Tybre un pont à l'endroit où l'on construisit depuis le pont Sublicius. D'autres en attribuent l'institution aux Pélasgiens, qui imaginèrent que l'oracle ue leur demandait pas des sacrifices d'hommes vivants, mais des statues, des lumières; ils présentèrent à Saturne des bougies, et à Pluton des figures humaines; de la viennent et les Sigillaires, et les présents qui accompagnaient la celébration de cette

Sigillateurs, prêtres, chez les Egyptiens, qui étaient chargés de marquer les victimes destinées aux sacrifices. Comme il fallait que l'animal fût entier , pur et bien conditionné, pour être sacrifié, il y avait des prêtres charges d'examiner les animaux destinés à être victimes. Ouand la bête se trouvait propre aux autels, ils la morquaient en lui attachant aux cornes de l'écorce de papyrus, et en imprimant leurs cachets sur de la terre sigillée qu'ils lui appliquaient. Hérodote raconte qu'on punissait de mort quiconque offrait une victime qui n'avait pas été ainsi marquée. Sigillée, la terre sigillée de Lem-

nos était regardée comme sacrée; les prêtres seuls avaient le droit d'y toncher : on la mêlait avec du sang de chèvre, après quoi on y imprimait un cachet. Cotte vénération subsiste encore.

SIGNABE VOTA; c'étnit attacher avec de la cire, aux pieds ou aux genoux de quelque dieu, le parchemin sur lequel on avait écrit un vœu.

SIGNES DU ZODIAQUE. VOY. Zo-DIAQUE.

Signie. ( Myth. Celt. ), femme de Loke. V. Loke. Signum, statue; mais ce mot differc de statua, en ce que le premier se dit des figures placées dans les temples et dans les maisons.

Sikino, isle de la mer Egée V.

1. SILENCE ( Iconol. ), divinité allégorique, connue sous la figure d'un jeune honnne qui tient le doigt sur la bonche, ou qui l'a fermée d'un bandeau, et de l'autre main, fait signe de se taire : son attribut est une branche de pêcher. Les anciens consacraient cet arbre à Harpocrate, parceque sa feuille a la forme de la langue humaine, Ammien Marcellin, liv. 21.c. 13, nons apprend que chez les anciens Perses, les grands, à qui le roi donnait entrée dans ses conseils, adoraient le Silence comme un Dieu. L' Arioste, dans la peinture qu'il fait de la grotte du Sommeil, établit le Silence pour en garder l'entrée : il lui donne une chaussure de feutre et un manteau noir , pour faire entendre que le Silence est l'amé de la Nuit. F. HARPOCRATE, MUTA, TACITA.

2. - Le silence était ordonné dans la célébration des mystères, et un héraut était chargé de l'imposer par ces formules: Hoc ago : faveto linguis, pascito linguam. 3. - Ce mot, dans la langue des

augures, signifiait ce qui est sans défaut.

SILÈNE, (Iconol), nourricier de Bacchus, fils de Mereure ou de Pan et d'une nymphe : Nonnus dans ses Diony siaques le fait fils de la Terre. Diodore, suivant une ancienne tradition, dit que le premier Silène régnait dans une isle formée par le fleuve Triton en Lybie; que ce Silène avait une queue dorrière lui, et que toute sa postérité l'ent de même. D'anciens monuments nous représentent, en effet, les Silènes avec des quenes derrière. On lui donne aussi une tête chauve, des cornes, un gros nez retroussé, une petite taille, mais une corpulence charnue. On le représente tantôt assis sur un ane, sur lequel il a bien de la peine à se sontenir; tantôt marchant, appuyé sur un bătou on sur un thyrse. On le reconnaît aisément à sa couronne de lierre, à la tusse qu'il tient, à son air joyeux et même un peu goguenard. Silène, dit Suidas, était un diseur de hons mots.

Orphée dit que Silène était fort agréable aux dieux, à l'assemblée desquels il se trouvait très souvent. Il fut chargé de l'enfance de Bocchus, et accompagna ensuite ce dieu dans ses voyages. A son retour des Indes, il s'établit dans les campagnes d'Arcodie, où il se faisait fort aimer des jennes bergers et deshergères. Ovide raconte qu'un jour Silène n'ayant pu suivre Bacchus, quelques paysons le rencontrerent ivreet chancellant, autant pour son grand âge que par le vin; etaprès l'avoir paré de guirlandes et de fleurs, ils le conduisirent devant Midas. Dès que ce prince eut reconnu qu'il avait en sa pnissance un ministre du culte de Bacchus, il le recut magnifiquement, et le retint pendant dix jours, qui furent employés en rejouissances et en festins ; ensuite il le renvova à ce dieu.

Virgile hu fait débiter, au milieu de son ivresse, les principes de la philosophie d'Epicure sur la formation du monde. Elien rapporte la conversation que Silène eut avec Midas sur le monde inconnu dont Platon et quelques autres philosophes ont tant parlé ; ce qui fait voir qu'il ne faut pas toujours regarder Silène comme un vieux débauché, presque tonjours ivre, puisqu'on le peint souvent comme un philosophe, et même comme un grand capitaine. C'est en effet le portrait qu'en fait Lucien, lorsqu'il dit que des deux lieutenants de Bacchus, l'un était un petit vieillard camus, tout tremblant, avant de grandes oreilles droites et un gros ventre.... mais , au reste , grand capitaine; l'autre, c.-à-d., Pan, un Satyre cornu, etc.... Euripide, qui, dans son Cyclope, fait raconter à Silène ses exploits, suppose que Silène, étant avec ses fils à chercher sur mer Bacchus qu'il avait perdu, fut jeté sur le rocher d'Etna. où le cyclope Polyphème le fit son esclave , jusqu'à ce qu'Ulysse vint l'en tirer. Il avait des temples dans la Grece, et on lui rendait des honneurs divins.

Silènes. On donnait ce nom aux Satyres, lorsqu'ils étaient vieux. On les peignait presque toujours ivres. Baechus, avant de partir pour la conquête des Indes , laissa les plus âgés en Italie, pour y cultiver la vigne; et c'est par-là qu'on explique le grand nombre de statues qu'on y trouvait élevées en leur honneur. On les croyait mortels, parcequ'il y avait beaucoup de leurs tombeaux aux environs de Pergame; mais il est plus naturel de les ranger dans la classe des Faunes, des Satyres, Pans, Tityres, etc. On entendait aussi par Silènes des Génies familiers , tels que celui dont Socrate se vantait d'être accompagné. V. Dé-MON.

SILICANTUM, festin funbbre qui terminait la cérionoite des fundrail-les. Jervius prétend que ce repas se domais une lo nome même aux vieil-domais une lo nome même aux vieil-vaient léendét mosife. D'autres croient qu'il y avait deux festins de ce nom; l'un, pour les dieux mêmes, auxquels presonen ne tonchait, mais que chacun regardoit en silence; auxquels parte, offert aux le tonheau, qualité de le consider de la comme de l

Silnor Boo, ou Krepkov Boo (Myth Slav.) (Dicu Jot). Quelques peuplades slavonnes nommient ainsi nne statue qui avait la figure d'un homme : elle tenait dans la main droite une petite lance, et dans la gauche un globe d'argent; nne tète d'homme et celle d'un lion étaient à

ses pieds. Simethius Heros, Acis, fils de la nymphe Siméthis.

SIMETHUS, OU SYMÉTHUS, villa et rivière de Sicile, dans le voisinage desquelles les frères Palices étaient nés. Enéid. I. 9. SIMILME, bosquet près de Rome,

on se célébraient les bacchanales. Tite-Live, l. 30, c. 12. Sinois, ancien fleuve de l'Asie mineure dans la petite Phrygie. Il avait sa source au mont lda, et se tetait dans le Xanthe. Ce fut sur ses bords que Vénus donna le jour à Enée. Pendant le siège de Troie, il fit déhorder ses eaux, pour s'opposer avec Scamandre aux entreprises des Grecs. Virgile lui donne l'épithète de rapide, parceque ce n'était qu'nn torrent que l'été mettait à sec.

Simoisius, jenne Troyen, ainsi nommé parce qu'il étatt né sur les bords du Simois. Il fut tué par Ajax,

fils de Télamon.

1. Simon, un des Tirrhéniens changes en Dauphins pour avoir voulu

enlever Bacchus.

 Hérétique du premier siècle de l'Eglise, que ses sectateurs adoraient comme un dieu, sous la figure de Jupiter, lui offrant des victimes et des libations de vin, et rendant les mêmes honneurs, sousle nom de Mars, à sa concubine Hélène.

Simonie. (Iconol.) On la personnific par une femme vetue d'une draperieobscure, et dont la tête est cou-verte d'un voile noir : allégorie assez déplacée, car il me semble que les Simonisques ne se cachaient guère. Près d'elle est un petit temple où brille au millieu de rayons éclatants l'Esprit saint en forme de colombe. Elle tient d'une main, au-dessus du temple, une bourse; et de l'autre te cet inscription : Intuitu prelii ; avez-vous quelque chose à vendre ? j'y mettrai le prix.

SIMORO-ANKA, griffon merveil-Ieux (Wyth. Pers.), oiseau fabu-leux que les Perses disent habiter dans les montagnes de Caf. Ils le peignent comme un oiseau fort extraordinaire, tant par sa grandeur que par ses autres qualités; il est si grand qu'il consume tous les fruits et tout ce qui croît dans plusieurs montagnes pour sa subsistance; outre cela, il parle, il est raisonnable et capable de religion; en un mot, c'est une fée qui a la figure d'un oisean. Cet oiseau, étant un jour interrogé sur son age, repondit : " Ce mondes est déjà trouvé sept fois rempli de créstures, et sept fois entièrement vide d'animanx. Le siècle d'Adam, dans lequel nous sommes, doit durer sept mille ans, qui font un grand cycle

d'années; j'ai déjà vu douze de ces cycles, sons que je sache combien il m'en reste à voir. »

SIMPLICITÉ (Iconol.), jeune fille vêtue de blanc, qui tient dans ses mains une colombe.

- DE L'ESPRIT. Son emblème est un faisan qui cache sa tête dans un buisson, s'imaginant n'être vu de personne lorsqu'il ne voit rien.

SIMPLUDIAIRES, honneurs funebres qu'on rendait aux morts. Festus dit que c'étaient les funérailles accompagnées de jenx où ne paraissaient que des danseurs , des souteurs, des voltigeurs. Elles étaient opposées aux indictives dans lesquelles il y avait en outre des désultores qui soutaient ou voltigeaient d'un cheval sur un

SIMPULATRICES, vieilles femmes qui avaient soin de pnrifier les personnes qui les consultaient, parce-que leur sommeil avait été troublé par des visions nocturnes et des songes effravants. Elles prescrivaient ordinairement l'eau de mer pour parification. Pollux les appelle Apomactriai.

SIMPULE, SIMPUTION, petit vase de terre ou de bois, dont le cou était fort étroit, en usage, chez les an-ciens, pour des libations. Cétait dans ce vase qu'était le vin que le prêtre goûtait et faisait goûter aux assistants, avant de le repandre entre les cornes de la victime. Sur plusieurs médailles on voit des couronnes et des urnes d'où il sort des palmes, avec le simpule à côté, pour faire entendre que les sacrifices fai-saient partie des jenx désignés par les couronnes et les palmes.

SINULACEE, statue à laquelle on rend un culte religieux. Les Egyptiens n'eurent d'abord que des temples sans statues. Les Grees, qui enpruntèrent d'eux leurs cérémonies de religion, se posserent aussi d'abord de ces représentations sensibles, et à leur exemple les Romains, qui honorèrent les dieux pendant plus de cent soixante-dix ans, sans leur consacrer de statues. L'usage néanmoins de cette superstition est

de la plus haute antiquité chez les Grees, puisqu'Eusèbe la fait remonter jusqu'au temps de Moise, qu'il dit contemporain de Cécrops, roi d'Athènes, qui, le premier, introduisit en Grèce le culte desisioles. Avant lui, ees peuples grossiers adoraient des figures informes. Peu-àpeu ils leur donnèrent une figure, et choisirent celle de l'homme, sous laquelle ils se représentaient la divinité, par opposition à la croyance des Perses, qui, selon Hérodote, ne pensaient pas, comme les Grees, que les dieux eusseut choisi la for-nie humaine. L'opinion des Grees était foudée sur ee qu'il u'y avait rien dans le monde d'aussi parfait que l'homme, et qui approchat plus de la nature des dieux. On fit d'abord ces simulacres de simple bois, et les Romains n'en eurent que de cette sorte jusqu'à la conquête de l'Asie : on y employa l'argile; et e'était encore moins un effet de la pauvrete, qu'un sentiment religieux qui les portait à eroire que la mauière la plus simple d'honorer les dieux était la meilleure. On les fit ensuite de marbre, d'ivoire, d'argeut et d'or; tels furent le Jupiter et la Vénus du fameux Phidias. On couronnoit ces statues, et on choisissait pour faire la couronne, la matière qui était agréable à chaque divinité, et sous sa protection; ainsi les fleuves avaient des roseaux antour de la tête. Les Romaius cousacraient les statues des dieux avec certaines cérémonies; et ils croyaieut, d'après cela, que les dieux venaient les habiter , ce qui leur faisait donuer à ces simulaeres les noms mêmes des dieux qu'ils s'imaginaient habiter dans les temples. Ils frottaient aussi par dévotion ces statues avec des purfums, et, en certain temps, les lavaient avec de l'enu-de-vie. Ils écrivaient leurs vœux sur des tablettes . et les attochaient avec de la cire aux genoux de ces figures, et lorsque leurs vœux étaient accomplis, ils les faisaieut connaître en suspendant dans le temple leurs tablettes ou quelqu'autre chose.

Tome II.

Sin (Myth. Jap.), nom japonais, à-peu-près le mème que celui de Cami. Il signifie un héros ou un denni-dieu. Voy. Cant.

Sincentré. (Iconol.) Ripa l'exprime par une femme vêtue d'étoffe d'or, qui porte un corur sur sa main, et presse de l'autre contre son sein une colombe. Ses traits nobles, son air calme, la candeur qui respire sur son visage, inspirent l'amour et la son visage, inspirent l'amour et la

confiance.

— ne l'ame. On la désigne par
une jeune fille sur le sein de laquelle
éche un soleil, et pour témoigner
qu'elle n'a point de pluisirs qui ne
soient innocesti et purs, elle donne
a monger à un poutet blanc, et tient
un lis de la maiu gauche.
Siano, - éche philosophique, un

Sisno, role philosophique, un des livres de Confucius, qui a donné le nom à la secte des Sintoïstes au Japon.

Japon.

Strons. Ces animans étaient en grande vénération en Egypte, d'où fa posterret dans luide d'Ethéense, la posterret dans luide d'Ethéense, animans au contraire, c'était un momains, au contraire, c'était un momains de la contraire, c'était un momains de la contraire de la contrair

portent par devrative de la secte de Gaigas. Necidirer de la des Gaigas. Noçá Chilvaga, un des premiers rois d'Augola, fier de ses conquèbrs, enixer par l'encens de ses finiteurs, coubie qu'il citait hamme, et voulint qu'on lui chie pendant sa vie; mais lorsque la mort eut fait voir qu'il n'était pas dieu, son endefeits aboil. Il n'y a que les Singhilles qu'il Poisorent encore les Singhilles qu'il Poisorent encore qui lui sitribuent partieullement qui lui sitribuent partieullement qui lui sitribuent partieullement.

Ces prêtres sont chargés de consulter les mones de leurs ancêtres. qui paraissent être les seuls dieux que ces peuples connaissent; et remplissent ce soin par des conjurations accompagnées ordinairement de sacrifices humains que l'on fait en présence des ossements des rois, conservés pour cet effet, après leur mort, dans des espèces de boltes ou de chasses portatives. Ces ministres, dont l'empire est fondé sor la crusuté et la superstition, persuadent à leurs conci-toyens que toutes les calamités qui leur arrivent sont des effets e la vengeance de leurs divinités irritées, et qui veulent être apaisées par des hécatombes de victimes humaines. Jamais le sang humain ne coule assez abondamment à leur gré : les moindres soufiles de vent , les tempêtes , les orages , en un mot les événements les plus communs annoncent la colère et les laintes des ombres altérées de sang. Plus coupables que les peuples aveugles et burbures qu'ils gouvernent et qu'ils entretiennent par la terreur dans des pratiques révoltantes , c'est à lenr suggestion que sont dues les cruantés que ces sauvages exercent sur tous leurs voisins. Ce sont ces prètres qui leur persondent que plus ils seront inhumains, plus ils plairont aux puissances inconnues de qui ils croient dépendre.

SINGSOUMARAM (M. Ind.) . cerele situé quatre millions de lienes an delà du ciel des sept Richys (la grando Ourse ). Ce cercle a la formed'un lézard. Les dévots croient que c'est le pied de Wishnou. C'est dans sa queue que se tronve le Drouvan (l'étoile polaire).

SINGUAFATUR ( Myth. Tart. ) , temple dont parle Mendez Pinto , dans son intéressante relation : « Près » decetemple, dit cevoyageur, nn » enclos de plus d'une lieue de cir-» cuit contenuit cent soixante-quatre » maisons longues et larges, ou plu-» tot autant de magasins remplis de » têtes de morts. Hors de ces édisi fices, on avait formé de si grandes

SIN » piles d'autres ossements, qu'elles » s'élevaient de plusieurs brasses auo dessus des toits. Un petit tertre » du côté du sud offrait une sorte de n plate - forme où l'on montait par » neuf degrés de fer qui conduisaient » à quatre portes. La plate - forme n servait comme de piédestal à la » plus haute, la plus difforme et la » plusépouvantable statue que l'iman gination puisse se représenter; n elle était debout , mais adossée » contre un donjon de fortes pierres » de taille. Elle était de fer fondu. » Ce monstre soutenait sur ses denx » mains une prodigieuse barre de n fer. Nons demandames à l'ambas-» sadeur de Tartarie l'explication " d'un monument si bizarre. Il nous » dit que ce personnage, dont nous » admirions la grandeur, était le » gardien des ossements de tous les » frommes, et qu'au dernier jour du » monde, où les hommes devaient » renaître, il nous rendrait à chacun » les mêmes os que nons avions eus » pendant notre première vie, par-" ceque, les connaissant tous, il sau-" rait distinguer à quel corps ils au-" raient appartenu; mais qu'à ceux " qui ne lui rendaient pas d'hon-" neurs , et ne lui faisoient pas d'au-" mônes sur la terre , il donnerait " les os les plus pourris qu'il pour-" rait tronver, et même quelques os » de moins, pour les rendreestropiés » ou tortus. Après cette curieuse » instruction , l'ambassadent nous » conseilla de laisser quelque nu-" mône aux prêtres et se fit hon-" neur de nonsen donner l'exemple. Lesfables qu'il nous avait racontées » excitaient notre pitié; mais nous » enmes plus de foi pour son témoin gnage , lorsqu'il nous assura que » les aumones qu'on faisait à ce » temple montaient, chaque année, » à plus de deux cent mille taels , » sans y comprendre ce qui revenait » deschapelleset d'autres fondations » des principaux seigneurs du pays. " Il ajouta que l'idole était servie » per un très grand nombre de » prètres auxquels on faisait des pré-» sents continuels, en leur demanadını lenn riike poru les morti dotti ile coherviirin le cosementiş que ces prêtres ne sormentiş que ces prêtres ne sortienti jimil de l'enclos sans la 
permission de leura supéricura, y qu'ils nomunient Chisungues; 
dois har deur était permis qu'une 
dois har deur était permis qu'une 
dois har deur était permis qu'une 
dois har deur deur permis qu'une 
quelle lis Séciment engagés, et 
qu'il y avoit anusi des frames destimées à cet dôtieg mais que, hors 
de leurs murs, jis pouvient as 
de serine trou les plaistre 
des serines arcine à tous les plaistre 
des propositions de l'enclose 
de l'enclo

Sinis, Sinnis, Scinis, ou Schinis, fameux brigand qui désolait les environs de Corinthe, vraisemblablement le même que Cercyon. V. Cercyon.

SINISTON, nom du grand prêtre chez les Bourguigons, dit Ammien-Marcellin. Ce pontife était à vie, et jouissait comme tel de la plus haute considération; en les rois ou chefs étaient déposés, en cas d'éclice à la guerre, ou de mauvaises résoltes.

Sinoé, nymphe qui prit soin de l'éducation de Pan. Sinois, surpom de Pan: de Sinoé.

Sinoïs, surnom de Pan; de Sinoé.

Il y avait à Mégalopolis une statue de Pan Sinoïs.

Sinon, fils de Sisyphe et petit-fils du voleur Autolycus, se laissa prendre adroitement par les Troyens, comme s'il désertait du camp des Grecs : il fit entendre à Prism que les Grees, avant de retourner dans leur patrie, avaient reçu de l'oracle l'ordre d'immoler un Grec, pour avoir le vent favorable, et que Cal-chas, à la persuasion d'Ulysse, avait fait tomber le sort sur le malheureux Sinon, qui trouva le moyen d'échapper an glaive et de s'enfuir. Quand il eut gagné la confiance des Troyens, il leur persuada d'intro-duire dans leur ville ce grand cheval de bois que les Grecs avaient laissé sur le rivage comme une offrande à Minerve, les assurant que lenr ville serait imprenable si ce cheval y était une fois introduit. Le conseil fut suivi, et le fourbe Sinon, au milieu de la nuit , alla ouvrir les flancs du cheval, et en fit sortir tous les guer-

1. Ś.norz, fille d'Asope, fut simée d'Apollon, dont elle eut un fils nommé Scyrus. D'autres disent qu'elle demeura toujours vierge. 2. — C'est aussi le nom d'une Amazone.

Sintiens, nation thrace qui habitait Lemnos, quand Vulcain fut précipité du ciel. Itiad. l. 1.

SINTOS ( Secte des ) , ( Myth. Jap.), ainsi appelée du mot japo-nais Sin, qui signifie un héros, an génie, un demi-dieu. Les Sintos sont appelés autrement Xenxi, et sont en très grand nombre au Japon. Ils admettent un Etre suprème, et croient que son trône est placé au plus haut des cieux. Ils reconnaissent aussi quelques dienx subalternes qui font leur séjonr dans le firmament ; mais ils ne feur rendent aucun hommage, non pas même à l'Etre suprê-me, persuadés que ni lui ni les autres divinités inférieures ne prennent aucun soin de ce qui se passe sur la terre. Cependant ils emploient leurs noms dans les serments qu'ils font. Mais ils réservent leurs hommages ponr de certains génies qui gouvernent les éléments et la plupart des choses terrestres, parcequ'ils croient avoir plus à craindre et à espérer de ces esprits, que leurs fonctions semblent rapprocher davantage du genre humain. Au nombre de ces génies , sont les anciens fondateurs et législateurs de l'empire japonais ; les savants qui ont éclaire la patrie par leurs lumières ; les guerriers qui ont étendu ses limites , et défait ses ennemis par leur courage ; enfin tous ceux qui , par leurs vertus éclatantes , ont paru mériter leurs autels. On donne communément à ecs héros out demi-dieux le nom de Comis. Les livres des Sintoïstes sont remplis de prodiges incroyables, de miracles sans doute extraordinaires, opérés par ces héros.

Ils ont un souverain pontife qui se prétend descendu en droite ligne des dieux qui ont anciennement gouverné la nation. Ces dieux ont même

Nna

encore une assemblée générale chez lui le dixième mois de chaque année. Il , le droit d'installer parmi eux ceux qu'il en inge dignes, et l'on pense bien qu'il n'est pas assez maladroit pour oublier le prédécesseur

du prince régnant.

La secte des Sintoïstes est presqu'aussi ancienne que la monarchie; et le culte qu'elle enseigne ne peut manquer d'être cher et respectable à la nation, puisqu'il n'a pour objet que les grands hommes qu'elle a produits. Pour entretenir la vénération du peuple, les chefs de la secte des Sintoistes ne parlent qu'avec une très grande réserve des miracles qu'ils attribuent à leurs camis ou héros, pour ne pas les exposer à un examen qui ne leur serait pas favo-rable. Cependant, malgré toutes ces précautions, la trop grande simplicité da Sintoïsme, et l'attrait de la nouveauté, firent adopter avidement aux peuples une nouvelle seete qui introduisit dans le Japon le culte d'Amida et des dieux étrangers. Cette secte est connue sous le notu de Budsdoïsme. V. BUDSDOÏSME et XACA.

Siôna ( Myth, Celt. ), septième déesse. Sa fonction est de disposer les cœurs à l'amour, et de rapprocher les deux sexes par l'attrait du

plaisir.

SIPHNOS, une des cyclades. Les habitants ayant découvert dans lenr isle une mine d'or, Apollon leur en fit demander la dixme par la Pythie, leur promettant de la faire fruetifier à leur profit. Les Siphniens firent donc bàtir un trésor dans le temple de Delphes, et y déposèrent la dixme exigée par le dieu; mais dans la suite, l'avarice leur ayant fait cesser le paiement de ce tribut, ils en furent punis; la mer inonda leurs mines, et les priva du produit. Sirontum, Sirus ou Serus, ville naritime de l'Apulie, fondée par

Diomède, sprès son retour de la guerre de Troic.

Sippara, ville dusoleil, villefabuleuse. V. XISITEUS.

SIPPLEIA GENITRIX, Nighé, mère de Sipylus.

Sipylène, surnom de Cybèle, ris de la ville de Sipylum , dans la Méonie, où cette déesse avait un temple et un eulte particulier.
Sirvil Saxum, Niobé, mère de

Sipylus, changée en rocher. Sipvitis, un des fils de Niobé, le premier de ses sept fils , qui périt

sous les traits d'Apollon. Sin , un des dieux subalternes des Tsehouwasches. Foyag- de Pallas. Sinenton (Myth. Ind.), grand-

prètre du Pegu. Vor. RHAHAAN. Sinknes, filles du flenve Achélous et de la muse Calliope. On en compte ordinairement trois, que les uns nomment Parténope, Leucosie et Ligée; d'autres, Aglaophone, Thelxirvie et Pisinoe: tous ces noms roulent sur la douceur de leur voix et le charme de leurs paroles. Higin raconte qu'au temps du rapt de Proserpine, les Sirènes vinrent dans la terre d'Apollon, c'est-à-dire dans la Sicile, et que Cérès, en punition de ce qu'elles n'avaient pas secouru sa fille Proserpine, les changen en oisenux. Ovide dit, au contraire, que les Sirènes, désolées du rapt de Proserpine, prièrent les dieux de leur accorder des alles pour aller ehereber cette princesse par toute la terre. Elles habitaient des rochers escarpés sur les bords de la mer, entre l'isle de Caprée et la côte d'Italie. L'oracle avait prédit aux Sirènes qu'elles vivraient autant de temps qu'elles pourraient arrêter tous les passants; nais que, des qu'un seul passerait sans être arrêté pour toujours par le charme de leur voix et de leurs paroles, elles périraient. Aussi ces enchanteresses ne man-quaient pas d'arrêter par leur harmonie tous ceux qui arrivaient près d'elles, et qui avaient l'imprudence d'écouter leurs chants. Elles les enchantaient si bien , qu'ils ne pensoient plus à leur pays, et que comme ensorceles, ils oul liaient de boire et de manger, et mouraient faute d'aliment. La terre des environs était toute Islanche des ossements de ceux qui avaient péri de la sorte. Cependant, lorsque les Argonautes passerent auprès de l'isle qu'elles habitaient, elles firent de vains efforts pour les attirer. Orphée prit salyre, et les enchanta elles-nièmes à tel point, qu'elles devinrent mnettes, et jeterent leurs instrum : ... dans la mer. Ulysse, qui devait passer dans son navire devant ces Sirènes, averti par Circé, Loncha les oreilles de tous ses compagnons avec de la cire, et se fit attacher nu mat du navire par les pieds et par les mains, afin que , si , charmé pur les doux sons et les attraits des Sirènes, il lui preuait envie de s'arrêter, ses compagnons, qui avaient les oreilles bouchées, loin de condescendre à ses désirs, le liassent plus fortement avec de nouvelles cordes, selon l'ordre qu'il leur en avait donné. Ces précautions ne furent pas inutiles; car Ulysse, malgré l'avis donné du danger où il allait s'exposer, fut si enchanté des sons flatteurs de ces Sirènes, et des promesses seduisan-tes qu'elles lui faisaient de lui apprendre mille belles choses, qu'il fit signe à ses compagnons de le délier, ce qu'ils n'eureut garde de faire. Les Sirenes, n'ayant pu arrêter Ulysse, se précipitèrent dans la mer, et ce lieu fut depuis appelé de leur nom Sirenide.

Les Sirènes, selon l'opinion des anciens, avaient la tête et le corps de femme jusqu'à la ceinture, et la forme d'oisean de la ceinture en bas, ou elles avaient tout le corps d'oiseau et la tête de femme ; car on les trouve représentées de ces deux manières sur les anciens monuments et dans les mythologues. On leur met à la main des instruments: l'une tient une lyre, l'antre deux flûtes, et la troisième un roulean comme pour chanter. On les peint aussi tenant un miroir. Quelques auteurs modernes ont prétendn que les Sirènes avaient la forme de poisson de la ceinture en bas, et que c'était d'une Sirène qu' Horace entendait porler, quand il représente une belle femme dont le corps se termine en poisson. Mais il n'ya ancun auteur aucien qui nous ait représenté les Sirènes counque femmes-poissons.

D'antres disent que les Sirènes étaient des femmes de mouvaise vie, qui demeuraient sur les bords de la mer de Sicile, et qui , par tous les attraits de la volupté, attiraient les passants et leur faisaient oublier leur course, en les enivrant de délices. On prétend même que le nombre et le nom des trois Sirènes ont été inventés sur la triple volupté des sens, la musique, le vin et l'amour, qui sont les attraits les plus puissants ponr attacher les hommes. C'est pourquoi on a tiré l'étymologie de Sirène, du mot grec seira, qui signifie une chaîne; comme pour dire qu'il était en quelque sorte impossible de se tirer de leurs liens, et de se détacher de leurs attraits. Hésychius dérive leur nom de seire, petit oiseau. Pausanias rapporte encore une

SIR

fable sur les Sirènes, « Les filles » d'Achélous, dit-il, encouragées » par Junon prétendirent à la gloire » de chanter mieux que les Muses , n et osèrent les défier au combat ; » mais les Muses, les ayant vaincues, » lenr arrachèrent les plumes des n alles, et s'eu firent des couronnes, n En effet, il y a d'anciens monuments qui représentent les Muses avec une plume sur la tête. Strabon dit que les Sirènes eurent un temple près de

Sinénusse, promontoire de la Lucanie, séjour des Sirènes. Ce fut là que, désespérées de n'avoir pu euchanter Ulysse, elles so précipi terent dans la mer, où elles furent changées en rochers.

Surrente.

Sinius, une des étoiles qui forment la constellation de la Canicule. Les anciens en redoutaient si fort les influences, qu'ils lui offraient des sacrifices , pour en détourner les effets. C'est anssi un nom du Soleil. Son nom lui vient d'Osiris, divinité égyptienne, on du Nil, qu'on appelait aussi Siris, et qui paraissait avoir avec le lever de cette étoile une correspondance remarquable. C'était le temps du débordement ; aussi le lever de Sirius s'observait avec le plus grand soin , et formait une des

SIRONA, SIRONIA, déesse dont le nom se trouve sur une inscription nouvellement trouvée à Oppenheim, département du Mont-Tonnerre, avec des bains romains. Deo Apollini et Sironce, Julia Frontina. V. S. L. L. M. Sur cette inscription et sur deux autres conservées par Grater, elle est accolée à Apollon, sous le protection duquel étaient les eanx thermales en sa qualité de dicu de la médecine. La première de ces inscriptions a été tronvée dans le voisinage de Rome, et l'autre dans le Palatinat. Un auteur allemand conjecture que ce n'est qu'un surnom de Diane, pour Saronia, qu'il fait venir du golfe Saronique. Cette étymologie a l'air un peu tirée. Ne se rait-ce pas plutot une divinité locale?

Sisož, iresse de cheveux que les voisus des Hébreux offrieira à Saturne; supersition que la loi de Moise défendais évèrementaux Juifs. Sissiouxiz-Nangua (M. Jap.), la quatrième des ciut grandes fêtes nunuelles des Japonnais sintoïstes. Elle se célèbre le septième jour du septième mois. C'est un jour particulier de réjouissance pour les enculier de réjouissance pour les en-

fants.

SISTRE, plante siliqueius qui, selon les faux Ariatote et Plutarque,
se trouvait dans le Scannandre, ressemblait aux pois chiches, et avait
la werin de mettre à l'abri de la
crainte des spectres et des fantomes,
ceux qui la tenaient à la main. Sur
plusieurs médailles, le Scannandre
est représenté tenant cette plante
dans la main droite.

Sistra, instrument de musique dont les Experiens se servaient à la guerre et dans les sacrifices qu'ils difficient à la déesse lais. Cet instrument était ovale, fait d'une lame de métal sonant. Sa partie supérieure était ormée de trois figures, qui étaient celle d'un clat à face humaine, placée dans le milien, la tête d'hay du côté geuche; quelquefois, au lien cotéd droit, et celle de Neptiens, au lien de dart, on youjut un sphaix, ou de dart, on youjut un sphaix, ou

SIS une slenr de lotus, ou un globe. Sa e irconférence était percée de divers trous de côté et d'autre ; par des trous passaient plusieurs verges de même métal que le corps de l'instroment, et qui en traversaient le plus petit diamètre ; ces verges étaient terminées en crochet à leurs extrémités. Il y avait, dans la partie inférieure de l'instrument, une poignée par laquelle on le tensit à la main; on agitait cet instrument avec eadence, pour lui faire rendre un son, et il servait de trompette à la guerre. On l'employait dans les sacrifices pour signifier que tout était en mouvement dans l'univers, et particulièrement dans les fêtes qui se célébraient quand le Nil commençait à croître. Dans plusieurs pierres gravées, Isis est représentée tenant un vase d'une main et le sistre de l'autre.

1. SISTPME, fils d'Eole et petitfils d'Hellen, bâtit la ville d'Ephyre, qui, dans la suite, fut nonsmée Corinthe. Il épousa Mérope fille d'Atlas, et en eut Glaucus, dont naquirent Bellérophon, Ornytion, Thersandre, Almus.

2. - Fils d'Eole et frère de Salmonée, régna à Corinthe, après que Médée se fut retirée : on dit qu avait enchaîne la Mort, et qu'il la retint jusqu'à ce que Mars la délivra à la prière de Pluton, dont l'empire était désert, les hommes ne monrant plus, Homère explique comment Sisyphe avoit lié la Mort; e'est pareequ'il aimait la paix, et que non senlement il la gardait avec ses voisins mais qu'il travaillait encoreà la maintenir entre ses voisins mêmes. C'était aussi, dit Homère, le plus sage et le plus prudent des mortels. Cependant les poètes unanimement le mettent dans les enfers, et le condamnent à un supplice particulier, qui consiste à rouler incessamment une grosse roche au haut d'une montagne, d'où elle retombait aussi-tôt par son propre poids, et il était obligé sur-le-champ de la remonter par un travail qui ne lui donnait aucun relache. On donne plusieurs raisons de ce supplice. Les

uns ont dit que c'était pour avoir révelé les secrets des dieux. Jupiter avant enlevé Egine, la fille d'Asopus, celui-ci s'adressa à Sisyphe pour savoir ce qu'était devenue sa fille : Sisyphe, qui avait connaissance de l'enlevement, promit à Asopus de l'en instruire, à condition qu'il donnerait de l'eau à la citadelle de Corinthe. Sisyphe, à ce prix, révélason sécret, et en fut puni dans les enfers. Selon d'autres, ce fut pour avoir débauché Tyro, sa nièce, fille de Sal-

Noël-le-Comte en donne une entre raison plus singulière, d'après Démétrieus, ancien commentateur de Pindare sur les Olympiques : « Sisyphe étant près de mourir, " dit-il, ordonna à sa femme de jeter » son corps au milieu de la place, » sans sépulture, ce qu'elle exécuta » ponctuellement. Sisyphe, l'ayant n appris dans les enfers, trouva fort » manyais que sa femme eût obéi si » fidèlement à un ordre qu'il ne lui » avait donné que pour éprouverson » amour pour lui. Il demanda à » Pluton la permission de retourner » sur la terre, uniquement pour » châtier sa femme de sa dureté. » Mais quand il cut de nonveau res-» piré l'air de ce monde , il ne voulut » plus retourner en l'autre , jusqu'à » ce qu'après bien des années Mer-» cure , en exécution d'un arrêt des » dieux, le saisit au collet, et le » ramena de force aux enfers, où il » fut puni pour avoir manqué à la » parole qu'il avait donnée à Plu-» ton. » Ce retour de Sisyphe à la vie signifie peut-être que ce prince revint d'une maladie qu'on avait jugée mortelle , et qu'ayant recouvré la santé dans le temps qu'ou le croyait mort, il avait ensuite vécu jusqu'à

une extrême vieillesse. D'antres mythologues, sans avoir égard an portraitavantageux qu'Homère fait de Sisyphe, ont dit qu'il exercait toutes sortes de brigandages dans l'Attique, et qu'il faisait monrie de divers supplices tous les étrangers ui tombaient entre ses mains ; que Thesee, roi d'Athènes, lui fit la gnerre, et le tua dans un combat, et que les dieux le punirent dans le Tartare pour tous les crimes qu'il avait commis sur la terre. Ce rocher qu'on hui fait rouler incessamment est l'enblème d'un prince ambitieux qui roula long-temps dans sa tête des desseins sans exécution

SITA (Myth. Ind.), femme de Wishnou, dien indien incarné sous le nom de Ram. On voit, sur la porte d'une des villes du petit royaume de Sisupatan, une statue de pierre de Sita, femme de Ram, l'un de leurs dieux, de la hauteur ordinaire d'une fenime. Elle a à chacun de ses côtés, trois fameux fakirs ou pénitents nus, à genoux , les yeux levés vers elle , et tenant à deux mains ce que la pudeur ne permet pas de nommer.

Sitalcas, surnom d'Apollon. If avait à Delphes une statue haute de trente - cinq coudées, provenant d'une amende à laquelle les Phocéens furent condamnés par les Amphitryons pour avoir labouré un champ

consacré au dien.

SITENNO (Myth. Jap.), une des divinités du Sintos. V. ce mot. SITHNINES, nyuphes originaires du pays de Megare. L'une d'entr'elles ent une fille dont Jupiter devint amoureux, et de ce commerce naquit Mégarus, fondateur de Mégare. Dans cette ville était un magnifique aquedue hati par Théagène, tyran de Mégare ; les habitants appelaient l'eau de cette fontaine . l'ean des nymphes Sithnides.

SITHON, TOI de Thrace, d'où SITHONIA, SITHONIA, SITHONIA, la Thrace, à laquelle il donna son nom.

Sitticines, ceux qui jouaient d'une espèce de flûte aux funérailles des morts. Ces flates ou trompettes différaient des autres, parcequ'elles étaient plus longues et plus larges, telles qu'on en découvre dans les ancieus monuments; et d'ailleurs elles jounient sur un ton plus grave, à raison de la largenr du tuyan,

Sirios, divinité du Sintoisme. V.

Sero, surnom de Cérès. Rac. Sitos, vivres.

N n A

Struuson Michari (Myth. Ind.), divinité peuconnue. Mendes Pinto, qui seul en parle, la peint commun dien qui, ayant passé parla condition humaine, avait ordonné, durant sa vie, à ses sectaleurs, de pratiquer de grandes austérités. Les hermites qui suivaient ses lois se nourrissaient dibrehes cuites et de fruits sauvages, et habitaient dans des grottes.

Siuro (Secte de ), (Myth. Jap.) établie au Japon. Le nom de Siuto signifie méthode de philosopher. En effet, les partisants de cette seete sont tous des philosophes, qui se moquent du culte extravagant de leurs compatriotes, et qui ne reconnaissent ni Amida, ni les autres divinités introduites par la superstition; mais, aveuglés par leur orgueilleuse raison, ils donnent dans une extrémité opposée à l'idolâtrie, et peut-être anssi absurde. Ils n'admettent aucune divinité : ils proscrivent toute religion. Ils ne connaissent pas d'autres devoirs imposés à l'honme que celui d'être vertueux. Ils font consister tout son bonheur dans le témoignage d'une bonne conscience. Cenx des Siutos qui raisonnent le mieux reconnaissent un esprit supérieur qui gouverne tout l'univers . mais qui n'en est pas le créateur. Cette secte ressemble assez à celle des Lettrés, si fameuse à la Chine. On lui donne aussi le même auteur : et ce qui paraît le prouver, c'est que les Siutos, dans toutes leurs écoles, ont une image de Confucius. Ils rendent de grands honneurs à leurs ancètres défunts; ce qui leur donne encore une grande conformité avec les Lettrés chinois. Mais il s'en faut beaucoup que la secte des Siutos soit aussi estimée au Japon que celle des Lettrés l'est à la Chine. Son éloignement pour les usages communs de la nation, la rend odieuse et suspecte au gonvernement. Quoique la doctrine des Siutos semble leur interdire tout culte religieux, ils sont obligés cependant de se plier extérieurement à certains usages universellement reçus, pour ne pas irriter les esprits par une singularité trop marquée. En voici un exemple : Il a été ordouné, par un édit exprés, à de control de la control de la control dans leur maison, une divinité tuteliaire, entourée de parfums et teliaire, entourée de parfums et exacs pleins de fleurs, comme ceta se pratique au Japon. La fière raison de ces sectaires n°a pu s'empécher de céder à l'autorité. Q'aumon et Amida sont les dieux qu'ils choisissent.

Siva, Siwa (Myth. Slav.) On croit que c'est la même divinité qu'Ops Consiva. V. Séra.

SIVEBRAMNALS (Myth. Ind. ) . deuxième subdivision de la tribu des Brahmes. Ce sont eux qui font les cérémouies dans les temples de Shiva, et les colliers de flenrs dont on orne le Lingam. Ils préparent le sandal pour les signes qu'on met à ce dieu, et font cuire les offrandes qu'on lui présente. Leurs prières et leurs cérémonies font descendre les dieux dans les temples, et ils désignent l'endroit où l'on doit les construire. Sectateurs de Shiva , c'est de leur tribu qu'on tire les Gourous. Ils doivent reciter continuellement les Védams, se baigner trois fois par jour, c.-à-d., le matin et le soir, en faisant le sandivané; de même avant que d'aller mettre les signes de sandal au Lingam, ou l'orner de fleurs, ce qui se fait à midi. La même cérémonie se répète toutes les fois qu'ils venlent toucher à leur dieu. Ils se frottent la poitrine, les épaules, les bras et le front, de cendres de bouze de vaches. Avant le diner, ils se mettent sur le front une marque ronde et janne de sandal. Onelquefois ils placent an milieu un point noir, fait avec le noir de fumee qu'ils retirent du camphre brûlé devont l'effigie de Shiva. Comme ils doivent toujours avoir des cendres sur eux , ils en remettent après s'être bai-

gnés.
Siŭisüren-Irsère, un des dienx subalternes des Tschouwasches. V.

de Pallas. Skana (Myth. Scand.), épouse de Niord, et mère de Frey, déesse Skinntkusen (Mvth.Scand.), so on d'un raiseu des dieux, mois plos aratisment coativi. Ce sont de anis qui l'ort faire principie, et qui l'ort donné à frey. Il est a vaste que donné à frey. Il est a vaste que de l'ord de

SKIDNER (Myth. Scand.), écuyer du dien Frey, qui lui a donné son épée, et qui, au dernier jour du monde, sera puni de sa confiance par sa défaite due à la privation de cette épée.

SEIRTETES, danseur, épithète de Bacchus. Rac. Skairein, danser. Anthol.

Saot (Myth. Scand.), loup énorme, qui poursuit sans cesse le soleil; il differe de Fenris, qui doit un jour l'engloutir.

SKRYMER (M. Scand.), géant dans le gant duquel le dieu Thor se cacha un jour.

SLATABBR V. VIEILE D'OR.
SLEPPER (Myth. Scand.), che
val d'Odin, le meilleur de tous les
chevaux des dienx. Il a huit pieds,
et doit la naissance à un cheval therveilleux qui transportait avec une
grande rapidité des fardeaux extraordinaires.

Surarras (Myth. Ind.), seete de brahnines, la plus estimable de tontes, muis la moins accréditée de coute ex este este tichent de co-citier les différents sentiments des contieres de la contient de contiere les différents sentiments que ca deux divinités sont parfaitent égales, ou plutôt qu'elfes ne formant qu'une seule et même divinités sous des sons différents. Ils n'ont point de marques qu'ils distinctes secters in mais leur greut des nutres secters jussis leur

modération les distingue plus que tous les signes. Cette même modération est cause qu'ils n'ont pas beaucoup de partisants.

Shilks, nymphe qui eut tant de douleur de se voir meprisée du jeune Crocus, qu'elle fut changée, aussi bien que lui, en un arbrisseau dout les fleurs sont petites, mais d'une excellente odeur. On conte autrement encore cette métamorphose. Voy. Casocus.

Smintheus, surnom d'Apollon. On a déjàvu, à l'article Crinis, une raison de ce surnom. S. Clément. d' Alexandrie l'explique encore par une autre fable. Les descendants de Tencer sortis de l'isle de Crète pour aller chercher fortune, apprirent de l'oracle qu'ils devaient s'arrêter dans l'endroit où les habitants viendraient les recevoir. Comme ils furent obligés de passer la nuit sur les bords de la mer, dans l'Asie mineure, un grand nombre de rats vincent la nuit monger leurs ceinturons et leurs boucliers de cuir. Le lendemain, les Crétois crurent voir l'accomplissement de l'oracle, se fixèrent en get endroit, y bâtirent une ville, qu'ils appelèrent Sminthie , un temple à Apollon sous le nom de Smintheus, et tinrent pour sacrés tous les rats des environs de ce temple.

1. Sayana, plus souvent appelée Myrrha, fille de Cinyre et de Cencluréis, on de Thiss et d'Artihyia. Vénus, qu'elle avait offensée, la punit en lui inspirant une passion incestueuse.

2. — Amazone qui donna son nom à la ville de Smyrne.

1. SNYRKE, ville de l'Ionie, bitie par Tantale, ainsi nommée d'une amazone qui en fit la conquete.

2. — Une fille de Thias, mère d'Adonis. SNOTRA ( Myth. Scand.), déesse sage et savante. Elle avait donné son

nom aux individus vertueux et prudents des deux sexes. Sonnéré. (Iconol.) V. Absti-

SOCHOTHEENOTH. ( Myth. Syr.)
C'est, selon Solden et la plupart des

5 0 C meilleurs critiques, le nom du temple dédié à la Vénus de Babylone, où les filles s'assemblaient pour se prostituer en l'honneur de cette deesse. Voiei ce qu'Hérodote nous apprend

de cet usage " Il y a, dit il, chez les Babylo-

" niens, comme dans l'isle de Cypre, » une coutume honteuse; e'est que » toutes les femmes sont obligées, » une fois dans leur vie, de venir au » temple de Vénus, et d'y accorder » leurs faveurs à quelqu'un des étran » gers qui s'y rendent de leur côté » pour en jouir. Il arrive seulement » que les femmes qui ne veulent pas » se prostituer se tiennent près du » temple de la déesse, dans leurs » propres ehars, sous des lieux voû-

» tés, avec leurs domestiques près » d'elles; mais la plupart, magnifi-» quement parées et couronnées de » fleurs, se reposent ou se pro-

» mènent dans le palais de Vénus, » attendant avec impatience que » quelque étranger leur adresse ses

\* YOUNG B Ces étrangers se trouvent en foule dans différentes allées du temple, distinguées chacune par des cordeaux; ils voient à leur gré l'assemblée de toutes les Pabyloniennes, et ehacun peut prendre celle qui lui plaît davantage. Alors il lui donne une ou plusieurs pièces d'argent, en disant : J'invoque pour toi la déesse Mylitta. » C'est le nons de Vénus ehez les Assyriens. Il n'est ni permis à la femme de dédaigner l'argent qui lui est offert, quelque petite que soit la somme, parcequ'elle est destinée à un usage sacré, ni de refuser l'etranger qui, dans ce moment, lui donne la main, et l'emmène hors du sanctuaire de la déesse. Après avoir été avec lui, elle a fait tout ce qu'il fallait pour rendre Vénus favorable, et elle revient chez elle, où elle garde ensuite religieusement les règles de la chasteté.

Les femmes qui sont belles ne demeurent pas long-temps dans le tem-ple de Venus; mais celles qui ne sont pas favorisées des grâces de la nature y font quelquefois un séjour de quel-

5 O F mes années avant d'avoir en le bonheur de satisfaire à la loi de la déesse; ear elles n'osent retourner ehez elles qu'avee la gloire de ce triomphe.

Société. (Iconol.) Gravelot l'a représentée par une femme tenant d'une main la greuade, symbole de l'union, et s'appuyant de l'autre sur ce qui fixe l'état et les devoirs du eitoven, la loi. L'enfant qui paraft faire de vains efforts pour rompre un faisceau exprime la force de l'union; et cette force, doublement désignée par le bouclier et l'épée, lui assure la paix et l'abondance, dont on voit les symboles grouppés avec-

Socicena, épithète de Junon, mère de la Société, comme présidant à l'union conjugale. Sociéns, un des fils de Lycson.

Socoznia, nonchalance, file d'Ether et de la Terre

Socnate, célèbre philosophe d'Athènes. Les Athéniens, pour expier sa mort, lui firent élever une statue de bronze de la main de Lysippe, et lui dédièrent une chapelle, comme à un demi-dieu.

1. Socus, jeune Troyen dont Homère vante la taille avantageuse et le courage. Il fut tné par Ulysse. 2. - C'était aussi un surnom de

Mercure. Sodales, ministres ou prêtres d'un

même collége. Il se disait particulierement des prêtres charges de desservir les antels d'un empereur mis au rang des dieux. Sonone. (Myth. Rabb.) Unrab-

bin prouve ainsi qu'il faut indispensablement se laver les mains après le repas. On est persuadé, dit-il, qu'il y a dans le sel qu'on mange quelque portion du sel et du sonffre de Sodôme; on doit craindre qu'il n'en reste quelque chose anx mains, et qu'en se frottant ensuite les yeux . on ne perde la vue Sori , homme habillé de laine

(Myth. Mah.), ordre particulier de moines musulmans qui font profession d'une vie plus régulière et plus contemplative que le commun des

derviches.

SORTAS (Myth. Mali.), derviches tures, rentés, dont la fonction est de venir à la fin de chaque namas ou prière du jour, dire une sorte d'office des morts auprès du tombeau des rultans qui ont laissé des fonds pour leur entretien.

Son us (Myth. Petr.), a mind tertible que Sun-Verinana, in la de Cahermon-Catel, deimpta, et dont il es servit , comme d'un cheval de liberalile, dans toutes les guerres qu'il taux géants. Cet animal, qui avait la tête sumblable à celle d'un cheval, et tout le corp sparel à celui d'un dragon, dont la couleur paraissit être celle d'un fer luisunt, savit huit priedade longueur et quatre yeux. Bibl. Or.

Sonoawon, ellu des dieux (M. Afr.), titre honorilique du roi de Matanon, pays situl sur les fronteres de la Cârérie. Il est grand prêtre, devin et inspecteur de la jeunese, et noame tous les chefs des villes ou villages, qui, sous son autorité, excreent les fouctions de juges et de prêtres. L'oyage de Damberges en Afrique, 1800.

N. B. Ce voyage est très-suspect.

Sons. (Ironol.) Quocique le Soin vieillisse, il ne laisse pas de prendre l'Oceasion par les cheveux. Aussi on le peint avec des alles qui semblent l'élever avec une extrême vitesse. D'un côté, il tient deux horloges de sable, tudia qu'il est ainimé par le chant du coq qui est à ses piecis; de l'autre coir, les solle qui sort de l'onde, et qui ne s'arrête point dans a course, en désigne le véritable emblème.

Soin. (Iconol.) Il ne saurait être misux exprimé que sous la figure de Dione, déesse de la chasse. Elle tient de la main droite un arc, et ile l'autre, une lesse, à l'aide de laquelle elle mêne plusieurs chiens.

SORQUABER (Myth. Scand.), demeure de Laga. Voy. Laga. Sot. (Myth. Scand.), une des déesses scandinaves.

Solaires, peuples de la Mésopotamie et des environs, qui n'ont ni églises, ni temples, et que l'on eroit adorer le soleil. Ils sont au nombre de neuf on dix mille, et ne s'assemblent que dans des lieux souterrains et fort écartés des villes. On n'a jamais rien pu découvrir de ce qu'ils font dans ces assemblées, tant ils y traitent secrètement tout ce qui a rapport à leur religion, s'étant tous engagés par serment à assassiner ceux qui en reveleront les mystères. Comme ils ne font aucun acte public de religion, les pachas leur ordon-nèrent il y a quelques années, de se déclarer, afin de savoir si l'on pouvait tolerer leur religion dans l'empire tore. Ils éludèrent cet ordre en se joignant aux jacobites, sans vouloir pourtant observer aucunes pratiques du christianisme, et ils ont continué à s'assembler en secret. Dict. de Trévoux, 1771.

Solanus, génie du vent d'est. Il est représenté jeune, tenant dans son sein différentes sortes de fruits, tels que pommen, pêches, grenades, oranges, etc., etc., et autres productions de la Grèce, ou des contrées

plus orientales.

Soleil. Cet astre a été le premier jet de l'idolàtrie. Sa beanté, le vif éclat de sa lumière, la sapidité de sa course , sa régularité à éclairer successivement la terre, et à porter par-tout la lumière et la fécondité, tous ces caractères essentiels à la divinité, trompèrent aisément des hommes grossiers et charnels. C'était le Bel ou Baal des Chaldéens, le Moloch des Chananéens, le Béelphégor des Moshites, l'. Adonis des Pheniciens ou des Arabes, le Saturne des Carthaginois, l'Osiris des Egyptiens, le Mithras des Perses le Diony sius des Indiens, et l'Apollon on le Phæbus des Grecs et des Romains. Il y a des savants qui ont prétendu même que tous les dieux du paganisme se réduisaient au Soleil, et tontes les déesses à la Lune. Mais le Soleil a été encore adoré sons son propre nom. Les anciens poètes ont distingué ordinairement Apollon du Solcil, et les ont reconnus comme deux divinités différentes. Homère, dans l'adultère de Mars et de Vénus, dit qu'Apollon assista au spectacle, comme ignorant le fait; et que le Soleil , instruit de toute l'intrigue , en avait donné connaissance au mari. Le Soleil avait aussi ses temples et ses sacrifices à part. Lucien dit que le Solcil était un des Titans. Les marbres , les médailles et tons les anciens monuments les distinguent ordinairement, ce quin'empêche pasqueles philosophes et les physiciens, qui recherchent la nature des choses, n'aient pris Apollon pour le Soleil, comme Jupiter pour l'Air, Neptune pour la Mer, Diane pour la Lune, et Cérès pour les fruits de la terre. Ciceron en compte einq; l'un, fils de Jupiter; le deuxième, d'Hypérion; le troisième, de Vulcain, surnommé Opas; le quatrième avait pour mère Acantho; et le cinquième était père d'Eéta et de Circé.

Les Grecs adoraient le Soleil, et juraient au nom de cet astre, une entière fidélité à leurs engagements. Ménandre déclare qu'il faut adorer le Soleil comme le premier des dieux, parceque ce n'est que grâce au bienfait de sa lumière qu'on peut

adorer les autres dieux. Le Soleil était la grande divinité des Rhodiens; c'était à cet astre qu'ils avaient consacré ce magnifique colosse dont nous avons déjà parlé. L'empereur Eliogabale se glorifia toujours d'avoir été prêtre du Soleil dans la Syrie, et lui consacra un magnifique temple à Rome. On trouve sur une medaille de cet empereur, un Soleil couronné de rayons, avec cette inscription : Sancto deo Soli, au Soleil, dieu saint. Sur une autre nidaille, on lit: Invicto Soli, à l'invincible Soleil. Si les habitants d'Hiéropolis défendirent qu'on lui dressit des statues, c'est parcequ'il était assez visible ; et c'est peutêtre pour cette raison que ce même dieu était représenté à Emèse sous la figure d'une montagne. Les Massagètes, selon Hérodote, et les anciens Germains, selon Jules César, adoraient le Soleil nommément, et lui sacrifiaient des chevaux, pour merquer, par la légèreté de cet animal , la rapdité du cours du Sòleil. Sur une montagne près de Corinthe, il y ovait, di l'Aussanies, plusieurs autels consacrés au Soleil. Les Trécariens dédirent un autel au Soleil laterateur, après qu'ils farent dél'a l'estavant des Prèses.

l'esclusque des Perses.
Ches les Exputiens, le Soleil était
l'image de la divinité. Il y sjonsigner différentes perfections de la
Providence. Ainsi, pour faire entendreque la Providence fournit aux
homans et aux sainaux leur nourrile cercle symbolique du Soleil des
plantes les plus fécondes : deux
pointes de lamones exprimaient que
l'ârie suprême, se le conservateur de la vie,
anté. Le conservateur de la vie,
anté.

Le Soleil avait aussi ses images, ses représentations; on le désignait par un homme qui porte un sceptre on un fouet. On l'exprimait encore par un oril.

Le Soleil est représenté dans nos tableaux, sous la figure d'un jeune homme à blonde chevelure, couronné de rayons, et parcourant le zodiaque sur un char tiré par quatre chevaux blancs. Il a très souvent un fouet à la main, pour désigner la rapidité de sa course.

Lorsqu'on a voulu exprimer d'une manière poétique le lever du Soleil, o o a représenté le blond Phrebus qui, brillant et radieux, sort de la couche de Thétis, la divinité des eaux. On a pareillement désigné le coucher du Soleil, par Apollon qui vient se reposer dans le sein de cette divinité.

On a rendu ces pensées dans deux grands tableaux qui ont dû être exécutés en tapisseries à la manufacture des Gobelins, avec une riclusses de composition dont les sujets ne parsissaient peut-être pas susceptibles.

Dons le premier tableau, qui doit représenter le lever du Soleil, Apollon, tout éclatant de lumière, sort du sein de Thétis. L'Aurore le précède : mille petits Amours, qui l'acconpagnent, repandent sous elle les leurs à pleines mains, et annoncent à l'nnivers le dieu qui lui est favorable; mais une lumière vague, qui brille autour de lui, l'annonce encore mieux, et fait succéder le jour parfait au jour faible de la tendre amante de Céphale. Toute la nature semble renaître à sa présence. Le ciel se colore d'un bleu wf; les eaux azurées se sillonnent, et invitent un essaim d'Amours à folàtrer autour des Tritons et des Néréides. On voit ces divinités de la mer s'empresser à servir l'amont de leur reine; l'une hi attache ses brodequins, l'autre hiprésente salyre. Un Amour élevé dans les airs lui verse de l'ambroisie sur les mains, tandisque la première Heure du jour vient l'avertir que son char est prêt. Ses chevaux, tels qu'Ovide les point, ne respirent que le feu et l'impatience. Apollon se fait aisément remarquer par l'élégance de sa taille, par son air de tête où brillent les graces les plus spirituelles et les plus nobles, par ses beaux yeux remplis du feu le plus doux, par cet éclat de jeunesse répandu dans toute sa personne.

Les poètes ne sont dans l'usege de donner une lyre à Apollon, que lorsqu'ils le représentent comme dieu de la poésie: mais ici on peut regarder cette lyre comme un symbole de l'harmonie qui règne dans leciel; et ce symbole peut-il être mieux placé qu'entre les mains du dieu de la lu-

mirre?
Dans le second toblean, les chevanx du Soleil commenent déjà à
entrer dans la mer. Ce dieu descend
de son char, dur mer. Ce dieu descend
de son char, dur de de de de concourt se précipiter dans les bras de
Thétis, qui, voluptiensement conchée sur les flosts, paraît l'attendre
avec toute l'arricure du déir. Mais ce
d'irine appendeur; non et d'une
d'irine appendeur; non c'étendre. La
Muit, au milleu des siré, déplois
Muit, au milleu des siré, déplois

ses volles sombres, l'autre de Venus se fait sperceuris, et l'on découvre déjà ît raverague/quesnuages, ledisque pilde de la Lune. Les Inmires de partie predent insemblée et les environments, sevent encore de caractériser le sujet. Ceptadat les Noriédes et les Pritons marques par leurs attitudes la joie que leur phila settent suis a présence, et mille patité Amours qui sortent de desous le voile de la Vuit se précipitent dans les ondes, et amblent donceurs du rens, lord applica settent suis controls de docuerurs du rens, lord applica settent suis présence, et amblent docuerurs du rens, lord applica settent suis présence, et amblent docuerurs du rens, lord applica settent suis présence, et amblent docuerurs du rens, lord applica settent suis présence, et amblent docuerurs du rens, lord applica settent suis présence.

douceurs du repos.

Myth. Pér. Les anciens habitants
du Pérou ne reconnaissaient pas d'untred ivinité que cet astre; et c'est dans
le culte qu'ils lui rendsient, que consistait toute leur religion. Ils regadaient leurs empereurs comme les
fils du Soleil. Ils avaient bâti dans la
ville de Cusco un temple superhe
en son honneur, où il était adoré
avec la plus grande pompe.

Myth. Amer. Get astre est ame; Objett du culte des Virginiens. C'est en son honneur qu'ils vont, tous les muins, dès l'aubé du jour, se purifier dans quelque rivière. Hommes, femmes et enfants, tous pratiquent cette ablution. Ils ne cessen de se larer juequ'an lever du Soiel. Desqu'ils aper qu'erent se premieres avons, ment, lis lui offrent des hommegre dignes de lui, et lui présentent toutes sortes de tables.

sorte de taise.

sorte de taise.

Sorte de taise.

Soleil, len habitants de la Floride, particulièrement ceux de des la construer de la Colleil, len habitants de la Floride, particulièrement ceux qui demacurent aux ceuvirons des particuliers, et particular de la construer de la création derivers, et persent qu'il la lui sont re-denables de la vic. Ils racontent que E Soleil ayant cessé de paraltre penderal de la création de la création de la collei del collei de la collei del la collei del la collei del la collei de la collei de la collei del la collei del la collei del la collei del la collei de la collei del la collei del la collei del la collei del la colle

lainty, sur laquelle le Scleii s'étali lui - mème constrait un temple, échappa seule à cette inondation générale, et derbola à la most ceux générale, et derbola à la most ceux générale, et derbola à la most ceux et le la lainte de la lainte de la lainte quatre laerae s'eunt capirées, le Sochaleur bienfaisante diasip les ceux et remit la terre dons un éclat nateroni la terre dons un éclat nateroni la terre dons un éclat native vinceration pour le teuple de la montagne d'Olbinuy, et pour le Scheli qui les avait délutrés d'un si grand qui les avait délutrés d'un si grand

Ils rendent leurs hommages à cet astre toutes les fois qu'il se lève. Ils ont dans l'année quatre jours solemnels où ils l'honorent d'une façon plus particulière sur la montagne d'Olaimy. La nuit qui précède ces fètes, les jaouas, ou prêtres du pays, ont soin d'allumer sur la montagne une grande quantité de fenx. Le lendemain, des l'aurore, le peuple s'y rend en foule. Le temple consacré au Soleil, sur cette montagne, n'est, à proprement parler, qu'une vaste grotte taillée dans le roc. Sa forme est ovale; sa longueur est de denx cents pieds, et sa hanteur de sixvingts : elle reçoit le jour par un trou fait au milieu de la voite. Cette grotte est si sacrée, qu'il n'est pas permis au peuple d'y entrer. Les dévots remettent leurs offrandes anx prêtres, qui les suspendent à des perches à l'entrée de la grotte. On ne foit point au Soleil de sacrifices songlants : on ne croit pas qu'ils pnissent être agréables à cet être vivifiant et conservateur. Le culte religieux qu'on lui rend consiste particulièrement à chanter ses lousness, à jeter, en son honneur, des parfums dans un grand feu allumé devant la grotte. Voici ce qu'il y a de plus remarquable dans eette fete. Le prêtre verse du miel dans une pierre creuse placée devant une table de pierre. Il répand alentour une certaine quantité de mais, pour servir denourriture à des oiseaux consacrés au Soleil, et qui, suivant les Floridieus, chautent les louanges de cet astre. Ces ois-oux, nonmés Tonatzults, sont apportés exprés dons des cages pour servir à la solemmité de la tête. Vers l'heure de midi, lorsque les rayons du Soleil connencent à tomber sur la table de pierre, les prêtres achèvent de brâder leurs parfuns; puis, par le moyen du sort, six d'ent'eux sont chosis pour ouvrir la câge, et délivrer six ois-eux.

du Soleil, auxquels on donne l'essor. Le paraousti, ou chef des Floridiens, étant sur le point de partir pour la guerre, rassemble ses soldats dans une plaine; et, se plaçant au nulieu d'eux, le visage tourné vers le Soleil, il adresse à ect astre une prière pathétique, dans laquelle il lui demande la victoire sur ses ennensis. Il prend ensuste une écuelte de bois, pleine d'eau, et, vomissant mille imprécations contre l'ennemi. il jette l'eau en l'air, de namière que la plus grande partie retombe sur les guerriers qui l'environnent; Ainsi, dit-il, puissiez-vous verser » le song de vos ennemis! » Il remplit une seconde fois son écuelle, et la renverse sur le feu, en disant : « Puissiez-vous détruire pos enpemis » aussi promptement que j'éleins ce » feu! "

Est Natchès, les Tensas ou Taënças, peuples du Mississipi, adorent le Soleil, qu'ils reparteutierement le Soleil, qu'ils repardent comme un des sieux de leur chec. Ils entretiennent en son honneur un feu continuel dans les tenples qu'il ui sont dédiés. Tous les mois, an déclin de la lune, ces sauvages portent au temple, un plat rempli de leurs unets les plus exquis, que les prêtres offrent au Soleil.

que les prêtres offrent au Soleil.

Dans le Canada, les femmes haranguent le Soleil lorsqu'il se lève, 
et lui présentent leurs enfants. Lorsqu'il est sur le point de se coucher, 
les guerriers sortent du village, et 
commencent une danse qu'ils appellent la danse du grand esprit.

Soliman Ban Daoud, Salomon fils de David. (Myth. Or.) Nous allons extraire de la Bibl. Orient. de d'Herbelot quelques traditions orientales sur ce prince. Salomon monta sur le trone à l'âge de douze ans. Dieu soumit à son empire, non seulement les hommes, mais les esprits bons et manvais, les oiseaux et les vents. Ce prince exerçant un jour ses chevaux à la campagne, et l'heure de la prière du soir étant venue, il descendit aussi-tôt de son cheval, et ne voulut pas permettre que l'on employat ce temps - là à le mener à l'écurie, non plus que tous les antres, mois les abandonna comme n'avant plus de maîtres, et destinés an service de Dieu. Ce fut alors que Dien, pour recompenser et p. Bdélité et de son obéissance, lni en-voya un vent doux et agréable, mais pour récompenser ce prince de sa fort, qui lui servit de monture, et le porta depuis ce temps-là par-tout où il voulait aller. Les Orientaux le regardent comme ayant été le mo-narque universel de toute la terre, et lui donnent Asaf pour visir. Des rabbins soutiennent qu'il voyait dans la pierre enchâssée dans son anneau fameux, tout ce qu'il désirait savoir. Rien n'était plus magnifique que son trône, au-dessus duquel les oiseans voltigeaient continuellement pour lui servir de dais on de pavillon, lorsqu'il y était assis, et autour duquel il y avait à la droite 1200 siéges d'or pour les patriarches et pour les pro-

Solimans (Myth. Or.), monarques présdamites que les romans orientaux disent avoir possédé l'empire universel de la terre nn grand nombre de siècles avant Adam, et avoir commandé à des créatures de leur espèce, différentes de celles de la postérité d'Adam, les nnes ayant lusieurs têtes, les antres plusieurs bras, et quelques nnes plusieurs corps. Tous ces Solimans possédaient de père en fils un bouclier dont ils se servaient dans leurs guerres continnelles contre les démons leurs ennemis, l'épée fondroyante et la cuirasse qui les rendaient victorieux dons tous les combats. Bibl. Or.

phètes, et la gauche 1200 d'argent pour les sages et les docteurs qui assistaient à ses jugements.

Solitaurilla. Voy. Suovetau-

Ribta.

SOLITURE. (Iconol.) Une femme assise, vêtue simplement, s'appuie sur un livre, parceque l'amour de la simplicité, de la tranquillité, et de la méditation, engage à chercher la solitude. Elle est dans un lieu désert; et ses attributs sont nn passereau et nn livre.

Voiei comment Klopstockl'a personnifée : « La Solitude a dans la main droite une coupe joyense ; dans la gauche un poignard aiguiée par la fureur. Elle tend sa coupe à l'homme henreux, et son poignard anx infortunés.»

SOUSHER MET. (Leonal.) On le représente un, pour indique le le représente un, pour indique le le chaleurs de cette saison. Le certe dont sa tête est entourér est orné de neuf étoiles et du signe du Cancer. El est en action de retourner en ar-rière, paracqu'il semble, pendant le solstier, que le solizi rétripred es obstiere, que le solizi rétripred es s'arrête, rols tat. La bonde qu'il tient dont un quart est ombré et les trois autres busineux, d'esigne le pranderu des ourset els divièrest des muits.

ues bours et a intereste des mill. Dans co solation, le solell est au tropique du Capricorne, ce qui donne le jour de la piscorne, ce qui donne le jour le plus court et la milla plus logue, ainsi qu'il est désigné par la loule que tient estre figuere, qui a me quatrième partie yéabirée, et les trois que tient estre figuere, de la mortures, pour marquer la rigueur de sures obseures. On l'abaillé de fourrares, pour marquer la rigueur de avec donné étoile, et le signe du Capricorne, sont les marques distinctives de ce tropique.

Souvizona, épithète de Diane.
Lorsque les femmes étaient enceintes
pour la première fois, elles déliaient
leur ceinture et la consocraient à
cette déesse. Cette épithète pourrait
s'entendre également de Junon présidant àl'hymen, et de Vénus présidant aux plaisirs de l'amour.

SOLTHUS, fils de Jupiter et de Chaldena, donna, selon Étienne de Byzance, son nom anx Solymes. SOMERRAH (Myth. Ind.), mon-

SOMBRAH (Myth. Ind.), montagne fabuleuse que les anciens Indiens imaginaient être au milieu de laterre, derrière laquelle ils croyaient

ue le soleil couchant allait se cacher. Bibl. Or.

SOMMRIL (Iconol.), fils del'Erèbe et de la Nuit, et père des Songes. Homère le place dans l'isle de Lem-nos. Ovide établit sa demeure dans le pays des Cimmériens. Son antre est mpénétrable aux rayons du soleil. Jamais les coqs, ni les chiens, ni les oies, n'en troublent la tranquillité. Le fleuve d'Oubli coule devant le palais, et on n'y entend point d'autre bruit que le doux murmure de ses eaux. A l'entrée, croissent des pavots et autres plantes dont la Nuit recueille les sues assonpissants pour les répandre sur la terre. Au milieu du palais est un lit d'ébène, couvert d'nn ridean noir; c'est là que repose sur le duvet le tranquille dieu du sommeil, dans une main nne corne, et dans l'autre nue dent. Autour de lui dorment les Songes nonchalamment étendus ; et Morphée , son principal ministre, veille pour prendre garde qu'on ne fasse du bruit. Il est quelquefois représenté par une figure couchée dans les bras de Morphée ; c'est ainsi que sur deux urnes ciuéraires au Capitole, on voit Endy-mion, le favori de Diane, dormant sur le mont Latinus. Il est encore fignré par un jeune génie s'appuyant sur un flambeau renversé : et il se trouve avec le mot Somno sur une pierre sépulerale à la villa Albani. avec son frère la Mort, pour parler le langage d'Homère. Les Lacédémonie s joignzient ensemble la représentation de ces deux déités. Une nrne de la villa Pansili nous offre le même génie couché avec les alles repliées, et tenant des têtes de pavots à la main. Sur un autel de Trézène. en sacrifiant aux Muses, on sacrifiait aussi au Sommeil, comme ami de ocs déesses. Tibulle lui donne des alles.

L'Arioste place auprès de lui l'Oisiveté au corps replet , la Paresse toujours assise , l'Onbli qui garde la porte, et le Silence qui fait la ronde. Ripa en donne deux emblèmes : l'un est un homme vetu d'un manteau blancsur nne tunique noire, qui tient un cor, d'où sortent des Songes sous mille formes fantastiques; le second est un homme dormant entre deux loirs, ou denx marmottes. L' Algardi ne s'est pas borné à exprimer le Sommeil par un enfant endormi, de marbre noir , avec l'attribut de têtes de pavots; il a eherché à le rendre plus reconnaissable encore par un loir, animal qui passe, dit-on, l'hiver à dormir. Nos artistes peignent ee dieu sous la figure d'un jeune homme enseveli dans un profond repos, la tèle appuyée sur des payots; on sons l'image d'un enfant assoupi, qui a des afles an dos, et tient une corne d'abondance d'où sortent quelques pavots et une espèce de vapeur. Quelquefois anssi ils le représentent assis sur un trône d'ébène, la tête environnée. de pavots, et tenant de la main droite un sceptre de plomb on une espèce de baguette, synibole de son pouvoir sur tout ce qui respire. Le Sommeil qui endort un lion est encore une image agréable de la force insurmontable de ce dieu du repos. Homère raconte dans l'Iliade que Junon, voulant endormir Jupiter, va trouver le Sommeil à Lemnos, et le prie d'assoupir les yeux trop elairvoyants de son mari, en lui promettant de beaux présents, et l'appelant le roi des dieux et des hommes. Le Sommeil s'en délend, eraignant de s'exposer une seconde fois à la colère de Jupiter, Mais Junon le détermine en lui promettant la plus jeune des

Soumona-Conon, législateur des Siamois, et leur principale divinité. L'histoire de ce personnage est enveloppée de fables et d'absurdités qui ne permettent pas de dire rien de bien certain sur ce qui concerne sa vie. Il paralt probable qu'il était originaire des Indes, et que c'était un des Sanuncens, ou Shammans. habitants de la presqu'isle en decà dn Gange, comme son nom semble l'indiquer. Cependant les Siamois disent que son véritable nom était Codom, et qu'ayant embrassé la profession de talapoin, il prit le nom de Sommona, lequel en langue Balie signifie talapoin des bois. Sommo-

na-Codom ·

na-Codom est aussi appelé par les Siamois Prapouti-Tohaon; ce qui signifie à la lettre le grand et puissant, l'excellent seig eur. On prétend qu'une fleur lui donna la naissance : cette lleur était sortie du nombril d'un enfant ; et cet enfant n'était qu'une feuille d'arbre, qui avait la forme d'un enfant se mordant l'orteil. Cette feuille nageait sur l'eau, « qui seule subsistait avec Dieu. » On a peine à concevoir comment Sommona-Codom, né d'une façon si particulière, peut avoir un père. On lui en donne cependant un, et même assez illustre, puisqu'il était roi de Tève-Lanca, pays que les Indiens regardent comme fusant partie de l'isle de Ceylan. La Loubère nomme ce prince Paousontout. On yeut aussi que Sommona-Codom ait eu une mere nommée Matra - Maria . ou la grande Marie, nous qui a donné lieu à de singuliers parallèles.

Les Siamois, an rapport du P. Tachard, donnent pour mère à Sommona - Codom une vierge qui devint enceinte par la vertu du soleil. Confuse de l'état où elle se trouvait. cette vierge alla cacher sa honte dans une épaisse forêt. Etant sur le hord diun fac, elle mit au monde un enfant d'une beauté ravissante, sans avoir éprouvé les douleurs ordinaires de l'enfantement. Ne pouvant nourrir son enfant, faute de lait, et ne voulant pas avoir la douleur de le voir expirer sous ses yeux, elle s'avança dans le lac, et le placa sur le bonton d'une fleur qui lui ouvrit aussi-tôt son sein, et le renferma dès qu'elle ent recu ce précieux dépôt. Cette fleur dont on ne dit pas le nom, est, depuis ce temps, en grande venération chez les talapoins. Il eut presque en naissant la science infuse, et posséda, dans le degré le plus éminent, non seulement toutes les connaissances humaines, mais encore d'autres plus sublimes et réservées à la divinité. Il étonna ses contemporains por l'éclat de ses vertus; et dans tous les corps qu'il habits, que l'on fait monter à cinq cent cinquante. il fut toujours un modèle de sainteté

Tome H.

et de pénitence ; soit qu'il fôt homme ou bête, il parut tonjours le meilleur et le plus parfait dans son espèces Etant roi, il se dévous souvent pour le salut de ses sujets, et leur sacrifia sa vie. Dans d'antres occasions, il donna des exemples illustres de désintéressement, de patience et de charité.

Le P. Tachard rapporte que Sommona-Codom se reposant in jour sous un arbre, qui depuis est regardé, par les Siamois, comme sacré, il descendit des cienx nne multitude d'anges qui se prosternèrent devant le saiut, et lui rendirent leurs hommages. Ce jesuite nous apprend aussi que le charitable Son.mona-Codom, voyant des animaux tourmentés d'une faim dévorante, leur donna sa chair à manger. Un jour, il donua tous ses biens; et pour ètre moins distrait par les objets extérieurs, il s'arracha les yenx. Sa patience était si grande, qu'un brahmine, s'étant suisi de sa femme et de ses enfans, leur fit souffrir divers supplices devant lui, sans que le saint s'opposat, en aucune manière, à cette violence. Il poussa une fois la charité si loin, qu'après avoir tué sa femme et ses enfants, il donna leur chair à manger aux talapoins. Il est étomant que l'on cite comme méri-toire un horrible attentat si contraire à la loi des Siamois, qui défend toute sorte de meurtre; mais les talapoins ont jugé plus important de présenter au peuple des exemples de charité extraordinaires envers les moines, que des leçons de fidélité envers la loi

Sommona-Codom, sanctifié par des actions si méritoires, mit le comble à sa perfection en se faisant talapoin; car les Siamois ne regardent comme parfaits que ceux qui sont talapoins. Etant done parvenu, par ce moyen, au plus haut degré de sainteté, il se trouva doué d'une force extraordinaire, qualité que les Siamois regardent comme un apanage de la sainteté parfaite. Un antre saint nommé Prasouane voulut éprouver si Sommona-Codom

était en effet parvenn au plus haut degré de perfection. Il lui présenta le combat; mais l'agresseur sentit, par sa défaite, que son rival était plus saint que lui, Sommona-Codom acquit encore un privilége plus glorieux, celui de faire des nuracles. Il pouvait aisément se dérober à la vue des hommes. Son corps, quand il lui plaisait, devenait un monstrueux colosse, on un atome imperceptible. Il n'avait qu'à vouloir, et dans un instaut il était transporté d'un pays à un autre. Avec tous ses privileges, Sommona - Codom u'eut pos celui d'être impeccable; et, dans le temps même qu'il paraissait si exempt de faiblesses, il écouta l'esprit de vengeance, et s'oublia jusqu'à tuer un man, qui était son ennemi. Mais son crime ne fut pas impuni : l'âme du man passa dans le corps d'un cochon; et Sommona-Codom, avant eu le malheur de manger de la chair de cet animal, fut attaqué d'une violente colique qui l'emporta à l'àge dequatre-vingts ans. Sa mort fut singulière, comme l'avait été sa naissance; car il disparat tout-à-coup, semblable à une etincelle qui s'évanouit dans l'air.

Le P. Tachard meonte différemment la mort de ce fameux personnuge, quoiqu'il en attribue toujours la cause à un cochon. Il dit qu'un monstre anquel Sommona-Codom avait autrefois ôté la vie, étant re-venu sur la terre sous la forme d'un cochon, cournt un jour en farie contre le saint, alors tranquillement assis avec ses disciples. Le saint reconnnt aussi-tôt son aneien ennemi, et jugea, par ce présage, que sa mort n'était pas éloignée : ce qu'il annonça à ses disciples. La prédiction se trouva véritable. Quelque temps après, ayant mangé de la chair de ce même cochon, il en mourut. Avant que de quitter le monde, il recommanda à ses disciples de lui ériger des statues, et de hâtir des temples en sou houneur; et, pour que les hommes conservassent quelques marnes qui les fasent souveuir de lui, il laissa les traces de ses pieds empreintes à Siam dans le Pégu, et dans l'isle de Ceylan. Ces lieux, où se trouveut ces vestiges réputés sacrés, sont devenus fameux par la dévotion devenus fameux par la dévotion de peuples, qui, de tous côtés, y vont en pelerinage.

Les Siamois prétendent que Sommoua-Codom, depuis sa mort, est dans le suprême degré de félicité, qu'ils appellent Nireupan, et qu'il est comme aneanti dans son bonhenr. Parmi ses disciples, on en distingue deux célèbres par leurs vertus et leur sainteté. Le premier, nommé Pra-Mogla, est placé dans les temples à droite de Sommona-Codom, mais derrière lui; le second, nommé Pra-Saribout, est placé à sa gauche. Sommona-Godom est presque le seul objet du culte des Siamois; c'est à lui seul que s'adressent toutes leurs prières; c'est lui qu'ils invoquent dans tous leurs besoins. Ils sont persuades que son pouvoir est restreint aux seuls Siamois, et qu'il n'a aucupe autorité sur les autres peuples.

Les tables absurdes que l'on raconte de ce personnage fameux, le peu d'autorité des livres qui les contiennent, pourraient le faire regarder comme un être imaginaire, forgé par les talapoins pour amuser le peuple, et le contenir dans le respeet et la soumission; et de crainte que la réputation de ce saint ne vienne à s'affaiblir, ils tiennent toujours le peuple en suspens par l'attente d'un autre homme merveilleux qu'ils assurent avoir été annoucé par Som-mona-Codoni lui-même. Ils l'ont déjà nommé d'avance Pra-N'arotte : ils disent même ce qu'il doit faire; et . entr'autres bonnes œuvres, ils pu-blient qu'il doit tuer ses enfants, et les donner à manger aux talapoins : action héroïque de charité qui mettra le comble à sa perfection. Ainsi les Siamois attendent, comme les Juifs, un nouveau Messie, et ne sont pas moins attentifs et crédules sur ce qui concerne l'objet de leur folle esperance. On est presque sur de former un parti parmi les Siamois, lorsqu'on produit quelque inconna qu'on veut faire passer pour un

The Carry

homme extraordinaire. Le succès de la fourberie est certain, pourvu que le personnage en question soit entièrement stupide et hébèté, tel qu'ils pensent que doit être Sommona-Codom dans l'état d'insensibilité et d'anéantissoment où il est plongé dans le Nireupan.

La Loubère rapporte qu'on voulut, il y a quelques années, faire passer pour le nouveau Sommona-Codom un jeune homme muet de naissance, et dont la stupidité était nne espèce de prodige. On sema le bruit parmi le peuple que ce jeune homme était issu du premier habitant du royanme, et qu'il devait un jour parvenir à la sainteté la plus sublime, et même à la divinité. Les Siamois, qui avaient toujours l'imagination frappée de ce Pra-Narotte qu'ils attendaient, crurent bonnement que c'était lui-même qui paraissait. Ils se rendirent en foule auprès de lui pour lui présenter leurs hommages et lui faire des offrandes, Cet événement exeita, dans tont le royaume, nne rumeur si grande, que le roi en fut alarmé; mais pour cal-mer le peuple, il fallut qu'il employat toute son antorité avec la rigueur des plus sévères châtiments.

Somnialis. On honorait Hercule sous ce nom, quand on croyait avoir reçu de lui des avertissements en songe. On envoyait les malades dormir dans son temple, pour y avoir en songe l'agréable présage du rétablissement de leur santé.

SOMPANE (Myth. Siam.), supérienr d'un couvent de talapoins.

Sectors (Terono!), enfants de Sommeil. Ordel les peint en aussi grand nombre que les grains de sable sur le bord de la mer, nonchalamment étendus autour du il de leur proches. Trois principaux. Morphice, Pholetor, Phantase, n'hahient que les palais; les autres fréquentent que le peupe, sous des fremes tantôl agréables, tamôl effermes tantôl agréables, tamôl efsenders para que porte d'ivoire, peusoifers par une porte d'ivoire, plesssoffers par une porte d'ivoire, pless-

conds par une porte de corne. Ceuxci annoncent des biens ou des manx réels : ceux-là ne sont que de pures illusions et de vains fantômes de l'imagination. On les représentait avec de grandes alles de chauves-souris toutes noires. Voici l'explication que Mad. Dacierdonne de ces portesallégoriques : Par la corne qui est transparente, Homère a entendu l'air. le ciel qui est transparent; et pai l'ivoire qui est solide, opaque, il a marque la terre. Les songes qui viennent de la terre, e.-à-d. des vapeurs terrestres, sont les songes faux; et ceux qui viennent du ciel sont les songes vrais, etc. Lucien nous a donné la description d'une isle des Songes, dans laquelle on entre par le liavre du Sommeil : clle est entourée d'une forêt de pavots et de man-dragores, pleine de hibous et de chauves-souris, seuls oiseaux de l'isle. Au milieu est un fleuve qui ne conle que de nuit ; les murs de la ville sont fort élevés et de couleurs changeantes comme l'arc-en-ciel. Elle a quatre portes; des deux premières, l'une cst de fer, et l'autre de terre, par où sortent les songes affreux et mélancoliques: des deux autres, l'une est de corne, et l'autre d'ivoire : c'est par celles - ci qu'on entre dans la ville. Le Sommeil est le roi de l'isle; la Nuit en est la divinité. Le Coq y a son temple. Les habitants sont les Songes, tous de taille et de forme différente; les uns beaux et d'une taille avantageuse, les autres hideux et contrefaits; ceux-ci riches et vêtus d'or et de pourpre, comme des rois de théatre; ceux-là gueux et tout couverts de haillons, etc.

Il y avait des qui rendairen. Il y avait des qui rendairen. Il y avait des pouge, comme Herneuer orneles en souge, comme Hermus, Les Magierinst de Sparte couchaisent dans le temple de Paripha, pour être instruits en songe de ce
qui concernait le bien public. Ennaplura e écrit que le philosophe (Edésius recut en songe un oracle bien
signalier. Il le trouva à son réveil
écrit dans sa main gauche en vers
hexaulters. Cet oracle lui promettait

une grande renommée, soit qu'il dementat dans les villes, soit qu'il se retirità la campione. Enfin on cherretirità di campione. Enfin on cherretirità di campione di campione di gas, et cet art s'appelait onétioneritique. Cet art c'aut fort en vogue chez les Expytiens et les Chaldeens. Les rois avienta à leur cour, pormi leurs principans officiers, des interprètes de songes, tuojuors periprètes de songes, tuojuors peritralière les fantômes que l'imagination leur avait préciantes peudant la toute de la companyament de la contralière les fantômes que l'imagination leur avait préciantes peudant la

Shakespeare soumet les songes anx lois d'une fée dont il fait ee portrait, que le goût trouvera peut-èire plus bizarre qu'agréable, « C'est la » fée des songes qui fait aecoucher » l'im: gination ; sous une forme aussi » mince que l'agate qui brille au » doigt d'un sénateur, tir e par deux » atômes, elle efileure et chatouille » la joue des mortels aux heures de » leur profond sommeil. Son char » est une coquille de noix creusée » par l'industrieux écureuil qui deo puis un temps immémorial, fabrione les chars des fées; les rayons » de ses longues roues sont faits des » pattes du faue heur des jardins. Une » alle de sauterelle forme l'impériale » de sa voiture. Les rênes sont tis-» sues de la plus fine toile d'araignée ; » les harnois, des rayons humides » d'un clair de lune. Sur le siège, un » moncheron nocturne vetu de gris. » conduit le char. A l'os d'un gril-» lon, pend son fouet, dont la méche » est une pellicule imperceptible. » Dans cet équipage nuignon , la fée » des songes galoppe les nuits au » travers du ecryeau des amans, et » ils révent d'amour; elle se promène » sur les genoux des hommes de cour, » et ils révent de révérences; sur les » doigts des avocats, et ils révent » d'épices; sur les levres des dames, » et elles révent de baisers. Tantot » elle monte sur le nez d'un procu-» reur, et aussi-tôt il subodore un » procès ; tantôt avec la queue d'un pourceau de dime, elle chatouille » le nez d'un gros prébendaire en-» dormi, et il voit un sceond béné-» fice à solliciter; tantôt elle grimpe s ser la nuque d'un soldat, et dans l'instant il rève d'anemns' juit pour fact, de cuttes al L'experie de l'entre de l'en

Myth, Rabb. Les songes de Joseph, de Pharaon, de Nabuchodonosor, de Daniel, etc., ont rendu les Juifs modernes extrèmement superstitieux sur tout ee qui concerne ces illusions nocturnes. Leurs rabbins mêmes ont gravement marqué quels sont les songes de mauvais angure. Tels sont, par exemple, ceux dans lesquels on voit brûler le livre de la loi, tomber ses dents ou les poutres de sa maison, sa femmeentre les bras d'un autre, etc. S'il arrive à un Juif de faire un pareil songe, pour détour-ner le malheur qui le menace, il me manque pas de consacrer par un ieune rigoureux le jour du lendemain, fût-ce le jour du sabhath, ou quekque autre fête. Cette superstition au reste, n'est pas particulière aux peuplades juives

SONGUATZ (Myth. Jap.), la première des cinq grandes fêtes an-nuelles que les Japonnais sintoïstes célèhrent avec beaucoup d'appareil. Elle arrive le premier jour de l'année. On se rend aux temples en robe de cérémonie; on visite ses parents , ses amis et ses patrons; on leur fait des présents qui consistent dans une botte où il y a deux ou trois éventails, auxquels ou attache un morceau d'awabi, espèce de coquillage. L'intention des Japonnais en joignant ce morceau d'awabi à leurs présents, est de se rappeler la fru-galité de lenrs ancètres qui n'avaient, dit-on, d'autre nourriture que la chair de ee coquillage. On a soin de mettre son nom sur la boite, afin

que la personne à qui on l'envoie, sache de qui vient le présent. L'abondance et la joie règnent par-tout, et chacun se pare de ses plus beaux habits. Les artisants même, et les plus pauvres citoyens endossent le hamissino, et portent à leur côté,

un cimeterre. SONGUATZ-SOMNITZ (M. Jap.), la seconde des cinq grandes fêtes annuelles que célébrent les sintoistes. Elle a lieu le troisième jour du troi-sième mois. Elle semble particulièrement destinée à la récréation des jeunes filles, à qui leurs pères donnent un grand festin où ils invitent leurs plus proches parents et leurs amis. On orne une grande salle de plusieurs poupées qui représentent la cour du dairi; on y joint l'image d'une idole appelée Finakuge. Devant chaque poupée, on dresse une table couverte de viandes, de gàteaux de riz, et de feuilles d'armoise les plus tendres et les plus fraiches que l'on peut trouver. Les jeunes filles présentent ces mets aux convives , avec une tasse de sacki (hierre de ris) : si elles sont trop jeunes , leurs pères s'acquittent pour elles de cette civilité. Cette fête est consacrée à la déesse Bensaîten. V. ce

Sonikės, buveurs, deistes africains qui nient la mission de Mabomet, et font un usage public des liqueurs proscrites par le Qóran. Ils habitent Médine, V. Buskníens.

mot et Goguatz-Gonitz.

SONNA OU SUNNA. (Myth. Mah.) C'est la loi orale des mahométans : elle contient les paroles et les actions de Mahomet qui n'ont point été iusérees dans le Qoran , mais qui ont d'abord été conservées par tradition, ei ensuite par écrit. Le Qoran, et la Sonna composent aujourd'hui le droit eanon et le droit civil des mahométans. Les préceptes, les conseils et les cérémonies de la religion sont renfermés dans ces deux livres. On nomme Sunnets, les préceptes dont on peut absolument se dispenser, tels que la circoncision, les rites ecclésiastiques, etc., pareequ'ils ne sont pas contenus dans le Quran. On ne

peut . disent-ils . les négliger sans se rendre eoupable envers Dieu : umis la faute n'est que vénielle; il n'y en a même pas du tout dans un cas urgent et l'on nedoit pas craindre d'encourir la haine du prophète. Cependant les Tures sout très scrupuleux pour la pratique des bonnes œuvres commandées par le Qoran et la Sonna. Ces pratiquessont la prière, l'ablution, le jeune, le pélerinage de la Mecque, les fêtes, l'aumône, etc. L'attachement des mahométans pour cet ouvrage leur a fait donner le nom de Sonnistes ou Traditionistes. Ils regardent le Côran comme co-éternel à Dieu. Ils ont encore des opinions relatives à la politique, par lesquelles ils diffèrent de ceux qu'ils appellent Schütes, et prétendent qu'au jour du jugement dernier leurs adversaires seront montés sur les épaules des Juifs, qui les conduiront au grand trot en enfer. Ils se divisent en quatre sectes principales, toutes regardées comme orthodoxes par tous les musulmans qui ne sont pas Schiites. Scoten, sauveur, surnom d'Her-

cule chez les Thasiens, qui le représentaient tenant une massue d'une main et nn arc de l'autre.

SOPHATIS ON SOPHATITES ( Myth. Mah.), sectaires mahométans dont l'erreur principale consiste à donner à Dieu des attributs charnels, et qui soutiennent qu'on doit entendre dans le sens littéral et naturel tout ce qu'on dit de l'Etre suprême. Ainsi, quand on dit, Dieu est assis sur son trone, la création est l'ouvrage de ses mains, il se met en colera contre les méchants, les Sophatis veulent qu'il soit véritablement assis; que ses mains aient opéré la eréation a-peu-près comme un ouvrier forme et façonne son ouvrage ; et que sa colère contre les méchants soit une colère de la même nature que la nôtre. Ils disent aussique le Dieu qu'ils ado « rent a une véritable figure; que cette figure est composée de parties spirituelles et corporelles; que le monvement local ne lui est pas contraire. mais que sachair, son sang, ses yeux, ses oreilles, sa langue et ses mains,

0 0 3

ne ressemblent point aux substances créées, et qu'elles sont composées de telle manière qu'elles ne sont sujettes à gueune corruption ni à aucune altération.

SOPHAX, fils d'Hercule, fondateur

de Tingis en Mauritanie.
Soron, profond sommeil. Il y a
des auteurs qui le distinguent de
sommes, le sommeil. Virgile, qui
l'appelle frère de la mon, le place
dans le vestibule des enfers. V. Sou-

MEIL

Sonacte, montagne d'Italie, cébbre par le culte qu'on y rendait à Apollon. Ce dieu y avait un temple dont les prêtres marchaient sans crainte sur des charlons ardents; mais Varron dit qu'ils se frottaient amparavant la plante des pieds d'une drogue qui empéchait l'action du fen. Sonanets, un des dieux des In-

diens. Ce mot répond à (Enopée,

qui fait le vin.

Soranus, nom de Pluton chez les Sabins, chez qui ce mot signifiait cercueil. Les Hirpins, nation voisine, furent surnommés Loups de Soranus. Voici quelle en fut l'occasion. La première fois que des sacrifices furent offerts à Soranns dans le temple qu'il avait sur le penchant du mont Soracte, des lonps énormes s'approchèrent de l'autel et en enleverent les victimes. Ceux qui les poursuivirent furent conduits jusqu'à une caverne ténébreuse, où ceux qui osèrent pénétrer furent suffoqués par des vapeurs méphitiques, et les autres en rapportèrent la peste à leurs compatriotes. L'oracle consulté ordonia aux peuples 'd'apaiser les lonps protégés par Pluton , et de vivre à la manière de ces animaux féroces, c.-à-d., de rapines. Ces peuples furent alors nommés Hirpini , nom qui signifiait loups dans l'ancienne langue sabine, et surnommés Sorani, du culte qu'ils rendaient à Soranns.

Sorceaux, ou Sorceux, nom que l'on donnait antrefois à une sorte de prêtres anciens, d'où vient le giot de sorcie.

Sorcier, Sortiarius, celui qui

avait la fonction de jeter les sorts; cette fonction sacrée était exercée par des hommes et par des femmes; an choix du pontife. Ceux qui jetaient les sorts n'avaient pas le pouvoir de les tier; ou se servait pour cela da ministère d'un jeune eulant.

Sorciere, Sortiaria, celle qui jetait les sorts. Celles de Thessalie praient, dit-on, le pouvoir d'attirer par leurs enchantements, la lune sur la terre. Elles empruntaient leurs charmes des plantes vénéneuses que leur pays fournissait en abondance, depuis que Cerbère, passant par la Thessalie lorsqu'Hercule l'emmenart enchaîné au roi de Mycènes, avait vomi son venin sur toutes les herbes : fable fondée sur ce qu'on trouve en Thessalie beancoup plus de plantes vénéneuses qu'ailleurs. Ce mot s'est appliqué depnis aux femmes qui, par un prétendu commerce avec le diable, se vantaient de pouvoir jeter des sorts sur leurs ennemis, leur envoyer des maladies, et les faire périr d'une consomption lente et douloureuse. A la honte de la raison et de l'humanité, nos tribupaux ont long-temps retenti de procès de sorcellerie, et les hûchers ont été allumés pour une foule de gens dont la tête était faible et l'imagination frappée. V. SAEBAT. SORGON (Myth. Ind.), paradis

Sonoos (Myth. Ind.), poradis de Devendiren. Il et au-dessus de la terre: c'est le séjour de ceux qui n'ont pas assez bien mérité pour aller on Cailau, ou poradis de Silva. Ceux qui y sont admis n'y demeurent pas éternellement; après avoir join quelque temps de toute avoir join quelque temps de toute ou contraire de la contraire de la contraire n'onomencer une souvelle ou correr recommencer une souvelle

Sononamones, les mêmes que les Lémures.

SORONIA, nom sous lequel Horace, vainqueur des Curiaces, érigea un autel à Junon, pour expier le meurtre de sa sœur.

1. Sont. Les Romains l'ont représenté sous la figure d'une femme, parceque Sors, en latin, est féminin. Ovide la fait fille alnée de Saturne; il paraît même qu'on lui rendait des hommages, ainsi qu'au Destin ou à la Destinée. Sur une nncienne médaille romaine, où est le mot Sors dans l'inscription, on voit une jeune fille dont la parure est assez recherchée, qui tient devant sa poitrine une petite boîte carrée et propre à contenir ce qui est nécessaire pour tirer les sorts. ( V. Sorts. ) Les modernes ont représenté le Sort, ou Destin, sous les traits d'une femme bizarre, vêtue d'une robe de couleur obscure, tenant de la main droite une couronne d'or avec une bourse d'argent, et de la main gauche une corde.

2.— Se dit aussi de certaines profes, caractères, drogues, etc., par leaquels les esprits crédules s'imaginent qu'on peut produire des éfets extraordinaires en vertu d'un pacte supposé fait avec le diable; e qu'il a appellent jeter un sort. La uppersation populaire attribusit surgers; et ette epision, était, aimon fondée, au moiss excusée par la solitude et l'inaction où vivent ces sortes de gens.

Sortitége, moyen surnaturel et illicite que l'on supose communiqué par le diable pour produire quelque effet, surprenant et toujours huisible. On peut voir dans le dialogue de Lucien , intitulé Philopseudes, on l'Ami du mensonge, combien les philosophes les plus célèbres étaient entêtés des pressiges de la magie. Les Grecs et les Romains n'ont pas été défendus de cette superstition ridicule par les Inmières de la raison; et les ouvrages de leurs écrivains les plus sensés sont remplis de prodiges opérés par cet art frivole, quoique méprisé et abandonné oux vieilles femmes, aux Médées en Grèce, anx Canidies à Rome, etc. Cette superstition s'est propagée long-temps à la faveur des ténèbres de l'ignorance. Les historiens modernes, et sur-tout ceux qui ont écrit le règne des Valois, nous entretiennent souvent de ces réveries,

qui supposent un petit nombre de frippons et une grande quantité de dupes. Je choisirai entre tous ees sortiléges celui dont se servaient les prêtres ligueurs contre Henri III et Henri IV. IIs avaient fait faire de petites images de cire qui représentaient ers deux princes, les mettaient sur l'autel, les percaient pendant la messe quarante jours consécutifs, et le quarantième les perçaient au cœur. C'était plus ordinairement des Juils qu'on se servait pour faire des opérations magiques ; ancienne superstition venue des secrets de la cabale, dont les Juifs se disent seuls dépositaires. Catherine de Médicis avait mis si fort la magie à la mode, qu'un prêtre, nommé Séchelles, brûlé en Grève pour sorcellerie, accusa douze cents personnes de ce prétendu crime. Ces folies atroces, qui trainèrent tant de malheureux sur les buchers, se renou-velèrent sons Louis XIV avec une nouvelle fureur, et sont à peine assoupies dans les campagnes. Myt. Ind. Les habitants du royaume

de Laos, dans la presqu'isle au delà du Gange, ajoutent beaucoup de foi aux sorciers, et craignent beaucoup leurs maléfices. Ils sont persuadés que les sortiléges sont principalement contraires aux femmes en couches; qu'ils leur font perdre leur lait, et causent quelquefois la mort de l'enfant. Dans ortte idée, ils s'assemblent dans la maison d'une femme nouvellement accouchée, et y demeurent l'espace d'un mois. Ils employent ce temps à danser et à se divertir, s'imaginant que ce concours et ces réjouissances font peur aux soreiers et les éloignent de la maison.

Plusieure insulaires de Ceylan se piquent d'être grands enchanteurs. Ou prétend qu'avec le secours de certaines paroles ils ont l'art de faire venir à cut les serpents, et de les apprivoiser si bien, qu'ils peuvent les caresser et les prendre en nuin, sans qu'il leur arrive aucunaccident. Ils ont aussi des secrets pour guerir la morsure de ces reptiles. Il est probable qu'use longue expérieuxe

0 0 4

leur a déconvert la propriété de certoines herbes, que le peuple ne connaît pas, et qui opèrent de pareilles guérisons. Mais un remede simple et naturel u'en imposerait pas assez au vulgaire; et, pour relever le mérite de leur remède, ils y joignent certaines paroles mystérieuses, que sans doute ilsn'entendent paseux-memes. Les enchanteurs ont aussi trouvé le moyen d'endormir les crocodiles; et quand quelqu'un veut se haigner dans la rivière, pour prévenir tout accident il va les consulter, et achète une recette contre les erocodiles. Mais il faut qu'il soit bien fidèle à observer de point en point tont ee qu'elle prescrit; car, saus cette précaution, il serait infailliblement devoré. Ces imposteurs se mèlent aussi de guérir certaines coliques violentes, auxquelles les habitans du pays sont fort sujets. Ils font étendre le malade sur le dos, lui pressent le creux de l'estomac avec la main; et, dans cette attitude, ils marmottent une espèce de prière. On prétend qu'ils ne l'ont pas plutôt achevée, que le malade se sent soulagé. Il est elair que le soulagement qu'il reçoit ne peut venir que de la situation dans laquelle son estomac est pressé. Les Américains, dans de semblables coliques, se servent d'un remède à-peuprès semblable. Ils s'étendent à terre sur le dos, et se font fouler à deux pieds sur le ventre. Mais les enclunteurs chingulais ne trouversient pas leur compte dans un remède aussi simple, et que tout le monde pourrait donner comme eux. C'est aussi à ces imposteurs qu'on s'adresse lorsqu'on a été volc. Ils se vantent de pouvoir connaître, par le moyen d'une noix de coco, quel est celui qui a commis le vol. Voici la relation de ce charme, décrite par le voyageur Knox: « Ils prononcent n quelques mots sur cette noix, puis » l'enfilent dans un haton, qu'ils » mettent à la porte ou au tron par n où le voleur est sorti. Quelqu'un n tient le bâton au bout duquel est n la noix, et suit les traces du von leur. Les autres suivent celui qui

SOR » tient le baton, et observent de n répéter toujours les paroles mys-» térieuses . . . Le biton les conduit » enfin au lieu qui recèle le voleur, n et tombe même sur ses pieds, n Onelquefois la noix qui dirige le » haton tourne de côte et d'autre » ou s'arrête; alors on recommence » les charmes , et l'on jette des fleurs n de ecco; ce qui fait aller la noix » de coco et le bâton. Cela ne suffit 33 pas eneore pour convaincre le vo-» leur. Il faut, pour le déclarer cou-» pable, que celui qui a fait le charn me jure que c'est lui; et c'est ce » qu'il fait souvent sur la confiance » qu'il a en son charme; en ce cas. » le volenr est obligé de faire le ser-» ment du contraire . . . . » Le même voyageur remarque qu'il se trouve quelquefois des voleurs « qui, ayant o du conrage et de la vigneur, se pourvoient de bons batons, et n frottent bien l'enchanteur et tons » ceux qui l'accompagnent, de sorte

o que le charme perd son effet. o Les Moliquois pensent qu'il y a des enchanteurs qui ensorcelent les enfants en les touchant, en les louant. et même en ne faisant que les regarder. Cette idée n'est pas si particulière à ces insulaires, qu'on ne trouve encore en Allemagne des gens assez faibles pour s'inquiéter lorsqu'une vieille regarde lenrs enfants nvec attention, on bien en fait l'éloge. Pour prévenir tont accident, ils ont la précaution de foreer la vieille d'ajouter à ses lonanges suspectes des bénédictions qui en empechent le manyais effet.

M. Af. Les habitants du royaume de Loango, en Afrique, ne peuvent s'imaginer qu'on meure de mort naturelle. Ils croient qu'il n'y a que les charmes et les enchantements qui fassent mourir. Ils prétendent qu'un homme qui est mort ensorcelé est ensuite ressuscité par la force du même sortilége, et transporté dans des lieux déserts, où il est obligé de travailler au profit de son menrtrier, qui ne lui donne à manger que des mets sons sel, porceque, s'il en avalait un seul grain, il pourrait se venger de son ennemi. Ils pensent aussi que les conjurations et les charmes ont le pouvoir de transporter les àm-s d'un lieu à un autre.

Le chef des Jagas, peuple sauvage et belliqueux de la côte occidentale d'Afrique, a coutume de consulter le diable, qu'il appelle Mokisso, lorsqu'il est sur le point de livrer hataille, ou de tenter quelque nouvelle entreprise. Le détail de cette magique cérémonie nous a été transmis por un Auglais nommé Battel, qui a demeuré quelque temps parmi ces peuples. Il dit l'avoir appris sur le témoignage de quelques Jagas; car il n'en a jamais été témoin lui-même. On le faisait toujours retirer auparavant, parceque les sorciers dissient que le diable n'aimait pas sa présence. C'était or dinairement le matin, avant le lever du soleil, que commençait cette internale cérémonie. Le grand Juga était assis sur une sellette : deux sorciers étaient à ses côtés. Il était environné d'une cinquantaine de femmes, qui faisaient voltiger, en chantant, des queues de zèbre on de cheval, qu'elles tenaient en main. Un grand feu était allumé au milieu de ce cercle de femmes. On mettait sur la flamme na pot de terre rempli de poudre blanche ou de quelque antre couleur. Les sorciers teignaient avec ces poudres le front, les tempes, l'estomac et le ventre du chef des Jagas. Ils mélaient à cette formalité phisieurs termes et cérémonies très longues, qui duraient jusqu'au coucher du soleil. Après quoi, ils mettaient dans la maiu du grand Jaga sa li che d'armes appelée catengola . l'exhortant à ne faire aucun quartier à ses ennemis, porcequ'il était assuré de la protection de son mokisso. D'horribles cruautés terminaient cette consultation diabolique. Le grand Jaga tuait de sa propre main trois hommes qu'on lui amenait, et il en faisait tuer deux hors du eamp. On immolait aussi cinq chèvres et outant de chiens; un pareil nombre de vaches étaient égorgées au dedans et au dehors du camp. On arrosait le feu avec le sang de ces animaux, et leur chair servoit pour le festin. Les autres chefs de la nation des Jagas fiisaient aussi quelquefois cette cérémonie. Ils prétendent tous avoir un mokisso ou un diable qui les protège, qui sonvent se fait voir à cux, et avec lequel ils s'entretiennent.

En Irlande, on trouve des gens fort adonnés aux sortiléges. Il y a parmi eux des sorcières de profession, que le peuple consulte. On remarque que quand ces sorciéres pratiquent leurs cérémonies magiques, elles y mèlent toujours le Paternoster et l'Ave Maria. Elles ont de certaines herbes au moyen desquelles elles se vantent de guérir toutes sortes de maladies. Elles out des secrets pour rendre les femmes fécondes et our les faire accoucher aisément. Elles se piquent aussi de connaître le passé et l'avenir. Pour acquérir cette conuaissance, elles prennent un épaule de mouton, qu'elles dépouillent de la chair. C'est à travers l'os décharné qu'elles découvrent les plus importants secrets : par exemple, quel est le premier qui doit mourir dans une famille; dans quel lieu et dans quelle compagnie se trouvent les ames dans l'antre monde. Dans un livre intitulé, Mémoires et Observations faites par un voy ageur en Angleterre, on trouve la description d'une autre cérémonie magique qui est en usage parmi ces peuples. « Quandquelqu'uns est lais-» sé tomber, aprèss'ètre relevé le plus » vite qu'il a pu, il fait trois tours à » droite, et un sout sur l'endroit » même où il est tombé. Ensuite il » fait une fosse, et en enlève une » motte de terre avec son couteau ; » et quand il lui survient une mala-» die, il envoie une enchanteresse, » qui, mettant la bouche en terre .» sur la petite fosse, prononce cers taines paroles, avec un Pater et » un Ave; évoque la nymphe qui a » envoyé la maladie . . . . et la con-» jure de remédier au mal qu'elle a

La Livonie est un pays de sorciers. Les sortiléges font la plus grande partie de l'éducation des enfants. Quand ils toent une bête, ils en jettent tonjours quelque chose, persuadés qu'ils empèchent par ce moyen l'effet des sorts. Les Finlandais, non moins superstitienx, font un mêlange impie de religion et de magie, et emploient l'une pour détruire l'autre. Lorsqu'ils soupconnent qu'un enchanteur veut ensorceler leurstroupeaux, ils croient pouvoir prévenir ce malheur en prononçant des paroles dont voici le sens : « Deux veux » t'ont regardé malignement : puis-» sent trois autres yeux jeter un re-» gard favorable sur toi! Au nom » du Père, et du Fils, et du S. » Esprit. » Ces trois yeux désignent la Divinité.

Sontilious, qui legit sortes, eelui qui tire les sorts. Voy. Son-

CIER. Sours, genre de divination. Des sorts étaient le plus souvent des espèces de dés sur lesquels étaient gravés quelques caractères ou quelques mots dont on alluit chercher l'explication dans des tables faites exprès. Les usages étaient différents sur les sorts : dans quelques temples on les jetait soi-même; dans d'antres, on les faisait sortir d'une urne, d'où est venue cette manière de parler si ordinaire aux Grees le sort est tombé. Ce jeu de dés était toujours précédé de socrifices et de beaucoup de cérémonies. Les Lacédémoniens allèrent un jour consulter les sorts de Dodone sur quelques guerres qu'ils entreprenaient. Après toutes ces cérémonies faites, à l'instant où on alluit jeter les sorts avec respect et vénération, voilà un singe du roi des Molosses qui, étant entré dans le temple, renverse les sorts et l'arne. La prêtresse, effrayée, dit aux Lacédémoniens qu'ils ne devaient pas songer à vaincre, mais seulement à se sauver ; et tous les écrivains assurent que junais Lacédémone ne reent un présage plus funeste.

cht im présage plus fuieste. Les plus effèbres entre les sorts étaient à Préneste et à Autium , deux petites villes d'Italie ; à Préneste était la Fortune, et à Antinn les Fortunes. Cicéron raconte l'origine

des sorts de Préneste. On lit dans les mémoires des Prénestins, dit-il, qu'un certain Numérius Sufficius, homme de bien et d'une noble famille, avait été souvent avertien songe, et même avec menaces, d'aller en nn certain endroit couper une pierre en deux; qu'effrayé par des visions continuelles, il se mit en devoir d'y obéir à la vue de ses concitovens qui s'en moquaient; et que, quand la pierre fut fendue, on y trouvales sorts graves, en caractères antiques, sur une planche de chène. Ce lieu est aniourd'hui enfermé et religieusement gardé, dit le même auteur, à cause de Jupiter enfant, qui y est représenté avec Junon; tous denx dans le sein de la Fortune qui leur donne la mamelle; et toutes les mères y ont une grande dévotion.... C'est dans ce lieu-là que l'on conserve les sorts, et on les en retire quand il plait à la Fortune.

Dans la Grèce et dans l'Italie, on tirait sonvent les sorts de quelque poète célèbre , comme Homère , Euripide : ce qui se présentait à l'ouverture du livre était l'arrêt du ciel. Quelques deux cents ans après la mort de Virgile, on faisait dejà assez de cas de ses vers pour les eroire prophétiques, et pour les mettre en place des sorts qui avaient été à Préneste. Car Alexandre Sévère, encore particulier, et dans le temps que l'empereur Héliogabale lui était contraire , recut pour ré-ponse , dans le temple de Préneste , cetendroit de Vingile, dont le sens est : « Si tu peux surmonter le des-

u in, tu seras Marcellus. »
Cette supersitión passo dans le
christianien.On'l appelit Sortede;
Saints et des Apóires. Cette divination se pentiqual en couvrant un
autres à l'unge, des égliers, que
l'en mettait sur l'autre un peu avant
l'espiration du troisième et dernier
jour de jeines et de prières préparatores; après quoi on examinant
le passace on les premières lignes
comme renferiount et expliquant la
comme renferiount et expliquant.

volonté et les décrets du ciel, et découvrant infailliblement l'issue de l'affaire sur laquelle on consultait.

Sose, espace de temps dans la chronologie chaldéenne, et qui répond à soixante ans. Sosianus, surnom d'Apollon.

Sosioten (Myth. Jap.), un des quatre grands dieux du trente-troisême ciel. 1. Sosiotis. Sauveur de la ville.

1. Sostports, Sauveur de la ville, surnon de Jupiter. 2. — Dien des Eléens. Pausanias

reconte que les Arcadiens avant fait use irruption en Elide, les Eldens marchèrent contre eux : comme ils étaient sur le point de livrer bataille, une femme se présenta aux chefs de l'armée, portant entre ses les un enfant à la mamelle, et leur dit qu'elle avait été avertie en songe que cet enfant combattrait pour eux. Les généraux éléens crurent que l'avis n'était pos à négliger : ils mirent cet enfant à la tête de l'armée , et l'exposèrent tout nu. Au moment que les Arcadiens commencèrent à donner, cet enfant se transforma tout-à-coup en serpent. Les Arcadiens furent si effrayés de ce prodige, qu'ils prirent la fuite : les Eléens les poursuivirent vivement, on firent un grand carnage . et remportèrent une victoire signalee. Comme par cette aventure la ville d'Elis fut sauvée , les Eléens donnèrent le nom de Sosipolis à cet enfant merveilleux, et lui bàtirent un temple à l'endroit où, changé en serpent, il s'était dérobé à leurs yenx. Il eut une prétresse particulière pour présider à son calte, et pour faire toutes les purifications requises : elle offrait au dieu, snivant l'usage des Eléens, un gâteau pêtri avec du micl. Le temple était double : la partie untérieure était consacrée à Lucine, d'après la croyance des Eléens que sette déesse uvait singulièrement présidé à la nuissance de Sosipolis. Tont le monde pouvnit entrer dans cette partie du temple ; mais , dans le sonctuaire du dieu , personne u'y entrait que la prêtresse, qui même,

pour execut son ministère, ac cuavruit la tête et les mins du uvoile blanc. Les filtes et les fenunes retaitent dans le troppe de Lucine; et les chantient là des hymnes et du direi pain et les o'unisere point de vin dans leurs libations. La pretresse chiat obligée de grader la chastet. Jurre par Sonipals chiat chastet. Jurre par Sonipals chiat lable. On représentair ce dieu, d'après une apparition en songe, di le même batorien, sons la forme d'an enfant avec un habit de pluterant d'une mais une correi detressant d'une mais une correi de-

bondance.

On peut croire que les chefs des Eléens, pour effrayer leurs ennenis, et donner du courage à leurs troupes , s'avisèrent d'un stratagème, en exposant un cefaint à la tête de leur camp, et foisant mettre 
ensuite à sa place un serpent. Pour 
souteuir la ruse, on fit intervenir la

religion.
Soares, Sospita, Conservatrice,
surnom de Junon, de Diane, de
Minerre, etc. Junon ndorée souse
e nom, comme veillant à la salubrité de l'air, avait trois temples à
Rome; et les consuls, avant d'entre
en charge, allaient lui offrir un sacrifice.

1. SOSTRATR, jeune Gree de Palée en Achaie, ami d'Hercule. Après sa mort, le héros lui fit élever un tomleau, et se coupa les cheveux sur sa sépulture. Les habitants du lieu reudant tous les ans à Sostrate les honneurs hérosques. Pausanias.

2. — Célèbre pa peratisste de Sicyone, surnommé Aerochersite, parcept il tensii les nains de ses antagonistes si serrées entre les siennes, qu'il leur écrasuit les doigles, et les obligeait à lui céder la victoire. Il fit couronaie dourse fois, tant aux jeuxnéméens qu'aux jeux istàmiques, dourse fois aux jeux pythiques, et trois fois aux olympiques. Après sa mort, il eut une statue à Olympic.

Sorren, conservateur, atrice. Ces noms étaient souvent donnés aux dieux, lorsqu'on croyait leur être redevable de sa conservation. On le donnait particulièrement à Jupiter, à Diane, à Proserpine. V. Sospes, Souras.

Soteres, conservateurs, surnom de Castor et de Pollux.

Soréanas, fetes qui se célébraient en action de grâces quand on était d'livré de quelque péril public ou particulier. Sous le règne des emperurs, ou ne manquait pas de faire ces sortes de cérémonies lorsque le prince relevait de maladie.

Symus (Myth. Exypt.), nom exyptien de la constellation Strius, à laquelle l'Egyptie ne la constellation Strius, à laquelle l'Egyptie rendait les hon-meurs drivis. Ce mot signifie, auvant Jablouski, le commencement de tout, le premier jour. C'est pour cela qu'on donnait ce nom à la canicule, par laquelle les Egyptiens commencaieut l'année, et qu'on appelait souvent l'étoile d'âser.

Sotira, protectrice, surnom donné à Diane chez les Mégaréens, pour la raison suivante. Les Perses, conduits par Mardonius, après avoir Lavagé les environs de Mégare, voulurent rejoindre leur chef à Thèbes ; mais, par le ponvoir de Diane, ces barbares se trouverent tout - à - coup enveloppés de si épaisses ténèbres . qu'ils s'égarèrent dans les montagnes. Là, se croyant poursuivis, ils tirerent une infinité de flèches ; les r chers d'alentonr, frappes de ces traits, semblaient rendre un gémissement, de sorte que les Perses croyment blesser autant d'ennemis. Bientotleurs caranois furent épuisés, Alors le jour vint : les Mégaréens fondirent sur les Perses; et les ayant trouvés sans résistance , ils en tuérent un grand nombre.

um grand nombre.

Sorocrais (Myth. Jap.), grand
apôtre du Japon, qui, avant sa
raissance, ja manora à an arter sonarissance, ja manora à ta mère sonarissance, ja manora à ta mère sonpose resplendissants. Au bout de
huit mois, quojque renfermé encore
dans le sein de sa mère, il eut l'usage
de la parole. A quatre ans, lorsqu'il
était en prières, les reliques du grand
Xaca tombierout du ciel dans ses

mains. Depuis il soutit me très longue conversation en vers avec Darna, ancien prophète des Index, qui lui apparut sur une montagne. Toutes ess merveilles hâtèrent les proçets de la religion de Budz. Moria, l'ennemi de cette doctrie qui tatais à mort par les partisants de ce dien, qui fit éclater par d'affrense empètes son indignation contre ce timeraire, lorsqu'il voulutjeter dans ha les levendres desidoles que Budz. Ma les les controlles desidoles que Budz.

Pavait Jaissé trauquillement brûber. SOTTISE, Ripa la peint comme une femme nue qui coresse un ponrceau. Au - dessus d'elle est la luncsymble d'inconstance. Cochin la coiffe d'une masse de plomb, et lui fait regarder une gironette qui excite ess éclats de rire. Près d'elle est un dindon qui fait la roue.

Sours' (Myth. Mah.), idole que les musulmans disent avoir été adorée dès le temps de Noé, avant le déluge, et dans la suite des temps par les Arabes de la tribu des Hodélittes. Bibl. Or.

Sourd (Myth. Mah.), graine noire, germe de concupiscence et de péché, inhérente au cour de l'homme, et dont Mahomet se vantait d'avoir été délivré par l'ange Gabriel. Bibl. Or.

Sova-Yasmov-Masov [Myth. Ind.], le premier homme créé par Brahma pour propager le genre humain. Brahma le heint, et lini dit. demultiplier. Celui-cli lui représenta. qu'il ne pausuil mettre ses pieds en d'eau. Brahma adresas ses prières. A Wishnov, qui prit la forme d'un sanglier, et avec ses défenses retirs a la terre de dessous les coux. Souha-Yambou-Manou eut de la première fomme Sadraouley deux fils et trois fomme Sadraouley deux fils et trois

filles qui peuplèrent l'univers. Sours (Myth. Pers.), secte mucienne chez les Persons. On en fixe l'origine vers l'an 200 de l'égire. Sheic-Aboussid, philosophe austère, en fut le fondateur; c'est une secte toute mystique, et qui ne parle que de révélations, d'unions spirituelles avec Dieu, et d'entier détachement des choses de la terre. Ils entendent spiritucllement tout l'alcoran, et spiritualisent tous les préceptes qui regardent l'extérieur de la religion, excepté pour les jeûnes qu'ils font avec la plus grande austérité. Leur foi et leur doctrine ont été recueillies dans un livre qu'ils ont eu vénération, et qu'ils nomment Glachendas, c'est à dire le parterre des mystères. Il est vraisemblable que leur théologie mystique a passé d'orient en occident par la voie de l'Afrique, et qu'elle s'est ainsi communiquée d'abord en Espagne, ensuite par l'Espagne en talie , en France et ailleurs.

Sougai-Toron, chef - hache, dieu du tomerre, elez les Yakouts, est mis par eux au rang des esprits malfaisants. Ils le regardent comme le ministre de la prompte vengeance d'Oulou-Toyon, chef de ces esprits. Voyage de Bellings, etc.

Science (MA), Ind.), idde faith lobjet du culte de tous les Indiens et de leurs fréquents pélerinages. Cette idole de pierre et d'un énorme hanteur, quoiqu'elle eût la moitié du corps sons terre, avait donné son nom à la ville où était son temple, et à toute la province. Bibl. Or.

Soumé-Soum (Myth. Ind.), chef des Rakuss ou démons.

Soureos. (Teonot.) Il est désigné par un homme attentif qui, du bace de son bâton, décourre un piège eaché sous des feuilles. D'autres l'experiment par une figure dout le regard est inquiet; elle est sur la défensive, et remparée derrière un grand houclier aptique, sur lequel est représenté un tigre en fureur. Un coq, emblème de

vigilance, surmonte son easque.
Sou-Tenou (Myth. Chin.), cordon de perles, de corail, ou d'autre matière qui sert à-la-fois d'ornement distinctif et de chapelet.

SOUTERRAINS, démous dont parle Psellus, qui, du vent de leur haleine, rendent aux hommes le visage boufit, de manière qu'ils sont méconnaissables.

Souvenin. (Iconol.) Il estrepré-

senté sur des pierres gravées, par une main qui touche le bout de l'oreille, avec ce mot, Mennento, les anciens étant dans l'usage de toueher l'oreille deceux à qui ils demandaient une part dans leur souvein. Dans l'apothèces d'Homère, au palais Colonna, le Souvenir est liguré par une fenume qui soutient son menton de sa main, attitude de la médiation.

Sova (Myth. Afr.), nom du diable chez les Quojas, Nègres de la côte de Malaguette. V. Brus.

Sovas-Mukusik. (Alyth. Afr.) Ce mot, qui veut dire empoisonneurs et succurs de sang, désigne chez les Quojas une espèce d'ennemis du genre humain, capal·les de sucer le sang d'un homme ou d'un animal, ou tout au moins de le corroupre. Ce sont les vampires d'Afrianc.

бравіантів, fille d'Hyprinthns, immolée pour le salut des Athé-

SPARTA, fille d'Eurotas, roi de Loconie, épousa Lueédémon, et lui porta la couronne. Ce prince donna à sa capitale le nom de sa femme. SPARTEUS, un des fils de Jupiter qui l'ent de la nymple Himalie, dans l'isle de Rhodes, après la guerre des Titans.

Searte, ville célèbre du Pélononèse, et capitale de la Laconie. Junon y était particulièrement révérée. V. Leers.

SPARTES, nom communaus guerriers qui naquirent des dents du dragon tué par Cadmus. Rue. Speiein, semer. Selon d'autres, ils furein simi nommés parceque, s'étant établis avec dadmus en Béssie, leurs habitations étaient éparses. Quelques uus disent qu'ils étaient au nombre de treire, tous fils de Cadmus et de différentes fenmes. SPARTOS, fèrre de Phoromée, qui,

selon des auteurs, donna son uom à Sparte. Sparale, nom d'une nymplie, ainsi nommée de Spatalion, un brasselet. Specrae, fantôme, figure surprenante que l'ou voit, on que l'on croit

voir.

Quelques uns out cru que les spectres étaient des ames des défunts qui revenaient, et qui se montraient sur la terre. C'était le sentiment des platoniciens, comme on le peut voir dans le Phédon de Pluton, dans Porphyre, etc. En général, l'opinion touchant l'existence des spectres était assez commune dans le paganisme. On avait même établi des fêtes et des solemnités pour les anses des morts, afin qu'elles ne s'avisassent pas d'effrayer les hommes par leurs apparitions. Les cabalistes et les rabinns, parmi les Juifs, n'étaient pas moins portés à croire aux spectres. On peut dire la même chose des Turcs, et même de presque toutes les sectes de la religion chrétienne. Les preuves que les partisants de cette opinion en donnent sont des exemples, ou profanes, outirés del Ecriture sainte. Baronius raconte un fait dont il croit que personne ne peut douter : c'est la fameuse apparition de Marsilius Fiernus à son ami Michael Mercato. Ces deux amis étaient convenus que celui qui montrait le premier reviendrait pour instruirel autre de la vérité des choses de l'autre vie. Quelque teurs après, Mercato, étant occupé à mediter sur quelque chose, entendit tout d'un conp une voix qui l'appelait; c'était son amil'icinusqu'il vit monté sur un cheval blanc, mais uni disporut dans le moment que l'autre l'appela par son nom. La seconde opinion sur l'essence

des spectres est celle de ceux qui croient que ce ne sont point les ames qui reviennent . mais nne troisième partie dont l'homme est composé : c'est la l'opinion de Théophraste, et de tous ceux qui croient que l'homme est composé de trois parties; saroir, de l'ame, du corps, et de l'esprit. Selon eux, chacune de ces parties s'en retourne après la mort à l'endroit d'où elle était sortie; l'ame qui vient de Dieu, s'en retourne à Dien; le corps, qui est composé de deux éléments inférieurs, la terre et l'eau, s'en retourne à la terre ; et la troisième partie, qui est de l'esprit,

étant tirée des deux éléments supérieurs. Jair et le feu , s'en retourne dans l'air, où, swelc temps, elle est dissoute comme le corps. C'est certains et de l'air parcequ'il lui en est resté des impressions extrèmement fortes.

La troisième opinion est celle qui attribue les apparitions aux espriad'eimentaires; crux qui la partagent croient que chaque élément est rempil d'un certain nombre d'esprits; que les astres sont la demeure des Salamandres; l'air, celle des Sy'phes, l'eau, celle des Nymphes; et la terre, celle des Pygmées.

La quarrieme opinion regarde comme des spectres les exhalisore des corps qui pourrissent. Les partisants de rette hypollèse croient que les chalisons, rendue y lus épaises par l'air de la muit, peuvent représenter la figure d'un homme mort. Cette philosophie n'est pas nouvelle: on en trouve des traces dans les anciens, et sur-tout dans la Troade de Sérieque.

Enfi, la cisquième opinion donne, pour case despectres, des opérations diabeliques. Ceva qui la suicett suppesent la vérite des apparitions comme un fait historique dont on ne peut point douter; mais ils croient que c'est l'ouvrage du démoqui, se formant un corps de l'air, s'en sert pour ses différents desseins. Ils soutiement que c'est la maiori enfiarrassume pour expliquer les apparitions.

SPÉCULAIRE, nom que l'antiquité donnait aux magiciens ou devins qui faisaient voir dans un nuiroir les personnes ou les choses qu'on desirait connoître. Speculum, miroir.

SPÉCULATRICE, surnom de Diane, à Elis, ville du Péloponèse.

SPELRUM était une caverne où les soldats étaient initiés aux mystères du dieu Mithra, Il y avait dans cotte exverne des figures monstrucuses du Soleil sous divers emblèmes.

SPÉLATE, surnom d Hercule, de Mercure et d'Apollon , peut - être parcequ'on les honorait dans un antre socré. Rac. Spelaion , grotte , antre.

Sperchius, fleuve de la Phthiotide. Pélée, dans Homère, lui voue la chevelure d'Achille son fils, si celui-ci revient heureusement dans sa partie après la guerre de Troie. Cette espèce de vœu était familière aux Grees.

SPREMO, une des filles d'Anius. SPHALTES, surnom que Bacchus recut lorsque Télèphe se blessa en

tombant sur nn cep de vigne. Rac. Sphallein, tomber. Spuétus, fils de Bucolus, athénien, dont le fils Jasus fut le chef

des guerriers d'Athènes au siège de Sphénus, écuyer de Pélops fils

SPHINX (Iconol.), monstre fabuleux augnel les anciens donnaient ordimirement un visage de femme avec un corps de lion couché. Rien de plus communique le Sphinx dans les monuments égyptiens. Les uns sont représentés avec des alles ; d'autres , sans alles, mais avec de longues tresses de cheveux. Plutarque dit qu'on mettait des Sphinx dans les temples des Egyptiens, pour marquer que la religion égyptienne était toute énig-

matique. La Sphinx la plus fameuse dans la fable est celle de Thèbes, qu'Hésiode fait naître d'Echidua et de Typhon, père et mère de ce qu'il y avait de plus monstrueux. Junon , pritéeeontre les Thébains, envoyace monstre dans le territoire de Thèbes pour le désoler. On représentait la Sphinx de Thèbes diftéremment de celle d'Egypte : elle avait la tête et le sein d'une jeune fille ; les griffesd'un lion, le corps d'un chien, la queue d'un dragon, et les ailes comme les oiseanx. Elle exercait ses ravages sur le mont Phicée, d'où se jetant sur les passants, elle leur proposait des énigmes difficiles, et mettait en pièces ceux qui ne pouvaient les expliquer. Voici l'énigme qu'elle proposait ordinairement : « Quelest l'animal qui a quatre pieds a le matin, deux sur le midi, et » trois le soir? » Sa destinée portait qu'elle perdrait la vie dès qu'on purait deviné son énigme. Déjà plusieurs personnes avaient été victimes du monstre; et Thèbes se trouvoit dans de grandes alarmes, lorsqu'(Edipe se présenta pour expliquer l'énigme, et fut assez heureux pour la deviner : il dit que cet animal était l'homme, qui, dans son enfance, qu'on devait regarder comme le matin de sa vie, se trafnait souvent sur les pieds et sur les mains; vers le niidi, c.-à-d., dans la force de sou àge, il n'avait besoin que de ses deux jambes; mais le soir, c.-à-d., dans sa vicillesse, il avait besoiu d'uu bâton, comme d'une troisième jambe, pour se soutenir. La Sphinx, outrée de dépit de se voir devinée, se cassa la tète contre un rocher.

Il y en a, dit Pausanias, qui prétendent que Sphinx était fille naturelle de Laius; que, comme son père l'aimait beaucoup, il lui avait donné connaissance de l'oracle que Cadums avait apporté de Delphes. Après la mort de Laïus, ses enfants se disputèrent le royaume; car, outre son fils légitime, il en avait laissé plusieurs de diverses concubines. Mais le royaume, suivant l'oracle de Delphes, ne devait appartenir qu'à un des enfants de Jocaste. Tous s'en rapportèrent à Sphinx, qui, pour éprouver celui de ses frères qui avait le secret de Laïus, lenr faisait à tous des questions captieuses; et ceux qui n'avaient point connaissance de l'oracle, elle les condamnait à mort. comme n'étant pas habiles à succéder Œdipe, instruit de l'oracle par un songe, s'étant présenté à Sphinx, fut déclaré successeur de Laïus. D'antres ont dit que Sphinx, file de Laius, peu contente de n'avoir point part au gouvernement, s'ctait mise à la tête d'une troupe de bandits qui commettaient mille désordres aux environs de Thèbes : ca

gui la fit regarder comme un monstre. Les griffes du lion marquaient sa cruanté; son corps de chien, les desordres dont une fille de ce caractère était susceptible ; ses afles , l'agilité avec laquelle elle se transportait pour éviter les poursuites des Thé-bains; ses énigmes, les embûches qu'elle dressait aux passants, les attirant dans les rochers et dans les broussailles du mont Phicée où elle habitait, et dont il leur était impossible de se dégager, faute d'en savoir les issues qu'elle connaissait parfaitement. (Edipe la forca dans ses retranchements, et la fit mourir.

Herodote parle aussi d'un Androsphiux, à qui il donne une tête d'homme. On voit un de ces Sphinx auprès des grandes pyramides d'Egypte, environ à quatre milles du Caire, vers l'occident, proche le rivage du Nil. Il est d'une grosseur extraordinaire; et l'on doute si cette figure monstrueuse a été taillée d'une roche que la nature ait formée en cet endroit, ou si elle a été transportée d'ailleurs : ce qui est assez vraisemblable, parceque les terres des environs sont des sables déliés et unis. Pour s'en éclaireir, on a voulu creuser sous le Sphinx; mais on n'a pu en venir à bout parcequ'il est enseveli dans le sable jusqu'aux épaules. Cette figure est toute d'une pièce, et la matière en est fort dure. Les historiens racontent plusieurs fables de cette figure. Ils disent, entr'autres, qu'elle rendait des oracles; mais c'était une fourberie des prêtres, qui avaient creuse un canal sous terre, lemel aboutissait à la tête et an ventre de ce monstre, et passaient par là pour rendre leurs réponses equivoques à ceux qui venaient consulter l'oracle. Comme le son de la voix augmentait extrêmement dans le creux de cette figure, et qu'il n'en sortait que par la bouche, il faisait un grand bruit; et les paiens, trop credules, s'imaginaient entendre la voix terrible de cette prétendue divinité. Pline rapportequ'il y avait un grand nombre de ces Sphinx, dans les lieux

inondés par le Nil, pour connaître l'accroissement de ses eaux. Aben Vaschia, auteur célèbre, est aussi de ce sentiment. Le Sphinx, à cause du sens allégorique que les Egyptiens lui donnaient, était dépeint en deux manières, ou sous la forme d'un monstre qui avait le corps d'un lion et le visage d'une fille, ou sous la figure d'un lion étendu sur un lit de justice. La première figure était pour marquer l'accroissement du Nil : et la seconde représentait Momphia, divinité égyptienne qui commandait sur les eaux, et était comme la directrice des débordements du Nil. Ces figures ne sont pas une preuve ane ces peuples aient cru au on trouvait de semblables animaux en quelque endroit du monde. Ce n'étaient que des emblémes et des caractères sensibles qui exprimaient leurs pen-sées; et les Sphinx ne signifiaient autre chose que l'état où le Nil est quand il inonde l'Egypte. Comme ces inondations arrivent aux mois de Juillet et d'Août, lorsque le soleil parcourt les signes du Lion et de la Vierge, et que les Egyptiens sont naturellement portes à faire de ces sortes d'unions monstrueuses, ils imaginerent cette figure rampant contre terre, composée de la tête d'une fille et du corps d'un lion, pour marquer que le Nil se débordait lorsque le solcil parcourait ces deux signes. Quelques uns croient que de là est venue la contunie, chez les Egyptiens, et ensuite chez tons les peuples de l'Europe, de faire les tuyaux, les canelles et les robinets de fontaines, en forme de tête de lion. Les anciens mettaient aussi des Sphinx audevant de leurs temples, pour faire connaître que la science des choses divines est enveloppée de mystères et d'énigmes. Ils le donnaient aussi pour attribut à la prudence et au Soleil, à qui rien n'est caché. Auguste avait un Sphinx sur son cachet; hiéroglyphe par lequel il faisait entendre que les secrets des gouvernants doivent être inviolables.

Diodore assure qu'on trouve dans l'Ethiopie, dans le pays des Tro-

glodytes .

plodytes, de vrais Sphins, qui sant d'une figure semblable à celle que leur dounent les peintres, escepté qu'ils sout plus velus. Ces animaux sont très doux et très doctel de leur autre, et ils apprennent aiscient tont ce qu'ou leur montre. Aujourd'bui la représentation des Sphinx fait fornement de nos jardius con les met sur les rampes de ternasse, coarme les deux Sphinx de marbre blaue qui sont à Versailles.

SPRINÉTUS, fils d'Athamas et de Thémisto; d'autres l'appelleut Schœnéus.

SPHRAGITTDES, nom des nymphes du mont Cithéron; d'un autre quileur était consacré, nommé Sphra-

leur était conssore, nomme Spheagidium. Spicisma. Des, la déesse qui porte des épis-, Cérès.

Spinensis Daus, le dieu des épines. On l'invoquait pour qu'il les empéchat de croître dans les champs ensemencés.

SPINTURNICION, SPINTURNIX, le même que le Sphion.

Seio, nymphe, fille de Nérée et de Doris.

SPLANCHNOTONOS, qui compe les viscères, dieu qui, en Chypre, avait obtenu des autels en reconnissance de ee qu'il avait appris aux hommes à se réueit dans des festins. Rac. Splanchnon, viscère; ternacin, couper.

STREEDEN (COMOL) On la sertification of the company of the compa

→ DE NOM. Ce sont à-peu-près les mèmes attributs. SyonUS.de cendres, surnom d'A-

pollon. Ruc. Spodos. V. Spondius.
Spondantie, divination par les
cendres. V. Téphramancie.

SPONGATQUE, flate. Pollux dit

qu'elle était propre à l'accompagnement des hymnes.

SPONDALISS, airs composés sur la mesure spoudaïque dont on se servait dans les actes de religion, pour confirmer les dieux dans leur bonne volonté par des mélodies prolongées.

SPONDATEA, joueur de flate ou de tout autre instrument, qui durant le socrifice jouait à l'oreille du prêtre quelque air convenable pour l'empècher de rien écouter qui pût le distraire.

Sconot, nue des heures. Hygi-Sconotus, qui préside aux traités. Ruc: Sponde, traité. Apollon Spondius avait à Thèles un autel fait de la condre des victimes. Lá se pratiquait une divination tirée de tout ce que l'on avait pu apprendre, soit par la renomnée, soit autrement.

Seonsa, surnom sons lequel Thésée bâtit un petit temple à Vénus, lorsqu'il enleva Hélène.

Sponson, garant, surnom sous lequel Sp. Postumius avait dédié un temple à Jupiter.

Sraora, Jong haton minee qui, seola els laindois, avait la vettu de faire entrouvrir des rochers, des minences et des montages, pour piec des montages, pour piec de mortes propriet de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la compositi

SSOFARINO-KAGAMI, miroir de, connaissance (Myth. Jap.), miroir placé devant le juge des enfers, et où tous les crimes des réprouvés paraissent dans toute leur horreur. V. Jamma.

STABILINUS, le même que STA-

STABILITÉ. (Iconol.) La figure dont on se sert pour caractériser ce sujet est vêtue d'une draperie noire, qui ne peut plus être changée par la nature. Le cube de marbre sur le-

quel elle est assise, et les deux pienx plantés d'à-plomb en terre, sur lesquels elle s'appuie, signifient qu'elle est ferme et immuable.

STABILITOR, qui soutient, qui affermit, nom de Jupiter. STAPHYLE, nymphe dont Bocchus

STAPHYLE, nymphe dont Bacchus
devint amoureux: après l'avoir rendue sensible, il la métamorphosa en
vigne, ou en grappe de raisin. Rac.
Staphylè, raisin.

1. STAPHYLUS, pered'Anins. Selon quelques auteurs, il était fils de These et d'Ariane, et selon d'autres, de Bacchus et d'Erigone que ce dieu tronipa sous la forme d'une grappe de raisin. D'autres racontent que Staphylus était un herger duroi (Enée , et qu'ayant remarqué qu'nne des chèvres qu'il conduisait revenait touiours plus tard et plus gaie que les autres, il la suivit un jour, et la trouva dans un endroit écarté, où elle mangenit du raisin, fruit dont l'usage avait jusque-là été incomm. Staphylus en porta à (Enée, qui en fit du vin ; et ce fut du nom de ce roi que les Grees donnèrent à cette liqueur le nom d'Omos. Probus. 2. - Fils de Silène.

5. — Roi d'Assyrie qui fit un bon accueil à Bacchus.

STASSMON, air ou cantique que chantait un cheur après les sacrifices.
Les personnes qui le composaient se tenaient tranquilles devant l'autel.
Rac. Isthèmi, stare.

STATA, deesse qu'on invoquait pour qu'elle arrêtăt les incendies, ut incendia statent. On l'honorait à Rome dans le marché public, en allunant de grands feux en son honneur.

STATANUS, STATILINUS, dieu anquel on faisuit des væux quand les enfants commencaient à pouvoir se soutenir sur leurs pieds.

STATINA, déesse romaine; on l'invoquait pour le même objet que le dieu Statauus-

Staton, surnom que les Romains donnèrent à Jupiter, purcequ'il avait arrèté l'armée romaine dans sa fuite. Romulus, voyant sessoldats plier dans un combat contre les Samnites, pria

Jupiter de rendre le courage aux Romains. Sa prière fut exaucée; et en mémoire de cet événement, Romulus bătit un temple à ce dieu au pied du mont Palatin, sous le titre de Stator, celui qui arrête. La statue qu'on lui consacra représentait Jupiter debont, tenant la pique de la main droite, et la foudre de la gauche. Ciceron rapporte que le consul Flaminius, marchant contre Annibal, tomba tout d'un coup, lui est son cheval, devant Jupiter Stator; ce que ses troupes prirent pour un mauvais augure, ou plutôt pour un avis que le dieu lui donnait de ne pas aller combattre : mais le consul méprisa l'avis ou l'augure, et sut battu à la journée de

Thrasymène. STATUE. L'origine en remonte aux temps les plus reculés, et Cédrénus en attribue l'invention à Saruch , bisaieul d'Abraham, D'abord on n'en fit que pour honorer les morts, mais bientôt ce témoignage de respect dégenera en culte superstitieux, et l'on finit par adorer ce qu'on avait aimé. Après l'argile, on employa la pierre pour faire des statues, mais ce ne furent que des masses informes. Les Grecs perfectionnèrent l'art, après l'avoir reçu des Egyptiens, et eurent antant de statues qu'ils avaient de dieux; ils les plaçaient an milieu des temples dédiés à ces divinités , sur un endroit élevé et fermé de tous côtés. La coiffure ordinaire de ces statues consistait à relever leurs chevens sur le front, et à les y retenir avec un bondeou en pointe. On leur mettait aussi à la main une espèce de long bûton courbé par le haut, un des attributs de la divinité. Il était défendn aux statuaires d'v mettre lenr nom. Les Romains imitèrent les Grees , quoique Numa eût exclu toute fignre du culte qu'il établit en l'honneur de ses divinités. Après lui, la défense tomba, et l'on ne vit que des statues dans les temples. Les conquètes amenèrent dans la ville les dicux des peuples vaineus, et dans Rome il y avait quatre cent vingt temples ornés de figures de divinités. On distinguait plusieurs espèces de

statues; to. celles qui sont plus pe-tites que nature ; 20. celles qui sont égales au naturel ; 3'. celles qui sont plus grandes que nature ; 4°. celles qui vont au triple et au delà , et qu'on appelle colosses. Les anciens représentaient des figures d'hommes, de rois et de dieux même, sous la première espèce : la deuxième était la récompense des personnages distingués par leurs talents ou leurs services : la troisième était réservée aux rois et aux empereurs ; et celles qui avaient le double de la grandeur humaine étaient affectées aux héros; enfin la quatrième, e-à-d.la grandeur colossale, était destinée aux dieux. Chez les Grees, les statues étaient toujours nues, les artistes étant ja-loux de faire briller toute l'excellence de leur art ; chez les Romains . elles étaient toujours convertes et habillées suivant l'état de celui qu'clies représentaient. Voy. PALLADIUM, PYGNALION, PÉNATES, ANCHISE, THOAS, COLOSSE, LAGRANIE.

Sratit. Statito, jeune enfant changé en léard. Céré entrethentas fille, accablée de soif et de lassitude, alla frapper à la porte d'une cakene, d'où sortit une vicillé femme, nomincé Baulo, à qui elle demanda à boire. Cette lonne femme d'un yant présenté un bewange, la désage l'aprésenté un bewange, la désage l'aenfant qui était dans la celane, éclata de rire. Cérès, piquèe, jeus lui ce qui restait dons le vase, et le change en legard. Rec. Stelléo, es-

pèce de lézard. Syénies, fêtes athéniennes. Voy.

STHENIES.

STENTOR. Junon, dans Homère, prend la ressemblance de Stentor, dont la voix était plus éclatante que l'airain, et qui seul se faisait entendre de plus loin que 50 houmes des plus robustes; sa voix servait de

trompette à l'armée. Sréphanités, exercice gree, où le prix du vainqueur était une simple couronne.

STÉPHANOPHORES, prêtresoupontifes particuliers d'un ordre distiugué, qui portaient une couronue de laurier, et quelquesois une d'or, dans les cérémones publiques. Ce sacerdoce était établi dans plusieurs villes d'Asic, à Smyrne, à Sardes, à Magnésie du Méndre, à Tarse, et ailleurs. Roc. Stephanos, cou-

TORDING.
STERCULIUS, STERCUTIUS, STERCUTIUS, STERCUTIUS, STERCULIUS, divinités qui présideirei aux engrais. Quelques uns croient que c'était un surnom de saturne, comme inventur de l'agriculture; d'autres y recomasissent la Terre elle-mème. On trouve aussi Faunus avec les deux derniers surnons.

STÉRILITÉ. (Iconol.) Onla figure par une femme sans mamelles, qui a près d'elle la bêche et la charrue, et contemple avec tristesse des sillons où il n'a poussé que des épines. On l'exprime encore par une femme d'un maintien languissant et d'un visage mélaneolique. Elle s'appuie sur une mule, et tient une branche de saule; attributs qui lui conviennent, comme ne portant de fruits ni l'un ni l'autre. Elle tient et regarde un bouquet d'apios, plante de l'isle de Candie, faite à-peu-près comme la rue, et qui a la même propriété. Pline , L. 20, ch. 11, dit que dans le cour de l'apios naissent de petits vers qui rendent stériles les femmes et même les hommes qui en nangent.

STEENOMANTIS, un des noms de la Pythie. Ce mot a la même signification qu'Engastrimythe. Roc. Sternon, poitrine, sein.

 Stérore, un des plus habiles forgerons de Vulcain.
 Unc des filles d'Atlas, femme

d'(Enomais, roi de Pise.

3.—Nymphe, femme de Mars.

4. — Fille de Parthaon, et mère des Sirènes.

5.6.7.8.9.—Fille d'Acaste, de Cébrion, de Cephée, de Danaus et de Pleuron.

Srénorégénerre, surnom gree de Jupiter, qui répond à Fulgurator.

Stésicuone, poète lyrique de Sicile, dont il ne nous roste que quelques fragments. Ce poète ayant fait P p 2

STH des vers contre Hélène, les Tyndarides ses frères le rendirent avengle. Un Crotoniate, envoyé par l'oracle dans l'isle de Leucé, y trouva Hé-lène vivante, mariée à Achille; et cette princesse lui recommanda d'avertir Stésichore, à son retour en Sicile, qu'il n'avait perdu la vue Sicile, qui il n'avait perdu a vue que par un effet de sa vengeance; avis dont le poète profita si bien, que peu de temps après il chanta la palinodie. C'est à lui qu'on attribue l'apologue ingénieux de l'homme, du cerf et du cheval, qu'Horace, Phèdre et la Fontaine ont si bien versifié.

STHÉNÉLAUS, fils d'Ithémène; Patrocle le tua devant Troie. Sthénété, femme de Méné-tins, mère de Patrocle.

2. - Fille d'Acuste.

3. - Fille de Danaüs.

STRENELBIA PROLES, Cycnus, fils de Sthenelus. STHÉNÉLEIUS, Eurysthée, fils de

Sthénélus. L. STHÉNÉLUS, roi d'Argos et de Mycènes, fils de Persée et d'Andro-

2 .- Fils d'Actor, un des compagnons d'Hercule dans son expédition contre les Amozones, y fut tué d'un coup de flèche, et enterré sur la côte de Paphlagonie. Lorsque les Argouautes y vinrent, Sthénélus obtint de Proserpine la permission de venir voir ces héros, leur apparut, et les pria de lui élever un tombeau sur le rivage.

3. - Fils de Capanée, fut un des Epigones qui renouvelèrent la guerre de Thebes : il se trouva aussi au siège de Troie, où il commandait les Argiens, avec Dioniède et Euryale.

. - Fils d'Egyptus.

5. - Père de Cométès, qui séduisit l'épouse de Diomède. 6. - Père de Cycnus, qui fut

change en cygue à l'occasion de la mort de Phacton. 7. - Un des fils de Mélas, tués

par Tydée. 8. - Fils d'Androgéüs, devint le

prisonnier d'Hercule dans l'isle de

Paros. Lni et son frère Aloée l'ace compagnèrent dans son expédition contre les Amazones. Il leur donna l'isle de Thosos.

STHÉNIADE, déesse de la force, surnom de Minerve honorée à Trézène. Rac. Sthenos, force.

STHÉRIES, fête argienne, proba-blement en l'honneur de Minerve Sthéniade. Les Athéniennes célébraient sous ce même nom, une fête dans laquelle elles se provoquaient par des brocards.

SCHENIUS, fort, robuste, surnom de Jupiter chez les Argiens. Ce fut Thésée qui lui consocra un an+ tel sons ce sornom , parceque ce dieu lui avait donné des forces pour lever la pierre sous laquelle étaient cachés les objets qui devaient faire reconnaître à Egée, le fils qu'il avait eu d'Ethra.

STHÉNO, une des Gorgones. Roc. Sthenos, force.

STHÉNOSÉE, femme de Prortus, roi d'Argos, porta son mari à faire perir Bellérophon, parceque ce jeune prince avait refusé de consentir à l'amour de cette princesse, V. BEL-

LÉBOPHON, PROETUS. 1. Stichius, Gree tué par Hector, dans l'Iliade.

2. - Etolien, favori d'Hercule, que le héros tua dans sa fureur. STIGNATES, inarques on incision's que les païens se faisaient sur la

chair en l'honneur de quelque fausse divinité. Ces stigmates s'imprimaient on par un fer chaud, ou par une niguille avec laquelle on faisait plusieurs piqures, que l'on emplissait ensuite d'une poudre noire, violette, on d'une autre conleur, qui s'incorporait avec la chair, et demeurait imprimée pendant toute la vie. La plupart des femmes arabes ont les bras et les joucs charges de ces sortes de stigmates. Lucien. dans son livre de la déesse de Syric, dit que tous les Syriens portaient de ces caractères imprimés , les uns sur les mains, et les autres sur

le con. STILBE, fille du fleuve Pénée, eut d'Apol'on deux fils, Centaurus et

Lapithus.

Stille , je reluis , nom donné à
Mercure comme réglant le cours de
la planète de ce nom-

la planète de ce nom. Stilson et Stilé, deux chiens d'Actéon.

STIMION, berger, dans Virgilo. STIMULA, déesse qui aiguillonnait les hommes, et les faisait agir avec impétuosité.

STIPHILUS OU STIPHETUS, un des Cemaures tués aux noces de Pirithoüs.

STIRITIS, suraom de Cérès honorée à Stiris, en Phocide. Sa statue tenait un flambeau de chaque main, STORRUS, surnom sous lequel

Apollon avait un oracle à Aba, dans la Phocide. Stoich monantin, divination qui

se pratiquait en ouvrant au hasard Homère ou Virgile, et prenant pour un avis des dieux le premier vers qui se présentait. C'est ce qu'on appelait aussi les sorts homériques ou virgi-

liens. Rac. Stoichos, vers.
Svorakk, surnom de Diane.
Svorauss, fêtes que l'on célébrait à Erétrie en l'honneur de Diane.
Hésichius, qui en paile, ne nous apprend point leur origine.

STORJUNEARE (Myth. Lappon.), divinité adorée par les Lappons. Elle est inférieure à Thor, autre divinité des mêmes peuples; et c'est ce que son nom même désigne. Junkare signific gonverneur : c'està-dire, que Thor le commet son lieutenant pour gouverner les hommes, et plus particulièrement encore les bêtes; car c'est à lui que les Lappons s'adressent lorsqu'ils vont à la chasse, pour obtenir un heureux succès. Les rochers, les marais, les cavernes, sont des lieux spécialement consacrés à Storjunkare; et c'est dans ces endroits que les Lappons assurent que ce dieu daigne sonvent les honorer de sa visite. Storjunkare est fait de pierre, et sa statue est travaillée avec la dernière grossièreté. Souvent même les Lappons ne se donnent pos la peine de façonner la pierre dont ils veulent

faire un dieu. Ils la laissent brute telle qu'elle se trouve dans les montagues; et comme de pareils dieux pe leur coûtent guère à faire, quelquefois autour de la principale pierre qui leur présente Storjunkare, ils en placent plusieurs autres auxquelles ils donnent les titres de femmes, de fils ou de filles de ce dieu. Ils lui donnent ainsi, à peu de frais, une famille aussi nombreuse qu'il leur plait : ils sout persuadés que c'est Storjunkare lui-même qui les dirige dans le choix des pierres destinées à le représenter, lui on ses enfants. Ils regardent aussi ce dieu comme le protecteur de leurs maisons; et, dans chaque famille, on lui rend des honneurs particuliers devant la pierre qui le représente.

Les sacrifices que les Lappons offrent à Storjunkare ont cela de partie culier, qu'on passe un fil rouge à travers l'oreille droite de la victime. Celui qui sacrifie prend le bois et les os de la tête et du cou de la victime, avec ses ongles et ses pieds. Tout cela se porte sur la montagne consocrée à Storjunkaie, en l'honneur duquel la victime a été immolée. Arrivé là, le dévot Lappon frotte la pierre qui représente le dieu avec le sang et la graisse de la victime. Il place derrière la pierre le bois du renne immolé. Il attache les parties naturelles de l'animal an bois du côté droit de la tête, il entortille au bois du côté gauche un fil rouge auquel pendent un morceau d'étain et une petite pièce d'argent.

Ils four quelquició des festins en Plomoneu de con home Storjunkare; abors lis toent la victime auprès de l'idade, fout cuteur ses chair, et éve régalent avec leurs souts; muis ils ne amagent que la chârt de la tete et la con e la victime. Il arrive quelquejoulaire est d'un coest si difficile, que, pour s'éparquer la poine d'y mouter, els chopos nimodritules; muis alors lis tempor los petre d'au son sange, et la larcent year le haut de la moutage, al fançai et le haut de la moutage, al fançai d'est petre de la moutage, al fançai de servici.

p 5

preuve à Storjunkare du sacrifice qu'ils vienuent de faire en son honneur. Les Lappons rendent les mèmes honneurs aux images de Storjunkare qu'à celles de Thor, c'est-àdire, qu'ils les renouvellent deux fois l'année. Cette eérémonie consiste à orner la pierre consterée, en été, de branehes de houleau, et, en hiver, de branehes de pin : et si dans ce moment ils trouvent la pierre légère et facile à lever, ils espèrent que le dieu les favorisera; mais quand ils sentent cette pierre pesante, ils crai-gnent que le dieu ne soit en colère, et ne leur fasse du mal. Alors ils songent aux moyens de prévenir eette colère; à l'instant même ils lui promettent quelques nonvelles victimes.

STOUBENETZ (Myth. Slav.), lae saeré qui se trouvait dans une épaisse forêt de l'isle de Rugen , et qu'adoraient les habitants de la contrée. Ce lac était très poissonneux; mais le respect qu'on avait pour la sainteté de ses eaux ne permettait pas d'y prendre un seu! poisson. Les Slavons adoraient de même les sources, fleuves et laes, et entr'autres le Danube et le Bog. La mort eut été la peine de quiconque aurait enfreint es usages de la superstition. On célébrait des fêtes en leur honneur, et c'était sur-tont au printenips, an moment du dégel, qu'on témoignait plus de ferveur. On plongeait des hommes dans leurs eaux, et même on les y novait par piété.

Synastres, pierre fabulense à laquelle on attribuait la vertu d'exciter à l'amour et de faciliter la digestion. STRATACEME. (Iconol.) On peint un soldat armé, qui est aux aguets

derrière un retranchement palissadé. Il couvre un piège en étendant dessus une draperie d'étoffe d'or. Près de lui est un reuard, attribut de la ruse.

SRATICUS, un des fils de Nestor.

Apollod. — Homère l'appelle Stratius.

STRATIUS, belliqueux, surnom de Juniter.

STRATOSATÈS, un des fils d'Electryon. 1. STRATORICE, fille de Thespius.
2. — Fille de Pleuron.
STRERIA, déesse romaine qui pré-

STREMA, déesse romaine qui présidait aux présents qu'on se faisait le premier jour de l'an, et qu'on nomait Strena, d'trenne; on célébrait sa fête le même jour, et on lui socrifiait dans un petit temple proche de la voie sacrée. On en fait aussi une déesse qui présidait aux présents et aux profits inattendus. STREMA, déesse qui présidait aux

STRENUA, déesse qui agissait ou faisait agir avec vigneur. Elle était opposée à la déesse du repos. Les Romains lui avaient érigé un temple. V. Aoknorie.

STRISAOU STRIBORG (Myth. Slaw.), divinité de Kiew, où sa statue fut aussi érigée par ordre de Wladimir. On ne sait rien de plus sur son sujet. STRICTÉ, mouchatée, chienne

d'Actéon.

Syn-Palvai-Nomi (Myth. Ind.),
fête qui tombe le neuvième jour
après la peline lune dinn le mois
après la peline lune dinn le mois
parès la peline lune dinn le mois
les temples de Wishnoa; c'est le
les temples de Wishnoa; c'est le
lour de la naissance de Rama : elle
dure neuf jours. Chaque soiron promène le dieu processionnellement
dans les rues sur différentes monmens, et au restour, on i expose dans un
y recevoir les adorations du pemple.
Syravaicay status (Myth. Ind.),
Syravaicay status (Myth. Ind.),

troisième subdivision dans la tribu des Brahmes. Ce sont proprement les Brahmes de Wishnon; ils sont chargés des cérémonies dans ses temples, et sont dans lenr secte ce que les Sivébrannuls sont dans celle de Siva. C'est de leur tribu que se tirent les Gourous de Wishnou, nommés Adjariers. Cette tribu se subdivise en deux autres, dont les opinions différent sur la nature de Dien; l'une se nomme Vadacalers. et l'autre Ingalers. On les distingue par le signe du front, qui ressemble à un upsilon : celui des premiers descend sur le nez, et se termine en pointe; les bords en sont blancs, et la marque du milieu janne : le signe des derniers se termine en s'arrondistant entre les deux sourcils : les bords en sont blanes, et la marque du milien rouge. Le blane représente Wishnou; le jaune et le rouge, Laekshmi son épouse. C'est à leur lever et à jeàn qu'ils doivent mettre ces signes.

STROPHANES, isles de la mer Ionieune, sur la côte du Péloponèse, habitées autrefois par les Harpyies, aujourd'hui par des moines.

STROPHÉUS, SURTOM de Mercure, qui désigne un homme adroit et rusé dans les affaires, Rue. Strophè, détour; on, selon Hésychius, parcequ'on le plaçait auprès des portes qu'on ouvre et ferme sans cesse, ou parcequ'il procure du bonheur dans le commerce.

1. STROPHIUS, roi de Phocide, avait épousé Anavibie, sœur d'Agamemnon, dont ileut Pylade. Ce fut lui qui sauva Oreste, encore enfant, de la cruanté d'Egisthe.

2. — Fils de Pylade et d'Electre. Stroppers, couronne ou bonnet que les prêtres mettaient sur leur tête dans les sacrifices et dans les eérémonies religienses.

STRUBERTAIRES, hommes préposés pour purifier les arbres foudroyés, Cette purification consistait à offrir des câteaux sous ces arbres.

STRYNG. Fille du dieu Scamandre.

et femme de Loomédon. t. Strumon, fleuve de Thrace, sur les bords duquel Orphée déplorait

la mort d'Eurydice.

2. — Fils de Mars.

Stramonius, guerrier qui, dans
l'Enéide, a la main droite coupée

par Halésus.
STUFO (Myth. Scand.), le Bacchus des habitants de la Haute-Saxe et de la Thuringe.

STUPINTÉ. (Lonol.) Cochia, après Ripa, l'alégorise par une femme rètue négligerment, couronnée de narcisses, et qui entient dans sa uniu. Elle est appuvée sur une chèvre qui broute des feuilles de la plante nomée Chardon roland. V. SOTTISE. Les auciens enavaient fait une déesse. Lérable lui était consacré. Servius.

Stroivs, surnom de Jupiter, lors qu'il représente Pluton. Stroné, fille de Danaüs.

1. STYLE, FLEURI, TENDRE, et HÉ-ROIQUE. (Iconol.) On l'exprime par un géaie qui soutient une corne d'abondance remplie de fleurs, de myrte et de laurier.

2.—PUR et CHÂTIÉ. (Iconol.)
On le désigne par un génie qui tient
une plume et une lime eutourées de
fleurs.

STYMPHALE, lae d'Arcadie: il v avait sur ce lae des oiseaux monstrueux, dont les ailes, la tête et le beo étaient de fer, et les ongles extrênoment erochus: ils lançaient des dards de fer contre ceux qui les attaquaient; le dieu Mars les avait luimême dressés au combat. Ils étaient en si grand nombre, et d'une grossenr si extraordinaire, que, lorsqu'ils volaient, leurs alles interceptaient la clarté du soleil. Hercule, avant recu de Minerve une espèce de tymbales d'airain propres à épouvanter ces oiseaux, s'en servit pour les attirer hors du bois où ils se retiraient, et les extermina à coups de flèches. On eroit qu'il s'agit ici de quelques troupes de brigands qui ravageaient la compagne, et détroussaient les passants aux environs du lac Styniphale. Herenle trouva neut-être le moven de les faire sortir de leur retroite, et les fit périr avec le secours de ses eninpagnous. STYMPHALINES, oiseaux de proie.

V. STYMPHALE. STYMPHALIE, Diane, honorée à Stymphale, où elle avait une statue de bois doré, et un temple dont la vonte était ornée de figures d'oiseaux stymphalides. Sur le derrière du temple on voyait des statues de marbre blane, qui représentaient de jeunes filles avce des cuisses et des jambes d'oiseau. Les habitants de Stymphale éprouvèrent, dit-on, la colère de la déesse d'une manière terrible. La fête de Diane était négligée, on u'y observait plus les cérémonies prescrites par la coutume. Un jour les eaux du lac grossirent au point d'inonder la campagne l'espace de plus de quatre cents stades. Un chasseur Pp4

qui lavoit une biche se jetta la nage dans cette espèce de lar, e te cessa de poursuivre l'animal jusqu'à ceque, a combés tous deux dans le nature gouffre, ils disparurent et se noyèrent. Les coux se retirirent à l'instant, en noins d'un jour la terre parut sèche. Depuis cet vévenement, la fête de Diane se eélébra à Styauphale avec plus de pouppe et de dévotion.

Srraya Atos, fils d'Elatus et de Laodicé, roi d'Arcadie. Pélops en guerre avec lui, l'attira par trahison et le fit hachter en morecaus. Sa mort fot saivic d'une grande s'écheresse que les prières d'Esque firest ceser. Solon Pausanias, Stymphalus était père d'Agamède, de Gortys et de Parthénopa.

STYRACITE, surnom d'Apollon, pris du culte qu'on lui rendait sur le Styracion, montagne de Crête.

STYRUS, roi d'Albanie, auquel Eétes promit la main de sa tille Ménée, pour obteuir ses secours contre les Argonautes.

STYK, fontaine célèbre que la mythologie a placee dans le pays des ombres, était, ainsi que la plupart des autres fleuves, située en Egypte. Ce fut près de ses bords qu'Isis ensevelit les membres de son époux Osiris, que l'assessin Typhon avaitinhumainement cachés, et qu'elle avait rassembles avec peine. Elle choisit pour cette sépulture le Styx, parceque l'accès en était difficile, et que ses eaux, murmurant avec un brust sourd, inspiraient une sombre tristesse. Cette fontaine conserva lonetemps son nom dans cette contrée, et Ptolémée en fait mention.

et Plolemée en fait mention.
Orphies, en apportant sux Grees
la fable des Enters, n'omblin pas de leur parlet du Nylx. Les potètes en firent une nymple, fille de l'Océan de de l'Ethys; ure de tous les enfants a âqui lis avaient dounte jours, dit Mésiade, elle fint la plus respetable. « Pallas, fils de Créius et d'Euribie; en devint amoreux, et la rendit mère de Zelta, de la nymphe Nick, de la force et de la Victoire.

Lorsque Jupiter, pour punir l'orgueil des Titans, appela tous les insmortels à son secours, ce fut Styx qui accournt la première avec cette famille redoutoble. Le maître des dieux, charmé de ce dévouement, la combla de bienfaits. « Il prit,

» dit Hésiode, pour commensum » tous ses enfants; et, par la distinc-» tion la plus flatteuse, il voulut » qu'elle fut le lien sorré des promes-» s's des dieux; et il établit les peines

» les plus graves contre ceux qui viou leruient les seruients faits en son nom. » En jurant par le Styx, il fallait.

suivant Homere, que les dieux eussent une main étendue sur la terre, et l'autre sur la mer. Les uns, pour trouver l'étymolo-

gie du noni de Styx, ont eu recours à l'hébreu, et ils l'out fait dériver du mot me-stouch, l'eau du silence ; d'autres, du mot grec stagma, goutte, ce qui distile peu-à-peu. Ce nom était originaire d'Egypte; et loin d'avoir été formé par le grec , il a pu y introduire le mot stagma; car cettelan cueadopta plusicurs mots des Egyptiens, et sur-tout les noms de leurs dieux. Les Arcadiens donnerent ensuite, par analogie, le nous de Styx à une foutaine de leur contrée, située près de la ville de Nonoeris. Ses eaux décontaient insensi-I-lement d'un rocher fort elevé, et formaient un petit raisseau qui allais. se meler aux ondes du fleuve Crathis.

Outre la fontaine d'Egypte et cette dernière, on en connaissiré course une de ce nom pris du port Lucrin et du lac Averue, en Italie, et une autre au milieu de l'Arabie heureuse, preuve certaine que le nous Siyx vieint pas grece, mais formé par la lançue égyptienue, qui fut en usage dons! Arabie, et qui y exprimait sans doute une cau qui s'écoule avec leuteur.

feonol. On représentait aussi le Styx sous la figure d'une finnue vètue de noir, et se reposant sur une urne dont l'eau s'échappe à peine. Quelquefois on la voit dans son palais qui était une grotte sonterraine; « soutenue, dit Hésiods par des » colonnes causs'éclatantes que l'aro colonnes causs'éclatantes que l'argent. » Le poète décrit ainsi ces crystanx ou stalactites qui se forment d'ordinaire dans les cavités, où l'eou qui distille des rochers se congèle avant que d'être tombée.

avant que d'être tombée.

« Celle du Styx, dit Hésiode, » forme sous terre un ruisseau tou-» jours convert d'une sombre noit. » Elle conle dans le Tartare; mois » la dixième partie est réservée pour » la punition des dieux parjures. » Quiconque d'entr'eux s'est rendu » coupable denieure nn an sans » respiration, sans parole et sans » vie; il est étendu sur un lit dans w un engourdissement total, et privé » du nectar et de l'ambroisie. A la » fin de ce terme, sa punit on n'est » pas finie; il est séparé pour neuf n ans encore de la compaguie des » dieux. Il n'est admis ni à leurs as-» semblées, ni à leurs festins; et ce » n'est qu'après ce temps qu'il peut » rentrer dans tons ses droits. »

C'était Isis qui, par ordre de Jupiter, allait puiser cette eau redoutable; mais le poison qu'elle contenait était si subtil qu'il brissit tous les vaisseaux où on le renfermait, excepté ceux faits avec de la corne de

chevil. Le fondement de cette fable est peut-être l'usque où furent les Green de se servic de l'ean du styre ciprovier les coupables, comme les cres, et les Celes, l'ean du Bhin, pour décauvrir les adultères. Peut-être rassi, comme l'eau de la fontaine était extrèmement froide, ceux qui en huviaent i noonsidérément prenairent-la une extinction de voix que au me violation de servines.

Suivant Platon, les ondes du Syreteient bleuditres; et les poissons qu'elles contenaient étaient si petits et si décharnés, qu'à peine pouvoit-on les aprecevoir. His étaient noirs, ainsi que tous les reptiles afreux qui séjournaient sur ses hords. C'était encore dans les sean infect.

C'était encore dans les eaux infectes du Styx que les Grecs placèrent les traltres et les colomniateurs. Cette idée de plonger dans des marais fungeux les àmes des méchants sem f ble appartenir à tous les peuples idor làtres; et les sauvages de nos jours croient encore que leura ennemis et les pervers vont habiter, aprialeur mort, des lacs éloignés et infects, où ils doivent souffrir mille peines.

Les peuples d'Italie, qui regardaient comme des dieux tous les lacs et tous les fleuves de leur climat, qui adoraient le lac d'Albe, le lac Fucin, ceux d'Aricie et de Cutilie : les flenves Clitumne et Numique; qui se prosternaient devant les étangs de Marica, la fontaine Juturne, et les eaux l'érentmes et de l'éronie, prirent facilement des Grecs leur respect pour le Styx et les autres fleuves infernaux. Aussi voit-on souvent leurs noms et leurs attributs dans les ouvrages de leurs plus célèl res poè-tes; et s'il y a pen de monuments qui les représentent parmi eux, c'est que pendant long-temps, et depuis le regne de Numa jusqu'au consulat de Cornélius Cethegus, les Romains et les peuples voisins, soupconnant avec raison l'incorporalité des dieux, regardèrent comme une im-piète l'usage des nations qui ossient

suppose de les sculpter.

SUADA, une des déesses qui président au mariage. C'est la même que la suivante.

que la suivante. Sunnala, déesse de la persuasion et de l'éloquence, fille de Vénus et sa compagne chérie.

SUAN-MING ( Myth. Chin.), métier de diseur de bonne aventure. La Chine est pleine de gens qui calculent les nativités , et qui , jouent d'une espèce de téorbe, vont de maison en maison ponr offrir à chacun de lui dire sa bonne ou mauvaise fortune. La plapart sont des aveugles, et le prix de leurs services est d'environ deux liards. Il n'y a point d'extravagamers qu'ils ne débitent sur les buit lettres dont l'an, le jour, le mois et l'heure de la naissance sont composés. Ils prédisent les disgraces dont on est menacé; ils promettent des richesses et des honneurs, du succès dans les entreprises de

- Simmy Go

t

4

3.:

commerce, et dans l'étade des sciences; ils découverent la cause de vos maladies et de celles de vus cessants de sainons qui vous ont fait pet votre pière et votre mère, etc. Les infortunes viennent toujours de quidque esprit que vous avez cu le maleur d'offenser; yils vous conseillent du en pas reviere de temps pour l'appaiser, et d'affire appeller n'appeller de la prédictions se trouvent l'auses, pendre s'occorate de dire; « Cet pendre se contente de dire; « Cet

» homme entend mal son métier. »

Subdialzs, temples découverts et en plein air, mais dont l'enceinte était environnée de portiques. Rac. Sub dio, à l'air. V. Hypethers.

Stricts, un des dienx qui présidaient à la consommation du mariage. Rac. Subigere, soumettre. Spurgus, un des dieux du ma-

riage. Rac. Jugum, joug.

Subruncinator, on Subruncator, un des dieux des laboureurs.

Subsolanus, vent d'est. V. So-

EANUS.

SUBSTANCE (Iconol.), ce qui constitue chaque chose. On personnifie la substance matériele por une belle fenume dons un juste embonpoint, couronnée de pampres et d'énis de hield, et pressant ses ma-

melles, dont elle fait juillir le lait en abondance. Substituté na cémia. (Icon.) Les Grees allégorisaient ce sujet par une Minerve qui tenait un javelot sur la tête d'un sphinx.

Succès (Iconol.), divinité à laquelle les Grees rendaient un culte porticulier, et avaient érigé un teuple et des statues. Ce dien était représenté tout un, proche d'un antel, tenant une patère dans une main, et dans l'autre des épis et des pavots-V- Bowus Evenvus.

Succiss, ou l'ambre jaune, qui se trouve dans le Pô, est, selon les poètes, le produit des larmes des Héliades.

SUCCINCTAL V. DIANE.

Succorn. C'est ainsi que les Juifs modernes nomment la fête des tentes ou des tabernacles, qu'ils célèbrent le 15 du mois de Tisri, ou de Septembre, en mémoire des tentes sous lesquelles leurs pères habitèrent si long - temps dans le désert , après être sortis de l'Egypte. Chacun fait auprès de sa maison, dans nu lieu découvert , nne cabane converte de fenillages, et décorée en dedans de plusieurs ornements. Les roblins ont fait plusieurs remarques subtiles sur la hauteur et sur la largeur que doivent avoir ces calones. Pendant les huit jours que dure la fête, les Juifs n'ont point d'autre logement. Ils y prennent leurs repas ; et quelques ans même y couchent. L'office qui se fait pendant ces jours dans la symagogue est accompaené d'une cérémonie particulière. Les Juifs font chaque jour une espèce de procession antour du pupitre qui est au milien de la synagogue, tenant dans la moin droite une branche de palmior, trois de myrte et denx de saule, liées ensemble, et dans la main gauche une branche de citronnier avec son fruit. en agitant ces branches vers les quatre parties du monde. Le septième jour de la fête, qui est le plus solemnel, ils font sept fois le tour du pupitre, tenent seulement des branches de saule. Le dernier jour de cette fête, on achève de lire tout le Pentateuque, et l'on choisit deux hommes que l'on nomme époux de la loi, dont l'un lit la fin dn Pentateuque, et l'antre le recommence. Le premier se nomme Lodan-Thora. et le second Ladan-Baréséid. Après la cérémonie. Ils sont tous deux reconduits dans leur maison en grande pompe, escortés de leurs parents, de leurs amis, et d'une foule de peuple. Ce jour est spécialement consacré à la joic, et on l'appelle Simeha-Thora, ou joie pour lu loi. Succures, espèce de Songes qui

SUCCURES, espèce de Songes qui prensient la forme de femmes, au contraire des Incuhes qui prenaient celle d'hommes. On les rangenit dans la classe des dieux rustiques.

Sucreus, crocodile apprivoisé qu'on honorait à Arsinoé en Egypte. Les prêtres l'ornaient magnifiquement le jour de sa fête, et les dévots à cette divinité venaient lui présenter du pain et du vin-

Sucron, Rutule tué par Enée. Sucula, nom que les Latins don-

paient aux Hyades.

Suda 4. C'est ainsi qu'on nomme la robe dont les mages des Guèbres sont revetus. Cette robe est d'une couleur qui tire sur le rouge. Elle à des manelies extremement larges, et descend jusqu'à la moitié de la iambe. Les mages l'attachent avec une ceinture qui fait deux fois le tour de leur corps, et qu'ils nouent derrière le dos. Cette ceinture est ordinairement de laine, ou de poil de chameau.

Supzérérès. C'étaient des Juifs qui étudia ient la science énigmatique des prophéties, et qui préten laient en découvrir le sens. Roc. Sudzetoin, rechercher.

SUFFIBULUM, voile blanc dont les vestales se couronnaient la tête en

sacrifiant (rac. Fibula), parcequece voile était attaché avec une boucle ou agraffe, de crainte qu'il ne tombàt. SUFFITIO, purification pratiquée par ceux qui avaient assiste à des funérailles ; elle consistait à passer rapidement sur du feu, ou à recevoir

une légère aspersion d'eau lustrale. Sticide. Un poète anglais, Savage, qui l'a personnifié, le dépeint ainsi : « Ce monstre, avide de sa destruction, toujours aux côtés de l'homme, n'attend que le moment de trouble où l'appellera sa fureur. La mort est dans ses mains, et la rage étincelle dans ses yeux ardents et concentrés. Il traine une robe où sont peintes les images de toutes les calamités de la vic ; dans une de ses mains est un miroir qui rapproche et multiplie à ses yeux les groupes des malheurs. Plongé dans une langueur consumante, ennemi du travail et de tout effort généreux , accablé de lui-même, il se jette sur un lit pour essaver d'y goûter quelque repos; le repos le fuit. Il rève tristement, l'œil attaché sur les maux dont sa robe lui retrace les figures. L'aversion qu'il a conque pour luimême se change en horreur, il ne peut plus se voir ni se supporter. Pour se délivrer du tourment de se sentir, il tente encore de s'assoupir, il implore la puissance du Sommieil; mais si le Sommeil ferme encore ses paupières appesanties, son âme veille sans relache; bientôt, la secousse d'un rêve cruel l'agite et le réveille. Il se leve , il se promène de place en place, à pas interrompus, morae et pensif, sans pouvoir s'ar-rêter; tantôt il lève les yeux sur le soleil et maudit ses rayons; tantot il les abaisse sur la terre reverdie par le printemps : mais sa verdure et ses couleurs lui semblent mortes et flétries; de sombres spectres errent devant sa vue; il soulève encore une fois ses yeux, et il essuje des larmes de sang qui coulent de ses prunelles enflammées et livides. Ses sonreils charges d'affreux desseins se froncent et se contractent : ils retracent les tourments de son ame agonisante. Viens à moi, pâle malheureux, s'é-

SUM

crie-t-il, viens que je te soulage; je suis le sils du Dé espoir , et mon nom est le Suicide. » Strives (Iconol.), divinités champêtres, qu'ou trouve au nombre de trois sur un ancien marl re; elles sont assises, tenant des fruits et des épis. On ne sait point l'origine de leur

nom.

Surri, divinités honorées des Gaulois, et dont on ne connaît ni le culte ni les fonctions. On les croit pourtant assez modernes, et peutêtre le modèle des Sylphes.

Sulmon, un des capitaines de Turnus, tué par Nisus.

Sumes. Les Carthaginois honoraient Mercure sous ce nom, qui signifiait, en langue punique, le messager des dieux.

SUMMANALIA , gitcoux de farine.

faits en forme de roue. On dérive ce mot du dieu Summanus, auquel on les offrait. D'autres le font venir de Sumen, mamelle de truie, dont ils avaient la forme.

Sumanus, nom sous lequel les Pluton, et qui signifiait le souverain

des Mânes, Summus Manium. Les Etrusques lui attribuaient les foudres nocturnes, et celles qui descendaient en ligne droite, au lieu que les obliques venaient de Jupiter. On lui éleva un temple superbe sur un mont près de Pistorium, encore appelé de nos jours Monte Sumano. Titus Latius porta son culte à Rome. Les tempètes nocturnes, dont on le eroyait auteur, plus redoutables que e lles du jour, lui firent rendre des homioages plus respectuenx qu'à Jupiter lui-même, Cigarou raconte que Summanus avait une statue de terre, placée sur le faite du temple de Jupiter. Cette statue avant été frappée de la fondre, et la tête ne s'en étant trouvée nulle part, les aruspices consultés répondirent que le tonnerre l'avait jetce dans le Tybre : elle y fut effectivement trouvée entière à l'endroit qu'ils avaient désigné. Summanus eut depuis un temple près de celui de la Jennesse, et un autel au Capitole. Sa fête se rélébrait le 24 de Juin. On lui immolait deux moutons noirs, ornés de bandelettes noires.

SUNARE. Minerve était ainsi nomnée du prounontoire de Sunium, où elle avait un temple. Il en reste encore dix-neuf colonnes; ce qui a fait donner à ce promontoire le nom de Cap Colonne, qu'il porte aujourd'hui.

SUNIER LTE, Neptune adoré sur le promontoire Sunjum.

Sunkanni (Myth. Tart.), idole adorée par les Kalmouks. Voyage de Pallas.

Sunva (Myth. Celt.), nom da Schel dans L'étals, qui suppose que cet autre court vite parcep îl craint ur loup toujours prê. Îl e devorer; evilication populaire des éclipses. L'Anana Avant d'erre englonite par le lour l'euris, evit desses (le particular le la companie de l'euris de nord) aura mis un jour une îlle aussi lelle, aussi brillante qu'elle-même, qui unrecher aur les troces de sa mère, et c'elsirera un monde nouveau, né des candres du po mier.

SUNNET (Myth. Mah.), devoirs .

qui ne sont pas de droit divin ches les Turcs, et dont on peut se dispenser sans encourir l'indignation de Dien et de son prophète.

Sunus on Sonata (M. Mah.), see te nahometime, attaché et se. Hondraise, attaché et se. Schini, se te nahometime, attaché des Schini, son un adonationa de Perse. Dans estre secte, il n'ast pas permis de disputer de la religion; mais sustement de la mainteni le cinnetere à la main. Les Sonaiuses et les Schinis; c'est-à-dire les Turcs et les Persans et traitent mutuellement d'Hiérétiques, et s'anathématisent solemedlement. S'rooverunation of le surrifices.

du bélier, du verrat et du taureau : c'étaient les plus grands et les plus considérables sacrifices que l'on faisait à Mars. Ce sac ifice se faisait par la lustration on l'expiation des champs, des fonds de terre, des armées, des villes et de plusieurs antres choses, pour les sanctifier, on les expirer, ou les purifier, et attirer la protection des dieux par cet acte de religion. Les Suovetaurilia étaient distingués en grands et petits: les petits étaient ceux où l'on immolait de jeunes animaux, nu eune cochon, un agneau, un venu; les grands étaient ceux qui se faisaient avec des animaux parfaits qui avaient toute leur taille, comme le verrat, le bélier, le taurean. Avant les sacrifices, on faisait faire à ces animaux trois fois le tour de la chose dont on voulait faire l'expiation, comme le dit Virgile: « Que la » victime qui doit être offerte soit pro-» menée trois fois autour des mois-» sons. » Le verrats était tonjours immolé le premier, comme l'animal qui nuit le plus aux semences et aux moissons, et successivement le bélier et le taureau. Les Suovetanrilia étaient chez les Romaius un sacrifice à Mars : mais chez les Grecs ce sacrifice était offert à d'autres dieux ; dans Homère à Neptune, et à Esculape dans Pausanias, comuse aussi à Hercule, et peut - être à

d'autres encore.

Suprane (Iconol.), la soif des crandeurs et la complaisance outrée

pour son mérite personnel. On la peint sous les traits d'une helle femne. dans nue attitude altière, vêtue richement; sa coiffure est chargée d'or et de perles. Attribut, un paon qui fait la rone.

SUPERFENNIA, fils d'Ixora dieu indien, et de Paramesséri, est adoré par les Indiens, qui le représentent avec six faces et douze brus. Ils racontent que Paramesséri, se baigrant un jour dans une citerne vit passer six tisserands qui jetèrent sur elle des regards amoureux. Elle, de son côté, les regarda assez tendrement. Ce fut de ces regards mutuels que naquit Superbennia. Les tis erands, qui le recardaient, avec quelque raison, comme leur fils, se chargèrent de sou éducation, et s'en acquittérent avec tant de succès, que lorsqu'il fat grand, Ixora, charmé de son esprit, ne fit point difficulté de l'adopter. Superhennia était fort agile, et aimait les exercices du corps. Il se promenait souventmonté sur un parm, dont Ixora lui avait fait présent. Son frère Quenavadi n'était pas, à beaucoup près, si alerte; sa monture n'était pes si avantategense, car il n'en avait point d'autre qu'une sonris. Mais, ra ré-compense, il était beaucoup plus ruse; en voici une preuve : Ixora, leur père, avant premis de donner une belle figne à celui des deux mi feroit le plus promptement le tour de la montagne de Calaja, Superbennia partit comme un éclair, monté sur son paon, et se promettait bien de se réguler de la fieue ; mais Quenavadi, laissant son frère prendre le devant, alla par provision manger la figue qui était exposée à l'entrée de la carrière , comme le prix du vaingneur. Superbennia, après avoir achevé sa course, fat très surpris de ne plus trouver de figue. Il entra dans une furieuse colère contre son frère, et il føllut qu'Exora, pour l'apaiser , lui donnat une autre figue.

SUPERHUMÉRAL. V. EPROD. SUPERI. Les dieux du ciel différaient des dieux des enfers, 1°. par le nombre des auteis : on en élevait toujours trois aux premiers, et seulement deux aux seconds : telle était la discipline du rit pontifical. 2°. La manière de sacrifier n'était pas la même: ceux qui socrifiaient aux dieux infernaux recevaient seulement l'aspersion; et ceux qui sacrifiaient aux dieux du ciel se lavaient tout-à-fait . comme nons l'apprend Macmbe. On offrait de l'encens et du vin aux premiers, en leur adressant trois fois la parole; et on ne présentait que du lait aux autres, en les invoquant seulement deux fois. Les victimes qu'on immolait à ceux - ci étaient noires et en nombre pair ; celles des dieux du ciel étaient blapches et en nombre impair. Il y avait encore de la différence dans la situation de la victime, dans la manière de l'égorger, et dans celle de faire les libations et les prières. La victime des dieux célestes avait la tête levée quand on la frappait; on l'écorgenit par-dessus le cou; et cela s'exprimoit, par ferrum imponere : on versait le sang our l'autel. Les libations se faisaient en tenant le dedans de la mainen haut ; ce qui s'appelait, fundere manu supind. On parloit à bante voix en regardant le ciel. Tout le contraire arrivait quand il s'agissait d'un socrifice aux dieux infernanx. La victime avait la tête baissée vers la terre; on l'égorgeait per-dessous, et c'était ferrum supponere: le sang était versé dans un tron qu'on faissit en terre. On renversait la main droite de côté de la ganche; ce qui s'appelait invergere : etenfin les prières que l'on adressait à ces dieux se faisaient les mains laissées, et en frappont la terre avec les pieds, parcequ'on croyait qu'ils faispient leur demeure sous la terre.

assient leur demeure sous la terre. Surgasarrium, (Lonol.) Hing et Cochia lareprésentent par une visille femme qui a une chouette sur la tête, une corneille à côté, un livre sous le bras, un cierge à la main, des anulettes au con, et qui contemple un tableau où sont tracées les étoiles , dont elle croît les influences dangereases. Ou lui donne aussi un bar-

deau, et on vioint le vol des oiseaux et les ponlets sacrés , ou telle antre superstition des anciens. V. Scru-

PULE.

Supplication (Iconol.), cérémonie religieuse ordonnée par le sénat romain pour apaiser les dieux, les supplier d'être propices, ou pour les remercier de faveurs reçues , telles qu'une victoire signalée. Un étendait à terre des lits magnifiques dans les temples, an pied des autels, et les sénateurs allaient avec leur famille et le peuple chanter des hymnes et présenter des offrandes de fleurs odoritérantes. Les duumvirs étaient chargés de ces sortes de fêtes. Dons les commencements de la république, elles ne duraient qu'un jour ou denx; mais dans la suite ce nombre fut considérablement augmenté en proportion de l'agrandissement de l'empire. Une jeune vierge, gracieuse, couronnée de lanrier, à genoux sur un de ces lits, et parant un antel d'une guirlande de fleurs, est l'a'légorie de la Supplication.

Supposititii, suppléants, gladiateurs que, dans le combat, on met-tait à la place de cenx qui avaient

été vaincus. Supramanya ( Myth. ind.), second fils de Shiva. Son père le fit sortir de son œil de milieu du front pour détruire le géant Soura-Parpma, Ce dernier, à force de pénitences, avait ohtenu le gouvernement du monde et l'immortalité ; mais il devint si méchant que Dieu fut obligé de le punir. Il envoya contre lui Supramanya, qui le combattit inutilement pendant dix jours; mais ensnite il se servit de la velle , arme qu'il avait recue de Shiva, et qui coupa le géant en deux : ces deux parties se changerent, l'une en paon, et l'autre en coq. Supramanya leur donna un meilleur cœur, et pour lors ils reconnurent Shiva. Il enjoignit an paon de lui servir de monture, et au coq de se tenir dans le pavillon de son char. Aussi, dans les temples particuliers qui lui sont consocrés, et dans tous ceux de Shiva, où il a toujours une petite chapelle, il est représenté monté sur un paon avec six têtes et douze bras , ayant à ses côtés ses deux femmes.

Suna'névé (Myth. Ind.) . déesse du vin , née , snivant les Indons , de l'Océan mèlé avec la montagne Mandar ; fable qui semble indiquer que ces peuples viennent originairement d'un pays où le vin était regardé comme une faveur des dieux, quoique, depnis, les dangers de l'intempérance aient décidé leurs sages législateurs à interdire l'usage des liqueurs spiritueuses.

SUBATE (Myth. Mah.), chapitre du Oôran. Ce livre est divisé en cent quatorze surates, parceque chaque chapitre était une leçon que l'auteur donnait à apprendre à ses

sectateurs.

SUBERINI (Myth. Mah.), nom de celui qui commande en chef les pélerins qui vont à la Mecque. Le grand-seigneur nomme le Surémini, et c'est par lui qu'il envoie tous les ans à la Mecque elnq cents sequins , un Ooran convert d'or sur un chamean, et autant de drap noir qu'il en faut pour servir de tenture aux mosquées de la Mecque.

SCRETÉ. ( Iconol. ) Sur une uncienne médaille de Macrin, elle est figurée par une femme qui, de la main droite, s'appuie sur une pique, et de la ganche sur une colonne ; symbole de fermeté, comme la pique enest un de commandement. Elle est représentée à - peu-près sous les mêmes traits sur une autre médaille du même empereur : c'est une femme qui, de la main droite, s'appuie sur une massne, et de la gauche sur un cippe, avec cette inscription : Securitas temporum. On la voit encore, sur une médaille d'Othon, sons l'emblème d'une femme qui, de la main droite, tient une couronne, et de la ganche une lancel, avec ces mots : Securitas P. R. Dans le tableau de la grande galerie de Versailles, qui représente la po-lice et la sureté établies dans Paris, Lebrun l'a personnifiée sous la figure d'une femme qui tient d'une

main as boure ouverte, et à spopsie del autreu un Bisseau d'armes. Sur les médalles modernes, la Sureicé de l'empire, de may plees fortes, et exprimée par une femme assite, et qu', le casque en tite et la pique a qu', le casque en tite et la pique a press d'elle ant divers plans de forteresses y del suite colé, des équertes et a utres instruments d'architecture. Cochris exprimé la Süreté, en général, par une fernaue qui doet appuyée sur une colonne et la pique à puyée sur une colonne et la pique à pur de de la comme de plaque et d'une part gernire de plaque et d'une part gernire de plaque et d'une part gernire de plaque de d'une part gernire de place de la proposition de la pique de la proserve de la proposition de la pique de la place de la proposition de la proposition

Suat. (Myth. Afr.) Ce mot, qui dans la langue des Hottentots signifie maître, est le nom de leurs prêtres ou maîtres des cérémonies.

SURKHRAO. (Myth. Or.) Dive on géant qui n'était ni de la race des houmes, ni de la postérité d'Adam, et qui commandait les armées de Soliman Tchaghi lorsque toute la terre était entre les mains des Dives ou Ginnes, people corporel et sonmis à la mort. Dieu, irrité contre ces Dives à cause de leurs fréquentes rebellions, ayant résolu de donner le monde à créer à de nouvelles créatures, et créé pour cet effet Adam, Surkhrag obeit à Dieu , et rendit hommage à ce premier père des hommes , ainsi qu'à Seth son fils , devenu monarque de la terre. Ce fut lui qui demando à ce patriarche Roeael, fils d'Adam, pour être son vi-sir. Bib. Or.

SÜRODON, un des dieux subalternes des Tschouwasches. Voyage de l'allas.

Suntun (Myth. Cell.), géneir de qu'idoit, à bli nd monde, receir à la tite des génies du feu précède et suiri de toutillions de llammes pénétre par une ouverture du cièl, briser le pout de Bifrost, et, a-mé d'une épée plus étincelante que le soiril, comaître les dieux, lordine des feux sur toute la terre, et consumer le monde eutier. Il ours pour -matagoniste le dieux first puis succombera.

Su'ara (Myth. Ind.), le disque

du skeld personnilië; or ditenst portë sur un chur truite por sept, chevax verts, précédé d'Arma, ou le Point du Jour, qui fini les fonctions de conducteur, et autri de homange et chament ses fonngers. Ses sectateurs s'appellent Journas, Il au me multitude de noms, et entrautes douze épithètes ou titre qui déspoent se divers powories qui des pour les divers powories pour les des les des propouroirs sont appelés Adityar, on list d'Adity. Celievest souvent descendu de son char sous une forma humanne.

Sus, un des torrents qui tombent du mont Olympe. Equivoque singulière d'un oracle sur le mot Sus. V.

Libéthra, Orphée.

Suwa ( 11yth. Jap.), dicudes chasseurs, en l'honneur daquel les bonzes font tous les ans une procession solemnelle. Un concert bruyant de tous les instruments de musique en usage dans le pays annonce la procession. On voit parultre à la tête deux chevaux de main, remarquable s par leur blanchenr et par leur maigreur. Ces chevaux sont suivis des bannières, des drapcaux, des enseignes, qui sont autant de symboles de la fête et du dieu qui en est l'objet. Parmi ces figures symboliques, on distingue une lance courte, large, entièrement dorée, d'un travail fort grossier, et un bâton court à l'extrémité duquel est attaché du papier blanc. Ou porte ensuite sur des sièges creux ce qu'on appelle les Mikosi. Ce sont des espèces de chasses d'une forme octogone qui sont faites très proprement, et couvertes d'un beau vernis. On met ordinairement dans ces châsses les aumones des dévots, que des personnes gagées vont recueillir de tous côtés avec un tronc. On voit ensuite venir denx palanquins occupes par les supérieurs du temple de la divinité dont on célèbre la fête. Après ses voitures marchent deux chevaux qui ne sont pas plus gras que ceux qui ont ouvert la procession. Les prêtres s'avancent ensuite

d'un pas grave et en bon ordre. La foule dn peuple termine la marche. Lorsque l'on est arrivé à la pagode de Suwa, et que les prêtres ont pris leur place, on y voit entrer les députés du gouverneur de la ville, qui viennent, en son nom, rendre hommage anx supérieurs du temple. Ils sont accompagnés de vingt piques , au sommet desquelles sont attachés des copeaux de bois peints et vernissés. Avant d'entrer dans le temple, les députés ne manquent pas de se laver les mains dans un grand bassin qui est devantla porte. Après qu'ils ont rendu leurs hommages. un Nrège on bonze séculier leur offre un petit vase de terre commune, rempli d'une certaine bière faite avec du riz, qu'on nomme ancasaki. Ce présent grossier est l'image de la simdicité et de la pauvreté des premiers habitants du Japon.

Swa's a' (Myth. Ind.), femme d'Agni, dieu du feu, et qui paraît répondre à la plus jeune Vesta. Swenga (Myth. Ind.), premier

ciel des Indiens.

Swétowin, Swiatowin, et Swia-TOWITSCH ( Myth. Slav. ), dien du soleil et de la guerre. Il était adoré dans l'isle de Rugen, dans la ville slavonne d'Acron, dont les habitants, tant hommes que femmes, apportaient chaque année dans son temple une certaine monnaie pour offrande Sastatue était d'un bois dur. d'une grandeur monstrueuse, à quatre visiges, de sorte que son image se voyait de tous les côtés; emblème apparemment des quatre saisons de l'année. Cette idole n'avait point de barbe : ses cheveux étaient frisés à la manière des Slavons de Rugen, et son habit était court ; de la main ganehe il tensit un are, et dans la droite une corne de métal. Sur sa hanche pendait une longue épée dans un fourreau d'argent ; à côté de lui était une selle et une bride d'une grandeur extraordinaire. Le dieu était an milien d'nn sanctuaire placé au centre du temple, et fermé de tons côtés par des rideaux d'une étoffe rouge et fort riche. Le jour de

m fête, qui n'arrivait qu'une fois l'année, le prêtre, avec nne longue barbe, entrait seul dans le tabernacle, retenant avec soin son haleine; et chaque fois qu'ils voulait-respirer, il accourait à la porte du saint lieu, passait la tête au-dehors, et expirait l'air dont il paraissait suffoque, comme s'il eut craint que le soufile d'un mortel n'eut souillé la divinité. Après de longues cérémanies, le prêtre remplissait de vin la corne que tenait l'idole, et ce vin y restait jusqu'à l'année suivante. Un cheval blanc était consacré au dieu; il n'était permis qu'an prêtre de le monter et de lui conper le crin de la crinière et de la queue. Les habi . tants d'Acron étaient persuadés que Swetowid montait souvent son cheval lni-même pour combattre les ennemis. La preuve qu'ils en donnaient, c'est qu'après l'avoir laissé la veille bien propre et attaché à un ratelier. ils le tronvaient souvent le lendemain couvert de sueur et de houe comme s'il eût fait une grande course; et c'était par cette course qu'ils pronostiquaient le bon on le mauvais succès de leurs gnerres. La fête solemnelle. avait lieu chaque année à la fin des moissons. Tout le penple se rassemblait autour du temple ; on égorgeait une grande quantité de bétail. Lu veille. le prêtre pettovait lui-même le lieu où était la statue. Le jour sujvant, il presoit la corne de la main du dieu, se plaçait devant la porte du temple, et, d'après l'inspection du vin versé l'année précédente, prédisait au peuple la fécondité de l'année nouvelle. Onand il v avait neu de vin de dissipé, e était une marque que l'année devait être abondante s et dons le eas contraire, on ne devait compter que sur nne faible récolte. Le prêtre répandait ensuite le vin nux pieds de Swétowid, et, renplissant la corne, buvait à la santé du dieu, et lui demandait pour le peuple l'abondance, la richesse et la vietoire. Après avoir hu tout le vin, et rempli de nouveau la corne, il lu remettait dans la maio du dieu. La di+ vination sur les succès militaires se faisait

6e**9** 

faisait de la manière suivante : on plantait devant le temple six lances, deux de front, et à chaque paire on attachait une troisième en travers, à une hauteur telle que le cheval put marcher dessus sans sauter. Après de longues et solemnelles prières, le prêtre prenaît le cheval par la bride, et le faisait avancer sur ces trois rangs de lances : si le cheval levait toujours le pied droit le premier en passant par les trois rangs, sans être empèché par le pied gauche, l'in-dice était favorable; mais si ses pas se croissient, c'était un mauvais sugure ; et de la marche du cheval dépendait l'entreprise ou le retard de la guerre. Les sacrifices achevés, on apportait un pâté rond, fait de miel et de farine, assez grand pour contenir un homme. Le pretre y entrait, et demandait à haute voix aux assistants s'ils le voyaient; sur la réponse négative, le prêtre se tou nait du côté de l'idole, et priait cedien qu'il put être aperçu l'année suivante. Il bénissait ensuite le peuple au nom de Swétowid, et l'exhortait à faire nvec ferveur des sacrifices, leur promettant en récompense qu'ils scraient Loujours vainqueurs sur terre et sur mer. On passait le reste de la journée dans les festins, et c'eût été une

On amenait quelquefois à cette idole des chrétiens prisonniers en sacrifice. On les plaçait à cheval, zevêtus de leur armure ; on uttachait ensuite à quatre pieux les jambes du cheval, puismettant le feu à deux letchers dressés des deux côtés, on brûlait tout vif le cavalier et la monture; sacrifice que les prêtres assuraient être fort agréable à Swétowid. Le tiers des dépouilles enlevées aux ennemis lui était consacré; ces dépouilles étaient remises entre les mains du prêtre, qui les déposait dans le trésor de Swétowid, d'où il n'était permis de rien distraire. Vers l'an 350, Waldemar, roi de Danemarck, avant pris Acron, détruisit tous les temples, et fit briser et réduire en cendres la statue de Swétowid. 1. STRARIS, rivière de Lucanie,

honte de ne pas s'enivrer.

Tome II.

dont les eaux avaient la propriété de rendre les hommes plus vigoureux. Plin. l. 3, c. 11.

2. - Un des compagnons d'Enée, tué par Turnus.

1. Svca, nyuphe dont Bacchus devint amonreux, et qu'il transforma en figuier. C'est pourquoi ce dieu est sonvent couronné de feuilles de oct arbre. Rac. Sykè, figuier.

2.—Autre nymphe, une des huit filles d'Oxilus et d'Hamadryade.

Sycéate. Voy. Sycités.
Sycéate. Voy. Gycités.
Sycéate. un des Titans, qui, fuyant
la colère de Jupiter, fut reçu dans
le sein de la terre, où il fut changé

en figuier.
Sycirtès, surnom donné à Bacchus, à cause de la nymphe Syca,

chus, à cause de la nymphe Syca, ou peut - être parcequ'il fut le premier qui cultiva la figue.

Svéonantie, divination par les feuilles de figuier. On y écrivait les questions on propositions sur les-quelles on voulait être éclairei. La feuille séchait-elle après la demande faite au devin par le curieux, c'était un mouvais présage; et un heureax au-gure, si elle tardait à sécher.

Syléa, fille de Corinthus. Polypémon la rendit mère du brigand Sinnis.

Stratts, roi de l'Aulide, fils de Neptune. Selon, Applodore, il forceit tous les étrangers à travailler dans a virne. Il voidit y contrain dans a virne. Il voidit y contrain tous sinsi que sa fille Xémadice. Conon place en uylet de mis al Tessalie. Selon tui, Sylesa sorait une autre fille, qui il avis tait dever che son ferce nome. Se de revour remai 1 yann ensaile almondone, el lemourat bientôt de clasgrin. Hercule survius lorqui onalist la brider, et voir viu leva production de la contrainant de l

SYLLIS, nymphe aimée d'Apollon, dont elle eut un fils nommé Zeuxippe, qui régna à Sicyone, après Phestus fils d'Hercule.

STLPHE, nom que les cabalistes donnent aux prétendns génies élémentaires de l'air. Ces génies jouent un rôle brillant dans le joli poëme de Pope, intitulé la Boucle de che-

veux enlevée.

Sylphides, intelligences de la même nature que les Sylphes, mais d'un autre sexe, et qui, selon les rè-veries des cabalistes, perdent tons leurs droits à l'immortalité lorsqu'elles honorent un sage de leurs faveurs. Sylphes. Ce mot est de la création de Gres-

set. V. les Ombres.

Sylvain, dieu champêtre chez les Romains, qui présidait aux forêts. On croit qu'il était fils de Faune; d'autres le font fils de Saturne, et le confondent avec Faune. C'était peut-être le Pan des Grecs, qu'ils appelaient Egipan , ou Pan-Chèvre. Macrobe distingne trois Sylvains; l'un était dieu domestique ou dieu Lare : l'autre, dieu chainpètre, et c'était le même que Faune; le troisième, dieuoriental, ou le dieu Terme, et celui-ci était proprement Sylvain. Servius dit que c'était là l'opinion commune, mais que, selon les philosophes, Sylvain était le dien de la matière, qui est la masse et la lie des éléments . c.-à-d. ce qu'il y a de plus grossier dans le feu, dans l'air, dans l'eau, et dans la terre.

Iconol. On trouve Sylvain représenté tantôt avec les cornes et la moitié du corps de chèvre, tantôt avec toute la forme humaine. Les attributs de Sylvain, sons cette dernière forme, sont une serpe à la main , une con ronne grossièrement faite de femilles et de pommes de pin, un habit rustique qui lui descend jusqu'aux genoux, un chien auprès de lui, et des arbres à ses côtés, comme dieu des forêts. Sylvain, sons la forme de Pon, était avec les cornes, les oreilles, et tonte la partie inférieure du corps de chèvre , tout nu , et couronné de lierre , mais dont les cornes percent la couronne; portant de la main gauche une branche de pin , ce qui montre que le pin était l'arbre favori de ce dieu. Souvent, au lieu de pin, c'est une branche de cypres, à cause de la

tendresse qu'il avait ponr le jeune Cyparisse qui fut métamorphosé en cypres, ou, sclonles historiens, parcequ'il a le premier appris à cultiver cet arbre en Italie. Il y n une troisième manière assez ordinaire de représenter Sylvain; c'est en forme de Terme, où l'on ne voit que la tête et la moitié du corps, sans bras, le reste se terminant en pilier, dont la grosseur diminue toujours jusqu'à la

Sylvain fut extrêmement honoré en Italie, où l'on croyait qu'il avait pris naissance, et qu'il avait régné pour le Lonheur des hommes. Il avait plusieurs temples à Rome, un dans les iardins du mont Aventin, un autre dans la vallée du mont Viminal, et un troisième sur le bord de la mer, d'où il était appelé Littoralis. Ses prètres formaient un des principaux colléges du sacerdoce romain. Il n'y avait que des hommes qui pussent lui sacrifier. An commencement on ne lui offrait que du lait; on lui immola ensuite un cochon. On parait ses autels de branches de cyprèsou de pin; c'est pour cela qu'on l'appelait Deu-drophore. Sylvain était un dieu ennemi des enfants, et dont on leur faisait peur commedu lonp, à cause de l'inclination qu'ont tous les enfants à détruire et à rompre des branches d'arbres; pour les en empêcher, on le leur représentait comme un dieu qui ne souffrait pas impunément qu'on gàtàt des choses qui lui étaient consocrées.

Sylvain était regardé comme Incube ; anssi était-il la terreur des femmes en couches, et fallait-il im-plorer contre lui la protection des divinités Intercido , Pilumnus et Déverra.

Sylvains, terme générique qui comprenait les Faunes, les Satyres, les Silènes, les Pans, les Egipans, les Tityres, etc.

SYLVE, spectacle qui consistait en une chasse simmlée dans le Cirque, et où le peuple lui-même chassait dans une foret artificielle.

SYLVESTEIS , épithète de Mars. On l'invoquait, selon Caton, pour la conservation des biens de la campagne.

Štvuti, rvine d'Albe, et fille de Numitor, fut nefermée avec les vetales per Amulius son oncle, qui ne vonlait point de concarrent au trône. Mais un jour, en albant puiser de l'eau dans le l'ybre, dont un bras passit alors au truvers du jardia des vestales, elle s'endormit sur le bord, rèva que le dieu Mars s'appriochait d'elle, et devint mère de Rénus et de Romults.

Sylvius, fils d'Enée, ainsi nommé parcequ'il était né dans nue forèt. Syna, nymphe, mère de Chtho-

nius, qu'elle ent de Neptone. Symbacchi, nom qu'on donnait

à deux prêtres charges de purifier Athènes dans la fête des Thargélies. Symboles. (Iconol.) Les Grecs appelaient quelquefois symboles ce que nous nommons présages. Ici, il n'est question que de types ou emblèmes, on représentations de choses morales par des images ou propriétés des choses naturelles. Le lion est le symbole de la valeur; la boule, de l'inconstance; le pélican, de l'amour paternel. Chez les Egyptiens, les symboles étaient fort estimés, et couvraient la plupart des Mystères de morale. Les hieroglyphes de Pierius passent pour des symboles. Les lettres des Chinois sont pour la plupart des symboles significatifs. Le père Caussin a écrit un livre de symboles. Les médaillistes appellent symboles certaines marques ou certains attributs particuliers à quelques personnes ouà certaines divini-tés. Par exemple, la foudre qui accompagne quelquefois la tête d'un empereur marque la souveraine autorité et un pouvoir égal à celui des dieux. Le trident est le symbole de Neptune; le poonest celui de Junon; une figure appuyée sur une urne représente un fleuve. Les provinces, les villes ont aussi leurs symboles dif-

férents sur les médailles.
On sait que les symboles se trouvent sur l'une ou l'autre face de médailles, c.-à-d. sur la tête ou sur le revers, et quelquefois sur les deux

côtés. Il y a des revers où les symholes sont attachés aux figures; d'autres où les figures mêmes servent de symboles, soit que ce soient des figures d'hommes ou d'auimaux, ou des chotes insensibles.

La baste, qui est un jrecht aus fer, on plutoi un nacen scopture, convient à toute les divinités, parcouvient à toute les divinités, parcouvient à conduite de leur providence, et la conduite de leur providence, et la conduite de leur providence, vi le conduite de leur providence, vi le constitue de leur providence, qui des des divinités de la constitue de la president que la configuration de societa, qui des écommencement du monde, qui des écommencement du monde, qui des écommencement du monde, qui de leur mèmes. Sante e comme les districts de leur mêmes, soir de commens qu'elles lour été dépuis; en de la me finit point alors de consumes qu'elles lour été dépuis; en de la me finit point alors de consumes qu'elles lour été épois; en de la me finit point alors de viribles de l'autre de l'autre de viribles de l'autre de viribles de l'autre de viribles de l'autre de l'autre de viribles de l'autre de la consideration de la consideration de l'autre de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de l'autre de l'autre de l'autre de la consideration de l'autre de la consideration de l'autre de l'autre

vinités.

La patère, dont on se servait pour les acerifices , se met pareillement à les acerifices , se met pareillement à pareillement à la commande de dieux, soit du premier, soit en les representations de la commande de la comma

La corne d'abondance se donne à toutes les divinités, aux génies , ou aux héros, pour marquer les riches-ses, la félicité et l'abondance de tous les biens, procurées par la bonté des uns, ou par les soins et la valeur des autres; y quelquefois on en met denx , pour indiquer une abondance extraordinipris.

Le eadusée estencore un symbole commun, quoign'attribué d'hercure de préférence; il signifie la home conduite, la paix et la félie. Il est composé d'un hâton qui terrique le pouvoir, de deux serpourque le pouvoir, de deux serpourque désignent la prudence, et de deux alles qui marquent la diffigence; toutesqualités nécessires pour retusir dans ses entreprises.

Qqa

Les symboles que j'appelle uniques sont sons nombre; voici les plus ordinaires :

Le thyrse, qui est un javelot entouré de lierre ou de pampre, est le symbole de Bacchus, et caractérise la fureur que le vin lui inspire.

Le foudre dans la main d'une figure, ou à côté, ou au-dessous d'un buste, lorsque en l'est pas la tête d'un empereur, marque la tête du Vé-Jove, c-à-d-, de Jupiter foudroyant et irrité; car il y a quelques empereursqu'on a flatte jusqu'à leur mettre la foudre en main com-

me à Jupiter. Une brauche de laurier à la main

d'un empereur fait voir ses victorres, ses conquêtes et son triomphe, comme la branche d'olivier représente la paix qu'il a donnée ou conservée à l'état. Les autres plantes particulières désignent les pays où elles naissent, comme la rose marque l'isle de Rhodes, etc.

Deux mains jointes peignent la concorde des particuliers, ou les alliances, ou l'amitié.

L'enseigne militaire placée sur un untei nurque une nouvelle colonie; dont le bouheur doit dépendre de la protection des dieux : j'entends une colonie faite de vieux soldats, car c'est ce que l'enseigne veut dire; et quand il s'en trouve plusieurs, cela signifie que les soldats on tét tirés de différentes légions. Le nom sy distingue saves souvent, comme Leg. XXII, dans Septime Sévèrs, dans Gallien, etc.

Un gouvernail placé sur nn globe accompagné de faiscente sel le symbole de la souveraine puissance. Dans la médaille de Jules, on l'on a joint le caducée, la corne d'abondance et le bonnet pontifical, on a vouln marquer que Céar, gouvernant la répinblique, y faisait fleurir la paix, la félicité et la religion.

Le bouelier signific des vœux pnblies adressés aux dieux pour la conservation des princes, ou marque que le prince est l'assurance et la protection de ses sujets. Ces sortes de boueliers s'appelaient etypet votivi 1 on les pendait aux autels , ou aux colonnes des temples. L'on en contidense du me figure extraordinaire sur une médaille d'Antonin Pre, aux me médaille d'Antonin Pre, aux me médaille d'Antonin Pre, de l'altison an bourler fatal envoyé du ciel, une marque que ce bon prince était regord coumie le maître de la destinée de l'empire. On portait ces bouclières aux jeux séculaires, et àcertaines processions publiques qui se fisicient dans les nécessitées de l'estat.

Des boltes et des urnes mises sur une table, d'où il sort despalmes, ou des conronnes placées à côté, avec le simpule, petit vase dont on faissit les libations, désignent les jeux auxquels on joignait ordinairement des

sacrifices.

Un vaissean en course annone la joie, la félicité, le bon succès, l'assurance. Quand on en voit plusieurs auprès d'une figure tourclée, ils indiquent que c'est une ville maritime, où il y a un port et du commerce. Quand ils sont aux pieds d'une Vicciore ailée, ils indiquent pour et de la commerce. Quand ils sont aux pieds d'une Vicciore ailée, ils marquent des comhatts de mer, où l'on a vaincu la flotte enneunie.

Une grappe de raisin signifie l'abondance, la joie, et un pays fertile en bon vin. Une on deux harpes marquent les

villes où Apollon était adoré comme chef des Muses. Le boissean d'où il sort des épis

de bled et des pavots est le symbole de l'abondance, et des grains qu'on a fait venir pour le soulagement du peuple, dans un temps de famine. Les signes mulitaires, qui se trou-

vent quelque fois jusqu' ajquatre, foncomattre ou les victoires emportes comattre ou les victoires emportes par les légions, ou le serment de fiditique de les prêtent à l'empereur, nou les colonies qu'elles ont réablies; par les ennemis, et remoyés, ou repris par force. L'aigle est l'enagent principale de chaque légion; les autres aignes miliaires sont les enscimes des cohortes; le guidon est l'enseigne de la covalerie.

Un bonnet surmonté d'nne pointe croisée sur le pied avec deux pen-

donts, que les Romains nommajent apex et filamina, peint la dignité sacerdotale et pontificale, soit que ce bonnet se rencontre seul, suit qu'on le trouve joint aux instruments dont on seservait dans les sacrifices; ces instruments étaient un vase, un plat-bassin, un aspersoir, nne hache avec la tète d'un animal, un couteau, un tranchoir, un simpule. La tête d'signe la victine, la hache sert pour l'assommer, le bassin pour re-cevoir les entrailles et les cli-irs qui doivent être offertes, le couteau pour les couper, le vase pour mettre l'ean lustrale, et l'aspersoir pour la répandre sur les assistants afin de les purifier , le simpule pour les libations et pour l'essai des liqueurs qu'on versait sur les victimes.

Un bâton tourné par en hant en forme de crosse est la marque des augures; on l'appelle en latin lituus. Ils s'en servaient pour partager le ciel, lorsqu'ils faisaient leurs observations. On y joint quelquefois des poulets à qui l'on donne à manger, ou des oiscaux en l'air dont on observe le vol. Les angures croyaient par les uns et par les autres deviner les choses à venir.

La chaise enrule représente la magistrature, soit des édiles, soit du préteur, soit du consul ; car tous avaient droit de s'asseoir dans une chaise d'ivoire en forme de pliant. Quand elle est traversée par une haste, c'est le symbole de Junon, qui est en usage pour désigner la cansécration des princesses. Quelquefois le sénat décernait une chaise d'or, qu'il fant savoir distinguer, aussi bien que les statues de ce mé-

Un ornement de vaisseau recourbé soit à la poupe, soit à la proue, marque les victoires navales ; et les vaisseaux pris ou coulés à fond, quelquefois les villes maritimes, comme Sidon, etc. On arrachait ces ornements aux vaisseaux ennemis qu'on avait pris, et l'on en faisait comme des trophées de la victoire.

Un char trainé, soit par des che-

vanx, soit par des lions, soit par des éléphants . veut dire ou le triomphe ou l'apothéose des princes. Quant au char couvert, traîné par des mules , il n'est usité que pour les princesses, dont il marque la consecration, et l'honneur qu'on leur faisait de porter leurs images aux jeux du Cirque.

Une espèce de porte de ville ou de tour, qui se trouve, depuis Constantin, avec ces mots, Providentia Augusti, désigne des magasins établis pour le soulagement du penple; ou, comme d'autres pen-sent, la ville de Constantinople, dont l'étoile qui paraît au-dessus de la tonr est le symbole, aussi bien que le croissant.

Un panier de fleurs et de fruits signifie la beauté et la fertilité du

pays, Une espèce de cheval de frise. avec des pieux enlacés, comme dans la médaille de Licinius, montre un camp fortifié et palissadé pour la sùreté des troupes. Le trépied, couvert ou non cou-

vert, avec une corneille et un dauphin, est le symbole des quinzevirs députés pour garder les oracles des Silvylles, et pour les consulter dans l'occasion. On les conservait au pied de la statue d'Apollon Palatin, à qui la corneille était consacrée, et à qui le danphin servait d'enseigne dans les cérémonies des

quinze-virs. Le zodiaque avec toutes ses fi-

gures, le soleil et la Inne au milien. comme dans une médaille d'Alexandre Sévère, figure l'heureuse étoile des princes, et la conservation de tous les membres de l'état, que le prince soutient comme le zodiarue fait les astres.

Passons aux symboles des médailles qui concernent principalement les déités. L'ancre qui se voit sur plusieurs

médailles des rois de Syrie était un signe que tous les Séleucides portèrent à la cuisse, de puis que Laodicée, mère de Séleucus, s'imagina être grosse d'Apollon, et que ce dien lui Q'q 3

avait donné un anneau sur lequel une ancre est gravée. Dans son sens naturel, l'anere marque les victoires

Un honquet d'épis est le symbole du soin que le prince s'était donné de faire venir du bled pour le peuple, ou simplement de la fertilité du pays, comme sur la médaille d'Alexaudrie.

La colonne marque quelquefois l'assurance, quelquefois la fermeté

d'esprit.

Le diarateli de deux, de quatre ou de six chemus, ne morpue pas toujours la victoire ou le triomphe : il ya d'autres révinouies ou l'on servait de chars. L'on y portiit les images des direx, L'on y portiit les images des direx, l'on y condition les applications de la compartie de la compartie de la compartie de la compartie de ceux dont en finisit l'appolitose. Eafin, on y conduirait les consuls qui clairet ne Longe, comme nons l'apprenons par les médailles de Maconce et de Constmini, l'ance d'Assonce et de Constmini, l'ance d'apprenons par les médailles de Maconce et de Constmini, l'ance s'est de Constmini, l'ance l'apprenons par les médailles de Maconce et de Constmini, l'ance l'apprenons par les médailles de Maconce et de Constmini, l'ance l'apprenons par les médailles de l'apprenons par l'app

les enfants des princes régnants; quelquefois au contraire les enfants morts, et mis dans le ciel au rang des dieux.

La harpe est l'attribut d'Apollou. Quand elle est entre les mains d'un Centaure, c'est Chiron, le maitre d'Achille. On sait que Mercure en fut l'inventeur, et qu'il en fit présent à Apollon. Quand elle est jointe au laurier et au couteau, elle narque les jeux apollinaires.

Le masque est le symbole des jeux scéniques qu'on faisait représenter pour divertir le peuple, et où les acteurs étaient ordinairement masqués. Il y en a dans la famille Hirtia.

Des branches de palmier signifient les enfants des princes, selon Artémidore,

Un panier convert avec du lierre àl'entom, et une peau de faon, an noucent les mystères des Bacchanales; on le connaît par la statue de Bacchus, qui se trouve souvent audessus. On sait que Sémélé, grosse de Bacclus, fut mise par Cadmus dans une corbeille, et jetée dans la rivière.

Une roue désigne les chemins publics reccommodés par ordre du prince, pour la commodité des charrois, comme Via Trajana. Au pied de la Fortnne, elle designe l'inconstance; à ceux de Némesis, elle in-

dique le supplice des méchants. Une espèce de siége sur lequel est asis Apollon, dans le revers des métailles des rois de Syrie, qu'on prendrait pour une petite montagne percée de trous; c'est le couvercle qu'on mettait sur l'ouverture où les prêtres d'Apollon allbient recevoir les oracles, on se remplir de la fureur sacrée qui les faisait eux-

La toise marquée à chaque pied signifie une nouvelle colonie dont on avait toisé l'enceinte, et les champs qui lui étaient attribués. Cette toise se trouve aussi accompagnée d'un hoisseau, qui désigne le bled qu'on avait donné pour ensemencer les

mêmes répondre en gens inspirés à

cenx qui les consultaient.

Les déités se reconnaissent presque toutes par des symboles partieuliers.

Svat'ara: (Iconol.) Cest une femme d'une singuière beauté, hien femme d'une singuière beauté, hien proportionnée, dont la taille est serrée par une échanje sernée d'étoiles, qui désignent les sept platies. Elle a derant elle une statue en tentre d'une statue de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del c

Symmachie, surnom que les habitants de Mantinée donnèrent à Vénus, parcequ'elle avait combattu pour les Romains à la journée d'Actium, la mollesse d'Antoine et sa passion pour Cléopètre hui ayant fait

perdre la bataille. Rac. Symmachesthai, combattre avec.

Symplicanes, isles on écueils

situés près du canal de la mer Noire, au détroit de Constantinople, et si voisins l'un de l'autre qu'ils semblent s'entre-choquer ; ce qui a donné lien aux poètes d'en faire deux monstres marins redoutables aux vaisseaux. V. Cyanées.

Synagogue, lieu destiné chez les Juifs an service divin, qui consiste dans la prière , la lecture de la loi et des propliètes, et leur explication. Synallaxis, une des nymphes

Ionides.

SINAULIE, concert de flute qu'on executait à Athènes durant les Panathenées.

Syntonot, dieux qui ont un même autel. Rac. Bonios, autel; soit parcequ'on leur consocrait le même autel, soit parceque leurs autels étaient places à côté l'un de l'autre. A Olympie, il y avait six autels, chacun consacré à deux des plus grandes divinités. Ces dieux réondent aux Dis Consentes des Romains. Voy. Consentes , Syn-THRONES.

Synelettes. V. Angato. Synia ( Myth. Celt.), onzième

deesse, portière du palais; elle ferme la porte à ceux qui n'ont pas droit d'y entrer. Elle est aussi préposée anx procès où il s'agit de nier quelque chose par serment : d'où vient le proverbe, Synia est près de celui qui va nier.

Synochits, pierre précieuse dont, an rapport de Pline, les nécromaneiens se servaient pour retenir les

ombres évoquées.

SYNODE B'APOLLON. C'était nne espèce de confrérie d'Apollon où l'on recevoit des gens de théâtre appelés Scéniques, des poètes, des musiciens, des joneurs d'instru-ments: cette société était fort nombreuse. Nous trouvons dans Gruter soixante agrégés au Synode d'Apollon, désignés par leurs noms et leurs surnoms, entre lesquels je n'en nommerai qu'un seul, Marc Aurèle Septentrion, affranchi d'Auguste,

5 Y R le premier pantomine de son temps, qui était prêtre du Synode d'Apollon , parasite du même Apollon , et qui fut honoré par l'empereur de charges considérables.

Syncecies, fête en l'honneur de Minerve, institué à l'occasion de la réunion des Athéniens en une seule cité; dessein que la déesse de la sagesse avait pu scule inspirer à Thésée. Elle se eélébrait tous les ans, le 16 dumois Hécatombéon, ou Juillet.

Syntheons des dieux d'Egypte, c. a-d. participant au même trône. C'est un surnom que l'empereur Adrien donna à son favori Antinous, lorsqu'il le mit au rang des dieux-

V. Antinoüs.

Syracuse (Fête de), dont parle Platon. Elle durait dix jours; hommes et femmes y offraient des sacrifices. Ciceron fait mention d'une autre, célébrée par un grand conconrs de peuple, sur les bords d'un lae, près Syracuse, par où l'on croyait que Pluton était redescendu aux enfers avec Proserpine-

Synn. C'est le nom, dit-on, que les Perses donnaient à l'Etre Suprème. Ce mot ne viendrait-il pas de kurios,

seigneur?

STRIENKE, la déesse Syrienne, Il y a en Syrie , dit Lucien , une ville qu'on nomme Sacrée, ou Hiérapolis, dans lequelle est le plus grand et le plus auguste des temples de la Syrie; ear, outre les ouvrages de grand prix, et les offrandes qui y sont en très grand nombre, il y a des marques d'une divinité présente. On y voit des statues suer, se mouvoir, rendre des oracles , et l'on y entend souvent du bruit, les portes étant fermées... Les richesses de ce temple sont imnienses; car on y apporte des présents de toutes paris, d'Arabie, de Phénicie, de Cappadoce, de Cilicie, d'Assyrie et de Babylone. Les por-tes du temple étaient d'or, aussi hien que la couverture, sans parler de l'intérieur, qui brillait par-tout du même métal. Les nos croient que ce temple a été bàti par Sémiramis en l'honneur de Derceto sa mère ; d'autres disent qu'il a été consacré à Cy-Q q 4

bèle par Atys, qui le premier annonca aux hommes les mystères de cette déesse. Mais c'était l'ancien temple dont on entendait parler; pour celui qui subsistait de temps de Lucien, il avait été bâti par la fameuse Stratonice, reine de Syrie. Parmi plusieurs statues des dieux , on voyait celle de la déesse qui présidait au temple. Elle avait quelque chose de plusieurs autres déesses : car elle tensit un sceptre d'une main, et de l'autre une quenouille ; sa tête était couronnée de rayons et coiffée de tours, sur lesquelles on voyait un voile comme celui de la Vénus céleste; elle était ornée de pierreries de diverses couleurs, entre lesquelles il y en avait nne sur la tête qui jetait tant de clarté, que tout le temple en était éclaire la nuit : c'est pourquoi on lui donnoit le nom de lampe. Cette statue avait une autre merveille; c'est que, de quelque côté qu'on la considerat, elle semblait toujonrs yous regarder.

ce temple ; mais il le faisait par luimême, et non par ses prêtres. Quand il vonlait prédire, alors il s'ébranlait; aussi-tôt les prêtres le prenaient sur leurs épaules, et à leur défaut il se remusit lni - même et susit. Il conduisait ceux qui le portaient, et les guidait comme un cocher ses chevoux , tournant deçà et de-là, et passant de l'un à l'autre jusqu'à ce que le sonversin prêtre l'interrogent sur ce qu'il voulait savoir. Si la chose lui deplatt, dit Lucien, il recule; sinon, il s'avance et s'elève quelquefois en l'air. Voilà comme ils devinent sa volonté. Il prédit le changement des temps et des saisons, et la mort mème.

Apollon rendait des oracles dans

Apulée fait mention d'une autre façon de rendre les oracles, dont les prêtres de la déesse Syrieune étaient les inventeurs. Ils avaient fait deux vers, dont le sens était : Les bœufs attelés coupent la terre, afin que les campagnes produisent leurs » fruits. » Avec ces deux vers il n'y varit rien à quoi ils ne répondissent. Si on venait les consulter

ser un mering, c'éuil la chease même, des hons fattélés remeind, des campagnes fécondes. Si on les consultais un quelques terres qu'on voulait acheter, voill des houfs pour les labourer, des champs fervoyage, les borufs sont stiefés, et tout prétés à partir ; et ces campagnes fécondes vous promettent un grand pain. Sionnallait à la guerre, ces hoestif sons le joug ne vous amces hoestif sons le joug ne vous ampagnes par et vous praetires.

Cette déesse, qui avait les attribats de plusieurs antres, était, selon Vossius, la vertu générative ou productive que l'on désigne par le nom de Mère des Dieux. V. Danéro, Sépuinaux Carbin, Asylande.

căro, Săstanans, Crebea, Avaneră, Stratous, (M. Egypt.) Ammien Marcellin enteud par es mot de élouse que de hommes instruits des rites de la religion avaient creates en divers lieux arec des sonne te que le souvenir des crédenonies religieuses ne se petit. Pour cet effet, ils avaient taillé sur la muraille des que le souvenir des cérémonies religieuses ne se petit. Pour cet effet, ils avaient taillé sur la muraille des fairures d'oissuns, de lettes féroces et de l'entre de l'ettres hiérographiques, ou hiéroglaphiques, ou hiéroglaphiques.

SYRINX , nyniphe d'Arcodie, fille dn fleuve Ladon, était une des plus fidelles compagnes de Diane, dont elle avait les inclinations. Le dien Pan , l'ayant un jour rencontrée comme elle descendait du mont Lycée, tàcha de la rendre sensible à son amour, mais inutilement. Syrinx se mit à fuir, et Pan à la pour-suivre : déjà elle était arrivée sur les bords du Ladon , où se trouvant arrêtée, elle pria les nymphes ses sœurs de la secourir. Pan voulut alors l'embrasser ; mais , au lien d'une nymphe, il n'embrassa que des roseaux. Il se mit à soupirer auprès de ces roseaux, et l'air poussé par les zéphyrs répétait ses plaintes ; ce qui lui fit prendre la résolution d'en arracher quelques uns, dont il fit cette flute à sept tuyaux qui porta le nom de la nymphe. Cette fable pent sigoifier que quelqu'un de ceux à qui se Grees avaient donné le nom de Pan s'était servi des roseaux du lleuv Ladon pour faire cette fliète. Elle peut aussi avoir rapport à quelque aventure d'une fille qui ; j-louse de conserver son honneur, s'était cachée parmi des roseaux pour se dérober à des poursuites.

Syrius, surnom de Jupiter, parcequ'il avoit une statue d'or dans le temple de la Déesse Syrienne.

Syrmées, jeux établis à Sparte,

qui prenzient leur nom du prix qu'on y remportait, et qui consistait en un ragoût composé de sucre et de miel, appelé Syrmé. Siena, fille de Danactus, roi de

Syrna, fille de Danoetus, roi de Carie, était malade lorsque le haard fit arriver Podalyre à sa cour. Cet habile médecin la guérit en la faisant saigner des deux bras, et l'é-

pousa. V. Podaltre.

1. Strus, fils d'Apollon et de Sinope, donna son nom aux Syriens. Diodore.

2. - Un des chiens d'Actéon.

Digit 1115

T suspendu à la main d'un homme, Voyez Osinis; à la main d'une femme, voyez lo. Les Egyptiens considéraient cette lettre comme le symbole de la vie-

TAAUT, TAAUTUS, était, selon Sanchoniathon, un des descendants des Titans, et le même qu'Hermès Trismégiste. C'est lui, dit-il, qui le premier inventa les lettres. Huct prétend que les Phéniciens, peuple exclusivement livré au commerce . adoraient Mercure sons ce nom

TABACHI. (Myth. Ind. ) V. PAN-

TARASKET (Myth. Mah.), la plus grande fête des mahométans nègres. C'est proprement lenr Beyram. ( V. ce mot. ) Les réjouissances de cette fête ressemblent beaucoup à celles du carnaval, et en particulier à la cérémonie du bœuf-gras. Quelque temps avant que le soleil se couche, on voit paraltre cinq marabouts avant des tuniques blanches. Ils marchent de front, armés de longues zagaies. Deux Nègres conduisent devant eux einq bœufs choisis parmi les plus beaux et les plus gras du pays. Ils sont ornés de fenillages, et revêtus de toiles de coton très fincs. Après les marabouts marchent les chefs des villages, parés de leurs plus beaux habits, tenant en main plusieurs sortes d'armes, comme des zagaies, des sabres, des poignards. Quelques uns portent des boucliers. Viennent ensuite les habitants des villages. Ils marchent einq de front, et portent les mêmes armes que leurs chefs. Ils se rendent dans cet ordre au bord de la rivière : là on attache les bornfs à des piquets; et le marabout le plus respectable par son ancienneté met à terre sa zagaie, étend les bras du côté de l'orient, et répète jusqu'à trois fois Salameck! en criant de tontes ses forces. Son exemple est imité par tous les autres, qui, comme lui posent leurs armes à terre, et font ensemble la prière accoutumée. Lorsqu'elle est finie, chacun reprend ses armes. Par ordre du plus ancien marabout, les Nègres qui ont conduit les bœufs les renversent et enfoncent dans la terre une de leurs cornes , observant de leur tourner la tête du côté de l'orient : dans cet état, ils les immolent. Pendant que le sang de ces animaux coule, ils leur jettent du soble dans les veux . de peur qu'ils ne regardent ceux qui les égorgent , ce qui serait d'un très mauvais augure. Lorsque les bœufs sont morts, on les écorche, on les coupe par quartiers, et les habitants de chaque village emportent leur boenf, qu'ils font cuire. La fête se termine par le Folgar, espèce de danse pour laquelle les Nègres ont une extrême passion.

TABÉLTES, suivants (M. Mah.), sectateurs ouadhérents de Mahomet, qui forment le second ordre des musulmans qui ont vécu de son temps. Les Tabéites ont de commun avec les Sahabis ou compagnons du prophète, que plusicurs ont été ses contemporains; mais la différence, c'est qu'ils ne l'ont point vu, et n'ont point conversé avec lui. Ouelques uns ont en seulement l'honneur de lui écrire et de l'informer de leur conversion à l'islamisme.

TABERNACULUM CAPERE, expression consacrée dans les fonctions des augures , diviser le ciel ; ce qui se faisait de cette manière : L'augure , assis et revêtu de la robe augurale, on trabée , se tournait du côté de l'orient, et désignait avec son bâton augural une partie du ciel. On pratiquait toujours cette cerémonie dans un lien découvert, et où rien n'arrêtât la vue, Ainsi C. Marius donna pen de hauteur an temple de l'Honneur, de crainte que les augures ne prissent fantaisie de le faire démolir, s'il eut nui à leurs opérations. Il fallait que tout s'y passat selon les règles ; et s'il y avait quelque chose de defectueux, on le marquait par cette phrase, Tubernaculum non erat ritè captum, ce qui obligenità re-commencer. V. TEMPLUM.

1. TABLE OF LUMIERS ON DE PRÉ-DESTINATION. ( Myth. Mah.) C'est ainsi que les musulmons appellent le livre des décrets de Dieu. Elle est entre les mains d'un ange particulier qui en a la garde.

2. - ISTAQUE. V. ISTAQUE.

TABLEAUX VOTIES, tableaux que l'on exposait dans un temple, en conséquence d'un vœu fait dans un danger, et sur lequel était représenté le malheur auquel on avait été exposé ; aiosi ceux qui avaient échappé au uaufrage le faisaient peindre dans un tableau qu'ils suspendaient dans un temple, ce qui répondait aux ex - voto des uio-

dernes. TABLES DE LA LOI. (M. Rabb.) Les lois y étaient gravées sur des pierres précieuses très épaisses; les lettres se portaient elles-mèmes, et portaient Moise avec elles; mais lorsqu'on approcha du camp, qu'elles entendirent lebruit des tambours, et qu'elles virent l'idolàtrie du penple, ces lettres, gravées du doigt divin, s'envolèrent, et les deux tables dépourvues de l'esprit qui les soutenait, devinrent si pesantes entre les mains de Moise, qu'il fut obligé de les laisser tomber, et elles se brisèrent en tombant.

Myth. Mah. Les musulmans disent que Dieu commanda au bnrin céleste d'écrire ou de graver ces tables, ou qu'il commanda à l'archange Gabriel de se servir de la plume qui est l'invocation du nom de Dien, et de l'encre qui est puisée dans le livre des lumières, pour écrire les tables de la loi. Ils ajoutent que Moise avant laissé tomber les premières tables, elles furent brisées, et que les anges en rapportèrent les débris dans le ciel, à la réserve d'une pièce de la grandeur d'une coudée, qui demeura

TAD sur la terre, et fut mise dans l'arche d'alliance.

TACHYMÈN s, prompt à se mettre en colère, épithète de Bocelms. Rac. Tachys, prompt; menis, colère. Anihol.

TACITA, décisse du silence, imaginée par Numa Pompilius, qui jugea cette divinité aussi nécessaire à l'établissement de son nouvel état, que la divinité qui fait por ler.

TACODIN (M. Mah.), esnèce de Fées dont les fonctions répondent à celles des Parques chez les anciens. Ces cénies rendaient des oracles. secouraient les hommes contre les démons et leur révélaient l'avenir. Les romans orientaux leur donnent la forme humaine, mais extrêmement belle, et des siles comme celles des anges. Bibl. Or.

TACUINI (Myth. Tart.), tablettes carrées où les astrologues du kan de Tartares écrivaient, au dire de Marco Paolo, les événements qui devaient arriver dans l'année courante, avec la précaution d'avertir qu'ils ne garantissaient pas les changements que Dieu pouvait y apporter. Ils vendaient ecs ouvroges au public; ceux dont les prédictions se trouvaient les plus justes étaient fort honorés.

TABLE (Myth. Ind.), religioux indien de la secte de Wishrou. Il va mendier de porte eu porte en dansent et chantont les lonanges et les métamorphoses de ce Dien ; pour s'accompagner, il bat d'une main sur une espèce de tambour a et quand il a fini chaque verset, il bat sur un plateau de cuivre avec nne baguette qu'il tient dans les deux premiers doigts de l'antre main : ce plateau qui lui pend au-dessons du poignet, rend un son très fort et très aigu. Sur la cheville des pieds , il porte des anneaux de cuivre, que l'on appelle Chélimbou : ces anneaux sont creux et remplis de petits caillous ronds qui font beaucoup de bruit ; ce qui lui sert encore d'accompagnement et de mesure pour le cliant et pour la danse. Ces religieux se convrent le corps d'une toile

620 jaune : et quand ils se réunissent dans les villages, ils ont un chef qui n'est distingné des autres que par un grand bonnet rouge, dont le bont se recourbe en avant, et se termine en tête d'oiseau; les autres ne portent qu'une simple toque jaune.

TEDIFERA, port :- flambeau, surnom de Lucine à Egium, où elle avait un temple. La statue, converte d'un voile fin de la tête aux pieds, avait une main étendue, et de l'autre tennit un flambeau, sans donte pour désigner que c'est à son secours que les enfants doivent la lumière.

TENGRIES, fêtes greeques qui se célébraient en l'honneur de Neptune surnonimé Tænarius, de Ténure, promontoire de Laconie, où ce dieu avait un temple.

TENABITE, ceux qui allaient ado-

rer Neptune dans ce temple. TENANUM, temple de Neptune, qui servait d'asile inviolable anx malheureux.

TENARIUS, surnom de Nep-1. TENARUS, fils d'Apollon et de

Melia. Fils d'Elatus et d'Eriméda , fille de Damasyclus, donna son nom

à la ville et au promontoire de Té-5. - Fils de Jupiter et frère de Gérestus, donna aussi son nom à

cette ville. Etienne de Bizance. Tacis, petit-fils de Jupiter, et fils de Génius, fut le premier qui enseigno aux Etruriens la science des pruspices et de la divination. Selon d'autres, sa naissance est encore plus miraculeuse. On dit, au rapport de Ciceron, qu'un labourent passant unjour la charrue sur un champ du territoire de Tarquinie, et tracant un sillon fort profond, il en sortit tout-à-coup un certain Tagès, qui lui parla. Ce Tagès, si l'on en croit les livres des Etruriens, avait le visage d'un enfant, mais la prudence d'un vieillard. Le laboureur . surpris, jeta des cris d'admiration; quantité de personnes se rassemblerent autour de lui, et toute l'Etrurie y courut. Alors Tagès se mit à par-

ler en présence d'une infinité de personnes qui recueillirent avec soin ses paroles, et les mirent ensuite par écrit. « Voilà, ajonte le sage » /crivain, quel fut le fondement de » la science des aruspices. » C'était probablement nn homme obscur, mais qui se rendit célèbre en enseignant aux Etruriens l'art des arnspices, qui fit fortune à Rome, et immortalisa l'auteur.

1. Taous, chef latin, tué par Nisus. Eneid. I. Q.

2. - Chef troyen tue par Turnus. Id. I. 12.

TAHARET, nom de la troisième ablution prescrite par l'Alcoran. Elle doit se faire après les évacuations naturelles, et consiste à layer, avec les trois derniers doigts de la main ganrhe, les parties du corps souil-

lées de quelque ordure. TAHOWA, prêtres et médecins de l'isle de Taiti. Le caractère en est héréditaire dans les familles. Cette classe d'hommes est nombreuse et composée de Taitiens de tous les rangs. Le chef est ordinairement le fils cadet d'une famille distinguée, et on le respecte prequ'autant que les rois. Les prêtres ont la plus grande partie du peu de connaissances répandues dans l'isle; mais ces connaissauces se hornent à savoir les noms et les rangs des différents Ea. tuas, on dieux subalternes, et les opinions sur l'origine des êtres que la tradition a transmises dans l'ordre sacerdotal. Ces opinions sont exprimées en sentences détachées; quelques prètres en répètent un nombre incroyable, quoiqu'il s'y trouve très pen de mots dont ils se servent dans lenr langue ordinaire. Ils ont cependant plus de lumières sur la navigation et l'astronomie que le reste du peuple, et le nom de Tahowa ne signifie autre chose qu'homme eclairé. Comme il y a des pretres ponr toutes les classes , ils n'officient que dans celles où ils sont attachés. Le Tahewa d'une classe inférieure n'est jamais appelé par des membres d'une elasse plus distinguée, et le prètre d'une classe supérieure n'exerce jamais ses fonctions pour des hommes d'un rang plus bas.

TARUTUP, patron, nom que les habitants des isles Mariannes donnent aux âmes des morts que leurs prètres leur disent être allées au ciel. Chaque famille a son patron et l'in-

voque pour les besoins de la vie. Tat-et. (Myth. Chin.) Le falte d'une maison. Une secte de philosophes de la Chine , appelée la secte des Ju-Kiau, se sert de ce mot pour désigner l'être suprème, ou la cause première de toutes les

productions de la nature.

TAILOA, lien sacré qui se trouve en quelques endroits près les villages tartares en Sibérie. Ces endroits sont distingués par quatre poteaux de boulean, plantés en carré, à une toise l'un de l'autre; c'est là qu'ils font leurs dévotions, une fois au moins chaque année. Ils tnent un cheval, l'écorchent et en mangent la chair auprès du Tailga : ensuite ils empaillent la peau, fui niettent dans la bouche nne ou deux branches d'arbres, garnies de leurs feuilles, et placent ce simulacre de cheval sur le Tailga, qu'ils garnissent auparavant de traverses. Le Tailga et le cheval sont tonjours tournés vers l'o-rient. Près du Tailga, il y a trois pieux de boulean plantés sur une ligne droite et joints ensemble par une corde. A l'extrémité supérieure des pieux, est fixée horizontalement une petite planche carrée, et de chaque angle de cette planche, s'élève un petit morceau de bois long de quelques pouces, et entouré de crins : des rubans de différentes couleurs et longs d'environ deux pouces, pendent à la corde; le dessus du pien du milieu est ordinairement orné d'une peau de lièvre, et il y en a une d'hermine attachée à fa corde, entre le premier et le second pieu. La chair de ces animaux est pent-être aussi un des mets de leurs saints repas. Le renard en est exclu, parcequ'il creuse la terre-

TAI-POUCHON (Myth. Ind.), sête qui tombe la veille ou le jour de la pleine lune de Janvier ; c'est la fête du temple de Paéni. Elle est fort célèbre; il y vient du monde de toutes les parties de la côte, et les dévots que des raisons particulières empéchent de s'y rendre, envoient des présents qu'on nomme Paènicaori. On fait aussi cette fète dans les temples de Shiva, mais avec moins de pompe.

TAIR (Myth. Ind.), mer de lait caillé, une des sept admises par les

TAIVADDU (Myth, Afr.), chefdes démons, dans l'opinion des Madé-casses. V. Dirt.

TAKAHANOSACRA (Myth. Jap.), hauts lieux, situés sous le ciel, lien fortuné où les Japonnais sintoistes croyent que se rendent les ames des justes après la mort. Ils placent ce paradis, dont les mé-chants sont exclus, sous le trente-troisième ciel, où ils croyent qu'est la demeure de leurs dieux.

TAKIAS (Myth. Mah.), monastères des dervis, et dans lesquels ces moines logent avec leurs fenimes. Il leur est néanmoins défendu d'y danser et d'y jouer de la flûte. Ces cou-

vents sont plus ou moins grands. TALAPULA, une des deux divinités auxquelles sacrifient les habitants de l'isle Formose, avant d'aller au

combat. V. TAPALIAPE. TALAONO (Myth, Ind.), cérémonie qui est en usage dans le royaume d'Aracan pour la guérison des maladies. Owington, voyageur an-glais, en a donné la description; voici les termes du traducteur français : « On prépare une chambre » qu'on orne de riches topis, et à » l'extrémité de loquelle on dresse » un antel avec une idole dessus. Le » jour marqué, les prêtres et les » parents du malade s'assemblent : » on les y régale pendant huit jours » de suite, et on leur y donne le » plaisir de toutes sortes de musique. » Cequ'il y a de plus ridicule, c'est " que la personne qui s'engage à s'ac-» quitter de cette cérémonie s'oblige » de danser tant qu'elle peut se sou-» tenir sur ses jambes. Quand elles » commenceut à manquer, elle se n tient à un morceau de linge qui pend » au plancher pour ce sujet, et conn tinne de danser jusqu'à ce qu'elle » soit entièrement épnisée et tombe » à terre comme morte. Alors la mnn sique redouble, et chacun envie » son bonheur, parcequ'on suppose » que pendant son sommeil elle coqn verse avec l'idole. Cet exercice n se recommence tant que le festin » dure. Mais si la faiblesse de laper-» sonne ne lui permet pas de le » faire si long-temps, le plus proche » parent est obligé de preudre la » place. Quand, après cette céré-» monie, le malade vient à guérir, n on le porte aux pagodes, et on » l'oint d'huiles et de parfums de-» pnis les pieds jusqu'à la tête. Mais n st , malgre tout cela , le malade » meurt, le prêtre ne manque pas » de dire que tous ces sacrifices et n cérémonies ont été agréables aux » dieux, et que, s'ils n'ont pas n accordé au mort une plus longue n vic. c'est par un effet de leur bonté. » et pour le récompenser dans l'autre » monde. »

TALAINITE, exercices grees en Thomseur de Jupiter Talaïos. Hesychius.

TALAÏRE. V. ILAÏRE. TALAPAT; c'est ainsi qu'on ap-pelle le parasol que les Talapoins de Siam ont contume de porter. Cet usage, qu'on ponrrait peut-être regarder comme trop sensuel dans un moine européen, est presque nécessaire dans un climat aussi chaud que celui de Siam. La figure du talapat ressemble à celle d'un écron. Ce parasol est fait avec une feuille de palmier coupée en roud; la tige de la dante sert de manche au parasol. Cette tige est extrêmement tortue; et ce qui lui donne cette forme, c'est me la femille en est plissée, et que les plis en sont liés par nn fil tout près de la tige. Les Sancrats ont une antre espèce de parasol plus honorable, dont le roi leur fuit présent. Ce parasol n'a qu'un rond; cor il n'y a que les parasols du roi qui aient plusieurs ronds autour du même tuanche. Ce qui distingue les parasols des Sancrats, ce sont trois on quatre rangs de toile peinte dont le

rond est environné. 1. TALAPOINS (Myth. Siam.), moines du royaume de Siam. On en distingue de deux sortes; ceux des villes et ceux des hois. Tous, sons exception, sont obligés au célibat tant qu'ils demeurent dans les liens religieux. Le roi, dont ils reconnaissent l'autorité, ne lenr fait jamais grace sur cet article, parcequ'ayaut de grands priviléges, et sur-tout l'exemption de six mois de corvées, leur profession deviendrait fort nuisible à l'état, si l'indolence naturelle aux Siamois n'était détournée par ce frein de l'embrasser, C'est dans la même vne qu'il les fait quelquefois examiner sur la langue du pays et sur les livres de leur nation. et qu'il en réduit un grand nombre à la condition séculière ; lorsqu'ils manquent de savoir.

L'esprit de leur institution est de se nourrir des péchés du peuple, et de racheter, par une vie pénitente. les péchés des fidèles qui leur font l'aumône. Ils ne mangent point en communauté; et quoiqu'ils exercent l'hospitalité à l'égard des séculiers . sans excepter les chrétiens, il leur est défendu de se communiquer les aumônes, ou du moins de se les communiquer sur-le-champ, parceque charun doit faire as ez de honnes œuvres pour être dispensé du précepte de l'aumône. Mais l'unique but de cet usage est apparemment de les assujettir tous à la fatigue de la quête; car il leur est permis d'assister leurs confrères dans un véritable besoin. Ils ont denx loges; une à chaque côté de leur porte pour recevoir les passants qui leur demandent une re-

traite pendant la muit.

Ils expliquent au peuple ia doctrine contenue dans leurs livres. Lea contenue dans leurs livres. Lea contenue dans leurs livres. Lea contenue dans leurs livres de contenue dans prédientions sont le lendemain de tontes nouvelles te de toutes les pleines lumes. Lorsque la rivière est enliée par les pluies, et jusqu'à ce que l'inondation commence à baisser, et la prévient chaque jour depuis six leurs leurs de la prévient chaque jour depuis six leurs leurs

heures du matin jusqu'au diner, et depuis une heure après midi jusqu'à einq da soir. Le prédicateur est assis, les jambes croisées, dans un fanteuil élevé, et plusieurs Talapoins se succèdent dans eet office. Le peuple est assidu anx temples; il approuve la doctrine qu'on lui prè-che, par deux mots balis, qui signi-fient : oui, monseigneur. Chocun donne ensuite son aumône au prédicateur. Un Talapoin qui prêche souvent ne manque jamais de s'enrichir. C'est le temps des inondations que les Européens ont nommé le carême des Talapoins. Leur jeune eonsiste à ne rien manger depuis midi, à l'exception du bétel qu'ils peuvent maboer: maiscette abstinence doit leur coûter d'autant moins, que dans les autres temps ils ne mangent que du fruit le soir : les Indiens sont naturellement si sobres, qu'ils peuvent soutenir un long jeune avec le secours d'un peu de liqueur dans laquelle ils mèlent de la poudre de quelque bois amer-

Après la récolte du riz, les Talapoins vont passer les nuits pendant trois semaines à veiller au milieu des champs, sous de petites huttes qui forment entrelles un carré régulier. Celle du supérieur occupe le centre, et s'élève au-dessus des autres. Le jour ils viennent visiter le temple, et dormir dans leurs cellules. Aucun voyageur n'explique l'esprit de cet usage, ni ce que signifient des eha-pelets de 108 grains sur lesquels ils récitent des prières en langue balie. Dans les veilles nocturnes, ils ne font pas de feu pour éearter les bêtes féroces, quoique les Siamois ne voyngent point sans eette précaution; nussi le peuple regarde - t - il comme un miracle que les Talapoins ne soient pas dévorés. Ceux des forêts vivent duns la même sécurité. Ils n'ont ni convents ni temples, et le peuple est persuadé que les tieres, les éléphants et les rhinocéros, loin de les attaquer ou de leur nuire, lenr lèchent les pieds et les mains lorsqu'ils les trouvent endormis. Si l'on trouvait les restes de quelque bomme dévoré, on ne présumerait jamais que ce fût un Talapoin; ou si l'on en pouvait douter, on s'imaginerait qu il aurait été méchant, sons en être moins persuadé que les bêtes respectent les bons.

Les Talapoins ont la tête et les pieds nus, comme le reste du peu-ple. Leurs habits consistent dans une pagne un'ils portent, comme les séculiers, autour des reins et des cuisses, mais qui est de toile jaune, avec quatre autres pièces de toile qui distinguent leur profession. L'usage des chemises de mousseline et des vestes leur est interdit. Dans leurs quêtes, ils ont un bassin de fer pour recevoir ce qu'on leur donne; mais ils doivent le porter dans un sac de toile qui leur pend du côté gauche, aux deux bouts d'un cordon passé en bandoulière sur l'épaule droite.

Ils se rasent la barbe, la tête et les sourcils. Les supérieurs sont réduits à se raser eux-mêmes, parcequ'on ne peut les toucher à la tête sans leur manquer de respect. La même raison ne permet pas aux jeunes Talapoins de raser les vieux; mais les vieux rasent les jeunes, et se rendent le même office entr'eux.

Les jours réglés pour se raser sont ceux de la nouvelle et de la pleine lune. Tous les Siamois, religieux et laiques, sanctifient ces grands jours par le jeune, c'est-à-dire qu'ils ne mangent point depuis midi. Le peuple s'abstient de la pêche; non en qualité de travail, puisqu'aucun travail n'est défendu, mais parce-qu'il ne la croit pas tout-à-fait inmocente. Il porte aux couvents, dans les mêmes jours, diverses sortes d'anmônes, dont les principales sont de l'argent, des fruits, des pagues et des bêtes. Si les bêtes sont mortes, clles servent de nourriture aux Talapoins; mais ils sont obligés de laisser vivre et mourir autour du temple celles qu'on leur apporte en vie, et la loi ne leur permet d'en manger que lorsqu'elles meurent d'elles-mêmes. On voit niême, près de plusieurs temples, un réservoir d'eau pour le poisson vivant qu'on leur apporte en aumone.

Ce qui s'offre à l'idole doit passer par les mains du Talapoin, qui le met ordinairement sur l'autel, et qui le retire ensuite pour l'employer à ocusigne. Le peuple offre des bousers de la commanda de la statue. Mais les sacrifices sanglants sout défendus par la même loi qui ue permet de tuer aucun anianal yivant.

A la pleise lune du cinquième mois, les Talapoins lavent l'idole avec des eaux parfumées, en observant, par respect, de ne pas lui nouiller la tèle. Ilstavent ensusité leur Sancrat. Le peuple va laver aussi les Sancrats, et lesautres Talapoins. Dans les familles, les enfants lavent leurs pareats, sans aucun ézard pour le sexe.

Les Talapoins n'ont pas d'horloge. Ils ne doivent se lever que lorsqu'il foit assez clair pour discerner les veines de leurs mains. Leur premier exercice est d'aller passer deux heuros au temple avec leur supérieur; ils y chantent ou récitent des prières en

langue balie.

En entrant dans le temple ils se prosternent trois fois devant la statue. Après la prière ils se répandent, l'espace d'une heure, dans la ville, pour y demander l'aumône; mais ja-mais ils ne sortent du couvent et jamais ils'n'y rentrent sans saluer leur supérieur en se prosternant devant lui jusqu'à toucher la terre du front. Comme il est assis les jambes croisées, ils prennent des deux mains l'un de ses pieds qu'ils mettent respectueusement sur leur tête. Pour demander l'aumône ils se présentent en silence à la porte des maisons; et si rien ne leur est offert, ils se retirent avec le même air de modestie : mais il est rare qu'on ne leur donne rien, et leurs parents fournissent d'ailleurs à tous leurs besoins. Quantité de couvents ont des jardins, des terres labourables, et des esclaves pour les cultiver. Leursterressont libres d'impôts; le roi n'y touche jamais, quoiqu'il en ait la propriété, s'il ne s'en est dépouillé par écrit.

An retour de la quête, les Talapoins ont la liberté de déjeuner. Ils étudient ensuite, on ils s'occupent suivant leurs goûts et leurs taleuts, jusqu'à midi, qui est l'heure du diner. Dans le cours de l'après-midi, ils instruisent les jeunes l'alapoins. Vers la fin du jour ils balsyent le temple; après quoi ils y cuploient, comme le matin, deux heures à chanter.

te matter, peets deserva scriaterete matter, peets deserva scriaterete deservatere peets de terres,
chaque couvent a plusieure valet qui
s'appellent l'apacou, et qui sont véritablement s'enlaires. Ils se laissent
apacite poiter l'Itabit religieux, avoc
and l'apacite l'abit religieux, avoc
en est labache. Leur office est de recovoir l'argent qu'on donne à leurs
moltres, pareque les Talapoins n'en
peuvent tucchet auns erine, d'admot tout ce que la foi ne permet pamot tout ce que la foi ne permet pa-

Un Siamois qui veut embrasser eette profession s'adresse au supé-rieur de quelque couveut. Le droit de donner l'habit appartient aux Sancrats seuls, qui marquent un jour pour cette cérémonie. Comme la condition d'un Talapoin est lucrative, et qu'elle n'engage pas nécessairement pour toute la vie, il n'y a point de familles qui ne se réjouissent de la voir embrasser à leurs enfants. Les parents et les amis accompagnent le postulant avee des musieiens et des danseurs. Il entre dans le temple, où les feinmes et les uiusiciens ne sont pas recus. On lui rase la tête, les sourcils et la barbe. Le Sancrat lui présente l'habit ; il doit s'en revêtir luimême, et laisser tomber l'hahit séculier par dessous. Pendant qu'il est occupe de ee soin, le Sanerat prononce plusieurs prières qui sont apparemment l'essence de la consécration. Après quelques autres formalités, le nouvean Talapoin, accompagné du même cortége, se rend au couvent qu'il a choisi pour sa demeure. Ses parents donnent un repas à tons les Talapoins du couvent : mais des ce jour il ne doit plus voir de danses ni de spectaeles profanes; et quoique la fête soit célébrée par quantité de divertissements qui s'exécutent devant

le temple, il est défendu aux Tala-

poins d'y jeter les yeux. 2. - Péquans. (M. Ind.) Ces religieux, qui descendent apparem-ment des Talapoins sianois, sont fort respectés da peuple. Ils ne vivent que d'aumônes. La vénération qu'on a pour cux est portée si loin, qu'on se fait honnenr de boire de l'eau dans laquelle ils ont lavé lenrs mains. Ils marchent par les rues avec beaucoup de gravité, vêtus de longues robes qu'ils tiennent serrées par une ceinture de cuir large de quatre doigts, à laquelle pend nne bourse dans laquelle ils mettent les aumônes qu'ils recoivent. Leur habitation est au milieu des bois, dans une sorte de cage qu'ils se font construire au sommet des arbres ; mais cette pratique n'est fondée que sur la erainte des tigres dont le royaume est rempli. A chaque nouvelle lune ils vont prècher dans les villes; ils y assemblent le peuple au son d'une cloche ou d'un bassin. Leurs discours roulent sur quelques préceptes de la loi naturelle, dont ils crojent que l'observation suffit pour mériter des récompenses dans nne autre vie, de quelque extravagance que soient les opinions spéculatives auxquelles on est attaché. Ces principes ont du moins l'avantage de les rendre charitables pour les étrangers, et de leur faire regarder sans ehagrin la conversion de ceux qui embrassent le ehristianisme. Quand ils meurent, leurs funérailles se font aux dépens du peuple, qui dresse un bûcher des bois les plus précieux pour brûler lenrs corps. Lenrs cendres sont jetées dans la rivière, mais leurs os demeurent enterrés au pied de l'arbre qu'ils ont habité pendant leur vie-

TALAPOUINES (Myth. Siam.) femmes siamoises qui embrassent la vie religieuse, et qui observent à-peu-près la même règle que les Talapoins. Elles n'ont pas d'autre habitation que eelle de ecs moines. Comme elles ne s'engagent jamais dans leur jeunesse, on regarde l'âge comme une caution suffisante ponr leur continence. Quoiqu'elles renoncent an mariage, on ne punit pas la vio-

Tome II.

lation de leurs vœux avec autant de rigueur que l'incontinence des hommes. Au lieu du feu, supplice d un Talapoinsnrprisavecune femme, on livre les Talapouines à leurs familles pour les châtier du bâton. Ces demi-religieuses se nomment Nang-tehii, en siamois. Elles n'ont pas besoin d'un Sancrat pour leur donner l'habit, qui est blanc : un simple supérieur préside à leur réception, comme à celle des Nens, ou des jeunes Talapoins. V. Talaroins.

TALABIA, Talonnières. Voy. MERCURE

TALASION, TALASSION, TALASIUS, TALASSIUS, TALASSUS, jeune Romain non moins recommandable par sa valeurque par ses autres vertus. Lors de l'enlèvement des Sabines, quelques uns de ses amis avant trouvé une jeune Sabine d'une rare beauté, la lui réservèrent, et la conduisirent chez lui en criant à ceux qui voulaient la leur ôter : « C'est pour Ta-» lassins. » Son mariage fut fort heureux ; il fut père d'une belle et nombreuse famille, en sorte qu'après sa mort on sonhaitait aux gens mariés le bonheur de Talassius. Dans la suite, on en fit un dien de l'innocence et des mœurs, que les Romains invoquèrent, comme les Grecs Hyménée. Plutarque assigne à ce mot une antre origine : « Ponrquoi, dit-il . » chante-t-on dans les nôces Talas-» sius? Est-ce à cause de l'apprêt des » laines signifié par le mot Tala-» sia? car, en introduisant l'épou-» see, on étend une toison, elle por-» te une quenouille et un fuseau, » et borde de laine la porte de son » mari. »

TALAÜS, roi d'Argos, et père d'Adraste, perdit la couronne et la vie par les artifices d'Amphiaraus. Voy.

Talbes (Myth. Mah.), prêtres mahométans chez les Maroquins, qui réunissent la science des lois à celle de la religion. Ce sont des espèces de fanatiques qui professent un mépris religieux pour tout ce qui n'est pas sulman. Ils regardent comme un péché d'apprendre à lire l'arabe à un chrétien ou à un juif, et d'avoir avec eux aucune baison.

Tata, neveu de Dédale autrement noumé Peritir , paide par son oncle, apprit, en peu de tempa, l'architecture, et inventai fusage de la seiprogrès, le précipita du haut de la our de Minerte; mais cette déesse, favorable aux telents, le reçut au mistour de Minerte; mais cette déesse, favorable aux telents, le reçut au misvoils pourropi, dit Oriela, la perdris nose élever dans son vol, et qu'elle su toujours près de terre, de regules va toujours près de terre de de le fait son del, son ancienne chute de l'est de l'est de l'est de l'est de de l'est de l'est de l'est de l'est de de l'est de l'est de l'est de l'est de de l'est de l'est de l'est de l'est de de l'est de l'est de l'est de l'est de de l'est de l'est de l'est de l'est de de l'est est de l'est de l'e

Talen. Cest ainsi que les Juifs appellent nu voile de laine carré, aux coins duquel pendent quatre houppes, et dont ils se couvrent lorsqui ils font leurs prières dans les ynagogues. Quelques uns mettent ce voile sur la tête, d'autres l'entor-tillent autour du con. Tateles signifie, en hébreu de rabbin, un manteau. Taleros, édifice conserté au So-

leil sur le sommet du Taygète, en Laconie. On y sacrifiait plus d'une sorte de victime, mais partioulièrement des chevans.

TALIORÉPIS (Myth. Ind.), hermites Indiens. Voy. RAULINS. TALISMANS. (Myth. Cabal.) On

appelle ainsi certaines figures gravées sur des pierres ou sur des métaux ; c'est le sceau, la figure, le coractère, on l'image d'un signe céleste, d'une constellation, ou d'une planète, gravée sur une pierre sympathique, ou sur un métal correspondant à l'astre, dans un temps commode pour recevoir les influences de cet astre. La superstition attribue à ces figures des effets merveilleux. On dit, par exemple, que la figure d'un lion, gravée en or, pendant que le soleil est dans le signe du Lion, préserve de la gravelle ceux qui portent ce talisman; et que celle d'un scorpion, faite sous le signe dn Scorpion, garantit des blessures de cet animal. Pour la joie, la beanté et la force du corps, on gravela figure de Vénus, dons la pre-mière face de la Balance, des Pois-

patricipa and from the

sons ou du Taureau. Pour acquérir aisément les honneurs et les dignités, on grave l'image de Jupiter, c .- à-d., un homme avant la tête d'un bélier, sur de l'argent on sur une pierre blanche; et portant ce talisman sur soi . on en voit, dit-on, des effets surprenants. Pour être heurenx en more hondises ou au jeu, on représente Mer-eure sur de l'argent. Pour être courageux et victorieux, on grave la figure de Mars, en la première face du Scorpion. Pour avoir la faveur des rois, on représente le Soleil sous la figure d'un roi assis sur un trône, avant un lion à son côté : sur de l'or très pur, en la première face du Lion. En voilà assez pour faire connaître ce que c'est qu'uu talisman. Bodin, dons sa Démonomanie, rapporte que l'on dit qu'au polais de Venise il n'y a pas une seule mouche, et qu'an palais de Tolède, en Espagne, onn'en voit qu'une; et il sjoute que, si cela est, il y a quelque idole enterrée sous le seuil du palais, c.-à-d., quelque talisman. On met au nombre des talismans le Palladium de Troie; les houcliers romains appelés Ancilia ; les statues fatales de Constantinople, pour la conservation de cette ville; la statue de Memnon, en Egypte, qui se mouvait et rendait des oracles aussi-tôt que le soleil l'avait frappée; la statue de la déesse Fortune qu'avait Séjan, laquelle porta bonheur à tous ceux qui la possédèrent; la monche d'airain et la song-sue d'or de Virgile. qui empéchèrent les mouches d'entrer dans Naples, et firent mourir les sang-sues d'un puits de cette ville; la figure d'une cigogne, qu'Apollon mit à Constantinople pour eu chasser ces animaux; la statne d'un chevalier, qui servait de préservatif à cette ville contre la peste; et la figure d'un serpent d'airain, qui empéchait tous les serpents d'entrer dans le même lieu. D'où il arriva que Muliomet II, après la prise de Constantinople, ayant cassé d'un coup de flèche les dents de ce serpent, une multitude prodigiense de ces reptiles se jeta sur les habitants de

eette ville, sans néanmoins leur faire aucun mal, parcequ'ils avaient tous les dents cassées comme celui d'airain.

T'zetzès rapporte qu'un philosophe apoisa une peste à Antioche, par un talisman de pierre où était une tête de Charon gravée.

une tête de Charon gravée. On distingue trois sortes de talismans; les astronomiques, les ma-giques et les mixtes. Les astronomiques se reconnaissent aux signes ou constellations célestes qui y sont gravées avec d'autres figures et quelques caractères inintelligibles. Les magiques ont des figures extraordinaires avec des mots superstitieux, et des noms d'anges inconnus. Les mixtes sont composés de signes et de noms barbares, mais qui ne sont ni superstitieux, ni des noms d'anges inconnns. On les ensevelit dans la terre comme les Romains qui, pour arrêter l'ennemi, enterraient sur la frontière une statue enchantée, après avoir prononcé quel-ques charmes et offert certains sacrifices; ou on les place dans des lieux publics, ou bien on les porte sur soi. Quelques uns croyaient qu'Apollonius de Tyane est le premier auteur de la science des talismans : mais d'antres sont d'avis que les Egyptiens en sont les inventeurs ; ce qu'Hérodote semble insinver au second livre de son histoire, lorsqu'il dit que ces peuples ayant les pre-miers donné le nom à douze dienx célestes, ils gravèrent aussi des snimaux sur des pierres. Les habitants de l'isle de Samothrace faisaient des talismans avec des anneanx d'or, qui avaient du fer enchâssé au lien de pierres précieuses. Petrone en parle, lorsqu'il dit que Trimalcion portait une bague d'or, garnie d'étoiles de fer. Les dieux qu'on appelait de Samothrace étaient ceux qui présidaient à la science des talismans : ce que confirment les inscriptions de ces trois autels dont parle Tertullien : « Devant les colonnes, dit-il, il y » a trois autels dédiés à trois sortes » de dieux, que l'on nomme Grands, » Puissants et Forts, et que l'on croit a être ceux de Samothrace. 's Apollonius fait mention de ces trois divinités, auxquelles il joint Mercure, et rapporte les nons barbares de ces dieux, qu'il était défendu de révéler; sovoir, Axiérus, Axiocerso, Axiocersus, et Casmilus, qu'il dit être Cérès, Proserpine, Pluton et Mercure.

Les Egyptiens, dont la plupart des autres peuples ont appris le secret de ces anneaux, avaient aussi d'autres talismans pour toutes les parties du corps. C'est peut - être pour cela qu'on trouve tant de petites figures de dieux , d'hommes et d'animaux, dans les anciens tombeaux de ce pays. Selon eux, certaines pierres taillées en escarbots avaient des vertus considérables ponr procurer de la force et du courage à ceux qui les portent, parceque, dit Elien, cet animal n'a point de femelle, et qu'il est une image du soleil. Ilsse servaient communément de la figure de Sérapis, de celles de Canope, de l'épervier et de l'aspie, contre les maux qui pouvaient venir des quatre éléments, la terre, l'ean, l'air et le feu. Les plus anciens talismans se sont faits de plantes, de branches d'arbres, ou de racines, Joseph en attribue l'invention à Salomon. On mettait aussi des figures de grenouilles dans les talismans; et Pline témoigne que, si l'on en croit ceux qui cultivent cette prétendue science, les grenouilles doivent être estimées plus utiles à la vie que les lois.

Les Simois ont aussi des talismans et des carectères maigriaça, dont ils font un grand ussge. Ils, s'imaginent que, par ce noyen, ils peuvent rendre leurs corps invundrables, et procurer la mort à leurs ennemis. Lorsqu'un sedérat a qu'ique mauvis coup à faire, et qu'ique mauvis coup à faire, et qu'ique mavois coup à faire, et qu'ique mavois coup à faire, et alissona pour empècher les gens de crier et les chies à d'aboyer.

Les Arabes, fort adounés à l'astrologie judiciaire, répandirent les talismans en Enrope, après l'invasion des Maures en Espagne; et R r 2 il n'v a pas deux siècles que cette superstition était encore fort accréditée en France. Grégoire de Tours rapporte sérieusement que Paris avoit bati sous une constellation qui le défendait des embrasements, des serpents et des souris; et qu'avant l'incendie de 585 on avait trouvé, en fouillant une arche d'un pont, les deux talismans préservatifs de cette ville, savoir, un scrpent et nne souris d'airain. Cette folie a tonjours nn grand cours dans l'Orient. Gaffarel , Curiosités inouies. V. TALYS.

Myth. Mahom. Ministres inférieurs de mosquée. Ce sont comme les diacres des imans ; ils marquent les heures des prières en tournant une horloge de sable de quatre en quatre heures, et les jours de Bairam , ils chantent avec l'iman et lui répondent.

TALISSONS, prêtres des anciens Prussiens, lorsqu'ils étaient encore païens. Les talissons faisaient des espèces d'oraisons funèbres des morts , et les louaient des larcins, des impuretés et des antres crimes qu'ils avaient commis durant leur vie. Puis, regardant au ciel , ils crisient qu'ils voyaient le mort voler en l'air à cheval, revêtu d'armes brillantes, et passer en l'autre monde avec une grande suite. V. LIGASTONS.

TALMUR, livre qui contient la doctrine, la morale et les traditions des Inife.

Environ 120 ans après la destruction dn temple, le rabbin Juda, que les Juifs surnommaient notre saint maltre, honme fort riche et fort estimé de l'empereur Antonin le Pieux, voyant avec douleur que les Juifs dispersés commençaient à perdre la mémoire de la loi qu'on nomme orale ou de tradition pour la distinguer de la loi écrite, composa un livre où il renferma les sentiments, les constitutions, et les traditions de tous les rabbins qui avaient flenri jusqu'à son temps. Ce livre, qu'il appelle Misna, est divisé en six parties. La première traite de l'agriculture et des semences; la seconde, des fêtes; la troisième, des mariages et de tout ce qui regarde les femmes ; la quatrième, des procès et des différends qui penvent survenir entre les particuliers, et de tout ce qui concerne les affaires civiles; la cinquième, des sacrifices; et la sixième, des puretes et impuretés. Ce livre, où les matières étaient traitées de la manière la plus succincte, eccasionna de grandes disputes entre ceux qui interprétaient différemment. Pour les faire cesser, Ravena et l'avasce. deux rabbins qui étaient à Babylone, rassemblerent les différentes explications qu'on avait données de la Misna, jusqu'à leur temps, les sentences et les paroles mémorables des fameux docteurs. Ils y joignirent la Misna pour servir de texte, et formèrent du tout un livre considérable, divisé en soixante parties. Ce livre fut appelé Talmud Ba-beli, Talmud de Babylone, ou bien Ghemara, qui signifie perfection. On en a retranché depuis plusieurs traités qui concernent les sacrifices . l'agriculture, les puretés et impuretés, qui ne sont plus aujourd'hni d'usage.

Talos, partisan de Turnus, tué

par Enée. TALTHYBIUS, hérant qu'Agamemmon avait mené avec lni an siège de Troie. Hérodote dit qu'on lui avait bâti un temple ou une chapelle à Sparte. Selon Pausanias , ce Talthybius fit épronver sa colère aux Lacedémoniens et aux Athéniens, pour avoir violé le droit des gens en la personne des hérants venus demander aux Grecs la terre et l'eau de la part de Darius. Le châti-ment des Lacédémoniens fut général; et, parmi les Athéniens, Miltiade, fils de Cimon, eut sa maison rasée, pour avoir conseillé à ses concitoyens de faire périr ces hérauts lorsqu'ils vinrent à Athènes.

TALUS, géant de l'isle de Crète, descendait, dit Apollonius, des géants, issus du chêne on des entrailles du rocher. Il était d'airain et invulnérable, excepté au-dessus de la che-

ville. Ce monstre s'opposa an débarquement des Argonautes, en lançaut dans la baie des rocs conronnés de forèts, pour leur en défendre l'entrée. Le poète le fait gardien de l'isle, dont il faisait le tonr trois fois par an. Médée, par ses enchantements, Iui fit rompre une veine au dessus de la cheville, pendant qu'il errait sur le rivage, et lui donna la mort. Platon explique cette fable d'une manière très naturelle. « Talus et Rha-» damanthe, dit-il, étaient chargés » par Minos de l'exécution des lois, » et Talus devait faire trois fois le » tour de l'isle pour surveiller cette n exécution. Les lois qu'il portait » dans cette tournée étaient gravées s sur l'airain. Cette veine qui se » rompit an-dessus de la cheville ne » désigne peut-êtreque le châtiment » qu'il faisait subir aux coupables.» 2. - Fils de Crétes, favori de Rhadamanthe

Fils d'Œnopion. TALYS ( Myth. Ind. ), espèce de talismans employés pour les mariages. Ils ne sont pas tous de la même forme. Dans quelques castes, c'est une petite plaque d'or ronde, sans empreinte ni figure; dans d'autres, c'est une dent de Tiere : il v en a qui sont des pièces d'orfevrerie ma-térielles et informes. Plusieurs castes en portent qui sont plates et comme ovales, avec deux petites parties qui débordent, et des hiérogly ples qui représentent Polléar on le Lingam : ehez d'antres, c'est un ru-ban à l'extrémité duquel pend une tête d'or. Dans la cérémonie du mariage, le brohme prend le taly, le présente aux dieux, aux deux éponx, aux pères, aux brahmes assistants, aux parents et aux conviés : tons doivent passer la main dessus; et le brahme, en le présentant, répète, insqu'à ce que la cérémonie soit finie , la formule suivante , en langue sanscrite : « Ils auront des » grains, de l'argent, des vaches et » beaucoup d'enfants. » Ensuite le brahme porte le taly au fntnr, qui l'attache au con de la file : deslors elle devient sa femme, et lemariage est fait; car jusque-la les parties poevent toujours se dédire. Les néophytes chrétiens, qui n'en sont pas moins attachés à cet usage, avaient imaginé de placer une croix sur un taly ordinaire, ce qui desait produire un effet tes bizarre. Lorsque l'épous vient à mourir, on brûle avec lui ce tuly, comme pour faire entendre à sa femme que le nœud qui l'unissait.

avec soon more est prise per son more est prise paus dieux de l'isle de Formose. Il deuteure au and et au femme Tadeuseure au

TAMARACA (Myth. Amér.), fruit extrêmement gros , qui a quelque ressemblance avec une calebasse , et qui croft dans le Brésil. Les hahitants de ce pays ont pour ce fruit un respect religieux, et lui rendent de grands honneurs. Coréal parle du culte que les Brésiliens rendent au tamaraca, qu'il appelle maraque. « Lorsque les prêtres » brésiliens, dit-il, font la visite de » leur diocèse, ils n'oublient jamais » leurs maraques , qu'ils font ado-» rer solenmellement. Ils les élèvent » au haut d'un bâton; fichent le bâton » en terre ; les font orner de belles » plumes, et persoodent aux habi-» tants du village de porter à boire et » à manger à ces maraques, parceque » cela leur est agréable, et qu'elles » se plaisent à être ainsi régalées. » TAMASEA, belle plaine de l'isle de Chypre, consaerée à la déesse de la beauté. C'est là que Vénus avait cueilli les pommes d'or , par le se-

cours desquelles Hipponiene, vainquit Athalante. Ovid. Mes. 10. TAMBOUR. V. CORVBANTES, Co-

PÈR.

TAMBOUR MAGIQUE. C'est le principal instrument de la magie des-Lappons. Ce tambour est ordinairement fait d'un trope creus de pincon de bouleau. La peau tendue sur ce tambour est couverte de figures symboliques que les Lappons y tracent avec du rouge. Les symboles et les hiéroglyphes n'ont pas moins d'attrait pour les peuples du Nord que pour les Orientaux. On distingue dans le tambour magique deux choses principales, la marque et le martean. La marque est un paquet de petits anneaux, parmi lesquels il s'en trouve un plus grand que les autres ; elle sert à montrer sur les figures hiéroglyphiques du tambour les choses que l'on désire sayoir. Le martean est ordinairement fait du bois d'une renne. On frappe sur le tambour avec ce marteau pour donner du monvement an paquet d'auneaux, et c'est l'endroit où se placent les anneaux qui sert à faire connaître ee que l'on veut savoir.

Les Lappons ont pour leur tambour une vénération extraordinaire. Il est expressément défendu à une fille qui commence à ressentir l'incommodité naturelle à son sex d'oser letoueher seulement du bout du doigt.

Lorsqu'un Lappon veut apprendre quelque chose par le moyen du tambour; il faut que, pendant la cérémonie, lui et tous les assistants soient à genoux.

Il y a plusieurs sortes de tambours megignes, qui ont chacun une vertu plus ou moins grande, et une forme particulière. Celui qui sert pour les divinations est figuré en croix à l'endroit que l'on appelle la poignée. C'est à ce tambour que les Lappons suspendent, comme des trophices, les os et les ongles des bètes qu'ils ont tuées à la chasse.

Lersqu'unLappon veut connaître, par son moyen, ce qui se passe dans les pays étrangers , il met dessus, à l'endorito di l'image du solville des ésinée, quantité d'anneaux de lation, attachés ensemble avre une chaîne de même métal. Il frappe de trile sorte sur le tambour avec son marteau, que ces anneaux se remuent. Il chante en même temps d'une voix fort distincte une chanson que les Lappons appellest Jouke; et tous Lappons appellest Jouke; et tous ceux de leur nation qui s'y trouvent présents, tant les femmes que les nommes, y ajoutent chacun leurs chansons, auxquelles ils donnent le nom de Duvra. Les paroles qu'ils proferent sont si distinctes qu'elles expriment le nom du lieu dont ila désirent savoir quelque chose. Après avoir quelque temps frappé sur le tambour, il le met, en quelque façon, sur sa tête, et il tombe aussi-tôt par terre, comme s'il était endormi ou tombé en défaillance. On ne lui trouve ni sentiment, ni ponls, ni aucun signe de vie. Cela a donné occasion de croire que l'ûme de ce devin sortait effectivement de son corps, et que, conduite par les démons, elle allait an pays d'où l'on voulait avoir des nouvelles. Pendant que le Lappon qui doit deviner est en cet état, on dit qu'il sonffre de telle sorte que la sueur lni sort du visage et de toutes les antres parties du corps. Cependant tonte l'assemblée continue de clanter jusqu'à ce qu'il revienne de son sommeil. On ajoute que, si l'on discontinuait le chant, le devin mourrait, de même que si l'on essayait de le réveiller. C'est aussi peut-être pour eette raison que l'on a grand soin de chasser les mouches d'autour de lui. A son réveil, le Loppon raconte ce qu'il n appris. Il doit en avoir beaucoup à raconter, car il a dù apprendre bien des choses pendant une extase dont la durée s'étend quelquefois jusqu'à vingt-quotre henres.

Les Lappons emploient aussi fort souvent leur tombour magique ponr découvrir si telle maladie vient d'une cause naturelle on de la malice de quelqueenchanteur, et, dans ce dernier cas, par quel moyen ils peuvent rompre le charme. Il faut observer que les Lappons regardent comme un présage très favorable le mouvement des anneaux du tambour de gauche à droite, pareeque ce mouvement imite la marche du soleil ; mais si les anneaux vont de droite à gauche, cette direction . contrairemu cours du soleil, ne leur annonce que des malheurs. Lorsqu'un d'entr'eux tombe molade , ils prétendent connaître, par le moyeu du tambour magique, si la moludie est mortelle ou si le malade doit guérir. Ils assurent mênse que , si le malade est eondammé à mou ir, le tambour leur marque l'instant précis auquel il doit rendre le dernier soupir.

TIMERANI ( Hyth. Ind. ), nom du créateur de toutes elioses, ehez quelques Iudiens. Ils disent qu'il s'est dénis du gouvernement du monde, afin de vivre en repos, et que c'est le démon qui le régit suivant ses caprices ; aussi lui rend-on des honneurs extraordinaires, et l'encense-t-on à toute heure, pour être à l'abri de ses méchancetés.

TAMMONDEN ( Myth. Jap.), uu des quatre grands dieux du trentetroisième eiel, suivant les Japonnais.

TAMMUZ, quatrième mois de l'année saerce des Hébreux, et le dixième de leur année civile. C'était la lune de Juin.

TANAGRA, fille d'Eole ou d'Asope, donna son nom à la ville de Tanagre en Béotie. Sa vie fut si longue, que ses voisins ne la nommaient plus que la Grée, c. à-d. la Vieille, (Graia), nom qui passa à la ville. Homère, dans son dénombrement,

ne lui en donne point d'autre. Tanagne, ville de Béotie, dont les habitants allèrent an siège de Troie. On y voyait le tombeau d'Orion, et le mont Ceryeius, où l'on disait que Mercure avait pris naissance. Les Tonogréens possaient ponr les peuples les plus religieux de la Grèce, en ee qu'ils avaient l'éti leur temple dans un lieu séparé du commerce des hommes, où il n'y avait point de maisons, et où l'on n'allait que pour adorer les dieux. V. CSIOPHORE, PROMACHUS, TRI-

TANAIDE, surnom de Vénus. Clément Alexandrin dit qu'Artaxerxès, roi de Perse, fils de Darius, fut le premier qui érigea à Babylone, à Suse, et à Echatane, la statue de Vénus Tanaide, et qui apprit, par son exemple, aux Perecs, aux Buctres, et aux peuples de Domas et de Sardes, qu'il fallait l'honorer comme déesse. Cette Vénus était particulièrement hoporée chez les Arméniens, dans une contrée appelée Tanaitis, près du fleuve Cyrus, selon Dion Cassius, d'où la déesse, avait pris son surnoni, et d'où son eulte a pu passer chez les Perses. C'était la divinité tutélaire des esclaves de l'un et de l'autre sexe. Les personnes mênie de condition libre consocraient leurs filles à cette déesse, et, en vertu de cette prétendue consécration, les filles étaient autorisées par la loi à se prostituer an premier venn, jusqu'à leur moriage, sans qu'nne conduite aussi extraordinaire éloignat d'elles les prétendants.

1. TANAIS, un des capitaines de

Turnus, tué por Enée. 2. - Fleuve qu' Hygin dit fils de Pontus et de la Mer, d'autres de Bérossus et de l'Amazone Leucippe. Il haissait les femmes; et, pour pumrcette haine, Vénus le rendit épris de sa propre mère. Il résista d'abord à cette passion ; mais ne pouvant la vainere, il se précipita dans le fleuve Amezonius, qui depnis porta son

TANAISER (M. Ind.), réservoir de l'Indostan, où, les jours d'éclipse. il se rassemble plus de cent oinquante mille personnes de tontes les parties de l'Inde, pareeque son ean passe, dans ces phénonières, ponr plus sainte et plus méritoire qu'aucune

TANE TE MEDOGA (Dieu le père); ORGHATTOW TOVA TERTE MYDE ( Dien le fils); TAROA MANAGO TE HOOM ( l'oiseau on l'esprit). Ce sont les noms que les Otutieus donnent à trois dieux, dont ils croyent que les autres dépendent. Ils ne s'adressent à ces déites suprêmes que dans les cas de grande détresse, et n'estiment pas qu'il convienne de les importuner pour moins que pour les tempêtes, les dévastations, la maladie da roi, ou d'antres calanutés publiques.

TANFANA, déesse qui, chez les Germains, présidait à la divination par les haguettes. Quelques écrivains

Rr4

TANFANES, temple des Marses. brûlé dans l'expédition de Germa-

TANORRA, nom de l'Être surème chez les Yakouts, peuple de Sibérie. Voyage de Billings, etc. TANONI (M. Mah. ), nom que les Tures, tant orientaux qu'occidentaux, donnent à Dieu, en y ajoutant les lonanges ordinaires que les Arabes ajoutent à celui d'Allah , c'est-à-dire de haut, de souveraine

vérité, etc. Bibl. Or. TANOUE. Les Indiens donnent ce nom à des réservoirs d'eau dans lesquels ils ont contume de faire leurs ablutions et purifications. Voiei quelles sont, à eet égard, les eéré-monies des habitants du Malabar: Après être entrés dans l'eau, ils en font rejaillir en l'air , à huit reprises différentes, en l'honneur des huit gouverneurs du monde; puis ils se lavent le visage, après quoi ils jettent encore de l'eau en l'air, en l'honneur du Soleil. Ils font un grand usage, dans ces ablutions , de la cendre de bouze de vaehe, animal qu'ils regardent comme sacré. Ils prennent une certaine quantité de cette cendre dans le creux de la main ganche, parceque, selon leurs idées, ce creux représente la terre , et en même temps le lieu où se fait la génération. Ils serrent cette main gauche, ainsi oreusée, contre la droite qui l'est pareillement, et forment une figure approchante de celle de l'œuf. (L'œuf, chez les Indiens, représente le ciel et la terre unis ensemble. ) Ils éloignent ensuite leurs mains l'une de l'autre, et désignent pas ce mouvement la séparation du eiel d'avre la terre ; puis ils tracent sur la cendre qu'ils ont dans la main gauche ce mot ja-ra, par lequel ils croient signifier le combat de l'air et du feu enfermés ensemble dans l'œuf avant qu'il se fut ouvert ; après quoi ils serrent encore les deux mains l'une contre l'autre, et, dans cet état, ils les portent à toutes les parties du corps. Ils finissent par se

frotter, avec les cendres sacrées;

TAN le front, la poitrine et les épaules, en invoquant leurs trois principales divinités, Brahma, Wishnou et

TANQUAM. (Myth. Chin. ) V.

CANO-Y. 1. TANTALE, fils de Inpiter et de la nymphe Plota, et roi de Lydie, enleva Ganyniède, pour se venger de Tros qui ne l'avait point appelé à la première solemnité qu'on fit à Troie. es anciens ne sont pas plus d'accord sur la nature de son crime que sur celle de son châtiment. Les uns l'accessent d'avoir fait servir aux dieux les membres de son propre fils , pour éprouver leur divinité, ou, comme l'explique un mythologue moderne, d'avoir voulu faire aux dieux le barbare sacrifice de son fils. D'antres lui reprochent d'avoir révélé le secret des dieux, dont il était grand prêtre; c.-à-d. d'avoir découvert les mystères de leur culte. Selon Pindare, il ne mérita ce suplice qu'il endure aux enfers, que parcequ'avant été admis à la table des dieux il déroba le nectar et l'ambroisie pour en faire part anx mortels; ou enfin, selon Lucien, parceque Tantale avait volé un chien que Jupiter lui avait confié pour garder son temple dans l'isle de Crète, et avait répondu au dieu ignorer ce que l'animal était devenu. Ciceron, sans exprimer au-eun des crimes de Tantale en particulier, dit qu'il est puni de ses forfaits, de sa fureur et de son orgueil. Quant au supplice, Homère, Ovide at Virgile le peignent consumé d'une soif brûlante, an milien d'un étang dont l'eau sans cesse échappe à ses lèvres desséchées, et dévoré par la faim sous des arbres dont un vent jaloux élève les fruits jusqu'aux nues, chaque fois que sa main tente de les eneillir. Ciceron. après avoir suivi Homère dans sa première Tusculane, e. 5, adopte dans la quatrième, e. 16, la tradition d'Euripide, de Pindare et de Platon, qui représentent Tantale au-dessous d'un rocher dont la chute

menace à chaque instant sa tête. Ho-

race tronve le portrait de l'avare dans le premier supplice de Tan-

Myth. Amér. Qui croirait que la fable de Tantale se retrouve dans les déserts glacés qui sépareut le Canada des Etats - Unis? Les Chipionyans qui les habitent croient qu'à l'instant de la mort leur âme passe dans un autre monde. Arrivés sur le bord d'une grande rivière, ils s'embarquent dans un canot de pierre, et le courant les porte dans un grand lac , au centre duquel s'élève une isle délicieuse. C'est, disent-ils, à la vue de ce fort nné séjour , qu'ils entendent prononcer l'irrévocable arrêt qui décide de leur destinée. Si les bonnes actions qu'ils ont faites dans ce monde l'emportent sur les mauvaises, on les dé-barque sur l'isle, où ils jouissent d'un bonheur dont la durée est éternelle, et qui, snivant leurs idées grossières, ne consiste que dans les plaisirs des sens et d'une insatiable volunté. Mais, si leurs mauvaises actions font pencher la balance, le canot de pierre s'enfonce tout-à-coup, et ils restent plongés dans l'ean insqu'au menton regrettant la récompense dont jouissent les ames des gens de bien, et faisant sons cesse de vains efforts pour remonter vers l'isle fortunée, dont ils sont exclus pour ja-nuis. V oyages d' Alexandre Muchensie dans l'intérieur de l' Amérique septentrionale, fuits en 1789, 1792 et 1793, trad. de l'an-glais, par J. Castèra, an 10. 2.—Kils de Thyeste, le premier

mari de Clytemnestre, selon Eu-

ripide. 5 .- Le fils que Thyeste eut d'Erope, femme de son frère Atrée, et dont celui-ci lui fit servir les membres dans un festin-

4. — Un des fils de Niobé. Tantalines, Agamemnon et Ménélas, arrière-petits-fils de Tantale.

TANTALIS, Niobe, fille de Tantale.

TAPACAOU (Myth. Siam.), valet au service des talapoins de Siam.

Chacun de ces moines en a pour le servir un ou deux. Ces domestiques sont séculiers, quoiqu'habillés comnie leurs maîtres, au nioins pour la forme de l'habit, car le leur est blanc. et celui des talapoins, jaune. Ils recoivent l'argent que l'on donne pour les talapoins. Ils ont soin des jardins et des terres du convent , et font tout ce que les talapoins ne peuvent faire selon la loi.

TAPALIAPE, une des deux divi-nités que les Formosans invoquent avant de marcher an combat.

TAPRIUS, TAPRUS, fils de Nep-tune et d'Hippothoé, fut chef d'une tronpe de fugitifs avec lesquels il alla s'établir dans une isle qu'il appela Taphus, de son nom.

TAPI, rivière qui passe à Surate, et pour laquelle les Banians et les Gentous ont un respect religienx. Suivant eux, elle tient le premier rang après le Gange; et les cérémonies qui se pratiquent pour célé-brer la fête de ce fleuve ont , en partic, lieu pour celle de la rivière Tapi. V. GANGE. Voyage de Sta-Portinus à Samarang, etc. TAPISSERIES. V. ARACHNÉ, PÉ-

NÉLOFE, PHILOMÈLE.

Tarsus, un guerrier de Cyzique, tué par Pollux. Val. Flace, liv. 2. TA-OUA (Myth. Chin.), art de consulter les esprits. V. Po-oua.

TABAN, TABANIS, OR TARAMIS (Myth, Celt.), noms sous lesquels les Celtes adoraient Jupiter comme ayant l'empire des choses eélestes (Cesar, Lucain, Pharsale, liv. 1, v. 444); et sous lequel ils lui immolaient des victimes hamaines. Taran signifie tonnerre, dans la langue galloise (v. Thon), et répondait ehez les Gaulois au Jupiter tonnant des Romains; mais ce dieu n'était pas, chez ces peuples, le souverain des dicux ; il ne venait qu'après Esus, dieu de la guerre. V. Esus.

TARANTÉUS , Jupiter adoré à Tarentus en Bithynie.

TARAS, fils de Neptune, passe pour le fondateur des Tarentius, qui le mettaient sur leurs médailles sous la forme d'un dieu marin,

monté sur un dauphin comme sur un cheval, et tenant ordinairement le trident de son père ; ou bien la massue d'Hercule, symbole de la force ; ou une chouette, pour désigner Minerve, protectrice des Tarentins; on une corne d'abondance pour signifier la bonté du pays où il nvait bati Tarente; ou enfin avec un pot à deux anses, et une grappe de raisin avec le thyrse de Bacchus, ayınbole de l'abondance du vin chez les Torentins. Toras avait une statue dans le temple de Delphes, où on lni rendait les honneurs dus aux

TARAKIPPUS. Près de la borne du stade d'Olympic, il y avait, dit Pausanias , un antel de figure ronde , consacré à na génie qui était l'effroi des chevaux, et qu'on appelait par cette raison Taraxippus. En effet, quand les chevaux passaient devant cet antel, ils prenaient l'épouvante sans que l'on sût ponrquoi; et la peur les saisissait tellement, que, n'obéissant plus ni à la voix ni à la main de celui qui les conduisait, souvent ils renversaient et le char et l'écuyer. Aussi faisait-on des vœux et des sacrifices à l'araxippus, pour l'avoir favorable. Au reste, les Grecs, continue l'historien, ne sont nullement d'accord sur or génie. Les uns disent que sous cet autel est la sépulture d'un homme originaire du pays, qui était un excellent écuyer ; d'autres , que c'est le monument héroique que Pélops érigea à Myrtil pour apaiser ses manes. Il y en a qui croient que c'est l'ombre d'Œnomons qui épouvante ainsi les chevaux. Mais la plus commune opinion est que Taraxippus était un surnom de Neptune Hippius. Il y avait un autre Taraxippus, dont le tombeau était dans l'isthme de Corinthe, que l'on croyait être ce Glaucus, fils de Sisyphe, qui fut foulé aux pieds de ses clievanx, dans les jeux funebres qu'Acaste fit célé-

brer en l'honneur de son père. TARCHON, chef des Etrusques, qui conduisit des tronpes auxiliaires à Ence contre Turnus.

TARDIPES, surnom de Vulcain .

parcequ'il était hoiteux. TABENTINUS . snrnom d'Hercule . arceque Fabius Maximus trouva à Tarente une statue de ce dieu, qu'il placa dans le Capitole.

TAROATAINETOOMOO, divinité suprême des Taitiens, à laquelle ils donnent le nom emphatique de Pro-ducteur des tremblements de terre.

. Cosmogonie taïtienne. TARPEIA, une des quatre premières vestales instituées par Numa pour le culte de Vesta , selon Plutarque.

TARPÉTENS, jeux institués à Rome en l'honneur de Jupiter Tarpéius. TARPEIUS, Jupiter a quelquefois ce nom, à cause du temple qu'il avait sur le mont Tarpcien, depuis appelé Capitole.

TARQUITUS, fils de Faunus et de la nymphe Driope, tué par Enée.

TARSIUS. Piutarque nous apprend que c'était le surnom de Jupiter, lorsque par son ordre le Tibre creusa sur le Forum, un gouffre quifit périr plusieurs maisons, et causa une grande peste. Elle cessa , lorsque Curtius se précipita dans ce gouffre. TARSUS, SUFER m de Jupiter hono-

ré à Tarse en Cilicie. TARTAK, déité des Avites, pen-

ple de Samarie, dont parle l'Ecriture. Les rabbins ont prétendu qu'elle était adorée sons la forme d'un ane. Jurieu a conjecturé que c'était une altération de rathak , mot chaldéen qui signifie char, et que Tartak est le chariot du Soleil , ou le Soleil

monté sur son char. 1. TARTARE (Iconol.), lieu distingué des enfers, prison des impies et des scélérats dont les crimes ne pouvaient s'expier; prison d'une telle profondeur , dit Homère , qu'elle est aussi éloignée des enfers , que les enfers le sont du ciel. Virgile la dépeint vaste, fortifiée de trois enceintes de murailles , et entourée du Phlégéthon; une houte tour en défend l'entrée. Les portes en sont aussi dures que le diamant ; tous les efforts des mortels et toute la puissance des dicux ne pourraient les briser. Tisiphone veille tonjours à la

porte, et empêche que personne ne sorte, tandis que Rhadamanthe livre les criminels aux Furies. L'opinion commune était qu'il n'y avait plus de retour pour cenx qui étaient nne fois précipités dans le Tartare. Platon est d'un autre avis. Selon lui, « après » qu'ils y ont passé une année , un » flot les en retire. Alors ils passent » par le Cocyte, ou le Pyriphlégé-» thon , et de là au lac Achérusie , » où ils appellent par leurs noms » ceux qu'ils ont tues , et les sup-» plient instamment de souffrir qu'ils » sortent du lac, ponr être admis en » leur compagnie, S'ils obtiennent » leur demande, ils sont d'abord dé-» livrés de leurs manx; sinon ils sont » de nouveau rejetés dans le Tartare, » revienment anx fleuves comme au-» paravant , et réitèreat leurs sup-» pliestions jusqu'à ee qu'ils puissent » fléchir ceux qu'ils ont offensés. » On croit que l'idée du Tartare a été prise du Tartesse des anciens, petite isle à l'embouchure du Bétis en Espagne. Pent - être y envoyait - on les criminels d'état. Voy. ERFRENDES

2 — Il a été lui-même personnifié. Il eut de la Terre , selon Hésiode , Typhon; selon Hygin, les Géants. TARTAREUS DEUS, le dieu du Tariare , Pluton.

-Custos, le gardien du Tartare, Cerbère.

TARTUTIUS, Romain riche et pnissant, qui devint éperdnment amoureux de la conrtisane Acra-Larentia , et lui laissa en mourant de grandes richesses.

TASEIN, louange (Myth. Mah.). chapelet ture , ainsi nonime parcequ'à chaque grain les musulmons loueut Dieu , en prononçant quelqu'un de ses attributs. C'est ce qui lui fait donner aussi en Turc un nom qui répond à ces mots, l'arbre du chapelet. Bibl. Or.

Tasibis, dieu des Tosibes, peuple qui demeurait sur les sommets du mont Taurus. Eusèbe le nomme Tosibis , et Plutarque , Trosobius.

TATER ( Myth. Siam. ), espèce

TAU de frère lai Talapoin, qui a vieilli dans la condition de Nen. ( Voy. ce mot.) Entre diverses fonctions, il a celle d'arracher les herbes qui croissent dans l'enclos du couvent, office qu'un Talapoin ne peut exercer sans

TATIUS, roi des Sabins, fit alliance avec Romnlus, contre lequel il avait fait pendant long-temps la guerre depuis l'enlèvement des Sa-

Lines. Tattow, usage de se piquer la eau; cérémonie religionse en usage dans les isles des. Amis et de la mer du Sud. Les prètres sont les seuls qui puissent faire cette opération; et, comme c'est le plus grand de tous les déshonneurs que de n'en pas porter des marques , c'est , aven la circoucision, la cérémonie qui rapporte aux prêtres le plus d'honoraires. On en a fait le mot français, Talouer.

TAU. Onappelle Tau , on Croix ansee, un instrument en forme de T, que quelques figures égyptiennes tiennent à la main. V. Isis, Osibis. TAULAY. ( Myth. Ind. ) C'est le nom que les idolatres des isles Moluques donnent à l'Etre suprême.

TAUFE. Elle jouait autrefois un rôle important daps la divination. I line rapporte que ses entrailles étaient consultées avec plus de confiance que celles d'aucun autre aninal. Si les taupes ont perdu leur ancienne réputation, le vulguire leur attribue encore certaines vertus. Les plus merveilleuses sont celles de la main taupee, c'est-à-dire, de celle qui a serré une taupe vivante, jusqu'à ce qu'elle soit étoufice. Le simple attouchement de cette main guérit les douleurs de dents, et même celles de la colique.

I conol. (Myth. Fgypt.), image de l'homme avengle. ( Horapoil. ) On sait aujourd hui que cet animal

n'est pas privé de la vue. 1. TAUREAU, un des douze signes

du zodiaque : ce fut l'animal sous la figure duquel Jupiter enleva Europe, cequi le fit mettre au rang des constellations. Sclou d'autres, c'est loque Jupiter enleva au ciel après Pavoir changée en génisse. L'. Aché-Lous, Addérthous, Aristée, Discé, Egesta, Egon, Europe, Milon, Pasiphae, Polydamas.

Iconol. (Myth. Egypt.) Dans les hiéroellyphes égyptiens. Le trateur eau est l'image de la tempérance, parcepui l'est éreteun, qu'il ue s'approche plus de sa formelle dèts qu'elle a conçu. Un tourreal lié à un figuier sauvage est l'image de l'homme qui revient de son intempérance; car, dit Plias, l'orsque le taurean rest dans ses fureurs anoureuses, il s'adoucti après qu'on l'a lié à un figuier sauvage. Un tarreau lié par le genou, savage. Un tarreau lié par le genou,

et qui suit la corde qui le tire, dési-

gne l'homme dont la tempérance

n'est pas constante. Horapoll.

—PERIEUX dompté par Hercule.
Neplane, irrité costre les Grees, suscita autour de Marathou nu tassucita autour de Marathou nu tassucita autour de Marathou nu les des la companie de monile. Hercule, remové par Eurysthée pout le prendre, companie de dompta, et le lui amens; mais comme il était consacré sux dienx, al le leita. On voit, dans une médit de la companie de la consecré sux dienx, sus colonne qui tien a massucitat de la colonne qui tien a massucitat le de la colonne qui tien a massucitat le colonne qui tien a massucit

3. - DE MITHRAS. On voit communément Mithras sur un taureau. cont il tient le nusse ou les cornes de la main gauche, tandis que de l'antre il lui enfouce un peignard dans le cou. Comme Mithras représente le soleil, on prétend que le taureau marque la terre, que le soleil perce de ses ravons, comme d'un conteau, pour la rendre féconde et propre à nourrir les animaux. D'autres croient que par les cornes du taureau la lune est désignée; et la supériorité que le soleil a sur la planète donne l'explication de l'emblème. Le taureau était la victime la plus ordinaire dans les sacrifices. On l'immolait à Jupiter , à Mars , à Apollon, à Minerve, à Cérès, à Vénus, aux Lores. On choisissait des taureaux noirs pour Neptune, Pluton, et les dieux inferuaux. Avant

de les immoler, on les ornaît de différentes manières: ils avaient sur le milien du corps une grande bonde d'étofie ornée de fleurs, qui peudait des deux côtés: le taureau qu'on sacrifiait à Apollon avait ordinairement les cornes dorées.

- Myth. Pers. Le Zend-Avesta enseigne que le genre humain, les animaux et les végétaux sont sortis d'un premier taurean; on l'appelle honune-taureau. Il a été tue par Ahriman. Son corps ayant été reçu dans le Sorontana, séjour des bienhenreux, il est deveun la source de l'abondance; on adresse des prières à sou time.
- 1. TAUREAUX d'AIRAIN qui gardaient la toison d'or à Colchos, Jason, pour avoir cette toison, devait mettre sous le joug deux taureaux, présent de Vulcain, qui avaient les pieds et les cornes d'airain, et qui vomis-saient des tourbillous de feux et de flammes. Jason, par le secours des enchantements de Médée, sut les apprivoiser, et les attacha même à la charrue. La fable de ces taureaux d'airain roule sur l'équivoque d'un mot syrien, qui signific également que muraille ou un taureau; apporemmeut que le trésor était gardé dans nn lieu fermé de deux portes d'airain. dont Médée donna la clef à Jason.
- 2. Nom que l'on donnoit aux jeunes gens qui portaient des coupes dans les fêtes célébrées à Ephèse en l'honneur de Neptune. Athènée.
- 5.— (Leonol.) Sur les médailles d'Espre, c'est Apis, co Antinoig que les Egyptiesa miren su nombre de leurs dieux comme un unte Apis. Sur d'autres médailles, ils signifient la prives, la principece, la privir, fair pointere, la privir, fair privirent ales lisquisient les critices de ces animus servicient de virtimes aloss lisquis en presentant de virtimes aloss lisquis en presentant de rivitmes aloss lisquis en presentant de rivitates aloss lisquis en presentant de la corta, la automete la pagerer, on des comments la automete la pagerer, on des comments de la corta de la automete la pagerer, on des comments de la corta de la automete la pagerer, on des comments de la commenta de la corta de la commenta de la corta de la commenta del commenta de la commenta de la commenta del commenta de la commenta del la commenta del la commenta de la commenta de la commenta de l

TAU quent les colonies dont on traçait l'enceinte avec la charrue.

I. TAUREON, mois chez les habitants de Cyzique, où l'on célébrait cette fête

2. - C'était anssi le nom du lieu de l'assemblée, Eile était solenmelle et composée de trois colléges de prétresses, et les sacrifices qui étaient offerts, occasionnaient une dépense considérable. Les sacrificatrices, snrnommées maritimes, devoient être consacrées aux divinités de la mer, et principalement à Neptune. Cette fète durait plusienrs jours. Il parait une les prêtresses étaient chargées, par fondation ou autrement, des frais de la fête. Clidicé, grande-prêtresse de Neptune, lenr avait fait présent de sept cents statères, pour la dépense d'une seule solemnité; ee qu'on peut évaluer à la somme de vingt mille trois cents livres de notre monnaie.

TAUREUS, surnom de Neptune. TAURICEPS. TAURICEPHALE, tête de taureau,

surnom de Bacchus

TAURICEPS, épithète qu' Euripide donne à l'Océan, et qui convient également à Neptune et aux flenves mêmes, tant à cause des vagues ngitées qui semblent imiter le inugissement du taurean, que des branches différentes qui forment les rivières, qu'on désignait par des eornes. Rac. Caput . tète.

TAURICORNE, surnom de Bacchus, arcequ'on le représentait quelqueois avec une corne de taureau à la main : cette come était proprement un vase à hoire, qui avait la forme d'une corne de taureau.

TAURIDE, Chersonèse Taurique. Cette presqu'isle, aujourd'hui la Crimée, était habitée par des Sevthes cruels , qui immolaient des vietimes humaines à Diane. On les nommait Taures et Tauroscythes, d'où l'on appelait Taurique le pays qu'ils habitaient. Ce fut là que Diane transporta Iphigénie, et qu'Oreste retrouva sa scenr.

TAURIES, fêtes eélébrées ehez les Grees en l'honneur de Neptune, dans lesquelles on ne lui sacrifiait que des toureaux noirs.

TAURIFORME. On donnaît ce surnom à Bacchus, parceque le vin pris avee excès rend les hommes semblables à des taureaux furieux.

TAURILIES, jeux religieux célébrés par les Romains pour apaiser le courroux des divinités infernales, institués à l'occasion d'une épidémie répandue parmi les femmes grosses sous le règne de Tarquin le Superbe. Cette maladie fut attribuée à l'usage qu'elles avaient fait de la chair des taureaux immolés, dont les sacrifi-cateurs vendaient le surplus; et comme ce fléau fut attribué à la colère des Mânes, on institua pour les apaiser des jeux nommés Taurilies. de la chair des animoux sacrifies, cause prétendue de l'épidémie.

TAURIONE, surnom de Diane, selon Suidas, soit percequ'elle était honoree en Tauride, ou comme protégeant les troupeaux, ou parceque, comme Séléné, elle était trainée dans un char attelé de bœufs.

TAURIQUE, épithète de Diane, adorée dans la Chersonèse Tanrique, et dont la statue fut enlevée por Oreste et Iphigénie. Le sang humain arrosait ses autels; et cette barbare contume était passée chez tous les peuples qui se croyaient possesseurs de sa statue.

TAURIQUES, socrifices qui se fuisaient en l'honneur de Diane Tau-

TAUROBOLE , nouveau genre d'expiation que les païens inventèrent dans les commencements du christianisme, pour l'opposer au baptème des Chrétiens. ( Voy. Chioboles.) Cette cérémonie se faisait anssi pour la consécration du grand-prêtre et desantres prêtres de Cybèle. On trouva en 1705, sur la montagne de Fourvière, à Lyon , une inscription d'un tanrobole célébré sous Antonin Pie, l'an 160 de J. C. Elle nous apprend qu'il se fit par ordre de la mère des dieux, Idéeune, pour la santé de l'enpereur et de ses enfants, et pour la prospérité de la colonie de Lyon.

TAUROSOLITUS, le prêtre qui

faisait l'expiation, dite Taurobole. TAUROBOLIE, surnom de Diane, pris des croissants qu'ou lui donne,

pris des croissants qu'ou lui donne, et qui ont une sorte de ressemblance avec les cornes d'un taureau.

TAUROCEROS, come de taureau, surnom de Bacchus-V. TAURICORNE.

TAUROCHOLIES, fête qu'on célébrait à Cyzique en l'honneur de Neplanc; c'étaient proprement des combats de taureaux que l'on immolait anx dieux après les avoir long temps irrités et misen fureur. Rac. Cholé, bile, colère.

Tat воновень, le même que Tauriforme. Rae. Morphè, forme.

TAUROPHADE, mangeur de taureaux, sursom de Bacchus, peuteire parcequ'on lui sacrifait plus souvent des taureaux qu'aux autres dieux, peut-être aussi parcequ'on donnait un tanreau pour prix des meillenrs dithyrambes.

TAUROPHONOS, tueur de taureaux, surnom d'Hercule, pour avoir tué et mangé un bœufentier du

laboureur Hyllus.

TAUROPOLIAS, fêtes en l'honneur de Diane, appelée Tauropole. TAUROPOLION, temples consocrés à Diane, dons l'isle d'Harie, de Sa-

mos, etc.
1. Taunopous, surnom de Diane,

adorée par les Tanres.

2. — Un des fils de Bacchus et

d'Ariadne. TAUROPOS, à figure de taureau,

épithète de Bacclas. Authot.

1. Taurts, capitaine crétois, qui obtint les honnes grâces de Pasiphaé, femme de Minos, et la rendit mère d'un fils. C'est ce qui donna lieu à la

fable du Minotaure. 2. — Un des fils de Nélée.

Tatro-se, nom d'anne secte de la Chine, dont Loudison en le fondateur, et qui a un grand nombre da portiants dans cet empire. Les livres de Loudison se sont conservis junqu'à ce jour; junis en assure qu'ils ont été altérés por ses disciples, qui you najouté un grand nombre de suprestitions. Ils sont fort adonnés de la pierre philosophale; ils prétendent

ue leur fondateur avait trouvé un clixir, au moven duquel on pouvait se rendre immortel. Ils persuadent de plus au peuple, qu'ils ont un commerce familier avec les démons. par le moyen desquels ils opèrent des choses merveillenses et surnaturelles pour le vulgaire. Ces miracles, joints à la faculté qu'ils prétendent avoir de rendre les hommes immortels , leur donnent de la vogue , surtont parmi les grands du royaume et les femmes; il y a eu même des monarques chinois à qui ils en ont imposé. Il ont plusieurs temples dédiés aux démons, en différents endroits de l'empire ; mais la ville de Kiamesi est le lien de la résidence des chefs de la secte : il s'y rend une grande fonle de gens, qui s'adressent à eux pour être guéris de leurs maladies, et pour savoir l'avenir. Ces imposteurs ont le secret de leur tirer leur argent, en place duquel ils leur donnent des papiers chargés de caractères magiques et mystérieux. Ces soreiers offrent en socrifice audémon un porc, un oiseau, ct un poisson. Les cérémonies de leur culte sont accompagnées de postures étranges, de cris effrayants, et d'un bruit de tambour, qui étourdit ceux qui les consultent, et leur fait voir ce que ces imposteurs veulent.

aque ce imposteure veulent.
TAVIRLES, Cetta anis que Pyrarde
de Lavol es malaires est Malières reque les insuliares des Malières rerantir de tout accident, et particulièrement des malades. Il l'en arvent
aussi comme de Philtres, et
majore de l'ausoi de l'altres, et
impière de l'ausoi et lelle persone
qu'il leur phira. Ilsne aurechent jamais mas être munis de esporieur
aussi tilt leur de l'entre de l'entre de l'entre
ment dans des heltes d'er et d'argent,
exchése sons leurs hibits. Souvent
aussi tils les entrelecent satiour du
facilité de l'entre de l'entre de l'entre
aussi tils les entrelecent satiour du
facilité de l'entre de l'entre de l'entre

TAVIRUA; Les Taitiens croyent l'ame immortelle, ou au moins subsistant après la mort; et admettent pour elle deux différents degrés de bonheur. Ils appellent Tavirua, l'Eray , le séjour le plus heureux , et donnent à l'autre le nom de Tiahoboo. Ils ne les regardent pourtant pas comme des lieux où ils seront récompensés ou punis, suivant la conduite qu'ils auront tenne sur la terre, mais comme des asiles destinés aux différentes classes d'hommes qui se trouvent parmi eux. Ainsi les chefs et les principaux personnages de l'isle entreront dans le premier, et les Taitiens d'un rang inférieur dans le second. Ils ne paraissent pus penser que leurs actions iei - las puissent avoir la moindre influence sur l'état futur, ni même qu'elles seront connues de leurs dieux en au-

TAXILACOUS (Myth. Ind.), pénitents dont parle Mendez Pinto, qui s'enferment dans des grottes fort petites. Lorsqu'ils croient avoir achevé le temps de leur pénitence, ils håtent leur mort en faisant brûler des chardons verts et des épines, dont la fumée les étouffe.

cune manière.

TAYAMON. ( Wyth. Mah.) C'est ninsi que les mahométans nomment une espèce de purification ordonnée par l'Alcoran : elle consiste à se frot-ter avec de la poussière, du sable ou du gravier, lorsqu'on ne trouve point d'ean pour faire les ablutions ordinaires. Cette sorte de purification a lien pour les voyageurs, ou pour les armées qui passent par les déserts arides, et où l'on ne trouve point d'eau; alors elle tient lieu de la purification connue sous le nom de Wodu ou d' Abdest.

TAYPÉLIS. C'est ainsi qu'on nomme dans le royaume de Tunquin un certain ordre de gens qui font profession d'enseigner quels sont les endroits les plus favorables pour la sépulture des morts. Ce choix est regardé par les Tunquinois comme un article si important, qu'ils gardent quelquefois dons leurs maisons les corps de leurs parents défunts, pendant plusieurs mois, et quelquefois durant des années entières, jusqu'à ce que les devins, qui, pour leur profit, trainent la chose en longueur,

TEC aient marqué un lieu propre pour la schulture, quoiqu'un pareil délai oc-casionne des dépenses considérables, et un embarras très incommode : car. pendant tout le temps que le corps reste dans la maison des parents, il fant qu'ils entretiennent, dans le lieu où il repose, des flambeaux et des lampes allumées, et brûlent, en son honneur, une grande quantité de parfums, avec des papiers dorés, découpés en différentes formes. Outre cele, ils sont obligés de lui offrir, trois fois chaque jour, diverses sortes de mets. de se prosterner devant lui en tou-chant la terre du front, et de renouveler sans cesse des lamentations souvent peu sincères, dont la continuité devient très fatigante.

1. TAYOÈTE, montagne de la Laconie, où les femmes du pays allaient célébrer les Orgies.

2.- C'est anssi le nom que Virgile donne à une des Pléiades. 3. Fille d'Agénor, roi de Phæni-

cie, sœur d'Europe et mère de Lacédémon, selon Dictys. Taroérus, fils de Jupiter et de

Taygète, avait donné son nom à la montagne de Laconie dont il est question plus haut. Tazı (Myth. Mex.), mere commune ; nom que les Mexicains don-naient à la déesse de la terre.

TCHAOU-VAT ( Myth. Siam. ) , supérieur des talapoins. ( V. SAN-CRAT. ) Leur élection se fait dans chaque couvent à la pluralité des voix, et le choix tombe ordinairement sur le plus vieux ou le plus savant.

TECHESSE, fille de Tenthrantès. prince phrygien, devint captive d'Ajax, lorsque les Grees ravagerent les contrées voisines de Troie. Ajax. épris des charmes de sa prisonnière, en fit son épouse ; Eurysocès fut le fruit de ee nonveau lien. Sophocle. dans son Ajax furieux , introduit Tecmesse détournant son époux du dessein qu'il a de se donner la mort. par un discours rempli d'une tendresse si vive et si naturelle, qu'il est difficile de n'en pas être ému-Eurysacès, fils d'Ajax et de Tecmesse, régna dans Salamine, après la mort de Télamon.

TECTAME, fils de Dorus, et arrière-petit-fils de Deucalion, conduisit une colonie d'Etoliens et de Pélasges en Crète. Il yépousa une fille de Créthée, dont il eut Astérius, et

régna dans le pays.

Tés, génie protecteur, que chaque famille obthitenne adore dans son morai. Cet esprit gardien est support d'internation de la composité des support d'internations de la composité de support admise au rang des divinités, en récompesse de se qualités supérierres. On attribueà ces esprits le pouvrie de donner et de guérir les malades, sinsi que de protéger coutre également nommé Tée, et qui sans cesse est occupé de persécuter les hommes. Voyage det Missionn.

à l'Ocean Pacifique. TEFFILIN (Myth. Rabb. ), sorte de vêtement que les Juis modernes se mettent sur le front et autour du bras , lorsqu'ils font leurs prières , et que l'Ecriture nomme Tolafot. Voici la description qu'en donne Léon de Modene, rabbin de Venise : « On écrit sur deux parche-» mins avec de l'encre faite exprès . » en lettres carrées, ces quatre » passages sur chaque morceau : » Ecoute, Israel, etc.; le second, » Et il arrivera que, si obeissant " tuobéis, etc.; le troisième, Sancn tifie-moi tout premier né, etc.; » le quatrième, Et il arrivera, » quand le Seigneur te fera en-» trer, etc. Ces deux parchemins » sont roulés ensemble, en forme » d'un petit rouleau pointu qu'on » renferme dans de la peau de veau, » noire; pais on la met sir un mor-» ceau carré et dur de la même peau, d'où pend une courroie de » la même peau, large d'un doigt, » et longue d'une condée et demie , » ou environ. Ils posent ces teffilins » au pliant du bras gouche ; et la » courroie , après avoir fait un petit » nœud en forme de Jod (lettre hé-» braïque), se tourne autour du » bras en ligne spirale, et vient finir

TEK » au bout du grand doigt, ce qu'ils » nomment Teffila-scel-jad, c'est-» à-dire, de la main. Pour ce qui » est de l'autre, ils écrivent les quatre » passages dont il vient d'être parlé » sur quatre morceanx de vélin sé-» parés , dont ils forment un carré » en les rattachant ensemble ; sur ee » carré ils écrivent la lettre Scin, » puis ils mettent por dessus un » petit carré de peau de veau, dure » comme l'autre, dont il sort deux » courroies semblables aux premières » en figure et longueur. Ce carré se » met sur le milien du front ; et les » courroies, après avoir ceint la n tête, font un nœud derrière, en » forme de la lettre Daleth; puis ils » viennent se rendre devant l'esto-» mac. Ils nomment celui-ci Teffilan scel-rose, c.-à-d. de la téte. n TEGEA, Atalante, de Tégée.

1. TEGERA SACERDOS, Carmente, originaire de Tégée, ville d'Arcadie.
2. — Vinco, Calisto; de Tégée, ville d'Arcadie.

TEGEATICUS ALES, Mercure; de Tégée, ville d'Arcadie.

Técéen, surnom de Pan, pris du culte qu'on lui rendait à Tégée. Técrnerus, Apollon, adoré à Tégyra en Béotie, où il avait un

Temple célèbre et un oracle; selon des anteurs, il y était né.

Tauvernut; College, Ind., Ind., and coverage of the profession of

TEIAMUSA, Ameréon, de Teium, en Paphlagonie. \_ TEIQUAM. (Myth. Chin.) Voy.

CANGEY.

TEKRINA (Myth Ind.), fête qui se célèbre avec beanconp de so-lemnité au Tonquin. On y fait une espèce d'exorcisme, par le moyen duquel on prétend chasser tous les

démons ou esprits malins da royanme. Tootes les troupes y assistent , afia de prêter main-forte aux exor-

TELAMON, frère de Pélée, était fils d'Eogue et d'Endeis, fille de Chiron: jouant un jour avec Phocus, son autre frère , mais de différente mère , le palet de Télamon cossa la tête à Phocus , et le tua. Esque , informé de cet accident , et sachant que les princes ses fils avaient eu auparavant quelque différend ensem-ble , chassa Telamon de l'isle d'Egine, et le condamna à un exil perpétuel. Ce jeune prince se mit sur un vaissean, et lorsqu'il fut un peu eloigné du rivage, il envoya un hérant à son père, pour l'assurer que s'il avait tue Phocus, c'était par un molbeur, et nullement par un dessein prémédité. Mais Eaque lui fit dire qu'il ne remit jomais le pied dans son isle, et que, s'il voulait se justilier , il pouvait plaider sa couse de dessus son vaisseau. Télamon entra la nuit suivante dans le port, et avant fait une espèce de tertre avec de la terre, il voulut se justifier; muis pyant perdu sa cause, et les souprons d'Enque ne s'étant trouvés que trop stifiés, il fit voile vers Sulamine. Cycréus, qui en était roi , lui donna m fille Glauce en mariage, et le fit son successeur; Telamon régna en effet dans l'isle de Salamine. Après la mort de Glauce, il éponsa Péribée , fille d'Alcathous , roi de Mégare , dont il eut le célèbre Ajax. Télanion eut pour troisième femme Hésione, seur de Priam; et voici comment le mariage se fit : Télamon avait suivi Hercule dans

cequ'il fut le premier qui monta sur les murailles de Troie, Hercule lui fit présent d'Hésione, dont il ent Ajax. Telamon se signala enore plusieurs fois à la suite de ce héros, comme dans la guerre des Amazones, dans le combat contre le seant Aleyonée. Il avait été de l'expédition des Argonautes, et s'il n'alla oint au siège de Traie, ce fut la vieilkesse qui l'an empecha; mais il y Tome II.

la guerre contre Laomédon; et par-

envoya see deux fils, Ajax et Teucer. L'on moutrait encore, du temps de Pausanias, proche du port da Solamine, le rocher où il s'assit pour suivre des yeux le voisseon sur lequel ils s'embarquèrent. Il vivoit encore quand les Grees revinrent de Troie : ayant appris la mort d'Ajax, et que son autre fils Teucer ne l'avait ni empêchée ni vengée , il en témoigna son ressentiment à celui-ci, en le chassant honteusement, et lui défendant l'entrée. Il songen à venger luimême la mort d'Ajax : Ulysse, qui en était la cause, ayant para avec sa flotte sur les côtes de Salamine, Télamon sut l'attirer dans des rochers , et fit périr une partie de ses vaisscoux.

TELAMORIADES, TELAMONIDES. TELAMORIUS HEROS, Ajax, fils de Telamon. TELCHIE, roi de Siovone, fils

d'Europs, tua Apis, roi d'Argos. r. TELCHINES, nés du Soleil et de Minerve, habiterent quelque temps dans l'isle de Rhodes, d'où elle prit le nom de Telchine. C'étaient des magiciens, selon la fable, qui charmaient par leurs simples regards, et faisaient plenvoir, grêler, neiger, a leur gré. Es prennient de l'ean du Stvx, et, en arrosont la terre, produisaient toutes sortes d'incommodités et de maladies, la peste et la famine. Les Grecs les nommaient, pour cette raison, Destructeurs. A la fin , Jupiter les ensevelit sons les flots, et les changes en rochers, dit Ovide. Selon d'autres, ces Telchines étaient de méchants honumes qui ha-bituient la ville de Jalysie, dans l'isle de Rhodes, gens brutaux et de manvaise foi, qui désolaient leurs voisins par leurs brigandages et par toutes sortes de maléfices. Une inondation fit périr lenr ville et la partie de l'isle qu'ils habitaient , en sorte qu'il n'y resta que des rochers ; ce qui fut regardé comme une punition divine, et devint le fondement de leur métamorphose. Par une bizarrerie singulière, ils furent honorés dans l'isle do Rhodes, où leur culte devint célèbre.

Des critiques habiles dérivent ce nom , qu'ils écrivent aussi Telghines , du grec Thelgein , sonlager, guérir; ce qui donnerait des Tel hines une idee plus favorable. Selon Dio lore , ils étaient fils de la Mer, et furent chargés de l'éducation de Neptune. Cette origine et cet emploi, qui les supposent des navigateurs, s'accordent avec la tradition qui leur foisait habiter successivement les trois principales isles de la mer Egée. On vantait aussi leur habileté dans la métallurgie. C'étaient eux, disoit-on, qui avaient forgé la faux dont la Terre arma Saturne, et le trident de Neptune. On leur attrihuait l'art de travailler le fer et l'airain.

2. — On donne aussi ce nom aux Curêtes; opinion combattue par le savant Freret, qui fait les Telchines antérieurs aux Dact) les Idéens. 3. — Ce nom a aussi été attribné

aux Galles, prètres de Cyleke.

1. Taccursi s, surioni de Minerve à Teumesse eu Révite, ou elle
avait un temple sans statue. Pausauius croit que ce surione venait
des anciens Telechines de Rhodes,
dont plusieurs passerent en Béotie,
et y batieren appareniment es temple
à Minerve, qu'ils dissient la mère
des auteurs de leur la Telechines,
parcetpue ces penules excellaient dans
tes arts.

2. — Surnom que les Jalysiens donnaient à Junon. 3. — Surnom de l'isle de Rhodes.

TELCHINUS, surnom d'Apollon, parmi les Rhodieus. TELCHIUS, un des conducteurs des

Thenius, un des conducteurs des chars de Castor et de Pollux. Téléboas, petit-fils de Lélex, donna son nom aux habitants de Taphus, petite isle au-dessus de celle

d'Ithaque. Térécrès, copitaine dolien tué

por Hercule.

1. Τέικοονε, fils d'Ulysse et de Gircé, naquit dans l'isle Æra, où Circé faisait son séjour, etoù Ulysse sarrêta quelque temps à son retour de Troie. Long - temps après, lors-

que Télégone fut grand, il s'embarqua pour aller chercher son père ; et avant été jeté sur les côtes de l'isle d'Ithaque sans la connaître, la faim l'obligea de piller la campagne pour vivre avec ses compagnons. Ulysse, à la tête des Ithaciens, vint le repousser : il y eut combat sur le rivage, et Télégone frappa Ulysse d'une lance dont le bout était fait d'une tortue marine, nommée pastinace, que l'on croit être très venimeuse. Le roi d'Ithaque, mortellement blessé, se souvint alors d'un oracle qui l'avuit averti de se méfier de la main de son fils : il s'informa qui était l'étranger, et d'où il venait, reconnut Télégone, et mourut dans ses bras. Minerve les consola tous les deux, en leur disant que tel était l'ordre du destin : elle ordonna même à Télégone d'épouser Péné-loppe, et de porter à Circé le corps d'Ulysse pour lui faire rendre les bonneurs de la sépulture. Du mariage de Télégone avec Pénélope na-quit Italus, lequel, selon Hygin, donna son nom à l'Italie. 2. - Fille de Pharis, née de Mer-

2. — rine de l'haris, nee de Mercure et d'une des Danaïdes appelée Philadamée, épousa Alphée, et fut mère d'Orsiloque, selon la tradition des Messéniens.

5. — Géant de ce nom, ami de Tmolus. 4. — Fils de Protée, tué par Her-

cule.

5. Roi d'Egypte, qui épousa Io après qu'elle eut recouvré sa pre-

mière forme.

Teleia, Telea, surnoni de Junon en Béotie; allusion à l'époque où elle deviat nubile. Rac. Teleios, parfait, adulte.

Teleius, Teleus. On invoquait Jupiter sous ce nom dans les cérémonies du mariage. V. Teleia.

Tilination, ills de Pénélope et d'Ulysse, ne faissit que de naître lorsque son père parit pour la guerre de Troie: parvena à l'adolescence, il se mit en devoir d'aller chercher. Ulysse dans la Grèce, ne le voyant pas revenir avec les autres princes grecs, et fatigué des poursuites des

TEL amants de Pénélope, qui désoluient maison, sans qu'il put l'empêcher. Télémaque, par le conseil et sous la conduite de Minerve sous la forme de Mentor, s'embarqua de nuit pour aller à Pylos chez Nestor, et à Sporte chez Ménélas. Les prétendants conspirent contre la vie du jeune prince, et se mettent en embuscade pour le tner à son retour. Mais Télémaque revient heureusement à Ithoque, et retrouve son père chez le fidèle Eumée. Ulysse se montre d'abord à son fils sous la figure d'un auvre étranger. Mais Minerve l'ayant touché de sa verge d'or, dit Homère, dans le moment il se trouva couvert de ses beaux habits. il recouvra sa belle tallle, sa bonne mine et sa première beauté; son teint devint animé, ses youx bril-

lants et pleins de feu, ses joues arrondies, et sa tête fut couverte de ses plus beaux cheveux. Après cette métausorphose il se présenta à Télémaque, qui, saisi de crainte et de respect, le prit pour un dieu, et n'osait pas lever les yeux sur lui. « Je ne spis point un dieu, reportit " Ulysse; je suis votre père, dont la " longue absence vous a coûté tant » de larmes et de soupirs, et vous a » exposé aux injures et aux inson lences de ces princes. » Aussi - tôt

tous deux que par leurs sanglots et par leurs larmes. Mais enfin ils prennent ensemble des mesures pour exterminer les amants de Pénélope, et en vicnnent à bout par la protection de Minerve. Hygin dit que Télémaque, après

Télémoque se jette au cou de son

père, et, le tenant embrassé, il fond en larmes; ils ne s'expriment

la mort d'Ulysse, épousa Circé, tandis que Télégone son frère, et fils de Circé, épousa Pénélope, et qu'il eut un fils de Circé, nommé Latinus.

Homère , dans son 4°. livre de l'Odyssée, fait partir le jeune Télémoque pour aller chercher son père ; et après avoir raconté son voyage jusqu'à Sparte, il le laisse là jusqu'à l'atrivée d'Ulysse à Ithaque, ou il le trouve. C'est cet intervalle qu'a si tent de Télémaque TÉLÉMUS, fils d'Enrytmus, Cy-

clope devin, prédit à Polyphème le traitement qu'Ulysse devait lui faire éprouver. Téréon, Athénien, eut de Zeu-

xippe l'argonaute Butes.

TÉLÉPHASSA, femme d'Agenor, et mère de Cadmus, de Phénix et de Cilix, mourut en Thrace, en cherchant sa fille Europe enlevée par Jupiter.

TÉLÈPHE, fils d'Hercule et d'Augé, avait été exposé aussi-tôt après sa naissance, et nourri, dit-on, par une biche. Pausanias dit que ce fut sur le mont Parthénius, en Arcadie, et qu'après sa mort on lui éleva un temple sur cette montagne, et qu'on lui consacra tout un conton en mémoire du prodige arrivé à sa naissance. Quand il fut grand, il se rendit à la cour de Mysie, par ordre de l'oracle, pour y eliercher ses parents. Teuthras, roi de Mysie, était alors engagé dons une guerre étrangère qui devenait facheuse pour lui : il fit publier qu'il donnerait sa fille Augé et sa couronne à celui qui le délivrerait de ses ennemis, Télèphe se mit à la tête des Mysiens ; et avant remporté une victoire complète, il fut reconnu héritier du royaume de Mysie. Quant à son mariage, ayant reconnu qu'Augé était sa mère . il épousa Laodice on Astyochée, fille de Priam.

Cette alliance l'attachait au parti des Troyens. Lorsque les Grecs vin-rent pour assiéger Troie, ils s'égarèrent, et prenant les terres des M siens pour pays ennemi, ils voulu-rent les ravager : Télèphe s'avança à la tête de son armée pour les repousser : il se battit même contre Achille dans les plaines du Caïque , mais il y fut blessé dangereusement. Il envoya aussi-tot à l'oracle, pour savoir si sa plaie était incurable ; et la réponse fut qu'il ne pouvait être guéri que par la main qui l'avait blessé. Achille, le regardaut comme son ennemi, ne vou nt jamais consentir à sa guérison. Ulysse se proorga d'attiere Téléphe su parti des forces aschart qu'un oracle avait déclaré que Troie ne pouvait être price par les Grees, a'îla n'avaient dans leur arunée un flia d'Hereuls, au que le sens de l'oracle étuit que la unéme flèche qui avait fait le mal devait servi de rembée; ainai ayant devait servi de rembée; ainai ayant devait servi de rembée; ainai ayant hiche, et en ayant composé une memplatre, il l'erevoya à Télephe, qui fot hieratoit guéri, et qui, par recognissance, vint au camp des recognissance, vint au camp des

Les malheurs de Télèphe ont fait le sijet de pluseurs tragédies snr le théaire des anciens, dit Homère. Les mythologues ne nous rapportent pas d'autre malheur que celui de sa blessure.

Tétàs, fils d'Hercule et de la

thestiade Lanomène. Teresins (Myth. Mus.), espèce de talismans fort en usage chez les Perses, pour préserver des maléfices etguérir des maladies. On écrit sur une bande de papier, ou l'on grave sur une pierre, des passages du Qôran , les noms de quelques saints célèbres, ou des purs renommés, mais sur-tout les alméenzimes, ou grands noms des dieux, noms niystérieux et ineffables avec lesquels on opère autant de miracles qu'on veut. Personne ne se dispense de porter de ces talismons au bras, ou sur la poitrine. Les dévots en sont tout cousns. Il n'est pas permis de douter de leur

wertn. Tätssiffonz, médecin célèbre dusson art et dans cellu de deriner. Il sopphalit des no virant Evenica no la la sopphalit de son virant Evenica no la companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del com

accompagne Esculape et Hygiée; on le voit aussi avec Hercule, pour faire entendre que la force ne peut se conserver qu avec la santé.

Telessicama, qui accomplit les

mariages, surnom de Vémus. Télestas, fils de Priam.

TÉLESTERIEN, air composé de notes longues et égales, dont on se servait dans les initiations. Pollux. Télesto, une des Océanides.

Teleston, qui préside aux divins ouvrages, ou qui inspire l'activité qui leur est nécessaire, ou qui initie, épithète d'Apollon. Anthol. Téleste, rits solemnels qui se

pratiquaient en l'honneur d'Isis.
Télérauss, femme de Lygdus,
et nière d'Iphis qui de fille fut mé-

tamorphosée en garçon.
Téteuragonas, fils d'Hercule et

de la thestiade Lysidice.
TELIFER PUER, l'enfant qui porte des traits, Cupidon.

TELLUND, nom donné à Pluton, à cause de ses richesses, et qui dérivait de la terre qui les renferme. TELLUNDS, dieu de la terre.

TELLUS, déesse de la terre. Homère l'appelle la Mère des dieux . pour montrer que les éléments sont engendrés les uns des autres, et que la terre est leur fondement. Les anciens la faisaient femme du Soleil . ou du Ciel, parceque le Soleil ou le Ciel la rend fertile. On la peignait comme une femme avec quantité de mainelles. Plusieurs la confoudent avec Cybèle. Avant qu'Apollon füt en possession de l'oracle de Delphes, c'était la déesse Tellus qui y rendait ses oracles, et les prononçait ellemême, dit Pausanias; mais elle était de moitié en tout avec Neptune. Dans la suite, Tellus ceda tous ses droits à Thémis, et celle-ci à Apol-lon. V. TERRE.

ion. P. Terre.
Terresse, ville maritime sus
extrémités de la Lycie. Tout le
monde y naissait devin, dit Arrien;
les fenumes et les eufonts y recevient
de la nature la même faveur. Ce fut
la que Gordius alla se faire expliquer
un prodige qui l'emhartassait. (V.

Gonnius.) Cicéron a eru que les Telmessiens devinrent grands observateurs des prodiges, parcequ'ils habitaient un territoire fertile, et ui prodnisait plusieurs singularités. TELM ESSUS

TELMESSUS, fils d'Apollon et fondateur de Telmesse. Ce dieu . métamorphosé en petit chien, ayant obtenu les favenrs de la fille d'Agénor, lni fit don, en reconnaissance, du talent prophétique pour elle et ponr son fils. Telmessus enseigna cet art à ses concitoyens, et les rendit tous savants dans la divination. Il fit bâtir la ville de Telmesse, où il

consacra un templeau dieu son père, sous le nom d' Apollon Telmessien. Après sa mort il fut enseveli dans ce temple, et sur son tombeau les habitants élevèrent un autel sur lequel ils sacrifiaient à leur fondateur. TÉLON, roi de Caprée, épousa la nymphe Sébéthis, dont il eut un fils

nommé (Ebalus. TELPHISSE, nymphe, fifle de Ladon, donna son nom à une fontaine dont l'eau était si frolde, que Tiré-

sias mourut après en avoir bu TEMBRIUS, Apollon adoré à Tem-

brus , en Chypre. TEMÉNITES, surnom d'Apollon, pris d'un endroit près Syracuse où il était adoré. Lorsque, sous Tibère, la belle statue de ee dien fut apportécà Rome, pour être placée dans la bibliothèque du temple bâti par cet empereur, Apollon Téménites, dit , apparut à Tibère en Suctone songe, et lui prédit qu'il ne pourrait pas consacrer ee temple; ce qui fut regardé comme un présage de sa mort.

Téménos, portion de terres et bois sucrés qui appartenaient à un temple, et qu'on exploitait pour servir à son entretien et à celui des prêtres. Témentaire, un des donze rois

qui gouvernèrent ensemble l'Egypte nprès Sabaron, ayant consulté l'oracle de Jupiter Ammon sur la durée de leur règne, eut pour réponse qu'il devait se garder des coqs. Les Cariens portaient des casques crètés. Psammitichus, ayant appris cet usage des Cariens, interpréta le sens de l'oraele, fit venir un grand nombre de Cariens, à l'aide desquels il chassa tous les autres rois, et devint seul maltre de l'Egypte.

1. TÉMÉNUS, fils de Phégée et frère d'Arsinoé. V. ALCMÉON.

2.-Fils de Pélasgus, chargé de reiller sur l'enfance de Jupiter, d'au-tres disent de Junon, à laquelle il consacra trois temples, sous les noms de Parthénos , Théleia et Chéra . c'est-à-dire, vierge, nubile, et veuve.

3. - Fils d'Aristomaque, et le premier des Héraclides qui rentra dans le Pélopouèse. S'étant rendu maltre d'Argos, il en chassa le roi,

et usurpa son trône. TÉMÉRITÉ. (Iconol.) Cochin l'exprime par une femme qui, les yeux couverts de sa main, marche sur une planche suillante, su-dessus d'un précipice, et qui, sons précaution, s'élance vers des piques diri-

gées contre elle. TEMERUS, brigand de Thessalie. qui cossait la tête aux passants, en les forcant de la heurter contre la sienne. Thésée combattit contre lui et la lui brisa. D'où vint le proverbe grec : Le mal témérien.

TEMESEUS GENIUS, le spectre de Temesse en Italie. V. Lybas. Ténésits de Clazomène, fondateur de la ville d'Abdère, fut mis par les Abdérites au nombre de leurs demi - dieux, et eut ches eux les honneurs béroïques.

Taxoto, nom d'une prière que les Tures doivent faire à minuit; cependant comme cette heure est fort incommode, et que les mosquées ne sont ouvertes que pendant trois lu-nes de l'année, celles de Redjeb, de Cholhan et de Ramazan, où même alors elles ne sont fréquentées que par les dévots, la plupart des Tures se dispensent du temgid, et font cette prière le soir ou le motin ; mais, quand on ensevelit un Musulman, les prêtres qui l'accompagnent chantent toujours le temgid, parceque cette prière leur est aussi ordon-

née pour ce sujet. 1. Tenré, vallée de Thessalie,

S . 3

entre les monts Ossa et Olympe. C'était le plus beau et le plus riant de tous les valjons. Les dieux et les déesses l'honoraient souvent de leur présence.

2.—Il y avait en Béotie une antre vallée du même nom, qu'Ovide caractérise par l'épithète Cycnéia, à cause de la métamorphose qui s'y fit de Cycnns en cygne.

TEMPÉRANCE. ( Iconol. ) On lui donne pour attribut un frein on une conne. Assez souvent elle paraît appuyée sur nn vase renversé, avecun mors dans sa main, ou mélangeant du vinavec de l'eau. L'éléphant, qui passe pour l'animal le plus sobre, est son symbole. Ripa en donne deux emblèmes; l'un, d'une femme avec une tortue sur la tête, qui tient un frein et de l'argent; et l'autre, d'une temme dansl'action de tremper, avec des tenailles, un fer rouge dans nu vase plein d'eau. Cochin lui donne des vêtements simples, un mors avec sa bride dans une main, et dans l'antre le pendule d'une horloge, ou le balancier d'une montre.

TEMPÈTE. (Iconol.) Les Romains avaient déifié la Tempête. Marcellus lui fit bâtir un petit temple hors de la porte Capène, en action de grâces de ce qu'il avait été délivré d'une violente tempète entre les isles de Corse et de Sardaigne. On trouve sur d'anciens monuments des socrifices à la Tempète. Elle peut entrer dans le nombre des nymphes de l'air. On la peint le visage irrité, dans une attitude foribonde, et assise sur des mages orageux, parmi lesquels sont plusieurs vents qui soufflent dans un sens opposé. Elle répand à pleines mains la grêle qui brise des arbres et détruit des moissons. On peut y joindre l'image d'une mer agitée, et des vaisseaux battus des vents.

TEMPÉTES (Génie des ). Dans la Lusiade, lorsque la flotte portugaise, commandée par Vasco de Gama est près de doubler le Promontoire des Tempétes, depuis le cap de Bonne-Espérance, tout-à-coup on aperçoit un person-

nage formidable qui s'élève du fond des mers; sa tête touche les nues; les tempêtes, les vents, les tonnerres sont autour de lui ; ses bras s'étendent sur la surface des eaux. Ce génie est le gardien de cet océan, dont aucun vaisseau n'avait encore fendu les ondes. Il menace la flotte, il se plaint de l'audace des Portugais qui viennent lui disputer l'empire de ces mers, et leur annonce toutes les calamités qui doivent traverser leurs entreprises. Cette fiction du Camoens est sons doute nne des plus belles que les modernes puissent opposer aux anciens TENPLES, édifices socrés élevés

en l'homeur de quelques divinités. Les Exprisente les Phénicieus sont les prevines en Phénicieus sont les prevines en Phénicieus sont les de Studon, qui ainst érigé de temples aux direx. Les Peres et tous creux qui misient la dectime tous creux qui misient la dectime avoir de la consideration de proposition de la consideration avoir de la commentation de prime de la commentation de prime de la consideration de prime de la consideration de prime de la consideration de que l'amivers ne pouvait contenir. Ils sercificaries dont à les et trouviers de la consideration de prime de la consideration de prime de la contenir de prime de p

en plein air, et par-tout où ils se trouvaient, mais principalement sur les hauteurs. Les temples des anciens étaient partagés en plusieurs parties : la première, l'aire ou le vestibule, où était la piscine dans laquelle on puisait l'eau lustrale pour expier ceux qui voulaient entrer dans les temples: ce qu'on appelait Naos, qui était comme la nef de nos églises, où tont le monde entrait ; et le lieu saint on l'Adytum, dans lequel il n'était pas permisan penpled'entrer, et qu'il ne devait même pas regarder. En certains temples, il y avait un endroit qui était l'arrière-temple. Ils avaient aussi quelquefois des portiques, comme les temples de Diane. Autour des temples régnaient des goleries couvertes, soutennes d'un rang de colonnes, quelquefois de deux, comme étaient nos cloîtres. On montait aux temples par des degrés, et fort souvent ces degrés régnaient

----- Jose 17 0008

tout autour, comme les galeries. La montée du temple de Jupiter Capitolin était de cent degrés.

Capitolin était de cent degrés. L'intérieur des temples était souvent très orné, car, outre les statues des dienx, qui étaient quelquefois d'or, d'ivoire, d'ébène, ou de quelque autre matière précieuse, et celles des grands hommes qui y étaient en grand nombre, il était ordinaire d'y voir des peintures, des dorures et autres embellissements, parmi lesquels il fant comprendre les offrandes et les ex-voto; c.-à-d. des proues de vaisseaux lorsqu'ou croyait avoir été garanti du naufrage par le secours de quelque dieu, des tableaux pour la guérison d'une maladie, des armes prises sur les ennemis, des trépieds, des boucliers votifs, et souvent de riches dépôts.

Les paiens avaient un tel respect pour les temples, que, solon. Arriae, ul était définab d'y cencher et de ly moncher On y nomouir podque des moncher On y nomouir podque des des la comme de des la comme de la c

Lorsqu'on voulait bătir un temple, les aruspices étaient employés à choisir le lieu et le temps auquel on devait en commencer la construction. Ce lieu était purifié avec grand soin , au rapport de Tacite: tout l'espace destiné à l'édifice était environné de rubans et de couronnes : les vestales, accompagnées de jeunes garçons et de jeunes filles avant père et mère, lavaient ce lieu avec de l'eau pure et nette; le pontife achevait de l'expier par un sacrifice solemnel. Alors les magistrats et les personnes les plus considérables mettaient la main à une grosse pierre qui devait entrer dans les fondements, et y jetaient quelques pièces de métal qui n'eût pas encore passé par le creuset. Telle fut la consécration du temple que Vespasien fit

reliatir au Capitole.

Il y avait des temples qui ne devaient pas être bâtis dans l'enceinte des villes, mais hors des murs, comme ceux de Mars, de Vulcain et de Vénus; voici la raison qu'en donne Vitruve : " C'est , dit-il , de » peur que si Véuus était dans l'inn térieur de laville même, ee ne fût n une occasion de délauche pour les » jeunes gens et pour les mères de » famille. Vulcain devait être aussi n en dehors, pour éloigner des mais-31 sons la crainte des incendies. Mars » étant hors des murs , il n'y aura n plus de dissention parmi le people; » et, de plus, il sera là comme un » rempart pour garantir les mun railles de la ville des périls de la » guerre. Les temples de Cérès » étaient aussi hors des villes , en » des lieux où on n'allait guère que » pour lui offrir des sacrifices, afin » que la pureté n'en fût pas souillée.» Cependant ces distinctions ne furent pas toujours observées. Quant aux dieux patrons des villes, on plaçait leurs temples anx lieux les plus élevés, d'où l'on pùt voir la plus grande ortie des murs qu'ils protégeaient. Si c'était Mercure, on devait mettre son temple à l'endroit où se te-mit le marchéou la foire. Ceux d'Apollon et de Bacclius devaient être près des thélares; ceux d'Hercule, près du Cirque, s'il n'y avait ni

gymnase, ni amphitheiare, etc. Hygin sou apprendique le temples des dieux turent d'abord consuprendique le visage tournet vera l'occident. Ou juece ensuite qu'il était plus convonuable de regarder l'endroit du cielcant hommes les temples furrat sous de la comples furrat coursé vera l'oriest. Cet temples n'avaient qu'une seule entrée. Ils en multiplièrent en raison du nombre unitaplièrent en raison du nombre quas tourne de l'en raison de l'en just tous la mètre forme. Cerx de just fous la metre forme. communément découverts. Les temples des dieux qui avaient quelque rapport à la terre, comme Cérès, Vesta, Bacchus, etc. étaient de forme ronde. Pluton et les dieux infernaux avaient leurs temples en forme de voutes souterraines.

Les temples les plus célèbres dans l'antiquir passene aut été celui de Vulcain en Egypte, que tant de vise eurent hien de la peine à schever; de Jupiter Olympies; d'Apolto de Delphes; de la Diane d'Ephèse; le Capitole et le Pauthéon de Roune; et etnis le temple de Bélus à Bahylone, le plus singulier par sa grandeur et sa structure. J'ELUS, AUTRUS, VULCAIN, PANTMÉEN, CAPTOLA, DIASH, OLYMPIES.

Tanaccia, en niyle d'augure, espace de terre que les augures de
terrainaient en disant certains mots,
et d'où ils pouvaient voir tous les
côtes dan cité, et que le s'appelaise
cet mots.) Quand le ciel était divisé, l'augure examinait ovre est tention quels oiseaux persissaient, leur voil, leur chant, et de quel
coid de la partie appeie Tenploint ils se tronvisient. Ce mot sicrett par le bloon auturral.

crit par le boton augural. TEXPS (Icono'), divinité allégo-rique. Il est représenté, sur une pierre gravée, por un vieillard avec de longues alles, s'appnyant des deux mains sur un hoyau, et ayant des fers avec une chaîne aux pieds, pour indiquer que la rapidité du temps peut être arrêtée on assujettie à des règles méthodiques. Macrobe ( Saturn. 1. 1 , c. 8. ) nous apprend qu'on mettait des liens aux ambes de la statue de Saturne qui représentait le Temps, mais ces liens étaient des bandelettes de laine qu'on ôtait le jour de so fête. Le temps était divisé en plusieurs parties, dont chacune avait so figure particulière, en homme, ou en fenme , suivent que leurs noms étaient masculins ou féminins ; on pertait même leurs impges dans les cérémonies religieuses. Chez les modernes, le Temps est allégorisé sons la figure d'un vieillard sec et décharné, et ayant la barbe et les cheveux blancs, deux grandes alles au dos, une faux dans un moin , et une horloge de sable dans l'autre. Gravelot njoute à ces attributs une horloge de soble , le cerele du zodiaque, des colonnes brisées, des couronnes et des sceptres épars. Plusieurs ortistes ont représentéle Temps sans alles, mais porté sur un chariot tiré par deux cerfs qui semblent courir très vite. Un attribut qu'on pourroit lui assigner, est l'oiseau de Paradis, à qui les uaturalistes ne donnent point de pieds. parecqu'il ne repose jamais. Voyes Sature. La description suivante offre le Temps sous des rapports ingénieux, et comme elle se trouve dans un ouvrage peu connu, j'ai

pense qu'elle pourrait être vue ici avec plaisir. " Sous le pôle arctique, aux ex-» trémités du monde comu et au » couchant de l'astre du jour, est » une plaine inculte et aride, où le » Temps, monstre créé avec la " Terre, regne despotiquement. Ce » fier tyran de tout ce qui respire, » élevé sur une colonne de marbre » blanc , étale sur un même front » les grâces de l'adolescence et les » rides de la vieillesse. Son visage, » pai - parti par une longue borbe » grise, laisse voir une décrépitude » parfaite, à côté de l'embospoint » de la jenne virilité ; son corps, » toujours prêt à voler, ne porte » que sur un pied, qu'il appuie lé-» gèrement sur une horloge de sable: " les Heures qui le font couler , en » comptent scrupuleusement tous » les grains ; lui-même il tient une » longue fuux tranchante dons ses n mains, et de ses yeux perçants, » qui ne se livrent junais su somn meil , il choisit ses victimes dans » la multitude innombrable de mor-» tels supplients qui implorent sa » pitié. Mais ce monstre, également » dur et sourd, sans égard ni pour » l'àge qu'il affaiblit, ni pour les » conditions qu'il anéantit, ui pour » les sexes qu'il confond, ni pour la

w beauté qu'il flétrit, ni pour l'esp prit qu'il énerve , agitant ses als les longues et bleuktres, chasse » loin de lui les jours, les mois, » les années, et frappe indistinctement tantot un fils unique, l'espén rance de toute une famille; tantôt a un monarque chérl, qu'il précipite a du trône presqu'aussi-tôt qu'il y · est monté ; quelquefois, il arrache n une icune épouse du lit nuptial. a et change la joie d'un doux hymén née en pompe funèbre ; souvent a il épargne un vieillard coduc et n goutteux, pour trancher les jours n d'un jeune homme soin et robuste. " Il ne laisse enfin tomber sa foux a menetrière sur les vicillards qui " l'environneut, que lorsque son bras n appeanti de lassitude, ne peut " s'étendre au loiu pour choisir ses " victimes : alors ils tombent, sema blables aux fenilles joundtres que » le soufile du rigoureux Aquilon n secone des arbres, sur la fin de » l'Automne.

a Tels sont les jenx eruels qui » amusent le temps , lorsque de sa » faux sanglante il frappe ses vietin mes. L'affreux contre - coup qui u les livre à la mort empressée da les a enlever, leur ouvre les noires har-" rières qui servent de porte à l'É-" ternité. C'est par là que les ames n entrent en foule dans cet empire » immense, d'où nul mortel na peut p revenir à la lumière. Son insatiable " voracité ne se horne pas aux failles n mortela : empires, royanmes, ré-" publiques , villes , temples , pa-" lais, tout éprouve sa dent de fern Les monuments respectables de » l'art ne sont pas plus respectés que » les chafs-d'œuvres de la nature : n autour de lui sont entassés les déa bris des dignités et des grandeurs n humaines, conronnes fractusées, n sceptresbrieds, trônes mis en pou-" dre , et sur les ruines desquela il n élève d'autres trones, qu'il ren-" verse incontinent. Il se fit un jeu n d'élever les quatre grands empires a du monde, de les détruire toura d-tour les uns por les nutres, et n d'en faire disparaître les astions.

TEN " Devent lui , passent repidement » toutes les générations, les vieil-» lards poussés par les hommes d'un » àge viril, et ceux-ci par des en-» fants. Tel est le Temps, qui en-» glontit et dévore tout ; mais , à la » fin des siècles, ce monstre, dévoré » lui-même . expirera aux portes » de l'Eternité. » La Christiade , poeme, par l'able de la Baume. Sur que ques médailles romaines , on voit un éléphant, comme sym-

bole de l'Eternité. TÉNACITÉ. (Iconol.) Le lierre sert d'attribut à ce sujet, qui n'est exprimé que par cette plante, laquelle lie, entoure et serre étroitement une femme d'un age syancé. Il était de mouvais augure chez les Romains que le prêtre de Jupiter touchôt ou même nommût le lierre. les prêtres devant être absolument libres pour sacrifier.

TENARE(Iconol.), est un promontoire de la Laconie, sur lequel était un temple de Neptune en forme de grotte , et à l'entrée une statue du dien. " Quelques poètes grecs, dit » Pausanias, ont imaginé que » c'était par la qu'Hercule avait em-» mené le chien de Pluton ; mais " outre que dans cette grotte il n'y n a aucun souterrain, il n'est pas " traisemblable qu'un dien tienne n son empire sous terre, ni que nos » âmes s'attroupent là après notre = mort. Hécatec, de Milet, a eu n une idée assez raisonnoble, quand n il a dit que cet endroit du Ténme o servait de repaire à un serpent = effroyable que l'on appelait le n chien des enfers, parcequa qui-» conque en était piqué monrait n ausai - tôt; et il prétend qu'Her-» cule amena ce serpent à Enrysn thee. n ( V. CRREERR. ) Ovide nous représente le Ténare comme un abvine et un soupirail des enfers

gurdé par Cerbère. TENANTES, fêtes en l'honneur de Neptune , qui avait un temple sur le promontoire de Tenure.

Tenantes , surnem de Neptune, pris du temple en forme de grotte, qu'avait oe Dieu en Laconie.

TENDAVES (Myth. Jap.), moines japonais fort solitaires, qui ne parlent ensemble que rarement, et jamais aux séculiers, excepté ceux qui ont soin des affaires temporelles du couvent.

vent.
Ténéarès. Apollon avait sous ce anraom un temple et un oracle à Ténéae, bourg du territoire de Corinthe.

TENGENTE (Myth. Mah.), planche ou pierre sur laquelle les Tures mettent les morts pour les laver entièrement, de peur qu'il ne leur reste quelque souillure.

Ténénos, isle de la mer Egée, proche le continent, vis-a-vis de Troie. Ce fut derrière cette isle que les Grees eacherent lear flotte quand ils firent semblant de quitter leur entreprise, tandis que les Troyens faisaient entrer le cheval de bois dans leurs murs. C'est ce qui a fait plus parler de Ténédos que toute autre chose, quoiqu'elle soit recommandable par plusicurs autres endroits, per justice sévère qu'on y exerçait, et parsafertilité; d'où vient qu'on trouve, sur plusieurs médailles de Té-nédos, Cérès, des épis, des raisins, souvent représentés. Il y avait à Ténédos un temple d'Apollon Sminthéus. Ténénus, fils d'Apollon et de la

nymphe Mélie, regut de son père le don de prédire l'avenir. V. Mélie. Téxès fils de Cyenne mi sé-

Ténés, fils de Cycnus, qui ré-gnait à Colones, ville de la Troode, donna son nom à l'isle de Ténédos , qui s'appelait auparavant Leuco-phrys. Cycnus ayant épousé en secondes noces Philonomé, fille de Crangasus, cette femme prit de l'amour pour Tenes, son hean-fils; mais n'ayant pu s'en faire aimer, pour se venger, elle résolut de le perdre dans l'esprit de son mari, en l'accusant d'avoir voulu lui faire violence. Cycnus, trompé per cette imposture, fait enfermer Ténès dans un coffre et le fait jeter à la mer. Sauvé par sa honne fortune, il arrive à l'isle de Leucophrys, dont les habitants le prennent pour leur roi. Quelque temps après, Cycnus découvre l'artifice de sa femme; il s'embarque et va cherther son fils pour lui confesser son

imprudence, et lui en demander pardon. Mais au moment qu'il touche le rivage et qu'il attache le cable de son vaissean à quelque arbre on à quelque rocher, Tenès prend nne hache et coupe le cable : le vaissean s'éloigne et vogue au grédes vents. La hache de Ténès, dit Pausanias, a fondé un proverbe que l'on applique à ceux qui sont inflexibles dans leur colère. Mais I'on fait une autre application de ce proverbe, et de la sévérité de Ténès, car il ordonna qu'il y cut toujours derrière le juge un homme tenant une hache, afin de couper la tète à quiconque serait convaincu de faussete. Il fit anssi une loi qui condamnait les adultères à perdre la tête, sans distinction de personnes; et lorsqu'on vint le consulter pour savoir ce qu'on ferait à son fils qui était tombé dans ce crime, il répondit : Que la loi soit executee. Tenes vivait dans le temps du siéze de Troie. Lorsqu'Achille alla ravager l'isle de Ténédos, Ténès voulut s'opposes aux armes de ce héros, et fut tué dans le combat. Plutarque dit que quand Achille sut qu'il avait tué Ténès, il en fut très faché, qu'il le fit enterrer, et tua nn valet que Thétis lui avait donné, qui avait mal exécuté les ordres de cette déesse; elle ne s'était pas contentée de recommander expressément à son fils de se bien garder de tuer Ténès, elle avait de plus chargé ce valet d'avertir Achille dans l'occasion, afin que par mégarde il ne désobéit pas à sa mère; et la raison qu'on donne de cette précaution, c'est que Ténès était véritablement fils d'Apollon, quoique Cycnus passat pour son père. Or, selon les destinées, il fallait qu'Achille monrnt aussi-tôt qu'il aurait mis à mort un fils d'Apollon.

un us a Apoiton.

Les Tendediens concurent tant d'indignation contre Achille, qu'ils cordonnèrent que personne n'ent à prononcer son nom au temple de Ténès; car il shonorèrent leur prince comme un dieu, et lui bàtirent un temple. Ciècnon reprochait à verrès qu'il avait enlevé à Ténédos la statue de Ténès, çe dieu, dit-il, que les

\_\_\_\_\_

Ténédiens avaient en si grande vénération.

Ténites, déesses des sorts, ainsi nommées du verbe tenere, parcequ'elles tenaient la destinée des

hommes.

Transico-dat-sin (Mith. Jap.), leplus grand des dieux du Sintoïsme.

V. Sanxros. On le regarde comme le patron et le protecteur de l'empire. On célèbre sa fête le seizième jour du neuvième mois, avec une pompe et une magnificence extraordinai-

Tentrion (Iconol.), jeune et belle vierge vêtue simplement. Elle tient sur ses genoux un vase de fen qu'elle attise. Un génie noir et laid du j'présente une bourse et des joyanx, et un génie blanc et gracieux s'esforce de lui faire aocepter une palme. Elle paralt indécise dans le choix.

TEPHAMANCIE, espèce de divination dans laquelle on se servici de la cendre du fen qui, dans les sacrifices, avait consumé les victimes. On la pratiquais sur-tout sur l'aute d'Apollon Isménien; c'est peut-être pour cela que Sophocle, dans sa tragédie d'OEdipe Roi; a donné à la cendre le nom de de-

vineresse. Delrio dit que de son temps on avait encore la superstition d'écrire sur la cendre le nom de la chose qu'on prétendait savoir; qu'on exposait ensuite cette cendre à l'air, et que, selon que le vent effaçait les lettres en enlevant la cendre, ou les laissait en lear entier, on augurait bien ou mal pour ce qu'on voulait entreprendre.

On pretend que tous les Algonquins et les Abenaquis, peuples survages de l'Amérique septentrionale, pratiquaient antrefois nne espèce de téphramancie ou pyromancie, dont voici tout le mystre:

Ils réduisaient en poudre très fine du charbon de bois de cèdre; ils dispossient cette poudre à leur manière, puis y mettaient le feu; et, par le tour que prenaît le feu eu courant sur cette poudre, ils connaissaient, disaient-ils, ce qu'ils cherchaient.

TERAMBUS, fils de Neptune, le meilleur musicien de son temps. Fier de son talent , il osa insulter des nymphes, qui le firent périr misérablement, et le changérent en un insecte semblable à l'escarbot.

un insecte semblable à l'escarbot.
Téantoscopia, sorte de divination
qui tirc des préages de l'apparition
de quelques spectres vus dans les
airs, tels que des armées de cavaliers et autres prodiges fabuleux
dont parlent les historiens. Rac.

Teras, prodige.
Ténéas, un des capitaines d'Enée, tué par Camilla.

Térée, roi de Thrace, fils de Mars, célèbre dans la fable, fut changé en épervier. V. Pannion, Philomèle, Procné, Irrs.

Ténéna, fille de Strymon. Mars la rendit mère de Triballus. Ténensis, déesse romaine qui

présidait au battage des grains.
Téaseux e, effrayant, endroit du
clamp de Mars, près da temple
de Pluton, où l'on avait consoré
aux Manes un autel que l'on ne
sortait de terre que pendant la célébration des jeux séculaires, et
qu'on enfouisent après qu'ils étaient
finis. D'autres lisent Terrens, endroit effexyants.

TERENTINI, nom donné anx jeux séculaires. V. TERRENS.

TERGEMINA. V. TRIFORMIS. TERGEMINUS, surnom de Cerbère et de Géryon.

TÉRIDAÉ, concubine, dont Ménélas eut Mégapenthès.

Tasus, dieu protecteur des hornes que l'om met dans les chaups, et vengeur des unerpations: Deux Terminus. Cétait un des plus asciens dieux des Romains, la preuve par les rois, dans lecquelles on ne troute le culte d'aucm dieu établi vant cleil du dieu Terme. C'est Nama qui inventa cette divinité, comme an frein plas espalée un avoir fait un peuple la distribution des terres, il Balti au dieu Terme des terres, il Balti au dieu Terme tuer.

in petit temple sur la roche Tarpéienne. Dans la suite, Tarquin le Superbe ayant vouln hâtir un temple à Jupiter sur le Capitole, il fallut déranger les statues et même les chapelles qui y étaient déjà. Tous les dieux cédèrent sans résistance la place qu'ils oernpaient : le dieu Terme tint hon contre tons les efforts qu'on fit pour l'enlever ; et il fallut nécessairement le laisser en place. Ainsi il se tronva dans le temple même qu'on éleva en cet endroit. Ce conte se débitait parmi le peuple pour lui persunder qu'il n'y avait rien de plus sacré que les limites des champs : e'est ponrquoi ceux qui avaient l'andace de les changer étaient dévoués anx Furies, et il était permis de les

Iconol. Le dien Terme fut d'abord représenté sous la figure d'une grosse pierre carrée ou d'une sou-che : dans la suite , on lui donna une tête humaine placée sur une borne pyramidale; mais il était tonjonrs sans bras et sans pieds , afin , dit-on, qu'il ne put changer de place.

On honorait ce dieu non seulement dans ses temples, mais encore sur les bornes des champs, qu'on ornait ce jonr - là de guirlandes, et même sur les grands chemins. Les sacrifices qu'on lui faisait ne furent pendant long-temps que des lihations de lait et de vin , avec des offrandes de fruits, et quelques gâteaux de farine nouvelle. Dans la suite, on hii immola des agneaux et des truies, dont on faisait ensuite un festin anprès de la borne.

TERMINALES , fêtes en l'honneur du dieu Terme, qui se célébraient le six avant les calendes de Mars, et selon d'autres en l'honneur de

Jupiter.
TERMINALIS, SURDOM de Jupiter. Avant la création du dieu Terme, on honorait Jupiter comme proteoteur des bornes, et alors on le re-présentait sous la forme d'une pierre. C'était même par cette pierre que se faissient les serments les plus solem-nols. V. Pienne.

TERPSICHORE, muse de la danse. (Etym., qui aime la danse.) Elle est peinte comme une jeune fille vive et enjouée, couronnée de guirlandes, et tenant une harpe an son de laquelle elle dirige ses pas en cadence. Au lieu d'une harpe, on la voit encore tenir un tambour de Basque. Les plumes que le ventagite sur sa tête, son pied que la légèreté sontient en l'air, la joie qui brille dans ses yeux, caractérisent les danses et les ballets que l'on doit an génie de cette muse. Des auteurs font Terpsichore mère des Sirènes ; d'autres disent qu'elle eut de Strymon, Rhésus; et de Mars, Biston TERPSICHOROS, épithète d'Apol-

lon. Authol. TERPSICIATE, une des filles de

Thespius. TERRE. Il y a eu peu de nations aiennes qui n'aient rendu un culte religieux à la Terre. Les Egyptiens, les Syriens, les Phrygiens, les Scytles, les Grecs et les Romains, ont adoré la Terre, et l'ont mise avec le Ciel et les Astres an nombre des plus anciennes divinités. Hésio-de dit qu'elle naquit immédiatement après le Chaos; qu'elle épousa le Ciel, et qu'elle fut mère des dieux et des géants, des biens et des maux, des vertus et des vices. On lui fait aussi épouser le Tartare, et le Pont ou la Mer, qui lui firent produire tous les monstres que renferment ces deux éléments : c'est-à-dire que les anciens prenaient la Terre pour la Nature, on la mère universelle de tous les êtres ; c'est pourquoi on l'appelait communément la grande mère, magna mater. Elle avait plusieurs autres noms, Titée ou Titéia, Ops , Tellus , Vesta , et même Cvbèle : ear on a souvent confondu la

Terre avec Cybèle Les philosophes les plus éclairés du paganisme croyaient que notre îme était une portion de la nature divine, divinæ particulam auræ, dit Horace. Le plus grand nombre s'insaginait que l'homme était né

de la terre imbibée d'eau et échauffée par les rayons du soleil. Ovide a compris l'une et l'autre opinion dans ecs beaux vers où il dit que l'homme fut formé, soit que l'auteur de la nature l'eût composé de cette semence divine qui lui est propre, ou de ce germe renfermé dans le sein de la terre, lorsqu'elle fut s'parée du eiel. Il est sonvent parlé dans la mythologie des enfants de la Terre: en général, lorsqu'on ne connoissait pas l'origine d'un homme célèbre, c'était un fils de la Terre ; c'est-à-dire , qu'il était né dans le pays, mais qu'on ignorait

ses parents. La Terre eut des temples , des autels, des sacrifices, et même des gracles : à Sparte, il y avait un temple de la Terre qu'on nommait Gasepton. A Athènes, on sacrificit à la Terre comme à une divinité qui présidait aux nôces. En Achaie, sur le fleuve Crathis, était un temple célèbre de la Terre qu'on appelait Déesse au large sein; sa statue était de bois. On nommait pour sa prêtresse une femme qui, des ce moment, était obligée de garder toujours la chasteté, encore fallait - il qu'elle n'eût été mariée qu'une fois; et pour s'assurer de la vérité , on lui faisait subir une terrible épreuve , savoir , de boire du sang de taureau : si elle était coupable de parjure, ce sang devenait pour elle un poison mor-

Iconol. Dans une ancienne peinture, dont le sujet est le combat d'Hercule avec Antée, la Terre est représentée par une figure de femme assise sur un rocher. Sur une pâte antique, elle est figurée par un rocher sur lequel Thémis est assise, pour indiquer que cette déesse était fille de la Terre. Les modernes l'allégorisent sous les traits d'une matrone vénérable assise sur un globe, emblème de sa forme sphérique, et qui, couronnée de tours, tient une corne d'abondance remplie de fruits. Quelquefois aussi elle est couronnée de fleurs. Près d'elle sont le bomf qui laboure , lu

mouton qui s'engraisse, et le lion que les anciens donnent à Cybèle. V. Cysèle, Tellus. Le Brun l'a personnifiée à Scenux,

dans le pavillon de l'Aurore, par une femme appuyée sur une urne , qui fait juillir le lait de ses mamelles en même temps qu'elle se débarrasse de son manteau, d'où un essaim d'oiseaux se répand dans les airs.

TERRESTRES, espèce de démons que les Chaldéens regardaient comme menteurs parcequ'ils étaient les plus éloignés de la counaissance des choses divines.

TERREUR (Iconol.), divinité, fille de Mars et de Vénus, à laquelle Mars confiait, ainsi qu'à la Fuite, le soin d'atteler son char. Elle se représente furieuse, marchant à grands pas, et sonnant de la trompette. Elle est coiffée et vêtue d'une peau de lion, et tient un bouclier sur lequel est la tête de Méduse. V. PARIQUE. Dans la galerie de Versailles , c'est nne femme allee, et coiffée d'un musle de lion , sonnant aussi de la trompette.

TERRIGENE FRATRES, les frères

nés de la Terre, les Titans. TESCATIL PUTZA, OU TLALOCK (Myth.Mex.), nom d'une divinité adorée par les Mexicains, à qui ils adressaient leurs vœux pour obtenir le pardon de leurs fautes. Cette idole était d'une pierre noire, luisante et. polie comme du marbre, parée de rubans. Elle avait à la lèvre inférieure des anneaux d'or et d'argent, avec un petit tuyau de crystal, d'où sortait une plume verte ou bleue; la tresse de ses cheveux était dorée, et supportait une oreille d'or , symbole de l'attention avec la quelle la divinité écoutait les prières des pécheurs. Elle avait sur la poitrine un lingot d'or fort grand; ses bras étaient couverts de chaînes d'or, et une grande éméraude formait son nombril ; elle tenait dans la main gauche une plaque d'or unie comme un miroir, d'où sortaient , en forme d'éventail , des plumes de toutes sortes de couleurs. La main droite portait quatre flèches. Ces ornements étaient symboliques,

consideration phasines turnet contribute citati environne, Qualquefair Trecutiputus paraissist armé d'un juvelot qu'il s'apprécita à bacer, portant dans la main gauche un louelle r sur lequel cing poumes de pin étation que que que partie fleche. Les fonctionnes de product de ces pommes on voyait s'élever quest fléches. Les fonctionnes de catridants à Tecetilipatus le centre qui au le constitue de ces pommes on voyait s'élever que traite de la fonctionne de centre qu'in et de la fonction de centre qu'in et de la fonction de centre qu'in et de la fonction d

On s'adressait aussi à ce dieu pour obtenir une heureuse moisson; et c'était à force de sang et de cruautés qu'on tâchait de se le rendre favorable. Dès que les grains commencaient à percer le sein de la terre, ct s'élever un peu, on immolait à Tescatilputza, sur une colline, un garçon et une fille àgés de trois ans, et de condition libre. On ne leur arrachait pas le cœur comme aux prisonniers de guerre : on leur conpait seulement la gorge; et après les avoir enveloppés dans une robe neuve, on déposait leurs corps dans nn tombeau de pierre. L'ersque les grains avaient une certaine hauteur, on doublait le nombre des victimes, mais elles étaient moins nobles; quatre en-fants esclaves étaient immolés à Tescatilputza, puis ensevelis dans une cave. Une famine affreuse, qui avait autrefois désolé le pays, avait donné lieu à ces barbares sacrifices. Lorsque le temps de la moisson était venu, on implorait encore la protection de Tescatilputza par des offrandes de maïs que chacun avait eneilli dans son champ.

On présentait aussi à ce dieu des coupes pleines d'une liqueur nommée attolle, faite avec du grain et une gomme odoriférante appelée copal. On parait sa statue de guirlandes de lleurs, et l'on faisait de grandes réjouissances.

Le 19 Mai, les Mexicains célébraient en son honneur une fête so-

lemnelle, que l'on pourrait appeler fête de l'expiation. Ce jour là ils venaient dans son temple pleurer leurs péchés, et en demander le pardon. La veille de la fête, les seigneurs les plus distingués du Mexique venaient avec ponipe apporter au prêtre de Tescatilputza un habillement neuf dout ils devaient se servir le jour de la cérémonie. Des le matin de la fête , toutes les portes du temple étaient onvertes; un prêtre faisait entendre le son du cor, en se tournant vers les quatre parties du monde, et semblait inviter les pécheurs à accourir des quatre coins de la terre; puis il se frottait le visage avec de la poussière, accompagnant cette action d'humilité d'un regard de componction qu'il portait vers le ciel. Touchés de cet exemple, les assistants commençaient à se jeter la face contre terre, et à se meurtrir le visage, poussant des cris lamentables, détestant leurs péchés, et implorant la miséricorde de Tescatilputza avec cette énergie que donne la crainte mêlée d'un peu d'espérance. On faisait ensuite une procession, qui avait quelque rapport avec celle des pénitents d'Espagne et d'Italie. Plusieurs pretres, le visage peint en noir et les cheveux tresses avecun cordon blanc, portaient autour du temple une espèce de litière, dans laquelle était enfermée la statue de Tescatilputza. Devant la litière, denx prêtres marchaient l'encensoir à la main, et encensaient souvent la sainte voiture. Les pénitents imitaient le monvement de l'encensoir; et lorsqu'il s'élevait enl'uir, ils élevaient aussi leurs bras vers le ciel; lorsque l'encensoir retombait, ils laissaient tomber leurs bras. Cet exercice, quoique fatigant, était cependant moins rude que celui de quelques autres pénitents qui se flagellaient cruellement avec des cordes garnies de gros nœuds ou d'épines. Les moins fervents et les plus raisonnables se contentaient de répandre des fleurs sur le chemin en l'honneur du dieu. La procession étant finie, le dien, ou plutôt son miuistre, recueillait les gages sensibles

655

de la pitté des dévots, évets-dire, les offrandes. Cette fét estit terminée, comme toutes les ontres fêtes paraimes, per une met destino, des paraimes, per un gruid estino, oble aprovent per un grand estino, oble qui la s'imaginalentavoir reçu le pardon de tous leuroparte destrança pour conserver ottoporale destrança pour conserver ottoporale destrança pour conserver ottoporale destrança variante, conduites parun s'entes prê-tre, apportisent les viandes sacrés aur la table de dieu. Pour son destinour que l'angierquest desen alu, et qui sian doute était regardé comme un victime d'expiration pour le pêt.

chés de tout le peuple.
Travésion, prince gymnosophiste, visité par Apollonius de Tyane, commanda à un orme de saluer ce philosophe, ceque cet arbrefit d'une

voix grele et efféminée.

TESSARACOSTON, solemnité religieuse qu'observaient les femmes, le quatorzième jour après lent sounches, en se rendant au temple, et en marquant aux dieux, par quelque présent, la reconnaissance que leur inspirait une heureuse délivrance. Tèra hérissée des seppents. (Ico-

mol.) Foy. Ecusianus, Minnas, Minnas, Nissas, Pranis. Trois tetes. V. Hicara, etc. Dana len hirootyphes depptiens, deux tetes, I'une d'homuse despuisens, deux de la homuse deux en la companie de la Providence. Les Egyptiens dissient qu'an moyen d'une parelle vigilance on n'avait pas à craindre l'insulte des maurais pas deraindre l'insulte des maurais come parole mysérieuse pour êten garantir. Horospoil.

Tânnas, fille du Ciet et de la Tannas.

Tinns, file du Giel et de la Terre, épouss l'Occin son friere, et deviat mère de trois mille nymphes, applétes les Cesaniétes. Onlisi donne encore pour enfants, non seulment les fleuves et les foutaines, mais encore la pluipart des personnes qui varient régné ou habité aur les coites de la mer, comme Protée, Ethra, noire d'Atlas, Fersa, mère de Circe, etc. On dit que Jupiter ayant été lié et garotté par les autres dieux , Téthys, avec l'aide du géant Egéon, le remit en liberté; c.-à-d., en prenont Téthys pour la Mer, que Jupiter trouva le moyen de se sauver par mer des embûches que lui avaient tendues les Titans avec lesquels il était en guerre; on bien, en prenant cette guerre du côté de l'histoire . uelque princesse de la famille des Titans employa des secours étrangers pour délivrer Jupiter de quelque péril. Mais Téthys selon les apporences, n'est qu'une divinité purement physique; elle se nommuit ainsi d'un mot grec qui signifie nourrice, parcequ'elle était la déesse de l'humidité, qui est ce qui nourrit et entretient tout. Il ne faut pas confoudre cette Téthys avec la Thétis mère d'Achille. Leurs noms sont écrits différenment. Le char de la premièreétait une conque d'une merveillense figure, et d'une blancheur plus éclatante que l'ivoire. Ce char semb'ait voler sur la surface des eaux, « Quand la déesse allait se prome-

ner, les dauphins, en se jouant, sonlevaient les flots. Après eux venaient des tritons qui sonnaient de la trompette avec des conques recourbées. lls environnaient le char de la déesse, traîné par des chevaux marins plus blanes que la neige, et qui fendant l'onde salée, laissaient loin derrière eux un vaste sillon dans la mer. Leurs yenx étaient enflammés, et leurs bouches étaient fumantes. Les Océanides, filles de Téthys, couronnées de lleurs, nageaient en foule derrière son char; leurs beaux cheveux pendaient sur leurs épaules, et flottaient au gré des vents.

«Téthys tenuit d'une main un seeptre d'or pour commander aux vagues, de l'antre elle potnitsur ses genoax le petit dieur Palémon son fils pendant à sa mainelle. Elle avait un viage serein et une douce mojesté qui fisissi fuir les vents séditieux et les noires templétes. Les trittos conduissient ses chevaux, et en temient les rehes dorées. Une grande voile de pourpre flottait dons les airs au dessus du cher elle était plus on

moins enflés par le souffle d'une multitude de petits Zéphyrs qui la poussaient par leurs halcines. Eole, au milieu des airs, inquiet, ardent, tenait en silence les fiers aquilons, et repoussait tous les nuages : les immenses baleines, et tous les monstres marins, faisant ovec leurs narines un flux et reflux de l'onde amère, sortaient à la hâte de leurs grottes profondes pour rendre hommage à ladéesse.» Fénélon, Télémaque. Téres, surnom de Junon, tiré

d'un endroit de la ville de Platée. TÉTRACOME, danse militaire consacrée à Hercule; c'était un air de flù-

te, probablement vif et impétueux. TETRADITES, enfants qui naissaient sous la quatrième lune. Les anciens croyaient que le sort de ces enfants ne pouvait être que malheureux.

TETRASTILE, temple à quatre colonnes de front ; tel était celui de la

Fortune virile, à Rome. TETRATRETAM ( Myth. Ind. ) , nom en langue sanscrite de la trinité

indienne. 1. TEUCER, originaire de l'isle de Crète, vint s'établir sur les côtes de l'Asie minenre, dans la petite Phry-gie, où ayant épousé la fille de Scamandre, roi du pays, il succéda à son heau-père, donna anx habitants le nom de Teucriens, et eut pour successeur Dordanus, son gendre. 2. - Fils de Telamon et d'Hé-

sione, sœur de Priam, alla aveq douze vaisseaux au siège de Troie, et y donna des preuves de son coursge ; mais il ne vengea point l'affront qu'on fit à son frère Ajax, et n'empecha pas que son frère ne se tuat. Cela le rendit si odieux à Télamon, qu'il en recut ordre de ne plus mettre le pied à Solamine. Il alla donc chercher fortune ailleurs, et abordant à l'isle de Chypre, il y bâtit une ville, à laquelle il donna le nom du royaume de son père dant il se voyait exclus. Après la mort de Télamon, il voulut s'emparer de sa succession; mais Eurysace lui résista, et l'obliges de retourner à se nouvelle Salamine. Il y butit un temple à Jupiter, et ce-

TEU denna qu'on y socrifierait un homme à cette divinité. Ce cruel sacrifice ne fut aboli qu'au temps de l'empereur Adrien. Les descendants de Teucer ont régné dans l'isle de Chypre pendant plusieurssiècles. Homère donne Teucer pour le meilleur tirent d'are qui fut dans l'armée des Grees.

TEUCHIE, TEUCHIENS. On appelait ainsi la Troode et les Troyens, du nom de Teucer, un de leurs rois. Taucais, fille de Teucer, femme

de Dordanus. TEULES (Myth. Mex.), on gens descendus du ciel, nomque les Mexicains, dans leur admiration, donnérent aux Espagnols.

TEUMESIUS LEO, le lion de Némée; de la forêt Teumésus, où était son asile. Taus, ou Buguet-Ros, Génie

bienfaisant, à l'existence duquel croyent encore les campagnes du Finistère. Il est vêtu de blanc, d'nne taille gigantesque, qui croit encore quand on l'approche ; vous ne le voyez que dans les carrefours . de minuit à deux henres, quand vous avez besoin de son secours contre les esprits mulfaisants; il vous sanve sous son manteau, il vous secourt dans des dangers imprévus. Souvent, quand il vous enveloppe, vous entendez passer avec un bruit affreus le chariot du diable , qui fuit à sa vue , qui s'éloigne en poussont des hurlements épouvantables, en sillormant d'un long trait de lumière l'air, la surface de la mer, en s'ahymant dans le sein de la terre, en disporaissant dons les ondes. Cambry, Voyage dans le Finistère.

TEUSARPOULIET, espèce de gé-nie, redouté des Bretons qui habitent les environs de Morlaix. Il se présente sous la forme d'un chien d'une vache, on d'un autre animal donsestique. Le même. V. Teuss.

Tat'ss, génies qui, autour de Morlaix, département du l'inistère, font tout l'ouvrage de la maison, comme nos folets. Le même. Ne sersient-co pos les mêmes que les Tusses des Ganlois?

TRUT, TRUTATES, TAAUTES, THEUT,

Digital by Curtill

THEUT, THEUTHUS, THOT, THOTS, TROYT, Tis, ou Tuis (Myth. Celt.) noni que les anciens Germains donnaient au dieu suprême, on selon d'autres à Mercure. Les Druïdes entendaient por ce nom le principe octif , l'ame du monde , qui s'unissont à la matière l'avait mise en état de produire les intelligences on les dieux inférieurs , l'homme et les autres créatures. Son culte paraît avoir commencé en Egypte, où il avoit régné sous le nom d'Athotès, oude Thot. Après samort, les Egyptiens le révérèrent comme un dieu, et lui donnérent le chien pour symhole. Ils le représentaient sons la figure d'un homme avec une tête de chien. V. Anu BIS

TEUTADAMAS, père de Pélasgus. 1. TEUTAME, roi d'Assyrie ou de la Susiane, envoya au secours de Priam 20000 homnies et 200 chariots de guerre, dont il donna le commondement à Memnon, jeune prince de

race trovenne. 2. - Filsde Dorus, eut d'Astéria, fille de Créthéus, Astérius, sous le

règne duquel Europe arriva en Crète. TEUTANIAS, TEUTIMIS, roi de Larisse, établit, en l'houneur de son père, des jeux où Persée tuason grand-père Acrisius d'un coup de

palet.

TEUTHIS, chefd'une troupe d'Arcadiens qu'il conduisait au siège de Troie : s'étant brouillé avec Acamemnon, dans le temps que les Grees étaient arrêtés en Aulide par les vents contraires, il voulut s'en re-tourner avec ses Arcadiens. « On n sjoute, dit Pausanias, que Mi-

- n nerve avant pris la ressemblance n de Mélas, fils d'Ops, tâcha de » détourner Teuthis de son destein; n que Teuthis, transporté de colère,
- » frappa la déesse de son javelot, et » la Messa à la cuisse ; qu'ensuite il » partit avec sa troupe, mais qu'ar-
- » rivé chez lui il ent une vision où » il lui sembla voir Minerve qui lui
- » montruit sa blessure ; qu'aussi-tôt n il tomba malade d'une maladie de n langueur dont il mourut; que la
- . terre on il demeurait fut maudite,
  - Tome II.

n ne portăt aucune espèce de fruitn Dans la suite les hal itants allérent » consulter l'oracle de Dodone, qui » leur conseilla d'apoiser la dées-e. » Ce fut dans cette intention qu'ils » lui érigirent une statue, où elle est » représentée avec une blessure à la n cuisse. n

» et que par cette raison c'était le

» seul cauton de toute l'Arcadie qui

TETTHEANTIA TURBA. Ovide designe sinsi les cinquante filles de Teuthras.

1. TEUTHRAS, ON TETRRAS, fils de Pandion , roi de Cilicie et de Mysic. On dit qu'il avait cinquente filles qu'Hercule épousa tontes. V. Auce, Theses, Téliphe. 2. - Grec tué par Mars , on par

Hector , au sièce de Troje, Iliad. 3. - Guerrier qui figure dans

l'Enéide.

TEUTON. V. TUISTON. TEVACAYORUA ( Myth. Mer. ). dieu de la terre chez les Mexicains.

Tezri (Myth. Mex.), pretreame ricain, le Noé des Mexicains. Vor. COSMOCONIE MENICAINE.

TRABERH , bourreau ( Myth. Mah.), nom de l'ange qui préside de la port de Dieu à l'enfer.

THACAS, nom général que les Grees donnaient au lieu où les augures faisaient lours observations et prenaient leurs auspices

THALSME, ville de Loconie, où étaient un temple et un oracle de Pasiphaé. On allait concher dans ce temple, et la nuit la déesse faisait voir en songe tout ce qu'on vouluit savoir. V. Pasifilat.

THALAND, l'endroit des temples où se rendaient les oracles.

THALANOS. ( Wyth. Egypt.) C'est ainsi qu'on appelait à Memphis, selon Ptine, les deux temples qu'avait le boruf Apis, où le peuple l'allait voir, et d'où il tirait des présages et des augures. Tholamos signific proprement chambre à coucher. THALASSA, la mer. Elle étuit au

rang des divinités. Pausanias nous apprend qu'elle était placée, à Corinthe, à côté des statues de Neptune et d'Amphitrite, en bronze, et sur la base d'un autre monument : la même déesse était représentée en bas-relief, tenant sa fille Vénus. Mais on ignore quels attributs l'artiste lui avait donués.

THALASSIUS , THALASSUS , dieu des noces , le même qu'Hymen. Quelques uns croient que ce n'était qu'un cri de joie, qu'on répétait dans les mariages. V. Talasson. Thaleros, qui préside à la vé-

gétation , épithète d'Apollon. Rac.

thallein , germer. Anthol. THALIE (Iconol.), une des neuf Muses, la troisième, selon Hésiode, et la huitième, selon Apollodore. (Etym. Thallein, flenrir.) Elle présidait à la comédie. C'est une jeune fille à l'air folutre, couronnée de lierre, tenant un masque à la main, et chaussée de brodequins. Quelquefois on place un singeà ses còtés, symbole de l'imitation. Les anciens Îni donnaient un bâton recourbé par le bout inférieur, appelé lagobolus, c'est-à-dire, que les ber-gers lançaient après les lièvres. Gravelot met à ses pieds une marotte. parcequ'elle doit saisir et exprimer e ridicule, et les ouvrages des auteurs comiques les plus célèbres, tels que Plaute et Molière. Vleughel l'a peinte assise, tenant son masque d'une main, et s'appuyant de l'autre sur les comédies de Ménandre et d' Aristophane. Plusicurs de ses statues ont un clairou, parcequ'on s'en servait chez les anciens pour soutenir la voix des acteurs.

Linocerius prétend qu'elle était la déesse des festius; d'autres disent qu'elle fut l'inventrice de la géométric et de l'agriculture; c'est peutêtre sous ce dernier rapport, que quelques uns l'ont fait présider à ce qui regarde les plantes et les arbres. Plutarque la met an rang des trois Muses qui n'ont que des occupations sérienses , et ne s'entretiennent que de spéculations divines et philosophiques, savoir, Calliope et Clio.

 La seconde des trois Graces. 3. - Une des Néréides.

4. - Une autre nymphe, compagne de Cyrène mère d'Aristée.

1. THALLO, fille de Saturne et de Thémis, une des Heures, ou une

des Parques.
2. — C'était aussi une divinité qui présidait au germe et à l'accroisse-

ment des plantes. THALLOPHORES, vicillards qui, anx processions des Panathénées, tenaient en main des branches d'arbre.

THALLOTÉ, nom que Pausanias donne a celle qu'Hygin appelle Thallo. THALPIUS, fils d'Eurytus, un des

chefsépéens au siège de Troje, commandait dix vaisseanx. THALSINIE, fille d'Ogygès et de

Thébé, sœur de Cadmus THALYSIES, fête que les Grecs

célébraient en action de graces après la moisson et les vendanges. On y sacrifiait à Cérès et aux autres dieux. THAMIMASANE, le Neptune des Scythes, suivant Hérodote, ou la

divinité de l'eau, qu'ils adoraient sons ce nom. THAMBAS, Cilicien, qui le pre-mier introdussit l'art des augures,

dans l'isle de Chypre, où sa famille le conserva durant plusieurs aunées, comme la portion la plus préciense de son héritage. THAMMUS, mois des Juifs, qui

répondait à la lune de Juin. Il était le quatrième de l'année sainte, et le dixième de l'ahnée civile.

THAMNUZ, OU THAMUZ, faux dieu dont il est parlé dans Exechiel , et qn'on croit le même qu' Adonis. Suivant le rabbin Maimonide , ce Thammuz était un faux prophète des idolătres assyriens. Avant averti le roi de venir adorer les sept planétes et les douze signes du zodiaque, le roi le traita indignement, et le fit mourir; mais la nuit suivante toutes les statues qui étaient au monde vinrent de tous les coins de l'univers se rassembler dans le temple du Soleil à Babylone. La statue du Soleil. placée au milieu, se jeta par terre ; et les autres, autour de celle-ci, se mirent tontes à pleurer Thamminz et ce qui lui était arrivé. Le lendemain, au point du jour, elles s'en retournerent toutes chacune dans son teruple; en mémoire de quoi tous les ans les Saliens pleuraient Thammuz le dernier jour du mois du même nom.

Tranno, divinité à laquelle les habitants du Tunquin attibuent l'invention de l'agriculture. Son culte est principalement répandu parmi les paysans, qui sont persuadés, qu'elle veille à la conservation de leurs moissons.

1. Thampris, poète, et l'un des plus excellents musiciens de sou temps. naquit à Odryse, dans la Thrace. Philammon, son père, très habile lui-même dans la musique, l'éleva dans les principes de son art; et Thamyris y fit tant de progrès, que les Seythes, selon Conon, le firent leur roi. Il fut le troisième qui remporta le prix du chant aux jeux pythimpes. Mais la science ne servit qu'à le perdre. Il eut la témérité de défier les Muses elles-meines sur le chant: elles acceptèrent le défi , à condition que s'il était vainqueur , elles se remettraient toutes à sa discrétion, et que s'il était vaincu, il subirait la peine que méritait son arrogance. Thamyris ne manqua pas de succomber dans un combat si

vière; c.-à-d. que Thomyris étant devenu aveugle, la tristesse de son telat le fit renoncer à son taleut. Platon a feint, suivant les principes de la métunpsycose, que l'àme de Thomyris avait passé dans le corps d'un rossignol. 2. — Troyen, tué par Turnus. Faité ll iv.

inégal; et, livré à toute la vengeance

de ces déesses irritées, il en perdit

la vue, la voix, l'esprit, et en même

temps le talent de jouer de sa lyre, qu'il jeta de désespoir dans une ri-

Enéid. liv. 12. THANACÉ, fille de Mégessarès,

mère de Cynire.
THANATUSIES, fêtes des morts à

Athènes. (V. Necysies.) Rac. Thanatos, mort. Thanavian, chefd une secte tar-

tare qui admettait deux principes, eelui du bien et celui du mal, et qui faisait ces deux principes égaux, ternels et indépendants.

Tuson, un des géauts qui firent

oterent la vie, dit Hesiode. THEROÉLIES, fêtes que les Athéniens célébraient en l'honneur d'Apollon et de Diane, comme auteurs de tous les fruits de la terre. On y expiait tous les crimes du peuple par un crime encore plus grand, c.-à-d., par le sacrifice barbare de deux houunes, ou d'un homme et d'une femme, qu'on avait soin d'engraisser apparavant. Ces victimes portaient des colliers de figues sèches; leurs mains en étaient garnies. Durant la marche, on les frapait avec des branches de figuier sauvage, et on jouait un air de flute appelé cradias: enfin, on brûlaiti les victimes, et on jetait les cendres dans la mer.

Triancitator, un des mois de l'amée abhénieune, ainsi nommé des Rètes Thargélies qui se célébraient le tet le 7 de ce mois en l'honneur du Sol-il et des Heures, ou d'Apollou Délius et de la Lune, auxquels on offrait les prémières de tous les biens de la terre, cuits dans un vase nommé thargélois.

THARGÉLIOS, nom du soleil qui échauffe la terre.

THANDES, aieul d'Orphée, que Bacchus fit roi de Thrace. THANLAMI (Myth. Ind.), celui qui écrit les lonnes et mauvaises ac-

tions des mortels. Il est représenté au Pégu, dans les temples de Gaudna, sous la figure d'un honnne debout, ayant un livre devant lui et une plume à la main. Poyage à Ava, etc.

Triasus, surnom d'Hercule, pris de l'isle de Thase dans la mer Egée. Les habitants l'honoraient comme leur dieu tutélaire, porcequ'il les avait délivrés de l'oppression de quelques tyrans.

Trassus, fils d'Agénor, et roi des Phéniciens, passe pour avoir peuplé l'isle de Thase dans la mer Egée, et lui avoir donnéson nom.

Egée, et lui avoir donné son nom. Thaumacus, père de Pœas, fondateur de Thannocia.

THAUMANTEA, THAUMANTIA,
THAUMANTIAS, THAUMANTIS, surnom d'Iris, tiré de l'admiration
T t 2

-----

qu'excitent les belles conleurs de l'arc-en-ciel. Roc. Thaumazoin, namirer.

t. Thaumas, filsdela Terre, père d'Iris et des Harpyies.

 Centaure, qui prit la fuite dans le combat qui eut lieu auxnôces de Pirithoñs.

Thaumasus, montogne d'Arcadie, où les Méthydriens discient que Rhêu trompa Soturne eu lui présentant une pierre au lieu du j-citi Jupiter. Ou voyait sur la cime une grotte consocrée à Rhêu, où il n'était permis d'entrer qu'aux femmet destinées à célétrer les mystères

de la déesse. Transou (Myth. Chin.), pre-

mière subdivision de la secte de magiciens conune sous le nom générique de Lauzo duns le rosaume de Tunquin. On consulte ceux qui la composent sur tout ce qui concerne les moringes, les édifices et le succès des affaires. Leurs réponses sont payées libéralement; et pour sontenir le crédit de ces impostures, ils ont tonjours l'adresse de les env:lopper dans des termes équivoques, qui paraissent toujours s'accorder avec l'événement. Les magicieus de cette classe sont tons avengles ou de nais-ance, on paraccident, c. à-d. que tous ceux qui ont perdu la vue embrassent la profession de thayhon. Avant que de prononcer leurs oracles, ils prennent trois pièces de cuivre, sur lesquelles sont gravés certains earacteres, et les jettent plusieurs fois à terre dans un espace où leurs mains peuvent atteindre. Ils sentent chaque fois sur quelle face elles sont tombées; et prononcant quelques mots dont le son ne nosse pos leurs levres, ils donnent ensuite la réponse qu'on leur demonde.

Tist-sou-tons (M. Chin.), seconde subdivision de la même secte, ce sont crux auxquels on s'adresse pour les maladies. Its ont leurs tirese d'ans lesquels ils prétendent trouver la cause et le résultat de tons les d'Ets naturels, mais ils ne nanquent jamais de répondre que la maladie vantidui dible, ou de quelques djeux

de l'ezu. Leur remede ordinaire est le bruit des timbales, des bassins et des trompettes. Le conjurateur est veta d'une manière bizarre, chante fort haut , prononce , au bruit des instruments, différents mots qu'on entend d'autant moins, qu'il tient lui-même à la main une petite cloche qu'il fait sonner sans relache. Il s'agite, il saute; et comme on n'a recours à ces imposteurs qu'à l'extrémité du mal , ils continuent cet exercice jusqu'au moment on le sort du malade se déclare pour la vie ou pour la mort. Il ne leur est pas difficile alors de conformer leur oracle anx circonstances; mais si cette opération dure plusicurs jours, on a soin de leur fouruir les meilleurs aliments dupays, qu'ils mangent sons crainte. quoiqu'ils feignent d'abord de les offrir an diable comme un sacrifice capable de l'anaiser.

C'est aux magiciens de la même secte qu'on attribue le pouvoir de classer les espris melins d'une maison. Ils commencent par invoquer d'autres espris avec des formulis sur le mur des des formulis sur le mur des fermilles de papier jame qui contiennent d'horribles jame qui contiennent d'horribles jame qui contiennent d'horribles par le partie de la contemps avec un benit et des contemps avec un benit et des contemps avec un benit et des contemps avec un benit de l'éportante. Ils l'instende par une expèce de consécration, se par une expèce de consécration.

THAV-DE-LIS (Mrth. Chin.), troisième sul division de la même secte-

V. T. trauts.
The an ode of Ocionides.
The activity of cityon of els ville de These, fist owner accommendance les in the of These, fist owner accommendance les in the else of the cityon of the cityo

- Louis

la condomna à être jetéedans la mer. mivant la loi de Drocon, qui vent que l'on extermine jusqu'aux choses inonimites qui, soit en tombant, soit por quelqu'autre accident, ont cansé la mort d'un honme. Quelque temps après, ceux de Thase, ayant souffert une famine causée par la stérilité de la terre, envoyèrent consulter l'orsele de Delphes: il leur fut répondu que le remêde à Jeurs manx était de rappeler tous ceux qu'ils avaient chassés ; ce qu'ils firent , mais sans en recevoir de soulagement. Ils envoyerent done une seconde fois à Delphes, avec ordre de représenter à la Pythie qu'ils avaient obéi , et que cependant la colère des dieux n'était point cessée. On dit que la Pythie leur répondit par ce vers:

Et voire Thésgène est-il compté pour rien ?

Alors ils furent bien enderrass(s, es achant comment recourser as statue; heureusensent des pécheurs il retrouvèrent en jetant leurs illets dans la mer. Os la reprope dans best le pruje de l'Alors il reprope de l'Alors il reproper de l'Alo

de Vulenin, fut aimée de Jupiter, qui la rendit nière des frères Palices. 1. THÉANO, fille de Cissée, et femme d'Antenor, était grande pretresse de Minerve à Troie. Lorsqu'Hécuhe et les dames troyennes vinrent implorer le secours de la deesse, la belle Thémo, dit Homère, mit les offrandes sur les genoux de Minerve, et les accompagna de prières, qui furent rejetées. Il paralt, par cet exemple, que les prêtresses de Minerve n'étaient pas par-tont vonées au célibat. Suivant quelques écrivains, ce fut elle qui livra le Palladium aux Grecs 2 - Fenime d'Amycus, et mère

de Minos. Eneid.

5. - Epouse de Métapontus,

rei d'Icarie. Sou mari soubaitant d'avoir des britiers , elle supposa des fils. Dans la suite, elle en cut réellement; et son mari montrant plus d'attachement peur les premiers , elle engagen ses fils à tuer les autres à les hosses mais ils furent prévenus; et Théano, voyant son projet découvert, es tru. Nyghr.

projet decebbert, se tud, Il'yan, projet decebbert, se tud, Il'yan, the thirt elimination uson as protection. Son cline était de veiller à ce que ces nachines énormes, qui, souveat, dit Pline, stierent asspenda tout le peuple remain, ne s'écroulssent pas ; de ces accidents qui étle dut se missance. Elle avait un temple dans la rue Corrollèune, que Domitien fit activaire, en pusation de ce que la chute du théchre avait écreté lessen chief du théchre avait écreté lessen aussient aux jeurs, un pour qu'il aussient aux jeurs de la charte de la char

Thebais, surnom d'Andromeque. V. Eenton.

1. Tuésé, fille de Jupiter et d'Iodamé, éponso Ogygès, dont elle eut plusieurs enfants. 2. — Fille d'Asopo, et maîtresse

de Mars.
Thè des, villede Béctie, fut fondée
par Cadmus; mais l'honneur d'élever
as reun part-élait réservéà Amphion,
qui les bâtit au son de la live. (V.
CADWS, ANDRICE). Les deux parres de Thèles sout un évanement
dans l'antiquité qu'out souvent chanté les poètes, et qui a fourmi des su-

jets anx poites tragiques ancieus et modernes.

Théénrs \* es. V. Divirotes.

Théin fille du Ciel et de la Terre, femme d'Hypériou, et mère du Solell, de la Lune et de l'Autrore. Hésiode.

Théir, nom égyptien de Mer-

THELENE . abhave imaginaire, dont Rabelais fait Gorgantua le fondateur, où chacun fait à sa volonté. Thélema, volonté. Rac. Thélo, je vens.

THELGESTATTHOS et THELGEST-THIMOS, qui adoucit l'ame, épi-T t 3 thète d'Apollon. Rac. Thelgein , adoucir. Anthol.

THELXION, fils d'Apis.

1. THELXIOPE, une des Sirènes.
2.—C'est aussi le nom d'une quatrième Muse.
Thelxipheon, épithète d'Apol-

lon. V. Therlossis vivios. Anthol.
The bac Clastre, terme d'astrologie, qui se dit de la figure que
dressent les attrologues, forsqu'ils
tirent l'horoscope. Il représente l'étal du eiel, à un point five, c'estadire, le lien où sont en ce moment
les écolles et les planètes. Il est composé de doux trangles enfrenés entre deux carrès, et on les appelle
les douze maisons.

THÉMÉLIUCHUS, qui conserve le fond de la mer, surnom de Nep-

lune. Tuésis (Iconol.), fille du Ciel et de la Terre, ou d'Uranus et de Titara, était sœur alnée de Saturne et tante de Jupiter. Elle se distingua par sa prudence, et par son amour pour la justice ; c'est elle, dit Dio-dore, qui a établi la divination, les sacrifices, les lois de la religion, et tout ce qui sert à maintenir l'ordre et la paix parmi les hommes. Elle régna dans la Thessalie, et s'appliqua avec tant de sagesse à rendre la justice à ses peuples, qu'on la regarda tonjours depuis comme la deesse de la justice , dont ou lui fit porter le nom. Elle s'appliqua aussi à l'astrologie, et devint très habile dans l'art de prédire l'avenir; et après sa mort elle cut des temples où se rendaient des oracles. Pausanias parle d'un temple et d'un oracle qu'elle avoit sur le mont Parnasse, de moitić avec la déesse Tellus, et qu'elle céda ensuite à Apollon. Thémis avait un autre temple dans la citadelle d'Athènes, à l'entrée duquel était le tombeau d'Hippolyte.

La falle dit que Thémis voulait garder sa virginité, mais que Jupiter la força de l'éponser, et lui donna trois filles, l'Equité, la Loi et la Paix. C'est nn emblème de la justice, qui produit les lois et la paix, eu rendant à chacun ce qui lui est dù. Hésiode fait encore Thémis mère des Heures et des Parques. Thémis, dit Festus. était celle qui commandait aux hommes de demander aux dieux er qui était juste et raisonable: elle préside aux conventions qui se font entre les hommes, et tient la main à ce qu'elles soient observées. V. JYSYKES, EQUYÉ, etc. THÉMIST, V. CARMENT, V. CA

THÉMISTAGORA, Danaide, épouse de Podasimus.

Thémistianes, nymphes de Thémis, prétresse de son temple à Athènes. Suivant d'autres, ce sont des nymphes qui prédisaient l'avenir, aimsi appelées de Carmenta, surnomme Thémis ou Thémista, famicuse devineresse.

1. Thémisro, nom de la mère d'Homère, suivant la tradition.

2.- Fille d'Hyséus, épousa Athamas, roi de Thebes, après que ce prince eut répudié Ino, et en eut deux fils , Orchomène et Plinthius. « Ino, s'étaut associée à la troupe des \* Baechantes, dit Hygin, trouva le » moyen de reutrer dans le polais » d'Athanias, et y demeura cachée » sons l'habit d'esclave, sons être » connue de Thémisto. Celle - ci, » avant pris la résolution de faire » périr les enfants que sa rivale avait laissés, et qui, par leur droit d'al nesse, auraient hérité de la con-» ronne de leur père de préférence » aux siens, confia son dessein à la » fausse esclave qui avait su gagner » sa confiance, et la chargea de cou-» vrir ses fils, pendant la nuit, d'ha-» bits blancs, et ceux de sa rivale » d'habits noirs. Ino pensa à faire » tomber son ennemie dans le piége » qu'elle lui tendait, et fit tout le contraire de ce qui avait été con-» venu; en sorte que Thémisto tua

» ses propres fils au lieu de ceux » d'Ino; et lorsqu'elle eut reconnu » son erreur, elle se tun de déses-» poir, » V. Ino, 3. — Une des Néréides. Tagusronof, fille de Céyx, éconne de Cyens.

éponse de Cycnus.
THEMITÉS, SUITHOUM d'Apollon,
chez les Syracussius.

THÉMURA, une des trois divisions de la cabale rabbinique. Elle consiste, 1°. dans la trausposition ou changement des lettres ; 2º, dans un changement de lettres que l'on fait, en certaines combinaisons equivalentes. Cette division est une superstition inventée par les rabbins modernes. VOY. CABALE . GÉMATRIE . NOTA-

THENSES, chasses ornées de figures, dans lesquelles on portait les statnes des dieux. On les faisait en formedechar, debois, d'ivoire, et quelquefois d'argent. Ce fut un des honneurs rendus à l'empereur Claude après sa mort. On trouve de ses méduilles en or et en argent, qui représentent d'un côté la tête de ce prince, couronnée de laurier et de l'autre une thense.

THÉOBULÉ. Mercure la rendit mère de Myrtile. Hygin.

TRÉOCLYMENE était un devin qui descendait en ligne directe du célebre Mélampus de Pylos. Obligé de quitter Argos sa patrie pour un meurtre qu'il avait commis , il pria Télémaque, qui se tronvait pour lors à Argos, de le recevoir sur son vaisseau, pour le passer à Ithaque, et éviter les poursuites des parents du mort. Theocly mene, arrive a Ithaque, vit voler à sa droite un vautour, qui est le plus vite des messagers d'Apollon, dit Homère; il tenait dans ses serres une colombe dont il arrachait les plumes. Aussi - tôt le devin assure Telémaque que c'est un oiseau de bon augure, envoyé por quelque dieu pour lui prédire qu'il aura toujours le dessus sur ses ennemis. Une autre fois Théorlymène, voyant les poursuivants de Pénélope rire à table à gorge déployée, et qu'en riant ils avaient les yeux tont noyés de larmes, et poussaient de profonds soupirs, avant - coureurs des maux dont ils étaient menacés; le devin, dis - je, effrayé de ce qu'il voyait, s'écria : " Ah malheureux! qu'est - ee que » je vois de funeste! Je vous vois » tous enveloppés d'une nuit obs-» eure ; j'entends de sourds gémis-» ecments, vos joues sont baignées

THE n de larmes; ces murs et ces lam-» bris dégouttent de sang; le vesti-» bule et la cour sont pleins d'om-

» bres quidescendent dans lesenfers: » le solcil a perdu sa lumière, et » d'épaisses ténèbres ont chassé le

» jour. » En effet, peu de monients après, Ulysse extermina tous les noursuivants.

THÉOCRATIE (Iconol.), espèce de convernementoù leschefs de la nation sont regardés comme les ministres du ciel, dont l'autorité immédiate se manifeste par des signes visibles. Tels furent le druïdisme, le califat, et au Japon la puissance du dairi, avant que le cubo, ou empereur séculier, eut usurpé son autorité. La théocratie moderne peut se représenter par une femme dont l'attitude est majestucuse, coifiée de la tiare, vêtue d'une chape, et portant une étole; d'une maiu elle tiendra deux clefs et de l'autre un glaive, allusion aux deux pouvoirs. Le fond représentera d'un côté la basilique de S. Pierre , et de l'autre le môfe d'Adrien, connu sous le nom du château Saint-Ange.

THEGENIES, fêtes de Bacelius chez les Athéniens. Le dieu lui - même était appelé Thèanos, le dieu du vin , où plutôt le dieu Vin-THEORNES, nom de Bacehns, Rac.

Theos , Dieu ; oinos , vin. THEOGRAMIES, fêtes en l'honneur de Proserpine, et en mémoire de son moriage avec Pluton. Rac. Gamos, maringe. On solemnisait cette fête par des Intres et des courses à Nysa, ville de Carie; et l'on y était admis à disputer le prix, de quelque pays que l'on fit, comme le prouve une médaille frappée à Nysa, sous Valérien. On y voit deux palmes, avec cette inscription: Theogamia oi-

cumenica. THÉOCNETÉ, fille de Laodicus et mère de Jason. THÉOGONE: Mars la rendit mère

de Tmolus. 1. THÉOGONIE, branche de la théologie paienne, qui enseigne la généalogie des dieux. Hésiode nous en a conservé les éléments dans un Tt4

poème. Les savants observent que dans les auciens écrivains, théogonie et cosmogonie ont le mème sens, c.-à-d., naissance du monde. Cette observation se fonde sur tout sur ce que les dieux des anciens Perses n'étaient antre choseque le feu, la terre et l'eau.

2.— (Myth. Pers.), chant religieux que les Perses estimaient très elicace pour se rendre les dieux propiees, et qu'entonnait le mage, sans lquel il n'était pas permis de faire des sacrifices.

TREOLOGIE. (Iconol.) (Sciences.) César Ripa la représente comme une feinme à deux visages, dont l'un plus jeune contemple le ciel, et l'antre plus àgé regarde la terre; la tête ceinte d'un diadème en forme de triangle; prêtant l'oreille à une colombe; assise sur un grand globe d'azur, semi d'étoiles ; la main droite appuyée sur le sein, et de la gauche relevant la bord de sa robe de couleur eéleste ; foulant aux pieds les grandeurs et les richesses; et donnant à entendre, par la rone qui està sescotés, qu'elle ne tient que par un point à la terre. Raphael l'a peinte, au Vatican, sons l'image d'une femme dont l'air annonce quelque chose de divin. Elle est assise sur des nucs, et au-dessus de la tête a l'emblème de l'Encharistie. La piété qui respire dans tout son maintien est eneore exprimée par les couleurs de ses vêtements qui indiquent les trois vertus théologales; la pureté de la Foi est désignée par son voile blane; l'Espérance, par le manteau vert qui lui descend jusques sur les picels ; la Charité , par la tunique rouge qui lui couvre la poitrine. Cette dernière verta est encore caractérisée par la conronne de feuilles et de fleurs de grenades que la figure principale porte sur la tête. Deux petits génies ou autours divins l'accompagnent : ils tiennent chacun un carton; sur le premier est écrit Scientia; sur le second, divinarum rerum. Cochin la représente comme une belle femme qui, s'élevant à la contemplation des mys-

tères révélés, quitte la terre et ne cherche la lumière qui doit l'éclairer que dans un rayon de la gloire céleste. Elle écarte les mages qui pourraient le lui dérober. Elle regarde avec transport le triangle, symhole de la divinité en trois personnes. La croix placée au-dessons désigne les mystères du Christ. Près d'elle un ange déroule un livre antique, sur lequel est écrit, Evangelium. Sa ccinture est attachée avec une plaque d'or , où est écrit . Theos . pour marquer qu'elle ne s'occupe que de la divinité. Theologica , lieu du théâtre un sen plus élevé d'où les dieux par-

faient. C'était aussi le nom des machines sur lesquelles ils descendaient.

Théomantie, divination qui se

faisait par l'inspiration supposée de quelques divinités. Théomestos, herbe magique dontles rois de Perse faisaient usage pour se mettre à l'abri des peines

d'esprit et des maladies du corps.

1. Τπέρκος, fille de Thestor, et sœur de Leucippe, fut enlevée par des pirates, et vendue à l'eare, roi de Casie. Peu de temps après, elle retrouva son père et sa sœur. ε. Leucypes 2.

2. — Fille de Protée , amoureuse de Canobe , pilote d'un vaisseau

gree. TREOPHARE, fille de Bysaltide, au rapport d'Hygin, fut recher-chée pour sa beauté de plusieurs amants. Neptune, pour s'assurer de la possession de cette belle personne, l'euleva, et la conduisit dans l'isle Brumisse. Mais ses amants ayant déconvert sa retraite l'y vinrent chercher. Neptune, pour les tromper, s'avisa de changer sa maîtresse en brebis , se changca lui-même en belier, et tous les habitants de l'isle en bestiaux. Théophane, devenue brebis, mit au monde le belier à toison d'or, celui qui porta Phryxus ca Colchide, C'est ainsi que, pour ex-pliquer la fable du belier à toison d'or, on a inventé une nouvelle fable, V. Toisson D'on,

TRÉOFRANIES, fête de l'apparition d'Apollou à D. Iphes, la première fois qu'il se montra aux habitants de et tte contrée. Rac. Phanesthai, paraitre.

THEOPNEUSTES, épithète d'un prètre gree suisi de l'esprit prophétique. Rac. Pnein, respirer.

THEOPROPIA, épithète que les Grees donnaient aux oracles.

Théorsia, apparition des dieux qui se monifestaient, à ce qu'on croyait, aux jours où l'on célébrait quelque fête en leur homneur. Théores, socrificateurs particu-

liers que les Athèniens envoyaient à Delphes offrir en leur nom à Apollon Pythien des socrifices so-lemnels pour le bonheur de la ville d'Athènes, et pour la prospérité de la république. On tirait les théores, tant du corps du sénat que de celui des thesmothètes.

TRÉGRIE, députation solemnelle que les Athéniens envoyaient tous les ans à Delphes et à Décos.

THÉORIE. (Iconol.) Gravelot, qui a suivi en partie Cesar Ripa , la représente par une femme qui monte avec l'expression du désir d'atteindre le point où elle s'est proposé d'arriver, ce qui indique que e'est en partant des notions les plus simples qu'on s'élève par degrés aux plus compliquées. Le temps que demande l'acquisition des connaissances est désigné par l'horloge de sable qu'elle tient; et les livres qu'elle porte, ainsi que le groupe de figures qui, dans l'enfoncement, paraissent converser ensemble, expriment l'avantage qui résulte du commerce des savants et de la lecture de leurs ouvrages. Elle a sur la tête un compas ouvert, dont les pointes sont tour-nées en liuit, pour signifier qu'elle peut mosurer l'immensité.

Théorius, surrom d'Apollon à Trézène. Rac. Théorein, voir. Son temple, le plus ancien de cette ville, fut rebiti et décoré par le sage Pitthée.

THÉOSOPHES, sorte de philosophes qui regordaient en pitié la raisou humaine, dans laquelle ils n'awieter nulle configure, et qui se préteur deux des par lu principe intérieur, sorraturel et divir, qui lerilidit en eux, et y étépinal parintervalles, qui les d'unit sux cormoissence les plaus sollimes l'ersqui agissait, ou qui les laissit tender dans l'êtat d'unificielle sorreitel le lorqui il cessit d'agir, qui s'emparati violemment deleu insegniatori, qui les agiait, qu'il se maltrissient par, mund dont le facter multirés, par, mund dont le facter multirés, et les plus importantes et les plus sachés au D'ince tay le nature.

THÉOSOPHIE, doctrine des Théo-

sophes. Throckenes, jeux en l'honneur d'Apollon, à Pellène. Le prix était une somme d'argent ; et les Pelléniens seuls étaient admis à le dispater. Selon d'autres, c'était un jour solemnel oil on sacrifiait à tous les dieux eusemble. Cette fête avait été instituée par les Dioceures. On y cé-

lébrait ensuite des jeux où le prix du vainqueur était un vêtement nommé calena. Theoxemus, surnom d'Apollon. A Pellène, en Achale, il y avoit un temple et noe statue de bronze. On y célèirait aussi des jeux en son honneur, où les citoyens de Pellène

étaient seuls admis.

Théra, une des filles d'Amphion.

Théracien, air qu'on chantait durant les fêtes de Proserpine au

printemps.

Théraméné, nymphe que Cyrmus rendit mère d'Astréus; elle
donna son nom à l'isle de Théraméné dans la mer Egée.

Tufarrus, sete d'Esseniess qui s'atta bient à la contemplation. Philon les représents comme des gens qui faissient de celle de Dieu, Jeun unique occupation et leur felirité principale. Cérait peur cela qu'ils se transient la comme de la comme tre sur le côté. Accoutumés comme les cigales à vivre de rosée, ils johnaient toute la semaine et ne mangenient que le jour du sabbat. Dans leurs sètes : ils avaient une table sur laquelle on mettait du pain, pour imiter les pains de proposition que Morse avait places dans le temple. Ou chantait des hymaes nouveaux, et qui étaient l'ouvrage du plus ancien de l'assemblée, ou au défaut de ces hymnes, d'autres de quelqu'ancien poète. On dansait aussi dans cette fête, qui durait jusqu'au lever du soleil : des le moment que l'aurore paraissait, chacun se tournait du côté de l'orient, se souhaitait le bonjour, et se retirait dans sa cellule. Là, plongés dans la méditation, ils demandaient à Dieu que leur âme fût toujours remplie d'une lumière céleste, et qu'élevés au-dessus des sens, du soleil, de la nature, et de toutes les créatures, ils pussent chercher et connaître plus parfaitement la vérité. Ils parlaient directement à Dieu, le solcil de justice. Les idées de la divinité, des beautés et des trésors du ciel, dont ils s'étaient nourris le jour, les suivaient jusques dans la nuit , jusques dans leurs songes, et durant le sommeil même, ils débitaient d'excellents préceptes ; ils laissaient à leurs parents tous leurs biens, pour lesquels ils ressentaient un profond mépris, depuis qu'ils s'étaient enrichis de la philosophie céleste. Ils éprouvaient une émotion violente, une fureur divine et entralnante dans l'étude de cette philosophie; et y trouvant un souversin plaisir, ils ne quittaient leur étade, que lorsqu'ils étaient parvenns à ce degré de perfection dans lequel ils plaçaient le souverain bonheur. La contemplation ne les empêchait pas de feuilleter les livres sacrés , d'étudier la philosophie recue de leurs ancetres, et d'y chercher des allego-ries, persuadés que les secrets de la nature étaient cachés sous les termes les plus clairs ; et , pour s'aider dans ces recherches, consultaient les volumes d'allégories et les commentaires des premiers auteurs de leur secte.

Тие́варнін (Myth. Rabb.), dieux Pénates des Chaldéens, ou plutôt figures astrologiques dont ils se servaient pour la divination. Leur formation était accompagnée d'opérations abominables, si l'on en croit le rapport des rabbins. Il fallait immoler un premier né, et lui tordre le cou. La tête était solée et embaumée, et l'on mettait dessous la langue une lame d'or sur laquelle était écrit le nom d'un esprit de ténèbres. Cette tête était suspendue à la muraille : on brûlait des cierges et on se prosternait devant elle, pendant qu'elle rendait des oracles

qu'et e réndait des orales. Le rabin David de Pomis observe qu'on appelait es figure Théraphim, de Raphat, laisser, parceque le peuple quittait tout pour les alter consulter. Il ciuse que les les alter consulter. Il ciuse que les les alter consulter. Il ciuse que les et qu'en les mettant delcent ils parbient à certaines beurer di jour, et la commentant de la commentant de la similience de scorps célestes; mais c'est la une fable rabbinique que David avait aporties d'Apére-Era.

D'autres prétendent que les théraphin étaient des instruments de cuivre qui marquaient les heures et les minutes des événements futurs, comus gouvernés par les autres, Do Pomis enchérit sur Aben-Ezra, en disant que les théraphim étant faits sous une certaine constellation, le démon les faisait parler sous cet aspect du cié.

THÉRAPNATIDIES, fête lacédémonienne, dont on ne connaît point les détails.

i. Tuřa a vrž., fille de Lefex, donna son nom à la ville de Thérapné. 2. — Endroit de Lacédémone où licine avait un tomple qui avait la vertu singulière d'embellir les femmes laides. Hérodote raconte qu'une femme de Sporte, extrèmenent riche, étant accouchée d'une fille fort laide, une personne inconune appalaide, une personne inconune appa-

mes laudes. Herodole reconte qu'une femme de Sparte, extrieument riche, étant accouche d'une fille fort laide, une personne inconnue apparut à la nourrice, et lui conscilla de la porter savuent dans le teuple d'Hélène. Elle devint si belle qu'elle épouss dans la suite Ariston, roi de Sparte. Thénaphéens, surnom de Castor et de Pollux.

THERAS, fils d'Autésion, Lacedémonien, conduisit une colonie à Calista, qui prit son nom. Après sa mort, on lui rendit les honneurs di-

vins.

Τκέκετ s , l'un des Centaures tués
par Hereule , dans le combat auprès
de la caverne de Pholus.

THÉRIOANAS, dompteur des animaux féroces, chien d'Actéon. THÉRINACHUS, un des fils d'Her-

cule et de Mégare, tué par Hercule. Trifattis, nom sous lequel Mars était honoré dans la Colehide. Castor et Polluk enlevèrent as statue, et la portèrent dans la Grèce, où elle fut conservée phisieurs siècles. Rac. Thera, la chasse.

Thermesia, surnom de Cérès honorée à Corinthe, où son culte avait été apporté de Thermesse, is le voisine de la Sieile, dont par le Suatour.

THERMION EORTÉ, fête publique, marché ou assemblée des Etoliens, tenue dons une ville du pays nommé Thermi.

THERMITS, auteur de la chaleur.

Apollon Thermins, c.-à-d. apparemnient le Soleil, avait un autel à
Olimpie, Rae. Thermos, chaleur.

I THERMODON, fleuve de Thrace,
cé'èbre par les amazones qui habi-

taient sur ses rives.

2. — Fils de Pontus et de la Mer. Tørnsucris (Mrth. Egypt.), selon Jablon.ki., c'est l'Isis irritée des Egyptiens, qui dictait aux hemmes les peines de mort. Ellen lui donne pour symbole une espèce de serpent dannereux.

1. Théro, femme de Thrace, nourrice, selon Pausanias, et, selon d'autres, mère du troisième Mors. V. Mars.

2. — Fille de Phylas et de Déiphile, était helle comme Diane; elle sut charmer Apollon, et de leur union naquit Chéron, celèbre en l'art de dompter un cheval, et fondateur de Chéronée, ville de Béotie.

Thérodamas, roi de Seythie, qui nourrissait des lions de sang humain, pour les rendre plus cruels; ce qui a fait dire à Ovide, Therodamantwos leones. Rac. Ther, bête séroce; damacin, dompter.

aamacin, doinpier.

1. Тиќаон, споттот gigantesque
parmi les Latins, tué par Enée.

2. - D'un aspect terrible, chien d'Aetéon.

Therornosos, qui fait périr les animaux, soit à la chasse, soit par l'excès de la chaleur; épithète d'Apollon. Anthel.

THERSASON, fils du Soleil et de

Leucothoé, un des Argonautes. 1. THERSANDRE, fils de Polynice et d'Argie, monta sur le trône de Thèbes, et marcha à la tête des Théhoins au siège de Troie avec les Grees, mais fut tué en Mysie par Télèphe, après s'être extrémement distingué. Les Grees, pour honorer sa valcur, lui élevèrent un monument dans la ville d'Esée, sur les rives du Caïque, où les habitants allaient tous les ans lui rendre les honneurs béroïques. Thersondre avait épousé Démonasse, fille d'Amphiaraus, dont il eut Tisamène, qui lui succéda sur le trône de Thèlics. 2. - Fils de Sisyphe.

1. THERSILOQUE, fils d'Anténor, tue au siège de Troie par Achille.

2. — Un des compagnons d'Euée, tué por Turnus. THERSIPPE, fils d'Agrins, chassa Œnée du trône de Calvidon.

THERSTE était un misérable houffon de l'armée des Grees, qui ne soccupait qu'à faire rire le nonde, et à invectiver contre les généraux. « Cet homme, dit Homère, parlant » sans bornes et sons mesures, faisoit

» un bruit horrible : il ne savait dire » que des injures et toutes sortes de » grossièretés; il parlait d'Agamem-

» non et des autres rois avec une in-» solence vraintent cynique. Avec » cela, c'était le plus laid de tous les

» homnes; il était lonche et hoiteux, il avait les épaules courl ées » et ramassées sur la poitrine, la tête » pointue et parsemée de quelques » cheveux. Un jour qu'il faisait à

cheveus. Un jour qu'il faissit à
 Agamenmon les plus songlants re-

n proches sur le mauvais suceès du

» siège de Troie, Ulysse, qui était n présent, le menoça, s'il conti-" nuait, de le déchirer à coups de » verges comme nu vil esclave; en o même temps il le frappa de son » septre sur le dos et sur les épaules. » La douleur du coup fit faire à " Thersite une grimace sa hideuse, » que les Grecs, quelque afiligés " qu'ils fussent, ne purent s'em-» railfeur pour quelque temps; mais » avant osé s'attaquer de même à " Achille, ce lièros n'eut pas tant » de patience, et le tua d'un comp n de poing, » Ce Thersite a fondé une espèce de proverbe : quand ou veut parler d'un homme mal fait, et qui a l'esprit encore plus mauvais, on dit , C'est un vrai Thersite.

THERTÉRIES, fête grecque dont parle Hesychius, mais sans entrer

dans aneuns détails. Turisée fut le dixième roi d'Athènes; il naquit à Trézène, et y fut élevé par les soins de sa mère Ethra, à la cour du sage Pitthéus, son grand père maternel. Les poètes désignent souvent Thésée sous le nom Erechthide, pareequ'on le regardait comme un des plus illustres des-cendants d'Erechthée, ou du moins de ses successeurs; ear il est douteux que Thésée descendit d'Erechthée. On le nomme aussi quelquefois fils de Neutune. En effet, Pitthee, voulant eacher l'alliance qu'il avait faite avec Egée, déclara, quand sa fille fut grosse, qu'elle avait été visitée par Neptune : la grande divinité des Trézéniens. Dans la suite, Thésée se vanta de cette naissance, et la prouva par des effets surprenants; ear Pausanias raconte que Thésée étant allée en Crète, Minos l'outra-gen de paroles, en lui disant qu'il n'était pas fils de Neptune, comme il s'en vantait ; que, pour nurque de cela . il ietterait sa bague dans la mer. These s'y jeta aussi-tôt après, diton, retrouva la bague, et la rapporta, avec une couronne qu'Amphitrite lui avait mise sur la tête. Il est constant, par l'histoire, que Thésée se porta par-tout pour his d'Egée, et

que le titre de fils de Neptone ne lui a été attribué que par quelques poètes, sans égard à la suite de son his-

toire. Ou rapporte plusieurs traits du courage et de la force dont Thésée fit preuve dis ses premières années. Les Trezéniens contaient qu'Hercole, étant venn voir Pitthée, quitta sa pean de lion pour se mettre à table. Plusieurs cufants de la ville , entr'autres Thésée, qui n'avait que sept ans , attirés par la curiosité , étaient accourus chez Pitthée ; mais tous eurent grand'peur de la peau de lion, à l'exception de Thésée, qui . arrachant une hache des unius d'un esclave, et croyant voir un lion, vint pour l'attoquer. Egée , avant de quitter Trézène, mit su chaussure ct son épèc sons une grosse roche, et ordonna à Ethra de ne pas lui envoyer son fils à Athènes , qu'il ne fût en état de lever cette pierre. A peine Thésée eut-il atteint l'age de seize ans , qu'il la remua , et prit l'espèce de dépôt qu'elle recelait, au moven duquel il devait se faire reconnaître pour le fils d'Egée. Arrivé secrètement à Athènes, il parut tout d'un coup avec une robe trainante, et de beaux cheveux bien frisés qui llottaient sur ses épaules ; et s'appro-chaut du temple d'Apollon Delphinien , qu'on achevait de bâtir , et dont il ne restait plus que le comble à faire, il entendit les ouvriers qui demandaient en riant : Où va donc cette belle grande fille ainsi toute scule? A cette plaisanterie, il ne répondit rien ; mais ayant dételé denx bœnfs qui étaient près de là à un chariot convert, il prit l'impériale du chariot, et la jeta plus hant que les ouvriers qui travaillaient à la cou-

verture du temple. Thésée, avant de se faire reconnaître pour héritier du trône d'Athènes, résolut de s'en rendre digue; la gloire et la vertu d'Hercule l'aiguillonmient vivement. L'admirationque la iuspirait la vied Hercule, dit Plutarque, faisait que ses actions lui revenaient la nuit en songe, et qu'elles le piquaient le jour d'une noble émulation , et excitaient en lui un violent désir de l'imiter. La parenté qui était entr'eux augmentait encore cette émulation : car Pitthée, père d'Ethra, était frère de Lysidice, nière d'Alcinène, Thésée se proposa donc d'aller chercher des aventures, et commença por purger l'Attique des brigands qui l'infestaient. Après ces expéditions, il alla sur les bords du fleuve Cephise, et se fit purifier par les descendants de Phitalus à l'autel de Jupiter Mélichius, pour avoir souillé ses mains dans le sang de tant de brigands , et entr'autres de Sinis, son propre parent, qui descendait comme lui de Pitthée. Ce fut après ces exploits que Thesee vint à Athènes pour s'y faire reconnaître : il tronva cette ville dans une étrange confusion. Médée y gouvernait sous le nom d'Egée; et ayant su l'arrivée d'un étranger qui faisait beaucoup parler de lui, elle tacha de le rendre suspect au roi, et convint même e le faire empoisonner dans un repas que le roi devait lui donner. Mais au moment que Thésée allait avaler le poison, Egée reconnut son fils à la garde de son épée, et chassa Médée, dont il déconvrit les mauvais desseins. Les Pallantides , voyant These reconnu, ne purent cacher leur ressentiment , et conspirérent contre Egée , dont ils se croyaient les seuls héritiers. La conspiration fut déconverte, et dissipée par la mort de Pallas et de ses enfants, qui tombèrent sons les coups de Thésee : mais ces meurtres, monque jugés nécessaires, obligèrent le heros à se bannir d'Athènes pour un an, et après ce temps il fut alsous au tribunal des juges qui s'as-

Delphinien.

Onelque temps après , Thèsic se proposa de delivrer sa patrie du honeux ribit qu'elle pavait à Minos , et pour cela il s'offrit d'aller en Crète avec les autres Atheniens , sons tenter mème la faveur du sort. Avant de partir, il s'efforça de se rendre les dieux propiess par un grand nombre de sarrifaces. Il congrand nombre de sarrifaces. Il congrand nombre de sarrifaces. Il congrand nombre de sarrifaces. Il con-

semblaient dans le temple d'Apollon

sulta aussi un oracle de Delphes, qui lui premit un heureux succès dans son expédition, si l'amont lui servait de guide. Eu effet, ce fint l'amour qu'il inspira à Ariane, fille de Minos, qui le délivra de tous les dangers de cetteentreprise. V'. Ariane, Minoracues, Astrénos.

A son retour de Crète, il trouva que son père Egée était mort : ses premiers soins furent de lui rendre les derniers devoirs. Ensuite, pour remercier les dieux de l'heureux succes de son voyage , il établit en leur honneur plusieurs fêtes, dont la dépense devait être fournie par les familles de ceux qu'il avait ramenées de l'isle de Crète, Mais sur-tout il fit executer le voeu qu'il avait fait à Apollon, en partant, d'envoyer tous les ans à Délos offrir des sacrifices en action de graces. En effet, on ne manqua jamais d'envoyer des députés couronnés de branches d'olivier. On se servait même pour ce vovage du même vaisseau qu'avait monté Thésée, et qu'on entretenait. afin qu'il fut tonjours tout prêt à servir ; ce qui a fait dire aux poètes qu'il était immortel. An temps de Ptolémée Philadelphe, c'est-à-dire, mille ans après la mort de Thésée . ce vaisseau durait encore, ainsi que la coutume d'envoyer à Délos.

Thésée , paisible possesseur du trône des Athéniens , travailla à réformer le gouvernement de l'Attique : il rassembla en une seule ville tous les habitants de ce pays, qui, jusqu'alors, avaient été dispersés dans différentes bonrgades, et leur proposa le plan d'une république, où , ne s- réservant que le commandement des armées et la défense des lois, ils partageraient entr'eux le reste de l'administration, et où toute l'autorité serait entre les mains du peuple. Cette forme de gouvernenent , toute nouvelle alors dans la Grèce, attira beaucoup d'étrangers qui rendirent ce nouveau peuple très nombreux. Comme la religion a été de tout temps le lien qui unit plus fortement les peuples, separés d'ailleurs par leurs intérêts particuliers, Thésée institus plusieurs fêtes religieuses : il renouvels, en l'honnenr de Neptune, les jeuxisthmiques, comme Hercule avait renouvelé les

jeux olympiques.

Après avoir exécuté tous ses projets politiques, il se dép-uilla de l'antorité souveraine comme il l'avait pronis, et, laisant sa nouvélle république sons la conduite des lois qu'il lui vavit données, il reprit son premier objet, et se mit à courir de nouvelles aventures. Il se trouva à la guerre des Centaures, à la compute de la toison d'or, à la rhasse de de chydon, et, selon quelques uns, aux deux guerres de Thebes.

Il alla sur les bords du Thermodon chercher les Amazones, ponr avoir la gloire de combattre coutre elles comme Hercule, les vainquit. et fit prisonnière leur reine Antiope on Hippolyte, dont il cut le mal-heureux Hippolyte. (V. Antiore.) On dit qu'agé de plus de cinquante ans il lui prit cavie d'enlever la belle Hélène, qui n'en avait alors que dix au plus. Mais les Tyndarides ses frères la reprirent, et enleverent à leur tour la mère de Thésée , Ethra, qu'ils firent esclave d'Hélène. ( V. ETHRA, HELENE. ) Enfin, s'étant engage , avec Pirithous son ami, d'aller enlever la femme d'Aïdonéc . roi d'Enire, ou, selon la fable, Proserpine, feinme de Pluton , il v fut retenu prisonnier jusqu'à ce qu'Hercule vint l'en délivrer : c'est la descente de Thésée aux enfers. La fable dit que ces deux héros étant descondus aux enfers, et fatigués de la longue traite qu'ils avaient faite pour y arriver, s'assirent sur une pierre, sur laquelle ils demeurerent collés sans pouvoir s'en relever. Il n'y eut qu'Hercule qui obtint de Platon sa délivrance. C'est à cette fable que Virgile fait allusion, quand il rerésente Thésée dans le Tartare, eternellement assis sur une pierre dont il ne peut se détacher, et criant sans cesse aux habitants de ces sombres lieux : « Apprenez , par mon » exemple, à ne point être injustes, » et à ne pas mépriser les dieux. » Le

reste de la vie de Thésée ne fut qu'un enchaîncment de malheurs. On connaît la fin tragique de son fils Hippolyte et de Pliedre sa femme.

Voy. HIPPOLYTE, PHEDRE. Ce sujet vient d'être traité d'une grande manière par le cit. Guérin. On verra peut-être ici avec plaisir le chef d'œuvre de cet artiste, décrit avec autant de goût que de franchise, par un de ses rivaux, le cit. Girodet, dans une lettre destinée à l'amitié. « Le sujet de Phèdre accusant Hippolyte en présence de Thésée, est un des plus heureux de la peinture : on peut même dire qu'il est éminemment pittoresque tel que l'a concu-Guerin, qui a su fondre ensemble Euripide et Racine, et qui, en s'appropriant en quelque sorte le génie de ces deux grands hommes. a montré toutes les ressources du sien. La scène du tableau est simple et pathétique : Phèdre est assise aupres de Thésée, et sur le même siège; elle tient encore l'épée d'Hippolyte, qu'elle conserve comme la preuve du crime dont clle le charge, et qui ne dépose pas moins contre elle au fond de sa conscience; elle tient ce fer, mais elle en détourne les yeux ternis par l'insomnie et les remords, et qui n'osent fixer le chaste héros dont la présence les remplit de trouble et de terrenr; elle évite également les regards de Thésée, et sesulde s'avouer indigne de ses embrassements; ses joues livides, sa bouche fletrie, mais qui laissent encore remarquer sa beauté ; le désordre de ses vêtements et de sa coiffure, tonte son attitude, enfin, décèle la cruelle agitation qui déchire son âme à côté de l'époux qui lui exprime son amour, et qu'elle a trahi ; en face du héros qu'elle accuse, et pour qui elle brûle; dont elle seule cause la perte, et pour qui seul elle voudrait vivre; dont la noble assurance irrite et désespère à-la-fois sa fierté et sa julouse passion ; en présence enfin de la détestable (Enone, dont elle exécre les perfides conseils, mais qui appuyant une main sur le bras de sa maltresse, semble l'encourager tacite.

ment à soutenir devant le père d'Hippolyte, la calomnie atroce qu'ellemême a ourdie. Le calme de la vertu et la candeur de l'innocence brillent sur le visage et dans le maintien du fils de Thésée : prét à se livrer au plaisir de la chasse, ses chiens fide-les l'accompagneut; son bros redoutable est arme d'un arc, et son carquois repose sur ses épaules. Avant de partir, il se présente à son père ir-rité: ses yeux abaissés modestement, et son geste respectueux, mais assuré, devraient écarter jusqu'à l'ombre même du sonpçon qu'il puisse être coupable; mais ce père malheureux, prévenu et trompé, refuse de l'entendre ; son regard indigné , et sa main droite fermée avec contraction, sont prêts à vouer au courroux terrible de Neptune , un fils vertueux, tandis que sa main gauelie repose avec une confiance aveugle sur une épouse coupable que paraît atté-

On pourrait louer l'exécution bardie, le bon goût de dessin, la vigueur et l'harmonie du coloris qui brillent dans ce bel ouvrage; mais c'est sur-tout par la simplicité et le pathétique de la composition, le jugement et l'énergie avee lesquels la scène est exposée, et la justesse des expressions, c'est-à-dire par les plus nobles parties de l'art, qu'il me paralt mériter un rang distingué parmi les chefs-d'œnvres qui honoreront à jamais la nouvelle école française qui se glorifie de reconnaître l'illustre et respectable Vien pour son fondateur.

rer cette marque de tendresse qu'elle

ne mérite plus.

Théaetrouwah somretour sesuigles révoltés contre lui, et le peuple d'Athèmes plein de mépris pour sa persome : indigné de ce procédé, il fit passer sa famille dans l'Eulée, chargea Athèmes de mabélicitous, et se retire dans l'isle de Servos, pour y achever ses jours en pais dans une yie privée. Mais le roi Lycoandet, veroup par se se ennemis, le fit précipiter du haut d'un rocher, où il Testi attife doss préfece de lui monsitait strife doss préfece de lui mon-

trer la campagne. Il avait eu trois feinmes; Antiope, reine des Amazones, qui fitt mère d'Hippolyte; Ariane, fille de Minos, dont il eut (Enopion et Staphylus; et Phèdre, qui laissa un fils nommé Démophoon.

phoon.

Les Athéniens, plusieurs siècles après, tâchèrent de réparer leur ingratitude enver a l'hésée par les honneurs qu'ils rendirent à ses cendres. Plutarque rapporte qu'à la batilde de Marathon on crut voir ces hieros en armes, combattant contre les barbares; que les Athéniens ayant consulté là-dessus l'orace d'Apollon, il leur fut ordonné de recueillir les

il leur fut ordonné de recueillir les os de Thésée ensevelis dans l'isle de Seyros, de les placer dans le lieu le plus honorable, et de les gorder avec soin. L'embarras fut de trouver ces os : pendant qu'on les cherchait de tous côtés par les ordres de Cimon, il vit heurensement un aigle qui becquetait un lieu peu élevé, et tachait de l'entr'ouvrir avec ses serres. Frappé d'abord comme d'une inspiration divine, dit l'historien, il fit fomiller dans le même endroit , et trouva la tombe d'un fort grand homme, avec le fer d'une pique et une épée. Cimon fit transporter le tour à Athènes ; et ces restes du héros furent reçus par les Athéniens avec des processions et des sacrifices, comme si c'ent été Thésée luimême qui fût revenu. On les déposa dans un superbe tombeau élevé au milieu de la ville ; et en mémoire du secours que ee prince avait donné aux mallieureux pendant sa vie, et de la fermeté avec laque'le il s'était exposé aux injustices, son tombeau deviut un asile sacré pour les escla-ves ; ensuite on lui bâtit un temple dans lequel il recut des sacrifices le huiti-me de chaque mois, outre une grande fete qu'on lui assigna an 8 d'Octobre, parcequ'il étaitrevenu ce

jour là de l'îslede Crète. Théséannas, Théséans, fêtes en l'honneur de Thésée.

Theseia, lieu où les jeunes Grees consacraient à Delphes leurs premiers cheveux, en mémoire de ce que Thésée en avait donné l'exemple.

1. Théséir ne, manière de couper les eleveux sur le devant du front, dans la cérémonie dont on vient de parler, parceque Thésée les avait coupés ainsi.

2. — Partie d'une mythologie en vers, composée de centron de différents poètes, et nommée le Cycle épique. Cette partie con-cronii Thésée, son temps, ses actions, les exploits auxquels il avait eu part. 1. Théénins, Thésines, les

Athéniens; de Thésée leur roi.

2. — Hippolyte, fils de Thésée.

Theseivs Heros, le même. Thésivénés, fils de Parthénopéus et de la nymphe Clymène, uu des sept épigones. Hygin. D'autres le nomment Promachus.

TRESULA, SIFROM de Cérés homorée au bas du mont Syllène, dans un temple qu'on dissil fait par Dysaulès et Damithalès, lesquels, au rapport des Phénéates, eurent l'honneur de la recevoir.

THESMOPHONE, législatrice, surnom de Cérès, honorce sous ce nom en plusieurs endroits, parcequ'elle avait appris aux honmes à vivre en société, et leur avait donné des lois. Rae. Thesmos, loi; pherein, por-

Thesmorhories, fêtes qui se célébraient dans l'Attique , au mois de Pyanepsion, en l'honneur de Cérès législatrice, et en reconnaissance des lois sages qu'elle avait données aux mortels. Cette déesse passait pour les avoir instituées elle-même. Les parties principales de ces fêtes peuvent se réduire à trois, les préparations, les processions, et l'autopsie. Les préparations avaient pour but la frugalité, la chasteté, l'innocence. Plusicurs jours avant la fête, on se purificit de toutes ses souillures ; on s'abstenait de tous les plaisirs des sens, même légitimes, et l'on vivait dans la plus parfaite sobriété. Il n'était pas permis aux hommes d'as-sister aux Thesmophories, et il n'y avait que les femmes de eondition libre qui pussent les eélébrer. Plusieurs vierges choisies, vêtues de

robes blanches , portaient nu l'eun tiers, d'Atthène à Eleuni, des crebelles servées , où étaient enfermés un cufart, un serjent dor, un van ées géteaux, et plusieurs suitres les géteaux, et plusieurs suitres l'un present de l'entre de l'entre l'entre qui conclusieur les cérémens l'internet qui conclusieur les céremens sour les constitutes de la lave sibilité, d'aurait la morbe, les formes unes coursieur de l'et la veue des finantes de l'entre de l'entre de l'entre les formes de l'entre de l'entre d'autre d'internet de l'entre l'autre d'internet de l'entre d'autre d'internet les formes étaient où ligit de se s'apare de leurs le sièces aver la ble de puréfic.

THESPIATA, un desnoms des oroeles. Rac. Phusthai, parler. THESPIA, fille d'Asonus, donns.

selon quelques auteurs, son nom à Thespie.

1. Thespitales, surnom des Mu-

ses, pris de Thespie, ville de Béotie, où elles étaient honorées d'ua culte spécial. 2. — Fils qu'Hercule eut des cin-

quante filles de Thespins. THESPIE, ville de Péotie, située au pied du mont Hélieon , laquelle avait pris son nom de Thespius, un des fils d'Erechthée. On vovait à Thespie une statue en bronze de Jupiter Sanveur : la tradition des ha-bitants était que, leur ville étant désolée par un horrible dragon, Jupiter leur ordonne de faire tirer au sort chaque année tous les jennes gens de la ville, et d'exposer au monstre eclui sur qui le sort tom-berait. Enfin , le sort étant tombé sur Cléostrate, celui-ei imagina un moven de faire cesser ee fléan par sa mort. Il se fit faire une cuirasse d'airain garnie de eroes en dehors , et avant endosssé cette cuirasse, il se fivra de bonne graee au danger : et véritablement il y périt comme les autres; mais aussi il lit périr le monstre, et délivra ses concitoyens de la crainte d'une parcille mort-C'est er jeune homme qui fut ho-noré à Thespie sous le nom de Jupiter Sauveur. Les Thespiens honoraient encore singulièrement Cu-

pidon

pidon et Hercule. Voyez THES-

Theseis, inventeur de la tragédie chez les Grees.

THESPIUS ON THESTIUS, roi d'Œto'ic, fils d'Agenor on de Mars et d'Androdice. Au lieu d'Androdice, Apollodore nomme Dêmonice, qu'il dit fille d'Agénor. Son épouse est appelée tantôt Luophonte, qu'il rendit mère de Leda; ou Leucipe, qu'il rendit mère d'Iphielus et d'Althée; ou Déidamia, fille de Périérès . à laquelle on attribue les enfants indiqués plus haut. Icarius et Tymiarius, expuisés de Sparte, se refugièrent auprès de lui. Il donna à ce dernier sa fille Léda en mariage. Sesfils, frères d'Althée, perirent en comhattunt contre Méléagre. Père de cinquante filles, et désirant qu'elles lui donnassent une postérité dont le perc fit Hercule, qui était son mni, il le pria d'un grand festin, le régala magnifiquement; et ensuite, au rapport de Diodore, il buienvoya ses cinquante filles l'une après l'autre: ce héros les rendit toutes mères d'un garçon, hors l'ainée et la plus jeune, qui lui donnèrent deux fils chacune. Pausanias dit que la plus ienne ne voulut jamais consentir à perdre sa virginité, et qu'Hercule, pour se conformer à son désir , l'o-bligea à demeurer vierge , et voulut qu'elle lui servit de prétresse. Voilà pourquoi le temple d'Hereule à Thespie fut toujours desservi par une prètressequi devait demeurer fille jusqu'à sa mort. Pausanias ajonte que cette histoire de Thespius est fabulcuse en

THESPROTIE, petite contrée de l'Epire: c'est dans ce pays qu'était l'oracle de Dodone, et ces fameux chènes consacrés à Jupiter. On y yoyait aussi le marais Achérusien, le fleuve Achéron , et le Cocyte , dont l'eau était d'un goût fort désagréable. Il y a bien de l'apparence qu'Homère avait visité tous ces lieux, dit Pausanias, et que c'est ce qui lui a donné l'idée d'en faire usage dans sa description des enfers, où il a conservé le nom de ces fleuves. Tomc II.

toutes ses parties.

Plutarque, dans la vie de Thésée dit que le roi des Thesprotiens était Pluton; qu'il avait une femme appelée Proscrpine, une fille nommée Coré, et un chien qui s'appeluit Cerbère. V. Donone, Petron. 1. THESPROTUS, fils de Lycaou

roi d'Areadie 2. - Roi d'Epire, chez lequel se refugièrent Thyeste avec sa fille Pélopia, qu'épousa son oncle Atrée. la croyant fille de l hesprotus,

1. THESSALUS, fils d'Herenle et de Chalciope, fille du roi Cos, que le héros avait mis à mort avec ses fils, en punition de leur injustice et de lenr crumté. Thessalus donna son nom à la Thessalie.

2. — Fils de Jason et de Médée, selon Diodore. Il échappa aux fir-reurs de sa mère, fut élevé parmi les Corinthieus, et s'emparad' loleos. 3. - Fils d'Hémon , donna son

nom à la Thessalie. THEST VIUS, fils d'Hercule et d'Epicaste, fille d'Egée.

THEST! ANDS, Thoxee et Plexippe, fils de Thestius, et oncles de Mé-léagre.

THESTIAS, nom patronimique d'Althee, fille de Thestius. Ovida Met. 3.

1. THESTON, un des Argonautes, fut père de Calchas, et de deux filles, Théoné et Leu: ippe. Théoné se promenant un jour sur le bord de la mer, rencontra des pirates, qui l'enlévérent, et la vendirent à learus, roi de Carie. Son père, qui l'aimait passionnément, fit équiper promptement un vaisseuu et poursuivit les ravisseurs; mais ayant fait naufrage sur les côtes de Carie, il fut pris et conduit à la cour du roi. qui le fit mettreen prison. Leucippe, n'apprenant aucunes nouvelles de son père, alla consulter l'oracle, qui répondit que, pour le retrouver, il fallait couper ses chevenx, et aller le chercher sous l'habit d'un prêtre d'Apollon, Cette jeune fille partit sur-le-champ, et arriva en Carie avec l'habit que l'ornele lui avait ordonné de prendre. Théoné, touchée de la beauté du jenne prêtre, en

devint amoureuse; et comme il refusa de répondre à sa tendresse, elle le fit charger de chaines, et ordonna à Thestor de le faire mourir secrétement. Celui - ci, étant entré dans la prison avec le gloive que Théoné lui avait donné, dit au prétendu prêtre, dont apporemment le triste sort le touchait, qu'il était encore plus malheureux que lui ; puisqu'ayant perdu ses deux filles, Leucippe et Théoné, on l'obligant encore à une action si cruelle : il ajouta qu'il aimait mieux mourir que de la commettre; et là-dessus il se mit en devoir de se percer le sein. Leucippe, reconnaissont son père, lui arracha le poignard, conrut à l'appartement de Théoné pour lui ôter la vie, et appela son père'l hestor à son secours : à ce nom, Théoné s'écria qu'elle était sa fille. Icarus, informé d'un événement si extraordinaire, les combla tous trois de présents et de caresses, et les renvoya dans leur pays. C'est un conte tiré du mythologue Hygin. Voy. CALCHAS

2. — Chef troyen tué par Patro-

TRÉTIDÉE, endroit isolé et voisin de Pharsale, où Thétis avoit fixé son séjour, depuis son mariage avec

THESTORIDES, Calchas, fils de

Thestor. THÉTIS, fille de Nérée et de Doris, et sœur de Nicouiède roi de Sevros. était la plus belle des Néréides. Jupiter, Neptune et Apollon la vouaient avoir en mariage; mais avant appris que, suivant un ancien oracle de Themis, il naîtrait de Thétis un fils qui serait plus grand que son père, ces dieux cessèrent leurs poursuites, et cédèrent la nymphe à Pélée. Thétis, peu contente d'un mortel pour éponx, après avoir en les plus grands dieux pour amants, prit, comme un autre Protée, différentes formes pour éviter les re-cherches de Pélée: mais ce prince, par le conseil de Chiron , l'attacha avec des chaînes; c'est-à-dire , que Thetis fit jouer plusieurs ressorts pour rompre le mariage, Mais le sage Centaure leva tous les obstacles que Thétis voulait opposer à cet hymen, et l'obligea enfin d'y consentir. Les nôces se firent sur le mont Pélion avec beaucoup de magnificence, et tous les dieux y furent invités excepté la déesse Discorde. (V. Disconne.) Pour ôter à ce récit l'air de la fable, on dit qu'aux nôces de Thétis et de Pélée, les princes et princesses qui y assisterent prirent ce jour - là le nom des dieux et des déesses, parceque Thétis portait celui de Néréide. Il survint pendant le repos quelque différend entre les dames au sujet de la beauté: plusieurs princes y prirent part, ou pour leurs femmes, ou pour leurs maîtresses, et le différend eut des suites facheuses.

Theis out plusieurs enfants qui mourrence en los Rec. excepté Achille. La faile dit que Theix, pour che le la faile dit que Theix, pour tois, les neutait dans une chandier d'ean bouillante, ou les jestis dans le fau, ce qui en li périus x. Achille surait en le même sort, si Pele ne fits usercua lucurements pour les faction fondée un quelque purification dont Theix sour courture de sexis; et cette faile en fit source un plongée on fits dans les coux du plongée on fits dans les coux du

Après la moet de Patrocle, Thiétis sort du sein des ondes pour venir consoler Achille; et voyant qu'il avait perdu ses armes avec son ami, elle va au cil prier Vulccin de lui donner des armes divines travaillées de sa propre main; elle les lui apporte dans le mounent, l'exhorte à renoncer à son ressentiment contre Agamemnon, et lui inspire un con-

rage que rien ne ponvait d'aronler. Homère dit que l'héits avait seulle sauvé Jupiter du plus grand danger qu'il cht januis cours ; lorsque les autres dieux xaieut résol a de le lier, elle prévint l'effet de la conspiration, en appelant dans le ciel Priarée au secours du souverain des dieux. Théti avait plusieusy temples

7 G0

dans la Grèce, un principalement à Sporte, Lorsque les Lacédémoniens. dit Pausanias, firent la guerre aux Messéniens pour les punir de leur défection, le roi de Sparte lit une course dans le pays ennemi, et prit un grand nombre de captives, qu'il emmena avec lui. Cléo, prêtresse de Thétis, fut de ce nombre. La reine demanda cette captive, et l'ayant obtenne, elle remorquaqu'elle avait une statue de la déesse. Cette déconverte, jointe à une inspiration qu'elle crut avoir en songe, la porta à bàtir à Thétis un temple, qui fut consacré par sa prêtresse même; et depuis, les Lacedémonieus gardèrent si précieusement cette ancienne statue, que qui que ce fut n'eut la permission de la voir.

THEUDA (Wyth. Ind.), habitants des mondes supérieurs dans l'opinion des Siamois, qui admetteut neuf lienx de béatitude au - dessus de nos têtes, dans lesquels le bonheur est en proportion de l'élévation.

Théuroir, espèce de magie par laquelle on croyait entretenir commerce avec les divinités bienfaisan-

L'appareil de la magie théurgique avait quelque chose de sage et de spécieux. Il fallait que le prêtre théurgique fût irréprochable dans ses mœurs; que tous ceux qui avaient part aux opérations fussent purs, qu'ils n'eussent eu queun commerce avec les femunes, qu'ils n'eussent point mangé de choses qui eussent eu vie, et qu'ils ne fussent point souillés par l'attouchement d'un corps mort. Ceux qui voulaient y être initiés devaient passer par différentes épreuves toutes difficiles, jenner, prier, vivre dans une exacte continence, se purifier par diverses expiations; alors venaient les grands mystères où il n'était plus question de méditer et de contempler toute la nature, car elle n'avait plus rien d'obscur ni de caché, disait-on, pour ceux qui avajent subi ces rigoureuses épreuves. On croyait que c'était par le pouvoir de la théurgie qu'Hercule, Jason, Thésée, Castor et Pollux, et tous les autres héros, opéraient ces prodiges de valeur qu'on admirait en

Aristophane et Pausanias attribuent l'invention de cet art à Orphée, qu'on met au nombre des magiciens théurgiques. Il enseignant comment il fallait servir les dieux, apaiser leur coltre, espice les crimes, et gaérir les maladies; on a cnore des hymnes composès sous son non vers le temps de Pisistrate : ce sont de véritables conjurations théurgi-

All y spuit une grande conformatie entre la mapie the draginger et la théologie mystérieuse en gegenéme, et et-le dine, et le qui convert et la mystérieuse en grande en mystéries acrets de Céris, de Samothrace, et la théorige de la magie godique ou godie, o di Pomiro-quait les dieux infernaux et les greise malfaisants; mois il n'était que trop ordinaire de s'adonner en nuême temps à ces deux superstitions.

Les formules théurgéques avaient d'abord été composées en langue égyptienne ou en langue égyptienne ou en langue chaldéenne. Les Grees et les Romains, qui s'en les composées en la composée en les composées en la composée en les composées en la composée en la compos

TREUTAT, THEUTATÉS (Myth. Celt.), nom sous lequel les Celtes adoraient la divinité connue des Grees et des Romains sous le nom de Mercure.

THEUTH, dieu des Egyptiens, qui, selon Cicéron, était le même que le précédent.

THÉVATHAT (Myth. Siam.), frère de Sommons-Codom, dieu des Siamois. Ce frire et ses sectateurs, n'ayant pu voir sons jalousie la V v 2

676 gloire et la majesté de Sommona-Codom, conspirerent so perte avec tons les animoux qu'ils liguèrent aussi contre lui; mais il remporta une victoire éclatante. Cependant Thévathat, aspirant aussi à la divinité, refusa de se soumettre, et forma une nouvelle religion dans laquelle il engagea quantité de rois et de peuples. Ce fut l'origine d'un schisme qui divisa le monde en deux parties. Les Siamois nous met-tent dans celui de Thévathat, d'où ils concluent qu'il ne faut pas s'é-tonner qu'étant ses disciples nous ignorions tout ee qu'ils ont appris de Sommona - Codom , et que nos écritures soient remplies de doutes et d'obscurités. Mais quoique Thévathat ne fût pas nn véritable dieu . ils lui accordent d'avoir excellé dans plusieurs sciences, sur - tout dans les mathématiques et la géométrie : et comme nous avons recu de lui ces connaissances, ils ne sont pas surpris que nous y ayons fait plus de progres qu'eux. Enlin, ee frère impie fut précipité au fond de l'enfer. Sommona - Codom raconte lui-même qu'ayant visité les hnit demeures infernales, il reconnut Thévathat dans la hnitième , c'està-dire, dans le lien où les plus grands criminels sont tourmentes. Il fait la description de son supplice : il le vit attaché à une croix-avec de gros clous, qui lui perçaient les pieds et les mains avec d'insupportables douleurs ; sa tête était environnée d'une couronne d'épines : son corps tout couvert de plaies; et, pour comble de misère, un feu très ardent le brûlait sans le consunier. La pitié fit oublier à Sonimono-Codom toutes les injures qu'il avait recues de ce frère coupable. Il lui proposa d'adorer ces trois mots. Pputhang, Thamang, Saughhang: mots sacrés et mysté-rieux que les Siamois respectent beaucrup , et dont le premier si-gnisse Dieu ; le second , parole ou verhe de Dieu ; le troisième , imi-tation de Dien. La grâce de Thévathat fut mise à cette condition :

mais, après avoir adoré les deux premiers mots, il refusa d'adorer le troisième, parcequ'il signifie imitateur de Dieu ou prêtre, et que les prêtres sont des hounnes pecheurs qui ne méritent pas ce respect. Il fut abandonné à son obstination, et son châtiment dure encore.

THIASOTES, qui se plait aux danses des Bacchantes; épithète

de Bacchus. Anthol.

THIC-KA. C'est le nom que les Tunquinois donnent au Xaca des Japonais et au Fo des Chinois. Cette prétendue divinité , dont le culte s'est répandu dans la plus grande partie de l'Asie , où elle est adorée sous différents noms, fit au Tunquin une secte très nombreuse, qui est particulièrement suivie par le peuple. Cenx de cette secte pensent que les àmes infidelles à Thic-Ka seront transportées, au sortir du corps. en dix lieux différents , où elles éprouveront, pendant un certain temps, de cruels supplices. Elles reviendront ensuite sur la terre, où elles meneront une vie malheureuse : et lorsqu'elles sortiront de ce nouveau corps, elles retourneront en-core dans les dix enfers; et ainsi pendant toute l'éternité elles passeront successivement de la mort à l'enfer, et de l'enfer à la vie. Mais ceux qui anront accompli fidèlement les préceptes de Thie-Ka, oprès un certain nombre de transmigrations proportionnées à leur degré d'avancement dans la vertu, jouiront d'une

félicité parfaite. THIARDBERESSIS (Myth. Mah.). balayeur des mosquées en Perse. Cet emploi y est recherché, et appartient à un ordre inférieur du clergé mahonétan de ce royaume.

THIERE, une des Hyades.

1. THIODAMAS, fils de Mélampus, célèbre devin, successeur d'Amphiarans, lorque celui ci fut tué dans l'expédition des sept chess contre Thebes.

2. - Roi des Dryopes. Hercule, retournant chez lui avec Déjanire et son jeune fils Hyllus , rencontra Thiodans porté sur un char attelé de denx horufs. Hyllus ayant faim, Hercule demanda à Thiodamas de donner à manger à son fils; mais il n'en recut qu'un refus. Hercule irrité d'un pareil procédé, tua un de ses bœufs, et le mangea avec Hylkıs, pendant que Thiodamas cou-rat dans la ville pour chercher du secours. Hercule, dans cette occasion, fut tellement pressé par les Dryopes, que Déjanire se vit aussi obligée de combattre : elle fut blessée à la poitrine. Thiodamas fut tué, et les Dryopes mis en fuite. Hercule prit à son service Hylas, lils de Thiodamas. Celni-ci est quelquefois appelé Theodamas.

Thioné, femme de Nisus, nière du Baechus que Ciceron compte pour le cinquieme, celui qui insti-

tua les Triétérides. THIRIRO (Myth. Afr. ), grand

village situé à quatre lieues de Loango. Le mokisso qu'on y adore a la figure humaine, et est placé dans un tenmle fort spacieux. Sou ganga est le seigneur du lieu. Tous les motins, il fait au mokisso des prières accompaguées de conjurations mystérieuses , lui recommandant , à baute voix . la santé du prince et de sa famille, la prospérité du royannie, le soin des moissons, et le succès du commerce et de la pêche ; tous les assistants répètent les mêmes vœux en Luttant des mains. THISA (Myth. Scand.), déesse

des fonctions judiciaires. 1. THISSH. V. PYRAME.

2. - Fille d'Asopus , donna son nom à la ville de Thisbé en Béotie. Thisoa, une des nymphes qui avaient eleve Jupiter sur le mont Lycéc, en Arcadie, donna son nom à une ville située sur les frontières des Parrhasiens. Voyez HAGNO, Néna.

THOANTÉA, Diane, de Thoas, roi

de Tauride.

1. THOAS, roi de Lemnos, épousà Callicopis, fille d'Otréus roi de Phrygie, que quelques uns croient être la Vénus mère d'Enée. Bacchus devint amoureux de cette princesse; et avant été surpris avec elle dans un commerce de galanterie dit Hygin , il sut opaiser le mari en lui faisant goûter du fruit de la vigne, et en lui apprenant à la cultiver dans son isle. Le mythologue ajoute qu'il lui donna aussi les royaumes de Byblos et de Chypre. Thous fut père d'Hypsipyle: daus la conspiration générale que formèrent les femmes de Lemnos contre tous les hommes de l'isle, Thous fut sauré par sa fille, et obligé de renoncer à son royaume de Lemnos : il en trouva un autre dans l'isle de

Chio. V. HYPSIPTLE. 2. - Roi de la Chersonèse Taurique; c'est lui qui avait porté cette loi barbare, que tons les étrangers qui aborderaient sur ses côtes seraient impolés à Done. Dans l'Inhigénie en Tauride d'Euripide, Thoas condamne à la mort Oreste et Pylade ; mais il se laisse abuser par les discours de la prêtresse, qui enlève du temple, à ses yeux, la statue de la déesse, sous prétexte de la purifier dans l'eau de la mer avec les deux victimes. Ensuite averti de la fuite d'Iphigénie avec les deux Grecs, il veut les pour4 suivre ; mais Minerve le retient en l'avertissant que c'était par l'ordre des dieux qu'Iphigénie retouruait dans la Grèce avec la statue de Diane. Thons s'y soumet; " car, dit-il, les » volontés des dieux ne tronvent » point de rebelles. »
3. — Fils d'Andrémon , roi de

Calydon, conduisit les Etoliens au siège de Troie, sur quarante vais-seaux. Virgile le met au nombre des héros enfermés dans le cheval de bois.

4. - Un Troyen tuć par Ménélas.

5 .- Un descapitaines d'Ence, tuê par Halésus 6. - Un fils de Jason et d'Hyp-

sipyle. 7. - Un fils d'Ornytion.

8. - Le père d'Adonis et de Myrrha. THOCNUS, un des fils de Lycaon,

fondateur de Thocnia, en Arcadie. 1. THOE, nymphe marine, file

des anciens Norwégiens portait son nom, et ce mois s'appelle encore ainsi chez les Islandais. A ectte époque, qui revient au milieu de rivose (jonvier), et qui commençuit l'année ehez ces peuples, ce roi sacrifinit aux dieux une génisse. On continna jusqu'au christianisme les saerifices qu'il avait institués, et on

lui rendit les honneurs divius. THOTH, THANUT, THEUTH, signifie, selon Jablonski, une colonne. Les sages de l'Egypte gravaieut d'abord leurs découvertes sur des colonnes. Dans la suite, on parlait souvent de ces Thoth, que l'on prenait pour jnges des discussions. C'est ainsi que peu à peu on a pris Thoth pour un homme versé dans toutes les sciences qu'il enseigna à Thomus, roi de Thèbes. Les Grecs ont ensuite confondu ce Thoth avce leur Mereure.

t. Thous, prince troyen, de la famillede Priam, tué au siège de Troie. 2. - Noni d'un chien d'Actéon; c'est-à-dire, léger à la course.

1. THOYÉE, fils d'Eurytus, et frère d'Iole.

a. — Fils de Thestius-THRACE, grande contrée de l'Europe, à laquelle une femme nommée Thrucia donna son nom.

THRACES, gladiateurs qui étaient armés d'une espèce de cimeterre thrace.

1. THRICIA, fille de Mars. 2. — Fille de Titan.

3. - Fille de l'Océan et de Par-

thénope. THRASIUS. Apollodore reconte qu'Hercule, après avoir tué Autée, passa en Egypte où régnuit Busiris, fils de Neptune et de Lysianusse, lequel, par l'ordre d'un oracle, sacrificit tous les étrangers à Jupiter. Depuis neuf ans la récolte étant mauvaise, il vint de Chypre un devin nommé Thrasius, qui déclara que cette calamité cesserait pourvu qu'on sacrifiat tous les ans un étranger à Jupiter. Busiris en erut le prophète , commença par lui , et continua de faire subir le même sort à tous les étrangers, jusqu'à Hercule, qui, conduit aux autels chargé de

THU fers, brisa ses liens, saisit Busiris avec Iphidame son fils, et Chalbes son héraut, et les immola tous sur le mètue autel.

THEASUS, fils d'Annius, roi et

prêtre d'Apollon, dans l'isle de Délos , fut déchiré par ses chiens ; depuis ce temps, on n'en souffrait point dans cette isle.

1. THRASYMEDÈS, un des fils de Nestor.

2. - Chef Iyeien, tué par Patrocle. THRAX, fils de Mars et de Nériene, donus sussi son nom à la Thrace, suivant quelques auteurs.

THREICIUS SACERDOS, Orphée . pare qu'il demeurait en Thrace. THREISSA, surnom d'Opis, par-

eequ'elle était de Thrace. Virg. THREIX, adore parles Thraces, épithète de Bacchus. Anthol.

THRÉSIPPE, fils d'Hercule et de Panope.

THRIAMBUS, un des surnoms de Baechus.

THRIBA, les trois nymphes nourrices d'Apollon. C'est apparemment du nom de ees nymphes, nourrices du dieu de la divination, qu'on appelait aussi thries, les sorts que l'on

etait dans une urne. THAIO, sête greeque en l'honneur d'Apollon, dérivée peut-être du mot précédent.

THAYM (Myth. Scand. ), roi des

Géants, the par Thor.
Thuénis (Myth. Egyp.), conculine de Typhon. Poursuivie un jour par un serpent, elle se réfugia aupres d'Horus, dont les serviteurs mirent le monstre en pièces. C'était en mémoire de cet événement, que les prêtres égyptiens, dans leurs cérémonies en l'honneur de ce dieu, ietzient an milieu du temple une corde, dont les sinuosités imitaient les plis du serpent, et finissaient par la couper en moreeaux, comme autant de troncons.

THULÉ, isle que les aneiens regardaient eomme l'extrémité du monde. On eroit que e'est l'Islande ; d'autres y ont cru reconnaître l'isle de Féro.

THURAIRE, flute. dont on jourit V v 4

pendant que l'on possit l'encens sur l'autel, et que l'on n'immolait pas les victimes.

Thuras, Thurius, surnoms de Mars, qui morquent son impétnosité dans les combats.

dans les combats.

Thunnulum, vaisseau, dans lequel les Romains brulaient l'eucens

pour les sacrifices.
THURIUS, Grant, combattu par
Hercule.

Arronaus , peltre d'Etrurie. De d'ynologistes dérivent ce une de fynologistes dérivent ce une de fynologistes dérivent ceux de fonctions que ces prêtres faissier les victimes el l'encess. Ruc. Thus , et hacie, jurlies que de flyor, scerldymologies paraissent un peu forces. Tout est appareil d'evalue écs. Tout est appareil d'evalue a l'arronaux , un Tousan, un Etrarien, peuple savont dans l'art Tratsass (d'yth. Cells), non que

THUSSES (MYth. Cett.), nom que les Gaulois donnaientà leurs Satyres, et que les Pères de l'Eglise exprimaient en latin par Dusii.

THYA, une des maltresses d'Apollon.

THYASE, mot phénicien, qui signifie bouc ou belter, nom qu'on donnait à ceux qui, dans les fêtes du paganisme, se masquaient et se déguissient en beliers et en boucs. THYASES. On appeloit ainsi les

"Traines. On appelait sinal les dances que faisionel les Pacchantes en Floiment en Bromer de dieu qui les agluist. Il y a d'ancien nommente qui non représentent les gartes et les coutor-tentes de la compartie de la control de la compartie de la control de la compartie de la com

THYBLLA, une des Harpyics.

THYLLIES, fetes en l'honnenr de Vénus qu'on invoquait dans les orages. Roc. Thuella, tempète.

THYESTE, fils de Pélops et d'Hippodamie, dévoré par une ambition que secondait un naturel féroce et porté an crime, ne pouvait sontenir que les états de Pélops devinssent le partage d'Atrée, son ainé. Le boneur de l'empire et la prospérité de la famille étaient attachés à la possession d'un belier qui avait une toison d'or, et que Mercure avait donné à Pélops : Thyeste, par ses artifices, parvint à l'enlever. A cette injure il avait ajouté le p'us sanglant outrage . en corrompant Erope, femme d'A-trée, et fille d'Eurysthée, roi d'Argos. Il se déroha , par la fuite , à la fureur de son frère ; mais il ne put emmener ses enfants, et il avait tout à craindre pour eux. Il fit faire , par ses autis, des propositions pour obtenir son retour ; et Atrée ayant feint de s'y prêter pour rendre sa ven-geance plus cruelleet plus éclatante, Thyeste revint auprès de lui, et fut trompé par le sapparences d'unevraie réconciliation. A trée avait ordonné un repas solemnel où les deux frères devaient se jurer une amitié réciproque; mais Atrée, avant fait égor-ger les enfants de Thyeste, les fit couper par morceaux, et on les servit à leur propre perc. Lorsqu'à la fin du repason fit aux dieux les libations ordinaires, les deux frères se promirent, en presant le ciel à témoin , l'oubli de tout le passé ; et alors Thyeste ayant demandé à voir ses enfants pour les embrasser, Atrée fit apporter dans un bassin leurs têtes, leurs pieds et leurs mains. On dit que le soleil se cacha pour ne point éclairer une action si barbare.

Thyeste, transporté de rage, ne respirant que la vengeauce, trouva dans un fils qui lui restait un instrament propre à le hien servir il était né d'un commerce incestueux; et , pour cacher l'opprodre de sa noissuace, le père l'avait fait exposer dans na hois pour être la pâture des ciseaux de proie. Un berger qui le trouva le fit nougir par une chèvre, cequi îni fit donner le nom d'Egisthe, du mot grec qui signifie chevre. Il fut dans la suite secrètement reconnu par son père; et ce fils, qui ne démentait point son origine, s'étant chargé de faire mourir Atrée , prit le temps d'un sacrifice pour l'assassiner. Thyeste, après ce meurtre, monta sur le trône d'Argos, Agamemmon et Ménélas, ses neveux, se retirerent chez (Enée , roi d'Œchalie, qui les maria aux deux filles de Tyndare, roi de Sparte, Clytemnestreet Hélène, sœurs de Castor et de Pollux. Avec le secours de leur bean - père , ils marchèrent contre Threste: mais il ne les attendit pas; et pour se soustraire au juste châtiment de ses neveux , il se sauva dans l'île de Cythère. THYESTIANES, Egisthe, fils de

Thyeste. 1. THYLA, fi'le de Deucalion, ent de Jupiter une fille nommée Macédonia, qui donna son nom à la Ma-

cédoine.

2. - Fête de Bacchus, qui se célébrait à Elis. Les Eléens ont une dévotion particulière à Bacchus, dit Pausanias dons ses Eliaques : ils disent que le jour de sa fête , appelée Thyia, il daigne les honorer de sa presence, et se trouver en ersonne dans le lieu où elle se célebre. En effet , les prêtres du dieu apportent trois bouteilles vides dans sa chapelle, et les y laissent en présence de tous ceux qui y sont, Elecus ou autres : ensuite ils en ferment la porte, et mettent leur cachet sur la serrure; permis à chacun d'en faire autant. Le lendemain on revient, on reconcalt son cachet, on entre, et l'on trouve les trois bonteilles pleines de vin-

THILABES, surnom qu'on donnait aux Bacchantes, parceque dans les fètes et les sacrifices de Bacchus, elles s'agitaient comme des furieuses, et couraient comme des folles. Ces Thylades étaient quelquefois saisies d'un enthousiasme vrai on simulé, qui les ponssait même jusqu'à la fureur : ce qui ne diminuait en rien le respect du peuple à leur égard.

THY de ces femmes consacrées à Bacchus, qu'on appelait les Seize , parcequ'elles étaient toujours en ce même nonibre.

THYIAS, fille de Castalius, enfant de la Terre, fut la première qui fut honorée du sacerdoce de Pacchus, dit Pausanias, et qui célébra les Orgies en l'honneur de ce dieu; d'où il est arrivé que toutes les femmes qui . éprises d'une sainte ivresse, ont voulu depuis pratiquer les mêmes cérémonies, ont été appelées de son nom Thylades. C'est d'Apollon et de cette Thyias qu'est ne Dalphus, d'où la ville de Delphes a pris sa dénomination.

THYMEER, fils de Daucus et frire de Laride, avec lequel il avait une parfaite ressemblance, fut tue ainsi que lui par Pallas, fils d'Evandre.

1. Тичмен et s, surnom que Virgile donne à Apollon , parcequ'il était honoré à Thymbra , ville de la Troade : ce fut dans ce temple qu'Achille fut tué en trahison par Pàris. 2. - Chef troyen the par Ulysse.

3. - Antre guerrier troven, qui , dans l'Eneide, fait tomber Osiria sous ses coups.

4. - Ami de Dardanus, fondateur de Thymbra.

5. - Un des fils de Laocoon. Hygin. THYMERIS, maîtresse de Jupiter.

et mère de Pan.

THYMELES, chansons en l'honneur de Bacchus. Ce nom était dérivé d'une baladine de ce nom , qui fut

agréable à Domitien. 1. Thymérès, fils de Loomédon. our se venger de Prism qui avait fait périr sa femme et son fils , persuada aux Troyens de recevoir dans

leurs niurs le cheval de bois. 2. - Chef troyen tué par Tur-

THYMANATA, parfums, qu'on employant pour délivrer ceux qui étaient possédés de quelque démon-

THYMOLEON , qui a un courage de lion , épithète de Bacchus. Rac. Thymos, courage. Anthol.

THYNNIES, fetes où les pêcheurs

sacrifiaient des thons à Neptune. Rae. Thynnos, thon.

THYNNUS, un desdeux filsde Phinée et de Cléopatre, qui furent maltraités par leur père , à l'instigation de leur belle-mère, et vengés par les Argonoutes.

1. THYON EUS, SUFnom de Bacchus pris de son aieule on de sa mère. 2. - Un des fils que Bacchus eut d'Ariane. Ce jeune homme, ayant

volé un bœuf et se voyant poursuivi par les bergers, implora le secours de son père, qui lui donna l'apparence d'un chasseur, et au bœuf celle d'un cerf.

1. THYONÉ, mère de Sémélé et aïcule de Bacehus.

2. - Nom sous lequel Sémélé fut mise par Jupiter au rang des déesses, selon Ovide, après que son fils l'eut retirée des enfers.

THYOS, offrande qu'on faisait aux dieux, de glands, d'herbes, de fruits, seuls sucrifices qui fussent usités dans les premiers temps.

THYOTES, un prêtre des Cabires dans l'isle de Samothrace.

THYREUS, surnom d'Apollon, comme présidant aux portes. Rac-Thym, porte. On mettait ses autels devant les portes, pour marquer qu'il est le maltre de l'entrée et de la sortie. De là , des mythologues ont prétendu qu'Apollon et Diane étaient les mêmesque Janus. Aulug. V. Actieus, Trivia.

1. THYRÉE, fils d'Œnée roi de Calvdon 2. - Fils de Lycaon roi d'Ar-

cadie. THYRIA, fille d'Amphinomus. Apollon la rendit mère de Cyenus. La mère et le fils se précipitèrent dans un luc, et furent changes en oiseaux.

THYRSE. C'était une lance on un dard enveloppé depompres de vigne on de feuilles de lierre qui en cachaient la pointe. Ou dit que Bacchus et son armée le portèreut dans les guerres des Indes pour tromper les esprits grossiers des Indiens qui ne connaissaient pas les armes. C'est de là qu'on s'enservait dans les fêtes de ce dieu. Phornutus donne au thyrse une autre origine.«Lethyrse, dit-il, est donné à Baechus et aux Bacchantes pour marquer que les grands buveurs ont besoind un baton pour se sontenir lorsque le vin leur a trouble la raison. » Les poètes attribruient au thyrse une vertu surprenante. " Une Bacchante , dit Eurin' pide, ayant frappé la terre avec » le thyrse qu'elle portait, il en sortit » sur-le-champ une fontaine d'eau » vive ; et une autre fit jaillir de » la même manière une source de » vin. » Souvent au haut du thyrse on voit une pomme de pin avec des rubans.

THYRSOPHOROS, qui porte la thyrse, épithète de Bacchus. Anth. THYRSIGER, qui porie le thyrse,

un des surnoms de Pacchus. THYSIARB, le même que Thyindes. V. ce mot.

THYRKÉUS. A Cyanée, en Lycie. il y avait un oracle d'Apollon-Thyrxens, fort universel; car, en regardant dans une fontaine consacrée à ce dien, on y voyait représenté tout ce qu'on avait envie de savoir.

Tiane, ornement de tête autrefois en usage chez les Perses , les Arméniens , les Phrygiens , etc. , qui servait aux princes et aux sacrificateurs.

TIASA, fille du fleuve Enrotas . ui donna son nom à une rivière de la Laconie.

TIBALANO ( Myth. Ind. ), fantomes que les naturels des Philippines croient voir sur la cime de certains viens arbres , dans lesquels ils sont persuadés que les ames de leurs ancêtres ont leur résidence. Ils se les figurent avec une taille gigantesque . de longs cheveux, de petits pieds, des alles très étendues , et le corps peint. Ils reconnaissent , disent-ils , lenr arrivée par l'odorat. Rien n'égale leur respect superstitieux pour ces vieux arbres, et aucune offre ne pourrait les déterminer à les couper.

TIBÉBIADES, nymphes que les poètes supposaient habiter les bords

du Tibre. Tipéainines, les mêmes.

Tibérinus, fils de Capétus, fint nn des rois d'Albe. Il se nova dans l'Albula, auquel cette aventure fit donner le nom de Tibre. Romulus le mit an rang des dieux, et on le regarda eonime le génie qui présidait au fleuve.

Tibéris, V. Tibérinus. Tibilenus, dieu indigétedes No-

Tipov ( Myth. Afr. ), classe secondaire ou ternaire de prêtres madécasses. V. OublaseEs.

TIERE ON TYBRE (Iconol.), fleuve qui baigne les unrs de Rome. Il est personnifié sur les monuments et les médailles sous la figure d'un vicillard couronné de fleurs et de fruits, à demi couché; il tient une corne d'abondance, et s'appuie sur une louve, auprès de laquelle sont Rémus et Romulus enfants. C'est ainsi qu'il est représenté dans ee beau groupe de marbre copié sur l'antique, qu'on voit au jordin des Tui-leries. On lui a donné un aviron, pour désigner qu'il est navigable et favorable au commerce. La corne d'abondance marque la fertilité du pays. Aulieu de la couronne de fleurs et de fruits de Tibre, sur les médailles romaines, en a une de lanrier, symbole desvictoires que les Romaius avaient remportées sur tous les peuples de la terre.

Tiaun , ancienne ville d'Italie , près de Rome, aujourd'hui nommée Tivoli. Stace la compte au nombre des quatre lieux où Hercule était principalement honoré, savoir, Némée, Argos, Tibur et Gades. C'est pour cela qu'elle est sur nominée Hercu ea, ville d'Hercule. Le temple de Tibur était magnifique; e'était l'un de cens où l'on gardait les plus Leaux trésors. Auguste dans ses hesoins en tira de fortes sommes ainsi que de plusicuca autres temples, qu'il promit de rendre avec usure. Suivant le même Stace, on allait consulter le sort dans le temple de Tibur. Les sorts de Préneste pourraient bien quitter lenr place, dit-il, et se transporter à Tibur , s'il n'y avait déjà d'autres sorts au temple d'Hercule.

TIC TIBURNUS , TIBURTUS, filed'Hercule, et, selon d'autres, l'ainé des fils d'Amphiarans, fondateur de la ville de Tibur, ent, dans le temple d'Hereule, une chapelle où on lui rendait des honneurs partienliers.

TICAN (Myth. Chin.), divinité chinoise qui repond au Pluton des Grecs et des Romains, L'idolequila représente est placée sur un autel, selon la contume, au milieu de la pagode. Elle est toute dorée, tieut un sceptre à la main, et porte une conronne magnifique. Hujt autres petites idoles aussi dorces , et qui sont comme ses ministres, l'environnent. Aux deux eôtés de l'autel on voit deux tables; sur chaeune sont placées cinq idoles qui représentent des juges infernaux. Ce qui les fait reconnaître, c'est qu'ils sont peints, sur les murailles, assis sur leurs tribunaux, et exercant leurs fonctions. Auprès d'eux sont des diables d'une forme hideuse , qui se tiennent prêts à mettre les sentences en exécution. Le premier juge examine les hommes présentés à son tribunal , et découvre , au moyen d'un miroir, leurs bonnes on manyaises actions. Ils sont ensuite conduits devant les autres juges, qui leur distribuent, selon leurs mérites, les châtiments on les récompenses. Un de ces juges est chargé des imes destinées à passer dans d'autres eorps. On voit un pécheur mis avec tous ses erimes dans le bassin d'une grande balance ; dans l'untre sont des livres qui renferment des prières et des pratiques de dévotion. Ces livres forment un poids équivalent à celui des erimes du péchear, qui, par ce moyen , évite le châtiment. Sur ces murailles sont aussi représentés les divers tourments qu'on fait souffrir aux eriminels. Les nus sont prieipités dans des chandières d'huile bouillante ; les autres sciés en denx ou compés par morceaux. Ceux - ci sont étendus sur un gril ardent et brůlés à petit feu; ceux - là sent la proie de chiens dévorants. On remarque, au milieu de ces effrayantes peintures, un fleuve sur lequel il y a deux ponts , l'un d'or , l'autre d'argent. Ils servent de passage anx gens de bien qui vont prendre posassion de la félicité qui leur est destinée. Le portent en umin des espèces de lettres on de certificats que les prètres leur ont donnés pour rendre témoignage de leurs bonnes œuvres; et les houzes les conduisent dans le séjour du bonheur. Plus loin, on découvre le triste séjour des diables et des serpents; on les y voit s'agiter an milieu des flammes. Cette affreuse demeure est fermée par deux portes d'airain, sur lesquelles on lit eette inscription: Celui qui priera mille fois devant cet autel sera delivré de ses peines. A l'entrée est représenté un bonze qui retire sa mère , malgré les violents efforts des diables qui veulent la retenir ; artifice des bonzes, qui veulent persuader par-là qu'ils peuvent délivrer les àmes des tourments de l'enfer.

Timmanis (Myth. Agn.), dissinité japonise. On la voir, dos le temple d'Ossera, représentée avec na têté d'un majoire. Une couronne d'or étincebante de piercreise orse cett étée hieuee. Elle a quatrie l'aux tient un sceptre, et dans l'autre la tient un sceptre, et dans l'autre la tient un sceptre, et d'ans l'autre li tient un sceptre, et d'ans l'autre di tiet d'un d'agou la troisième main porte un cercle d'or, et la quatrieu un fleur. L'itôde tonte entre de un fleur. L'itôde tonte entre de l'un de l'aux picès un present de te qu' on dépeint et diable.

Tien (Myth, Chin.), le eiel suprênie et universel que les Chinois honorent sous ee nom et sous celui de Chang-Ti.

Tirn-Su (Myth. Chin.), eelelme personange chinois qui se distingua pendant sa vie par son habileté surprenante dans tous les arts, et qui est adoré coume une divinité éana le royamme de Tunquin. On l'invoque dans toutes les circonstances importantes, mais principalement lorque qu'on met un enfante appprentissage qu'on met un enfante appprentissage

pour quelque métier que ce soit.

Tiertum (Myth. Ind.), eau saeréedont se servent les Brahmines.
V. Silagrahle.

Tigasie, fils d'Hercule.

1. Tiche (Iconol.), fleuve de l'Asic, qui as source dans la grande Arménic. On le représente, ainsi que les autres fleuves, appuyé sur son urne; mais on lui donne un tigre pour le distinguer.

pour le distinguir.

3.—Ce era di animal accompagne
asse a nouver l'es vacamuent de Bacasse a nouver l'es vacamuent de Bacasse a nouver l'es vacamuent de Bacpartie de la compagne de la color del color de la color de la color de la color de la color del color de la color de la color de la color del col

Ameère.
Tigais, fils de Pontus et de Thalassa, fleuve de l'Asie.

Tikquos (Myth. Afr.), nom de l'Etre suprème, suivant les Hottentots. Tilpnosius, surnom d'Apollon,

d'une montagne et d'une fontaine de ce nom en Béotie. Timasna a, fille de Léda et scenr de Clytennestre, éponsa Echémus, roi d'Arradie, petit-fils de Céphée,

et fut l'aieule d'Evaudre. TIMANTE de Cléone avoit une statue pormi les beros d'Olympie peur avoir remporté plusieurs fois le prix dn Pancrace. Il finit ses jours d'une manière extraordinaire. Il avait quitté la profession d'athlète à cause de son grand age, mais pour conserver ses forces par un exercice convenable, il tirait de l'are tous les jours, et son are était fort difficile à monier. Etant obligé de faire un voyage, il interrompit quelque temps cette babitude; quand il vonlut la reprendre, son are se refusa à ses efforts, il n'eut plus la force de s'en scrvir ; ne se retrouvant plus lui-même, il en cut tant de deplaisir qu'il alluma un bù-

cher et s'y jeta.

Timanthe, peintre fameux qui,
dans un tableau du sacrifice d'Iphigénie, après avoir donné à ses personnaces les traits de la plus viva

douleur, n'en trouvant point d'assez forts pour Agameumon, lui mit un voile sur le visage.

TIMARATE, une des trois vieilles qui présidaient à l'oracle de Jupiter de Dodone. Elles furent changées en colombes.

Timéas, fils de Polynice, un des Epigones.

Tinésius, ou Timésias, citoyen de Clazoniène : il avait rendu à sa patric de si utiles services qu'il y acquit une autorité presque saus bornes. Il croyait son crédit fondé sur l'amour de ses concitovens, et n'aurait jomais deviné qu'il leur fût edienx, si le hasard ne le lui avait as appris. En passant par un endroit où des enfants jouaient aux osselets, il les entendit parler. Il s'agissait de faire sauter un osselet hors du trou : la chose paraissait si mal-aisée que la plupart de ces enfants dirent qu'elle ne se ferait pas ; mais celui qui devait jouer en jugea antrement. "Plut à Dien, dit-il, que je fisse souter la cervelle de Timé-» sius comme je ferai sauter cet os-» selet! » Timésius ne douta plus qu'il ne fût singulièrement baï dans la ville ; et, de retour chez lui , il raconta le tout à sa femme, et sortit de Clazomène. Avant de preudre aucun parti, il alla consulter l'oracle s'il ferait bien de conduire une colonie : Cherchez, répondit-on, des essaims d'abeilles , et vous aurez abondance de guépe«. Ce qui se vérifia; car avant conduit une colonie de Clazoméniens dans la Thrace pour rebâtir Abdère , il n'eut pas la satisfaction de voir son établissement achevé, et les Thraces l'en chasserent. Cent ans apres, les l'éiens, oblicés d'abandonner leur ville, se transplantèrent à Abdère, et surent s'y maintenir. Ils conserverent pour Timésins tant de respect, qu'ils l'honorèrent toujours comme un demidieu, et lui consacrèrent des monu-

ments hérosques.

TIMIDITÉ. (Iconol.) Elle se représeute sous l'emblème d'un jeune
houme pâle et sans expérience; ses
genoux fléchissent sous lui. Il a des

afles aux pieds, et un lièvre pour attribut. Otto V enius l'a désignée par un enfant qui joint les mains et qui porte sur la tête un lièvre, symbole de la peur. Le daim est aussi regardé comme un symbole de faiblesse et de timidité.

timidité.
Tiwon, dieu de la erainte ; on le distinguait de Pavor.

Timorie, déesse partieulièrement adorée par les Lacedémoniens.

Tinacoco (Myth. Ind.), pagode presde laquelle Mendez Pinto place une scène curieuse de pénitence : « Nous vimes, dit-il , ane infinité de » balances suspendues à des verges » de bronze , où se faisaient peser » les dévots pour la rémission de » leurs péchés ; et le contre-poids » que chacun mettait dans la ban lance était conforme à la qualité » de ses fautes. Ainsi ceux qui se re-» prochaient de la gourmandise, ou » d'avoir passé l'année sons aucune » abstinence, se pessient avec du » miel, du sucre, des œufs et du » beurre. Ceuxquis'étaient livrés aux » plaisirs sensuels se pesaient avec " du coton, de la plunie, du drap, » des parfums et du vin. Ceux qui » avaient cu peu de charité pour » les pauvres se pesaient avec des » pièces de monnaie ; les paresseux . n avee du bois, du riz, du charn bon, des bestiant et des fruits ; » les orgueilleux, avec du poisson » sec. des balais, et de la fiente de " vaches, etc. Les aumones, qui tour-" naient au profit des prêtres, étaient en si grand nombre qu'on les voyait
 rassemblées en piles. Les pauvres " qui n'avaient rien à donner offraient " leurs propres cheveux ; et plus de " cent prètres étaient assis avec des " ciseaux pour les couper. De ces " cheveux, dont on voyait aussi de » grand monecaux , plus de mille » prètres rangés en ordre faisaient » des cordons , des tresses , des » hagues, des bracelets, que les » dévots achetaient pour les eus-» porter comme de précieux gages

Mendez joint à ce récit le portrait de l'idole, auquel il donne le mêma

» de la faveur du cicl. »

nom. « La statue , dit-il , était d'ar-» gent, et avait un visage d'homme; » sa stature était de vingt-sept paln mes; ses cheveux ressemblaient à » ceux d'un Ethiopien; son nez était » tout-à-fait dilforme : ses lèvres fort » grosses, tout le reste de son visage » assez ridicule, et son air triste et » mélancolique. Il avait en maiu une » espèce de hache d'armes, assez » semblable à la doloire d'un tonne-» lier. C'est avec cette arme que les » prêtres disaient qu'il avait tué le n serpent dévorant de l'enfer, la » nuit précédente. Leserpent, d'une » forme effrayante, loug de huit n brasses, et gros comme un tonn neauàl'endroit du cou, était éten-» du par terre desant le trône de n l'idole. Le peuple, après avoir fait n sa prière à la divinité, allait pern cer le serpent avec des poinçons de » fer, en l'aecablant d'injures. » Il y a toute apparence que la fête, le

temple et l'idole sont tout autant de fictions. TINTEMENT n'OREILLES. Il passoit chez les anciens ponr être de mauvais

augure.

TINTINILLUS; c'est dans les sermonaires du 15° siècle, le nom d'un diable, dont la mission est de recueillir, dans un grand sac, les versets des pseaumes que les moines sautent on bredouillent, les syllabes mangées, les oraisons écourtées, etc. Un proiue le vit un jour avec une taille gigantesque, et chargé de son énorme sac, qu'il disait remplir mille fois par jour.

TIPHYSA, fille de Thestius. Tin ( Myth. Pers. ) , nom

les Guèbres donnaient à l'ange des sciences. Chardin.

TIRA (Myth. Jap.), temples consacrés aux idoles étrangères dont le culte est plus moderue que celui des Cansis. Ces temples consistent ordinairement en une grande tour terminée en dome. De monstrueuses idoles chargent leurs riches autels qui sont isolés au milieu de l'édifice, lequel , dans l'épaisseur des murs , est décoré d'une infinité d'idoles d'une elasse inférieure.

Tinésias, l'un des plus célèbres devins de l'autiquité , était fils d'Evère et de la nymphe Charielo, et rapportait son origine à Udée, l'un de ceux qui étaient nes des dents du serpent semées en terre par Cadmus. V. Spantes. Il s'adonna à la science des augures, et s'y acquit une grande réputation. Les Thébains avaient tant de confiance en sa sagesse , que suivant ses conseils, après la perte de leur ville, ils serefugierent sur la montagne de Tilphuse jusqu'au rétablissement de leurs murailles. Tirésias trouva la mort au pied de cette montagne : il y avait une fontaine dont l'cau fut mortelle pour lui ; il fut enterré aupres de cette fontaine. Su vie avait été très longue : Hygin et d'autres no thologues disent que Jupiter lui accorda une vie sept fois plus longue que celle des autres, scplem ælales , sept ages. Lucien lui en donne six : il y en a qui l'ont fait vivre ouze ages d'homme, d'autres sept siècles.

Tirésias était aveugle, et l'on en eontait plusieurs causes. Les uns disaient que les dicux, ne trouvant pas bon qu'il révélàt aux mortels ce qu'ils soulisitaient qu'ils ne sussent pas , l'avaieut aveuglé. Phérécide n'attribuait la chose qu'à la colère de Minerve; cette déesse, ayaut été vue par Tirésias pendant qu'elle se baignait dans la fontaine d'Hippocrène avec Charielo sa favorite, et nière de Tirésias, le frappa d'aveu-

glement. Chariclo s'affligea beaucoup de cette infortune de son fils; Micerve, pour la consoler, l'assura que e'était une loi irrévocable des destinées que tous ceux qui voyaient un dieu sans sa permission en fussent sévèrement chities; mais que, par amour pour Chariclo, elle rendrait Tirésias le plus excellent devin du monde, qu'elle lui fersit connaître les présages du vol des oiseaux, et leur langage; qu'elle lui donnerait un baton avec lequel il se conduirait aussi bien que s'il avait des yeux ; qu'elle le ferait vivre long-temps; et enfin que lui seul , après sa mort , aurait de

Phabileté dans les enfers, où Pluton Phonorerait singulièrement

Remarquons ici, à l'occasion de ce langage des oiseaux dont Tirésias avait l'intelligence, que quelques anciens , comine Porphyre , ont cru one les animaux ont non seulement la faculté de raisonner , mais encore celle de se communiquer leurs pensées, les oiseaux par leur chant, et les autres bêtes par différents cris et l'on dit que Thalès, Tirésias, Mélampus , Apollonius de Tyane , ont compris le langage de tous les animaux. Plusieurs juifs et même des mahométans ont soutenu que Salomon entendait ce même langage. Plinedit que Démocrite avait marqué le noni de certains oiscaux dont le sang mêlé ensemble produit un serpent qui donne à celui qui le mange l'intelligence du langage des oiscaux.

Hesiode conte autrement l'aventore de l'aveuglement de Tirésias : il dit que ce devin ayant rencontré sur le mont Cyllène deux serpents qui frayaient ensemble, il les sépara avec un haton , ou , selon d'autres , marcha dessus, et qu'aussi-tôt il devint femme; mais qu'au bont d'un certain temps il les rencontra encore dans la même position, et qu'il reprit sa première forme d'homme. Or. comme il avait counn les deux sexes il fut choisi pour juge d'un différend qui s'eleva entre Jupiter et Junon. Tirésias prononca contre la déesse, qui en fut si irritée qu'elle l'aveugla; mais il en fut dédominagé par le don de prophètie qu'il reçut de Jupiter. La fiction du changement de sexe peut être fondée sur ce que ce fameny devin avait écrit sur les prérogatives des deux sexes.

Circé, daus Homère, ordonne à Ulysse de descendre aux enfers pour y consulter Tirésias. C'est un devin, lui dit-elle, qui est privé des yeux du corps; mais en revanche il a ceux de l'esprit si pénétrats, mi'il lit dans l'avenirle plus sombre. P-oserpine lui a accordé ce grand privilège de conserver après la mort son enteadement; les autres ne sont auprès de lui que des ombres et de vains fantômes. Ulysse, après avoir appris ce qu'il desirait du devin . promit de lui immoler un belier tout noir dès qu'il serait de retour à Ithaque. En effet Tirésias fut honore comme un dieu, il ent à Orchomène un oracle qui fut long-temps fameux; mais enfin il fut reduit au silence après qu'une peste eut désolé cette ville-là : peut-être que les directeurs de l'oracle périrent tons de la contagion, ou qu'un dieu qui laissait ruiner par la peste les habitants d'Orchomène n'était plus capable de prédire l'avenir. A Thèbes en voyait un lieu appelé l'observatoire de firésias ( c'était sans doute l'endroit d'où il contemplait les augures), et un tombeau honoraire ou cénotaphe; car les Thébains avousient qu'il était mort auprès d'Aliaste au pied dn mont Tilphuse, et qu'ainsi ils n'avaient pas chez eux son véritable tombeau. Diodore assure qu'ils firent de pompenses funérailles à Tirésias, et qu'ils lui rendirent les honneurs divins.

TIRINANXES ( M. Ind.), premier ordre du sacerdoce dans l'isle de Ceylan. Ce sont les prêtres de Buddu. On n'y recoit que des personnes d'une naissance et d'un savoir distingués. Ils ne sont même élevés que par degrés à ce rang sublime. Ceux qui portent ce titre ne sont qu'an nombre de trois on quatre, qui font leur demenre à Digligi, où ils jouissent d'un immense revenu, et sont comme les supérieurs de tons les prêtres de l'isle. Leur habit ainsi que celui des gones, prêtres du même ordre, est une casaque janue, plissée autour des reins, avec une ceinture de fil. Ils ont les chevenx rasés, et vont nue tête, portant à la main une espèce d'éventail rond, pour se garantir de l'ordeur du soleil. Ils sont également respectés du roi et du peuple. Ce dernier se prosterne respectueusement devant eux lorsqu'ils passent. Vont-ils dans quelque maison? on leur présente un siège convert d'une natte et d'un linge blane , usage qui ne se pratique dans le pays que pour eax et pour le rui. Leur right les oblige de ne manger de la viande qu'une fois le jour; mais ils ne doi-vent pos ordonner la mort des animaux dont ils mangent, ni consentir açun les tue; l'ausage du vin leur est sion du cellula, ils sont hibrer de ranocer à leur ordre lorsqu'ils venlent se marier. Ils en sont quittes pour se laigner le corps et à teté dans la rivière, ce qui effice le exacetire de remembre. Comment de la comment de

Tirounotross (Myth. Ind.), trois forts, d'or, d'argent et de fer, où se tennient les géonts qui vessient les déverkels, ou déwêtas, c'est-àdire les esprits purs. Un seul ris de Shiva les rédusit en cendres.

THOU NAIL, charirol (Myrh. Ind.). Cette Rite et la dédicace d'un temple nouvellement bâti; par conséquent elle n'a point de pours fixes. Elle dure dix jours dans les temples les plus renomnés, tels que ceux de Chalembron, Chéringam, Jagrenat, etc.; en y vient de tontes les parties de l'Inde.

Quelques jours auparavant, on fait des offrandes à l'idole, on forme des porches ou pendals par-tout où le dieu doit s'orrêter. Ces pendals sont garnis des plus belles tapisseries représentant la vie et les métamorphoses du dieu.

La veille, les tantams et les autres instruments parcourent les endroits où la procession doit passer, afin d'avertir les femmes grosses de s'en éloigner pendant la dixaine, parcequ'elles sont un obstacle à son passage.

Le premier jour, après beaneoup d'offrandes, suivies des processions faites dans l'enceinte au bruit d'une multitude d'instruments, on met la louderole entortillée autour du mât du pavillou, et le soir ou promène

du pavillon, et le soir on promène l'idole sous un dais. Le matin du second jour, on porte l'idole en procession, et le soir on la place sur une espèce de cygne appelé Annon.

Le troisième, la procession se fait

le matin; l'idole est portée sur un lion fabulcux appelé Singam, et le soir, sur une espèce d'oiseau à quatre pieds, qu'on nomme Yalli.

pueds, que no nomine I alli.
Le quatième, lossque la fête est
en l'honneur de Wisnon, on la
porte le untin sur Hansman, singe
d'une grosseur extraordinaire. Casinge en la mouteur de Wishoon;
aige en la mouteur de Wishoon;
que ce dieu fit la guerre au pénir
Ravenen, roi de l'isle de Languel.
Le soir elle est portée sur Garada,
qui est aussil amonture de Wishoon.
Si la fête est en l'honneur de
bliva, le maine ordine est porté sur

Si la sête est en l'honneur de Shiva, le matin ce dieu est porté sur un Boudon, ou géant, et le soir sur un bæns, qui est Darmadevé, dieu de la vertu. Le cinquième, on porte l'idole le

matin et le soir sur le serpent Ady sséchen, qui soutient la terre avec ses mille têtes, et sert de lit à Wishnou sur la mer de lait. Le sixième, on la porte le matin

snr un singe, et le soir sur un éléphant blanc.

Le septième, il n'y apoint de procession; mais le soir on place l'idole sur une fenêtre, au hant des tours de la pagode, etc pour est marqué pour les offrandes qu'on veut lui faine. Cha-cun s'emprese de servir la cupidité des brahures. L'un d'eux fait l'enumération de tout ce qu'on apporte et ils s'en emparent après l'avoir offert à l'idole.

Le matin du huitième jour, les brahmes la potrent eux-mêmes sur un palanquin, et font le tour de l'enceinte de la pagode; le soir on la porte sur un cheval, et l'on fait la procession.

Le nenvième, la procession se fait le matin et le soir dans l'enceinte de la papode, l'idole portée sous un dais par les brahmes.

Le divième jour, c.-à-d. le dernier, on fait une procession très solemnelle. On met d'abord l'idole sur un reposoir en pierre ; ce reposoir s'appelle termouti; il est crué de fleurs et de landeroles, et sert à faciliter les moyens de placer l'idole sur le char qui doit la porter,

et del'en retirer lorsque la promena le est achevée. Ce jour se nomme la fête de Teroton, qui veut dire course de chars. Six à sept mille personnes le trainent, et joign-nt des cris réitérés an son d'une infinité d'instruments de musique. Ce même jour le chef des aldées donne de l'argent en numône pour le nuringe des brahmes orphelins. Ce chariot est une machine immense, sculptée, sur laquelle les guerres, lu vie et les metamorphoses du dieu sont représentées ; il est orné de banderoles et de fleurs. Des lions de carton, placés aux quatre coins, supportent tous ces ornements; le devant est occupé par des chevanx de la même matière, et l'idole est au milieu sur un piédestal; quantité de brahmes l'éventent, pour empêcher les mouches de venir s'y reposer. Les bayadères et les musiciens sont assis à l'entour , et font retentir l'air du son bruyant de leurs instruments. On a vu des pères et des mères de famille, tenant leurs enfants dans leurs bras, se jeter sous les roues pour se faire écraser, et monrir dans l'espoir que la divinité les ferait jouir d'un bonh-nr éternel dans l'autre vie. Ce spectaele n'arrêtait point la marche du dieu . parceque les augures n'auraient point eté favorables. Le cortége possait sur les corps de ces malheureux, sans la machine achevait de les broyer. Soit que la superstition ait moins d'empire, soit que les droits de l'humanité y soient mieux conmis, un ne voit pos aujourd'hui beaucoup de zèle pour eet affreux dévoucment ; il n'y a plus que quelques fanatiques qui se précipitent sous ce chariot . dans cette pontpe solemnelle

TROUPÉGABEL (Myth. Ind.), nom de la mer de lait, suivant les Indiens, qui en comptent sept différentes; celle d'eau valée, celle de beurre, celle de rair ou lait caillé, celle d'eau, et celle de lait.

Tibreaire (Myth. Mah.), un des

nons que les musulmans donnent à Edris ou Enoch le patriarche, qu'ils confondent ordinairement avec l'O-Tome II. rus on l'Hermès des Egyptieus, lequel ils prétendent avoir été roi, socrificateur et docteur, et avoir ainsi mérité le nom de Trismégiste, suquel répond celui de Tirsemin. Bitol. Or.

Tieras, héros, fils d'Argus, et petit-fils de Jupiter, fonda la ville de Tiranthe, dont les Cyclopes d'evèrent les mors en pierres séches, si grosses qu'il fillant deux mulets pour trainer la plus petite. Les Argiens détrusièrent exte ville, pour en tansporter les habitants à Argos, qui araît lessioni d'être répeuple.

Tietnitai, Alemene, mered'Her e

Tisvoratus, un des surnoms d'retrude, pris du séjour fréquent qu'il faisait à Tirynthe, où l'on croyait qu'il avait été éleré. Après cet excès de fareur dans lequel à tua les enfants qu'il avait rus de Mejare, l'orace de Delphes buj ordenna d'aller se cacher pour quelque temps à Tirynthe.

t. Tisamene, célèbre devin de Sparte, était d'Elis, de la famille des Jamides. Un oracle, pronoucé en sa faveur, hui promit qu'il sortirait victorieux de cinq combats celèbres; il crut que ces paroles devaient s'entendre du Pentathle. Mais après avoir remporté deux fois le prix de la course et du saut aux jeux olympiques, il succomia à la lutte. Ce fut alors qu'il comprit le sens de l'oracle, et qu'il commença à espérer que la victoire se déclarerait pour lui jusqu'à cinq fois à la guerre. Les Lacedenoniens, qui eurent connaissance de cet oracle, persuadérent à Tisamène de quitter Elis, et de venir chez eux pour les assister de ses conseils et de ses prédictions. Tisamène fit ce qu'ils souhaitaient; et les Lacédemon ens crurent lui avoir obligation de cinq grandes victoires. dont ils remporterent la première à Platée sur les Perses; la seconde à Tégée contre les Argiens; la troisième à Dipée contre les Arcadiens; la quatriene contre les Messéniens, et la cinquième à Tanagre

2.—Fils d'Oreste et d'Hermione,

- -----

succéda au rovaume d'Argos et de Sparte: mais sous son règne, les Héraclides étant rentrés dans le Péloponèse, le détrônèrent, et l'obligèrent de se retirer avec sa famille dans l'Achaie, où il régna. Il fit la guerre aux Ioniens pour les obliger de partager leurs terres avec les Doriens qui l'avaient suivi ; mais quoique ses troupes fussent victorieuses, Tisamène fut tué des premiers dans le combat, et enterré à Hélice, en Ionie. Dans la suite, les Lacedemoniens, avertis par l'oraele de Delphes, transporterent ses os à Sparte, et plaeèrent son tombeau dans le lieu même où ils faisaient les repas publics, appelés Phiditia.

5.—Fils de Thersandre, et petitis de Polynice, fut mis sur le trône de Thèles. Les Furies, attachées au sang d'Œdipe et de Laius, épargaiernt, dit-on, Tisandre; mais son fils Autosion en fit persécuté jusqu'à tere obligé des transplanter chez les Doriens par le coussil de l'oracle.

1. TisaNapas, fils de Jason et de

Médée, tué par sa mère.

2. — Un des Grees cochés avec
Ulysse dans le cheval de bois.

TISIPHONE ( I conol. ), celle qui punit les homici-les. Rac. Tiein, punir; phonos, meurtre. C'est une des trois Furies. Couverte d'une robe ensanglantée, elle est assise et veille nuit et jour à la porte du Tartare. Dès que l'arrêt est prononcé aux eriminels, Tisiphone, armée d'un fouet vengeur, les frappe impitoyablement et iusulte à leurs dou-leurs; de la main gauche elle leur présente des serpents horribles , et appelle ses barbares sœurs pour la seconder. Tibulle la coiffe de serpents au lieu de chevenx. C'est elle qui répandait parmi les mortels la peste et les fleaux contagieux; c'est encore elle qui poursuivit Etéorle et Polynice, et fit ualtre en eux cette haine insurmontable qui survécut même an trépas. Cette furie avait sur le mont Cithéron un temple environné de cyprès, où (Edipe, avengle et tanni, vint chercher un asile. Voyez. CITHERON.

Tisis, fils d'Aleis, de Messénie, était un homme distingué parmi ses concitoyens, et très habile devin. Il fut choisi par les Messéniens pour aller consulter l'oracle de Delphes sur la durée de leur nouvel établissement à Ithome. Tisis alla donc à Delphes; mais en revenant il fut attaqué par des Lacédémoniens embusqués sur son passage : comme il se défendait avec beaucoup de résolution, ils ne cessèrent de tirer sur lui que lorsqu'ils entendirent une voix qui vennit on ne suit d'où, dit Pausanias, et qui disait : « Laissez » passer le messager de l'oracle. » Tisis, à la faveur de ee secours divin , rapporta l'oraele aux Messéniens, et peu de jours après mourut de ses blessures

Tison. V. MÉLÉAGRE, On AL-THÉE. TISPHONE, fille d'Alcméon et de

Manto, fille de Tireisas. Suo père la fit elevar ex-Amphiloso son feire, à Crése, rei de Gerintle. Tipphone deviu prafitement telle y maniferent de la companie del la companie de la comp

1. Trans était fils du Ciel et de Vesta , on Triée, et firer alud de Saturne. Quoqu'il filt Islaë, recélà vidoutire so el roita à Saturne. A condition qu'il ferait peirir tous excida retuit à la branche alnée; moit acid retuit à la branche alnée; moit seil retuit à la branche alnée; moit file production de l'illide Saturne avaient été conservés et élevée a secret, a filt la guerre à son fiere, le valiqu'il, le prit avec sa femme et a se mine au puit, a pant atteint l'age viril, pue Jupite, a pant atteint l'age viril,

1 -11 -11/1 (,0)

délivra son père, sa mère et ses freres, fit la guerre aux Titans, et les força de s'enfuir jusqu'au fond de l'Espagne, où ils s'établirent, ce qui n fait dire que Jupiter précipita les Titans au fond du Tartare.

Diodore raconte d'une manière Lien différente l'histoire des Titans. · Selon la mythologie de Crète, » dit-il, les Titans naquirent pen-» dant la jeunesse des Curètes. Ils » habitèrent d'abord le pays des " Gnossiens, où l'on montrait encore » de m n temps les fondements du » palais de Rhéa, et un bois antique. " La famille des Titans était com-» posée de six garçons et de cinq » filles, tous enfants du Ciel et de la » Terre, ou selou d'autres d'un des » Curêtes et de Titée, de sorte que » leur nom vient de leur mère. Les » six garçous furent Suturne, Hypé-» rion, Cœus, Japet, Crius et Océa-» nus; et les cinq tilles étaient Rhéa , » Thémis, Mnémosyne, Phoebé et 3) Téthys. Ils firent tous présent aux » hommes de quelque découverte, ce » qui leur valut nne reconnaissance » éternelle. Saturne, l'ainé des Ti-» tans devint roi, etc.» V. Corus, Hypérion , Japet , Saturne, etc.

Un auteur moderne, Pezron, prétend que les Titans ne sont pas des hommes fabuleux, quoique les Grees aient voilé leur histoire de fables. Selon lni , les Titans descendent de Gomer, fds de Juphet. Le remier fut Aemon , qui regna dans Asie mineure. Le second eut le nom d'Uranus, qui, en grec, signifie ciel: celui-ci porta ses armes jusqu'aux extrémités de l'Europe et de l'Occident. Saturne, on Chronos, fut le troisième; il osa le premier prendre le titre de roi; car, avant lui, les autres n'avaient été que les chefs et les conducteurs des peuples sonnis à leurs lois. Jupiter, le quatrième des Titans, fut le plus renommé; c'est lui qui, par son habileté et par ses victoires, forma l'empire des Titans, et le porta au plus haut point de gloire où il put aller. Son fils Teuta , ou Mercure , avec son oncle Dis, que nous nominions Pluton, établit les Titans dans les provinces de l'Occident, et sur-tont dans les Gaules. Cet empire des Tituns dura environ trois ceuts ans, et finit vers le temps que les Israélites entrèrent en Egypte. Les princes Titans, ajoute le même auteur, surpassaient de beaucoup les autres hommes en grandeur et en force de corps. C'est ce qui les a fait regarder dans la fable comme des géants.

2. -On donne aussi le nom de Titan au Soleil, soit parcequ'on l'a cru fils d'Hypérion, un des Titans, soit pareequ'ou l'a pris pour Hype-

TITANE, lieu entre Sicyone et Corinthe, situé sur une laute montagne, où l'on disait que Titan avait fait sa demeure. La tradition du pays voulait qu'il fût fils du Soleil, ce que Pausanias explique por le tolent qu'avait cet homme d'étudier les saisons et de distinguer le temps des semailles, de connaître les degrés de chaleur ou les aspects du soleil nécessuires pour la maturité de chaque fruit.

TI-TANO (Myth. Chin.), le plus considérable des temples de Pékin, du temps de Duhalde. C'est là que l'empereur, aprèsson couronnement, offre un sucrifice au dieu de la terre, avant de prendre possession du gouvernement; ensuite se revetant d'un habit de laboureur, et prenant la conduite de deux Lænfs qui ont les cornes dorées, et d'une charrue vernie de rouge, uvec des raies d'or, il laboure une petite pièce de terre renfermée dans l'enclos du temple. Pendant ce travail, la reine, accompagnée de ses dames, lui prépare dans un appartement voisin un diner qu'elle lui apporte, et qu'elle mange avec lui. Les anciens Chinois instituerent cette cérémonic pour rappeler à leurs monarques que les revenus sur lesquels est fendée leur puissance, venant du travail et de la sueur du peuple, ne doivent point ètre employés au faste et à la dé-Lauche, mais aux nécessités de l'état.

1. TIVANIA , Pyriba , petite-fille de Japet, un des Titans.

2.— Surnom de Diane. 3.— Circé, fille de Titan. 4. — Reine des Fées. Vorez

OBERON.
TITANIDES, filles de Codus et de la Terre, telles que Tethys, Thémis, Dioné, Maémosyne, Rhéa, Ops,

Cybele, Vestu, Phurbé et Rhéa.

TITANIAS, fêtes grecques en mémoire des Titans.

TITANIS, Latone, petite-fille de

Coolus, un des Titans.
Titanomachie. Voyez Titan,
Jupiter, Satuane, Hécaton-

CHIEF.

1. Trasfasus, flenve de Thessalie, qu'Homère dit être un écoulement des eaux duStyx, parceque ses
eaux entrent dans le Pénée sans s'y
mèler, et surmagent comme de l'huile.
Peut-être que ces eaux étaient grasses, à cause des terres qu'elles traversient. S'rathon dit aussi que la

source était appelée Styx.

9. — Vaillant Lapithe.
Tiragsinas, fêtes lacédémoniennes où les nourrices portaient les enfants mâles dans le temple de Diane Corythullienne, et dansaient pendant qu'on immobait à la déesse de jennes porcs pour la santé de ces

enfants. Rac. Tithénè, nourrice. TITHON (Iconot.), fils de Laomédon, et frère de Priam, était très bien fait. L'Aurore l'aima, dit-on, et l'enleva dans son char : fable fondée sur ce que ce prinee simait beaucoup la chasse, qui était son unique occupation. Devancant tons les matins le lever du soleil pour aller tendre ses toiles, on dit qu'il était amoureux de l'Aurore; et comme il quitta la Phrygie pour aller dans la Susiane, qui est à l'orient, on publia que l'Aurore l'avait enlevé. La fable njoute que Tithon obtint de Jupiter l'immortalité, à la prière de l'Aurore; mais avant oublié de demander qu'il ne vieillit pas, il devint si caduc qu'il fallut l'emmailloter comme un enfant; enfan, ennuyé des infirmités de la vieillesse, il souhaita d'être changé en cigale, ce qu'il obtint, c.-à-d. que Tithon mourut dans un age très avancé. La cigale est le symbole d'une longue vie, parcequ'on croyait valgairement que cet insecte, semblable au serpent, rajeunit tous les ans en changeant de peau.

TITMONIA COMUX, l'Aurore, femme de Tithon.
TITMONEZ, une de ces nymphes qui maissaient des arbres, et particulièrement des chienes. Elle labitati le eime du Parnasse, à lequelle elle dunna son none. Ce nom se com-

elle donna son nom. Ce nom se communiqua dans la suite à tout le canton, et même à la petite ville de Néon dans la Phocide. TITHEAMBO, qui inspire la fu-

TITHEAMBO, qui inspire la fureur (Myth. Egypt.), surnom d'Hécate parmi les Egyptiens. V. BRIMO.

TITHEAS, fils de Pandion. TITHEONÉ. Minerve recevoit sons ce nom les honneurs divins chez les Myrrhiuusiens, chez qui le culte de la déesse avait appareument passé de

la déesse avait appareument possé de Tithronium en Phocide. Tittas, un des béros de l'isle de Crète, que l'on dissit fils de Jupiter. Le bonheur dont il jouit toute sa vie le fit regarder comme un dien ;

après sa mort on lui rendit les homneurs divins, et on l'invoqua pour avoir d'heureuses destinées. Titte, déesse particulièrement révérée par les Milésiens, la même que Tituia.

Tiriens, collège de prètres romains nommés Titil Sodales, dont les fonctions étaient de faire les acrifices et les cérémonies des Sabins-Tacite, en ses Annales, dit qu'ils furent établis par Romulus pour honorer la mémoire du roi Tatius,

dont le surnom était Titus.
TITTER, nom de hergerdans Théoorite et dans Virgile. Ces poètes
les prignent comme des hommes
qui, jouissant d'un grand loisir, s'omusent à jouer de la flûte. Rac. Tityrns, tuyau de bled.

Tryres. Strubon et d'antres auteurs admettent des Tityres dons la troupe baclique : ils avaient la figure humaine et une partie du corps converte de peaux de bêtes. On les représentait dans l'attitude de geas qui dansent en jouant eux-mêmes de la flite: quelquefois ils jonaient de deux en même temps, et frappaient des piels sur un autre instrument appelé scabilla on crupezia.

appear, examina on compessor.

appear is a contrained appear, a vant eu l'insolence de vouloir aitenter à l'homeur de Latone, comme elle traversait, dit Homer, les delicieuses componerse de Panope pour aller à Pytho, il fin troi pur Apollo or entre de l'insolence de l'appea pour aller à Pytho, il fin troi pur Apollo or entre de l'insolence de l'

supplice. Strabon nous apprend que ce Tityus était un tyran de Panope ville de Phocide, peu éloiguée de Delphes, qui, par ses violences, s'attira l'indignation du people, et fut hai des dieux et des hommes. D'après cela on pent expliquer la fable de Titvus. Il était fils de la Terre parceque son nom signifie terre ou hone, On bien une autre fable v a donné lien; car, selon Apollonius de Rhodes, Tityus était fils de Jupiter et de la nymphe Elare, fille d'Orchomène. Jupiter, craignant la jalousie de Junon contre cette rivole, la cacha dans le sein de la Terre ¿ e.-à-d. dans une enverne sous terre où elle mit au monde ce Titvus d'une grandeur prodigieuse. Mois la nymphe mourut en travail, et la Terre fut chargée de nourrir et d'élever Tityus; c'est pourquoi il est appelé fils et nourrisson de la Terre.

Le corps de Tityus convent neuf arpents de terre, ce que les Panopéens prétendent devoir s'entendre, dit Pansaniar, de la grondeur du champ où est sa sépulture, non de la grondeur du géont; et le champ est en effet de neuf arpents.

Tityus fut tué par les flèches d'Apollon, parcequ'il est mort jeune, et et que toutes les morts prématurées ou violentes étaient attribuées à ce dieu. Enfin, Lucrèce explique la fable du vantour qui lui dévote continuellement le foie, quand il dit : « Celui que nous devous regarder » comme le véritable Titvus, c'est » l'homme que les chormes conti-» nuels de l'amour empoisonnent,

" des ses inquiétudes et ses désirs " dévorent sans cesse, et tiennent " dans l'eschware. "

dans l'eschware. "

Strabon rapporte que ce Tityus,

artinom rapporte que ce l'iyre, représenté comme un des fameux eriminels du Tartare, avait cependant des autels dans l'isle d'Enivée, et un temple où il recevait des honneurs religieux.

Tunciiru (Mrth. Mer.), especed eje ut d'adresse, assur senilable à notre jeu de paume, qui érait en usage chez les Mexicaius antretupus de la computes. Les tiripots du l'on y jonait étalent aussi respectés que des temples; aussi y plarait - on deuxidoles ou dieux tutelaires, auxquels on étuit obligé de faire des oftrandes. Cette sorte de jeu étuit de plus sous a protection d'une divinité spéciale.

TLALOCATÉTULHTIA (M. Mex.); dien de l'eau chez les Mexicains. TLALOCH. (Myth. Mex.) Voy.

TESCATILITIES. 1. TLÉPOLÈNE, fils d'Hercule et d'Astioché, avant été élevé dans le palais de son père à Argos, timiparmégarde Licymnius, frère d'Alemène, en vonlant frapper un esclave. Cet accident l'obligea à s'enfuir, et à ehercher une retraite dans l'isloide Rhodes, où il établit phisieurs colour nies. C'est hui qui mena an siège de Troje les tronpes rhodiennes, sor neuf voisseaux. Il y fut thé par Sarpédon; et son corps ayant été rapporté dans l'isle de Rhodes, on lui consaera un monument héroïque, et l'on établit même une fête en son

honneur:
2. — Fils de Dannstor, tué par
Patrocle au siège de Troie.

TLÉFOLÉNIES, jeux céléntés à Rhodes, en l'homeur de Tlépolenie, le 4 du mois Gorpièus. Les jeunes garcons étalent seuls admis à se disputer le prix, qui consistait en une corronne de peuplier.

Trésimène, père d'Aulon. Twants, guerrier dont il est parle dans l'Enéide.

K x 3

I. Two t.v., montagne de Phrygie, fattit, et par le cultequion y readsit à Bachus. La ville du mêue non, bâtti sur la pette de cette montagne est figurée par un jeune homme, sur le mountagne est figurée par un jeune homme, sur le mountagne i de la montagne i de la couronne de pumpre orne son front, symbole de ses riches vendanges.

a. — Géant, lequel, accompagné d'un autre géant nomme Télégone, massacrait les passants; mais Protée, s'étant transformé en spectre, les éponvanta de telle sorte, qu'ils ne tuérent plus personne.

3. - Roi de Lydie, était fils de Mars et de la nymphe Théogène. selon Clitophon, ou de Supilus et d'Eptonie, selon Eustathe. Un jour ce prince, étant à la chasse, apercut une des compagnes de Diane, nom-mée Arripho, Elle était parfaitement belle, et Tinolus en devint sur-lechamp éperdument amoureux. Résolu de satisfaire sa passion, il poursuivit vivement cette nymphe, qui, pour ne pas tomber entre ses mains , alla chercher un asile dans le temple de Diane. Mais le lieu ne fut pas respecté, et Arriphé fut violée au pied des autels de la déesse. Un affront si sanglant la désespéra tellement, qu'elle se perça le sein, et monrut en conjurant les dieux de la venger. En eilet sa mort ne resta pas impunie : Timolus fut un jour enlevé par un taureau furieux, et tomba sur des pieux , dont les pointes le firent expirer dans des douleurs cuisantes. Il fut inhumé sur une montagne de Lydie qui prit son nom. C'est ce même prinee qui, selon Ovide, fut pris par Midas pour arhitre dans un défi que Pan avait fait à Apollon sur l'excellence de sa flûte contre la lyre du dien. Tmolus, ayant jugé eu faveur d'Apollon , fut réeuse par Midas , qui recut alors des oreilles

d'anc pour prix de son bon goût. Toia. (Myth. Amèr.) C'est sous ce nom que les habitants de la Floride adorent le diable, c.-à-d. l'auteur du mal. On assure que cet être, quel qu'il soit, tourmente beaucoup ses adorateurs, et que, pour satisfaire son inclination malfaisante, il leur déchire quelquefois le corps de la manière la plus cruelle.

Les Floridiens eélèbrent, tous les ans, une fête solemnelle en l'honneur de Toia. La veille, les femmes ont soin de décorer , d'une manière convenable, la place destinée à la cérémonie, et de faire les préparatifs. nécessaires. Le lendemain tont le peuple s'y rend, précédé du paraousti ou ehef dn canton. Les assistants forment un cerele, au milieu duquel trois jouanas, on prêtres, font des sants et des contorsions ridicules , qu'ils accompagnent d'affreux hurlements. Ils se retirent ensuite . . et s'enfoncent dans des bois sombres , sous prétexte de consulter le dieu Toia. Pendant leur absence , le peuple ne cesse de erier et de hurler, particulièrement les femmes, qui se distinguent toujours dans ces sortes de fêtes. Cruclles dans leur pitié , elles déchirent avec des écailles de moule les bras de leurs filles , et font jaillir leur sang en l'air, comme une offrande qu'elles présentent à To:a. en prononçant son nom par trois fois. Deux jours se passent en cris et en hurlements, sans qu'aucun des assistauts prenne la moindre nourriture. Enfin, le troisième jour, on voit paraftre les jonanas qui rapportent la réponse du dieu , et recommencent leurs danses grotesques. La cérémonie se termine par un grand repas, où chacun se dédommage d'un si long jeune.

Toile. Voy. Arachné, Péné-

Toiss. Une toise marquée à chaque pied, désigne sur les médailles une nouvelle colonie, dont on avait toisé l'enceinte et les champs de sa dépendance. Elle est quelquefois aocompagnée d'un boissean, qui indique le bled distribué pour commencer à ensemence les terres.

Totson n'on, toison d'un belier sur lequel Phryxus et Hellé montèrent pour traverser le bras de mer qui sépure l'Europe de l'Asie. Hellé,

-

TOM ene le bruit des ragues effraya, se laissa tomber, et son frère tenta inutflement de la sauver : on donna le nom d'Helfespont à ce bras de mer où elle se noya. Phryxus, accable de lassitude, fit aborder son belier à nn cap habité par des barbares, voisins de Colchos, et s'y endormit. Les habitants se disposaient à le massacrer, lorsque le belier le réveilla en le secouant, et hu apprit avec une voix humsine, le danger au-quel il était exposé. Phryxus remonta sur le belier, et se rendit dans la Colehide auprès d'Eétès qui y régnait; il sacrifia le belier, selon les ms, à Inpiter, selon les autres au deeu Mars, et en suspendit la toison sur un hêtre, dans un champ e nsaeré à Mars. On commit pour la garder un dragon qui veillait jour et muit; et pour plus grande sareté, on environna le champ de taureaux furienx, qui avaient les pieds d'airain,

exécuté par Jason accompagné des Argonautes. V. Jason.
Tokkivani (Myth. Jap.), ormoire à compartiments qui fait un des principanx meubles des Japonais, dans laquelle ils placent le livre de la loi , qu'ils ne montrent point aux étrangers, et qu'ils ne laissent jamais trainer dans leurs chambres.

et qui jetaient des flammes par les

norines. Eétès avant fait assassiner

Phryxus, tous les princes de la Grèce,

informés de cette barbarie, résolu-

rent la perte du meurtrier, et for-

merent en même temps le dessein de reconquérir la toison d'or; ee qui fut

Tolérance. (Iconol.) Onlapeint sous la fignre d'une femme dans la maturité de l'âge, qui, d'un air résigné, supporte sur l'estomac une grosse pierre sur laquelle on lit ces mots: Rebus me serve secundis : ie me réserve ponr de meilleurs temps. V. PATIENCE.

Tolumnius, augure du comp de Turnus, qui se distinguait dans les combats.

TOMBRAU. Les Romainsenavaient de trois sortes, le sépulere, le monument, et le cénotaphe.

Le sépulcre était le tombeau or-

entier du défunt. Le monument offrait aux venx uelque chose de plus magnifique que le simple sépulere ; c'était l'édifice construit pour conserver la mémoire d'une personne sans aucune solemnité funèbre. Ou pouvait ériger plusieurs monuments à l'honneur d'une personne; mais en ne pouvait avoir

qu'un seul tombean.

Lorsqu'après avoir construit un tombeau on veelebraitles funerailles avec tout l'appareil ordinaire, sans mettre néanmoins le corps du mort dans le tombeau, on l'appelait cenotaphium, cenotaphe, c.-à-d. tombeau vide. L'idée des cénotaphes vint de l'opinion des Romains, qui croyaient que les ânics de ceux dont les corps n'étaient point enterrés erraient pendant un siècle le long des fleuves de l'enfer, sons pouvoir posser dans les champs élysées. On élevait done un tombeau de gazon, ce qui s'appelait injectio glebæ. Après cela on pratiquait les mêmes cérémonies que si le corps cht été présent. C'est ainsi que Virgile , dans l'Enéide, fait passer à Charon l'ame de Déiphobus, quoiqu'Enée ne lui ent dresséqu'un conotaphe. Suétone, dans la vie de l'empereur Claude, appelle les cénotaphes, des tombeaux honoraires, parcequ'on mettait dessus ces mots, ob honorem, on memorid, au lieu que sur les tombeaux où reposaient les cendres on gravait ces lettres , D. M. S. pour montrer qu'ils étaient dédiés aux dieux Manes.

Non seulement la place occupée par le tombeau était religieuse, il y avait encore un espace aux environs qui était de même religieux , ainsi que le chemiu par lequel ou allait au tombeau. C'est ce que nous appre-nons d'une infinité d'inscriptions auciennes. On v voit qu'outre l'espace où le tombeau était élevé, il y avait encore iter , aditus , et ambitus , qui, étent une dépendance du tonibeau, jonissaient dumême privilége. S'il arrivait que quelqu'un eut osé emporter des matérians d'un tom-

Xx4

beau, comme des colonnes ou des tables de mari re, pour les employer à des édifices profunes , la loi le con-damnait à dix livres pesant d'or , applicables au tresor public ; et de plus son édifice était confisque de droit au profit du fisc. La loi n'exceptait que les sépuleres et tom-beaux des ennemis, parcequeles Ro-mains ne les regardaient pas comme

saints et religieux. Ils ormient quelquefois leurs tom-beaux de handelettes de laine et de festons defleurs; mais ils avaient surtout soin d'y faire graver des ornements qui servissent à les distinguer, comme des figures d'animans, des trophées militaires, des emblèmes caractéristiques , des instruments; en un mot, tout ce qui pouvait marquer le mérite, le rang, ou la pro-fession du mort.

Tomas, sacrifice qu'on offrait pour la ratification des ligues solemnelles. On prêtait serment sur les parties g'nitales de la victime, que les victimaires avaient conpées exprès, Rac. Temnein , couper,

Tonos, ville du Pont, ainsi appelee parcoque ce fut là, dit-on, que Meddemit en pièces son frère Absyrthe. Rac. Tomos, action de couper, de dissemer. Cette ville fut depuis célèbre par l'exil d'Ovide.

Tourns, reinc des Massagètes; celle qui vainquit Cyrus , suivant Hérodote.

TONCHITCHE, herbe mystérieuse et sacrée que les Kamtschadales portent à la main ou sur la tête, et qu'on met par-tont dans les cérémonies religienses. Les honmes qui vont au bois couper du bouleau pour l'hiver. en ont sur la tête et sur leur liache : les femmes dans leurs mains

Tonées, fêtes qui se célébraient à Argos, selon Athénée. Elles consistaient à rapporter en grande pompe la statue de Junon , volce par les Tyrrhéniens, mais abandonnée ensuite par cux sur le rivage, parcequ'elle était tout-à-coup devenue trop pesante pour être transportée, La statue était environnée de liens tendus, d'où la fête prit son

nom. Rac. Tonos , tension ; de teinein , tendre.

TONITAUALIS, épithète de Jupiter. TONNANT, épithète que les poètes donnent souvent à Jupiter , comme au dieu maître de la fondre. Jupiter Tonnaut avait un temple à Rome. Tonneau. V. Bacchus.

TONNERRE. Il a été adoré comme

un dieu. Procope ditque les Slavons et les Attes le regardaient comme le premier des dieux. ( V. Biden-TAL, PUTEAL.) Chez les Péruviens. il était le troisième. (V. INTIRRAPA.) Les Egyptiens le regardaient comme le symbole de la voix éloignée, parceque de tous les bruits c'est celui qui se fait entendre de plus loin.

TOPAN ( Myth. Jap. ) , dien du tonnerre. Il est représenté sur un autel d'airain qui représente une nuce, prine, avec un casque couroune, et une massue à la main. Quand il est cu colère, il voltige dans les airs, secoue sa massue et excite de violents orages. Alors le prètre, pour l'apaiser, se couvre la tête de feuilles sacrées, sur lesquelles la foudre n'a point de prise, et lui offre des poissons en sacrifice. Lorsque les hommes furent venus à tel point de perversité , qu'ils se moquaient du tonnerre, de l'areen-ciel, et meme du maître des dicux, ce fut Topan qui, par son ordre, prépara des foudres, afin d'embraser l'univers. Cet ordre fut executé, et tout périt, excepté la fa-mille d'un scul homme. Les dieux aimaient tant cetto famille, qu'ils y alloient souvent loger, assures d'y être toujours reçus avec respect. Dieu touché de leur piété, recommenca à aimer l'homme, en prit un soin particulier, et l'enferma dans une fosse, qu'il boucha d'une coquille, pour empêcher l'ean d'y en-trer. V. Tourse,

Toritzin (Myth. Mex.), nom que portait le grand-prêtre mexicain, dont l'autorité s'étendait sur tout ce qui concernait la religion. Son habillement était conforme à sa dignité; des plumes de différentes couleurs couronnaient sa tête; il portait une

monte d'écarlate, et avait des pendants d'oreilles des passenses étaient attachées des émerandes. Il avait le lèvre inférieure percée, et portait dans l'ouverture un tuyau bleu, conneusent singulier, mais respectait aux yeux de la nation, qui en voyait un pareil à la lèvre de l'escatilipaus, un de ses principaus dieux. Son vi-

sage était peint d'un noir fort épais. Le Tophir want le privilege d'érorger les victimes luminies que les Mexicanis inunolaient à leurs dieux; il s'acquittait de cette horrible cirémonte avec un conteau de caillon fact tranchant. Il fait assirie dans batt tranchant. Il dest assirie dans und le conservation de la contraction und le conservation de la contraction subal ternes qui tensient les mallionreux que l'on accritait; ces derniers teisent vitus de tuniques blancheset noires ; ils avaient aue chevelure artificielle retenue par des bondes de

Lorque le Topilain wait arraché le coeux de la victime, il l'Offrait an Soleil, et en frottait le visage de l'idole, avec des prières mystérieu-ars, et l'on préspirait le corps du socrifié le loug des degrés de l'exalier; il riqui mungé par ceux qui l'aujent fait prisonumer à la genere, et qui l'avaient livré à la pravue de prètres. Dans certaines solemairés on inamolait juvqu'à viagt mille de cet victimes à Mesico.

Lorsque la paix durait trop longtemps au gré des prètres, le Topilzin allait trouver l'euspereur, et lui dissit : Le dicu a farm. Aussi-tôt toute la nation prenaît les armes, et l'on allait faire des captifs pour assonvir la prèteridue faus du dieu, et la barbarie réelle de ses ministres.

Ton, une des divinités subilternes des Techouvaches, peuplade de Sibérie. Voyages de Pal'as,

Tora, dieu suprème des Techouvaches, peuplade de Sibérie. Ce peuple croit anssi que le solci ets saint, et lui adresse des prières, ainsi qu'à pusseurs antres petits dieux, qu'il compare aux saints des chrétiens. Chaque hourg a son idole, placée dans le lieu sorré qu'élle s'estelonisi.

Tonanga (Iconol.) (Myth. Jap.),

l'un des camis ou héros japonais qui, par leurs belles actions, out mérité les honneurs divins. Du rang de simple chasseur, il s'éleva sur le trône par son mégite. Il acquit une gloire immortelle par la défaite d'un tyrau barbare qui exerçait dans le Japon d'horribles cruautés, et qui était d'autant plus redoutable qu'il avait dans son parti huit rois puissants. Toranga est ordinairement représenté combattant contre ce tyran, qui a huit bras, par allusion aux huit rois de son parti : il n'est armé que d'une simple hache, et trioniphe de leurs efforts. On voit un horrible serpent sous ses pieds. Le temple de Toranca est situé dans la province de Vacuta. Il est distingué de tous les autres par quatre bœufs dorés qui sont places aux quatre coins du toit. Une tronpe de mendiants rode ordinairement autour de ce temple, et gagne sa vie à chanter les louanges de ce fameux guerrier.

TOBCHES ARDENTES. V. CÉRÈS, BACCHASTES, DISCORDE, NÉMÉSIS. TORCULARIS, SURDOM de Bocchus,

le même que Lenéus.

TORLAQUI (Myth. Mah.), espèce de religieux parmi les Turcs. Torone, femme de Protée, et mère de Tmolus et de Telégone.

TORPILLE (M. Egypt.), emblème de l'homme qui, sur mer, souve plusieurs de ses semblables, parcequ'elle souve ceux des poissons qui ue pruvent pas nager, Horappoli.

de Carius, qu'elle eut de Jupiter.

TORTOR, bourreau, surnom d'Apollon, pria d'un temple qu'il avait à Rome, dans uper pe où l'on vendait les fouets dont on sesserunt pour puoir les crimingls. Il y était repréaenté écorchant Marsyas.

Tonyu (Connol.), symbole asserordinaire de Mercure. Ce dieu, raconte. Apollodora, ayant trotwé devant la caverne une tortue qui horanii I heche, la prit, vidal Intérieue, mit sur l'écadile des cordelettes laites de la peut d'un bourl qu'il vennit d'écorcher; et en fit une lyre. En effet, cet instrument s'appleidit en tagea en deux morceaux ; après quoi Toumanourong disparut tout - à -coup avec la moitié de cette chaîne, ainsi que son mari et le frère de ce prince, laissant le royaume et l'autre moitié de la chaîne à son fils. Cette chaîne, au dire des Macasses, était tantôt pesante et tantôt légère, d'une couleur tantôt claire et tantôt foncée, et fit long-temps le principal ornement des souverains de Goach, mais avait disparu depuis. Stavorinus, Voyage à Samarang, an 7.

Touran (Mrth. Amer.), pom sous lequel les peuples du Brésil honorent un certain esprit qui préside au tonnerre. Ces peuples sont saisis de la plus grande frayeur lorsqu'ils l'enteudent gronder; et quand on leur dit qu'il faut adorer Dieu, qui est l'auteur du tonnerre, « c'est » chose étrange, répundent-ils, que » Dieu, qui est si bon, épouvante » les hommes par le tonnerre! »

Selon d'autres voyageurs qui prétendent n'avoir remarqué chez enx ancune trace d'idées religieuses, leur langue n'a pas même de mot qui exprime le nom de Dicu; ecpendant ils attachent au tonnerre une idée de puissance; et non seulement ils le redoutent, mais croient tenir de lui la seience de l'agriculture.

Touquos (Myth. Afr.), divinite malfaisante, adorée par les Hottentots. Ils la regardent conune le principe et la source de tous les moux. Ils sont persuadés qu'elle a sur-tout une haine particulière contre leur nation, et ne manquent pas de lui attribuer tous les malheurs qui leur surviennent. Ce qui redouble leur orainte, c'est qu'ils ignorent quelles sont les actions qui offensent cette divinité bizarre, et que souvent il arrive qu'ils ont encourn sa disgrace, sans même le savoir. Dans cette incertitude, ils lui rendent de fréquents honneurs, pour prévenir les effets de son ressentiment. Ils lui inmolent communément un bœuf, on un mouton, dont ils mangent la chair, et dont la graisse leur sert à se frotter le corps.

I. Tour. V. DANAÉ. - Sur la

tête. Vov. Cynère. - D'Ismaël. V. ACARA, Isis.

2. - (Myth. Slav.), divinité de Kiew. Son rang et saqualité étaient à-peu-près les mêmes que cenx de Priane chez les Grecs.

TOURMENT D'ESPRIT. ( Iconol. ) On représente une figure dont l'air agité indique les soucis auxquels elle est en proje. Sa tête est entource d'épines un affreux serpent la menace, et un vautour lui ronge le cour.

TOURNESOL. V. CLYTTE, HELIO-TROPE. On dit que cette plante se tourne tonjours vers le soleil ; mais ce nom lui a été donné parceque cette fleur paralt dansles plus grandes chalenrs, lorsque le soleil est dans le tropique du Cancer.

TOURTERELLE (Iconol.), symbole de la fidélité entre amis , cutre époux, et même de celle des peuples envers les princes, et des armées envers les généraux. On trouve sur le revers d'une médaille d'Hélioga-. bele une femme assise, tenant sur une main une tourterelle, avec cette. inscription : Fides exercitús. Dans les hicroglyphes egyptiens, la tonrterelle designait l'homme qui aime la danse et le son de la flûte, parceque ce double amusement fait plaisir a cet oiseau, dit Horappollon.

Toux. Cette maladie était délifée chez les Romains, et avait un temple à Tibur. Toxanibies, solemnité à Athènes en mémoire de Toxaris, héros seythe,

qui mourut dans cette ville. TOXCOALT (Myth. Mexiq.), fête qui signifie secheresse, et dont le principal objet était de demander de l'eau. Les Mexicoins la célébraient de quatre en quatre ans. Elle com-mençait le 10 Mai, et durait neuf jours. Un prêtre, jouant de la flûte, sortait du temple, et se tournait successivement vers les quatre parties du monde ; ensuite, s'inclinant vers l'idole , il prenaît de la terre , et la maugeait. Le peuple faisait la même chese après lui, en demandant pardon de ses péchés, et priant qu'ils ne fussent pas découverts. Les gnerriers demandaient la victoire, et des ferces pour enleverun grand nombre de prisonniers, qu'ils pussent offrir aux dieux. Ces prieres se fissiaient pendant huit jours avec des gémissements et des larures. La fête se treminait par des sacrifices humains, qu'on faitait pour se rendre leciel propiec.

Toxes, fils d'Enée, toé par Méléagre son neveu. Apollod. 1. Toxichatz, fille de Thespius.

Toxornone, qui porte un arc. surnom d'Apollon. Rac. Toron, arc. Tozi. ( Myth. Mex. ) Ce nom . mi signifie grande-mère . était donné par les Mexicains à une de leurs anciennes reines, qu'ils avaient divinisée, et qui était comme leur Cybèle. La manière dont ils s'y prirent pour faire son apothéose est des plus sinculières. Ils n'attendirent pas qu'une mort noturelle terminat sa vie ; ils la tnèrent . l'écorchèrent ensnite, et convrirent de sa pean le corps d'un jenne homme. Ils ne pratiquèrent cette étrange et barbare estrémonie que par l'ordre exprès de

Vitziliputzii. Cette singlante apo-

théose est l'époque des sacrifices

barbares qu'ils commencèrent à of-

frir à leurs dienx. Ta suée, nom d'une robe fort en usage chez les Romains. Il y en avait de trois sortes, La première était toute de pourpre, et n'était employée que dans les sacrifices qu'on offrait aux dieux. La seconde était mélée de pourpre et de blane, et portée d'abord , non seulement par les rois de Rome, mais encore par les consuls , lorsqu'ils allaient à la guerre : elle devint même nn habit militaire, avec lequel paraissient les cavaliers aux jours de fêtes et de cérémonies, tels que les représente Denys d'Halicarnasse, dans les honneurs qu'on rendait à Castor et Pollux, en mémoire du secours que les Romains en avaient recu dans le combat qu'ils curent à soutenir contre les La ins. La troisième espèce de robe trabée était composée de pourpre et d'écarlate ; et c'était le vêtement propre des augures.

Tazenture, Ceyx, sinsi nommé

de Trachis, autrement Héraclée, ville de Thessalie.

Tracassa, femme de Milet.
Tracassa, (comod.) La dignité
de ce poème, la douleur qu'il cause
et la serseu qu'il inspire, sont caractérisées par la figure d'une femme
elle et majoratuese, chausée du
codiume, vétus de deuil, et tenant
m poignard ensanglanté. Elle a un,
mouchoir dont elle cassuie se s'airune; et,
dans le fand, on voit un trophée
de déponilles hérôtjues, et un polais
embrasé. P. Marcouétra.

Trages, Apollon adoré à Trages, dans l'isle de Naxos.

TRACOSCELES, surnom de Pan, pris de ses pieds de bouc. Rac. Tragos, bouc; skelos, cuisse.

TRAHISON. (Iconel.) Une vieille femme, d'un aspect affreux, caresse un jeune adolescent, et, c, dans le mème temps qu'elle lui donne un baiser, se dispose à lui donner un coup de poignard.

TRAIT (Myth. Tart.), celui qui tue : nom que l'on donne dans le royaume de Tangut à un jeune homme vigoureux à qui l'on accorde, pour certains jours de l'année, la liberté de tuer , sons distinction , toutes les personnes qu'il rencontre. dans la supposition que tous censqui meurent de sa main sont autant de vietimes consocrées à Monipa, et qui obtiennent immédiatement le bonheur éternel. Il est vêtu d'un habit fort leste ; avec quantité de bannières pour ornement. Ses armes sont l'épée, l'are et les flèches. Il sort de sa umison aux jours morqués ; et courant dans toutes les rues, il fait main basse sur le peuple, sons que per-

some entreprene de lui rédistor.
Transiéura, fils de Télamon et d'Hésione, se retira avec as mère à Milet, où il fut élevé par Arion, qui l'avait épousée. Dans l'isle de Lesbos, il devint épris de la belle Apriate, la surprit. éprouva de la résistance, et la précipita dans la mer. Ce fut en photion de cette crusuté, qu'Achille le tra daos nue

expédition contre cette isle.
- Transpurant (Iconol.), divi-

nité distincte de la Paix et de la Concorde. On dit qu'elle avait un templeà Rome, hors de la porte Collatine. Une médaille d' . 1 drien l'offre appayée sur une coloune, et portant un sceptre de la main droite. Une médaille d' Autonin la présente appuyée sur un gouvernail, et tenant deux épis de la main ganche, pour montrer l'abondance des grains transportés par mer en temps de paix. Le Brun l'a représentée, dans la grande galerie de Versailles , sous la figure d'une femme assise et couronnée de roses, qui appuie né-gligemment sa tête sur une de ses mains. Cochin l'exprime per une feume dans l'état de repos. On peut, dit-il, lui donner pour sympole des poissons à coquille qui restent attachés au rocher. Winckelmann propose, pour emblème d'une tronquillité d'esprit inaltérable, un temple eirculaire à colonnes, ouvert de tous côtes, avec un autel au milieu; l'inscription JUNONI LACINIA, placée sur la frise, en expliquerait les sens. Les anciens racoutaient de ce temple, qui se trouvait près de Crotone dans la grande Grèce, que, quoiqu'il fût ouvert de tons côtés, le vent n'avait jamais dispers les cendres de son autel. Cet emblème pécherait, je crois, contre la première règle de l'allégorie celle d'être claire pour tout le monde. D'autres la représentent assise, et regardant une mer calme. Un alevon est à ses côtés. On a trouvé à Nettuno, dans la Campagne de Rome, sur le bord de lamer, un autel avec cette inscription, Ara Tranquillitatis , sur lequel

est représentée une barque avec une voile tendue et un homme assis an gouvernail. Trapézus, fils de Lycaou, donna son nom à une ville d'Arcadie, près de l'Alphée.

t. TRAVAIL (Iconol.), fils de l'Erèbe et de la Nuit. On le représente sons la forme d'un homme accablé de fatigue, et qui se sontient à peine. Il a les épaules nues, les bras décharnés et sans couleur. Peutètre vaudrait-il mieux le peindre les

TRE bras fortement musclés et colorés. Dans ses mains sont des instruments propres à différents travaux ; on en voit d'autres à ses pieds. V. Visi HUMAINE.

2. (Iconnt.) -INUTHE. Sur une médaille hollandaise de 1635, le travail inutile est représenté par les Danaides qui se fatiguent à remplir nn tonnean percé.

TRAVAUX D'HERCULE. V. HER-

Taéséra, héros fabuleux, fils de Sémiramis, dont les Tribociens et les Tréviriens, anciens peuples de Germanie, prétendaient tirer leur origine.

TRÉBIANI, dienz que les Romains avaient transportés à Rome, après la conquête de Trébie.

Tagenus, guerrier gree, tué par

Mars ou par Hector. 1. Tagrien. (Iconol.) Sur les médailles romaines, le trépied convert ou non, avec une corneille et un dauphin, est le symbole des décemvirs députés pour garder les oracles des Sibylles, et les consulter dans l'occasion. La corneille était consacrée à l'Apollon Palatin, au pied de la statue duquel les oracles des Sibylles étaient gardés. Le dauphin servalt d'enseigne dans les céremonics des décemvirs. 2. - SACRÉ. Cétait un ins-

trument à trois pieds, qui entrait dans les actes de religion chez les païens. Ils étaient faits pour l'ordinaire à l'imitation de celui du temple de Delphes, sur lequel la Pythie s'asseyait pour rendre ses oracles. Ce trépied était posé sur l'ouverture d'une caverne d'où sortait une exhalaison prétendue divine qui inspirait l'avenir. (V. PYTHEL.) Hé-rodote dit que les Grees, victorieux des Perses à la bataille de Platée, levèrent un dixième sur les dépouilles, pour en faire un trépied d'or qu'ils consacrèrent à Apollon. Ce trépied fut posé sur un serpent d'ai rain à trois têtes, dont les différents contours formaient une grande base, qui s'élargissaità mesure qu'elle descendait vers la terre. Athénée appelle or trépied le trépied de la vérité, et dit qu'il apportient à Apolon, à cause de la vérité de ses oracies et à Bacchus, à cause de la vérité qui est dans le vin et de la vine de la

 DE JASON. Ce héros, après avoir construit le navire Argo, y mit un trépied de cuivre pour les socrifices. Le vaissem, ayant été jeté sur les côtes d'Afrique, se trouva engagé daus le lae Tritonide: dans le tomps que Jason cherchait les moyens d'en sortir, un Triton se sit voir à Jui, et offrit de lui montrer un chemin pour sortir du lac sans ancun danger, à condition qu'on lui donnerait le trépied qui était dans le vaisseau. Le trépied fut livré au Triton et déposé dans un temple : celuici conduisit alors lui-même hors du Le le navire Argo, et prédit aux Arconautes que, quand quelqu'un de leurs descendants aurait enlevé ce trépied, il était marqué par les destins qu'il y aurait cent villes grecques qui seraient bâties sur le lac Tritonide. Les Libyens, informés de cet oracle, eachèrent le trépied. Si on pent en croire Herodote, qui le rapporte d'après un autre, on peut dire que ce Triton était quelque habitant du lieu, qui apprit aux Argonautes à éviter les bancs de sable qui se rencontrent dans les Syrtes d'Afrique. Quant à la prédiction, elle ne fut inventée qu'spres l'évenement, c.-à-d. lorsque les Grecs se furent établis dans cette partie de l'Afrique, et y eurent bati des villes. V. EURYPTLE.

V. EURYPILE.

1. TRÉPIENS DE DODONE. L'airsin qui résonnait dans ce temple était, selon quelques uns, une aunte de trépieds posés l'un sur l'autre, en sorte que si on en touchoit un, les autres résonnaient consécutivement; ce qui

durait long-temps. Voy. Dodone. 2. - DE VILCAIN. Lorsque la déesse Thétis alla demander à Vulcain des armes pour son fils Achille, elle trouva ce dieu tout couvert de sueur, fort empressé après les soufflets de sa forge; caril se hatait d'achever vingt trépieds qui devaient faire l'ornement d'un suagnifique palais. Il les avait assis sur des roues d'or , afin que d'eux-mêmes ils pussent aller à l'assemblée des dieux, et s'en retourner; spectacle merveilleux à voir. Ils étaient sur le point d'être achevés, il n leur manquait que les anses, qui étaient travaillées avec une merveilleuse variété de couleurs et de figures, et ce dien forgeait les liens pour les attacker.

Tasarous, desse qu'onivoquait contre la lassitude dans les voyages. Taïx: (Iconol.). Elle est assise sur un trophé d'aruse et san casque: unis clea carocre se cuirasse, sont que suportules, co vertu de couditros fondées sur la home fai; ce qui est indique par sa main gauche qu'elle tient appayée sur sa pointie en signe d'assurance, et par l'épée qu'elle tient de la main droit, et dont les pointes en baisse vers et, et dont le pointe est baisse vers et, et dont le pointe est baisse vers

Taézène, fils de Pélops, bătit dans le Péloponèse une ville à laquelle il donna son nom.

Tenutarion. (Leonol.) Cette affliction intérieure de l'aine est caractérisée par une femme vètue d'une role noire, les chereux épars et alattus. Elle tient un occur sur une enclume, et le bat avec un petit fléan dit comme cux dont on se sert pour battre le bled, en latin tributa. V. Tourneux n'aspart.

Triccaus, surnoni d'Esculape, pris du culte qu'on lui rendait à Tricca, ville de Macédoine où il était né.

 TRICÉPHALE, SURBOM de Mercure, pris de son triple pouvoir, au ciel, sur la terre, et dans les enfers. Rac. Képhalé, tête.

2. - Surnom de Diane. V. Tat-

caput, tète. TRICLARIA. Diane, ainsi nomniée parcequ'elle avait un temple dans un canton possédé par trois villes, Aroe, Antee, Messatis. Rac. Tris. ter; et clèros, sort, héritage. Les habitants des trois villes qu'on vient de nommer s'assemblaient tous les ans au temple de la déesse, et la nuit qui précédait la fête se passait en dévotion. La prètresse était toujours une vierge, obligée de rester telle jusqu'à son mariage; et pour lors le sacerdoce passait à une autre. 1. TRICOLONUS, fils de Lycaon,

fondateur de Tricolone, ville d'Arcadie. 2. - Descendant du précédent, un

des prétendants d'Hippodamie. Trucosus, surnom d'Hercule, parcequ'il était velu. Rac. Thrix , poil.

TRICRENA, endroit d'Arcadie, où Pausanias place la naissance de Mercure. liv. 8 , c. 16. TRICTIRIES, TRICTYES, fêtes con-

sucrées à Mars, surnonmé Envalius, dans lesquelles on lui immolait trois animaux, comme dans les Suovetaurilia des Romains.

TRIDENT ( Icon. l. ), sceptre à trois pointes, ou fourche à trois dents, symbole de Neptune, qui marque son triple pouvoir sur la mer, de la conserver, de la soulever, et de l'apaiser. C'était une espèce de sceptre dont les rois se servaient autrelois , ou plutôt un instrument marin ou harpon dout on fait souvent usage enner pour piquer les gras poissons que l'ou rencentre. Ce furent les Cyclopes qui en firent présent à Neptune dans la guerre contre les Titans. On dit que Mercure lui vola un iour son trideut; c'est à dire qu'il devint habille dans la navigation. Ce trident entr'ouvrait la terre, chaque fois que Neptune l'en frappait.

TRIDENTIFER, TRIDENTIGER, le dieu qui porte le trident, Neptune. TRIGIGAINES, TRIETERIQUES,

TRIENNALES, sêtes de trois en trois ans qu'observaient les Béotiens et les Thraces en l'honneur de Bacchus, et en mémoire de l'expédition des Indes qui dura trois ans. Cette solemnité était célébrée par des ma-trones divisées en bandes, et par des vierges qui portaient des thyrses : les unes et les autres, saisies d'en-thousiasme ou d'une fureur bachique, chantaient l'arrivée de Bacchus. qu'elles croyaient présent à leur compagnie durant cette fête, et même vivant et conversant avec les hommes. Ces fêtes étaient signalées par toutes sortes d'excès et de débauches.

TRI

TRIFAUX, le chien aux trois gosiers , Cerbere. Rac. faux , cis ,

gosier.

Trigla.

TRIFORMIS DÉA, la déesse à trois faces ou à trois têles : c'était Hécate, qui, selon Servius, présidait à la naissance, à la vie, et à la mort; présidant à la naissance, elle s'appe-lait Lucine; à la santé, Diane; à la mort, Hécate. V. Hécate. C'était aussi une épithète de la Chimère.

TRIGE, char à trois chevaux qui fut long-temps en usage à Rome dans les jeux du Cirque.

TRIOÉMINA, surnom de Minerve. chez les Egyptiens.

1. TRIGLA, endroit d'Athènes où l'on offrait à Hécate un mulet, poisson de mer que les Grecs appelaient

2. - (Myth. Celt.), nom d'Hécate chez les Vandales et les peuples de la Lusace, à cause de ses trois têtes. Ces peuples nourrissaient en son honneur un cheval noir dont un prêtra était chargé de prendre soin pour en tirer des présages dans les combats.

3. - ou TRIGLOVA. ( M. Slav. ) Ouclones Slavons nommaient ainsi une divinité qui répondait à Diane. Elle devait ce nom à sa statue, qui avait trois têtes, comme la triple Hécate. TRIGLANTINE, surnom d'Hécate,

pris du trigla, mulet, poisson de mer qu'on lui offrait à certains jours et en certains lieux.

TRIOLING. V. TRIGLANTINE. TRIGONE, nourrice d'Esculape.

TRIMERTI, TRITVAM (M. Ind.), réunion des trois puissances; trinité des Indiens, composée de Bruma, Shiya et Wishnou, dont le premier est le pouvoir crétateur, le second le pouvoir destructeur, et le troisième le pouvoir conservateur. Cette opinion est l'altération du dogme d'une seule divinité réunissant les trois attributs, celui de eréer, celui de conserver, et celui de détruire. Ces trois divinités sont adorées dans plusieurs pagodes de la côte de Coromandel sous des figures humaines à trois têtes, portant nom de l'amurti, etc.

Trinoctius, surnom d'Hercule, pris de la longueur de la nuit qui dura, dit-ou, autant que trois antres, quand Jupiter vint visiter Alemène. Taloculus. F. Triophythalmos.

Taloutium (facond) for the suitdulles femaines, le trimuphe d'un empereur ou d'un général ext, le plus comunuément, désigné par l'engareur ou le général porte lia-néme aux un char trompolal attelé de qua tre elevans, une foranche de lourier dans une main, et dant l'untr'entaigne au bout d'une haste. La Vietoire est souvent représentée aur le char derrière le triomphateur. C'est une petite figure alde, qui d'une main tient une couronne d'olivier, et de l'autre une tranche de harier.

Taionsa, boujs de charux. On donna emon aus étoiles qui forment les constellations des deux Ourses, que l'utiles appelle gennicitionnes, comme si est doiles étaient autaut Arctique, don les voit troipera. Par septem triones, onenteud la grande Ourse, constellation dont les sept principales étoiles forment en qui on appelle ordinairement le Chariot, le quater roues, et les trois autres les times. L'extrare.

1. Taioras, roi de Thessalie, père de Mérope.

2. - Fils de Neptune et de Canace, père d'Erésichthon.

TRIOPHTHALMOS, qui a trois

TRI
yeuz, surnom de Jupiter, au rapport de Pausanias, qui nous apprond que dans la prise de Troie on
avait trouvé me statue de ce dien
avec un troisième ceil au milieu di
riont; ce qui signifisit que éétait lui
qui rellement régnait sur le ciel, la
terre et les enfres.

TRIOPLUS, SURTOOM d'Apollon, particulièrement révéré à Triopie, ville de Carie, où l'on célébrait en son honneur des jeux solemnels dans lesquels on donnait des trépieds aux vainqueurs.

1. Taiors, le même que Triopius. 2. — Fils de Neptune. Taiorus, fils du Soleil, donna son

nom à un promontoire et à une ville de la Carie. TRIFATER, nom que Lycophron

donne à la constellation d'Orion. V.
Candada, Orion.
Triphalles, surnom de Priope.

TAIPHYLUS. Sous ce nom, Jupiter svait un temple magnifique en Elide. TAIPHYLUS, fils d'Arcas et de Laodamie, fille d'Amyelas, roi

Laodamie, fille d'Amyelas, roi de Laeédémone. Selon Polybe, la Triphylie lui devait son nom; suivant Strabon, il venait de ce que troistribus ou peuplades, les Apéens, les Minyens et les Eléens, s'étaient réunis pour habiter ce pays.

TRIPLICES DER, les trois Parques.

Taroniphouque, hymne chanté par des vierges, pendant qu'on portait un trépied dans une fête en l'honneur d'Apollon. Cet hymne était au nombre des Parthénies.

TRIPONTEI, fête greeque dont Hésychius fait mention, mais sur laquelle il ne nous a laissé sucun détail.

TRIPTOLEME, fils de Céléus et de Nééra on de Métanire, fut ministre de Cérès, qui lui enseigna l'agri-

culture. Selon la fable, Cerès, indignée de l'enlèvement de sa fille, auquel les dieux avaient consenti, récolut de vivre errante parui les boumnes, sons la forme d'in mortelle. Elle arriva à la porte d'Elensie, où elle s'assist aur une pierre. Céléus, roi des Eleusieus, l'engage à venir

705

venir loger ehez lui. Son fils Triptolème, encore enfant, était malade d'une insomnie qui l'avait réduit à l'extrémité. Cérès le baise en arrivant, et par ce seul baiser hi rend la santé. Non contente de cela, elle se charge de son éducation, et se propose de le rendre inmortel : pour cet effet elle le nourrit le jour de son lait divin, et le met la nuit sous la braise pour le dépouiller de tout ce qu'il avait de terrestre, L'enfant eroissait à vue d'oil, et d'une mapière si extraordinaire, que son père et sa mère eurent la curiosité de voir ce qui se passait. Métanire, voyant Cérès prête à mettre son fils dans le feu, fit un grand eri, ce qui interrompit les desseins de Cerès sur Triptolème. Cette fable n'a d'autre fondement que l'introduction du culte de Cérès dans la Grèce par Triptolème roi d'Eleusis, lequel se fit initier des premiers dans les mystères de la déesse, et pour eela passa

ployait dans ces occasions. Ceres apprit l'agriculture à Triptolème, lui donna ensuite un char tiré par deux dragons, l'envoya par le monde pour y établir le labourace. et le pourvut de bled à cet effet. Les Eleusiens, qui en recurent les premiers l'usage, voulureut en consacrer la mémoire par une fête. Cérès en régla les cérémonies, et commit Triptoleme, avec trois autres personnes de la ville pour y présider. Ce char, tiré par des dragons allès, est un vaisseau sur lequel ce prince porta des bleds en différentes contrées de la Grèce, pour apprendre à le semer, après l'avoir semé dans l'Attique. Dans son voyage, il échappa heureusement des mains du tyrau Lyncus, qui, jaloux de sa réputa-tion, voulait le faire mourir. V.

par toutes les épreuves que l'on em-

LYNCUS. "Triptolème, dit Justin, trouva » l'art d'ensemeneer les terres : ce » fut à Eleusine qu'il en prodnisit » l'invention, et ce fut aussi en » l'houneur de cette invention qu'on » consaera des nuits pour les initia-» tions. » Les Athéniens honoraient

Tome II.

avaient érigé un temple et un autel. et lui avaient consocré une aire à battre le bled. TRIPLDIUM, e'est le mot latin dont on se servait en général pour

exprimer l'auspice forcé, c'est-odire l'auspice qui se prenaît par le moyen des ponlets qu'on tenait dans une espèce de cage ; à la différence des auspiees qui se prenaient quelquefois lorsqu'un oiseau libre venait à laisser tember quelque chose de son bec : lorsqu'en prenant les auspices par les poulets sacrés, il leur était tombé du bee quelque morcean de la pate qu on avait mise cevant eux, cela s'appelait tripuelium so istimum; ce qui était regardé comme le meilleur augune qu'en put avoir. Il y avait encore le tripudium sonivum, dont le nom est pris du son que faisait en tombant par terre quelque chose que ce fut, lorsque c'était par accident et sans avoir été touchée. Alors on tirait des présaces hons ou manyais . suivant la qualité du son.

TRISMÉGISIE, tr. is fois grand, on Hermes, philosophe égyptien qui dans cette langue se nommait Tanth, était conseiller d'Osiris roi d'Egypte, et d'Isis son éponse. On lui attribue l'invention d'une infinité de choses utiles à la vie, entr'autres de l'éeriture, soit ordinaire, soit hiéroglyphique, des premières lois des Egyptiens, des sacrifices, de l'harmonie, de l'astrologie, de la lutte et de la lyre. Un autre Hermes traduisit les ouvrages du précédent sur la médecine, l'astrologie et la théologie égyptienne. Ces ouvrages ne sont pas parvenus jusqu'à nous. V. HERMES, MERCURE.

TRISNA ( Wyth. Siav.), ancien mot slavon qui signifie faire un festin à la ménsoire d'un trepasse. Il exprinait per consequent un usuge en vigueur chez diverses pruplades . telles que les Radinuitschs, les krivitschs, les Viattischs, et les Séverains. Ces natious commençaient per une tri-na, c'est à dire un festin ; puis, ils brûlaient le corps mort a r un bûcher; et mettant les cendres et les os à demi brulés dans un vase, ils l'exposaient sur une colonne près des grands chemins.

TEISOLY MPTONIQUE, épithète qu'on donnait aux athlètes qui avaient remporté trois fois le prix aux jeux

olympiques. TRISTESSE. (Iconol.) On l'a caractérisée par une femme éplorée, avant les cheveux al-attus, et un serpent qui lui rouge le sein. (V. AF-FLICTION, DOULEUR.) Hesiode, dans sou poëme intitulé le Bouclier d'Hercute, nous fait cette description de la Tristesse, dont les détails sont peut-être un peu trop bas : « La » Tristesse, dit - il, se tenait pres » de là , toute baignée de pleurs , » pale, seche, délaite, les genoux u fort gros, et les ongles très longs. » Ses parines étaient une fontaine » d'humeurs ; le sang coulait de ses » joues; elle grinçait les dents, et » se couvrait les épaules de pousn sière, a

TRITE, Danaide, épouse d'Encélade.

TRITIA, fille de Triton, après avoir été prêtresse de Minerve, fut aimée de Mars, et de ce commerce naquit Mélanippe, qui bàtit dans l' Achaïe nne ville, à laquelle il donna le nom de sa mère. Les habitants de cette ville observaient religieusement l'usage de sacrifier tous les ans à Mars et à Tritia.

TRITOGÉNIE, SIFROM de Pallas, née de la tête de Jupiter. 1. Terron, fils de Neptune et d'Amphitrite, selon l'ésione, était un demi-dieu marin, dont la figure oftrait pisqu'aux reins un homme pageant, et, pour le reste du corps, un poisson à longue queue. C'était le trompette du dieu de la mer, qu'il précéduit toujours en ancouçant son arrivée au son de sa compre ; quelquefois il est porté sur la surface des eaux; d'autres fois il parait dans un char trainé par des chevaux bleus. Au hant des temples de Saturne, on placait communement la ligure de Triton. Les poètes attribuent à Triton un autre office que celui

d'être trompette de Neptune; c'est de calmer les flots, et de faire cesser les tempètes : ainsi , dans Ovide , Neptune voulant rappeler les eaux du déluge, commanda à Triton d'enfler sa conque, au son de laquelle les eanx se retirerent; et, dans Virgile. lorsque Neptune vent apaiser la tempête que Juaon avait excitée contre Ence, Triton, assisté d'une Néréide, fait ses efforts pour sauver les vaisseaux échoués.

Les poètes admettent plusieurs Tritons, avec les memes fonctions et la même figure. On voyait à Tanagre, en Béotie, dans le temple de Bacchus, une belle statue d'un Triton, dont les Tanagréens racontaient ainsi l'origine, au rapport de Pausanias: « Les femmes les plus » considérables de Tanagre étaient » initiées aux mystères de Bacchus : » un jour étant descendues sur le » bord de la mer ponr se purifier , » comme elles étaient dans l'eau, un n Triton se jeta sur elles. Dans ce » pressant besoin , elles adressirent » leurs vœux à Bacchus , qui aussi-» tôt vint à leur secours , combattit » le Triton et le tua. » Pausanius explique cette fable, en disant qu'un Triton caché sous l'eau, se jetait sur les bestiaux qui venaient boire ou paltre en ce lieu; il attaquait même les pècheurs dans leurs barques. Les Tanagréens s'avisèrent de mettre une cruche de vin sur le bord de la mer; le Triton , attiré par l'odeur , ne manqua pas d'en venir boire : et les fumées du vin lui portant à la tête. il s'endormit et se laissa tomber du hant d'une falaise. Un Tanagréen, qui se trouva là par hasard , l'ayant yu , lui coupa la tête avec sa hache ( et parceque l'ivresse avait cansé sa mort, on imagina que Bacchus l'avait tué.

. 2. - Marais de Béotie. V. Tri-TONIS.

1. - TRITONIA. Minerve, sous ce nom, était adorée chez les Phénéates. 2. - Surnom de Vénus, portée

par des Tritons. 2. - Surnom d'Athènes, qui était sous la protection de Minerve, TRITONIDE, lac de Lybie, sur les bords duquel les habitants célébraient, en l'honneur de Minerve, une fête annuelle, où les filles, partagées en deux baudes, se battaient

à coups de pierres et de bâtons, et regardaient comme de fausses vieres, celles qui mouraient de leurs blessures. 1. TRITONIS, SPRNOM de Minerve,

éleyée sur les bords d'un morais nomme Triton, en Beotie.

2. — Nymphe, qu'Amphithémis rendit mère de Céphalion et de Nasamon.

TRITOPATORIES, solemnité dans laquelle on priait les dieux pour la conservation des enfants Tarroparaéus, un des Dioscures

Anaces. V. Dioscures.

TRIUMPHUS, surnom de Bacchus. TRIVESPER Lio, le lion des trois nuits, periphrase, par laquelle les poètes expriment Hercule conçu dans une triple nuit.

TRIVIA, surnom de Diane ou d'Hécate , parceque , dit Varron , on la mettait au point où abontissaient trois chemins, ou parcequ'elle est la même que la Lune.

TRIVIE ANTRUM, endroit de la vallée d'Arieie, où résidait la nymphe Egérie. Mart. 6, ep. 47.

Taivius, surnom de Mereure, qui, comme messager des dieux , présidait oux chemins.

TRIUMPHALIS, surnom sous lequel Evandre érigea une statue à Hercule. Celle qu'il avait dans le Marché aux boufs, Foram boarium, était vêtued un habit triomphal, toutes les fois qu'il y avait un triomphe.

TROADE, contrée de l'Asie Mineure, ainsi nommée de la fameuse ville de Troie, sa capitale. Si on prend la Troade pour tont le pays sonmis aux Troyens, ou pour le royaume de Priam, elle comprenait presque toute l'étendue du pays que l'on entend sous le nom de Mysie , et sous celui de petite Phrygie; mais, si on la restreint à la province où était la ville de Troie, et qui était La Troade propre, elle ne comprenait que le pays qui était entre la Dardanie au nord et au nord oriental, le pays des Lélèges à l'est méridional , l'Hellespont et la nier Egée à l'ouest.

Trochois, lae de l'isle de Délos. orès duquel étaient nés Apollon et

TROEZENIUS MÉROS, Lélex, né dans le Péloponèse, où était Tré-

1. TROIE, ville célèbre de l'Asie Mineure, sur le bord de la mer. Laomédon la fit environner de si fortes murailles, qu'on attribua cet ouvrage à Apollon , dieu des beaux arts. Les fortes digues qu'il fallut faire contre les vagues de la mer . passèrent pour l'ouvrage de Neptune : et comme dans la suite les vents et les inondations ruinèrent une partie de ces ouvrages, on publia que Neptune s'était vengé du perfide Laomédon. V. NEPTURE, Apollon, Lionédon.

Le sière de Troje dura dix ans : la destinée de cette ville, selon Ilomère, dépendait d'Hector; Trois devait se defendre tant qu'il serait en vie, c'est à-dire, que ce prince fut son plus grand défenseur. Les poètes postérieurs à Homère ont publié que la ruine de Troie était attachée à certaines fatalités qui devaient être accomplies auparavant. La première était qu'elle ne pouvait être prise , s'il n'y avait parmi les assiégeants un descendant d'Eacus. (Voyez ACHILLE, PYRRHUS.) Secondement, il fallait avoir les flèches d'Hercule. (V. PRILOCTÈTE.) En troisieme ien, on devait enlever le Palladium. ( V. PALLADIUM.) Il fallait, quatrièmement, empecher que les ehevaux de Rhésus ne bussent de l'eau du Xanthe. ( Voy. Ruésus. ) La cinquième fatalité était la mort de Troile, fils de Priam, et la destruction du tombeau de Laomédon. Enfin Troje ne pouvait être prise, sans que les Grees eussent dans leur armée Télèphe, fils d'Hercule et d'Augé, allie des Trovens. V. TÉLÉPHE.

A la fin de la dixième année , les Grees, lassés d'un si long siège, et

rebutés de tant d'attaques infructucuses, eurent recours à un stratagème. Ils s'avisèrent de construire, suivant les leçons de Pallas, un cheval énorme , haut comme une montagne, composé de planches de sapiu, artistement jointes ensemble, et ils publièrent que c'était une offrande qu'ils consacraient à cette décese, pour obteuir un henreux retour. On tira ensuite au sort les soldats qui devaient être renfermés dans les flancs de cet énorme cheval. Les Troyens voyant ce colosse sous leurs murs, se proposèrent de le faire entrer dans leur ville, et de le placer dans la citadelle. On abat une partie des murailles de la ville, on fait entrer ce monstre fatal, et on le place à la porte du temple de Minerve. La nuit snivante, pendant que tout le monde dermait profondément, le traître Sinon va ouvrir les flancs du cheval, et fait sortir les Grecs qui y étaient cachés. Sur cette fable de Virgile, Pansavis s'explique vinsi: « Ce fameux cheval » de Lois était certainement une » machine de guerre, propre à ren-» verser des murs; ou bien il faut » croire que les Troyens étaient des » gens stupides, des insensés, qui » n'avaient pas ombre de raison. » On eroit que eette machine est celle qu'on a depuis appelée aries, ou belier. D'autres ont dit quel s Grees firent réellement semblant de se retirer, qu'ils posèrent une embus-cade dans une caverne voisine; que les Troyens, croyant n'avoir plus rien à craindre des Grecs, gardèrent négligemment leurs nincailles, et se livrérent à la joie et à la débauche; que les Grecs cachés escaladérent les murs pendant la nuit, tuirent les gardes, et ouvrirent les portes à toute l'armée, qui saccagea et brûla la ville cette même nuit. Voyez SINON , LACCOON.

 Ville bôtie sur les bords du Nil, dut son origine à l'ancedote suivante, que raconte Diodore de Sicile : « Ménélas revenant d'Ilium » avec un grand nombre d'esclaves, n fut contraint d'aborder en Egypte. » Les Troyens s'y révoltèrent conver lui, se rendirent mattres d'un poste, et y combattirent, jusqu'à v ce qu'ayant assuré leur liberté, ils v y fondérent une ville, à laquelleits u donnèrent le nom de leur patrie. »

Thoise, fils de Priam, tué par Achille. Les destins avaient arrèté que Troie ne pourrait être prise durant la vie de ce jeune prince. Se kn Isvcophron. Troile fut aimé d'Achille qui, n'étant point payé de retour, le tua à conps de flèches, dans

le temple d'Apollon Thymbreus, Taois, nombre mystérieux chez les anciens, qui havaient trois fois en I honneur des trois Graces, et crachaient trois fois dans leur sein pour décourner les enchantements.

Le gouvernement du monde était partagé entre trois dieux , Jupiter , Neptune et Pluton. Diane avait trois visages. Il vavait trois Parques, trois Harpyies , trois Hespérides , trois Graces, trois Sibylles. Les Mères , appelers Matres ou Matræ , les divinités appelées Sulevæ et Campertres, sont représentées trois de compagnie. Theogrite, dans l'idylle 13, introduit Llylas allant paiser de l'eau à nne fontaine, à laquelle présidaient trois nymphes, Eunica, Malis et Xycheia. Entre les peintures antiques qui se sont trouvées à Rome. dans le tombeau de la famille Nasonia, étaient représentées trois nymphes . tenant chaeune un vase à la main, à l'entour du cheval Pégase, qui d'un comp de pied fait jaillir de terre la fontaine Hippocrène. V. l'Idy l. 11 d' Ausone, sur le nombre ternaire. TROTUS HEROS, Enée. Virgile.

Esque, fils de Priam. Ovider.

TROJEN, espèce d'esprits follets, qui, selon le démonographe Le Loyer (des Spectres), se louent dans le Nord en habit de femme ou d'homme, et s'emploient aux services les plus honnères de la mai-

Thomps D'étéphant, attribut d'Alexandrie et de l'Afrique.

TROMPREIE. (Iconol.) Elle se peint belle et riante, présentant d'un air gracieux une corbeille de Benrs qui eachent un serpent. Elle tient derrière elle plusieurs hameçons. Ses jambes sont terminées en queue de serpent, ce qui marque qu'elle rampe pour s'élever et pour parvenir à ses fins.

Thowpette. Il y avait à Cerinthe m temple sous le titre de Minerce Trompette, bait par Hégélais, fils de Tyrthène, pour honorer la mémoire de son pere, inventeur de la trompette. V. RENOMMÉE, CLIO, MISÉRE. En forme de conque, V. TRITON.

TROMPETTES, fête et solemnité célébrées chez les auciens Hébreux et chez les Juis modernes, mais avec quelque différence.

Elle se cél Brait chez les anciens le premier jour du septième mois dans l'année sainte, qui était le pre-mier de l'année civile. Ce mois s'appelait Tisri, et répondait à la lune de Septembre. On annoucait le premier jour de l'année an son des trompettes. Ce jour était solemnel. Toute œuvre servile y était désendue; on y offrait, au nom de la nation, un holocauste solemnel d'un veau, de deux beliers, et de sept ogueaux de l'année, avec les offrandes de farine, de vin, que l'on avait coutume de joindre à ces sortes de sacrifices. L'Ecriture ne nous apprend point la raison de l'établissement de cette fête. Théodoret eroit que c'était en mémoire du tonnerre que l'on avait entendu sur le mont Sinai, lorsque Dieu y donna sa loi. Les rabbins veulent que ce soit en mémoire de la délivrance d'Isaac, à la place duquel Abraham immola un belier. Aujourd'hui les Juis ont coutume ce soir-là de se sonhaiter une bonne année, de faire meilleure chère qu'à l'ordinaire, de sonner de la trompette à trente diverses fois. Léon de Modène remorque qu'il y a eu antrefois dispute entre les rabbins sur le temps auquel le monde a commencé, les uns prétendant que e'était an printemps, les autres en automne; que ce dernier sentiment a prévalu, et que c'est sur cela qu'est fondée la fête des trompettes, qu'on célèbre au commencement de Tisri, qui répond à Septembre. Pendant cette fête, qui dure les deux premiers jours du mois, le travail et les affaires sont suspendus. Les Juifs tiennent par tradition que ce jour-là Dieu juge les actions de l'année précédente, et dispose des événements de celle où l'on va eutrer; e'est pourquoi, dès le premier jour du mois précédent, ou du moins huit jours avant la fête des trompettes, la plupart vaquent aux œuvres de pénitance et de mortifies-tion; et, la veille, plusieurs se font donner trente-neuf coups de fouet, par forme de discipline. Le premier soir qui connuence l'année et qui précède le premier jour de Tisri, en revenant de la syuagegue, ils se disent l'un à l'autre : Soyez écrit en bonne annee; et l'autre répond, et vous aussi. Lorsqu'ils sont dans leur maison, on sert sur la table du miel et du pain levé, et tout ce qui peut faire augurer une année abondante et douce. Il y vn a plusieurs qui vont le matin de ces deux fêtes vétus de blanc à la synagogue, en signe de pureté et de pénitence. Parmi les Allemands, quelques uns portent l'habit qu'ils ont destiné pour leur sépulture. On récite ce jour-là dans la synagogne plusieurs prières et bénédictions particulières. On y tire solemnellement le Pentateuque de l'armoire, et l'on y lit, à einq personnes ; sacrifice qu'on faisait ce jour là. Ensuite on sonne trente fois du cor . tantot d'une manière fort lente, et puis fort brusque. Ils disent que c'est pour faire songer au jugement de Dieu, pour intimider les pé-cheurs, et les porter à la pénitence. Après quelques prières, il s'en retourneut à la maison, ils se mettent à table, et passent le reste du jour à entendre quelques sermons, et à d'autres exercices de dévotion. Les deux jours de la fête se passent dans de semblables cérémonies.

Pour se préparer à la fête des trompettes, ou du commencement de l'année civile, plusieurs Juifs se plongent dans l'eau froide ; ils confessent leurs péchés, et se frappeut la poitrine. Ils s'y plongent entièrement , afin de paraître purs aux yeux de Dieu Ils croient que ce jour-là Dien assemble son conseil ou ses anges, et qu'il ouvre ses livres pour juger tous les hommes. On ouvre, selon eux, trois sortes de livres : le livre de vie, pour les justes; le livre de mort, pour les méchants; le livre des hommes qui tiennent le milieu, pour ceux qui ne sont ni tout-à-fait bons, mi tout-à-fait mauvais. Il y a dans les deux livres de vie et de mort deux espèces de pages, l'une pour cette vie, et l'autre pour l'éternité; car il arrive souvent que les méchants ne sont pas châtiés en cette vie suivant leurs démérites; et que les justes y sont traités avec rigueur, comme s'ils avaient eneouru la colère de Dieu, Cette conduite du Seigneur fait, selon eux, que l'on n'est jamais sur de son état, et qu'on est toujonrs dans l'incertitude si on est digne d'amour ou de haine. Pour ceux qui ne sont pas tout-à-fait bons ou mouvois, ils ne sont écrits nulle part, disent les Juifs; Dieu attend jusqu'au jour de l'expiation, qui est le dixième de l'année, s'ils se convertirent. Ce jour-là il porte contre eux son jugement de vie ou de mort, selon leurs La trompette doit être une corne

de belier; celle de bœuf ou de vean n'est pas honne : elle doit être courbe. et non pas droite; quand même on l'aurait volée, on pourrait s'en ser-vir, parceque l'ordre de sonner de la trompette et la défense de voler sont deux préceptes différents. Si la corne avait servi à un chrétien, il faudrait la jeter ; quand même elle cernit fendue, elle ne laisse pas d'être bonne, pourvn que la fente soit en travers; ear, si la fente s'étend le long de la corne, elle ne vaut rien. Quand on est rassemblé dans la svnagogne, un prêtre, un lévite et trois Israélites sont choisis pour lire la loi ce jour-là; ensuite un des cinq se lève et prenant la corne, prononce ces paroles : « Bein coyre - cent, de Deut d'Abrahm, d'Inace cett, de 1 Jacob, qui nous sanctifice, en consos ordonant d'estendre le son 10 de la trompette! » Essuite il some un de la trompette! » Essuite il some de comet de trois manières différence de la comet de trois manières différence de la comet de trois manières différence de la comet de trois de la comet de trois de la comet de

TROFEA, surnom de Junon, censée présider aux triomphes; ecréinonies où toujours on lui offrait des sacrifices.

Tropsvenus, surnom donné à Jupiter, parcequ'il présidait aux triomphes. Rac. Tropaton, trophée; échein, avoir, obtenir.

Teorus, surnom de Jupiter (Rac. Trepein, tourner.) parcequ'il mettait en fuite les ennemis. On le prend aussi quelque fois dans le même sens que Tropanchus.

TROPHEUS. V. TROPHUCHUS.

TEOPHÉES. (Iconol.) (F. Vic-TOIRE, BATAILLE.) Les trophées d'armes sont employées sur les médailles des empereurs, pour désigner les victoires qu'ils ont remportées. Sur une médaille de Sévère, dont

Pinscription porte Invicto Imp., on voit un simple trone d'arbre orne de différentes armes. Enée, dans le onzième livre de l'Enéide, érige un pareiltrophée, composé des dépouilles de Mézence, qu'il consacre au dieu de la guerre.

dieu de la guerre.

Les Greas elevierus la promiere.

Les Greas elevierus port bemorbers expitaines qui avrient mis les enuenciis e finite; ils dialeut les Franches du premier arbre qu'il ains le lieu où la dieterno, ette s'entre de la commentation de la commentation de la commentation de le lettrone, il le yauspendaient les boueliers, les capages, les cuirasses, et les autres sortes d'armes que l'enneau avait abandomnée en fuyant. Per la res, ne se contenta plus de simplés replaces qu'il estimation de la commentation de la commentatio

de quelques jours; on en érigea de mar re et de bronze. Plutarque blane, avec raison, ees derniers trophées, qui subsistant toujours, ne servaient qu'à nourrir un désir de vengeance par le sonvenir des many soufferts et des injures recues.

TROPHONIENS, jeux en l'honneur de Trophonius, dans lesquels la jennesse de la Grèce venait étaler son adresse. On les célébrait à Léba-

dée, ville de Béotie.

I. TROPHONIUS, nom d'un oracle fameux dans la Béotie, lequel se rendait avec plus de cérémonie que celui d'aucun dieu, et subsista mème long-temps après que ceux de la Grèce eurent cessé. Trophonins, dont l'oracle portait le nout, n'était cependant qu'un héros, et nième, suivant quelques auteurs, un brigand et un scéiérat. Il était fils , ainsi qu'Agami de, d'Erginus, rei des Orchomeniens. Ces deux freres devinrent de grands architectes : ce furent eux qui bâtirent le temple d'Apellon à Delphes, et un édifice pour les trésors d'Hyriéus. En construisant ce dernier bâtiment, ils avaient pratique un secret dent eux seuls avaient connaissance : une pierre qu'ils savaient ôter et remettre sans qu'il y parût leur donnait le moyen de vo-ler chaque nuit l'argent d'Hyriéus, lequel, le voyant diminuer sans qu'on cût ouvert les portes, s'avisa de tendre un piège autour des vases qui renfermaient son trésor, et Agamède y fut pris. Trophonius ne sachant comment le dégager, et craiguant que s'il était mis le lendemain à la question il ne découvrit le mystère , lui coupa la tête.

Sans critiquer cette histoire, qui semble être une copie de celle qu'He-rodote raconteau long d'un roi d'Eeypte et de deux frères qui lni vo-laient son trésor par un semblable stratagème, on observera que Pausanias ne nousapprendricu de Trophonius, et qu'il dit seulement que la terre s'étant entr'ouverte sous ses pieds, il fut englouti tout vivant dans cette fosse, qu'on nonmia la Josse d' Agamede, et qui se voyait dans un bois sacré de Léhadée, avec une colonne que l'on avait élevée au-

dessus. Son tombean resta quelque temps dans l'oubli, lorsqu'une grande se cheresse affligeant la Béotie, on cut recours à l'oracle de Delphes; mais Apollon, qui voulait reconnaître le service que lui avait rendu Trophonius en bâtissant s-n temple, répondit par sa Pythie que c'était à Trophonius qu'il fallait a oir recours, et l'aller chercher à Lébadée, Les députés s'y rendirent en effet, et en obtinrent une réponse qui indiqua les movens de faire cesser la stérilité. Depuis ce temps on consacra à Trophonius le bois où il était enterré, et au milieu de ce bois on lui éleva un temple où il recevait des sacrifices et rendait des oracles. Pausanias, qui avait été lui - même consulter l'oracle de Trophonius, nous en a laisse une description fort ample,

dont voici l'abrégé : « Lébadée, dit cet historien, est » une ville de Biotie au-dessus de » Delphes, et aussi ornée qu'il y » en ait en Grèce : le hois sacré » de Trophonius n'en est que fort » peu cloigné, et c'est dans ce bois » qu'est le temple de Trophonius . » avec sa statue, de la main de Pran xitèle.

» Lorsqu'on vient consulter som » oracle, il faut pratiquer certaines o cérémonies. Avant de descendre o dans l'autre où l'on reçoit la ré-» ponse, il faut passer quelques » jours dans une chapelle dédiée au » bon Génie et à la Fortune. Ce

» temps est employé à se purifier » par l'abstinence de toutes les choses » illicites, et à faire usage du bain » froid, car les bains chands sont » défendus: ainsi on ne peut se la-

» ver que dans l'eau du fleuve Her-» cinc. On sacrifie à Trophonius et » à toute sa famille, à Jupiter sur-» nommé Roi, à Saturne, à une

» Cérès Europe, qu'on croyait avoir » été nourrice de Trophonius, et » l'on ne vit que de chairs sacrifiées. » Pour savoir si Trophonius trou-

s vait bon qu'on descendit dans son X y 4

n antre, il fallait consulter les en-» trailles de toutes les victimes, surp tout celles du belier qu'on immon lait en dernier lieu. Si les aus-» pices étaient favorables, on menait n le consultant la muit au fleuve Herp eine, où deux enfants de douze ou n treize aus lui frottaient tout le n corps d'huile. Ensuite on le conn duisait jusqu'à la source du fleuve, st et on l'y faisait boire de deux sortes » d'eau; celle du Léthé qui effaçait » de l'esprit toutes les pensées pron fancs, et celle de Muémosyne qui p avait la vertu de faire retenir tout » ce qu'on devait voir dans l'antre p sacré. Après tous ces préparatifs » on faisait voir la statue de Trophon nius, auquel il fallait adresser une n priere. On était revêtu d'une tu-» nique de lin ornée de bandelettes » saer/es; ensuite de quoi un était

n conduit à l'oracle. » Cet oracle était sur une monn tagne, dans une enceinte de pierres » blanches sur laquelle s'élevaient des o obélisques d'airain. Dans cette en-» ceinte était une caverne en forme n de four, taillée de main d'homme, » Là s'ouvrait un trou assez étroit. n où l'on ne descendait point par des n degrés, mais avec de petites n échelles. Lorsqu'on y était desn cendu, on trouvait encore une pe-» tite caverne dont l'entrée était » assez étroite; on se equeliait à n terre, on prenait dans chaque » nain une certaine composition de n miel qu'il fallait nécessairement n porter; on passait les pieds dans n l'ouver ure de cette seconde can verne, et aussi tôt on se trouvait » entrainé au declans avec beaucoup n de force et de vitesse.

" C'était là que l'avenir se déclarait, n mais non pasà tous de la même ma-» nière : les uns voyaient, les autres » entendaient. Ou sortait de l'antre, n couché à terre, comme on y était » entré, et les pieds les premiers. n Aussi-tôt le consultant était mis n dans la chaise de Muémosyne, où on n lui demandait ce qu'il avait vu ou n entendu : de là on le ramenait enn core dans la chanelle du bon Gén nie, et on hi laissait le temps de so reprendre ses sens. Enfin il était n obligé d'écrire sur un tableau tout » ce qu'il avait vu ou entendu, ce » que les prêtres apparenment in-» terprétaient à leur manière. »

Ce pauvre malheureux ne pouvait sortir de l'antre qu'après avoir été extrêmement effrayé; aussi les anciens tiraient de la caverne de Trophonius la comparaison d'une grande frayeur, comme il paratt par plusieurs passages des poètes, et entr'autres d' Iristophane. Ce qui augmentait encore l'horreur de la caverne, c'est qu'il y avait peine de mort pone ceux qui osaient interroger le dicu sans les préparatifs nécessaires. Gependant Pausavias assure qu'un

seul homme y avait péri. C'était un espion que Démétrius y avait envoyé pour voir s'il n'y avait point dans ce lieu saint quelque chose qui fût bon à piller. Son corps fut trouvé loin de là, et il y a apparence que son dessein étaut découvert, les prêtres le massacrèrent dans l'antre même, et le firent sortir par quelque issue par laquelle ils entraient eux-mêmes sans être aperçus.

Pausunias ajoute à la fin : « Ce » que j'écris ici n'est pas fondé sur » un ouï-dire : je rapporte ce que so j'ai vu arriver aux autres, et ce » qui m'est arrivé à moi-même; car, » pour m'assurer de la vérité, j'ai » voula descendre dans l'antre et » consulter l'oracle. »

" Quel loisir, dit Fontenelle dans son Traite des Oracles, p n'avaient pas les prêtres pendant » tous ces différents sacrifices qu'ils » faisaient dans l'antre ! car assurési ment Trophonius choisissait ses » gens, et ne recevait pas tout le » moude. Combien toutes ces ablu-» tions, ces expiations, ces voyages

» nocturnes et ces passages dans o des cavernes étroites et obscures, » remplissaient-ilsl'esprit de supersn tition et de crainte ! combien de » machines pouvaient jouer dans oes

n ténèlires ! L'histoire de l'espior » de Démétrius nous apprend qu'il » n'y avait pas de sûreté dans l'antre

» pour ceux qui n'y apportaient pas » de bonnes intentions, et, de plus, » qu'outre l'ouverture socréequi était n connue de tout le monde, l'antre » en avait une secrete qui n'était » connue que des prêtres. Onand on » s'y sentait entraîne par les pieds, » on était sans doute tiré par des » cordes; et on ne pouvait s'en as-» sureren y portant les mains, puis-» qu'elles étaient embarrassées de ces » compositions de miel qu'il ne fal-» lait pas lächer. Ces cavernes pou-» vaient être pleines de parfunis et n d'odeurs qui tromblaient le cero veau; ces eaux du Léthé et de n Mnémosyne pouvaient aussi être » préparées pour le même effet. On » ne dit rien des spectucles et des » bruits dont on pouvait être éponn vanté ; et quand on sortait de là » tout hors de soi, on disait ce qu'on » avait vu on entendu à des gens qui » profitaient de ce désordre, le ren cueillaient comme il leur plaisait, » y changeaient ce qu'ils voulaieut, » ou enfiu en étaient toujours les in-

 Surnom de Jopiter.
 Surnom de Mercure, qui demeure sons la terre, selon Ciceron. On le disait fils de Valens et de Phoronis.

n terprètes. "

TROS, fils d'Erichthonius, donna son nom à la ville de Troie, qu'on appelaitauparavent Dardanic. Ayant fait plusieurs conquêtes sur ses voisins, il envoya son fils Ganymède, accompagné de quelques uns de ses amis, en Lydie, pour offrir des sacrifices dans un temple consacré à Jupiter. Tantale, qui ignorait le dessein de Tros, fit perir le jeune Ganymède : ce qui fut cause d'une lonene guerre entre ces deux princes et leurs descendants. Homère dit que Jupiter, pour consoler Tros de l'enlevement de son fils , lui fit présent de fort beaux chevaux. Voy. Gany-MEDE, TANTALE.

TROUPEAUX DE MOUTONS OU DE ECUPS. V. ADNÉTE, AJAX, AFOL-LON, ARGUS, CACUS, MERCURE, POLYPRÈME.

TROYERS , Troja , jeux qui se

pratiquaient à Rome dans le Cirque par les jeunes gens de la première condition, qui couraient à cheval, drivés par escadrons, et figuraient un combat. Ende en fut l'inventeur en Sicile pour exercer son fin Ascame et les jeunes Troyens de sa suitefreid. Ilv. 5. Auguste remit ces jeux en vigueur; et les Romains les conservierest long-temps parle lui.

1. TRUE. Cel animal était la victime la plus ordinaire de Cérès et de la déesse Tellus. On sacrifiait à Cybèle une truic pelieune. Lorsqu'on jurait quelque alliance, ouqu'on faisait la paix, elles étaient confirmées put le sang d'une truie; c'est ainsi que F'irgi c' représente Romulus et Tatius se jurant une alliance éternelle devant l'autel de Jupiter, en inunolant une truic, coré procie.

2. - Qui sert de présage à Enée. Ce prince, au rapport de Denys d'Halicamasse, avait appris de l'oracle de Dodone que, lorsqu'il serait arrivé en Italie, il devait prendre pour guide un animal à quatre pieds, et que dans l'endroit où cet animal serait tombé de fatigue, il devait y bătir une ville. Au sortir des vuisseanx, comme il se préparait à faire un sacrifice, une truie pleine et prête à faire des petits qui devaient être imniolés, rompit ses liens lorsque les prêtres s'en saisissaient pour commencer le sacrifice , et, s'étant échappée de leurs mains, se mit à traverser la campagne. Ence comprit que c'était là le guide annoncé par l'oracle, et le suivit de loin avec quelques nns de ses compagnons, de peur de l'efforoucher, et de le détourner de la voie marquée par les destins. La truie s'éloigna de la mer d'environ vingt-quatre stades, et cagna le sommet d'une colline où elle tomba de lassitude. Enée, réfléchissant sur la situation de ce lieu pen commode, doutait s'il devait obéir à l'oracle, lorsqu'il entendit une voix qui venaît du bois voisin , sans apercevoir personne : crtte voix lni ordonnait de bătir au plutot une ville en cet endroit; que les destins réservaient aux Troyens

un établissement plus considérable , après qu'ils auraient demeuré dans celui-ci autant d'années que la truie feruit de petits. Euée obéit à la voix celeste, et bâtit là sa ville de Lavinium. Le jour d'après, la truie mit bas trente petits : ce qui apprit à Enée que, trente aus après. les Troyens hatiraient une ville plus considérable. Enée immola à ses dienx Pénates, sur le lieu même, la mère

avec ses trente petits. V. Lavinium. TRUTINA HERMETIS . Iulance d'Hermes; terme d'astrologie judiciaire, lequel signifie une méthode artificielle d'examiner et de rectifier la nativité ou l'horo-cope, pris du moment de la naissance d'une personne, en remontant au moment de sa conception, et déterminant quel était alors l'état des cieux ; ressource que les astrologues se ménagent, pour sauver l'honneur de leurs prédictions.

TSCHAIDI (Myth. Jud.), divinité femelle, la mère de toutes les diviuités subalternes. Voyes Ma-

TICHERNOBOO, OUTSCHERNOT-BOO. ( Myth. Slav. ) Quelques Slavons Varaignes reconnaissaient cette divinité pour malfaisante, et lui faisaient des sacrifices où le sang était tonjours répandu. Les prières qu'ils adressaieut à ce dieu étaient lugubres, et les vietimes jetaient l'effroi dans les cœurs. Il paraît que ce dieu répondait à l'Arimane des Perses. Les Allemands traduisent ce nom

por le dieu noir. TSCHIVEN ( Myth. Ind.), dieu male, une des deux divinités émanées du Vastou, substance suprême. V.

MALABAR. Tschouno - Morskoe, monstre marin. (Myth.Slav.) Il était subordonné au roi de la mer ; quelques uns le prennent pour un Triton, et lui attribuent l'emploi de cette divinité subolterne. Il parait qu'il était représenté sous la forme la plus hideuse et la plus bizarre.

Tschoun (Myth. Slav.), divinité qui présidait aux arpentages. Lomonosoff la prend dans ses poésies

TUN pour un dieu défenseur des chamns et des terres labourées, et la compare au dieu Terme des Romains.

Tsz-Fu (Myth. Chia.), père docteur, titre qui distingue le bonze qui préside aux confréries dévotes de jeuneurs.

TSIGDETEN ( Myth. Jap.), uu des quatre grands dieux du trentetrois ème eiel.

TSUIQUAM. (Myth. Chin). V. CANG -Y. TUBILUSTRE, fête que les Ro-

mains eélébraient au mois d'Ayril. On purificit les trompettes militaires en sacrifiant un agneau feurelle à l'entrée du temple de Saturne. TUCCIA, TUCIA, OU TUTIA, VOS-

tale, qui, aecusée d'avoir violé son serment, prouva son inno ence en puisant de l'eau dans un crible qu'elle porta du Tybre au temple de Vesta. Pline place ce fait l'an de Rome 519, lorsqu'on ferma pour la première fois depuis Numa le temple de Janus. La maison Crivelli, en Italie . avait incénieuscment pris pour ses armes une vestale avec un crible.

TUCHEFULOU TU-CHERI (Myth. Chin.), nom sous lequel les Tartares Tumets adorent le dieu Foc. V. Foé.

Tuston (Myth. Celt.), dieu no de la Terre, ou de Tis ou Tuis, le dieu supreme, que les Germains, au rapport de Tacite, célébraient dans leurs vers. Il donna des lois aux Germains, les poliça, établit parmi eux des cérémonies religieuses, et fut mis après sa mort au rang des dieux. Une des principales cérémonies de son culte était de chauter ses lonanges mises en vers. César croit que c'était le même que Pluton.

Tulla, une des compagnes de l'amazone Camilla, dans l'Encide, liv. 11.

TUMULTE, dieu guerrier, fils de Mars.

Tunnes. ( Myth. Jap. ) Les Jaoonais désignent, sous ee nom, des prêtres revêtus d'une dignité reclésiastique de la religion de Budsdo, qui répond à celle d'évêques. Ils tieu-

nent leurs pouvoirs et leur conséeration du souverain pontife de leur religion, appelé Siaka. (V. ce mot.) C'est l'empereur séculier du Japon qui nomme ces tundes; le siaka confirme son choix, et leur accorde le droit de dispenser dans les eas ordinaires, et d'appliquer aux vivants et aux morts, les mérites des dieux et des saints.

Tursi ( Myth. Mah. ) , sepulcre des Tures. Ils sont faits comme nne chanelle ronde. Les grands seigneurs, leurs femmes et leurs enfants v sont inhumés, et les représentations sont convertes de grands poèles de velours noir ou tanné, richement brode des ehiffres du nom de la personne, avec sa ceinture, son turban et sa coiffure. Ces turbes sont joints anx mosquees.

TURCOL (My th. Ind. ), espèce d'hermitage que les brahmanes se construisent, et où ils vivent.

Turns, nom étrusque de Mercure, qui paralt revenir au mot Fax, flambeau, et désigner l'astre qui répand la chaleur et la lumière.

Tunnus, roi des Rutules, fils de Dannus et de Vénilie, et neveu de la reine Amate, fut élevé dans le paluis de Lotinus, et se flattait d'épouser la princesse Lavinie. Mais les dienx, par d'effrayants prodiges, s'opposaient à cette union. Turnus , voyant qu'on lui préférait Enéc, se met à la tête des Kutules, et porte la guerre au sein du Latium. Après deux batailles perdues contre les Troyens, il consentà un combat singulier avec Enée, et demande à Latinus que Lavinie soit le prix de la victoire. Le combat s'engage; Turnus épuise ses forces en lançant à son rival une pierre énorme qui servait de borne à un champ; il est blessé à la cuisse, tombe et demande la vie; mais le souvenir du jeune Pallas, immolé par le Rutule, rend sourd à ses prières Enée, qui lui plonge son épée dans la gorge, et s'assure par la mort de son rival l'empire du Latinun.

TURRICERA, TURRITA, SITHOM de Cybéle, représentée avec une tour sur la tête.

TUSCULUS, fils d'Hercule, donna son nom à cette partie de l'Italie qui depuis fut appelée Tyrrhénie. V.

TYRRHENUS.

TUTANUS, dieu, selon Varron, qu'on invoquait entre les dieux tutélaires, pour être préservé de tout mal. Nonius Marcellus ditque e'était Hercule , et que ce fut lui qui éloigna Annibal des remparts de Rome ; ce qui lui fit donner le nom

de Tutanus. TUYELA. On a découvert à Bordeaux les restes d'un ancien temple, avec une inscription à la décase Tutela que l'on croit avoir été la patrone de cette ville, plus particulierement des négociants qui commer-eaient sur les rivières. Ce temple, i'on nomme encore aujourd'hui les Piliers de Tutèle, était un péristyle oblong, dont huit colounes soutenaient chaque face, et six les deux extrémités : chacune de ces colonnes était si haute qu'elle s'élevait au-dessus des plus hauts édifices de la ville. Louis XIV fit abattre les voûtes de ce temple que le temps avait déjà fort endomniagées, pour former l'esplanade qui est devaut le château Trompette. On donnait aussi ce uom à la statue du dieu ou de la décase qu'on mettait sur la proue d'un vaisseau pour en être la divinité tutélaire. TETÉLAIRES. Il est parlé, dans les

anciens auteurs, des dieux tutélaires sous différents nons. On ne peut guère les distinguer des dieux pénates; car ils avaient tous les mêmes fonctions, qui étaient de défendre et conserver la patrie. Il paraît pourtant que la qualité de dieu tutélaire avait la prééminence sur celle des pénates. C'étaient de grands dieux qui prenaient soin d'un peuple dont ils étaient principalement honorés comme les patrons du lieu. Telle était Minerve à Athènes, Junon à Samos et à Carthage, Mars dans la Thrace, Vénus à Paphos et à Cythère. Les Romains, dit Macrobe, avaient un dieu tutélaire ; et quand ils assié-geaient quelques villes, dit Pline , ls faisaient evoquer par un pretre le dieu tutélaire de cette ville, en le

TYD priant de se retirer chez eux, et lui promettant de l'honorer plus qu'il ne l'était dans sa propre ville. V.

THYANGS, TUTELINA. TUTÈLE. (Iconol.) La figure d'une grave matrône qui tient un livre où est écrit, Computa, supputez, et sur lequel sont des balances, exprime la justesse et l'équité requises dans l'administration des biens d'un pupile. Le soin personnel, qui n'est pas moins important que le précédent, est indiqué par le drapeau dont cette ligure convre un berceau dans lequel dort un enfant. La vigilance requise dans un tuteur,

est symbolisée par le coq. Tutelina, Tutilina, Tutulina, TUTELA, divinité romaine qui veillait à la conservation des moissons et des fruits de la terre déjà recueillis, sur-tout contre la grèle. Aussi la représentait-on dans l'attitude d'une femme qui rantassait les pierres qu Jupiter venait de faire pleuroir. On lui av it érigé des statues, des autels et un temple sur le mont Aventin. Tybilénus, nom du mauvais gé-

nie chez les Saxons, V. TSCHER-Nonog. TYBER, VOY. THERE. Types, guerrier dont il est ques-

tion dans l'Encide. z. Tyché, nom grec de la fortune. 2 - Une des filles de l'Océan , qui jouaient avec Proserpine, lors-

qu'elle fut enlevée. 3. - Une des Hyades.

Tycuès, denvième dien domestique des Egyptiens. TYCHIS, un des quatre dieux Lores. V. ANACHIS.

Tychius, habile artiste qui fit le bouclier d'Aiax. Trchon, un des dieux de l'in-

pureté. Typés, fils d'Œnée, roi de Calydon, et d'Eurybée, ou d'Althée, fut hanni de sa patrie pour avoir tué par mégarde son frère Ménalippus ; il se retira à Argosauprès d'Adraste, mi lui donna en mariage sa fille D'iphile , dont naquit le vaillant Diomede. Cette altimoe l'engagea dans la querelle de Polynice, qui était comme lui gendre d'Adraste; il fut un des chefs de l'armée des Argiens contre Thèbes. Adraste, avant de se mettre en compagne, envoya Tydée vers Etéocle, pour tacher d'accommoder les deux frères. Pendant le s!jour qu'il fit dans Thèbes, il prit part à divers jeux et combats qui s'y donnaient pour exercer la jeunesse : il vainquit sans peine les Thebains et gagna tous les prix, car Minerve lui prétait son secours, dit Homère. Ceux-ci en étant indignés. dresserent des embûches à Tydée. et envoyèrent sur le chemin d'Argos ciuquante hommes bien armés.

qui se jetérent lâchement sur lui. Tydée se défendit avec tant de coutage, assisté d'un petit nombre d'a-mis, qu'il tua tous les Thébains, exeepté un seul qui fut épargné pour porter à Thèles la nouvelle de leur défaite. Euripide dit que " Tydée » savait moins manier la parole que » les armes : habile dans les ruses » de guerre, il était inférieur à son » frère Méléagre dans les autres con-» naissances ; muis il l'égalait dans » l'art militaire, et sa science con-» sistait dans ses armes: avide de » gloire, plein d'ardeur et de cou-» rage, ses exploits faissient son » éloquence. » Après beaucoup d'actions de valeur, il fut tué devant Thèbes, comme la plupart des généraux. Homère dit qu'il périt par son imprudence; mais Apollodore raconte qu'ayant été blessé par le Thébain Meualippus, Tydée devint si furioux qu'il déchira à belles dents la tete de son ennemi. Minerve, qui avait voulu le secourir, fut si offensée de cette action barbare, qu'elle l'a-bandonna et le laissa périr.

Typinės, Diomède, fils de Tydée. TYLLINUS, dieu des Bressans en Italie, dont la figure a été déterrée dans le dernier siècle, près de Bresse. Le Rossi, quil'afait graver dans ses Mémoires Bressans, dit que la statue de cette divinité fut mise en pièces l'an 840, par Rompar, évèque de l'resse, et qu'elle n'avait our inscription que le nom du dies à qui elle était consocrée.

717

Cette statue était de fer , lo tête couronnée de laurier , appayant le couronnée de laurier , appayant le cette de la cette de

TYMPANUM. C'est ainsi qu'on nomme une espèce de tambour fait d'un cercle de lois ou de métal, sur lequel on étendoit une peau, et qu'on voit sur plusieurs monuments relatifs à Cybèle ou à Bacchus. C'est à cause de ce tympanum , qu'Orphée appelle ce dieu Tympanodopos, qui frappe le tympanum. Dans la belle statue de Cybele, qui se trouve dans le Musée Pio-Clémentin, on voit la déesse appuyée sur le tympanum. Il est ridicule d'appeler cet instrument tambour de bosque. Le tymponum signifie, selon Varron, le globe de la terre, que les anciens ne se figuraient pas entièrement sphérique. Dans les cérémonies relatives à Bacchus et à Cybèle, outre le tympsmun, on se servait aussi des cymbales; c'étaient des instruments d'airain, creux; on se servait des deux mains pour en jouer, en les frappant I'un contre l'autre. Selon Servius, les cymbales étaient consacrées à Cybèle , parcequ'elles représentent les deux hémisphères du ciel qui entonre la terre. Le son des cymbales se uonunait en latin . tinnitus. Les cymbales étaient tenues par des manches de forme différente; ou leur partie convexe se terminoit en pointe, ou elles avaient un anneau pour y passer le doigt, ou un petit manche en forme de croix.

On confond souvent les crotales avec les cymbales; la forme est à peu près la même : les crotales sont plus petites, et se jouent avec une senle main, de sorte qu'on pouvait joner des deux mains à-la-lois, et frapper quatre crotales, au lieu de ne frapper que deux cymbales. Les crotales resemblent à nos castaguettes. On les vortususi sur le tympannin de Cybièle, dans la statue du Musée Pio -Cleimentin. Ces petits instruments étaient de bois ou d'uirain; ce n'était d'abord qu'un roseau fendu.

TINDARE, fils d'Œbalus rei de Sparte, et de Gorgophoue fille da Persée, devait naturellement succéder à son père; mais Hippoccon son frère lui disputa la couroune, et l'obligea de se retirer en Messénie jusqu'à ce qu'il fat rétabli sur le trone par Rercule. Il épousa Léda. dont il ent quatre enfants, Pollux ct Héiène, Castor et Clyteunestre, On dit que Tyncare fit faire une statue de Vénus avec des chaînes aux pieds, pour donner à entendre combien la fidélité des femues envers leurs nuris doit être inviulable, ou, selon d'autres, pour se venger de Venus, à qui il imputait l'incontinence de ses filles. Lorsqu'il vit que sa fille Hélène était recherchée en muriage par plusieurs princes de la Grèce, il assembla tous les prétendants, immola un cheval en leur présence, et leur fit prèter serment sur la victime, que tous vengeraient Hélène et son époux, s'il arrivait jamais que l'ua ou l'autre fut outragé V. LEDA . HÉLÈNE, CLYTEMPESTRE, CASTOR et Pollux.

TYNDARIDES, Castor et Pollux, on les descendants de Tyndare. Au sing. c'est Castor.

TYNDARIS, Helène, fille de Tyndare. Typai, solemnité grecque men-

tionnée par Hésychius, mais suns détail.

Tyres (Iconol.), figures de divinités, de génies et autres symboles qui sont sur les médailles. Rac. Typtein, frapper.

Typhés, ou Thyphose, un des géants qui voulnrent détrôuer Jupiter; il était fils de la Terre et de Titan. Il avait cent têtes, dit Pindare, et fut élevé dans un antre de Cilieie. On le confond avec Typhou. Ou dit qu'il se sauva seul dans la défaite desautres géants, et qu'ensuite il recommença la guerre contre Jupiter; mais enfin il fut vaineu et accable sons les rochers de l'isle d'Inarime, aujourd'hui Isehia, vis-à-vis de Cumes. Avant sa défaite, épris de Vénus, il la poursuivit jusques sur les bords de l'Euphrate. Elle ne lui échappa que parceque deux poissons la passèrent avec son fils à l'untre bord. Ces deux poissons furent mis depuis au nombre des signes du zodiamie.

Trens, fils de Neptone, e .- à-d. habile marin, fut le pilote qui conduisit le vaisseau des Argonautes. Etant mort de maladie à la cour de Lycus, dans le pays des Maryandiniens , le célèbre Ancée prit sa place.

1. TYPHON, géant fameux. « Junon, » indignée, dit Homère, de ce que » Juniter avait mis Pallas au monde » sans le secours d'une femme, con-» jura le eiel, la terre et tons les » dieux, de lui permettre d'enfanter » aussi sons commerce avec aucun » dieu, ni aucon homme; puis, » avant frappé la terre de sa main , » elle en fit sortir des vapeurs qui » formerent le redoutable Typhon. » monstre à cent têtes. De ses cent » bouches sortaient des flammes dé-» vorantes et des lurleo euts si hor-» ribles, qu'il effrayait également et » les hommes et les dieux. Son corps, » dont la partie supérieure était cou-» verte de plumes et l'extrémité » entortillée de serpents, était si » grand, qu'il touchait le ciel de sa » tête. Il eut pour feunne Echidna, » et pour enfants la Gorgone, Gé-» rvon, Cerhere, l'Hydre de Lerne. » le Sphinx, et tous les monstres de » la fable. Typhon ne fut pas plutôt n sorti de terre, qu'il résolut de dé-» clarer la guerre sux dieux, et de » venger les géants terrassés. Il s'aи vança done vers le ciel, et époun vanta si fort les dienx par son horp rible figure, cu'ils prirent tous la » fuite en Egypte. Jupiter lui lança

TYR » un comp de fondre, mais qui ne » fit que l'effleurer. Le géant à son » tour avant saisi Jupiter au milieu » du corps , lui coupa les bras et les » jambes avec une faulx de diamant, » et le renferma ensuite dans un » antre sous la garde d'un monstre » moitié fille et moitié serpent. Mer-» cure et Pan, avant surpris la vigi-» lance de ce gardien, rendirent à » Jupiter ses bras et ses mains. Alors » le dieu reprit ses forces, et, monté » sur un chariot traîné par des ehe-» vaux ailés, poursuivit Typhou » avec tant de vivaeité, et le frappa » si souvent de ses fondres , qu'il le n terrassa enfin et l'étendit sur le » mont Etna, où le géant, de rage, » vomit continuellement des flamo mes, o

On eroit que Typhon était frère d'Osiris; peu content de son partage, il en concut contre son frère une haine qui ne s'éteignit qu'à la mort qu'il lui donna. Orus, fils d'Osiris, vengea la mort de son père, et délivra l'Egypte de ce cruel tyran. Les cent têtes que la fable lui donne montrent qu'il avait su attirer à son parti les meillenres têtes de l'Egypte; les serpents qui étaient au bout de ses doigts et de ses cuisses marquaient sa souplesse et son ::dresse ; son corps convert de plumes exprimait la rapidité de ses conquètes ; par l'énorme grandeur de sa taille, on apprenait qu'il avait pousse ses conquêtes msra'aux extrémités de l'Égypte, et, par le feu qui sortait de sa bouche, qu'il portait le ravage par-tout où il passait. On le représentait quelquefois sous la figure d'un loup, quelquefois sous celle du erceodile, ou d'un hippopotame, à cause de sa ressentblance avec ces animaux également redoutables par leurs artifices et par leurs cruautés. V. Python, Ont s.

OSIEIS. Un des nons de Priape Tyn (Myth. Celt.), divinité inférieure qui présidant particulièrement aux combats. Ce dieu joignait la prudence à la bravonre : voici un trait qui ne prouve guere qu'en faveur de la dernière. Les dieux youdurent un jour persuader au loup Fenris de se laisser attacher; mais celui-ci, craignant qu'on ne v nlût plus le délier, refusa constamment de se laisser enchalner, jusqu'à ce que Tyr ent mis sa main en gage cans la gueule de ce monstre, qui, se voyant trompé, emporta la main du dieu, à l'endroit nommé, pour cela, l'articulation du touv.

TYRANNIE. (Iconof.) On la peint sous la figure d'une femme pâle, et dont la vue égarée signifie que cet odieux excès d'injustice et de eruauté est tenjeurs accompagné de trouble et d'alarme. Sa couronne est de fer, son sceptre est une épée nue : elle a une euirasse, présente un joug, et sa robe est tachée de sang. A ses pieds sont des chaînes . des faisceanx déliés, des haches et autres instruments de suppliee. On pourrait joindre à ces emblémes une couronne de fer, dont les pointes entreut dans la tête, et l'épée de Damoclès suspendue sur la figure.

Le grand sceau que la province de Virgiuie en Amériquea fait frapper, en 1776, porte une empreinte où la l'yrannie est earactérisée. D'un côté la vertu, génie protecteur de la république, paraît vêtue en Amazone; d'une main elle tient une lance, de l'antre une épée; sous ses pieds est la Tyraunie, représentée par un homme, de la tête duquel tombe une couronne, et qui tient d'une main des chaînes, et de l'autre un fouet. Dans l'exergue, on lit au-dessus de la Vertu, Virginia, et au-dessons de la Tyrannie, Sic semper tyrannis; an revers, on voit la Liberté avec sa haguette et sa barrette : elle a d'un côté Cérès , qui tient une corne d'aboudance de l'autre un épi de bled : dans le fond est l'Éternité , avec les emblémes du cercle et du phénix , et autour on lit : Deus nobis hæc otia

Trané, fête que les Achéens célébraient en l'honneur de Bacchus, et dans laquelle tout se passait avee trouble et confusion. Rac. Tyrle, trouble.

TYR Tyraénus, un des surnoms d'A-

pollon. Hesychius, TYRE, sorte d'instrument dont les Lappons se servent pour leurs opérations magiques. Scheffer nous eu fournit la description : « Cette " Tyre n'est autre chose qu'une boun le ronde de la grosseur d'une noix. u ou d'une petite pomme, faite du » plus tendre duvet, polie par-tout, » et si légère qu'elle semble ereuse. » Elle est d'une couleur mèlée de » jaune, de vert et de gris, qui tire n un peu plus sur le jaune. On assure n que les Lappons vendent cette » tyre; qu'elle est comme animée, et » qu'elle a du monvement; en telle » sorte que celui qui l'a achetée » la peut euvoyer sur qui il lui platt. » Cette tyre va comme un tour-» billon, S'il se rencontre en son n chemin quelque chose d'animé, » cette chose recoit le mal qui était n préparé pour une autre. n Traks, frères de Teuthras, un

des compagnons d'Enée, dans la guerre contre Turnus. Eneid. I. 10. Tyria , une des éponses de Da-

naüs, dout il eut Clitus, Sténélus et Chrysippus. Tyrien, surnom de l'Hercule qui

avait fait une expédition aux Indes. Trainnus, divinité de Thyatire, ville de Lydie, Ce dieu avait son temple dans la ville, comme pour la garder. On célébrait des jeux publics en son honneur.

TYRMÉ, idole des isles Canaries. placée sur le sommet d'une montague. Les plus fervents de ses adorateurs se précipitaient en son hon-neur du haut de ce rocher, en poussant des cris de joie, persuadés que ce sacrifice assurait à leur âme dépouillée du corps, des délices ineffa-bles, dont rien ue devait jamais troubler la jouissance.

Tyro, fille du célèbre Salmonée: devenue amoureuse du divin fleuve Enipée, dit Homère, le plus beau de tons les fleuves qui arrosent les campagnes, elle allait souvent se promener sur ses charmantes rives. Neptune, prenant la figure de ce fleuve, profita de l'erreur de cette belle nymphe à l'embouchure du fleuve, dont les eaux, s'élevant comme une montague et se courbant comme une voûte, environnèrent et couvrirent ces deux amants. Il eut d'elle les dernières faveurs, après lui avoir inspiré un doux sommeil qui l'empêcha de le reconnaître. A son réveil, le dieu lui annonça qu'au bout de l'année elle mettrait au monde deux beaux enfants, qui seraient tous deux ministres du grand Jupiter. Ce furent Pélias et Nélée, dont l'un régna à Iolchos, et l'antre à Pylos. Après cette aventure Tyro épousa Créthéus, de la race des Eolides, dont elle eut Eson, Phérès et

Amithaon. TYROMANTIE, divination, dans laquelle on se servait de fromage. Rac. Tyros, fromage. On en ignore les règles et les cérémonies.

Transiniens, anciens habitants de la Toscane. La fable des nautonniers tyrrhéniens changés par Bacchusen monstres marins (Ovide) indique que ces pruples se sont appliqués des les premiers temps à la navigation.

TYRRHENOLETES , qui fit perir les matetots tyrrhéniens, épi-

TZA thète de Bucchus. Voyez Ovid. Metamorph, liv. 3. Anthol.

I.TERRHÉNUS, intendant des bergers du roi Latinus, protégea la fuite de Lavinie dans les bois; après la mort d'Enée, lui bâtit une cabane connue de peu de personnes, lui garda un secret inviolable, et la présenta au peuple, lorsque les sonp cons de la nation forcerent Ascagne de la faire chercher pour sa justification. V. LAVINIE.

2. - Fils d'Atys, donna son nom à une contrée de l'Italie où il avait conduit une colonie de Lydiens, dont les descendants furent extrémement superstitieux.

TYRRHIDES, enfants de Tyrrhus.

Terreto, gardien des troupeaux du roi Latinus. Un cerf qu'il avait apprivoisé, ayant été tué par Ascagne, fut la première cause de la guerre entre les Troyens et les Latins. Virg.

Tynsis. On donnait ce nom au éares. plais de Saturne, dans les fles Ba-

Tzan - Morskov, roi de la mer Myth. St.), vraisemblablement le Neptune des Slavons.

Unson, temple saxon on le peuple adorait Thor, Woden et Frisco. UCALÉGON, un des principaux

Troyens que son grand àge empêcha de combattre contre les Grees. Unës, père d'Euripe, un des

ancêtres de Tirésias. Urens, un des princes d'Italie,

qui donnérent du secours à Turnus contre Ence. Il fot tué par un Troyen nommé Gyas.

UKCOUMA, grand chef, dien des Eskimaux. Ils lui attribuent une Lonté infinie. C'est ce dien qui leur necorde tons les biens dont ils jouissent, et, en reconnuissance, ils chantent ses louanges et lui adres-sent des prières. V. OUIKKAS. U-KIM (Myth. Chin.), recneil

des plus belles maximes des rois Yao, Xum et Yu, compilé par Confucius. C'est à la Chine le monument littéraire le plus saint, le plus saeré, le plus authentique, le plus respecté, ce qui ne l'a pas nuis à l'abri des com-mentaires. V. Lt-Kt.

ULÉMA ( Myth. Mah. ), nom générique par lequel on désigne en Turquie le corps des ministres de la religion. Cette espèce d'hiérarchie tient beaucoup plus an gouvernement politique qu'à la religion, qui n'a presque ni rites ni cérémonies extérieures. Le Muphti, qui represente Mahomet, est le chef de l'Uléma. Sa juridiction s'étend par tout l'empire pour ce qui regarde la religion et la jurisprudence. Il a sous lui deux cadileskers, dont l'un est le chef de la justice en Asie, et l'autre l'est en Europe. Après eux sont les mollaks, qu'on pourrait comparer aux métropolitains; les cadis, qui sont comme les évêques; les imaums, dont les fonctions ont de la ressemblance avec celle des curés, et les imans qui sont comme les simples prêtres. Il y a cette différence pourtant , que ces memes ministres de la Tome II.

religion musulmane, en Turquie, composent aussi toute la magistrature, et que leur juridiction spiri-tuelle est fort peu de chose en comparaison de celle qu'ils exercent à titres de juges et de magistrats.

Untes, salubre, surnom d'A-pollon, chez les habitants de Milet et de Délos.

ULIXÈS. V. ULYSSE. ULLER (M. Scand.), onzième dien, fils de Sifia, beau-fils de Thor, Il possédait toutes les qualités brillantes des héros; aussi l'invoquait-on dans les duels. Il tire les flèches, et court en patius avec tant de promptitude, que personne ne peut combattre contre lui.

Ultio, Vengeance, fille de l'E-ther et de la Terre.

Ultron, vengeur, surnom de Ju-piter et de Mars. ULTRICES DE E, les déesses ven-

geresses, les Furies. ULYSSE, roi des deux petites isles de la jmer Ionienne, Ithaque et Dulichie, était fils de Laërte et d'Antielée. Lorsqu'il vint au monde, son grand-père Autolyeus fut prié de ini donner un nom : " J'ai été, dit-» il , autrefois la terreur de nies en-» nemis, jusqu'au bout de la terre: » qu'on tire de là le nom de cet en-» fant, qu'on l'appelle Ulysse, c'est-» à-dire qui est craint de tout le " monde. " (Rac. Odyssein, redouter.) C'était un prince éloquent , fin, rusé, artificieux; il contribua bien autant par ses artifices à la prise de Troie, que les autres généraux grees par leur valeur. Homère lui donne cet éloge, que pour le conseil il pouvait être comparé à Jupiter nieme. Il n'y avait que peu de temps qu'il était marié avec la belle Pénélope, lorsqu'il fut question de la guerre de Troie ; l'amour qu'il avait pour cette jeune épouse, lui fit chercher plusicurs movens pour ne pas l'abandonner, et pour s'exempter d'aller à cette guerre. Il insigina de contrefaire l'insensé; et pour faire croire qu'il avait l'esprit aliéné, il s'avisa de labourer le sable sur le bord de la mer, avec deux bêtes de différente espèce, et d'y semer du feinte en mettant le petit Télémaque sur la ligne du silloù. Ulysse, ne voulant pas blesser son fils , leva le soc de la charrue, et fit consultre par-là que sa folie n'était que simulée. ( V. PALAMÈNE. ) Il découvrit à son tour Achille qui était déguisé en fille dans l'isle de Seyros. Ulysse reudit de grands services anx Grees dans cette guerre : e'est lui qui enleva le Palladium avec Dioniède, qui tua Rhésus et curuena ses chevaux au camp; qui détruisit le tombeau de Laomédon, et qui força Philoctète, quoique son ennemi, de le suivre au siège de Troie avec les flèches d'Hercule; tous ces objets étant autant de fatalités auxquelles étaient attachées les destinées de Troie, et sazs lesquelles elle ne pouvait être prise. Après la mort d'Achille, les armes de ce héros furent adjugées à Ulysse, de préférence à Ajax. A son retour de Troie, îl eut de grandes aventures qui sout le sujet de l'Odyssee d'Homère. Une tempête le jeta d'abord sur les côtes des Ciconiens, peuples de Thrace, où il perdit p'usieurs de ses compagnous; de là il fut porté au rivage des Lotophages en Afrique, où quelques uns de ses gens l'aliandonnèrent. Les vents le conduisirent ensnite sur les terres des Cyclopes en Sicile, où il courut les plus grands dangers. ( V. POLYPHÉME. ) De Sicile, il alla ehez Eole, roi des Vents; de là chez les Lestrigons, où il vit périr onze de ses vaisseaux; et avec le seul qui lui restait, il se rendit dans l'isle d'Æa chez Circi, avec laquelle il demenra un an; de là il descendit aux enfers, pour y consulter l'ame de Tirésias sur su destinée. Il échappa aux charmes de Circé et des Sirènes, évita les gouffres de Charybde et de Scylla; mais une nouvelle tempête fit perir son vaisseau et tous ses compagnons, et il se sanva seul dans l'isle de Calypso. « Je demenrai là, dit - il, " avec cette déesse, sept années en-» tières, arrosant tous les jours de n mes larmes les habits immortels n qu'elle me donnait. Enfin, la hui-» tième année, par ordre exprès de " Jupiter, elle me renvoya sur un " radeau. " Il eut bien de la peine à

gagner l'isle des Phéaciens, d'où, avec le secours du roi Alcinous, il aborda enfin à l'isle d'Ithaque, après une absence de vingt ans. Comme plusieurs princes de ses voisins, qui le croyaient mort, s'étaient rendus maltres chez lui, et dissipaient son bien, il fut obligé d'avoir recours au déguisement pour les surprendre. Homère dit que « Minerve, pour le rendre mécon-» naissable à tous les yeux , le ton-» cha de sa verge, et qu'aussi-tôt la n peau d'Ulysse devint ridée, ses n beaux cheveux blonds dispararent, n ses yeux vifs et pleins de feu ne. » parurent plusque des veux éteints; n en un mot, ce ne fut plus Ulysse, » mais un vieillard accablé d'années. n hideux à voir, et couvert de vieux » haillons enfumés. La déesse lui mit u à la main un gros bâton, et sur ses » épaules, une besace toute rapién ece qui, attachée avec une corde, » lui pendait jusqu'à la moitié du » corps. » Ce fut en cet equipage que le roi d'Ithaque se rendit à son palais.

Télémaque fut le premier à qui son père se découvrit, Conme ils se tronvaient seuls ensemble, Minerve toucha Ulysse de sa verge d'or; dans le moment, il se tronva convert de ses beaux habits, et recouvra sa belle taille, sa bonne mine et sa première beauté : son teint devint anime, ses yeux brillants et pleins de feu, ses joues arrondies, et sa tête fut converte de ses l'eaux chevenx. Télémaque, étonné de la métan:orphose et saisi de erainte et de respect, n'ose lever les yeux sur lui, de peur que ce soit un dieu; Ulysse le rassure en l'embrassant et l'appelant du doux nom de fils. Ile À la porte de son palais, il est reconnn par un chien, dit Homère, qu'il avait laissé en partant pour Troie, et qui meurt de joie d'avoir

revu son maître.

Ulysse entretient Pénélope sans en ètre connu : il lui fait une fausse histoire, et hu dit qu'il a reçu Ulysse chez lui, en Grète, comme il allait à Troie, et l'assure qu'Ulysse sera bientot de retour. Penelope lui raconte à son tour comment elle a passé sa vie, depuis le départ de son mari, dans les larmes et dans la douleur de ne pas revoir son eber époux. Elle lui dit qu'elle ne peut plus éluder les poursuites de ses amants; qu'elle leur a proposé pour le lendemain, par l'inspiration de Minerve, l'exercice de tirer la bagne avec l'arc d'Ulysse, et qu'elle a promis d'éponser celui qui viendrait à bout de tendre cet arc. Ulysse approuve cette résolution, espérant y trouver un moyen de se venger des poursuivants. Tous, en effet, avaient accepté la proposition de la reine; mais ils essaient en vain de tendre l'are. Ulysse, après eux, demande qu'il lui soit permis d'éprou-ver ses forces; il baude l'arc très aisément; et, en même temps, il tire sur les poursuivants, qu'il tue l'un après l'autre, aidé de son fils et de deux fidèles domestiques auxquels il s'était découvert.

Ce héros réçna ensuite pais? l'ement dans son isle, jusur'à ce que Télégone, qu'il avoit en de Circe, le tua sans le connaître. On dit qu'après sa mort il reçut les homeus héroïques, et qu'il etat même un oracle en Étolie. P. PÉRÉLOPE, TÉLÉMORE, ATAN, POLYRIÉME, CIRCÉ, CALYPSO, SIRÈMES, SCYLLA, TÉLÉGONE, ELVACET.

La mémoire d'Ulysse a été consacrée par plusieurs monuments. On voit la tête d'Ulysse en camée, sur une superbe cornaline du Musée national des antiques : on le reçounaît au bonnet pointu qu'on lui donne ordinairement; on prétend que ce fut le peintre Nicomaque qui le lui donna le premier. Sur les pierres où l'enlèvement du Palladium est représenté, on voit Ulysse et Diomède. Une pierre gravée du docteur Macse, à Berlin, représente Ulysse et Diomède, conpant la tête à Dolon, qui était venu épier le vaisseau des Grees. Sur une antre pierre gravée, il considère la tête de Dolon et la consacre à Minerve ; il parait la regarder avec attention, à cause de sa laideur, et à cause du casque qui était de peau. Sur une sardoine, Diomède tient une épée, et Ulysse la tête de Dolon. D'autres pierres gravées, et la plupart des monuments qui le représentent, ont rapport à ses aventures après son départ de Troie : on le voit assis sur un siége, auprès de Calypso, ou sur un rocher, méditant son départ, ou bien coutemplant le bâtiment qui doit le tirer de cette isle. Il tient dans une main un marteau, et dans l'autre un à-plomb. Plusieurs basreliefs cités par Winkelmann , le font voir présentant à Polyphème le vase de vin qui doit l'enivrer ; ou attaché au corps d'un belier, au sortir de l'antre de ce evelope. Il est dans la même attitude sur le mauche d'une belle patère. Un autre bas-relief représente la nécyomantie; Ulysse ayant évoqué les onibres , les chasse avec son épée , jusqu'à ce qu'il ait aperçu Tirésias qu'il veut interroger. Le vieillard avengle va an-devant de lui, et Ulysse à son aspect remet son épèe. Une helle pierre gravée le représente enfermant dans un outre les vents. que ses compagnons eurent ensuite imprudence de laisser échapper. Sur une belle cornaline , Ulysse prend congé d'Aleinous, roi des Placaciens. Sur une pierre gravée du roi de Prusse, Ulysse est attaché à un mat, pour résister au chant des Syrènes; il y en a trois à la partin supérieure de la pierre. Le même sujet se trouve sur une belle médoillo contorniate, avec la tête d'Alexan-Z 2 2

suivants n'a pu tendre, et les percant de ses traits. Umeron, grand-prêtre du pays des Morses, qui avait l'art d'en-dormir les vipères, de calmer leurs fureurs, de guérir leurs morsures. Sa science et sa dignité ne pureut le garantir de la mort, qu'il recut de la main d'Enée, dans la guerre coutre Turnus.

poursuivants de son épouse; ou assis

et considérant avec Minerve le dégăt qu'ils out fait dans son palais;

on arméde son arc, qu'un des pour-

Unanora, chariot qui n'avait qu'une roue, et dont Triptolème fit le premier usage afin de poursuivre Proserpine. Hygin.

UNCA, surnom de Minerve. Untoens, née d'un seul, surnom de Minerve, née du cerveau de Jupiter.

Union ( Iconol. ), femme gracicuse conronnée d'olivier, symbole de paix et de myrte, hiéroglyphe de l'alégresse. Elle s'appuie sur uu faisceau de haguettes étroitement Lices ensemble, saus les faire plier.

1. Unxia, surnom de Junon, invoquée dans une des gérémonies des mariages, laquelle consistait à frotter d'huile ou de graisse les poteaux de la porte de la maison où les nouveunx maries s'établissaient, ponr en écarter les maux et l'effet des enchantements. (Rac. Ungere, oindre. ) On croit que c'est de là qu'est dérivé le nom d'uxor donné à une femme mariée. 2. - Déesse particulière qui pré-

sidait à l'usage des essences. Upinges, hymnes consacrés à

Diane.

1. Upis ,le père d'une des Dianes. 2. - Surnom de Diane. Un ville de Chaldée où l'on

entretenuit un feu sacré en l'honneur du Soleil dans plusieurs temples découverts, mais fermés de toutes parts.

Unagus, nom de Pinton, ab urigine et agendo, celui qui conduit on dirige le feu. URAN, URANBAD, OURANBAD,

(M. Or.) animal terrible, mais fabulenx, qui demenre dans la mon-tagne d'Ahermen, non moins fabuleuse. Les romanciers orientaux disent qu'il vole dans les airs comme un aigle, dévore ce qu'il rencontre , et marche sur la terre connue une hydre ou comme un dragon, et ne trouve auenn animal qui puisse lui résister. La pierre royale nonmée schahmuhurch se tire de la tête de cet animal. Bibl. Or.

I. URANIE (Iconol.), ou la Vénus céleste, était fille du Ciel et de la Lumière : c'est elle, selon les anciens, qui animait toute la nature, et qui présidait aux générations : ce n'était autre chose que le désir qui est dans chaque eréature de s'unir à ce qui lui est propre. Uranie n'inspirait que des amours chastes et dégagés des sens, au lieu que la Vénus terrestre presidait aux plaisirs sensuels. On voit à Cythère, dit Pausanias, un temple de Vénus Uranie, qui passe pour le plus ancien et le plus célèbre de tous les temples que Vénus ait dans toute la Grèce: la statue de la déesse la représentait armée. Elle avait un autre temple à Elis, dont la statue était d'or et d'ivoire, ouvrage de Phidias. La déesse avait un pied sur une tortue, pour marquer la chasteté et la modestie qui lui étaient propres; ear, selon Plutarque. la tortue est le symbole de la retraite et du silence qui conviennent à une femme mariée. Les Perses, au rapport d'Hérodote, avaient appris des Assyriens et des Arabes à socrifier à Uranie ou Vénus céleste. Uranie et Bacchus étaient les deux plus grandes divinités des Arabes.

2. - La Muse de l'Astronomie. ( Etym. Ouranos , le ciel. ) On la peint vêtue d'une robe de conleur d'azur, couronnée d'étoiles, et soutenant des deux mains un globe qu'elle semble mesurer, ou bien avant près d'elle un globe posé sur un trépied, et plusieurs instruments de mathématiques. La muse Uranie du Capitole tient d'une main une lunette d'approche, et de l'antre un papier roulé où sont tracés les signes du zodiaque. Bacchus, selon Catulle, la rendit mère d'Hymenée; et selon Hygin, elle ent Linus, d'Apollon. 3. — Une des Océanides.

4. — Une des chiennes d'Actéon. URANIES, nymphes célestes. C'étaient celles qui gonvernaient, dit-

on, les sphères du ciel.

URANUS avait été le premier roi des Atlantes, peuples qui habitaient cette partie de l'Afrique qui est au pied dn mont Atlas, du côté de l'Europe. C'étaient, selon Diodore, les mieux policés de toute l'Afrique : ils prétendaient que les dieux avaient pris naissance chezenx, et qu'Uranus avait été leur roi. Ce prince rassem-bla dans les villes les hommes avant lui répandus dans les campagnes, les retirade la viebratale et désordonnée u'ils meunient, leur enseigna l'usage des fruits et la monière de les garder, et leur communiqua plusieurs inventions utiles. Comme il était soigneux observateur des astres, il détermina plusieurs circonstances de leurs révolutions, mesura l'année par le cours du soleil, et les mois par celui de la lune, et désigna le commencement et la fin des saisons. Les peuples qui ne savaient pas encore

combien le mouvement des astres est égal et constaut, étounés de la justesse de ses prédictions, crurent qu'il était d'une nature plus qu'lumaine, et après sa mort lui décernèrent les honneurs divins. Ils donnèrent son nom à la partie supérienre de l'univers, tant parcequ'ils jugerent qu'il connaissait partieulièrement tout ce qui arrive dans le ciel, que pour marquer la gran-deur de leur vénération par cet honneur extraordinaire qu'ils lui rendaient. Ils l'appelèrent enfin roi éternel de toutes choses. On dit qu'Uranuseut quarante-einq enfants de plusieurs feinnies; mais qu'il en eut entr'autres dix-huit de Titaïa, dont les principaux furent Titan, Saturne, Océanus. Ceux - ei se révoltèrent contre leur père pour le mettre hors d'état d'avoir des enfants. Uranns mourut on de chagrin ou de l'opération qu'il avait sonf-ferte. V. TITAÏA, SATURNE, BASI-LÉA, RHÉA.

Unny, le passé. (M. Scand.), une des trois parques scandinaves URGHIEN (M. Ind.), une des deux principales divinités du Tibet , née d'une fleur , homme et dicu. URIEL. (Myth. Rabb ) Suivant

la doctrine des rabbins, l'archange Michel préside à l'orient , Raphaël à l'occident, Gabriel au nord, et Uriel au midi. Les deux premiers sont les ministres de la clémence divine; et les deux derniers, les ministres de sa justice et de sa sévérité. Unim et Thumuim, lumière et

perfection. Les interprètes varient sur le sens de ces deux mots. Les uns prétendent que c'étaient deux statues eachées dans la capacité du pectoral . et qui rendaient des oracles par des sons articulés. Plusieurs rabbins crovent que c'était le Tetragrammoton, ou le nom ineffable de Jehova , gravé d'une manière mystérieuse dans le pectoral, et que c'est de là qu'il possédait la faculté de rendre des oracles. D'antres se contentent de penser que c'était en géné-ral des choses d'une nature mystérieuse, renfermées dans la doublure Z z 3

du pectoral, lesquelles donnaient an souverain prêtre le pouvoir de prononcer des oracles, quand il en

était revêtu.

Quant à l'usage de l'urim et thummim, on s'en servait seulement pour consulter Dieu, dans les cas difficiles et importants qui regardaient l'intérêt public de la nation , soit dans l'Etat, soit dans l'Eglise; alors le sonverain sacrificateur, revêtu de ses habits pontificaux, et du pectoral pardessus, se présentait à Dieu devant l'arche d'alliance, non pas au dedans du voile, dans le saint des saints, où il n'entrait que le seul jour des expiations, mais hors du voile dans le lieu saint. C'est de là que se tenant debout, le visage tourné vers l'arche, et le propitiatoire on reposait le shekina, il proposait le sujet sur lequel l'Eternel était consulté. Suivant les rabbins, il lisait la réponse de Dieu, par l'éclat et l'enflure des lettres gravées sur les pierres précieuses du pectoral ; derrière lui, sur la même ligne, mais à quelque distance, hors du lieu saint . peut-être à la porte ( car il n'était pas permisà un laïque d'approcher de plus près), se tenait, avec humilité et respect, la personne qui désirait avoir l'oraele divin , soit que ce fut le roi on tout autre.

Uning. C'était une impiété chez les anciens d'épancher de l'eau dans un endruit socré, comme un temple, un fleuve, nne fontaine. Sous les empereurs romains, la flatterie en fit un crime par rapport à leurs statues, et ce fut un vaste champ d'accusation pour les délateurs. C'eût été aussi violer na tombeau que de lui faire une pareille injure, et l'on prenait quelquefois la précaution de le défendre dans les inscriptions.

Univs, surnom de Jupiter. URNE. (Iconol.) Vase où l'on mettait les cendres des morts après les avoir brules. ( V. DESTIN, MINOS. ) On s'en servoit aussi pour la diviuation. Ce mot se dit encore des vases sur lesquels sont appuyés les fleuves que les artistes représentent sous

nue figure humaine.

Unotalt, nom sous lequel les anciens Arabes adoraient Bacchus on le Soleil. Hérodote.

Usage. (Iconol.) On le représente sous les traits d'un vieillard pour marquer qu'il tire son autorité du temps. Il s'appuie des deux mains sur une meule à aiguiser, sur laquelle sont gravées ces paroles : vires acquirit eundo, il se fortifie dans sa route.

Usart (Myth. Peruv.), admirable; nn des noms que les Péruviens donnaient à leur dieu souverain

Usous, le Neptune des Phéniciens, lequel, dit Sanchoniathon, fut le premier qui enseigna à ses compatriotes a s'exposer aux flots sur

un tronc d'arbre creusé. Ustrinum, place da bûcher où I'on brillait les corps. Selon Festus, c'était un vasé destiné à recevoir les cendres des corps. Rac. Urere, brüler.

Usure. (Iconol. ) On la personnifie sous la figure d'une vieille femme laide et vêtue en juive. Elle est assise sur nn coffre-fort, tient une bonrse fermée, et compte des pièces de monnaie. Près d'elles sont des vases d'or et d'argent, et divers joyaux nus en gage

UTÉRINA, une des déesses qu'on in coquait dans les accouchements.

UTESETUR (Myth. Scand.), espèce de magie pratiquée chez les Irlandais, qui signifie, étre assis hors de la maison , et dont on fait remonter l'usage jusqu'à Odin. Ceux qui se trouvaient ainsi hors du logis, s'imaginaient converser avec des esprits qui, communément, leur conseillaient de faire le mal; aussi les regardait-on comme aussi compables que ocux qui exerçaient la magie noire, et celle dont l'objet était de conjurer les morts et les fautômes, Dans les premiers temps du christianisme, ils choisissaient, pour la pratiquer, la nuit, principalement celle qui devaneait de pen de jours une grande fête. V. N nin, Szint n, etc. Voyage en Islande, trad. du

danois, an 10. UTILITÉ. (Iconol.) Une femme

- Local

belle et graciense, d'un visage frais, et avec le coloris de la santé, couronnée d'épis et de raisins, s'appuie sur un mouton, et tient une branche de chène garnie de fruits et de feuilles. Sa robe est d'étaire d'or, et près d'elle est une source d'eau vive.

Utis, suruom d'Ulysse, à cause de ses grandesorrilles. (Etym. ous.) Cette tradition, conscréepar Photius, n'a pas été généralement adoptée; du moins les orcilles des têtes d'Ulysse, en marbre, sont de grandeur et de forme naturelles.

Un-onei-ria (Myth. Chin.), qui n'ont besoin de rien. Secte de quiétistes qui, trois siècles après la naissance de Jésus-Christ, inondèrent l'empire chinois. Ils s'imaginaient être d'autant plus parfaits, c'est-à-dire, selon eux, plus coisins du principe adrien, qu'ils étaient plus oisis. Ils s'auteraissient, autant qu'il était en eux, l'usage le plus naturel des sens. Ilses rendaient satues ; pour devenir air. Cette dissolution était le terme de leur espérance, et la dermière récompense de leur inertie philosophique. Ils firent place aux Fazichin.

Uzu (Myth. Ar.), idole des anciens Arabes; nom emprunté du véritable nom ou attribut de Dieu, A'sis, grand et puissant. Bibl. Or. Mahomet fit détruire cette idole, qui n'était qu'un tronc d'arbre taillé, et égorger les prêtresses. C'est la même qu'Al-Uzza.

Z 2 4

V e. e. s. Netros.) V etros., divinité champler to be la Stomist, divinité champler to be la Stomist, qui présidait au repos des greus de la campagne. Son calle ciuit tres nacire dans l'Italie, et autérieur à la fondation de Rome. Peophyvinne, comme décase des Salins, qu'ille n'avail point de figure déterminée; que leurs la prensient pour Béléon, d'au-Parron cruit que c'étai la Victine, que les Salins honoraient sous conon, autrout lorsprièle courance ceux qui surpassent les autres en sa-teur de la comme de la comme

VACERRES, nom d'une des classes des druides, plus particulièrement vouée aux fonctions socredotales.

1. Vacura, V. Io, Instanson,
2.— (Myth, Ind.) Cet animal
est si respecté des Indiens grails,
qu'ils le meltent même avant les
brahmines ou prêtres. La vénération pour les voches est la premier
chose que l'on presert à ceux qui
ont faits bairs, ou nobles. Les conson faits bairs, ou nobles. Les die
dit ordinairement : « Aimea les vanches et les brahmines. »

Le rospect qu'ils oat pour les reches, leuf ait croir que tont ce qui passe par le corps de cet suimal a une verte sanctifient, ét trâne mêter un verte sanctifient, et trâne mêter la mêter de la comme de la comme de la méderire, donnent du riz en gouse à nancer aux neckes, puis lis qui se trouvent dans leurs excrésnents, et font avaler ess grains aux madades, aprês les avoir fait sechernents, et font avaler ess grains aux madades, aprês les avoir fait sechernents et font de la comme de la comme service de la comme de la comme de la comme service purifier le corps, mais services purifier le corps, mais

Ils ont une vénération singulière pour les cendres de bouze de vache.

et les regardent comme très-propres à purifier de tous les péchés. Chaque matin, ils s'en frottent le front, la poitrine et les deux énaules. On met sur les autels des dieux de ces cendres sacrèes. Lorsqu'elles ont été ainsi offertes, elles acquièrent un nouveau degré de vertu; et les joguis les vendent fort cher aux dévots. Les souverains de l'Indostan ont à leur cour des officiers qui n'ont point d'autre fonction que de présenter le matin, à ceux qui viennent saluer le prince, une certaine quantité de ces merveilleuses ceudres détrempées dans un peu d'eau. Le courtisan trempe le bout du doigt dans ce mortier, et se fait, sur différentes parties du corps , une onction qu'il regarde comme très salutaire. Les joguis se font gloire de paraltre toujours couverts de ces cendres. Ils en ont dans leurs cheveux, sur le visage, et par tout leur corps ; ce qui leur donne nu air sale et dégontant.

3. - Bousse. Le sacrifice de la vache rousse était un des plus solemnels chez les Hébrenx. Quand il fallait faire ce sacrifice, le peuple amenait au grand-prêtre une vache rousse d'un âge parfait , qui fût sans tache, et qui n'eut point porté le joug. Le grand-prêtre, ayant reçu la victime des mains du peuple, la menaît hors du camp, ou hors de la ville; là, il l'immolaît en présence de tout le peuple, et trempant son doigt dans le sang de la victime immolée, il i tait sept fois quelques gouttes de ce sang vers la porte du tabernoele. Il faisait brûler ensuite, à la vue de tout le peuple, la victime toute entière, saus en ôter la peau. Il jetait dans le feu du sacrifice, du Lois de cèdre, de l'hysope, et de l'écarlate teinte deux fois; et, après avoir offert ce sacrifice, il était obligé de laver ses vétements et son corps, et de demeurer impur jusqu'au soit. cendre.

VACUNALES, fêtes en l'honneur de Vacuna. On les célébrait au mois de décembre, lorsque tous les travaux de la campagne étaient finis.

VARI GEHENNEM (Myth. Hah.) vallée de l'enfer , suivaut les musulmans. Bib. Or.

Vantson, surnom que les anciens Etrurieus donnaient à Janus.

VAFTHRUNNIS ( Myth. Scand ), qui sait tout. Génie renommé pour sa science profonde, qu'Odin alla defier dans son palais, et qu'il voin quit par la supériorité de ses connaissances.

Vanitanus, dien qui présiduit aux cris des enfants. On le représentait sous l'image d'un enfant qui pleure et qui crie. Rac. Vagire, crier, en parlant des enfants. V. VATICANUS.

Vahaghen, héros que les Arméniens révéraient coumie un dieu. VAICABANI ( Wyth. Ind. ), fleure de fen, que les ames doivent d'a bord traverser avant d'arriver aux enfers, selon la doctrine des Indiens. Le passage de ce fleuve est terrible et douloureux : c'est une invention des brahmines pour attirer les aumônes des fidèles; car ils leur persuadent que, si un malade tient en la main la queue d'une vache, et qu'il fasse présent de cet animal au brahmine qui l'assiste, avec nne somme d'arcent, il passera sans danger le fleuve Vaicarani, parceque cette même vache qu'il aura donnée au brahmine, se présentera à lui sur le bord du fleuve ; il prendra sa quene , et fera le trajet, par ce moyen, sans aucun risque.

VAICHENAVINS ( M. Ind. ), caste ou tribu religiouse, dévouée au service de Wishnou. Ce qui les dis-

V A I tingue des satadévens est un petit vase de euivre qu'ils porteut sur la tête, et dans lequel ils mettent les auniones qu'on leur fait.

VATCONDON ( 11) th. Ind.). porsdis où règne Wishmon, et d'où il conserve tout l'univers. Il v préside, monté sur l'oiseau Garuda. Tous ceux qui, durant la vie, ont été particulièrement dévots à ce dieu, vont, après leur mort, dans le vaieendon, et, pour prix de leurs bonnes œuvres , y sont transformés dans

la propre substance de Wishnou. VAIC NOON-YAGABECHY ( Myth. Ind. ), grande sète qui se sait le onzième jour après la nouvelle lune de décembre, dans les temples de Wishnou ; elle n'est célébrée que par ses sectateurs, qui passent la unit à prier et à veiller, après avoir jenné toute la journée.

Vainiguess. (M. Ind.), première subdivision des brahmes. Ce sont les pandjancarers, ou ceux qui font les almanaclis, et tirent les augnres. (V. PANDJANGAM.) Ils font aussi les cérémonies pour les morts, et dirigent les transactions matrimoniales . depuis l'instant où l'on demande une fille, jusqu'à ce que le mariace soit entièrement conclu. Ces brahmes sont tenus de réciter tous les jours les véclams, de faire exactement matin et soir le sandivané ( prière particulière (v. ce mot), quand le soleil se lève et quand il se couche , et de se baigner en faisant cette prière. Chaque jour ils vont chez les Indiens, qui leur font des aumones, pour leurannencer les jours heureux on malheureux. Ils sont tous de la secte de Sluva, et se frottent le corps, les bras, les épaules et le front, decendres de bouze de vache. De grand matin, avant de faire le sandiyané, à midi avant leur premier repas, ils mettent sur leur front deux ou trois lignes de sandal préparé, qu'ils mélent avec du safran pour le rendre plus janne. Ils ajoutent au milieu une norque ronde, d'un joune rougeatre, composé de safran mélé de chaux , et deux ou trois graius de riz entier. On nommo

ce signe atchadépotou. Quand ils ajoutent des marques noires en forme de larmes, ils les font avec des charbons provenus des offrandes brûlées devant l'effigie de Shiva; mais, pour l'ordinaire, c'est le résidu de toiles brûlées avec du beurre sur la montagne de Tirounumaley. Lesbrahmes de ce temple en font présent à leurs confrères , ainsi qu'aux autres Indiens distingués de différentes villes de la côte de Coromandel, V. SIVEBRAMNALS, STRIVAICHEVANALS.

VALJAY INTA (Myth.Ind.), palais

d'Indra. V. INDRA.

VAIN, OU OUAIN ( Myth. Mah.) nom que les Orientaux donnent à la sœur junelle d'Abel, que Cain refusa d'épouser, parcequ'elle n'était pos anssi belle qu'Asroun la sienne. Après la mort d'Abel, elle épousa Seth son frère. Bibl. Or.

VAINE GLOIRE. (Iconol.) Ripa en fait une femme d'un aspect hardi, avec deux cornes à la tête, sur lesquelles est posé un faisceau de foin. Ses pendants d'oreilles sont deux sangsues : elle tient une trompette d'une main, et de l'autre un fil où est attachée une guèpe qui vole. A ces emblèmes obscurs, Cochin a substitué une coiffure de plumes de paon, qui laisse apercevoir deux oreilles d'ane. D'autres la représentent comme une femme altière , dédaigneuse, vêtue richement, qui se regarde avec complaisance dans un miroir, et respire avec satisfaction l'odeur de l'encens qu'elle se donne à elle même. On pourrait lui donner pour attribut un corbeau fier d'étaler une fausse quene de paon.

VAIRA (Myth.Ind.), letonnerre.

l'arme d'Indra. V. INDRA. VATREVERT (Myth.Ind.), le troisième fils de Shiva, fut créé de sa respiration pour détruire l'orgueil des Deverkels et des Pénitents, et humilier Brouma, qui s'était dit le plus grand des trois dieux. Vaïrevert lui arracha l'une de ses têtes, dans le crane de laquelle il recut tout le sang des Deverkels et des Pénitents; mais il les ressuscita dans la suite, et leur donna des cœurs plus purs.

Selon les Indiens, c'est le dieu qui, par ordre de Shiva, viendra détruire le monde à la fin des siècles. On le représente de couleur bleue, avec trois yeux et deux dents saillantes comme des croissants, il porte des têtes en guise de colliers, qui tombent sur son estomae. Des serpents lui servent de ceinture ; aes cheveux sont conleur de feu, ses pieds sont garnis de clochettes, et dans ses mains il tient un choulon , un tidi, une corde, et le crane de Brouma. On lui donne un chien pour monture. Vaïrevert a quelques temples; mais on l'adore principalement à Cachi, près du Gange.

I. VAISSEAUX. (V. AROO, ENÉE, JASON, THÉSÉE, Ulysse. ) Sur les médailles , un vaisseau en course désigne la joie , la félicité , le bou succès, l'assurance. Plusieurs vaisseaux aux pieds d'une figure tourelée indiquent une ville maritime et commercante. Aux pieds d'une Victoire affée, ils marquent des combats de mer, où les flottes ennemies

ont été vaincues. 2. - D'ENÉE, CHANGÉS EN NYM-PHES. Lorsqu'Enée, se préparant à traverser les mers, faisait construire ses vaisseaux dans la forêt du mont Ida, qui était consacrée à Cybèle . cette déesse obtint de Inpiter que ces vaisseaux, dès qu'ils auraient touché le rivage de l'Italie, seraient transformés en déesses immortelles de la mer. Turnus voyant la flotte d'Enée à l'ancre dans le canal du Tibre, se proposa de la brûler. Déjà on voit voler les tisons ardens et les torches enflammées ; déjà une fumée épaisse s'élève jusqu'aux astres, lorsqu'une voix redoutable se fait entendre : " Troyens, dit-elle, ne » vous armez point pour la défense » de mes vaisseaux. Turnus embra-» sera plutôt les mers que cette flotte » sacrée. Galères , nagez et devenez » déesses de la mer : c'est la mère des » dienx qui l'ordonne. » Aussi-tôt chaque galère brise ses cables, et comme des dauphins se plongeant dans les flots, elles reparaissent à l'instant, et offrent aux yeux autaut ile nymphes. Ces nouvelles déesses, se souvenant des dangers auxquels la mer les avait souvent exposées, prétent une main favorable aux vaisseaux qui sont menacés du naufrage, pourvu que ce ne soit pas des vaisseaux gress.

VALASCIALE (Myth. Scand.), la plus grande des villes célestes, toute bâtie de pur argent. Cest la demeure d'Odin; c'est là qu'est le trône royal, nommé lidscialf, où le père universel s'assied pour contempler toute la terre.

VALE (Mrth. Scand.), fils de Loke, qui, changé en bête féroce par les dieux, déchira et dévora son frère Norfe.

VALENTIA, déesse adorée par les premiers habitants de l'Italie. Cétait aussi le premier nom de la ville de Rome, qui, en grec, a le même sens. Rac. Valenc, avoir de la force. VALENUS, guerrier qui, dans le

dixième liv. de l' Encide, tue Agis. VALEUR. (Iconol.) On la représente sous le symbole de Mars ou d'Hercule , armée de sa massue et couvertedes dépouilles d'unlion. Sur piusieurs médailles romaines, la Va-leur est exprimée par une femme casquée, tenant d'une main la haste. et de l'autre le parazonium, épée passee dans un ceinturon, V. VERTU невої que. On la peint aussi sons l'aspect d'une dame respectable, couronnée de laurier, et vêtue d'une cuirasse d'or. Elle caresse nu lion qu'elle a su apprivoiser. Le sceptre qu'elle tient élevé signifie que son courage la rend digne de commander. Le coloris animé de son visage dénote qu'aucun péril ne l'intimide.

Vallon sacré, espace de la vallée où conlent le lleuve Permesse et la fontaine Hippocrène, et où paissait le cheval Pégase. Ce vallon était consacré aux Muses.

VALLONA, VALLONIA, déesse des

vallées.

Valouvers, c'est ainsi que l'on nounne les idolâtres de l'Indostan, les prètres de la dernière des tribus, appelée Parias on Poulias, qui est l'objet du mépris du peuple. Il y

a parmi, une famille sacerdosle, appelée des Valouvers, qui prétendent avoir occupéanciemment dans la Indes un rauge que les brahmines ou prétensatués. Les Valouvers à appliquent à l'astronomie et à l'astrophique de la valouver à appliquent à l'astronomie et à l'astrophique de l'astrophique de

VAN

Fenris.

Vanen (Myth. Ind.), nom de
Wishnou dans sa cinquième incarnation, celle en brahme-nain. Voy.

Wishnou.

Vampires, prétendus démons qui tirent pendant la nuit le sang des corps vivants, et le portent dans des cadavres, dont on le voit ensuite sortir par labonehe, le nezet les orcilles. Vampra (Myth. Siam.), dimanche des Siamois; c'est toujours

unanche des Siamois; c'est toujours le quatrième jour de la lune; ils en ont charge mois deux grands, dans la nouvelle et la pleine lune, et deux moins soleumels, le 7 et le 21. Ce jour ne les dispense pour dat travail, il n'y a que la péche qui leur soit interdile; ceux qui transgressent cette défense, paient une anneade, et cont traflace de la fill un par on lier de la companie de la compani

1. Van (Leonol.) , instrument pour nettoyer le grain. C'était un symlode mystique de Bocchus, parceque ceux qui étaient initiés à ses mystères avaient du être purifiés de leurs viers par les épreuves qui précédaient l'initiation , comme le bled et séparé de la paille par le moyen du van. On domait aussi ce symfole d'Orus, comme dieu du labourage.

2. — Vas ou Vas. (111th Or.)
2. — Vas ou Vas. (111th Or.)
2. dans la langue du Mogol et du Khatay, le nombre de dix nille années. Ce nombre est composé de plusieurs autres périodes de 60 ans, qui portent le même nom. Ces cycles, qui out trois nous différents, ctant finis.

on reprend le premier , puis le sond et le troisime, et l'en continue toujours à compter ainsi jusqu'à ce que. Pon soit arrivé an noultre de dit mille, qui compose le grand Van. Schon la supputation des Mogols , l'an 847 de l'Egire tombaits une 18503. V un de 10,000 ans ; de sorte que, jusqu'à cette ammée de l'Egire, il y avaris 188 ment de l'Egire, il y avaris 188 de puis la ré-atten du monde.

VANADIS (Myth.Scand.), deesse

Freva. V. Freva.
Vanarrastas (Myth. Ind.),
sorte de joguis, on solitoires indiens,
qui sont en grande réputation de
sainteté. Ils vivent au milieu des
forèts, avec leur famille, u'ayant
d'autre nourriture que les herbes et
les fruits.

VASITÉ. (Icon.) C'est une femme richement vêtue, avec un cour sur la tête, parceque, dit Hipa, la vanité porte à l'indiscrétion. Cochin ajoute à ces emblèmes une espèce d'aurore, des plumes de pson, et des papillons qui volent. Quefons tois elle se regarde avec complai-

sance dans un niroir.

Dans un sujet allégorique de Jacques Jordans, elle est caractérisée por une femme à la toilette. La foise est à ses côtés, qui lui tient un miroir. Un philosophe placé devaut elle, lui montre une tête de mort andessus est une banderole sur la-melle on lit cette senteuce exprimée en flamand: Connois-soi toi-méme.

Un tableau du Titlen que l'on voit à Rome dans la galerie des tubleaux du Capitole nous représente la Vanité par une femme nue, légèrement drapée sur les eusses, et ayant à ses pieds un sceptre et une couronne. On lit sur une inscription au laut d'un tableau : Omuta vanitas,

Vafeurs. (Myth. Amér.) Les Knistenema, penplade sauvage du Camada, croyent que les vapeurs qui s'élèvent et restent suspendues audessus des marais, sont les âmes des personnes nouvellement mortes. Voyage d'Alex. Mackensie dans l'intérieur de l'Amér, septentrionale. An X.

VARA (Myth. Scand.), neuvième déesse, qui préside aux ser-

ments des mortels, et sur-tout aux promesses des amants. Elle punit ceux qui ne gardent pas la foi donnée. C'est la déesse des nôces, de la fidélité, de la bonue foi et des vapeurs. Variaguen (Myth. Ind.), nom

sous lequel Wishnou est adore dans sa troisième incarnation, celle en sanclier. VARAHAVATAR (Myth.Ind.), in-

VARAHAVATAR (Myth.Ind.), incarnation de Wishnou sous la forme d'un ours.

VARAMASI ( Myth. Ind. ) , lieu situé dans le royaume de Bengale, au bord du Gange, célèbre par la dévotion des Indiens. Ces peuples sont persuades que le dieu Ixora vient souffler cans l'oreille droite de tous ceux qui ont le bonheur de mourir dans ee lieu, et que, par ee moyen, il efface toutes leurs iniquités. Un grand nombre de malades s'y font porter pour jouir d'un si grand privilège. Un prodige fort singulier, c'est que tous ceux qui meurent dans ce lieu, soit hommes, soit bêtes, meurent tous couchés sur l'oreille gauche afin que la droite soit découverte pour recevoir le soufile d'Ixora. Si quelque malade, sans y penser, s'est eouché sur l'oreille droite au moment de l'agonie, il se retourne de l'autre côté par un mouvement machinal et involontaire : du moins les Indiens assurent que cela est ainsi. Ils rapporteut, entr'autres faits, qu'nn Mogol, voulant faire l'expérience de ce miracle, fit lier les quatre pieds d'un vieux eheval ruiué, et prêt à rendre le dernier soupir, et le fit coucher en ect état sur le côté droit. Lorsque l'instant de sa mort fut proche, les cordes qui lui liaient les pieds se rompirent d'elles-memes, et il se retourna sur le eôté gauche. Un autre privilége de ceux qui meurent à Varanasi, c'est qu'ils ne sont plus sujets à revonir sur la terre, et que leurs corps sont changés en pierre. VARELLAS. ( Myth. Ind. ) C'est ninsi qu'on nomnie les temples du royaume de Pégu, dans la presqu'isle au-delà du Gange. Ils ont tous la forme d'un cône. Il y en a plusieurs qui sont dorés, depuis le hout jusqu'en las, en dehors et en dedans. Le seul exercice de religion qu'on y fasse se réduit à la prédication. Les Péguans, en entrant et en sortant, lèvent les mains sur la tête, et font une inclination profonde. Il y a toujours, à l'entrée de ces temples, un bassin plein d'eau pour se laver les pieds. Dans ce pays, on n'a pas besoin de faire reparer les vieux temples : les gens riches en fent souvent bâtir de nonveaux. Tous les ans, au mois de Septembre, un des principaux habitans donne une fête qui consiste à tirer une fusée. Voiei

le détail de cette cérémonie : On creuse un trouc d'arbre, anquel on laisse deux pouces d'épaisseur ; puis on le remplit de pondre et de charbon pulvérisé. Au rapport du capitaine Hamilton, il y entre quelquefois jusqu'à cinq cents livres de poudre. On presse bien cette poudre dans le trone, puis on le lie avec des courroies de peau fraiche de buffle. Ces controies, venant à se dessecher, forment des liens anssi fermes et aussi solides que des cercles. On attache ensuite le trone à une branche d'un grand orbre. Le jour de la fête étant venu, les spectateurs s'assemblent en foule. Alors celui qui donne la fete met le feu à cette espèce de fusée, et coupe en même temps les cordons qui la retiennent attachée à l'arbre. Si la fusée tombe à terre, et y fait son effet, c'est un très mouvois présage qui annonce la colère des dienx. Si, au contraire, la fusée prend son essor en l'air, et s'élève à une grande hauteur, c'est un augure favorable; et celui qui donne la fête a coutume de faire construire un temple à l'honnenr de la divinité qui fixe plus particulière-ment l'objet de sa dévotion. Lorsque le nonveau temple est bâti . les prêtres abandonnent celui qui tombe en ruine, et viennent se loger avec leurs idoles dans cette nouvelle demeure.

VABLACHIMI-NOAMBOU ( Myth. Ind. ), sete qui a lieu le vendredi d'avant la pleine lune du meis Arani ( Août ). Quelques Indiens seulement lacelèbrent, parcequ'en l'observant une seule fois ils contractent l'obligation de la célébrer toujours , eux et leurs descendants. Elle est principolement adoptée par les bayadères, parcegn'elle leur procure le moyen de tirer de l'argent de leurs amants et de tous ceux qui ehez elles vont danser et chanter ee jour-là. Cette fête se fait en l'honneur de Lacshmi; c'est dans les maisons qu'on la solemni-e; on observe le petit jeûne; on s'attache une ficelle de coton jaune. les hommes au bras droit, et les femnies an con. Les brahmes y viennent faire le Poutché. L'. Poutché.

Vanocuei Patotrot, naissance de l'anné. (Myth. Ind.) Cette Ret se cellière le 11 Avril, premier pard nais officiales, qui que dans les maisons qu'on la solemnie, on y fait le offerênnie du Intepenos pour la mort des molètres. Sur tont mô dui litre l'amnées aux Sur tont mô dui litre l'amnées aux Sur tont mo dui litre l'amnées aux courre faite et pour la vant mivex que cent dans d'attres temps. Le reste de jour, les Indieus se'divertisent et se réglent ain d'être heurocut tout el année; que tout le control aux des la control de la consurrencie.

VARRONA (Myth. Ind.), dien indien qui préside au tonnerre et à la pluie. Voyage dans les mers de l'Inde, par le Gentil.

Vastras [Myth. Ind.], religiens grulis, fondés, à cequ'ils pridtendent, depuis plias de suco ana, et que province de Lahor. Ils font veru d'obéssance, de chastelé et de pauvent sovir de l'order; espendant verté. Leur novirat lini, ils ne peuvent sovir de l'order; espendant leur général a le pouvoir de les renvoyer s'ils commettent quelque faute grave coatre leurs vexus et au-tout contre celui de la chasteté. On les chasse alors non sculement de l'ordre, mais de toute la tribu. Ces religieux changent souvent de maisons. La maxime fondamentale de leur institut est de ne faire à autrui que ce qu'ils veulent qu'il leur soit fait. Si quelqu'un les bat, ils ne se défendent pas. Il ne leur est pas permis de regarder une femme an visage. Ils vivent d'aumône, ne mangent qu'à midi: et quelquefois il faut qu'ils attendent au lendemin pour boire et pour manger. Ils se couchent avec le soleil, pour ne point brûler d'huile ou de suit, et dans une même chausbre. La terre leur sert de lit. Prier et lire est toute leur occupation. Il y en a qui n'adorent Dieu qu'en esprit. Ceux-là n'ont point d'idoles.

Varuna (Myth. Ind.), le génie des esseux. Il est fort inférieur en puissance à Mahadéva. On le représente porté sur un dauphin. C'est le cinquième des dieux protecteurs des huit coins du monde. Il gouverne la partie de l'ouest. On le représente monté sur un crocodile, et tenant un

fouet à la main.

Vases sacreis, dont on se servait dans les cérémonies religieuses; ils étaient de terre, mênie lorsque le luxe eut introduit ceux d'or et d'argent dans les maisons des particuliers.

Vasso, temple gaulois, à Glermont en Auverpne. Le mur, qui avait trente pieds d'épaisseur, était, audehors, revêtu de pierres de taille, et le dedans n'était composé que de petites pierres fort délices, et par dessus incrusté de marbre, avec des compartiments de mossique. Le pavé était tout de marbre, et le toit couvert de plomb.

VASSOUKELS ( Myth. Ind. ), première tribu des esprits purs ou Dé-

wetas. V. DEUTAS.

Var (Myth. Siam.), nom que les Siamois donnent aux couvents des talapoins. Pour avoir une idée de la forme de ces couvents, il faut serprésenter un vaste terrain carré, qui n'a pour clôture qu'une haic d'une sorte de roseau qu'on nomme bambou. Au milieu de ce terrain

s'élève un temple. Tout autour, le long de la clôture, sont bâties les cellules des moines, qui forment quelquefois deux ou trois rangs. Ces cellules sont fort petites, et ressemblent à des tentes élevées sur des piquets. Le terrain sur lequel le temple est bâti est toujonrs plus élevé que celui où sont les cellules. Il est environné d'une niuraille, le long de laquelle régnent des galeries convertes qui ressemblent assez aux clottres d'Éurope. On voit antour de ces galeries plusieurs idoles, dont quelques unes sont dorées, et qui sont placees sur un contre-mur, à hauteur d'appui. Depuis le mur qui enferme le temple, jusqu'aux cellules des talapoins, il reste un certain espace de terrain qui peut passer pour la cour du couvent. Dans l'enceinte de chaque monastère il y a une salle où les talapoins s'assemblent ponr conférer ensemble des affaires communes. Ce lieu est aussi destiné à recevoir les charités et les offrandes des dévots siamois, les jours qu'on n'ouvre pas le temple.

 NATES (Myth. Celt.), classe de Druïdes chargée d'offrir les sacrifices, et qui s'appliquait à connaître et expliquer les choses naturelles.

 C'était aussi le nom que dans les fêtes de Mars on donnait à un musicien qui chantait avec les Saliens le poème appelé Carmen sœculare.

VATICANUS, dien qui rendait des oracles dans un champ proche de Rome. On le confond souvent avec Vagitanus.

Vatrour, oiscan consacré à Mars et à Junon, peut-être à cause des manx que ces deux divinités faisaient aux homues. Le vantour était aussi un des oiscaux dont on observait le plus exoctement le vol dans les augures.

Iconol. Le vautour (M. Egypt.) est employé pour désigner la mère, la vue, la limite, la connaissance de l'avenir, l'année, le ciel, le miséricordieux, Minerve, Junon, deux drachmes.

Il est employé pour désigner la mère, parceque, selon les Egyptiens, Il n'y a que des vautours femelles. Voici, disent-ils, de quelle manière cet oiseau est engendré :

" Lorsqu'il est en amonr, il ouver e au vent du nord les parties ngénitales, et en est comme fécondé pendant einq jours, durant lesquels il ne mange ni ne hoit, tont occupé du soin de se reproduire. "

Il y a, selon les Egyptiens, d'autres oiseaux qui conçoivent du vent, mais dont les œufs, sans germe, ne sont bons que pour être mangés.

Le vautour est employé pour désigner la vue, parceque, de tous les animaux, c'est celui qui a l'ord le plus perçant. Il regarde du côté du couelant lorsque le soleil se leve, et du côté de l'orient lorsqu'il se conche, distinguant à une distance considérable les altiments qui lui sont propres.

Le vautour d'signe la limite, parceque, lorsque la guerre doit avoir lieu, il narque, disent les Egyptiens, l'endroit où l'on doit combattre en s'en approchant sept jours auparavant.

C'est par cette même raison qu'on in attribue la connaissance de l'avenir, et encore parcepi'il tourne ses regards vers la partie du champ de lastaille oà il doit y avoir le plus de carrage, choisisant, romme d'avance, les cadartes qu'il destine pour a nourriture. En conséquence, les ancient sois d'Expris envoyaient voir de quel chié les vantours repardaient, et présumaient que c'était Li que devait être la défaite.

Cet oisem est le symbole de l'année, parceque, dans sa conduite, on voit sagement distribués les trois cent soisente-rinq jurus dont elle est composée, il porte son fruit cent vingt jurus, en emploie autora la Télever, auturat avoir soin de soi, sans porter in ionarrir, se preparant seulement à une nouvelle conception , et il emploie à cette conception les cinq jours qui restent.

Il est l'image du miséricordieux ; caractère tout-à-fait opposé à celui du vautour, destructeur impitoyable des autres oiseaux. Mais ce qui a porté les Egyptiens à désigner le mis-ricordieux par cet oiseau, c'est que, pendant les cent vingt jours qu'il emploie à ékver ses petits, il ne vole presque point, et n'a de solilieitude que pour eux. Si la nonrriture nécessaire pour les soutenir lui manque, il duvre sa enisse, et leur donne son sangà sucer, por la erainte qu'ils ne meurent.

Le vantour est la fignre de Minerve et de Junon, pareeque, selon les Egyptiens, la première de ces deux décsses occupe la partie supérieure du eiel, et que la seconde occupe la partie inférieure, parties que le vautour percourt d'un vol rapide. Au reste, l'opinion des Egyptiens, au sujet du domicile de Junon et de Minerve, est cause qu'ils regardent comme absurde de faire le ciel du genre masculin. Ils le regardent anssi comme absurde, pour la raison d'après laquelle ils croient que le soleil. la lune et les autres astres, ont été engendrés dans le eiel. Or, la génération ne pout, disent-ils, s'opérer que dans une femelle. Tous les vautours sont femelles.

selon ee peuple; en conséquence, ils en donnent un à clasque femelle d'animal, de niène qu'à chisque déesse, pour désigner la maternité des unes et des autres, ect oiseau étant par son sexe mère des mères.

Il est l'image du ciel, parceque du eiel dérive la production d'une

quantité de choses.

Enfin il est, par deux drachmes, l'image de l'unité, parcequ'il parait être l'auteur et le principe de luimène, comme l'unité est le principe de tout nombre.

VAUVERT, étât le nom de Pendroit oà étaient les Chartreun de Paris, Vallis viridis. Comme il y avait là heunoop de carrière, et que le ven i s'y engouffrait avec bruit, le peuple s'imagina, dit Menge, que e bruit duit causé par un diable qu'on appela Vauvert, du nom de cilen; c'est peut-être là ce qui a fait donner le nom d'Enfer, à la rue qui y conduit.

VATON (M. Ind.), dieu du vent, le sixième des dirux protecteurs des luit coins du monde. Il soutient la partie du N. O. On le représente monté sur une gazelle, et tenant un sabre à la main.

Ve au non. (Myth Rabh) Lorseque le vean d'or fut réduit en pondre par ordre de Moise, il la finettre dans Pean, et obligea les Israélites de la hoire : ceux d'entre eux qui avient baisé l'idole, furent surpris de voir qu'en huvant, Jenrs de levres devenient d'or. Les lévites reconsurent les idolatres à cette marque et cu tubrent 25-oct.

Veneus. ( Myth. Ind. ) Ce sont les livres sacrés les plus anciens et les plus révéres des Indiens; ils les adorent comme la divinité même, dont ils les croient nne émanation et une partie tout ensemble. Ils craindraient d'en profaner le nom, s'ils le prononçaient autrement que dans leurs prières. Ces ouvrages, selon eux, étaient immenses et innombrables; la vie des homnies n'était pas assez longue pour les apprendre; et l'ignorance maissant de cette difficulté, le vrai dieu restait sans adorateurs. Wishnou eut pitié des peuples victimes des ténébres dans l'esquelles ils étaient plongés, et fit naître d'une portie de lui - même Viasser, qui disposa par ordre et abrégea les Védams, ce qui le sit surnommer Védé-Viasser; il réduisit le tout en quatre livres, et les enseigna aux quatre pénitents Vaisambaëner , Pailaver , Sayemouni et Soumandon, pour les répandre dans le monde et y propager la croyance indienne. Les Védams traitaient de toutes les sciences. Ils étaient écrits d'un style si relevé, la vérité y parlait d'un ton si imposant, ou le fanatisme d'une manière si obscure, que peu de personnes les pouvaient comprendre. Les brahmes les plus instruits en firent donc des commentaires, que les Indiens ont mis par la suite au rang des livres socrés. V. Shastan, etc. Les Védams célébraient l'Etre suprème sous différents attributs : les brah-

mes, pour tenir ce peuple dans la dépendance, firent rendre à chacun de ses attributs un culte différent : muis le dogme des brachmanes étant l'unité de Dieu, et leur croyance étant opposée à celle qu'enseignaien t les Védams, ces sages dérobérent ces livres sacrés aux brahmes, ce qui occasionna une guerre où périt la moitié des Indiens, et où les Védanis disparurent. Les brahmes vainqueurs y substituérent le Shastah ; mais comme les Védams leur donnaient une pnissance illimitée, et les mettaient au-dessus des princes et des lois, ils répandirent qu'il n'y avait de perdu que celni qui traitait de magie. Le moven le ulus sur d'ac-créditer cette fraude était d'en faire un article de foi. Ils n'y manquèrent pas, et c'est là le fondement de la première incarnation de Wishnou. Ensuite, pour qu'on ne put les forcer de montrer ces livres, ils en interdirent la connaissance au penple. le déclarérent indiane de les lire, et s'en arrogèrent seuls le droit, comme descendants de la divinité. Quand on les presse aujourd'hui à ce sujet. i's disent que les Védants sont eufermés dans un cayeau à Bénares. Jamais personne n'a pu les voir, on n'en connaît ni copie, ni traduction: ainsi leur existence est au moins donteuse. Il est difficile de croire, d'aprèsdiverses tentatives, que l'avarice des brahmes ait pu résister aux attraits de l'or qu'on leur a si souvent offert pour les décider à livrer leurs livres. Vénanti (Myth. Ind.), philosophes indous. Leur école, nommée Vedantani, domine dans l'Inde par sa métaphysique. C'est celle qui abonde en beaux esprits, et qui fournit les santassi, ou docteurs ; et les sages. Son opinion fondanientale est celle de l'unité d'un seul Etre existant, éternel, immatériel, infini, et en quelque façon trinaire par son existence, par sa lumière infinie, par sa joie extrême. Cet être n'est antre que le moi ou l'anie. Mais avec

ce principe il y en a un négatif, ap-

pelé Maya ou l'Erreur. Il faut .

pour devenir sage ou henrenx, se

débarrasser

déborrasser du Maya par une application constante à soi-même, en se persuadant que l'ou est l'Etre unique, sans se laisser distraire de son attention par les atteintes du Vaya. De la persuasion spéculative de cette proposition, Je suis l'Etre supréme, doit naître la conviction expérimentale, qui ne peut exister sans la félicité. Telle est la clef de la délivrance de l'àme. Ce système a beaucoup de rupport avec celui du Nyavam; les autres sectes s'en éloignent peu. On reconnaît dans ces systèmes de quiétisme l'empreinte du climat.

Venius, Vejovis, Vejupiter, le dieu méchant. Les Romains honoruient Pluton sous cette dénonsinution, sans espérance d'en recevoir des biens, mais pour détourner les maux qu'ils en appréhendaient. Ou le représentait armé de flèches, et l'on croyait l'apaiser par le sacrifice d'une chèvre.

VEFLANEN, flamine qui avait cessé d'exercer ses fonctions, chez qui cette dignité n'était pos à vic-VEIENTANA, surnom de Junon. Elle avait sous ce nom une statue

que les Romains firent transporter de Veies, dans le temple que Camille lui avait élevé sur le mont Aventin.

VELLENA (Mrth. Celt.), Sybille qui vivait du temps de Vespasien chez les Germoins, au rapport de Tacite, et qui, moitié fée, moitié prophétesse, du haut d'une tonr où elle vivait en recluse, exercait au loin une puissance égale on supérieure à celle des rois. Les plus illustres guerriers n'entreprenaient rien sans son aveu, et lui consacraient une partie du butin. Tac. hist. 1. 4 et 5. Après sa mort, elle fut révérée comme une divinité, et les Germains donnèrent son nom aux prophétesses. 1. VÉLOCITÉ. (Iconol.) C'est la

rapidité du mouvement, caracté-risée par une femme qui lance une flèche et qui est en action de courir, ayant des alles au dos, et des talonnières semblables à celles de Mercure.

Tome II.

VEN 2. - De la vie hunaine. Un Contaure qui court au galop, ou une fleur qui nait et meurt, ou l'ombre vaine et fugitive.

Versurus, surnom de Jupiter : d'autres l'appellent avec plus de rai-

son Urius. VENATRIX DEA, divinité chassoresse, c.-à-d. Diane. VENDERAD-SARE (Myth. Pers.),

recueil de trois livres liturgiques des Parsis, intitulés : l'Izechne, le Vispered, et le Vendedad proprement dit. Cc dernier est un dia-logue entre Zoroostre et Ormusd. qui répond aux questions du légis-lateur. Ormusd y est défini l'Atre pur, celui qui récompense, l'être al sorl é dans son excellence, le créateur, le grand juge du monde, celui qui subsiste par sa propre puissance. L'ouvrage est divis en vingt-deux fargards, ou chapitres, dont chacun finit par une prière qu'ils appellent pure, excellente. Elle commence par ces mots : « Celui qui fait n le hien, et tons ceux qui sont puis, » front dans les demeures de l'allone » dance qui leur ont été préparées, a VENDREDI. ( Myth. Mah. ) Sixième jour de la semaine, consocrapar les anciens à Vénus. Ce jour est pour les Mahométans ce qu'est le samedi pour les Juifs, et le dimanche pour les Chrétiens. Ils le fetent à leur manière, c.-à-d. en faisant la prière du matin un pen plus loneue que de contume, et dans la mosquée, pu lieu de la faire dans leurs maisons, Du reste, ils ne s'abstiennent d'aucune œuvre servile. Les marchauds ouvrent leurs houtiques, et les artisons travaillent à l'ordinaire. Ils ne sont pas plus scrupuleux leurs autres jours de fête. Quant à l'institu-tion du Vendredi, les uns l'attri-buent à l'entrée de Mahomet dans

jour était consocré chez les Aralies pour leurs assemblées solemnelles, et que Mahomet ne voulut rien changer à cet usage. VENOEANCE. (Iconol.) On la re-Aaa

Médine, à pareil jour ; les autres ,

et c'est le sentiment le plus prol-a-

ble, prétendent qu'anciennement ce

présente en finie, le chercus (pars, le visage cuflumné, le syeux chonce visage cuflumné, le syeux chonce con le comparable de la main. Souvent elle est armée d'un pointand à la main. Souvent elle est armée d'un flambeau, dont elle anime ceux qu'elle vent porter à se venger. On pet encore la peindre suce des yeux creux et enfoncés, et une grande pàtem, pour exprimer la situation de la present de la comparable d

D'après les Egyptiens, on lui donne pour symbole un lion furieux, percé d'une flèche qu'il cherche à retirer de ses flancs.

VERDARKE DIVINE. Les meirns alsymbolisaire tous la figure de Némeis. Les poètes greeset latins l'exprinent sous les traits d'une Berprinent sous les traits d'une Berprinent sous les rouss de son char les têtes des coupsles mortes. Dans les tables coupsles mortes. Dans les tables des coupsles mortes. Dans les tables des principes par un ange armé d'une épée flamboyante.

1. VENILLE, DYMPRE, femme

de Daunas, seeur d'Amate, et mère de Turmus. Quelques uns la disent femme de Neptune, et la mème que Salacia.

2 .- Selon Saint Augustin, est la déesse de l'espérance qui vient. Vants (Iconol.), divinités poé-tiques, enfants du Ciel et de la Terre, ou, selon d'autres, d'Astréuset d'Héribée. Hésiode les dit fils des géants Typhée, Astréas et Perséus; mais il en excepte les Vents favorables , sa-voir , Notus , Borée et Zéphyre , qu'il fait enfants des dieux. Homère et Virgile établissent le séjour des Vents dans les isles Eoliennes, et leur donneut pour roi Eole, qui les tient encholnés dans ses cavernes. Mais ce dieu lui-même voit son pouvoir suhordonné à celui de Jupiter et de Junon, les véritables dieux des régions éthérées. La superstition, après avoir déifié ces terribles puissances de l'air, crut pouvoir désarmer leur courroux par des vœux et des offragdes : et leur culte passa de

l'Orient dans la Grèce; car les Per-ses leur rendaient les honneurs divins. Achille, ayant mis sur le bûrher le corps de Patrocle, prie le Vent du Nord et le Zéphyr de hàter l'embrusement, et leur promet des sacrifices s'ils exaucent sa prière. Les Troyens prêts à s'embarquer pour l'isle de Crète, Anchise, pour se rendre les Vents propiees, immole une brebis noire aux Vents oragenx, et une blanche anx heureux Zéphyrs. Lorsque l'approche de la formidable armée de Xerxes jeta la consternation dans toute la Grèce, l'oracle de Delphes leur ordonna de sacrifier aux Vents, dont le souffle puissant pourrait disperser les vaisseaux enpemis. Xénophon raconte, dans l'expédition ou jeune Cyrus, que le vent du septentrion incommodant beaucoup l'armée, le devin conseilla de lui sperifier : on le fit, et le vent cessa. On leur avait élevé à Athènes un temple octogone, à chaque angle duquel est la figure d'un des vents, correspondante au point du ciel d'où il souffle. Ces hnit vents étaient le Solanus, l'Eurus, l'Auster, l'Africus, le Zéphyr, Corus, le Septentrion, et l'Aquilon. Sur le sommet pyramidal de ce temple était un Triton de bronze mobi-le, et dont la baguette indiquait toujours le vent qui sonflait. Les Lacédémoniens sacrifiaient un cheval aux Vents sur le mont Taygète. Pausanias nous apprend que Borée, on le vent dn nord, était la divinité principale de Mégalopolis.On voyait aussi, dit le même auteur, au has d'une montagne près de l'Asope, une enverne consocrée aux Vents, à qui, une certaine nuit de chaque année, un prêtre fait des sacrifices, après quoi il pratique, autour de quatre fosses, je ne sais quelles cérémonies secrètes. Il chante en même temps quelques vers magiques, dont on dit que Médée se servait dans ses enchantements. Auguste, étant dans les Gaules, fit bâtir no temple qu'il dédia au vent Circius (ouest ou quart nord-ouest). Les Gaulois honoraient ce vent d'un culte particulier, quoiqvii flat souvent dangerens, parrequiiscroysient his devoir ha Sulbritide l'air. Les Romains reconnaissient quattre vents principoux avoir, Eurus, Borée, Netus on Amsultes écianel. Euronous v. Vilturne, Subsolanus, Carcias, Corus, Africa. Libonous, etc. On a decouveren Italie plusieurs autels consocrée aux Vents. Bar général, les poètes comme des générals inquists, voluges, turbulents.

M. Ind. Les insulaires des Maldives offrent aussi des sacrifices à un certain génie ou roi des Vents. Voici en quoi ils consistent. On fait construire exprès de petites barques, qu'on remplit de parfums, de gom-mes, de fleurs et de hois odoriférants. On met le feu à cea barquea, qu'on abandonne ensuite au gré des eaux et des vents. Un nuage de fumée s'élève jusqu'au ciel, et porte une agréable odeur au Génie des pirs, qui, selon les idées de ces peuples, se trouve très flatté d'un pareil sacrifice. D'autres honorent le roi des Vents à moins de frais ; ils se contentent de jeter dans la mer un certain nombre de coqs et de poules : mais tous ont nn si grand respect pour lui, qu'ils ne manquent jamais, avant de s'emborquer , de lui faire des vorux fidèlement acquittés lorsqu'ils rentrent dans le port, et qu'ils ne se permettent pas même de cracher on de lancer quelque chose contre le vent, et qu'en mer ils craignent de regarder derrière eux vers le point d'où le vent soufile.

Les Samoyèdes vendent les wens à ceux qui naviguent sur les mers du Nord, et donnent une corde qui a trois nœuds; ila avertissent qu'en dénouant le premier, on obtiendra un vent médiocre; qu'il sera fort si l'on dénoue le second, et que le troisième suscitera une tempête violente.

sième suscitera une tempète violente. Venutta, un des principaux d'entre les Latins, qui alla demander du secours à Diomède contre les Troyens, mais joutilement.

1. V znua (Iconol.), une des divi-

nités les plus célébrées dans l'antiquité paienne, fut formée, selon Hésio-le, de l'écume de la mer et du song des parties mutilées de Co-lus de ce mélange affreux naquit, aux environs de Cythère, la plus belle des déesses. Les fleurs missaient sous ses pas : accompagnée de son fils Cupidon, des Jeux, des Ris, et de tout l'attirail de l'amour, elle fit également la joie et le bonheur des hommes et des dieux; les Heures, chargées dn soin de son éducation , la conduisirent dans le ciel , où tous les dieux , charmés de sa leanté , la demandèrent en mariage. Telle est la tradition le plus communément reçue dans la Grèce sur l'origine de Vénns, Vénus Marine ou Vénus sortant du sein de la mer. C'est sons cette idée que les poètes, les peintres et les soulpteurs nous la représentent.

Ausone, parlant de la Vénus d'Apelle: « Voyez, dit-il, comme n cet excelient maltrea parfaitement » exprimé cette eau pleine d'écume » qui coule à travers ses mains " et ses cheveux , sans rien cacher » de leurs grâces ; aussi , dès que » Pallas l'eut aperçue , elle tint à » Junon ce discours : Cédons , cé-» dons, o Junon, à cette déesse » naissante, tout le prix de la beauté.» Les anciens monuments nous font voir cette déesse sortant de la mer; tantot soutenne sur une grande coquil'e par deux Tritons, et tenant ses cheveux, dont elle fait découler l'écume : tantôt montée sur un donphin on sur nne chèvre marine, et escortée des Néréides et des Amours. Selon cette idée, Vénus était surnommée l'pontia , Aphrodite , Anadyomène , Tritonie. V. tous ces noms.

Honère a suivi une tradition moins hizarre sur Vénns, et nous dit qu'elle était fille de Jupiter et qu'elle était fille de Jupiter pour l'entre de l'entre de l'entre l'ens de l'entre l'entre Vénns que nous appelons Vénus la Céleste (P. Uazisa); et cette suire, Vénns que

Asso

nous nommons Vénns la Vulgaire. Ciceron en admet un bien plus grand nombre : «Entre les différentes » Vénus, dit-il, la première est fille » du Ciel et du Jour, de laquelle nous » avons vu un temple en Elide. » La seconde est née de l'écume de » la mer : c'est d'elle et de Mercure » qu'on fait naître Cupidon. La troi-» sième, fille de Jupiter et de Dioné, » est celle qui semaria avec Vulcain : » e'est d'elle et de Mars qu'est né » Antéros. La quatrième, née de Sv-» ria et de Tyrus, s'appelle Astarté, » qui épousa Adonis. » Pausanias dit qu'il y avait, chez les Théhains, trois statues faites du bois des navires de Cadmus ; la première était de Vénus Céleste, qui marquait un umour pur et dégagé des cupidités corporelles; la seconde était de Vénus la Populaire, qui morquait un amour déréglé; et la troisième, de Vénus Apostrophia , ou Préservatrice , qui détourmit les cœurs de toute impureté. De toutes ces Vénus, et de plusieurs autres encore dont les mythologues font mention, c'est la Vénns Marine qui s'est attiré presque tout le culte des Grecs et des Romains. C'est elle dont l'histoire a été chargée de la plupart des galanteries éclatantes , comme les amours de Mars et de Vénus, la noissance d'Enée, etc... Mais, si nous en croyons plusieurs mythologues modernes, il n'a jamais existé d'autre Vénus qu'Astarté, femme d'Adonis, dout le culte fut mèlé avec celui de la planète de ce nom. Ce culte fut porté de Phénicie dans les isles de la Grèce, et sur-tout dans celle de Cythère où il fut d'abord adopté; et le temple de Cythère a passé pour le plus ancien de ceux que Vénus a eus dans la Grèce : ce qui fit dire que la déesse avait pris naissance dans la mer, près de cette isle. Vénus fut regardée comme une des plus grandes déesses; et comme elle favorisait les passions, on l'honora d'une manière digne d'elle. Ses temples, ouverts à la prostitution, apprirent au monde corrompu que, pour reconnaître dignement la décase d'amour, il ne fallait avoit assuni gard aux règles de la puteur's les filles se prostitusient publiquenent dans ses temples, et les femmes matiées n'y étaient pas plus chastes. Amathonte, Cythère, Paghos, Gnide, Idalie, et les autres flux conscrets spécialement à cette décase, se distinguirent par lea décordres les plus infames.

dres les plus illusies.

mis plus particulièrement au commerces de planterie j'est pour cela qu'on lai donne commendent de commerces de planterie j'est pour cela qu'on lai donne commendent une ceisture mystérieus, appéle le vietal, cil flomère, d'un tian admirablement diversité ; là se ricavaient loss eschermin esplas a éducteurs, les attraits, l'amert, et treises serveix, les innocentes n'rouperies, et le charman lodinage, qu'il paresiblement, sar-aprend l'esprit et le cour mos particular de la comme de plas l'amer, avoit le l'amert de particular de l'esprit et le cour me de plas Junne, voulair paire à l'upière.

prie Vénus de lai prêter sa ceinture; la déesse de Cythère la lni offre sunle-champ, en lui disant: « Recevez o ce tissu et le cachez dams votre » sein; tout ee que vous pouvez dé-» sière s'y trouve; et, par un charme » secret quo ne pent expliquer, il » vous fera réussir dams toutes vos « entreprises.

On consacra à cette déesse, parmi les fleurs, la rose; parmi les arbres, le myrte; parmi les oiscaux, les cygnes, les moineaux, et sur-tout les colombes. V. Rose, Myrre, PÉRISTÉRE.

Fracièle fit deux statues de Vimus; l'une vêtue, que cenx de l'isie de Cos achetèrent; et l'autre nue, qu'i vendit aux Cnidiens. Celle-ci devint fort célèbre; le roi Nicomède voulut l'achetet à rand prix; mais les Cnidiens refairent aes offres. La beant de cette statue attirait un concours de granqui vensient rein de l'achet de cette statue attirait un concours de grander de vierder. Un cnit-'autres lui fit de granda présents: as foile le pousso junqu'à la dequander en marige aux Cnidiens, promettant de lai faire des présents escore plus riches, « Sans accepter ses offres, dit Pline, » le Caniders ne fuero plus feites, de la Caniders ne fuero pas Rehés de l'amour insend de cet homme, estimant que cela fisiait homeur à la lesuité de n'eur décesse, et la rendait plus célebre dans le monde, » Eartre les states de Vénus qui nour restent, la plus belle est la Vénus de Média plus le les esta la Vénus de Média plus le les de la Vénus de Média plus le les de la Vénus de Média plus le les de la Vénus de média plus le les les les les de la Vénus de la v

On en voit une autre appuyée sur une colonne, uyant un globe à ses pieds, marque de son empire sur les cœurs des mortels. M. Maffei nous présente une Vénus ancienne, qui semble être faite pour ce passage de Térence : Sine Cerere et Bac-cho friget Venus. Elle est accompaguée de deux Cupidons, tenant un thyrse environné de pampres de vigne et de grappes, et couronné d'épis de bled; à la main droite elle a trois flèches, pour marquer peutêtre qu'elle décoche plus surcment ses traits quand Cérès et Bacchus sont de la partie. Apulée nous dit que quatre colombes tiraient le char de Vénus: on en voit souvent sur sa main. Quelquefois ce sont des cygnes, et même des moineaux, qui tirent le char. Les Lacédémoniens représentaient Vénus armée, dit Lactance, à l'occasion de leurs femmes qui prirent une fois les armes et repoussèrent l'ennemi. Quelques artistes ont donné un miroir à Vénus, comme déesse de la beauté. Voy. BEAUTÉ.

La Vénus d'Arles, placée à Versuilles, tient un miroir de la main droite, et une pomme de la gauche, morque de son triomphe sur Junon et un Pallas. La statue est antique; mais la pomme et le miroir out été ajoutés par le célèbre Girardon. Sur une médaille d'Agrippine,

Vénus Céleste, Vénus Calestis, porte un sceptre d'une main, et de l'autre une pomme; elle a une étoile sur la tête, symbole de son origine ééleste.

Sur une médaille de Fonstine, on

weit l'image de Vénus mire, l'éneris gouitrieis; elle tient use peude un peit tenfut enseloppé de langes. Elle n'est pas représenté de même sur une médaille de Passtine la jeune; elle a les bras et une mamelle à découvert; de la main droite elle tient une petite Victoire, et de la guade un boudier, sur lequel on gravé le mariage de Marc-Aurèle et de Faustine.

Sur nne autre médaille de la même impératrice, on a représenté Véuus-Victorieuse, Vénus Victrix; elle s'efforce, par ses caresses, de retenir le dieu Mars qui part pour la guerre.

le dien Man qui part pour la gaerre. Sur une medicilité de Titus, ou voit une Vénus me, qui porte le main droite la le nobre, et qui tient de la crite de la collection de la collection de est déclout devant le dien Mars, représent assisse tappurés ur mibrion. Cet embléme peut désigner que les countrers le pais l'autres de la collection de la heauté. An reste, dans le plupart de ce médalles, les divinités, comme Mars, Vénus, etc., ne cont soudedigient le prince on la princeste.

Les modernes ont représenté Viuss se promeant dans les airs, portés sur un char tirèpor des colonijesou par des cypes, it ayant à ses côtés deux colomiserqui se becquitent, une couronne de mytte et de roses orne so blonde cherelure. Li joie est dans sez yeux, le soirrie sur ses l'erres ; lis n'augmentent point ses charmes, jour. Mille petits Amoura, qui ladinent avec sa ceinture, semblent applaudir à sa besuté.

2.— My th. Mex. Les Mexicains vaient une déses de l'amour, à laquelle ils attribuaient ansi l'entre des vens. Elle étair, ainteux, servie par d'autres femmes ; des nains et des bouffons qui l'amusaient dans un délicieux sépare, lui servaient de messagers pour averir le sideux dont elle déstrait la compaguie. Son temple était somptueux, et a little s'eta flet se défòrait tous les ansa vec et sa flet se défòrait tous les naus avec

A a a 3

une pompe qui attirait tonte la na-

tion. Herrera. VERANDI. le présent (Wytho). Scand.), une des trois parques scon-

VERRA, antel à Rome où l'on venait adresser des prières aux dieux, pour obtenir que les enfants ne naquissent pas.

VERDOTANTE. Cérès avait à Athènes un temple sous ce nom, qui con-vient assez bien à la dérsse des mois-sons. (V. Chlož.) On lui sucrifisit un belier lorsque le bled était vert. Verge. V. Bellone, Canucée,

MERCURE.

VERGERE, terme usité dans les sacrifices offerts aux dieux infernaux, renverser la main droite du côte de lu gauche, par un usage contraire à celui qui s'observait lorsqu'on socrifiait sux dieux du ciel , en l'bonneur desquels on faisait des libations, le plat de la main tourné vers leur céleste séjour.

VERGILIES: c'est le nom que les Latins donnent aux Pléiades, constellation qui paraît au printemps, qui a vere oriuntur.

Vérité. (Iconol.) Elle est fille de Suturne on du Temps, et mère de la Justice et de la Vertu. Pindaro lui donne pour père le souverain des dieux. Apelle, dans son fameux ta-bleau de la Calomuie, l'avait personnifiée sous la figure d'une femme modeste qui se tientà l'écart. Cesar Ripa la représente nue, tenant de la main droite un soleil qu'elle fixe; de la gauehr, nn livre ouvert, avec une palme; et sous l'un de ses pieds, le globe du monde. J. B. Rousseau lui donne un miroir. Quelquefois ce miroir est orné de fleurs et de pierreries , pour faire entendre qu'il est permis d'orner la Vérité.

Le Cav. Barnia l'a exprimée par une femme qui a sons le sein gauche une incision dont elle écarte les chairs, comme si par cette ouverture elle voulait laisser lire ce qui se passe dans son cœur; expression outrée que Winckelmann a raison de blamer. Dans une estampe allégorique, dont le snjet est : La V erite recherchee par les philosophes , B. Picard a représenté la Vérité par une femme nue , posée sur un cube , foulant aux pieds le globe terrestre , tenant de la main droite un livre et une palme , symbole de triomphe, et de la gauche un soleil qu'elle regarde fixement. Gravelot la peint avec les mêmes attributs, mais la place dans les nues, sa demeure naturelle, tandisque la terre est le séjour de l'Erreur. Quelqu'un a dit que la Vérité se tennit ordinairement eachée au fond d'un puits, pour exprimer la difficulté de la découvrir. Une médaille moderne, frappée en l'honneur de l'Areim, représente la Vérité sous l'emblème d'une femme nue, assise sur une pierre ; son pied gauche est appnyé sur un Satyre; elle re-garde Jupiter qui paraît sur un muage, la foudre à la main; derrière elle est la Renommée qui la couronne ; et la légende porte ces mots : Veritas odium parit, la vérité fait des ennemis.

VERITÉ CHRÉTIENNE. (Iconol.) Les tableaux d'église la représentent par une femme tenant à la main le livre de l'évangile, avec la palme du martyre. Elle foule aux pieds le globe dn monde, et porte avec confiance ses regards sur une croix rayonnaute qui dissipe les nuages sons lesquels se cache l'Erreur qu'on aperçoit dans l'obscurité.

VERJUCOBUNNUS (Myth. Celt.). nn des dieux des Gaulois. VERNEMETIS, temple grand, temple gaulois dans le territoire de Bor-

deaux. VERRÉES, fêtes instituées par le préteur Verrès. V Eas (M. Egyp.): ils désignaient

les moucherons, parcequ'ils les en-gendraient, dit Horapotlon. Verseau, onzième signe du zodiaque. Selon la fable, c'est Ganymède enlevé an ciel par Jupiter. Les Latins le nommaient Aquarius. Les astrologues mettent ce signe parmi ceux de moyenne beanté, et qu'ils appellent humains, raisonnables, etc. Ils le font dominer sur les cuisses de l'homme, et prétendent que ceux qui

naissent sous ce signe, anront des inclinations vertueuses. Selon eux, il donne aussi de grands talents pour la découverte des sources , la conduite des eaux, et tous les arts qui en dépendent , et mille autres rêve-ries de cette force.

VERTERS, surnom de la Fortune. Tite-Live parle d'une Fortuna vertens, dont la tête était détournée des speciateurs. V. RESPICIENS.

Verticornia, surnom de Vénus, parcequ'elle tournait les cœurs à son gré. RAC. Vertere corda. VERTU (Iconol.), divinité allé-

gorique, fille de la Vérité, Les Romains lui érigérent un temple. Ils en nvaient aussi élevé nn à l'Honneur, et il fallait passer par l'un pour arriver à l'autre ; idée ingénieuse, par laquelle ils voulaient faire entendre que l'honneur n'était que dans les actions vraiment vertueuses. La Vertu nous est représentée sous la figure d'nne femme simple et modeste, vetue de blanc, dont le maintien commande le respect. Elle est assise snr une pierre carrée, et tient une conronne de laurier. On la peint encore comme un vieillard vénérable, ayant une longue barbe, s'appuyant sur une massue et se couvrant de la peau d'un lion. La Vertu, en général, a l'air humble et le maintien modeste. Le cube de marbre sur lequel elle est assise exprime sa solidité. Ses alles déployées signifient qu'elle s'élève au-dessus du vulgaire. Son vêtement blane est le symbole de la pureté. Elle tient une pique, un sceptre, et une couronne de laurier; marques des ses combats, de son ponvoir, et de la récompense qui lui est due.

Lucien la peint triste , affligée , et si maltraitée de la Fortune, qu'elle n'ose plus paraître devant le trône de Jupiter. Sur une médaille de Lneius Verus, la Vertu est caractérisée par Bellérophon porté sur Pégase, et armé d'une lance dont il porte des coups mortels à la Chimère qui le menace. Raphaël, dans le bas-re-lief de la statue de Minerve qu'il a placé dans le tableau allégorique de la Philosophie, a représenté la Vertu

élevée sur des nuées, avec une main sur la poitrine, le siége de la valeur, et de l'autre indiquant aux mortels, par le sceptre qu'elle tient, le pouvoir de son empire. A ses côtés est la figure du lion dans le zodiaque, animal symbole de la force. Dons les mausolées et dans les catafalques, une flamme qui sort d'une urne placée au haut d'une pyramide est l'hié-roglyphe de la vertu qui élève les hommes aux cieux. Quelquefois on donne des alles à la Vertu, pour faire entendre que les personnes vertueuses s'élèvent au-dessus des autres. Lorsue la Vertu est considérée comme la Valeur, on la peint telle qu'une Amazone, le casque en tête, et la lance à la main, ou bien sous la figure d'Hercule, armée de sa massue et couverte des dépouilles d'un lion. La Vertu héroïque est encore désignée souvent par une femme couronnée de laurier, tenant un bouclier d'une main, une pique de l'autre, et ayant auprès d'elle un laurier où sont attachées plusieurs couronnes, conune des marques de victoires.

Dans un tableau du Poussin, qui représente le choix d'Hercule, la Vertu est caractérisée par une femme habillée très modestement avec une longue robe à la grecque, fort simple. Ses cheveux mal ordonnes, flottent librement sur ses épaules, sons autre ornement qu'un bandean. Ses regards sont modestes, screins et touchants. Elle exhorte son élève, et lui montre nn rocher nu et stérile , comme le symbole du travail, du danger et des difficultés qui se trouvent dans le chemin de la véritable gloire.

VERTUMNALES, fêtes en l'honneur de Vertumne. Elles se célébrsient au mois d'Octobre.

VERTUNNE, dicu des jerdins et des vergers, qui présidait à l'au-tomne; et, sclon d'autres, aux pensées humaines, et au changement. Il avait le privilége de pouvoir changer à son gré de forme. Il fit usage de ce talent pour gagner le cœur de la nymphe Pomone, et y réussit, malgré la difficulté de l'entreprise. Lorsqu'ils furent dans un age avancé, il se ra-Aaa4

jumit avec elle, et ne viola jamais la foi qu'il lia svai promise. L'oyezphotese, les anours de Vertume et de Pomone, et les transmations d'un d'en. J'ette d'intité était bonorée chea les Errusques, et ce fut de cher avec que son culte fut porté à Rome. Les commentateurs d'Unide en font un aucien roi d'Errurie, qu'il, par le muite et des jardins, mérita des autels après a mort.

On croit que Vertunne, dont le nom signifie tourner, changer, marquait l'année et ses variations : on avait raison de feindre que le dieu prenait différentes formes pour plaire à Pomone, c.-à-d., pour amener les fruits à leur maturité. Ovide semble appuyer cette conjecture, puisqu'il dit que ce dien prit successivement la figure d'un laboureur, d'un moissonneur, d'un vigneren, et enfin d'une vieille femme, pour désigner aiusi les quatre saisous, le printemps, l'été, l'automne, et l'hiver. Comme ce dieu était adoré sons mille formes, Horace dit au pluriel dii l'estumni. Vertuune avait un temple à Rome, près de la place où s'assemblaient les marchands, dout il était un des dicux tutélaires. Il était représenté sous la figure d'un jeune homme, avec une couronne d'herbes de differentes espèces, et un habit qui ne le couvrait qu'à demi, tenant de la main gauche des fruits, et de la droite une courenne d'abondance. La belle statue de Vertumne dans les iardins de Sceaux le représente couronné d'épis ; à son cou est attachée une peau de bête fauve, qu'il replie sur le bras gauche pour qu'elle puisse contenir les fruits et les feuilles cont il est surchargé; la tête de l'aninual et une portie de sa dépouille pendent audessous de son bras. De la main droite il tient une faueille propre à émonder les arbres; sa chaussure est celle d'un villageois.

Vervacron, un des dieux des lahonreurs. C'était le premier que l'on invoquait c'ans le sacrifiee que le Flamen de Cérès offruit à cette déesse et à la Terre. Il tirait son nom de ver, printemps, parcequ'il présidait au premier labour de cette saison.

VERVEINE, plante fort en usage antrefois dans les opérations religieuses; c'est pour cela qu'on l'appelait herbe sacrée» on en balayait les autels de Jupiter, d'où vient son nom. On se présentait dans les temples des dieux couronné de verveine, on tenant à la main de ses feuilles lorsqu'ils agissait d'apaiser les dicux. Pour chasser des maisons les malins esprits, on faisait des aspersions de l'eau lustrale avec de la verveine. Les druïdes, sur-tout, étaient fort en-têtés des prétendues vertus de la verveine : ils ne la cueillaient et ne l'employaient qu'en y mèlant beaucoup de superstitions. D'abord, disaieut-ils, il fallait la cueillir au moment où la canicule se levait, et cela à la pointe du jour, avant que le soleil fût levé, et après avoir offert à la Terre un sacrifice d'expiation. où les fruits et le miel étaient employés. Mais aussi quelles vertus n'avait pas alors cette plante! En s'en frottant, on obtenuit tout ce qu'on voulait; elle chassait les fièvres, guérissait toutes sortes de maladies, et, qui plus est , conciliait les cœurs que l'inimitié avait aliénés ; enfin , répandue avec un rameau en forme d'aspersion sur des convives, ceux qu'elle touchoit se sentaient et plus gais et plus contents que les autres; comme si, pour procurer cette gaiete, la plus simple persuasion des effets de cette plante ne sufficit pas. Dans la suite ce mot signifia toutes sortes d'herbes ou de branches cueillies dans un lieu sacré.

VESPER, le même qu'Hesper. V. Luciser, Nocturnus.

3. Vars s, femme d'Uranus, et mère de Starrne, est souvent prise peur la Terre chez les poètes. Ovide dit que la Terre s'appelle Vesta, parcequ'elle se soutient par son prope podes ¿du-vistat. Anis, forsque Cléanthe, disciple de Zénon, accusa Aristarque de Samot de ne pas avoir rendu à Vesta les homeurs qui lui ciaient dus, et d'avoir trouble son

repos, le véritable seus de cette acustica alégorique étais, suivant Platarque, qu'il avait déplacé la terre du centre de l'univers pour la faire tourner autour du solci. On the course par la faire tourner autour du solci. On the course que de l'autour d'autour de la main, pour marquer la terre qui renferme les vents dans son sein. (V. Canhar Rukáa, Tann.) Diocor de Solicie la istribue l'invention de l'agriculture. Son temple, à désigner la terre qui del représentait.

2. - Fille de Saturne et d'Ops, on Rhea, selon Apollodore et Diodore de Sicile, ou Vesta vierge, était la déesse du fen, ou le fen même; car le nom que les Grees donnaient à ectte déesse, est le même qui signifie feu ou foyer des maisons. Vesta a été une des plus anciennes divinités du paganisme; elle était honorée à Troie, long-temps avant la ruine de cette ville, et l'on croit qu' Enée apporta en Ítalie sa statue et son culte : c'était un de ses dienx Pénates. Vesta devint une divinité si considérable, que quiconque ne lui sacriliait pas passait pour un impie. Les Grees commençaient et finissaient tous leurs sacrifices par honorer Vesta, et l'invoquaient la première avant tous les dieux. Son culte consistait principalement à garder le feu qui lui était consacré, et à prendre garde qu'il nes éteignit ; ce qui faisait le premier devoir des vestales. Il v avait à Corinthe un temple de Vesta, mais sans aucune statue : on voyait seulement au milieu de ce temple un autel pour les sacrifices qui se faisaient à la décase. Elle avait de même des autels dans plusieurs temples de la Grèce consacrés à d'antres dieux, comme à Delphes, à Athènes, à Ténedos, à Argos, à Milet, à Ephèse, etc. Le temple de Vesta, à Rome, était ouvert à tout le monde pendant le jour ; mais il n'était permis à aucun homne d'y passer la nuit; le jour même les hommes ne pouvaient entrer dans l'intérieur du temple. Ce n'était pas seulement dans les temples que l'on conservait le feu sacré de Vesta, mais encore à laporte de chaque maison particulière, d'où vient le nom de vestibule. V. FEU. (Icon.) Anciennement, nichez les Grecs, niebez les Romaius, il n'y avait d'antre image ni symbole de Vesta que ce feu saeré gardé si religieuscment; et si l'on fit depuis desstatues, elles représentaient Vesta la Terre, plutôt que Vesta le Fen ; mais il y a apparence qu'on les confondit depuis l'une avec l'autre. Une des manières les plus ordinaires de la représenter était en habit de matrone, vetue de la stola, tenant de la main droite un flambeau ou une lampe, ou une patere ou vase à deux anses, appelé capeduncula ; quelquefois aussi un Palladium, ou une petite Victoire. Au lieu d'une patère, elle a quelquefois une liaste ou une corne d'abondance. Au revers d'une médaille de Vitellius, on la voit assise, tenant d'une main la patère, et de l'autre un flambeau allumé. Elle est debout, avec les mêmes symboles, sur une médaille de Salonine. Les titres qu'on hii voit attribuer dans les médailles et sur les anciens monuments sont Vesta la sainte, l'éternelle, l'henreuse, l'ancienne, Vesta la mère, etc. Noma Pompilius fit bâtir à Rome

un temple à Vesta, et le fit constrnire presque en forme de globe, non, dit Plutarque, pour signifier par - la que Vesta fut le globe de la terre, mais que par ee globe il mar-quait tout l'univers, au milieu duquel était ce feu qu'ils appelaient Vesta. C'est dans ce temple qu'on entretenait le feu sacré, avec tant de superstition, qu'il était regardé com-me un gage de l'empire du monde ; que l'on prenait comme no pronostic malheureux, s'il venait à s'éteindre, et qu'on expiait cette négligence avec un soin et des inquiétudes infinies. Lorsque ce feu s'éteiguait, ou ne pouvait pas le rallumer d'un autre seu; il sallait, dit Plutarque, en faire de nouvean, en exposant quelque matière propre à prendre feu au centre d'un vase cencave presenté au soleil. (Les miroirs concaves étaient donc des-lors en usage.) Festus prétend que ce nouveau feu se faisait par le frottement d'un bois propre à cela, en le perçant. Sans même que le feu s'éteignit, on le renouveluit tous les ans le premier jour de Mars.

VESTALES, nom que donnaient les Romains aux prêtresses de la déesse Vesta. Ils les choisissaient vierges. Ovide en donne pour raison que Vesta l'était. Il ajoute aussi que c'est parceque cette déesse est comme le feu qui n'engendre rien. Les Romains, dans l'établissement des vestales, imitèrent les Albains, qui n'étaient sans doute que les imitateurs des autres nations. Ils commencerent par s'en écarter sur ce qui concernait la virginité, en lui donnant un terme moins long. Les vestales d'Albe devaient l'observer pendant cinquante ans. Les Romains ne demanderent pas qu'elles le fussent plus de trente ans. Ce fut Numa qui choisit les premières vestales. Il réserva cedroit à ses successeurs. Ce prince n'en avait d'abord institué que quatre. Servius Tullius, ou, selon d'autres, Tarquin l'ancien en ajouta deux. Après l'expulsion des rois, le droit de choisir les vestales passanux souverains pontifes. Quand il s'agissait de remplacer une vestale, le grand-prêtre cherchait dans les familles de Rome vingt vierges entre six et dix ans. Il était défendu d'en admettre aucune ni au - dessus ni au-de-sous. Elles devaient avoir leur père et leur mère. Il ne fallait pas qu'elles eussent le moindre défaut dans leur personne. On exigerit au contraire qu'elles fus-seut aussi belles et aussi bien faites qu'il était possible de les trouver. Dès que ce nombre avait été choisi, le grand-prêtre les faisait tirer au sort. Il s'emparait aussi-tôt de celle sur laquelle le sort tombait, l'enlevait des bras de ses parents, dont l'autorité sur elle cessait des cet instant. Il conduisait la nouvelle vierge dans le temple. On lui coupait les cheveux, qu'on suspendait à un arbre sacré : c'était une marque d'affranchissement. Dès ce moment elle n'était plus occupée que de l'étude de ses devoirs.

Les vestales passaient leur vie à s'instruire, à servir la déesse, et à former de nouvelles prêtresses. Cea fonctions, selon quelques anteurs, les divisaient en trois classes qu'elles parcouraient successivement, et dans chacune desquelles elles passaient dix ans; mais il semble que leur petit nombre ne permettait guères cette division. Le temple était leur unique séjour : rien ne pouvoit les dispenser de l'habiter. Il n'y avait que le cas où elles étaient assez malades pour avoir besoin de changer d'air. Alors le grand pontife les remettait entre les mains de quelques dames romaines d'une probité et d'une vertu reconnue, qui briguaient ces fonctions comme un honneur.

Lorsque ces filles avaient demeuré trente ans dans les emplois du sacerdoce, elles étaient libres de le quitter et de se marier. Il y eut des vestales qui profitère :t de cette liberté. Elles ne tardèrent pas à s'en repentir. On imagina que la continence leur avait pese : on les accusa d'avoir attendu avec impatience le moment où elles pourraient l'enfreindre. Elles eurent e sort des vieilles filles, qui sont presque toujours méprisées par leurs jeunes maris. Le plus grand nombre passa le reste de sa vie dans le célibat. Quelques unes resterent dans le temple. On ne s'accorde par sur les occupations qu'elles y avaient alors. Il y en a qui prétendent qu'elles ne veillaient plus au feu sacré, et qu'elles n'avaient plus de part au ministère, parceque leur vieillesse les en rendait indignes. Mais Tacite dit expressément le contraire. Cet historien nous apprend qu'Occia gouverna les vestales pendant cinquante-sept ans, présida aux cérémonies de la déesse avec beaucoup de sagesse et de dignité, et que ce ne fut qu'après sa mort que l'on songea à la remplacer. La plus ancienne des vestales présidait au culte. C'était l'age seul qui lui donnait cette prééminence : on

l'appelait la Grande Vestale.

L'occupation la plus importante et la plus essentielle des vestales, celle qui exigeait toute leur atten-

tion, était la garde du feu sacré. Ce feu devait être entretenu jour et nuit: et la superstition avait attaché les conséquences les plus terribles à son extinction. L'opinion que l'éclat du feu était un présage heureux, entrainait nécessairement l'idée contraire lorsqu'il s'éteignait. Ce pré tendu malheur arriva plusieurs fois à Rome, entr'autres pendant la seconde guerre punique. Toute la ville en fut consternée. Tite-Live a peint avec les couleurs les plus vives la désolation superstitieuse des Romains. C'était l'usage, lors de ces accidents, que toutes les affaires fussent suspendues. S'ils arrivaient pendant la nuit, on les annonçait promptement au peuple. Le sommeil était interrompu, le sénat s'assemblait. On suspendait les occupations les plus interessantes jusqu'à ce que le crime fût puni, le temple expié, le feu rallumé. La vestale qui, par sa négligence, avait causé un pareil désastre, était punie du fouet. Elle recevait ce chatiment des mains du grand-prêtre. Si l'on en croit Festus, la cérémonie se faisait toujours dans un lieu obscur, et la vestale était couverte d'un grand voile fin. Denis d'Halicarnasse rapporte que quelques vestales éviterent le fouct et des supplices plus terribles, par des mys-tères qui prouvèrent leur innocence. Cet historien raconte qu'une de ces prêtresses, nommée Emilie, s'endormit un soir, et se reposa du soin de garder le feu sacré sur une nouvelle vestale, qu'elle était chargée d'instruire. La jeune novice ne tarda pas aussi à succomber au sommeil. Pendant que les deux surveillantes dormaient, le feu sacré s'éteignit. Grand trouble dans Rome le lendemain. Les pontifes crurent voir dans cet accident plus que de la négligence. Ils s'imaginerent qu'Emilie, avait violé le vœu pénible que la déesse imposait à ses filles. Emilie, ne pouvant toucher par ses larmes des juges déterminés à la trouver criminelle, eut recours à Vesta, déchira un morceau de son voile, le jeta sur les cendres du brasier sacré, en implorant l'appui de la déesse. Le feu se ralluma aussi-tôt, et ce prodige ma-

nifesta son innocence. C'était avec de grandes céremonies que l'on rallumait le feu sacré. Selon le récit de Festus, on perçait avec une espèce de tarière une tal·le faite de bois facileà s'enflammer. Les vestales recevaient dans un vase le fen qui était produit par un frottement rapide, et l'allaient porter sur l'autel. Si l'on en croit Plutarque, ce n'était qu'avec le feu du soleil qu'on pouvait rallumer celui de Vesta. On réunissait les rayons de cet astre dans un vase d'airaia, large à l'ouverture et étroit au fond. Sous ce vase, qui était percé, il y avait des matières combustil·les sur lesquelles tombaient les rayons du soleil.

Les vestales qui avaient violé la virginité étaient beaucoup plus sé-vèrement punies que celles qui vèrement punies que celles qui avaient laissé éteindre le feu sacré. Numa les condamua à être lapidées. Festus rapporteune autreloi posterieure qui ordonnait qu'elles cussent la tête tranchée. On croit que Tarquin l'ancien est le premier qui établit l'usage de les enterrer toutes vives; du moins c'est sous son règne que ce supplice fut employé pour la première fois, et ce fut depuis la punition ordinaire des vestales infidelles à leur vœu. Cependant cette loi sévère reçut quelquefois des exceptions. Les deux sœurs de la famille des Ocellates, ayant été convaincues d'inceste, obtinrent de Domitien la liberté de choisir le genre de leur mort. Sénèque parle d'une vestale qui fut condamnée à etro précipitée du haut d'un rocher. Elle protestait qu'elle était innocente : on ne la crut point. Sa sentence fut exécutée. Elle implora la déesse, et temba sans se faire aucun mal. Ce miracle ne put détruire la première opinion des juges. Ils firent recommencer l'exécution, et le miracle ne fut point répété.

Les pontifes avaient seuls le droit de connaître des accusations intentées contre les vestales. L'accusée pouvait se défendre par elle-même ou par un avocat. Elle paraissait devont le collége sacré, auquel prési-dait le grand-prètre. Elle répondait aux interrogations qui lui étaient faites. On la confrontait avec ses accusateurs; on l'entendait plusieura fois. Quoique, dans le droit civil, il ne fit pas permis d'appliquer à la torture un esclave pour le contraindre à déposer contre son maitre, la loi autorisait cette sévérité à l'égard des esclaves des vestales. Quelquefois elles étaient appliquées elles-mêmes à la torture. Lorsque les juges avaient suffisamment instruit le procès, on procédait an jugement, et l'on reencillait les voix. Chaque prêtre avait une tablette on un bulletin sur lequel il traçait la lettre C, s'il voulsit condamner la vestale, et la lettre A, s'il jugeait à propos de l'absondre. Il le jetait ensuite dans une corbeille destinée à cet usage. Le grand-prêtre, après avoir pris et compté tons les belletins, pronoucait l'arrêt.

Lorsque le jour marqué pour le supplice était arrivé , le chef de la religion se rendait au temple, suivi de tous les pontifes. Il y dépouillait lui-même la coupable des habits et des ornements de prêtresse, lui otait les bandelettes sacrées qui ceignaient sa tête, lui présentait son voile à baiser, et la revêtait ensuite d'habits lugubres et conformes à sa situation présente; puis il la lisit avec des cordes, et la faisait monter dans une litière exactement ferince de tous côtés, afin que ses cris ne pussent être entendus. On la conduisait ensnite au lieu du supplice. Les amis de la prêtresse la suivaient en pleurant. Plutarque observe que la ville entière était dans la tristesse. On regardait ce jour comme un jour malhenreux. On se détournait du chemin que la vestale devait tenir. Cette marche se faisait en silence et avec lenteur. On arrivait enfin auprès de la Porte-Colline dans l'endroit qu'on appela depuis Campus Sceleratus, à cause de ces funestes cérémonies. La litière s'arrètait alors. Le poutife veuait l'ouvrir en proponçant quelques prières à voix basse. Il ôtait à la vestale ses liens, lui donnait la m in pour l'aider à descendre, la coudnisait sur le tombeau, et la livrait lui-même aux exécuteurs. L'ouver in re de ce tombeau était au sommet de cette levée prodigicuse que Tarquin fit faire pour l'écoulement des eaux. La vestale y descendait par le moyen d'une échelle. On la faisait entrer dans une petite cellule, creusée en voute à une certaine profondeur, et dont la forme était celle d'un carré long. On l'asseyait sur un petit lit qui y était préparé. On mettait à côté d'elle une table sur lagnelle était une lampe allumée, et une légère provision d'huile, de pain, de lait et d'eau. Aussi-tôt que la prêtresse était descendue, on fermait l'ouverture de la fosse, et on la comblait avec de la terre. Ces exécutions terribles ne furent

pas aussi fréquentes qu'on ponrrait se l'imaginer. L'ordre des vestales dura environ onze cents ans. Pendant ce temps, on eu compte vingt qui furent convainces d'inceste. Treize seulement furent enterrées vives : les sept autres périrent par divers genres de supplice à leur choix.

On vit souvent des prêtresses injustement accusées. Les historiens paiens ne manquent pas de raconter une infinité de miracles opérés en leur faveur. Celui de la vestale Claudia est un des plus remarquables. V. l'article Cubelle.

Les vestales étaient dédommagées de la contrainte et des devoirs pénibles de leur état par des priviléges glorieux et des honneurs ex-traordinaires, Numa leur avait accordé le pouvoir de tester du vivant de leurs père et mère. Auguste les mit en possession de toutes les prérogatives dont jouissait dans Rome une fenune qui avait donné trois citoyens à l'état. Leurs biens leur appartenaient en propre à chacune. Elles en disposaient à leur volonté par vente, par donation ou autre-ment, sons l'entremise d'un curateur. Si elles rencontraient en chemin un criminel que l'on conduisait an supplice, elles avaient le privilége de

ponvoir lui sanver la vie. Sculement il fallaitqu'elles affirmassent par serment que cette rencontre s'était faite par un pur hasard. Hors ce cas, elles ne juraient jamais en justice : leur déclaration pure et simple avait la force d'un serment. Quand elles marchaient par la ville, elles étaient précédées du licteur, qui servait en même temps et à les garantir de toute insulte et à leur faire honneur. Dans les commencements de leur institution, elles n'avaient point de lietenrs. On raconte qu'un soir une vestale, se retirant après souper, seule, sous des vêtements communs, fut violée par un jeune homme, dans une rue écartée. Cat accident fit songer à mettre la chasteté de ces filles à l'abri d'un pareil outrage. En conséquence le licteur leur fut décerné. Il y avait une loi qui défendait, sous peine de mort, d'entrer dans leurs littères : peut-être fut-elle occa-sionnée par quelque événement sem-blable. Les consuls et les préteurs se détournaient de leur chemin, lorsqu'ils rencontraient une vestale. Si des embarras les empêchaient de s'écarter, ils s'arrétaient jusqu'à ee qu'elles enssent passé, et faisaient haisser devant elles la hache et les faisceaux. Les Romains leur accordeient une sépulture dans le sein même de lenr ville ; honneur rare qu'elles ne partageaient qu'avee nn petit nombre de familles illustres. Les vestales condamnées en jouissaient effer-mêmes. Le Camous Sceleratus était dans l'intérieur de Rome. Tous les ans, à certains jonrs, le peuple se rendait en foule sur ce tombeau, et y faisait des prières pour apaiser leurs mânes. Les vestales avaient dans la ville tont le erédit que donnent la sagesse et la religion. On les employait souvent pour rétablir la prix dans les familles, pour réconcilier des ennemis, pour protéger le faible et désarmer l'oppressenr. Tous les ans, elles se rendaient chez le roi des sacrifices, qui était la première personne de la religion après le grand pontife, ponr l'exhorter à observer exactement ses

devoirs. On déposait entre leurs mains les actes les plus secrets et les plus importants. Les premiers citoyens leur remettaient quelquefois leur testament. Elles acceptèrent la garde de celui d'Antoine. Auguste leur confin aussi ses dernières voloutés, qu'elles portierent elles-mêmes au sénat après sa mort.

au sénat après sa mort. L'habillement de ces prêtresses, distingué de celui des autres femmes, n'avait rien de trop lugubre ni de trop sustère. Lenr coiffure, ainsi qu'on le voit dans quelques médailles, ctait composée de landelettes qui faisaient plusieurs fois le tour le leur tête. Elles portaient des robes blanches avec une espèce de rochet de la même conleur. Leur manteau était conleur de pourpre. Il leur tombuit sur une épaule, et leur laissait l'autre bros demi-nu. Leurs vêtements furent très simples dans les commencements, parceque Numa, en les dotant des deniers publics, n'avait pu songer à les enrichir. Mais dons la suite elles acquirent d'immenses revenus , grâces aux pieuses libéralités de plusienrs illustres Romains; et alors tout changea de face. Elles substituérent à leur première simplicité le Inse le plus recherché. Elles employèrent, ponr se faire des robes, les étoffes les plus précieuses. Elles laissèrent eroltre leurscheveux qu'elles avaient coupes d'abord , et leur donnèrent tous les ornements de l'art. Leurs litières devinrent superbes. On les vit promener le faste dans les rues , marcher au Capitole dans un char magnifique, environnées d'une foule de femmes et d'esclaves.

Les spectecles ne leur étaient point interdit. Elleassistiquent librement à tons les jeux. Augnate leur donna même un lone séparé au théâtre, en face de celni du préteur. Ce lieu était sans doute le plus distingué, phispue le s'ents crut houorer Livie en lui assignant une place dans le hanc des yestoles.

Cet ordre célèbre se maintint long-temps dans un état de Instre et de splendeur. Il était à son plus heut

degré d'élévation sous les empereurs. Il subsista quelque temps encore sous les princes chrétiens, mais il touchait à sa décadence. Ce qu'il y a de renarquable, c'est qu'on ne voit point que le relàchement se soit glissé parmi les vestales, dans un temps où elles auraient pu manquer impunément à leurs devoirs, c.-à-d. sous les empereurs chrétiens, qui n'oursient pas permis qu'on les eut fait perir aussi cruellement qu'autrefois. On demeura long-temps sans toucher à leurs privilèges et à leurs immunités. Gratien, plus hardi que ses prédécesseurs, ordonna que les biens qu'on leur léguerait à l'avenir seraient dévolus au fise, à l'exception cependant des effets mobiliers, dont elles agraient la libre jonissance. L'année suivante, Rome fut désolée d'une horrible famine. Le peuple ne donta point que ce fléan ne fût un effet de la vengeance des dieux irrités de l'outrage fait aux vestales; mais la famine cessa dans le moment où les marmares allaient peut - être faire éclater une sédition.

Enfin, Theodoseet Honorius avant réuni à leur domaine tous les biens mui avaient été destinés à l'entretien des temples et des sacrifices, ceux des vestales ne furent probablement pas épargnés. Les historiens ne marquent pas précisément le moment où cet ordre de prêtresses fut aboli. Il v a heaucoup d'apparence que ce fut dans le temps que l'héodose fit fermer tous les temples. Tout concourt à prouver que le temple de Vesta ne fut pas plus épargné que celui de Jupiter et des autres dieux. Ses prètresses enreut sans doute un sort pareil à celui des pontifes. Elles furent supprimes coanne eux. Du moins u'en est-il plus fait ensnite ancune mention dans l'histoire. Depuis l'an 40 de Rome, époque de l'institution des vestales, jusqu'à l'an de grace 389, temps anquel Théodose porta le dernier coup à l'idolàtrie, il s'éconla onze cents et un ans : c'est pent-être le temps qu'on doit fiser à la durée de leur ordre. On les représente avec un voile sur la

tête, tenant dons les mains une lampe allumée, on un petit vase à deux anses rempli de feu; quelque fois on place la prétresse auprès d'un autel antique sur lequel est un brasier

allumé. Myth. Peruv. Il vavait dans la ville de Cusco, capitale da Péron, sous les yncas, un couvent destiné à servir de demenre aux jeunes vierges qui se consacraient an Soleil; mais on n'y recevait que celles qui étaient issues du sang royal des ymas. Elles y entraient quelquefoisdes l'enfance, dans un âge où l'on ne pouvait pas douter de leur virginité ; car c'était l'article essentiel, et l'on veillait avec tant de soin à la conservation de cette fleur précieuse, qu'il était resque impossible aux vierges de Casco de manquer de fidélité au Soleil leur époux. Tont entretien avec les personnes du dehors , sans distinction d'hommes ni de femmes. leur était interdit. Cependant mulgré toutes ces précoutions, « si, parmi » un si grand nombre de religieuses. » il s'en trouvaitquelqu'une qui vint s à faillir contre son honneur , dit " l'historien des yncas, il y avait une " loi qui portait qu'elle fot enterrée » toute vive, et son galant pendu. » Mais, parcequ'on estimait peu de » chose de faire mourir un seul » homme pour une faute aussi » grande que l'était celle de violer 31 une fille dédiée au Soleil , leur n dieu et le père de leurs rois , il » était ordonné, par la même loi, » qu'outre le coupable, sa femme, n ses enfants , ses serviteurs , ses " parentr, et, de plus, tous les habi-» tants de la ville où il demeurait, » jusqu'aux enfants qui étaient à la n mamelle, en portassent la peine # tous ensemble. Pour cet effet , ils » détruisaient la ville, et y somaient » de la pierre ; de sorte que toute » son étendue demeurait déserte, n désolée, maudite et excommuniée, n pour marque que cette ville avait » engendré un si détestable enfant. » Ils essayaient encore d'empêcher

» que ce terroir ne fût foulé de per-

» sonne, pas même des bêtes, s'il

» était possible. Cette loi ne fut pourtant jamais exécutée, parcequ'il » n'y ent jamais de coupable de cocrime dans le paye.» V. Y NCAS. VESTALIES, l'ête que les Romains

VENTALIS, lété que les Romains célébrient, le 5 vant les ides de Juin, en l'honneur de Vesta. On fais tre jour - la des feetins dans les qu'on portait anx vestales pour connen; c'était liète de louinners. Connen; c'était liète des louinners connen; c'était liète des louinners de conserve de l'est pet l

VESTIBULE, entrée de la maison dédiée à Vesta, quasi vestæ stabutum, parce qu'on s'y arrêtait, avant

d'entrer, stabant.

VETEN, grand loc d'eau douce, qu'Olaus Magnus place dans la Cottic orientale, et dont il fait ce conte : " Au milieu de ce lac est une » isle agréable et spacieuse, et deux » églises , sous l'une desquelles est » une caverne dans laquelle on ne » peut entrer que par une longue » allée basse et courbée, d'une pro-» fondeur incroyable. On y entre » avec des lanterues allumées et un » peloton de fil, afin de ponvoir re-» tronver le chemin par où on est » entré. On y va pour y voir un ma-» gicien qui s'appelle Gilbert, et » qui y est retenu, depuis un grand » nombre d'années , par art ma-» gique pour son malheur , par Ca-» tillius sou propre précepteur , qui » l'y condamna lorsqu'il voulut se » rebeller contre lui et s'ériger en " maltre. Cet ensorcellement s'est » fait par le moyen d'un petit bă-» ton sur lequel étaient gravées quel-» queslettresrussiennes et gothiques, » que son maître lui jeta, et que ce » Gilbert ramassa; aussi- tôt il de-» vint immobile, en sorte qu'il ne » put se défaire de ce petit bâton » où il demeura collé. On n'ose en » approcher, à cause des vapeurs » malignes.

VEUPACIAL (Myth. Pérme) Ce mot, dans la langue des Péruvieras, sicnific centre de la terre, oule monde inférieur. Les Amuntas, docteurs et philosophes du Pérou apphilosophes du Pérou devaient balière appèt la moet, et où ils devaient recevoir le chiaiment de leurs crimes. Ce châtiument ne consistait, selon enx., que dans l'assemblage des manx éprouvés ordinairement dans la vie présente, conditain, and de l'ancolonier de la de consolation, age de lombeur ni de consolation, age de lombeur ni

VEUVE. Junon avait un temple à Stymphale, en Arcadie, sous ce nom, en mémoire d'un divorce avec Jupiter, après lequel elle se retira.

dit-on, à Stymphale.

Viales, dieux qui presidaiem nux chemins, et qui etianti particalièrement invoqués par ceux qui se mettaient en route. C'etaient Mernettaient en route. C'etaient Merrement les bustes sur des colonnes, le long des grands chemins. On donnait aussi ce nom aux Pérantes et aux Lares. On leur sacrifiait des pourrecaux.

VIARAM, espèce de divination et disquer fort en usage dans le moyen lage, et dant parle Michel Scott, de Physiogn. c. 56. C'est lorsque rous rencontrez en chemin un homme ou un oiseau qui vient par votre droite, passe à votre gauche et disparati.

Visser (Myth. Ind.), né d'une partie de Wishnou. Cette incornation n'est regardée que comme accidentelle : on ne lui érige point de temples à ce titre; on se contente de placer, dans les pagodes qui lui sont dédiées, le tablean de Visser, sous la figure d'un pénitent.

VIATOR, surnom d'Hereule; de là, les voyages et les voyageurs étaient placés sous son invocation. Inscript. Acquini. VINILE, décesse des voyageurs.

qui l'invoquaient sur-tout quand ils étaient égarés de leur chemin. Vica-Pora, déesse qui présidait à la victoire. Ruc. Vincere, vain-

Complete Complete

cre; potis, pote, qui pent. D'au-tres disent Vice-Porta.

Vice. (Iconol.) Le vice en général, se caractérise par un nain difforme, borgne et holteux, avant les chev ux ronx, et embrassant étroitement une hydre. D'autres le figurent par un monstre à sept têtes, qui s'élance au-devant d'un jeune houme qui le caresse. Plus récemment, on l'a personnifié par un ieune adolescent demi-nu, courant avec vitesse dans un sentier jonché de roses, sous les ruelles s'agitent des serpents. Il tient à la main un masque agréable, dont il s'empresse à cacher la difformité de ses traits . et de plus un hanseçon et un filet, . emblèmes des piéges qu'il tient. Une sirène est auprès de lui.

Vices. Les Grecs et les Romains les avaient déffiés. Dans plusieurs ta-Lleaux allégoriques, les vices sont persounifiés par des harpyies. Victa, déesse des vivres.

VICTIMAIRE. On appelaitainsi un ministre ou officier des sacrifices dont la fonction était d'amener et de délier les victimes, de préparer l'eau, le couteau, les gâteaux, et toutes les autres choses nécessaires aux sacrifices.

C'était aussi à ces ministres qu'il appartenait de terrusser, d'assommer on d'égorger les victimes : pour cet effet , ils se p'acaient auprès de l'autel, mis jusqu'à la ceinture, et n'ayant sur la tête qu'une couronne de laurier. Ils tenaient pre boche sur l'épaule, ou un coutean à la main ; et quand le sacrificateur leur avait donné le signal, ils tunient la victune, ou en l'assommantavec le dos de leur hache, ou en lui plongeant le conteau dans la gorge : ensuite ils la déponillaient; et après l'avoir lavée et parsemée de fleurs, ils la mettaient sur l'autel. Ils avaient pour eux la portion mise en réserve pour les Dieux , dont ils faisaient leur profit, l'exposant publiquement en vente à quiconque voulait l'acheter. VICTIME ARTIFICIELLE. C'élait

one victime factice, faite de pâte cuite, imitant la figure d'un animal,

et qu'on offrait aux Dieux, quand on n'avait point de victimes naturelles, ou qu'on ne pouvait leur en offrir d'autres. C'est ainsi que, selon Porphyre, Pythagore offrit un bœuf de pate en sacrifice. «thênée rapporte de même, qu'Empédocle, disciple de Pythagore, ayant été couronne aux jeux olympiques, distribua à tous ceux qui étajent présents, un boruf fait de myrrhe, d'encens et de toutes sortes d'aromates. Pythagore avait tiré cette coutume d'Egypte, où elle était fort ancienne, et où elle se pratiquait encore du temps d'Hérodote.

Victimes, sperifice sanglant qu'on faisait aux dicux de créatures humaines, ou d'animaux. La pratique d'immoler des victimes humaines a été en usage chez la plupart des peuples. Les Phéniciens, les Egyptiens, les Arabes, les Chananéens, les habitants de Tyr et de Carthage, les Perses, les Athéniens, les Lacédemoniens, les Ioniens, tous les Greca du coutinent et des isles, les Ro-mains, les Scythes, les Albanois, les Germains, les anciens Bretons, les Espagnols, les Gaulois, et, pour passer dans le Nouveau-Monde, les habitants du Mexique, ont été également plongés dans cette supersti-

On ne sait pas qui le premier conseilla cette barbarie; que ee soit Saturne, comme on le trouve dans le fragment de Sanchoniathon i que ce soit Lycson, comme Pausanias semble l'insimer, ou quelque autre enfin, il est sur que cette horrible idée fit fortune.

L'immolation des victimes humaines faisait déjà partie des abominations que Moise reproche nux Amorrhéens. On lit aussi dans le Levitique que les Moabites socrifinient 'eurs enfants à leur dieu Moloch. On ne peut douter que cette coutume sanguiunire ne fût établie chez les Tyriens et les Phéniciens. Les Juifs eux-mêmes l'avaient empruntée de leurs voisins : c'est un reproche que leur font les prophètes ; et les livres historiques de l'Aneien Testament.

Testament fournissent plus d'un fait de ce genre. C'est de la Phénicie que cet usage passa dans la Grèce, et de la Grèce les Pélasgiens le portèrent en Italie. La victime était la principale par-

tie des sacrifices païens.

Lorsque toutes les cérémonies du sacrifice étaient faites, on amenait la victime sans être liée , parcequ'il fallait que l'on crût qu'elle allait à la mort librement et sans contrainte. Le sacrificateur commençait à faire l'épreuve de la victime, en lui ver-sant de l'eau lustrale sur la tête, et en lui frottant le front avec du vin, selon la remarque de Virgile.

On égorgeait ensuite l'animal; on en examinait toutes les parties; on les convrait d'un gâteau fait avec de

la farine et du sel.

Après avoir allumé le feu qui devait consumer la victime, on la jetait dans ce fen , sur un autel. Tandis qu'elle se consumait, le pontife et les pretres faisaient plusieurs effusions de vin autour de l'autel, avec des encensements et autres cérémonies

On n'immolait pas indifféremment toutes sortes de victimes ; il y en avait d'affectées pour certaines divinités. Aux unes, on sacrifiait un tourean, aux autres, une clièvre, et celles des dieux infernaux étaient noires, selon le témoignage de Virgile, dans le livre 3 de l'Enéide.

On immolait aux dieux les mûles, et aux déesses les femelles. L'âge des victimes s'observait exactement; car c'était une chose essentielle pour

rendre le sacrifice agréable. Entre les victimes , les unes étaient sacrifiées pour fournir per

leurs entrailles la connaissance de l'avenir; les autres, pour expier quelque crime par l'effusion de lens sang, ou pour détourner quelque grand mal dont on était menacé. Elles étaient aussi distinguées par des noms particuliers. V. HOSTIE

On mettait au cou de l'animal un écritean où était le nom de la divinité à laquelle on l'allait immoler, et l'on remarquait attentivement s'il ré-

Tome II.

sistait, ou s'il marchait sans peine; car l'on croyait que les dieux rejetaient les victimes forcées.

On pensait encore que si la victime s'échappait des mains des sacrificateurs, et s'enfuyait, c'était un manvais augure qui présageait quel-que malheur. Valère Maxime observe que les dienx avaient averti-Pompée, par la fuite des victimes, de ne se point commettre avec César. On remarquait enfin si la victime poussait des cris et des mugissements extraordinaires, avant que de recevoir le premier coup du sacrifi-

cateur. On pratiquait à Rome ces affreux sacrifices, dit Pline, dans des occasions extraordinaires. L'histoire romaine en donne un exemple bien frappont dans la seconde guerre punique. Rome, consternée par la défaite de Cannes, regarda ce revers comme un signe manifeste de la colère des dieux, et ne crut pouvoir les apaiser que par un sacrifice humain. « Après avoir consulté les " livres sacrés, dit Tite-Live, on

» immola les victimes prescrites en n pareil cas. Un Gaulois et une Gau-» furent enterrés vifs dans une pla-

» ce publique destinée depuis long-» temps à ce genre de sacrifices e » si contraires à la religion de Nu-» ma. » Voici l'explication de ce fait singulier.

Les décenvirs ayant vu dans les livres sibyllins que les Gaulois et les Grecs s'empareraient de la ville, on imagina que, pour détourner l'effet de cette prédiction, il fallait enterrer vifs, dans la place publique, un homme et une femme de chacune de ces deux nations, et leur faire prendre ainsi possession de la ville. Toute puérile qu'était cette interprétation, un très grand nombre d'exemples nous montrent que les principes de l'art divinatoire admettent ces sortes d'accommodements avec la des-

Tite-Live nomme oe barbare sacrifice sacrum minime romanum: cependant il se répéta souvent dans

Les sacrifices de victimes humaines furent moins communs chez les Grees. Cependant on en trouve l'usage établi dans quelques cantons; et le sacrifice d'Iphigénie prouve qu'ils furent pratiqués dans les temps héroiques, où l'on se persuada que la mort de la fille d'Agamemnon déchargerait l'armée des Grecs des fautes qu'ils avaient commises.

Les habitants de Pella socrifiaient alors un homme à Pélée; et ceux de Tenuse, si l'on en croit Pausanias, offraient tous les ans en sacrifice une fille vierge au géuie d'un des compagnons d'Ulysse qu'ils avaient la-

Théophraste assuré que les Arcadiens immolaient de son temps des victimes humaines dans les fêtes nommées Lycaa. Ces vietimes étaient presque toujours des enfants. Parmi les inscriptions rapportées de Grèce par Fourmont, est le dessin d'un bas-relief trouvé en Arcadie, qui a na rapport évident avec ces sacrifi-

Carthage, colonie phénicienne, avait adopté l'usage de sacrifier des victimes humaines, et ne le conserva que trop long-temps, suivant Platon , Sophocle , et Diodore de Sicile. « N'aurait-il pas mieux valu » pour les Corthaginois, dit Plutar-» que, avoir Critias ou Diagoras » pour législateur, que de faire à & Saturne le sacrifice de leurs pro-» pres enfants, par lequel ils pré-

» tendajent l'honorer? La supersti-» tion, continue-t-il, armait le père » contre le fils, et lui mettait en » main le couteau dont il devait l'é-» gorger. Ceux qui étaient sans en-» fants achetaient d'une mère pauvre

» la victime du sacrifice; la mère de » l'eufant qu'on immolait devait sou-» tenir la vue d'nn si affreux spec-» tacle sans verser des larmes; si la » douleur lui en arrachait, elle per-» dait le prix dont on était conveuu .

» et l'enfant n'en était pas plus éparn gné. Pendant ce temps, tout re-» tentissait du bruit des instruments » et des tambours: ils craignaient » que les lamentations de ces fêtes » ne fussent entendues. »

Gélon, roi de Syracuse, après la défaite des Carthaginois en Sicile . ne leur accorda la paix qu'à condition qu'ils renouceraient à ces odieux sacrifices de lenrs enfants. C'est là . sans doute, le plus bean traité de paix dont l'histoire ait parlé.« Chose » admirable! dit M. de Montes-» quieu; après avoir défait trois » cent mille Carthaginois, il exin genit une conditionqui n'était ntile » qu'à eux, ou plutôt il stipulait

» pour le genre humain. » Remarquous cependant que cet article du traité ne pouvait regarder que les Carthaginois établis dans l'isle, et maîtres de la partie occi-dentale du pays; car les sacrifices humains subsistaient toujours à Carthage. Comme ils faissient partic de la religion phénicienne, les lois romaines qui les proscrivirent longtemps sprès. ne parent les abolir entièrement. En vain Tibère fit périr dans les supplices les ministres inhumains de ces barbares cérémonies; Saturne continua d'avoir des adorarateurs en Afrique, et, tant qu'il en eut, le sang des hommes coula secrétement sur ses autels.

Enfin les témoignages positifs de Pline, de Tacite, et autres écrivains exacts, ne permettent pas de douter que les Germains et les Gaulois n'aient immolé des victimes bunaines, non seulement dans des sacrifices publics, mais encore dans eeux qui s'offraient pour la guérison des particuliers. En vaiu voudrionsnous laver nosancètres d'un crime dout trop de monuments s'accordent à les charger. La nécessité de ces sacrifices était uu des dogmes établis par les druides, fondé sur ce principe, qu'on ne pouvait satisfaire les dieux que par un échange, et que la vie d'un homme était le seul prix capable de racheter celle d'un autre. Dans les sacrifices publics, un défaut de malfaiteurs, on immolait des innocents; dans les sacrifices particuliers, on égorgeait souvent des hommes qui s'étaient dévoués volontairement à ce genre de mort. Il est vrai que les patens ouvrirent enfin les yeux aur l'inhumanité de parentssocrifices. Un oracle, dit Plutarque, avant ordouné aux Lacédémoniens d'immoler une vierge, et le sort étant tombé sur une jeune fille nomuée Hélène, un nigle enleva le conteau sacré, et le posa sur la tête d'une génisse, qui fut sacrifiée à sa place.

Le même Plutarque rapporte que Pélopidas, chef des Théhains, ayant été averti en songe, la veille d'une bataille contre les Spartiates, d'immoler une vierge bloude aux mânes des filles de Scédasus, qui avaient été violées et massacrées dans ce même lieu, ce commandement lui parut cruel et barbare; la plupart des officiers de l'armée en jugèrent de même et soutinrent qu'une pareille oblation ne pouvait être agréable an père des dieux et des hommes, et que s'il y avait des intelligences qui prissent plaisir à l'effusion du song humain , c'étaient des esprits malins qui ne méritaient aucun égard. Une jenne cavale rousse s'étant alors offerte à eux, le devin Théocrite décida que c'était la l'hostie que les dieux demandaient. Elle fut immolée, et le sacrifice fut suivi d'une victoire complète.

En Egypte, Amasis ordonna qu'au lieu d'hommes on offrit sculement des figures homaines. Dans l'isle de Chypre, Diphilus substitua des sacrifices de bœufs aux socrifices d'hommes. Au reste, ectte contume de l'immolation des victimes humaines, qui subsisto si long-temps, ne doit pas plus mous conner de la part des penples d'Amerique, où les Espagnols la trouvèrent établic. Dans cette partic de la Floride voisine de la Virginie, les habitants offirsient au Soleil des enfants en sercifice.

Quelques peuples du Mexique. ayant ete battus par Fernand Cortez. lui envoyèrent des députés avec trois sortes de présents pour ohtenir la paix : « Seigneur, hu dirent ces dé-» putés, voilà cinq esclaves, que » nous t'offrons; si tu es nn dieu » qui se nourrisse de chair et de » sang, sacrifie-les ; si tu es un dieu » débonnaire, voilà de l'encens et » des plumes; si tu es un homme. prends ces oiscaux et ces fruits. Les voyageurs nous assurent que les sacrifices humains subsistent encore en quelques endroits de l'Asie : « Il y a des insulaires dans la mer » Orientale, dit le père du Halde, » qui vont tous les ans, pendant la » septième lune, noyer une jeune » vierge en l'honneur de leur prin-» cipale idole, n

VICTOIRE. (Iconol.) Les Grecs en faisuient une divinité : elle était , se-Ion Hesiode, fille du Styx et de Pallante. Les Sabins l'appelaient Vacuna, et les Egyptiens, Nephte. La déesse Victoire avait plusieurs temples à Rome, dans l'Italie et dans la Grèce. Sylla, revenn victorieux de tous ses ennemis, établit des jeux publics en l'honneur de cette divinité. On la représente ordinairement avec desailes, tenant d'une main une couronne de laurier, et de l'autre une palme. Quelquefois on la vois montée sur un globe, pour montrer que la victoire domine sur toute la terre. Rarement la trouve-t-on sous atles. Pausanias dit pourtant qu'il y avait à Athènes une Victoire sans atles, et que les Athéniens la firent ainsi, afin qu'elle ne prit plus s'envoler, et qu'elle demeurat toniours chez eux. A ce meme propos, on lit dans l'Anthologie grecque deux vers qui étaient posés sur une statue de la Bbba

Victoire, dont les alles furent Irrilées par un coup de fondre. Voici le sens de ces vers: Rome, reine du monde, ta gloire ne saurait périr, puisque la Victoire, n'ayant plus d'alles, ne saurait s'erfuir.

La Victoire est encore bien exprimée par un guerrier qui a un casque en tête, et qui de la main droite tient une lance, et de la gauche un

trophée d'armes.

Quand les Romains voulaient désigner une victoire remportee sur mer, ils la représentaient débout sur mer, ils la représentaient débout sur la prouse d'un vaisseux, et portant d'une main une couronne, et de l'autre une branche de palmier; ou bien ils la plaçaient sur le haut d'une colonne rotate, ornée d'un trophée navel; que l'apuclisis même c'était une simple Victoire qui tenatif des couronnes rotateles, comme pour let distinter. J'. Cou now la Romantai.

Un Neptune couronné de laurier est encore un symbole ordinaire d'une

victoire navale.

Les prises des villessont designées par une Victoire ou le dieu de la guerre qui tient des couronnes murales. Sur une médaille de l'histoire métallique de Louis XIV, qui rappelle la prise de treize villes ou forteresses, Mars paraît portant un javelot chargé de plusieurs couronnes murales; les mots de la légende sout Mars expugnator, Mars preneur de villes. P. COURONER MURALE.

La levée du siége d'une ville sera pareillement représentée par une Victoire ou par la ville même qui tient une couronne composée de fleurs et d'herbes verdoyantes. V.

COURONNE OBSIDIONALE.

Quand on a voulu exprimer les provisions fournies à une ville assiégée, on a représenté une Victoire qui vole, tenant d'une maiu une couronne, et de l'autre des épis de bled.

Lorsqu'aux attributs ordinaires de la Victoire les anciens ajoutaient un caducée, e'était pour désigner que la paix avait suivi la victoire.

Sur une médaille romaine dont l'inscription porte, Asia recepta, l'Asie recouvrée, la Victoire est représentée avec des alles, tenant d'une main un boueller, de l'autre me couronne. Ce sont ses attributs ordinaires; mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ille est debout sur un piédestal, et entre deux serpents, qui, après avoir fait plusieurs plis et riplis, s'élevent des deux côtés de la Victoire, et semilent pousser d'hor-ribles sifflements à la vue des symboles qu'ille pote dans ses maior loces qu'ille pote dans ses maior les des propriets des serves des contra la la victoire, et sent des serves des propriets des ses miniments de la contra del contra de la contra del contra de la contra de l

Cet embleine paralt être pris du caducée de Mercure, symbole de la paix, où les serpents, qui sont les images de la discorde et de la division, sont représentés séparés par une verge; ce qui marque que les

ennemis sont éloignés, et que la paix est faite.

La France invincible, Gallia invicita, a été représentée, dans l'histoire métallique de Louis XIV, sous la figure de Pallas armée de pied en cap, ayant sur les épaules un manteus seuié de fleurs de lis, et à seu pieds des loucilers ou sont les armes des puissances ennemies; d'une main elle tient un javelot, et de l'autre une Victoire.

Les Egyptiens représentaient la Victoire sous l'image d'un aigle ; oiseau toujours victorieux dans les combats qu'il livre aux autres oiseaux.

Les Grees, sous la domination des Romains, cherchèrent à flatter leurs nouveaux maîtres, en représentant des aigles portant des Victoires. L'aigle est l'enseigne des légions romaines. L'. Alole.

1. Victora, surnom de Mars. Les médailles le représentent couvert d'une cuirsse avec un casque en tête, tenant une pique d'une main et un trophée d'armes de l'autre, on portant de la main droite une petite Victoire.

2. — Cest aussi un surnom de Jupiter, ou parcequ'il avait vaincu les Titans et les Géants, ou parcequ'on croyait que rien ne pouvait lui résister. Papyrius, près de combattre, hii vous un temple sous ce nora, et les Romains edébraient au 5.—Surnom d'Hercule.
Victoriatus Nummus, monnaie

d'argent sur laquelle était gravée l'image de la Victorre.

Victoriaux (jeux). On appelait ainsi les jeux qu'on célébrait au sujet d'une victoire. Tels sont ceux dont parle Capitolin, dans la Vie de Marc-Aurèle, c. 12.

Victoriola, nom que les antiquaires donnent à la Victoire, quand elle est représentée en petit. Victrix, victorieuse, surnom

de Vénus. On la représentait sous ce titre, avec une pomme à la main, en mémoire de sa victoire sur ses deux rivales.

Vinnt, (11. Scand.), recuirine dieu, presque aussi fort que Thor lui-mème, et d'une grande consolition pour les dieut dans les conjonctures eritiques. Il est tacliurar, particular en la composition pour les dieut dans les consolities en la course, marchet dans les airs et sur les eux. Cest le dieut de la discriction ou da silence; il est fills d'Odin. Au d'emire jour, lorsque le loug Paris au rangent devor Odin, vidar senare devor Odin, vidar senare grenze, d'Appoint en su pour le consolities de la consolitie de la consolitie de la consolitie de la consolitie de la main robaste, et le dé-chieres japuil le copule loug respire.

Vinuvs, divinité romaine, dont la fonction était de séparer l'ame du corps, viaurae. Il était honore hors de la ville, pour que les pontifes ne fusent pas exposés à sa vue, qui, en les souillant, les aurait mis hors d'état de sacrifier.

t. VIA HUMAISE. (Leonol). Elle accaractéries par une matrone dont le vêtement vert, couleur symbolique de l'repérance, signifiq que c'est cette vertu qui anime la vié. Sa consume, composée de rosse et d'epines, douceurset des peines de la vie. Le plaisir qui i delasse, et le travail qui sert à la maintenir, sont indiqués par la lyve et par la charrue, qui sont ses attributs. Elle donne à foire à un enfant.

Dans la riche collection du Vati can, on voit une urne sur laquelle l'artiste a représenté l'emblème de la vie humaine. Prométhée forme l'homme d'ar: ile. Il est accompagné de la Sagesse , sous la figure de Minerve qui tient un papillon sur la tete de cette statue. Le papillon était, chez les anciens, l'image de l'ime. Un peu en arrière on aperçoit une figure appliquée à observer ces différentes actions pour en tirer. l'horoscope de l'homme. L'union de l'âme avec le corps est symbolisée par Psyche et l'Amour qui s'embrassent étroitement. L'artiste a représenté sur ce même vase les quatre élements, comme étant nécessaires à l'homme. L'Air est désigné par Eole, roi des vents : il est dans l'attitude d'un homme qui soufile. L'Eau est personnifiée par un fleuve couché, ayant un timon dans la main droite. Une nymphe avec une corne d'abondance pleine de fruits, et un panier de fleurs sous le bras, indique la Terre. . Le Feu est symbolisé par la foudre de Vulcain. On a aussi désigné les aliments nécessaires à la vie par un arbre chargé de fruits. Dans la partie supérieure du vase, Apollon, sur un char attelé de quatre chevaux, paraît commencer sa course; de l'autre côté, Diane, qui désigne la Nuit, image de la mort, est sur son char attelé de deux chevaux seulement. On voit sur le char de cette déesse un cadavre , avec un papillon qui s'envole, symbole de l'âme qui quitte le corps. À côté est un génie accablé de tristesse; il tient d'une main un flambeau éteint et renversé contre terre, et porte de l'autre une cou-ronne de fleurs. Il est accompagné d'un autre génie appliqué à examiner un volume, symbole de l'histoire qui transmetà la postérité les actions des hommes illustres. Plus loin l'ame, représentée encore sous la figure de Psyché, est conduite par Mercure dans les Champs Elysées. L'artiste a exprimé les peines réservées aux méchants après la mort, par un Pro-méthée enchaîné, dont les entrailles sont déchirées par un vautour. В Ь Ь З

rivière d'Oby. Sa tête est armée de deux petites cornes. Tous les trois ans on lui fait changer de demenre, et on la transporte, sur l'Oby, d'un lieu à un antre, en grande cérémonie, dans une barque construite exprès pour elle. Si la pèche est abondante, ces peuples, par reconnaissance, ne manquent pas de lui en offrir les prémiecs, et de lui frotter le groin avec de la graisse; mais s'il arrive que les pécheurs ne prennent rien, ils attribuent, avec aussi peu de raison, ce mauvais succès à leur idole, et s'en vengent par les plus crnels outrages.

Vistata, "ron. Les pemples qui habitaient prés de livre. Oly adobabitaient prés de livre. Oly adobabitaient prés de libre. Oly adovirille d'or, anterpoert l'Hérondue. On croit que c'ésta la terre qui était l'objet de leur culte. Elle trailait des crocales, et dans le listaux publics ou donce me les frontières de la Tratatie expositriousle, qui tient un adorte me les frontières de la Tratatie expositriousle, qui tient un deutre la presseur sont comma. Autour d'elle en voit des trampettes et autres instruments où les vesta e s'engouffrent, et qui font un brait e engouffrent, et qui font un brait

TIMARATE. VIEILLESSE ( Iconol. ), fille de l'Erèbe et de la Nuit. Elle avait un temple à Athènes et un autel à Cadix. On la caractérise sous la figure d'une vieille femme, couverte d'une draperie noire, ou de la couleur des feuilles mortes. De la main droite elle tient une coupe, et de la ganche elle s'appuye sur un baton, double indication du support et de la nourriture nécessaires à la faiblesse et aux infirmités du vieil ôge. Elle tient une branche d'arbre desséchée, et regarde d'nu air triste une fosse ouverte, sur le bord de laquelle est une horloge de sable, dont le sable presque épuisé annonce le peu de temps qui lui reste à vivre. V. AGES DE L'HOMME.

1. Vienge. Minerve était adorée sous ce nom chez les Athéniens. 2. — Cinquième signe du zodiaque. La Vierçe, che les Egyptiens, etait consecré à Isis, comme le Lion d'Atiris. Le Sphins, composé d'un Lion et d'une Vierge, s'employait pour désigner le débordement da Nil; ce qui s'accorde avec la réunión de ces deux signes que parcourait le ces deux signes que parcourait cirna auteure different d'opinion oue porigine de ce mon. F. Astrát, Cénts, Cosconar, Enicone, Foaturs, Tráxis.

 C'est anssi une épithète de la Fortune. On lui présentait sous ce nom les habits des jeunes filles.

Vioéa-Décésu (Myth. Ind.) Pite qui a lieu de dixieme jour an prè la nouvelle hune du septième mois , Apichi. Elle cit consacrée aux divertissements : on reserre le a armes exposées la veille (voy. Aioarourdans leurs fourreaux, quelques personnes suivent l'excupté des auceus rois, qui coupaient les têtes de plussieurs cabris. L'après midi les dieux sont portés hors des villes pour chasser, et l'on y teu ni quadquujèur.

VIGILANCE. (Iconol.) Les Egyptiens la figuraient par un lion, parce-qu'on pretend que cet auimal dort les yeux ouverts ; et c'est pour cela que l'on mettait des lions à la porte des temples. Par la même raison, le symbole de cette vertu est un liévre sur un bas-relief placé jadis dans l'hermitage du cardinal Passionei près de Frascati. La Vigilance des soldats est exprimée, sur que pierre gravée du cabinet de Stosch, par un coq sonnant de la trompette. Un chien conché, formant le cimier d'un casque romain, est également l'emblème de la Vigilance militaire. Les modernes l'expriment par une femme armée et attentive, d'une main tenant un faisceau allumé, et de l'au-tre une lance. Cochin lui donne pour symbole une grue qui, daus une de ses pattes, tient une pierre; allu-sion, à ce qu'on dit de la grue, qui en prend une pour faire sentinelle , afin que la chute de la pierre la réveille lorsqu'elle vient à s'endormir.

B b b 4

La Vigilance en général est représentée par une feume avec un livre sous le bras, et une lampe à la main. On lui donne pour stributs un coq et une oie. I chrun l'à désquée par une femme allée, tenant d'un main une horloge de sable, et de l'autre un coq et un éperon, symboles d'activité. On peut encore la caractériser par une femme ayant pour attribut un cell ouvert au-dessus du froucell ouvert au-dessus du frou des

2.— DANS LE PÉRIL (Iconol.) C'est une femme armée d'une lance, le casque en tête, et revêtue d'une cuirasse; attentive au moindre bruit, elle marche en silence dans les ténèbres à la lueur d'un flambeau, tandis que l'Insouciance compable à endort

sur le bord du précipice. Vigiles. (Myth. Siam.) Les Ta-

lapoins de Siam ont coutume de pratiquer, pendant les trois semaines qui suivent la moisson, une espèce de vigile, dont on ignore le motif et l'origine. Ils disposent en carré de petites huttes couvertes de feuillage , au milieu des champs. Le supérieur a la sienne au milieu. C'est dans ces cabanes qu'ils passent la nuit sans craindre les bêtes sauvages, qui sont très communes dans ce pays. Ils n'ont pas même la précantion d'allumer du feu pour les éloigner. Il est rare cependant qu'il leur arrive aucun accident; bonheur que les Siamois ne manquent pas d'attri-buer à la sainteté de leurs moines. Pour donner une raison naturelle de ce fait, on peut dire que, dans cette saison, les animux, trouvant dans les campagnes nne pâture abondante. sont beaucoup moins furieux et moins à craindre.

Viones. Les Egyptiens en attribuaient la naissance au sang des géants, cause promière de la fureur qu'inspire l'irresse. V. Alcithoé, Bacchantes, Ponone, Silène,

STAPHYLUS.
VIHÀR (M. Ind.), temples de Buddu, dans l'isle de Ceylan.

VILE, ou VALI (Myth. Scand.), divième dieu, un des fils d'Odin et de Rinda, audacieux à la guerre, et très habile archer.

VILLES. Lorsque les Grecs bâtissaient de nouvelles villes, ils les mettaient toujours sous la protection de quelque divinité; ainsi Athènes était sous la protection de Minerve; Sparte, Samos, Mycènes et Argos, sons celle de Junon; Crète, sous celle de Jupiter et de Diane; Cypris et Paphos, sous celle de Venus; Thèbes, sous celle de Bacchus et d'Hercule : Lemnos se glorifiait de la protection de Vulcain; Ilion et Cyzique, de celle de Pallas et de Némésis; Tenare, de la protection de Neptune; Naxos, de celle de Bacchus; Delphes, Delos et Rhodes, de celle d'Apollon. Il y avait chez eux plusieurs villes qui jouis-saient du droit d'asile; et de ce nombre étaient Thèbes en Béotie, Samothrace, Ephèse, Canope, Sinyrne, Athènes, Lacédémone. Ces refuges ne furent d'abord établis que pour les délits involontaires ; mais dans la suite ils furent assurés même pour les criminels condamnés, pour les esclaves fugitifs, pour les hanqueroutiers frauduleux, et d'autres personnes de cette espèce, chargées de crimes et de mauvaises actions.

contract et a materiale situation de l'accident de l'accid

de celles du dehors.
VILLOUNA (Myth. Péruv.), devin ou prophète; grand pontife,
chef du sacerdoce chez les Péruviens.

Vilmône (Myth. Scand.), sage renomné dont tous les sages étaient descendus. Vininalis, Vinineus, surnom

de Jupiter adoré sur le mont Vinuinal. Vinaïaguies (Myth, I.d.), di-

.

vinité indienne. Sa naissance est des plus singulières. Parvadi, femme d'Ixora, un des principaux dieux de l'Inde, étant un jour dans le bain, concut un si violent désir d'avoir nn enfant, qu'il s'en forma un aussi-tôt de la sueur qu'elle ramassa sur son sein; et ce qui n'est pas moins extraordinaire, cet enfant, des sa naissance, parut grand comme un jeune honune de 20 ans. Cependant Ixora, qui était alors absent, revint au logis, ne sachant pas que sa famille s'était angmentée. Il fut surpris de voir un jeune homme s'entretenir avec sa femme assez familièrement : et il commençait à faire éclater sa jalorsie, lorsque Parvadi l'apaisa, en lui racontant le fait. Quelque temps après, le père de Parvadi, qui était un roi puissant, donna un festin solemnel pour célébrer la naissance de son petit-fils, que sa mère avait nommé Vinajaguien. Tous les dieux y furent invités, à l'exception d'Ixora, qui semblait avoir droit d'y tenir la première place. Sensiblement piqué de cet affront, il vint, transporté de furenr, au milien du festin, troubler la joie des convives. Après avoir exhalé sa rage en mille imprécations, il s'arracha une poignée de cheveux, et en frappa le plancher, dont il sortit tout-a-coup un énorme géant. Ce monstre se jeta d'abord avec furie sur les dieux qui étaient du festin. Il maltraita particulièrement le Soleil et la Lune. D'un soufflet, il cassa tontes les dents au premier, et meurtrit le visage de l'autre à coups de pieds. Elle en a toujours depuis conservé des taches, disent les Indiens. Le beau-père d'Ixora, qui était le plus coupable, fut mis en pièces par le géant ; et le malheureux Vinafaguien eut la tête coupée. Lorsquele ressentiment d'Ixora fut assouvi, il eut un vif regret de la mort de son fils. Il entreprit de le ressusciter; mais sa tête avant été brisée et ne pouvant plus être réunie à son corps, Ixora coupa la tête d'un éléphant, qu'il ajusta sur le corps de Vinaraguien. Après lui avoir ainsi rendu la vie, il lui donna le nom de Pulléjar, et l'envoya chercher une femue, lui recommandant expressement de la choisir aussi belle que sa mère Paryadi. Les Indiens disent que le fils d'Ixora n'a pas été heus reux dans ses recherches, et qu'il n'a point encore pn trouver de fenune dont la heauté fût égale à celle de Porvadi. Les idoles de Vinaïaguien ou Pulléjor ont toutes une tête d'éléphant. On les place ordinairement sur les grands chemins, et dans les lieux les plus fréquentés, afin que le dieu, voyant passer une grande quantité de femmes, puisse plus aisément en trouver une ani soit aussi belle que sa mère.

VINALES, fètes qu'on célébrait à Rome deux fois l'année, sur la fin d'Avril, et au millieu du mois d'Août.Les premières, dit Pline, instituées pour goûter les vins, ne regardaient pas la conservation des vignes. Les secondes se faisaient pour avoir un temps exempt de tempètes, et propre à la vendance. Les Vinales, dit Varron, viennent du vin : c'est un jour de Jupiter et non de Vénus. On prend grand soin de les célébrer dans le Latium. En certains endroits, c'étaient les prêtres qui faisaient d'abord publiquement les vendanges. Le Flamine Diale commence la vendange; et après avoir donné ordre qu'on recueille le vin, il socrifie à Jupiter un agneau femelle. Dans le temps qui se passe depuis que la victime est découpée, et que les entrailles sont données au prêtre pour les niettre sur l'autel, le Flamine commence à requeillir le vin. Les lois sacrées tusculanes défendent de voiturer le vin dans la ville avant la célébration des Vinales. On faisait des lilations à Jupiter avec du vin nouveau, avant qu'on en eût goûté. Onant aux Vinales d'Août, elles étaient consacrées à Vénus, et se célébraient pour demander aux dieux un temps favorable aux vendanges.

VINCTRIX. VOY. VITRIX.
VINDEMIALE, fête en l'honneur de
Bacclius, que César fit le premier
célèbrer à Ronie dans l'autoinne.
C'était une fête de dissolution.

VINDAMIALES, fètes célébrées pour les Vendanges. Elles commençaient au dix des calendes de Septembre, et duraient jusqu'aux ides d'Octobre.

VINDIMA, fille d'Evandre, selon les uns, nymphe selon les autres, qui ent d'Hereule, sur les bords du l'ibre, un fils nommé Fabius, dont la famille Fabia prétendait tirer son

origine.
Violence (Iconol.), déesse, seur de la Vietoire, fille du Styxe te compagne inséparable de Jupiter: elle avait un temple dans la citadelle de Corimbe, comjointement avec Némésis, ou la Nécessité; missi in était permà presonne d'yenter, dit Pausanias, Les modernes l'expriment par une femme armée d'une cuirasse, et qui tient une massue dont elle assomme un cofiant.

Vivine (Genord) (M. Egypt.), emildeme de la ferme qui hai feemildeme de la ferme qui hai ceins suppositant que, lorsque la vipère s'uni au mile, elle lui morel la tiet et le tre; ce qui a été dementi cei et le tre; ce qui a été dementi cei au sus l'encheme des créatis au qui veulent se défaire de leur ubre, parcequi on prétendait que la vipère vient au monde en perçant le ventre de la sienne; ce qui n'est pas plus rappoll.

VISACOCLIS (M. Péruv.), divimité principale des Pérvives. La secemde est le Solril, et la troisième le tonnerre, Quand ils voulaient lever les mains au ciel pour adorer ors trois dieux, jis se metisient une espèce de gants aux mains, ce qu'ils me faisaient pas pour les autres dieux. Acosta, Ilist. Nat. et Mor. des Indes.

VILLE (M. Pers.), second propliète des Parsis. La relipion de Zoroastre s'étant obseurcie, on s'adressa à Viraf pour la réintégrer; ce proplète fit remplir sept fois de vin la coupe de Gustaspe, la vida sept fois, s'endormit, cut des visions, se réveilla et dit à son réveil les choses les mieux arrancées. VIRAFRAMA (M. Pers.), histoire de la mission de Viraf. V. cc mot. VIRAGO, femme qui a le cou-

rage d'un homme; surnom de Diane et de Minerve. Virgile le donne aussi à Juturne.

Virax (*Myth. Siam.*), nn des livres sacrés des Siamois, attribué à Sommona-Codom lui-mème. *V*. Balle.

VIALENTRIS (Myth. Ind.), quatrium fila de Shiva. Ce dieu le produisit de la sueur de son corps, afin de mpelcher l'effet d'un serrifice que faissit l'akin pour eréer un nouveau d'eu. Virapatrin nasput avec mille tetes et deux mille bras. Il sur l'akin sent su serrifice. Mais Shiva dans la suite leur fit grâce et les resus-eits. Virapatria quelques temples, nais moins fréquentés que ceux des autres dieux.

Viantes. C'est le nom que Diane fit porter à Hippolyte, forsqu'elle l'eut rappelé à la vie, comme si on disait deux fois homme. La décsse, en le retirant des enfers, le convrit d'un nuage, pour ne pas donner de la jalousie aux autres ombres ; mais craignant le courroux de Jupiter . qui ne permet pas qu'un mortel une fois desceudu aux enfers revienne à la lumière, et vonlant aussi mettre en sûreté les jours d'Hippolyte contre les persécutions de sa marâtre , elle changea tons les traits de son visace, le fit paraître plus agé qu'il n'était, pour le rendre entièrement méconnaissable, et le transporta dans une forêt d'Italie qui lui était consacrée. Là, il vécut inconnu à tout le monde, sous la protection de sa bienfaitrice et de la nymphe Egérie bonoré lui-même comme une divinité champètre, jusqu'au règue de Numa, sous lequel il se fit connaître. Cette prétendue résurrection d'Hippolyte, et toute la suite de cette fable, n'était qu'une imposture des prêtres de Diane dans la foret d'Aricie, où ils avaient apparenment établi le culte d'Hippolyte, qu'ils eherchèrent en-suite à accréditer par quelque histoire extraordinaire. V. HIPPOLYTE.

VIRENS. V. VENDOLANTE.

Vincinal, temple de Pallas, où il n'eisit permis qu'uux filles d'entrer, et dans lequel on n'imnolait que des victimes femelles, et qui n'eussent point encore eu de petits.

VIROINALIS, VIROINERSIS, divinité qu'on invoquait ches les Romains, lorsqu'on déliait la ceimmoins, lorsqu'on déliait la ceimtrait la stature de l'appendie de décèse dans la chambre des rouveaux époux, lorsque les paranyamples en sortient. Cétait la même que les Grecs appelaient Diana Lystaona,

VIRGINITÉ. (ICONO.) Une jeune et helle fille couronnée de fleurs en est l'image. Son regard est modeste, et la pilleur de ses jones amonce la privation des plaisirs. Le lis et l'agneau sont les symboles des purcté. Son viennent est blane, et sa taille est serrée par une ceinture de laine blanche, que l'Hyuen seul a le droit de délier.

VIRGO MAXIMA, nom que l'on donnait à la plus ancienne des vestales, qui étaient toutes obligées de lui ol éir. V. Vestales.

VINIDIEN, OUVISINIEN, dieu des habitants de Narni, dont Tertullien ne nons a conservé que le nom. Apologetique, chap. 24. VIRILIS. La Fortune avait sons

Virilis. La Fortune avait sons ce nom une chapelle près du temple de Virine

Virilité. (Iconol.) Une figure assise sur un lion tient un livre et une boarse. L'épée et la couronne de laurier qu'elle tient signifient le désir de la gloire.

Vinifica, desse qui mettait la paix dans le ménage, et qu'on invoquait pour réconcilier des époux brouillés. Elle avait son temple au mont Palatin, où se rendaient les époux en querelle. Rac. placare virum, apaiser l'époux. Vinnére una. V. Eswara.

VISCATA, VISCOSA, épithète de la Fortune, qui prend les honunes

comme à la glu.

Viscéaation, présent de la

t took and took present de la

chair des victimes qui se faisait au peuple aux funérailles des grands de Rome. Viscenza (M. Pers.), ou la con-

VISPART (3). Prist, on the conmissance de tout, second livre du Vendedad. Zoroastre le prononç devant un célébre bralamine attir jar sa réputation. Malgréson titre fastueux, il contient peu de chose remarquables. Chaque classe d'animaux a son destour (prêter); la sainteté est recommandée au clergé, ainsi que le mariage entre cousins germains aux fidèles.

VISSOUTCHOR, ON VISSICHOR (M. Ind.), pagode la plus célèl re de Bénarès. Ce temple, quoique petit, est beau, entièrement bati de pierres peintes en rouge, et tris élégaument sculptées en dedans comme au dehors. L'idole renfermée dans l'intérieur du temple est une pierre noire cylindrique, nommée Sib, ou Mhaha-Deve (le grand dieu); c'est le Phillus des Egyptiens; les hommes et les femues vont en foule, matin et soir, adorer cette image, et on les y appelle par le son des clo-ches. Les offrandes qu'ils déposent devant cette etrange divinité, consistent en ean du Gange, en riz ou en betel, plantains, sucre, fleurs et encens pur. Ils portent aussi une petite lampe remplie de ghi (ou bentre frais fondu), avec une petite eloche. En entrant dans le temple, ils commencent par alinmer leur lampe et leur encens, et par placer ecs deux objets devant l'idole, avec d'autres offrandes; ils l'arrosent ensuite avec de l'eau et une partie du riz, et lui pesent sur la tête une conronne de fleurs; ensuite ils se mettent à prier, et entre chaque oraisou, agitent leur clochette. Des que la prière est finie, les brahmanes retirent l'offrande que l'on regarde comme la principale neutriture de ces prêtres. Il s a dans leur pagode un taureau sculpté en bois, et l'on garde un horuf vivant dans la cour du temple. Le Moj. Kennel. Asiauck Miscellanies, t. 1.

VISTEREY. V. WISHNOO. VISWACARMAN ( Myth. Ind. ) l'ouvrier divin qui forgea les armes des dieux dans la guerre entre eux et les Daityas ou Titans, et qui, sous er rapport, peut se rapprocher de l'Héphaistos ou Vulcain des Grees.

Vitellis, déesse adorée en plusieurs endroits d'Italie. C'était à elle que la famille des Vitellius fai-

Sait remonter son origine. Viresse. (Iconol.) Piérius,

dans ses figures hiéroglyphiques, la dépeint une foudre à la main, un épervier sur sa tête, et un dauphin à ses pieds. VIIIADERS (Myth. Ind.), sixiè-

DEUTIS.
VITISATOR, qui plante la vigne,

un des surnons de Bacchus et de Saturne. Vijuum, terme augural, présage

sinistre. Lorsque les comices étaient assemblés pour la création des magistrats, les augures observaient le ciel, et examinaient attentivement s'ils ne voyaient pas d'éclairs ou r'enteudaient pas la foudre. Dans ce cas, les magistrats élus se nommaient Filiosi, défecteux.

Vitrices, épithète de Mars, beaufils de Jupiter qui n'avait point eu part à sa naissance.

VITRINEUS, déité tutélaire des anciens habitants du comté de Northumberland, en Angleterre. On ne connaît de ce dieu que le nom.

VITRIX, qui fait des nœuds, surnom de Vénus, de vitta, bandelette. VITTOLES (Myth. Celt.), sibylle

ettique, la plus aucienne de toutes, et dont les autres passaient pour être descendues.

Virtu, désse de la répuissance chez les Romains. Macrobe dit qu'elle fut mise au nombre des dieux à cette cexaion: Dans la guerre contre les Toscans, les Romains entre de Sossas, futrent mis en déroute le 7 de Juillet, qui pour cela fut appelé nogul fuga, fuite du peuple: mais le lendemain ils eurent leur revancle, et gaguirent la victoire. On fit des sacrifices et sur-tout une vitualeix en reconnaissance de cet heureux succès, et l'on homora la désese Vitula. Ou ne lui offrait en sacrifice que des biens de la terre, parceque c'est la nourriture des homes: d'où vient que quelques uns croyent que Vitula était plutôt la désese de la vie que de la joine, et que son nou venait de vita, la vie, et non pas de vitulari, se réjouir,

VITULATION, sacrifice, ou offrande des biens de la terre, qui se faisait à la déesse Vitula, en réjouissance de quelques beureux succès.

VITULICOLE, idolâtre, qui adore un veau, nom donné aux Israélites qui, dans le désert de Sinaï, se firent un veau d'or et l'adorèrent.

VITUNUS, VITRUS, dieu que les Romains invoquaient lorsqu'un enfant était conqu, pour obtenir qu'il vint heuressenent à la vie. St. Augustin, qu'il vint neures qu'il vint mention, dit que Vitunme était un dieu obsear et ignoble, qu'il était peu connu, et qu'on u en parlait pas beaucoup. VITRUSTUTELL (187th. Mex.), VITRUSTUTELL (187th. Mex.),

le plus fameux des dieux adorés par les Mexicains. Ils prétendent que ce fut lui qui les conduisit dans le pays qu'ils occupent aujourd'hui, et qu'il leur en facilità la conquête. Ces peuples, qui furent nommés Mexicains, du nom de leur général Mexi, étaient, dans leur origine, des sauvages vagabonds. Ils firent une irruption sur les terres de certains peuples appelés Navateleas, engagés par les promesses de leur dieu Vitzliputzli, qui lenr avait prédit qu'ils feraient la conquète de ce pays, et qui marchait lui - même à leur tète, porté par quatre prêtres, dans un colfre tissu de roseaux. Lorsque l'armée s'arrêtait pour camper, Vitzliputzli avait sa tente su centre du camp. C'était lui qui réglait la marche; ses oracles, répétés par la bouche des prêtres, tenaient lieu de conseil de guerre. Les Mexicains avaient une vaste étendue de pays à parcourir avant d'arriverà cette terre promise. Pendant tout le temps qu'ils furent en marche, le dieu qui les conduiasit minn ben courage par d'éditatis protigies. Edin, ajuris biend est faitgues, lorsqu'ils touchient preique au terme de ben courses, 'tizilpattil déclars en songe à un de ses prietresquels Mecianis dravaier former leur premier établissement dans l'endroi où lis trouversient un faiter lennt entre ser griffes un pedie l'ennt entre ser griffes un petric production de l'entre des prietres de l'entre de l'entre des prietres de l'entre de l'entre de l'entre qu'eller ser l'entre tour qu'eller ser l'entre de l'entre qu'eller ser l'entre de l'entre qu'eller ser l'entre de l'entre present l'entre present l'entre present l'entre l'entr

L'historien de la conquête du Mexique nous apprend quelle était la forme que les Mexicains donnaient à la statue de Vitzliputzli : « On l'a-» vait faite, dit-il, de figure humaine, assise sur nn trône soutenu par un » globe d'azur, qu'ils appelaient /s » Ciel. Il sortait des deux côtés de n ce globe quatre bâtons dont le » bout était taillé en tête de serpent : » cela formait un brancard que les » sacrificateurs portaient sur leurs » épaules , quand ils promenaient » l'idole en public. Elle avait sur la » tête un casque de plumes de di-» verses couleurs, en figure d'oisean, " avec le bec et la crète d'or bruni. » Son visage était affreux et sévère, » et encore plus enlaidi par deux » raies bleues qu'elle avait, l'une sur » le front. l'autre sur le nez. Sa n main droite s'appuyait sur une » couleuvre ondovante, qui lui ser-» vait de bâton. La gauche portait » quatre flèches qu'ils révéraient » consse un présent du ciel, et un » bouclier couvert de cinq plumes » blanches mises en croix. Tous ces » ornements, ces marques et ces » couleuvres , avaient leurs significan tions mystérieuses, n

Selon d'autres, l'Idole avait une tôte de lion au ventre, des alles delauvesouris aux épaules, et des pieds de chèvre. Le temple de cett divinité était entouré d'an grand slottre, où tous les ans, au mois de mai, se rendaient plus de 20,000 personnes, pour y prendre part aux danses sacrés et aux sutres cé-

rémonies. On y sacrifiait plusieurs hommes vivants, et l'on suspendait leurs têtes aux arbres d'une grande avenue qui était de la dépendance du temple.

Vœux. L'usage des vœux était si fréquent, tant chez les Grecs que chez les Romains, que les marbres et les anciens monuments en sont chargés : il est vrai que ce que nous voyons se doit plutôt appeler l'accomplissement des væux, que les vœux mêmes, quoique l'usage ait prévalu d'appeler vœu ce qui a été offert et exécuté après le vœu. Ces vœux se faisaient ou dans les nécessités pressantes, ou pour l'henreux succès de quelque entreprise ou d'un voyage, pour un heureux accouchement, par un mouvement de dévotion, ou pour le recouvrement de la santé. Ce dernier motif a donné lieu ou plus grand nombre de vœux : et en reconnaissance, on mettait dans les temples la figure des membres dont on croyait avoir recu la guérison par la bonté des dieux. Entre les anciens monuments qui font mention des vœux, on a trouvé une table de cuivre sur laquelle il est fait mention de toutes les guérisons opérées par la prétendue puissance d'Esculape.

Vognofft, une des trois divinités inférieures des Cimbres. Voy.

A VOIR LACTÉR, amas predigieux d'étoiles qui fout une longue trace du tout qui fout une longue trace du tout qui de la comment de Mierre, avant donné à tester à Hercule qu'élle avait trouvé dans un champ do sa mére l'avait exposé, il aspira son lait si rudeuent, qu'il en regialit une grande quantité, d'où se forma la Voie lactée. V. Galakir.

Voile. V. Pyrame, Fable, Al-Légorie, Augore, Modestie, Fortune, Vériyé, Nature.

Myth. Rabb. Chez les Juifs, un voile mis sur le visage empéche que le fantôue ne reconnaisse celui qui a peur; mais si Di-u juge qu'il l'ait ainsi mérité par ses péchés, il lui fait tombre le masque, afin que l'ombre puisse le voir et le mordre. Buxtof.

Vol. (Lorol.) On le personnife par un homme qui marche dans la nuit, avec une lauterne sourde et une hourse à la main. Ses oreilles de lièvre, et la peau de loup qui le convre, signifent que la rapine est toulours accumpagnée de crainte. Les alles qu'il a aux pieds marquent qu'il est prompt à la fuite, et qu'il a toujours peur d'être pris. Foyez Lyvanne.

Vox.4 (Hyth. Secant), prophetene on sliylle du nord, dent les Irlandisi ont comercia na poine sous fell relations of the control of the Irlandisi ont comercia na poine sous fell relations of the control of the trial control of the control of the irlandisis of the control of the irlandisis of the control of the irlandisis of the control of the direct, learn fonctions, learn-sploits, le cheferichement de l'univers, and annest. Pictat houreux des bonn et les supplies des nichtants.

VOLCANALES. V. VULCANALES.
VOLCANUS. V. VULCAIN.
VOLTANUS, dieu des Gaulois, que
l'on eroit le même que Bélénus.

Volonté. (Iconol.) On la peint ailée, vêtue d'étoffe changeante, et tenant une boule de diverses couleurs.

Volscens, un des capitaines rutules, tué par Nisus ann d'Euryale. Eneude. Volt ou Voust. On appelait

sinsi, du temps de nos alcux, une figure de circ par laquelle on s'imaginait faire perir ceux qu'on haissait. Dans Insage qu'on en prétendait faire, il entrait des paroles qu'on se persuadait ne pouvoir être prononcés efficacement par toutes sortes de personnes. Voutrunsa, déesse de la hienveil-

lance, ainsi nommée, à benè volendo. Volturnales, fêtes en l'honneur

du fleuve Volturaus.
Voltubralis Flambn, le prêtre

du dieu Volturne, à Rome. Volturasus, vent qu'on croit le même qu'Eurus, fleuve d'Italie, dans la Campanie, ou Terre de Labour, qui se nomme encore sujourd'hui Voltume, sur lequel est située Capoue. Les peuples de la Campanie en avaient fait un dieu, et lui avaient consacré un temple dans lequel là ser assemblaien pour délibèrer de safaires. On en dit autant de Voltuma, ce qui ferait croire que c'est la même divinité. Il avait à Rome un cutte particulier.

Volucais, épithète de la Fortune, qui fait, comme on sait, un usage fréquent de ses alles.

VOLUMNUS et VOLUMNA, dieux u'on invoquait dans la cérémonie des noces, afin qu'ils établissent et entretinssent la bonne intelligence entre les nouveaux époux, ou du moins qu'ils y disposassent leur vo-lonté. Rac. Volo, je veux. Après-les fiançailles, chaeun des fiancés portait au cou l'image de la divinité de son sexe, en or ou en argent; et le jour des nôces l'échange s'en faisait entre les deux époux. Le consul Balbus fut le premier qui éleva un temple à ces deux divinités, et l'usage paraît en avoir été réservé aux gens de distinction. Le mariage de Pompée avec la fille de César fut regardé comme devant être malheureux, parcequ'il ne fut point célébré dans ce temple.

uant temple. Connel.) , désse du liphisir. Apuée dit qu'elle était fille de l'Amour et de Psyché. Elle avait un petit temple à Rôune près de l'arsenal de marine. Sur son autel, un preis de au sature était celle de la prise de la sature était celle de la contrait de l'arte de la contrait de la contrait de l'arte douleurs et leurs angoisses arrivent par la patience à la véritable joic. par la patience à la véritable joic assiés sur un trône comme une raine, assiés sur un trône comme une raine, avant les Vertus à ses pieds ; on lui

donnait un teint pâle.
Vouvré. (teomol.) On la personnifie sous les traits d'une helle feume dont les joues sont colorées du plus vifincarnat; ses regards sont languissauts, et son attitude lascive. Elle est couchée sur un lit de lleurs, et tient une boule de verre qui a des aires.

Cette molle déesse est une reine facile et fort peu occupée de l'opinion publique. Rien n'est plus séduisant que ses yeux, plus tendre que sa voix, plus enchanteur que ses bras; mais sonvent une pourpre empruntée brille sur ses joues, et tout l'éclat de son front nelui appartient pas. Avec un air si naturel, l'artifice ne lui est pas étranger. Sa belle chevelure attire par les douces odeurs dont elle est impréguée, ses épaules d'albûtre exhalent tous les parfums de l'Asie. Elle laisse flotter negligemment sa robe d'or et de soie; une gaze légère ne fait qu'ombrager les trésors de son sein; à peine cache-t-elle nux yeux une seule de ses beautés; et entourée de génies légers et d'amours brillants qui voltigent sur ses pas, elle promène sur eux des regards enchanteurs, et leur jette en souriant des lis et des roses, qui ne sont pas sans épines.

Dans un tableau du Poussin, déjà cité à l'artiele Vestu, repré-sentant Hercule placé entre la Vertu et la Volupté, qui paraissent l'inviter tour-à-tour à prendre la route qu'elles lui marquent, la Volupté est caractérisée par Vénus. Cette déesse parle au héros avec tous les charmes de l'amour et de l'expression. Elle étend une de ses mains . pour marquer son éloquence; elle montre de l'antre quelques scènes de plaisir, où les femmes ont plus de part, mais qui sont convertes et cachées aux yeux des spectateurs. Un petit amour tient la Volupté d'une main, et présente de l'autre à Hercule une belle rose fraichement épanouie. L'habillement de la Volupté est une draperie flottante, et elle a une ceinture brodée. Elle n'a pas de brodequins. Ses cheveux sont cutre-Jacés d'une guirlande de fleurs; une partie de ses chevenx descend sur ses épaules; le reste est retrousé à la manière grecque. Elle a tonte la jambe droite, et une partie de la cuisse, ainsi que le bras, l'épaule et le derrière du cou du même côté. nus et découverts. Sa tête est de profil, et elle a la forme d'une belle antique.

Volusus, un des capitaines de

VOLUTRIA, VOLUTRINA, déesse qui, chez les Romains, avait soin des enveloppes des grains de bled dans leurs épis, et que nous appelons balles quand elles en sont séparées. Rac. Volvere, rouler.

VORA (M. Scand.), dixième déesse, prudente, sage, et si curieuse, que rien ne peut lui demeurer caché. C'est la déesse des recherches et la scrutatrice des eœurs.

Voractré. (Iconol.) Elle avait un temple en Sieile, suivant Athènée. L'autruche en est l'attribut 3 on y ajoute un loup maigre et affamé. Le vêtement de la figure est couleur de rouille, ce qui signifie destruction.

Votre (houcies que l'on appendait ainsi les boucliers que l'on appendait quelquefois dans les temples ou ailleurs en des occasions particulières.

Votives (médailles). On appelle ainsi les médailles sur lesquelles sont marqués les vœux des penples pour les empereurs ou les impératrices. Depuis qu'Anguste, feignant de vonloir quitter l'empire, accorda par deux fois aux prières du senat, de continuer à le gouverner pour dix ans, on avait commence à faire à chaque décennale des prières publiques, des sacrifices et des jeux none la conservation des empereurs. Dans le Bos-Empire, on en lit de cinq ans en eing ans : l'nsage s'en conserva jusqu'à Théodose, après qui l'on ne trouve plus cette sorte d'époque.

VOYAGE ROCTURNES. A "Une extention unit, dit l'Aplorie de Dien, (c'est d'undocteur unahométanqu'est traduic cette relation), je m'étais endorani entre les deux collines de Sufa et de Merwa. Cette unit était très obscure et très noire, mais d'armquille qu'on entendain in les tranquille qu'on entendain in les requisers de la completation de la completatio

o homme endormi! Je fus saisi de fraveur et de tremblement; et je lui dis, en m'éveillant tout en snrsaut : Oni es-tu? Dieu veuille te faire miséricorde! Je suis ton frère Gabriel, me répondit-il. O mon cher bien-aimé Gabriel, lui dis-je, je te demande pardon! Est-ee une révélation de quelque chose de nouveau, ou bien une menace affligeante que tu viens su'annoncer? C'est quelque chose de nouyeau, reprit-il : lève-toi, mon cher et bien-aime; attache ton manteau sur tes épaules. Tu en auras besoin : car il faut que tu rendes visite à ton scigneur cette nuit. En même temps, Gabriel me prit par la main. Il me fit lever; et m'ayant fait monter à cheval sur la jument appelée Al-borak, il la conduisit lui-même par la

bride, V. AL-BORAK. » Quand je posai ma main sur cette inment pour monter, elle se mit à ruer, et à regimber, comme un cheval fougueux entre les poteaux du travail. Gabriel lui cria : Tiens-toi en repos : holá! o Borak! n'as-tu pas de respect en la présence de Mahomet? Par Dieu! jamais personne plus honoré de Dieu ne t'a montée. Quoi done! Gabriel, lui dit Borak (car Dieu lui donna alors la faculté de parler), Ibrahim, l'anni de Dicu, ne m'a-t-il pas montée lorsqu'il alla rendre visite à son fils Ismaël? O Gabriel! celui-ci ne serait-il pointle maître de la piscine, le dépositaire de l'intercession, et l'auteur de la profession de foi : Il n'v a point de Dieu. que Dieu? Gabriel lui répondit: Tienstoi en repos: hola! o Borak! e'est ici Mahomet le fils d'Abdollah, issu d'une tribu de l'Arabie heureuse. Sa religion est l'orthodoxe. Il est le prince des enfants d'Adam, le premier entre tous les prophètes et les apôtres. Il est le sceau, il est le préfet, et le surintendant des finances. Foutes les créatures viendront implorer son intercession. Le paradis est à sa droite, et le feu d'enfer à sa gauche. Quiconque reconnaîtra la vérité de sa parole entrera dans le paradis; et quiconque accusera sa parole de mensonge sera précipité dans le feu de l'anfer. Borak, entendant tout cela, parla ainsi (car Dieu lui donna, dans ce moment, la faculté de parler): O Gabriel! je t'enconjure par l'alliance qui est entre toi et lui, çar je n'ose pas m'adresser à Mahomet lui-mème, demande-lui done pour moi que je puisse avoir part à son intercession, au jour de la résurrection.

n Aussi-tot que je lui eus entenda faire cette lumble prière, je pris moi-mème la parole, sans attendre que Gabriel me fit la demande, et je lui dis: Eh lien done, tiens-toi en repos, è llorak: tu auras part à mon intercession, et tu seras avec moi dans le paradis. Lorsque je lui eus fait cette promesse, elle s'appro-cha de moi jour um bisser monter; et des que j'eus santé aur son dos, et le ur'enleva dans l'air à perte de le ur'enleva dans l'air à perte de

» Nous continuions notre voyage. selon qu'il plaisait à Dieu de nous conduire, lorsque j'entendis la voix d'une personne qui criait à ma droite : O Ahmed! arrête un peu ici auprès de moi; que je te parle : je suis celle de toutes les creatures qui t'est le plus dévouée. Mais Borak passant outre, je ne m'arrètai point, parcequ'il ne dépendait pas de moi de m'arrêter, mais de Dieu seul, puissant et glorieux. Ainsi nous avancames toujours dans notre route. Mahomet entendit successivement deux antres voix, et recut deux fois la même invitation ; mais il n'y repondit pas plus qu'à la précédente.

Enfa, continue fimposteur, nous arrivanes à Funsalen, et ju nois pried à terre: j'attachia Borak aux anneux os avaient contune de l'attacher he propietes avant moi; d'anneu aux anneux os avaient contune d'ante misso sainte; j'à renoutrie Illarbim (Abraham). Moise et d'é-aux, qui virnera la-edvant de moi, avonsparés d'une foule de prophete. Des que je les cau vu, je lis la prière conjointement avec eux, tamp prendre le pels cau vu, peu trans prendre le page, et sans affecte ma prendre le page, et sans affecte pres. Pra agis de la sorte, par l'ordre expris que Galricel en avait ren, de

mon Dieu, mon Seigneur, glorieux et puissant.

» Dans eet endroit, Gabriel me dit : Sais-tu qui étaient ceux dont tu as entendu la voix à ta droite et à ta gauche? Non , Ini dis-je. Sache done, reprit-il, que la première était celle d'un Juif, qui t'invitait au judaisme, et que, si tu lui eusses répondu, ta nation se serait faite juive après toi , jusqu'au jour de la résurrection. La seconde voix était celle d'un chrétien. Si tu lui eusses répondu, ta nation, après toi, aurait embrassé le christianisme jusqu'au our de la résurrection. Quant à la femme, ajonta-t-il, qui t'a paru si bien ornée et fardée, e était le monde avec tous ses oruements et ses appas. Si tu te fusses arrêté à lui répondre, ta nation aurait choisi la jouissance de ce monde, préférablement au bonheur de l'éternité. Ensuite Gabriel, prenant le devant, retourna vers la maison sainte, et je suivis promptement ses pas. Alors il se présenta à moi un homme portant en ses mains trois eruches; dans la première, il y avait de l'eau; dans la seconde, du lait; et dans la troisième, du vin. Quelqu'un qui était présent dit : Si Mahomet hoit de l'ean, il sera submergé, et sa nation aussi sera submergée. S'il boit du lait, il sera dirigé dans la droite voie; et sa nation sera aussi dirigée dans la droite voie, après lui, jusqu'au jour de la résurrection. Gabriel me dit': Choisis, ô Mahomet ! ce que tu voudras. Je choisis le lait, et j'en bus un peu. Quelqu'un, l'ayant remarqué, dit : Si Mahomet avait bu tout le lait, aucun de sa natien n'aurait jamais vu le fen d'enfer. Ce qui fit que je m'écriai: O mon cher hien-aimé Gabriel! que je retourne au lait, et que je le boive tout. Donne-t'en bien de garde, reprit-il, o Ahmed! l n'est plus temps : c'en est fait. La plume qui écrivait s'est séchée sur ce qui vient d'arriver. Quoi done, ô Gabriel! interrompis-je, cela est ainsi écrit et déterminé dans le livre? Et il que répondit que cela était ainsi. »

Mahomet continue son voyage, Tome II.

et monte de ciel en ciel jusqu'au septième, quoique la distance d'un eiel à l'autre soit, selon lui, de einq cents aunées de chemin. Après avoir fait la description de ce qu'il vit au - delà du septième ciel ajoute : « Je m'entendis saluer de la part du Dieu puissant et glorieux, en ces termes : Paix soit à toi , d Ahmed ! Ayant levé la tête , je vis un ange plus blane que la neige, vêtu d'une veste ronge. Il était suivi de scixante-dix mille anges, pour rendre la pompe plus belle. Il m'embrassa tendrement, et m'ayant baisé entre les deux yeux, il me dit : Viens-t'en avec moi, ô le très honoré de Dien! Je partis done avec lui , au milieu de cette armée d'anges, dont les uns marchaient devant moi, d'autres derrière, d'antres à ma droite, et d'autres à ma gauche. Tous me faisaient de profondes révérences, me glorifiant et m'ho-norant à cause de l'honneur que j'allais recevoir de la part du Dieu puissant et glorieux.

" Ils continuèrent de marcher avec moi, dans cet ordre, jusqu'à ce qu'ils eussent percé soixante-dix mille voiles, cloisons ou séparations faites d'hyacinthe, pour arriver ensuite jusqu'à soixante-dix mille autres voiles d'étoffes très déliées, et de là à soixante-dix mille voiles de ténèbres qu'il fallut aussi percer : il y avait de distance, entre chaque voile, le chemin de cinq cents ans de voyage; et l'épaisseur de chame voile était aussi de cinq cents ans de voyage. Delà, nous arrivames à pareil nombre de soixante-dix mille voiles. faits de feu , à soixante-dix mille voi les, faits deneige; à soixante-dix mille voiles, faits d'eau; à soixante-dix mille voiles, faits d'air; à soixantedix mille voiles, faits de vide ou de chaos. Après quoi nous ne cessames de percer et de nous faire jour au travers du voile de la Beauté, du voile de la Perfection, du voile de la Souveraine-Puissance, du voile de la Singularité, du voile de la Séparation, du voile de l'Immensité, du voile ce l'Unité; et ce dernier voile est celui

Ccc

de Dieu, très grand et immense, » Mahomet fait encore quelques pas pour s'approcher du trône de l'Eternel; elaque pas était de cinq cents années de cheunin. Dieu, selon cet imposteur, s'entretint alors familièrement avee lui. Entrantres choses, il lui demanda ce qu'il souhaitait : Je sonhuite , répondit Mahomet, de bien diner, de bien souper, et de bien dormir quand les honimes dorment. Après une assez longue conversation avec Dieu, Mahoniet alla voir le paradis, et reprit ensuite le chemin de la terre, toujours accon-

pagné de Gabriel, et monté sur la VRÉEHASPATÉE (M. Ind.), gouverneur des bons génies et de la planète de Jupiter.

fidelle Borak.

VROUCOLAGAS. Selon les Grecs modernes, ce sont des cadavres de personnes excommuniées, animées par le démon, qui se sert de leurs organes, et les fait parler, marcher boirc et manger. Les Grees disent que pour lui ôter ce pouvoir, il faut prendre le cœur du Vroucolacas, le mettre en pièces et l'enterrer une seconde fois. V. Nroupis.

VROUTARASSOURER (M. Ind.), famens géant qui, par sa eruanté, avait force les hommes à le déifier , et à lui adresser les offrandes et les sacrifices destinés aux dieux. Wishnou en délivra le monde, lorsqu'il s'inearna en homme sous le nom de Balapatren, V. Septième incar-

nation de Wishnou. 1.Vue , (Iconol.) un descinquens. Chez les anciens le loup cervier et l'épervier, chez les Egyptiens l'autour et l'aigle, en étaient les sym-boles. Les modernes l'ont allégorisée sous la forme d'un jeune homme qui, d'un côté, tient un miroir, et de l'autre, a près de lui un aigle fixant le soleil. Derrière lui est nn arc-en-ciel. César Ripa propose pour emblème un bonquet de fenouil, parceque, selon Pline, liv. 19, les serpents se frottent les yeux du suc de cette plante, pour recouvrer la vue quand ils l'ont perduc. 2. - seconde, propriété extraordinaire que l'on attribue à plusieurs habitants des isles occidentales de l'Ecosse. C'est une faculté de voir les choses qui arrivent, ou qui se font en des lieux fort éloignés de celui où elles sont apercues. Elles se représentent à l'imagination, comme si elles étaient devant les yeux, ct actuellement visibles.

Ainsi, si un homme est mourant

ou sur le point de mourir, quoique pent-être il n'ait jamais été vu par la personne qui est douée de la seconde vue, son image ne laissera pos de lui apparattre distinctement sous sa forme naturelle, avec son drap mortuaire, et tout l'appareil de ses funérailles; après quoi, la personne qui a apparu, meurt inmanquablement.

Le don de la seconde vue n'est point une qualité héréditaire. La personne qui en est douée ne peut l'exercer à volonté; elle ne saurait l'empècher ni la communiquerà une autre, mais elle lui vient involontairement et s'exerce sur elle arbitraire-

ment : souvent elle lui cause un graud trouble et une grande frayeur, particulièrement dans les jeunes gens qui ont cette propriété. Il y a un grand nombre de cir-

constances qui accompagnent ces visions, par l'observation desquelles on connaît les circonstances particulières, telles que celles du temps, du lieu, etc., de la mort de la personne qui a apparu.

La méthode d'en juger et de les interpréter est devenue une espèce d'art, qui est très différent suivant les différentes personnes.

La seconde vue est regardée en Ecosse comme une tache, ou comme une chose hontense; de sorte que personne n'ose publiquement faire semblant d'en être doué : un grand nombre le cachent et le dissimulent.

Vuicain (Iconol.) était fils de Jupiter et de Junon, ou, se-lon quelques mythologues, de Junon scule. Cette déesse, honteuse d'avoir mis an monde un fils si mal fait, dit Homère, le précipita dans la mer, afin qu'il fût toujours caché dans

ses abymes. Il aurait beaucoup souffert, si la belle Thétis et Eurynome. filles de l'Océan, ne l'eussent recueilli: il demeura neuf ans dans une grotte profonde, occupé à leur faire des boucles, des agraffes, des colliers, des brocelets, des bagues, et des poincons pour les elieveux. Cependant la mer roulait ses flots impétueux au - dessus de sa tête, et le eachait si bien, qu'aucun des dieux ni des hommes ne savait où il étuit, si ce n'est Thétis et Eurynome. Vulcain, conservant dans son eceur du ressentiment contre sa mère pour cette injure, fit une chaise d'or qui nvait un ressort, et l'envoya dans le ciel. Junon, qui ne se metiait pas du présent de son fils, voulut s'y asseoir, et y fut prise comme dans un trébueliet: il fallut que Bacchus enivrût Vulcain pour l'obliger à venir délivrer Junon, qui avait préparé à

rire aux dieux par cette aventure. Le même Homère, en deux aures endroits, dit que ce fut Jupiter qui précipita Vulcain du sacré parvis. Un jour que le père des dieux , irrité contre Junon de ce qu'elle avait excité une tempète pour faire périr Hercule, l'avait suspendue an milieu des airs avec deux pesantes enclumes aux pieds, Vulcain voulut aller au secours de sa mère : Inpiter le prit par un pied, et le précipita du ciel dans l'isle de Lemnos, où il tomba presque sans vie, après avoir roule tout le jour dans la vaste étendue des airs. Les habitants de Lemnos le relevèrent et l'emportèrent, mais il demeura toujours boiteux de cette chute. Cependant, par le crédit de Bacchus, Vulcain fut rappelé dans le eiel, et rétabli dans les bonnes graces de Jupiter, qui lui fit épouser la plus belle de toutes les déesses, Vénus mère de l'Amour. ou, selon Homère, la charmante Charis, la plus belle des Graces.

Vulcain, dans le ciel, se bâtit un palais tout d'airain, et parsemé de brillantes étoiles. C'est là que ce dieu forgeron, d'une taille prodigicuse, tout couvert de sueur, et dunt noir de cendre et de fumée,

VUL s'orcupait sans cesse après les soufflets de sa forge, et à mettre en pratique les idées que lui fournissait sa science divine. Thétis alla un jour lui demander des armes pour Achille. « Vulcain se lève aussi - tôt » de son enclume, dit Homère : » il boite des deux côtés; et avec n ses jambes frèles et tortues il ne и laisse pas de marcher d'un pas » ferme. Il éloigne ses soufflets du » feu, et les met, avec tous ses au-» tres instruments, dans un coffre » d'argent; avec une éponge, il se » uettoie le visage, les bras , le cou » et la poitrine; il s'habille d'une » robe magnifique, prend un sceptre » d'or, et en cet état il sort de sa » forge. A cause de son incommo-» dité, à ses deux côtés marchaient n deux belles esclaves toutes d'or, » faites avec un art si divin, qu'elles n paraissaient vivantes. Elles étaien t » doures d'entendement, parlaient, » et par une faveur des immor-» tels, avaient si bien appris l'art » de leur maître, qu'elles travail-» laient près de lui, et lui aidaient и à faire ces ouvrages surprenants и qui étaient l'admiration des dieux » et des hommes.... Pour faire les » armes d'Achille, il retourne à sa » forge, approche ses soufflets du » feu, et leur ordonne de travail-» ler; en même temps ils soufflent n dans vingt fourneaux, et accom-» modent si bien leur souffle aux n desseins du dieu, qu'ils lui don-» nent le feu fort ou faible, selon » qu'il en a besoin. Il jette des barres » d'étain et d'airain, avec des lingots » d'or ou d'argent, dans ces fournais » ses embrasées; il place une grande » encluine sur son pied, prendd'une » main un pesant marteau, et de n l'autre de fortes tenailles, et se n met à travailler an bouelier, qu'il

Cicéron reconnaît plusieurs Vulcains : le premier était fils du Ciel, le second du Nil, le troisième de Jupiter et de Junon, et le quatrième de Ménalius. C'est ce dernier qui habitait les sises Vulcanies. Muse C c c 2

» fait d'une grandeur immense et

» d'une étonnante solidité. »

- 12 - South Comple

nn Videsin plus ancien que tous ceux-là, ou si l'on veut le Valeain fiis du Ciel, est le Tut-alcain de l'Éeriture sainte, qui, a'êtant appliqué à forger le for, est devenu le modèle et l'original de tous les autres, selon quelques mythologues modernes.

Le Vulcain fils du Nil avait régné le premier en Egypte, selon la tradition des prétres; et ce fut l'invention même du feu qui lui procura la royauté. Car, au rapport de Diodore, le fen du ciel avant pris à nu arbre sur une montagne, et ce feu s'étant communique à une forêt voisine, Vulcain accourut à ce nouveau spectaele; et comme on était en hiver, il se sentit très agréablement réchauffé. Ainsi, quand le feu commencaità s'éteindre, il l'entretenait en y jetant de nouvelles matières ; sprés quoi il appela ses compagnons pour venir proliter avec lui de sa découverte. L'utilité de cette invention, jointe à la sagesse de son gouvernement, lui mérita, après sa mort, non seulement d'être mis au nombre des dieux, mais même d'être à la tête des divinités égyptiennes.

Le troisième Vulcain, fils de Jupiter et de Junon, fut un des princes l'itans, qui se rendit illustre dans l'art de forger le fer. Diodore de Sicile dit que Vulcain « est le premier » autent des ouvrages de fer, d'ai-» rain, d'or, d'argent, en un mot, o de toutes les matières fusibles. n Il enseigna tous les usages que les » ouvriecs et les antres hommes n peuvent faire du feu. C'est pour n cela que tous ceux qui travaillent n en métanx, ou plutôt les boumes p en général, donnent au feu le nom n de Vulcaiu, et offrent à ce dieu des n sacrifices en reconnaissance d'un o présent si avantageux. Ce prince, avant été disgracié, se retira dons l'isle de Lemnos, où il établit des forges; et voilà le sens de la fable de Vulcain précipité du ciel en terre. Peut-être était-il effectivement boitoux, Voyes Curcopis, Thoas, LEMNOS. Les Grecs mirent ensuite sur le compte de leur Vulcain tous les ouvrages qui passaient pour des

chefs-d'œuvres dans l'art de forger, comme le palais du Soleil, les armes d'Achille, celles d'Enée, le fameux sceptre d'Agamennon, le collier d'Hermione, la couronne d'Ariadne, etc. Les anciens monuments représentent ce dieu d'une manière assez uniforme : il y paralt barbu , la chevelure un peu négligée, couvert à demi d'un lubit qui ne lui descend qu'au-dessus du genou, portaut un bonnet rond et pointu, tenant de la main droite un marteau, et de la gauche des tenailles. Quoique tous les mythologues disent Vulcain boiteux, ses images ne le représentent pas tel. Les anciens peintres et sculpteurs ou supprimaient ce défaut, ou l'exprimaient peu sensible. « Nons 11 admirons, dit Ciceron, ce Vulcain " d'Athènes fait par Alcamène : » il est debout et vêtu; il paraît » boiteux, mais sans aucune diffor-» mité. » Les Egyptiens peignaient Vulcain en marmouset. « Cambyse, » dit Hérodote , étant entré dans le » temple de Vulcain à Memphis, se n moqua de sa figure et fit des éclats si de rire. Il ressemblait, dit - il, à so ces dieux que les Phéniciens ap-» pellent Pataïques, et qu'ils pei-» gnent sur la proue de leurs vais-» seaux : ceux qui n'en ont pus vu o entendront ma comparaison, si je » leur dis que ces dieux sont faita » comme des pygmées. » Le temple de Vulcain à Memphis devait être de la dernière magnificence, à en juger par le récit d'Hérodote. Les rois d'Egypte se firent gloire d'eurbellir, à l'envi les uns des autres, cet édifice commencé par Ménès, le premier des rois counus en Egypte.

Ce dieu est plasieurs benylea A Rome; nais le plus meiera, hat par Romulus, était hors de l'enceina de la ville, le-saugures ayant jung que le diru dufeu ne devait pas étres dans la ville même. Tatius lui en fit pourtant bâtir un dans l'enceinte de Rome : c'était dans ce temple que se tenaient asses, souvent les assemblées du peuple où l'on traitait les faites les plus graves de la république, les Romaiss ne croyant pas pouvoir in-

voquer rien de plus sacré pour assurer les décisions et les traités qui s'y faisaient, que ce feu vengeur dont ce dieu était le symbole. On avait contume, dans ces sacrifices, de faire consumer par le feu toute la victim. ne se réservant rien pour le festin sacre; en sorte que c'étaient de véritables holocaustes. Ainsi le vieux Tarquin, après la défaite des Sabins, fit brûler en l'honneur de ce dieu leurs armes et leurs dépouilles. Les chiens étaient destinés à la garde de ses temples; et le lion, qui, dans ses rugissements, semble jeter du feu par la gueule, lui était consacré. On avait aussi établi des fêtes en son honneur, dont la principale était celle pendant laquelle on courait avec des torches allumées, qu'il fallait porter, sans les éteindre, jusqu'au but marqué.

On regarda comme fils de Vulcain in tons ceux qui se rendirent editors ceux qui se rendirent editors comme Odenas, Albion, et que rendirente autres. Brontéus et Friedhonius ont possé pour ses véritables enfants a voins les plus ordinaires qu'on donne ne de cièue tont, Hephalstot, Lemas, Tardipes, Junonigena, Chrysor, Chipes, Junonigena, Chrysor, Lous etcs nomis.

VULCANALES, fêtes de Vulcain, qui se célébraient au mois d'Août ; et comme c'était le dieu du feu, on le feu même, le peuple jetait des animaux dans le feu, pour se rendre ce dieu propice. Elles daraient huit jours; on y courait avec des forges on des lampes à la main; et cetul qui était vaineu à la course donnait sa lampe au vainqueur.

Vulcasia ; use des ides Courreteines, pris de la Sicile, courrete de rochers, dont le sommet vomit des termillons de flamme et de fusion. Cest là que les poiets ont placé la demeure ordinaire de Vulcani, dont elle a pris le nom ; car on l'appellecencor aujurud'hui Volcano, d'où est venn le nom de Volcano, d'où est venn le nom de Volcano, d'où est venn le nom de Volcano, d'où est somatagnes qui jettent du feu.

Vulgaire, Vénus vulgaire ou populaire; c'était celle qui présidait aux amours grossières. C'était l'opposé de Vénus Uranie. V. Pandemos.

VULGATRE. (ICONO!.) On l'allégorise par un homme d'une figure basse, ignoble, regardant la terre, tenant une pelle et un balai. Il a des creilles d'une, et sa tête est enveloppée d'une vapeur épaisse.

Vulpanser. (M. Egypt.) C'était l'image de l'amour paternel, parceque cet oiseau (espèce d'oic) se livre aux chasseurs pour sauver ses petits. Horappoll.

VULFINALES, fête publique des Romains où l'on brûlait des renards. Elle se célébrait le 19 avril.

VULTURIUS, surnom d'Apollon , dit communement Apollonaux Vautours. Il cut ce nom par une ayeuture bien singulière que raconte Conon. Deux bergers qui faiscient paître leurs troupeaux sur le mont Lissus, près d'Ephèse, ayant vu sortir d'une caverne quelques mouches à miel , l'un d'enx s'v fit descendre avec une corbeille, et y trouva un tresor. Celni qui était resté dehors, avant retire le trésor par le nioven de ectte corbeille, y laissa son compagnon, ne dontant pas qu'il n'y perit. Dans le temps que le berger abandonné était livré au plus cruel désespoir , il s'assoupit ; et Apollon lni apparut en songe, qui lui dit de se mentrir le corps avec des caillous, ce qu'il fit. Quelques vautours, attirés pur la puanteur de ses plaies, entrerent dans la caverne, et, ayant enfoncé leur bee dans ses plaies et dans ses hahits, prirent en même temps leur vol, et enlevèrent ce mal heureux hors de la caverne. Dès qu'il fnt guéri, il porta ses plaintes devant les magistrats d'Ephèse, qui firent mourir l'antre berger; et celuici ayant recu la moitié de l'or qui s'était trouvé dans la caverne, en fit bâtir sur la même moutagne un temple en l'honneur de son libérateur. sons le nourd'Apollon aux Vantours

Vtona, nom que les Lombards donnaient à Mercure.

Ccc3

VV ADD (Myth. Arab.), divinité adorée par des tribus arabes; elle avait la figure d'un homme et était le symbole du ciel.

Watas (M. Mah.), brétiques unabouelans, dont la morale sivire a de quoi faire trembler leurs secteures. Ils diseat qu'un homms, escetueres. Ils diseat qu'un homms, este tombé dans qualque prêche de la vértible croyane, esra paun par les peines éternelles de l'enfer, sous aunune esprémenc de salva, mois que ses peines éternelles de l'enfer, sous aucune esprémenc de salva. L'opinion générale et orthodox est que Diru pardonne quand il lui plait, même aux plus grants plat, entre sus plus grants ple-cheurs, on par a seude miséricorde, on par l'intercession de Mision de con par l'intercession de Mision de l'opinion générales.

Waté (M. Scand.), surnommé le Puissant, dieu de la valeur ou de l'héroisme.

WALHALLA (M. Scand.), poradis d'Odin , où les héros tués à la guerre sont transportés après la mort. Ce palais a cinq cent quarante portes, par chacune desquelles sortent huit heros pour aller combattre, suivis d'une foule de spectateurs. Un coq les éveille tons les jours de grand matin. C'est le même dont les crisaigus doivent, au grand jour du bouleversement du monde, être le premier signal de l'approche des mauvais génies. Tous les jours, lorsqu'ils sont habillés, ils prennent leurs armes , entrent en lice , et se mettent en pièces les uns les autres ; mais aussi-tôt que l'heure du repas approche, ils remontent à cheval tous sains et saufs, et retournent boire de la bière et de l'hydromel dans des craues, et manger du lard du sanglier Serimner, Odiu s'assied à leur table ; mais il donne ce qu'on lui sert à deux loups nomués Geri et Freki : pour lui , le vin lui tient

lieu d'aliment. Il y a dans le Walballa une chèrer qui se mourrid che faulles de l'arbre Lerads. De se mamelles coule de l'hydromel en si grande abondance, qu' on en remplit tous les jours sune cruche asser vate pour que tous les hieros aient de quoi cerf, des corress doupel coule une vapeur si alondante, qu'els forme lo fontaine de Wergedmer, d'ob naissent les flevues qui arrosent le séjour W.Y.LENJARG JJ. Scend.), déce-

sesqui servent dans le Walhalla, ou palais d'Odin, versent à boire de la bière aux hêros, et ont soin des coupes et des tables. Odin les envoie dans les combats pour choisir evux qui doivent être tués, et pour dispenser la victoire.

WAKEN (M. Scand.), peuple de sages, que les dieux eux-mèmes daignent souvent consulter. WATHA. (Myt. Amér.) Les Amé-

ricains qui l'abitent aux environs du fleuve Orénoque adorent, sous ce nom, un être qui, selon les relations, n'est autre que le démon.

Weda et Fosta, ou Foresta, dieux principaux adorés chez les Freses, pcuples du Nordgaw, dans l'ancienne Germanie. Welesse ou Wolosse (M. Sl.),

dieu souverain des animaux, et qui tenait le premier rang après Pérroun.

WERCELMES (M. Scand.), fon-

taine des enfers, dont émanent les douze fleuves infernaux. Widdlerte de la Myth. Amér.), nom sous lequel les Hurons houorent

l'Etre suprème.
Wincolf (M. Scand.), demeure
de Friggs.

Wircher-Accha, on La vielli ze ne Livorie (M. Lap.), divinité adorée par les Lapons. Les voyageurs ne nous apprennent rien de particulier sur cette divinité, ni sur le culte qu'on lui rend.

Wisi (M. Ind.), le dernier des quatre fils du premier bonne et de la première femme. Les Indiens lui attriluent l'origine de la quatrilue caste, qui est celle des artisans. Son génie vil, subtil et inventeur, s'occupa de tout ce qui concerne les arts utiles, et fit de déconvertes qu'il communiquà à ses descendants. Poy. Brannon, Cuttani, Salonan.

B. M. Stromo (Myth. Intl.). You desprincipans dive des Indiess, particulièrement cilcitre par se anotimitamorphose. Les benhaines disent qu'il delip part dans le mende sous encore y partile pour la dichate lois sous une figure nouvile. L'històrie de comiliament places it plein et disent dise et de strav geanoes; musi les laricidente, sout cachés de profade mystères qu'ils ne veulent passévoutr'am su profans. Il faut done nouea terini a l'enveloppe. Vesici et que marphes de Visilmon.

Premiere métamorphose. Un certain démon ayant enlevé le livre de la loi, appelé Védam, des mains de ceux qui le gardaient, et s'étaut caché am fond de la mer avec sa proie, Wishmon se métamorphosa en poisson, joignit le ravisseur, et rapporta le Védam.

Deuxième métamorphose. Les dieux voulant manger d'un beurre délicienx qui se forme dans une des sept mers qui sont dans le mende. selon les Indiens, et qu'ils appellent la mer de lait, ils apporterent sur le bord de cette mer une montagne d'or où est assise une conleuvre d'une longueur prodigieuse, qui a cent têtes, sur lesquelles sont appuyés les quatorze mondes qui con osent l'univers. Ils se servirent de la queue de cette coulcuyre comme d'une corne pour attirer le beurre ; mais ils furent traversés dans leur entreprise par les géants qui tiraient aussi la couleuvre de leur coté. Ce conflit pensa ètre funeste au monde que la couleure sommit. Il fut telement el rieratie, qu'il eni été infailiblement renvers la valle que in promptement mis dessus pour les autenir. Cependant la couleure répandit sur les giunts un liqueur venimense qui les obliges de Leber prise. Ains les dieux demeurèrent les natires de cet excellent leure dont ils étaient si friands.

D'antres racontent tont simplement que la terre, affisissée par le poids de la montagne Mérupata, fut sur le point de s'enfoncer dans l'alyune; mais que Wishmen, changé eu tortue, vint à propes soulever la montagne et sealager la terre.

Troistème métamorphose. Un énorme géant , nomué Paladas . ayant roulé la terre comme une feuille de papier, l'emporta sur ses épaules jusqu'an fond des enfers. Wishnou, transformé en cochon, alla trouver le géant, le combattit et, après l'avoir vainen, rapporta la terre sur son groin, et la remit à sa première place. D'autres disent que le dieu Rutrem ayant délié Brahma et Wishnon de trouver l'endroit où il cacherait sa tête et ses pieds, et s'étant offert de reconnaître la supériorité de celui qui scrait assez habite pour faire cette déconverte, Brahma et Wishmut acceptérent le déû : que Brahma trouva la tête de Rutrem par le moven de la fleur du chardon ani lui indiqua le lieu où elle était caeliée; que Wishnou se métamorphosa en cochon pour chercher les pieds de Rutrem; mais qu'après avoir fonillé inutilement avec son groin jusque dans les entrailles de la terre, il fut obligé de renoncer à cette entreprise.

Quatrienie mictamorphose. Un fameux géant nommé Iranien, ou selon d'antres Hirreniessep, ayant reçu da dieu Rutrem le prisilège singulier de ne pouvoir être tué, ni pendant la muit, ni dedaux, ni debra sa mais n, en conçut une si grande fierte, qu'il voulut.

Ccca

abolir le culte des dieux , et se faire adorer seul sur la terre . Il fit souffrir les plus cruels tourments à ceux qui refusèrent de lui rendre les honneurs divins. Il n'épargna pas même son fils, qui, malgre ses ordres et ses menaces, s'obstinait toujours à répéter dans ses prières le nom de Wishnou. La fidélité de ce jeune homme, et les maux qu'il souffrait, touchèrent tellement le cœur du dieu Wishnou, qu'il résolut, à quelque prix que ce fût, d'exterminer le géant Iranien. L'entreprise n'était pas facile. La sagacité de Wishnou en vint cependant à bont. Il saisit le moment du crépuscule où, quoiqu'il ne fasse plus jour, il n'est pas encore nuit, et parut tout-à-coup, sous la forme d'un monstre moitié homme et moitié lion, devant le géant Iranien, qui, étant alors sur le seuil de sa porte, n'était ni dedans ni dehors de sa maison; et il le mit en pièces malgré sa résistance. Quelques uns disent seulement que le géant Iranien avait reçu le privilége de ne pouvoir être tué que d'une manière fort extraordinaire; qu'un jour qu'il se disposait à donner un coup de bâton à son fils, le jeune homme s'esquiva adroitement, et que le bâton donna sur un pillier qui a'ouvrit aussi - tôt, et dont il sortit un monstre moitié homme et moitié lion, qui déchira le géant. L'univers entier était sous sa domination. Cinquième métamorphose. Un

prince nommé Mavali, on, sclon d'autres, Magapelixaavarti, faisait gémir les hommes sous le poids de la plus cruelle tyrannie : Wishnou. touché des plaintes qu'on lui adressait de tous côtés, résolut de délivrer la terre d'un pareil monstre. Il prit la forme d'un brahmine, mais d'un brahmine si petit, qu'il pouvait passer pour un nain. Il alla trouver ce méchant roi, et lui demanda trois pieds de terre pour y bâtir nne cabane. Le roi lui accorda sa demande sans aucune difficulté; et pour ratifier cette donation, il prit un peu d'eau dans sa bouche, et se disposa à la rejeter

dans la main du prétendu brahmine ( telle était alors la manière de ratifier les engagements); mais l'étoile du point du jour, qui était le priu-cipal conseiller du roi, soupçonnant quelque supercherie dans la demande du brahmine, tronva le moyen d'entrer dans le gosier du prince, et de le boucher tellement que l'eau ne pouvait plus en sortir. Le roi, qui se sentait presque étouffé sans savoir pourquoi, se fit enfoncer un stylet de fer dans le gosier pour en ouvrir le passage. L'étoile fut contrainte de déloger après avoir eu un cellerevé; et le roi répandit l'eau qu'il avait dans la bouche, sur la main du faux brahmine, qui devint touà-coup d'une gran deur si prodigieuse, qu'un de ses pieds occupait toute l'é-tendue de l'univers. Il posa l'autre sur la tête du roi Mavali , qu'il précipita dans l'abyme. Cette histoire se trouve racontée avec des circonstances différentes par d'autres auteurs. Ils ne représentent point Mavali comme un tyran, mais comme un autre Saturne, sous lequel tous les hommes étaient égaux, et tous les biens communs. Ils disent que Wislmou détrôna ce lon prince, parceque les hommes, n'ayant besoin de rien sous son règne, ne priaient plus les dieux. Ils ne fent point mention de l'étoile du point dn jour. Ils disent seulement que la femme de Mavali voulut le détourner d'accorder au brahmine ce qu'il demandait. Sixième métamorphose. Les ra-

plat (even le monn que les Indires, donnent aux rois) (daient devenus autant de tyxans qui opprimaient les peuples et commetatent mille crusatés. Wishmou résolt de punileurs crimes. Il partu sur la terre sous une forme humaine, et prit le nom de Ram. Il déclars la guerre aux rajabs, et les combatit sans reaux rajabs, et les combatit sans retiente predant vingt et une générations, jusqu'à ce qu'il les cût tous exterminés.

Septième métamorphose. Un géant nommé Cartasueiriargunen, et qui avait mille bras, désolait lé genre humain par ses brigandages et par ses violences. Wishnou prit une seconde fois la figure humaine et le nom de Ram, et, armé seulement du soc d'une charrue, il présenta le combat au géant, lui donna la mort, et lui coupa ses mille bras; puis il entassa ses os les uns sur les autres, et en forma une montagne appelée Baldous. On raconte différemment le sujet de cette métamorphose. Il y avait, dit-on, nn hrahmine nommé Hawana, qui était un des plus fervents adorateurs du dieu Ixora. Il ne manquait jamais de lui présenter, chaque jour, une offrande de cent fleurs bien comptées. Il arriva que le dieu déroba luimême adroitement une des fleurs, et fit ensuite des reproches à Rawana de ce que son offrande n'était pas complète. Le pieux brahmine, désolé de la perte de cette fleur, fut sur le point de mettre un des yeux à la place; mais Ixora s'y opposa, et, pour récompenser la foi de son serviteur, il jura de ne lui rien refuser de ce qu'il désirerait. Le brahmine sonhaita qu'on lui confiat l'administration de l'univers; mais après avoir obtenu cette grace, il ne cessa point d'importuner Ixora par ses vœux et par ses prières. Le dieu fatigué lui dit : " N'ai-je pas comblé tous tes " désirs? quel est donc l'objet des " prières que tu me fais continuelle-» ment ? » Rawana loi dit qu'il souhaitait avoir dix têtes et vingt bras, afin de gouverner plus aisément l'univers. Il obtint encore cette grâce, et se retira ensuite dans la ville de Lanka, où il établit le siège de son empire. Sa gloire et sa puissance recurent un nouvel accroissement de ce grand nombre de têtes et de bras dont il venait d'être pourvu. Mais il se laissa enfin aveugler par la prospérité : il perdit le souvenir des bienfaits d'Ixora, et voulut usurper les honneurs dus à la divinité. Wishnou résolut de punir l'orgueil de cet insolent brahmine. Il parut sur la terre sous une forme lumaine et prit le nom de Ram. Rawana épouvanté se changea en cerf pour se dérober plus aisément à la colère du dieu. Ram perça le cerf d'un coup de flèche ; mais l'ame de Rawana en sortit promptement, et ehoisit pour sa retraite le corps d'un fakir. Ce fut sous ce déguisement que Rawana enleva la femme de Ram , nommée Sidi. Ram, outré de cet affront, emprunta, pour se venger, le secours d'un fameux singe, connu sous le nom de Hanuman, qui exerça d'horribles ravages dans la capitale de Rawana. Celui-ci, seconde d'un grand nombre de géants , parvint enfin à se saisir de ce redoutable singe ; mais il ne pnt jamais venir à bout de lefaire mourir. Rawana, surpris de la force prodigieuse de ce singe, lui demanda s'il n'y avait pas quelque moyen de le vainere. Le singe lui répondit : « Trempez moi la queue dans l'huile ; » enveloppez-la d'étoupe, et y met-n tez le feu. Je deviendrai aussi-tôt » plus faible que le dernier des ani-» maux. » Le crédule Rawana exécuta ce qu'avait dit le singe ; mais Hanuman, avec sa queue enflammée, embrasa le palais de Rawana et une partie de la ville de Lanka. Enfin, pour terminer ce conte extravagant, le perfide Rawana, refissant toujours de rendre la femme de Ram, tomba sous les coups de ce mari justement irrité. Huitième métamorphose. Unra-

jah de l'Indostan, ayant appris par la chiromaneie, que sa sœur, qui était mariée à un brahmine, mettrait au monde un fils qui lui ravirait le trône et la vie, ordonna qu'on mit à mort tous les enfants qu'aurait sa sœur, dès qu'ils seraient nés; et pour s'assurer de l'exécution de ses ordres, il la fit enfermer étroitement, sous nne garde sûre. Déjà six de ses en-fants avaient été les victimes de la ernanté de ce tyran. Le septième paraissait destiné au même sort ; mais cet enfant , nommé Kistna , était Wishnou lui-mème, qui avait pris cette forme pour châtier le cruel rajah. Il parla dès le moment de sa naissance, et s'échappa de sa prison, avec son père et sa mère, sans que les gardes s'en apercussent. Il opera

7.00

depuis, des prodiges sans nombre-Le rajah envyos nouvent des gionts et des armées entières pour le faire prir; naisi le settemina tout ce qui se présenta devant lui; et tus cufin le rajah lui-manne. Après et exploit ; Kistna centinua à parcourir la terreprodiguant les miracles , récompensant les hons , châtiant les méchants; et enfin il a d'évea dans les cieux.

Cette métamorphose est regardée par les Indiens comme la plus mémorable et la plus glorieuse de toutes les inearnations de Wishnou. Quelques anteurs trouvent des rapports entre Kistna et Jésus-Christ', le rajah

et le roi Hérode.

Meuvième métamornhose. Wishnou prit la forme de Budhaen Box. Ce personage, dient les brahmines. Ce personage, dient les brahmines reprit qui ne se manifeste point aux sommes. Mais dorsque, par uné faveur spéciale, il apparait à quelque devot, c'est avec quarte teas. Il est devot, c'est avec quarte teas. Il est devot, c'est avec quarte teas. Il est deven de la comme de la comme de la comme deva, ou le grand dieu. On care communément que ce Bodha est le même que le dieu Fo.

Les fanians pensent que Wishnon doit encore s'incarner une distieue fois , et qu'il prendra la forme d'un cheval blanc qui a des afles , et qui réside actuellement dans le ciel. Ce Pégase indien ne se outient que sur trois pieds je quatrième est toujours en l'air. Lorsqu'il le posera sur la terre, il la fèra enfoncer dans l'abyue, et c'est ainsi que le monde sera détruit.

En attendant cette dernière métamorphose, Wishnou est endormi tranquillement dans la mer de lait, couché sur une couleuvre qui a einq

tètes, Wishkouvas, seete de brahmines qui sont porticulièrement attachés qui sont porticulièrement attachés au dieu Wishkou, et qui le regardent comme le plus puissant de tons les balitants des cienx. Cette serte est divisée en deux bracebas. Les premiers sont appleés l'advantés les autres Ramanoupas. Les tadvadis se tracent, totus les matins, une l'igne shandte cépnis le nez junqua frout.

Ils se font aussi une petite marque conde à la jointure du Bras et aux deux manelles : ce sont leux signes distinctifs, et la livrée de Wishmou. Ils s'imaginent que ces unarques sont des précervaits contre les attaques du diable. Ils s'engagent, par un vouversprés, à ne janois rendre hommage à aucun autre dien qu'à Vishman, a la conservation de la contra de la proper ordinariement à la main une eaune de bambou, pour marque de se dignité.

Les ramanoujas ont aussi des signes qui les distinguent. Ils se tracent avec de la craie un Y sur le nez, et se font une marque sur la jointure du bras avec du feu. Ils ont la tête nue et presque rasée, à l'exception. d'une touffe sur le sommet, qu'ils attachent avec un nœud, et qu'ils laissent pendre par derrière. Leur chef est distingué par un morceau de linge. dont il s'enveloppe la tête lorsqu'il parle a quelqu'un. Leur vie parait plus austère que celle des tadvadis. Ils croiraient souiller la sainteté de leur profession, s'ils s'embarrassaient dans le négoce et dans les affaires profaucs. Ils se font aussi un devoir de ne jamais mettre le pied dans un lieu consacré à la débauche : ce que les tadvadis se permettent sans scrupule.

Wonan, ou Godan, un des dieux des acciens Germains. Quelques auteurs ont ern que c'était le même que Mercure.

Woden, ou Onin, vraisemblablement le même. On eroit que c'est de lui qu'a pris son nom le mercredi qui, dans les langues du Nord, s'appelle Wednesday. V. Odis.

Wotcwe, outVotcower(M.87.), If she prince Sheren, qui vint dans la Russie septentrionale, et y labiti a ville de Slawens. Ce jeune prince passait pour un fameux magicien, et int par cette raisonappele l'Octwe, mot russe qui veut dire magicien. En premant la forme d'un crocodile, il nageait dans la rivière Myutawa, qu'on appela du non de ce prince Videoff, et y dévorait les hommes ce qui signific qu'il excrepti ses briW O L
gandoges sur les bords de cette rivière. On le mit au rang des dieux;
mais, suivant la chronique de Novogorod, il fut étranglé par les diables, et enterré sur les bords du Wolcoff
par ses adorateurs, qui, suivant l'usage, élevèrent sur sa tombe un grand
tertre, détruit depuis par ceux qui
espéraient y trouver des trésors enfouis.

WOLD (Myth. Scand.), dieu

des moissons, adoré en Westphalie. Wotorr (Hyth. Sl.), monstres épouvantubles qui, selon le récit de Lonnonsoff, revenaient chez les Slavons aux géants comus chez les Grecs.

Wurschafto. Dieu des anciens Prussiens. C'était leur dieu lare ou domestique. Il avait soin des chevant, des bêtes de charge, et de tous les quadrupèdes.

tous ies quantupeues.

XACA, SIAKA OU XEQUIA, nommé autrement Buddu, fondateur de la secte connue au Japon sous le nom de Budsdojsme. Ses sectateurs racontent qu'il était fils d'un roi de Ceylan. A l'age de 19 ans , animé d'un violent désir de la perfection, il se déroba aux honneurs de la cour, et se retira dans une solitude avec sa femme et une filleunique qu'il en avait ene. Un hermite célèbre prit soin de le former à la contemplation; et bientôt le disciple égala le maître dans ce divin exercice. La posture dans laquelle se mettait Xaca, lorsqu'il méditait sur les vérités divines, mérite d'être remarquée : il s'asseyait à terre, les jambes croisées, et mettait les mains l'une sur l'autre dans son sein, de manière que les extrémités des deux ponces se touchaient. Ses sectateurs prétendent que rien n'est plus favorab'e au recueillement de l'esprit que cette posture, qui le fait, en quelque sorte, se replier dans ses pensées. Ce fut dans cette attitude que les plus sublimes mystères furent dé-voilés à Xaca, et qu'il forma le plan de sa nouvelle religion. Ce fut lui qui introduisit au Japon le culte d'Amidas, vers l'an 65 de Jésus-Christ. Il ne proposa d'abord qu'un petit nombre d'artieles dans lesquels toute sa doctrine était renfermée; mais par les subtilités des commentateurs ée petit nombre se trouva bientot monter jusqu'à einq eents. V. AMIDAS, BUDSDOISME, AMES, Paradis, Enfer, Métempsycose. La doctrine de Xaca est détaillée dans ces artieles.

dans ces artieles.

XAMABUGIS, bonzes ou moines
japonais, sectateurs de Siaka. Ils
servent de guides dans les déserts
aux dévots pélerins qui vont visiter
les temples de leurs dieux.

XARTAI (M. Jap.), divinité japonaise. V. NOBUNANOA. XARTHE, fleuve de la Troade. Il s'opposa wece le Seamandre et le Simosa à la descente des Gres, et a souleva aes flois contre Achille. Le héros était sur le point de succomher, lorsque Junon cavoya à son securars Vulcain armé de tous ses feux. Ge dieu embrase aussi-tôt toute la plaine, met le fleuve même en feu, et l'oblige à rentrer dans son lit, et à jure qu'il ne donnera plus de secours.

Aristote, Elien et Pline, s'accordent à dire qu'Homère a donné au Scamandre le nom de Xanthe, Roux, parceque les eaux de ce fleuve donnent la couleur fauve aux brebis qui viennent s'y abreuver.

XANTHÉ, amazone, une des plus célèbres. XANTHIPPÈ, fille de Dorus, épouse

de Pleuron, qui la rendit mère d'Agénor, de Stérope, de Stratonice et de Léophon. Xanthippus, un des fils de Mélas,

tué par Tydée. Xanthiques, fête macédonienne, du mois Xanthus (Avril) où elle se

ou mois Annina (AVII) on elie se celébrait. On purifiait l'armée en la faisant passer entre les deux moities d'une clienne immolée, dans l'ordre snivant : à la tête étaient portées les armesée tous les rois de Macédoine; venait ensuite la cavalerie, puis le roi et sa famille, ses gardes et le reste des troupes. Cette ecréunoite citait terminée par un combat simulé.

ctait terminée par un combat simule.

Xantho, une des nymphes Océanides, compagne de Cyrène mère
d'Aristée, selon Vingile.

XANTHOCABENOS, qui porte une blonde chevelure, épithète de Bacchus. Rac. Karè, tète. Anthol. 1. XANTHUS, roux, un des ehe-

Xanthus, roux, un des ebevaux immortels d'Achille. Ce héros lui ayant reproché d'avoir laissé Patrocle sur le champ de bataille, le cheval, touché de cerproche, tourne la tête, et prédit à Achille que l'heure de sa mort approchait, que l'inévitable Destin en serait seul la

The state of the s

cause, et non la lenteur de ses chevaux. Xanthus n'eut pas plutôt prononcé ces paroles, que les Furies lui ôtèrent la voix qu'il avait reçue de

Junon pour un moment. 2. - C'est aussi un cheval donné par Neptune à Junon, et depuis à

Castor et à Pollux. 3. - Fils de Phénops et frère de Thoon, fut the par Diomède. 4. - D'Argos , fils de Triopas ,

ni amena en Lybie une colonie de Pélasges, alla par la suite à Lesbos, qu'il appela Pélasgia; avant lui, elle avait porté le noni d'Isa. 5. - Fils d'Egyptus, epoux de la

Danaide Acarnia.

XÉDORIUS ( M Jap.), fondateur d'une secte répandue dans le Japon. dont les principes sont sages et raisonnables, qui reconnaît l'immortalité de l'ame, et admet, après la mort, des peines pour les méchants, et des récompenses pour les bons. Ses sectateurs assurent qu'il était fils de roi. Il se distingua par son amour pour sa femme, et par les regrets qu'il témoigna de sa perte. Il ordonna à tous ses disciples de lui rendre les honneurs divins, et prescrivit certains actes de religion qu'ils devaient pratiquer en son honneur. Cette secte est presque la même que celle de Xaca ou Budsdo. Vovez Хаса. XÉNIA, surnom de Minerve. Sa

statue avec celle de Jupiter hospitalier, était à Sparte dans l'endroit où les repas se prenaient en commun.

XENISMES, sacrifices offerts à une fête athénienne en l'honneur des Dioscures. Xenius, hospitalier, surnom de

Jupiter. Rac. Xenos , hôte. XÉNOCLÉE, prètresse de Delphes, ayant vu venir Hereule pour consulter l'oracle d'Apollon, refusa de lui rendre réponse, parcequ'il était en-core tout souillé du sang d'Iphitus qu'il venait de tuer. Hercule, oftensé de ce refus, emporta le trépied de la prètresse, et ne consentit à le rendre qu'après avoir recu satisfaotion. C'est de là, dit Pausanias, que les poètes ont pris occasion de

XIQ feindre qu'Hercule avait combattu contre Apollon pour un trépied.

XENODAME, fils naturel de Mé-nélas et de Gnossia.

1. XÉNODICE, fille de Minos et de Pasiphaé. 2. - Fille de Silée tué par Her-

cule. 3. - Troyenne emmenée en captivité, selon Pausanius, avec Cly-

mène, Creuse, etc. XENODOTÈS, qui amène les hó-

tes, qui s'intéresse à l'hospitalité. épithète de Bacchus. Rac. Xenos, étranger ; Didonai , donner. Anthol. XENXI (M. Jap.), nom que les

Japonais donnent à ceux qui suivent une certaine secte répandue parmi eux, dont les principes sont fondés sur la volupté, et qui enseigne qu'il n'y a point d'autre bonheur pour les hommes que les plaisirs qu'ils penvent gouter dans le monde. « Les » bouzes de cette secte, dit l'auteur " de l'Histoire de l'Eglise du Ja-" pon, ne se communiquent qu'aux

» grands et à la noblesse, à tous ceux » enfin qui vivent dans le plaisir , » et dont le cœur est disposé à croire

» ce qu'ils souhaitent. Ils leur four-» nissent des raisons pour étouffer » la voix importune de la conscience, » quandelle dit le contraire. » Cette secte est à-pen-près la même que

celle des Sintos. V. Sintos. Xin (M. Chin.), nom des bons génies, chez les Chinois. V. CHIN-HOAN, QUEY.

XINGOVINS (M. Jap.), une des douze sectes du Japon. Voyez Dr-NICHI.

XINISTÉCURIL (M. Mex.), dieu de feu chez les Mexicains. Xintans (M. Jap.), une des douze sectes de moines Japonais. V. Отооптин.

XIPHÉR, gendre d'Erechthée, le même que Xuthus. XIQUANI (M. Jap.), divinité

japonaise que l'on croit prendre nn soin particulier des âmes des petits enfants et des jeunes gens. On la représente ornée de toutes les grâces qui accompagnent la jeunesse, revêtne d'une robe toute brillante d'étoiles. Elle a quatre bras, dont l'un tient un cafant embrassé. l'autre est armé d'un sabre, le troisième porte un serpent, et le quatrieme un anneau rempli de nœuds. On a contempe de placer à cité d'éle un perroquet; mais aucun voyageur ue nous anopred nourmoi.

nous apprend pourquoi. XISITHRUS , ON XISUTRUS , ON XIXUTAUS, chef de la dixième génération, selon d'anciens anteurs chaldéens cités par Géorge Syncelle, fut averti en songe par Saturne que, le quinzième du mois Drésins, le genre humain serait détruit par un déluge : il recut ordre en même temps de mettre par écrit l'origine, l'histoire, et la fin de toutes choses, et de cacher sous terre ses mémoires dans la ville du Soleil, nonunée Sippara ; de construire ensuite un vaisseau, d'y mettre les provisions nécessaires, d'y enfermer les volatiles et les quadrupèdes, et d'y entrer, lui, ses parents et ses amis. Xisithrus exécuta ponetuellement ces ordres, et fit un navire qui avait eing stades (environ 450 toises) de long, et deux (180 toises) de large. Il n'y fut pas plutôt, que la terre fut inondée. Quelque temps après, voyant les eaux dinjinuées, il lacha quelques oiseanx, qui, ne trou-vant ni nourriture, ni lieu où se reposer, revinrent au vaisseau. Quelques jours après il en lacha d'autres qui revinrent avec un pen de boue aux pattes. La treisième fois qu'il les laissa s'envoler, ils ne parurent plus; ce qui lui fit juger que la terre com-mençait à être suffisamment découverte. Il fit alors une ouverture au vaissean; et voyant qu'il s'était arrêté sur une montagne, il en sortit avec sa femme, sa fille et son pilote; et ayant salué la terre, élevé un autel et sacrifié aux dieux, lui et ceux qui l'avaient accompagné disparurent. Ceux qui étaient demeurés dans le vaissean ne le voyant point revenir, sortirent et le cherchèrent vainement. Enfin une voix leur annonca que la piété de Xisithrus lui avait mérité d'être enlevé au ciel, et mis an rang des dieux avec eeux qui l'accompagnaient. La même voix les exhorta être religieux, et à se transporter à Balyboue, après avoir déterré à Sippara les mémoires qui y avaient été déposés. La voix avant cessé de se faire entendre, ils allèrent relatir la ville du Soleil et plusieurs autres. On voit que ce Xisitures et le Noe des Chaldéens.

ANTAGUETES. (M. Ind.) Lee-Indien appellent ainsi le sectitaire du deu des enfres, qui est charçé de truirun registre exact des actions de chaque homme pendant sa vic. Lorsupium défant est présente au tribunal du jage infernal le scorétaire lui nut en main le mémoire qui contient toute la vie de cet homme. C'est sur ce mémoire que le dieu des enfers règle son arrès.

dieu des enfers règle son arrèt.

XOARCAM ( M. Ind. ), nom que
donnent les Indiens au premier des cinq paradis qu'ils disent être situés dans les cieux, et qui sont habités par les âmes des hommes vertueux. Le Xoarcam est le séjour des trois cent trente millions de dieux que reconnaît la théologie indienne. Ils sont accompagnés d'un très grand nombre de femmes fort belles, avec lesquelles ils passent les plus heurenx moments. Quarante-huit mille penitents partagent leur félicité. La président de ce séjour délicieux est un certain Devandiren, qui a pour sapart deux femmes et eing concubines d'une beauté ravissante. Il paraft cependant que ses désirs ne sont pas encore satisfaits, s'il en faut croire une aventure plaisante qui lui arriva autrefois, suivant le rapport des docteurs indiens. Devandiren, déjà dégoûté de ses femnies. apprit qu'il y avait auprès du Gange un fameux pénitent nommé Gaudamen, qui avait une femme parfai-tement belle. Il n'en fallut pas davantage pour exciter la convoitise du dieu, qui s'achemina aussi-tôt vers la cabane du pénitent, et commença à dresser ses hatteries contre sa femme. Mais toutes ses poursuites furent inutiles : la femme du pénitent avait tontes les graces de son sexe, sans

en avoir la fragilité. Devandiren, rebuté eut recours à l'artifice. Avant remarqué que Gaudamen ne manquait jamais de se lever toutes les nuits, des qu'il entendait chanter le coq, pour aller se baiguer dans le Gange, il bătit là-dessus un stratagème qui lui réussit mal. Il se transforma en coq, s'en alla auprès de la cellule du pénitent, et chanta beaucoup plutot que le coq n'avait coutume de chanter. Le pénitent, qui sentit ou'il n'avait pas son contingent de sommeil, fut surpris d'entendre si tôt le signal de son lever. Il triompha cependant de la paresse, et a'en alla sur le bord du fleuve pour faire ses ablutions ordinaires. Il ne tarda pas à reconnaître qu'il s'était levé beaucoup trop matin, et que l'heure de ses dévotions était encore fort éloignée. Il s'imagina qu'un rève lui avait peut-être fait entendre le chant du coq, quoiqu'il n'eût pas effectivement chanté, et s'en retourna chez lui, dans le dessein de se recoucher. Mais il fut extrèmement surpris quandil trouva sa place occupée par Devandiren. Le dieu ne fut pas moins étonné, de son côté, de voir le pénitent revenir si tôt. Gaudamen s'emporta en imprécations contre Devandiren, et souhaita que son corps devint tout couvert de figures qui déposassent sans cesse contre son incontinence; souhait qui s'accomplit dans l'instant même. Devandiren, cruellement affligé de se voir dans un équipage si ridicule, conjura Gaudamen de ne pas pousser si loin sa vengeance; mais toute la grâce qu'il put obtenir du pénitent, fut de paraître aux yeux du monde tout couvert d'yeux, tandis qu'à ses propres yeux il paraltrait toujours chargé de ces honteuses figures. La femme du pénitent, quoiqu'innocente, éprouva aussi le ressentiment de son mari, qui, par ses malédictions, la changea en pierre. Mais dans la suite, Wishnon, sous la forme de Ram, ayant marché sur cette pierre, rendit à la fenime de

Gaudamen sa première figure. Xodoxins (M, Jap.), nom qui signifie en langue japonaise, hommes de Dieu ou du paradis : on le donne aux partisans de la secte de Xédorius. V. Xédorius.

XOXOM (M. Ind. ), prêtres indiens. V. RAULINS.

acms. \*\* A Notices.

Xonos \*\*Panscat (M. Ind.), grandprètre d'Aracan , dont le pouvoir

s'étend sur tout ce qui concerne la

religion, et qui, dans le pasy, est

une espèce de pape. Il fait son sijour ordinaire dans l'isle de Munay,

et a signité de grand-prètre inspire

tant de respect , que le roi mème hai

chéd toiquers la droite, et s'incline

profondement toutes les fois qu'il lui

parle.

XUDAN, nom étrusque de Mercure, qui répend au uve latin oztiarius, portier. Mercure méritait d'authat nieux ce nous que les Ronanias donnaient à Janus et à Apollon, que, représentant comme eux les « leil, il fissist non seulement sels sur la lumière des portes du jour, mais entrer les voyageurs dans les lons entrer les voyageurs dans les lons chemins, et ouvrait ou fermait à son gré la porte des enfers.

XUTHUS, fils d'Hellen , et petitfils de Deucalion, était d'Achaie, Il vint un jour au secours des Athéniens, alors en guerre, et les aida à remporter la victoire. Créuse, fille d'Ercehthée, avec la couronne d'Athènes, fut le prix de sa valeur. Après plusieurs années de mariage . ne se voyant point d'enfant, il alla consulter l'oracle d'Apollon. Ce dieu, qui avait aimé Créuse avant son ma riage, et en avait en un fils nonuné Ion, conseilla à Xuthus de reconnaître pour son fils le premier enfant qu'il rencontrerait en sortant du temple. Ce fut Ion qui se trouva là fort à propos, et qui fut reconnu pour fils du roi. Cette tradition est celle qu'a suivie Euripide dans sa tragédie d'Ion; mais, suivant les historiens, Xuthus cut deux fils, Ion et Achéus, qui furent la tige des Ioniens et des Achéens. Voyez CRÉUSE, ION.

XYLOLATRIE, culte des dieux dont les statues sont de bois. Rac. Lylon, bois. Xtromonis, Rete des Hébreux, dans laquelle on portait en selemnité dans laquelle on portait en selemnité dans leur de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la mation, lorsque éteinte, les prêtres et les levies n'avaient plans de serviteurs pour leur vaient plans de serviteurs pour leur vaient plans de serviteurs pour leur des levies n'avaient plans de serviteurs pour leur des la conservation de la conservatio

XYS

devait être brûlé sur l'autel; qu'on le nettoyait avec soin, et qu'on n'y laissait rien de gâté, ni de vermoulu. Xynoécies. V. Synoécies.

XYNOÉCIES. V. SYNOÉCIES.
XYSTIQUES, gladiateurs romains
qui, l'hiver, se battaient sous les portiques, et non pas en plein sir. Rac.
Xystus, portique.

Xystobolos, qui lance le javelot, épithète de Bacchus. Rac. Xystos, bois poli, bois de lance, de Xyeln, racler, polir; et Ballein, lancer. Anthol. Y AGA-BANA (M. Slov.), monstre décrit, dans les vieux contes russes, sons les traits d'une fenune horrible àvoir, d'une frande vieux content de la forme d'un squelette, avec des pieds décharmés, tenaut en main une masseu de fre avec laquelle elle faisait router la machine de fer qui la portait. Elle paratit avoir rempli l'emploi de Bellone, ou de quelque autre divinité infernale.

Yao a sons (M. Ind.), livres sacrés des Indiens, composé d'après les Védams. Ils sont su nombre de vingt-laut, et traitent de diverses sortes des sorfices, des circonstances où il faut les offrir, des prières qui conviennent aux différentes divinités, et des présents dont on doit parre leurs autels.

YACUTH (M. Arab.), divinité adorée sous la forme d'un lion par les angiens Arabes

anciens Arabes. YAMA (M. Ind.), le troisième des rois protecteurs des huit coins du monde. Il gouverne la partie du sud de l'univers. Le nom patronymique de ce dicu était Vaivaswata, ou enfant du Soleil. Les Indiens eroient qu'il régnait sur le monde entier dans les siècles les plus reculés de leur ehrouologie, mais qu'il résidait dans le pays de Dravira, sur la côte de la presqu'isle orientale. Un de ses titres est Sraddhadéva, qui lui est commun avec son frère; on l'appelle encore Dhermara ja, ou Roi de Justice; Pitripeti, ou Seigneur des Patriarches; mais le plus caractéristique est celui de Juge des ames séparées descorps. Les Indous croient en effet que quand une aute quitte son enveloppe terrestre, elle est trans-portée à Yamapur, ou ville d'Yama, pour y être jugée suivant ses œuvres. Un autre de ses noms est remarquable : c'est celui de Cala , ou Tomps. Ce titre et sa qualité de législateur ont décidé M. Hastings Tome 11. à le rapprocher du Saturne des anciens. Il est aussi regardé courne dieu de la mort et roi des enfers. On le représente avec une figure terrible, tenant un bâton à la main, et monté sur un buffle. Ce dicu est en même temps chargé d'entretenir la police dans les enfers. Les docteurs indiens disent que ce dieu de la mort est autrefois mort lui-même; et ils recontent, à ce sujet, une histoire qu'on peut regarder comme une fable assez ingénieuse pour faire entendre que les hommes meurent à tont âge. Un pénitent fameux, disent-ils, après avoir passé un grand nombre d'années dans les austérités et dans la pratique des bonnes œuvres, était privé de la consolation d'avoir des enfants. Il importunait chaque jour le dieu Ixora, auquel il était spécialement dévot, afin qu'il lui accordăt cette faveur. Le dien résolut enfin d'exaucer ses prières; mais il mit une fachense restriction à la grace qu'il voulait lui faire. « Choisis, dit-il au pénitent, ou d'a-» voir plusienrs enfants qui jouiront » d'une longue vie, mais qui seront » niécliants, ou de n'en avoir qu'un » seul qui sera bon et vertueux . » maisqui mourra à l'âge de 16 ans. » Le pénitent, fort embarrassé du ehoix, préféra enfin de n'avoir qu'un seul fils qui fût vertueux, quelque dure que fût la condition. Aussi-tôt les promesses d'Ixora commencerent à s'accomplir. La femme du pénitent devint enceinte, et accoucha d'un fils qui fut nommé Marcandem. Ce fut des son enfance un prodige de sagesse et de piété. Il avait une dévotion particulière pour Ixora; et il imaginait chaque jour de nouvelles pratiques pour honorer ee dieu. Le penitent voyait, avec un plaisir inexprimable, crottre un fils si vertueux et si digne de lui; mais sa douleur surpassuit encore sa joie lorsqu'il Dad

songeait qu'il avait si peu de temps à le posséder. Cependant les années s'écoulaient avec rapidité; et bientôt Marcandem entra dans cette seizième année qui devait être la dernière pour lai. Aussi-tôt qu'elle fut révolue, Yama, prince de la mort, envoya ses satellites se saisir du jeune Marcandem. Le jeune homme fut très choqué lorsque ceux-ci lui exposèrent l'objet de leur commission. Il lenr fit nneréponse fort brusque, et, malgré sa piété, il refusa nettement d'o-béir aux ordres du dieu de la mort. Yama, instruit de l'outrage fait à ses ministres, et de la désobéissance de Marcandem, vint lui-même en per-sonne ponr le forcer à obéir; mais sa présence ne produisit aneun effet sur l'esprit obstiné du jeune homme. Yama voulut employer la violence : mais Marcandem, se débarrassant de ses mains, se réfugia dans son oratoire comme dans un asile; et pre-mant entre ses bras une des idoles d'Ixora, que les Indiens nomment Lingam , il se croyait en sùreté , lorsqu'Yama survint, et, sans aucun égard pour l'oratoire ni pour l'idole, il passa une corde an cou de Marcandem, et se disposait à l'entraîner dans l'abynie. Mais le Lingam, dans lequel le jeune homme avait mis sa confiance, lui procura un vengeur dans la personne d'Ixora lui-même, qui sortit tont-à-coup de cette idole, s'élanca sur Yama et lui ôta la vie. Cet exploit d'Ixora ne fut pas seulement ntile à son protégé; tons les autres houmes en profitèrent. Ils cessèrent d'être sujets à la mort, et s'imaginèrent pour quelque temps qu'ils étaient devenus immortels. Cet avantage ent ses inconvénients. La terre surchargée d'un trop grand nombre d'habitants, ne fut plus en état de les nonrrir, ce qui occasionna dans le monde une confusion et des désordres extraordinaires. Les dieux chargés de régir l'univers représentèrent à Ixora qu'il avait eu tort de tuer Yama, et de l'empêcher d'exercer ses sonctions; que depuis sa mort le monde était rempli de troubles ; que le seul remède qu'on put y apporter était

YAM de rendre la vie à Yama, et de le laisser rentrer dans l'exercice de son emploi. Ixora répondit qu'il avait justement puni la témérité d'Yama, qui avait manqué de respect pour sa statue; mais qu'il consentait de sucrifier son ressentiment au bon ordre et au repos do monde. Il ressuscita done Yama, qui ne fut pas plutôt rétabli dans sa charge, qu'il envoya un de ses ministres sommer tous les vieillards de partir incessamment pour l'autre monde. Cet envoyé, s'étant amusé à boire sur la route, arriva dans le monde, tout troublé par les fumées du vin, et ne sachant plus ce qu'il disait. Le dérangement de son cerveau ne l'empêcha pas d'exécuter sa commission; mais il s'en acquitta tout de travers. Au lieu d'a-dresser l'ordre du dicu de la mort aux seuls vieillards, il l'étendit à tous les hommes, sans distinction d'age. En effet, on vit bientot après nne foule prodigieuse d'enfants, de jeunes gens, d'hommes faits, de vicillards, mourir confusément et indistinctement: singularité qui parut très surprenante au genre humain, car jusqu'alors c'était le nombre des années qui réglait le moment de la mort : chacun remplissait à - peu - près la même carrière, et ue mourait que lorsqu'il était, dans le sens littéral. plein de jours. YAMADAR-MARAJA OT DISTOR

YOURN DOURN RADIAH (M. Ind.) . nom que donnent les Indiens au dieux des enfers. Ce Pluton ou ce Minos Indien est d'une grande équité, et sait admirablement proportionner les ehatiments aux crimes. Comme il arrive souvent que les plus grands seélérats font dans leur vie quelques actions vertueuses, il récompense et punit dans le même sujet les bonnes et les mauvaises actions. Un pécheur présenté au tribunal d'Yamadar-Maraja peut choisir d'être d'abord récompensé pour ses bonnes œuvres, et d'être ensuite puni pour ses peches; ou bien il peut commencer par la punition et finir par la récom-

YAMALLA, OU YOMALA (M. Slav.),

divinité des peuples Tschondes ( Livoniens, Estoniens et autres ). Son idole, fsite de bois, portait au cou un riche collier et tenait dans les mains un vase d'orgent, dans lequel tous ceux qui lui adressaient leurs prières mettaient leurs offrandes en monnaie du pays. Ce genre d'offrandes causait quelquesois de vives tentations, et les indévots emportaient

le vase et ce qu'il contenait.

YANUNA' (M. Ind.), fille du Soleil, une des trois déesses des caux, YAUR (M. Arab.), divinité adorée sous la figure d'un cheval por des tribus arabes.

Ynnasis (M. Colt.), frènc sacré sous l'ombrage duquel les dieux s'assembleat chaque jour et dispensent la justice. Ils s'y rendent à cheval, et passent sur l'arc-en-ciel, qui est le pont des dieux. Ce frène est le plus grand et le meilleur de tous les arbres. Ses branches s'étendent sur le monde entier, et s'élèvent au-dessus des cieux. Il a trois racines extrêmement éloignées les unes des autres, L'une est chez les dienx ; l'autre chez les grands, où était autrefois l'abyme; la troisième convre les enfers. Le monstre appelé Nidhogger ronge cette racine par-dessous. Sous celle qui va chez les géants est une fontaine célèbre, dans laquelle la Sa-gesse et la Prudence sont cachèrs. Celui qui y préside se nomme Mi-mis; il doit sa profonde sagesse à l'usage où il est d'en boire tons les matins. Un jour le père universel vint demander à boire un coup de cette can : mais il ne put l'obtenir qu'en laissant un de ses yeux en gage. La troisième racine est sous le ciel, et sous cette racine est la sainte fontaine du temps passé. Les fées qui se tiennent près de cette fontaine y puisent de l'ean dont elles arrosent le frène, de peur que ses branches ne pourrissent on ne se dessèchent. Cette eau est si sainte, que tout ce qu'elle touche devient aussi blanc que la peau qui tapisse l'intérieur de l'œuf. De cette eau vient la rosée qui tombe dans les vallées, et que les hommes appellent rosee de miel; c'est la nourriture des abeilles. Il y a de plus dans cette fontaine deux evgnes qui ont produit tous les oiseaux de cette espèce. Sur les branches du frêne est un aigle, entre les yeux duquel est un épervier. Un écureuil monte et descend du frène, semant de mauvais ranports entre l'aigle et Nidhogger (ce serpent caché sous la racine). Quatre cerfs courent à travers les branches de l'arbre, et en dévorent l'écorce, Au moment du combat entre les dieux et les géants, qui doit préci-der l'embrasement de la terre, ce frène doit être violemment agité, comme s'il partageait les alarmes des dienx.

YEN-VANG (M. Chin.), roi de l'enfer. Il exerce des châtiments terribles sur ceux qui n'ont rien à lui offrir. C'est le Pluton des Chinois.

YEUX. Un homme qui a des yeux par-tout le corps. (V. Arous.) Qui en 2 trois. (V. Trioculus, Shiva.) Quin'en a qu'un. (V. POLYPHÈME, Cyclopes.) Trois vieilles sans yeux, et dont l'une tient un ceil à la main. (V. Gnées, Goscones.) Décsse avec des alles remplies dyeux. (V. RENOWMÉE, etc.)

YEZAD, OU YEZDAN (M. Pers.), le bou principe parmi les Persans.

V. ALIMANE. YME (M. Celt.), nom du pre-mier géant, sclon la mythologie scandinave. Il fut formé de la fonte des vapeurs gelées. Ces mêmes gouttes donnèrent la naissance à une vache nommée OE dumla. Quatre fleuves de lait confaient de ses mamelles et nourrissaient le géaut. La vache se substentait à son tour eu léchant les pierres couvertes de sel et de gelée blanche. Le premier jour ou elle lécha ces pierres, il en sortit, vers le soir, des cheveux d'homme; le second, une tête; le troisième, un honnne doué de beauté, de force et de puissance. On le nomme Bure ; c'est le père de Bore qui épouso Beala, fille du géent Baldorn. De ce mariage sont nes trois fils , Odin , Vile , et Ve. Le premier est le plus puissant de tous. et gouverne, avec ses deux frères, le Ddda

ciel et la terre. Cet Yme fut tué par les fils de Bore; et il conla tant de sang de ses plaies, que toutes les familles des géants de la gelee y furent novées. Les meurtijers trainèrent le corps d'Yme au milicu de l'abyme, et en firent la terre. L'eau et la mer furent formées de son sang; les montagnes, de ses os; les pierres, de ses dents; et de ses os creux, mêlés avec le song qui coulait de ses blessures, ils formerent la vaste mer , au milien de laquelle ils affermirent la terre. Ensuite ayant fait le ciel de son erane, ils le posèrent sur la terre, le partagèrent en quatre parties, et placèrent un nain à chaque angle, pour le soutenir. Ces nains se nonment Est. Quest. Sud. et Nord. Ensuite ils allèrent prendre des feux dans le Muspelsheim ( monde enflammé au midi), et les placèrent dans l'abyme, en haut et en los du ciel, alin qu'ils éclairas-sent la terre. Ils assiguèrent des places fixes à tous les feux; de là la distinction des jours et des anuées. Au centre de la terre, les dienx bàtirent, pour se mettre à l'abri des cutreprises des géants, un fort qui fait le tour du monde. Pour cette construction, ils employèrent les sourcils d'Yme, et appelèrent ce lieu Midgard, séjour du milieu. Ensuite ils jetèrent sa cervelle dans les airs, et en firent les nuces.

YNCA (M. Péruv.), titre que les Péruviens donnaient à leur roi et pux princes de leur sang.

Là rhunique du Péin rapperte mini fortigue des vouxs. Le Péron inti forçie et se, voxs. Le Péron fut lonç-temps un lhéstre de toutes actes de centres, de purers, de alominables, jinqu'à ceq n'efin pareund deux frères, dont luns nommai Hunco-Cupuc, dumpel les Îndress promette de grandes une de veilles. Il bâtit la ville de Curvo; il de sie des centres primet la non d'Une, qui signific rei on genalciettore. Il de siement si puissant qu'il se rendirent naîtres de tout le p-yèz, class me d'estable d'entre le relation de l'acteur de l'acteur per l'acteur de l'estable d'entre per l'acteur la destable d'entre p-yèz, class me d'estable d'entre de l'acteur la destable d'entre de l'acteur les destable d'entre de l'acteur la destable d'entre de l'acteur l'acteur la destable d'entre l'acteur treize cents lieues; et ils le posédérent, jusqu'aux divisions qui survinrent entre Husscar et Atabalipa, époque à laquelle les Espaguols s'emparèrent de ce même pays, et détruisirent l'empire des Yncas.

Pendant que «es monarques ré-

gnèrent, ils réunirent l'autorité spirituelle et temporelle. Ils étaient, en quelque sorte, les dienx de leurs sujets, qui les regardaient comme les enfants du Soleil. Dans les fêtes solemnelles, eux seuls présentaient au Soleil les vœux et les offrandes du peuple. Tout or qui leur appartenait, tont ce qui était destiné à leur usage, était regardé comme saeré. La superstition avait divinisé jusqu'à leurs plaisirs. Leurs serrails étaient des maisons religieuses, et leurs maîtresses avaient le titre de filles du Soleil. Il y avait en différentes provinces du Pérou plusieurs de ces convents, et l'on n'y recevait ordinairement que des filles du sang royal, soit qu'elles fussent légitimes on hatardes. On v admettait encore, par une grande faveur, les filles des seigneurs qui avaient quelques vascaux, et même celles des moindres bourgeois, pourvu qu'elles fussent belles. Sous cette-condition elles étaient destinées à être filles du Soleil, ou maltresses de l'yaca. On les gardait même avec autant de soin que les femmes dédiées au Soleil ; elles avaient, comme les autres, des femmes qui les servaient, et étaient entretennes aux dépens du roi. D'ailleurs, elles s'occupaient pour l'ordinaire, comme les vierges du Soleil, à filer et à faire quantité de robes pour la personne de l'ynen. L'ynea faisait part de tous ces ouvrages aux princes de son sang, aux capitaines les plus illustres, et à toutes les autres personnes qu'il voulait favoriser sans que la justice et la bienséance l'en empêchassent , à cause que ces habits étaient de la facon de ses femmes, et non de celles du Soleil. Ceux qui attentaient à l'honneur des femmes de l'ynca étaient punis aussi rigonreusement que les adultères des vierges vouées

nu service du Soleil. La loi l'ordonnait ainsi, parceque le crime était le même.

Les filles qu'on avait une fois choisics pour être les maîtresses du roi , et qui avaient eu co une ree avec lui . ne pouvaient retourner chez elles sans sa permission; mais elles servaient dans le palais en qualité de dames ou de femmes de chambre de la reine, jusqu'àce qu'on leur permit de retourner dans leur pays, où elles étaient comblées de biens et servies avec un respect religieux, parorque orux de leur nation tensient à très grand honneur d'avoir une femme de l'ynca. Pour les autres religieuses que le roi ne daignait pas prendre pour ses unitresses, elles gardaient la maison, jusqu'à ce qu'elles commençassent à avancer en age. Après que le roi était mort, ses maîtresses étaient honorées par son successeur, du nom de Mamacuna, parcequ'elles étaient destinies à être les gouvernantes de ses maîtresses , qu'elles instruisaient comme les belles-ntères instruisent Lours belles-filles.

Les yucas avaient , outre lours maltresses, une femme légitime qui étuit ordinairement leur propre s var. Ils suivaient en cela l'exemple du Soleil, qui avait épousé la Line sa seur. Ils ne voulaient pas d'ail-leurs souiller le sang du Solcil en le melant avec un sang étranger.

L'ynca faisait assembler chaque année, ou bien de deux en deux ans, dons un certain temps, tout ce qu'il y avait de filles et de garçons de sa race qui étaient à marier , dans la ville de Cusco sa capitale. Les filles devaient être àgées de dix-huit à ving t ans, et les garcons de vingt-quatre : car on ne leur permettait point de se morier plutôt, parceque, disait-on, il fallait qu'ils eussent l'age et le jugement requis pour bien gouverner leur maison, et que o'était une pure extravagance de les engager ples jeunes. Quand il était question de es marier, l'ynca se mettait au milieu d'eux. Ils se tenaient près les uns des autres. Il les appelait par

leur nom, puis les prenaul par la main, il leur faisait donner la foi nutuelle, et les remettait entre les mains des parents.

Guecias Lasso décrit ainsi l'habillement des yncas. «L'ynca, dit-il. » portait ordinairement sur la tête » une monière de cordon qu'on appe-"laitl'auta, de la lorgeur du pouce, n et d'une forme presque carrée, fai-» sant quatre on cinq tours sur la tête . net la bordure de couleur qui joignait » d'une tempe à l'eutre. Pour son ha-» hit, e était une camisole qui lui allait

 jusqu'aux genoux, appeléeuneu par » ceux du pays, et par les Espagnols » cusma; cequin'est pas un mot de » la langue générale , mais plutôt de » quelque province particulière. Ils » portaient, au lieu de manteau, une » espèce de casaque nonimée y acola. » Les religionses faisaient aussi pour " l'ynca une espèce de bourse carrée » qu'il portait comme en écharpe, at-

» tachée à un cordon fort bien tra- vaillé, de la largeur de deux doigts. » Ces bourses, qu'on appelait chuspa, » ne servaient qu'à y mettre de l'herbe » cuca, que les Indiensontaecontuné de mêcher, et qui pour fors n'était » pas aussi commune qu'à présent ; » ear il n'était permis qu'au seul ynca » d'en manger, on du moins qu'à ses » parents, auxquels le roi en envoyait

» tous les ans quelques paniers par » une faveur particulière. » Lorsque l'ynea était mort, on embaniuait son corps avec beaucoup

d'art; car non seulement il ne se corrompait point, mais encore il devenait extremement dur. On le portait ensuite dans le temple de Cosco. et on le plaçait vis-à-vis de l'image du Soleil; e'est là qu'il partageait les honneurs qu'on rendait chaque jour à son prétendu père. Cette apothéose n'empèchait pas qu'on ne pleurat publiquement la mort de l'ynea. Tout le premier mois se passait en pleurs. Les hourgeois de chaque quartier de Cusco s'assemblaient. portant les enseignes de l'ynca, ses bannières, ses armes, ses habits.... Ils entremèlaient à leurs plaintes un récit des victoires que l'ynca avait D. d. d. 3

gagnées, de ses exploits mémorables, et du bien qu'il avait fait aux provinces dont étaient natifs ceux qui demeuraient en tel ou tel quartier qu'ils nommaient. Le premier mois écoulé, ils renouvelaient le deuil tous les quinze jours à chaque conjonetion de la lune, pendant toute la première année. Enfin on le terminoit avec toutes les solemnités et toutes les plaintes imaginables. Il y avait pour cet effet des pleureurs qui chantaient d'un ton lugubre les exploits et les vertus du défunt, Les yneas du sang royal en faisaient de même, mais plus solemnellement. et avec plus de pompe. Cela se pra-tiquait encore dans les autres provinces de l'empire. Chaque seigneur y donnait toutes les marques possibles du regret qu'il avait de la mort de son souverain. Onvisitait les lieux que le prince avait favorisés de ses graces ou seulement de sa présence, et on y laissait de plus grandes marques d'affliction qu'ailleurs, en mêlant aux plaintes le récit des faveurs et des biens qu'on avait reçus du dé-

funt. On appelle pierre des yneas nne espèce de pyrite martiale, très dure et susceptible d'un très beon poli : son noni lui vient de ce que les yncas ou rois du Pérou se servaient, au défaut de miroir, de ces pyrites, quand elles avaient été bien polies. D'ailleurs on lui attribusit un grand nombre de vertus. On fait encore aujonrd'hui, dans l'Amérique espagnole, des boutons et des pierres pour les hagnes, de ces sortes de pvrites; et l'on est dans le préjugé de croire qu'elles changent de couleur lorsque celui qui les porte est menacé de uniludie. Quand elles sont taillées en facettes, elles ressemblent beauconp à de l'acier poli, excepté qu'elles tirent un peu sur le janne. Nons avons dans toutes les parties de l'Enrope un grand nombre de pyrites qu'un pourrait employer unx mêmes usoces, si on le jugeait à propos.

Les pins telles mines que l'on connaisse de cette pierre sont dans la province de Santa-Fé de Bogota. YPAINA (M. Mexic.), nom que les Mexicains donnaient à une de leurs fêtes solemnelles, qui se célébrait au mois de mai , en l'honneur de leur dicu V it: i/putzli, Deux jeunes filles, consacrées au service du temple, formaient une pâte compcsée de miel et de farine de mois, dent on faisait une grande idole, que l'on parait d'ornements très riches, et que l'on placait ensuite sur un Lrancard. Le jour de la fête, des l'aurore, toutes les jeunes filles mexicaines , vétues de roles blanches, couronnées de mais grillé, ornées de bracelete et de guirlandes de la même matière, fardées et parées de plumes de différentes couleurs, se rendaient au temple pour porter l'idole jusqu'à la cour. Là, des jeunes gens la recevaient de leurs mains, et la plaçaient au pied des degrés où le peuple venait lui rendre ses hommages; ensuite de quoi on portait le dieu en procession vers une montagne, où l'on faisait promptement un sacrifice : on partait de là avec précipitation , et après avoir fait deux nouvelles stations, on revenait à Mexico. La procession était de quatre lieues, et devait se faire en quatre heures. On remontait le dieu dans son temple. au milieu des adorations du peuple et on le posait dans une boîte parfumée et remplie de fleurs : pendant ce temps, de jeunes filles formaient aveo la même pute dont l'idole était faite. des masses semblables à des cs, qu'elles nomusient les os du dieu Vitziliputzii. Les prètres offraient des victimes sans nombre, et l'énissaient les morceaux de pâte que l'en distribuait au peuple; chacun les mapgeait avec une dévotion merveilleuse, croyant se nourrir réellement de la chair du dieu. On en portait aux malades, et il n'était point permis de rien loire ou manger avant que de l'avoir consommée

YFRICLÉS, fils d'Amphitryon et d'Alcnène, frère jumeau d'Alcide, quoique celui-ci eût pour père Jupiter. Plaute dit que ces deux enfants, quoique concus à trois moia

Fun de l'autre, naquirent en même temps, Jupiter voulant épargner à Alcuiène la peine de deux accouchements différents. YPHTME, nymphe dont Mercure

YPHTIME, nymphe dont Mercure devint amoureux, et qu'il rendit nière des Satyres.

Ysansonoaum, porte de fer; temple gaulois, dans le Mont-Jou. Ysum (Myth. Jap.), dieu d'une figure hideuse, adoré par les Japonais. C'est lui qui est chargé de mener les àmes des morts dans un lieu souterrain, où elles sont purifiées par le feu. Il les en retire ensuite pour les présenter à Amida qui les introduit dans un lieu de délice et de volapté.

Yun (M. Péruv.), nom du Soleil chez les Péruviens, qui le révéraient comme un dieu et comme le père de leurs yncas. V. QUILLA. Z. Cette lettre, dans les sorts, était chez les aneiens, de mauvais

augnre. ZACA (M. Mah.), aumône que les Tures font d'une partie de leurs biens. Le Qoran ne détermine pas d'une manière précise ce qu'ils doivent donner; mais leurs docteurs prétendent qu'un bon musulman doit donner le dixième de ses revenus. Quelques auteurs ne font monter cette aumône qu'au quarantiense ou au cinquautième; d'autres disent qu'elle est d'un pour eent. Quoiqu'il en soit, l'avariee et la politique emechent, comme on s'en doute bien, les Tures de s'acquitter exactement de ce devoir.

Zaenolos, colère, épithète de Bacchus. Rae. Chole, bile. Antho!. ZACORE, un des princes qui vinrent au secours de Persée. Il fut tué

par Argus, fils de Phryxus. ZACOUM (M. Mah.), arbre d'enfer dont les fruits sont des têtes de dialites. ZACYNTHUS, Béotien, aecompa-

gna Hercule dans son expédition d'Espagne. Après la victoire, le héros chargea Zaeynthe de conduire les troupeaux de Gérvon à Thèbes : mais eclui-ei, mordu par un serpent, mourut en route. Son corps fut enterré , dit-on , dans une isle de la mer Ionienne, à laquelle il donna son nom.

ZAGERBEN (Myth. Ind.), c'est le second livre des quatre principaux que les Indiens appellent Bed ou Beth. (V. ce mot.) Bib. Or.

1. ZAORÉUS, fils de Jupiter et de Proserpine, qu'il rendit mère, sons la forme d'un serpent, pendant que sa mère la enchait dans une caverne de Sicile, pour la soustraire à ses pour-

2. - C'est-à-dire, grand chasseur, surnom de Bacchus.

ZAHORIE, gens à vue si percante, qu'ils voient à travers les pierres et les entrailles de la terre. Ce préjugé populaire règne en Espagne et en Portugal. *Detrio* dit en avoir vu un en 1575. Il avait les yeux rouges et était né un vendredi-saint, condition essentielle à ce don merveilleux.

ZAIRAGIAM (M. Ar.), divination en usage parmi les Arabes, qui se fait par le moven de plusieurs cercles ou rones paral'èles, correspondants aux cienx des planètes, placés les uns avec les autres , et marqués de plusieurs lettres que l'on fait rencontrer ensemble par le mouvement qu'on lenr donne, selon certaines règles.

ZAL (M. Pers. ), un des trois héros fabuleux des Persans, fils de Sam et père de Rostam ; il fut surnommé Zer , parcequ'il vint au monde couvert d'un poil blond et doré. C'est ce qui a donné lieu à cette métaphore lurdie des Persans, qui appellent la lune, dans son eroissant , le sourcil de Zal. Bib. Or.

ZAMBAN-PONGO, dieu suprême des

noirs de Congo, d'Augola, etc. Zamorxis, disciple de Pythagore, législateur et dieu des Gètes et des Seythes, auxquels il tenait lieu de tous les autres. Zamolxis fut d'abord esclave en Ionie; et après avoir obtenu sa liberté, il y acquit de grandes richesses et retourna dans son pays. Son premier objet fut de polir une nation grossière, et de la faire vivre à la manière des Ioniens. Pour y réussir, il fit bătir un superbe palais où il régalait tour-à-tour les habitants de sa ville, leur insinuant, durant le repas, que ceux qui vivaient ains i que lui seraient immortels, et qu'après avoir payé le tribut à la nature ils seraient reçus dans un lieu délicieux, où ils jouiraient éternellement d'une vie heureuse. Cependant il travaillait à faire construire une chambre sou-

terraine, et disparaissant tont-à-conp, il y demeura trois ans caché. On le pleura comme mort : mais, an contmeucement de la quatrième année , il se montra de nouvean; et ce prétendu prodige frappa tellement ses compatriotes, qu'ils parurent disposés à croire tout ce qu'il leur avait dit. Dans la suite on le mit au rang des dieux, et chaenn fut persuade qu'en mourant il affait habiter avec lui. Ils lui exposaient leurs besolns, et l'envoyaient consulter tous les cinq ans ; consultation bizarre et cruelle, qui prouvait que Zamo'xis n'avait pas beauconp réussi à les polir. Lorsqu'ils avaient choisi leur député, on tenait trois jave lines droites, pendant que d'autres le prenaient par les pieds, et le jetaient en l'air pour le faire tomber sur la pointe de ces piques. S'il en était percé et monraît sur-le-champ , ils crovaient que le dieu lenr était favorable; sinon on lui faisait de sanglants reproches, et on le r-gardait comme un méchant homme. Puis choisissant un antre messager, ils l'envoyajent à Zamolxis, sans le sonmettre à la même épreuve. Dans les temps d'orage, ces mêmes peuples tiraient des flèches contre le ciel, comme po menacer lenr dieu. Hér. 1. 4. 5. 95.

ZAN, premier nom de Jupiter, de celui qui rigma en Crête. Y Zaus-ZASCLÈ, mot grec qui sienification. ZASCLÈ, mot grec qui sienification da à la Sicile, parcequi on crovait que la faulx de Sattrare y avait été trouvée. Ainsi Charybdís Zanclera, dans Ovide, signific le gouffe de Charylde, vers les côtes de la Sicile. ZANAW. dieu des Gaudia, mu-

ZARAME, dieu des Gaulois, que Lucien et Minotius disent être le même que Jupiter.

Zanus (M. Mah.), espèces de chepelles particulières où reposent les corps de quelques saints marabonts: on a un tel respect pour ces lieux, que les banqueroutiers, les assussins, et en général tous les malfaiteurs, y trouvent un naile sur dont il n'est pas permis de les arracher.

ZAVANAS (Myth. Syr.), un des dicux des Syriens. ZAZARRAGUAN (M. Ind.), enfer des labitants des sises harianes Cédes labitants des sises harianes Cétait, suivant eux, le partage de ceux qui mouraient de unor violente, taudis que ceux qui mouraient naturellement allaient jouir des arbres et des fruits délicieux du pardis, Ainsi ce n'était pas la vetu ou le erime qui les conduissit dans l'un ou l'autre de ces lieux.

ZAZELUS, démon qui déterre les cadavres, pour ronger leurs os. C'est, chez les démonographes, le même que l'Eurynome des anciens.

Zazinthus, fils de Dardanus, donna son nom à l'isle et à la ville de Zazvuthe.

Zea, surnom sons lequel Hécate fut adorée par les Athéniens.

Zénn (M. Mah.), selon les Arabes musulmans, la première montagne sur laque lle Dieu par la à Moise. Bibl. Or.

Zainosa, surnom de Cérès: Voy. Bionosa.

Zints (M. Mah.), nom de certaines sectes de mahouiétans qui disent que Dieu ruverra an monde ma prophète choisi d'entre les Persons, avec une nouvelle loi qui abrogera celle de Mahomet.

ZEIN ALZANAN, l'omement du sièce (M. Or.), un des plus célèbres monarques préad-unites qui portent le nom de Solimans, fondateur de la ville fal·luleuse d'Anborabad, la ville de l'Ambre gris. Bib. Orient.

Zita, fils de Styx et de Pallas, (Iconol.) Cochin l'Offire sous les traits d'un prêtre qui d'une main tient une lampe, et de l'antre un fouet. Le zièle chrétien est désigné par un jeune homme allé avec une llamme sur la tête, tenant d'une main l'Evanglle, et de l'autre uno épé flamboyante prête à être lamcée sur l'Idolitrie qu'il foule aux pieds. Zétzie, habitant de Cysique, tind

ZELODOTEE, qui inspire de l'ardeur ou de la jalousie, épithète de

Bacebus et d'Apollon. Anthol. Zeurs, chef dolien, tué par l'Argonaute Pélée.

Zèurs, esprits mulfaisants, qui étaient l'objet du culte des insulaires des Antilles avant l'arrivée des Espagnols. Les cérémonies religienses de ces peuples se bornaient à des danses et à des chansons, dans lesquelles ils célébraient leurs exploits et ceux de leurs ancêtres. Quelques offrandes de fruits du pays, et la fumée du tabac, étaient les senis honneurs qu'ils rendissent à leurs dé-mons. Les jours de sètes étaient annonces par des hérauts. Les caciques, suivis de leurs sujets, marchaient vers les temples des Zèmes, un son dn tambour : des filles toutes nues étaient un des ornements de ces processions. Lorsqu'on était arrivé dans le temple, on offrait, dans des corbeilles ornées de fleurs, des gâteaux sacrés à la divinité, qui était ordinalrement représentée sous une forme hideuse. Les prêtres, enivrés de la famée du tabac plutôt que de l'esprit divin, s'agitaient d'une manière étrange, et rendaient des oracles avec des hurlements affreux. Ils terminaient la cérémonie par la distribution des gâteaux sacrés, dont ils donnaient une portion à chacun des assistants. Ces portions de gûteaux étaient précieusement conservées : on les regardait comme des préservatifs assurés contre tous les maux. La plus singulière cérémonie de ces peuples grossiers était de s'enfoncer une hagnette dans le gosier, pour se faire vonir avant de poraître devant leurs inoles.

ZEMINA, réparation, sacrifice qui se faisait dans les mystères d'Eleusis pour expier les fautes qui pouvaient avoir été commises pendant la solemnité.

ZENEAR (M. Mah.), fontaine su pains qui se voit à la fece orientale du Nauba. Il est enfermed dans une chapelle à quatre portes; on en tire continuellement de l'euu paur les pfalerirs. Les musulmans croient qui il provient de la source que Dieu fit parultre en faveur d'Agne et d'Ismail, après qu' d'Agne et d'Ismail, après qu' d'Agne et d'Iscelle de la maion. Chardin, et clessés de sa maion. Chardin, et cette fusiaine est placée sous une coupole où les pélerins vont hoire dévotement de son eau. On la transporte en bouteilles dans les états des princes unhometans. Elle y est regardée comme un présent considérable à raison des vertus nerveilleuses qu'on lui attribue taut pour l'aure que ponr le corps.

ZENADECAH (M. Mah.), sectaires maliométons qui avaient embrassé la secte de Ravendiah. V. co mot. ZEND, vivant, on livre de vie

(Myth. Pers.), la Bible des mages zoronstriens. Zencésit (M. Mah.), sources

de vin qui coulent dans le paradis. Bibl. Or. Zenopheon, inspire par Jupiter,

épithète d'Apollon. Anthol.

Zéonésuch, dieunoir. C'est ainsi
que les Vandales appelaient le mauvais génie auquel ils offraient des
sacrifices pour détourner sa colère.

ZÉPHYRE (Iconol.), vent d'occident, et l'un des quatre principanx. Il était fils d'Fole ou d'Astrée, et de l'Aurore, suivant les uns, et suivant les autres, de la Furie ou Harpyie Céléno. Hésiode se contente de dire qu'il est enfant des dieux. Peut-être faut-il le distinguer du Zéphyre dont les poètes nous font de si agréables peintures , et dont le souffle , àla-fois doux et puissont, rend la vie à la nature. Cependant il est bon d'observer que, par rapport aux poètes greus et latins, c'était réelement le vent d'occident, qui portait la fraicheur dans le climat brûlant qu'ils habitaient. Cela posé , le Zépliyre, tel qu'ils l'ont personnifié, est une de leurs plus riantes allégories. Les Grecs lui donnent pour fennne Chloris, et les Latins la déesse Flore; et Ovide, qui décrit si agréablement les amours de ce couple charmant, ne manque pas de placer leur hymen au mois de Mai. Lucrèce, en décrivant la marche des Saisons, place les deux époux dans le cortége du Printemps. Les poètes le peignent sons la figure d'un jeune homme d'un air doux et serein : on lui donne des alles de papillon, et une couronne composée de toutes sortes de fleurs, pour désiner son influence bienfaisante sur la nature. Il avait un autel à Athènes, et dans le temple octogone des vents. Il était représenté avant la fratcheur de la jeunesse et la heauté d'un dieu, glissant à travers le vague des airs avec une grace et une légèreté aériennes, presque nu, et tenant à la main une corbeille remplie des plus helles fleurs dn printemps. Les étymologistes dérivent son nom de zaein, vivre, et de pherein, porter, qui porte la vie, nom très analogue à ses fonctions. 1. ZÉPHYRITIS, Flore, femme de

Zéphyre. 2. — Surnom de Vénus, du pro-

montoire Zéphyrion en Egypte, qui lui était consacré.

Ményas. Les poètes n'ont pas manqué de multiplier cette aintiglier son manqué de multiplier cette aintiglier des famille. Ovide peint les Zéphyrs occupés, sous la direction de un chef, à poète place toujours au printeups. On leur immolait me breits blanche, comme à des divinités favoralles. L'ingile ne manque pas de faire diffrir ce serifice par Anchies avant de s'embarquer : Zephyris félicibus albam.

ZÉPHYAUS, un des chiens d'Actéon.

ZÉRANTHION, OU ZÉRYNTHE, ANTRE fameux dans la Thrace, consocré à Hécate. On venait y sacrifier, pour être garanti des périls qu'on crai-

ZERBUST. (M. Pers.) V. Zo-

Zénéne, surnom de Vénus en Macédoine.

ZERJANITES [M. Pers.), nom que les anciens Perses d'unnient à ceux qui sutrisent une certaine secte dont les principaux dogues édaient que la unière-avait produit des êtres famineux et spirituels; qui udont a l'ant élevé dans l'espirit du penier de ces êtres, ce doute donna la naissence au diable. Cétait ainsi qu'ils expliquaient l'origine des deux principes.

ZÉRTRIBLE, surnom de Vénus. ZETHÈS et CALAÏS, frères de Chioné, de Chthonie et de Cléopàtre, étaient fils de Borée et d'Orithyie. Ces deux jumeaux étaient d'une rare beauté, et possédaient toute la vigneur de leur père. Au moment de la puberté, des alles leur sortirent des épaules. Ils s'embarquerent avec Jason, et dans leur chemin délivrerent leur beau - frère Phinée , roi d'Arcadie , qui avait éponsé leur sœur Cléopàtre, des attaques des Harpyies, donnéreut la chasse à ces monstres jusqu'aux isles Strophades, et les auraient tués sans une voix inconnue qui leur défendit , au nomdes dieux, de les poursuivre davantage. Quelques auteurs les font tuer por Hereule, dans l'isle de Ténos, aux finérailles de Pélias, à la suite d'une querelle avec Typhis. Les dieux , touchés de leur mort , les changerent en vents. ( V. PRODRO-MOI. ) Hygin dit qu'ils furent enterres, et qu'on voyait le lieu de leur sepulture s'ebrauler sous l'haleine de leur père Porée. Properce a assigné d'antres raisons au courroux d'Hercule, et prétend que les deux frères avaient insulté Hylas son favori.

ZÉTHUS, frère d'Amphion, naquit de Jupiter déguisé saus la forme d'un Satyre, et d'Antiope, et sida son frère à báir la ville de Thèles. Ce fut un habile chas-cur. V. Asphios, Antiore, Direce, et Lecus.

ZEUNICHUS, c.-à-d. Jupiter le machiniste, nom qu'on donna à Chrysor pour avoir fait plusieurs découvertes utiles, inventé plusieurs machines, l'hamegon, la ligne à pècher, l'usage des harques pour la pêche, etc. Rac. d'échané, machine. V. Chryson.

Zeus, nom de Jupiter, comme auteur de la vie. Rac. Zacin, vivre. On le croit le même que l'Ammon des Egyptiens et des Lihyens. Les Grees l'appelaient aussi Zen, Zan, Zès, Zas, Dis, Den, Dan, etc. Zeuxè, on Zeuxo, nymphe, fille

de l'Ocean et de Téthys. Zauxidia ; surnom de Junon, sous lequel Apis lui bâtit un temple à Argos, en mémoire de ce qu'il avait attelé des bœufs à la charrue pour labourer. Rac. Zeugein, atteler.

1. Zet xiree, fils d'Apollon et de la nymphe Syllis, régna à Sicyone. Selon d'autres, c'est une fille de Laomédon, dont le mari, Sicyon, donna son nom à cette partie du

Péloponèse. 2. — Fille d'Eridanus, et mère de

Butès l'Argonaute.

3. — Nymphe, sœur de Pasithée, et feume du roi Pandion.
Zeuxappes, fils d'Apollon et de

la nymphe Syllius, succeda à Phestus, roi de Sicyon. Zewana, ou Zewonia (M. Sl.),

déesse dont l'emploi paraît répondre à celui de Diane. On l'invoquait pour obtenir une heureuse chasse. Zilcine (M. Pers.), onzième

mois des Persans. C'est un des mois sucrés. Chardin. V. Zilhaoé.

Zilhild, co-venir (M. Pers.), le douzième mois de l'année persane. C'est un des mois sacrés; on l'appelait de ce nom, parceque c'était le mois auquel on s'assemblait pour aller en pélerinage. C'aordin.

ZINZERLA. (\*1.SL) Onne sait rien des qualités qui la distinguaient chez les Slavons. Des savants russes, en décomposant son nom, ont cru retrouver dans les radieaux la déesse qui efface l'hiver, celle du printemps.

Zanneuvres (M. Moh.), sected diriertiques mahometans. Ils me ercoient ni la Providence, ni la résurrection des morte, no connaisent d'autre dieu que les quatre clémens; l'homme, selon cus, clant un mellange de ces quatre copts simples, retourne à ce dieu quand il meurt. Golius dit que Zandik, autteur de cette secte, ¿clait un mage, sectateur de Zorosatre.

Ziziru (M. Rab.), franges que les Juifs avaient coutume de porter aux quatre coins deleurs habits de dessus; aujourd'hui, ils portent seulement sous leurs habits un carré de drap, qui figure leur vêtement avant la dispersion. Le zizith des Juifs modernion.

nes est une frange faite de hnit fils de laine filés exprès; chaque fil a cinq nœuds, jusqu'à la moitié de sa longueur, et tout ce qui n'est pas noué se tresse ensemble, et forme une espèce de frange. Eucycl.

Zarrscn (31.3), feu zard et inextinguible. Les Slavous avaient, dans plusieurs de leurs villes, de teursles élevés à l'honneur du feu. Ils lui sacrifiaient une partie des dépouilles faites sur les ennemis, et savent nême des prisonniers chrétiens. Ils recoursient à lui dans les maladies dangereuses, et donnaient des réponses qu'ils disaient sictées per l'inspiriation driune. V. VEFNA.

ZOARA; c'est ainsi qu'on nommait chez les Scythes, dans les anciens temps, des troncs d'arbres, ou quelques colonnes sans ornements qu'ils elevaient en l'honneur de leurs dieux. On appelait ces sortes de eippes Zoaraparcequ'on les pelait s'ils étaient de hois, et qu'on les lissait un peu s'ils étaient de pierre. Dans ce temps-là, l'image de Diane n'était qu'un morceau de bois non travaillé, et la Ju-non Thespia n'était qu'un tronc d'arbre coupé. Bientôt la sculpture fit de bois et de pierre des statues qui attirérent plus de respect aux dieux, et qui valurent une grande considération à l'art statuaire. La beauté des ouvrages d'un seul scalpteur fit honorer la mémoire de plusieurs grands hommes, dont les tombeaux devinrent des temples.

Zodaqua, espace du ciel que le soleil parcourt durant l'année, et qui est divisé en doure parties, ol sont doure constellations qu'on nomme les doure signes du zodique, et dout voici les nems : le belier, le turreau, les gémenux, l'écrevises, le lion, la vierge, la balance, le sonjoin, le sagittaire, le capricorne, le verseau, et les poissons. Voyez ces

mots.
Sur les médailles, comme dans
une d'Alexandre Sévère, le zodiaque
avec tous ses signes, le soreil et la
lune au milieu, désigne l'heureus
étoile des princes, et la conservation
de tous les membres de l'état, que le

Marie Town

prince soutient, comme le zodiaque, dans l'idée des anciens, soutient les astres.

Zodrita, fils de Tricoloma, fordatur de Zodri, ville de l'Arcadie. Zonna, (M. Rabb.) qui significe hébrea piriodeure, est le non dimlivrequi sette grande vicieration cher belle proposition de la consiste de la companion de la companion de la consiste de house. Cest un commentaire prequ'entirement ridicule et pui-rile qui ne consiste qui piera de latres de de la consiste qui piera de latres de qui ne consiste qui piera de latres de qui ne consiste qui piera de la contra de la consiste que la contra de la consiste de la contra de la conder vielle i des des Patoniciens et de la vielle de la conla con-

Zosolis (M. Jap), divinité japonaise, de l'ordre des Camis, ou des Fotomes. V. ces mots.

ZOLOTAYA - BARA . femme d'or. ( M. S/.) Les Slavons regardaient cette déesse comme la nière des dieux. Son temple était près de la rivière Obigo. Sa statue etait d'or . ou au moius dorée ; elle tenait dans ses bras un enfant, qu'on croyait sa petite-fille : elle était entourée d'instruments de amsique très bruyants. Elle rendait des oracles comme une autre, e.-i-d., par l'organe de ses prètres. Personne n'osait passer devant elle sans lui apporter quelque présent ; et au défaut de tout autre don, on arrachait un poil de son vetement, et on le déposait à ses pieds comme une offrande, en s'inclinant jusqu'à terre, et tachant ainsi de se la rendre propice.

Zoocoxot, dieux qui présidaient à la conservation de la vie de tous les animaux. On leur attribuait le pouvoir de la prolonger. Les rivières et les eaux courantes leur étaient consacrées. Rac. Zoon, animal; gonos, naissance.

Zoogonos, surnour de Jupiter, que l'on invoquait parmi ces dieux comme spécialement auteur et conservateur de la vie.

Zoolitrie, adoration des animaux, geure d'idolatrie qui fut partieulier aux Egyptiens. Rac. Latria,

ZOOTHECA, endroit chez les Romains où l'on tenait les auimaux destinés pour les sacrifices. Rac. Tithesthoi, mettre, placer.

ZOBOASTRE, réformateur de la religion des anciens Perses. Il a eu le sort de plusieurs grands hommes dont on ignore la patrie. Les Guèbres réfugiés dans les Indes prétendent qu'il était Chinois, issu de parents pauvres; que son pere se nominait Espintanian, et sa mère Dodo. Mais ces nonis paraissent contredire leur opinion; car ils ne sont pas chinois. Selon d'autres , Zoroastre naquit dans la Médie : plusieurs le font originaire de Judée. Mais le docteur Hy de soutient qu'il n'eut pas d'autre patrie que la Perse, et que le judaisme que l'ou remarque dans sa doctrine vient de sa liaison avec un prophète juif, au service duquel il fut long-temps engage : e est aussi l'opinion des Orientaux. Mais il s'élève un autre doute au sujet du prophète dont Zoroastre fut le serviteur. Les uns veulent que ce soit Elie; d'autres, Esdras, Il paraît que les uns et les autres se trompent également; Elie est plus ancieu que Zoroastre; Esdras lui est postérieur. Le sentiment le plus probable est qu'il servit long-temps le prophète Daniel, et a qu'il résolut, dit Pri-» deaux, de s'ériger en prophète, » dans l'espérance que , s'il jouait » bien son rôle, il parviendrait aux a usêmes honneurs que son mai-

Ce fut dans l'Aberdijan, ou l'ancienne Médie, que Zorosatre jeta les fondements de sa grandeur future. Persuade qu'un réformateur teur. Persuade qu'un réformateur peuple par un genre de vir extrosciolisar, el se reitri dans une caverne obscure, et là s'occupa, jour et nuit, à se contemplation. Ce fut dans cette retraite qu'il trouva des secrets capables de le faire passer pour un participation de la contra de la conignorants. Avec certaines plantes, il gioronats. Avec certaines plantes, il

contre l'aetion du feu. Il manfait des charbons ardents sans se faire aucun mal. On lui répandait sur le corps de l'airain fondu, sans qu'on remarquat sur sa peau aucune atteinte de feu. De pareils prodiges lui acquirent la réputation d'un saint du premier ordre, et préparèrent merveillensement les esprits à croire tout ce qu'il voudrait leur enseigner. Zoroastre employa le temps qu'il passa dans sa retraite à composer un livre célèbre, dans lequel toute sa doctrine était contenue, auquel il donna le nom de Zend-Avesta, dont l'un signifie du feu, et l'autre l'endroit où on le met, pour faire entendre à ses lecteurs que son livre était un brasier ardent qui enflammerait leurs corurs de l'amour divin.

Darius, surnommé Hystaspe, régnait dans la Perse depuis trente et un ans lorsque Zoroastre, eroyant que le plus sur moven de gagner les peuples était de convertir le monarque, se reudit à la cour de ce prince, se fit annoncer comme un prophète envoyé de Dieu même, et offrit à Darius son livre avec la sudra, qui est la robe des prêtres mages, et la ceinture sacrée. Le roi, ne voulant pas l'en croire sur sa parole, exigea qu'il prouvât sa mission par des mirocles. Zoroastre, qui avait appris à en faire, outre le miracle du feu, fit croître un cypres, qui, en peu de temps, devint très gros. Le roi admira la puissance de Zoroastre, et paraissait disposé à suivre sa doctrine, lorsque les mages qui étaient à la cour, envieux de la gloire du nouveau venu, transèrent en secret sa perte. Ils séduisirent son domestique, et lui firent mettre dans as chambre, à son inseu, plusieurs choses que les Perses ont en horreur, comme des os de chiens, des ongles et, des cheveux des morts ; puis ils accuserent Zoroastre auprès du roi de a'adonner, en secret, à la magie, l'assurant que , s'il voulait visiter sa maison, il en verrait la preuve de ses propres yeux. Darius, curieux de connaître la vérité, se rendit chez le prophète; et lorsqu'il vit ces objets

infames, il entra dans une grande colère, et fit emprisonner Zoroastre.

Quelque temps après, il arriva un accident à l'un des chevaux du roi, qui rétablit sa réputation. Les pieds de ce cheval s'étaient tellement retirés, qu'il ne pouvait plus marcher. Le roi, qui avait un gont décide pour cet animal, le fit visiter par les plus habiles mages , qui désespé-rèrent de sa guérison. Un reste d'estime pour Zoroastre fit que ce monarque le consulta sur la maladie de ce cheval. Zoroastre, disent les Guèbres, s'engagea de le guérir pourvu que le roi lui promit de faire informet contre les imposteurs qui avaient causé sa disgrace, et d'embrasser la doctrine qu'il annonçait. Le roi socepta la proposition, et Zorosstre gnérit parfaitement le cheval-Darius, charmé de la science ex-

traordinaire du prophète, et concevant une haute idée de sa puissance, lui demanda quatre dons : le pre mier, de pouvoir s'élever au ciel et revenir sur la terre lorsqu'il le youdrait; le second, de savoir ce que Dieu faisait en cet instant, et ce qu'il devait faire dans la suite; le troisième, d'être immortel; et le que trieme d'être invulnérable. Zoroastre répondit qu'il était contraire aux intentions de l'Etre suprême qu'un mortel joult seul de tant d'avantages, qui l'éleveraient jusqu'au rang de la divinité ; mais qu'il allait prier Dieu de distribuer ces quatre dons à quatre personnes différentes, et que le succès de sa prière ferait assez voir le crédit qu'il avait auprès de Dieu, et la vérité de sa doctrine. En effet, la prière de Zoroastre, le premier don fut accordé au roi, le second au mage du roi ; les deux derniers furent donnés aux fils de Darius. Celui auquel l'immortalité échnt en partage se nonmait Berehaten, ou Pilscriton, à ce que prétendent les Guèbres. Ils disent qu'il est maintenant enfermé dans un lieu sûr, sous la garde de quatre hommes qui ne permettent à personne de l'aborder, de peur qu'il ne leur communique l'immortalité dont il jouit. On rape porte que Zoroastre communiqua ees quatre dons par le moyen d'une rose, d'une grenade, d'une coupe plein, de vin, et d'une autre coupe remplie de lait. Mais suivons les progrès de Zoroastre et de sa religion.

La conversion du monarque fut suivie de celle de presque tous ses sujets. Zoroastre, voyant son grand ouvrage heureusement achevé, établit le lieu de sa résidence dans la ville de Balck, et prit le titre d'archi - mage, ou chef souverain des mages. Il commenca dès-lors à exercer une autorité souveraine sur tout ce qui concernait la religion; mais loin de jouir paisiblement du fruit de son industrie, il ne suivit que le zèle ou plutôt l'ambition qui le portait à étendre de tous côtes sa doctrine, et à multiplier le nombre de ses sectateurs. Il s'efforca d'attirer à sa religion, nn roi voisin, nommé Argyaspe, qui régnait sur les Scythes orientanx; et ne pouvant y réussir par les voies ordinaires, il voulut employer la violence, et se servir de l'autorité de Darius pour convertir le monarque opiniàtre. Argyaspe, indigné qu'on voulût contraindre sa conscience, entra, les armes à la main , dans la Boetriane , défit les troupes de Darius, fit passer nu fil de l'épée Zoroustre, avec quatre-vingt mille prêtres qui consposaient son église patriarchale, et détroisit tous les temples de la pro-

A ce précis de la vie de Zoroastre. dejà plein de fables, si nous joignons les contes que débitent les Grecs et les Gaures, c'est que les absurdités mêmes auxquelles les grands hommes ont donné occasion, ont un certain prix pour quelques lecteurs jaloux de recueillir tont ce qui s'est dit sur ces fameux personnages qui ont excité des révolutions, soit dans les empires, soit dans les esprits des hoinnies. Les Grees assurent que Zoroastre naquit en riant; que le sang s'agitait avec tant de violence dans les artères de sa tête, qu'il repoussait la main qui les touchait. Les Gaures sont bien plus féconds en

rèbreis et en extravagances. Lorquils parlent de leur légisbert, ai, quils parlent de leur légisbert, ai, dient que la mère de Zorosstre, nommée Dodo, parèp bulueira sances de stérillé, obtist crifin, par des prècre contimelée, la gière de deprècre contimelée, la gière de deprècre contimelée, la gière de deprècre de le critique de le visual le cried tant en l'en de la gière de la discondere, elle sours qui dels vojait le critique de se traillet, el finant qui y chet resident qui mais un homme cremt surelle, et lui arrachèrent, du millen des entrallet, elfinat qui y chet resident qui mais un homme pur l'est resident qui mais un homme y chet resident qui mais un homme pur l'est resident qui mais un homme pur

Les devins, consultés sur ce songe étoniant, répondirent que l'enfant qui devait naître serait un jour la lumière du monde ; qu'il serait exposé à de grandes persécutions ; mais qu'avec le secours de Dieu il triompherait de tous ses ennemis, L'empereur de la Chine fot informé de toutes ces particularités; et, lorsque l'enfant vint au monde, il dépècha des gens pour le tner, craignant qu'un jour il ne lui ravit la couronne : mais Zoroastre échappa heureusement aux recherches des assassins, Lorsqu'il fut devenu grand , l'empe reur essaya encore de le faire perie por le poison; mais Dien, qui veilait sur les jours de celui qu'il destinait à de si grandes choses, sut le dérober à la eruauté du monarque chinois. Zoroastre , voyant les dangers qu'il courait en Chine, se réfugia dans la Perse avec ses parents. Plusieurs miracles signalèrent sa fuite. Lorsqu'une rivière s'opposait à son passage, il la faisait glacer sur-lechamp, et la passait à pied sec. Retiré dans la Perse, il y employa tout son temps à la contemplation et à la prière. Lorsqu'il priait, il avait contanie de se tenir debout sur un pied. C'était dans cette posture qu'il gémissait devant Dien sur les vices et les désordres des hommes, et le conjurait de lui apprendre par quel art il pourrait ramener la vertu sur

Un jour que ec prophète errait dans un vallon solitaire, absorbé dans

ses méditations profondes, un ange s'olfrit tout-à-coup à ses yeux, s'inelina devant lui en lui donnant le titre d'ami de Dieu , et s'informa du sujet de sa méditation. « Je rève , » répondit Zoroastre, aux movens de » réformer les hommes ; et je pense » que Dieu scul peut me les ensei-» gner. Mais qui pourra me con-» duire vers le trône de ce souverain » Etre?... - Moi-mème, reportit » l'ange. Voilà de quoi purifier votre » corns mortel : servez - yous - en : » fermez les veux, et suivez-moi. » Zoroastre obeit à l'ange; et, dans un iustant, il se trouva dans les cieux, en présence de l'Eternel, qu'il vit au milieu d'un tourbillon de flammes. Ce dien daigna lui parler, et, dans eet entretien, il lui découvrit les plus importants secrets, et lui donna le fameux livre connu sous le nom de Zend-Avesta, qui contenzit toute la religion. Zoroastre, plein de zèle pour la gloire divine, souhaita d'abord de rester sur la terre jusqu'à la fin des siècles, afin de ne pas cesser d'instruire et d'exhorter les hommes: mais Dieu lui ayant dévoilé ce qui s'était passé dans les différents ages de la monarchie des Perses, et montré que la méchanceté des hommes va toujours en croissant, son zele se ralentit, et il ne désira plus que sa vie s'étendit au-delà du temps prescrit pour sa mission.

crit pour sa mission.

De retour sur la terre, Zorosstre fut expas' aux persicutions de l'esprit naile, qui extraprit de la finit remoner au dessein qu'il avait de répendre la commandation de l'espre l'appar de publisire et de hieneurs; panie le prophète oppes un courage invincible à totate ers attaques, et triompha des artifices du démon. Sea parents farent les premiers objets de son zéle. Après les avoir couverts, il érendit ses soins à un grand nombre de Petrans. Sa réputation ne tarde pas à se répondre.

à la cour. Darius goûta sa doctrine, et employa son autorité pour l'établir dans ses étals. Telle est, selon les Gaures, l'histoire de Zoroastre et de sa réforme.

Zosten, lieu de l'Attique situé sur le hord de la nier, selon Pausani.is. Latone, sentant son terme approcher, y délia sa ceinture, zoster, d'où ce lieu prit son nom.

Zosténa, qui porte ceinture, statue qu'Amphitryon consacra à Minerve, lorsqu'il se ceignit ou s'arma pour aller combattre les Eubéens. Rac. Zoster. ceinture.

Zoster, ceinture. Zoster, surnom d'Apollon, de Zoster, endroit de l'Attique, où les pècheurs lui offraient des sacrifices ainsi qu'à Latone et à Diane.

Zoun (M. Pers.), eau d'une grande vertu, qui, selon le Zend-Avesta, a été donnée à Zoroastre pour purifier les pécheurs.

Zozonisios, pierre qui, nous dit Pline, se trouvait dans le lit du fleuve Indus, et dont les mages se servaient.

Zulfagar (M. Mah.), nom que les Persans donnent à l'épée d'Ali. Ils disent que le bout souvrait ca deux comme une fourehe, à peu près comme l'épée de Persée, que les mythologues nomment Harpe. Zumm (M. Afr.), apparition des

morts dans le royaume de Congo. Faire le zumbi, c'est revenir troubler le repos desvivants par cessortes d'apparitions.

ZUNDANASTAN (M. Pers.), livre sacré des Gaures, où sont contenus tous les points de leur loi et de leur religion.

ZUTTLIBER (M. Scand.), dieu qu'on adorait près de Mershourg. ZWANGIS (M. Ind.), sorciers moluquois, qui évoqueut le malin es-

Zrate, nomens lequel on adorait Juuon comme déesse du lien conjugal.

## ERRATA DU SECOND VOLUME.

Pa o z 27, col. 2, lig. 5, avaient, lis. ont.
Pag. 32, col. 1, l. 11, Lis, lis. I'.
Pag. 38, col. 2, l. 24, Sava, lis.
Java.
Pag. 41, col. 1, l. 46, Langicius, lis. Linnipicius.

lis. Limnificius.
Pag. 47, col. 2, l. 41, Lomis, lis.
Lotis.
Pag. 49, col. 1, l. 40, Ind., lis.

Amer.
Pag. 58, col. 1, l. 17, imperfection, lis. inspection.
Pag. 69, col. 1, l. 14, croc, lis. au

croc.

Ibid., même col., l. 34, Pougol,
lis. Pongol.

Ibid., coli 2, l. 36, Manowe-

Pag. 76, col. 1, l. 10, elles, lis.

Pag. 76, col. 1, l. 10, elles, lis.

elles sont.
Pag. 132, col. 1, l. 2, Incuby, lis.
Incubes.

Pag. 140, col. 1, l. 57, Egyphes, lis. Egyptus. Pag. 160, col. 1, l. 2. Camberger, lis. Damberger.

Ibid., même col., I. 31, Censarinus, lis. Césarinus. Ibid., col. 2, I. 7, Monotère, lis.

Monortère. Pag. 168, col. 2, l. 4, Amour, lis. Amourdon.

Pag. 176, col. 1, l. 9, Arontus, lis. Arontus.
Pag. 184, col. 1, l. 35, Lydiens,

lis. Indiens.
Pag. 190, col. 2, l. 25, Moscoulis,
lis. Mogouris.

Pag. 222, col. 1, l. 32, succès, lis. Furies.

Pag. 220, col. 2, 1. 45, Nictinus, tis. Nyctimus. Pag. 255, col. 2, 1. 24, ONOMATO,

lis. Onomate.
Pag. 258, col. 2, l. 38, miat, lis.
mian.

мил. Pag. 271, col. 2, l. 27, Опелтя, lis. Опибате. Pag. 296, col. 2, l. 30 et 53, Ene-

mere, lis. Evémère.
Pag. 310, col. 2, l. 45, PAENASsius, lis. PAENASSINS.

Pag. 358, col. 2, l. 45, Péligon,
 lis. Pélégon.
 Pag. 359, col. 2, l. 8, noccus, lis.
 noccus.

Pag. 355, col. r, l. 55, Brethée, lis. Créthée. Pag. 356, col. 1, l. 43, Jeta, lis.

Géta.

Ibid., col. 2, l. 32, Philantie,
lis. Philautie.

Pag. 361, col. 2, l. 13, astroïse, lis. astroïte.

Pag. 370, col. 1, l. 44, saucrat,

lis. Sancrat. Pag. 374, col. 2, 1. 55, Dusié,

lis. Dusiens.

Pag. 381, col. 2, 1. 49, Iconol. lis.

PLUIE (Iconol.)

Pag. 400, col. 1, 1. 46, PONANA.

lis. POPANA.

Ibid., col. 2, l. 8, Cultaire, lis.
Cultraire.

Pag. 433, col. 2, l. 29, PTEREALS, lis. PTERELAS.

Pag. 438, col. 2, l. 19, qui, lis, et. Pag. 440, col. 1, l. 31, Theutanisde, lis. Theutanide.



ranson Gargle



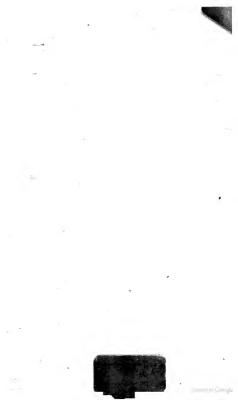

